

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

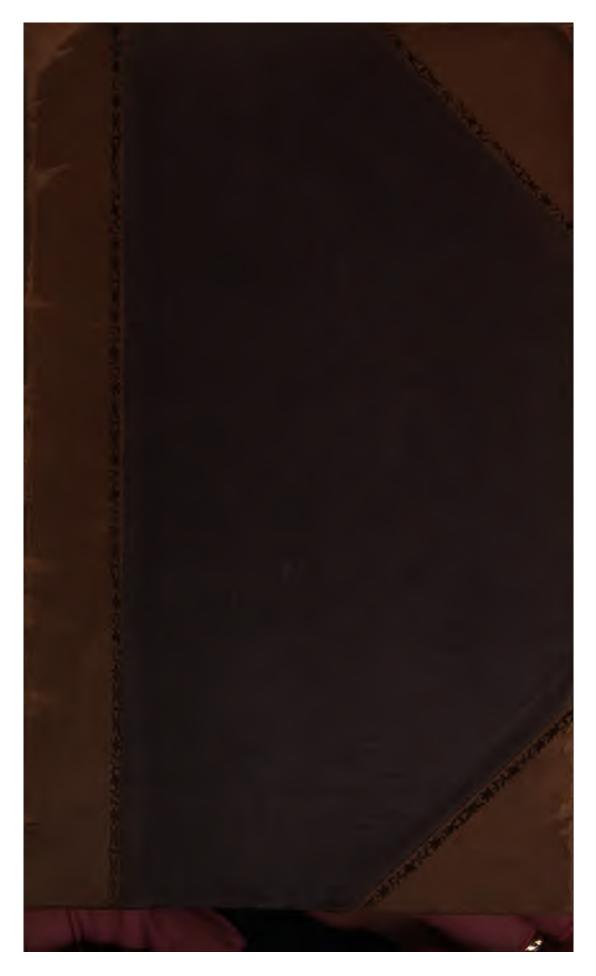





E.BIBL. RADCL.



/5/35 d. 213



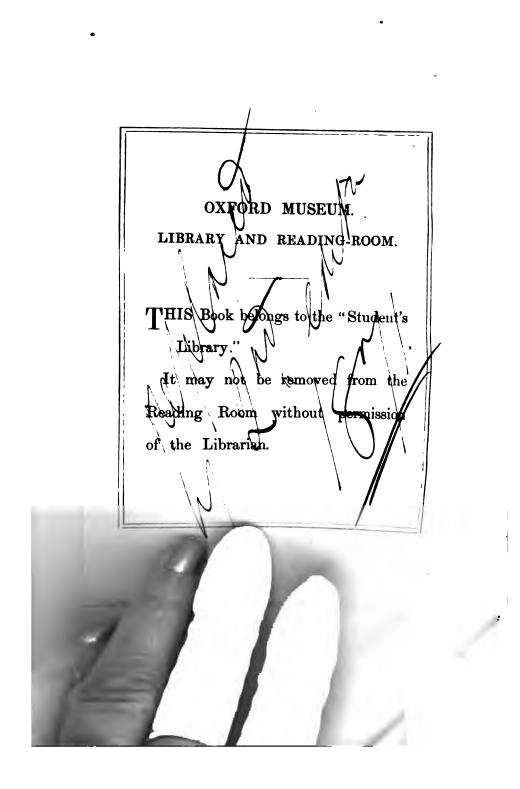

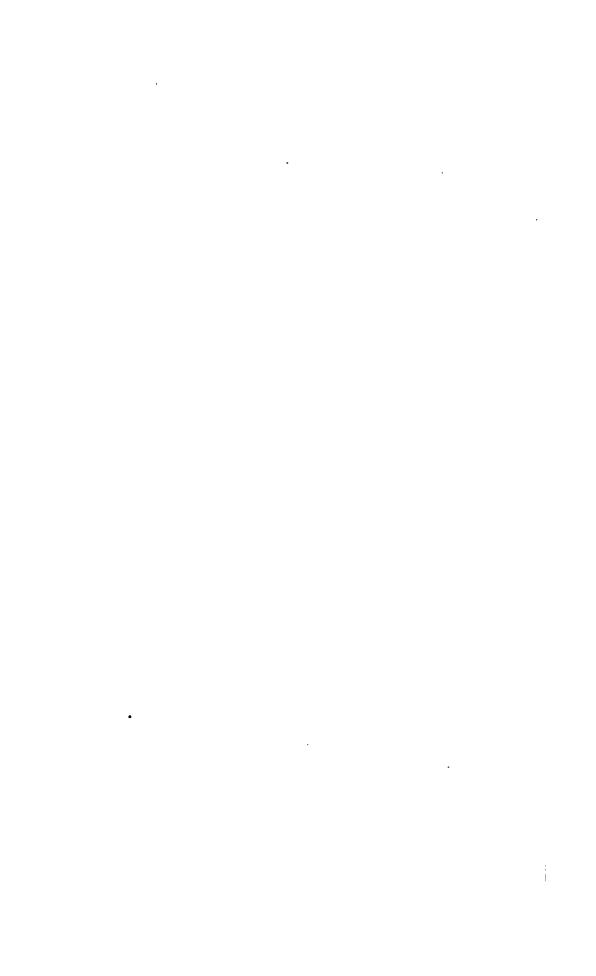

| , | • |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| • |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

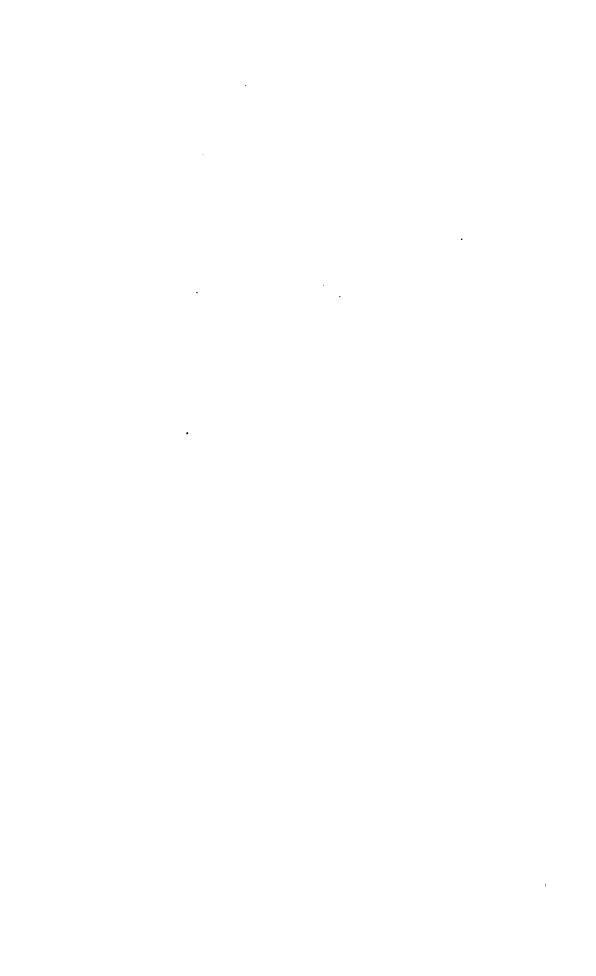

# DIAGNOSTIC MÉDICAL



# DICTIONNAIRE ••

# DIAGNOSTIC MÉDICAL

## TRAVAUX DE L'AUTEUR

4

- Recherches pratiques sur l'inspection et la mensuration de la pottrine. Paris, 1838;
   vol. in-8.
- Zasai historique, descriptif et statistique sur la maisen d'aliénés de Clerment (Oise);
   1839.
- 5. De l'amélioration du sort de l'homme aliéné. 1 vol. in-8; 1849.
- Mémoire sur l'épidémie de choléra, qui s'est déclarée dans l'asile de Clermont (Oise), en 1849. (Annales médico-psychologiques, 2º série, t. III).
- Observation de fibroplestie généralisée simulant au cancer du poumon (Archives générales de médecine (1852).
- Mémoire sur la guérison des perforations pulmonaires spontanée d'origine tuberculeuse (lu à la Société des hôpitaux, et Archives générales de médecine, 1855).
- 7. De la congestion pulmonaire considérée comme élément habituel des maladies aiguês (lu à la Société des hôpitaux, et Archives générales de médeoine 1854).
- 8. Recherches sur les variations de la capacité thoracique dans les maladies algule, 1856 (Mémoires de la Société médicale d'observation, 3° volume, p. 129).
- 9. Études sur les bruits de percussion theracique (Archives générales de méderine, 1855).
- 10. Mouvelles études sur les bruits de perquesien theracique. Premier mémoire: du son tempanique ou tempanisme de la poitrive dans les malades (lu à la Société des hôpitaux, et Archives générales de médecine, 1856).
- Note sur un neuvesu precédé de mensuration de la politrine, lue à l'Académie de médecine, le 24 mars 1857 (Bulletin de l'Académie).
- 12. Recherches cliniques sur l'emplei d'un nouveau procédé de mensuration dans la pleurésie, (Marche, Pronostic, traitement par la Thoracentèse), avec 25 gravures sur bois (Recneil de la Société médicale d'observation, t. 1, 4857).

# **DICTIONNAIRE**

DE

# DIAGNOSTIC MÉDICAL

COMPRENANT

LE DIAGNOSTIC RAISONNÉ DE CHAQUE MALADIE, LEURS SIGNES

LES MÉTHODES D'EXPLORATION

ET L'ÉTUDE DU DIAGNOSTIC PAR ORGANE ET PAR RÉGION

DAR

# E. J. WOILLEZ

MÉDECIN DES HOPITAUX DE PARIS Membre de la Societé médicale d'observation et de celle des Hôpitaux, Chevalier de la Légion-d'Hooneur.

# **PARIS**

J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE Rue Hautefeuile, 19

HIPPOLYTE BAILLIÈRE 219, Regent-Street BAILLIÈRE BROTHERS Broadway, 110

MADRID, G. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALFONSO, 16 1862

Droits de traduction et de reproduction réservés

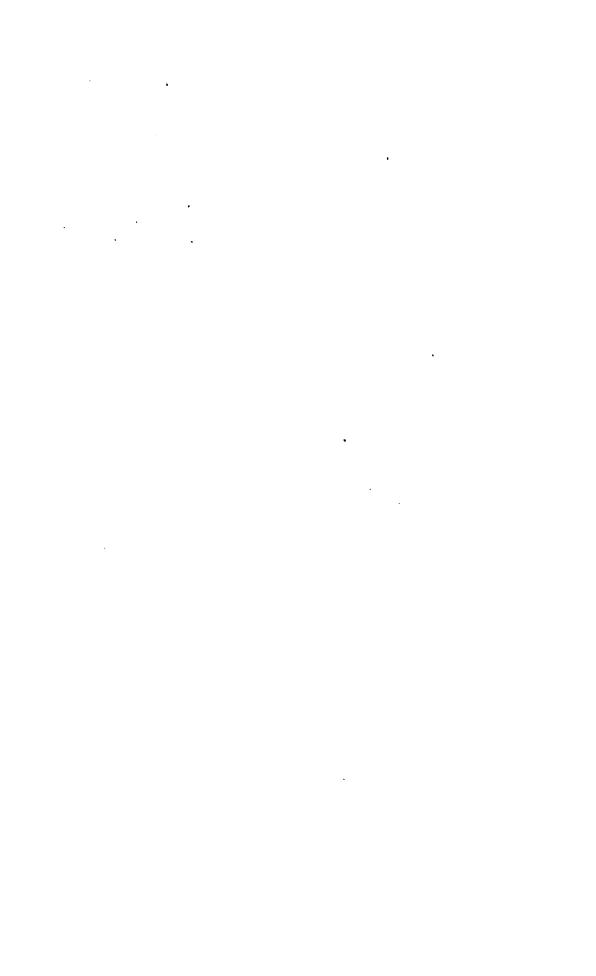

# A XAVIER RICHARD

MÉDECIN DE LA SALPÉTRIÈRE (VIEILLESSE, FEMMES

Votre nom, mon cher ami, devait être inscrit au titre de cet ouvrage à côté du mien, si les exigences de la clientèle ne vous en eussent empêché. Permettez que je le place ici comme expression de mes regrets.

E. J. WOILLEZ.

• • • , 

# **AVANT-PROPOS**

Il y a en médecine deux divisions fondamentales qui, pour avoir entre elles des connexions innombrables, n'en doivent pas moins être distinguées : c'est la science et la pratique.

La science, comprenant l'ensemble théorique des principes, des règles générales, ou des lois, déduites de l'observation;

La pratique, qui est simplement l'application, au malade lui-même, des connaissances théoriques acquises dans les livres, les cours, les amphithéatres, et auxquelles s'ajoutent plus tard celles que fournit l'expérience clinique.

L'élève qui aborde les malades pour la première fois doit donc posséder une somme de connaissances scientifiques ou théoriques suffisantes, s'il veut tirer un parti fructueux de ses nouvelles études climiques. Agir autrement, en effet, c'est vouloir semer sur un terrain inculte. C'est se faire de prime abord, des choses que l'on a sous les yeux, des idées souvent fausses, et que le jugement, sans être assez éclairé, est incapable de rectifier.

Muni d'un bagage scientifique suffisant, le jeune médecin a de plus besoin

auprès des malades, à défaut d'expérience ucquise, de la direction du professeur de clinique ou du chef de service auprès desquels il fait ses premières études.

Mais dès qu'il est livré à lui-même et qu'il se trouve privé de cet appui, soit à l'hôpital, soit surtout à ses débuts dans la clientèle, il éprouve une hésitation, une perplexité, qui lui font douter de son savoir, et qui diminuent en lui la confiance que devraient lui donner des études scholastiques bien faites.

Ce découragement, cette espèce de déception, qui résultent des difficultés de la pratique, et que tous, tant que nous sommes, nous avons éprouvés au début de notre carrière, vient de ce que, la direction du maître faisant défaut, on trouve très-difficilement dans les livres la solution des problèmes cliniques que l'on a sous les yeux.

Cette insuffisance des livres classiques tient à deux causes : d'abord le diagnostic se borne, dans les traités de pathologie, au diagnostic différentiel, le reste de la pathologie descriptive étant considéré à part ; ensuite, la forme scholastique des descriptions pathologiques, excellente en ellemême pour faire connaître une maladie, et qui sera toujours utile et profitable à ce point de vue, devient un embarras pour la solution des problèmes cliniques ; car il faut soupçonner ou avoir déjà le mot de l'énigme pour profiter des ressources de la bibliothèque, et c'est précisément ce mot qu'il s'agit de trouver avant tout.

La médecine pratique, telle qu'elle s'offre chez les malades, échappe à toutes les distinctions, à toutes les divisions méthodiques.

Aux éléments du diagnostic (base essentielle de la thérapeutique) se rattachent, en effet, toutes les notions relatives à la maladie. Ces éléments comprennent d'abord les symptômes ou signes actuels; les antécédents se rapportant à l'évolution des symptômes, aux données étiologiques, et quelquefois au résultat du traitement déjà suivi. C'est, chemin faisant, avec ces notions successivement acquises auprès du malade, que l'on établit le

diagnostic différentiel, qui n'est qu'un mode d'induction servant à la solution du problème, mais non le diagnostic tout entier. On arrive ainsi à dénommer la maladie au point de vue nosologique. Mais cette solution du problème diagnostique serait insuffisante si l'on n'en cherchait les données complémentaires dans le siège des phénomènes observés, dans leur degré d'intensité, dans la détermination des lésions lorsqu'il en existe, dans les formes diverses qu'affecte la maladie, dans les complications qu'elle peut présenter, dans la nature de la maladie, et enfin si l'on n'établissait pas la signification pronostique des phénomènes observés.

Comment, en présence du malade, tirer parti de ces notions complexes, si diverses, qui peuvent se présenter à l'esprit sans ordre et que ne peuvent réglementer que d'une manière incomplète un interrogatoire et un examen méthodiques des malades? Il faut évidemment fournir au jeune praticien un guide écrit à l'aide duquel, en présence d'un symptôme prédominant ou de la constatation du siège principal des phénomènes locaux accusés par le malade, il puisse se servir de ces notions comme d'un fil conducteur pour arriver au diagnostic cherché.

Notez bien qu'il n'a pas besoin de détails minutieux sur les caractères du symptôme ou du signe observé: il doit les avoir suffisamment appris dans les livres. Ce qu'il lui faut, c'est qu'à propos de ce symptôme on lui indique les conditions dans lesquelles on le rencontre, pour qu'il puisse remonter à son origine. Il en est de même pour le siége occupé par les symptômes, vagues ou bien caractérisés, qu'il observe. Il soupçonne nécessairement tel ou tel autre organe affecté; et ici encore il lui faut l'indication sommaire des maladies qui peuvent occuper cet organe, des signes que ce dernier peut four-nir, et des moyens d'exploration nécessaires pour les constater.

Qu'à côté de ces notions qui le mettent sur la voie, il trouve exposée l'étude diagnostique de chaque maladie, non pas seulement le diagnostic différentiel, mais celui qui se rattache à l'ensemble de l'affection tel que je l'ai esquissé tout à l'heure, et il est évident que l'on donnera au praticien de grandes facilités pour résoudre les problèmes si complexes du diagnostic. Dès lors aussi, toute étude bibliographique deviendra facile.

Or, il est une seule forme d'ouvrage dont le cadre se prête admirablement à ces recherches en apparence si difficilès : c'est la forme de dictionnaire. Là, chaque symptôme, chaque organe, chaque maiadie, chaque moyen d'exploration utile, ont leur article facile à trouver immédiatement. Il en résulte que le lecteur est naturellement conduit de l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'en définitive il arrive, non pas simplement à dénommer la maladie, mais à l'étudier dans toutes ses particularités diagnostiqués.

C'est un dictionnaire de ce genre que je publie.

Il est surprenant que cette manière d'envisager le diagnostic n'ait pas encore été mise à profit à notre époque, où les progrès du diagnostic, favorisés par les études anatomo-pathologiques, ont été si grands.

Les anciens, qui avaient l'esprit essentiellement pratique, mais qui, à défaut des ressources modernes d'investigation, se laissaient entraîner à la dérive de leurs hypothèses doctrinales, dans le diagnostic comme dans la thérapeutique, avaient déjà songé à cette forme d'ouvrage. Je dois, en effet, à l'obligeance si éclairée de mes éditeurs la connaissance de deux Dictionnaires de diagnostic et de pronostic publiés au dernier siècle '. Mais ce sont des œuvres informes et vides pour l'époque où nous vivons, ne contenant d'ailleurs qu'un très-petit nombre d'articles, et où les questions de doctrine annihilent complétement les résultats de l'observation clinique. Je n'ai par conséquent pu en tirer aucun parti.

Cet ouvrage, tel que je l'ai conçu, exigeait un très-grand travail, car il s'agissait de condenser en un seul volume des matériaux considérables. Aussi ai-je à réclamer l'indulgence pour mon style, qui est souvent d'une concision indispensable.

<sup>a</sup> Michel du Tennetar fit imprimer en 1770, à Paris, un volume in-12 intitulé: Dictionnaire des pronostics, ou l'art de prévoir les bons ou mauvais événements dans les maladies. En 1777 parurent à Bouillon les Éléments de seméiolique; dictionnaire des Symptômes, production du même auteur, et qui ne porte également que les lettres initiales M. D. T. Enfin plusieurs bibliographes attribuent, et je serais tenté d'attribuer au professeur du Tennetar le Dictionnaire du Diagnostic publié en 1771 sous le nom du docteur Helian. (Dictionnaire des Sciences médicales. Paris, 1814, art. Decrionnaire, par Chaumeton.)

En exposant cette sorte de bilan de la médecine pratique, j'ai fait bon marché des théories qui ne sont pas rigoureusement déduites des faits bien observés. J'ai utilisé les travaux et l'expérience des auteurs qui m'ent précédé, en joignant à leur expérience celle que je puis avoir acquise après plus de vingt années de pratique. Dans la critique toujours réservée que j'ai dû faire quelquesois des travaux que j'ai eus à citer, je me suis réservé une liberté complète d'appréciation, même à l'égard de mes annis. Cette franchise, que favorise l'indépendance de ma position, sera, je l'espère, favorablement accueillie.

J'ai dû d'ailleurs faire un choix parmi ces matériaux, donnés tous comme déduits de l'observation, base fondamentale de la science médicale. Ces matériaux ont, en effet, une valeur très-diverse, depuis le fait évident admis par tous sans conteste jusqu'à l'hypothèse la plus hasardée. Dans cet immense agrégat de notions, de règles générales, de lois scientifiques, j'ai fait mes efforts pour séparer l'ivraie du bon grain; mais tel est l'état de nos connaissances que, sur bien des sujets, il est encore impossible d'avoir des notions suffisamment précises.

Les travaux basés sur la méthode numérique, je dois me hâter de le dire, sont ceux qui m'ont fourni les données les plus précises, parce qu'elles sont le plus sérieusement établies, la preuve se trouvant à côté de l'assertion.

Cette valeur supérieure des déductions scientifiques résultant de l'emploi de cette méthode d'investigation est un fait notoire pour tous ceux qui examinent de près les fondements de la science. Et cette valeur est plus éclatante encore si on la compare à celle des assertions basées sur le souvenir.

Il a fallu une grande préoccupation d'esprit pour dire que l'élève abordant l'hôpital n'avait qu'à choisir entre deux moyens d'études cliniques : entre la méthode numérique ou la méthode d'induction.

La méthode numérique, en effet, n'est employée que pour l'édification de la science; et elle n'est une méthode ou un moyen d'étude que pour l'observateur, expérimenté déjà, qui prétend à en élargir le cadre ou qui veut

contrôler les assertions émises. L'élève n'a qu'à profiter des résultats ainsi obtenus, et simplement à les *utiliser* en les appliquant aux faits qu'il a sous les yeux.

L'induction n'est pas une méthode. Elle est une opération spontanée de l'intelligence, qui est de tous les instants, comme la pensée et le jugement. Aussi, émettre cette opinion paradoxale que les partisans de la méthode numérique se bornent à constater et à réunir des chiffres, en s'interdisant toute induction, c'est au moins une grossière erreur. Depuis fort longtemps déjà, on a comparé les partisans de la méthode numérique à des manœuvres de la science, et leurs adversaires se sont attribué à eux seuls le rôle d'architecte. Cet ingénieux rapprochement ne saurait être considéré comme sérieux, et sa réfutation me paraît inutile. La grande importance des résultats obtenus par la méthode est, en effet, la meilleure des réfutations.

Ainsi l'élève au lit du malade fera de l'induction indépendamment de toute règle, de toute méthode, en appliquant les données scientifiques formulées par la méthode numérique ou autrement. Donc, il ne devra aborder les malades que muni d'une assez grande partie de ces connaissances, comme je l'ai dit plus haut. L'engager à se livrer à l'observation avant d'avoir acquis des connaissances théoriques, lui conseiller de s'abandonner sans frein aux écarts de son imagination, c'est préconiser une manière d'agir qui serait véritablement le stéau de son intelligence. C'est en s'engageant dès l'abord dans cette voie que, « lorsque l'âge a blanchi les cheveux et mûri l'expérience, » on s'expose à avoir plus de fautes et de mécomptes à regretter.

Paris, 1" octobre 1861.

P. S. Les mots imprimés en Petites capitales, dans le courait de cet ouvrage, rappellent les articles complémentaires que l'on peut consulter.

# DICTIONNAIRE

DE

# DIAGNOSTIC MÉDICAL

#### ABATTEMENT. — V. Forces (État des).

ABCÈS. — L'étude générale des abcès, au point de vue du diagnostic médical, présente un véritable intérêt. Parmi les abcès que l'on est d'usage de considérer toujours comme du domaine de la pathologie externe, il s'en rencontre, en effet, qui ont leux siège ou leur point de départ dans les viscères ou dans les cavités splanchniques, et dont l'étude peut donner lieu à des considérations utiles à la pratique. C'est a insi que j'entends limiter mon sujet dans cet article, qui ne peut avoir pour but l'étude générale des abcès, telle qu'on la trouve toute faite d'ailleurs dans les dictionnaires de médecine et de chirurgie et dans les traités de pathologie externe.

Je considère comme abcès toutes les collections de pus formées dans l'épaisseur des organes, dans le tissu cellulaire qui les avoisine, ou dans les cavités closes naturelles de l'économie. Ainsi envisagés, ils présentent deux conditions différentes : ils peuvent être constatés directement ou indirectement par le praticien, ou bien ils sont latents et ils échappent à l'exploration la mieux dirigée. Mais je n'ai pas à m'occuper des abcès complétement latents, puisqu'ils ne donnent lien à aucun trouble fonctionnel ni à aucun signe capable de les faire reconnaître pendant la vie.

I. Abces directement constatés. — Ils sont profonds ou superficiels.

A. Abcès profonds. — Les abcès profondément situés ont pour caractères appréciables : une tuméfaction visible ou au moins sensible à la palpation, et une fluctuation qui est le principal élément de leur diagnostic. Cependant cette fluctuation est parfois obscure, douteuse; et même lorsqu'elle est manifeste, la collection humorale qui donne lieu à la fluctuation peut ne pas être du pus. Pour admettre qu'il y a réellement abcès, il faut donc rencontrer, comme phénomènes concomitants, ceux que l'on donne comme annonçant la suppuration : frissons irréguliers, rémission des accidents inflammatoires, sentiment de pesanteur qui succède à la douleur pulsative. Or, les difficultés du diagnostic viennent précisément de ce que ces phénomènes font souvent défaut. La palpation ne peut d'ailleurs s'exercer que sur un petit nombre d'organes des cavités splanchniques. Ce n'est que sur les organes abdominaux qu'elle woillez, d. d.

est praticable; et encore tous ceux de cette cavité ne sont-ils pas accessibles à l'emploi de ce moyen. Ceux qui sont comme cachés sous le rebord des côtes (foie, rate), dans la profondeur du bassin (ovaires, utérus), ou bien entre le paquet intestinal en avant et les masses musculaires des lombes en arrière (reins), doivent augmente r d volume et se rapprocher des parois molles, antérieures ou latérales de l'abdomen, pour que la palpation, aidée de la percussion, puisse avoir une réelle utilité. On a conseillé comme moyen de diagnostic une ponction avec un trocart capillaire, qui donne issue à du pus si la tumeur ponctionnée est un abcès; mais c'est un moyen qu'on ne saurait conseiller que dans des cas exceptionnels.

Il résulte de ce qui précède que c'est seulement par exception et lorsque l'on peut s'appuyer sur un ensemble rare de données diagnostiques favorables, qu'il est possible de reconnaître l'existence d'un abcès profond.

B. ABCES SUPERFICIELS. — Je comprends sous cette dénomination, pour établir leurs différences, toutes les collections purulentes qui se forment ou qui viennent se montrer au niveau des téguments. Ainsi compris, les abcès superficiels sont dus à une cause traumatique ou externe, ou bien à une cause interne, générale ou locale. Je mets de côté les abcès traumatiques lorsqu'ils sont localisés hors des cavités splanchniques, leur diagnostic étant exclusivement chirurgical. Je ne m'occuperai pas non plus ici d'une manière spéciale des abcès uniques ou multiples qui sont dus à des affections générales dont j'ai traité dans des articles particuliers. Tels sont les abcès produits par la scrofule, la syphilis, la morve, les fièvres graves dans leur cours ou sur leur déclin, la résorption purulente et l'état général encore mal défini que l'on a dénommé diathèse purulente. Les antécédents et les symptômes concomitants suffisent ordinairement, dans ces différents cas, pour en indiquer l'origine. On ne doit faire exception que pour la résorption purulente, et surtout pour la morve aiguë, et le sarcin chronique, dans lequel les abcès sous-cutanés peuvent être le seul signe de la maladie. C'est un point de pratique qu'il ne faut pas perdre de vue, ces maladies étant de celles auxquelles on ne songe pas toujours, vu leur rareté. (V. FARCIN, FIÈVRES, MORVE, RÉSORPTION PURULENTE, SCROPULE, SYPHILIS.) Je ne fais que citer ces différentes conditions pathologiques; et cela me paraît suffire, car il ne faut souvent que penser à une maladie pour être bientôt sur la voie de son diagnostic.

On s'est appuyé sur un certain nombre de signes pour établir l'origine pathologique des abcès qui font saillie sous les téguments, et pour distinguer ceux qui ont leur source dans les organes prosonds de ceux qui occupent seulement l'épaisseur des parois des cavités splanchuiques. Comme signes les plus caractéristiques des abcès intra-splanchuiques devenus sous-cutanés, on a cité les suivants : 1° le reflux momentané, à l'intérieur, du liquide de la collection purulente extérieure par la compression; 2° l'écoulement, après l'ouverture spontanée ou chirurgicale de l'abcès, d'une quantité de pus beaucoup plus considérable que la tumésaction extérieure ne pouvait le faire supposer; 3° la présence dans le pus de corps étrangers ou d'éléments anatomiques, visibles à l'œil nu ou armé du microscope, et provenant nécessairement d'un organe par cela même sacile à déterminer; 4° la pénétration directe d'un stylet boutonné dans la cavité splanchnique ou vers un organe prosond, et la sensation éloignée d'un corps étranger, un calcul biliaire, par exemple; 5° ensin un ensemble de données étiologiques et de symptômes concomitants concourant à éclairer sur l'origine anatomique de l'abcès.

Ss. 3

L'apparition d'un abcès dans telle ou telle partie du corps est le sait pratique qui éveille immédiatement l'attention et qui est le point de départ d'inductions diagnostiques parsois très-importantes. La meilleure manière d'en exposer la signification est donc de les considérer successivement dans les différentes régions.

1° Tête. — En dehors des abcès traumatiques avec fracture du crâne, on n'a rencontré que bien rarement à la tête des abcès extérieurs communiquant avec les organes contenus dans la cavité crânienne. Plusieurs fois le point de départ de ces abcès a été une carie du temporal; on les a vus ainsi former une tumeur fluctuante derrière l'oreille (Journ. d'Hufeland, 1837), et vers la partie supérieure et postérieure de l'oreille droite (R. Thompson, Provinc. med. and surg. Journ., 1849). Chose remarquable! malgré la pénétration du pus à l'intérieur du crâne, il ne se développa, dans ces faits, aucun des symptômes cérébraux que l'on a vus survenir dans les cas où le pus n'a pas d'issue au dehors. La même absence de symptômes du côté du cerveau, sans doute par suite du défaut de compression, s'est rencontrée; jusqu'aux derniers moments, dans des faits d'abcès du cerveau curieux à signaler, et dans lesquels le pus s'est fait jour au dehors, au niveau de la paupière supérieure, par la cavité orbitaire. Dans deux de ces faits, l'un dû à M. Binet, de Genève (Recueil des travaux de la Soc. d'obs., 1857, t. 1), l'autre à M. Rossier (Écho mèd. suisse, 1857), l'abcès chronique siégeait pourtant dans la substance cérébrale

Parmi les abcès de la face, je dois mentionner ceux du sinus maxillaire qui succèdent au coryza et qui peuvent former une collection fluctuante au-dessous de l'œil, après la destruction de la paroi externe du sinus (Boeneck, Arch. de méd., 1835, t. XXI) et les abcès de la pituitaire observés par M. Cloquet et simulant des polypes des fosses nasales. (Arnal, Journal hebdom., n° 91.)

Les abcès de l'intérieur de la bouche ne doivent pas m'occuper d'une manière spéciale. Je me contente de rappeler que P. Frank a vu prendre pour des abcès des varices pelotonnées en tumeur au niveau de la muqueuse buccale. Il sussit d'être prévenu de la possibilité de cette erreur pour l'éviter facilement.

L'on peut voir et toucher dans le pharynx et qui sont tantôt aigus (pharyngiens que et tantôt chroniques (carie des vertèbres cervicales); des abcès péri-œsophagiens, dont l'origine est plus obscure, attendu que l'on ne peut la rechercher qu'à l'aide de la sonde œsophagienne qui, produisant une douleur insupportable (David Hay), ne peut révéler que l'inflammation et non la collection purulente.

On a vu aussi des abcès du cou, siégeant en apparence au-dessus du sternum ou des clavicules, communiquer avec les médiastins, avec la plèvre, avec le péricarde même. Sauf dans cette dernière circonstance (pénétration du pus dans le péricarde), qui est rapidement mortelle, les moyens physiques d'exploration, et principalement la percussion, permettront de soupçonner l'étendue de la collection purulente. Quelquefois la sortie de l'air avec le pus, et la ressemblance de ce dernier aux crachats expectorés, indiqueront une communication de l'abcès avec les voies respiratoires. (D' Smith.)

Une complication des abcès de la partie latérale du cou, qui a été assez fréquemment observée pour préoccuper le praticien, est la perforation des vaisseaux. C'est ainsi que des hémorrhagies subites ont amené la mort par suite de la destruction 4 ABCÈS.

des parois de la veine jugulaire (Robert W. Smith), de l'artère sous-clavière dans un cas d'abcès scrosuleux avec carie de la clavicule (Jackson, de Sheffield); l'usure de l'aorte elle-même par un abcès sistuleux de la partie antérieure et insérieure de la région cervicale (Busck) a donné aussi lieu à une hémorrhagie mortelle. Cependant l'érosion de la veine jugulaire, en pareil cas, n'est pas toujours suneste, car MM. Deperet-Muret et Boulland ont cité un cas de guérison. (Union méd., 1850.)

3º Thorax. — Parmi les abcès qui viennent faire saillie à l'extérieur du thorax, il en est qui siégent dans les parois mêmes de la poitrine, comme les abcès aigus de la glande mammaire des nouveaux-nés (Nat. Guillot) et les abcès chroniques développés au niveau de la partie antérieure du thorax, avec carie des côtes ou du sternum, ou sans carie, comme les abcès décrits par M. Ménière. (Arch. de méd., 1829.) Aucun sigue, fourni par la percussion ou l'auscultation à leur niveau ou dans leur voisinage, n'indique alors de lésion interne, à moins de complications. Ces complications sont la rupture de l'abcès dans la plèvre, que M. Velpeau a vue survenir au niveau d'un abcès du sein, et la propagation de l'inflammation à la plèvre. (Broca.)

Les abcès intra-thoraciques venant se montrer au dehors, le plus souvent entre les côtes et rarement au-dessus de la partie supérieure du sternum ou des clavicules, s'accompagnent de signes anomaux et de symptômes thoraciques qui expliquent l'apparition des abcès extérieurs; ordinairement c'est même dans le cours d'une affection intra-thoracique qu'ils se montrent. Un son mat à la percussion, à leur niveau et à leur pourtour, la possibilité de resouler le pus à l'intérieur (ce qui n'est cependant pas toujours possible), et, après l'ouverture de l'abcès intérieur dans les bronches, la diminution de la tumeur extérieure et de la matité primitive, l'écoulement considérable du liquide purulent, qui suit l'ouverture extérieure de l'abcès, et enfin la ressemblance que ce liquide présente parsois avec celui des crachats, lorsqu'il y a en même temps communication du soyer avec les bronches : tels sont les signes les plus ordinaires que l'on peut utiliser pour le diagnostic de ces collections purulentes prosondes émigrant vers l'extérieur.

Les pleurésies purulentes sont la cause la plus fréquente de ces abcès secondaires, et qui sont parsois énormes; mon collègue et ami le docteur Oulmont en a donné une très-bonne description dans sa thèse sur la pleurésie chronique (1844). Ces abcès pleuro-cutanés ne seraient pas très-rares chez les enfants, selon MM. Barthez et Rilliet (Traité des mal. des enf., t. I, p. 563). Ils se montrent en avant ou en dehors du thorax. — Il est douteux qu'un abcès du poumon, à moins qu'il ne soit tuberculeux, ce qui s'est vu plusieurs sois, vienne s'ouvrir au dehors dans une espace intercostal. — Quant aux abcès des médiastins, étudiés par M. Güntner (Oesterreichische Zeitschrift für pract. Heilk., 1859), ils tendent à gagner supérieurement la partie antérieure du cou, mais ils peuvent aussi se faire jour à la partie antérieure de la poitrine, dans le voisinage du sternum. — La carie des côles ou du sternum peut produire simultanément un abcès intra et extra-thoracique à son niveau. Ensin la carie vertébrale doit être soupçonnée comme cause des abcès sroids se montrant dans le voisinage de l'épine dorsale, lorsqu'il n'y a pas encore de déformations de la colonne. Lorsque ces abcès sont ouverts, la nature séro-purulente du liquide évacué, et l'expulsion de corpuscules osseux, ne laissent aucun doute sur l'origine de l'abcès, abcès plus difficile à reconnaître si le pus fuse le long des

ABCÈS. 5

côtes pour venir faire saillie en avant, comme l'ont vu Roux et Bérard. — Des abcès aigus, provoqués par la sortie de corps étrangers qui avaient pénétré par la glotte jusque dans les poumons (épis barbus), se sont quelquesois montrés en avant ou en arrière de la poitrine, comme le rapporte Hévin (Mém. acad. de chir., 1781, t. III, p. 94); mais ce sont des saits exceptionnels.

4° Abdomen. — Les abcès que l'on constate au niveau de l'abdomen proprement dit, des lombes et du bassin, affectent dans chacune de ces parties un siége variable. La plupart de ces abcès occupent la région ombilicale, l'intervalle qui sépare l'ombilic des côtes, le voisinage du rebord des côtes au niveau des hypochondres, et la zone inférieure du ventre, principalement les fosses iliaques et les aines.

Nous avons ici, comme pour la poitrine, des abcès bornés aux parois, et d'autres ayant leur point de départ dans les viscères; le diagnostic devra donc avoir pour but encore: 1° de décider si la collection purulente occupe les parties superficielles ou s'étend dans l'abdomen; 2° de déterminer, dans l'affirmative d'un siège profond, l'organe qui en est le point de départ.

Voyons d'abord à quelles données on reconnaît qu'un abcès ne s'étend pas au delà des parois abdominales. Le diagnostic de ces abcès, signalés depuis longtemps par les chirurgiens, a été particulièrement étudié dans ces derniers temps, sous le rapport des difficultés du diagnostic, par M. Bricheteau (Acad. de méd., 1826; Arch. de méd., 1839); Dance (Arch., 1832), M. Bernutz (ibid., 1850), et dans l'excellente thèse de M. Second-Féréol, sur la perforation de la paroi abdominale antérieure dans la péritonite (1859). La lecture de ces documents, basés sur des faits intéressants, me semble démontrer qu'il faut distinguer, avant toute appréciation, les abces peu étendus de ceux qui ont envahi une grande partie des parois abdominales. Les premiers, en effet, sont d'un diagnostic beaucoup plus facile que les seconds. 1º Ils débutent par une induration inflammatoire mobile qui plastronne l'abdomen, suivant l'heureuse expression de Dance, et qui persiste autour des points fluctuants; 2° ils ne sont pas réductibles lorsqu'ils sont ramollis par la suppuration; 3° lorsqu'ils sont ouverts spontanément ou à l'aide du bistouri, ils fournissent un pus bien lié, non séreux, en quantité proportionnelle au volume de la tumeur; 4º enfin le pus ne se trouve mélangé d'aucun autre liquide ni de corpuscules solides provenant des organes internes.

La coîncidence de ces différents signes est concluante; et, même isolés, les trois premiers ont une grande valeur. Il ne faut pas oublier que les gaz stercoraux peuvent, comme par endosmose, pénétrer les parois de l'abdomen; et que le pus des abcès sous-péritonéaux peut avoir l'odeur des matières fécales, sans qu'il y ait communication entre le foyer et les intestins. (Dance.)

Quoi qu'il en soit, dans ces conditions de limitation du phlegmon et par suite de l'abcès qui en résulte, il est possible de déterminer leur siége dans les parois abdominales. Quand au contraire ces phlegmons et ces abcès sont très-étendus, ils peuvent bien quelquesois se reconnaître aux mêmes signes que les précédents; mais dans un assez grand nombre de cas, ces signes n'ont plus la même valeur. L'abcès, étendu dans la couche de tissu cellulaire sous-péritonéal, ne forme plus un plastron aussi mobile, aussi bien isolé, puis d'ailleurs la sensibilité de la tumeur inslammatoire peut s'opposer à cette recherche, et l'on pense alors à un abcès intra-abdominal enkysté aussi bien qu'à un abcès des parois. De plus la quantité de pus évacué peut

paraître plus considérable que ne le comporte le volume apparent de la tumeur, et c'est surtout dans ces cas de diagnostic incertain que l'odeur stercorale du pus peut faire hésiter sur la question de savoir si l'abcès est bien réellement dans les parois abdominales.

Ce sont surtout les collections purulentes du péritoine, plus ou moins localisées, qui peuvent être confondues avec les abcès sous-péritonéaux des parois antérieures de l'abdomen. M. Féréol, en s'aidant de nombreuses recherches et d'observations qu'il a recueillies, expose les données pour la solution du problème, sans se croire autorisé par les faits à trancher la question, tant elle lui paraît difficile à résondre. La similitude des circonstances pathologiques dans lesquelles se développent les inflammations intra et extra-péritonéales (fréquemment l'état puerpéral), l'analogie des symptômes du début (douleurs abdominales, vomissements, flèvre d'intensité variable, etc.), leur ouverture dans le voisinage de l'ombilic, doivent souvent embarrasser le praticien et l'empêcher de se prononcer. L'embarras est inévitable si un vaste abcès du fascia propria, au lieu de tendre à se faire jour à l'extérieur, va perforer le diaphragme et s'ouvrir dans les bronches, ainsi que M. Bricheteau l'a observé. (Arch. de méd., t. XXX, 1832.)

La région dans laquelle apparaissent à l'extérieur les abcès profonds de l'abdomen n'est pas aussi importante qu'on pourrait le croire au premier abord pour déterminer leur siège anatomique. Le plus grand nombre de ces abcès, en esset, s'ouvrent dans le voisinage de l'ombilic. Les abcès du foie ou de ses dépendances (vésicule), ceux dus à des péritonites, ou provenant de l'estomac, du petit ou du gros intestin, de l'ovaire même, peuvent se faire jour par cette région. — Bans la zone supérieure du ventre, ce sont surtout les abcès du foie que l'on rencontre dans le voisinage du rebord des fausses côtes; mais l'on y a vu aussi la migration d'un abcès pleural. (Foubert.) — Les abcès profonds qui se montrent dans la zone inférieure, et surtout dans les régions latérales (fosses iliaques, aines), proviennent des tissus sousjacents, de péritonites du grand ou du petit bassin, des intestins (corps étrangers) ou constituent quelquesois des expansions d'abcès urinaires. M. Velpeau a particulièrement étudié l'origine des abcès qui se montrent au niveau du canal inguinal; et, selon M. Gubler, les abcès bilobés ou en gourde y seraient formés, chez la fenme. par du pus provenant du ligament large et qui suivrait le trajet du ligament rond, pour venir se montrer au niveau de l'aine (Union méd., 1850). — Enfin les abos profonds qui s'étendent jusqu'aux lombes ont une origine très-diverse : la périnéphrite suppurée, les abcès des reins, de la rate (du côté gauche), ceux dus à des corps étrangers venant de l'intestin, l'empyème, peuvent s'y montrer; et l'on s'expliquerait difficilement qu'il en soit ainsi pour les corps étrangers provenant des intestins, si l'on n'en avait vu se faire jour dans les régions où les parties à traverser sont encore plus épaisses, au niveau de la fesse, par exemple.

Dans ces différents abcès, les matières ou les corps mélangés au pus éclairent immédiatement sur leur siège : il en est ainsi de la bile et des calculs biliaires . pour le foie et les voies biliaires; des aliments et des boissons pour l'estomac; des matières fécales, des lombrics, des résidus d'aliments ou des corps étrangers ingérés par la bouche ou introduits par l'anus, pour les intestins; des os de fætus mélangés à des cheveux pour l'ovaire(?); des strongles pour le reiu; de l'urine pour

les voies urinaires.

- 5° Bassin. Je ne fais que rappeler en passant, attendu qu'il en est amplement question ailleurs, les abcès du petit bassin et, entre autres, le phlegmon péri-utérin, qu'il est si facile de confondre avec l'hématocèle. (V. Hématocèle, Priesmons.)
- 6° Membres inférieurs. Pour compléter ce qui précède, il me reste à signaler une particularité rare des abcès intra-abdominaux : leur migration jusqu'au niveau de la cuisse par l'anneau crural, ou, ce qui est très-rare, par le trou obturateur. M. Fergusson (The Lancet, 1850) a rapporté le fait remarquable d'un abcès de cette dernière espèce produit par une perforation du jéjunum qui s'était faite dans le tissu sous-péritoneal après adhérence.
- II. Abcès indirectement constatés. Certains abcès des viscères, qui ne donnent lieu à aucun signe local caractéristique en tant qu'abcès, se révèlent assez fréquemment par leur *rupture*, soit dans des organes creux qui s'ouvrent au dehors par la bouche, l'anus, l'urêtre ou le vagin, soit dans des cavités closes (séreuses, cavité encéphalo-rachidienne, vaisseaux).
- A. ROPTURE DANS DES VOIES NATURELLES (ouvertes à l'extérieur). Dans ces cas, l'apparition au dehors du pus qui a été déversé dans les voies respiratoires, digestives, urinaires ou génitales, est un indice pathognomonique d'un abcès plus ou moins profondément situé.

L'apparition du pus constitue un accident habituellement inattendu et subit au début; sa quantité est plus ou moins considérable, le plus souvent aboudante, et sa composition, de même que dans les cas d'abcès se faisant jour vers la peau, est trèsvariable suivant l'organe qui le fournit. On peut dire qu'il n'y a pas d'abcès développé dans les viscères voisins des conduits naturels qui ne puisse s'y ouvrir, soit directement, soit après que l'inflammation a déterminé la formation d'adhérences intermédiaires. Quelquefois, quoique contigu à une voie naturelle, l'abcès va s'ouvrir dans une voie éloignée; c'est ainsi que l'on a vu un abcès du foie ou même des lombes aller s'ouvrir dans les bronches. La multiplicité de ces collections purulentes internes et leur diversité d'allures rendent la véritable signification des excrétions de pus parfois difficile à établir quant à leur origine; mais, d'un autre côté, l'accident lui-même peut éclairer immédiatement sur la nature et sur le pronostic, jusque-làdouteux, d'une affection obscure. On observe en effet ces excrétions purulentes dans trois conditions principales:

- 1º L'abcès profond est reconnu directement dans un organe ou par la formation au dehors d'un abcès qui n'en est que l'expansion, et l'apparition par la voie naturelle du pus à l'extérieur, en même temps que s'amendent les symptômes locaux et que la tumeur diminue de volume, vient confirmer le diagnostic porté;
- 2º Il existe vers un organe des symptômes d'une nature indéterminée, avec ou sans signes physiques, mais que l'excrétion purulente fait reconnaître comme étant ceux d'un abcès profond;
- 3° Aucun trouble symptomatique bien manifeste ne s'est prononcé avant la ruplure de la collection purulente dans la voie naturelle qui le rejette au dehors, expulsion qui révèle seule l'existence jusqu'alors latente de l'abcès interne.
- B. RUPTURE DARS LES CAVITÉS CLOSES. Si, au lieu de s'ouvrir dans des orgames creux communiquant au dehors, ce qui doit souvent faire porter un pronostic favorable, le pus fait irruption dans une cavité séreusé, il en résulte une in-

flammation suraiguë, ordinairement suneste, surtout lorsque la rupture a lieu dans le péricarde, cas dans lequel la mort a pu être instantanée. Dans le péritoine, l'inflammation dure ordinairement quelques heures au moins, et elle se prolonge davantage, en présentant moins de danger, dans la plèvre. La rupture peut s'effectuer aussi dans le canal rachidien, lorsqu'il y a carie des vertèbres; une paraplégie en est alors la conséquence. Ensin, l'on a vu un abcès rêtro-stomacal, résultant d'un carcinome de l'œsophage, persorer la veine porte et donner lieu subitement à un accès violent de frissons suivis de chaleur et de sueur; la mort survint après plusieurs accès semblables. (Archiv. sur pathol. anatom., t. XVI, p. 359.)

Ces différentes ruptures ne peuvent éclairer le diagnostic que dans les cas rares où l'abcès est d'avance bien constaté; car toute perforation laissant pénétrer un corps liquide ou solide quelconque dans une séreuse y produit des phénomènes semblables à ceux qu'y provoque l'épanchement accidentel du pus. Il faudrait donc qu'il fût démontré qu'il y a pénétration d'un liquide et que ce liquide est du pus, pour que le fait de la rupture pût être utilisé pour le diagnostic d'un abcès. Or ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il en est ainsi; lorsque, par exemple, on a diagnostiqué à l'extérieur un abcès dont le foyer est profond et que la rupture interne amène, avec les accidents qui la caractérisent, la diminution rapide de volume de la tuméfaction observée, par suite du passage du pus dans la séreuse.

On sait qu'une douleur vive, ordinairement subite, annonce la rupture dans la séreuse, et qu'il s'y joint des symptômes sonctionnels variables pour chacune d'elles: dyspnée intense pour la plèvre; nausées et vomissements pour le péritoine; convulsions pour l'arachnoïde spinale. (Journal d'Huseland, 1837.) La rupture dans le péritoine d'une collection purulente située à la hase du poumon produisit subitement, et sans symptômes précurseurs, un singulier phénomème chez un individu observé par MM. Richard et Duhordel en 1843 (Arch. de méd., t. l); ce su une tension de l'épigastre qui se montra après la douleur subite du début des accidents, tension qui gagna tout le ventre et y produisit une tympanite générale qu'il était impossible d'expliquer pendant la vie et que l'autopsie démontra être la conséquence de la communication accidentelle des bronches avec l'intérieur du péritoine. (V. Communications morbides, Corps étrangers, Pos, Roptures.)

ABDOMEN. — Des trois cavités splanchniques du corps de l'homme, l'abdomen est la plus étendue et en même temps celle qui renferme le plus grand nombre d'organes. Les maladies très-diverses dont ces organes peuvent être atteints, les variations fréquentes de leur volume, leurs déplacements, la situation profonde de plusieurs d'entre eux, et enfin la mobilité de quelques autres, sont autant de circonstances qui rendent en général très-difficile le diagnostic des affections qui siégent dans l'abdomen.

Dans les changements de capacité de l'abdomen, les organes sains subissent des déplacements qu'il faut connaître lorsqu'on veut explorer ces organes, afin de ne pas confondre leur localisation insolite avec une lésion imaginaire. C'est ainsi que le foie ou la rate peuvent être refoulés en bas du rebord des fausses côtes par un épanchement pleurétique ou une tumeur thoracique plus ou moins considérable. On peut se faire une idée de ce refoulement en songeant que le diaphragme peut présenter une convexité inférieure, au lieu de la concavité profonde qu'il offre normalement du côté de l'abdomen. Lorsque le diaphragme est au contraîre repoussé en haut par

ABDOMEN. 9

la distension de l'abdomen, le foie et la rate sont resoulés vers la poitrine, parsois bien an-dessus de leur position naturelle, et c'est à cette hauteur insolite qu'il saut les explorer. Quand une accumulation de liquide dans la cavité péritonéale distend l'abdomen, c'est en haut et sur les parties moyennes de l'abdomen que se trouvent l'estomac et le paquet intestinal presque en entier; ces organes se portent plus d'un côté que de l'autre, si leur resoulement est dû à une tumeur développée du côté opposé, à un kyste de l'ovaire, par exemple.

Le déplacement des organes abdominaux peut également être la conséquence d'une lésion qui leur est propre, comme je l'ai exposé à propos de chacun d'eux.

Ces considérations anatomiques ne doivent pas être oubliées; mais ce qui n'importe pas moins au diagnostic, c'est l'ensemble des symptômes ou signes qui s'observent au niveau de l'abdomen, les moyens d'exploration à employer, et les particularités qui peuvent permettre de déterminer le siège anatomique des lésions qu'on y rencontre.

1° Les symptômes ou signes que l'on observe au niveau de la cavité abdominale sont nombreux et importants; cependant il arrive souvent qu'ils ne peuvent sussire à faire porter un diagnostic précis. En dehors des signes physiques que je rappellerai à propos des moyens d'exploration, il y a à considérer : la douleur, des phénomènes sonctionnels et des excrétions.

Les caractères des douleurs abdominales peuvent être si dissérents, qu'il saudrait rappeler tous ceux que j'ai énumérés ailleurs. (V. Douleur.) Je n'insisterai donc ici que sur quelques particularités qu'il est bon d'avoir présentes à la pensée, lorsqu'un malade accuse une douleur du côté du ventre. Rien de plus fréquent et qui puisse plus sacilement entraîner à des erreurs de diagnostic regrettables que les douleurs névralgiques qui occupent l'épaisseur des parois abdominales. Par conséquent, il faut avant tout rechercher si la douleur a ce caractère. De plus, lorsqu'une douleur vive, subite, a son siège plus profondément dans l'abdomen, on doit songer aux conditions nombreuses qui peuvent la produire : la péritonite simple ou par perforation, l'inflammation des divers organes abdominaux, les étranglements, l'invagination intestinale, les phlegmons de la fosse iliaque, les calculs biliaires ou rénaux qui s'engagent dans les conduits biliaires ou dans l'uretère. La douleur spontanée seule n'a donc rien de caractéristique considérée isolément, et il en est de même de la douleur provoquée par des actes fonctionnels ou par des moyens d'exploration. (V. Douleur.) Ce n'est, en effet, que par le rapprochement de la douleur, comme signe, des autres particularités de la maladie, que l'on arrive à en préciser la vraie signification.

Les symptômes fonctionnels qu'on observe du côté de l'abdomen sont, relativement à ceux des organes des autres cavités, les plus nombreux, et, par conséquent, les plus difficiles à bien préciser dans leur origine organique. Les principaux de ces symptômes, les troubles digestifs, qui sont si fréquents, peuvent dépendre d'une lésion des organes de la digestion eux-mêmes, mais très-souvent aussi de maladies d'organes plus ou moins éloignés, soit du ventre, soit des autres parties du corps, ou enfin d'une maladie générale. Cette signification si étendue, qui existe pour la plupart des symptômes abdominaux, est une des causes principales de la difficulté du diagnostic des maladies dont ils sont l'expression. En dehors des symptômes fonctionnels qui se rapportent à la digestion, il n'y en a, en réalité, qu'un petit

nombre qui puisse éclairer le médeciu, car les fonctions des reins, du foie, du pancréas et des autres organes s'exercent d'une manière plus latente que les fonctions digestives, et ce n'est guère, en denors des troubles fonctionnels de la vessie, que par l'examen des produits de leurs sécrétions évacués au dehors que l'on peut s'éclairer sur ce point.

C'est ce qui donne précisément une grande importance diagnostique à l'étude des matières excrétées: celles des vomissements, les matières fécales ou de toute autre nature rendues par l'anus et les urines. (V. Excrétions.)

2. Les Moyens d'exploration de l'abdomen sont nombreux.

D'abord l'inspection sait constater les colorations anomales de la peau, les taches, les macules, les éruptions, les abcès dont elle pent être le siège, les arborisations veineuses qui s'y dessinent (V. voies Circulatoires), les mouvements respiratoires dus aux contractions du diaphragme, et enfin la conformation générale de l'abdomen. Le développement du ventre est général ou partiel ll est uniformément développé dans les cas de météorisme généralisé, d'ascite avec épanchement abondant, ou de tumeurs ayant envahi toute la hauteur de la cavité abdominale. Cet accroissement général du volume du ventre est assez souvent le premier signe de la péritonite chronique (Louis); mais il ne faut pas oublier qu'il peut simplement résulter, chez les rachitiques, de l'affaissement de la colonne vertébrale ou de la courbure exagérée des vertèbres lombaires. L'ampliation abdominale est, d'antres fois, seulement partielle, et sa constatation est alors une source de nouveaux signes: le météorisme localisé a servi à distinguer le siège anatomique de certaines invaginations, et, en permettant aux anses intestinales de se dessiner en relief, il est un bon élément diagnostique de la péritonite chronique après la diminution du météorisme général. Les hermies de la ligne blanche, les kystes de l'ovaire, l'utérus développé, le foie, la rate, le rein augmentés de volume, et les tumeurs diverses de l'abdomen, peuvent soulever partiellement les parois de cette cavité dans une étendue plus ou moins restreinte, et faire ainsi soupçonner à la vue le siège anatomique de la lésion.

La palpation s'exerce de dissérentes manières au niveau de l'abdomen, et les signes qu'elle fournit sont d'autant plus accentués que les parois abdominales sont plus relâchées, soit par une position convenable, soit par toute autre cause. (V. Pal-PATION.) Le simple contact ou effleurement des téguments suffit pour y faire découvrir les rugosités d'une éruption d'abord invisible (sudamina), ou une hypéresthésie très-prononcée (dermalgie). La pression isolée d'un doigt à droite et principalement à gauche de la ligne blanche, y découvre des foyers de douleur névralgique, comme le glissement de la peau sur les muscles sous-jacents révèle quelquesois la sensibilité extrême de ces muscles (colique de plomb). L'application de la main à plat, ou palpation proprement dite, sort plus particulièrement à reconnaître la sensibilité, le volume, la consistance, la forme des organes contenus dans la cavité abdominale. Elle permet de percevoir la fluctuation, la sensation de frottement des surfaces péritonéales devenues rugueuses ou la collision des calculs biliaires. Enfin la palpation, ou plutôt la pression, en faisant passer momentanément une collection de liquide d'une cavité dans une autre, a pu éclairer le diagnostic dans des cas d'hydropisie de la vésicule biliaire, par exemple, avec liberté des conduits biliaires, ou dans certains faits d'abcès profonds s'étant fait jour sous la

peau de l'abdomen, ou enfin d'abcès par congestion divisés par un étranglément incomplet.

La percussion de l'abdomen, souvent employée, est une méthode exploratrice des plus indispensables pour préciser la position et le volume des organes parenchymateux ou celui des tumeurs volumineuses contenues dans le ventre, en constater la densité et jusqu'à un certain point l'élasticité, sans que la percussion puisse toutefois permettre de distinguer toujours si la matité obtenue tient à un organe augmenté de volume ou à une tumeur accidentelle. La percussion permet encore de juger de la présence du liquide dans le péritoine, quand on fait déplacer la matité par les changements de position du malade, de la présence des gaz dans l'estomac ou dans les intestins, de celle des matières fécales accumulées, et fréquemment de la distension anomale de la vessie par l'urine. On a aussi attribué à ce moyen l'audition du bruit hydatique au niveau des kystes de ce nom.

L'auscultation est employée au niveau de l'abdomen pour faire mieux percevoir les bruits artériels, pour constater le murmure noté par M. Sappey au niveau de la dilatation veineuse superficielle qu'il a signalée dans la cirrhose, et surtout pour constater la grossesse dans des cas, moins rares qu'on ne pense, où l'utérus, en état de gestation, a été pris pour le même organe développé par une tumeur accidentelle. On a de plus conseillé l'auscultation pour rechercher le bruit de frottement péritonéal dans les cas de péritonite chronique. (V. Frottement.)

Rappelons encore que l'on complète parsois l'exploration abdominale en employant les disserents moyens usités pour constater l'état de la sensibilité cutanée, c'està-dire, outre le frôlement indiqué précédemment, le pincement, les piqures, la chaleur ou le froid (V. Anesthésies), en introduisant un stylet dans des plaies sistuleuses, en pratiquant au niveau de certaines tumeurs, que l'on suppose contenir des liquides, des ponctions exploratrices avec un trocart plus on moins délié, ou ensin en pratiquant le cathéterisme, soit vésical, soit utérin, qui éclaire sur la nature de certaines tumeurs occupant la partie insérieure de l'abdomen.

5° Quant à la distinction anatomique des maladies des différents organes de l'abdomen, c'est un point de pratique extrêmement complexe, vu la multiplicité de ces organes et leur agglomération dans une cavité relativement limitée. On se base en pareil cas sur le siège de la douleur et des autres signes locaux qui, rapprochés des symptômes fonctionnels locaux et généraux et des signes indirects fournis par les excrétions, constituent des ensembles de données diagnostiques plus ou moins distinctes, sur lesquelles je n'ai pas à insister dans ces généralités.

ABRUTISSEMENT. — Cette abolition de l'intelligence et des sentiments qui ravale l'homme au niveau de l'animal est la conséquence de certaines altérations profondes de l'encéphale, et caractérise en particulier l'idiotie plus ou moins complète. Elle est aussi le résultat de certains excès poussés jusqu'à leurs dernières limites, et notamment des excès alcooliques.

ABSTINENCE. - V. INANITION.

AGARE. - V. PARASITES.

ACCES. — On ne saurait trop insister sur la nécessité d'être toujours préoccupé, dans la pratique, de la forme intermittente des phénomènes pathologiques qui constituent des accès. Leur existence soulève en effet constamment une question propostique si grave, celle des fièvres pernicieuses, que j'y reviendrai plusieurs fois

dans le cours de cet ouvrage, et principalement à propos des fièvres ou accidents INTERMITTENTS.

Je ne signalerai pas tous les genres d'accès réguliers ou irréguliers que l'on peut observer dans la pratique, car il faudrait énumérer presque tous les phénomènes séméiologiques, ce qui serait sans profit pour le diagnostic. Le diagnostic des accès se fonde toujours sur des signes particuliers qui attirent au premier abord l'attention; ces signes sont, plutôt que l'accès lui-même, le point de départ des inductions du médecin, à moins que cet accès, observé au complet, ne soit franchement intermittent, et surtout s'il s'est manifesté par des friesons, de la chaleur, et des sueurs caractéristiques.

J'ai à peine besoin de rappeler que l'accès diffère de l'attaque en ce que celle-ci

se compose d'une série d'accès plus ou moins multipliés.

ACCOUCHÉE. —Ce mot indique par lui-même le sens de cet article. Je n'aipas à m'occuper de l'accouchement en lui-même qui est l'objet de traités spéciaux, mais des suites de l'accouchement qui peuvent être diversement interprétées ou bien être attribuées à d'autres causes. Le point capital, en pareille circonstancee, est la connaissance de l'accouchement comme fait antérieur. C'est en le prenant comme point de départ du diagnostic, en esset, que l'on peut arriver à bien juger les phénomènes observés. Or, deux cas peuvent se présenter : ou bien la semme, ayant intérêt à dissimuler le sait de l'accouchement, cherche à en détourner l'attention du médecin; ou bien celui-ci est instruit d'une saçon ou d'une autre de la parturition qui a eu lieu.

A. — Lorsque l'on sait que l'on a affaire à une femme nouvellement accouchée, ce qui est le cas le plus ordinaire, on s'explique dès lors facilement les accidents variés qui s'observent assez fréquemment à la suite de l'accouchement. Les tranchées utérines violentes, qui peuvent dépendre de l'obstruction du col utérin par un caillot adhérent (que le toucher sait sacilement reconnaître), et qui cessent après son extraction; la rétention partielle du placenta; la rétention d'urine; toules le inflammations qui penvent atteindre l'utérus, ses annexes ou le péritoine; la phlébite utérine, la phlegmatia alba dolens, l'éclampsie; un frisson violent bientôl suivi des accidents généraux et locaux plus ou moins graves de la fièure puerpérale, que l'on voit ordinairement survenir dans les deux premiers jours qui suivent la délivrance, et principalement chez les primipares : tels sont les accidents qui pervent le plus ordinairement survenir dans les premiers jours. On voit plus rarement apparaître la néphrorrhagie suite de contractions abdominales considérables, la névrite par contusion du plexus sciatique (au moment de l'accouchement), les paralysies sans lésions des centres nerveux, avec ou sans convulsion, décrites par le docteur F. Churchill, et ensin la mort subite, dont il saut admettre la possibilité.

A une époque plus avancée, on peut rattacher à l'accouchement : certaines inflammations chroniques des organes du bas-ventre, si les symptômes observés datent de l'époque de la parturition; des déviations utérines, et principalement la rétroversion, sans oublier que, chez certaines femmes, l'accouchement fait au contraire disparaître des déviations préexistantes; l'incontinence d'urine par le vagin, qui fait immédiatement soupçonner l'existence d'une fistule vésico-vaginale, facile à reconnaître par l'examen des organes, et qui se trouve ordinairement expliquée par le séjour trop prolongé de la tête de l'ensant dans l'excavation du bassin, au

monet de l'accouchement. Des accouchements répétés ont quelquesois aussi enjué le déplacement d'un rein, reconnaissable à une tumeur molle et mobile dux le cité correspondant de l'abdomen; ensin, suivant quelques observateurs, certains maladies chroniques, comme le carcinome utérin, sont généralement accélirés dans leur marche après l'accouchement.

B.—Lorsque la femme se refuse à avouer qu'elle a été mère, et que l'on soupcome un accoochement antérieur plus ou moins ancien, le simple examen des parois abdonincles vient ordinairement lever tous les doutes. Ces parois sont le plus soutent rélichées, ridées et le siège de cicatrices, d'éraillures sous forme de lignes hanchêtres, résultant de l'ancienne extension forcée de la peau du ventre. Le col vient présente aussi, au toucher et à l'examen du spéculum, des signes manifestes d'une parturition antérieure, qui consistent en échancrures plus ou moins profondes. (V. Frénss.) Le vagin est mou, large, peu ridé.

Unique l'étude des signes d'un accouchement plus récent soit le plus souvent du danaine de la médecine légale, il me paraît utile de les rappeler succinctement. Ce sont : l'écoulement lochial, sanguin, séreux, puriforme ou muqueux, suivant un accemeté; la tuméfaction et la contusion de la vulve; une déchirure plus ou mans profonde de la fourchette ou du périnée; le globe utérin, douloureux à la presson, faisant saillie à l'hypogastre; le col de l'utérus volumineux et son orifice best; et ensin la tuméfaction des mamelles, d'où l'on peut faire écouler du colostrum ou du lait, même lorsque la tuméfaction a disparu.

ACEPHALOCYSTES. — V. HYDATIDES.

**ACEORION.** — V. Parasites (végétaux).

ACIDITÉ. AL GALINITÉ. — Les réactions acide ou alcaline que présent les liquides de l'économie ne sont pas sensiblement modifiées par les mabies, comme l'a fait observer M. Andral. (Acad. des sc.; 1848.) Toutesois les rues, an heu d'être acides, sont alcalines au moment de leur émission dans la extrite chronique, la gravelle phosphatique, la myélite. La salive est acide dans ruest (peut-être après sa sécrétion), dans certains glycosuries, dans la dyspepsie de mie; tandis que les matières vomies peuvent être alcalines ou ammoniacales des haladie de Bright avancée.

Le milecin utilise l'acidité ou l'alcalinité de certains réactifs comme moyens d'inrespection diagnostique. C'est ainsi que l'acide azotique sert à précipiter l'ALBUMNE
de l'arme ou d'autres liquides de l'économie; que l'acide oxalique fait précipiter
les sis urmaires; que l'ammoniaque, en formant avec les globules pyoïdes une
masse gélatinense, décèle la présence du pus, et que la potasse caustique est emmorie, soit comme réactif de la GLYCOSE, soit comme moyen de déceler la présence
l'ammoniaque dans la matière des vomissements. (V. URÉMIE.)

ACMÉ. — En comprenant sous le nom d'acné des affections, manifestement trèsférentes, des follicules sébacés, on en a compliqué beaucoup le diagnostic. Pour cuper aussi simplement que possible, il faut avoir principalement en vue l'acné resire, évilemment la plus commune, et en rapprocher les autres formes.

l'Elèments du diagnostic.—L'acné simple présente à considérer : des petites projets rouges, dures, acuminées, discrètes, occupant principalement le visage et le met parsois mélangées de tannes ou de follicules acuminés, dont la pression sur la matière sébacée; des petites croûtes, parsois à peine visibles, adhérentes

au semmet des pustules et qui tombent sans laisser de cicatrices après etles; des taches d'un rouge violacé, plus ou moins persistantes, et succédant aux pustules. Ces différents éléments peuvent se trouver réunis chèz le même individu:

2º Inductions diagnostiques. — Lorsque l'acné se présente avec ces signes locaux, occupant le front, le visage ou la partie supérieure du dos, et qu'elle se remarque chez des jeunes gens ou chez des jeunes filles, il n'est pas possible de la méconnaître, ni de la confondre avec une autre affection cutanée. Il en est de même de l'acné rosacée ou couperose. On rencontre cette dernière forme à l'age adulte; elle a pour caractère local différentiel de l'acné simple d'occuper exclusivement la partie cen trale du visage, ou le nez seulement, et d'offrir des pustules implantées sur un fond rouge plus ou moins enslammé, parfois variqueux; cette rougeur, à certains moments, peut constituer presque le seul signe apparent de la maladie.

Parmi les autres formes d'acné, les variétés dites indurée, ponctuée, hypertrophique, cornée, ne diffèrent de la forme simple que par des caractères secondaires; mais il n'en est plus de même des acnésdites sébacée (Biett), varioliforme (Bazin), atrophique (Chausit). On reconnaît l'acné sébacée : soit à une couche huileuse de liquide sébacé enduisant la peau du visage ou d'une de ses parties, le cuir cherclu ou toute l'étendue du tégument; soit à une couche squameuse ou croûte lamelleuse molle, d'abord peu adhérente, qui n'est que le produit sébacé solidifié, et sous laquelle la peau, rouge, animée, comme huileuse, montre à la loupe les ouvertures des canaux folliculeux dilatés et parfois obstrués. Ces croûtes lamelleuses deviennent noirâtres si elles sont anciennes, ce qui entraîne à des erreurs singulières de diagnostic. — On a donné le nom d'acné varioliforme (Bazia), molluscoïde (Caillaux), de molluscum contagiosum (Bateman), d'élevures foltiondeuses (Rayer), d'ecdermoptosis (Huguier), à des petites tumeurs contagieuses, globuleuses, du volume d'un grain de millet à celui d'un pois, distendues ou ridées, sessiles ou pédiculées, sans changement de couleur à la peau, ou rouges, ou comme demi-transparentes, et présentant, comme caractère essentiel, un point noir ou blanc, toujours visible à la loupe, et d'où la pression sait sortir, sous sorme vermiculaire, la matière sébacie, qui montre au microscope des globules graisseux, des cellules d'épithélium et presque constamment, suivant M. Hardy (Lecons), des tubes ramifiés et des spores de cryptogame. Ces tumeurs sont isolées ou confluentes, et se remarquent principale ment au front, au visage et aux parties génitales, où leur ombilic empêche de les confondre avec des tubercules syphilitiques. (Hardy.) — Enfin l'acné atrophique, que M. Chausit a décrite, est une affection cutanée dont la plupart des signes se retrouvent dans le lupus érythémateux (scrofulide), et dont elle ne me paraît pas suffisamment se distinguer par l'état gras de la surface cutanée, par la présence des pertuis infundibuliformes des follicules sébacés, par l'aspect piqueté, comme ponctué, des surfaces malades; car ces signes peuvent être une simple coïncidence. (Arch. de méd., t. XI, 1858.)

Il résulte de ce qui précède que les acnés ont pour caractère commun la lésion des follicules, et pour caractères distinctifs les différences qui résultent de cette lésion elle-même, de l'état des oritices folliculeux, de l'excrétion de la matière sébacée et de son aspect sous forme de liquide huileux ou de croûtes lamelleuses ou ponctuées. On peut tirer aussi parti pour le diagnostic de quelques données étiologiques : l'acné rosacée est assez souvent la conséquence d'excès alcooliques, d'une

prédipusion héréditaire, ainsi que j'en ai constaté plusieurs exemples, et peutdre musi de l'exposition habituelle du visage à des foyers incandescents; Biett a charé plusieurs fois l'acné sébacée à la suite de couches. Mais ce sont là des éléments municires de diagnostic auprès des signes locaux, les seuls caractéristiques. Les més sont des affections chroniques. On rencontre rarement des faits d'acné simple aprè, avec fièvre initiale intense, comme j'en ai observé un cas à l'Hôtel-Dieu; dans cette condition, comme dans toutes les autres, les caractères de l'éruption peuvent suies permettre de reconnaître la maladie.

Froncetic. — Le pronostic de l'acné varie suivant son espèce, suivant son ancienté et aussi suivant la constitution de l'individu. L'acné rosacée est la plus redict hit souvent le désespoir des personnes du sexe; elle ne guérit que rarement. Le suives formes peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement ou persister pendant un temps peuvent se guérir assez rapidement que persiste pendant que persiste pendant que persiste pendant que pendant que

ACOUMETRE. - V. Ouis.

ACROPTRIE. — Cette maladie singulière, qui se montra épidémiquement à l'ais de 1828 à 1832, et qui resta inconnue dans sa nature et dans sa cause, malzi le nombreux travaux dont elle sut l'objet, n'ossre aujourd'hui qu'un intérêt de curouié. Toutesois je ne pourrais la passer sous silence, cette affection pouvant se montre de nouveau.

les ménomènes symptomatiques de l'acrodynie, qui était une affection apyréupe, « remarquaient du côté de la peau, du tissu cellulaire sous-cutané, de l'apparel bounoteur on vers les organes digestifs. L'altération variable des sensations 'cula cugérées, diminuées ou abolies; des contractures, des crampes, et l'afindissement paralytique des mouvements; la rougeur érythémateuse des pieds des mains, des érreptions papuleuses, pustuleuses, et quelquesois une éruption violence ressemblant au zona, des furoncles, des phlyctènes, des taches ecchyetiques de couleur cuivrée, ou une desquamation plus ou moins répétée produimanincissement extrême de l'épiderme; des sueurs aux extrémilés avec constaté dans les deux tiers des faits par M. Genest, (Arch. de méd., t. XIX, dème le plus souvent partiel, mais quelquesois général, de plus la coloreten brune et même noirâtre de la peau dans diverses parties du corps, et notamau cou, à la poitrine et au niveau des plis des articulations; enfin réquente et des troubles digestifs assez ordinaires pour avoir été relités comme sondamentaux : tel était l'ensemble des données symptomatiques · degressic. Si j'ajoute que l'évolution de ces phénomènes a été trop variable pour Na en plit tracer un tableau régulier, en raison de l'irrégularité de leur succes-🚾 et de la prédominance de tel symptôme plutôt que de tel autre, on concevra minen il serait difficile, hors le cas d'une épidémie avérée, de ne pas méconnaître

Chaque signe prédominant, en esset, peut être interprété dans la supposition à autre maladie. Les sourmillements, l'anesthésie ou l'hypéresthésie, et la parare musculaire incomplète des membres pourraient saire croire à une lésion de 
u melle épinière; et, s'il s'y joignait accessoirement de la contracture ou des 
rest, cette coincidence ne serait pas saite pour éloigner cette idée. La prédomirest contractions spasmodiques serait penser à la contracture idiopathique; 
es cruptions érythémateuses avec desquamation des extrémités supérieures, à la

pellagre; les phénomènes nerveux et paralytiques avec la diarrhée, à l'ergotisme convulsif, avec lequel l'acrodynie a beaucoup de ressemblance; l'anasarque, à une maladie de Bright; et enfin la coloration noirâtre de la peau du cou et des articulations, à une maladie d'Addison (?).

Je n'insiste pas davantage sur le diagnostic de l'acrodynie qui, d'ailleurs, n'eut pas de gravité, et qui n'a été fâcheuse que par sa longue durée et par l'intensité des accidents digestifs, qui s'expliquaient peut-être par l'influence épidémique du cholèra qui régnait en même temps.

ADDISON (Maladie d'). — V. Bronzée (Peau ou maladie).

ADÉNITE, ADÉNOPATHIES. — Appliquée aux affections que l'on constate au niveau des ganglions lymphatiques, l'expression d'adénopathies est préférable à celle d'adénites, qui exprime seulement les lésions inflammatoires. Caractérisées toujours par le développement des ganglions, les adénopathies sont des tumeurs aiguës ou chroniques que l'on peut seulement constater dans les régions où les ganglions lymphatiques sont ou deviennent accessibles à l'exploration : principalement à la tête, au cou, aux aisselles, aux régions inguino-crurales et, plus rarement, sur les autres parties du tronc ou sur les membres. Or, comme les ganglions, dans ces régions diverses, sont les aboutissants des lymphatiques de parties du corps bien déterminées, il est nécessaire d'avoir bien présentes à l'esprit ces connexions anatomiques, afin de pouvoir facilement, un ganglion étant donné, explorer les parties d'où partent ses lymphatiques d'origine, ou bien aller au contraire d'une région aux ganglions qui lui correspondent.

1° Caractères. — Les adénopathies, aiguës ou chroniques, constituent des engorgements plus ou moins volumineux d'un ou de plusieurs ganglions lymphatiques, qui sont indolents, ou le siége d'une douleur sensible, surtout à la pression, et qui forment des tumeurs dures, superficielles ou profondes, tantôt mobiles et isolées et tantôt en masses inégales, bosselées, offrant dans les deux cas des saillies arrondies sur lesquelles glisse ordinairement la peau, à moins que l'inflammation, devenue péri-glandulaire n'en ait provoqué l'adhérence à la tumeur. Parfois, il survient de la suppuration dans le tissu cellulaire péri-glandulaire, ou dans la glande lymphatique elle-même. On sait que les plaies qui succèdent à ces alcès sont très lentes à se cicatriser.

Les adénopathies forment des tumeurs visibles à l'extérieur, et parsois même d'un excessif volume au niveau des aisselles ou des aines, où l'on a vu les ganglions hypertrophiés acquérir le volume de la tête d'un ensant, dans des conditions dont il sera question tout à l'heure. Le plus souvent le volume des ganglions est bien moindre, et, quelquesois même, il saut une certaine attention pour constater à la palpation des engorgements ganglionnaires multiples qui pourraient échapper à l'exploration en raison de leur petit volume. Il y a plus : ce n'est que par des accidents indirects que l'on peut quelquesois soupçonner l'existence des tumeurs ganglionnaires qui ne peuvent être directement explorées. C'est ce qui arrive lorsque des ganglions prosonds, intriqués dans les ners qu'ils compriment en se développant, produisent des paralysies, comme celle de la portion extra-crânienne du ners sacial dans la syphilis constitutionnelle. D'autres accidents plus communs, surtout chez les ensants, sont ceux que détermine le développement des ganglious anox-chiques produit par l'affection tuberculeuse ou par toute autre cause.

Les tumeurs ganglionnaires ont donné lieu à des erreurs de diagnostic contre lesquelles il faut être en garde. L'on a pris pour des exostoses de simples adénopathies sous-occipitales, à cause de leur position immédiate sur l'os. Une tumeur glandulaire de l'aine, un peu élastique en raison d'un foyer purulent qui existait à son centre, et avec laquelle coïncidaient une constipation opiniâtre et des vomissements de matières stercorales dus sans doute à un engouement stercoral, fut prise pour une hernie étranglée. (Macilwain, Surgical observ., 1830.)

2º Conditions pathologiques. — A l'exception des causes traumatiques agissant sur les ganglions eux-mêmes, comme le froissement du col d'uniforme chez les soldats (Larrey, Mém. de l'Acad. de méd., t. XVI), les lésions locales qui donnent lieu à la production des adénopathies sont, suivant M. Velpeau, à qui l'on doit d'avoir insisté sur l'importance des lésions locales comme causes d'adénite, les angioleucites et toute inflammation superficielle de la peau, toute plaie ou excoriation, toute éruption locale, et même les luxations et les fractures, dans la zone anatomique des lymphatiques qui aboutissent aux ganglions engorgés. (Arch., de méd., 1836, tome X.)

Certaines maladies générales ou constitutionnelles déterminent des adénites ou des adénopathies qui tantôt dépendent de lésions localisées de ces maladies générales, comme des lésions cancéreuses, scrosuleuses, diphthéritiques, et qui tantôt sont sous la dépendance de la maladie générale elle-même. Parmi ces dernières, je dois citer: la tuberculisation (carreau, adénopathie tuberculeuse des ganglions bronchiques), la syphilis constitutionnelle (adénopathies syphilitiques indolentes des aînes, de l'aisselle, et surtout celles en chapelet à la partie postérieure et latérale du cou), le cancer, se généralisant dans les ganglions eux-mêmes (Bouillaud, Arch. de méd., 1824; Broca, Soc. anat., 1850), ensin la cachexie appelée improprement leucocythémie lymphatique, donnant lieu à une hypertrophie spéciale parsois monstrueuse de la généralité des ganglions lymphatiques. (Bonfils, Rec. de la Soc. d'observ., t. I.)

3º Signification. — Les adénites ou les adénopathies sont assez souvent des données séméiologiques qui servent de point de départ au diagnostic, lorsqu'on les constate de prime abord, à la simple vue ou à la palpation. D'autres fois, elles sont recherchées comme données complémentaires du diagnostic déjà établi ou encore incertain; c'est ce qui arrive, par exemple, s'il existe une des lésions extérieures qui peuvent donner lieu à l'adénite, s'il existe une angioleucite, si l'on constate une manifestation scrosuleuse d'une autre espèce que l'engorgement ganglionnaire, si enfin l'on soupçonne l'existence d'un syphilis constitutionnelle.

Quelle que soit la voie par laquelle on est arrivé à constater l'adénopathie, le point capital est de remonter à son origine, c'est-à-dire d'établir si elle a pour point de départ une lésion simplement locale ou l'une des affections générales précédemment rappelées. M. Velpeau a fait observer que l'origine locale de l'adénopathie n'était pas toujours facile à déterminer; il arrive, en effet, que la tuméfaction ganglionnaire persiste après la disparition de la lésion qui en a été l'origine. Si l'on songe alors à remonter aux commémoratifs, on arrive le plus souvent à déterminer cette cause, à moins que la lésion ait été trop légère pour attirer l'attention ou qu'un long, un très-long intervalle se soit écoulé entre le début et le moment de l'observation. Lorsque le dérangement morbide existe encore, son siége dans l'épaisseur ou la profondeur des tissus ou son peu d'importance empêchent aussi quelquesois de le trou-

ver. Il ne faut pas oublier non plus que l'on a admis des adénites idiopathiques, comme celles de l'aine dues à une marche forcée, et celles du cou signalées par M. Larrey. C'est principalement au niveau de l'aîne que les adénites locales ont parfois une origine obscure, et qu'il est important de décider si l'on a ou non assaire à un вивом.

On voit que la détermination de l'origine réelle des adénopathies peut présenter des difficultés. Or, en pareil cas, la généralisation ou la localisation des engorgements ganglionnaires dans des régions accessibles à nos moyens d'exploration est une condition qui peut avoir son utilité, comme cela ressort de l'exposé des conditions pathologiques des adénopathies.

Une distinction bien nécessaire à établir entre les lésions cutanées qui peuvent on non produire des adénites est celle qui concerne les syphilides et les affections cutanées vulgaires. M. Ricord professe que les syphilides ne donnent jamais lieu à des adénopathies comme les maladies cutanées vulgaires, ce qui serait un caractère différentiel très-utile dans beaucoup de circonstances. Salneuve, qui a traité ce sujet avec soin dans sa thèse, rappelle que l'eczéma, la gale, l'impétigo, le prurigo et le lichen aigu donnent lieu le plus souvent à la production d'adénites, et que l'ou peut utiliser cette donnée en l'appliquant au diagnostic. Pour lui, un eczéma des parties génitales, qui a ordinairement une teinte brune, cuivrée, qui le sait prendre pour une syphilide, devra être considéré comme vulgaire si les ganglions de l'aine sont engorgés, et comme une syphilide s'ils ne le sont pas. Lorsqu'il existe en même temps une éruption cutanée de nature douteuse et une véritable syphilide, l'état différent des ganglions correspondants, ici sans altération et là manifestement engorgés, servirait, suivant le même observateur, à déterminer la nature dissérente des deux éruptions. Cependant, pour qu'il en sit ainsi, il faudrait que le principe distinctif sit absolu de part et d'autre; que les éruptions vulgaires sussent dans tous les cas accompagnées d'adénopathies, et que les syphilides ne le fussent jamais, ce qui ne me paraît pas suffisamment érabli, du moins en ce qui concerne les éruptions vulgaires.

ADHÈRENCES. — L'étude diagnostique des adhérences des séreuses présente assez d'intérêt pour motiver cet article. Elles méritent, en effet, une attention particulière, soit en raison des modifications qu'elles apportent dans les symptômes actuels de la maladie qui en est l'origine, soit pour les phénomènes consécutifs qu'elles peuvent occasionner.

A. — La formation des adhérences se rattache intimement à l'inflammation des membranes séreuses dont elles sont toujours la conséquence. Tautôt on peut prévoir leur formation au bruit de prottement que fait percevoir l'auscultation, et tantôt elles s'organisent d'une manière latente au niveau d'une lésion locale, par suited'une inflammation adhésive que l'on ne saurait que soupçonner, et non constater pendant la vie.

Ces adhérences latentes impriment assez souvent une physionomie insolite à des maladies thoraciques ou abdominales. D'abord, elles s'opposent à des perforations intra-séreuses toujours redoutables; ensuite elles permettent à des collections purulentes ou à des kystes d'aller s'ouvrir dans une voie naturelle, au delà des séreuses contiguës. Dans ce dernier cas, la rupture elle-même devient un signe des adhérences, si la lésion qui est le point de départ de cet accident, ordinairement heureux, a été d'abord diagnostiquée. (V. Abcès, Communications morbides.)

B. — les effets consécutifs des adhérences séreuses doivent être examinés dans la périca, le péricarde on le péritoine.

les le pleurésie, en effet, les adhérences expliquent simplement comment, à la nite de la pleurésie, le poumon étant aplati et bridé, les parois thoraciques s'afnissent et se rétrécissent à leur niveau; mais elles ne donnent lieu à aucun trouble inctionnel ni à aucun signe particulier, si ce n'est peut-être à la faiblesse, à l'auscataine, du murmure respiratoire que l'on constate du côté affecté anciennement de pleurésie, et que M. Louis est disposé à considérer comme un effet de l'adbèrence.

Les adhérences générales du péricarde, à la suite de la péricardite, ont été consairtes comme une cause d'hypertrophie du cœur (Andral, Hope, etc.), en raison issellats de contraction que l'on a supposés être la conséquence de cette lésion matemique. Mais Skoda et Rokitanski regardent la dilatation du cœur comme étant phaid la conséquence de ces adhérences. De son côté, le docteur Kennedy, de Du-La a publié récemment des recherches intéressantes sur cette question. (Union wi., 1859, t. II.) En mettant de côté les faits dans lesquels il y avait des lésions rambires, il a pu réunir quatre-vingt-dix cas d'adhérences partielles ou totales du primie avec lesquelles le cœur était sain dans trente-quatre cas, et malade dans capate-six. Ces derniers comprenaient cinquante et une hypertrophies, avec ou and des cavités, et cinq atrophies. — En présence de ces résultats, la est-elle jugée? Non assurément, car il est impossible de démontrer qu'il v relation de cause à effet entre les adhérences et les lésions. Relativement aux sime de l'adhérence, M. Kennedy fait observer avec raison, avec le docteur Bellingan qu'il est oiseux de vouloir trouver un signe diagnostic unique. Il rejette dante des battements du cœur sur une large surface, signe à la valeur duquel inatore d'abord, ainsi que les signes indiqués par Hope et Saunders, qui font the un grand nombre de cas, et qui n'indiquent d'ailleurs pas, suivant lui. shire d'une manière absolue. Cette dernière remarque peut s'appliquer au Poposé par le professeur Law, c'est-à-dire à la matité précordiale persistante. we soit la position que prenne le sujet.

péritoine, il est fréquemment le siège d'adhérences limitées pouvant brides qui donnent lieu à des étranglements intestinaux (V. Obstructions manuts), ou bien qui fixent un organe dans une position vicieuse, soit une mestinale, ce qui gêne le cours des matières (Cossy), soit l'utérus, qui se trouve manière permanente et qu'il y a du danger à vouloir redresser Minnest. Lorsque l'on soupconne l'existence d'adhérences de cette espèce, il faut rec soin des antécédents; presque toujours alors l'on apprend que l'abet surtout le bas-ventre chez la femme, a été le siège d'une maladie inflam-Marephes ou moins grave, ce qui donne de grandes probabilités pour l'existence des des adhérences se sont formées Bright, lorsque des adhérences se sont formées Tritoine et les viscères abdominaux, on éprouverait au toucher, en palpant le 🐃 me sensation toute particulière, qui varie entre la crépitation produite par ' recet la sensation que donne le froissement d'un cuir neuf entre les doigts. Arch. de méd., 1859.) A-t-on constaté après Bright ce signe d'adhérences le ne connais que M. Boinet qui, dans un mémoire tout récent sur le ' Fonte des tumeurs du ventre (Gaz. hebdom., 1860, p. 154), ait parlé après l'auteur anglais de la sensation particulière « de crépitation et de frottement » que l'on éprouve en palpant les téguments au niveau d'adhérences existant entre la tumeur et le péritoine pariétal. Il a en outre .émis l'opinion que l'on pouvait, jusqu'à un certain point, reconnaître l'existence de ces adhérences en faisant aller et venir, par un mouvement de glissement, les parois de l'abdomen sur les parties antérieures et latérales des tumeurs, ou en soulevant ces parois si elles sont relâchées.

Quoi qu'il en soit de ces adhérences limitées du péritoine, il ne faut pas perdre de vue qu'elles peuvent être plus étendues et agglomérer un paquet d'anses intestinales; il en résulte alors une masse intra-abdominale qui simule une tumeur par sa matité et sa résistance circonscrite. M. Becquerel a communiqué à la Société médicale des hôpitaux de Paris (1855) un fait dans lequel des adhérences de cette espèce simulaient une hypertrophie de la rate. Lorsque l'erreur n'est pas inévitable, et que le caractère des tumeurs de cette espèce est douteux, un interrogatoire rigoureux sur les antécédents pourrait peut-être saire arriver à des probabilités diagnostiques.

ADIPEUX (Éléments). — V. Transportation graisseuse.

ADYNAMIE. — Ce mot, compris d'abord dans un sens très-étendu, l'a été de nos jours dans un sens beaucoup plus restreint. On doit, avec Vogel, considérer l'adynamie comme un terme générique applicable à la diminution ou l'abolition complète de l'énergie des mouvements volontaires et des sensations, et à l'affaiblissement des fonctions en général. L'asthénie et la prostration ne sont que de l'adynamie, de même que le collapsus, qui est seulement remarquable par la rapidité de son invasion. Chercher à établir des caractères différentiels tranchés entre ces différentes dénominations, au lieu de les comprendre dans l'adynamie, serait se livrer à des considérations subtiles sans aucune utilité réelle.

C'est pour ne pas avoir compris l'adynamie comme synonyme de prostration symptomatique plus ou moins considérable, que plusieurs auteurs ont groupé, comme caractères de l'adynamie, certaines particularités qui doivent être distraites de sa description, puisqu'elles se rapportent plutôt aux affections dans lesquelles on les observe. La faiblesse plus ou moins considérable du malade, avec incapacité de se mouvoir ou de se tenir sur son séant sans qu'il y ait paralysie, son indifférence sur son état, un pouls faible, avec ou sans fréquence, suffisent pour caractériser l'adynamie. En y joignant la stupeur, les fuliginosités des dents, un délire tranquille, on décrit l'état pathologique que l'on a compris sous la dénomination d'état турноїре. C'est cet état pathologique qui a été si longtemps confondu avec la fièvre typhoïde, dans laquelle il se rencontre plus fréquemment que dans aucune autre maladie, mais qui n'est pas, sous le nom mal compris de typhus, une maladie particulière, comme on l'a répété de nos jours.

On est assez généralement disposé à accepter que l'adynamie tient à une contamination du sang, tout en ignorant en quoi elle consiste. Ce qui est acquis à la science et à la pratique, c'est que l'adynamie, constituant ou non l'état typhoïde dont il a été question, se rencontre dans une foule d'affections: l'affection typhoïde, le typhus et toutes les maladies par empoisonnement miasmatique, ingestion de substances toxiques, inoculation de venins ou de matières styptiques; dans les affections gangréneuses, dans la phlébite, certaines pneumonies, hépatites, dyssenteries; dans les fièvres éruptives graves, et principalement dans les varioles confluentes (période de suppuration); en un mot dans toutes les maladies ou fièvres graves.

AGES. 21

Il résulte de là que l'on peut conclure à un état général grave quelconque de l'économie, lorsque l'on constate l'existence de l'adynamie. Quelle est la nature de cet état grave? C'est ce que la recherche de l'ensemble des données diagnostiques, qui conduit à la connaissance de la maladie qui en est l'origine, met à même de décider, autant du moins que le permettent nos moyens d'investigation.

AÉRIENNES (Voies et cavités). — V. RESPIRATOIRES (Voies). AFFAIBLISSEMENT, AFFAISSEMENT. — V. FORCES.

AGES. — Les modifications anatomiques et physiologiques qui surviennent dans les deux sexes, par suite de l'âge, ont une influence notable sur la production exclusive ou prédominante de certaines maladies, aux différentes périodes de la vie humaine. Il résulte aussi de ces modifications anatomo-physiologiques des différences plus ou moins notables dans les particularités des maladies communes à toutes les périodes. Ces deux points de la question de l'influence de l'âge sur les maladies à savoir : les maladies propres à certains âges et les modifications des manifestations seméiologiques propres à chacun d'eux, constituent les données qui sont le plus utiles à examiner. Ce sont les seules que je rappellerai dans cet article, où je n'adopterai pas la division complexe des âges en enfance, adolescence, jeunesse, virilité, âge de retour et caducité, mais simplement la distinction en enfance, âge adulte et vieillesse : distinction qui suffira parfaitement aux considérations diagnostiques que je vais exposer, et desquelles j'écarterai avec soin toutes les opinions vagues et les assertions sans preuves, dont on a tant abusé à propos des âges.

A. MALABIES EXCLUSIVES OU PRÉFONDÉRANTES AUX DIFFÉRENTS AGES. — L'âge adulte est, avec raison, considéré comme un type intermédiaire auquel se rapportent principalement les descriptions générales des maladies dans les traités de pathologie non spéciale. Il en est de même dans la plupart des articles de cet ouvrage. Il me suffira donc ici de comparer ce qui a rapport à l'enfance et à la vieillesse, en faisant seulement remarquer, relativement à l'âge adulte, que chez l'homme et la femme, c'est la période de la vie où les organes de la génération ont leur plus grande ou presque leur seule activité, et où par suite les maladies de ces organes sont le plus fréquentes.

D'après MM. Barthez et Rilliet, qui ont traité la question dans leur excellent Traite des maladies des enfants, plus l'enfant est jeune et plus fréquentes sont les affections qui résultent d'une organisation faible et incomplète. L'enfant naissant peut présenter d'abord des traces de maladies intra-utérines guéries. Ce sont des monstruosités ou des vices de conformation résultant, soit de la suspension ou de la diminution d'accroissement d'un organe resté au degré d'organisation dans lequel la maladie l'a surpris, soit de la déviation du travail d'accroissement, soit enfin d'une perte de substance qui a été suivie d'un travail réparateur analogue à celui de la cicatrisation. Au lieu de ces difformités consécutives, parfois l'enfant est encore affecté de maladies développées pendant la vie intra-utérine, et qui n'ont pas parcouru toutes leurs périodes à la naissance. Ce sont : « 1º des inflammations diverses : pneumonie, pleurésie, entérite, péritonite; 2º des hydropisies : hydrocéphale, hydrothorax, ascile, anasarque; 3º des hémorrhagies; 4º des convulsions; 5° des fièvres continues et notamment la variole et la rougeole; 6° la fièvre intermittente; 7º des maladies organiques, telles que les tubercules et le rachitisme; 8º les entozoaires; 9º diverses formes de la syphilis; 10º enfin des maladies

chirurgicales: contusions, plaies, fractures, luxations, hernies et même amputations spontanées.» (Loc. cit., t. 1.) Il est probable que cette énumération est uniquement basée, pour plusieurs de ces affections, sur les constatations anatomiques, ce qui réduit le nombre des maladies qui se révèlent par des symptômes particuliers.

Sans m'arrêter aux affections qui résultent immédiatement de certaines conditions de l'accouchement lui-même, parmi lesquelles je mentionnerai le céphalématome et surtout la paralysie faciale qui résulte de l'application du forceps et de la compression du nerf facial (Landouzy), je rappellerai comme maladies se développant peu après la naissance : « l'établissement incomplet de la respiration (atelectasie), les hémorrhagies, l'érysipèle ombilical, la péritonite, l'entérite, l'ictère, le sclérème, la gangrène des extrémités, les coliques ou tranchées, le muguet, le coryza, l'ophthalmie purulente, la syphilis, l'hypertrophie du thymus. En outre, le spasme de la glotte, les convulsions toniques ou cloniques et les catarrhes ne sont pas rares à cet âge et lui sont communs avec la période suivante, c'est-à-dire avec le temps de la première dentition. »

Tout en faisant remarquer l'exagération de l'opinion du vulgaire, qui attribue à la première dentition la plupart des maladies du jeune âge, MM. Barthez et Rilliet considèrent cette période comme féconde en actes morbides qui, sans dépendre de la dentition, s'y rattachent cependant. Le sevrage leur paraît avoir plus d'influence sous ce rapport que la dentition elle-même. Les maladies de l'appareil digestif, les aphthes, la stomatite, la diarrhée, les entérites aiguës et chroniques, les invaginations, sont très-fréquentes. Les gourmes, les affections convulsives diverses, la méningite simple, les catarrhes laryngés, trachéaux, bronchiques, et la bronchopneumonie se présentent fréqueniment aussi. Le rachitisme n'est pas rare, et la tuberculisation commence à paraître, sans avoir la fréquence qu'elle atteint dans les âges suivants.

Les affections presque spéciales aux enfants âgés de deux à six ans sont : « la stomatite ulcéro-membraneuse, l'angine couenneuse, la laryngite spasmodique (pseudocroup), le croup, la coqueluche, les oreillons, la gangrène de la bouche, les vers intestinaux, le favus, l'impétigo du cuir chevelu, la tuberculisation, les fièvres éruptives et les maladies qui en dérivent. »

Outre la tuberculisation et les sièvres éruptives, on rencontre plus spécialement, de sept à quinze ans, « la pneumonie lobaire, le rhumatisme, la pleurésie, la péricardite, les instammations primitives du tube digestif, la méningite simple, la chorée et la sièvre typhoïde. » Cette dernière énumération n'a d'importance que par la comparaison de l'âge de sept à quinze ans avec les âges antérieurs; car, si l'on excepte la chorée et peut-être les instammations primitives du tube digestif, toutes les autres maladies sont principalement observées chez les adultes.

Une circonstance importante à noter chez les jeunes sujets, et qui ressort de relevés stati-tiques faits avec soin, c'est la fréquence plus grande que chez l'adulte de l'endocardite qui survient dans le cours du rhumatisme articulaire, comme origine des affections du cœur. (Mém. de la Soc. d'obs., t. 111.)

Quoique la plupart des maladies qui se rencontrent chez les vieillards puissent se montrer chez les adultes, il en est un certain nombre qui, par leur fréquence beaucoup plus grande dans la vieillesse, méritent d'ètre signalées. On doit à Prus, sur

23

ce sujet, un relevé important de onze cent cinquante-cinq observations recueillies par lui à Bicêtre, pendant trois années consécutives, et d'où il résulte que les six dixièmes des maladies ayant affecté les vieillards âgés de soixante à quatre-vingt-dix ans, étaient par égale part, à peu de chose près : 1º des maladies des centres nerveux et de leurs enveloppes ; 2º des maladies des organes respiratoires. Dans près de deux dixièmes, les organes digestifs étaient atteints, et dans un autre dixième, les organes de la circulation. Le reste des sujets, un peu plus d'un dixième, présentait les maladies les plus diverses. (Mém. acad. de méd.)

AGES.

M. Durand-Fardel, dans son Traité des maladies des vieillards (1854), comprend, parmi les affections des centres nerveux, ou plutôt du cerveau et de ses enveloppes, la congestion cérébrale, l'hémorrhagie, le ramollissement aigu ou chronique du cerveau, l'hémorrhagie des méninges et la méningite. — Les maladies des voies respiratoires, suivant le même auteur, sont la pneumonie, que l'on sait si commune comme maladie ultime chez les sujets avancés en âge, et les affections catarrhales, dans lesquelles il range la bronchite aiguë ou chronique, la broncorrhée, l'emphysème, la dilatation des bronches et l'astlime. — Comme affections principales des organes digestifs des vieillards, il faut noter la dyspepsie, l'embarras gastrique, la gastrite chronique et l'entérite. Les maladies de l'appareil bilinire, annexe des organes digestifs, méritent aussi d'être mentionnées, malgré leur peu de fréquence, comme affections chroniques. — L'appareil urinaire est plus souvent atteint chez les vieillards qu'à tout autre âge de la vie; et, quoique ces affections soient considérées plutôt comme étant du ressort de la chirurgie que de la médecine, et qu'elles aient par cela même été négligées par Prus, elles n'en méritent pas moins une mention spéciale : l'hypertrophie de la prostate, la stagnation de l'urine dans la vessic, la rétention d'urine, l'incontinence urinaire et le catarrhe vésical, ne sauraient être en effet oubliés. — Enfin M. Durand-Fardel rappelle avec raison la goutte, le rhumatisme goutteux et certaines affections de la peau, telles que l'érysipèle chronique, le prurigo, le pemphigus, comme maladies de la vieillesse; non pas qu'il soit prouvé que toutes sont plus fréquentes chez le vieillard que chez l'adulte, mais sans doute parce que les unes prennent avec l'âge tout leur dé-· veloppement, comme la goutte et le rhumatisme goutteux, et que les autres se développent dans des conditions spéciales à la vieillesse, auxquelles elles empruntent des caractères particuliers.

Je ne saurais entrer dans de plus grands détails relativement aux maladies de l'ensance et de la vieillesse, dont l'étude diagnostique se trouve d'ailleurs comprise dans autant d'articles à part. Je passe donc, pour terminer les généralités de cet article, à la seconde question que je me suis posée.

B. INFLUENCE DE L'AGE SUR LES MANIFESTATIONS SYMPTOMATIQUES. — Cette influence porte sur le caractère général des maladies et sur les symptômes ou signes en particulier.

Quant aux symptômes généraux, on a fait remarquer avec raison que de l'activité de la circulation et de la nutrition dans l'enfance résultaient l'acuité habituelle des maladies, l'intensité des réactions fébriles et la fréquence des phénomènes aigus dits sympathiques, et des manifestations pathologiques vers la périphérie. De l'insuffisance ou plutôt de la décadence graduelle de la nutrition chez le vieillard, chez lequel la circulation capillaire artérielle devient de plus en plus languissante, résulte,

au contraire, l'obtusion du mouvement fébrile. la concentration du travail pathologique vers les organes internes, l'adynamie, et le caractère chronique de la plupart des maladies.

L'influence de l'âge sur les symptômes en particulier n'est pas moins remarquable. On peut opposer encore ici l'exagération des caractères du symptôme local qui se constate pendant la première période de la vie, à l'atténuation de ces mêmes caractères pendant la vieillesse, où les maladies latentes sont relativement si fréquentes. — Je ne pourrais, sans redites inutiles, rappeler les différences que les âges extrêmes apportent à l'expression des symptômes, et principalement des signes physiques; ce sujet est traité à propos de chaque mode d'exploration, ou à propos des organes ou des signes considérés à part.

Parmi les auteurs qui ont traité cette question de l'influence des âges sur les maladies, il en est qui ont développé des considérations plus ou moins séduisantes, et émis des opinions plus ou moins ingénieuses, que je n'ai pas cru devoir rappeler; car en les voyant dénuées de toute preuve, on en est réduit à douter qu'elles soient vraies, et par conséquent à les négliger comme données de pratique.

AGITATION. — Les mouvements désordonnés, avec ou sans animation de la face, qui constituent l'agitation dans le cours des maladies, résultent d'un état de malaise douloureux, de nature variable, éprouvé par le malade, d'un état fébrile, ou bien l'agitation constitue l'une des manisestations du délire. Dans ces deux circonstances, l'agitation est un signe secondaire qui peut servir de point de départ au diagnostic, mais qui perd de son importance apparente aussitôt que l'on a recueilli les autres signes. Cependant l'agitation et l'animation des traits alternant avec de la saiblesse, de l'inquiétude, etc., a une certaine valeur comme prodrome de la rage. (V. aussi Anxiété.)

AGONIE. — l'altération des traits, la lividité des lèvres, la pâleur cadavéreuse du visage, parfois humecté d'une sueur froide; le refroidissement des extrémités; la faiblesse extrême des mouvements et de la voix; la carphologie; l'abolition progressive du sentiment et des facultés intellectuelles; parfois la fixité des yeux, l'immobilité des paupières et, si l'agonie se prolonge, la dessiccation de la partie de la cornée qui reste exposée à l'air; la sécheresse de la langue; la difficulté de la déglutition et la pénétration dans les voies aériennes, d'où ils ne peuvent être expulsés par la toux, des liquides introduits dans le pharynx; une respiration lente ou fréquente, inégale, suspirieuse, bruyante, tantôt sèche, et le plus ordinairement accompagnée d'un râle trachéal plus ou moins abondant, entendu à distance, et entrecoupé quelquesois d'expirations plaintives; un pouls inégal, intermittent, de moins en moins sensible, fuyant sous le doigt; parfois des déjections involontaires; et enfin, lorsque l'intelligence se conserve jusqu'au dernier moment, l'obscurcissement de la vue précédant de peu d'instants le dernier soupir : tels sont les signes habituels de l'agonie. La durée de l'agonie est variable, de plusieurs heures à plusieurs jours, et de vingt-quatre heures en moyenne.

On ne conçoit guère l'agonie sans que la mort en soit la conséquence naturelle; et c'est ce qui a lieu le plus ordinairement. On ne peut nier toutesois que l'agonie, sans atteindre sa plus grande intensité, ne puisse s'arrêter dans certains cas, et que la guérison ne puisse survenir spontanément ou sous l'influence d'un traitement approprié. Seulement ce sont des faits très-exceptionnels.

AIGUES (Maladies). - V. MALADIES.

AIRE, AISSELLLE. — J'ai peu de mots à dire de ces deux régions, qui préssient entre elles une certaine analogie. Elles sont l'une et l'autre le siège de tenurs ganglionnaires (ADÉNOPATHIES) et d'abcès. C'est dans le voisinage de la jurbe antérieure de l'aisselle, aussi bien qu'au-dessus de l'aine, que se rencontrent pas particulièrement l'éruption et la desquamation scarlatineuses quand elles ne sont pas généralisées, et que l'on trouve le plus fréquemment aussi les sudamina pas surviennent au cours de la fièvre typhoïde. L'aine présente des hernies et des latous vénériens comme lésions qui lui sont particulières.

AIR. - V. GAZEUX (Fluides).

ALBINISME. — La décoloration générale et congéniale de la peau qui est d'un blanc mat on de lait, l'aspect soyeux et blanc des cheveux et des poils, la content rocée de l'iris, l'impressionnabilité extrême de la rétine à la lumière, constituent les caractères principaux de l'albinisme ou des sujets dits albinos. On ne peut des lors les méconnaître. Ils ne présentent d'ailleurs aucune particularité qui attresse le praticion, si ce n'est leur faiblesse générale ou même leur dégradation phisque et intellectuelle. Le vitilico est une sorte d'albinisme partiel.

ALBUMINE. — Il suffit de rappeler que l'albumine entre pour 75 à 85 millieux dans la composition du sang, pour faire comprendre l'importance de cet diment organique dans l'économie. L'albumine ne diffère de la fibrine que par le aux diffèrent de coagulation de ces deux principes, cette coagulation ayant lieu que funtaiement et à froid pour la fibrine, et constituant la trame du caillot sanguin, tadis que la coagulation de l'albumine dissoute dans le sérum du sang n'a lieu que l'il l'action de différents réactifs et par la chaleur. C'est cette coagulation de l'albumine que l'on provoque et que l'on met à profit dans la pratique, pour reconnaître présence de cet élément du sang dans des liquides où, dans son état de dissoluime, il échapperait à l'attention. Cette recherche de l'albumine 1° dans l'urine, 2 dans d'autres liquides que l'urine, est l'objet de cet article.

A. CONSTATATION DE L'ALBUMINE DANS L'URINE. — On admet généralement que l'abunine est un produit pathologique lorsqu'on la rencontre dans l'urine, attendu q'ck a'y existe pas dans l'état physiologique. Telle n'est pas cependant l'opinion de acteur Gigon, d'Angoulème, qui a conclu, de nombreuses expériences sur l'acteur Gigon, d'Angoulème, qui a conclu, de nombreuses expériences sur l'acteur Gigon, d'Angoulème, qui a conclu, de nombreuses expériences sur l'acteur Gigon, d'Angoulème, qui a conclu, de nombreuses expériences sur l'acteur des éléments normaux de l'arine. Selon cet observateur, le fait de la présence de l'albumine dans l'urine armale n'aurait échappé jusqu'ici à l'attention que par suite de l'insuffisance des l'abunine, tandis que le chloroforme, indiqué par lui comme le réactif par excelleme, y ferait découvrir les proportions les plus minimes de cette substance, l'alla,000 par exemple. Mais M. Alf. Becquerel, que ses travaux rendent si compétat en pareille matière, a montré que le chloroforme ne précipitait pas de l'albunine de l'urine normale, et qu'il s'émulsionnait simplement par son agitation avec l'apide, comme le prouve l'examen microscopique.

hen à la rigueur dans l'aspect extérieur de l'urine, si ce n'est la présence du pa m du sang, ne peut indiquer qu'elle contient de l'albumine; et c'est à la physique et principalement à la chimie que l'on doit avoir recours pour découvrir ce pracipe dans l'urine, où sa quantité, suivant M. Frerichs, varie de 2,5 à 15,0

pour 1,000. Voici quels sont les moyens de constatation et de dosage de l'albumine dissoute, et les causes d'erreur qui peuvent se présenterr

1º Les moyens de constater l'albumine dissoute dans l'urine sont les réactifs qui la coagulent, et la polarimétrie. Mais ce dernier procédé, hasé sur la propriété qu'ont les liquides albumineux de dévier la lumière polarisée à gauche, tandis que la glycose en dissolution la fait dévier à droite, nécessite l'emploi d'un appareil compliqué qui a été imaginé par M. Becquerel, et qui oblige à faire subir au liquide urinaire des préparations particulières qui ne sauraient être facilement employées dans la pratique. (Arch. de médecine; 1850, t. XXII.) Je ne vais donc m'occuper que des réactifs.

Toutes les fois que l'urine donne un précipité par la chaleur et par l'acide nitrique, sans en fournir par l'acide acctique, elle est albumineuse, et le précipité est de l'albumine, a dit avec raison M. Rayer. Les deux premiers réactifs, chaleur et acide nitrique, sont les seuls que l'on emploie le plus habituellement dans la pratique. — Chauffée dans un tube de verre à la slamme d'une lampe à esprit-devin, ou au-dessus de la flamme d'une bougie, l'urine albumineuse, qui se coagule à 65° de chaleur, mais que l'ou chausse ordinairement jusqu'à l'ébullition, se trouble d'abord et présente un nuage opalin, laiteux, qui se rétracte bientôt et se dépose en grumeaux plus ou moins abondants. — L'acide nitrique, versé dans l'urine albumineuse, y produit un précipité plus manifeste, sous forme d'un nuage distinct, disposé comme une sorte de disque qui se précipite le plus souvent. Ce nuage est opalin, grisatre ou d'un beau blanc parfois rosé. Quelquesois l'acide nitrique sait prendre l'urine en masse, quand la quantité d'albumine est considérable. Une trop grande quantité d'acide azotique crisperait le précipité et le réduirait de volume, comme le fait une ébullition trop prolongée; il faut donc verser l'acide goutte à goutte dans le tube, jusqu'à ce que le précipité reste stationnaire. Il paraît incontestable aujourd'hui que lorsque l'albumine est peu abondante, elle se redissout dans un excès d'acide en donnant à l'urine une teinte rougeâtre.

Mais, lorsqu'on traite des urines non albumineuses par la chaleur et l'acide azotique, on voit survenir quelquesois des précipités qui en imposent pour de l'albumine, et qu'il saut avoir soin d'en distinguer.

D'abord, les urines peuvent être troubles au moment de l'émission, sans contenir pour cela de l'albumine. (V. URINES.) Elles peuvent aussi être laiteuses ou chy-leuses, et ne doivent alors leur opacité, suivant la remarque de M. Rayer, qu'à la suspension d'une matière grasse; l'éther leur rend immédiatement leur transparence. Les faits de cette espèce sont faciles à reconnaître, l'urine étant trouble à première vue, et non par le fait de l'emploi de la chaleur ou de l'acide azotique.

Pour juger des précipités fournis par ces deux derniers moyens, il saut en examiner séparément les résultats, et tenir compte de l'état alcalin ou acide de l'urine : c'est un point capital. — Une urine alcaline traitée par la chaleur seule donne parsois un précipité notable, sans qu'il y ait d'albumine; ce précipité est dù à la précipitation des phosphates. Si l'urine est acide, au contraire, la chaleur peut encore développer un précipité qui se compose de carbonates. Ces précipités de phosphates et de carbonates sont immédiatement dissous par l'addition de quelques gouttes d'acide nitrique; la dissolution des carbonates se sait avec effervescence. — Traitées par l'acide nitrique seul, certaines urines sournissent un précipité d'acide urique

27

ou d'urate d'ammoniaque, lorsque cet acide ou ce sel y existent abondamment. L'urate d'ammoniaque peut être, il est vrai, redissous dans un excès d'acide, mais l'acide urique ue se redissout pas à moins d'un grand excès de l'acide ajouté, et il reste déposé sur les parois du tube sous forme de grains rouges. (M. Rayer.)

Il résulte de ce qui précède que des précipités obtenus soit par la chaleur, soit par l'acide nitrique isolément, peuvent faire croire à l'existence d'un précipité albumineux qui n'existe pas. Or, si l'on emploie concurremment les deux moyens de précipiter l'albumine: la chaleur dissipe le précipité d'acide urique ou d'urate d'ammoniaque que l'acide seul pourrait produire, de même que l'acide nitrique s'oppose à la formation des précipités de phosphates ou de carbonates que la chaleur seule pourrait déterminer. Et comme l'un et l'autre coagulent en même temps l'albumine, c'est bien ce dernier corps qui seul forme alors le précipité. On ne doit donc pas, comme le font beaucoup de praticiens, se contenter de traiter la même urine dans deux tubes différents, par la chaleur dans l'un, par l'acide azotique dans l'autre, et encore moins n'employer que l'un ou l'autre moyen de réaction, comme l'a fait Martin Solon pour ses recherches sur l'albuminurie (1838). Il est indispensable d'avoir toujours recours aux deux moyens à la fois, et d'acidifier l'urine avec l'acide azotique avant de la chauffer.

Vu au microscope, le précipité albumineux a une apparence lamelleuse, chagrinée, particulière, et il se distingue facilement des cristaux d'acide urique et de la poudre amorphe d'urate d'ammoniaque qui peuvent accompagner l'albumine. (V. URINES.)

L'emploi combiné de l'acide azotique et de la chaleur, qui ne peut donner lieu qu'à la précipitation de l'albumine, a par suite un avantage que ne présentent pas d'autres réactifs, dont l'inconvénient est de précipiter l'albumine et d'autres matériaux de l'urine. Tels sont l'alcool, le sublimé corrosif, l'alun, le tannin, la créosote, le sous-acétate de plomb ou l'acétate de plomb cristallisé, l'azotate d'argent, et enfin le chloroforme, dont il a été question en commençant. Tous ces réactifs sont infidèles; car lorsque l'on y a recours, la nature du précipité obtenu ne peut être admise comme étant de l'albumine qu'après un examen microscopique, qui est rarement nécessaire lorsqu'on agit avec l'acide nitrique et la chaleur réunis. Quant à la valeur graduée ou relative des différents réactifs, on les a classés diversement, sans diminuer, en définitive, l'importance du rôle de l'acide azotique et de la chaleur combinés, comme réactifs de l'albumine. Toutefois, MM. Becquerel et Vernois n'adopteut leur emploi qu'avec restriction. Ils conseillent d'avoir recours au tannin comme précipitant l'albumine mieux que l'acide et la chaleur, lorsque l'albumine, d'abord évidente par l'acide azotique et la chaleur, cesse de l'être, parce qu'elle a subi, suivant ces habiles observateurs, une modification isomé-

D'antres réactifs de l'albumine ont encore été proposés. M. Becquerel, après avoir fait des expériences avec M. Barreswill, a préconisé l'acide pyrophosphorique comme décelant les plus minimes quantités d'albumine (1/20,000); mais ce réactif doit être préparé extemporanément en chaussant l'acide phosphorique sec, parce qu'il revient, après une heure, à ce dernier état; ce réactif a donc l'inconvénient de multiplier les manipulations.

2º La présence de l'albumine étant constatée dans l'urine, il est nécessaire de se

rendre compte de sa proportion relative. J'ai dit précédemment que, lorsque l'albumine est en quantité considérable, la chaleur et l'acide azotique semblent faire coaguler l'urine en masse, et que, lorsqu'elle est en médiocre quantité, la coagulation a lieu par petites parcelles qui s'accumulent bientôt dans le fond du tube. Mais cette différence n'est qu'un élément de comparaison grossier, qui ne permet pas de juger de la quantité d'albumine précipitée à dissérentes époques de la maladie qui s'accompagne d'albuminerie. C'est dans le but d'apprécier ces différences quantitatives que M. Becquerel a conseillé de prendre 1,000 grammes d'urine et d'en précipiter toute l'albumine, ou bien d'avoir recours à son polarimètre (dont il a été précédemment question, et qui aurait l'avantage de donner au dosage de l'albumine une grande précision, d'où le nom d'albuminimètre qu'il a donné à cet instrument). Ces procédés ne sont pas assez simples pour être usuels. On évalue moins exactement, il est vrai, mais d'une manière réellement suffisante, la quantité proportionnelle de l'albumine, en traitant le liquide par l'acide azotique et la chaleur dans un tube gradué, où le niveau supérieur du précipité atteint par le repos une hauteur que l'on compare à celle du liquide. Pour rapprocher et comparer les résultats de plusieurs explorations, on se sert de tubes semblables, dans lesquels on verse toujours la même quantité d'urine à examiner.

3º Malheureusement cette comparaison des quantités variables d'albumine observées dans le cours des maladies qui s'accompagnent d'albuminurie, ne peut pas être considérée comme indiquant avec une certaine rigueur la marche croissante ou décroissante de cette albuminurie. Dans ces derniers temps, en effet, des causes accidentelles assez nombreuses ont été reconnues qui font varier sensiblement la quantité d'albumine dans l'urine, ou qui même l'y font apparaître alors qu'aucune maladie ne saurait être invoquée. Ce sont encore là de nouvelles difficultés de constatation à ajouter à celles précédemment rappelées. C'est ainsi que M. Gubler a signalé des variations diurnes très-sensibles de la quantité d'albumine dans l'urine, variations qui font que les urines du matin (dites du sang) penvent ne pas contenir on offrir peu d'albumine, tandis que celles rendues après les repas (dites de digestion) en contiennent manifestement plus que les précédentes, en même temps qu'elles sont plus colorées. Si ces faits se confirment, il est évident que certaines albuminuries, encore peu accusées, pourraient échapper au praticien s'il n'examinait que l'urine du matin, ce qui est d'ailleurs le plus ordinaire. Ces résultats concordent avec ce que l'on savait déjà de l'influence de certains aliments sur la production d'albuminuries passagères (Christison, Bence Jones). Il est hors de doute aujourd'hui qu'un régime animalisé, et en particulier les œufs, peuvent produire une albuminurie accidentelle et temporaire. Enfin on a pensé qu'une lésion vitale ou organique de la muqueuse digestive, qu'une digestion mal faite par conséquent, pouvait permettre l'introduction dans l'économie d'une albuminose non assimilable que rejette bientôt l'urine (Luton); mais cette manière de voir est hypothé-

Il paraîtrait impossible, avec les variations diurnes que je viens de rappeler, d'apprécier la quantité relative de l'albumine contenue dans la masse de l'urine des vingt-quatre heures, à moins de tenir compte de l'alimentation des malades, ou de leur faire suivre un régime végétal.

En définitive, pour éviter les erreurs auxquelles expose la constatation de l'al-

bonne des l'urine, le praticien doit avoir présents à la pensée les saits suivants : a le urines peuvent être troubles après leur émission sans contenir nécessairemet de l'albumine ;

- A L'urine alcaline traitée par la chaleur seule peut donner un précipité non albument (phosphates);
- c. L'arise acide traitée par la chaleur seule peut agir de même en précipitant des autonates;
- d. L'urise scide traitée par l'acide azotique seul donne un précipité d'acide urique en d'arate d'ammoniaque;
- e. Les urines de digestion (rendues après les repas) sont quelquesois les seules des les les montes de digestion (rendues après les repas) sont quelquesois les seules de l'albumine pathologique;
- les aliments azotés, et notamment les œufs, peuvent produire par eux-mêmes mentaminurie passagère ou accidentelle.

B. Contatation de l'albumine dans des liquides autres que l'urine. - J'ai peu de chass à dire sur cette question très-limitée, car la recherche de l'albumine dans le liquides autres que l'urine est très-rarement utile au diagnostic. On a précipité la la la sérum du sang dans certaines maladies, et par exemple dans la im pune, où il a donné un précipité bleu verdâtre (Dutrouleau) qui y dénote la praces colorants de la bile; mais c'est un fait très-secondaire dans l'histoire de celle me maladie. Je ne connais qu'une circonstance où il serait intéressant de sa-107 9 m liquide fourni par l'organisme, et autre que l'urine, contient ou non de l'abunac. C'est lorsque l'on ignore l'origine d'une sérosité claire rendue par les res nutrelles, où l'on peut soupçonner que la rupture d'une collection séreuse se of late, on bien d'un liquide fourni par la canule d'un trocart explorateur. La reder de l'albumine dans ce liquide permet de décider si l'on a affaire à une simple ortion séreuse on bien à un kyste hydatique. Le liquide des collections séreuses, a effet, formit toujours, lorsqu'il est traité par l'acide azotique et par la chaleur, recipié très-abondant d'albumine, tandis que le liquide hydatique, traité de mine, ne donne aucun précipité et conserve sa transparence. Ce caractère négatif e rande valeur dans les cas où le liquide d'un kyste hydatique ne montre ni membraneux, ni échinocoques, ni leurs crochets au microscope.

ALBUMINURIE. — On doit entendre par ce mot, non une maladie particie, mais simplement un symptôme caractérisé par la présence de l'albumine de l'ume. Ainsi envisagée, elle constitue un phénomène séméiologique qui tautôt un point de départ précieux pour le diagnostic, et tantôt un élément qui le comiète ou le redresse.

l'Cractères. — La constatation de l'albumine dans l'urine est le caractère escatri de l'albuminurie. J'ai suffisamment indiqué dans l'article précédent comment
a deraits'y prendre pour arriver à celte constatation et pour éviter les chances d'ercaracquelles on est exposé. En outre de ce signe directement constaté de l'albucaracquelles on est de secondaires, les uns que l'on peut considérer comme les consécaracquelles est de l'albumine du sang par les urines, les autres qui ne sont que
le captomes des maladies dans le cours desquelles se montre l'albuminurie, et dont il
caractères. — La constatation de l'albumine par les urines est éléts immédes des maladies dans le cours desquelles se montre l'albuminurie, et dont il
caractère escaractère escaractè

MM. Becquerel et Vernois dans leur important Mémoire sur l'albuminurie et la maladie de Bright (Monit. des hôpitaux, 1856.)

On attribue à la perte de l'albumine par les urines: 1° les hydropisies sous-cutanées (œdème, anasarque) ou des séreuses, en les expliquant par la diminution de l'albumine du sang; 2° les troubles nerveux variés, tels que les convulsions éclamptiques, l'amaurose, les paralysies partielles même, que l'on a rattachées à des modifications encore mal déterminées du sang, et par exemple à un excès d'urée contenu dans ce liquide. Ces conséquences apparentes de l'albuminurie ne surviennent que lorsque la perte albumineuse est assez considérable; or, comme c'est surtout dans la maladie de Bright que l'albuminurie est considérable ou persistante, je crois devoir lui rattacher ces différents phénomènes comme signes de complications. (V. Bright.) L'albuminurie prolongée entraîne aussi la diminution des sels de l'urine, ce qui a fait proposer par Martin Solon de traiter les urines albumineuses par l'acide oxalique. Lorsque ce sel cesse de précipiter l'urine, on juge que la perte de l'albumine est déjà considérable; tandis que, s'il fournit un précipité de plus en plus abondant, on doit penser que l'urine tend à redevenir normale.

2º Conditions pathologiques. — Pour bien comprendre les conditions dans lesquelles se montre l'albuminurie, il faudrait avoir d'abord une idée précise de la modification intime que subit l'acte de la secrétion urinaire pour que le sérum du sang puisse transsuder en nature à travers certaines portions des reins. Plusieurs hypothèses ont été émises à cet égard. On a dit que la cause de l'albuminurie résidait: 1º dans une altération primitive du sang : diminution préalable de l'albumine du sérum, fluidification de l'albumine (Mialhe), ou altération inconnue; 2º dans un simple trouble fonctionnel de sécrétion; 3º dans l'absorption et l'élimination, par les reins, d'exsudations fibrineuses ou purulentes existant nécessairement dans d'autres parties de l'organisme que les reins (Finger, de Prague); 4º dans un trouble de sécrétion dépendant d'une altération matérielle des reins (hypérhémie ou lésion plus prosonde). Cette dernière hypothèse est celle qui a prévalu en Allemagne, où les micrographes prétendent avoir parfaitement constaté le mode d'action de l'hypérhémie. Cette hypérhémie est considérée comme constante, en dehors des lésions profondes incontestables, par MM. Becquerel et Vernois. Ces deux observateurs distingués, en rapprochant leurs propres recherches microscopiques de celles faites en Angleterre et en Allemagne, ont été conduits à admettre que l'albuminurie est toujours le signe d'une altération des reins (maladie de Bright), sauf dans les cas où l'albumine de l'urine est due à la présence du pus ou du sang dans ce liquide.

Comme le point capital du diagnostic de l'albuminurie est de décider si elle annonce ou non une lésion des reins (maladie de Bright), on conçoit immédiatement qu'une telle proposition, établie sur des preuves convaincantes, simplifierait extraordinairement l'étude de l'albuminurie comme signe. Il suffirait, en effet, de noter l'absence du pus ou du sang dans l'urine albumineuse pour pouvoir dire : il y a une maladie de Bright. La question mériterait donc d'être exposée et discutée; mais, dans un ouvrage de la nature de celui-ci, il me suffit de faire observer que cette théorie met en relief un fait capital pour le diagnostic de la maladie de Bright : l'expulsion dans l'urine, soit de tubes épithéliaux des tubuli des reins, ou canalicules de Bellini, soit de cylindres fibrineux d'exsudation. Lorsque, en effet, le microscope constate ces cylindres ou ces gaînes dans une urine albumineuse, on doit admettre

une altération plus ou moins profonde des reins, même alors que l'anasarque ne s'est pas encore montrée. (V. Bright [Maladie de].)

Malheureusement, de l'aveu même des micrographes, cette desquamation, principalement l'expulsion en masse des gaînes, qui est caractéristique, n'est pas appréciable dans l'urine dans tous les cas de maladie de Bright. On explique ce fait en disant que, dans les albuminuries temporaires, il y a successivement : 1° chute des cellules épithéliales des tubuli des reins avec albuminurie; 2º albuminurie seule, les cellules expulsées étant en voie de réparation; 3° disparition de l'albuminurie elle-même par suite de leur reconstitution. Si donc les cellules ne se retrouvent pas dans l'urine, c'est que leur expulsion est déjà opérée. Or, ce n'est là qu'une affirmation, et non une preuve de la constance de la dénudation des tubuli des reins, soit comme lésion nécessaire de l'hypérhémie rénale, soit comme cause de l'albuminurie passagère qui ne dépend pas de la présence du pus cu du sang dans l'urine. D'ailleurs, des expériences bien connues empèchent d'adopter cette doctrine. D'abord, M. Claude Bernard a reconnu qu'en irritant les reins ou les nerfs des reins, l'albumine apparaissait dans l'urine; sans doute, on pourrait dire qu'il se produit en pareil cas une hypérhémie rénale, mais on ne saurait admettre l'existence de cette hypérhémie comme explication de l'albuminurie qui succède à l'injection d'un liquide albumineux dans le sang (Cl. Bernard, Leçons sur les subst. toxiques; 1857, p. 45), d'une simple injection d'eau également dans le sang (Magendie), de l'ingestion d'une grande quantité d'albumine dans les voies digestives (Cl. Bernard, Becquerel).

Je me crois donc autorisé à examiner successivement l'albuminurie : 1° lorsqu'elle est due à la présence du pus ou du sang dans l'urine; 2° dans la maladie de Bright; 5° dans diverses affections aiguës ou chroniques; 4° dans la grossesse.

a. — Albuminurie due à la présence du pus ou du sang dans l'urine. — Le sérum du pus, comme celui du sang, avec lequel il a la plus grande analogie, contient une forte proportion d'albumine. Il n'est donc pas surprenant que, lorsque l'urine contient l'un ou l'autre de ces produits organiques en certaine quantité, elle soit albumineuse par le seul fait de ce mélange.

Il sussit pour reconnaître la présence du pus dans l'urine de la laisser reposer, la partie solide du pus se précipitant au sond du vase, où elle sorme une couche d'un blanc jaunâtre bien nette, dont la substance, exposée à un corps en ignition, brûle avec une slamme vive, prend une consistance gélatineuse par l'addition d'ammoniaque, et montre au microscope des globules purulents en abondance. On est surtout autorisé, en cas pareil, à attribuer l'albumine au sérum du pus dissous dans l'urine, lorsqu'il existe une maladie du rein, une instammation de la muqueuse des voies génito-urinaires, ou une rupture d'un abcès qui s'y est sait jour.

Lorsque l'albuminurie dépend, non de la présence du pus, mais de celle du sang dans l'urine, l'aspect seul de ce liquide y suit le plus souvent reconnaître la présence du sang : c'est lorsque l'urine a une coloration rouge ou brunâtre et présente par le repos des dépôts fibrineux qui laissent peu de doutes sur ce point. L'abondance du précipité albumineux est en pareil cas un signe qui doit être rapproché des précédents. Malheureusement la présence du sang n'est pas toujours aussi maniseste au premier abord. Lorsque l'urine est redevenue claire à la suite d'une perte de sang par les voies urinaires, ou lorsque le sang est en quantité trop minime dans l'urine pour y paraître à première vue, et que l'on constate l'albumine pour la première

fois, on peut être induit en erreur si l'on n'examine pas l'urine au microscope. L'erreur est surtout inévitable si l'on ne songe pas à la présence du sang, et si le malade se tait sur le fait de l'hémorrhagie récente, qui d'ailleurs peut être latente. (V. Немованьства par l'urètre.) Mais le microscope lève tous les doutes en faisant découvrir, dans les couches inférieures de l'urine, des globules sanguins plus ou moins déformés, preuves irrécusables de la présence du sang.

Le pus ou le sang étant constaté dans l'urine, il ne saut pas se hâter de conclure qu'ils sont, l'un ou l'autre, la scule cause de l'albuminurie; car il peut y avoir en même temps maladie de Bright, principalement dans la sorme aiguë, où les urines sont fréquemment sanguinolentes. Mais il existe ordinairement alors un ensemble de caractères distinctis de cette assection qui laissent peu de doutes sur son existence.

b. — Albuminurie de la maladie de Bright. — L'albuminurie avec la présence dans l'urine de gaînes granulées des canalicules des reins, entières ou morcelées, et dont j'ai parlé plus haut, constituent deux signes suffisants pour établir l'existence de la maladie de Bright. Dans les cas d'albuminuries où l'élément épithélial microscopique des tubuli fait défaut dans l'urine, l'œdème ou l'anasarque est une autre coıncidence non moins précieuse pour établir l'existence de la maladie de Bright, indépendamment des autres signes de l'affection.

Ainsi, que l'albuminurie aiguë ou chronique se montre avec l'anasarque, qui a été le point de départ des recherches de Bright, ou avec les éléments microscopiques précités, la maladie de Bright paraît être certaine. L'on doit admettre que son existence est très-probable, lorsque l'albuminurie est persistante ou chronique, même en l'absence des données précises de diagnostic que je viens de rappeler.

A l'état aigu et en l'absence de ces mêmes données, doit-on envisager comme étant une expression de la maladie de Bright toutes les albuminuries de la scarlatine, de même que toutes celles se compliquant de symptômes nerveux plus ou moins graves, et notamment d'éclampsie? Les opinions sont encore partagées.

c. — Albuminurie dans diverses maladies aiguës ou chroniques. — L'albumine peut se montrer dans les urines dans une foule d'affections. M. Becquerel, qui l'a recherchée sur 368 malades, a constaté une albuminurie passagère dans un cinquième des cas observés, et qui se rapportaient, pour les maladies aiguës : à des bronchites, des pneumonies, des pleurésies, des amygdalites, des dyssenteries, et d'autres phlegmasies encore, à des fièures typhoïdes, des rougeoles, des varioles, des scarlatines; pour les affections chroniques : aux maladies du cœur, à l'emphysème pulmonaire, à la colique de plomb, à la phthisie pulmonaire, au cancer de l'estomac, à la chlorose. M. Finger (de Prague) a fait des recherches analogues sur 600 malades, et, dans le quart des faits, il a trouvé de l'albumine dans l'urine, en signalant sa fréquence dans la sièvre puerpérale, où elle serait de 65 pour 100.

Je n'insisterai pas sur ce que l'albuminurie peut présenter de particulier dans ces différents cas; il me sussit de répèter que, tantôt on lui reconnaîtra les caractères de celle qui est liée à la maladie de Bright, et tantôt ceux d'un simple épiphénomène

d. - Albuminurie dans la grossesse. - Dans l'état de gestation, la femme est

assez fréquemment atteinte d'une albuminurie qui a, comme caractères concomitants assez habituels, l'anasarque et l'éclampsie. Lorsque l'œdème siége dans des régions où il ne peut être l'esset de la pression de l'utérus sur les vaisseaux intrapelviens, il arrive ordinairement que cet œdème, primitivement reconnu, donne l'idée d'examiner les urines, que l'on trouve albumineuses. Il en est de même de l'éclampsie, qui peut suggérer la même recherche, et qui toujours s'accompagnerait d'albuminurie, suivant quelques observateurs. Mais l'albumine peut se montrer dans l'uriue sans qu'il y ait d'ædème, ce que MM. Devilliers fils et J. Regnauld attribuent à l'apparition inopinée de l'albuminurie près du terme, l'accouchement s'effectuant avant que l'œdème se soit montré. (Arch. de méd.; 1848, t. XVII.) Dans ces différentes circonstances, l'éclampsie est un accident à redouter dans tous les cas d'albuminuries chez les femmes grosses, car il a. ches elles, une fréquence qui donne à l'albuminurie un cachet tout particulier. Il n'est donc pas surprenant que l'on ait diversement interprété, dans cette condition, la présence de l'albumine dans l'urine. Cette albuminurie a été considérée comme dépendant d'une véritable maladie de Bright (Rayer, Cahen); comme produite par la compression exercée par l'utérus en gestation sur les artères, sur les veines émulgentes, ou sur les reins eux-mêmes (Rayer, Robinson, Lever); comme due à une simple congestion des reins (Rayer); ou seulement à une lésion fonctionnelle de ces organes, sans exclure la possibilité de la maladie de Bright dans certains cas (Depaul, Acad. de méd., 1851). Les observateurs qui admettent que la maladie de Bright n'existe pas dans tous les cas d'albuminurie arguent avec raison, pour exclure toute lésion rénale, de la rapidité avec laquelle l'albuminurie disparaît après l'accouchement, en deux ou trois jours, dix, douze jours, ou quinze jours au plus, comme l'a constaté une sois M. Bouchut. (Gas. méd., 1846.)

On a dit que l'albuminurie prédisposait à l'avortement; mais le fait n'est pas démontré, puisque MM. Devilliers et Regnauld n'ont compté que 5 avortements sur 39 cas d'albuminurie. Ce sont plutôt les complications de l'albuminurie que l'albuminurie elle-même, qui, suivant les mêmes observateurs, auraient ce fâcheux résultat, puisque sur 12 cas d'éclampsie, six fois l'accouchement se fit avant son terme. Ils nient, en s'appuyant sur l'autorité de M. Paul Dubois, que les enfants nés de femmes albuminuriques naissent atteints d'œdème avec endurcissement du tissu cellulaire.

3° Signification. — On peut résumer en peu de mots, d'après ce qui précède, la signification de l'albuminurie.

La présence de l'albumine dans l'urine est tantôt la conséquence de la présence du pus ou du sang dans le même liquide, tantôt la preuve d'une maladie de Bright, tantôt enfin le signe d'une condition encore mal déterminée de l'organisme.

L'albuminurie qui s'accompagne d'anasarque ou de la présence dans l'urine de véritables gaînes épithéliales des canalicules des reins, doit être considérée comme la conséquence d'une altération de ces organes plus ou moins profonde, suivant l'ancienneté de l'albuminurie, et par conséquent comme un signe de maladie de Bright aigué ou chronique. — L'albuminurie sans concomitance d'œdème ou d'expulsion des gaînes des tubuli ne peut être attribuée avec certitude, pendant la

vie, à la maladie de Bright, quoiqu'elle puisse en dépendre. Que cette albuminurie isolée survienne comme épiphénomène dans des maladies aiguës ou chroniques, ou qu'elle se montre isolée de tout autre accident pathologique, ce qui est d'ailleurs très-rare, on ne peut, dans l'état actuel de nos connaissances, émettre que des probabilités sur son origine, comme la probabilité de la congestion rénale dans les maladies aiguës fébriles.

La question de l'albuminurie est trop intimement liée à d'autres articles de cet ouvrage pour que je ne renvoie pas le lecteur principalement aux mots Albumne, Anasarque, Bright (Maladie de), Éclampsie.

ALCALINITÉ. - V. ACIDITÉ.

ALCOOLISME. — Je n'ai pas à entrer ici, à propos de l'alcoolisme, dans les discussions théoriques auxquelles donne lieu la pénétration de l'alcool dans l'organisme, et que l'on trouvera exposées dans l'excellente thèse du docteur V. A. Racle pour l'agrégation. (Del'Alcoolisme, 1860.) Je n'ai à envisager l'action de l'alcool qu'an point de vue très-restreint du diagnostic de ses effets pathologiques. Ces effets sont de trois sortes: l'ivresse, le delirium tremens, l'alcoolisme chronique, qui sont autant de degrés de l'intoxication alcoolique.

- I. Ivresse. Ce serait une puérilité de discuter le diagnostic de l'ivresse proprement dite, état passager dans lequel les troubles plus ou moins accentués de l'intelligence, de la motilité et des fonctions digestives sont des faits de constatation vulgaire. Ce n'est que lorsqu'on est appelé auprès d'un individu qui se trouve dans l'état comateux qu'entraîne l'ivresse, que l'on peut hésiter à porter un diagnostic; et encore faut-il, pour qu'il en soit ainsi, que l'on n'ait aucun renseignement sur le antécédents, et que l'haleine du malade n'exhale pas cette odeur particulière d'alcool ou de liquides fermentés qui est caractéristique. Parfois un vomissement de liquides aigres et vineux, ou exhalant l'odeur de l'alcool, vient révéler immédiatement la cause du coma dans les cas douteux; et si l'on est privé de cet élément de diagnostic et que l'on craigne d'avoir recours à un vomitif, on peut, suivant le conseil du docteur Lalaux, faire administrer un ou deux lavements purgatifs d'eau salée (deux cuillerées de chlorure de sodium pour quatre verres d'eau), qui permettront de reconnaître cette odeur aigre caractéristique dans les sèces expulsées. Ce ne serait donc que dans des cas rares que l'on pourrait croire à une affection cérébrale spontanée. La résolution complète des quatre membres, que l'on constate dans le coma qui suit l'ivresse, est une conséquence trop rare de l'hémorrhagie cérébrale pour que l'on ne doute pas fortement de l'existence de cette hémorrhagie. Il ne faut pourtant pas perdre de vue que l'ivresse peut se compliquer d'une hémorrhagie de cette espèce, ou d'une hémorrhagie méningée, entraînant la mort, qui peut aussi être la conséquence d'une congestion du cerveau ou des poumons (asphyxie).
- Il. **Delirium tremens.** 1º Éléments du diagnostic. L'état complexe ainsi désigné, appelé aussi délire tremblant, délire des ivrognes, etc., s'annonce par une certaine agitation, de l'inquiétude, un sommeil interrompu, un commencement de tremblement nerveux, de l'anorexie et même du dégoût des aliments, etc.; mais ces symptômes varient jusqu'à ce que les véritables signes de la maladie confirmée se montrent, et principalement le délire et le tremblement. Le délire est tantôt calme, et tantôt, ce qui est le plus ordinaire, agité ou furieux. La physionomic exprime souvent la frayeur et l'anxiété, par suite des hallucinations de la vuc ou

de l'onie, qui sont un des caractères essentiels de l'affection. Le malade se croit poursuivi par la police, par les gendarmes, etc.; il les voit, les entend, et ces craintes imaginaires, qui le poursuivent, sont parfois assez dominantes pour provoquer le suicide, ainsi que j'en ai vu un exemple. Des hallucinations pénibles de l'odorat ou du goût se joignent aux précédentes. La face est ordinairement animée, rouge ou pâle, les yeux sont fixes et brillants, parfois encroûtés de chassie sur les bords libres des paupières, la bouche reste quelquesois ouverte, et les dents se sèchent et s'encroûtent d'un enduit jaunâtre par le desséchement des mucosités buccales; l'haleine est alors fétide, un peu de salive écumeuse se remarque entre les lèvres lorsque le malade parle beaucoup; la peau est souvent couverte de sueur. Mais ce qui imprime un cachet particulier à la physionomie générale de la maladie, c'est le tremblement qui se remarque principalement aux membres, et qui les agite de petits mouvements répétés et irréguliers, augmentant pendant les mouvements volontaires. Ce tremblement rend la démarche vacillante, empêche le malade de porter à sa bouche un verre de liquide sans en répandre, et, s'il occupe les lèvres et la langue, produit un embarras plus ou moins prononcé de la parole. Quelquefois, il se joint des convulsions épileptiformes à ces troubles musculaires. Il y a toujours une insomnie plus ou moins complète, et le sommeil, lorsqu'il a lieu, est troublé par des rèves estrayants. Le pouls est tantôt rare et tantôt accéléré et peu développé, la soif est vive ou nulle, et il n'est pas rare d'entendre les malades demander des boissons alcooliques; l'anorexie est complète, il y a un sentiment de pesanteur à l'épigastre, de la constipation; les urines sont peu abondantes, rouges et chargées.

2º Inductions diagnostiques. — Le delirium tremens, ou folie des ivrognes, ne saurait être méconnu lorsque le délire agité, les tremblements et les hallucinations, ces trois symptômes fondamentaux, se trouvent réunis. Il peut arriver cependant que l'un d'eux soit atténué, tandis qu'un autre est au contraire prédominant; et, à ne considérer que ces symptômes qui sont d'ailleurs assez souvent les seuls éléments d'après lesquels on puisse formuler le diagnostic, on peut se trouver dans l'emberras. La marche que suivent les accidents observés et qui sont toujours plus ou moins aigus, avec des exacerbations de délire et d'hallucinations, et dont la durée dépasse rarement deux semaines, est un élément de diagnostic qu'il ne faut pas négliger. Mais il est loin d'avoir l'importance de deux autres données relatives aux coramémoratifs : je veux parler d'abord de l'abus des boissons fermentées, principalement de l'eau-de-vie, qui est plus particulièrement suivi de delirium tremens. L'autre commémoratif utile à connaître est la disparition rapide, sous l'influence de l'opium, d'accidents antérieurs semblables à ceux que l'on observe. Malheureusement, ce dernier antécédent fait souvent défaut, ou ne peut être constaté; et quant aux habitudes alcooliques, elles peuvent rester inconnues, malgré les renseignements que l'on prend auprès des personnes qui entourent le malade et qui dissimulent ou ignorent la vérité sur ce point. Tel est le fait, observé par M. Delasiauve, d'une jeune fille qui faisait un usage journalier de liqueur d'absinthe, et dont il a citél'observation à la Société médicale des hôpitaux (septembre 1856). Les antécédents peuvent aussi être méconnus par suite de conditions particulières dans lesquelles on observe le malade, et par exemple, après son admission dans une maison d'aliénés sans renseignements antérieurs.

Toutes ces conditions défavorables ne rendent pas surprenante la confusion du delirium tremens avec un certain nombre d'affections se manifestant par des troubles cérébraux : l'encéphalopathie saturnine, l'empoisonnement par les narcotiques, et le délire nerveux des opérés. Dans les cas de narcotisme et de délire nerveux, l'ingestion de la substance toxique, ou le fait de l'opération récente, sont des antécédents qui peuvent suffire le plus souvent au diagnostic différentiel avec le delirium tremens. Mais il n'est pas aussi simple de distinguer de cette dernière affection l'encéphalopathie saturnine à forme délirante, si l'on ignore que le malade a subi l'influence des préparations saturnines. Le délire saturnin a plusieurs caractères analogues à ceux du delirium tremens : divagations, insomnie, agitation parsois surieuse, hallucinations pouvant déterminer le suicide. La consusion serait ici d'autant plus facile, que les ouvriers qui sont exposés à l'influence saturnine abusent fréquemment des boissons alcooliques, qui produisent la dypsomanie; mais un caractère distinctif de cette dernière affection est le tremblement musculaire et le défaut de précision des mouvements, qui manquent dans les intervalles des accidents cérébraux saturnins. De plus, l'action rapidement favorable de l'opium, dans le délire des ivrognes, est une sorte de pierre de touche dont l'emploi est loin d'ètre sans avantage pour le diagnostic.

Le délire tremblant des ivrognes se complique quelquesois de pneumonies dites typhoïdes, de même qu'il peut lui-même compliquer fréquemment une maladie aiguë. Dans ce dernier cas, le delirium tremens se montre ordinairement peu de jours après le début de ces maladies, et mériterait d'être appelé délire des ivrognes plutôt que delirium tremens, la trémulence des mouvements pouvant manquer, ou être à peine sensible. On a prétendu que les troubles cérébraux étaient dus alors à l'abstinence des alcooliques, dont le malade saisait précédemment un abus journalier; et pour preuve, on a argué de la disparition du délire sous l'instruence des boissons alcoolisées. Quoi qu'il en soit, ces délires cèdent le plus ordinairement à l'emploi de l'opium, et cet esset du narcotique, joint à la connaissance d'habitudes antérieures d'ivrognerie ou d'excès alcooliques, sont considérés comme sussissants pour caractériser après coup le délire alcoolique, et le distinguer des autres délires symptomatiques.

3º Pronostic. — Le delirium tremens se termine le plus souvent par la guérison; mais si les habitudes d'ivrognerie continuent, l'alcoolisme peut devenir chronique. La guérison n'est pas d'ailleurs aussi constante qu'on pourrait le croire, lorsque le passage de la maladie à l'état chronique n'a pas lieu. M. Delasiauve a décrit une forme suraigue (Revue médicale, 1852) dans laquelle la terminaison fatale est fréquente; et, à propos de sa communication à la Société médicale des hôpitaux, en 1856, on a cité des faits de mort attribués à la négligence de l'administration de l'opium qui avait été prescrit.

III. Alcoolisme chronique. — L'intoxication qui constitue l'alcoolisme chronique n'est pas caractérisée, comme l'ivresse ou le delirium tremens, par des symptômes passagers ou aigus, mais par des phénomènes permanents ou chroniques. Ces phénomènes se montrent graduellement, après un usage longtemps prolongé des spiritueux, ou à la suite d'un accès de delirium tremens. Le docteur Magnus Huss, de Stockholm, où l'abus de l'eau-de-vie est extrêmement commun, a publié sur ce sujet le travail le plus complet que l'on connaisse. Ce travail a été

analysé dans les Archives de médecine (1853) par le docteur Lasègue, dans le Traité des dégénérescences du docteur Morel (1857), et dans la thèse récente de M. le docteur V. A. Racle pour l'agrégation.

1º Élèments du diagnostic. - Les signes qui s'observent principalement au niveau des appareils de relation (motilité, sensibilité, intelligence) varient suivant la période plus ou moins avancée de l'intoxication. Les premiers symptômes sont : le tremblement des mains, de la langue, la diminution des forces, l'hésitation de la parole, des crampes et des contractions dans les mollets, des fourmillements des pieds et des jambes pouvant remonter quelquesois jusqu'aux lombes et envahir les membres supérieurs, de légers vertiges, de l'indifférence, de l'hébétude, avec affaiblissement de la mémoire, un sommeil agité, troublé par des illusions et des rêves. Le tremblement et la débilité musculaire font des progrès ; les jambes vacillent; il apparaît une anesthésie graduellement envahissante, des extrémités vers les parties supérieures, et des hallucinations de la vue et de l'ouïe, surtout au moment où le sommeil survient. Le malade maigrit de plus en plus. A une époque plus avancée, ou par l'esset d'une rechute, si les accidents précédents se sont d'abord dissipés, les symptômes s'aggravent; les convulsions des membres inférieurs ressemblent à des secousses électriques, et tendent à se généraliser; à la longue elles caractérisent une épilepsie confirmée, dont les accès se rapprochent de plus en plus; la pupille est dilatée, la vue s'affaiblit de même que l'intelligence, dont l'obtusion alterne quelquesois avec du délire, et finit par aller jusqu'à l'abrutissement; les facultés génératives diminuent également. L'affaiblissement musculaire devient tel, que la position couchée est la seule possible; il survient des douleurs, surtout nocturnes, dans les jambes; la peau se sèche, les extrémités inférieures s'ædématient, l'amaigrissement devient extrême, et un délire calme précède la mort. A ces troubles des organes de relation se joignent (plus fréquemment en Suède qu'en France) des symptômes du côté des organes digestifs : dégoût des aliments, vomissements de pituite acide, tension douloureuse à l'épigastre, augmentation de volume du foie, alternatives de diarrhée et de constipation. Ces dissérents troubles digestifs font des progrès, avec l'ensemble de ceux que j'ai rappelés plus haut.

2º Inductions diagnostiques.— Le simple exposé des symptômes qui précèdent n'a pas besoin de commentaires; ils forment un groupe assez caractéristique pour faire reconnaître aisément l'alcoolisme chronique. Cependant, si l'ensemble et la succession de ces symptômes ne laisse aucun doute au praticien, il n'en est pas de même lorsque ces signes sont peu nombreux. Dans ce dernier cas, l'abus des spiritueux comme antécédent n'est pas d'une valeur aussi grande qu'on pourrait d'abord le supposer, cet abus des alcooliques étant chose fréquente et pouvant se rencontrer souvent par conséquent chez des sujets atteints de maladies ayant quelque analogie avec l'alcoolisme chronique.

L'intoxication alcoolique peut être confondue avec l'encéphalopathie saturnine dont il a été question à propos du delirium tremens, et avec les suites de certaines affections cérébrales; mais en regard de l'analogie d'un petit nombre de symptômes entre ces maladies et l'alcoolisme chronique, il est le plus souvent facile de grouper, de part et d'autre, des signes particuliers et des combinaisons de symptômes qui permettent de se prononcer. Les véritables difficultés du diagnostic differentiel sont

entre l'alcoolisme chronique et la paralysie générale, ou plutôt avec le groupe encore assez vague des affections désignées sous ce nom. C'est ce qu'a rappelé le docteur Lasègue, en signalant les difficultés de ce diagnostic différentiel. Aucun embarras ne peut exister aux dernières périodes de la paralysie générale; mais il n'en est pas de même à son début. Les symptômes communs aux deux affections sont : l'hésitation de la parole, continue ou intermittente, et dont la forme est la même de part et d'autre; le tremblement de la langue et des membres sans paralysie; les fonctions génératrices amoindries; les étourdissements, les vertiges, la difficulté de maintenir par moments l'équilibre; enfin l'intelligence peut n'être affectée que secondairement de part et d'autre. Les caractères dissérentiels sont que, dans l'alcoolisme, l'hésitation de la parole est bien rarement le précurseur des autres troubles nerveux, et que l'affaiblissement musculaire se joint au tremblement. Ce tremblement ne ressemble pas aux impulsions spasmodiques du paralytique général. A la suite de l'ivrognerie, l'état vertigineux se rapproche plus de la syncope, tandis que, dans la paralysie, il paraît sous la dépendance de congestions cérébrales. Les hallucinations de la vue dans l'alcoolisme méritent la plus grande attention et doivent, jusque dans les rêves, être recherchées avec soin comme symptôme essentiel et constant; de plus la débilité uniforme de l'intelligence ne s'accompagne pas de l'indifférence et encore moins du contentement des paralytiques, dont l'intelligence procède, comme le système musculaire, par une série d'impulsions comme convulsives. Après avoir exposé ces considérations, que j'ai dû abréger, M. Lasègue fait remarquer avec raison que plus on approfondit le sujet, plus les obscurités de diagnostic s'accroissent. et que les médecins qui éprouvent le moins d'hésitation sont peut-être ceux qui sont le moins versés dans cette étude comparative.

La prédominance de certains symptômes sur les autres doit aussi être mise au nombre des causes d'obscurité du diagnostic. C'est cette prédominance, dont il faut être prévenu, qui a fait admettre à M. Huss six formes dissérentes: 1° la sorme prodromique; 2° la sorme paralytique ou parésique; 3° la sorme anesthésique; 4° l'hypéresthésique; 5° la convulsive; 6° la sorme épileptique. La sorme prodromique a pour caractères les tremblements musculaires des mains et souvent de la langue, la saiblesse des membres, des sourmillements dans les jambes, des éblouissements, avec un certain état de santé et une certaine intelligence. Les autres sormes se définissent d'elles-mèmes, et, pour leur diagnostic, je n'ai qu'à renvoyer aux mots consacrés aux dissérents symptômes prédominants qui leur servent de caractère principal. A ces sormes de l'alcoolisme chronique sondées sur un symptôme prédominant, M. Huss aurait pu ajouter avec autant de raison une sorme gastrique, pouvant en imposer par une assertique de l'estomac.

Parmi les complications de l'alcoolisme chronique, il faut compter la maladie de Bright. L'épilepsie ne doit-elle pas être considérée aussi comme une complication? cela ue me paraît pas douteux, au moins pour certains cas. Je l'ai vue survenir, en efiet, sous mes yeux, au paroxysme d'une terreur prosonde résultant d'une hallucination de la vue, au moment d'une exacerbation délirante. Les phénomènes épileptiques ne sont donc pas toujours la conséquence des simples progrès de l'alcoolisme. Des altérations organiques diverses, comme l'augmentation de volume du soie, et, suivant M. Morel, la transformation graisseuse des muscles et du cœur, seraient encore des complications dont il faudrait tenir compte dans le diagnostic.

3º Pronostic. — La marche des accidents peut se suspendre, et l'alcoolisme chronique guérir ou s'améliorer, si la cause cesse d'agir. Mais on ne doit pas oublier que la cessation brusque des liqueurs spiritueuses est considérée comme l'origine d'accidents semblables à ceux qui résultent de leur abus. C'est ainsi que l'on explique souvent la gravité que l'alcoolisme imprime aux maladies incidentes. Tout le monde est d'accord sur la gravité des fièvres inflammatoires, des fièvres éruptives, qui se déclarent chez les buveurs de profession. C'est peut-être là l'explication de la terminaison souvent funeste de l'érysipèle de la face en Angleterre. La mort peut d'ailleurs être la conséquence du simple progrès des accidents dus à l'intoxication alcoolique.

## ALIÉNATION MENTALE. — V. Folis.

ALITEMENT. — L'alitement d'un malade n'est pas toujours l'indice d'un affaiblissement ou d'une prostration considérables, certains individus prenant le lit à propos d'une affection légère dont ils s'exagèrent la gravité, d'autres pour faire croire à l'existence d'une maladie plus ou moins sérieuse. C'est surtout vis-à-vis des femmes hystériques que l'on doit se méfier de cette dernière tendance. L'alitement sera cependant considéré comme signe d'une faiblesse plus ou moins grande, si le malade alité s'est vu forcé à regret, par suite de l'apparition de phénomènes patholagiques réels, de renoncer à des occupations nécessaires. L'alitement indique souvent alors le début de certaines maladies graves; dans cette dernière circonstance, ce n'est, en effet, que dans des cas exceptionnels que l'on voit les individus atteints continuer à vaquer à leurs occupations. Ces exceptions se remarquent avec certaines affections latentes, ou même malgré la gravité reconnue d'une lésion localisée dans un organe, lorsque les forces sont légèrement atteintes, ou sont restées intactes. (V. aussi Attriudes.)

ALLAITEMENT. — Entrepris par des mères dont la constitution n'est pas suffisamment sorte, ou lorsqu'il est trop longtemps prolongé, l'allaitement peut donner lieu à des accidents du côté de la mère. Il eu est de même, si les succions sont trop sréquemment répétées chaque vingt-quatre heures. Dans tous les cas, il en résulte un épuisement caractérisé par des douleurs de poitrine, principalement dorsale, des tiraillements épigastriques, l'allanguissement de toutes les sonctions, en un mot les signes d'une anémie plus ou moins prononcée. L'anémie, développée dans ces conditions particulières, qui en sont diagnostiquer l'origine, savoriserait, suivant M. Marcé, le développement de la solie chez les semmes prédisposées. (Traité de la folie des semmes enceintes, des nourrices, etc., 1858.) A la cessation de l'allaitement, il survient aussi quelquesois des troubles variés dans la santé de la semme; mais l'on a exagéré outre mesure les conséquences fâcheuses de la cessation de l'allaitement, dont aucune n'est caractéristique. On a souvent considéré comme des effets de la suspension forcée de l'allaitement par désaut de sécrétion lactée, des maladies qui en sont au contraire la cause.

On a agité la question de savoir si l'allaitement rendait les femmes moins sujettes aux affections de l'utérus ou de ses annexes, et si la fluxion qui s'opère vers les mamelles, par le fait de la lactation, ne favorisait pas le dégorgement de l'organe utérin? Voici ce que l'on sait de positif sur ce point. M. Scanzoni a trouvé que, sur 196 enfants appartenant à 54 femmes atteintes de fluxions utérines, 57 seulement avaient été nourris par leur mère; et, d'un autre côté, M. Aran, sur 100 femmes

atteintes d'affections utérines, en a compté 70 qui n'avaient pas nourri. (Leçons sur les mal. de l'utérus, 1858.) M. Aran croit, dans une certaine mesure, à l'influence favorable de l'allaitement sur les affections utérines, et il a cru remarquer que la suspension de l'allaitement était suivie d'une aggravation dans les accidents utérins, quand il en existait déjà. On voit, par ce court exposé, que le fait de l'allaitement peut fournir quelques données utiles au diagnostic.

ALGIDITE. — V. CALORIFICATION.

ALOPÉGIE. — La chute des cheveux a lieu par places, ou indifféremment dans les diverses parties du cuir chevelu. Dans le premier cas, on a ordinairement affaire à une inflammation locale aiguë, à une acné sébacée, ou à une TEIGNE; dans le second cas, l'alopécie est syphilitique, un effet de l'âge, ou succède à une maladie grave (convalescence).

AMAIGRISSEMENT. — En envisageant la question séméiologique de l'amaigrissement à son point de vue le plus pratique, je n'ai qu'à rappeler qu'il peut se présenter dans deux conditions différentes : ou bien le dépérissement coincide avec d'autres phénomènes morbides apparents, ou bien il paraît isolé de tout signe appréciable au premier abord.

Dans le premier cas, l'interrogatoire et l'examen attentifs du malade permettront de remonter facilement à l'origine de l'amaigrissement, ordinairement à une affection, soit des organes digestifs, soit des organes respiratoires, dont les fonctions, de part et d'autre, jouent un rôle si important dans la nutrition. Mais, lorsque l'amaigrissement paraît isolé d'autres signes apparents, et laisse dans le doute, après un premier examen du malade, il ne faudra pas songer seulement à une affection thoracique ou abdominale latente, comme une phthisie pulmonaire chez les jeunes sujets, un cancer abdominal chez les adultes plus âgés, mais encore à des maladies produisant une débilitation profonde et continue, à une altération du sang, à une névrose. On n'oubliera pas que, entre autres conditions pathologiques de l'amaigrissement, la syphilis constitutionnelle, la glycosurie, la nostalgie, l'iodisme, peuvent être l'origine de dépérissements, au premier abord inexplicables.

AMAUROSE, AMBLYOPIE. — Je ne ferai pas l'histoire diagnostique complète de l'amaurose, attendu que j'ai à la considérer non pas comme une affection particulière, mais seulement comme un symptôme ou signe des maladies étrangères à l'organe de la vision.

1° Caractères. — L'amaurose symptomatique affecte les deux yeux à la fois ou bien un seul; elle apparaît subitement ou se développe d'une manière graduelle. tantôt ayant une durée passagère, et tantôt ne cessant qu'avec la vie. L'amaurose est complète ou incomplète; et, dans ce dernier cas, elle constitue l'amblyopie, qui consiste en une faiblesse plus ou moins grande de la vue, ou qui est caractérisée par des phénomènes particuliers. C'est ainsi que l'œil ne peut apercevoir que la partie centrale des objets ou bien seulement leurs portions droite ou gauche, supérieure ou inférieure; que, d'autres fois, l'œil doit être placé dans une direction oblique particulière pour percevoir les images. Ces phénomènes persistent pendant un temps plus ou moins long, ou bien ils ne sont que passagers, d'une durée de moins d'une heure ou de plusieurs heures. Lorsqu'elle n'est que momentanée, l'amblyopie peut s'accompagner de sensations lumineuses, vibratoires et irisées analogues à celles que

l'on produit dans les séances de fantasmagorie. Le docteur Serre (d'Uzès) a indiqué l'existence du phosphène ou spectre lumineux, obtenu par la compression de l'œil, comme signe négatif de l'amaurose complète; mais ce signe, d'un grand intérêt pour le chirurgien, qui doit décider si la rétine conserve ses fonctions alors que les milieux de l'œil ont perdu leur transparence, n'a qu'un médiocre intérêt pour le médecin.

Les troubles amaurotiques peuvent être intermittents et céder à l'emploi des antipériodiques; mais il ne faut pas confondre cette amaurose franchement intermittente, qui est du reste très-rare, avec l'amaurose périodique qui constitue l'affection singulière désignée sous le nom d'héméralopie.

2° Conditions pathologiques. — Un grand nombre de conditions organiques, autres que celles que l'on rencontre dans le globe de l'œil, peuvent donner lieu à l'amaurose ou à des troubles amaurotiques; le nombre de ces conditions est même si grand, que l'on ne peut se flatter de n'en pas omettre en les énumérant. Cela se conçoit lorsque l'on songe aux lésions matérielles et aux modifications dynamiques si multipliées qui peuvent affecter l'appareil nerveux en général, et à la sensibilité exquise des nerfs de l'œil, qui sont souvent les premiers atteints.

Les conditions pathologiques de l'amaurose doivent être cherchées en dehors de l'œil: dans la cavité orbitaire, dans le cerveau, dans un organe éloigné, dans une maladie généralisée, ou enfin dans plusieurs de ces causes réunies.

Les tumeurs de la cavité orbitaire, développées au niveau des parties constituantes de l'orbite ou des parties voisines, peuvent comprimer le nerf optique ou le globe de l'œil, et produire une amaurose dont le siège d'un seul côté, la saillie accidentelle de l'œil affecté et la constatation directe de la tumeur par la palpation, indiquent facilement l'origine.

Parmi les affections du cerveau, il en est an assez grand nombre qui se caractérisent par l'amaurose. Une simple congestion, même légère, peut produire une amblyopie passagère; mais il n'est pas très-rare de rencontrer une amaurose persistante et progressive dépendant d'une lésion cérébrale. Il est alors souvent difficile, non-seulement de préciser cette lésion, mais encore de décider si c'est bien le cerveau qui est atteint. Dans certains cas, il existe bien un ensemble de phéno mènes, tels que douleurs de tête, troubles plus ou moins profonds de l'intelligence, de la motilité, de la sensibilité générale ou des sens spéciaux, phénomènes plus ou moins nombreux qui, par leurs caractères, leur coïncidence, leur marche, etc., mettent assez facilement sur la voie du diagnostic; cependant il n'en est pas toujours ainsi. On a vu les troubles amaurotiques, et en particulier la faiblesse croissante de la vue, être le premier et le seul symptôme d'une affection cérébrale; or, ce n'est que la marche ultérieure de la maladie et l'apparition d'autres signes qui peuvent, en pareille circonstance, révéler l'existence d'une lésion cérébrale. Suivant Beer, lorsque, dans la première période de l'amaurose, les objets paraissent tordus, phés, raccourcis, allongés et plus rarement renversés, on doit placer la cause de l'amaurose dans le cerveau. M. Rayer, qui a publié un travail intéressant sur les tumeurs de la glande pituitaire, qu'il croit possible de diagnostiquer dans certains cas, signale l'amaurose comme l'un de leurs principaux signes; deux fois sur cinq, l'amaurose fut, en effet, le premier symptôme de ces tumeurs. (V. Tumeurs intracraniennes.) L'amaurose est également une conséquence de l'hydrocéphalie. On l'a

vue aussi produite par une tumeur du cervelet. (H. Taylor.) De plus, M. Brierre de Boismont a rencontré le même signe au début de certaines paralysies générales, de peut-être les faits qu'il a observés doivent-ils être rapprochés de œux que M. Duchenne (de Boulogne) a réunis pour décrire l'ataxie locomotive progressive, malsde qui débuterait fréquemment par des troubles amaurotiques, avec ou sans paralyses des muscles oculaires.

La dyspepsie, suivant Chomel, les entozoaires intestinaux, l'accumulation des matières fécales dans l'intestin par suite d'une *constipation* plus ou moins prolongée, l'aménorrhée, doivent être rappelés comme autant de conditions locales et éloignée de l'amaurose ou de l'amblyopie. Mais ce sont principalement les états morbides qu débilitent profondément l'économie, ou qui sont caractérisés par une altération du sang et une modification de l'appareil nerveux, qui se compliquent fréquemment de phénomènes amaurotiques. Aussi les rencontre-t-on comme conséquence des pertes séminales involontaires, des excès de masturbation, du coît trop fréquemment répété par les hommes d'un âge plus ou moins avancé. Chez les jeunes femmes, l'existence des phénomènes amaurotiques, observés accidentellement, doit toujours faire soupçonner l'anémie ou l'hystérie comme origine de l'amaurose. Des désordres dentaires, comme le docteur Hancock en a cité des exemples remarquables (the Lancet, 1859), la névralgie trifaciale, et une affection plus rare, la névralgu ginérale de Valleix, s'accompagnent aussi de ce signe. Il en est de même : des anémies cachectiques; des intoxications saturnine, par le sulfure de carbone, par l'ergot de seigle; de la colique sèche ou nerveuse endémique des pays chauds; de la syphilis constitutionnelle, et surtout de la maladie de Bright et de la glycosurie. Enfin les troubles amaurotiques se montrent quelquesois comme accident consécutif de certaines maladies, de la diphthérie par exemple; c'est alors une paralysie du ses de la vue, que l'on doit rapprocher des autres modes de paralysie succédant à des affections aiguës, paralysies sur lesquelles on a récemment rappelé l'attention.

3º Signification. — Les particularités très-diverses que présentent soit l'amaurose complète, soit l'amblyopie, dans ces nombreuses conditions, peuvent quelquesos servir à révéler leur origine. C'est ainsi que l'amaurose due aux désordres dentaires, signalée par Hancock, disparut rapidement par l'extraction des dents malades. L'amaurose produite par des pertes séminales a le plus souvent atteint un seul œil avant d'envahir l'autre. Dans l'aménorrhée, on a vu les troubles de la vue disparaître aussitôt que les règles se sont montrées. Dans l'intoxication saturnine, les accidents amaurotiques ont été caractérisés le plus souvent par leur invasion rapide ou subite et par leur durée de quelques jours seulement. Mais ce dernier mode de manifestation de l'amaurose ne saurait être considéré comme propre à cette intoxication. Il en est de même pour celle qui se manifeste dans la maladie de Bright; celle-ci mérite toutefois une mention spéciale, en raison de l'importance séméiologique qu'on lui a attribuée.

Indiquée par Bright lui-même, cette amaurose était considérée comme un signe très-secondaire, lorsque M. Landouzy, dans un intéressant Mémoire (Acad. de méd.. 1849), insista sur sa valeur séméiologique dans cette maladie, et la signala comme étant à peu près constante. Les recherches nombreuses dont l'amaurose albuminurique a été l'objet, taut en France qu'à l'étranger, ont été résumées par le docteur Lécorché dans sa thèse (1858), de même que le docteur Charcot a résumé dans la

Gezette bidomadaire (1858) les recherches d'anatomie et de physiologie patho lucipes que cette espèce d'amaurose a provoquées en Allemagne. Il résulte de ces diffrats travaux que, sur 280 malades de l'affection de Bright observés par diffrats anteurs, 62 présentaient de l'amblyopie (1 sur 4 ou 5); que les altéraises de la vision sont loin par conséquent d'être constantes, tout en constituant materiales assez fréquent de la maladie; que les conditions qui contribuent à studir l'économie favorisent le développement de l'amblyopie (M. Lécorché); qui a va ancune corrélation, comme l'avait déjà fait remarquer M. Landouzy, entre la quantité d'albumine contenue dans l'urine et le degré des altérations de la issu; que ces troubles, amblyopie ou cécité complète, surviennent lentement diblement; qu'ils persistent quelquesois après la disparition de la maladie de le et ensin que les troubles amaurotiques sont tantôt indépendants de toute en matérielle, et tantôt liés à des lésions de la rétine (Türcq, Wagner) qui sont come raguement déterminées.

I risalte de ce qui précède que l'amaurose complète ou incomplète, passagère ou trait, quelles que soient ses allures, en un mot, sert rarement, par ses caracions propres, à baser les inductions diagnostiques qu'on en peut tirer. C'est prin-Librarit la constatation des phénomènes concomitants qui élucide la question d'o-Lr. d. lorsqu'ils existent, la conclusion découle d'elle-même de l'observation de de ces phénomènes. Telle est l'amaurose hystérique lorsqu'elle s'accomranesthésie de la peau et des accès de cette affection; telle est encore l'a-: me qui succède à la diphthérie, et qui le plus souvent s'accompagne d'une raisse du voile du palais ou d'une paralysie générale incomplète (Maingault), dont racidence est assez caractéristique pour faire remonter à l'origine de la parasembire. Il peut néanmoins se présenter des difficultés de diagnostic dans certara circonstances où la réunion de plusieurs symptômes semblerait devoir l'éodr. C'est ce qui arrive, par exemple, lorsque, à la paralysie de la vue, se joignent in parlysies de la motilité générale, paralysies qui sont loin d'être constamment 'marquence d'une lésion des centres nerveux, comme le démontrent les paraly-'s iniques, anémiques, etc.

La plus grandes difficultés que peut présenter l'interprétation de l'amaurose railes féquemment de l'isolement apparent dans lequel ce signe s'offre au mél'ereur diagnostique, dans ce cas, est parsois inévitable, malgré un interrole et une investigation des plus minutieux; et à plus forte raison le diagnostic

alle de erroné, si l'examen du malade est superficiel. Dans les cas embarrasle de conditions que j'ai relatées,

molement des affections cérébrales commençantes ou des affections prosondéde unies, dans le but d'y rechercher l'albumine ou la glycose, ne devra jamais

chigé dans les cas douteux : c'est un point capital de diagnostic, dont la solureche souvent l'état grave et latent dans lequel se trouve l'amaurotique, même

l'ai l'est à un faible degré.

CLIORATION, AMENDEMENT. — Lorsque, dans le cours d'une coustate la décroissance des symptômes généraux, la diminution d'in
d'étendue des signes locaux, et, à plus forte raison, leur disparition suc
me on déduit une donnée pronostique favorable de l'amélioration ou de l'amen-

dement que ces changements annoncent. Cette conclusion est si simple, qu'elle aurait à peine besoin d'être énoncée, si cette atténuation des phénomènes morbides était toujours définitive, et si elle devait, en toute circonstance, être favorablement inteprétée. Mais il n'en est pas toujours ainsi; et c'est sur les cas d'amélioration trompeuse ou mal jugée que je veux surtout insister.

Pour bien apprécier la légitimité d'une franche amélioration, il faut avant tout tenir compte de la marche naturelle croissante, stationnaire et décroissante des phénomènes morbides qui caractérisent les maladies; or, rien n'est plus mal déterminé dans la pathologie, pour la plupart des espèces nosologiques. Si l'on excepte, en effet, les fièvres éruptives et un petit nombre de maladies aigues peu graves, dans les quelles l'amélioration survenue à son époque habituelle est, par cela même, jugée de bon aloi, on ne peut affirmer qu'un amendement apparu soit celui de la période ultime et favorable de la maladie que l'on a sous les yeux. Ce sont surtout les améliorations qui surviennent à la suite de l'emploi de certains médicaments qui sont troupeuses, en ce sens que l'on peut attribuer à la médication les changements favorable qui ne sont que la conséquence naturelle de l'évolution régulière des phénomènes morbides.

La cessation brusque et spontanée d'un phénomène morbide grave par son intessité, comme certaines douleurs, ou la suspension rapide et presque complète d'un ensemble d'accidents pathologiques, ont une signification souvent importante. L'essentiel est surtout, en pareille circonstance, de ne pas méconnaître un premier accès d'accidents pernicieux.

AMÉNORRHÉE. — C'est par un abus de langage que l'on a désigné à la fois, sous le nom d'aménorrhée, soit la suppression ou l'absence complète des règles, soit leur simple diminution; mais, commé cette manière de voir est généralement adoptée, je crois devoir m'y conformer, en faisant toutesois remarquer que c'est à tort que quelques auteurs ont compris la dysménorrhée dans la même division.

1° Éléments du diagnostic. — Sous le rapport du diagnostic pratique, le symptômes qui caractérisent l'aménorrhée doivent être considérés à part selon qu'elle consiste : 1° accidentellement en une suppression brusque du flux menstruel existant; 2° en une suspension ou une absence plus ou moins prolongée de époques menstruelles; 3° ou simplement en une diminution sensible du flux sanguin périodique.

Lorsqu'il y a suppression brusque et accidentelle, le fait de cette suppression tantôt constitue le seul élément du diagnostic de l'aménorrhée, et tantôt d'autres données résultent des phénomènes morbides qui sont la conséquence de la suppression, et qui sont les mêmes que ceux de la dysménorrhée : douleurs lancinantes dans le bassin avec irradiations dans les parties voisines, coliques utérines, sentiment de pesanteur vers le périnée, malaise général, vertiges, céphalalgie, troubles dyspetiques, flatuosités, et parfois ballonnement de l'abdomen pouvant disparaître rapidement pour revenir bientôt. Lorsque l'aménorrhée est complète et résulte de la suspension plus ou moins prolongée des règles, les signes précédents peuvent se montrer périodiquement comme preuve des époques menstruelles avortées, surtout s'il s'y joint le gonflement des mamelles et une susceptibilité nerveux plus ou moins caractérisée. Dans les intervalles, il existe souvent un ensemble de phénomènes nerveux, avec décoloration des téguments et souffles cardio-vascir

laires (anémie). Enfin les mêmes phénomènes, avec ou sans troubles périodiques, peuvent s'observer avec une diminution notable des écoulements sanguins menstruels.

2º Inductions diagnostiques. — La connaissance de l'aménorrhée se révèle d'ellemème, lorsqu'elle est caractérisée par la suspension brusque d'un écoulement menstruel ou par la diminution habituelle du flux sanguin. L'aménorrhée par suspension complète, au contraire, n'est pas toujours aisément constalée ou interprétée. Elle peut, en effet, être dissimulée par les semmes, lorsqu'elles pensent qu'elle est un signe de grossesse qu'elles veulent cacher. D'un autre côté, rien n'est plus obscur que le fait du début de l'aménorrhée chez les jeunes filles pubères. Le développement suffisant des poils et des organes génitaux externes, avec l'amplitude du bassin, ont bien été donnés comme preuves que les règles doivent paraître, et que leur absence est le signe d'une aménorrhée primitive; mais l'on ne saurait toujours émettre que des probabilités dans de telles conditions, car ces conditions de puberté peuvent exister pendant assez longtemps sans aucun trouble de la santé, et sans que les menstrues se montrent. Il n'y a évidemment aménorrhée, dans cette circonstance, que lorsque cet état se prolonge au delà de la période d'âge à laquelle se montrent les règles; mais cette période est elle-même si variable, quoiqu'on la sache plus tardive dans les climats froids et tempérés que dans les climats chauds (V. MENSTRUATION), que l'on n'en est pas moins réduit à des conjectures. Il en est de même à l'époque de la ménopause, lorsque les règles cessent de se montrer naturellement et sans accidents, à un âge peu avancé. Il est alors d'autant plus difficile de décider si l'aménorrhée est physiologique ou pathologique, qu'il peut survenir des troubles morbides dans les deux cas.

Lorsque, au fait de l'absence des règles, se joignent les phénomènes morbides que j'ai rappelés, il ne saurait y avoir de doute sur l'existence d'une véritable aménorrhée; et si alors les signes de l'anémie s'observent en même temps, l'aménorrhée constituera avec elle une forme de CHLOROSE.

La recherche de la cause de l'aménorrhée est le point capital de son diagnostic; car, cette cause une sois bien déterminée, toutes les incertitudes cessent sur l'existence même de l'aménorrhée. Parmi ces causes, l'obstruction organique des voies génitales, lorsqu'il est permis d'en saire l'examen, est la plus péremptoire. Ces obstacles, dus à un vice de conformation congénital ou accidentel, sont : l'adhérence des grandes lèvres ou de l'orifice externe de la vulve, l'imperforation complète ou insuffisante de l'hymen, la soudure des parois opposées du vagin, ou de la muqueuse du vagin avec l'orifice du col utérin, et l'imperforation de ce col lui-même, comme M. Fournet en a rapporté un exemple dans ces derniers temps. (Union méd., 1856.) Dans ces différentes conditions, il se joint à l'aménorrhée les signes de la RÉTENTION du flux menstruel, qui provoquent l'exploration des voies génitales. Cette exploration peut révéler aussi, comme obstacle organique à l'écoulement des règles, une antéversion très-prononcée de l'utérus. En dehors de ces causes directement appréciables, il en est une foule d'autres auxquelles on a très-gratuitement attribué l'aménorrhée, et qu'il est inutile par conséquent de rappeler. Il faut en excepter cependant les vives impressions morales et l'influence du froid, dans les cas de suppression brusque de l'écoulement menstruel, et toutes les influences débilitantes, telles que les scrosules, la tuberculisation, le cancer, ou plutôt l'anémie qui en est la conséquence, comme elle l'est de certaines maladies aigues plus ou moins prolongées (convalescence de la sièvre typhoïde).

Lorsque l'origine de l'aménorrhée, chez la femme qui a été déjà menstruée, re pourra être rapportée à aucune des causes précédentes, l'on devra toujours soupçonner l'existence d'une grossesse; l'on mettra toutefois hors de cause les premiers temps de la menstruation, où il y a naturellement des retards plus ou moins prolongés dans la réapparition des menstrues. Les commémoratifs et les troubles synpathiques que ressentent la plupart des femmes grosses, pourront mettre sur la voir de la vérité, sans que l'on puisse cependant aller au delà de certaines probabilités. (V. Grossesse.) L'erreur est surtout à craindre dans les premiers mois de la gestition, lorsque l'on a affaire à des jeunes filles dont la constitution débilitée peut paraître une prédisposition à l'aménorrhée, et qui ont intérêt à dissimuler leur état de grossesse. Quant à l'aménorrhée de quelques mois, suivie de ménorrhagie, que l'arrent-Duchatelet a signalée comme fréquente chez les filles publiques, on doit se demander s'il ne s'agit pas de véritables avortements, qu'il faut toujours soupçonner lorsque des règles abondantes suivent leur suspension.

Si je rappelle que, de l'aveu de plusieurs auteurs, il peut y avoir absence complète des causes appréciables de l'aménorrhée chez un certain nombre de femme on ue peut se flatter d'en fixer l'origine dans tous les cas. On ne saurait donc almettre que l'aménorrhée est toujours symptomatique, comme le prétendent certains pathologistes. Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est là une simple opinion qui ne repose pas sur des preuves suffisantes, et qui, par conséquent, ne saurait être ni acceptée, ni complétement niée; en un mot, c'est un problème à résoudre.

A en croire les assertions de beaucoup d'auteurs, l'étude des complications de l'aménorrhée, qu'ils ont multipliées outre mesure, devrait jouer un rôle très-important dans le diagnostic. Mais les phénomènes pathologiques qui accompagnent l'aménorrhée peuvent jouer le rôle de cause ou d'accidents concomitants, aussi bien que le rôle de complications. Tels sont les phénomènes nerveux se rattachant à l'anémie telles sont ces hémorrhagies dites supplémentaires des règles, que l'on admet encore si souvent sans aucunes preuves, et malgré ce que nous ont appris les recheches anatomo-pathologiques modernes. Je ne nie pas l'existence de ces complications de l'aménorrhée, mais je dénonce la légèreté avec laquelle on les admet souvent sans y être autorisé par les particularités présentées par les malades. Pour être des complications justifiées, les hémorrhagies supplémentaires, qui se font par différentes voies, doivent se répêter périodiquement aux époques présumées des règles, et ne pouvoir être supposées sous la dépendance d'une autre affection.

3º Pronostic. — Le pronostic de l'aménorrhée considérée en elle-même n'a de gravité que dans certains cas de rétention du sang abandonnés à eux-mêmes. Il ne faut pas, en effet, rapporter à la suspension ou à la diminution notable des règles, les troubles plus ou moins inquiétants qui résultent des affections productrices de l'aménorrhée, affections considérées trop souvent comme effets de cette dernière. Il est évident que l'aménorrhée qui se montre dans la convalescence des fièvres graves, et en particulier à la suite de la fièvre typhoïde, n'a aucune influence fâcheuse, puisqu'elle peut, au contraire, faciliter le retour des forces par le défaut de déperditions sanguines. J'ai vu récemment reparaître le flux menstruel, chez une jeune

personne, onze mois seulement après le début d'une sièvre typhoïde grave, dont elle était très-bien rétablie depuis longtemps.

AMERTUME. — L'amertume que les malades accusent quelquesois dans la bouche ou le pharynx coıncide ordinairement avec un enduit plus ou moins épais de la langue et les autres signes de l'embarras GASTRIQUE. D'autres sois, l'amertume provient de la régurgitation d'une petite quantité de liquide bilieux dans l'arrièregorge, ou de l'expulsion par le vomissement de matières rensermant une plus on moins grande quantité de bile. Ensin une amertume insupportable ressentie à la gorge, après l'ingestion d'un médicament, peut mettre sur la voie d'une erreur pharmaceutique, lorsque de la strychnine ou du sulsate de quinine, par exemple, ont été pris pour d'autres substances.

AMPHORIQUES (PHÉNOBÈRES). — L'air qui circule dans des cavités beaucoup plus vastes que les voies aériennes normales, soit dans un point du poumon, soit surtout dans la plèvre par une perforation pleuro-pulmonaire, et les bruits qui rententissent dans cet air accumulé, produisent, à l'auscultation, les phénomènes appelés amphoriques parce qu'ils semblent se passer dans une amphore ou bouteille vide.

1° Caractères. — Ces résonnances, ordinairement graves, du souffle respiratoire, de la voix et de la toux, prennent souvent un caractère métallique ou argentin, comme si les phénomènes acoustiques se passaient dans une cavité métallique.

Il s'y joindrait accidentellement, suivant quelques auteurs, des bruits du même
timbre, qui ne se produiraient plus dans l'intérieur des cavités dont il est question, mais dans des parties voisines, et qui viendraient retentir dans ces cavités ellesmèmes. Tels seraient les bruits respiratoires voisins de la cavité pleurale dans le
pneumo-thorax (Saussier, thèse, 1841), les battements du cœur (Barth, Union
méd., 1850), de simples mouvements de déglutition, et la percussion de la poitrine
pendant l'auscultation (Trousseau). Mais ces dernières particularités se rapportent principalement aux résonnances métalliques, dont je m'occuperai ailleurs.

(V. Méralliques (Phénomènes).

2º Conditions pathologiques. — On a cru pendant longtemps, depuis Laennec. que les phénomènes amphoriques, qui ne sont pas toujours au complet, ne se rencontraient que dans les cas de pneumo-thorax, ou dans ceux de vastes cavernes pulmonaires. Mais l'on est forcé de reconnaître aujourd'hui qu'ils peuvent se produire aussi, non-seulement dans une vaste cavité, mais encore au niveau d'une tumeur pulmonaire rapprochée de la surface du poumon, et au niveau du poumon condensé soit par les épanchements pleurétiques abondants, soit sans doute aussi par d'autres causes analogues. J'ai publié en 1852 (Arch. de méd., t. XXIX) une observation qui démontre l'existence de la respiration amphorique limitée au niveau d'une tumeur compacte, isolée au milieu du tissu pulmonaire sain. D'un autre côté, M. Barthez et Rilliet ont, l'année suivante, communiqué à la Société médicale des hôpitaux (Archives de méd., 1853, t. I) un travail très-intéressant, basé sur six observations dans lesquelles le poumon, condensé et comprime par un épanchement pleurétique considérable, donnait lieu, à son niveau, à la production du bruit respiratoire amphorique, sans excavation pulmonaire. Et comme à cette respiration amphorque se joignait quelquesois du gargouillement semblable à celui perçu au nireau des cavernes tuberculeuses, on comprend toute l'importance séméiologique de

ce Mémoire. M. Béhier en a confirmé les conclusions (Arch. de méd., 1854, t. IV) en rapportant deux nouvelles observations analogues de respiration amphorique dans la pleurésie. Le fait que j'ai observé démontre que cette maladie n'est pas la seule condition pathologique du phénomène; car si, dans mon observation, il existait d'un côté un épanchement pleurétique avec une énorme tumeur fibro-plastique, comme MM. Rilliet et Barthez le rappellent dans une note de leur mémoire, le même bruit amphorique de la respiration était également entendu dans le poumon du côté opposé exempt d'épanchement, et seulement au niveau de la tumeur isolée dont j'ai parlé. Cette dernière condition de la respiration amphorique doit donc être acceptée comme une des origines anatomiques de ce bruit anomal. Quant à la condition physique de la production du phénomène, MM. Barthez et Rilliet et M. Béhier sont d'accord pour l'attribuer à la transmission, avec exagération, du bruit produit dans la trachée et les grosses bronches à travers le tissu pulmonaire condensé. La même explication peut s'appliquer à mon fait, dans lequel la tumeur remplaçait le poumon condensé pur compression; cela est si vrai, qu'à son niveau on percevait manifestement deur bruits, qui furent constatés par M. Louis lui-même : une respiration amphorique. transmise sans doute par la tumeur, et un bruit moelleux de respiration vésiculaire se passant certainement dans la couche de tissu pulmonaire sain, interposé entre la tumeur et les parois thoraciques. Le retentissement de la voix, suivant la remarque de cet éminent observateur, était double aussi : très-retentissante profondément, et naturelle superficiellement. La discussion qui suivit la lecture du mémoire de MM. Barthez et Rilliet à la Société de médecine des hôpitaux de Paris démontra que plusieurs observateurs avaient rencontré des faits analogues aux leurs. M. Hardy rattacha les phénomènes à l'induration pulmonaire, et principalement à la pneumonie chronique; M. Barthez dit les avoir constatés dans des cas de tumeurs solides (anévrysme de l'aorte et tuberculisation des ganglious bronchiques), ce qui remil confirmer le fait que j'avais précédemment publié.

3° Signification. — Lorsque l'on percevra à l'auscultation de la poitrine des phénomènes amphoriques (respiration ou souffle amphorique, et résonnances métalliques), on devra rapprocher de l'existence de ces phénomènes les autres données diagnostiques de la maladie, pour déterminer la lésion anatomique existante.

S'il y a coîncidence du souffle amphorique et des résonnances métalliques, celle coîncidence devra immédiatement faire admettre l'existence d'une vaste cavité dans laquelle circule l'air, et qui est due à une perforation pulmonaire ou à une très-vaste caverne tuberculeuse. Dans le premier cas, il y a eu invasion subite d'une douleur vive et d'une dyspnée prononcée, la poitrine rend un son tympanique en général étendu, et parfois la succussion produit le bruit de flot caractéristique; il y a alors pneumo-thorax. Dans le cas de caverne très-étendue dans le poumon, il n'y a pas eu invasion subite d'accidents thoraciques aigus, mais le malade est à une période très-avancée d'une phthisie pulmonaire, et le son tympanique, s'il existe, n'est pas très-étendu. J'insiste sur cette particularité de diagnostic différentiel que les bruits métalliques d'auscultation, quoique non constants dans les deux affections dont je viens de parler, ne s'observent qu'avec elles; quand on les rencontrera, l'on ne pourra donc pas avoir affaire à une tumeur ou à une pleurésie avec épanchement et souffle amphorique limité. Dans les cas de pleurésie d'ailleurs, les antécédents, l'étendue de la matité à la percussion du côté affecté, sauf dans le point où se produit le

soule amborique et qui est souvent le siège d'un son tympanique prononcé, feront interferent. Gependant lorsque, au souffle amphorique sans résonnances métalhas, se joindra du gargouillement (Barthez et Rilliet), et que ces signes seront haisé dans la région sous-claviculaire, on pourrait croire à l'existence d'une creat tuberculeuse qui n'existe pas. La possibilité du fait devra rendre réservé sur le pronostic en pareille circonstance. — Quant aux tumeurs isolées dans le pronoct ce un sujet préalablement atteint, dans d'autres parties du corps, d'une tanter susceptible de généralisation, si, dans un point limité de la poitrine, on constate à la fois : à la percussion, une résonnance tympanique contrastant avec le su normal des autres parties du thorax; et, à l'auscultation, une résonnance cuplorique du bruit respiratoire, sans résonnances métalliques, et sans qu'il y ait plante avec épanchement. (V. Pleurésie, Pneuno-thorax, Tumeurs de la poitrine d limitiques (Bruits).

ATTEDALES. — Ces deux glandes, situées de chaque côté de l'isthme du man reposent entre les piliers du voile du palais sur un plan résistant qui fait pe lorqu'elles augmentent de volume, elles se développent l'une vers l'autre de maire à se toucher parfois complétement, tout en conservant une certaine mobilité, d'a empêcher l'exploration du pharynx. D'autres fois, au contraire, étant d'un trè put volume, elles sont presque masquées par le pilier antérieur correspondant à mè du palais.

Le mygdales, ou tonsilles, participent aux lésions locales qui caractérisent les sers espèces de PHARYMGITES, et leur inflammation constitue la lésion caractérisque de la pharyngite dite tonsillaire. Elles peuvent être le siège d'abcès consécuté, de plaques muqueuses ou d'ulcérations syphilitiques, de tumeurs diverses, et le hypertrophie ordinairement attribuée soit à une constitution scrosuleuse, soit its allammations successives.

les anygdales fournissent des signes utiles au diagnostic dans l'amygdalite prissère es symptomatique. Ce sont : la douleur spontanée, ordinairement légère; la inder provoquée par le passage de l'air et surtout par la déglutition; cette desire spèce de douleur est souvent le premier signe de l'affection des amygdales des intensité présente des degrés très-variables, qui sont loin d'être toules napport avec l'intensité des lésions locales. Le timbre de la voix est sensitement modifié par le volume exagéré des amygdales; il a un caractère guttural straige, dont la résonnance semble empêchée par la présence d'un corps étrange dans le pharynx. Un flux, parfois très-abondant, des glandes salivaires accoming assi asses souvent les inflammations aiguës des amygdales. Mais ces différent signes seraient très-insuffisants pour le diagnostic, si l'on n'avait recours à imperation directe des parties.

(ete exploration s'opère principalement à l'aide de la vue, en saisant ouvrir larcant la bonche au malade et en abaissant la langue au besoin. (V. PHARYEN.) On
comparison de volume des amygdales, de leur couleur, des inégalités de leur surles le l'existence des concrétions blanchâtres et comme caséeuses qui occupent
les leurs de ces glandes, et qu'il saut se garder de consondre avec les véritables
leux membranes diphthériques grisâtres, minces et transparentes, qui peuvent
l'ête limitées, on que l'on peut y apercevoir en même temps que sur le voile du pa-

lais ou à la paroi postérieure du pharynx. Par la vue, l'on constate également les abcs, et surtout les ulcérations diverses dont ces glandes sont le siège. Mais il peut arriver que l'inspection de l'isthme du gosier soit rendue impossible par suite de l'intensité de l'inflammation étendue jusqu'au voisinage du muscle ptérigoïdien interne, ce qui s'oppose à un écartement des mâchoires suffisant pour l'exploration. Il faut alors, si faire se peut, palper les amygdales avec l'indicateur introduit entre les arcades dentaires jusqu'à l'isthme du gosier; on juge ainsi du gonflement, de la consistance et, s'il en existe, de la fluctuation des amygdales. A plus forte raison pourra-t-on avoir recours à cette palpation directe des amygdales, lorsque l'écartement des mâchoires sera facile.

AMYGDALITE. - V. PHARYNGITES.

ANALGÉSIE. — V. ANESTHÉSIES.

ANAMNESTIQUES. — V. Examen des malades.

ANAPHRODISIE. — Elle consiste dans l'absence de désirs vénérieus, et n'a de valeur que lorsqu'elle est réunie au défaut d'érection du pénis, pour constituer l'impuissance.

ANASARQUE. — On admet généralement deux variétés de l'hydropisie du tissu cellulaire sous-cutané, l'anasarque et l'œdème, qui ne diffèrent d'aspect que par la généralisation ou la localisation de l'infiltration séreuse. Cependant la généralisation de l'hydropisie sous-cutanée dans l'anasarque ne doit pas être prise dans un sens absolu; car il faut admettre qu'elle existe aussi lorsqu'une infiltration œdémateuse se montre simultanément ou successivement dans différentes parties éloignées les unes des autres. De plus, un œdème, local d'abord, peut devenir général et mutiple, et n'être qu'un premier degré d'anasarque. Il me paraît donc nécessaire de comprendre par le mot anasarque non-seulement les infiltrations séreuses généralisées ou localisées dans plusieurs régions à la fois, mais encore tout œdème, d'abord isolé, dù à l'une des causes générales dout il sera parlé plus loin.

1º Caractères. — L'infiltration qui constitue l'anasarque se produit d'une mnière rapide ou lente. — Dans le premier cas, l'anasarque est dite aiguë : elle pent envahir tout le corps en un ou deux jours, ou seulement se montrer en divers points du corps, aux extrémités inférieures, aux paupières, aux mains, aux membres supérieurs, etc. La peau des parties infiltrées peut avoir une teinte naturelle ou rosée, rouge ou bleuâtre, et, si la distension est excessive, être élastique et reprendre son relief primitif après avoir été comprimée; cette pression est quelquesois douloureuse. Dans le cas le plus ordinaire d'infiltration non excessive, la pression des doigts laisse son empreinte sur les téguments, qui ne reprennent que lentement leur premier niveau. - Dans l'anasarque chronique, la peau est un peu pâle, mate, indolente à la pression, qui y laisse son empreinte marquée; les parties intiltrées ont quelquefeis un certain degré de transparence, si le tégument est mince et infiltré lui-même; d'autres fois l'épiderme est épaissi, ruguenx par suite d'une exfoliation épidermique, lorsque l'anasarque est ancienne; et, dans ce dernier cas, la peau peut se couvrir de taches violacées ou se fendiller en crevasses qui laissent en partie écouler la sérosité, et qui sont suivies de cicatrices blanches, analogues à celles que présente l'abdomen des semmes qui ont eu des enfants. Tels sont les signes locaux de l'anasarque. qui est toujours plus prononcée vers les parties déclives du corps. — Lorsque, dans sa marche aiguë ou chronique, elle affecte, comme je l'ai rappelé plus haut, la plus grande étendue du tissu cellulaire sous-cutané, elle se complique d'hydropisies internes, en général moins considérables que l'externe.

Dans les cas où l'anasarque débute comme un œdème dû à une cause locale, par une seule partie, il faut rechercher avec soin si, vers la partie interne des membres ou dans les parties voisines des régions qui supportent habituellement le poids du corps dans le décubitus, on ne trouve pas d'autres points envahis par l'infiltration séreuse; elle peut échapper alors à la vue et n'être sensible qu'à la pression, les doigts restant imprimés dans le pli de peau qu'ils pressent. L'anasarque qui débute par les extrémités inférieures a ordinairement une marche continuellement envahissante, ce qui démontra qu'elle ne tient pas à une cause locale dès qu'elle s'étend à des parties de la moitié supérieure du corps.

En dehors de ces caractères de l'hydropisie qui constitue l'anasarque, il en existe d'autres dans les dissérents organes; mais ils dépendent des conditions pathologiques dans lesquelles se montre cette hydropisie, et non de l'anasarque elle-même.

La tuméfaction qui résulte de l'anasarque ne saurait être confondue avec le gonflement rapide, plus ou moins étendu, et ordinairement congestif qui résulte de certains empoisonnements, ni avec l'emphysème sous-cutané, qui donne lieu à une
sensation de craquement caractéristique, ni avec l'éléphantiasis, facilement reconnaissable à une hypertrophie monstrueuse localisée dans la partie affectée, ni enfin
avec le sclérème, dans lequel la peau, dure et résistante, ne se laisse nullement déprimer. Cependant j'ai rencontré une anasarque produite par une maladie du cœur,
et dans laquelle les membres inférieurs, distendus par l'infiltration, offraient presque la résistance du bois.

2° Conditions pathologiques. — Si l'on admettait, avec certains observateurs, que toute anasarque révèle l'existence d'une maladie de Bright, on n'aurait qu'à signaler cette dernière affection comme unique condition pathologique de l'anasarque, qui, dès lors, serait toujours due à la désalbuminisation du sang résultant de la perte de son albumine par les urines. Mais cette opinion radicale n'est pas généralement admise, des faits contradictoires plus ou moins légitimes ayant été observés, d'anasarque sans perte d'albumine par les urines. Il n'est pas possible du moins de nier que la maladie de Bright ne soit une cause très-fréquente de l'anasarque. Les affections du cœur avec gène de la circulation, les lésions graves du poumon, et ensin certaines altérations du sang, doivent aussi être considérées comme autant d'origines de l'anasarque, ainsi qu'on va le voir.

a.—Anasarque dans la maladie de Bright.—L'anasarque est un signe qui doit toujours faire rechercher immédiatement s'il y a de l'albumine dans les urines, car, jointe à l'albuminurie bien constatée, elle est une des bases principales du diagnostic de la maladie de Bright. Cependant il est admis que l'albuminurie peut exister sans anasarque dans la maladie de Bright, et même que la mort peut survenir avant que l'hydropisie sous-cutanée se montre; mais ce sont des faits exceptionnels, et l'anasarque n'en constitue pas moins un des principaux signes de la maladie.

Dans la maladie de Bright aiguë, l'anasarque peut être rapidement générale ou multiple; et ici deux cas peuvent se présenter: ou bien l'anasarque survient rapidement sans maladie préglable, ou bien elle apparaît dans le cours d'une maladie fârile préexistante.

Dans le premier cas, où l'anasarque se montre d'emblée, elle débute avec la fièvre

et l'albuminurie, ordinairement à la suite de l'action du froid sur le corps couvert de sueur, de l'exposition prolongée au froid et à l'humidité, ou de l'ingestion de boissons glacées après un exercice actif. L'anasarque apparue dans ces conditions est rapidement considérable, et parfois avec injection manifeste de la peau. Elle révèle alors d'une manière évidente, aux yeux de la plupart des observateurs, la maladie de Bright aiguë, dite primitive ou idiopathique. Cependant l'on doit douter qu'il en soit toujours ainsi. D'abord M. Bizot (de Genève) et M. Thierfelder ont rencontré l'anasarque fébrile aigue comme signe de véritable aortite; Chomel a vu une hémorrhagie considérable du péricarde s'accompagner également d'une anasarque rapide; et quoique, dans ces faits divers, l'état des urines n'ait pas été indiqué, ik n'en doivent pas moins fixer l'attention. D'un autre côté, l'on a admis comme primitive, idiopathique ou simple, c'est-à-dire comme une maladie à part, l'anasarque aiguë qui survient dans les conditions de refroidissement indiquées plus haut, et avec absence d'albumine dans les urines. M. de Castelnau, notamment, a observé deux faits de cette espèce (Arch. de méd., 1844, t. V, p. 141), sur lesquels je reviendra plus loin.

Lorsque l'anasarque caractérisant la maladie de Bright aiguë survient dans le cours d'une maladie fébrile, cette anasarque, jointe à la présence de l'albumine dans les urines, a la même importance; mais rarement l'infiltration est aussi rapidement généralisée que dans les faits dont il vient d'être question. C'est surtout dans le décours de la scarlatine qu'on l'observe. Sans rappeler les autres maladies et la grossesse, dans lesquelles l'anasarque et l'albuminurie se rencontrent (V. Baican), je mentionnerai ce fait que, dès le siècle dernier, l'anasarque des femmes enceintes a été rattachée à l'éclampsie, avant que ces deux phénomènes, anasarque et éclampsie, aient été rapprochés de leur cause la moins contestée : l'albuminurie.

Pour établir que l'anasarque est un signe de maladie de Bright, l'examen des urines est donc indispensable dans tous les cas d'anasarque ou d'œdème dont on veut déterminer l'origine. C'est ce qu'a fait, dans un but scientifique, M. Simpson, qui a constaté ainsi l'albuminurie chez deux enfants atteints de sclérème (dont l'anasarque est un élément habituel); et il en a conclu, sans que le fait ait été vérifié depuis, que le sclérème avait la plus grande analogie avec l'anasarque albuminurique. (Monthly Journ. of med. sc., 1852.) Si de semblables recherches tendent à agrandir l'instuence de la maladie de Bright, considérée comme origine de l'anasarque, elles peuvent servir aussi à en préciser les limites. C'est ainsi que MM. Barthez et Rilliet ont constaté, deux fois au début et sept fois dans la convalescence de la fièvre typhoïde des ensants, une anasarque sans urines coagulables, et qui a élé suivie de guérison dans tous les saits observés. (Traité des mal. des enfants, 1855, t. 11, p. 707.) Chez l'adulte, des faits semblables ont été rencontrés par le docteur Leudet, qui a démontré que cette anasarque, indépendante de toute lésion rénale, apparaissait en général à la deuxième ou à la troisième semaine de la maladie, pour disparaître, sans offrir de gravité, en deux ou trois semaines. (Arch. de méd., 1858. t. XII.)

L'absence de toute recherche relative à la présence de l'albumine dans l'urine, dans les faits d'anasarque plus ou moins anciennement publiés, ne permet pas de déterminer, dans ces faits, la véritable cause de l'hydropisie sous-cutanée. Telles sont, entre une foule de cas inutiles à énumérer, les anasarques remarquables par

leur analogie avec celle de la maladie de Bright aiguë, qui ont été décrites par les médecins anglais sous le nom de BÉRIBÉRI, et les anasarques observées par M. Genest (Arch. de méd., 1829, t. XIX) comme symptôme le plus fiéquent de l'Acropane.

- b. Anasarque des maladies cardiaques et pulmonaires. J'ai rappelé plus haut que l'anasarque était quelquesois symptomatique d'une aortite ou d'une hémorrhagie du péricarde; mais ce sont là des faits très-rares. Presque toujours, l'anasarque qui dépend des organes centraux de la circulation est produite par des obstacles au cours du sang, dus à des lésions anatomiques des orifices cardiaques. Dans les faits de cette espèce, l'anasarque est quelquefois considérable, lorsque l'obstacle au cours du sang est très-prononce; d'autres fois l'infiltration séreuse est peu marquée, mais multiple. Suivant Martin Solon, l'infiltration sous-cutanée se distinguerait ici par une résistance des tissus bien moindre que dans la maladie de Bright. — Il faut rapprocher de l'anasarque due aux maladies du cœur celles qui résultent des troubles profonds survenus dans les organes respiratoires, troubles qui sont dus à une lésion qui gêne la circulation du sang à travers les poumons, comme les rétrécissements des orifices du cœur la gênent à travers les cavités de cet organe. L'anasarque survenant par le fait de l'obstacle au cours du sang dans les maladies pulmonaires est momentanée ou permanente, comme la cause qui la produit. Les congestions pulmonaires dans les maladies du cœur, les bronchites généralisées, surtout avec emphysème pulmonaire, les tubercules ayant envahi la plus grande partie des poumons, l'ostéomalacie par la gêne mécanique qu'elle apporte à la respiration comme aux fonctions du cœur, peuvent déterminer ces anasarques.
- c. Anasarque par altérations du sang. Les altérations du sang, qui sont le point de départ de l'anasarque et des autres hydropisies, ne sont pas toutes parfaitement connues. La principale paraît être celle que MM. Andral et Gavarret ont indiquée : la diminution de l'ulbumine du sang. Cette désalbuminisation du sang est évidente dans la maladie de Bright, ou plutôt par le sait de l'albuminurie qui l'accompagne; les deux observateurs que je viens de citer, en effet, l'ont directement constatée, et ont vu l'albumine du sang reprendre sa proportion normale à mesure que l'albumine des urines diminuait ou disparaissait de ce liquide. (Rech. sur les modifications de proportion de quelques principes du sang; 1840, p. 93.) Mais il n'y a pas toujours un rapport évident entre la quantité d'albumine perdue et le degré de l'anasarque, puisque, dans certaines albuminuries très-aiguës, une anasarque énorme se montre quelquefois en vingt-quatre heures, dès le début de la maladie. La désalbuminisation ne suffit donc pas, quoi qu'on en ait dit, pour expliquer tous les cas d'anasarques avec albuminurie. Quant à l'anasarque sans albuminurie, il n'est pas complétement démontré que la diminution de l'albumine du sang en soit l'origine. C'est ce que l'on peut dire aussi des faits d'anasarques qui succèdent à la dyssenterie et aux diarrhées chroniques, principalement chez les enfants; car l'on n'est nullement autorisé à considérer en pareil cas, avec le docteur Chiara (Thèses, ... Montp., 1847), les évacuations alvines comme une cause de spoliation du sang de son albumine, analogue à celle que produit l'albuminurie dans la maladie de Bright. Le même doute existe pour l'anasarque qui dépend de l'anémie, et dont M. de Castelnau (loc. cit.) a rapporté des exemples; on peut en rapprocher les faits de MM. Barthez et Rilliet et de M. Leudet dont il a été question plus haut. Cependant

MM. Devilliers tils et Regnauld, dans leur mémoire sur les hydropisies des femme enceintes (Arch. de méd., 1848, t. XVI), ont essayé de démontrer que l'anasarque sans albuminurie des femmes enceintes dépendait d'une diminution de l'albumine du sang. Ils rapportent que le sang de 25 saignées, pratiquées à différentes époque de la grossesse, contenait en moyenne 68,6 d'albumine sur 1000 parties de sang dans les sept premiers mois, et 66,4 seulement dans les deux derniers mois, proportion normale étant de 70 pour 1000 chez la femme hors l'état de gestation. Ces résultats intéressants montrent bien que l'albumine du sang diminue de quantité durant la grossesse, mais non qu'il y a eu relation évidente entre cette diminution et l'anasarque ou l'œdème des femmes en état de gestation. De nouvelles recherches sont donc nécessaires pour résoudre complétement le problème de la désalbuminisation du sang dans les anasarques des sujets anémiques exempts d'albuminurie, que l'anémie soit simple (obs. 1v de M. de Castelnau), ou bien qu'elle dépende de maladies fébriles graves (fièvre typhoïde), ou des états complexes dénommés cachexies.

3º Signification. — Il y a un fait qui domine la question séméiologique de l'anasarque : c'est le doute relatif à l'existence de l'anasarque primitive ou idiopathique. Malheureusement, et malgré les raisons données par les partisans comme par les adversaires de l'existence de ce genre d'anasarque, le doute persiste, faule de faits sultisamment probants. Dans cet état de choses, il y aurait de l'inconvénient à adopter l'anasarque idiopathique comme positivement démontrée. Depuis que M. Bouillaud a signalé les obstructions vasculaires veineuses comme causes d'hydropisie, n'a-t-on pas cru devoir rattacher l'anasarque, non-seulement à la maladie de Bright, mais encore aux maladies du cœur, à l'anémie, à la désalbuminisation du sang? L'aortite n'a-t-elle pas été signalée aussi comme origine de l'anasarque fébrile? Pourquoi, dès lors, au lieu d'affirmer que l'anasarque est idiopathique en dehors de ces conditions, ne pas admettre, avec un point de doute qui provoque des investigations nouvelles, qu'elle est due à un état pathologique encore inconnu?

L'hydropisie sous-cutanée généralisée ou multiple qui constitue l'anasarque dot dès lors être considérée toujours comme symptomatique, pour que l'on ne néglige pas de rechercher avec soin l'existence des causes connues. D'après ce que j'ai exposé plus haut, l'on peut trouver l'origine de l'anasarque : 1° dans un obstacle au cours du sang au niveau des organes centraux de la circulation ou de la respiration : 2° dans l'altération du sang qui résulte de la diminution de son albumine éliminée par les urines, élimination dont la coïncidence avec l'anasarque démontre l'existence de la maladie de Bright; 3° en l'absence de l'albuminurie, que l'on doit rechercher dans tous les cas d'anasarque ou même d'œdème, dans un état du sang encore inconnu dans sa nature, et qui paraît, dans un certain nombre de cas, se rattacher à un état d'anémie simple ou d'anémie cachectique; 4° enfin, avec un point de doute, à l'nortite, si elle était indépendante de l'albuminurie dans les saits observés.

Lorsqu'une infiltration séreuse sous-cutanée sera assez limitée pour faire croire à un simple œdème, on admettra qu'il y a réellement anasarque, dans le sens que je lui ai donné, si l'une des causes que je viens de rappeler est manifeste, et si l'on constate, au contraire, l'absence de toute cause locale, telle qu'une oblitération verneuse ou une maladie du foie. (V. ALBURINURIE, ŒDÈME.)

55

ANEMIE. — Pour les modernes, l'anémie résulte principalement de la diminution de la quantité normale des globules du sang, et de l'augmentation relative de la partie aqueuse de ce liquide.

L'anémie devrait à la rigueur être considérée comme un symptôme. Mais, comme elle constitue par elle-même un état complexe bien défini, dont les caractères nombreux se retrouvent dans tous les cas, et que cet état morbide peut résulter de simples influences hygiéniques, il y a nécessité de la considérer aux mêmes points de vue que les maladies proprement dites.

1° Eléments du diagnostic. — Les signes de l'anémie sont très-nombreux, et leur proportion est très-variable chez les différents malades. Ils peuvent être ainsi résumés:

A l'extérieur : la décoloration ou la pâleur des téguments de la face, de la peau des autres parties du corps et des muqueuses visibles; une langueur générale. — Du côté de l'appareil circulatoire : pouls petit et faible, sensibilité au froid, lipothymies ou syncopes, palpitations fréquentes, congestions passagères vers la tête ou d'autres parties du corps; — du côté de l'innervation : sensation vague dans la tête, douleurs névralgiques variées, principalement à la face, au crâne et au tronc, où elles sont fréquemment dorso-intercostales et se fixent spécialement, chez beaucoup de sujets, au niveau de la région sous-mammaire gauche; tendance au sommeil, qui est ordinairement très-prolongé la nuit, fourmillements, engourdissements dans les membres, abattement, plus rarement convulsions, paralysies des muscles ou de la sensibilité (Amaurose, surdité, Amesthésie); — vers les organes respiratoires : anhélation facile, dyspnée spontanée; — vers les organes digestifs : douleurs gastralgiques, dyspepsie, constipation, rarement coliques et météorisme.

L'exploration du sang démontre qu'il est moins coloré, plus séreux que dans l'état normal, et que son écoulement par les voies naturelles ou artificielles est quelquesois presque incoërcible; son caillot est couenneux. (Andral.) — A l'auscultation: souffle doux aux premiers temps à la base du cœur, se prolongeant dans les vaisseaux du cœu, souffle parsois musical ou ronflant, intermittent ou continu.

2º Inductions diagnostiques. — Pour reconnaître l'existence de l'anémie, première question à résoudre, on a égard à l'état actuel, aux commémoratifs et aux articularités qui se rattachent au diagnostic différentiel.

Relativement à l'état actuel, il arrive fréquemment que la seule inspection du malade fait immédiatement soupçonner l'anémie; la pâleur des téguments et surut celle des muqueuses apparentes, des lèvres, de la langue, sont, en effet, les premiers signes remarqués. L'on est ainsi conduit à rechercher les autres signes du côté des organes circulatoires et du côté de l'innervation, sous la dépendance desquels il faut placer les troubles respiratoires et digestifs. Les phénomènes que l'on constate alors ne laissent aucun doute sur l'existence de l'anémie, si elle existe réclement; mais il ne faut pas oublier que l'ensemble des signes rappelés plus haut, et qui sont les mêmes pour toutes les formes d'anémies que je rappellerai plus loin, varient du plus au moins, pour le nombre et pour l'intensité relative, suivant les sujets. Les souffles et les bruits musicaux cardio-vasculaires sont les signes qui out le plus de valeur; aussi devront-ils être recherchés avec la plus grande attention, et, lorsqu'ils seront douteux ou nuls à une première auscultation, ils n'échapperont

pas probablement à une seconde, si on la pratique après avoir prescrit au malade de marcher, ou après avoir fait exécuter au tronc plusieurs mouvements rapides qui accélèrent momentanément la circulation. Toutefois, les bruits anomans cardiaques ou vasculaires peuvent manquer, soit dans les carotides, soit même à la base du cœur, dans des cas d'anémie incontestables : ce qui prouve que ces bruits ne se manifestent que dans des circonstances données, mais qui ne sont pas toutes parfaitement connues. Si je ne parle pas de la diminution des globules du sang comme signe pathognomonique de l'anémie et par conséquent comme signe le plus important, c'est que, d'un côté, la constatation en est difficile et k plus souvent même impossible, puisque l'on ne saurait extraire du sang de b veine sans nuire au malade; et, d'un autre côté, en supposant le sang obtenu, l'analyse en est trop compliquée pour qu'on la donne comme un moyen à employer (V. Sang).

L'état actuel, que l'on constate par l'examen des malades, démontre souvent l'existence d'une cause alors persistante d'anémie : une hémorrhagie à laquelle on assiste. la grossesse, l'allaitement mal réglé, le plus souvent une maladie plus ou mois ancienne, comme je le rappellerai tout à l'heure.

Les commémoratifs, comprenant l'étiologie, la marche antérieure de la maladie. et quelquesois les résultats du traitement déjà suivi, viennent éclairer ou consirmer le diagnostic de l'anémie. — L'interrogatoire révèle presque toujours des particularités étiologiques qui expliquent l'apparition de l'anémie. Tantôt ces éléments disgnostiques se rapportent simplement à l'hygiène, comme une alimentation insuffisante, une habitation insalubre par défaut d'air et de lumière (surtout dans l'intérieur des mines), un travail musculaire habituel exagéré, des excès vénèriens : l'anémie est dite alors idiopathique; tantôt la cause de l'anémie est accidentelle (une hémorrhagie par exemple); tantôt enfin elle résulte d'une maladie antérieure plus ou moins grave. Dans ce dernier cas, la maladie qui doit être considérée comme l'origine de l'anémie est quelquesois disparue, laissant subsister l'anémie après elle; d'autres fois, cette maladie persiste encore. Les maladies aigues prolongées ou qui atteignent profondément l'économie (la fièvre typhoïde dans nos contrées, par exemple), les maladies constitutionnelles (scrofules, syphilis constitutionnelle, scorbut, intoxications, etc.), et la plupart des maladies chroniques avec troubles fonctionnels ou lésions graves d'organes essentiels à la vie, avec hémorrhagies répétées, flux ou pertes d'une grande abondance, s'accompagnent ou sont suivie d'anémie. — La marche antérieure des accidents, l'invasion subite ou graduelle. suivant la cause, des phénomènes anémiques, sont des circonstances dont il faut eussi tenir compte. - Enfin les résultats d'un traitement antérieur, l'amendement qui a suivi l'emploi des toniques et surtout des ferrugineux, et l'aggravation qui est au contraire résultée de l'usage des débilitants, fournissent encore des données qui peuvent être utilisées.

Le diagnostic différentiel de l'anémie présente une grande importance en raison de ce fait, qu'il arrive fréquemment que certains signes ou symptômes anémiques sont prédominants par rapport aux autres, et attirent plus spécialement l'attention. Il en résulte que l'on confond alors facilement l'anémie existante avec les maladies dont ces signes ou symptômes observés sont la principale expression. Les palpitations et les syncopes ont pu faire croire à une affection organique du cœur, principa-

ANÉME. 57

lement chez les femmes qui ont en même temps une douleur névralgique sous-mammaire gauche; les troubles digestifs ont fait assez souvent supposer une lésion de l'estomac; ceux de la respiration, joints à l'alanguissement général des autres fonctions, une phthisie pulmonaire; l'amaurose, l'affaiblissement musculaire, les convalsions, une lésion des centres nerveux, etc. Dans la plupart des cas, de semblables méprises sont cependant saciles à éviter par un interrogatoire suffisant et un examen complet du malade, qui permettent de grouper des éléments suffisants pour le diagnostic. Toutesois, il y a des circonstances où il est difficile de se prononcer. Relativement à la phthisie, par exemple, M. Rilliet a insisté avec raison, mais un peu trop peut-être, sur les cas rares de chlorose avec fièvre, sueurs profuses, amaigrissement progressif rapide, puis toux sèche, parfois même hémoptysie (?), et que l'on pourrait d'autant plus facilement confondre avec la phthisie pulmonaire, que celle-ci ne donne pas toujours lieu à son début à des signes locaux caractéristiques. M. Rilliet admet pourtant qu'il suffit d'avoir constaté à plusieurs reprises la pureté de la respiration et le bruit de souffle carotidien pour que le diagnostic soit fixé, et que l'on croie à la chlorose, ce que vient ordinairement confirmer la guérison. (Arch. de méd., 1855, t. V.)

Il ressort de ce qui précède que, tout en arrivant à la constatation de l'anémie, on peut déterminer en même temps sa véritable origine, qui n'échappe à l'investigation que dans des cas tout à fait exceptionnels. Cette détermination du caractère simple ou symptomatique de l'anémie est la question culminante de son diagnostic; mais elle n'est pas le seul complément de la constatation de l'anémie elle-même. Sa forme et le degré auquel elle est parvenue sont des particularités qu'il ne faut pas perdre de vue.

Les formes de l'anémie dépendent, d'une part, de la cause qui la produit, et, d'autre part, de l'absence ou de la prédominance de certains signes, d'où résulte une physionomie variable de l'affection. Je n'insisterai que sur les formes principales qui en résultent; je ne ferai par conséquent que mentionner l'anémie des ouvriers mineurs, et celle qui est si fréquente parmi les populations des cités populeuses, qu'à Londres elle est désignée par une dénomination particulière : asthenia londinensis.

Pour beaucoup de médecins, la chlorose n'est qu'une forme particulière d'anémie, dissert de l'anémie simple uniquement par l'existence des troubles menstruels; pour d'autres, ce sont deux assections bien distinctes. Mais il saut convenir que, lorsque l'on étudie les saits avec attention à ce dernier point de vue, l'on n'y trouve pas les caractères disserntiels absolus qui ont été signalés, et je puis assimer que M. Moutard-Martin, à qui l'on doit une excellente thèse sur les accidents de la menstruation et sur la chlorose (1846), dans laquelle il a cherché à formuler des dissérences soudamentales entre l'anémie et la chlorose, ne prosesse plus aujourd'hui une opinion aussi absolue. — Une sorme d'anémie qui ne dépend plus d'une cause particulière, mais qui se rattache au contraire à des origines diverses, est celle qui existe, nonseulement sans décoloration de la face, mais avec la coloration parsois prononcée des joues. Cette dernière particularité induit trop souvent en erreur pour ne pas être rappelée; elle sussit quelquesois pour saire négliger de rechercher les autres signes de l'anémie, qui peuvent exister pour la plupart et expliquer les troubles observés. Il est donc essentiel de penser à la rechercher. Cette forme d'anémie, dont l'exis-

tence est incontestable, et dont j'ai, pour ma part, observé un assez grand nombre d'exemples, notamment en province, où elle m'a paru être plus fréquente qu'à Paris, a été dénommée anemia fortiorum. Le traitement tonique et ferrugineux, qui l'améliore ou la guérit, est une sorte de pierre de touche qui sert à confirmer k diagnostic. Cette variété d'anémie, qui peut se montrer chez les femmes enceintes, explique comment l'on a si longtemps confondu cette anémie, signalée dans ces derniers temps dans le cours de la grossesse, avec la pléthore sanguine, en attribuant à cette dernière le souffle cardiaque, les bouffées de chaleur à la face, et son injection accidentelle. Cela ne veut pas dire, toutefois, que l'on doit nier l'existence d'une réritable pléthore dans certains cas. L'ensemble des phénomènes observés et comparé (V. Pléthore) permettra de se prononcer. — On peut aussi considérer à part. comme une forme particulière d'anémie, celle qui, au lieu de s'accompagner de pe titesse du pouls, est caractérisée au contraire par une ampleur et une dureié de pulsations artérielles, ce qui a lieu de surprendre, chez des sujets manifestement anémiques d'ailleurs, ai l'on tient compte des autres signes de l'affection. Cette particilarité singulière a été signalée par M. Beau (Traité d'auscultation, p. 440), et si réalité ne saurait être mise en doute; mais elle a été trop généralisée par cet auteur. Pour les autres observateurs, en esset, l'anémie avec pléthore séreuse est un saitesceptionnel, dont la nature anémique est d'ailleurs démontrée par l'influence heureuse d'un traitement tonique et surtout ferrugineux.

Le degré auquel est arrivée l'anémie est encore un fait à déterminer dans le cours du diagnostic de l'anémie; mais il ne nécessite nullement une investigation particulière, attendu qu'il ressort à la fois et de l'ancienneté des accidents anémiques et de l'ensemble même des signes constatés, qui sont d'autant plus nombreu et d'autant plus fortement accusés que l'anémie est plus avancée.

On doit considérer comme complication de l'anémie les accidents congestifs vers la tête, dus, suivant M. Nélaton (Gaz. des hôp.), à la cessation brusque des hémorrhagies habituelles chez certains sujets anémiques. J'ai vu récemment, à l'hospice des Ménages, un fait confirmant cette manière de voir; c'est celui d'un vieillard qui, quatre heures après une abondante épistaxis évaluée à plus d'un litre de sang. a été subitement atteint d'une hémorrhagie cérébrale à laquelle il a succombé k lendemain. D'autres symptômes déjà mentionnés penvent également, par leur prédominance excessive qui les met en relief, être considérés comme des complications Telles sont certaines paralysies partielles, des convulsions, etc. L'hystérie a été considérée par le docteur Valette (Thèse, 1854) comme précédée forcément d'anémie, ce qui est trop exclusif. Une complication de l'anémie, plus généralement admise, est celle des hémorrhagies par l'utérus (chloro-anémie ménorrhagique) ou par d'autres voies, et qui proviennent de la fluidité extrême du sang. Ces hémorrhagies, véritables complications anémiques, jouent secondairement le rôle de cause, en augmentant l'anémie qui est leur point de départ. L'anémie, poussée à l'extrême, peut-elle produire seule une cachexie? C'est ce que les faits connus ne permettent pas de décider.

3º Pronostic. — A moins que l'anémie ne soit extrême et rapide, ce qui est rare, elle n'entraîne pas la mort par elle-même. Lorsqu'elle est symptomatique d'une maladie grave, d'une cachexie cancéreuse, tuberculeuse, etc., elle contribue puissamment à hâter le terme satal. Je crois inutile d'insister sur les signes prono-

stiques de l'amélioration ou de l'aggravation de l'anémie, et qui résultent de la diminution ou de l'accroissement des symptômes, sous le rapport de leur intensité et de leur nombre.

ANESTHÉSIES. — 1° Caractères. — La diminution ou l'abolition de la sensibilité de la peau, des muscles, des os, des nerss et des organes des sens spéciaux (vue, ouïe, odorat, goût), est le caractère essentiel des anesthésies. Celle de la peau est la plus importante, avec les anesthésies des organes des sens dont il a été question aux mots Anaurose, Gout, Odorat, Surdité.

L'anesthésie de la peau a des caractères complexes qu'il ne faut pas perdre de vue, comme l'a montré Gerdy, en signalant les éléments multiples dont se compose la sensibilité cutanée. (Physiol. philosoph. des sensations; 1846.) Ainsi lorsqu'on dit que l'anesthésie est complète ou incomplète, on peut le comprendre de deux manières : ou bien la sensibilité, prise dans son ensemble, est plus ou moins obtuse ou abolie, ou bien il n'y a d'affecté que telle ou telle autre modalité sensitive de la peau : la sensation de contact, celle de la douleur ou celle de la température. On peut, en effet, ramener avec M. Landry (Arch. de méd., 1852) aux trois chess précédents, toutes les sensations tactiles dont on a pu constater l'abolition isolée. M. Briquet, qui a fait une étude si complète des anesthésies dans son excellent Traité de l'hystérie (1859), considère comme accessoires les sensations de douleur et de température. — La sensation de contact peut exister seule, et le malade ressentir parfaitement la douleur provoquée par des piqures ou des pincements, ainsi que les sensations de froid et de chaud, dans les parties où le contact cesse d'être perçu. Pour apprécier les plus faibles degrés de l'anesthésie de contact, Weber a proposé un instrument basé sur ce fait connu, que la double sensation du contact des deux pointes d'un compas ne se perçoit qu'à un certain degré d'écartement de ces pointes. Le degré de cet écartement nécessaire pour arriver à la perception de la double sensation donne exactement la mesure du degré de sensibilité de la peau, si l'on a soin de voiler les yeux des malades pendant cette recherche. — La sensation de la douleur provoquée par piqure ou pincement peut, de son côté, cesser d'ètre perçue, et les autres sensations tactiles persister. C'est à M. Beau que l'on doit d'avoir signalé, dans un très-intéressant mémoire (Arch. de méd., 1848), cette abolition isolée de la sensation de la douleur provoquée, et qu'il a dénommée analgésie; seulement, comme l'ont fait remarquer M. Landry et M. Briquet, l'on ne saurait considérer l'anesthésie de contact comme entraînant nécessairement celle de la douleur, car l'une ou l'autre peuvent se constater isolément. Il peut même arriver qu'il y ait, dans le même point de la peau, analgésie ou suppression des sensations de douleur, et, au contraire, exaltation des sensations de contact et de température, ainsi que je l'ai constaté moi-même chez un malade à l'hôpital Saint-Louis. — L'anesthésie des sensations de température Peut aussi exister isolément. Si l'on touche la peau avec un corps froid ou chaud, le malade peut ne pas sentir le froid ou le chaud de ce corps, dans une partie qui reste en même temps parfaitement sensible au contact et aux sensations doulou-

Il est fréquent de voir ces diverses espèces d'anesthésie cutanée se combiner entre elles, et constituer par leur coîncidence l'anesthésie complète. Je dois ajouter que ces anesthésies cutanées occupent une surface plus ou moins étendue, parfois très-

limitée, et que, dans d'autres cas, elles sont presque générales, dans des conditions que je rappellerai tout à l'heure.

L'anesthésie des muscles, presque toujours accompagnée de celle de la peau. rend les malades insensibles à une forte pression, à des piqures profondes, ou à l'excitation sensitive de l'électricité. Cette anesthésie entraîne l'abolition du sentment appelé sens musculaire par Ch. Bell, sentiment d'activité musculaire par Gerdy, et qui n'a été bien étudié que dans ces derniers temps. M. Landry, en 1852, et M. Duchenne (de Boulogne), en 1855 (Électrisation localisée), ont publié leurs premières recherches sur ce sujet important. Dans un mémoire plus récent (Arch. de méd., 1858-1859), M. Duchenne rappelle que les sujets privés de la sensibilité musculaire perdent, lorsqu'on les empêche de voir, la faculté d'exécuter leurs mouvements volontaires, tout en croyant faire ceux qu'on leur commande, et quelquefois, suivant M. Briquet, en exécutant des mouvements précisément en sens opposé. Quand le malade peut au contraire se servir de la vue, les mouvements s'exécutent avec leur régularité et leur puissance normale, et, circonstance remarquable, si l'on voile leurs yeux pendant cette contraction normale et qu'on les engage à cesser tout mouvement, la contraction persiste d'abord, et cesse seulement après quelques & condes. (Duchenne.) Cette anesthésie musculaire doit être décrite à part ; car elle peut se rencontrer isolée, comme les autres espèces d'anesthésie.

Les os, qui sont habituellement très-sensibles à l'excitation électrique (Duchenne: peuvent cesser complétement de l'être, ce qui n'arrive ordinairement que lorsque l'anesthésie cutanée est très-prononcée. Cette anesthésie est d'ailleurs peu importante à constater dans la pratique.

L'anesthésie, considérée en général, se développe d'une manière latente ou s'annonce par des fourmillements, des picotements, des élancements. Elle est très-rarement généralisée à tous les téguments et aux organes des sens; elle peut occuper
une moitié du corps et les muqueuses voisines de la peau du même côté, mais les
anesthésies plus limitées sont les plus communes. L'anesthésie est accidentelle et passagère, ou continue, et alors parfois persistante pendant un très-long temps; elle est
différente par son degré d'intensité, depuis le simple engourdissement jusqu'à la
perte la plus absolue de la sensibilité. La constatation de l'anesthésie ne peut d'ailleurs donner lieu à aucune erreur de diagnostic, à moins qu'elle ne soit simulée.

(V. Simulation.)

2° Conditions pathologiques. — Le médecin a peu d'attention à accorder aux engourdissements anesthésiques passagers que produit la compression accidentelle et momentanée d'un nerf ou des vaisseaux d'un membre; mais il en est autrement d'une anesthésie de quelque durée, quelles que soient sa forme et sa cause. Dans ce cas, il est d'autant plus indispensable de rechercher la condition pathologique de l'anesthésie, que ces conditions sont extrêmement nombreuses et très-souvent importantes à établir.

Ce sont d'abord les lésions traumatiques des troncs nerveux qui se distribuent aux parties anesthésiées, et les lésions anatomiques des centres nerveux, circonstances dans lesquelles l'anesthésie, liée souvent à la paralysie musculaire, n'a qu'une valeur secondaire. Il y a cependant de ces anesthésies qui ne s'accompagnent pas de paralysies connexes des mouvements, et ce sont celles dont je dois surtout m'occuper ici. L'hydrocéphalie chronique peut déterminer une anesthésie locale de

cette espèce, ainsi que la méningite dite tuberculeuse. Dans la congestion de la moelle, il y a quelquesois anesthésie d'un côté du corps et au contraire exaltation de la sensibilité de l'autre; l'insensibilité absolue ou l'engourdissement, avec ou sans sourmillements, au niveau de la peau des deux extrémités insérieures, est aussi un des principaux symptômes de la myélite; mais l'on voit, à la variété des conditions pathologiques, que cette paralysie de la sensibilité ne peut être considérée comme un signe pathognomonique de la maladie. Il est rare d'ailleurs qu'à l'anesthésie ne se joignent pas d'autres signes ou symptômes, ou des commémoratifs, qui en indiquent la véritable origine pathologique.

Pareille chose, la concomitance d'autres signes distinctifs, a lieu surtout pour les affections, plus faciles à diagnostiquer, qui sont caractérisées anatomiquement par des lésions dans d'autres organes que les centres nerveux ou leurs dépendances. L'œdème des nouveaux-nés, par exemple, s'accompagne d'une anesthésie incomplète: et, selon M. Aran, il existerait quelquesois dans la pleurésie, la péritonite, à leur période de décroissance plutôt que dans celle d'acuité, une anesthésie des parties des téguments correspondant très-nettement aux membranes séreuses enflammées; mon savant collègue et ami aurait constaté aussi, dans la phlegmatia albu dolens, une insensibilité analogue sur le trajet des branches du nerf crural. (Bulletin de la Soc. méd. des hôp, avril 1853.) Mais, dans cette dernière circonstance, il ne faut pas oublier que l'oblitération veineuse est elle-même une cause d'obtusion plus générale de la sensibilité du membre correspondant. Enfin, sans prétendre saire une énumération complète des lésions spontanées qui produisent l'anesthésie, je rappellerai encore les gangrènes par oblitérations artérielles ou autres, qui s'accompagnent toujours de perte de la sensibilité extérieure, combinée parfois avec des douleurs spontanées extrêmement vives.

La détermination des conditions organiques de l'anesthésie, ordinairement facile dans ces diverses circonstances, présente plus souvent des difficultés dans les cas où la lésion matérielle de l'appareil nerveux fait défaut, ou du moins lorsque l'étude des symptômes fait conclure qu'une lésion de cette espèce n'existe pas. Il faut alors songer à une altération du sang ou bien à une névrose comme condition pathologique de l'anesthésie.

L'anémie, les intoxications, les cachexies, sont fréquemment le point de départ de ces anesthésies singulières, que j'ai énumérées comme distinctes à propos de la sensibilité cutanée, et qui n'affectent qu'une ou deux des sensations tactiles; c'est ici que se rencontre fréquemment l'analgésie de M. Beau.

Les anesthésies anémiques sont extrêmement fréquentes. Rarement l'obtusion de la sensibilité est générale, ainsi que j'en ai observé un exemple chez une femme, à la suite d'un abus prolongé d'évacuations sanguines, et qui offrait cette obtusion non-seulement au iniveau de la peau et de tous les organes des sens, mais encore au niveau des muscles; il existait de plus un engourdissement remarquable du côté des fonctions cérébrales et motrices. Le plus ordinairement, l'anesthésie n'est pas générale. Elle est erratique dans les pertes séminales involontaires; elle est localisée dans les régions les plus diverses dans l'anémie franche, ou dans celle qui succède à la diphthérie ou à d'autres maladies aiguës. L'ai été consulté par une jeune dans chez laquelle il n'existait qu'une chloro-anémie entretenue par un traitement débilitant et des menstrues trop abondantes; or, elle offrait une anesthésie complète

des parties génitales externes et internes qui la rendait insensible aux approches de son mari depuis plusieurs mois. Dans le décours de la diphthérie, M. Bretonneau a signalé la paralysie de la sensibilité des doigts des pieds, et M. Maingault, dans son excellent Mémoire sur les paralysies diphthériques, a rappelé toutes les variétés d'anesthésies qui ont été observées, et qui présentent ceci de remarquable qu'elles sont ordinairement précédées et accompagnées de paralysie du voile du palais, ou de paralysie générale due à la mêmu cause.

Les intoxications sont une source d'anesthésies qu'il serait impossible de spécaliser, attendu qu'elles comprennent tous les modes d'insensibilité que j'ai cités, et cela dans les régions et les organes les plus différents. Quoique toutes les intoxications soient autant d'origines d'anesthésie, celles dues aux préparations saturnines, à l'abus des alcooliques, à l'ergot de seigle (dans laquelle l'anesthésie occupe principalement les extrémités), aux inhalations du sulfure de carbone, méritent une mention spéciale : la première surtout, qui est la plus fréquente dans nos contrées, et qui est assez souvent méconnue.

Les cachexies, qui offrent tant d'analogie à la fois avec l'anémie et les intoxications, s'accompagnent aussi toutes d'anesthésies variées. Enfin, d'autres altérations du sang déterminent encore l'obtusion ou l'abolition de la sensibilité. C'est d'ahord la pléthore, que j'ai vue donnant lieu, dans les membres, à des engourdissements qui se dissipaient par une saignée, à mesure que le sang s'écoulait au dehors. C'est ensuite l'asphyxie, dans laquelle l'anesthésie signalée depuis longtemps, mais plus particulièrement par M. Flourens, en 1847, puis observée par MM. Faure, Demarquay, etc., a été récemment considérée comme constante dans la période asphyxique du croup par M. Bouchut. Les recherches de M. Faure ont démontré que l'anethésie due à l'asphyxie se développait des extrémités vers le tronc, puis vers la poitrine, et enfin que l'œil était l'organe où la sensibilité s'éteignait en dernier, de même que c'était dans un ordre inverse, d'abord au niveau de l'œil et en dernier lieu aux extrémités inférieures, que le retour de la sensibilité s'effectuait. La dilatation de plus en plus grande de la pupille annonçait les progrès de l'anesthésie, et la persistance de la dilatation extrême lui a semblé un des meilleurs signes de la mort réelle. (V. Asphyxie.) L'anesthésie asphyxique, qui n'est que temporaire si l'asphyxie est elle-même arrêtée dans sa marche, doit être rapprochée des paralysies du mouvement qui ont été notées par plusieurs observateurs comme conséquences de l'asphyxie. (Bourdon, Thèse, 1843.)

Parmi les névroses qu'il faudrait presque toutes énumérer comme pouvant s'accompagner ou se compliquer accidentellement d'anesthésie, je citerai en particulier les névralgies, à la suite desquelles la sensibilité est quelquesois abolie, comme elle est, d'autres sois, exaltée. Mais l'on peut affirmer qu'il n'existe aucune maladie dans laquelle les anesthésies les plus variées se montrent aussi fréquenment que dans l'hystérie. On sait que, pour M. Gendrin, il n'y a même pas d'hystérie sans anesthésie cutanée partielle. Mais on doit reconnaître que cette proposition est trop absolue, sans que l'on comprenue que Sandras ait pu la nier complétement. On doit admettre avec M. Briquet que l'anesthésie cutanée est un signe fréquemment observé dans l'hystérie. MM. Henroz, Macario et Mesnet, dans leurs thèses, et M. Aug. Voisin, dans un Mémoire lu à la Société de médecine de Paris (De l'anesthésie cutanée hystérique, 1858), ont tous vérisié cette fréquence. Selon M. Bri-

quet, l'anesthésie hystérique peut frapper toute la surface du corps, ou se borner à une partie très-limitée, comme un pied, une jambe, une portion de peau du dos. un œil, etc. Elle peut n'intéresser que la superficie de la peau, ou bien frapper toute l'épaisseur d'un membre. Il est fort ordinaire de rencontrer l'anesthésie de tout un côté du corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, en même temps que l'insensibilité des organes des sens du même côté. Mais, quelle que soit son étendue, l'anesthésie n'occupe jamais que les parties animées par les nerss provenant de l'encéphale ou du prolongement rachidien; jamais elle n'affecte celles qui recoivent leurs nerfs principaux du grand sympathique, telles que les poumons, le tube digestif, le cœur. Aussi celle du tronc ne pénètre jamais dans les cavités splanchniques. tandis qu'aux membres elle peut en frapper toute l'épaisseur, depuis la peau jusqu'aux os. Il y a plus, c'est que ce trouble de la sensibilité n'affecte jamais que les extrémités périphériques des nerfs. L'observation constate que le tronc et les cordons principaux d'un nerf dont les expansions sont anesthésiées conservent toute leur sensibilité et toute leur excitabilité, les expansions seules étant frappées d'insensibilité. (Traité de l'hystérie, 1859, p. 274.) Cette dernière remarque s'accorde avec les curieuses observations du docteur Faure sur l'anesthésie asphyxique. qu'il a vue toujours affecter d'abord la périphérie ou les extrémités des nerfs avant de gagner les parties centrales de l'appareil nerveux. Quoi qu'il en soit, l'anesthésie hystérique n'est pas également fréquente dans toutes les formes de la maladie. Elle est rare dans l'hystérie non convulsive, et dans la forme convulsive sans perte de connaissance. C'est donc principalement lorsqu'il y a hystérie avec convulsions et perte de connaissance au début des accès convulsifs, que l'anesthésie se remarque; pour M. Gendrin, la perte de la sensibilité est même toujours la suite de ces attaques. M. Aug. Voisin a compté 13 malades se trouvant dans cette dernière condition, sur 15 qui avaient des attaques de convulsions, et il en conclut que l'anesthésie, considérée dans l'hystérie, suppose une attaque avec perte de connaissance. Il a aussi rencontré des faits dans lesquels il y avait anesthésie dans certaines régions et hyspéresthésie dans d'autres; mais cette coïncidence n'est par particulière à l'hystérie. (V. Нуре́кезтне́зіе.) M. Briquet a fait observer que, lorsque l'anesthésie est très-étendue, il y a une céphalalque générale, gravative, très-persistante et très-intense, qui semble indiquer que le point de départ du mal est bien dans le cerveau. Ce qui peut expliquer jusqu'à un certain point les dissidences des observateurs au sujet des anesthésies hystériques, c'est le peu de durée de ces phénomènes à la suite des premières attaques, et leur persistance prolongée, même pendant plusieurs années, succédant à des attaques réitérées. (Aug. Voisin.) L'anesthésie hystérique s'offre d'ailleurs, ai-je dit, sous toutes les formes que j'ai précédemment indiquées, soit au niveau de la peau ou des organes des sens, soit au niveau des muscles; et le plus souvent, ainsi que M. Briquet l'a signalé, c'est la moitié aauche du corps qui est le siège de l'anesthésie.

On doit rapprocher des névroses les anesthésies partielles qui coîncident avec certaines affections cutanées, comme celle décrite sous le nom de PACHYDERNA-TOCÈLE par M. Valentine Mott, de New-York (Méd. chir. trans., 1855), la pellagre, l'éléphantiasis des Grecs, etc.

3º Signification. — Lorsque l'on a constaté une anesthésie complète ou incomplète, se compliquant ou non d'anesthésie d'un ou de plusieurs sens, tantôt étendue

à une moitié du corps, à un membre, tantôt à une région plus limitée, parfos même très-restreinte, il faut immédiatement en rechercher l'origine. L'anesthése, quels que soient ses caractères propres, ne peut par elle-même éclairer le médein sur la cause qui la produit, s'il ne tient pas compte des conditions dans lesquelles la diminution ou l'abolition complète de la sensibilité est apparue. La recherche des antécédents, et la constatation des phénomènes concomitants au moment de l'examen du malade, le mettront ordinairement sur la voie. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit précédemment de ces éléments du diagnostic; les conséquences relatives à la signification de l'anesthésie en découlent d'elles-mêmes. On recherchera successivement si l'anesthésie, qui dénote une atteinte assez profoude de l'appareil nerveur, se rattache à l'un des états pathologiques que j'ai rappelés. L'anémie et l'hystère, chez la femme jeune ou qui est encore dans la force de l'âge, sont les conditions étiologiques les plus fréquentes.

Le siège de l'anesthésie a une grande valeur comme donnée qui simplifie le disgnostic, dans un certain nombre de cas. Dans l'hystérie, c'est presque toujours du côté gauche du corps, ai-je dit, que siège l'altération anesthésique, limitée ou étendue, de la sensibilité; M. Briquet l'a trouvée limitée à gauche dans la proportion de 139 contre 36, c'est-à-dire comme 4 est à 1, et occupant plus souvent les membres supérieurs que les inférieurs, dans la proportion de 5 contre 3. (Loc. cit., p. 281.) Occupant les deux extrémités inférieures, l'anesthésie est un des principaux signes de la paraplégie; tandis que, limitée à un seul des membres pelviens, elle est loin d'avoir une signification aussi grave.

Bornée à l'un des côtés de la face, la perte de la sensibilité constitue la paralysie du trifacial (5° paire), ou l'anesthésie faciale. Elle est quelquesois circonscrite à l'une des régions qui correspondent à une des branches principales du ners trifacial (ners ophthalmique, ners maxillaire supérieur, ou maxillaire insérieur), ou à l'une des branches secondaires. Cette anesthésie se complique quelquesois de paralysies musculaires locales, telles que celles du buccinateur, et des muscles élévateurs de la mâchoire. (Jobert.) Elles détournent quelquesois le médecin du véritable disgnostic, de même que l'ophthalmie, le ramollissement des membranes, l'opacité de la cornée et même la fonte de l'œil, constatés par M. Jobert. L'on cherchera, après avoir constaté cette anesthésie, à remonter à sa cause : névralgie violente (Marchal); lésions organiques de la partie intra-crânienne du ners de la 5° paire; hystérie. Dans cette dernière affection, presque toujours l'anesthésie occupe le côté gauche de la face.

Le degré d'intensité des phénomènes d'anesthésie ne peut pas être d'un grand secours pour le diagnostic étiologique; il est clair seulement que, plus ces phénomènes sont accentués, complets et durables, et plus la cause doit avoir influé profondément sur l'appareil nerveux. — Quant à la recherche des lésions matérielles des nerfs, de la moelle épinière ou de l'encéphale, elles produisent d'autres troubles symptomatiques auprès desquels, je l'ai dit, l'anesthésie est complétement secondaire. Une simple congestion du cerveau ou de la moelle épinière peut-elle donner lieu à l'anesthésie d'un membre, par exemple? C'est ce qui n'est pas encore parfaitement établi. Le docteur Verneuil m'a dit avoir constaté récemment, ches un homme robuste, une simple anesthésie d'un des membres pelviens, sans aucune gêne des mouvements, et qui aurait été précédée d'une céphalalgie accidentelle,

sans aucun autre trouble cérébral. Peut-on voir ici autre chose qu'une simple congestion?

Le pronostie de l'anesthésie est ordinairement peu grave, à moins que la perte de la sensibilité ne soit le signe d'une grave lésion nerveuse. En dehors de cette condition, elle cesse le plus souvent assez promptement. Elle est plus rebelle lorsqu'elle est très-étendue, et elle cède alors plus difficilement aux moyens employés pour la combattre, que lorsqu'elle est limitée.

ANÉVRYSMES. — On ne donne plus le nom d'anévrysmes à l'hypertrophie du cœur avec dilatation. On isole aujourd'hui comme distincts ces deux états morbides (V. Нұрватворніе, Dilatation du cœur), tout en réservant le mot anévrysme pour les dilatations partielles du cœur, et des lésions particulières des artères.

Après avoir dit quelques mots des anévrysmes partiels du cœur, je traiterai du diagnostic de ceux de l'aorte, et j'en rapprocherai au besoin les anévrysmes des artères secondaires contenus dans les cavités pectorale et abdominale, sans m'occuper de ceux des artères cérébrales, qui constituent de simples lésions anatomiques inaccessibles à l'exploration. Ces divisions, basées sur le siège anatomique des anévrysmes, sont la considération la plus utile à leur diagnostic pratique.

Les anévrysmes ont des signes communs: tumeur, battements expansifs, bruits axomaux, auxquels je n'ai pas à m'arrêter, vu les différences que ces phénomènes séméiologiques présentent suivant le siége des anévrysmes. La marche des accidents, souvent latente au début, est ordinairement très-lente, et n'offre aucune donnée utile au diagnostic. Il en est à peu près de même des causes des anévrysmes; cependant les exercices violents, les excès alcooliques et les violences extérieures ne sont pas des particularités indifférentes, surtout lorsqu'elles ont été immédiatement suivies d'accidents qui marquent le début de la maladie (douleur vive, dyspnée).

## i. Anévrysmes partiels du cœur.

Ces anévrysmes ont été étudiés par MM. Cruveilhier, Rokitanski, Thurnam, Hartmann (de Strasbourg), mais principalement sous le rapport anatomo-pathologique. Quoique ces anévrysmes forment parfois à l'extérieur du cœur une saillie égale à celle du cœur lui-même, et qu'on ait pu rassembler jusqu'à 84 observations pour en étudier les particularités (Thurnam), on n'a constaté aucun symptôme autre que ceux des maladies du cœur considérées d'une manière générale (V. Cœur [maladies); en sorte que le diagnostic de cette affection était considéré comme impossible lorsque, en 1857, M. Aran lut à la Société médicale des hôpitaux son intéressante observation d'anévrysme vrai partiel du ventricule gauche du cœur (*Union méd.*, 1857). Jusque-là, le début de l'anévrysme partiel du cœur était seulement signalé comme étant parfois subit, et caractérisé par les signes qui font soupçonner la rupture du cœur lorsqu'elle n'est pas immédiatement suivie de mort; mais l'on voit que cette particularité ne peut jeter aucune lumière sur la question. M. Aran, dans le fait qu'il a si bien observé, signale des particularités séméiologiques importantes que l'on pourrait rencontrer dans des cas analogues, et qui, par conséquent, méritent d'ètre rappelées, quoique l'auteur lui-même pense qu'on ne doive pas les observer dans tous les cas d'anévrysme vrai du cœur. Ce sont :

1° Une matité d'une forme allongée dans le sens transversal, ne remontant pas ou remontant très-peu supérieurement, dissérente par conséquent de la matité de l'hypertrophie avec dilatation, et de celle de la péricardite;

2° Une impulsion dont la force varie aux divers points de la matité, plus faible à l'extrémité gauche (simple soulèvement), plus forte aux environs de la partimoyenne du cœur (véritable choc), malgré la faiblesse extrême des bruits du cœur et le caractère filiforme du pouls;

3º Un ralentissement dans les contractions du cœur, présentant cette particularité de diminuer et de disparaître par le repos, mesurant en quelque sorte l'aggravation des accidents;

4º Des bruits anormaux ou murmures, dans le point où l'impulsion est à son maximum de force.

## II. Anévrysmes de l'aorte.

Quoique les anévrysmes des différentes portions de l'aorte aient des signes qui leur soient communs, ils différent par trop de particularités lorsqu'ils siégent 1' à l'aorte ascendante ou à sa crosse, 2° au niveau de l'aorte pectorale descendante. 3° au niveau de l'aorte abdominale, pour que je ne traite pas séparément de leur diagnostic dans ces trois points différents. C'est d'ailleurs la marche la plus pratique à suivre, puisque les signes physiques de ces affections se constatent dans trois régions différentes pour les trois variétés : en avant de la poitrine pour les anévrysme de la crosse; en arrière, au niveau de la région dorsale, pour ceux de l'aorte descendante; et au niveau de l'abdomen pour ceux de l'aorte abdominale. Les divisions scolastiques, essentielles à connaître d'ailleurs, des anévrysmes en vrais, faux. mixtes, etc., constituent des variétés qui ne se manifestent pas toutes par des signes particuliers pendant la vie. Je n'aurai donc qu'à en signaler les caractères différentiels, lorsqu'il en existera.

- A. Anévrysme de l'aorte ascendante et de sa crosse.
- 1° Éléments du diagnostic. Le début est ordinairement lent et graduel: pourtant il n'est pas très-rare qu'à la suite d'une cause traumatique ou d'un violent effort, on ne constate immédiatement, comme premier élément de diagnostic. une douleur de poitrine plus ou moins vive, avec dyspnée intense; mais ce n'est qu'un temps plus ou moins long après ce début que la maladie se manifeste par designes plus caractéristiques. On doit rechercher ces signes localement, au niveau de l'artère, dans des organes voisins ou dans des organes éloignés.

Parmi les symptômes locaux, il en est deux qui sont immédiatement visibles dans beaucoup de cas; ce sont : une tumeur extérieure plus ou moins étendue, et des pulsations artérielles qui se font à son niveau, ou, en l'absence de tumeur, dans un espace limité à un ou plusieurs espaces intercostaux, ou au creux sus-sternal. La tumeur peut d'abord être bornée à un cartilage ou à un espace intercostal entre la 2º côte et la 4º, à droite du sternum, ou occuper un large espace à droite et au niveau de la moitié supérieure du sternum. Elle a pour caractères extérieurs d'être plus ou moins saillante, ordinairement semi-ovoïde si elle est médiocrement volumineuse, plus arrondie et parfois bosselée si elle a un volume considérable, qui peut aller jusqu'à égaler en saillie celui de la tête d'un enfant. A son niveau, la peau est tantôt naturelle, tantôt plus ou moins rouge, violacée, amincie, luisante, prête à se rompre. Ces tumeurs présentent une certaine élasticité ou mollesse. — Les battements dont elles sont le siège sont visibles et manifestement expansifs, ce qui en constitue un des caractères les plus essentiels. Mais ces battements ou pulsations peuvent exister, sans qu'il y ait encore de tumeur visible, à droite de la partie

supérieure du stermm, au niveau du creux sus-sternal seulement, de plusieurs espaces intercostaux eu d'un seul. — Au niveau de ces pulsations sans tumeur, ou de ces tumeurs elles-mêmes, la percussion donne une matité plus ou moins complète, localisée dans les mêmes points, et qui, si elle est assez étendue pour démontrer que l'anévrysme est volumineux, contraste quelquefois, ainsi que je l'ai observé. avec le son tympanique que rend le poumon réduit de volume en dehors des bruits de la matité (V. Tymeanisme). - L'application de la main perçoit l'expansion isochrene aux battements, et parsois un frémissement vibratoire simple ou double à chaque pulsation artérielle. Par la pression l'on pourrait souvent réduire momentanément le volume de la tumeur, et sentir la mobilité, la crépitation ou la solution de continuité des os ou des cartilages qui ont été usés et perforés par elle. Mais l'emploi de ce moyen d'exploration n'est pas sans danger (V. Eusomes), et l'on doit s'en abstenir. — A l'auscultation, dans les points correspondants, il y a absence de tout bruit respiratoire par suite du refoulement du poumon en dehors, et, à sa place. bruit senore, clair, correspondant au premier bruit du cœur, ou bruit de souffle, de scie ou de rape, simple ou double, correspondant aux frémissements vibratoires; parfois simple bruit musical ou de piaulement. Les bruits du cœur restent ordinairement distincts et naturels, à moins de complications du côté de cet organe, ce qui est loin d'être rare.

D'antres symptômes se remarquent en même temps. Parfois il existe une douleur du côté droit de la poitrine; elle peut être lancinante, très-intense à l'épaule, et s'irradier dans le côté droit du cou. La dyspnée habituelle est prononcée, avec des accès violents d'exacerbation; souvent il y a orthopnée, et toujonrs une oppression plus ou moins forte. Il existe aussi : une toux sèche ou avec expectoration muqueuse; un pouls variable, et signalé comme souvent inégal aux deux radiales, intermittent, et non isochrone avec les battements du cœur; porfois l'infiltration des extrémités (plus rarement que dans le rétrécissement des orifices du cœur), des syncopes, et d'autres symptômes secondaires, tels que la céphalalgie, la congestion du foie, d'ailleurs assez rare, etc.; ces symptômes secondaires se rattachent le plus souvent à des phénomènes de compression des organes voisins de l'anévrysme.

Ces phénomènes de compression sont très-importants pour le diagnostic. La compression des veines, et en particulier de la veine cave supérieure (V. Veineux [Appareil), donne lieu à une congestion considérable à la tête et à la face, qui est vultueuse, bouffie, violacée; cette congestion s'étend aux veines du cou, qui sont distendues, au thorax et aux membres supérieurs, qui sont cedématiés. La compression du poumon en masse donne lieu, à son niveau, à un son tympanique à la percussion, et à du souffie bronchique à l'auscultation, comme je l'ai une fois constaté. Il peut y avoir seulement compression d'un tronc bronchique, ce qui entraîne la faiblesse ou l'abolition des bruits respiratoires dans les parties où il se ramifie; en même temps la dyspnée, dont j'ai parlé plus haut, va quelquefois jusqu'à l'asphyxie, si la compression s'opère sur la trachée; il en résulte alors la diminution du bruit respiratoire des deux côtés de la poitrine. Des accès de suffocation peuvent résulter de la compression de l'artère pulmonaire; la dysphagie, de celle de l'aesophage; l'aphonie ou l'altération de la voix, de la compression ou du tiraillement du nerf récurrent.

2º Inductions diagnostiques. — Tous les symptômes des anévrysmes de la

crosse de l'aorte ont une valeur relative dont on trouve à tenir compte suivant les cas. Mais, parmi eux, les signes locaux sont de beaucoup les plus importants pour le diagnostic. Ils sont loin d'ailleurs d'être toujours au complet comme je les ai exposés. La tumeur peut faire défaut, et, dans ce cas, il faut se garder de prendre pour une tumeur commençante la saillie physiologique du cartilage de la deuxième côte droite, qui se rencoutre quelquesois. (V. Inspection de la portraine.) Les pulsations visibles peuvent aussi manquer; et, dans les deux circonstances, les résultats de la percussion (matité) et de l'auscultation (bruits anomaux cités), à la partie antérieure de la poitrine et à la droite du sternum, ont une très-grande valeur Mais c'est surtout en discutant le diagnostic dissérentiel de ces anévrysmes que l'on peut établir la valeur des éléments nombreux du diagnostic.

Les maladies avec lesquelles on peut confondre les anévrysmes de l'aorte ascendante sont celles qui ont avec eux quelques symptômes communs, principalement localisés dans la région thoracique située à droite de la partie supérieure du sternum. Ce sont des tumeurs extérieures, des battements insolites, des souffles anomaux, et enfin des symptômes de compression des organes intra-thoraciques. Les tumeurs extérieures saisant saillie à la surface de la poitrine ne peuvent être confondues avec celles des anévrysmes que si elles sont le siège de battements; mais il n'y a que les anévrysmes qui aient des battements expansifs, les turneurs de toute autre nature n'ayant que des battements de soulèvement, et se trouvant d'ailleurs rarement circonscrites dans les limites des tumeurs anévrysmales. — Les battements artériels sans tumeur, mais visibles extérieurement, ne sont pas non plus circonscrits comme ceux dus aux anévrysmes. Il faudra bien se garder d'attribuer à cette dernière cause les soulèvements visibles du cœur, au niveau des espaces inter-cartilagineux ganches, qui ont lien à chaque systole, chez certains sujets maigres atteints de maladies fébriles, ou bien à droite de la partie inférieure du sternum. lorsque le cœur y est refoulé par un épanchement pleurétique gauche abondant. — Le siège du maximum des souffles anomaux, perçus en dehors des points où l'on entend ceux du cœur, ne permettra pas de les confondre avec ceux des affections cardiaques. — Enfin les symptômes de compression des organes intra-thoraciques, des conduits respiratoires, des poumons, de l'œsophage, des gros troncs veineux, etc., pourront être produits par des tumeurs intérieures autres que des anévrysmes de l'aorte ascendante; mais alors l'auscultation fait constater l'absence de tout bruit anomal caractéristique d'un anévrysme aortique. Je ferai remarquer du reste que. dans les cas de compression qui m'occupent, l'anévrysme aortique est la cause i laquelle il faut penser d'abord comme étant la plus commune; et il est rare qu'alors un examen attentif ne révèle pas les signes très-probables, sinon évidents, de l'affection aortique, lorsqu'elle existe. Les symptômes de compression ne doivent pas d'ailleurs être considérés comme constants dans l'anévrysme de la crosse de l'aorte: et l'on a cité des cas dans lesquels l'absence de ces signes a jeté la plus grande obscurité sur le diagnostic.

Les artères intercostales sont très-rarement le siège de tumeurs anévrysmales; et cette rareté, jointe à l'absence des signes habituels de l'anévrysme, peut rendre leur diagnostic tout à fait impossible. C'est du moins ce qui résulte de l'observation remarquable publiée par M. Heyfelder dans la Revue de la clinique chirurgicale d'Erlangen (Arch. de méd., 1853, I). Il s'agissait d'un homme qui offrait une

tuneur tuneur terraique de la 5° à la 6° côte gauche et du sternum à l'aisselle, peu mahit, aues dure, indolente, sans fluctuation, ni pulsations, ni altération de la peu, « sec signes normaux à l'auscultation du poumon. L'on crut à une tumeur expensite; mais à l'auptosie l'on trouva un anévrysme faux de l'artère intercacte formant tumeur intra et extra-thoracique.

L'ichté du diagnostic dépend souvent du point de l'aorte ascendante ou de la race di sége l'anévrysme. La tumeur peut, en effet, se développer de préférence a srière, où la trachée, les troncs bronchiques, les divisions de l'artère pulmo-zare, les gros troncs veineux et l'œsophage sont comprimés; en dehors, où elle repusse le poumon; et enfin en avant, où a lieu la compression de l'artère pulmo-zare, a la tumeur siège immédiatement au-dessus des valvules sigmoïdes, et le réalement des cartilages costaux, si elle siège plus haut.

l'étale des symptômes, ainsi que le siège précis des signes locaux, pourra donc, papi la certain point, éclairer sur le siège de l'anévrysme. Suivant M. R. Golding la méd. gaz., 1848), les battements dans le creux sus-sternal peuvent annon- le maintysme de la crosse aortique avant tout autre signe. De plus M. Genest le méd., 1831) a constaté que, dans l'anévrysme du tronc brachio-céphane, le tameur caractéristique se portait au-dessus de la clavicule droite, sans que le spes de l'anévrysme existassent au-dessous. Ce sont des particularités qui sont des ionnaître dans la pratique. — Le degré auquel est arrivé l'anévrysme sera rémanent en rapport avec l'étendue des signes locaux.

La cui possible de reconnaître pendant la vie la forme anatomique de l'ané-🏧? de savoir s'il y a une simple dilatation générale, ou un anévrysme vrai, a mainysme faux, ou enfin un anévrysme variqueux? D'abord il est reconnu rainsme vrai, ou dilatation partielle de l'aorte, ne donne lieu par lui-même signe, et ne peut être constaté par nos moyens ordinaires de diagnostic. les du ca est pas de même de la dilatation générale de l'aorte, dilatation qui est des concrétions internes de l'artère had, et à laquelle on peut rapporter les signes précédemment énumérés. Suivant Licita, un seul bruit de choc sec et fortement impulsif, isochrone au bruit Thomas du coeur, dont il est souvent dissicile de le distinguer, serait le signe mais le fait n'est pas généralement admis, d par non compte, j'ai positivement constaté dans un cas deux bruits bien disact la sigue négatif plus important, signalé aussi par M. Gendrin, est l'exisdue tumeur anévrysmale extérieure, qui doit saire rejeter l'idée d'un ané-🎮 simple dilatation. — Presque toujours, l'on a affaire à un anévrysme ar, et c'est à lui que se rapportent tous les signes rappelés plus haut; mais, Appe la tumeur manque, comment le distinguer de la simple dilatation? Une seule Trabné différentielle, d'ailleurs assez subtile, a été indiquée : c'est que, dans la distation, la poitrine est soulevée dans un plus grand espace, et que les bruits de l'artère sont plus étendus. On conçoit l'insuffisance de ces distinctions.

l'acryane variqueux, qui résulte de la communication d'un anévrysme de l'artère secudante soit avec l'oreillette ou le ventricule droits, soit avec l'artère l'artère ou la veine cave supérieure, ne peut être soupçonné que par voie d'exclaim les phénomènes insolites qui en résultent, en effet, ressemblent à la fois à car que produit l'anévrysme aortique qui est le point de départ de la communica-

tion variqueuse, et aux affections du cœur avec trouble extrême de la circulation. Cependant il en est un sur lequel Thurnam (Arch. de méd., 1841, t. XI, p. 2101 a attiré l'attention, et qui a une grande importance, mais malheureusement il n'est pas constant : c'est un bruit de souffle ou de scie intense et superficiel, accompagné de frémissement cataire également marqué, au niveau de l'ouverture anévrysmale et dans le sens du courant sanguin; bruit qui est continu, plus fort pendant chaque systole du cœur, et que cette intensité et cette continuité serviront à distinguer de bruits anomaux ordinaires de l'anévrysme aortique ou des lésions valvulaires du cœur. Lorsqu'il y a, ajoute Thurnam, communication variqueuse entre l'aorte et la veine cave supérieure ou l'oreillette droite, sans déplacement du cœur, le bruit avec frémissement sera perçu le long du bord droit du sternum, avec son maximum a niveau du deuxième espace intercostal. Quand l'anévrysme s'ouvre dans l'artère pulmonaire ou au sommet du ventricule droit, les points correspondants du côté quuche seront au contraire le siège du bruit. Lorsque ces signes se sont manifestés à la suite d'un effort extraordinaire, avec douleur précordiale, lipothymies, l'auteur regarde l'anévrysme variqueux de l'aorte ascendante comme presque certain. Il joint à ces symptômes ceux moins caractéristiques de l'anasarque, de la congestion veineuse avec dilatation variqueuse des veines sous-cutanées, une dyspnée aliant jusqu'à l'orthopnée, une toux avec crachats sanguinolents, un pouls parfois caractéristique par son bondissement particulier, moins fréquemment la faiblesse générale la diminution de la chaleur animale. Mais ces derniers signes n'ont rien de caractéristique, excepté lorsque la communication a lieu avec la veine cave supérieure, parce qu'alors la congestion veineuse et l'œdème occupent la moitié supérieure du corps, comme dans tous les cas d'obstacle au cours du sang dans cette veine.

Mon collègue et ami, le docteur Ern. Goupil, dans son excellente thèse (1855), où il examine la question de l'anévrysme artérioso-veineux à ce dernier point de vue, a fait observer avec raison que l'ensemble des symptômes présente quelque chose d'insolite et d'inusité qui doit faciliter le diagnostic; mais aussi il fait la remarque que le souffle peut n'être pas continu, et qu'il peut ne se montrer qu'au premier temps ou aux deux temps; or, dans ce cas, le diagnostic doit présenter de très-grandes difficultés, car on pourrait croire alors à un anévrysme aortique comprimant simplement la veine cave supérieure. De son côté, le docteur Henry (de Nantes) a également constaté un souffle non continu dans un cas trècurieux d'anévrysme artérioso-veineux traumatique de l'artère carotide droite, au niveau de son passage dans le sinus caverneux (Thèse, 1856, p. 46). Quoi qu'il en soit, le bruit anomal signalé par M. Thurnam, souffle on susurrus continus, avec renforcement au premier temps, doit être considéré, lorsqu'il existe, comme le signe le plus probant de l'espèce d'anévrysme qui m'occupe.

Ces communications artérioso-veineuses ou cardiaques constituent une vraie complieation de l'anévrysme aortique, qui peut en outre s'ouvrir dans les autres organes creux qu'il comprime : dans les plèvres, le péricarde, la trachée, les bronches, le poumon, l'æsophage, le médiastin, ou se rompre à travers la peau amincie et soulevée par la tumeur : toutes circonstances dans lesquelles l'hémorrhagie externe ou interne est ordinairement mortelle. Il n'est pas très-rare de rencontrer l'enarrénation de la veine cave supérieure ou de l'artère pulmonaire comme conséquence des anévrysmes de la crosse aortique; mais une complication très-exceptionnelle est l'inflammation suppurative du sac, qui s'ouvre au dehors sans hémorrhagie, comme dans le fait exceptionnel communiqué à la Société anatomique par M. Delort (Bulletin, t. I, 1826). Dans les cas de perforation, ce n'est pas seulement par l'érosion graduelle de l'intérieur du sac anévrysmal ou par l'amincissement progressif de ses parois, mais aussi par les progrès d'une ulcération que son voisinage a déterminée dans un organe voisin, que la perforation s'effectue. J'ai recueilli un exemple d'hémorrhagie foudroyante de cette espèce, par une bronche principale, dans laquelle existait une ulcération manifestement ancienne.

5° Pronostic. — Le pronostic des anévrysmes de l'aorte ascendante ou de la crosse de l'aorte est toujours grave, et suivi plus ou moins rapidement de mort, le plus souvent par rupture du sac et hémorrhagie interne ou externe. M. Gairduer (Monthly journ. of méd., 1853) a appelé l'attention sur la fréquence de la dyspnée comme cause de mort, spécialement lorsque l'anévrysme provient de la partie postérieure de la crosse de l'aorte, dyspnée ayant un caractère spasmodique très-marqué et souvent un type laryngé distinct. Il pense que cette dyspnée ne tient pas nécessairement à la compression des conduits aériens, mais à la lésion des nerfs pueumo-gastriques et des récurrents, et que la nature laryngée de la dyspnée est démontrée quelquefois par l'atrophie des muscles internes du larynx, comme l'a signalé le docteur Todd.

## B. ANÉVRYSMES DE L'AORTE PECTORALE DESCENDANTE.

Le début est analogue à celui des anévrysmes de la crosse de l'aorte. Les signes locaux sont en général aussi à peu près les mêmes, à part leur siége dissérent, qui occupe, à une hauteur variable, le côté gauche de la région dorsale, dans le voisinage de l'épine, ce qui s'explique par la position de l'aorte descendante. Nous retrouvons ici: la douleur on la gêne occupant le côté gauche de la poitrine; à une hauteur variable, la tumeur, parsois énorme et avec destruction des côtes correspondantes; les pulsations isochrones au pouls, avec bruits sonores ou soufse prolongé plus ou moins rude; parsois pouls imperceptible à gauche lorsque la tumeur siége très-haut. Cette tumeur peut alors occasionner en même temps un ædème localisé au bras gauche, par suite de la compression des vaisseaux qui s'y rendent. Lorsque la tumeur est considérable, elle peut produire de la dyspnée et de l'oppression, dues à la compression du poumon; plus rarement, comme Laennec en a vu un exemple, elle use les vertèbres et produit une paraplégie en comprimant la moelle épinière.

M. Andral a communiqué, en 1854, à l'Académie de médecine, un fait exceptionnel analogue, dans lequel l'anévrysme, quoique latent à l'auscultation, avait également érodé les vertèbres, en produisant une incurvation à angle droit de la colonne
rachidienne, au niveau de la septième vertèbre dorsale. Il existait, en outre, une douleur dorsale, des douleurs subites, lancinantes dans les membres inférieurs, et un
affaiblissement notable de leurs mouvements. — S'il y a simple dilatation de l'aorte
thoracique descendante, on trouve à son niveau les mêmes signes stéthoscopiques
qu'au niveau de la dilatation de la crosse aortique, qui existe d'ailleurs en même
temps, ainsi que Valleix l'a observé dans les faits qu'il a rassemblés, et comme je
l'ai vu moi-même une fois.

## C. Anéversmes de l'aorte abdominale.

Tantôt ils sont caractérisés par une tumeur plus ou moins volumineuse, située ordinairement entre l'épigastre et l'ombilic, appréciable au palper, qui peut la circonscrire et percevoir des battements expansiss isochrones à ceux du pouls, et ac-

compagnés, à l'auscultation, d'un bruit ou d'un souffle simple très-sonore. On a cité un malade qui croyait entendre un sifflement au niveau de la tumeur. Ce qu'il y a de remarquable ici, c'est l'absence de phénomènes fonctionnels ou physiques du côté de la poitrine, à moins de complications. Mais il n'en est pas de même pour les organes abdominaux : on a constaté dans différents cas des douleurs très-vives, intermittentes, dans la région lombaire ou à l'hypogastre, et même aux extrémités inférieures (Reatty), des vomissements chez des sujets atteints d'une tumeur anévrysmale à l'épigastre, des selles involontaires, l'ædème des membres inférieurs, la paraplégie, des douleurs dans le bassin, et peut-être aussi des pertes utérines (Pennock), suivant le siége occupé par la tumeur. — L'anévrysme peut s'ouvrir dans le péritoine, d'où une péritonite mortelle. M. Moutard-Martin a vu la rupture se faire une fois dans la plèvre, et causer subitement la mort (Bull. Soc. anat., 1845).

Dans les cas de tumeur, le diagnostic est assez facile si l'on tient compte de la matité, du soussile perçu à son niveau, et surtout de son expansion à chaque battement. car cette expansion n'a pas lieu dans le cas de tumeur solide soulevée par les battements de l'artère. Il faut convenir toutesois qu'il est impossible, dans certains cas, de décider s'il y a expansion ou simple soulèvement de la tumeur, comme dans un sait de tumeur cancéreuse du pancréas rapporté par M. Andral. La difficulté du diagnostic est bien plus tranchée si la tumeur est petite. Si l'on ne sent pas de tumeur, le diagnostic est impossible, attendu que l'on peut croire qu'il y a simplement de battements nerveux artériels (V. Battements). Cette impossibilité du diagnostic est absolue dans les cas d'anévrysme disséquant; aussi cette lésion n'a-t-elle jamais été reconnue qu'à l'ouverture des cadavres. — Dans le cas d'anévrysme variqueux de l'aorte abdominale ouvert dans la veine cave inférieure, on a, pour le reconnaître, le bourdonnement continu avec renforcements, qui se produit au niveau de la tumeur pulsatile de l'abdomen.

D'autres vaisseaux que l'aorte ne peuvent-ils pas être le siège de tumeurs facile à confondre avec des anévrysmes aortiques? On doit répondre affirmativement, à cette question. L'on sait aujourd'hui que le tronc cœliaque est très-rarement anévrysmatique, contrairement à ce que l'on pensait autrefois en raison des battements épigastriques purement nerveux que l'on attribuait à tort à cet anévrysme, qui aujourd'hui n'a qu'une importance anatomique. Il en est de même de l'anévrysme des artères hépatique et stomachique dans la plupart des cas. Cependant M. Walmann a rapporté récemment un fait d'anévrysme de l'artère hépatique formant une tumeur grosse comme la tête d'un ensant, et qui s'ouvrit dans la cavité du péritoine; cette tumeur comprimait les voies biliaires et produisait une rétention de la bile (Arch. f. pathol. Anat., t. XIV). L'ictère observé dans un autre fait remarquable, rapporté par M. Wilson, était sans doute dû à la même compression; mais il s'agissait ici d'un anévrysme de l'artère mésentérique supérieure formant une tumeur pulsatile mobile à la région épigastrique. Cette mobilité pourrait être utile au diagnostic de cette variété d'anévrysme. Il arrive quelquesois que la rupture de la tumeur, latente jusque-là, est le premier signe de l'anévrysme, que l'on ne peut reconnaître que sur le cadavre; tel est le fait d'hématémèse et d'entérorrhagie mortelles produites dans un cas d'anévrysme de l'artère hépatique, de la grosseur d'un œuf de pigeon, et qui s'ouvrit dans la vésicule biliaire (Arch. f. pathol. Anat., t. XIII, 1858).

Tels sont les différents anévrysmes de l'aorte et des artères intra-splanchniques

Angines. 73

qui peuvent être confondues avec eux. Ils constituent des affections qui teudent à faire des progrès incessants, et qui, par conséquent, présentent toujours une trèsgrande gravité, tant par les ruptures subites et ordinairement mortelles qui sont constamment à craindre, que par les autres accidents résultant de la compression ou de l'usure d'organes importants.

ANGINES. — Toutes les affections aiguës diverses que les anciens comprenaient sous cette dénomination présentent deux conditions communes : 1° la difficulté douloureuse de la déglutition ou de la respiration; 2° le siége des lésions anatomiques qui les caractérisent, ces lésions occupant les organes creux compris entre la bouche et les fosses nasales d'une part, et les poumous et l'estomac d'autre part. L'anatomie pathologique, en jetant un nouveau jour sur les lésions locales complexes des maladies angineuses, a démontré toute l'importance des lésions anatomiques comme moyen de distinguer ces maladies si confuses. Cette distinction anatomique est, quoi qu'on en ait pu dire, un point capital du diagnostic, et l'on ne saurait s'empêcher de le reconnaître, quelle que soit l'opinion que l'on se forme des angines.

Il me paraît nécessaire de distinguer à part deux ordres de faits dans les maladies confondues par les anciens sous le nom commun d'angines, affections que l'on tend de nos jours à restreindre aux affections pharyngiennes,:

1º Il y a un premier ordre de faits dans lesquels la manifestation locale vers lepharynx ou les parties voisines est toute ou presque toute la maladie, et il n'existe aucun état général grave, tout au plus un état fébrile en rapport avec la lésion locale;

2º Il y a un second ordre de faits dans lesquels la manifestation locale de l'angine survient comme épiphénomène ou comme symptôme complexe au milieu d'un état général dont la gravité est ordinairement, et de prime abord, hors de proportion avec les symptômes angineux.

Au premier ordre d'angines l'on peut rattacher les diverses espèces de PHARYN-CITES et de LARYNGITES simplement inflammatoires, la TRACHÉITE, l'inflammation de l'œ-pohage (Œsophagite), l'œdème de la glotte, affections qui, sans être absolument indépendantes d'un état général dans tous les cas, n'en constituent pas moins des états pathologiques bien définis, dont l'importance se concentre presque entièrement sur la lésion locale. Dans la recherche et dans les manifestations séméiologiques de cette lésion se limite alors, en quelque sorte, la marche à suivre pour le diagnostic.

Il n'en est plus de même pour le second ordre de faits se rapportant à des maladies générales avec lésion angineuse, et dans lesquelles cette lésion est assez souvent multiple et sous la dépendance d'un état général plus ou moins grave, maladies qui sont ordinairement épidémiques dans les cas aigus, et qui alors ont reçu la dénomination d'angines malignes en raison de la gravité croissante et de la marche rapidement funeste des accidents péri-pharyngiens. Je ferai remarquer en passant tout le vague de l'épithète maligne, qu'il serait moins pittoresque, mais plus sensé, de remplacer simplement par le mot grave, parce qu'il s'agit de l'appliquer, non à une maladie définie, mais à un certain nombre d'affections, diverses de nature.

M. Bretonneau a montré la large place que la DIPHTHÉRIE occupe comme origine de ces angines graves, et il en a distingué avec soin d'autres angines pseudo-membraneuses qu'il ne faut pas confondre avec elle, comme l'angine couenneuse mercurielle, l'angine couenneuse commune, l'angine scarlatineuse. Seulement c'est à

tort que le célèbre médecin de Tours n'a pas tenu compte de l'angine gangréneuse, beaucoup plus rare sans doute que la diphthérie pharyngo-laryngienne, mais dont on a observé des exemples irrécusables, ainsi que l'a surtout établi la discussion soulevée en 1857, à la Société médicale des hôpitaux, par la lecture d'un mémoire intéressant de M. Gubler sur ce sujet. M. Gubler a proposé aussi d'admettre une angine herpétiforme, mais elle n'est autre chose que l'angine couenneuse commune (de M. Bretonneau), qu'il a cherché seulement à expliquer par une hypothèse ingénieuse (V. Herpès et Pharyngites pseudo-membraneuses).

La plupart des angines graves ont un caractère épidémique, et rien ne démontre mieux la dissiculté de bien connaître leur nature, que la variété des manisestations locales de l'état général qui les engendre. N'a-t-on pas vu des épidémies particulières se caractériser indisséremment par des lésions angineuses diphthériques graves et légères, parsois véritablement gangréneuses, par un cedème dur du pharynx et de la glotte, comme l'épidémie de diphthérie si grave qui a sévi à Paris dans ces dernières années? De nouvelles recherches sont indispensables pour éclairer une question aussi obscure et qui n'est encore que posée, malgré les consciencieux travaux dont elle a été l'objet.

Je ne puis que renvoyer, pour le diagnostic des dissérentes angines, aux articles DYSPNÉE, DYSPHAGIE, DIPHTHÉRIE, et en particulier à l'article PHARYNGITES. Quant à l'angine de poitrine dont il est question ci-après, et qui est mal connue dans sa nature, c'est par un abus de langage qu'on lui a donné le nom d'angine, son siège n'étant certainement pas celui des angines que j'ai rappelées plus haut.

ANGINE DE POITRINE. — Les dénominations les plus diverses ont été données à la maladie, qui a été appelée sternalgie, angoisse de poitrine, sternocardie, syncope angineuse ou arthritique, etc., suivant certaines particularités symptomatiques, ou suivant l'opinion que l'on se formait de sa nature, qui n'est pas encore parsaitement déterminée.

1º Éléments du diagnostic. — L'angine de poitrine est caractérisée par des accès revenant à des intervalles irréguliers, plus ou moins éloignés. L'individu étant en marche est subitement surpris et arrêté par une douleur d'une extrême violence. pongitive ou consistant en un sentiment de constriction, ou de suffocation; cette douleur, rarement précédée de malaise, d'inquiétude et d'une espèce de bouillonnement vers l'hypochondre gauche, se manifeste au niveau de la partie inférieure du sternum, vers la région précordiale, d'où elle s'irradie vers l'épaule gauche, le bras correspondant et le cou, où elle va diminuant et se transformant en un sentiment de torpeur, avec picotement ou fourmillement; rarement la douleur s'étend vers le côté droit de la poitrine ou à des parties plus éloignées, et bien plus rarement encore elle débute par le côté droit de la poitrine ou par le bras gauche. Avec la douleur, il y a d'abord suspension de la respiration, puis accélération des mouvements respiratoires (36 au plus), qui sont ordinairement peu profonds; pouls petit, faible, plutôt lent qu'accéléré, parfois intermittent, irrégulier; paleur, angoisse; anéan-'tissement des forces; quelquefois enfin lipothymies ou même syncopes. L'accès cesse graduellement au bout de quelques instants, quelquesois il survient des éructations gazeuses ou des vomissements qui annoncent la fin de l'accès, auquel succède un sentiment de satique ou d'engourdissement dans la poitrine et dans les membres supérieurs. A ces signes caractéristiques, il n'est pas rare de voir se joindre d'autres signes qui dépendent d'une affection grave du cœur ou des gros vaisseaux, mais qui sont loin d'être constants, comme on l'a dit.

2º Inductions diagnostiques. — L'invasion subite de ces accès, la douleur et l'angoisse essentiellement passagères qui les constituent, le siège habituel de cette douleur, sont des caractères qui ne permettent guère de méconnaître l'angine de poitrine. Cependant les phénomènes peuvent être d'abord peu accentués, et la douleur principalement peut ne pas envahir toutes les régions qu'elle occupe habituellement, ce qui soulève des doutes qu'il n'est pas toujours possible de lever. — La marche par accès, dans les intervalles desquels la santé est ordinairement parfaite, si l'angine de poitrine est idiopathique et quelle que soit la fréquence ou la rareté des accès, contribue à dissiper ces doutes. Mais il n'en est plus de même lorsque des phénomènes morbides d'un autre ordre se montrent dans les intervalles; il faut alors rechercher si l'angine de poitrine est symptomatique, en remontant à sa cause. — On trouvera quelquesois, en esset, en examinant le malade, qu'il est affecté tautôt d'une maladie. du cœur, tantôt d'un anévrysme de l'aorte, tantôt d'une affection chronique de l'estomac, ainsi que j'en ai observé un exemple, dans lequel il y a eu guérison simultanée de l'affection stomacale (ulcère simple?) et de l'angine de poitrine. Ces différentes conditions pathologiques, dans lesquelles l'angine de poitrine est secondaire ou symptomatique, démontrent la nécessité d'un examen complet du malade, afin de ne pas confondre avec la forme symptomatique la forme idiopathique à accès périodiques simples. L'interrogatoire fournira, entre autres données, des renseignements précieux sur les conditions accidentelles dans lesquelles se montrent les accès. Il ne faut pas oublier que la marche contre le vent, l'ascension d'un escalier, un accès de colère, une violence extérieure, un excès alcoolique, ont été observés comme causes occasionnelles du premier accès, et qu'il a suffi quelquesois d'un saux pas, d'un simple mouvement, d'un effort de toux ou de défécation pour provoquer leur retour, surtout lorsque la maladie est déjà ancienne.

La seule affection qui pourrait d'ailleurs avoir quelque ressemblance avec l'angine de poitrine est la névralgie dorso-intercostale; mais, si la douleur peut présenter quelque analogie, la marche de cette névralgie, c'est-à-dire la durée plus prolongée et le retour plus fréquent des accès, ne laissent pas longtemps dans le doute. Ce n'est que dans le premier moment de l'invasion de la névralgie dorso-intercostale, si cette invasion est subite et la douleur très-intense (ce qui est du moins fort rare), que l'on pourrait d'abord croire à une angine de poitrine. Il en est de même d'un accès d'asthme; mais ici les signes stéthoscopiques démontrent que le siége des accidents est dans les organes intra-thoraciques. Peut-il y avoir plus de difficultés lorsque l'angine de poitrine coïncide avec l'une on l'autre des affections dont je viens de parler? Je ne le pense pas, la distinction des deux maladies concomitantes ne pouvant échapper qu'à une observation superficielle.

Si le malade est convenablement interrogé et examiné, l'on ne méconnaîtra donc pas l'existence d'une angine de poitrine. Cependant il peut résulter de la forme symptomatique de la maladie des difficultés réelles de diagnostic, si la physionomie de l'affection se trouve modifiée par l'insuffisance des symptômes. — C'est là surtout qu'est l'origine des erreurs qui peuvent être commises. Quoi qu'il en soit, si l'on arrive à diagnostiquer l'angine de poitrine, on aura établi en même temps si elle est symptomatique d'une affection du cœur, ou des gros vaisseaux, ou de l'estomac, ou

bien si elle est *primitive* et indépendante de toute lésion organique saisissable à nos moyens d'investigation.

5º Pronostic. — Il est grave dans les deux circonstances que je viens de rappeler. Si l'angine de poitrine est symptomatique, elle partage la gravité de la maladie qui en est l'origine, et, dans les affections du cœur et de l'aorte, la mort peut survenir subitement au moment d'un accès. Si elle est simple ou primitive, les chances de mort ne sont qu'un peu moindres, car ici encore la terminaison est le plus souvent fatale. A mesure que l'angine s'aggrave, les accès deviennent plus fréquents, plus longs, plus douloureux; le contraire arrive lorsque l'angine diminue et tend à guérir, ce qui arrive dans un certain nombre de cas, ainsi que je l'ai observé chez le malade dont j'ai parlé plus haut.

ANGIOLEUGITE. — Quoique produite le plus souvent par des blessures ou des ulcérations de la peau et l'absorption de matières putrides, et par conséquent du ressort de la chirurgie, l'angioleucite n'en intéresse pas moins au point de vue de certaines maladies internes. (V. Blennormhagie, Métreite, Monve, Syphilis.) Quant à la confusion que l'on pourrait établir entre les signes locaux de l'angioleucite et ceux de la névrite, de la phlébite, de l'érythème noueux, et de l'érysipèle, je renvoie à ce que j'en ai dit aux articles que j'ai consacrés à ces dernières affections.

ANGOISSE. - V. Anxiété.

ANIMALCULES. — J'ai traité à l'article PARASITES (animaux), des animalcules que l'on rencontre accidentellement à l'extérieur et à l'intérieur du corps de l'homme; mais les parasites ne composent pas entièrement la série des animaux vivants dans l'organisme. Les animalcules spermatiques ou spermatozoïdes doivent être considérés à part, en esset, comme saisant partie intégrante du corps de l'homme pendant une longue période de son existence (V. Spermatozoïdes).

ANOREXIE. — V. FAIM.

ANTAGONISME. — On a introduit ce mot dans le vocabulaire médical pour désigner le principe en vertu duquel il y aurait, « en raison de l'endémicité même de certaines manifestations pathologiques, incompatibilité plus ou moins absolue de co-existence pour un autre ordre de formes morbides dans la même localité (Boudin). » Outre cet antagonisme géographique, on admettrait aussi un antagonisme individuel, qui rendrait les sujets qui sont affectés de certaines maladies, indemnes d'autres maladies incompatibles.

Cette manière d'envisager les faits est sans doute sort ingénieuse; mais, lorsque l'on étudie attentivement les travaux qui ont été publiés sur ce point de pathologie, l'on ne peut s'empêcher de reconnaître que les conclusions sormulées ne reposent que sur de simples allégations d'auteurs, sur des aperçus dénués de preuves, ou sur des données statistiques très-insussisantes. C'est, en esset, sur une base aussi sragile que s'e-t appuyé M. Boudin, qui, le premier, a voulu donner comme une loi l'antagonisme entre les sièvres paludéennes et la phthisie pulmonaire, et entre les mêmes sièvres et la fièvre typhoide (Traité des sièvres intermittentes, 1842; Traité de géographie médicale, 1857, t. II, p. 514, etc.). Combattue par MM. Forget (de Strasbourg), Gintrac, Michel Lévy, et par beaucoup d'autres observateurs distingués qui exercent dans des contrées marécageuses, cette opinion a été surtout très-fortement ébranlée, ou plutôt renversée par le consciencieux travail du docteur Lesèvre, prosesseur à Rochesort, qui n'en a laissé rien subsister.

ANUS. 77

Du fait de l'insuffisance manifeste des preuves, je ne conclus pas que l'antagonisme n'existe point comme fait général, mais que les antagonismes annoncés jusqu'à présent ne sont nullement démontrés. Que faudrait-il donc pour formuler les véritables lois de l'antagonisme? il faudrait évidemment recueillir, sans idée préconçue, un nombre considérable de faits bien observés, et en tirer des conclusions numériques comparatives. C'est ainsi qu'a procédé le docteur Lefèvre dans le mémoire cité; et, quelle que soit l'opinion que l'on ait de la méthode numérique, il est de toute évidence qu'elle seule peut résoudre ces sortes de problèmes.

Quant à l'antagonisme qui peut exister, chez un même individu, entre diverses maladies, il ne me paraît pas non plus établi sur des preuves suffisamment convaincantes. MM. Barthez et Rilliet, dans leur excellent Traité des maladies des enfants, ont cru reconnaître un antagonisme de cette espèce entre la diathèse tuberculeuse et la scarlatine, entre les tubercules et la variole. On a déclaré antagonistes : le choléra et la suette; les scrofules ou les tubercules et le rachitis; les tubercules et l'intoxication saturnine (Beau); la coqueluche et la rougeole (Faber); la fièvre typhoide et les maladies graves (Thirial). De tous ces antagonismes, il n'en est aucun qui soit parfaitement démontré, soit que l'assertion ait été émise à priori, soit que le nombre des faits sur lesquels on s'est basé ait été infiniment trop restreint, soit enfin que des preuves explicites contre l'antagonisme aient été produites.

L'antagonisme n'est donc actuellement encore qu'à l'état de théorie fort obscure. Aussi l'aurais-je passé sous silence, s'il n'était pas sans danger pour le diagnostic de tenir compte, comme de vérités démontrées, des applications que l'on en a faites. Si on admettait, en effet, en présence d'une endémicité paludéenne ou d'une des maladies que je viens de rappeler, les antagonismes qui ont été formulés, on devrait considérer comme inutile de rechercher, en dehors de cette endémicité ou de chacune de ces maladies, l'existence d'une des affections dites antagonistes; et, par conséquent, on pourrait méconnaître cette affection si elle n'existait réellement.

ANTÉCEDENTS. — V. Examen des Malades.

ANTÉFLEXIONS ET ANTÉVERSIONS. — V. DÉVIATIONS UTÉRINES. ANURIE. — V. MICTION.

ANUS. — Les affections de l'anus intéressent particulièrement le chirurgien; mais, dans certaines circonstances, le médecin hui-même a besoin aussi de constater l'état de cette région. Non-seulement il y rencontre des lésions locales qui peuvent éclairer le diagnostic d'une maladie générale, des lésions syphilitiques, par exemple, mais encore il y trouve quelquefois l'explication de phénomènes morbides qu'il pourrait être tenté de rapporter à toute autre cause qu'à une lésion locale de cette extrémité du tube digestif.

Le pourtour de l'anus est assez souvent le siège d'affections cutanées, principalement l'eczéma et les plaques muqueuses, de fissures ou d'éraillures à fond rosé qui se cicatrisent rapidement, de chancres à bords taillés à pic et à fond grisâtre qui persistent longtemps, d'hémorrhoïdes extra-rectales, et enfin d'oxyures qui peuvent occuper les plis rayonnés de l'anus. La névralgie ano-vésicale occupe l'anus, dont le sphincter peut enfin être atteint de contracture sous l'influence de diverses causes, ou de paralysie.

Les symptômes ou signes qu'on y observe, outre les lésions cutanées, sont : des cuissons, du prurit, des douleurs plus ou moins vives ; des contractures du sphincter

alternant avec un relâchement excessif (névralgie ano-vésicale); des contractures plus ou moins longtemps persistantes; la paralysie du sphincter avec incontinence; l'hémorrhagie, qu'il est si important de ne pas confondre avec celles qui ont une source plus profonde dans l'intestin. Il ne faut pas prendre non plus la contracture du sphincter pour le rétrécissement de l'anus, qui est parfois le résultat de l'ablation des tumeurs hémorrhoïdales, et qui peut rendre compte de constipations opiniatres ou d'accumulations de matières fécales dans le rectum. On ne doit pas enfin confordre une paralysie spontanée du sphincter, qui explique l'incontinence ou les selles involontaires, avec la béance infundibuliforme qui résulte d'habitudes sodomites passives. Pour décider la question, l'on devra tenir compte des signes que M. Tardieu a indiqués comme résultant de la pédérastie passive, dans la savante étude médico-légale qu'il a publiée sur ce sujet en 1858 (Ann. d'hygiène publ. et de méd. légale). Outre la déformation infundibuliforme de l'anus, le relâchement du sphincter et l'incontinence des matières, qui existent dans les deux conditions de paralysie spontanée ou de sodomie, on constate, dans ce dernier cas : le développement excessif des fesses, l'effacement des plis, des crètes et caroncules du pourtour de l'anus, la dilatation extrême de l'orifice anal, les ulcérations, les rhagades, les hémorrhoïdes, les fistules, la blennorrhagie rectale, la syphilis, les corps étrangers introduits dans l'anus. Ces signes ont d'autant plus de valeur que les individus se défendent presque toujours avec beaucoup d'énergie de s'adonner aux ignobles habitudes que l'on soupconne.

L'exploration anale, en général, a lieu d'abord par l'inspection, pendant laquelle il est bon de dire au malade de faire un effort comme pour aller à la garde-robe, afin que les parties profondes de l'anus se présentent à la vue; le toucher fournit aussi quelques renseignements utiles, en donnant l'idée de la consistance des tissus et de leur état au-dessus du sphincter. Enfin l'électrisation de ce sphincter, qui est d'ailleurs extrèmement douloureuse, peut démontrer qu'il est paralysé, si elle lui rend la contractibilité qu'il a perdue.

ANXIÉTÉ. — On désigne ainsi une inquiétude vive avec malaise, pouvant aller jusqu'à l'angoisse, et qui dépend ordinairement ou d'une terreur profonde, ou d'une douleur vive, ou enfin d'un sentiment d'oppression ou de dyspnée prononcées. L'anxiété existe aussi par suite du malaise indéfinissable qui précède certains vomissements, qui accompague certaines maladies graves ou certaines névroses : la flèvre jaune, la peste, la morve aiguë, beaucoup d'empoisonnements, la morsure des serpents venimeux, l'augine de poitrine, le spasme de l'œsophage, etc. L'anxiété est extrême dans la rage.

AORTE. — V. ARTÈRES.

AORTITE. — Il est généralement admis aujourd'hui que l'on doit considérer comme lésion de l'aortite, non la simple rougeur de l'aorte, mais le boursoussement, le ramollissement de la membrane interne, et les exsudats pseudo-membraneux, comme l'ont sait MM. Bizot (1837) et Thierselder (1840).

Ainsi envisagée, l'aortite aigué est une affection rare, caractérisée, suivant M. Bizot, par une fièvre intense, sans douleur notable, par un ædème d'abard localisé aux membres inférieurs, puis général, par de l'agitation, sans altération de l'intelligence, et par une très-grande faiblesse, le tout rapidement suivi de mort. M. Thierfelder a aussi constaté la fièvre et l'ædème généralisé, mais, de plus

APHONIE. 79

de la chaleur dans la poitrine, une douleur sous-ternale augmentant par les pulsations de l'aorte, de la dypsnée et une toux violente. On a encore considéré l'anxiété, les lipothymies et les syncopes comme des signes de l'aortite. Mais cette précision apparente de symptômes repose sur un trop petit nombre de faits pour que le diagnostic ne présente pas de grandes difficultés; aussi ne peut-on arriver qu'à soupçonner l'existence de l'aortite aigué par voie d'exclusion, en se basant surtout sur l'anasarque fébrile.

Quant à l'aortite chronique, elle constitue une lésion simplement anatomique qui échappe au diagnostic pratique, car je ne comprends pas ici les concrétions aortiques qu'on rencontre chez les vieillards, et qui ne peuvent être considérées comme un produit de l'inflammation.

**APHONIE.** — L'aphonie est la diminutien manifeste ou l'abolition complète de la senorité naturelle de la voix. Nous ne prenons pas par conséquent ce phénomène morbide dans le sens absolu de son étymologie, comme l'ont fait les anciens, qui ont été jusqu'à donner le nom d'aphonie au mutisme.

L'aphonie est toujours un symptôme. Les anciens faisaient autant de maladies distinctes des différentes espèces d'aphonie; mais les progrès de l'anatomie pathologique lui ont fait assigner son véritable caractère symptomatique dans le plus grand nombre des cas. Certains auteurs modernes ont pourtant persisté à faire de l'aphonie une maladie particulière quand aucune lésion appréciable ne vient expliquer le phénomène; mais cette distinction n'est pas justifiée.

1° Caractères. — L'aphonie est rarement absolue. On sait qu'on appelle communément enrouement une aphonie incomplète qui parsois permet à la voix de reprendre, par intervalles, son éclat ordinaire. L'aphonie est donc complète ou incomplète; elle peut aussi être courte ou prolongée, continue ou interrompue, et parsois même régulièrement intermittente. Tantôt elle présente le timbre naturel mais atténué de la voix basse volontaire, ce qui est le plus fréquent; et tantôt un timbre étoussé particulier dont j'indiquerai tout à l'heure les particularités.

On ne confondra pas avec une aphonie morbide celles qui résultent d'une vive impression morale, de cris ou d'éclats de voix exagérés, d'exercice forcé de la parole ou du chant, et qui sont généralement momentanées.

2° Conditions pathologiques. — Ces conditions de l'aphonie doivent être cherchées dans l'organe même où se produit le son vocal, le larynx, dans les organes limitrophes mais essentiels à la production de la voix, et enfin dans les organes plus ou moins éloignés.

L'aphonie est un symptôme à peu près constant des laryngites. Dans l'inflammation laryngienne simple aigue, mais peu intense, la voix est d'abord plutôt rauque, enrouée, que véritablement éteinte; l'aphonie est surtout complète si la laryngite aigue devient intense. Il en est de même de la laryngite chronique, où la raucité précède ordinairement l'aphonie complète, qu'amènent les progrès croissants de l'affection. — Dans la laryngite striduleuse ou pseudo-eroup, la voix et le cri conservent une certaine force, ou ne sont nullement altérés, surtout dans l'intervalle des accès; ici l'aphonie est intermittente comme les accès; elle est habituellement incomplète, et la voix est faible, enrouée et comme déchirée. — Elle est beaucoup plus altérée, sourde, éteinte ou avec un timbre sifflant tout particulier dans la laryngite pseudo-

membraneuse, ou croup. Pour M. Vauthier, l'aphonie est un des bous, un des meileurs caractères du croup. Elle est habituellement progressive, rarement subite (Blache), et permanente jusqu'à la fin. — L'aphonie apparaissant d'abord par intervalle, puis continue, se remarque dans la laryngite ulcéreuse (phthisie, syphilis). — Dans l'œdème de la glotte, la voix est rauque, pénible, éteinte, coupée d'inspirations siffantes particulières à la maladie. — Enfin des corps étrangers introduits accidentellement dans le larynx, et plus rarement des végétations, des polypes ou des tameurs cancéreuses, des hydatides, des calculs même, peuvent produire l'aphonie en obstruant le larynx.

En dehors du larynx, et dans des cas assez nombreux, l'on doit d'abord chercher le point de départ de l'aphonie dans une lésion, une compression ou un tiraillement des ners récurrents par des tumeurs cervicales (goître) ou intra-thoraciques, dans certains anévrysmes de la crosse de l'aorte, dans un cancer de l'œsophage (Barret), etc. L'aphonie résulte également de toute dyspnée extrême, par défaut d'une suffisante quantité d'air expulsé par le larynx, de même que dans la paralysie du diaphragme (V. Paralysies).

En dehors des lésions des organes de la respiration, d'autres lésions, occupant des organes plus ou moins éloignés, produisent également l'aphonie, mais d'une manière indirecte. C'est ainsi que l'on a noté une aphonie complète dans certaines affections des organes génito-urinaires, et que, parmi les lésions encéphaliques, il en est qui donnent lieu à la production du même signe, comme je l'ai observé dans un cas de ramollissement aigu du cervelet (Union méd., 1855, p. 577).

D'autres conditions pathologiques nombreuses d'aphonie dans lesquelles le rapport de ce phénomène avec la maladie n'est pas toujours facile à saisir, sont : la présence des vers intestinaux dans le tube digestif, certaines dyspepsies (Chomel); plusieurs maladies générales bien déterminées, telles que la peste, les fièvres intermittentes (stade des frissons), les fièvres pernicieuses (forme aphonique), la morve chronique (laryngite symptomatique), l'intoxication saturnine, certaines névroses, comme l'hystérie; toutes les affections qui débilitent profondément l'économie, comme le choléra; et enfin l'ingestion des éméto-cathartiques (fréquemment le tartre stibié) et de certaines substances toxiques.

3º Signification. — On voit d'après cette énumération que l'aphonie, survenant dans des conditions extrêmement variées, est loin de pouvoir être considérée comme un signe pathognomonique. Ce n'est qu'en le rapprochant des autres symptômes concomitants qu'on arrivera à en établir la signification. Dans les diverses laryngites, à l'aphonie proprement dite, se joignent parfois des particularités de timbre dont j'ai parlé plus haut et qui, quoique plus ou moins étouffées, peuvent éclairer sur la valeur séméiologique de la perte de la voix. La constatation des signes de la phthisie pulmonaire pourra faire présumer que l'aphonie très-persistante est un signe d'ulcérations laryngiennes tuberculeuses; de même que des infections vénériennes autécédentes, et l'existence d'ulcères vénériens, de syphilides, d'exostoses, etc., feront penser que l'aphonie est sous la dépendance d'une laryngite ulcéreuse syphilitique.

Lorsqu'il existera des tumeurs du larynx (ce qui est rare), l'aphonie pourra venir en aide au diagnostic, sans avoir une valeur spéciale; mais cette valeur sera plus évidente dans les cas de modifications organiques bien manifestes des nerfs laryngés rappelés plus haut.

L'aphonie n'a guère d'importance pratique, à côté des autres signes concomitants, dans les cas de dyspnée extrême qui ne sont pas dus à une lésion du larynx, dans la brochite capillaire grave, par exemple, ou bien encore dans les faits de paralysie du diaphragme, où la voix s'éteint faute d'émission suffisante d'air par le larynx. Mais la perte de la sonorité vocale ne sera pas toujours un signe sans importance, lorsqu'on ne pourra la rattacher à aucune lésion matérielle évidente. Il faudra alors chercher l'origine de l'aphonie parmi les conditions que j'ai indiquées, car elle pourra mettre sur la voie d'une affection mal caractérisée et à laquelle on ne songerait peut-être pas sans elle : telles sont l'intoxication saturnine, la présence de lombrics dans les voies digestives (principalement dans certaines contrées où les affections vermineuses sont le plus communes), l'hystérie ou toute autre névrose. C'est par voie d'exclusion que, dans les circonstances les plus difficiles, on pourra arriver à diagnosiquer le point de départ de l'aphonie.

Comme signe pronostique, l'aphonie n'offre pas d'autre importance que celle qui résulte de l'ensemble même des signes de l'affection à laquelle elle se rattache. Dans les cas où elle est le seul symptôme du côté des organes respiratoires, et due à une simple modification dynamique de l'appareil nerveux, le pronostic est évidemment favorable, comme celui de la cause qui produit l'aphonie.

APHTHES. — Depuis que les observateurs modernes ont cessé de confondre sous ce nom les maladies de la bouche les plus diverses, les aphthes sont considérés comme une affection vésiculo-ulcéreuse qui siége dans les différentes parties de la muqueuse buccale (Guersant), et qui affecte les enfants et les adultes. Les aphthes sont tantôt discrets ou éphémères et tantôt confluents ou stationnaires.

1º Éléments du diagnostic. — Les symptômes qui sont le point de départ du diagnostic, sont locaux seulement, ou à la fois généraux et locaux. Dans le premier cas (aphthes discrets), le malade se plaint de gêne, de chaleur ou même de douleur dans la bouche, au moment de l'exercice de la parole, de la mastication, de la déglutition. L'inspection de cette cavité montre rarement alors des élévations rouges ou des vésicules, qui sont la période du début des aphthes, car ce ne sont que les ulcérations résultant de la déchirure et de l'élargissement de ces vésicules qui donnent lieu aux signes que j'ai rappelés tout à l'heure. Ces ulcérations sont arrondies, d'un diamètre variant d'étendue jusqu'à celle d'une pièce de cinquante centimes, à bords rouges, enslammés, parfois coupés à pic, à fond parfois couvert d'une matière crémeuse blanchâtre, et se cicatrisant plus ou moins rapidement. — Lorsqu'il y a de la fièure (aphthes confluents), les phénomènes buccaux ont une intensité proportionnelle qui attire en même temps l'attention : fétidité de l'haleine, salivation, engorgement des ganglions sous-maxillaires, et, à l'inspection de la bouche, pustules et ulcérations quelquefois confluentes, tant elles sont rapprochées, prononciation et déglutition très-gênées, mastication impossible. Il se joint Parkois à ces symptômes des angoisses précordiales, de l'anxiété, des vomituritions (Guersant).

2º Inductions diagnostiques. — Les ulcérations le plus souvent superficielles qui constituent les aphthes discrets sont ordinairement faciles à reconnaître dès que l'attention du médecin a été attirée vers la bouche, où il constate rarement, en même temps, les élevures rouges ou les vésicules qui précèdent ces ulcérations. Cette coincidence, lorsqu'elle existe, est d'une grande valeur pour le diagnostic. La couche

ou plutôt la simple coloration blanchâtre qui recouvre le fond des aphthes ne peut, sans inattention, être consondue avec le muguet, la diphthérie, des ulcérations syphilitiques, ou avec des ulcérations gangréneuses lorsque le sang s'est concrété à la surface des aphthes. — Il est souvent difficile de déterminer la cause des aphthes discrets, à moins qu'une cause locale, comme la saillie irrégulière d'une dent, n'ait manisestement déterminé la lésion ulcéreuse.

Les aplithes confluents ne s'observent guère que dans la Hollande, l'Inde, la Zèlande, où les fièvres continues se terminent assez souvent par des aphthes confluents vers la fin de l'automne ou au commencement de l'hiver. La confluence des lésions buccales, réunie aux phénomènes fébriles, est assez caractéristique, surtout s'il s'y joint, comme commémoratifs, une alimentation grossière, l'usage exagéré de salaisons, d'épices, de boissons alcooliques, d'acides, ou des maladies gastro-intestinales : influences considérées comme favorisant le développement de ces aphthes confluents. La gangrène de la muqueuse les complique quelquefois.

Le siège des aphthes discrets rend quelquesois leur diagnostic difficile: lorsque, par exemple, ils occupent l'isthme du gosier ou le pharynx, dans un point inaccesible à nos moyens d'exploration. Il résulte habituellement de ce siège prosond une dysphagie parsois très-douloureuse, qui inquiète les malades, et dont le médecin ne peut que soupçouner l'origine, en l'absence d'autres lésions pharyngiennes pouvant expliquer la dissiculté de la déglutition; la présence d'autres aphthes dans des points visibles de la cavité buccale rendra plus probable alors l'existence d'un aphthe pharyngien.

3º Pronostic. — Le pronostic des aphthes confluents présente seul de la gravité, surtout lorsque la maladie est épidémique, comme on l'observe en Hollande; la mort peut alors survenir par la transformation gangréneuse. Cette forme confluente constitue une affection qui n'a pas été encore suffisamment étudiée. Les aphthes discrets, sans être dangereux, sont parsois très-incommodes par leur persistance.

APNÉE. - V. Dyspnée.

APOPLEXIE. — Cette expression, employée autresois pour désigner toutes les affections cérébrales avec perte de connaissance subite et persistante, n'est plus appliquée aujourd'hui qu'à des épanchements de sang en soyer dans l'épaisseur des organes parenchymateux. Mais parmi les apoplexies ainsi comprises, il en est qui sont tout à sait latentes, et ne constituent que de simples lésions anatomiques, comme l'apoplexie du cœur, celle des reins, de la rate. L'apoplexie du soie a bien donné lieu à des symptômes; mais ils ont toujours été si variables, et si rapidement suivide mort, que le diagnostic en est impossible.

En définitive, il n'y a que deux espèces d'apoplexies qui soient susceptibles d'être diagnostiquées pendant la vie : l'hémorrhagie cérébrale (si on lui conserve le nom impropre d'apoplexie) et l'apoplexie pulmonaire. J'ai consacré un article particulier à l'hémorrhagie cérébrale, à propos de laquelle j'ai signalé les conditions pathologiques des phénomènes apoplectiformes considérés comme symptôme complexe. Il ne me reste donc qu'à traiter du diagnostic de l'apoplexie pulmonaire.

Apoplexie pulmonaire. — Lorsque, dans le cours d'une affection profonde du cœur ou des poumons, à la suite des fièvres graves, ou par le fait de violences extérieures sur la poitrine, on voit survenir une dyspnée plus ou moins rapide avec toux plus ou moins vive, parsois respiration trachéale entendue à disAPTREXIE. 83

tance, avec altération des traits, vive anxiété, et une hémoptysie ou très-abondante ou légère, et dont le sang, dans le dernier cas, n'est pas entièrement mélangé aux crachats, on doit penser que l'on a affaire à une apoplexie pulmonaire. Mais il s'en faut que le diagnostic soit aussi simple qu'il le paraît à l'exposé des signes qui précèdent; et c'est ce qui a fait dire que l'on pouvait deviner plutôt que diagnostiquer l'apoplexie pulmonaire (Bouilland). Laënnec considérait comme des signes certains : une hémoptysie très-abondante, l'absence du bruit respiratoire dans un point limité du thorax, avec râle sous-crépitant dans son pourtour. Mais l'expérience n'a pas sanctionné cette description symptomatique, et l'on a été même iuscu'à nier la possibilité de l'hémoptysie, ce qui est aller beaucoup trop loin. Pour M. Grisolle, le seul signe important de l'apoplexie pulmonaire est une hémoptysie continue, ordinairement peu abondante, persistant pendant huit ou dix jours, avec coloration noirâtre du sang. Il s'en faut seulement que l'hémoptysie soit constante. et l'on peut dire qu'il en est de même de tous les autres signes qui ont été signalés. La matité entre autres, non-seulement peut manquer, mais encore être remplacée par la sonorité normale et même par une exagération tympanique du son, comme j'en ai observé, à l'hôpital Necker, un exemple qui m'a été révélé par l'autopsie (V. Tympanisme). La plus grande abondance du sang ne peut pas non plus servir à distinguer l'apoplexie pulmonaire de l'hémoptysie due à une tout autre cause; et d'un autre côté, l'on n'a pu jusqu'à présent indiquer des signes distinctifs parfaitement nets entre l'apoplexie pulmonaire et la pneumonie, comme cela ressort d'une discussion qui eut lieu à la Société médicale des hôpitaux, en mai 1852 (Union méd.). Le docteur Goschen a vu aussi une pleurésie avec apoplexie du poumon s'accompagner des signes trompeurs d'une méningite (Deutsche Klinik, 1850).

On voit combien sont incertains les signes de l'apoplexie pulmonaire, dont le pronostic est d'ailleurs ordinairement très-grave. Parfois même elle produit la mort d'une manière foudroyante.

APPÉTIT. - V. FAIN.

APTREMIE. — Si l'existence des phénomènes fébriles a une grande importance comme élément ou donnée principale du diagnostic, il n'en est plus de même de l'absence totale de fièvre, ou apyrexie, puisque c'est là l'état physiologique, habituel, de l'organisme. Cependant il est un certain nombre de circonstances dans lesquelles l'apyrexie est un signe négatif dont on peut tirer parti pour formuler le diagnostic.

L'apyrexie résulte de l'absence des phénomènes fébriles, c'est-à-dire du défaut de fréquence du pouls, et surtout de chaleur exagérée de la peau. Mais, comme je l'ai rappelé à l'article rièvae, la fréquence du pouls, considérée isolément, ne constitue pas la fièvre, en sorte que l'apyrexie peut très-bien être admise dans certains cas d'accélération plus ou moins continue des battements cardiaques et vasculaires. C'est ce qui a lieu dans certaines affections organiques du cœur, sans que toutefois l'accélération de ces battements soit excessive. Le malade ne présente alors ni l'excitation générale, ni la chaleur fébrile.

L'apyrexie est un des signes principaux de beaucoup de maladies chroniques, et elle peut assez souvent servir à découvrir certaines simulations de maladies aiguës. Mais il y a d'autres circonstances dans lesquelles l'apyrexie constitue au contraire un

signe trompeur. Sous ce rapport, il n'y a pas de condition dans laquelle ce signe négatif ait autant d'importance que dans les intervalles des accès de fièvre ou d'accidents intermittents; surtout s'ils ont le caractère pernicieux.

ARACHNITIS. - V. MÉNINGITE.

ARACHNOÏDE. - V. Méninges.

ARC SÉNILE. — L'arc sénile, qui s'observe assez souvent chez le vieillard et quelquesois chez l'adulte, représente un cercle ou un arc opaque, et d'un gris jaunâtre, occupant les limites de la cornée transparente, et qui est dû à une infiltration de granulations graisseuses. On a prétendu que l'existence de cette altération, qui ne gêne nullement la vision, était un signe d'une lésion analogue du cœur, qui avait subi la transformation graisseuse. Mais cette coîncidence n'est nullement démontrée comme un fait nécessaire, malgré les travaux intéressants publiés en Angleterre sur ce sujet par MM. Edwin Canton et Quain (V. Transformation graisseuse).

ARÉOMÈTRE. — Les aréomètres sont employés dans la pratique pour rechercher la densité des liquides provenant du corps humain, et en particulier celle des urines. Mais il est rare qu'on en fasse usage, les variations très-précises de la densité n'offrant pas des données très-utiles au diagnostic (V. Unines).

ARTÉRES, ARTÉRIEL (APPAREIL). — Au point de vue du diagnostic, on doit envisager séparément l'appareil artériel du cœur gauche (aorte et ses divisions) et l'appareil artériel du cœur droit (artère pulmonaire).

I. Aorte et ses divisions. — Ces vaisseaux, destinés à la grande circulation centripète, doivent être l'objet de considérations pratiques plus nombreuses que l'artère pulmonaire.

Il résulte de la disposition et des rapports anatomiques de l'aorte, que l'on doit, pour le diagnostic, tenir compte de ses différentes parties. La portion ascendante de la crosse étant située vers le niveau de l'articulation sterno-costale de la troisième côte droite, il en résulte que c'est à droite de la partie supérieure du sternum que l'on trouvera les signes des lésions de cette portion du vaisseau artériel. Les lésions de la crosse proprement dite seront plutôt cherchées au niveau même de la partie supérieure du sternum, ou au-dessus de sa limite supérieure. Les signes locaux siégeant au niveau de l'aorte pectorale descendante seront perçus à gauche de la colonne vertébrale dorsale; et enfin, c'est entre l'appendice xiphoïde et l'ombilic que se manifesteront les signes de l'aorte abdominale. Dans l'état physiologique, les palpitations ou battements aortiques sont nuls ou difficilement perçus, sauf au niveau de l'aorte ventrale chez les sujets qui ne sont pas chargés d'embonpoint. Par suite de maladies ou de lésions de l'aorte, ces pulsations peuvent devenir accessibles à l'exploration, principalement lorsque le vaisseau se rapproche des parois thoraciques ou abdominales, et à plus forte raison lorsqu'il y a usure des parties solides de ces parois, comme cela peut arriver à la poitrine.

Parmi les artères secondaires, toutes n'ont pas une position sous-cutanée ou peu prosonde, permettant d'y constater les pulsations artérielles normales qui constituent le pouls. Les artères carotides, brachiales, radiales près du poignet, les crurales et les poplitées sont celles où cette constatation est le plus facile. Mais, dans l'état pathologique, ces pulsations, au lieu d'être senties ou à peine visibles, peuvent être exagérées au point d'être le siége d'expansions rhythmiques très-prononcées à la vue, partout où les artères sont voisines des parties molles extérieures.

Les artères sont atteintes des lésions ordinaires aux organes creux canaliculés; mais ces lésions ont leurs caractères propres, dérivant de l'organisation anatomique et du but physiologique de ces organes. Les artères sont rarement affectées d'inflammation (Aortite, Artérite). Le plus ordinairement, sans que toutefois la plupart de ces lésions soient communes, on rencontre des dilatations des artères (anéveysmes verais), des répréses ou des oblitérations (par compression ou par coagulation du sang), des ruptures ou des perforations, tantôt incomplètes et domant alors lieu à des anéveysmes faux ou disséquants, tantôt complètes, et alors suivies d'hémorrhagies internes très-graves. De plus, par les simples effets de l'âge et rarement par suite de l'inflammation, les artères sont atteintes d'indurations plus ou moins étendues, résultant de concrétions qui se développent vers l'intérieur de leurs parois. Ces concrétions, de même que les caillots sanguins qui peuvent se former dans les artères ou y pénétrer de l'intérieur des tumeurs anéveysmales, constituent, lorsqu'elles sont devenues libres, des embolies artérielles, qui ont été l'objet de travaux intéressants dans ces dernières années.

La profondeur à laquelle ces lésions s'effectuent les rend souvent latentes. Lorsqu'elles peuvent être reconnues pendant la vie, c'est qu'il existe des signes locaux que l'on constate à l'aide de l'inspection, de la palpation, de la percussion, de l'auscultation, et de l'emploi d'instruments particuliers (sphygmomètres) imaginés pour constater avec précision les pulsations artérielles ou cardiaques, instruments qui sont des moyens d'investigation plutôt scientifique que pratique. Ces signes locaux sont principalement des pulsations isochrones aux pulsations artérielles, ou bien les signes des tumeurs vasculaires.

- II. Artère pulmonaire. Cette artère a son tronc, qui est très-court, et sa division destinée au poumon droit, très-voisins des parois thoraciques (V. Poitraine); et cependant elle ne fournit que des signes obscurs et encore mal définis, dont on ne peut tirer parti. Le rétrécissement de l'artère pulmonaire et son obstruction par des coagulations sauguines sont ses deux lésions principales.
- M. Peacock a étudié le rétrécissement, et il a pu en réunir 70 faits, sur 150 cas de lésions congénitales du cœur, ce qui démontre la fréquence du rétrécissement dans cette condition. Malheureusement les signes indiqués par l'auteur manquent de précision, et ne peuvent faciliter le diagnostic (Journ. F. Kinderhrankh, 1855, et Union med., 1856). Il en est de même d'un fait rapporté par le docteur J. Paget (Lond. med. chir. transact.; 1844). Dans le cas de rétrécissement considérable, M. Peacock l'a trouvé le plus souvent accompagné d'une perforation de la cloison interventriculaire, et, après lui, M. Meyer, de Zurich, a fait de ce rétrécissement de l'artère pulmonaire la cause de la persistance de la communication fœtale entre les deux ventricules, et de la persistance du trou ovale (Arch. f. patholog.; 1859). Pourra-t-on tirer parti plus tard de ces faits pour le diagnostic? C'est ce qu'il est impossible de prévoir.

Quant à l'oblitération de l'artère pulmonaire par des caillots sanguins, elle produit une dyspnée subite intense et d'autres symptômes graves, sans signes particuliers à la percussion et à l'auscultation (Ch. Baron), ou bien une mort subite ou très-rapide, comme l'ont observé le docteur J. Paget (Lond. med. chir. trans actions, 1845), M. Aran (Thèse de concours, 1853), et MM. Charcot et Benj. Ball-(Gaz. hebdom... 1858) (V. Oblitérations vasculaires).

ARTÉRITE. — Considérée d'abord comme origine de la fièvre, lorsqu'ell était plus ou moins généralisée, et comme cause de la gangrène spontanée, lorsqu'ell était partielle, l'artérite est bien déchue du rôle que lui a fait jouer la médecine dit physiologique. Il a été déjà question précédemment de l'aortite, qui est loin d ressembler en réalité à l'artérite étendue, telle qu'on l'avait conçue plutôt qu'obse vée. Et, quant à l'artérite partielle, on ne considère plus les oblitérations des artère secondaires, ni la gangrène qui en résulte comme étant exclusivement la conséquent d'une inflammation locale du vaisseau. Sans doute l'inflammation est une cau d'oblitération et de gangrène dite spontanée, comme le démontrent les expérienc de Sasse et de M. Gendrin; mais elle ne peut expliquer tous les faits. Les intère santes recherches faites dans les derniers temps sur les embolies, et en particuli sur les embolies artérielles, démontrent que les oblitérations accidentelles des artèr ne dépendent pas toujours d'une artérite. Il convient donc, au point de vue c diagnostic, de n'examiner cette question qu'en remontant des effets positifs et se sibles à la cause encore controversée. Je renvoie par conséquent aux articles E bolies, Gangrènes et Oblitérations vasculaires.

ARTHRALGIE. — Ce mot, qui semblerait ne devoir s'appliquer qu'a douleurs limitées aux articulations, a été créé par M. Tanquerel pour désigner l douleurs des membres plus ou moins généralisées et dues à l'intoxication saturnin dont elles constituent une manifestation remarquable (V. Intoxication saturnin Des douleurs analogues se rencontrent aussi dans le scorbut, sous la même dén mination d'arthralgie. M. Beau l'a également appliquée aux douleurs vives que l phthisiques éprouvent aux membres inférieurs à une période avancée de leur mal die (V. Phymisie pulnonnire), et qui n'affectent pas non plus spécialement les ar culations. Ce ne sont pas là des arthralgies proprement dites, qui ne devrait comprendre que des douleurs articulaires.

Les véritables arthralgies, ou douleurs articulaires, méritent une attention tot spéciale comme signe diagnostique; car, si elles dépendent le plus souvent d'rhumatisme articulaire aign ou chronique, il y a encore un certain nombre d'affitions dans lesquelles la douleur articulaire attire l'attention et pourrait être le point départ des inductions diagnostiques (V. Arthrite, Articulations, Bichartisme).

ARTHRITE SIMPLE. — On doit, avec Valleix (Guide du méd. pratréserver ces termes pour désigner une inflammation articulaire, différente de l'athrite chirurgicale de cause externe puisqu'elle survient spontanément, et qui re fixe dans une on plusieurs articulations, en donnant lieu ordinairement à une fiè intense, et en laissant pendant un temps toujours assez long, après elle, des traces son existence, c'est-à-dire une roideur plus ou moins considérable de l'articulati atteinte.

Cette arthrite est ordinairement mono-articulaire, et se déclare dans le coi d'une blennorrhagie, à la suite d'un simple cathéterisme vésical, ou comme con quence de la phlebite, d'une fièvre puerpérale, ou de la pénétration, dans l'artic de la matière tuberculeuse. La constatation de l'une de ces causes est le po capital du diagnostie, car elle permet souvent, avec la fixité des signes observés niveau de l'articulation, de trancher la question du diagnostie différentiel en cette arthrite et le bulbatisme articulation, dans lequel les douleurs des articulations sont mobiles de l'une à l'autre.

ARTCULATIONS. — En dehors des affections chirurgicales, dont je n'ai pai namper, les articulations sont le siège d'affections locales ou de signes locaux, que pour point de départ des maladies internes et qui, à ce titre, doivent être la la cettre, doivent être la cettre, doivent être la cettre, doivent et rappelées.

I' Si l'on excepte les saits de lésions traumatiques, on trouve l'ARTHRALGIE, l'ARTHRALGIE, l'ARTHRALGIE, Qui ne sont pas des affections purement locales; et il en est de nime de la coutre et du Rhumatisme, ARTICULAIRE, avec lequel on confond si fréquence la plupart des maladies articulaires (V. Rhumatisme). On peut croire, en est: à un rhumatisme aigu, dans les cas d'arthropathies qui se montrent avec l'infection purulente, la morve, dans la convalescence de la scarlatine, dans l'hémophile, dans la contracture idiopathique des extrémités; à un rhumatisme chrotume, ea présence des arthropathies syphilitique, saturnine, scorbutique, ou d'une macer blanche.

Les signes des affections qui occupent les articulations sont d'ailleurs nomhear. Les douleurs que l'on a comprises sous le nom d'arthralgies (V. ce mot) sont extrêmement variées. Les douleurs qui sont véritablement articulaires tirent principalement leur signification des signes locaux concomitants et des autres éléments du figuratic. Elles ont pour caractère d'augmenter ou de survenir dès que les suraticulaires glissent l'une sur l'autre, lorsqu'il y a une lésion de ces surfaces. Sante lésion est profonde, le glissement se fait difficilement, par saccades, avec de frottement ou de craquement; c'est ce qui arrive dans le rhumatisme draique, l'arthrite simple ou symptomatique, dans le scorbut (dans lequel les riculaires sont quelquesois détruits). Tantôt la douleur est le seul signe existant, et tantôt il existe une déformation de l'articulation : un gonflement mirrie on irrégulier. Le gonflement a lieu sans changement de couleur à la peau, das le rachitis, la tumeur blanche, ou bien avec rougeur inslammatoire, regrée ou non d'arborisations veineuses. Le gonflement est surtout irrégu-Les cas d'abcès articulaires (arthrites simples ou par infection purulente, mare, scorbut), dans la goutte et dans le rhumatisme chronique.

L'exploration des articulations a lieu, comme on le voit, par l'inspection, qui sur non-seulement de l'aspect extérieur des articulations, mais encore de l'attitude qui peut résulter des lésions qui y siégent. La palpation permet de constater la constater des parties, d'y découvrir des corps étrangers flottant dans la synoviale et qui, avant d'être reconnus, peuvent simuler une affection rhumatismale chromate, comme on l'a vu au genou. La palpation fait encore constater la fluctuation la la partie existe, soit dans les parties extérieures, soit dans l'intérieur de l'articulation elle-même : distinction de siège qui n'est pas toujours sans difficulté (V. Hy-aarranoss).

Larque les mouvements sont difficiles et douloureux, on hésite quelquesois à décider si cette difficulté de mouvement provient d'une affection articulaire ou d'une affection de l'appareil musculaire. En pareil cas, on reconnaît que l'articulation est le siège de la lésion si, le malade s'abandonnant à lui-même, on imprime des mouvements passifs de flexion et d'extension qui sont immédiatement douloureux, tandis qu'ils ne le sont nullement si les muscles seuls sont atteints.

ASCARIDES. — V. Entozoaires (intestinaux).

ASCITE. — Caractérisée par l'accumulation d'un liquide séreux dans la cavité

ARTÉRITE. — Considérée d'abord comme origine de la fièvre, lorsqu'elle était plus ou moins généralisée, et comme cause de la gangrène spontanée, lorsqu'elle était partielle, l'artérite est bien déchue du rôle que lui a fait jouer la médecine dite physiologique. Il a été déjà question précédemment de l'AORTITE, qui est loin de ressembler en réalité à l'artérite étendue, telle qu'on l'avait conçue plutôt qu'observée. Et, quant à l'artérite partielle, on ne considère plus les oblitérations des artères secondaires, ni la gangrène qui en résulte comme étant exclusivement la conséquence d'une inflammation locale du vaisseau. Sans doute l'inflammation est une cause d'oblitération et de gangrène dite spontanée, comme le démontrent les expériences de Sasse et de M. Gendrin; mais elle ne peut expliquer tous les faits. Les intéressantes recherches faites dans les derniers temps sur les embolies, et en particulier sur les embolies artérielles, démontrent que les oblitérations accidentelles des artères ne dépendent pas toujours d'une artérite. Il convient donc, au point de vue du diagnostic, de n'examiner cette question qu'en remontant des effets positifs et sensibles à la cause encore controversée. Je renvoie par conséquent aux articles Enbolies, Gangrènes et Oblitérations vasculaires.

ARTHRALGIE. — Ce mot, qui semblerait ne devoir s'appliquer qu'anx douleurs limitées aux articulations, a été créé par M. Tanquerel pour désigner les douleurs des membres plus ou moins généralisées et dues à l'intoxication saturnine, dont elles constituent une manifestation remarquable (V. Intoxication saturnine). Des douleurs analogues se rencontrent aussi dans le scorbut, sous la même dénomination d'arthralgie. M. Beau l'a également appliquée aux douleurs vives que les phthisiques éprouvent aux membres inférieurs à une période avancée de leur maladie (V. Phthisie pulnonaire), et qui n'affectent pas non plus spécialement les articulations. Ce ne sont pas là des arthralgies proprement dites, qui ne devraient comprendre que des douleurs articulaires.

Les véritables arthralgies, ou douleurs articulaires, méritent une attention toute spéciale comme signe diagnostique; car, si elles dépendent le plus souvent d'un rhumatisme articulaire aigu ou chronique, il y a encore un certain nombre d'affections dans lesquelles la douleur articulaire attire l'attention et pourrait être le point de départ des inductions diagnostiques (V. Arthrite, Articulations, Rhumatisme).

ARTHRITE SIMPLE. — On doit, avec Valleix (Guide du méd. prat.), réserver ces termes pour désigner une inflammation articulaire, différente de l'arthrite chirurgicale de cause externe puisqu'elle survient spontanément, et qui reste fixe dans une ou plusieurs articulations, en donnant lieu ordinairement à une fièvre intense, et en laissant pendant un temps toujours assez long, après elle, des traces de son existence, c'est-à-dire une roideur plus ou moins considérable de l'articulation atteinte.

Cette arthrite est ordinairement mono-articulaire, et se déclare dans le cours d'une blennorrhagie, à la suite d'un simple cathétérisme vésical, ou comme conséquence de la phlébite, d'une fièvre puerpérale, ou de la pénétration, dans l'article, de la mutière tuberculeuse. La constatation de l'une de ces causes est le point capital du diagnostic, car elle permet souvent, avec la fixité des signes observés au niveau de l'articulation, de trancher la question du diagnostic différentiel entre cette arthrite et le rhumatisme articulaire, dans lequel les douleurs des articulations sont mobiles de l'une à l'autre.

ARTICULATIONS. — Eu dehors des affections chirurgicales, dont je n'ai pas à m'occuper, les articulations sont le siège d'affections locales ou de signes locaux, qui ont pour point de départ des maladies internes et qui, à ce titre, doivent être brièvement rappelées.

1° Si l'on excepte les faits de lésions traumatiques, on trouve l'arthralgie, l'arthra

2º Les signes des affections qui occupent les articulations sont d'ailleurs nombreux. Les douleurs que l'on a comprises sous le nom d'arthralgies (V. ce mot) sont estrêmement variées. Les douleurs qui sont véritablement articulaires tirent principalement leur signification des signes locaux concomitants et des autres éléments du diagnostic. Elles ont pour caractère d'augmenter ou de survenir dès que les surfaces articulaires glissent l'une sur l'autre, lorsqu'il y a une lésion de ces surfaces. Si cette lésion est profonde, le glissement se fait difficilement, par saccades, avec brait de frottement ou de craquement; c'est ce qui arrive dans le rhumatisme chronique, l'arthrite simple ou symptomatique, dans le scorbut (dans lequel les cartilages articulaires sont quelquesois détruits). Tantôt la douleur est le seul signe local existant, et tantôt il existe une déformation de l'articulation : un gonflement uniforme ou irrégulier. Le gonflement a lieu sans changement de couleur à la peau, comme dans le rachitis, la tumeur blanche, ou bien avec rougeur inflammatoire, accompagnée ou non d'arborisations veineuses. Le gonslement est surtout irrégulier dans les cas d'abcès articuluires (arthrites simples ou par infection purulente, morre, scorbut), dans la goutte et dans le rhumatisme chronique.

5° L'exploration des articulations a lieu, comme on le voit, par l'inspection, qui fait juger non-seulement de l'aspect extérieur des articulations, mais encore de l'attitude qui peut résulter des lésions qui y siégent. La palpation permet de constater la constance des parties, d'y découvrir des corps étrangers flottant dans la synoviale et qui, avant d'être reconnus, peuvent simuler une affection rhumatismale chronique, comme on l'a vu au genou. La palpation fait encore constater la fluctuation lorsqu'elle existe, soit dans les parties extérieures, soit dans l'intérieur de l'articulation elle-même : distinction de siège qui n'est pas toujours sans difficulté (V. Hydrighers).

Lorsque les mouvements sont difficiles et douloureux, on hésite quelquesois à décider si cette difficulté de mouvement provient d'une affection articulaire ou d'une affection de l'appareil musculaire. En pareil cas, on reconnaît que l'articulation est le siège de la lésion si, le malade s'abandonnant à lui-même, on imprime des mouvements passifs de flexion et d'extension qui sont immédiatement douloureux, tandis qu'ils ne le sont nullement si les muscles seuls sont atteints.

ASCARIDES. — V. ENTOZOAIBES (intestinaux).

ASCITE. — Caractérisée par l'accumulation d'un liquide séreux dans la cavité

du péritoine, l'ascite est symptomatique dans la plupart des cas où on la rencontre. Elle constitue un état pathologique complexe qui, ainsi que l'anémie, se compose d'un ensemble de signes que je dois d'abord exposer.

1° Éléments du diagnostic. — L'ascite se présente à l'observateur dans deut conditions très-différentes qu'il importe de distinguer : il y a beaucoup ou peu de liquide accumulé dans le péritoine.

a. — Lorsque la sérosité est accumulée en quantité suffisante pour distendre les parois abdominales d'une manière visible, cette ampliation du ventre est souvent le premier signe qui attire l'attention du médecin. Tantôt la dilatation est régulière ment globuleuse, considérable, de façon à écarter fortement les fausses côtes au niveau des hypochondres, en refoulant le diaphragme, et à soulever les couvertures avant qu'on ne découvre le malade. Tantôt, la quantité de liquide étant moindre, et les parois du ventre étant relâchées soit par des grossesses antérieures chez la femme, soit par le fait d'une distension précédemment plus forte, le ventre n'est pas aussi régulièrement globuleux; il est comme aplati à sa partie moyenne dans le sens de la ligne blanche, surtout vers l'épigastre, élargi et rensié sur les côtés, justifiant la comparaison que l'on a faite alors de l'abdomen humain à celui d'un batracien; ici les côtes ne sont pas soulevées visiblement. Dans le cas de distension extrême, la peau peut être tendue, résistante, luisante, sans coloration particulière si la marche de l'ascite a été rapide; ou bien, si l'ascite est ancienne, la peau est blanche, ædémateuse, et, si l'œdème manque, sèche et d'aspect terreux; dans les deux circonstances, elle est sillonnée manifestement par des veines dilatées assez volumineuses; enfin elle peut offrir des ecchymoses et des taches noirâtres. Lorsque la quantité de liquide est moins considérable et que les parois abdominales, relâchées, sont médiocrement distendues, l'abdomen n'ossre pas de résistance, à moins qu'il n'existe une tumeur sensible à la palpation et quelquefois même à la vue ; la peau peut présenter les dilatations veineuses signalées dans le cas précédent, et les rides, les éraillures qui sont les traces d'une distension ancienne et considérable. — Dans l'une et l'autre condition, on perçoit de la fluctuation au niveau de l'abdomen en frappant un de ses colés avec l'extrémité des doigts d'une main, tandis que l'autre main, appliquée du côté opposé ou à une certaine distance, perçoit la sensation de flot due à l'ébranlement du liquide. — La percussion au niveau de l'épigastre, où se trouve resoulé l'intestin, donne un son clair qui est d'autant plus étendu au-dessous que le liquide est moins abondant. La limite inférieure du son clair s'obscurcit rapidement si l'on percule plus bas, et se change complétement en une matité qui s'étend jusqu'en bas, et dont la limite supérieure affecte, d'un côté à l'autre de l'abdomen, une courbe en croissant à concavité supérieure. Cette courbe, régulière et symétrique si le malade est couché sur le dos, affecte une direction oblique si le malade se couche sur l'un des côtés, de manière que la matité s'abaisse dans le slanc du côté relevé, tandis qu'elle remonte plus haut du côté opposé. En un mot, la matité est mobile et change de position latéralement suivant la position du sujet, en obéissant aux lois de la pesanteur. On constate sacilement ces particularités en percutant d'un côté la partie supérieure du son mat, le sujet étant couché sur le dos, puis en percutant de nouveau le même point, le malade couché sur le côté opposé; la matité s'est alors transformée en son clair. — Dans les cas où l'abondance de l'épanchement est extrême, il y a des signes secondaires qu'il ne faut pas négliger; ce sont : des digestions pénibles, parfois des

ASCITE. 89

nausées, des vomissements, de la soif, mais non cette prétendue soif inextinguible attribuée aux hydropiques; du côté des voies respiratoires, par suite du refoulement du diaphragme vers la poitrine, où je l'ai vu atteindre la hauteur de la troisième côte droite, une dyspnée plus ou moins prononcée, surtout dans le décubitus horizontal, et, à la percussion de la poitrine au niveau du poumon refoulé, un son manifestement tympanique que j'ai signalé le premier, à propos de tous les cas de refoulement analogue (V. Tympanisme). Enfin, dans certains cas exceptionnels, la peau, amincie et très-distendue, s'éraille au niveau de la ligne blanche ou de l'ombilic, et sa rupture donne une issue continuelle au liquide; plus souvent ce sont des éraillures analogues qui surviennent aux membres inférieurs fortement œdématiés, et qui, en permettant la sortie du liquide, font diminuer non-seulement l'œdème des membres, mais encore l'ascite elle-même.

Cet adème des membres inférieurs, constant dans les cas d'ascite assez considérables, offre des degrés divers : tantôt très-développé ou médiocre comme l'épanchement ascitique lui-même, ainsi que cela a lieu dans la plupart des cas; tantôt peu prononcé ou très-marqué, l'hydropisie du péritoine étant dans des conditions opposées.

- b. Lorsqu'il y a très-peu de liquide épanché dans le péritoine, il peut ne donner lieu à aucun signe s'il séjourne dans la profondeur du bassin; mais s'il est plus considérable, sans toutefois produire de tuméfaction sensible de l'abdomen, il peut être accessible à l'exploration par la percussion et la fluctuation. Cependant la fluctuation, dans la partie la plus déclive des parois abdominales, où siège l'épanchement, est beaucoup plus difficile à percevoir que dans une région plus élevée. En pareille circonstance, l'on devra suivre le procédé de M. Tarral, qui conseille de chercher à produire la fluctuation, non plus d'un côté à l'autre de l'abdomen, mais en appliquant une main dans le petit espace où l'on soupçonne la présence du liquide et en percutant avec l'indicateur de l'autre main à quelques centimètres de distance. Mais la percussion est encore ici le moyen le plus précieux. En percutant la zone inférieure du ventre, on obtient un son mat qui, perçu latéralement au-dessus de l'arcade crurale, fait place à un son clair dans le même point dès que l'on a fait coucher le malade du côté opposé.
- 2º Inductions diagnostiques. Le diagnostic de l'ascite ne présente pas de difficultés sérieuses dans les cas où le liquide épanché dans le péritoine est assez abondant pour déformer l'abdomen, et donner lieu à la fluctuation et à la matité caractéristique, mobile et à concavité supérieure, dont il a été précédemment question. Lorsque le liquide est peu considérable et qu'il occupe seulement les parties déclives, la fluctuation peut être douteuse; mais alors l'on a dans les résultats de la percussion une donnée précieuse de diagnostic, et dont toute la valeur se tire encore de la mobilité de l'obscurité du son, suivant les positions que l'on fait prendre au malade. La marche de l'ascite, qui est ordinairement lente, ne peut offrir aucune donnée utile au diagnostic; et il en est de même des causes non organiques auxquelles on l'a attribuée (refroidissement, suppression d'un flux, violences extérieures, accès de colère?).

Malgré l'importance des signes locaux, l'ascite pourrait être confondue, et l'est trop souvent, avec plusieurs autres affections, et principalement avec l'hydropisie enkystée de l'ovaire. Si cette dernière affection n'est pas développée de manière à envahir la plus grande partie de l'abdomen, il y a tuméfaction du ventre et fluctua-

tion comme dans l'ascite; mais la percussion fournit une matité qui ne varie pas avec les différentes positions prises par le malade; cette matité est complète du côté de l'ovaire où le kyste a pris naissance, tandis que, du côté opposé, quelle que soit la position du malade, le son reste plus ou moins clair, les intestins étant resoulés de ce côté : de plus, la matité, au lieu de décrire supérieurement une ligue concave comme dans l'ascite, décrit une ligne convexe dans le même sens. Il ya pourtant des cas où l'hydropisie enkystée d'un ovaire, envahissant l'abdomen jusqu'à l'épigastre, peut simuler plus facilement une ascite, et l'on rencontre parsois des difficultés de diagnostic trèsgrandes; mais il est rare que la sonorité latérale de l'abdomen d'un côté, et la connaissance que peut donner le sujet du développement primitif de la tumeur vers la fosse iliaque opposée, ne permette pas de lever tous les doutes, ainsi que M. Rostan l'a indiqué. — Une autre distinction bien importante est celle qu'il faut établir entre l'ascite et la grossesse, surtout pendant les premiers mois de la gestation; car dans les derniers, les mouvements spontanés de l'enfant et l'auscultation des battements du cœur du sœtus ne permettent pas le doute. Pendant les premiers mois, il ne sur que de l'attention pour éviter l'erreur, car, même en l'absence du bruit placentaire, et du ballottement (V. ces mots), l'on constate au palper la forme du globe utérin, l'obscurité de la fluctuation, et, à la percussion, la convexité supérieure de la matité abdominale et sa fixité dans les dissérentes positions. — Les mêmes différences existant entre l'ascite et l'hydrométrie, de même qu'entre l'ascite et une rétention considérable d'urine. Dans ce dernier cas, le cathétérisme vésical lèver d'ailleurs tous les doutes en donnant une issue au dehors à l'urine, dont l'écoulement fera disparaître les signes d'abord observés. — En outre de ces causes d'erreur les plus ordinaires, il en est d'exceptionnelles qui rendent quelquesois la méprise inévitable, comme cela eut lieu dans le fait, observé par le docteur Frolich, d'une collection liquide sous-péritonéale des parois du ventre. Cet épanchement communiquait par quatre perforations avec l'intérieur du duodénum, qui adhérait aux parois abdominales, et deux noyaux de cerise se trouvaient dans cette poche accidentelle. - Il y a encore des maladies rares qui peuvent faire croire à une ascite qui n'existe pas. Telle est la dilatation considérable de l'estomac, dans laquelle on peut constater une fluctuation manifeste. Cependant, si l'on n'examine pas légèrement le malade, deux signes seront rejeter l'existence de l'ascite : 1º Il existera des points où la matité fera défaut dans les parties les plus déclives du ventre ; 2° en constatant la fluctuation, on produira un bruit de flot, des gaz étant mélangés au liquide dans l'estomac dilaté, ce qui n'a pas lieu dans le péritoine, dans les cas d'ascite. — On a vu auss un kyste hydatique du foie, développé énormément vers l'abdomen, simuler une ascite; mais il est évident qu'en pareil cas encore, l'absence de matité dans des points de la partie la plus inférieure de l'abdomen devra faire exclure l'existence d'une ascite.

Ces derniers faits démontrent l'importance de la percussion méthodique des parties les plus déclives de l'abdomen, qui doivent toujours, dans les dissérentes positions prises par le malade, fournir un son mat.

L'ascite une fois reconnue, il faut en déterminer l'origine. Or, l'on a admis que toutes les ascites pouvaient, sous ce rapport, se diviser en trois espèces, dues : à un obstacle à la circulation veineuse; à une altération du sang; à une simple irritation sécrétoire du péritoine.

a. - J'intervertis à dessein l'ordre dans lequel on expose ordinairement ces trois

ASCITE. 91

condition fundamentales, parce que la première chose à considérer, au lit du malate, et leur fréquence relative, le praticien devant songer avant tout à celles qui sont de la sond plus fréquentes. A ce titre, il doit rechercher d'abord s'il n'existe part sont de la circulation veineuse, ce qui est sans contredit la condition prinque, comme on l'a reconnu depuis la publication des recherches de M. Bouillaud sont pant de pathologie.

Cet surtont au niveau du foie et des orifices du cœur qu'il faut rechercher les asseles méaniques au cours du sang veineux, soit qu'il existe une phlébite de la seus porte, une compression de son tronc par une tumeur ou de toutes ses radiales de tissu même du foie, comme on le voit dans la cirrhose; soit que interie réside à l'un des orifices rétrécis du cœur. Ces rétrécissements des orifices u œur et la cirrhose sont les causes les plus communes, et les signes de ces affections, dont j'ai traité milleurs, sont suffisants pour les faire reconnaître dans la pluper et cas. Mais l'ascite elle-même présente de part et d'autre des signes particulers su lesquels il est utile d'insister.

D'adrd dans l'ascite par affection du foie, le développement considérable des sperficielles de l'abdomen indique que le foie en est le point de départ. le duc un signe important qu'il ne faut pas négliger comme donnée générale. arrhose, l'ascite se montre et devient parfois très-accusée avant que l'œdème membres inférieurs, et, lorsqu'elle a acquis un développement condans, ce qui est l'ordinaire, le volume du ventre et des membres inférieurs contrue à première vue avec la sécheresse de la peau et la maigreur prononcées de la supérieure du corps. De plus, quels que soient l'ampliation abdominale et le Miniment du diaphragme, on constate que la matité du foie, qui est diminué de in remonte guère plus haut que dans l'état normal vers la poitrine, et que la part brusque et profond, opéré sous les fausses côtes droites, ne fait percevoir man résistance. — Ces deux derniers caractères peuvent servir à dissérencier l'ante due à la cirrhose de l'ascite due à une autre affection du foie avec augmentava de u masse, au cancer hypatique, par exemple, dans lequel le foie peut, d'une Par, dre resoulé très-haut dans le côté droit de la poitrine, et, d'autre part, être i palpation opérée brusquement sous les côtes. Je ferai remarquer, du reste, 🕿 🚾 est loin d'être constante dans le cancer du soie. — Dans les cas de phlé-Me la veine porte, l'ascite est le signe principal, du moins celui que les auteurs al but d'abord, avec l'œdème des membres inférieurs, considéré comme le seul 🗫 🏻 Puisse rattacher à la phlébite. Mais dans ces derniers temps, on a constaté messemble de signes qui a été considéré comme caractéristique, et dont il faut ear grand compte ; parmi ces symptômes, les principaux sont la douleur, le méinsme, les frissons violents, le développement du foie, quelquefois le développeen simultané de la rate, l'ictère (V. Phiébire).

les maladies du cœur, où les hydropisies sont multiples par leur siége, scale, peu considérable, est rarement un signe qui attire plus particulièrement l'attation, comme cela arrive fréquemment dans les maladies du foie. Lorsqu'il y a affenue du cœur, et ordinairement rétrécissement des orifices, l'ascite se montre relieuent après l'adème des membres inférieurs et coïncide ordinairement avec d'aires épanchements séreux.

<sup>1. —</sup> L'ascite peut être due à des altérations du sang, comme les autres hydropi-

sies, que MM. Andral et Gavarret rattachent à la diminution de l'albumine du sang. On a rencontré cette ascite : dans la maladie de Bright; dans le cours de certains exanthèmes récents, comme on l'observe surtout dans l'enfance; à la suite d'hémorrhagies multipliées; par le fait d'une mauvaise hygiène, ou dans les cachexies. Dans ces différentes circonstances. l'ascite a pour caractère d'être peu considérable, parfois douteuse même, tant elle est peu prononcée, et de se montrer simultanément avec l'anasarque dans diverses autres parties du corps.

c. — Ensin l'on a, en l'absence de toutes ces causes pathologiques, admis des ascites dites essentielles ou par simple irritation sécrétoire, termes qui cachent notre ignorance sur leur étiologie, plutôt qu'ils n'indiquent leur véritable nature. Dans l'état actuel de la science, les ascites de cette espèce doivent-elles conserver leur place dans le cadre nosologique? Cela me paraît douteux; car des saits sustisamment observés n'ont pas mis leur existence complétement hors de doute, et les signes réels de cette espèce d'ascite sont purement négatifs, à part ceux de l'épanchement et le symptôme assez vague d'une douleur abdominale. Rien d'ailleurs ne prouve que les causes de cette forme d'ascite, causes que j'ai rappelées plus haut, et auxquelles on a attribué l'ascite en pareil cas, en soient réellement l'origine.

Le diagnostic de l'ascite doit se compléter par la détermination de son état aigu ou chronique, ou ce que l'on a appelé l'état sthénique ou asthénique de cette espèce d'hydropisie; c'est, en effet, une donnée qui peut être utile pour le traitement.

3º Pronostic. — L'ascite est le plus souvent une chose grave; non pas que la terminaison funeste puisse être exclusivement due à l'ascite, mais la compression des organes abdominaux et thoraciques, qui résulte d'une ascite très-abondante, contribue nécessairement à accélérer la mort, due principalement aux progrès de l'affection organique qui, presque toujours, est l'origine de l'hydropisse. Quant à la guérison, elle survient dans certains cas exceptionnels très-rares, que la résorption soit spontanée ou due en apparence à l'emploi de certaines médications. Les conditions organiques de ces guérisons, le plus souvent inattendues, ne sont pas toutes encore bien déterminées, malgré l'intéressant travail de Mondière sur ce point de pathologie (l'Expérience, t. VII); il signale principalement les flux divers par les urines, les vomissements, les selles, les sueurs comme des crises amenant ces guérisons. M. Chomel a observé, comme effet consécutif à ces guérisons, qui laissent les parois abdominales relâchées, une dyspepsie qui cède à l'emploi de moyens mécaniques de contention (ceinture), ce qui est la preuve que le relâchement des parois du ventre a bien l'effet qu'il lui a attribué.

ASPHYXIE. — L'asphyxie est-elle ou non une maladie? Cette question préliminaire étonnera ceux qui considèrent l'asphyxie comme une affection caractérisée par une suspension des fonctions respiratoires, qui entraîne celle de toutes les autres fonctions. Cependant M. Faure, à qui l'on doit, sur ce sujet, d'ingénieuses et normbreuses recherches, que je mettrai à contribution dans cet article (Arch. de méd.; 1856, t. VII, VIII; 1858, t. XI, XII), M. Faure nie que les phénomènes asphyxiques constituent une véritable maladie. Après avoir critiqué les théories proposées, il établit que l'asphyxie n'a pas pour point de départ, ainsi qu'on le professe, la suppression de la respiration ou de la circulation, mais bien la diminution simultanée de ces deux fonctions, tant la suppression de l'hématose et le ralentissement

93

de la circulation se suivent de près. Toute perturbation de l'hématose, dans quelque organe qu'elle se produise, serait, pour M. Faure, l'asphyxie. Mais cette formule théorique embrasse trop d'états disparates par leurs manifestations et par leurs causes, pour être confondus, dans la pratique, sous le nom générique d'asphyxies. Je considérerai donc seulement ici, sous le titre d'asphyxie, les accidents pathologiques qui résultent de la suspension des phénomènes respiratoires, ou plutôt du défaut d'échange des gaz dans les poumons (oxygène et acide carbonique), caractère fondamental sur lequel a insisté avec raison M. Claude Bernard.

1º Éléments du diagnostic. — Considérés d'abord d'une manière générale, les phénomènes asphyxiques, quelles que soient leurs causes, ne diffèrent pas d'une manière essentielle : caractère important sur lequel a insisté avec raison M. Faure dans ses différentes publications. L'asphyxie, dit-il, quelle que soit sa cause, est une. Elle est la représentation la plus exacte de l'hyposthénie : du commencement à la fin, ce n'est qu'un affaiblissement graduel des forces vitales, d'abord des facultes intellectuelles, ensuite des forces locomotrices, puis des fonctions organiques, et ensin des propriétés propres des tissus. La sensibilité, dont la disparition graduelle est le plus facile à suivre, s'éteint d'abord dans les extrémités des membres, et diminue progressivement; à un moment, elle n'existe plus que dans une partie du corps très-limitée, la pupille. Le retour à la vie est indiqué par le retour graduel, une à une, et dans un ordre inverse de celui de leur disparition, de toutes les propriétés, de toutes les sonctions et de toutes les sacultés. Jamais la locomotion ne se rétablit que tardivement, les facultés intellectuelles et morales plus tardivement encore. Le fait fondamental de l'asphyxie est, en somme, l'abolition de l'excitabilité générale; et celui du retour à la vie est le réveil de cette propriété (Arch. de méd., 1856, t. VIII).

Cependant si l'ensemble des phénomènes de l'asphyxie se prête à cette description générale, ces phénomènes n'en sont pas moins variables suivant la manière dont s'est produite l'asphyxie, et, pour certaines particularités importantes, suivant la cause qui l'a occasionnée. Mais cette diversité apparente des phénomènes dépend surtout de la diversité des accidents de la première période, qui précède l'asphyxie proprement dite (Faure).

Les phénomènes de la première période varient suivant qu'ils sont rapides ou bien lents et graduels. Quant à l'asphyxie complète qui les suit, et qui est la mort apparente, elle peut se montrer d'emblée sous l'influence de certaines causes qui seront rappelées plus loin.

2º Inductions diagnostiques. — Je dois d'abord éliminer de cet article un grand nombre d'asphyxies qui se révèlent d'elles-mêmes par la connaissance nécessaire de la condition étiologique dans laquelle elles sont survenues. La strangulation, la compression du corps, la pendaison, la submersion, la congélation, les vapeurs de charbon produites par un réchaud accusateur, l'acide carbonique des puits abandonnés, les vapeurs des cuves en fermentation, les gaz des fosses d'aisance, et enfin l'emploi préalable du chloroforme en inhalations pour obtenir l'anesthésie, sont toujours des causes connues qui témoignent de la nature asphyxique des accidents observés, et je n'ai pas à m'y arrêter.

Dans tous les faits d'asphyxie dont la cause n'est pas ainsi connue immédiatement, le médecin se trouve en présence de l'un des trois ordres de phénomènes rappelés plus haut et que je dois successivement examiner : l'asphyxie complète; les accidents précurseurs rapides; les accidents précurseurs se développant lentement et graduellement.

- a. L'asphyxie proprement dite, l'asphyxie complète, est une mort apparente, dans laquelle la sensibilité des parties supérieures du corps, et surtout celle de h pupille, est conservée, ainsi que la contractilité musculaire, du moins celle du cœur. C'est en cherchant à exciter cette sensibilité de l'œil, celle des narines ou de la peau par des titillations, des piqûres, des pincements, et, en cas d'insuccès, en promenant un fer rougi au feu sur la partie antérieure de la poitrine, que l'on provoque des mouvements qui démontrent que la mort n'est pas réelle. M. Faure, qui recommande comme moyen de traitement les cautérisations, que je ne rappelle que comme moyen de diagnostic, insiste sur leur efficacité lorsque tous les autres exetants ne réveillent pas les forces vitales.
- b. Un second ordre de faits est celui dans lequel les phénomènes précurseurs de l'asphyxie complète se développent rapidement. Ces phénomènes sont en nondre d'autant moindre qu'ils se succèdent avec plus de rapidité; ils sont d'ailleurs trèvariables. Ce sont : un état de malaise avec oppression, des vertiges, de la peateur ou de la douleur de tête, des troubles de la vue, des tintements d'orcille, parfois des convulsions, et enfin la perte de connaissance : tantôt avec anesthère rapide des extrémités vers le centre, et perte de la motilité; tantôt avec persistance des mouvements respiratoires, gargouillements humides entendus à distance, face tantôt pâle et tantôt injectée, violacée, surtout à l'origine des muqueuses.
- c. Lorsque l'asphyxie suit une marche plus lente, l'on observe plus au complet les phénomènes que je viens de rappeler. Les troubles respiratoires et circulatoires dominent ici pendant un temps plus ou moins long, et les troubles nerveu ne sont en quelque sorte qu'accessoires jusqu'à ce que l'asphyxie, se prononçant davantage, tende à devenir complète et à se terminer par la mort. C'est à celt forme d'asphyxie que se rapportent les descriptions que l'on trouve exposées dans la plupart des traités de pathologie : la dyspnée extrême, l'oppression, l'agitation, l'anxiété, la bouffissure de la face, sa teinte violacée, surtout à l'origine de muqueuses, les sugillations, les suffusions sanguines, les ecchymoses sur le comphénomènes qui ne sont que des effets secondaires de l'asphyxie, de même que l'engorgement du foie, celui des veines, et enfin celui des cavités droites du cœur, d'où résulterait la matité étendue constatée par la percussion au niveau de ces cavités.

Que l'on reconnaisse ou que l'on soupçonne seulement l'existence de l'asphixic. la recherche de la cause des phénomènes observés est le point capital du diagnosic. La privation d'air, les gaz dits toxiques, et les maladies internes, sont les causes qu'il faut rechercher, en ne perdant pas de vue que les deux premières produisent toujours des accidents ordinairement imprévus. — L'asphyxie par privation d'air, avec liberté des voies respiratoires, est ordinairement produite par une violence extérieure bien évidente, mais peut résulter, chez les nouveaux nés, de l'application trop servé de langes autour du tronc (Tardieu), cause à laquelle on peut ne pas songer d'abord. Il en est de même de la pénétration dans le larynx de corps étrangers dont on ne soupçonne pas la présence, comme, par exemple, chez des enfants qui craignent d'avouer le fait; l'instantanéité des accidents asphyxiques le fera le plus sourent soupçonner. Cela arrive encore pour les ivrognes, pour les paralytiques, surtout pour

cen qui sot aliénés, et chez lesquels les aliments ont pénétré fortuitement dans la contingienne. La circonstance de l'invasion de l'asphyxie au moment du repas, sur aire cause apparente, devra mettre le praticien sur la voie du diagnostic. Ainsi qu'i renarqué à ce propos Savary (Dict. des sc. méd., t. II), la suffocation, qui are et pariois instantanée, peut aussi être lente; et, dans ce dernier cas, il surmet de la toux, des convulsions, la face se colore, s'injecte, devient livide, et les sare simplômes de l'asphyxie surviennent.

le phénomènes asphyxiques que produisent la viciation de l'air dans des lieux animis, ou le mélange à l'air de gaz dits toxiques, sont ceux dont l'origine peut le ples sourent être méconnue dans la pratique. Le séjour dans un lieu confiné, dans une sie dose garnie de fleurs ou nouvellement peinte (à la térébenthine), mais principlement le séjour dans des chambres à coucher, dans lesquelles s'insinuent grade la vapeurs carboniques à travers les planchers, les plafonds ou les murs. and d'accidents que l'on ne songe pas toujours à considérer comme asphyxies l'est ce qui arrive dans le cas de filtration de gaz qui proviennent quelquefois la partie très-éloignée de la chambre, d'une poutre carbonisée sous un foyer, par cample. Dans des circonstances de cette espèce, et en présence d'un individu inaen proie à des râles d'agonie, l'on peut croire à une syncope simple, à repute anévrysmale pendant le sommeil, à une congestion ou à une hémormax cérébrales, à une maladie du cœur portée à un haut degré. Mais indépenlemme des caractères différentiels qui dépendent de ces divers états patholo-न्द्र है en est quelques-uns qui mettent souvent sur la voie du diagnostic ; c'est. rample, le malaise et bientôt la perte de connaissance qui peuvent atteindre b personnes qui pénètrent auprès des individus frappés; c'est encore la multiplides victimes atteintes à la fois, lorsqu'elles sont couchées dans la même dandre. Lorsque l'asphyxie est due à du gaz à éclairage, l'odeur pénétrante de ce is all pour en découvrir la cause. On peut rapprocher de ce fait les asphyxies produites, suivant Fourcroy, par les goz exhalés par des cadavres au moment e ier exhumation.

la uphyxies symptomatiques dues à des causes internes, et qui sont le plus ma kules et graduelles, sont très-nombreuses et très-intéressantes à connaître; je 🌬 🛌 🌬 les indiquer très-sommairement, attendu qu'à propos de la CYANOSE, signe <sup>4 liquent</sup> d'asphyxie, je les ai énumérées avec détail. Mais je dois faire observer madehors des cas si nombreux d'asphyxie d'origine interne, la cyanose fait déarque l'asplivxie est rapide. C'est ce qui arrive dans l'asphyxie subitement mor-🕹 pe peut déterminer l'obstruction de l'artère pulmonaire par des caillots san-Ema V. Emaoure artérielle), dans celles qui dépendent de la paralysie du pharynx esa: e subit du bol alimentaire dans le larynx), d'un violent spasme de la glotte, h repture d'hydatides ou d'abcès tuberculeux dans les bronches : dans tous les a. ca un mot, où l'asphyxie est une véritable suffocation, et dans ceux où il y a appression rapide du nerf pneumo-gastrique, selon M. Moutard-Martin (Société \*4icele des hôpitaux, novembre 1855). Tout obstacle organique sérieux à l'intraction de l'air dans les voies sériennes et siégeant dans la bouche, le pharynx, à sette, le laryux, la trachée, toute obstruction dans la circulation pulmonaire en nd, en amont ou au niveau même du poumon, toute affection grave du cœur avec addissement prononcé de l'organe (asystolie), de même que certaines altérations profondes du sang (choléra, quelques empoisonnements), ou certains troubles graves de l'innervation paralysant ou convulsant les muscles inspirateurs: telles sont en bloc et dans leur ensemble les conditions pathologiques qui peuvent être l'origine d'une asphyxie. La plupart d'entre elles ne la produisent que lorsque leur action sur les poumons et le cœur n'est pas très lente; car, dans ce dernier cas, l'on peut être surpris de voir la respiration s'effectuer saus suffocation avec des poumons qui, par exemple, sont l'un et l'autre réduits à des parcelles de tissu fonctionant, évidemment insuffisantes pour l'hématose.

Le degré auquel sont arrivés les accidents est un point bien essentiel à fixer das tous les cas d'asphyxie sans exception. 1° N'existe-t-il que les phénomènes de la première période, qui ne sont pas encore l'asphyxie proprement dite? 2° Y a-t-il pert de connaissance, des mouvements, et d'une grande partie de la sensibilité avec conservation des mouvements respiratoires et du cœur? 3° Se joint-il à ces symptôme le défaut de mouvements respiratoires, mais avec des contractions cardiaques manifestes à l'auscultation, quoique de plus en plus lentes? 4° Enfin y a-t-il même absence complète de ces contractions? Telle est la série de questions qu'il faut se poser. Il y a des formes d'asphyxie qui se montrent toujours avec le même degré, telle que l'asphyxie des nouveau-nés, qui affecte les caractères de la mort apparente, et que n'est pas une simple syncope, comme on l'a dit.

Parmi les complications, il en est de passagères, comme le délire furieux qui survient chez les noyés ou les pendus rappelés à la vie, et d'autres plus durables, comme les paralysies consécutives d'un ou de plusieurs membres, sur lesquelles M. H. Bourdon a publié une thèse intéressante (1843) relative à la paralysie consécutive à l'asphyxie par le charbon. M. Leudet en a publié une remarquable observation dans ces derniers temps (Arch. de méd.; 1858, t. IX, p. 476). Il ne faut pas perdre de vue les faits de cette espèce, qui dépendent d'une lenteur extrême dans le retour des fonctions locomotrices.

3º Pronostic. — Le pronostic de l'asphyxie sera nécessairement très-variable suivant une foule de circonstances: l'intensité ou la durée de la cause, cette cause elle-même, les phénomènes plus ou moins avancés qui caractérisent l'asphyxie, les accidents qui lui succèdent; et surtout suivant sa durée, lorsque la mort est apparente. Dans ce dernier cas, il ne faut pas cependant se hâter de porter un pronosir fatal jusqu'à ce que la contracture ou même la putréfaction cadavérique, dans certains cas, aient annoncé la mort réelle; car jusque-là l'on doit tout faire pour s'assurer si le patient n'est qu'en état de mort apparente, et non réelle, en recherchant avec grand soin, et surtout par l'auscultation du cœur, le moindre tressallement de cet organe, et le plus léger mouvement respiratoire. Il peut arriver qu'avec une amélioration des plus marquées la mort survienne rapidement ou subitement, sans qu'il soit possible de se l'expliquer. Le fait ayant été maintes fois observé, a possibilité ne saurait être mise en doute, ni par conséquent être négligée dans le pronostic.

J'ai vu à l'Hôtel-Dieu un malade qui se trouvait hors de danger d'une aspliysie par le charbon, et qui, dès le début de sa convalescence, présenta une urine contenant une telle quantité de carbonates, que le mélange d'une petite quantité d'acide azotique y déterminait une effervescence qui débordait hors du verre contenant l'urine. En est-il toujours ainsi en pareil cas, et l'urine est-elle une voie habituelle par où

97

s'élimine le carbone en excès dans le sang ? C'est ce que je n'ai pas eu occasion de constater de nouveau.

ASSOUPISSEMENT. - V. SOMKOLENCE.

ASTHÉNIE. — V. ADYNAMIE.

ASTEME. — Les anciens auteurs comprenaient sous cette dénomination tantôt toute espèce de dyspnée, tantôt la dyspnée survenant par accès. Cette dernière manière de voir a généralement prévalu. Cullen définit l'asthme : une difficulté de respirer survenant par intervalles, avec sentiment d'oppression, respiration sifflante, toux difficile ou nulle au début de l'accès, et suivie, vers la fin, d'expectoration muqueuse souvent abondante. Ce dernier caractère spécialise le genre de dyspnée intermittente pour lequel on doit réserver le mot asthme. Toutefois, ainsi limité, il n'en a pas moins une signification complexe, dévoilée en grande partie par l'anatomie pathologique, qui en a signalé le point de départ le plus fréquent dans des affections diverses du cœur, des gros vaisseaux ou des organes respiratoires.

Mais l'on est loin d'être d'accord sur la signification des lésions trouvées dans les derniers de ces organes chez les sujets asthmatiques. Pour un grand nombre d'observateurs, l'emphysème vésiculaire du poumon est la lésion anatomique essentielle de l'asthme des anciens : telle est l'opinion de Laennec et de M. Louis, qui a si bien étudié cet emphysème dans son anatomie et sa symptomalogie (Mém. de la Socièté méd. d'obs., t. 1). Pour d'autres observateurs, au contraire, avec M. Beau, qui a donné une théorie particulière de l'asthme (Traité clinique d'auscultation, p. 126), l'emphysème pulmonaire serait un fait transitoire, apparaissant avec l'attaque et disparaissant avec elle, les accès d'asthme étant produits par la présence dans les bronches de mucosités épaisses y déterminant les signes perçus au niveau du thorax au moment de l'attaque, attaque qui se termine par l'expulsion de ces matières plus ou moins concrètes. Enfin d'autres pathologistes admettent comme les anciens un asthme essentiel, inconnu dans sa nature intime, mais que l'on considère comme occasionné par le spasme intermittent des bronches. Ce n'est pas ici le lieu de discuter cette dernière question, que le docteur Théry, de Langon, a défendue avec talent dans un récent ouvrage sur l'asthme (1859), dont le seul côté saible est d'être basé sur le spasme bronchique, principe qui est encore à démontrer.

Quant à la théorie de M. Beau, telle qu'il l'a formulée, elle peut difficilement être acceptée dans l'état actuel de la science, attendu qu'il ne démontre pas plus la constance des crachats visqueux au début de l'attaque que l'état passager de l'emphysème Pendant les accès, ce qui serait indispensablé pour que l'on admît sa théorie.

Laennec et M. Louis ont trop bien démontré la relation de l'emphysème et des simptômes chroniques qui l'accompagnent pour que, tout en admettant la possibilité de son aggravation pendant les accès, on puisse en nier l'existence et les effets dans les intervalles. Mais ces attaques, qui sont précisément la pierre d'achoppement de la question de l'asthme, comment les comprendre et les expliquer? Là est tote la difficulté, difficulté pour le moment insoluble, du moins dans l'état connu de la science, car on ne peut pas plus prouver que nier la formation préalable dans les bronches de mucosités compactes au début des accès, qui sont d'abord caracténisés par des râles sibilants et non humides; et les mêmes doutes existent pour les contractions spasmodiques des conduits aériens, admises par Laennec, puis par le docteur Leserre. Si j'ajoute qu'il résulte pour moi de recherches encore inédites

que les accès d'asthme sont dus à une congestion pulmonaire, on considérera la question comme un problème qui n'est pas encore résolu.

Il me semble résulter de ce rapide exposé qu'à l'emphysème pulmonaire tel que l'a décrit M. Louis se rattachent sans conteste, soit directement, soit indirectement, les phénomènes chroniques que présentent la poitrine et les organes respiratoires des asthmatiques (V. Emphysème pulmonaire), et que, dans l'état actuel de nos connaissances, l'asthme, considéré au point de vue du diagnostic, n'est qu'un symptôme consistant en des accès particuliers de dyspnée, tels que je les ai rappelés plus haut, accès dont il s'agit, pour le praticien, de déterminer autant que possible les conditions pathologiques et la signification. V. Dyspnée.

ASTHME THYMIQUE. — Cette affection, considérée d'abord comme essentiellement liée à l'hypertrophie du thymus par les Allemands, est généralement envisagée en France comme n'étant autre chose que le spasme de la glotte, dépendant lui-même de l'éclampsie des enfants, ainsi que les auteurs modernes, et valeix en particulier, l'ont démontré. Néanmoins M. Ern. Barthez, tout en adoptent cette manière de voir pour les enfants âgés de six mois à deux ans (époque de la première dentition), n'est pas tout à fait convaincu que l'asthme thymique n'existe pas chez les nouveau-nés. Il résulterait de la compression exercée au niveau de la partie supérieure du thorax par le thymus, et ses signes varieraient suivant l'organe sur lequel porterait de préférence cette compression (Soc. méd. des hôpit.; avil 1853). Mais cette question n'est que posée sans être démontrée, car M. Barthez me l'a basée sur aucune constatation cadavérique.

ASYMÉTRIE. - V. CONFORMATION.

ASYSTOLIE. - V. COEUR.

ATAXIE. — La description des sièvres ataxiques des anciens s'applique à toute maladie sébrile avec symptômes graves prédominants du côté du système nerveus, et comprenant principalement le délire, l'agitation générale, avec mouvement désordonnés, soubresauts des tendons, convulsions. De nos jours, on dénomme très-rarement ataxiques les affections graves qui présentent ces phénomènes nerveus, que l'on doit considérer comme caractères accessoires des maladies, à moins toute sois qu'ils ne constituent un groupe de symptômes se rattachant directement à une affection encéphalique, comme au ramollissement cérébral dit ataxique (Durand Fardel). C'est dans le cours des sièvres graves, principalement de la sièvre typhoide dans nos contrées, dans les sièvres éruptives compliquées, dans certaines phlegmasies de mauvais caractère (pneumonies, dyssenterie intense des ensants), dans k rhumatisme articulaire, etc., que l'on rencontre l'ataxie comme complication. Elle donne au pronostic une extrême gravité.

M. Duchenne (de Boulogne) a récemment appliqué la dénomination complete d'ataxie locomotrice progressive à une maladie chronique particulière non encore décrite, selon lui, et qui aurait pour caractères fondamentaux l'abolition progressive de la coordination des mouvements avec paralysie apparente, contrastant arc l'intégrité de la force musculaire (Arch. de méd.; 1858, 1859). Le travail de cet ingénieux observateur pèche malheureusement par une omission capitale : cèle de la constatation anatomique des centres nerveux et notamment du cervelet. L'état de ce dernier organe, en effet, considéré par M. Flourens, par M. Bouillaud, comme centre de la coordin ction des mouvements volontaires, eut été indispensable à préciser

dans attrironstance. Et c'est précisément sur cette lacune que s'est fondé récemme: Il Bouillaud (Mémoire de M. Aug. Voisin, Union méd., 1859, t. II) pour étalitrire l'atrie locomotrice de M. Duchenne n'était qu'un ensemble de symptôm e
lisi me affection du cervelet. La question de l'ataxie locomotrice progressive de
Il Indianne est donc encore à l'état de problème à résoudre. La solution en est
étant plus désirable que M. Duchenne a signalé au début de la maladie des paalors culaires (chute de la paupière, strabisme) et des douleurs fulgurantes et
emiques, sur la valeur desquelles il serait essentiel d'être éclairé.

ATROPHIE. — On a compris sous cette dénomination des altérations d'orper tre diverses pour qu'elle exprime autre chose, comme lésion générale appréparent la vie, qu'une diminution de volume plus ou moins considérable, soit des pries externes, soit des organes internes.

I-l'atrophie des parties extérieures, qui est sensible à la vue, a été observée des régions plus ou moins étendues, et le fait de la diminution de leur voin qui se rattache à des conditions pathologiques diverses, sert assez souvent. les la praiqué, de point de départ au diagnostic. L'atrophie générale et uniforme teux membres d'un côté du corps, jointe à un état paralytique, fait immédiaoupconner une hémorrhagie cérébrale ancienne. L'atrophie qui atteint renderement un plus ou moins grand nombre de parties tient à l'atrophie mus-Tim i la peau est intacte à leur niveau, et si la palpation sent que les muscles respondants sont évidemment très-réduits de volume (V. Atrophie Musculaire). ma observer aussi à la face des atrophies qui dépendent de plusieurs causes. un la peau soit altérée, l'un des côtés de la face peut être atrophié dans le mindu, et rester tel après sa guérison; M. Bouvier, qui a publié un intéressant rour su ces inégalités des deux côtés de la face (Bulletin de l'Acad. de méd., 152, t. IVII, pag. 667), en a attribué l'atrophie unilatérale à l'insuffisance de nutriun me à la compression des vaisseaux du côté de l'inflexion de la tête, côté qui est Proment aussi celui qui est atteint par l'atrophie. Après avoir été hypertrophiée Extrofulide (lupus), la face subit une atrophie irrégulière, dont l'aspect seul révéler l'affection cutanée qui en est l'origine. Il n'en est pas de même pour The atrophie unilatérale de la face, qui est assez singulière, et qui a été par M. William Moore, chez un jeune homme de dix-neuf ans. Des taches, i dient agrandies successivement en se creusant, et au niveau desquelles la rounité était exaltée, se montrèrent à des intervalles éloignés sur le côté gauche inse, au menton, sur le front, les joues et au-dessous de la mâchoire. L'atro-' 'araksait concentrée sur les points où se distribue le nerf facial (Dublin, Quart. ··~ . 1852).

In pourait rencontrer, suivant le docteur Romberg, des atrophies sans aucune paparente des organes internes et externes autres que l'atrophie, soit de l'un coité de la face, d'une moité latérale du thorax, soit même de toute une du corps, ainsi que Parry en avait publié précédemment un exemple; les des laters l'une et Axman auraient recueilli des faits confirmatifs. On se prend à det en présence des faits publiés de ce genre, d'un examen suffisant des organes des muscles des parties atrophiées. On doit donc, avec le docteur Lasègue, qui a d'ornsitre ces travaux (Arch. de méd.; 1852, t. XXIX, p. 71), laisser à l'ingé-

nieux professeur de Berlin tout le mérite, mais aussi toute la responsabilité scientifique de ces faits nouveaux.

On a signalé encore des atrophies plus limitées : celle des tissus du pharynz, qui a pour résultat l'élargissement de la gorge, dans la pharyngite granuleuse (Green), et l'atrophie singulière des testicules signalée par Mutel comme conséquence de l'empoisonnement par des viandes avariées dont on a continué longtemps l'usage.

B.—Quant à l'atrophie des organes internes, elle ne peut être appréciée pendant la vie, comme leur hypertrophie, qu'à l'aide des moyens d'exploration qui permettent de préciser les limites et par conséquent le volume de ces organes. Seulement il est beaucoup plus difficile en général de constater la diminution de volume qui constate leur atrophie que l'augmentation d'où résulte leur hypertrophie. C'est ce qui a lieu pour le cœur, le foie, et surtout pour la rate.

Pour le cœur, on a bien noté comme signes d'atrophie, en outre de l'absence œ de la limitation de la matité précordiale, signe d'ailleurs très-problématique, la faiblesse des battements et des bruits, et la petitesse du pouls; mais, de son côté, Kreyse a insisté au contraire sur des palpitations assez fortes qui existeraient en pareil cas, œ qui ne s'accorde guère avec les signes précédents. Il n'y a donc là rien qui ne puisse se rencontrer dans une foule d'autres circonstances. Le professeur Albert, de Bonn, a signalé (1837) des symptômes en apparence plus caractéristiques : dyspnée au début, agitation, insomnie, toux légère, respiration suspirieuse, battements du cœur comme incertains, sentiment de frémissement pour le malade à la région précordiale, où la main appliquée ne sent pas les battements du cœur, et où le stéthosope les fait percevoir très-faiblement; pouls insensible pendant les accès, puis offrant une fréquence de 120 à 140 pulsations (Wochenschrift für die Gesammte Heilkunde; 1836). Je ne sais si cet ensemble de phénomènes, considérés par l'auteur comme dépendant d'une atrophie simple du cœur, a été vérifié depuis.

L'atrophie du foie est importante à constater, lorsqu'il y a en même temps ascite et cedeme borné aux membres inférieurs, car elle est alors un des meilleurs signes de la ciarnose plus ou moins avancée. L'atrophie hépatique est évidente alors si, malgré le resoulement du soie vers la poitrine par l'épanchement ascitique, sa limite supérieure à la percussion est au-dessous de ce qu'elle doit être dans l'état normal (V. Foir), et si la pression brusque de l'épanchement ascitique opérée au-dessus du rebord des sausses côtes droites n'y sent pas le bord insérieur du soie débordé vers la partie insérieure de l'abdomen.

Quant à la rate, cet organe pouvant glisser, dans l'état sain, plus ou moins profondément entre les organes abdominaux qui l'entourent et ainsi échapper complétement à l'exploration pendant la vie, l'on conçoit que l'on ne puisse prétendre mesurer une simple diminution de son volume, à moins que cet organe ne soit déjà notablement hypertrophié (V. RATE).

L'atrophie est quelquesois un signe de terminaison savorable pour certaines tumeurs accidentelles, des kystes de l'ovaire ou des tumeurs hydatiques, par exemple.

ATROPHIE MUSCULAIRE PROGRESSIVE. — Entrevue par Van Swieteu, Ch. Rell. Abercrombie et quelques autres auteurs, cette maladie, qui n'a pris place dans le cadre nosologique que depuis quelques années, grâce aux travaux de M. Duchenne (de Boulogne), de M. Aran, et de M. Cruveilhier, a été dénommée

aussi atrophie musculaire idiopathique ou primitive, paralysie musculaire atrophique (Thouvenet, Thèse, 1851), atrophie musculaire graisseuse progressive (Duchenne, De l'électrisation localisée). Envisagée d'abord comme le résultat de la transformation graisseuse locale des fibres musculaires, sans lésion des nerss ou des centres nerveux, elle sur attachée ensuite à l'atrophie des racines antérieures des nerss spinaux qui se distribuent aux muscles atrophiés (Cruveilhier, Bull. de l'Acad. de méd., t. XVIII, p. 490, 546) tandis que Virchow en 1855 (Arch. sur pathol.), et Fromann en 1858 (Med. chir. Monatschrist) ont signalé, dans deux saits, une altération évidente de la moelle épinière. Ni les unes ni les autres de ces lésions n'étant constantes, ce qui est parsaitement établi par des saits très-bien observés, n'est-on pas en droit de les considérer comme consécutives aussi bien que primitives? Ne peuvent-elles pas d'ailleurs être admises comme simplement concomitantes, sans lien avec l'atrophie musculaire? C'est le doute soulevé par ces questions qui sait que la nature de la maladie reste problématique.

1º Élèments du diagnostic. — La faiblesse graduellement croissante de certains mouvements est le premier symptôme qui attire l'attention du malade et lui fait consulter le médecin. C'est presque toujours au niveau des membres supérieurs d'abord que cette faiblesse se manifeste, tantôt bornée à une petite portion du membre, tantôt presque généralisée et portant plutôt sur certains mouvements que sur d'autres, augmentant par la fatigue, et principalement par l'action du froid qui fait éprouver quelquesois une sensation désagréable au malade. Cette faiblesse est un indice qui doit faire examiner avec soin l'état des muscles qui président à leurs mouvements, car à cette faiblesse correspond un amaigrissement particulier du membre (atrophie musculaire), sur la valeur diagnostique duquel M. Aran insiste avec raison comme pouvant seul faire reconnaître la maladie. Cet amaigrissement n'est pas général; il affecte telle masse musculaire plutôt que telle autre, et à son niveau la pression perçoit une mollesse extrême, au lieu de la sensation d'élasticité que donnent les muscles sains. Les muscles au niveau desquels l'atrophie se montre le plus fréquemment sont : ceux de la main (éminences thénar et hypothénar, interosseux dorsaux); à l'avant-bras, les muscles de la région antérieure et externe (supinateurs et fléchisseurs) plutôt que ceux de la région postérieure (extenseurs, cubital postérieur et plus particulièrement les muscles long abducteur et long extenseur du pouce); au bras, le biceps et le brachial antérieur; à l'épaule, les muscles intrinsèques et extrinsèques, et en particulier le deltoïde (Aran).

L'amaigrissement musculaire partiel, outre l'affaiblissement ou la perte des mouvements exécutés par les muscles atteints, produit des déformations caractéristiques, des méplats ou des concavités remplaçant les saillies naturelles; il en résulte encore des positions forcées et parfois bizarres par suite de la prédominance des muscles antagonistes restés sains. Des contractions fibrillaires involontaires et sans douleur, ressemblant à des espèces de palpitations irrégulières dans les différentes parties des muscles, des crampes, et des soubresauts de tendons, se montrent assez souvent dans les membres où siége l'atrophie; M. Aran a vu les contractions fibrillaires à la langue, où elles gênaient l'exercice de la parole. Pour constater l'état de l'appareil musculaire, il faut faire exécuter les mouvements qui exigent la contraction des muscles examinés, faire garder au membre une position fatigante qu'il ne peut ou peut à peine maintenir, et surtout interroger, en quelque sorte, le degré de con-

tractibilité conservé dans le muscle, à l'aide de l'électrisation localisée. L'affection peut rester limitée dans un muscle ou une masse musculaire, finir par les détnire lentement, et rendre complétement impossibles les mouvements auxquels ils prédaient; d'autres fois, mais bien plus rarement, l'affection peut se généraliser et atteindre successivement, quoi qu'on fasse, la plus grande partie des muscles volontaires de l'étonomie, et même ceux de la respiration.

2º Inductions diagnostiques. — Parmi les éléments de diagnostic que je viens de rappeler, les changements survenus dans l'aspect extérieur des parties suffisent souvent pour faire reconnaître la maladie à première vue; mais il faut pour cela que l'atrophie soit déjà assez avancée. Au début, lorsqu'il n'y a encore que de la laiblesse, on peut rester dans le doute; et cependant l'on peut soupçonner la malade si, en l'absence de tout signe d'une autre affection, il existe des crampes et des contractions fibrillaires jointes à la faiblesse, surtout si ces troubles pathologiques œcupent les membres supérieurs. Dans les cas douteux de cette espèce, l'électrisation localisée, appliquée aux muscles en voie d'atrophie, y fait facilement distinguer cette lésion, en démontrant que les contractions y sont manifestement affaiblies, et d'autant plus faibles que le nombre des fibres restées intactes est devenu moindre; et sorte que la contractilité électrique finit par être complétement abolie si le musée est entièrement détruit ou transformé en matière graisseuse. Il est vrai qu'alors 🕾 déformations, ordinairement prononcées, sont d'un grand secours pour le diagnostic, comme je le montrerai plus loin. Pour juger de l'état des muscles atteints d'atrophie au milieu d'autres muscles restés intacts, le moyen de diagnostic de M. Duchenne est le seul auquel on puisse avoir recours.

La marche ordinairement très-lente de cette atrophie n'osser aucune particularité utile au diagnostic, si ce n'est quelquesois ses progrès envahissants jusqu'aux muscles respiratoires. — Quant aux causes de la maladie, il en est qu'il ne saut pas perdre de vue. Le sexe masculin et l'hérédité constituent une prédisposition incontestable (Duchenne, Edward Meryon), et un travail musculaire soré et continu est la cause occasionnelle la plus fréquente (Duchenne). Il saudra donc tenir compte de ces données étiologiques pour sormuler son diagnostic, de même que de la cosneidence de l'atrophie avec certaines assections de la moelle (Virchow, Fromanu), avec l'intorcation par le sulfure de carbone et surtout avec la syphilis constitutionnelle. La constatation d'accidents antérieurs ou actuels de syphilis constitutionnelle avec de signes d'atrophie musculaire ne doit pas saire croire toujours, en essente cosneidence : l'atrophie paraît être quelquesois la conséquence de la syphilis. C'est ce qu'avait pu saire soupçonner un sait rapporté par M. Niepce (Union méd., 1853), et ce qu'avait pu saire soupçonner un sait rapporté par M. Niepce (Union méd., 1853), et ce qu'avait pu faire soupçonner un sait rapporté par M. Niepce (Union méd., 1859).

Tout en tenant compte des éléments de diagnostic dont il a été précédemment question, l'on peut confondre l'atrophie musculaire généralisée avec d'autres affections, qui varient suivant que l'on croit avoir affaire à une atrophie partielle ou bien à une atrophie généralisée. Et comme dans l'atrophie le phénomène constant est l'affaiblissement ou l'abolition des mouvements des muscles affectés, ainsi que dans les vraies paralysies, c'est avec les paralysies générales et partielles que l'on doit établir le diagnostic différentiel. L'atrophie musculaire survient aussi comme phénomène consécutif dans les véritables paralysies : autre rapprochement entre les

den mère d'affections, et qui explique qu'elles aient été si longtemps confondues. Prim les paralysies partielles plus ou moins étendues, celles qui dépendent du sion des centres nerveux et qui occupent une moitié du corps, un membre aux, a les deux membres inférieurs, ne peuvent être confondues avec l'atrophie exchire idiopathique, d'abord en raison de leur siège (du moins pour l'hémiplégie d'aparaplégie), et ensuite en raison de la physionomie différente de la maladie. Dans le ca de paralysie symptomatique de cause cérébrale ou spinale, l'invasion de la paralise est mbite ou rapide, l'atrophie des membres affectés est uniforme et très-tarine, els symptômes concomitants sont caractéristiques. Dans l'atrophie musculaire printire, l'affaiblissement des mouvements est leut, l'atrophie des muscles très-rapide d'régulière, et il y a absence de tout symptôme du côté des centres nerveux.

Le capcières différentiels ne sont pas aussi nettement tranchés pour certaines paripas partielles beaucoup plus limitées et qui sont hystériques, rhumatismales, stamines, ou dues à la lésion d'un nerf; cependant elles ne présentent pas le plus sment de difficultés sérieuses de diagnostic. D'abord la constatation de l'hystérie, ime effection rhumatismale concomitante, d'une intoxication saturnine, ou enfin 🏧 kion locale des nerfs, est déjà une forte présomption que l'une ou l'autre de ces mais est le point de départ de la paralysie observée. De plus ces différentes paalises partielles offrent avec l'atrophie musculaire idiopathique des différences caministiques, qui ont été très-bien résumées par M. Aran. Les paralysies hysté-🎮, dit-il, ne conduisent guère à l'atrophie, et d'ailleurs la perte des mouvements a méralement complète, ce qui n'a pas lieu dans l'atrophie progressive. Les parhumatismales, qui ne sont pas toujours complètes, affectent constamment les muscles d'une région, tandis que l'atrophie atteint certains muscles, çà et Les paralysies saturnines ont un siège de prédilection; elles frappent principaleles extenseurs des poignets et consécutivement quelques autres muscles de lancat-bras et du bras. Enfin celles dues à la lésion d'un nerf sont peut-être, de les paralysies, celles qui produisent le plus rapidement l'atrophie musculaire; e qui distingue cette dernière, c'est que l'appanyrissement du membre porte adissement sur les muscles auxquels se distribue le nerf affecté. L'électrisation donne de plus des résultats très-différents dans ces différentes circonstances, 🖦 📭 l'a démontré M. Duchenne : la contractilité musculaire est intacte dans les prolysies hystériques et rhumatismales; elle est abolie complétement dans les Prairies saturnines et dans les lésions matérielles des nerfs; or, dans l'atrophie musobre idiopathique, cette contractilité musculaire est seulement affaiblie. Sans dank elle peut être abolie lorsque toutes les fibres musculaires ont disparu dans le este atrophié, mais alors les caractères mêmes de l'atrophie et les antécédents du made suffisent en général à lever les difficultés.

le signe différentiel fourni par l'électrisation est considéré par M. Duchenne mane le seul qui permette de distinguer l'atrophie musculaire généralisée dans l'entance de la paralysie générale de cause cérébrale. Car il n'est pas douteux pour lui pe l'atrophie musculaire ne puisse atteindre les enfants avant ou après la naissance. Le est quelquefois généralisée; mais loin de tendre à s'aggraver de plus en plus caune chez l'adulte, elle tendrait dans la première enfance à se localiser dans certains muscles, et encore sans subir jamais une transformation grais euse complète. Lum pervent-ils répondre toujours, mais seulement dans une certaine mesure, à

l'excitation électrique, tandis que, dans la paralysie générale cérébrale, qu'il a aussi observée dans le jeune âge, l'irritabilité musculaire électrique reste intacte (Communication orale).

Lorsque l'atrophie musculaire, chez l'adulte, s'est généralisée en s'étendant à un nombre plus ou moins grand de muscles des membres et du tronc, elle présente, ainsi que le fait remarquer M. Duchenne, un cachet distinctif qui ne permet pas de la confondre avec la paralysie générale avec ou sans aliénation, qui frappe en masse et d'une manière égale tout l'appareil musculaire, tandis que l'atrophie idiopathique détruit les muscles capricieusement et inégalement. Les troubles intellectuels constituent d'ailleurs un excellent signe différentiel pour la paralysie générale des aliénés. S'il peut y avoir des doutes lorsque les caractères de l'amaigrissement des muscles ne sont pas très-tranchés, c'est à propos de la paralysie générale sans aliénation, comparée à l'atrophie musculaire idiopathique et généralisée. De part et d'antre, la marche de la maladie est progressive, et, dans les deux cas, on rencontre l'embarras de la parole et même la gêne de la déglutition. L'électrisation, suivant M. Duchenne, est encore le plus sûr moyen d'arriver au diagnostic : les muscles répondent faiblement à l'excitation électrique au niveau des portions de muscles ou des fibres musculaires qui survivent dans l'atrophie idiopathique; ils répondent parsaitement à cette excitation dans la paralysie avec aliénation; tandis que toute contractilité musculaire serait éteinte dans la paralysie générale sans aliénation, de même que dans la paralysie générale saturnine. Je me hâte d'ajouler que ces distinctions ne sont pas généralement admises, et que de nouvelles recherches sont nécessaires par cela seul que ces différentes paralysies générales, considérés en elles-mêmes et dans leurs rapports réciproques, n'ont pas encore été suffisamment étudiées.

Je suppose maintenant que, malgré les incertitudes du diagnostic dans un certain nombre de cas, l'atrophie musculaire ait été reconnue, et son origine établie; on a encore à en déterminer le siège et l'étendue. Pour cela, il faut utiliser ce que l'on doit savoir de l'anatomie et de la physiologie de l'appareil musculaire. Ce sont, en esset, 1° les désormations locales que présentent les masses musculaires ellesmèmes; 2° les modifications subies par les mouvements que ces muscles doivent exécuter; 3° les dissormatés indirectes qui résultent de l'atrophie localisée dans le voisinage, qui sont ici les signes à utiliser. Je n'ai qu'à rappeler ce que j'ai dit des dépressions ou des méplats visibles au niveau des muscles atteints, et de l'assablissement ou de l'abolition des mouvements particuliers qui résultent de l'atrophie, sans être obligé d'entrer dans les détails Mais il n'en est pas de même des désormations que j'ai appelées indirectes et que je dois exposer comme données importantes du diagnostic.

- M. Duchenne, qui de nos jours a étudié mieux que personne la physiologie musculaire, a signalé, dans différents endroits de son ouvrage, les déformations suivantes, comme signes d'atrophie de certains muscles:
- a. Flexion à angle droit de la première phalange des doigts sur le métacarpe, dans l'atrophie de l'extenseur des doigts;
- b. Flexion forcée des deuxième et troisième phalanges et extension des premières, donnant à la main l'aspect d'une griffe, dans l'atrophie des muscles interosseux;
  - c. Extension forcée des deux dernières phalanges sur les premières, avec conca-

nit maine supérieure des doigts, dans l'atrophie des muscles stéchisseurs sublimes profend;

- d-fremier métacarpien et pouce alignés de niveau avec le reste de la main, ce qu's ist ressembler à la main du singe, dans l'atrophie des muscles de l'émiseu sécur ;
- '-Épane abaissée, et entraînée en avant, écartement du bord interne du scapuim par rapport à l'épine vertébrale, et par suite convexité transversale du dos, et mané de la poitrine en avant, avec l'atrophie du muscle trapèze;
- / Nallie du bord spinal du scapulum avec déplacement de son angle inférieur en s' at dans l'atrophie du rhomboide; mais cette saillie du bord spinal du scapulum e re-prononcée et en forme d'aile quand le bras est porté en avant, si le grand entée et atrophié:
- :-L'ambrure exagérée des lombes résulte de l'atrophie des muscles droits de l'abonen :
- t.— Enfin certains pied-bots sont la conséquence indirecte de l'atrophie partielle de mudes de la jambe, par suite de la prédominance exclusive des muscles antarais. c'est-à-dire, par un mécanisme analogue à celui qui préside aux autres circuismes.

les tos les cas dont il vient d'être question, il y a défaut d'équilibre entre les mais magonistes; et ce défaut d'équilibre, qui résulte de la simple paralysie rispe de certains muscles, est aussi la conséquence de la contracture de leurs stants, les premiers étant sains. Il en résulte que les mêmes déformations pe reus d'indiquer peuvent se produire de part et d'autre. Pour attribuer ces étantsions à l'atrophie, il faudra donc que l'on ait mis hors de cause la paraly-resple, ainsi que la contracture des muscles antagonistes.

les important de constater jusqu'à quel point est arrivée la lésion atrophique inscle; s'il conserve encore beaucoup ou peu de fibres musculaires intactes, ou les sont complétement disparues et transformées en tissu graisseux. L'affairement plus ou moins prononcé ou l'abolition des mouvements volontaires du test puvent bien donner, du degré de la lésion, une idée approximative, mais invitation peut seule faire arriver à une conclusion assez précise; car elle déterture de contractions musculaires d'autant plus faibles que les fibres contractiles une nombreuses, et elle ne produit aucune contraction si elles sont toutes citates.

l'aspirent de complication, dans le cours de l'atrophie musculaire idiopathique, pe lorque des muscles essentiels à la vie, ceux de la respiration, par exemple, se transit envahis par suite de la généralisation de la maladie. Les fonctions respirations alors une atteinte grave, et l'asphyxie peut en être la conséquence; l'au cette asphyxie hâtée par une simple bronchite. M. Ball (Union mid., 1856) importé une observation de démence recueillie dans le service de M. Moreau (de l'ari, à Bicètre, et qu'il considère comme une complication de l'atrophie muscuair précistante. Mais dans ce fait unique dans la science, et par conséquent exceptant doit-on voir autre chose qu'une simple coïncidence? C'est à quoi l'ensemble sa fait déjà recueillis en assez grand nombre, et dans lesquels la démence n'est ja-

Prenottie. — L'atrophie musculaire a été dite progressive précisément parce

que, dans la plupart des cas, elle tend à s'aggraver et à se généraliser. Mais la grivité du pronostic est subordonnée à l'origine de la maladie, la marche envahissante d'fatale s'observant surtout dans les cas d'atrophie idiopathique, et l'atrophie symptomatique restant en général localisée dans les parties où elle s'est développée. L'atrophie symptomatique d'une syphilis constitutionnelle, combattue par un traitement approprié (iodure de potassium) a marché vers une guérison manifeste dans les deux faits dont il a été précédemment question, quoique la lésion des muscles lu considérable. Les autres atrophies symptomatiques restent en général limités, ai-je dit, ce qui en rend le pronostic plus favorable, sinon pour la guérison définitive, du moins pour l'innocuité.

ATTAQUE. — V. Accès.

**ATTITUDE**. — L'attitude, considérée comme signe, doit se comprendre de positions diverses du corps tout entier ou de celles de certaines parties.

A. — Dans l'attitude générale, on trouve l'expression de l'état des forces musclaires, lorsqu'elles sont plus ou moins déprimées ou excitées. Les convulsions générales constituent l'exagération extrême des attitudes résultant de l'excitation motive. L'attitude assise dans le lit, lorsqu'elle est la seule qu'y puisse conserver le malak, démontre habituellement un trouble plus ou moins profond des fonctions de la repration ou des organes centraux de la circulation. L'aorte abdominale même, hoqu'elle est oblitérée, oblige à un décubitus avec élévation de la partie supérieure de corps. Le décubitus horizontal est également impossible dans l'hépatite, ainsi que dans la pleurésie diaphragmatique.

Souvent l'attitude générale paraît naturelle dans le décubitus; mais, si l'on fait marcher le malade, il en résulte une hésitation, et par suite une attitude craintire, dans laquelle il cherche des points d'appui, ce qui indique une faiblesse musculaire ou une perversion des mouvements des deux membres inférieurs. L'attitude générale, dans la marche, est également caractéristique de la paralysie d'un seul des membres pelviens ou d'une hémiplégie incomplète. Dans ce dernier cas, il suffit d'avoir une fois observé l'attitude dans la marche, le corps se relevant du cèté opposé à la paralysie à chaque projection particulière en avant du membre pelvas affaibli, tandis que le bras paralysé reste pendant et immobile sur le tronc, pour ne plus méconnaître la valeur de cette attitude. Il en est de même de la démarche de certains paralytiques généraux, lorsqu'il y a plutôt perversion qu'affaiblissement des mouvements musculaires. Ces malades s'avancent par mouvements hésitants mais saccadés, brusques et de peu d'étendue.

B.—Les attitudes partielles particulières que provoquent certaines affections locales ont plus d'importance séméiologique que l'attitude générale. — Les douleur vives, par exemple, commandent souvent des attitudes ou des poses caractéristiques la main se porte naturellement sur la région douloureuse, la tête s'infléchit vers elle, de même que le tronc, comme pour immobiliser la partie douloureuse; dans ces différentes circonstances, l'expression de la physionomie annonce en même temps qu'une douleur est la cause de l'attitude anomale qui, jusqu'à un certain point, indique le siége de cette douleur. Le membre inférieur étant à demi fléchi, et immobilisé par une douleur vers son origine, doit faire présumer l'existence d'un phlegmon iliaque, avec inflammation de la gaîne du psoas du côté correspondant. — Les affections musculaires, soit par la contraction devenue douloureuse de cer-

uns modes, soit par leur contracture, soit enfin par leur affaiblissement, impriment i entines parties du corps des attitudes vicieuses qui peuvent mettre sur la
vie à dispostic. Les contractures locales, en dominant l'action tonique des
modes automoties, et les paralysies ou les atrophies, en rendant au contraire,
preste de leur insuffisance, les muscles antagonistes prédominants, expliqueront
es attadés vicieuses partielles, et ces états pathologiques devront toujours être
mischés. Cette recherche serait inutile, si l'on trouvait : au niveau de la peau, des
contrices étendues et profondes; au niveau du squelette, des déformations osseusés
pa sont le point de départ de l'attitude, comme chez les rachitiques.

AURA. — V. ÉPILEPSIE.

AUSCULTATION. — L'on ne doit pas s'attendre à trouver ici un exposé compet sur l'auscultation. Ge moyen explorateur occupe de nos jours une place si imputate dans le diagnostic, que ce n'est pas trop que de lui avoir consacré des trats péciaux, avec lesquels l'élève et à plus forte raison le médecin doivent être intensés, lorsqu'ils abordent les études chimiques. Cependant, un ouvrage de la attre de celui-ci ne saurait rester muet sur l'auscultation. Je vais donc, sans inser sur les détails nombreux que son étude comporte, en faire ressortir des apristiens utiles à la pratique, en les envisageant d'une manière générale. Comme les issures moyens explorateurs, j'en examinerai successivement : le but, l'apparent et les signes.

l'lut. — On sait que l'auscultation a pour objet de recueillir les bruits normaux au amaux qui se produisent au sein des organes, et qui ne sauraient, pour la part, être perçus à distance par simple audition. C'est principalement dans l'infert des voies respiratoires et circulatoires, et au niveau des séreuses de la poitre et de l'abdomen, que l'on recherche ces signes. On l'applique souvent aussi sec secès à la recherche de la grossesse. Ce n'est que dans un petit nombre de grossesse, ou dans des cas exceptionnels que l'on a usé de l'auscultation pour le fectaire de certaines affections de l'estomac, des intestins, du foie et de la vésicule l'ur, des reins, de la vessie, de l'utérus, des ovaires, de l'oreille, des parties lade, des on et enfin des articulations.

L'hodes d'exploration. — Il résulte de cette énumération que l'auscultation et aporte au niveau de la tête, du cou, de la poitrine, de l'abdomen et des saits. On sait qu'elle se pratique immédiatement avec l'oreille appliquée sur la l'aide d'un stéthoscope.

le prenier mode d'exploration, l'auscultation directe, est le plus fréquemment entre a niveau de la poitrine; mais le stéthoscope est indispensable pour ausculter etimes régions limitées, soit parce que l'oreille ne saurait s'y appliquer convenadament, soit parce que l'on parvient ainsi à circonscrire plus exactement le siège de bruit à percevoir. Des motifs de convenance obligent souveut à se servir aussi test instrument, pour ausculter les parties antérieures de la poitrine, chez les pertines du sexe.

has lous les cas, il ne faut pas oublier que, pour l'emploi de l'auscultation, le maide doit avant tout être dans la position la plus convenable pour l'exploration. In i sui debout, assis ou couché, il prendra une attitude régulièrement symétrique ils seide comparer deux régions latérales correspondantes, ou bien, si l'on explore un région solément, on fera en sorte que les muscles y soient amincis autant que

possible par la position (V. Portaine). Cependant, si le malade est très-affaible couché, l'on devra, jusqu'à un certain point, se départir de cette règle, et le dénager le moins possible de la position qu'il aura choisie, à moins qu'il ne soit indispensable au diagnostic de procéder à une investigation plus complète que ne le permet son attitude. Dans ce dernier cas, l'on agira aussi rapidement que posible, surtout si l'on veut ausculter la poitrine en arrière, la position assise prolongée povant entraîner une syncope. Il peut arriver aussi que l'attitude assise soit imposible à prendre par le malade s'il existe vers le sacrum une plaie accidentelle, conne dans certaines sièvres graves; on pourra, dans ce cas, ausculter successivement chaque côté de la poitrine, le malade étant couché alternativement sur le côté opasé. Ensin, chez les sujets dont la dyspnée est excessive, avec menace d'asphysie, l'on devra ausculter rapidement, en posant à peine l'oreille ou le stéthoscope sur le thora. Dans le croup, l'auscultation peut, à certains moments, compromettre l'existence, selon M. Vauthier, qui conseille de s'abstenir, pour peu que les mouvements impremés à l'ensant amènent de la sussociain (Arch. de méd., 1848, t. XVII, p. 50.

Quant aux règles particulières à suivre pour pratiquer l'auscultation, je ne pus que renvoyer à l'excellent traité de MM. Barth et Roger. J'ajouterai, avec MM. Barthez et Rilliet, que, dans le cas où l'on ausculte un enfant dans la position assix. il faut se garder d'appliquer l'oreille sur sa poitrine au moment où l'on vient de k mettre sur son séant; car alors il s'agite, sa respiration s'accélère, devient brujante soit dans l'inspiration, soit dans l'expiration, ce qui expose à de nombreuses erreur Si, au contraire, on a la précaution de n'appliquer l'oreille sur les parois de la poitrine que lorsque l'enfant est calme et tranquille, on parvient aisément à cons. ter la pureté du bruit respiratoire, si elle existe. Chez les plus jeunes enfants, l'ipplication de l'oreille, et, à plus forte raison, celle du stéthoscope, les contrarie ou les estraye; ils exécutent alors des mouvements de torsion du tronc en poussant de cris incessants, de sorte qu'on est souvent obligé d'abandonner l'examen. Si l'ancultation est possible, on fait tenir le jeune enfant par une personne étrangère qui le porte à plat sur ses deux bras, ou bien l'on soulève d'une main la poitrine de l'enfant de manière que la partie de la poitrine que l'on veut ausculter fasse une saillie sur laquelle l'oreille s'applique avec facilité (Traité des mal. des enfants, 2º édit.; t. I, p. 47).

Il arrive quelquesois que, chez l'adulte, la respiration n'est pas d'abord entendue, soit que le malade diminue l'étendue ou la sréquence des mouvements respiratoires, soit qu'il respire comme à l'ordinaire. Dans ce cas, on lui sera accélérer la respiration ou saire des inspirations prosondes, et, si ces moyens ne suffisent pas pour sire percevoir les bruits respiratoires, on sera tousser le malade. Il est rare que, par ce moyen, l'inspiration prosonde qui précède immédiatement la toux ne sasse pas ettendre la respiration. Il saudra donc, dans le cas d'obscurité des bruits perçus, ausculter dans les trois conditions que je viens de rappeler : respiration ordinaire, respiration accélérée et plus prosonde, et toux. Cette recommandation est surtout utile chez le vieillard, lorsque l'on soupçonne une affection theracique, et principalement une pneumonie, maladie si fréquente à un âge avancé, et si souvent obscure.

Pour l'auscultation du cœur, au niveau duquel des bruits anomaux, peu accetués, peuvent être pris pour des bruits respiratoires accélérés, ou cœux-ci masquer les bruits du cœur, il est de règle de faire suspendre momentanément les mouve-

ments de la respiration par le malade. Lorsqu'il n'existe pas de dyspnée avec menace de suffocation, cela est presque toujours possible, au moins pendant un temps très-court, mais suffisant pour permettre ensuite de faire la part des bruits cardiaques ou vasculaires et des bruits respiratoires. La palpation du pouls, pendant l'auscultation des bruits du cœur, est encore un excellent moyen de discerner ces bruits cardiaques.

Quant à l'auscultation pratiquée dans les régions autres que la poitrine, ou au niveau des organes situés en dehors de cette cavité splanchnique, j'indiquerai, s'il y a lieu, les particularités de son application à propos de ces régions ou de ces organes.

5° Signes. — Les signes perçus par l'auscultation varient suivant les organes qui en sont le siège. Tantôt ce sont des résonnances particulières qui se manifestent au niveau d'organes qui sont exempts de tout bruit dans l'état physiologique; tantôt, au contraire, les signes perçus sont des résonnances qui se substituent ou s'ajoutent aux bruits normaux qui se produisent dans les organes. Cette distinction est importante, ĉar, dans le premier cas, il suffit de constater le bruit anomal pour lui attribuer toute sa valeur; tandis que, dans le second cas, les bruits physiologiques modifiés peuvent quelquefois ne l'être pas assez franchement pour que leur signification soit exempte d'incertitude. Pour échapper autant que possible aux difficultés qui en résultent, il faut bien connaître les bruits perçus dans l'état normal. Je vais rappeler sommairement les uns et les autres, mais seulement pour l'appareil respiratoire, l'application de l'auscultation aux autres appareils ayant été traitée dans des articles particuliers consacrés aux régions ou aux organes.

Du côté des organes respiratoires, il ne faut pas oublier que le murmure vésiculaire normal (comme le retentissement de la voix et de la toux) est d'autant plus intense que les parois thoraciques sont plus minces, et que la pénétration de l'air est plus rapide et plus profonde; qu'à l'origine des bronches, sur les côtés de l'épine, ce murmure prend quelquesois le caractère bronchique; et qu'au sommet des poumons, il est parfois plus intense à droite qu'à gauche, surtout dans l'expiration (Louis). — Chez les enfants, le bruit respiratoire est habituellement exagéré respiration puérile), presque soufflant même, si l'expiration est rendue plus profonde par un soupir ou toute autre cause. Mais cette exagération serait loin d'être habituelle chez les plus jeunes enfants, suivant M. Trousseau et M. Bouchut, ce qui tient à ce que la respiration est très-courte dans le premier âge, comme M. Barrier la fait remarquer. M. Barrier ajoute qu'il suffit que l'enfant pousse un soupir ou lasse une in-piration profonde, pour que le bruit respiratoire soit presque soufflant. M. Barthez et Rilliet, qui ont décrit avec détail les résultats de l'auscultation chez les ensants sains ou rachitiques, adoptent cette explication, dont j'ai moi-même pu constater la justesse, l'année dernière, à l'hospice des Enfants-Trouvés. Tout dépend donc des conditions d'ampleur ou de vitesse dans lesquelles se sont les mouvements respiratoires. — Chez les vieillards, la respiration est assez souvent plus faible, ou ben plus bruyante ou plus rude que chez l'adulte, sans que les observateurs aient jusqu'à présent pu donner une explication satisfaisante de ces différences.

Pour rappeler l'ensemble des *bruits respiratoires anomaux*, j'adopterai les diviions généralement admises, non qu'elles soient irréprochables, mais elles permettent d'en faire méthodiquement l'énumération complète. MM. Barth et Roger rattachent les altérations du bruit respiratoire à des modifications: 1° de son intensité (respiration forte, faible ou nulle); 2° de son rhythme (respiration fréquente ou ran, saccadée, longue ou courte, avec expiration prolongée); 5° de ses caracière (respiration rude, bronchique, caverneuse, amphorique); 4° enfin à la production de bruits anomaux spéciaux: bruits de frottement, râles (secs ou sonores, ou humides), auxquels il faut joindre les craquements et le bruit de soupape.

Les phénomènes pathologiques de la voix et de la toux comprennent : 1° pour la voix, des modifications d'intensité ou de timbre; la simple exagération ou l'absence du retentissement vocal; la voix bronchique, caverneuse (ou pectoriloquie), la voix amphorique; 2° pour la toux : la toux bronchique ou tubaire, la toux caverneuse, la toux amphorique; 3° enfin, comme phénomène lié à la respiration, à la voix et à la toux, le tintement métallique.

Le bruit de fluctuation thoracique (par la succussion hippocratique) constitue us appendice de ces différents bruits anomaux.

Les conditions dans lesquelles se montrent ces différents signes ne doivent ps m'occuper ici. On en trouvera l'exposé, avec le complément des généralités de ca article, aux mots Abdomen, Bruits anomaux, l'oitrine, Tête, et aux articles coescrés à chaque organe, signe d'auscultation ou chaque groupe de signes. V. Asphoriques, Bronchiques, Caverneux (phénomènes); Voix thoracique, etc.

Je n'ai pas parlé d'un mode d'auscultation tout particulier qui a été préconé dans ces derniers temps par M. Collongues, sous le nom de DYNAMOSCOPIE, PARCE qu'il en est question à part sous ce dernier titre.

AUTOPHONIE. V. VOIX THORACIQUE.

AVORTEMENT. — Quoique je n'aie à m'occuper de l'avortement ni au point de vue de la tokologie ni à celui de la médecine légale, le sujet n'en présente pas moins une certaine importance. Les phénomènes séméiologiques qui caractirisent ou qui suivent l'avortement, lorsque celui-ci est dissimulé ou ignoré par la femme, peuvent, en effet, être méconnus, et conduire à de grossières erreurs de diagnostic, principalement lorsque la grossesse n'est pas encore très-avancée.

Lorsque l'on est appelé auprès d'une jeune femme, au moment où se fait l'avortement, il est rare que l'intensité des douleurs de bas-ventre, revenant par crises momentanées et séparées par des intervalles de calme, ne sassent pas soupçonner la vérité, surtout si un état général satisfaisant d'ailleurs, la physionomie naterelle et l'état normal du pouls coincident avec ces douleurs. Si la grossesse est a ser avancée pour que l'on sente derrière le pubis, ou au-dessus, le globe utérin se durcissant pendant la doulenr, et à plus forte raison si le toucher fait sentir l'œuf engage dans le conduit élargi du col utérin, les probabilités se changeront presque en ertitude. - Je dis presque, car les mêmes phénomènes pourraient, dans des cas d'allleurs très-rares, être dus à l'expulsion d'une tumeur polypeuse développée dans l'intérieur de l'utérus. Il n'y aura donc certitude d'un véritable avortement que par suite de l'expulsion du produit de la conception. — Des douleurs très-vives, and logues à celles de l'avortement, et avec développement de l'utérus, ont lieu par suite de l'oblitération du col utérin et de la rétertion du sang menstruel. Elles pour raient bien également simuler d'abord une parturition prématurée; mais alors, l'hémorrhagie qui précède ou accompagne l'avortement faisant complétement défaul, l'erreur ne saurait être de longue durée, surtout après que l'on aurait pratiqué le

toucher. - l'an métrorrhagie abondante, et dont la cause est incertaine, doit toujour aix supponner une fausse couche, principalement si la femme accuse un reteri des la menstruation; mais ici encore la certitude n'existera que si l'œuf ou l'anten e retrouvent au milieu des caillots expulsés.

(un qu'il soit admis que l'avortement favorise à sa suite le développement des sécurs utérines, son influence à cet égard ne s'exerçant que dans un certain autre de cas, l'on ne saurait conclure de l'existence de ces maladies à celle d'un protent autérieur.

L'averement étant avoné ou reconnu, il n'est pas toujours possible de remonter le case qui l'a provoqué. Cette recherche, au point de vue médico-légal, constitue orant un des problèmes les plus délicats à résoudre; et il peut en être de même tand pratique ordinaire, car, sur beaucoup de points, la science n'est pas définiti-tentinée à cet égard. D'autres fois au contraire l'étiologie de l'avortement est très-les i réciser. Des violences extérieures, des mouvements forcés, surtout si la tant en antérieurement, comme prédisposition, plusieurs avortements, et si elle alles environ le milieu de sa grossesse, des maladies graves de la mère, telles qu'elle communique à son enfant), le cancer uténue, peuvent expliquer naturellement une parturition prématurée.

MILLAIRE (RÉGION). - V. AISSELLE.

ALANITE. — Le diagnostic de la balanite ou inflammation de la muqueuse cirque et du gland, et d'où peuvent résulter le phimosis et le paraphimosis, ne pas la moindre difficulté. Mais il est important de ne pas confondre avec d'acres, les ulcérations superficielles qui accompagnent quelquefois la balanite. In destingner la balanite qui complique les véritables chancres ou la blennorrhament de qui est due simplement à l'étroitesse de l'oritice préputial, et à l'accualitie de la matière sébacée entre le prépuce et le gland.

PALLONNEMENT. - V. MÉTÉORISME.

PALLOTTEMENT. — Le ballottement est un des signes les plus évidents is bronsese. Il se pratique à l'aide de l'indicateur porté sur l'utérus, en avant du odu la femme est debout, et en arrière si elle est couchée. On resoule brusque-les, uns sans violence cet organe de bas en haut, et l'on sent peu après le choc l'ins mort ou vivant qui, d'abord soulevé dans le liquide de la poche amnio-les mort ou vivant qui, d'abord soulevé dans le liquide de la poche amnio-les mort ou vivant déclive. Pour obtenir ce signe, il saut que la grossesse soit princée, car il ne peut malheureusement s'obtenir dans les trois premiers mois, is comen dans la période de la gestation où il serait le plus nécessaire de diagnos-lier la grossesse (V. ce dernier mot).

In a encore donné le nom de ballottement au mode d'exploration employé dans et de dilatation de l'estomac, et qui consiste à déterminer, à l'aide des deux in la placées de chaque côté de l'abdomen, un bruit particulier ressemblant à celui redrait une vessie à moitié remplie d'air et de liquide, et à laquelle on impricat des secousses.

MRBIERS. — V. BÉRIBÉRI.

AASSIN. — Si l'on considère la charpente osseuse qui constitue le bassin reme le parois résistantes d'une cavité particulière occupée par des organes trèsappriants, et analogue à la cavité abdominale proprement dite, on reconnaît que

le diagnostic doit revendiquer une foule de notions pratiques très-intéressantes, qui résultent de la contiguité des organes qui y sont contenus.

Le réservoir de l'urine s'ouvrant à l'extérieur par l'intermédiaire de l'urètre; la fa du gros intestin se terminant par l'anus; et, comme organe intermédiaire chez la femme, l'utérus, qui communique au dehors par le vagin, et qui se rattache latéralement aux ovaires par les trompes et les ligaments larges; le péritoine, dont les replis interposés transversalement forment des espèces de culs-de-sac à la cavité péritonéale, et enfin, au-dessous du péritoine, un tissu cellulaire assez lâche, et de plexus nerveux: tel est l'ensemble des principaux organes contenus dans la cavité du bassin, et qui sont le siège de signes nombreux et de maladies locales très-diverses.

Les organes contenus dans le bassin peuvent d'abord, en se déplaçant ou se développant, envahir en haut la cavité abdominale. La vessie, lorsqu'elle est distendut par l'urine, l'utérus, lorsqu'il acquiert un volume assez considérable par une cust pathologique, une grossesse extrautérine dans les dépendances de la matrice, le développement de l'ovaire, celui des tumeurs dont ces différents organes sont le siége, et enfin les tumeurs sanguines ou inflammatoires périutérines, se portent de préference vers l'abdomen, où leur ampliation se fait avec plus de facilité, la cavité de bassin étant en quelque sorte ouverte et même évasée de ce côté. — Dans l'intérieur du bassin, les organes subissent aussi des changements de position et de direction qui peuvent à eux seuls, pour l'utérus, par exemple, constituer des affections particulières (déviations utérines), mais qui souvent sont le résultat de refoulements d'de pressions qui s'expliquent par des lésions voisines. Les déplacements d'organes les tumeurs de l'intérieur du bassin, peuvent aussi venir faire saillie vers les ouvertures ou les conduits naturels, et surtout vers le vagin.

Les douleurs occupant les organes contenus dans le bassin, les symptômes fonctionnels qui peuvent s'y remarquer, les excrétions auxquelles l'urètre, le vagin d le rectum donnent passage, varient suivant l'organe malade, si la maladie est lecale; mais ils peuvent aussi dépendre d'une affection générale ou éloignée.

Les moyens d'exploration des organes contenus dans le bassin sont nombren. Dans la région sus-pubienne, que les organes intra-pelviens peuvent accidentellement envahir, on utilise l'inspection, la palpation ou pression, la percussion, et parlos l'auscultation (V. Hypogastre). Pour explorer plus profondément les organes, on ne peut y arriver que par les conduits naturels qui s'ouvrent inférieurement, et qui sont l'urètre, le vagin, le rectum. Les deux derniers permettent seuls l'introduction du doigt (toucher), ou d'un spéculum, qui est plus particulièrement employé pour le vagin. Le spéculum ne permet pas d'explorer au delà des parois vaginales et du col utérin; il en est de même du toucher. Mais la sonde utérine va plus loin, puisqu'elle peut pénétrer jusqu'au fond de la cavité utérine. La sonde vésicale est aussi le seul moyen qui permette d'explorer l'intérienr de la vessie.

Il est quelquesois nécessaire de combiner plusieurs de ces procédés en les employant simultanément : 1° le toucher vaginal ou rectal et la pression sus-pubienne; 2° les deux touchers vaginal et rectal; 3° le cathétérisme vésical et le toucher par le rectum ou le vagin; 4° l'emploi du spéculum vaginal et de la sonde utérine.

On utilise l'ensemble des données de diagnostic qui viennent d'être simplement indiquées, pour arriver à localiser la lésion dans tel ou tel organe contenu dans le

bassin. Quelle que soit cependant la précision des moyens explorateurs mis en usage de nos jours, il n'est pas toujours possible de déterminer le siége anatomique cherché. Cela est surtout vrai pour les parties situées au delà de la zone qu'il est possible d'atteindre directement ou indirectement dans l'exploration, et qu'on ne peut ni voir, ni toucher, ni sonder. Dans certaines circonstances même, où cette investigation est aisée, il est parfois difficile de décider si un épanchement ou une tumeur occupent l'un ou l'autre organe, l'un ou l'autre tissu. C'est ce qui arrive pour leur localisation dans le ligament large ou l'ovaire, dans la cavité du péritoine ou le tissu cellulaire sous-séreux, etc. On peut dire qu'en général le bassin praticipe de l'abdomen pour les difficultés diagnostiques, qui résultent de la multiplicité des organes qui y sont contigus.

BATTEMENTS. — Les pulsations ou battements sensibles à la palpation au niveau du cœur ou des principaux troncs artériels, dans l'état sain, sont quelquesois visibles chez les individus très-maigres. L'exagération de ces battements du cœur ou des artères n'est pas très-rare dans les maladies, et c'est un signe qui, localisé dans une région, sait trop sréquemment croire à l'existence d'un anévrysme. En outre de ces battements vasculaires, rhythmiques comme les battements de l'organe central de la circulation, il peut en exister d'irréguliers dans les muscles volontaires. Ils sont constitués par des contractions apparentes et partielles des sibres musculaires. De plus, il y a des battements qui donnent à certaines douleurs un caractère pulsatis, et d'autres qui, sans être douloureux, annoncent quelquesois la suppuration d'une instammation locale (V. Convulsions fibrillaires, Pouls, Pulsations).

BAVE. — V. Écune.

**BÉRIBÉRI.** — Cette affection de l'Inde a été superficiellement étudier; aussi est-elle mal connue. On sait seulement qu'elle consiste en une anusarque plus ou moins rapide, avec douleur, engourdissement, roideur des extrémités inférieures, lenteur et difficulté des mouvements, dyspnée, sentiment d'oppression et de constriction à la base du sternum; ce dernier symptôme fait des progrès, la dyspnée devient extrême, il surient de l'orthopnée, des palpitations, des syncopes, de l'anxiété, de l'agitation, un malaise insupportable; le pouls, d'abord fréquent, devient irrégulier, intermittent, la peau livide; l'urine est rare, très-colorée, rouge ou brunâtre, la miction difficile et parsois même impossible par suite de la paralyste de la vessie. Des convulsions dans les muscles du tronc, des vomissements fréquents, le refroidissement des extrémités et la faiblesse du pouls, précèdent la mort. Celle-ci a lieu par suffocation, après quelques semaines, un mois au plus de durée, et plus rarement en quelques heures ou quelques jours.

Cette maladie, observée par les médecins militaires anglais, a-t-elle ou non quelque analogie avec la maladie de Bright? C'est ce qu'il est impossible d'établir d'après les descriptions qui en ont été faites. La congestion prononcée de tous les viscères parenchymateux notée après la mort, et l'état des urines que j'ai indiquée, font soupçonner au moins l'existence d'une forte congestion rénale. Quoi qu'il en soit, le diagnostic du béribéri ne saurait présenter de difficulté sur les lieux mêmes où on l'observe, puisqu'il paraît se concentrer sur le littoral compris entre Madras et Grandjam, sans pénètrer au delà de quarante milles dans les terres, et en se montrant surtout redoutable dans l'île de Ceylan et sur la côte de Malabar.

Doit-on, avec les auteurs du Compendium de médecine, considérer l'affection désignée sous le nom de barbiers en Angleterre comme un béribéri chronique! C'est ce qu'il paraît difficile d'admettre san: plus ample informé. L'on est plus dispesé à penser, avec M. Marshall, qu'il s'agit de deux maladies dissérentes, le barbiers étant une affection plus lente, caractérisée par des troubles de la motilité des membres insérieurs (fourmillements, engourdissement, tremblement, faiblesse) et parsos des membres supérieurs, troubles paralytiques auxquels se joignent bientôt : la paralysie des extenseurs et la perte du sentiment dans les membres, qui restent fléchu, du refroidissement, des troubles digestifs, un amaigrissement rapide, avec adynamie prosonde, la perte de la voix, et un affaiblissement avec irrégularité du pouls; enfin la mort arrive après plusieurs mois. On voit combien cet ensemble de symptômes diffère de ceux du béribéri proprement dit.

**BILE**. — Je n'ai pas à examiner ici le rôle que joue la bile dans les maladies, rôle auquel les médecins anciens attachaient une importance hypothétique trèsexagérée. Il est évident que, si l'on s'en tient aux vérités démontrées, nous savos très-peu de choses sur l'influence pathogénique de la bile et même sur les altération matérielles qu'elle peut subir. La concrétion de la bile en CALCULS, la coloration de la peau par la bile (ICTÈRE), et la présence de la bile dans les matières excrétées. sont les points que j'aurais à examiner, si je n'avais déjà traité les deux premiers dans des articles particuliers. Il ne sera donc question ici que de la présence de la bile ou de ses éléments dans les liquides ou dans les matières qui sont rejetées lors de l'organisme.

1º Caractères. — La bile contenue dans les matières des vomissements est facile ment reconnaissable à l'amertume qu'elle produit au moment de son passage dans la bouche du malade, et à sa couleur, qui varie du jaune au vert-houteille ou au noir, au vert-pré, au vert-de-gris. Dans les déjections alvines, que la bile colore on brun dans l'état normal, les matières bilieuses liquides peuvent être prédominante et prendre une teinte verte ordinairement foncée, ou bien, en moindre quantité. donner une couleur jaunâtre aux déjections. L'absence de bile leur laisse la couleur du mastic de vitrier. Dans les crachats, on peut attribuer à tort à la bile une coleration jaune due à une petite quantité de matière colorante du sang (pneumonie. Dans le doute, il faut traiter les crachats, préalablement délayés dans un peu d'em. pur l'acide azotique, comme on le fait pour l'urine que l'on soupçonne contenir de la bile. Cette recherche de la bile dans l'urine est, en esset, très-utile au diagnosic. dans le cas, par exemple, où il existe une coloration utérique de la peau tellement douteuse que l'on ne saurait se prononcer.

Dans ces distérentes circonstances, l'acide azotique, ajouté goutte à goutte au liquide rensermant de la bile, sait prendre successivement, aux couches insérieures. une couleur verte, bleue, rouge, jaune, par une addition de plus en plus grande d'acide. L'on peut obtenir successivement la superposition, en zones, de ces divere colorations, la zone verte gagnant la partie supérieure, où elle est resoulée par les autres. Cela s'explique par la densité de l'acide azotique, et par sa concentration plus grande, vers le sond du tube qu'au-dessus. Lorsqu'un liquide contient une assez grande quantité de bile, il sussit d'y tremper un linge pour que ce linge & colore en jaune. L'examen microscopique ne saurait être d'une grande utilité pour reconnaître la présence de la bile dans les liquides. La constatation de la choletérine, qui pourrait la déceler, se rencontre, en effet, dans une foule d'autres liquides, non bilieux, de l'économie (V. URINE).

2 Conditions pathologiques. — Dans le cours d'un certain nombre de maladies, la bile s'écoule avec excès dans l'intestin, sans que cette hypersécrétion puisse s'expliquer dans son principe. D'autres fois, au contraire, au lieu de s'écouler par ses vois naturelles, elle est entraînée en totalité ou en partie dans le torrent circulatoire, soit par suite d'obstacles mécaniques bien déterminés des voies biliaires, soit par des causes dont l'action nous est mal connue. C'est à la pénétration de la bile dans le sang que les anciens ont fait jouer un si grand rôle, si souvent usurpé, dans les maladies dites bilieuses, et que l'on a décrit, sous le nom de cholémie, une affection du sang résultant de ce mélange insolite. Mais la réalité de cette affection est loin d'être, dans tous les cas, suffisamment justifiée. La bile, ou plutôt seulement sa matière colorante, ainsi entraînée, se montre sous la conjonctive et sous l'épiderme, en leur donnnt une couleur ictérique plus ou moins prononcée; d'un autre côté, l'urine charrie alors la matière colorante de cette bile déviée, qui se retrouve aussi dans différentes excrétions. Enfin l'on connaît mieux que pour toute autre affection bilieuse, les phénomènes que produisent les concrétions ou calculs biliaires, surtout lorsqu'ils émigrent vers l'intestin.

5° La signification de la présence de la bile sous la peau ou dans les matières excétées est donc assez obscure dans son origine. Néanmoins, dans un bon nombre de cas, il est assez facile de remonter à l'existence de l'affection qui en est le point de départ (V. Bilieuse [Fièvre], Ictère, Urine). Mélangée au pus d'un abcès plus ou moins rapproché de l'hypochondre droit, la bile révèle le siège de la lésion existant dans l'appareil biliaire.

BILIAIRES (Voies). — Les conduits biliaires, hépatique, cystique et cholédoque, et le réservoir qui leur est annexé (vésicule), sont trop profondément situés, à la partie inférieure du foie, pour être accessibles, dans l'état sain, à l'exploration. Mais il peut arriver que, par suite de lésions particulières des voies biliaires, la vésicule, prenant un développement plus ou moins considérable vers l'abdomen et débordant les fausses côtes, vienne en quelque sorte s'offrir à l'exploration.

1º Les maladies des voies biliaires sont assez nombreuses. Les calculs, qui sont souvent latents, constituent la lésion locale la plus fréquente des voies biliaires; ils donnent lieu à la colloue hépatique, dans presque tous les cas où celle-ci se manifete. Les autres affections biliaires sont : la colique hépatique due à la pénétration de lombrics dans les conduits biliaires, l'inflammation de ces conduits, celle de la résicule (Choléctettette), la rétention de la bile par suite d'obstacle dans le canal hépatique, cholédoque ou cystique, et d'où résulte, dans les deux derniers cas, et surtont dans le cas d'oblitération du canal cystique, l'hydroplisie de la vésicule.

2º Parmi les symptômes ou signes des affections des voies biliaires, il en est, tels que des douleurs plus ou moins vives vers l'hypochondre droit, l'ictère, les vomissements, qui ne sont nullement pathognomoniques, pris isolément. Ces symptômes acquièrent de l'importance par leur ensemble, leur succession et leur marche, mais surtout par leur coïncidence avec d'autres signes particuliers d'une plus grande valeur, qui rendent très-probable, ou mettent hors de doute, l'existence des lésions des voies biliaires. Ces derniers signes sont : la décoloration des matières fécales, résultant de l'obstruction des voies biliaires qui ne donnent plus momentanément

passage à la bile; la présence, dans les excrétions intestinales, de calculs bilisira; et, par-dessus tout, le développement de la vésicule vers l'abdomen.

3º A la vésicule ainsi développée peuvent seulement s'appliquer les moyens d'exploration physique. Ce développement de la vésicule peut constituer, en effet, un rénitence plus ou moins étendue au-dessous du rebord des fausses côtes, sur le trajet d'une verticale abaissée du mamelon, et ainsi devenir sensible à la palpation et à d'autres moyens explorateurs. - La palpation est quelquesois plus ou mois douloureuse; elle sait percevoir, dans des cas exceptionnels, la sensation de collision de corps durs frottant les uns contre les autres, collision qui peut être entendué l'aide du stéthoscope. Martin Solon a constaté le bruit de collision en saisissant le vésicule distendue, et en faisant faire au malade trois ou quatre efforts expulsis en contractant le diaphragme (Bulletin de thérap.; avril 1849. — La percussion permet ordinairement de limiter la tumeur formée par la vésicule à l'aide de la metité qu'elle fournit, et à laquelle se joint une sensation de résistance. Cette matilé « confond supérieurement avec celle du foie, et sa limite inférieure, arrondie, some une convexité inférieure qui peut, avec le temps, descendre jusque dans la lose iliaque. Dans les cas de grand développement de la poche biliaire, on peut y percevoir une fluctuation manifeste par la palpation et la percussion, et, lorsque l'alfection est très-ancienne, il est quelquesois possible, par une large pression, de faire refluer le liquide dans l'intestin, lorsque les conduits biliaires sont redevenus libres. L'insertion de la tumeur sous les fausses côtes droites, et ses limites inférieures arondies sont de très-bons caractères distinctifs.

BILIEUSE (FIÈVRE). — Il est peu de questions aussi obscures que la distinction des maladies fébriles des pays intertropicaux. La puissance de la chaleur et de l'humidité sur les produits d'une végétation luxuriante engendre à profusion dans co contrées des miasmes végétaux ou palustres qui ont été considérés comme la cause de toutes les fièvres qui y règneut. Fièvres intermittentes simples ou pernicieux, à physionomies très-complexes, fièvres rémittentes, continues ou sub-continue, fièvre dite rémittente bilieuse, fièvre ictérique, fièvre jaune, toutes ont été enisagées comme des maladies de nature miasmatique.

La fièvre dite bilieuse des pays intertropicaux, qui est une maladie peu fréquente, se dégage-t-elle de cet ensemble de pyrexies par des caractères suffisamment précis, pour qu'on ne la considère pas comme une simple variété de fièvre paludéenne arc symptômes bilieux? Les avis des médecins qui ont observé dans ces climats sont partagés. L'on peut dire, avec M. Dutrouleau, auteur d'intéressants mémoires sur cette affection (Arch. de méd., 1858, t. XII, et Annales d'hygiène, 1858, t. X. p. 5, 241), qu'il n'est pas une question qui concerne cette maladie qui ne soit controversée. Cependant elle est généralement admise comme espèce particulière de fièrre.

1° Éléments du diagnostic. — Pour bien comprendre la symptomatologie de la fièvre bilieuse, appelée aussi fièvre bilieuse hématurique, accès pernicieux jaune. accès jaune, fièvre jaune des acclimatés et des créoles. etc., et dont M. Dutrouleau a donné une bonne description, il faut, avant tout, tenir compte de ses deux formes principales: la fièvre bilieuse intermittente ou rémittente, et la fièvre bilieuse continue.

La forme intermittente ou rémittente, qui s'observe plus souvent à Madaguscar que dans les autres climats, est quelquesois précédée de prodromes ou d'accès simples de sièvre paludéenne (Gélineau). Elle débute par le stade de frisson, pendant lequel se montrent les symptômes bilieux: l'ictère souvent très-prononcé, les vomissements, puis les selles bilieuses, composées d'un liquide jaune ou d'un vert d'arséniate de cuivre; les urines ayant la couleur caractéristique du vin de Malaga, ou même celle de l'encre, ce qui est dû à des quantités considérables de sang, qu'on isole par le repos et la décantation, ou bien à de la bile seule (Daullé). Pendant ce stade de frisson, le malade est inquiet, agité, sa face est presque cadavéreuse, et sa respiration saccadée et suspirieuse. — Avec le stade de chaleur, l'anxiété augmente, la réaction fébrile est considérable, et les excrétions deviennent plus douloureuses et plus colorées. — Enfin le stade de sueur apparaît; la transpiration est abondante et colore les draps en jaune, d'après quelques observateurs; tous les symptômes de la tièvre, les vomissements et les selles cessent, les urines deviennent limpides, l'ictère seul persiste.

Après une courte apyrexie complète ou seulement une rémittence, il survient un second accès et rarement un troisième, qui sont très-fréquemment suivis de guérison. Mais il y a des cas plus graves, dans lesquels les phénomènes fébriles se prolongent, s'accompagnent de délire, de vomissements incessants, de pétéchies et de sudamina confluents, d'anxiété, de hoquet, de coma, de fréquence et de petitesse du pouls, suivis de mort du cinquième au septième jour.

Dans la forme continue de la fièvre bilieuse, plus particulière aux Autilles, et qui a reça à la Pointe-à-Pitre le nom de bilieuse hématurique, c'est par une période de fièvre inflammatoire, s'accompagnant d'ictère, que débute la maladie; puis surviennent les phénomènes de l'état bilieux, complets, mais moins accentués. La bile semble concentrer son action sur le sang, et déterminer des accidents plus graves d'hémorrhagie et d'ataxo-adynamie; on dirait d'un empoisonnement (Dutrouleau).

2º Inductions diagnostiques. — Les caractères qui peuvent établir l'individualité pathologique de cette fièvre ne sont pas tellement précis qu'il soit toujours facile de distinguer cette maladie des autres affections bilieuses, à moins qu'elle ne se présente avec l'ensemble de ses signes fondamentaux tels que je les ai exposés : fièvre à type intermittent, rémittent ou continu, avec abondance et couleur verte des vomissements et des selles, altération des urines, surtout lorsqu'elles sont sanglantes, ictère intense, troubles de la respiration, et gravité croissante pendant l'accès, s'il y a intermittence.

Malgré le soin avec lequel M. Dutrouleau cherche à élucider la question, on est forcé de reconnaître tout ce qu'il y a encore d'indéterminé dans le diagnostic dissérentiel qu'il s'essorce d'établir entre la sièvre bilieuse grave et les maladies bilieuses autres que les sièvres, les sièvres à symptômes bilieux, la sièvre jaune, la sièvre rémittente ou grande endémiquedes pays chauds des médecins anglais ou américains.

D'abord, parmi les affections bilieuses autres que les fièvres, on peut admettre que les maladies locales ou localisées, et compliquées d'un état bilieux simple ou grave, comme la pneumonie, l'érysipèle, etc., se distingueront facilement de la fièvre bilieuse endémique des contrées torrides. Mais en sera t-il de même de l'hépatite fébrile et de l'abcès du foie de ces mêmes contrées, de l'ictère grave, de la dyssenterie fébrile à forme bilieuse? C'est ce que l'on ne saurait dire eucore, faute de documents sufiisants, les données connues n'étant nullement concluantes.

M. Dutrouleau insiste sur la béniguité des fièvres simple, paludéenne ou non paludéenne; avec symptômes bilieux, et propres à tous les climats, pour les distinguer de la fièvre bilieuse, dont le degré le plus simple est toujours plus grave. Mais estec bien là une distinction suffisante? Je ne le pense pas. Il me semble même que l'ou doit, d'après la manière de voir de notre savant confrère, considérer l'ensemble de ces maladies, dans tous les pays, comme une seule espèce nosologique, avec des degrés variables d'intensité. De part et d'autre, en effet, l'on peut rencontrer les mêmes conditions essentielles de la fièvre bilieuse, suivant M. Dutrouleau : les influence paludiques et météoriques réunies.

L'incertitude est plus grande encore lorsque l'on compare à la fièvre jaune le fièvre bilieuse, et principalement sa forme continue, avec hémorrhagies et trouble cérébraux. Ce qui démontre cette incertitude, c'est que, pour exprimer le rapport qui existe entre les deux fièvres, on a considéré la fièvre bilieuse comme l'exagération de la fièvre jaune. Chacune, dit-on, a sa géographie et sa topographie propres; ch est vrai si l'on considère les cas nettement caractérisés de part et d'autre; mais les faits intermédiaires échappent nécessairement à la distinction classique des dem mladies, et ce sont ces saits nombreux qui sont douter le praticien et que les travau connus n'élucident pas. Quelques observateurs disent avoir constaté dans la sième bilieuse le véritable vomissement noir de la fièvre jaune. Mais je dois rappeler que la couleur de la bile pure peut prendre cette teinte trompeuse; l'on doit donc imiter M. Dutrouleau, qui dit avoir toujours eu le soin d'examiner la couleur que le hquite communique au linge. Jamais il n'a ainsi constaté la présence du sang dans les matières du vomissement. On a encore signalé comme caractère distinctif de la fière bilicuse et de la sièvre jaune, que la première atteint les créoles, ce qui lui a 🖼 donner le nom de sièvre jaune des acclimatés et des créoles, tandis que la seconde, la véritable sièvre jaune, n'attaque que les Européens. V. JAUNE (sièvre).

Quant à la fièvre rémittente ou grande endémique des pays chauds des môtecins anglais ou américains, elle est, comme la rémittente de nos médecins d'Algérie, une fièvre paludéenne complexe, parmi les variétés de laquelle se range la fièvre bilieuse, mais qui ne serait pas toujours la fièvre dite bilieuse.

Dans les soyers de sièvres endémiques, il sera cependant sacile de reconnaître le sièvres bilieuses à type intermittent, rémittent ou continu, à l'abondance et à la couleur verte des vomissements et des selles, à l'altération des urines, surtout lors qu'elles sont sanglantes, à l'intensité de l'ictère, aux troubles de la respiration, et à la gravité croissante pendant l'accès s'il y a intermittence.

Ainsi, tandis qu'il sera ordinairement facile de reconnaître la fièvre bilieuse dans les foyers de fièvres endémiques des climats chauds, lorsqu'elle présentera l'ensemble de ces caractères, on rencontrera, dans le cas contraire, de sérieuses difficultés pour dégager la fièvre bilieuse des maladies variées qui ont des rapports avec elle: grande lacune à combler par des observations rigoureuses, qui, jusqu'à présent, sont trop peu nombreuses pour la solution de ce difficile problème.

Quoiqu'il en soit, lorsque l'existence de la fièvre bilieuse peut nettement être formulée, d'autres questions de diagnostic surgissent et restent à résoudre, relativement à la forme, au degré d'intensité, aux lésions et aux complications de la maladie.

Le type intermittent, rémittent ou continu est d'autant plus essentiel à constater, que la forme intermittente offre ordinairement une bénignité qui contraste avec la

grant de la forme continue, dans laquelle ont été seulement rencontrés les phénonice et ataxo-advnamiques. Cependant il faut tenir compte d'une circonstance azzonate qui peut se présenter, même dans la forme intermittente; ce sont les rérési- ordinairement de plus en plus graves qui surviennent par suite d'une résiten prolongée dans le pays où la maladie a été contractée, et qui se montrent min sprès qu'on l'a abandonné. — Quant aux lésions, tout en admettant que l'héante est fort distincte de la fièvre bilieuse, il n'en faut pas moins rechercher, autant se le permettent nos moyens d'investigation, si cet organe est lésé. Si l'on admet, me II. Lebeau, que la vésicule et les conduits biliaires ont leur muqueuse enflammie, cet état local ne pourra-t-il pas donner lieu aux mêmes signes que certaines bépattes? C'est ce qui serait probable. Une question plus facile à décider au lit du mble est celle de l'augmentation du volume de la rate, qui serait notée, suivant Il. Introdeau, dans toutes les descriptions, dans tous les faits particuliers connus, et na démontre la nature paludéenne de la maladie. — Les complications sont rispu nombreuses. M. Dutrouleau a rencontré dans un cas la suppuration des mu et plusieurs fois une véritable cachexie bilieuse chez des sujets soumis depuis intemps à des rechutes de fièvre bilieuse. Ils conservaient, dans l'intervalle des time, l'ictère, des mouvements fébriles irréguliers, une douleur sourde dans Psychondre droit, avec augmentation de volume du foie, accumulation de sérosité k péritoine, et chloro-anémie caractéristique de la cachexie paludéenne. Ce a n le voit, les signes de cette dernière cachexie liée à des signes qui ressem-Les bien à ceux d'une hépatite chronique.

Frenostic. — Pour formuler le pronostic de la fièvre bilieuse des pays torriés, il ne faut pas avoir égard à l'épithète grave qui lui a été donnée, car le plus uvent la forme intermittente, ainsi que je l'ai rappelé, guérit après quelques accès. Le danger, dans cette variété, ne peut être que dans la répétition des récidives des stages, qui sont composées de plusieurs accès; car certains observateurs n'ont vu la mort survenir qu'à la suite de ces récidives. La forme rémittente, et surtout la forme continue, menacent plus souvent la vie que la forme intermittente. La mort et lors précédée ordinairement de coma, considéré comme un phénomène toujours fansie, ou d'accidents ataxo-adynamiques (prostration, délire, convulsions). Plus l'aireserait franc et prononcé, et plus le pronostic serait favorable, suivant M. Lebeau.

MLEUX (ÉTAT). — On a ainsi désigné un ensemble de phénomènes attrilus à la surabondance de la bile dans l'économie, et dont la sièvre bilieuse grave
des pars chands est l'expression la plus accentuée (V. le précédent article), tandis
que l'unarans gastraque dit bilieux en osse le degré le moins prononcé. La teinte
praitre de la peau au pourtour des lèvres vers les ailes du nez, au niveau des sclériques, ou l'ictère plus ou moins accusé, l'enduit bilieux de la langue, des nausées
su des vonissements de matières bilieuses, et des déjections liquides de nature semliète: tels sont les signes les plus manisestes de l'état si vaguement dénommé bilieux en pathologie. L'état bilieux du sang a été appelé cholémie.

Pation en premier lieu de la blennorrhagie aiguë, d'abord chez l'homme, puis chez la femme.

i. Biennorrhagie aiguë.

A. CHER L'HOMME. — De l'aveu des auteurs les plus autorisés, il n'est pas pos-

sible de distinguer, au lit du malade, la blennorrhagie vénérienne de celle qui me l'est pas. Je n'ai donc pas à établir de division pour les examiner séparément.

1º Éléments du diagnostic. — Le plus souvent les symptômes sont exclusivement locaux; car ce n'est que par exception qu'il existe du malaise ou des frissons au début, et, plus tard, de véritables symptômes fébriles. L'écoulement est le premier indice de la maladie. Elle se caractérise en outre par un léger prurit au niveau du méat urinaire, puis par une véritable douleur, dont l'intensité est proportionnée à celle de la maladie, douleur provoquée ou exaspérée toujours par la miction, les érections, l'éjaculation, et parsois alors excessive, insupportable, le plus souvent bornée à l'extrémité de la verge (sosse naviculaire), et parsois s'étendant pluprofondément, gagnant le périnée, où la pression l'exaspère, les testicules, les parois abdominales et les cuisses. La matière de l'écoulement, qui ne constitue quelque fois qu'un simple suintement, est ordinairement plus ou moins abondante; d'aboni transparente et filante (mucus), elle devient successivement louche, blanchaire. opaque (muco-pus) et, après le huitième jour, jaune, puis verdâtre, quelquesos sanieuse et contenant un peu de sang; elle a une odeur sade, parsois sétide, el produit sur le linge des taches d'un aspect en rapport avec ses dissérentes colorstions.

L'exploration des parties fournit, en outre de la matière de l'écoulement, d'autres données utiles au diagnostic : rougeur des bords du méat, quelquesois avec exconation (Hunter), inflammation du gland, et même abcès sur les côtés du frein; dans les cas intenses, l'urêtre est dur, résistant, très-douloureux au toucher, donnant passage à un jet d'urine mince, parsois brisé.

2º Inductions diagnostiques. — La douleur et l'écoulement sont les deux données essentielles du diagnostic; et elles suffiraient à la rigueur, s'il ne s'agissait que d'établir l'existence de la blennorrhagie. Mais le problème à résoudre est plus complexe.

J'ai dit en commençant qu'il n'existait aucun moyen de reconnaître si la blennorrhagie est ou non virulente. Cela doit s'entendre des caractères locaux et actuels de l'affection; car si l'on recherche les commémoratifs avec soin, on peut arriver quelquefois à rattacher la maladie à une cause autre qu'un coît infectant. Je me hâte d'ajouter que ce sont les cas les plus rares; ils sont exceptionnels même, en sorte que la fréquence de la contamination doit toujours faire soupconner une ongine virulente à la blennorrhagie, et n'admettre qu'avec la plus grande réserve la blennorrhagie non virulente, lorsque l'existence d'un coît suspect est niée par le malade. On a admis, comme causes de la blennorrhagie non virulente, le séjour d'une sonde ou de tout autre corps étranger dans l'urètre, des violences exté. rieures, le vice rhumutismal ou arthritique, une influence catarrhule épide mique, le scorbut, une affection herpétique des parties génitales (Lallemand), une excitation permanente de ces organes, l'usage de liqueurs en fermentation, telle que le cidre, le vin nouveau, la bière surtout. On a été enfin jusqu'à accuser l'enbarras gastrique, la constipation, la continence, la dentition des enfauts, et même celle des dents de sagesse, chez les jeunes gens, influences qui sont toutes très problématiques. Il est clair que les causes externes seules sont assez positives pour être de quelque utilité au diagnostic.

On ne pourrait confondre l'écoulement de l'urétrite ou de la blennorrhagie qu'a-

le balante, dans laquelle la matière provient, non du canal de l'urètre, mais de la manuse du gland et du prépuce, ce dont il est facile de s'assurer. Il ne faut pes salier toutefois que la balanite peut compliquer les blennorrhagies d'une certain mais à lors le doute de l'existence de la blennorrhagie ne saurait cana, a il suffira de presser le canal de l'urètre, en poussant vers le méat, pour en la matière blennorrhagique.

ins nour déterminé l'existence de la blennorrhagie d'après les données précément rappelées, il faut en établir en même temps : son degré d'intensité, son est a niveau de la fosse naviculaire (cas le plus fréquent), ou dans une plus rade étendue de l'urètre; sa forme; ses lésions, et enfin ses complications.

le legré d'intensité de la blennorrhagie dépend de l'acuité et de l'extension plus me mans grande de la douleur et de l'inflammation, qui s'observent à la période commet de la maladie, c'est-à-dire pendant les 6 à 8 premiers jours. Lorsqu'il ente me incurvation de la verge en arrière pendant les érections, qui sont très-intermets (chaudepisse cordée), c'est que l'inflammation s'est étendue à toute masseur de la verge.

uns sur formes de l'affection, l'on en a admis un grand nombre. Les unes sur l'intensité ou la prédominance de certains phénomènes symptomatiques rédent d'elles-mêmes. Il en est d'autres, fondées sur les causes purticulières de hémorrhagie, causes dont l'influence douteuse n'a pu être démontrée. C'est ainsi re la voulu établir des formes rhumatismale, herpétique, scorbutique. Certain alors ont aussi admis, avec Swédiaur, une blennorrhagie sèche; mais cette charion n'a pas été généralement acceptée.

mai très-important pour le diagnostic de pouvoir établir l'existence ou l'abrer éas le canal de l'urètre d'une lésion à laquelle on a fait jouer un rôle capital :
ren parler du chancre. Le plus souvent, lorsqu'il existe, le chancre est latent;
riu ne surait alors être plus autorisé à l'admettre comme larvé, qu'à le rejeter
rene aexistant pas. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'on peut conrer à l'existence d'un chancre, lorsque, par exèmple, l'on constate les signes
rent indiqués par M. Lagneau : un noyau d'engorgement senti au dehors par le
se a ireau du canal, un écoulement de pus strié de sang et une douleur qui
rel site, au niveau de la lésion, au moment de l'émission de l'urine ou de l'inrent de d'une bougie dans l'urètre.

La complications de la blennorrhagie ches l'homme sont variées et nombreuses, man le doivent-elles pas être perdues de vue. Il en est qui résultent de la propagale l'inflammation dans les voies urinaires profondes vers la vessie, les uretères, le man, ou vers les testicules (par les canaux déférents); ce sont la cystite, la réphrite, et enfin l'orchite qui, en indurant l'épididyme, peut occasionner l'interné. D'autres complications, également inflammatoires, sont les bubons, l'inflammation de deux, et qui se terminent quelquefois par une suppuration laile à tarir, l'arthrite, l'ophthalmie, et, suivant Lagneau, l'inflammation des l'appeaus du conduit auditif externe, des fosses nasales, du larynx et même to braches. Toutes ces affections prennent alors la dénomination de blennorrhatique, de la cause qui les produit. Cependant on a dénié cette qualification à cerime complications. Le docteur Brander, de Copenhague, par exemple, considère l'affite comme l'effet d'un rhumatisme simplement concomitant, et ne se dévelop-

pant que chez les sujets qui ont été déjà affectés de cette maladie. Des complications plus rares sont : des accès fébriles intermittents, assez souvent pernicieux dans d'autres affections urinaires; la gangrène de la verge, observée dans le cours d'un fièvre typhoide chez un sujet affecté aussi de blennorrhagie; des abcès du périnée: et enfin la phlébite de la veine dorsale de la verge. Dans ce dernier cas, le de de la verge, à la fin de la première période de la blennorrhagie, présente, ver le pubis, une tuméfaction inflammatoire considérable, dure et avoisinée par de vaisseaux veineux, sinueux et résistants, qui s'étendent jusque vers le prépuce; a même temps, l'érection porte la verge érigée fortement en arrière. Cette compliction singulière n'est pas grave, et, suivant M. Nélaton et Valleix, elle se termine assez rapidement par résolution, en rendant toutefois l'érection anomale pendat un temps assez long. Mais la terminaison par résolution n'est pas constante; cr j'ai observé un fait de cette espèce, dans lequel l'inflammation de la veine dorsie, qui formait un cylindre volumineux et dur, se compliqua d'un abcès vers la racie de la verge, et guérit d'ailleurs assez rapidement après la ponction de la collection purulente.

Ensin je dois rappeler comme phénomènes consécutifs de la blennorme, d'abord des douleurs très-vives qui peuvent survenir au niveau du canal de l'urême, et qui ont été particulièrement signalées par M. Vidal (de Cassis). Elles ontéé désignées, par quelques auteurs, sous les noms de névralgie de l'urêtre ou uritralgie, et sont parsois assez rebelles. Les pertes séminales involontaires et sutout les rétrécissements du canal de l'urêtre, sont rarement des conséquences de b blennorrhagie.

L'infection syphilitique peut-elle être une conséquence, une complication de la blennorrhagie, indépendamment de toute autre lésion vénérienne? On sait que œu question divise en deux camps les syphiliographes, et que, pour M. Ricord et le partisans de ses doctrines, les blennorrhagies avec chancre manifeste ou larvé sui les seules susceptibles d'être suivies d'infection générale. Cette manière de vor 1 des adversaires nombreux (V. Bulletin de l'Acad. de méd., 1842 t. VII, p. 45%, t. VIII, p. 605). Cette question délicate n'étant pas résolue d'une manière précise d définitive, le diagnostic n'a encore, à la rigueur, rien à conclure des raisons qui ou été sournies de part et d'autre, ni des solutions qui ont été proposées, et qui soll provisoires jusqu'à preuve complète. Les recherches de M. Ricord sur l'inocultin ont jeté une vive lumière sur la propriété infectieuse du chancre; mais si, d'unoité. l'inoculation de la matière de l'écoulement blennorrhagique démontre sa nature vénérienne, que l'on admette ou non la présence d'un chancre larvé, d'un autre oilé la non-réussite de l'inoculation ne prouve pas nécessairement que la blennorrhage ne sera pas suivie d'accidents syphilitiques secondaires ou tertiaires. C'est un point capital sur lequel on ne saurait trop insister.

3º Pronostic. — La blennorrhagie de l'homme est loin d'être grave, dans l'immeuse majorité des cas; elle ne saurait le devenir que par les complications qui penvent survenir. Mais ce qu'il faut prévoir, pour en prévenir les malades, ce sont les recrudescences ou les récidives qui se montrent à la suite d'imprudences, et notamment d'écarts de régime ou d'abus prématuré du coît. Il faut également être très-réseré sur la question des accidents consécutifs, des malades atteints d'accidents secondaires ou tertiaires n'accusant quelquesois qu'une blennorrhagie en apparence

simple et peu grave, comme antécédent capable d'expliquer ces phénomènes:

B. Bleisorrhagie aigue chez la femme. — Quoique la blennorrhagie chez la femme occupe des parties accessibles à l'exploration, le plus souvent le vagin, et moins fréquemment la vulve, l'utérus et l'urètre, il est plus difficile chez la femme que chez l'homme, de distinguer, aux signes actuels, qu'il s'agit d'une véritable blenorrhagie.

1º Éléments du diagnostic. — Les symptômes les plus ordinaires de la blencorrhagie, chez la ferame, sont la douleur et surtout l'écoulement. La douleur, qui est légère, se montre parsois seulement pendant la miction; l'écoulement est d'abord clair, puis épais, opalin, opaque, etc., comme chez l'homme, et devient, dans certains cas, très-abondant. On constate par l'exploration, d'abord de larges taches, comme empesées, à la partie postérieure de la chemise de la malade; puis en écartant les lèvres de la vulve, on voit la matière de l'écoulement à l'orifice du ragin. La vulve est rouge, tuméfiée; le toucher et surtout l'application du spéculum sont très-douloureux et parfois même impossibles. L'introduction du spéculum montre, suivant M. Ricord, la muqueuse du vagin et du col de la matrice couverte de papules ou de follicules développés, constituant une vaginite ou utéro-vaginite papuleuse, une psorélytrie : tantôt sous forme de petites taches de la grosseur d'une tète d'épingle, plus on moins nombreuses, tantôt sous forme de granulations privées en quelque sorte d'épithélium, et ressemblant à des bourgeons charnus, tantôt enfin pourant passer à l'état de véritables végétations. Quelquesois les mêmes parties offrent des plaques, de grandeur variable, semblables à des surfaces de vésicatoire en plene suppuration, d'autres sois une éruption d'herpès phlycténoïde, des ulcérations (Journ. des Conn. méd. chir.; 1833). Des ulcérations non syphilitiques peuvent exister aussi au niveau de la fosse naviculaire de la vulve.

2º Inductions diagnostiques. — L'écoulement blennorrhagique et les sensations douloureuses qui coïncident avec lui, ne laissent aucun doute sur l'existence de la maladie, lorsque l'examen des parties génitales y fait découvrir les signes inflammaloires qui caractérisent la vaginite, et qui ont été rappelés plus haut. Mais le point essentiel, comme chez l'homme, est de remonter à la cause virulente ou non virulente de la blennorrhagie; or, chez la femme, la difficulté d'établir ce point de diagnostic est plus grande encore. Toutes les excitations prononcées du vagin peuvent, en esset, produire une vaginite non virulente. C'est ainsi qu'agissent la masturbation, les excès de coît, les premières approches conjugales, le viol, l'introduction dans le vagin d'un pénis trop volumineux ou de corps étrangers, certains pessires, des dartres des parties génitales, etc. La seconde dentition et les oxyures, chez les petites filles, ont été considérés aussi comme des causes de vaginite. M. Dea signalé également, comme assez fréquente dans la grossesse, une vaginité gamleuse particulière; et ensin M. Cormach a observé la vaginite simple comme complication fréquente dans le cours d'une épidémie scarlatineuse. Il serait d'autant plus important de bien établir si l'une de ces causes doit être considérée comme l'origine de la maladie, que l'on est forcé d'admettre que la blennorrhagie virulente et non virulente peuvent affecter exactement les mêmes sormes chez la semme. La riginite véritablement virulente ne suit pas ordinairement, comme chez l'homme, une marche très-aigue à son début; les symptômes en sont au contraire peu intenses dans presque tous les cas : nouveau motif de difficultés pour distinguer l'écoulement

blennorrhagique des autres écoulements vaginaux. La coîncidence de véritalés chancres contractés par la femme et communiqués par elle à un autre homme est le seul élément valable de diagnostic, ainsi que la concomitance d'autres accidents vénériens bien manifestes.

En dehors de ces conditions, l'on ne peut arriver qu'à des probabilités, puispe l'on admet, par exemple, qu'un homme peut contracter une urétrite d'une semme atteinte de simple leucorrhée. C'est surtout lorsque, un écoulement vaginal non vénérien existant déjà, une véritable blennorrhagie est contractée par la semme. que le diagnostic est difficile. On a bien dit que, dans ce cas, il y avait suspension de l'écoulement au début de la blennorrhagie, puis changement d'aspect de la metière qui s'écoule de nouveau, mais ce sont des particularités difficiles à constata: et d'ailleurs il peut n'y avoir, lorsque se développe la blennorrhagie, qu'une légère aggravation des symptômes déjà existants, fort insuffisante assurément pour éclaire le praticien. Enfin la question se trouve encore compliquée par le mauvais voulur de la femme, lorsqu'elle veut dissimuler, non-seulement la nature vénérieuse à son affection, mais encore l'écoulement lui-même, soit en niant des anticédest suspects, soit en faisant disparaître la matière de l'écoulement par des injections e des lavages multipliés. Dans les faits de ce genre, si le doigt, introduit dans le vagu. puis retiré en comprimant de bas en haut en même temps, sait sortir du canai de l'urêtre une gouttelette de matière puriforme, on peut se prononcer pour l'existent de la blennorrhagie, lorsque l'écoulement a été jusque-là douteux ou dissimalé Cependant il y aura du doute sur l'existence de la blennorrhagie, même dans celle circonstance, pour ceux qui, avec M. Melchior Robert, nient la blennorrhagie un' trale chez la femme, en n'y voyant qu'une simple folliculite (V. VULVITE).

Admettons que, malgré ces difficultés, la blennorrhagie soit reconnue, comme cela arrive dans les circonstances les plus favorables, il faut compléter le diagnosit en constatant son siège, sa forme, ses complications. Je dois faire observer que le différentes formes de l'affection résultent précisément du siège occupé par la miladie locale, et qu'elles peuvent toutes exister, soit isolément, soit simultanément.

La forme la plus fréquente est la blennorrhagie vaginale, pour laquelle il importe d'avoir recours au toucher et au spéculum; car quelquesois, ce n'est que b partie la plus profonde du vagin qui est affectée. C'est dans cette forme de bles norrhagie que l'abondance de l'éconlement est surtout remarquable, et que la mitière, devenue puriforme, peut avoir une odeur forte et nauséabonde. - Lorsque la blennorrhagie affecte la vulve (vulvite), les grandes lèvres sont tuméfiées et lièqueniment le siège d'érosions, la douleur est intense, accompagnée de cuisson parfois très-vives au moment du passage de l'urine sur les parties enflammées: h miction elle-même s'accompagnant de douleur intense dans le canal de l'urètre, qui le plus souvent est lui-même enslammé. — Ce n'est que dans des cas rares que l'uic trite caractérise seule la blennorrhagie chez la femme; la rougeur et la tuméfaction du méat, la douleur vive en urinant et le suintement d'un peu de matière puriforne par la pression dans le vagin, comme je l'ai dit, en sont les signes particuliers. Ensin la blennorrhagie utérine, qui a dû échapper à l'observation tant qu'on n'a pofait usage du spéculum, se fait remarquer par le peu de douleur qu'elle occasioner. et par le siège au col de l'utérus des signes précédemment indiqués.

Les complications sont en général moins graves et moins fréquentes que cher

BOUCHE. 125

l'homme. La cystite (survenant dans les cas d'urétro-vaginite), l'ophthalmie blennorrhagique et l'arthrite sont les seules qui leur soient communes. Celles qui sont
propres à la semme sont la folliculite (V. Vulvite), la métrite aiguë du col, et
l'extension de l'inflammation aux ovaires, aux ligaments larges, au tissu cellulaire
de s'une ou l'autre sosse iliaque, et aux grandes lèvres, où il survient quelquesois
des abcès, dont l'ouverture peut rester longtemps fistuleuse, comme pour les bubons
supparés chez l'homme. Quelquesois aussi l'âcreté de la matière de l'écoulement et
la malpropreté développent, au niveau des grandes lèvres et de la partie interne
des cuisses une irritation érythémateuse ou eczémateuse, avec suintement de
muco-pus sétide. Ensin on a signalé encore comme complications : des perturbations
du sux menstruel, l'acème des grandes et des petites lèvres, et même leur gangrène. Quant à l'insection syphilitique, considérée comme conséquence de la bleunorrhagie, je n'ai qu'à renvoyer à ce que j'en ai dit pour l'homme.

- 3º Pronostic. Il est bien moins grave chez la semme que chez l'homme, en raison de la disposition anatomique des parties, de la facilité des traitements directs, et du nombre bien plus restreint des complications.
- Il. Blennorrhagie chronique ou blennorrhée. La blennorrhée ou blennorrhagie chronique, appelée sussi goutte militaire, n'est guère caractérisée que par un écoulement ou plutôt un suintement, urêtral chez l'homme, vaginal chez la semme, et qui est rarement continu. Ce suintement d'un liquide épais, visqueux, verdâtre ou assez transparent, ou incolore, se montrant en gouttelette si l'on comprime le canal de l'urêtre chez l'homme d'arrière en avant, forme sur le linge des taches comme empesées, analogues à celles du sperme. Le méat urinaire est souvent rouge soncé, violacé, livide.

Chez l'homme, le diagnostic de la blennorrhée est simple et facile. Il n'en est pas de même chez la femme, une simple leucorrhée ne pouvant en être aisément distinguée, et les granulations ou les érosions du col utérin pouvant se rencontrer dans les deux cas. Avec le suintement, on peut constater, chez l'homme, les signes d'une lésion concomitante : une prostatite. Lorsque, chez l'homme, la blennorrhagie chronique n'est pas la suite de l'aiguë, on doit chercher à la rattacher à l'une des causes qui hui ont été assignées : à des excitations locales, à un rétrécissement du canal de l'urêtre, à l'inflammation de la prostate ou des vésicules séminales, et, avec un point de doute, au vice scrosuleux, au tempérament lymphatique, à l'habitation d'un lieu humide.

La blennorrhée est d'ailleurs sans gravité, mais elle tend à se perpétuer, si on ne la combat pas efficacement.

BLÉPHAROPTOSE. — V. PAUPIÈRES.

**BOTAL** (Persistance du trou de). — V. Communications morbides.

BOTRIOCÉPHALE. — V. Entozoaires (intestinaux).

**BOUCHE.** — Dans la cavité buccale s'exécutent différentes fonctions qu'il fant avoir présentes à l'esprit, lorsque l'on y soupçonne ou que l'on y constate des phénomènes pathologiques quelconques. Ce sont : la respiration, lorsqu'elle n'a pas lien exclusivement ou uniquement par les fosses nasales; la mastication, qui est le premier temps de la digestion; la gustation, et ensin la prononciation ou articulation des mots.

<sup>1</sup>º les maladies de la bouche constituent des lésions locales, qui se rattachent

ou non à un état général plus ou moins grave de l'économie. Elles comprement: le stomatorrhagie, ou hémorrhagie buccale; les différentes espèces de stomatique (simple ou érythémateuse, mercurielle, pseudo-membraneuse, aphtheuse, ukéreuse, gangréneuse); la glossite; le muguet. Il faut y joindre le travail de la destroin, lorsqu'il donne lieu à des accidents pathologiques, et le flux salivaire que constitue la salivation ou sialorrhée.

2º Ces affections diverses, comme lésions locales ou comme manifestations de maladies éloignées ou générales, donnent lieu à des symptômes ou signes variés, dan la recherche desquels il ne faut pas perdre de vue les fonctions de la bouche, que j'ai rappelées plus haut.

La douleur, qui est souvent le premier indice de l'affection buccale que le malat accuse, peut être spontanée; mais aussi elle peut être provoquée ou augmentée pe le passage de l'air dans la cavité buccale, ou bien par la mastication ou encore pr l'articulation des mots, sans que l'on pnisse toujours considérer ces variétés de la douleur provoquée comme des signes répondant à des lésions buccales particulière. L'haleine est sétide avec la plupart des lésions buccales. Les malades sentent de saveurs particulières dans certaines affections et dans les empoisonnement (V. Gout). Il semblerait d'abord que la respiration ne puisse pas éprouve de trouble prononcé par suite de lésions intra-buccales; mais il n'en est pas ainsi, cr la base de la langue est parsois assez tuméfiée pour produire une suffocation vaitable, et même l'asphyxie. La mastication peut être difficile dans un grand nombre d'affections de la bouche, mais il faut se rappeler que la cause de la difficulté pet résider dans les muscles masticateurs, principalement dans les masséters et les tenporaux, ou bien dans l'articulation temporo-maxillaire. Ordinairement il existe alors au niveau de ces derniers organes, une douleur qui met sur la voie du vérilable siège anatomique des accidents. Quant à la difficulté de la phonation que perrent déterminer les affections localisées dans la bouche, elle a des causes bien diverses. soit au niveau de la langue elle-même, soit dans d'autres parties de la houde (V. Prononciation). La sécheresse de la bouche a une certaine valeur comme signe de dyspepsie (Chomel), et surtout de polyurie. La sécrétion plus ou moins abordante d'une salive filante, s'écoulant hors de la bouche, est liée quelquesois à une lésion buccale, mais elle peut dépendre aussi de diverses paralysies, avec intégrité de l'intérieur de la bouche, qui seulement reste béante. Lorsque l'excrétion salivaire est provoquée par une lésion locale, il est rare qu'elle ne soit pas volontairement retardée, et que le liquide salivaire ne soit pas mélangé ou de stries sanglantes, ou de pus, ou de sausses membranes, ou de détritus organiques divers. Parsois il s'écouk du sang presque pur.

3º Quoi qu'il en soit, l'exploration de la cavité buccale et des excrétions dont je viens de parler constitue la source la plus précieuse du diagnostic des affectious qui y siégent. On peut, en effet, voir toutes les parties de cette cavité, en constater les lésions à la partie interne des lèvres et des joues, au niveau des gencives, du palais, de la langue, et y constater les plus simples changements d'aspect, de couleur, de volume. Mais, par suite de la tuméfaction douloureuse des parties malades, cette nspection n'est pas toujours aussi facile que sur l'homme sain. Si, en écartant avec précaution les lèvres ou les joues des arcades dentaires à l'aide d'un manche de cuiller, il est aisé de constater l'état de la muqueuse gingivale, et de celle des joues

on des lèvres, il est parsois impossible de saire suffisamment écarter les arcades dentaires l'une de l'autre pour saire l'inspection des parties centrales. En pareil cas, le more qui m'a paru le plus simple et le plus doux, pour augmenter l'écartement des michoires, est l'emploi d'un bouchon évidé en coin et que l'on glisse entre les dents. Le manche de cuiller permet ensuite d'abaisser, de relever on d'écarter la langue dans tous les seus pour une exploration suffisante. On a imaginé plusieurs instruments ou spéculums, qui ont aussi pour but de maintenir les mâchoires écartés; ceux de Levret, de Caqué (de Reims), et de Perret sont les plus connus; mais il me suffit de les indiquer, leur usage n'ayant pas été admis dans la pratique. L'inspection n'a pas seulement une grande valeur pour le diagnostic des affections locales, mais encore pour certaines maladies générales, en tête desquelles il faut placer les fièvres éruptives, dont l'éruption se manifeste quelquesois à la voûte palatine et sur le voile du palais, avant de paraître-à la peau, comme on le constate pour les éruptions varioleuses. — La palpation, c'est-à-dire l'introduction du doigt dans la cavité buccale est, au besoin, un auxiliaire utile de l'inspection. — Enfin les liquides ou les exsudats sournis par la bouche peuvent être examinés au microscope, qui, dans quelques circonstances, tranche seul la question diagnostique, dans les cas douteux de muguet, par exemple.

BOUFFÉES DE CHALEUR. — V. Congestions.

BOULIMIE. - V. FAIR.

BOURDONNEMENTS. — On a donné le nom de bourdonnements à des bruis anomaux d'auscultation bien différents, perçus tantôt par le malade lui-même, et tantôt par le médecin.

Dans le cas de bourdonnements perçus par le malade, ils constituent des bruits parsois très-incommodes pour l'individu qui les éprouve, et qui sont dus à une affection localisée dans les organes auditifs, ou bien à une maladie dans laquelle les bourdonnements semblent être l'effet d'une congestion vers la tête. On les constate dans la plupart des affections cérébrales, dans les fièvres graves, et principalement au début de la fièvre typhoïde de nos contrées, dans la pléthore, dans les anémies avec ou sans intoxication, dans les accès non convulsifs d'hystérie, dans la goutte, etc. Les bourdonnements peuvent alterner avec des sifflements ou des tintements d'oreilles.

L'auscultation fait percevoir, chez les individus à voix très-grave, un bourdonnement thoracique pendant l'exercice de la parole. Mais, en outre de ce phénomène physiologique, il existe certains bourdonnements considérés comme des signes morbides plus ou moins importants. Tel est le bruit dénommé bourdonnement amphorique, pour exprimer le bruit confus que produit, au niveau du côté malade, la voir de certains malades atteints de pneumo-thorax; tel est encore le bourdonnement considéré par M. Collongues comme un des principaux signes de sa dynamoscopie (V. ce mot; Amphoriques [Phénomènes] et Voix thoracique).

BOUTON D'ALEP. — Cette affection, qui ne se développe qu'en Syrie, soit chez les indigènes, soit chez les étrangers qui ont résidé quelque temps dans le pays, n'atteint qu'une fois le même individu. C'est une lésion chronique de la pean, débutant par une tubérosité cutanée plus ou moins volumineuse, qui se développe pendant plusieurs mois. Dès lors il y a des douleurs très-vives, suppuration, ulcération, croûtes humides et blanchâtres qui se renouvellent plusieurs sois

pendant plusieurs mois encore; enfin la plaie, qui a de quelques millimètres à 8 catimètres de diamètre, se dessèche, et il se forme une cicatrice indélébile et paros difforme. Tantôt il n'y a qu'une seule plaie, tantôt plusieurs sont groupées, les plus larges au centre. — Cette maladie est sans gravité et d'un diagnostic facile par la fait de l'évolution des accidents: d'abord tubérosité cutanée, douleurs très-vies, puis ulcération qui se cicatrise lentement. Cet ensemble de caractères ne permet pas, en effet, de confondre le bouton d'Alep avec une autre affection cutanée, si est observé en Orient, où il est endémique, ou bien chez des individus provenut de ces contrées.

BRIGHT (MALADIE DE). — On doit considérer, avec M. Becquerel, la malade de Bright comme caractérisée par une lésion passagère ou permanente des reins. capable de déterminer le passage d'une notable quantité de l'albumine du sang dans les urines, et de produire consécutivement des hydropisies. Les articles Albumine. Anasarque, servent en quelque sorte d'introduction à celui-ci, et le complètent. Je ne serai donc, dans cet exposé du diagnostic, qu'indiquer beaucoup de particularités qui se trouvent plus développées aux articles que je viens de rappeler.

1º Éléments du diagnostic. — La présence de l'albumine dans l'urine et le signe principal, mais non un signe pathognomonique de la maladie de Bright, à moins qu'il ne s'y joigne l'anasarque ou la présence, dans l'urine, de l'élément épthélial microscopique des tubuli des reins, ou des cylindres fibrineux d'exsultate dont j'ai déjà parlé à propos de l'albuminurie (p. 30). En dehors de ces trois éléments du diagnostic, albuminurie, anasarque, produits microscopiques expulsés des canalicules des reins, les autres signes de la maladie de Bright ne sont plus que de signes accessoires.

Cependant ces signes secondaires ont ausi leur importance, lorsque plusieurs us trouvent réunis aux précédents. Tels sont, dans la forme aiguë, les phénomènes febriles, la douleur rénale ou lombaire, soit spontanée, soit provoquée par la presson ou la percussion, et, en dehors de l'albuminurie, les signes fournis par l'urine. Elle est rare ou peu abondante dans cette forme aiguë, elle est émise avec ou sans douleur, d'abord rougeètre, d'un brun foncé, ou jaunâtre, puis de couleur naturelle louche, trouble, mousseuse à l'insufflation, toujours acide, d'une odeur de boullon de bœuf au bout de vingt-quatre heures, et elle montre au microscope, entre autres éléments, des globules sanguins avec les cylindres ou les gaînes rappelés plus hant.

Dans la forme chronique de la maladie de Bright, il y a absence complète de sièvre, très-rarement douleur lombaire; les urines sont ordinairement pâles, d'une densité moindre, anémiques, parsois louches ou troubles, d'une odeur sade, et plus mousseuses à l'insussissation que dans la forme aiguë. Pendant un temps plus or moins long, l'albuminurie est assez souvent l'unique signe de la maladie; et l'aussarque, qui est si fréquemment le premier élément du diagnostic qui attire l'attention, ne se montrerait, selon les observateurs qui regardent la présence de l'albumine dans l'urine comme un signe pathognomonique de la maladie de Bright, qu'à une époque assez avancée; mais cette interprétation des saits n'est pas toujours juste. Enfin les troubles amaurotiques de la vision et l'éclampsie sont aussi des signes indirects de la maladie dans certains cas.

2 Indictions diagnostiques. — Parmi les données utiles au diagnostic que je viene le rapidement, il en est une, ai-je dit à propos de l'albuminurie, qui, ser la présence de l'albumine dans l'urine, caractérise principalement la malaik k kight. C'est l'œdème, ou plutôt l'anasarque. Quant à la présence, dans le dest armaire, des produits microscopiques provenant des canalicules des reins, elle A se une pathognomonique d'une lésion rénale; mais pour qu'elle ait cette va-Le d'fast qu'il n'y ait pas de doutes sur la nature de ces produits. Suivant Lelizw. il y aurait trois espèces de corps cylindriques microscopiques provenant des Les uninfères : 1º la gaine épithéliale même des tubes de Bellini, composée des tisse leurs novaux; 2º des exsudutions granulées, avec des globules de we w de pus; 3º des tubes fibrineux d'une extrème transparence. Il ne saut attater some valeur à des cellules épithéliales isolées, qui peuvent être fournies par le mais urinaires extra-rénaux ou par la vessie. Malheureusement les gaînes épilieus caractéristiques ne se rencontreraient que dans la sixième partie des cas, M. Becquerel (Lésions de la maladie de Bright, Arch. de méd., 1855). Libeminurie et l'anasarque sont donc, jusqu'à nouvel ordre, les deux signes carésiques les plus constants de la maladie, soit aigue, soit chronique.

La qualités de l'urine autres que celles dont il vient d'être parlé n'ont, ai-je dit, immortance secondaire dans le diagnostic; et je dois répéter qu'il en est de rim de la plupart des autres signes, notamment de ceux fournis par l'analyse du me multe caillot couenneux, et le sérum parsois lactescent (éléments graisseux), de donnés comme signes de la maladie. Parmi les phénomènes symptomatiques, restrue a cependant une importance réelle. Elle peut, en esset, être un trait de l'arie qui, en l'absence de l'anasarque, dirige l'attention du médecin vers les res, dans lesquelles il peut trouver de l'albumine, et en conclure, en tenant me de l'ensemble des autres signes observés, à l'existence de la maladie de les l'intereusement, l'ariaurose n'est pas un signe constant, ni même un signe réspent que l'a pensé M. Landouzy d'après un petit nombre de faits (V. Amauve, p. 12). Je rappellerai plus loin qu'un autre ordre de phénomènes nerveux surma comme complication, les convulsions éclamptiques, mettent aussi quelque me la voie du diagnostic d'une maladie de Bright jusqu'alors latente ou non restant.

L'aurète de la maladie de Bright fournit également des données très-utiles ser divinguer la forme aigué et chronique. La première peut être très-rapide; de une que deux à quatre septénaires, et se termine ordinairement par la sisse. La forme chronique survient d'emblée ou succède à la précédente; ici la serde leute et la longue durée de l'albuminurie sussit seule, indépendamment des insumptèmes, pour faire admettre qu'il y a lésion des reins, et par conséquent siète de Bright chronique.

le déments étiologiques ont également une certaine valeur diagnostique, mais cet subordonnée aux signes fondamentaux de la maladie de Bright, et par consécondaire. Que ces signes fondamentaux apparaissent au cours ou à la suite le searlatine, ce qui est le plus ordinaire, ou d'une autre maladie aiguë, qu'ils rement lentement ou très-rapidement à la suite de l'action du froid et de l'humblé: l'on verra dans la constatation de ces causes un complément des caractères a maladie de Bright. Il en sera de même à propos des autres causes: l'abus des

boissons alcooliques, l'état de grossesse, les coups ou les chutes sur les reins, etc.

Pour établir le diagnostic différentiel de la maladie de Bright aiguë ou chronique, je devrais passer en revue toutes les conditions dans lesquelles se montrent le symptôme albuminurie et le symptôme anasarque; mais cela a été déjà fait ailleurs (pp. 30, 51).

En supposant la maladie de Bright reconnue, peut-on arriver à préciser le degre de la lésion rénale, et à distinguer cette affection des albuminuries qui ne reconnaissent pas pour cause la maladie de Bright?

En formulant les six formes anatomiques de la lésion des reins, M. Rayer fait remarquer que l'abondance de l'albumine contenue dans l'urine n'est pas en rapport avec la plus ou moins grande gravité de l'affection, et la plus ou moins grande profondeur de l'altération organique. Pour certains auteurs, au contraire, il y aurait un rapport régulier entre la sécrétion quantitative de l'albumine et la gravité de la maladie (Osborne, Martin-Solon), tandis que, pour M. Christison, il y aurait un rapport inverse. Or, ces opinions contradictoires semblent donner raison à M. Rayer. Cependant il est possible de distinguer par l'examen des urines, comparé aux autres symptômes, d'abord si l'on a affaire à une lésion accidentelle et passagère des reins, c'est-à-dire à une hypérémie avec ou sans desquamation des tubes de Bellini (les deux premières sormes anatomiques de M. Rayer), ou bien à des lésions plus profondes (l'une des quatre dernières formes de M. Rayer). On admet qu'il y a simple hypérémie dans la maladie de Bright aiguë, et une lésion permanente plus grave lorsque la maladie est chronique. Mais l'hypérémie, d'après les signes observés pendant la vie, ne me paraît pas aussi facile à établir que l'ont avancé MM. Becquerel et Vernois (Moniteur des hôpitaux, 1856). Pour eux, toute albuminurie temporaire est le signe d'une congestion rénale; mais c'est évidemment poser en principe ce qui est à démontrer. En disant que, de l'hypérémie des reins, résultent : 1° l'albaminurie comme seul phénomène morbide, 2º l'albuminurie et l'hydropisie (anasarque) simultanément, 3º l'hydropisie seule comme signe consécutif, ces excellents observateurs donnent une explication ingénieuse des faits à leur propre point de vue. mais ils ne démontrent pas en réalité qu'il y a hypérémie rénale dans tous les cas d'albuminurie passagère. Ce qui est jusqu'à présent généralement admis, c'est qu'il en est ainsi dans la majorité des faits, mais non dans tous.

Quant aux complications de la maladie de Bright, il est souvent impossible de décider si elles dépendent de la maladie de Bright elle-même, ou si elles sont la conséquence de la perte de l'albumine par les urines, d'où résultent la désalbuminisation du sang et des modifications fondamentales dans la composition de ce liquide.

M. Andral a expliqué les hydropisies par la diminution de l'albumine du sang. Cette opinion est justifiée par la fréquence, on pourrait presque dire la constance de l'anasarque dans la maladie de Bright, dans laquelle les pertes de l'albumine du sang par les urines sont parfois si considérables. Le même fait de la diminution de l'albumine du sang explique aussi le développement d'hydropisies internes qui, pour être plus rares que l'anasarque, n'en constituent pas moins un ensemble de complications qu'il ne faut pas perdre de vue dans le diagnostic de cette maladie. Bright a signalé, dès 1827, la pleurésie, et plus rarement la péricardite, la péritonite et l'adème de la glotte, comme des complications qu'il est d'autant plus nécessaire de rechercher par une exploration attentive, que leur marche est insidieuse ou latente.

On a observé depuis, assez fréquemment, des hydro-thorax, des hydro-péricardes, etc., soit chroniques, soit aiguës, comme on en voit survenir dans l'albuminurie scarlatineuse (V. SCABLATINE).

Les complications qui surviennent vers l'appareil nerveux ont au moins autant d'importance que les hydropisies. MM. Devilliers fils et Regnauld, dans leur mémoire sur l'hydropisie des femmes enceintes (Arch. de méd., 1848, t. XVII), ont comparé avec raison ces accidents nerveux à ceux de l'anémie. Il est positif que certaines paralysies partielles, que l'affaiblissement de la vue, celle de l'ouie (Simpson), l'amaurose, etc., se rencontrent dans l'anémie, comme dans l'albuminurie, et que l'anémie est fréquemment la conséquence de l'albuminurie chronique; mais les accidents cérébraux que l'on a compris sous la dénomination d'encéphalopathie albuminurique présentent des caractères particuliers.

Ces accidents cérébraux, signalés déjà par Bright comme très-fréquents, et au contraire comme rares par d'autres observateurs, ont été étudiés avec soin, chez l'adulte, par le docteur Addison, en 1839, et dans l'enfance par M. Rilliet, en 1853 (Rec. de la Soc. méd. de Genève). Un certain nombre d'observations purticulières out été en outre publiées, dans différents recueils, par plusieurs observateurs, et entre autres, par le professeur Forget (Gaz. méd. de Strasbourg, 1855). Suivant didison, dont le docteur Lasègne a résumé les travaux dans les Archives de médecine (1852, t. XXX, p. 129), les troubles cérébraux, coma, convulsions, délire, troubles des sens, peuvent se présenter au praticien sous les cinq formes suivantes:

- 4. Attaque plus ou moins soudaine de stupeur passagère, intermittente ou permanente, avec pâleur du visage, pouls calme, pupille normale, et se terminant par la mort;
- b. Attaque subite de coma, avec sterteur transitoire ou durable, qui n'a pas le son guttural, rauque, nasillard de la sterteur de l'apoplexie, mais qui est plus siffante:
- c. Convulsions subites par accès assez rares ou très-rapprochés, avec pâleur et rougeur alternatives du visage, et se terminant par la mort;
- d. Combinaison des deux formes précédentes (état comateux et attaques con-
- e. Hébétude de l'esprit, lenteur et paresse à se mouvoir, somnolence précédée par des vertiges, diminution de la vue, céphalalgie suivie ou non de coma et de convulsions.

Ces phénomènes cérébraux se succèdent lentement ou bien débutent avec une certaine intensité. Dans le premier cas, ils peuvent être légers et passer inaperçus à un examen superficiel; lorsqu'ils sont plus graves et qu'ils augmentent sensiblement, ils annonceraient, suivant Frérichs, la présence de l'urée dans le sang (V. Unémie).

l'ans l'enfance, suivant M. Rilliet, les accidents encéphalogathiques se développent ordinairement deux à quatre semaines après l'apparition de l'ansarque, quelquesois en même temps et plus rarement auparavant. Le début est marqué par une
riolente céphalalgie sus et sous-orbitaire, avec ou sans vomissements, quelquesois
aguation, loquacité ou, au contraire, assoupissement; puis, au bout de quelques
heures, ou d'un ou de deux jours, survient une attaque d'amaurose ou un accès
d'éclampsie, qui constitue le caractère essentiel et pathognomonique de la maladie.

Les convulsions se répètent plusieurs fois, et sont suivies d'une paralysie momentane ou d'une ataxie intense, permanente ou temporaire; il y a dilatation des pupilles congestion vers la tète. Peu à peu, tous les troubles nerveux se dissipent, et, sis dépassent vingt-quatre heures, ils peuvent durer jusqu'à sept jours. Sur 12 m. lades, M. Rilliet a constaté 10 guérisons.

L'éclampsie, comprise dans l'encéphalopathie dont il vient d'être question, et une complication isolée assez fréquente de la maladie de Bright des femme et ceintes ou en couches, pour que, dans ces conditions, l'on doive toujours en reletter l'explosion, qui est souvent fatale (V. Éclampsie).

3º Pronostic. - La maladie de Bright a un pronostic variable, et d'abord vivant l'acuité ou la chronicité de l'affection. Il est presque toujours favorable. effet, dans le premier cas, et fatalement grave dans le second. L'examen des unine et la marche de l'infiltration œdémateuse ou des épanchements séreux ménten une attention particulière. Le pronostic est fâcheux, en général, lorsque l'anusaque devient de plus en plus considérable; lorsque l'urine est incolore, d'une très-minime densité, 1006 par exemple, qu'en même temps elle renferme beauco; d'albumine, qu'elle fournit une mousse abondante par l'insuffiation, et donne per de précipité (sels) par l'acide oxalique. Le pronostic est favorable, au contrair. lorsque l'anasarque diminue ou se limite aux extrémités inférieures ; lorsque l'unia peu perdu de ses propriétés chimiques ou physiques; si le précipité albuminent diminuant graduellement, acquiert une teinte rosée; si l'urine mousse moins p' l'insufflation, et reprend sa couleur normale; et enfin si l'acide oxalique donne un précipité de plus en plus abondant. Les complications ajoutent à la maladie m gravité qui est en raison de la nature de ces accidents; les plus redoutables sont le complications du côté des centres nerveux. L'éclampsie en particulier est à crainin chez les semmes grosses ou en couches. Il résulte de ces différentes conditions qu l'on doit être en général très-réservé pour formuler le pronostic de la maladie de Bright.

BRONCHES. — V. RESPIRATOIRES (Voies).

BRONGHIQUES (PHÉNONÈRES). — Les bruits bronchiques, perçus pur l'auscultation, consistent en un souffle respiratoire qui se produit dans des turaut aériens ou bronches (respiration bronchique), en un retentissement exagéré de la voix qui semble se passer sous l'oreille (bronchophonie), et en un retentissement analogue de la toux. Ces phénomènes semblent se passer dans des cavilés moins vastes que pour les phénomènes analogues dits caverneux, et, à plus forte raise, moins vastes que pour les phénomènes analogues amphoriques.

Les conditions pathologiques des bruits bronchiques dissèrent de celles qui dement lieu aux bruits caverneux ou amphoriques, en ce que c'est toujours dans le cavités naturelles des voies aériennes, et non dans des cavités accidentelles cevernes, cavité séreuse envahie par l'air), qu'ils se produisent. Toute lésion qui real imperméables à l'air les extrémités des divisions des conduits aérisères, supprince le murmure vésiculaire normal et sait apparaître les phénomènes bronchiques. Tantôt il y a compression du tissu pulmonaire périphérique (épanchement pleuréitique, tumeur intra-thoracique) et tantôt condensation du poumon, avec perméabilité des seuls conduits bronchiques dans les parties du poumon où se produisme les bruits (pneumonie, tubercules, congestion pulmonaire? etc.). Les bruits bronchiques dans les parties du poumon où se produisment pleurés des bruits (pneumonie, tubercules, congestion pulmonaire? etc.). Les bruits bronchiques

chiques, ontune intensité qui n'est pas toujours en rapport avec le culibre des tuyaux aériens; ils peuvent se transformer, chez le même malade, en bruits caverneux et même amphoriques, dans les conditions où ces bruits ne se produisent pas dans des cavernes pulmonaires ou dans la plèvre. Je renvoie, pour ces conditions, aux mots appropries et caverneux (Phénomènes), et, comme à un complément de cet article, aux mots Souffles et Voix thoracique.

BRONGHIQUES (GANGLIONS). — Les ganglions qui occupent la racine des bronches augmentent assez souvent de volume chez l'enfant, exceptionneliement chez l'adulte, par le fait de leur tuberculisation. Bien plus rarement, la lésion est une hypertrophie inconnue dans sa nature (V. CACHEKIE LYMPHATIQUE), ou une hypertrophie avec infiltration de corpuscules pigmentaires, comme j'en ai recueilli un exemple chez un homme adulte.

La compression que ces tumeurs exercent sur les conduits aériens produit de la dyspnée, avec faiblesse du bruit respiratoire à l'auscultation; de l'aphonie (R. Briau et Gleize), et des accès de suffocation qui finissent par être mortels, cas le plus ordinaire. Suivant MM. Barthez et Rilliet (Traité des mal. des enf., t. 111, p. 637), la transmission, à l'oreille de l'observateur, des bruits caverneux de la trachée ou des grosses bronches, par les ganglions, fait croire quelquesois à l'existence d'une cavité pulmonaire qui n'existe pas. Dans un fait de ramollissement, l'abcès ouvert dans les voies aériennes a occasionné rapidement la mort par asphyxie, chez un ensant (G. Edwards, Méd. chir. trans., t. XXXVII); une autre sois, l'abcès, ouvert dans le médiastin et dans les bronches, a produit un emphysème sous-cutané; et l'on a vu aussi une hémorrhagie mortelle être la couséquence des progrès ulcératifs de l'abcès vers les vaisseaux du médiastin. Ensin l'oblitération de la veine cave supérieure est résultée de la simple compression exercée sur ce vaisseau par les tumeurs ganglionnaires.

Le diagnostic des tumeurs ganglionnaires bronchiques, en présence des manifestations variées auxquelles elles donnent lieu, ne peut s'établir que par exclusion, comme je l'ai vu faire à M. Louis, dans le fait dont j'ui parlé plus haut (V. Asphyxie, In-prée, Tumeurs (intra-thoraciques).

BRONCHITES. — On n'a pas encore établi une distinction clinique suffisante entre les véritables bronchites et les simples congestions pulmonaires. Cela ressort de l'exannen des saits, au point de vue des lésions que l'on a considérées comme caractéristiques d'une inflammation de la membrane interne des bronches, et qui souvent ne dénotent qu'une simple hypérénsie. Je me contente de signaler cette consusion, sur laquelle j'aurai à revenir. Elle justifie Laënnec d'avoir préséré la dénomination de catarrhe pulmonaire à celle de bronchite, comme ne préjucant pas la nature de la maladie (Traité d'auscult.; 3º édit., t. I, p. 126). Seulement, le mot catarrhe ne représentant qu'un seul symptòme, l'excrétion des mucosiks, j'adopte, avec les pathologistes modernes, l'expression de bronchite, en lui donant toutesois un seus plus restreint qu'on ne le sait généralement.

Le diagnostic de la bronchite doit être considéré à part, suivant qu'elle est aiguë, chronique, ou pseudo-membraneuse.

l. Bronchite aigué. — Le diagnostic de la bronchite aiguë est complexe, en rison des dissérences que présente la physionomie de la maladie.

1º Eléments du diagnostic. — Les phénomènes séméiologiques, sur lesquels on

se base en général pour admettre l'existence de la bronchite aiguë, sont principalement : une toux plus on moins fréquente; l'expectoration de mucosités ordinairement ténues, transparentes vers le début, puis plus ou moins opaques, épaisse d'un jaune verdâtre; une dyspnée d'intensité variable, et des râles sous-crépitants plus ou moins humides, à bulles plus ou moins volumineuses, mélangées ou non de râles sonores, et occupant la base des deux poumons en arrière. Ces différent signes, avec ou sans fièvre, et qui n'ont qu'une durée limitée, une à deux ou tous semaines environ, à moins que la bronchite ne passe à l'état chronique, se rapportent à trois formes différentes de la maladie, dont je dois rappeler brièvement les caractères.

La bronchite localisée dans les grosses bronches d'origine est ordinairement apprétique; elle constitue le rhume vulgaire. Elle est le plus souvent précédée d'un coryza; la toux est provoquée par des titillations vers le haut du sternum, a accompagnée quelque sois d'un léger enrouement; l'expectoration se compose de crachats d'abord incolores et filants, puis devenant nacrés les jours suivants, et ensu d'un jaune verdâtre et plus ou moins opaques. Il n'existe pas de râle sous-crépitant à la base des poumons en arrière.

Dans la bronchite plus profonde, dite capillaire, les données du diagnostic rient suivant l'étendue de l'inflammation, représentée par celle des râles humides, et par l'intensité plus ou moins grande de l'état fébrile.

La bronchite fébrile capillaire, lorsqu'elle est peu étendue, débute par des signes d'inflammation légère dans les fosses nasales, le pharynx et le larynx, ou bien e manifeste immédiatement du côté des bronches. Une fièvre plus ou moins intense, une douleur sous-sternale, de la dyspnée, une toux d'abord accompagnée d'un sentiment de déchirement dans le thorax, souvent quinteuse, avec douleurs musculaires vers les attaches du diaphragme, une expectoration qui suit les phases indequées plus haut : tels sont les symptômes de cette forme fébrile de la bronchite. (no constate, en outre, à la percussion : une sonorité qui n'est pas toujours normale, comme on l'a dit, mais qui est assez souvent exagérée ou tympanique, soit dans toute la poitrine, soit seulement au niveau des parties occupées par les râles perus à l'auscultation. Ces râles sont sifflants ou ronflants, dans certains points, et sous-crépitants plus ou moins humides. Ces derniers, les plus importants, occupent, comme je l'ai dit déjà, la base postéro-inférieure des deux côtés du thors, dont ils envahissent le quart, la moitié de la hauteur; ils sont d'autant plus nombreux qu'ils sont plus inférieurs.

La bronchite capillaire plus ou moins généralisée, appelée autrefois peripremonia notha, catarrhe suffocant, a été l'objet d'une monographie importante de M. Fauvel (Mém. de la Soc. méd. d'observ., t. II, p. 433). Dans cette forme de bronchite, il y a exagération de tous les signes de la forme précédente, à laquelle elle succède le plus souvent, parfois en quelques heures. La douleur sous-sternale est déchirante au moment de la toux; la dyspnée est extrême, la face pâle, les lèvres sont violacées; il survient, en un mot, des symptômes asphyxiques résultant de l'obstruction des voies aériennes. La parole est brève, saccadée comme les mourements respiratoires; l'expectoration est difficile; les crachats sont compactes, ou mousseux et striés de sang; le râle sous-crépitant, très-étendu, souvent généralise en avant comme en arrière, est tantôt très-distinct et mélangé de râles sonores, lau-

tôt obscur, en raison de la difficulté de la pénétration de l'air dans les bronches. Le pouls est très-fréquent, irrégulier, inégal; il y a de l'anxiété, de l'agitation et parfois du délire.

Pinductions diagnostiques. — Lorsque au râle sous-crépitant localisé à la base des deux poumons, en agrière de la poitrine, s'ajoutent une douleur plus ou moins intense au niveau du sternum et une expectoration muqueuse, avec ou sans moument fébrile, il n'est pas possible de douter de l'existence d'une bronchite aiguë. C'est principalement sur l'existence du râle sous-crépitant que l'on formule son diagnostic. Laënnec attribuait au siège du râle des deux côtés de la poitrine une grande valeur comme signe de bronchite. M. Louis, en signalant la base postérieure des deux poumous comme étant les points plus particulièrement occupés par ce râle, lui a donné une importance bien plus grande. Il résulte de ce siège habituel du râle sous-crépitant, en effet, que, si on le trouve plus prononcé au sommet qu'à la base des poumons, on doit craindre qu'il ne soit symptomatique de tubercules pulmonaires. Sa signification varie également si on le rencontre limité à un seul côté de la poitrine. Il peut révêler alors l'invasion ou la résolution d'une pneumonie, ou bien être le seul signe physique de cette maladie chez le vieillard, dépendre d'une broncho-pneumonie chez l'enfant, ou enfin annoncer une dilatation des bronches.

Des rales sonores, ai-je dit, sont mélangés au râle sous-crépitant dans certains cas. Mais lorsqu'il n'existe que des râles sonores (sifflants, ronflants) dans une malade aiguë, l'on ne saurait admettre, avec M. Beau, qu'il y a une bronchite aiguë particulière, caractérisée par ces râles. Dans la plupart des cas, il n'y a certainement alors que congestion pulmonaire. Il en est de même au début de certaines bronchites, dans lesquelles l'apparition des râles humides est précédée de simples râles sonores : il n'y a encore qu'hypérémie dans cette dernière circonstance. Je renvoie sur ce point à l'article Congestions, en rappelant que, dans les maladies aigués fébriles où se constatent les râles sonores, il ne peut y avoir de doutes sur l'existence de l'hypérémie à l'exclusion de la bronchite, lorsque, avec ces râles sonores, il n'y a ni duspnée, ni toux, ni expectoration.

les râles sous-crépitants des deux côtés de la poitrine restent donc les signes stéthosopques les plus importants de la bronchite. Les autres signes de la maladie, dont la raleur relative est réelle, ont cet avantage qu'ils conduisent à rechercher l'existence de ce râles. La douleur thoracique, la toux, la dyspnée, l'expectoration n'ont même de valeur, dans la bronchite, que lorsque l'on a reconnu qu'elles coïncident avec le râle sous-crépitant.

Cependant, en l'absence de râles humides à la base postérieure des poumons, c'il y a douleur avec titillations au niveau de la partie supérieure du sternum, et toux plus ou moins forte et quinteuse, on se prononcera pour une trachéo-bronchite; tandis que l'étendue des râles, localisés ou généralisés dans la poitrine, permettra d'établir que l'on a affaire à une bronchite capillaire locale ou générale. L'existence des symptômes asphyxiques, dans cette dernière forme, lui donne d'ailleurs une physionomie particulière, très-différente de celle de la bronchite capillaire non généralisée. Ces phénomènes asphyxiques ne sauraient, par le fait même de la généralisation des râles humides, être confondus avec les asphyxies symptomatiques dues à une toute autre cause (V. Asphyxies, p. 95).

Les antécédents sournissent assez souvent au diagnostic des données utiles, prin-

cipalement en révélant la cause de la maladie, cause qui varie suivant que la bronchite est primitive ou secondaire. Primitive, elle s'est ordinairement développée la suite de l'impression subite ou prolongée du froid, ou de l'inspiration de gaz irritants. Secondaire, la bronchite s'est développée dans des conditions pathologiques diverses qu'il est indispensable de préciser.

C'est principalement dans le cas de bronchite capillaire qu'il est nécessaire de rechercher si elle est primitive, ou secondaire. La gravité de la forme généralisée, ou suffocante, ne doit pas faire oublier que les accidents observés ne sont le plus souvent que des phénomènes d'une autre maladie plus ou moins grave. La bronchite capillaire généralisée est, en effet, presque toujours symptomatique. Chez l'enfant elle complique ordinairement les fièvres graves, principalement les fièvres éruptive; chez l'adulte, on la rencontre aussi dans les fièvres graves, dans la morve, mas le plus souvent dans le cours des anciens emphysèmes pulmonaires ou des affection graves du cœur. Elle est, comme la pneumonic, une complication ultime chez le malades profondément débilités.

C'est surtout lorsque la bronchite est secondaire, qu'elle est fréquemment confordue avec la congestion du poumon. Je me dispense de discuter son diagnostic differentiel, l'ayant fait à propos des maladies que l'on pouvait confondre avec elle (F. Congestions, Preumonie, Phythisie aigué).

La bronchite étant reconnue, l'étude des commémoratifs et l'examen du malair auront permis de déterminer en même temps la forme de la bronchite, l'étende apparente de la *l'ésion locale*, son degré d'intensité, et enfin ses complications, su en existe. — En outre des trois formes que j'ai établies en commençant, on en a admis d'assez nombreuses qui, en réalité, ont peu d'importance sous le rapport du diagnostic, puisque leurs caractères sont les mêmes que dans la bronchite simple Telle est la bronchite goutteuse. Une variété plus légitime est la bronchite observe dans la fièvre dite caturrhale, dans laquelle l'ensemble des muqueuses nasale, pluryngienne, intestinale et respiratoire sont affectées simultanément (V. GRIPPE). -Parmi les complications de la bronchite, on compte la pueumonie franche, qui peul compliquer les bronchites graves, mais c'est surtout la pneumonie lobulaire que l'on aura à redouter comme complication dans les bronchites de l'enfance. La dilatation des bronches doit aussi être considérée comme une complication de la bronchite capillaire grave, car M. Fauvel a rencontré cette lésion très-étendue chez los les malades, enfants et adultes, qui avaient succombé dans le cours de cette affection, et dont il a fait la nécropsie.

3º Pronostic. — C'est principalement sur l'étendue de la bronchite et sur l'ensemble des phénomènes généraux que se sonde le pronostic de la bronchite aigné. Il est sans gravité avec la sorme apyrétique. Il n'offre de danger, dans la bronchite fébrile médiocrement étendue, que lorsqu'elle survient à titre de complication dans une maladie grave; l'esset d'une bronchite, même peu étendue, est surtout remarquable dans la paralysie ou l'atrophie du diaphragme. Lorsque la bronchite est généralisée jusqu'aux plus petites divisions bronchiques, elle est le plus souvent suivie de mort en 4, 6 ou 8 jours. J'ai recueilli un sait de guérison dans lequel une bronchite de cette espèce avait été produite par l'inspiration de gaz acide nitreux dans un espace consiné. L'issue savorable qui eut lieu s'accorde jusqu'à un certain point, dans ce sait, avec l'innocuité attribuée par Laënnec aux

brouchites occasionnées par des vapeurs irritantes et acides; seulement mon observation, dans laquelle la brouchite avait été des plus graves, fait exception à la règle générale qu'il a posée, à savoir : qu'en pareil cas, la maladie est ordinairement légère.

II. Bronchite chronique. — La bronchite chronique est l'apanage à peu près exclusif de la vieillesse, et ses variétés peu importantes ont été principalement désignées par les anciens sous la dénomination générale de catarrhes. Son diagnostic est rarement embarrassant. Une toux habituelle qui a persisté après une ou plusieurs atteintes de bronchite aiguë, une expectoration muqueuse habituelle plus ou moins abondante, tantôt transparente et fluide (catarrhe pituiteux, bronchorrée), tantôt plus épaisse, opaque et d'un jaune verdâtre (catarrhe muqueux de Laënnec), tantôt enfin peu abondante, demi-trausparente et comme perlée (catarrhe sec du même auteur); à l'auscultation, un râle sous-crépitant humide dans une étendne plus ou moins considérable à la base postérieure des deux poumons : tels sont les signes de la bronchite chronique. Il serait difficile de ne pas leur assigner leur vraie signification, surtout en rapprochant des signes locaux le fait d'ab-ence de tout affaiblissement et de tout mouvement fébrile. La fièvre ne se montre que dans les cas de complications ou d'exacerbations, qui ne sont en réalité que des bronchites aiguës accidentelles.

Je n'ai pas à m'arrêter au diagnostic différentiel de la bronchite chronique avéc la phthisie pulmonaire, l'emphysème, la dilatation des bronches, cette question avant été traitée à propos de ces affections, auxquelles je renvoie le lecteur.

Les bronchites chroniques n'ont de gravité que par leur coıncidence, d'ailleurs fréquente, avec l'emphysème pulmonaire ou avec les maladies du cœur. L'accumulation des mucosités dans les bronches contribue alors à augmenter la gêne de la respiration et de la circulation, parsois si grande dans ces dernières maladies.

## lil. Bronchite pseudo-membraneuse.

1° Cette espèce de bronchite, appelée aussi bronchite croupale, croup bronchique, etc., diffère d'une bronchite simple principalement par l'expulsion de fausses membranes par la toux, fausses membranes isolées ou mélangées de mucosités. Cependant M. Peacock, M. Thierfelder (de Leipsick) et d'autres auteurs ont formulé d'autres particularités utiles à connaître dans la pratique.

Pour M. Lespiau (Mém. de méd. et de chir. milit., 1854), quand le malade, interrogé sur le siège de la douleur, porte la main le long de la trachée, et qu'il dessine les divisions bronchiques, c'est que les fausses membranes constatées au pharynx ont envahi tout le tube aérien. Les détails donnés par M. Peacock (Medical Times, december, 1854) ont surtout de l'importance, parce qu'il les a déduits de 48 observations recueillies en Angleterre, en Allemagne et en France. Suivant cet observateur, la coloration des pseudo-membranes est le plus souvent d'un blanc sale, rarement d'un brun pâle ou modifiée par du sang. Leur forme est variable; quelquefois elles présentent l'aspect de petits lambeaux de membrane mince, ou bien elles se moulent sur le tuyau bronchique et ses ramifications, et sont alors composées de lamelles fines et concentriques; les concrétions sont pleines ou tubulées. Le tronc de ces productions arborescentes a un diamètre qui varie de celui d'une plume de corbeau au volume d'une plume d'oie. Il semble que le plus souvent elles se soient moulées sur des tuyaux bronchiques de troisième ou de quatrième ordre; ce-

pendant leur calibre est quelquesois bien plus considérable, puisque l'on a rencontrides saits de concrétions s'étendant depuis les dernières ramisications bronchiques
jusqu'à la trachée. J'ajouterai que, pour bien juger de l'état des sausses membranes,
il faut ou les plonger ou les saire macérer dans l'eau. Vues au microscope, elleprésentent les caractères de la fibrine. La bronchite pseudo-membraneuse, suivant M. Peacock, peut se montrer non-seulement à l'état aigu, mais encore sous la
forme chronique. Dans le premier cas, elle se termine rapidement par la guérison
on par la mort; dans le second, les crachats avec sausses membranes se montrent
pendant des semaines, des mois, des années même, à des intervalles variables, on
bien au moment des exacerbations des symptômes inflammatoires. M. Thore, avant
M. Peacock, avait déjà publié deux observations intéressantes de ces deux sormes
aigue ou chronique (Arch. de méd., 1849, t. XX, °p. 295).

Cette variété de diphthérie se rencontre plus souvent chez les hommes que chez les semmes. Quoique se montrant à tout âge, elle semble plus fréquente de 20 à 25 ans; elle affecte quelquesois les individus robustes, mais bien plus souvent elle atteint des sujets débilités par une affection chronique des poumons, ou par toute autre maladie préexistante, surtout en temps d'épidémie, comme M. Nonat l'a observé dans l'épidémie de grippe de 1837, et M. Fauvel dans la bronchite capillaire, ainsi que MM. Mahot, Bonamy, Macé et Malherbe, de Nantes. M. Thore a sait connaître des exemples de bronchite diphthérique primitive.

2º Le diagnostic de cette espèce de bronchite, comme je l'ai rappelé en commençant, se fonde presque uniquement sur la présence dans les crachats des pseudomembranes tubulées ou ramifiées. On pourra cependant soupçonner l'existence de la maladie avant l'expulsion des concrétions, si le malade s'est exposé à la contagion de la diplithérie et qu'il soit pris d'une bronchite avec dyspnée intense, accès de suffocation, faiblesse du bruit respiratoire à l'auscultation, bruit de claquement signalé par M. Barth, et dû au déplacement de fausses membranes ou de lambeaux flottants dans les voies aériennes. L'apparition des mêmes signes, chez un sujet qui offre en même temps une simple plaque diphthérique dans le pharynx, suggérera le même diagnostic. Malheureusement le claquement, qui a la valeur d'un signe pathognomonique, est très-rarement constaté.

3º La gravité du pronostic varie avec les circonstances dans lesquelles se montre la maladie, suivant l'étendue des concrétions, et la facilité ou la difficulté avec laquelle elles sont expulsées au deliors. La mort a lieu par asphyxie; mais suivant M. Peacock, elle ne serait pas la terminaison la plus fréquente, soit dans la forme aigué, soit dans la forme chronique, dans laquelle l'expectoration caractéristique se reproduit par intervalles, quelquefois pendant un temps fort long. La guérison a eu lieu dans les deux faits rapportés par M. Thore. Il ne faut donc pas porter toujours un pronostic fatal.

BRONCHOCELE. — V. Goitre.

BRONCHOPHONIE. — V. VOIX THORACIQUE.

BRONCHO-PNEUMONIE. - V. PNEUMONIE.

BRONCHORRÉE. — V. BRONCHITE (chronique).

BRONZÉE (PEAU OU MALADIE). — Le remarquable mémoire du docteur Addison, dont le docteur Lasègne a donné une analyse dans les Archives générales de médecine (1856, t. VII), a attiré l'attention des observateurs sur les saits de

coloration anomale des téguments désignée sous les noms de *peau bronzée*. Cette coloration coinciderait à peu près constamment, suivant M. Addison, avec des lésions des capsules surrénales. Ces lésions sont-elles réellement la condition nécessaire de la maladie? C'est ce que j'examinerai plus loin.

1º Éléments du diagnostic. — La maladie bronzée est habituellement chronique et de longue durée; très-rarement elle a suivi une marche aiguë. Ses signes varient suivant deux périodes. Pendant la première, il n'y a absolument qu'un dépérissement et une anémie graduellement croissants, avec souffles cardio-vasculaires, douleur épigastrique, parfois des vomissements rebelles. M. Trousseau a noté une sois une douleur des reins de médiocre intensité. — La seconde période est caractérisée par les phénomènes anémiques qui précèdent, et qui font des progrès lents jusqu'à la mort, sans s'accompagner d'émaciation extrême; mais, de plus, la peau prend une couleur plus ou moins foncée, d'un ton ensumé, et qui varie du brun clair à la terre d'ombre ou au bistre; dans quelque cas, la peau est assez brunie pour que, en voyant l'aspect du visage du malade, on ait pu le prendre pour un mulatre. Cette coloration est due à une énorme quantité de granulations pigmentaires déposées dans toute l'épaisseur de la couche épidermique, comme l'ont constaté au microscope MM. Vulpian et Second Féréol (Acad. de méd., août 1856). Elle peut affecter toute la peau; mais ordinairement elle est plus maniseste ou limitée à la face, au cou, aux extrémités supérieures, au pénis, au scrotum, au pli de l'aisselle, et autour de l'ombilic. On la voit aussi au niveau des mamelons, dont la teinte soncée ressemble à celle que présente le mamelon des femmes pendant la grossesse; enfin M. Trousseau l'a notée en dedans des lèvres. Parfois, au lieu d'ètre répandue uniformément, la coloration anomale est par plaques, de sorte que la surface du corps en est comme marbrée. Addison cite même des exemples dans lesquels certaines portions de la peau, au lieu de présenter une exagération de la matière pigmentaire, en paraissent au contraire tout à sait dépourvues, et constituent des surfaces d'un blanc mat, un véritable vitiligo, contrastant avec les surfaces brunies voisines.

2º Inductions diagnostiques. — L'on ne saurait avoir la prétention de diagnostiquer à maladie bronzée à son début, lorsqu'elle ne consiste que dans l'ensemble des symptômes anémiques. Mais il n'en est plus de même dès que l'on constate en même temps le changement survenu dans la coloration de la peau, dout la teinte bistrée est caractéristique. Cependant, lorsque cette coloration, singulière par son caracière et par son siège, comme on vient de le voir, est le signe qui attire tout d'abord l'attention, il faut se tenir en garde contre quelques difficultés ou certaines causes d'erreur physiologiques. D'abord il serait, ce me semble, difficile, sinon impossible, de constater la coloration bronzée chez les individus à peau naturellement brune ou très-brune, et à plus forte raison chez les mulâtres. Ce n'est donc guère que vers les pays du Nord que pouvait se révéler cette affection. Mais, indépendamment de la difficulté de reconnaître la maladie bronzée sur les sujets très-bruns, il y a la facilité de la confondre avec la coloration de la peau brunie partiellement par l'insolation. Cette confusion ne serait cependant possible qu'à la condition de ne tenir compte ni des antécédents, ni du siége de la coloration; car c'est à la face, au cou, à la partie supérieure du sternum et aux mains, que brunit la peau exposée habituellement au soleil; tandis que c'est aussi aux aisselles, au pénis, au scrotum et

aux aines que se développe la coloration anomale, dens la maladie d'Addison. J'ajouterai encore qu'il y a deux particularités qui doivent, lorsqu'elles existent, lera tous les doutes du médeciu; ce sont : l'isolement des taches brunes survenues dus le cours de la maladie, et leur coîncidence avec des taches blanches de vitiligo. Ce sont là, en effet, des caractères très-probants de la nature bronzée des colorations, sur lesquels M. Trousseau a eu raison d'attirer l'attention (Soc. méd. des hôp.; août 1856). Quant à l'examen, qu'il conseille, du pigmentum cutané, qui ne se retrouverait pas dans les cas d'insolation, et qui caractériserait la peau brouzée, il est clair que l'on ne pourrait pas faire cet examen microscopique pendant la ve. L'existence de ces taches bien caractérisées, avec une anémie profonde que ren n'arrête dans sa marche progressive, et que nulle lésion spéciale n'explique complétement, suffira pour faire diagnostiquer la maladie bronzée.

Existe-t-il des affections qui puissent, au lit du malade, simuler la malade d'Addison? C'est un point qui n'est pas encore suffisamment étudié. On a bien signalé la phthisie pulmonaire comme pouvant donner lieu à des colorations analogues à celles que j'ai décrites dans cet article, mais rien n'a démontré qu'alors n'y eût pas de lésion des capsules surrénales. Il est d'ailleurs impossible de confondre les véritables taches bronzées avec la coloration générale des téguments du à l'usage interne du nitrate d'argent, avec certaines affections anciennes de la peau, telles que des éphélides étendues, le pityriasis versicolor, etc., qui en diferent par une foule de circonstances inutiles à rappeler ici. Les taches bronzées ont surtout un siége caractéristique, qu'il ne faut jamais oublier.

L'étendue de ces taches et leur intensité de coloration sont généralement proportionnelles à la gravité de la lésion des capsules surrénales, sans qu'il y ait rieu d'absolu à cet égard.

Jusqu'à présent j'ai supposé qu'à la peau bronzée, avec anémie concomitante. correspondait une lésion des capsules surrénales; mais cette corrélation n'est pas constante, et il saut reconnaître qu'il est impossible de décider, pendant la vie, sil y a ou non lésion des capsules. C'est ce qui ressort des faits observés par M. Addison lui-même, par M. Peacock (en Angleterre), par M. Puech, de Toulon, et par k docteur Vernay (en France). M. Chavanne a publié récemment un intéressant travail (Gaz. méd. de Lyon, 1860), dans lequel on trouve que, sur 44 faits de pesu bronzée ou d'altérations des capsules surrénales avec autopsie, qu'il a réunis, il en compte : 35 de peau bronzée avec altération des capsules surrénales; 5 de peau brouzée sans altération des capsules; et 6 d'altérations des capsules surrénales sans peau bronzée. Ces faits contradictoires déjà connus, mais avec moins de précision, font entrevoir un problème plus vaste que la question formulée par M. Addison dans son remarquable mémoire. Ils démontrent cependant que, lorsqu'il y a peau bronzée, il y a, sept sois sur huit, une lésion des capsules (35 sois sur 40). Or, ce résultat domine toute la question pratique, puisque, dans presque tous les cas, la coloration bronzée de la peau une fois reconnue, on doit présumer que les capsules surrénales sont lésées. Et, comme ces lésions des capsules surrénales se rencontrent dans le cours des maladies cancéreuses ou tuberculeuses, lorsque la peau bronzée coïncidera avec l'une de ces maladies, il sera très-probable qu'une tocalisation tuberculeuse ou cancéreuse se sera effectuée au niveau des capsules. On ne saurait pourtant l'assirmer, non-seulement parce que les capsules surrénales pourraient être

saines, comme on l'a vu dans un certain nombre de faits, mais encore parce qu'elles peuvent offrir une lésion autre que le cancer ou les tubercules, malgré l'existence de lésions cancéreuses ou tuberculeuses d'autres organes, comme l'a montré une observation de M. Second Féréol (loc. cit.).

5° Pronostic. — La mort est la terminaison inévitable de la peau bronzée avec lésion des capsules surrénales, condition d'ailleurs la plus ordinaire. Les progrès incessants du dépérissement, qui sont parfois très-rapides dans la forme aiguë, et les affections intercurrentes, pneumonies, ramollissement des centres nerveux, favorisent l'apparition du terme fatal.

BRUITS ANOMAUX. — Chaque bruit anomal qui peut se produire dans les organes a une valeur diagnostique plus ou moins grande, que j'ai examinée à part. Cependant il me paraît nécessaire de les envisager dans leur ensemble, pour que l'on s'en forme une idée générale.

1° Caractères. — Dans l'état de santé, il se produit dans les organes des bruits particuliers qui n'ont d'intérêt pour le médecin qu'autant que ces bruits peuvent se transformer en bruits morbides. La circulation de l'air dans les voies respiratoires (respiration et phonation), celle du sang dans le cœur et les principaux vaisseaux, celle des gaz et des liquides dans le tube digestif, et enfin les bruits que l'on peut percevoir au niveau des organes locomoteurs, sont les seuls bruits normaux qui, à ce point de vue, intéressent le praticien. Parmi ces bruits, les uns, comme ceux de la respiration accélérée, de la phonation, la toux expulsive, etc., et certains borborygmes, sont perçus à distance; d'autres, les battements du cœur et ceux des raisseaux voisins de l'oreille, par exemple, sont quelquesois perçus par l'individu lui-mème dans de certaines conditions (décubitus, course forcée); d'autres bruits enfin doivent être écoutés d'une certaine manière par le médecin pour être enlendus (auscultation), ou bien la simple audition peut suffire, mais il saut qu'il provoque la production accidentelle des phénomènes sonores par un moyen artificiel (percussion).

Ces diverses manières de percevoir les bruits normaux sont applicables à la perception des bruits anomaux, lorsqu'ils ne sont qu'une perversion des précédents. Mais il y a d'autres bruits pathologiques qui surviennent d'eux-mêmes, et qui ne remplacent nullement des bruits physiologiques. Ce sont des phénomènes sonores qui résultent d'actes aphones chez l'homme sain, tels que le glissement des surfaces séreuses adossées, qui devient bruyant à l'auscultation lorsque ces surfaces perdent leur poli et leur humidité. Des concrétions solides peuvent aussi s'accumuler dans les organes (calculs de la vésicule biliaire) et produire à une pression méthodique le bruit dit de collision. Au lieu de se faire entre des corps solides que l'on met en mouvement par la palpation, une collision peut résulter aussi de l'agitation d'un gaz et d'un liquide emprisonnés dans une cavité accidentelle, et donner lieu au bruit de flot (succussion).

Le siège des bruits perçus est facilement établi en tant que région, mais il n'en est pas toujours de même lorsqu'il s'agit de déterminer l'organe au niveau duquel il se produit. A ce propos, il ne faut pas oublier que les bruits anomaux, dans certains cas rares, tout en étant perçus dans une région, ont leur point de départ dans un organe plus ou moins éloigné et situé dans une région différente. Ce sont alors des bruits transmis par des solides, des gaz ou même des liquides. C'est

ainsi que la respiration trachéale peut être constatée au niveau de la poitrine, i travers une masse solide anomale; de même pour les bruits du cœur. On a tri parti de cette propagation des bruits produits dans les organes circulatoires pour déterminer leur siège, en s'appuyant sur ce fait que leur extension se fait principalement en aval du courant sanguin. Les gaz mis en vibration transmettent de bruits parfois éloignés, comme dans le pneumo-thorax et dans la production de la voix thoracique. Quant aux liquides accumulés, ils transmettent bien plus rarment, chez l'homme, les bruits qui se produisent au-dessous d'eux, que les solides et c'est justement la rareté de cette transmission qui occasionne les erreurs de diagnostic auxquelles elle donne quelquefois lieu.

2º Conditions organiques. — Je ne m'engagerai pas ici dans une discussion qui ne pourrait aboutir, sur la question complexe des causes physiques des bruits and maux, sur lesquelles on n'est pas généralement d'accord. Je rappellerai seulement, à un point de vue très-général, les lésions organiques parfaitement saisissables qui coîncident avec les différentes variétés de bruits pathologiques.

Ceux qui se passent dans les voies respiratoires résultent de différentes lésions: les unes qui diminuent le calibre des conduits; les autres qui, au contraire, le dilatent partiellement ou les font aboutir à des cavités accidentelles, soit des l'intérieur même du tissu pulmonaire, soit en dehors (cavité des plèvres); d'autre qui obstruent les canaux ou les vides aériens de liquides plus ou moins consistants ou de produits solides, tels que corps étrangers, fausses membraues ou expansions organiques en partie adhérentes (polypes).

Dans les voies circulatoires, les bruits anomaux coıncident avec des rugosités ou des concrétions inflammatoires ou autres qui existent, soit au niveau des orifices du cœur, soit dans les vaisseaux artériels; avec des tumeurs qui compriment ces vaisseaux; avec des communications morbides entre des artères et des cavités anémymales, ou entre les artères et les veines les plus volumineuses; ensin avec des altérations du sang et d'autres conditions encore incomplétement connues.

Les bruits anomaux qui se produisent dans les séreuses sont de trois sortes : a. de bruits de frottement résultant du glissement de leurs surfaces contigués devenus regueuses, et qui se constatent dans la plèvre, le péricarde et le péritoine; b. le bruit de flot se produisant dans le vide qui résulte de l'écartement de la plèvre par un gu et un liquide à la fois; c. les souffles respiratoires amphoriques, dus le plus ordinairement à la pénétration de l'air des voies aériennes dans cette même séreuse, el les résonnances métalliques.

3° Je ne m'arrête pas à la signification de ces bruits anomaux si variés; elle représenterait aucun intérêt à être examinée d'une manière générale.

BUBON. — A propos des adénopathies, j'ai rappelé que les tumeurs ganglionnaires d'origine vénérienne résultaient d'une lésion locale ou d'une infection générale de l'économie. Celles d'origine locale, auxquelles est plus spécialement applicable la dénomination de bubons, sont facilement reconnaissables, lorsqu'il existe manifestement un chancre dans la zone lymphatique qui correspond au ganglion tuméfié. L'adénopathie a pour caractères, dans ce cas, d'être mono-ganglionnaire et superficielle. ce qui la distingue des adénopathies strumenses, qui sont ordinairement multiples et d'abord profondes.

Indépendamment des bubons concomitants des chancres, il existe d'autres us-

meurs ganglionnaires, qui ont été considérées comme de véritables bubons vénériens par les uns, et comme de simples adénites par les autres. Ce sont les adénopathies qui accompagnent la blennorrhagie, et les bubons, dits d'emblée, qui se montrent, comme accident unique, à la suite d'un coît infectant. Et comme, en pareille circonstance, aucun caractère particulier ne distingue les bubons vrais des faux bubons, il en résulte que leur diagnostic est presque toujours impossible. Pour M. Ricord, le succès de l'inoculation du pus fourni par la tumeur est le seul signe pathognomonique de sa nature syphilitique. Mais un pareil moyen d'investigation ne saurait être conseillé dans la pratique, comme moyen inossensis; il ne serait applicable d'ailleurs que dans les cas de suppuration, qui sont loin d'être communs. Le bubon d'emblée en particulier se terminerait le plus souvent par résolution, selon M. Diday.

Cet auteur, dans un ouvrage récent (Exposition critique des nouvelles doctrines de la syphilis, 1858), a désendu l'existence du bubon d'emblée. On le diagnostiquerait, suivant lui, aux signes suivants: il serait précédé de phénomènes sébriles; l'inflammation serait toujours médiocre, sa durée assez longue (un mois au moins), sa terminaison habituellement heureuse; le pus que sournit la suppuration (qui a lieu une sois sur quatre) ne serait pas inoculable; jamais il ne se produirait de syphilis constitutionnelle; et ensin, comme particularité sur la valeur de laquelle insiste M. Diday, le bubon d'emblée apparaîtrait trois semaines après le coît fatal.

Quoi qu'il en soit, le point essentiel du diagnostic est, avant tout, de rechercher si la tumeur ganglionnaire ne peut pas s'expliquer par une simple lésion externe. indépendante de toute contamination vénérienne (V. Adénite). Hunter a insisté sur la confusion que l'on est disposé à faire des dissérentes tumeurs de l'aine avec les bubons. Il rappelle que l'on a pris pour des bubons vénériens des hernies crurales et même des anévrysmes de l'artère sémorale. On comprend la possibilité de ces erreurs, lorsque l'on voit une adénite être prise pour une hernie étranglée (V. p. 17).

**BULLES.**— **BULLEUSES** (MALADIES). — Les soulèvements plus ou moins étendus de l'épiderme par un liquide qui constitue les bulles, appelées aussi phlyctènes, se montrent dans une foule de maladies, quoiqu'on n'en ait fait l'élément caractéristique que de deux affections : le pemphigus et le rupia.

D'abord toutes les affections dites vésiculeuses dans la classification de Willan, l'herpès, l'eczéma, l'éruption vésiculeuse de la gale, peuvent affecter la forme bulleuse par la confluence d'un plus ou moins grand nombre de vésicules voisines; ce caractère a même servi à établir pour l'herpès une forme particulière (l'herpès phlycténoïde). Dans ces différentes conditions, le caractère ordinaire ou simplement vésiculeux de l'éruption, dans les parties circonvoisines, fait facilement reconnaître l'origine des bulles. Il en est de même de la miliaire, des sudamina lorsqu'ils sont confluents, et enfin de la scarlatine dite bulleuse ou pemphigoïde, lorsque les très-fines vésicules de son éruption ont formé des ampoules plus ou moins étendues.

Je ne serai que rappeler les maladies dans lesquelles les bulles se montrent comme un épiphénomène à part, et non comme une modification d'une éruption vésiculeuse. Ce sont : l'érysipèle spontané de la sace; l'insolation dans les pays chauds ou torrides; le mal dit de bassine; la brûlure; la gangrène de cause interne ou celle due à la pénétration d'un virus ou d'un venin, comme la piqûre de la tarentule, la morsure de la vipère, le charbon, la morve aigué. Ensin les applications vésicantes,

telles que les sinapismes laissés trop longtemps en place, les cantharides, l'ammoniaque, sont également suivies de phlyctènes. Le siège des bulles est souvent une excellente donnée diagnostique pour en déterminer l'origine, dans plusieurs de ce circonstances. On les constate sur les mains et les doigts, dans le mad de bassine; la face, dans l'érysipèle spontané de cette région; au niveau ou dans le voisinage des blessures vénéneuses ou virulentes; sur les parties exposées au soleil, dans l'insolation; et enfin aux deux membres inférieurs, à la suite de l'application probatée des sinapismes.

En dehors de ces conditions si dissertes, dans lesquelles se présentent des bulle ou des phlyctènes comme signe accessoire, il y a deux affections cutanées, aix dit, où les bulles sorment un des caractères principaux de la maladie : le pemphige et le rupia. Ces deux affections se rencontrent chez des individus cachectiques. Els sont ou non syphilitiques (V. Syphilides).

1º Dans le pemphigus, les bulles, soulevées par de la sérosité et semblables i celles d'un vésicatoire, ont un diamètre qui varie de celui d'un pois à des dimersions parfois énormes; mais ordinairement elles sont de la grandeur d'une pièce d'un à cinq francs. Le pemphigus est aigu ou chronique. — A l'état aigu, il x montre principalement chez les sujets jeunes; il est précédé d'un mouvement le brile. La lésion cutanée débute par des taches rouges, au niveau desquelles l'esderme se fronce, se distend en bulle, se rompt, puis se dessèche, en laissant une macule passagère d'un rouge brunâtre. C'est surtout aux membres inférieurs que l'on rencontre ces lésions. Parfois l'éruption avorte et reste à l'état de tache, de manière à simuler un érythème papuleux (Hardy, Leçons, 1859, p. 127). Check nouveau-né, il survient, peu après la naissance, des bulles à la plante des peds ainsi qu'à la paume des mains, et qui sont de nature syphilitique. - Le pemphigu chronique est le plus fréquent, le plus rebelle. Il offre une succession d'éroptions désespérante par sa ténacité. A la bulle succède quelquesois une croûte mine qui laisse à sa suite une macule rougeâtre, et presque toujours ces trois éléments se remarquent à la fois dans des points différents. On a donné à cette forme la denomination de pemphigus successif. Une seconde forme est dite prurigineuse, en raison des démangeaisons insupportables qu'elle occasionne; ici la peau est noirite, sillonnée de traînées résultant du grattage, onctueuse, exhalant une odeur fade d nauséeuse, et parsemée de petites bulles caractéristiques. Enfin on a donné à une troisième variété le nom de pemphiqus foliacé, dans laquelle les bulles se montrent seulement au début, ou même peuvent manquer (V. Squames).

2º Le rupia a été confondu avec l'ecthyma cachectique, vu l'impossibilité de les distinguer l'un de l'autre. Ce n'est pas, à proprement parler, une affection bulleuse, selon la juste remarque de M. Hardy; l'épiderme n'est pas tendu, mais ridé, et le liquide sous-jacent est un mélange de sérosité, de pus et de sang. La dessiccation de ce liquide donne licu à la formation d'une croûte épaisse, noire, proéminente, audessous de laquelle est une ulcération fétide, sans tendance à la cicatrisation. On a désigné, sous la dénomination de rupia escharrotica une variété propre aux enfants cachectiques du premier âge, et qui ne me paraît être que le pemphigus syphilitique; du moins elle n'a pas de caractère qui la distingue suffisamment de cette dernière affection.

Le pronostic du pemphigus chronique et du rupia, qui surviennent chez des indi-

vidus assaiblis et placés dans de mauvaises conditions hygiéniques, devra toujours être sormulé comme grave. L'entérite chronique est souvent, de part et d'autre, une complication funeste.

CACHERIES. — Ce mot, exprimant des altérations profondes de nutrition inconves dans leur nature intime, n'a plus aujourd'hui le sens étendu que lui attribusient les anciens. Quoique plus restreinte, sa signification n'est pas cependant parfaitement définie.

Les éléments du diagnostic, pendant la durée toujours longue des cachexies, sont nombreux, et leur ensemble est caractéristique. Tout état cachectique ne s'annonce, à son début, que par l'ensemble des phénomènes généraux et locaux de l'anémie. Les signes de la cachexie confirmée ne sont même à la rigueur que l'exagération extrême des signes anémiques : dépérissement de plus en plus prononcé, souvent malgré la conservation de l'appétit; tendance aux suffusions séreuses sousculanées, dans les cavités séreuses, dans les poumons; tendance aux hémorrhagies par diverses voies, taches ecchymotiques ou de purpura, épanchements sanguins sous-cutanés ou intra-musculaires, pertes de sang par les voies naturelles, les fosses nasales, les gencives, les intestins, etc., alternatives de diarrhée et de constipation. A une période plus avancée, l'on observe une anorexie complète, un dépérissement derem extrême, une diarrhée rebelle, la fièvre hectique, la fréquence plus grande des hémorrhagies, des syncopes, et une terminaison funeste, hâtée souvent par l'un de ces derniers accidents.

Mais ces éléments généraux, communs à toutes les cachexies, sont souvent liés à des étals pathologiques dont la constatation est très-importante; car c'est sur eux seulement que l'on peut se baser pour arriver à la détermination de l'espèce de cachezie. Or, à ce point de vue, elles peuvent se diviser en quatre groupes.

1º D'abord l'étude de l'anatomie pathologique nous apprend qu'un grand nombre d'états cachectiques sont consécutifs à des lésions d'organes assez profondes pour porter une grave atteinte à la nutrition. Le cancer, les tubercules, les suppurations abondantes et prolongées, et certaines affections chroniques de la peau, en sont des exemples.

<sup>29</sup> Sans qu'il soit aussi bien démontré que les altérations évidentes de certains organes soient le point de départ de l'état cachectique, la coîncidence de ces altérations conduit encore à distinguer un second ordre de cachexies. Je veux parler de celles qui s'accompagnent d'une altération des glandes sans conduit excréteur, glandes dites vasculaires, en raison de leur action encore mal déterminée sur le raing (capsules surrénales, rate, ganglions lymphatiques, glande thyroïde). Il est crident que l'on doit désormais faire une classe à part des cachexies dont la manifestation anatomique a lieu vers ces organes, et qui ont été étudiées dans ces derniers temps. Telles sont la maladie d'Addison, celle appelée improprement leucocythémie plénique ou lymphatique, et la cachexie dite exophthalmique.

3º Les recherches modernes sur le sang et sur l'urine, qui en est l'émonctoire (sentiel, ont permis de fixer l'origine apparente d'un assez grand nombre d'autres fats cachectiques, que l'on a pu ainsi rattacher à certaines anémies dues à différentes causes : à des influences hygiéniques funestes et longtemps continues, à l'albuminurie persistante de la maladie de Bright, à la glycosurie. On a pu alors

146 CACHEXIES.

expliquer la cachexie, soit par l'insuffisance des matériaux nutritifs et des globu dans le sang, soit par les pertes incessantes de l'albumine du sérum sanguin, ou le défaut de combustion des éléments glycosiques. Malgré les importantes rech ches de MM. Andral et Gavarret, l'on ne peut être fixé encore sur le rôle que je la diminution de la fibrine dans le sang, et à laquelle avait été rattachée d'abord cachexie scorbutique.

4º Enfin, sans que l'anatomie aidée de la chimie ait toujours pu constater le fa il est d'observation vulgaire que les intoxications ou empoisonnements chronique effectués par la voie du derme, par les voies respiratoires ou par les voies digestivs accompagnent de cachexies lorsqu'elles sont longtemps continuées; et il me su de rappeler la syphilis, certains gaz délétères, comme les vapeurs de sulfure carbone, le scorbut, les préparations de plomb, de mercure, l'ergot de seigle, alcooliques et l'opium, comme pouvant, par un usage longtemps continué, p duire des cachexies qui empruntent leur physionomie à la cause particulière et a symptômes propres à l'intoxication elle-même. (V. Intoxications.)

Ainsi, un état cachectique étant constaté, on devra en chercher la condition thologique dans une altération du sang liée à l'un des quatre ordres d'états morbique je viens de passer en revue.

On doit toujours formuler un pronostic très-grave en présence de toutes les chexies. Elles sont le plus souvent suivies de mort, sans que l'on puisse comprais encore à quoi tient la gravité croissante des phénomènes dans beaucoup de ciro stances, comme dans les cachexies hées à l'altération des glandes vasculaires dont il va être question ci-après.

- I. Cachexie splénique ou lymphatique. Je comprends sous œ double appellation toutes les cachexies dont la résion commune est le développem plus on moins considérable de la rate, auquel se joint quelquefois le développem de la générahté des gauglions lymphatiques. Ces cachexies se rapportent à trordres de faits : à ceux décrits par M. Virchow et M. Bennett sous les noms de le cémie ou leucocythémie, saus autécédents paludéens; en second lieu à des faits même expression symptomatique, mais sans exagération du nombre des giobublanes du sang (V. Leucocythémie); et entin à des cachexies se rapportant à l'ou l'autre des deux ordres précédents, avec des antécédents manifestes de ficintermittente (cachexie paludéenne).
- 1º Éléments du diagnostic. Dans la cachevie splénique, ces éléments s'fournis d'abord par les éléments généraux des cachexies rappelés plus haut, et suite par les phénomènes particuliers qui résultent de l'augmentation de volume la rate, et quelquefois aussi de l'organe hépatique. La rate forme une tum lisse, qui pent être sensible seulement à la palpation, ou distendre visiblement l'hy chondre et le flanc gauches. Elle envahit souvent le côté correspondant de l'abdor jusque dans la fosse iliaque, où l'on sent le bord monsse et arrondi de l'organe continuant, dans le voisinage de la ligne blanche, avec son bord interne qui quelquefois une échancrure. Cette tumeur, qui s'insinue sous les côtes où elle sen s'insérer, refoule le diaphragme et le poumon gauche, parfois au point d'augmen notablement la dyspnée qui résulte déjà de l'anémie; ce refoulement peut égment donner lieu à un son tympanique au niveau du tissu pulmonaire. (V. Tu nisue.) D'autres données diagnostiques importantes résultent des conditions de l'augment des conditions d'augment peut égment données diagnostiques importantes résultent des conditions de l'augment des conditions de l'augment de

147

Espelle survient cette cachexie splénique, comme on le verra plus loin. — Dans la colorie lymphatique, on rencontre le même ensemble de phénomènes cachecture de développement anomal de la rate; mais ce qui domine c'est l'engorgement la tuméfaction des ganglions lymphatiques des aines, des aisselles, périmilares, etc., qui peuvent acquérir un volume énorme. M. Bonfils, qui a publié a descration remarquable de ce genre, que j'aurai plusieurs fois occasion de reducit des trav. de la Soc. d'observ., t. I), a vu les tumeurs ganglionares atteindre le volume d'une tête d'enfant.

Les ces deux formes de cachexie, il y a fréquemment exagération du nombre solubles blancs du sang ou leucocythémie. Mais comme cette leucocythémie se lattre dans les états cachectiques les plus divers, puisqu'on l'a rencontrée, par sole, avec le cancer, les intoxications paludéennes, et comme elle n'est pas solute dans la cachexie splénique ou lymphatique, on n'est pas en droit d'en le lésion microscopique fondamentale ni le signe essentiel de cette cachexie state.

lutactions diagnostiques. — Deux données principales dominent ici l'enraid des signes qui servent à formuler le diagnostic : le développement exagéré
r unte avec ou sans hypertrophies ganglionnaires, et l'état cachectique en luilusqu'on les rencontre réunis, ils suffisent pour établir l'existence de la
resplénique. Mais ce n'est là que le premier point du diagnostic, qui demande
un plus complétement formulé.

pard quelle est l'origine de la cachexie? Elle est depuis longtemps connue conséquence des fièvres intermittentes dans les pays marécageux, et elle est re répendent observée à Paris depuis que l'Algérie est devenue française. En rim de ces faits, les plus faciles à interpréter, il en est d'autres dans lesquels les rie phénomènes se constateut, sans qu'il y ait eu le moindre antécédent palure. Ce sont les cachexies spléniques ou lymphatiques de cette dernière espèce que l'inchow et Bennett ont eu l'honneur de signaler, mais en cherchant à tort à l'exagération des globules blancs du sang. Il sera donc nécessaire de retter avec soin les antécédents des malades pour établir s'ils ont eu, oui ou a texcès de fièvre paludéenne. C'est principalement chez les adultes que l'on retter la cachexie splénique; mais l'on n'oubliera pas qu'elle peut aussi s'offrir l'alcánce ou la vieillesse (13 aus et demi, 69 ans). J'en ai observé récemment a cample chez un enfant à la mamelle qui avait une rate énorme, et qui succomba te criesie progressive; il était en nourrice dans une localité très-élevée des entre de Paris, et exempte de toute influence palustre.

résident que, en présence des phénomènes cachectiques liés à la tumeur de rite ou à la tuméfaction généralisée des ganglions lymphatiques, des erreurs de rite ou à la tuméfaction généralisée des ganglions lymphatiques, des erreurs de rite ou à la première période de la maladie. C'est ainsi que les troubles riter variés de l'anémie, les vomissements qui existent dans certains cas au fair, que la dyspuée avec toux sèche, amaigrissement, sueurs, diarrhée, que les riterious séreuses, les hémorrhagies, etc., feront croire à l'existence d'affections riterious variées, et principalement de la phthisie, qui est la plus commune. Le pus chir (tympanique) que j'ai signalé au niveau du poumon gauche resoulé in la rate augmentée de volume, peut tromper en faisant croire à une diminution

148 CACHEXIES.

relative de la sonorité sous-claviculaire droite, qui serait produite par des tub cules; mais alors la rate a acquis un tel volume que la tumeur qu'elle forme att forcément l'attention. Les hémorrhagies et le dépérissement cachectique de la chexie splénique pourraient être attribués à un cancer interne. Mais, je le répè ce n'est que si l'on néglige d'explorer l'abdomen et la rate que ces erreurs se possibles. Cependant il y a des cas exceptionnels, dans lesquels, tout en reconna sant une cachexie, l'on pourrait croire à une hypertrophie splénique qui n'exi pas réellement. C'est ainsi que M. Becquerel (Soc. des hôp.; décembre 185 constatant une matité splénique qui semblait être de 22 centimètres sur 15, av leucocythémie, avait dû diagnostiquer une cachexie splénique, et qu'à l'autopsie ne trouva, en outre d'un cancer de l'ovaire, que des fausses membranes épaisses infiltrées de sérosité du côté gauche de l'abdomen.

L'existence de la cachexie splénique ou lymphatique une fois établie, à l'aide e signes actuels et des commémoratifs, on aura résolu en même temps les autiquestions diagnostiques, si l'examen des malades a été suffisant. Ces questions se le degré, les lésions appréciables, la forme et les complications de la maladie.

Quant au degré de l'affection, il résulte de la période plus ou moins avancée laquelle elle est arrivée, période qui ressort de l'ensemble des phénomènes que j rappelés plus haut. — La constatation des lésions ne doit pas comprendre seu meut l'augmentation de volume de la rate et des ganglions lymphatiques, m encore l'hypertrophie du foie et les autres lésions accidentelles qui peuvent concu remment exister. L'état du sang doit aussi être recherché avec soin, à l'aide microscope. Il n'est pas indifférent, en effet, de savoir s'il y a ou non exagérati du nombre des globules blanes, ou leucocythémie; car la gravité fatale qu'a te jours présentée la cachexie avec cette lésion démontre la nécessité de cet exame non sculement lorsque la couleur terne ou brunâtre du sang rendu par hémorrha fait soupconner la leucocythémie, mais même lorsque cette circonstance fait déla Je suppose que, dans l'examen microscopique du sang, on prenne toutes les préc tions que j'ai indiquées à l'article Leucocytes, et sans lesquelles on peut croir une leucocythémie qui n'existe pas réellement. Suivant le docteur Magnus Huss v aurait formation presque constante de pigment noir dans le sang, lorsque la chexie complique les fièvres intermittentes. Si le fait se confirmait, il faudrait \alpha sidérer cette donnée microscopique comme signe distinctif de la cachexie splénic d'origine paludéenne. — Cet examen microscopique du sang est nécessaire ne sculement pour juger de la gravité de la cachexie splénique ou lymphatique, r encore pour servir à en déterminer la forme. J'ai établi, en esset, que, d'après faits requeillis, il fallait admettre une forme avec antécèdents paludéens (cache paludéenne), et deux autres formes dans lesquelles ces antécédents paraissent à défaut. Or, ces deux dernières formes ne se distinguent l'une de l'autre que l'existence ou par l'absence de la leucocythémie considérée comme épiphénome - Enfin, parmi les complications qui peuvent survenir, il ne faudrait pas ∞ prendre la prédominance de certains symptômes, en général ultimes, comme syncopes plus ou moins répétées, les hémorrhagies abondantes, la diarrhée exc sive, la dyspnée allant jusqu'à la suffocation. Cependant la dyspnée peut déno une véritable complication lorsqu'elle a le caractère asphyxique, et qu'elle est c à la compression des bronches par les ganglions bronchiques hypertrophiés, com

CACHEXIES. 149

das le lat rapporté par M. Bonfils (loc. cit.). Comme complications réelles, on a mit come des affections très-variées, ainsi que dans toutes les autres espèces de caus. Ce sont la congestion sanguine et l'ædème des poumons, un épanchene planétique ultime, l'ictère accompagnant l'augmentation de volume du soie, la ancte de Bright, etc. On n'oubliera pas que certaines de ces complications per la être que de simples coïncidences.

Promotic. — La cachexie splénique ou lymphatique est suivie de mort apul y a leucocythémie. Comme phénomènes ultimes, il y a rarement un peu a subdirium ou du coma; la connaissance se conserve jusqu'au dernier moment, a le maldes s'éteignent. Quelquesois la mort est subite, produite ou non par une teambagie cérébrale; d'autres sois ensin elle est accélérée par une parotide ou une are complication. Les rares saits de guérison se remarquent principalement dans le cu intoxication paludéenne.

I Cacherie surrénale. — Dans cette maladie, qui est la maladie d'Addim propenent dite, ce n'est pas directement que l'on s'assure de la lésion des spale surrénales coïncidant avec un état cachectique. C'est la coloration bronzée de peu qui fait soupçonner cette lésion, mais sans en être le signe pathognomus; aussi ai-je dû traiter du diagnostic de cette espèce de cacherie au mot bratis [Peau ou maladie).

L'acteurie thyroldienne ou exophthalmique. — Cette affection sinner, connue aussi sous la dénomination de maladie de Basedow (du nom de lacur qui l'a signalée), a été entrevue d'abord par les ophthalmologistes. Étudiée complétement en Angleterre et en Allemagne, elle a été observée et décrite en frace par le docteur Charcot (Gaz. méd., 1856; Gaz. hebdom., 1859), puis par l'facher (Arch. de méd., 1859, t. XIV). MM. Gros et Hervieux en ont publié des raples. Malgré les nombreux travaux dont elle a été l'objet, cette cachexie est recent dans sa nature; pour M. Fischer elle n'existe même pas comme raide particulière, et les effets qu'on lui attribue ne seraient, comme pour l'existe, que des effets éloignés de l'anémie. Mais il est évident que ce sont préparates signes de l'anémie, auxquels se joint un groupe de symptômes tout à la particulière, qui font de la maladie de Basedow, non un exophthalmos spécial, aux mecachexie à part.

quattire immédiatement l'attention chez les individus atteints de cette macient la saillie prononcée des globes oculaires qui existe le plus souvent, cardoppement de la glande thyroide, les battements visibles des artères, et les estérieurs de l'anémie. La constatation de ces signes réunis sussit au diamon, et chacun des trois premiers, perçu isolément, doit suggérer l'idée de récher les autres. Lorsque la maladie est déjà ancienne, les antécédents apprent que des palpitations artérielles et cardiaques, la tumeur thyroidienne et rophthalmie ont indisséremment marqué le début, en même temps que l'anémie sont son cours. L'exagération des battements cardiaques et artériels au point des sensibles à la vue, sont un signe qui, même isolé, peut révéler la maladie, or l'est constant. Mais il n'acquiert une véritable valeur que par le développement thèreur du corps thyroide.

les phénomènes présentent des particularités complémentaires utiles à connaître. Savant Stokes, les pulsations radiales sont presque toujours faibles, alors même que relative de la sonorité sous-claviculaire droite, qui serait produite par des tubercules; mais alors la rate a acquis un tel volume que la tumeur qu'elle forme attire forcément l'attention. Les hémorrhagies et le dépérissement cachectique de la cachexie splénique pourraient être attribués à un cancer interne. Mais, je le répète, ce n'est que si l'on néglige d'explorer l'abdomen et la rate que ces erreurs sont possibles. Cependant il y a des cas exceptionnels, dans lesquels, tout en reconnaissant une cachexie, l'on pourrait croire à une hypertrophie splénique qui n'existe pas réellement. C'est ainsi que M. Becquerel (Soc. des hôp.; décembre 1855, constatant une matité splénique qui semblait être de 22 centimètres sur 15, avec leucocythémie, avait dû diagnostiquer une cachexie splénique, et qu'à l'autopsie il ne trouva, en outre d'un cancer de l'ovaire, que des fausses membranes épaisses et infiltrées de sérosité du côté gauche de l'abdomen.

L'existence de la cachexie splénique ou lymphatique une sois établie, à l'aide de signes actuels et des commémoratifs, on aura résolu en même temps les autres questions diagnostiques, si l'examen des malades a été suffisant. Ces questions son le degré, les lésions appréciables, la forme et les complications de la maladie.

Quant au degré de l'affection, il résulte de la période plus ou moins avancée à laquelle elle est arrivée, période qui ressort de l'ensemble des phénomènes que j'ai rappelés plus haut. — La constatation des lésions ne doit pas comprendre seule ment l'augmentation de volume de la rate et des ganglions lymphatiques, mas encore l'hypertrophie du foie et les autres lésions accidentelles qui peuvent concurremment exister. L'état du sang doit aussi être recherché avec soin, à l'aide du microscope. Il n'est pas indifférent, en effet, de savoir s'il y a ou non exagération du nombre des globules blancs, ou leucocythémie; car la gravité satale qu'a toujours présentée la cachexie avec cette lésion démontre la nécessité de cet examen non seulement lorsque la couleur terne ou brunâtre du sang rendu par hémorrhane fait soupçonner la leucocythémie, mais même lorsque cette circonstance fait défaut. Je suppose que, dans l'examen microscopique du sang, on prenne toutes les précastions que j'ai indiquées à l'article Leucocytes, et sans lesquelles on peut croire à une leucocythémie qui n'existe pas réellement. Suivant le docteur Magnus Huss. il y aurait formation presque constante de pigment noir dans le sang, lorsque la cachexie complique les fièvres intermittentes. Si le sait se confirmait, il saudrait considérer cette donnée microscopique comme signe distinctif de la cachexie splénique d'origine paludéenne. - Cet examen microscopique du sang est nécessaire nonseulement pour juger de la gravité de la cachexie splénique ou lymphatique, mas encore pour servir à en déterminer la forme. J'ai établi, en effet, que, d'après 🗠 faits recueillis, il fallait admettre une forme avec antécèdents paludéens (cachesie paludéenne), et deux autres formes dans lesquelles ces antécédents paraissent faire défaut. Or, ces deux dernières formes ne se distinguent l'une de l'autre que par l'existence ou par l'absence de la leucocythémie considérée comme épiphénomène - Enfin, parmi les complications qui peuvent survenir, il ne faudrait pas comprendre la prédominance de certains symptômes, en général ultimes, comme le syncopes plus ou moins répétées, les hémorrhagies abondantes, la diarrhée excessive, la dyspnée allant jusqu'à la suffocation. Cependant la dyspnée peut dénoter une véritable complication lorsqu'elle a le considère asphyxique, et qu'elle est due à la compression des bronches par les ganglions bronchiques hypertrophiés, comme

CACHEXIES. 149

dans le fuit rapporté par M. Bonfils (loc. cit.). Comme complications réelles, on a noté encore des affections très-variées, ainsi que dans toutes les autres espèces de cacheries. Ce sont la congestion sanguine et l'ædème des poumons, un épanchement pleurétique ultime, l'ictère accompagnant l'augmentation de volume du foie, la maladie de Bright, etc. On n'oubliera pas que certaines de ces complications peuvent n'être que de simples coïncidences.

5° Pronostic. — La cachexie splénique ou lymphatique est suivie de mort lorsqu'il y a leucocythémie. Comme phénomènes ultimes, il y a rarement un peude subdelirium ou du coma; la connaissance se conserve jusqu'au dernier moment, et les malades s'éteignent. Quelquesois la mort est subite, produite ou non par une hémorrhagie cérébrale; d'autres sois ensin elle est accélérée par une parotide ou une autre complication. Les rares saits de guérison se remarquent principalement dans les cas d'intoxication paludéenne.

Il. Cachexie surrénale. — Dans cette maladie, qui est la maladie d'Addison proprement dite, ce n'est pas directement que l'on s'assure de la lésion des capsules surrénales coîncidant avec un état cachectique. C'est la coloration bronzée de la peau qui fait soupçonner cette lésion, mais sans en être le signe pathognomonique; aussi ai-je dû traiter du diagnostic de cette espèce de cachexie au mot Baonzée (Peau ou maladie).

III. Cachexie thyroldienne ou exophthalmique. — Cette affection singulière, connue aussi sous la dénomination de maladie de Basedow (du nom de l'auteur qui l'a signalée), a été entrevue d'abord par les ophthalmologistes. Étudiée plus complétement en Angleterre et en Allemagne, elle a été observée et décrite en france par le docteur Charcot (Gaz. méd., 1856; Gaz. hebdom., 1859), puis par M. Fischer (Arch. de méd., 1859, t. XIV). MM. Gros et Hervieux en ont publié des exemples. Malgré les nombreux travaux dont elle a été l'objet, cette cachexie est restée inconnue dans sa nature; pour M. Fischer elle n'existe même pas comme maladie particulière, et les effets qu'on lui attribue ne seraient, comme pour M. Begbie, que des effets éloignés de l'anémie. Mais il est évident que ce sont précisément les signes de l'anémie, auxquels se joint un groupe de symptômes tout à fait particuliers, qui font de la maladie de Basedow, non un exophthalmos spécial, mais une cachexie à part.

Ce qui attire immédiatement l'attention chez les individus atteints de cette maludie, c'est la saillie prononcée des globes oculaires qui existe le plus souvent,
le développement de la glande thyroide, les battements visibles des artères, et les
signes extérieurs de l'unémie. La constatation de ces signes réunis suffit au diagnostic, et chacun des trois premiers, perçu isolément, doit suggérer l'idée de
rechercher les autres. Lorsque la maladie est déjà ancienne, les antécédents apprenneut que des palpitations artérielles et cardiaques, la tumeur thyroïdienne et
l'exophthalmie ont indifféremment marqué le début, en même temps que l'anémie
surait son cours. L'exagération des battements cardiaques et artériels au point
d'être sensibles à la vue, sont un signe qui, même isolé, peut révéler la maladie,
car il est constant. Mais il n'acquiert une véritable valeur que par le développement
ullérieur du coros thyroïde.

Ces phénomènes présentent des particularités complémentaires utiles à connaître. Suivant Stokes, les pulsations radiales sont presque toujours faibles, alors même que

- I. Calculs biliaires.— Dans l'étude du diagnostic de ces calculs, il ne fant pas perdre de vue ce fait d'anatomie pathologique qu'ils peuvent occuper les radicules du canal hépatique, la vésicule, les canaux biliaires, en être expulsés dans le canal intestinal, pénétrer dans d'autres organes, ou enfin se faire jour au dehors à travers les téguments. Cette distinction est d'autant plus nécessaire, que les signes auxquels on reconnnaît la présence des calculs biliaires varient dans ces différentes circonstances.
- a. Dans les radicules du canal hépatique, les concrétions biliaires sont le plus souvent latentes; elles ne sauraient être reconnues pendant la vie, même lorsqu'il en résulte des douleurs sourdes, qui sont complétement insuffisantes pour que l'on puisse se prononcer. Les signes de colique hépathique existassent-ils dans certains cas, ainsi que l'a avancé le docteur Fauconneau-Dufresne, qu'ils ne sauraient non plus mettre sur la voie de ce diagnostic anatomique.
- b.—La présence des calculs biliaires dans la vésicule, souvent latente aussi pendant la vie, se manifeste quelquesois par des signes non équivoques. Je ne veux pas parler des signes vagues qui ont été signalés, comme les troubles digestifs, la constipation, l'hypochondrie, la gêne, la pesanteur resenties dans l'hypochondre droit; mais des signes perçus au niveau de la vésicule distendue et dépassant le rebord insérieur des fausses-côtes. Outre la constatation de cette distension, sensible à la palpation et à la percussion, on peut, en esset, percevoir le choc des calculs ou leur frottement réciproque, si l'on fait saire au malade des essorts d'expulsion. Cette collision a pu être sensible à l'oreille à l'aide du stéthoscope maintenu appliqué pendant les mouvements imprimés à la tumeur. (V. Biliaires [voies].) La vésicule offre aussi parsois une dureté pierreuse sans collision possible des calculs, lorsque ceux-ci sont volumineux et pressés les uns contre les autres. Ensin la présence des calculs dans la vésicule y détermine parsois des lésions, et notamment une inslammation dont j'ai traité ailleurs (V. Cholécystite), et qui peut se terminer par un abcès de la vésicule.
- c. Dans les conduits biliaires, lorsque les calculs, émigrant le plus souvent hors de la vésicule où ils se sont formés, et quelquesois provenant des radicules du conduit hépatique, s'engagent dans les conduits cystique ou hépatique puis dans le canal cholédoque, la colique hépatique survient. Les accidents ont alors une physionomie spéciale qui frappe l'observateur, et souvent ils sont les premiers signes des calculs biliaires; aussi ont-ils dû être exposés à part (V. Coliques). Ils constituent véritablement les éléments les plus importants et les plus ordinaires du diagnostic des calculs.
- d. En dehors des voies biliaires, les calculs peuvent être rejetés extérieurement à travers les parois abdominales (V Abrès, Fistules), ou tomber dans le péritoine, où ils déterminent une péritonite rapidement funeste. Enfin, ils gagnent le plus souvent l'intestin, après avoir parcouru le canal cholédoque, et cette pénétration est annoncée par la cessation rapide des douleurs, et l'apparition de selles bilieuses plus ou moins abondantes, dans lesquelles on trouve ordinairement le calcul expulsé. La concrétion biliaire, quelquesois d'un tel volume qu'on s'explique difficilement comment elle a pu traverser les conduits biliaires, peut produire les accidents de l'occlusion intestinale. Enfin, si le calcul séjourne longtemps dans l'intestin, il grossit par des stratifications successives, et constitue un calcul intestinal, ou bien, s'engageant dans

l'appendice cocal, il y détermine une inflammation ulcérative et une péritonite mortelle par persoration. Ensin on a aussi rencontré des saits où le calcul, au lieu de déboucher dans l'intestin par le canal cholédoque, a pénétré dans le tube intestinal par une ouverture ulcérative accidentelle, des adhérences protectrices ayant empêché la concrétion de tomber dans la cavité du péritoine. Dans un cas de cette espèce, M. Louis a vu la matité due à la distension de la vésicule par un calcul volumineux saire place à une sonorité tympanique produite par la pénétration dans la vésicule de l'air contenu dans l'intestin, après l'émigration accidentelle de la concrétion biliaire. Plus récemment M. Marrotte a rapporté une observation dans laquelle la palpation de la région sous-hépatique a déterminé immédiatement la cessation des douleurs en facilitant sans doute la chute du calcul dans l'intestin. (Union médicale, 1856.) M. H. Bourdon a constaté anatomiquement, entre la vésicule et le còlon, une persoration qui avait donné passage à un volumineux calcul biliaire, lequel avait produit dans l'intestin une obstruction mortelle (Union médicale, 1859, t. II).

II. Calculs intentinaux ou Entérolithes. — Ces concrétions, nommées aussi bécoards, ont été l'objet d'un travail de Monro, paru en 1831 (Arch. de méd.), et surtout d'un Mémoire intéressant de M. J. Cloquet (Acad. des sc., 1855). De nième que beaucoup de calculs de la vessie, qui ont pour noyaux des fragments de sonde, des caillots de sang, des portions de mucus concret, les concrétions intestinales renferment ordinairement aussi à leur centre un corps étranger: portion d'os, notau de fruit, calcul biliaire, caillot de sang desséché, matières excrémentitielles concrétées, plus rarement des amas de fibres végétales enveloppées d'une couche de carbonates et de phosphates, et qui se rencontrent presque toujours chez les individus qui font abus de la farine d'avoine (comme en Écosse, en Irlande, au nord de l'Angleterre et en Bretagne). Des magmas de magnésie chez les individus qui font abus de ce médicament, constituent quelquesois aussi de véritables calculs. Enfin l'usage du lait chez les ensants à la mamelle et son abus par l'adulte donnent lieu à la formation de masses de caséine arrondies, demi-transparentes, élastiques, et d'une odeur fortement annioniacale (J. Cloquet).

1º Elements du diagnostic. — Beaucoup de calculs intestinaux restent et grosessent pendant des années dans l'intestin sans donner lieu à des signes particuliers, et lorsqu'ils en sournissent, ces signes varient suivant leur siège, leur volume, leur mobilité ou leur fixité dans le canal intestinal. Pour que les entérolithes produisent des troubles fonctionnels, il faut, en général, qu'ils aient acquis un certain volume ou qu'ils soient placés au niveau d'une partie rétrécie de l'intestin. Le malade éprouve alors une douleur fixe, profonde, accompagnée parsois de sensations bizarres (telles que celle d'une boule remontant à l'œsophage, d'un poids comprimant les viscères, d'une corde étreignant l'abdomen), des hoquets, des vomissements muqueux et biheur, quelquesois sanguinolents, des selles diarrhéiques, séreuses, sanguinolentes, entrainant parfois des parcelles du corps étranger, et alternant avec une constipalion opiniatre. Dans les cas heureux, après de longues souffrances qui le réduisent au dernier degré de marasme, le malade rend ensin les concrétions par l'un ou l'autre orifice du tube digestif, suivant leur position, par un ancas qui s'ouvre à travers la peau, par la vulve ou par l'anus. Quelquesois l'intestin se persore avant que les adhérences se soient établies, et il survient une péritonite mortelle. Enfin si une cause accidentelle augmente les entraves apportées aux fonctions digestive, les accidents de l'obstruction intestinale ou de la péritonite aigué sans perfortion se déclarent et entraînent la mort. A la palpation de l'abdomen, on a quelque fois la sensation d'une ou de plusieurs tumeurs plus ou moins mobiles, et, par le palper rectal, la sensation des concrétions elles-mêmes descendues dans le rectum.

2º Inductions diagnostiques. — On voit, d'après ce simple exposé, combien à doit être facile dans un petit nombre de cas, mais extrêmement difficile dans un pla grand nombre d'autres, de diagnostiquer les calculs intestinaux pendant la vie. Les troubles digestifs ne présentent par eux-mêmes rien de spécial et ressemblent à ceux qui se rencontrent dans une foule d'autres affections; les alternatives seus de constipation et de diarrhée peuvent faire tout au plus soupçonner l'existent d'un rétrécissement dans un point de l'intestin; mais quelle est la nature de a rétrécissement? c'est ce qu'il est impossible de décider, à moins que l'on ne solà la palpation une tumeur dont la dureté puisse faire soupçonner une concréix calculeuse; cependant ce ne sera encore qu'une simple présomption. Il en sen de même des signes d'étranglement et de ceux de la péritonite par perforation. Le dugnostic ne pourra être certain, en effet, que dans deux circonstances : s'il y a espulsion d'un calcul unique ou de calculs plus ou moins nombreux par les voies que ju indiquées plus haut; ou bien si le toucher rectal permet de sentir directement is concrétions. Dans ce dernier cas, il y a cependant une cause d'erreur, c'est l'acrmulation au-dessus de l'anus de matières fécales desséchées; mais, dans le douk. sera facile, en explorant, de gratter la concrétion avec l'ongle : l'on aura alors la sensation d'une véritable concrétion pierreuse, si c'est un calcul, ou bien l'on poem détacher facilement une petite parcelle du corps étranger, s'il s'agit d'un ams de matière fécale. Quel que soit le mode d'expulsion d'un calcul intestinal, il faut k faire briser ou scier en travers pour s'assurer de la nature du corps étranger quie forme le centre; il est important, par exemple, de savoir si ce novau central et m calcul biliaire tombé dans l'intestin, comme c'est le cas le plus ordinaire. En interrogeant le malade, on constatera, ou l'on aura déjà constaté, des coliques hépaique antérieures. Dans les cas de concrétions centrales d'une autre nature, les antécédents pourront aussi éclairer le médecin, comme l'abus antérieur de la magnésie, lorsque le calcul est dû à l'agglomération de cette substance médicamenteuse.

3° Le pronostic des calculs intestinaux varie suivant la gravité des accidents qu'is déterminent, et parmi lesquels ceux qui ont une terminaison ordinairement funcies sont : l'émaciation résultant des troubles intestinaux ou d'une inflammation supporrative prolongée, l'étranglement et surtout la péritonite par perforation.

est la même que celle des concrétions urinaires dont il a été question à l'article Guvelle. Ces concrétions, que je n'ai à examiner que dans les reins et les uretères constituent des calculs lorsque leur volume est trop considérable pour pouvoir che miner plus ou moins librement dans ces derniers conduits. Les calculs rénaux ségent dans le tissu même du rein, ou bien, ce qui est presque constant, occupent le caliccs ou le bassinet de l'organe, où ils ne manifestent leur présence que par les accidents qu'ils y produisent comme corps étrangers. On a bien pu, dans des faite exceptionnels, et lorsque les calculs étaient plus ou moins avancés dans l'uretère. Les sentir au palper abdominal, comme dans un cas rapporté par le docteur Caillat

Cino méd., 1856); mais, dans cette circonstance même, ce sont les accidents que déterme à présence de la concrétion dans les voies urinaires qui mettent sur la voir à lagnostic. Parmi ces accidents, les attaques de cotique néphrétique occupent pemier rang. La colique néphrétique joue ici, comme phénomène actuel ou actuel, le même rôle important que la colique hépatique pour le diagnostic des cris blaires. Les calculs urinaires manifestent encore leur présence par la némie, par la pyélo-néphrite, ou par la rétention de l'urine au dessus de l'object et enfin par les abcès qui en résultent, et les complications que ceux-ci secut déterminer.

"raque je n'aie pas à m'occuper spécialement des calculs vésicaux, je dois faire ranquer qu'ils donnent lieu à des troubles fonctionnels (épreintes ou douleurs lanis miction, ténesme vésical, hématurie, érections), troubles qui ont souvent de tribués à d'autres causes que des calculs. Chez les très jeunes enfants, l'acidité rume et l'irritabilité constante de la vessie ont été quelquesois des signes de rab résicaux, et ces signes, existant dès la naissance, ont sait croire à M. Cooir fester que cette lésion pouvait être congénitale.

L'augnostic des calculs rénaux, qui intéressent plus particulièrement le méderessete principalement à reconnaître ces calculs comme causes des accidents reppelés plus haut, et qui, en définitive, sont les points de départ des inducremondusent à la solution du problème. Je ne puis donc que renvoyer le lecremondusent à la solution du problème. Pyélite, Rétention d'unine, Abcès.

L'impostic de la présence des calculs dans les voies urinaires, en amont de la
remondusent aussi variable que les effets qu'ils produisent. L'on peut dire que ce protire surtout sa gravité de l'obstruction complète et permanente des voies uriremondusent des désordres qui en résultent.

CALENTURE. — V. Congestion cérébrale.

CALORIFICATION. — On doit aujourd'hui partager l'opinion des auteurs rest qui voient dans la calorification, c'est-à-dire dans le dégagement de calorification et de désassimilation de l'accomplissement de l'accomplissem

ha situt physiologique, la température du corps de l'homme, étudiée à l'aide de l'aimmètres appropriés et, avec plus de précision encore, avec l'appareil thermenters, a été trouvée de + 37° centigrades en moyenne, dans les dissérantes du corps. Le tronc, les parties internes, le sang ont une température de l'erée que celle des membres; et l'aisselle, le périnée, l'intervalle des cuisses, in derée que les parties où la peau est exposée au contact de l'air. Aux pieds et in mins, on a trouvé 5 ou 6° de moins que dans les parties centrales, et le sang at c qu'il y a de plus chaud dans l'économie (Davy). La température de l'intérier de la bouche est à peu près égale à la moyenne générale (+ 37°,2), celle de selle un peu inférieure (+ 36°,5), et celle du vagin, du rectum, de la vessie, les uspérieure au contraire à cette moyenne (+ 38° à + 38°,5). Les dissérents aux supérieures atmosphériques extrêmes, et les dissérents ages n'apportant que des changements insignifiants à ces données physiologiques.

En partant de ces faits bien connus, il semble tout naturel d'employer un moyen in partant de ces faits bien connus, il semble tout naturel d'employer un moyen in partant de ces faits bien connus, il semble tout naturel d'employer un moyen

tion qui résultent des maladies, afin d'en tirer des conclusions utiles à la pratique Mais il résulte de l'emploi du thermomètre que les limites dans lesquelles oscile l'accroissement ou la diminution pathologique de la température générale du cons sont trop restreintes pour avoir une signification toujours suffisante. Chez l'adult. en esset, M. Andral a constaté que ces oscillations sont comprises entre sept degris seulement (entre 35° et 42°). Pour l'enfance M. H. Roger a trouvé des chiffes presque identiques; car si, en apparence, les limites qu'il a constatées dans us nombreuses recherches, entre les extrêmes, ont été plus éloignées que chez l'adult (22° à 42°,50), cela tenait à l'ædème algide des nouveau-nés, dans lequel l'abasse ment du thermomètre est considérable. On ne peut nier cependant que les consitations thermométriques de la chaleur animale n'aient fourni des résultats intére sants à MM. Donné, Andral, et surtout à M. H. Roger, à qui l'on doit de remaquables recherches sur ce sujet, chez les enfants (Arch. de méd., 1844, 1845 Mais, malgré l'importance de ces résultats, l'usage habituel du thermomètre n'i pas prévalu dans la pratique, et il n'a été jusqu'à présent qu'un moyen de recheches scientifiques.

On cherche ordinairement à apprécier les variations de la chaleur animale par l'application de la main sur la peau du malade. Et, malgré les reproches adresses cette méthode, en raison des variations de la température propre de la main de l'observateur, on ne peut nier que ce moyen ne soit reconnu généralement comme suffisant dans la pratique. Il est même surprenant que la chaleur ou le refroidissement soient jugés très-prononcés à la palpation, alors que le thermomètre n'indique qu'un accroissement ou une diminution d'un ou de deux degrés. La palpation a d'ailleurs l'avantage de saire juger de la sécheresse, de la moiteur, de la souplesse de la peau, en même temps que de l'augmentation ou de la diminution de su chaleur naturelle.

L'élévation de la température du corps est, à tous les âges, l'élément essentid et le plus constant de l'état fébrile; mais l'exagération de la caloricité n'indique pe la nature de la fièvre, les maxima pouvant se montrer dans les maladies fébriles le plus diverses, phlegmasies ou pyrexies. Cependant si, parmi les adultes, cette exagération ne présente pas par elle-même d'éléments au diagnostic, il n'en serait pas de même parmi les très-jeunes ensants, selon M. Roger. C'est ce que je rappellerai propos de la fièvre турноїрь, de la preumonie et de la méniagite, affections de l'esfance, qui ont ofsert la plus grande élévation de température anomale.

La diminution de la caloricité a une valeur distèrente comme signe lorsqu'éle est partielle ou générale. On constate le refroidissement dans une soule de conditions pathologiques où il a plus ou moins d'importance : dans le frisson de la sière intermittente ou celui de l'invasion d'une maladie aiguë sébrile, dans le choléra: le se montre aux extrémités à la sin des maladies graves, dans l'anémie, dans les paralysies, les gangrènes, dans les oblitérations vasculaires (avec l'engourdissement); il est général ou partiel dans certaines névroses, dans les prodromes des accès hyslériques, et quelquesois glacial dans les accès non convulsis de cette maladie. Sans vouloir saire une énumération complète de toutes les conditions pathologiques du resroidissement, je ne saurais passer sous silence celui qui a été l'objet de travaus intéressants de MM. Roger, Hervieux et Mignot, et que l'on constate chez les nouveau-nés chétis, mal alimentés, et atteints d'entérite ou de muguet.

La tendance à se refroidir et la faculté de supporter un grand abaissement de température sont des caractères de la constitution des nouveau-nés, suivant M. Mignot. Les progrès du refroidissement, qui sont connexes avec l'affaiblissement de la respiration et de la circulation (Hervieux), peuvent descendre, au niveau de l'aisselle, de 37° jusqu'à 23° 50, ce qui annonce toujours un état d'autant plus grave que le refroidissement est plus prononcé (H. Roger). L'abaissement de la température su-dessous de 36° au niveau de l'aisselle, chez les enfants de 1 à 8 jours, doit faire craindre le développement du sclérème, selon ce dernier observateur, et la maladie est confirmée si le thermomètre descend à 34, 32° et, à plus forte raison, à 30°. Dans tous les cas, le refroidissement n'est qu'un symptôme d'un état général grave; aussi mon excellent collègue, le docteur Hervieux, me paraît-il avoir été trop loin en lui accordant, chez le nouveau-né, l'importance d'une véritable maladie, sous la dénomination d'algidité progressive.

# CANAL THORACIQUE. - V. LYNPHATIQUE (Appareil).

CANCER. — La question du cancer est théorique ou pratique; et c'est d'après ces deux points de vue qu'ont été formulées les doctrines nosologiques de cette affection. Les anatomistes se sont basés sur les distinctions microscopiques des lésions locales, avant d'étudier les symptômes; les cliniciens se sont fondés, au contraire, sur les distinctions séméiologiques, pour arriver, en tant que cela est possible, à la lésion anatomique. Tout en tenant grand compte des travaux micrographiques modernes, à l'égard desquels le dédain est plus que de l'injustice, la question du diagnostic du cancer, faite au lit du malade, ne saurait être traitée qu'au point de vue séméiologique ainsi compris.

Envisagé de cette manière, le cancer est une affection qui, en vertu d'une viciation inconnne de l'organisme, appelée diathèse cancéreuse, se manifeste principalement par un dépérissement graduel avec pâleur, sécheresse des téguments, et
développement de tumeurs qui se substituent aux tissus des organes, tendant incessamment à les envahir, pouvant se montrer simultanément ou successivement dans
diverses parties du corps, récidivant le plus souvent après leur ablation par l'instrument tranchant, lorsque l'opération est possible, et enfin donnant, par leurs localisations diverses, une physionomie ou une allure particulières à la maladie, qui se
termine par la mort dans la presque totalité des cas.

Avant de traiter du diagnostic du cancer d'après ses localisations diverses, il doit être envisagé d'une manière plus générale, d'après les signes communs à toutes les localisations.

# l. Cancer en général.

Il est impossible, dans l'état actuel de la science, de reconnaître à des signes particuliers la prédisposition ou la diathèse en vertu de laquelle se développera une affection cancéreuse. Il arrive même très fréquemment que, lorsque l'évolution de la maladie commence, elle est tout aussi latente et insaisissable. Ce n'est que lorsque à des troubles fonctionnels chroniques de certains organes se joignent des conditions particulières qui semblent favoriser le développement de la maladie, que l'on peut non la reconnaître, mais la soupçonner. Les soupçons deviennent des probabilités si les troubles symptomatiques sont tellement insolites qu'ils ne peuvent s'expliquer par aucune autre maladie. Enfin on n'acquiert la certitude de l'existence de l'affection cancéreuse que par la constatation d'une tumeur présentant des particularités carac-

téristiques, et par l'existence manifeste d'un état cachectique concomitant. Mas il est indispensable d'entrer à ce sujet dans quelques détails.

Parmi les signes actuels de la maladie, l'aspect extérieur du sujet peut la faire soupconner, si elle est déjà avancée. Il y a alors un amaigrissement qui indique un dépérissement prononcé, une coloration jaune-paille de la peau, une piler qui s'étend aux muqueuses accessibles à la vue, une langueur manifeste. Ces signe de cachexie cancéreuse, complétés ordinairement par des symptômes de dysperse, ne peuvent mettre sur la voie du diagnostic qu'autant qu'il existe déjà, depuis m certain temps, d'autres signes que l'on peut rapporter au cancer. 1º Il y a des desleurs, parsois très-vives, lancinantes, térébrantes, d'une violence extrème dans or tains cas, mais qui sont loin d'être aussi fréquemment intenses qu'on l'a voulu dire. et qui peuvent même manquer. - 2º Les troubles fonctionnels, qui vanet suivant l'organe affecté, ont tantôt par eux-mêmes une signification particulière. comme les vomissements plusieurs heures après les repas, dans le cancer de l'estemac, et tantôt n'acquièrent de valeur que par voie d'exclusion et par leur étrangele même. Ces symptômes peuvent d'ailleurs résulter simplement des changements phisques produits dans les organes par le développement du cancer, et qui sont canctérisés par des compressions ou des coarctations avec obstacle au cours du sang, au cours des matières alimentaires, fécales, ou des liquides sécrétés. — 3º Les matières alimentaires, fécales, ou des liquides sécrétés. — 3º Les matières alimentaires, fécales, ou des liquides sécrétés. — 3º Les matières alimentaires, fécales, ou des liquides sécrétés. tières excrétées par les voies digestives, respiratoires et génito-urinaires, peuver présenter des caractères spéciaux, tels que des fragments de matière enciphiloide, contenir du sang, ou enfin constituer de véritables hémorrhagies qu'ou u saurait, rapporter à aucune autre affection que le cancer, et qui sont fréquenment un excellent signe. — 4º Enfin les données fournies par l'exploration de la région ou de l'organe malade, au moyen de l'inspection, de la palpution, de la percuision, de l'auscultation, du cathétérisme, et parsois des ponctions exploratrices, fourniront des signes importants, s'ils dévoilent l'existence de la tumeur, qui our stitue la principale manifestation anatomique de la maladie. Les engorgements de ganglions lymphatiques correspondants sont un autre signe concomitant d'une grande valeur.

La tumeur, quoique n'étant pas pathognomonique, est la donnée diagnostique le plus importante; aussi, lorsqu'elle manque, le diagnostic n'est-il le plus sourent qu'obscurités et conjectures. Il en résulte aussi que les cancers dont la lésion est inaccessible ou trop profondément située pour pouvoir être constatée, ou bien ne peuvent être diagnostiqués (dans la cavité cranienne, par exemple), ou bien ne peuvent être que soupçonnés indirectement par suite de l'ensemble insolite des phénomènes observés, ou par la constatation de certains signes qui ne peuvent guère s'expliquer que par l'existence d'un cancer.

Les antécédents sont une source de données diagnostiques très-importantes. L'age du malade doit d'abord attirer l'attention, la plus graude fréquence du cancer interne existant entre 40 et 60 ans, sauf pour le cancer des os, qui s'observe en général dans l'enfance et la jeunesse (Lehert). L'age adulte avancé sera dont une condition étiologique dont on devra tenir compte, quoiqu'elle n'ait rien d'absolu. Il en sera de même de l'hérédité que M. Lebert a constatée dans 1/7 seulement des faits. Ces données étiologiques, dont l'influence ne saurait être niée, sont pour lant secondaires, de même que les chagrins prolongés. Sous le rapport des com-

CAMCER. · 159

mémoratifs, les lésions cancéreuses locales sont encore la source des éléments les plus importants du diagnostic. C'est ainsi que la préexistence d'une lésion cancéreuse bien constatée, ou l'ablation d'une tumeur externe de même nature plus ou moins récente, éclaireront sur la nature de symptômes chroniques survenant au niveau d'autres organes et ne pouvant se rapporter manifestement à aucune autre maladie connue. Enfin la marche plus ou moins rapide, mais toujours progressive, de la maladie, et l'inefficacité des traitements employés, seront encore des commémoratifs qui auront une certaine utilité.

La détermination de la nature des lésions locales, pendant la vie, est une question rendue très-délicate par les dissentiments qui ont cours dans la science sur rette question. D'une part, les tumeurs encéphaloides sont admises sans contestanon comme lésions cancéreuses; et, d'un autre côlé, les ulcères rongeants de la peau et des muqueuses, autrefois regardés comme cancéreux, forment, sous le nom de casciones, une catégorie de lésions généralement considérées comme non cancéreuses. Mais, entre ces deux extrêmes, n'y a-t-il pas des tumeurs qui peuvent avoir les allures et l'évolution symptomatique de l'encéphaloïde, quoique étant d'une nature anatomique analogue aux cancroïdes? C'est ce que des faits authentiques ne permettent plus de nier. J'en ai moi-même publié un exemple frappant (Arch. de méd... 1852, t. XXIX). Que ces faits soient rares, cela importe peu dans la pratique: il sullit qu'ils soient possibles pour qu'on les rencontre. Et, il faut bien l'avouer, à moins qu'iln'existe quelque signe qui indique la nature probable de la tumeur (expulsion de maiere encéphaloïde ramollie, tumeur fibro-plastique reconnue dans une autre région du corps), rien, dans l'ensemble des phénomènes observés, ne pourra éclairer sur le diagnostic anatomique des lésions.

Les complications, qu'il sout prévoir si la maladie cancéreuse est reconnue, peuvent, dans le cas contraire, éclairer le diagnostic. Les hémorrhagies, tantôt dépendant de l'érosion ulcérative des vaisseaux, tantôt dues à une simple exhalation des muqueuses voisines ou éloignées, peuvent avoir une grande valeur, soit comme donnée complémentaire, soit comme point de départ des inductions diagnostiques. Il en est de même de l'hypertrophie, de la phlegmasie des organes atteints, de la coagulation du ung dans les veines (oblitérations vasculaires), et de l'obstruction d'autres voies par les tumeurs, d'où résultent des réfentions. C'est ainsi qu'on a observé des rétentions de la bile (ietère), des aliments dans l'œsophage et l'estomac, des matières sécules dans l'intestin, de l'urine dans les voies urinaires, et ensin l'hydrométrie.

Quel que soit le parti que l'on tire des éléments de diagnostic dont il vient d'être question, la localisation des lésions cancéreuses dans tel ou tel organe est la donnée que occupe la plus large place dans le diagnostic des affections cancéreuses. C'est ce qui explique les dénominations de cancer de l'estomac, de l'utérus, etc., appliquées au cancer dont la lésion dominante et apparente appartient à tel ou tel organe. C'est également ce qui nécessite et justifie l'étude à part de ces localisations internes, dont le ruis traiter. Je négligerai celles qui ne donnent lieu à aucun symptôme, en faisant remarquer que, dans les 5/6 des cas, la localisation interne ou externe a lieu dans les organes digestifs ou génito-urinaires.

# I. Cancers localisés.

les s'implômes locaux du cancer présentent à l'observateur certains points de ressemblance pour les lésions cancéreuses qui occupent la même cavité splanchnique. C'est ce qui m'engage à les considérer successivement à la tête, à la poitrine et dans la cavité abdominale.

## A. Encéphale et moelle épinière.

Le cancer de l'encéphale est d'un diagnostic très-difficile, non-seulement pare qu'il échappe à toute exploration dans la cavité cranienne, mais encore parce que les symptômes fonctionnels qui en résultent ne présentent par eux-mêmes rien de spécial. Ces troubles fonctionnels ne surviennent que lorsque la lésion cancéreuse a acquis un certain volume, et, malheureusement pour le diagnostic, ils sont communs à toutes les tunieurs cérébrales et consistent, ainsi que je l'ai exposé au moi Tuneurs, en des signes variés qui sont : la céphalalgie, les lésions des sens et de facultés intellectuelles et des mouvements (convulsions, paralysies variées). Il es évident que l'on ne pourra soupçonner cette localisation cancéreuse que dans le cs où une autre localisation véritablement cancéreuse aura été constatée.

Il en est absolument de même pour le cancer de la moelle épinière, qui dome lieu à des douleurs plus ou moins vives, à des convulsions, à des accès épileptiformes et à de la paraplégie. Ces symptômes sont communs à toutes les affections organiques de la moelle, et elles ne peuvent pas servir, par conséquent, à la distinction du cancer de cet organe pendant la vie.

### B. ESOPHAGE.

Le cancer de l'œsophage, avant le ramollissement de la tumeur, ne se manifest pas localement par d'autres signes que ceux du rétrécissement permanent de œ conduit. Cependant un signe exceptionnel, indiqué par J. Frank, est le goulement et l'induration que la tumeur peut offrir à la pression inférieure du œ, sur les côtés et en arrière de la trachée-artère. — Lorsque la tumeur est remollie, les vomissements dus au rétrécissement œsophagien sont plus prompts, quoique la rétention des matières dans des cavités accidentelles creusées dans les organes voisins puisse parfois favoriser la rétention des matières; de plus, c'est alor que la sonde œsophagienne peut ramener du point rétréci des détritus sanieux qui proviennent de l'ulcération, et qui sont caractéristiques.

Les communications morbides qui se font entre l'œsophage et les organes voisins (le poumon, les gros conduits aériens, la plèvre, l'aorte) sont les principales complications de cette affection. L'atrophie du nerf récurrent laryngé a été signalée aussi comme cause d'une aphonie complète dans cette maladie, qui est constanment mortelle comme lésion œsophagienne.

On ne saurait confondre le cancer de l'œsophage avec aucune autre affection de cet organe, si ce n'est avec celles qui produisent aussi un agragement permanent de l'œsophage. Ici encore les signes généraux du cancer, s'ils coincident avec la lésion œsophagienne, lèveront les doutes sur la nature de l'affection locale.

### C. LARYNX.

C'est une localisation du cancer très-rarement observée, et dont il a été publié peu d'observations depuis celles de Morgagni. Le diagnostic en est extrêmement difficile dans la plupart des cas, où il ne peut guère se baser que sur des symptômes fonctionnels que l'on rencontre dans beaucoup d'autres affections du larynx. L'enrouement, puis l'aphonie, l'oppression, une gêne considérable au niveau du larynx et enfin les signes d'une asphyxie imminente ne peuvent, en effet, offrir rien de spécial, non plus que la douleur que l'on n'a jamais notée vive et persistante. Ce-

pendant il a existé, dans certains cas où la maladie était très-avancée, quelques autres signes particuliers, tels que le rejet des boissons par le nez (Louis, Mém. Soc. d'obs., t. I, p. 169), l'expulsion de cartilages par la bouche, la dysphagie par suite de l'extension du cancer à l'œsophage. Dans ces deux dernières circonstances, on peut soupçonner l'existence d'un cancer laryngien.

Ce qui prouve toute la difficulté du diagnostic, c'est que, dans deux cas cités par NM. Trousseau et Belloc, et dans lesquels la trachéotomie fut pratiquée pour remédier à la suffocation, la maladie ne fut reconnue que longtemps après, par suite de l'apparition au dehors de tumeurs ulcérées, saignantes, évidemment cancéreuses. Les matières des crachats n'ont d'ailleurs rien présenté de spécial, sauf dans le cas d'expulsion de cartilages, et l'on n'a pas signalé l'expectoration de fragments de matière encéphaloïde au moment du ramollissement de la tumeur. Suivant Valleix, qui admet d'ailleurs toute la difficulté du diagnostic, l'apparition d'une tumeur sur les côtés du larynx, la désorganisation toujours croissante de cet organe, le rejet de matières sanieuses, l'extension de la maladie vers le pharynx, et par suite la gêne de la déglutition, devront surtout fixer l'attention du médecin. (Guide du méd. prut., l, 559, 2° édit.) Il est probable que la lantococopie rendra désormais d'importants services dans le diagnostic de cette affection.

La mort survient par asphyxie, et, dans les cas où l'on remédie par la trachéotomie à la suffocation, par extension du cancer à l'œsophage. Dans ce dernier cas, la disphagie devient de plus en plus complète.

# D. Pounons et plèvre.

Le cancer du poumon et de la plèvre ne sauraient être distingués l'un de l'autre pendant la vie, les deux organes étant simultanément affectés dans presque tous les cas. En m'occupant en apparence du cancer du poumon seulement, il doit donc être entendu qu'il est question de l'affection complexe du poumon et de la plèvre.

Sans être fréquente, cette localisation du cancer n'est pas non plus très-rare. Outre les douleurs thoraciques, parfois très-vives et persistantes, d'autres fois nulles, on constate comme symptômes fonctionnels la dyspnée, une toux, sèche d'abord, et des hémophsies assez fréquentes; plus tard, une expectoration de crachats parfois insignifiants, d'autres fois considérés comme caractéristiques, vermeils ou noirs comme de la gelée de groseille, ou d'un rose foncé, et qui ont été signalés par W. Stokes. — Les signes locaux fournis par l'exploration de la poitrine me paraissent avoir plus d'importance qu'on ne leur en a attribué, à la condition d'établir la distinction anatomique du cancer du poumon en tumeurs isolées peu volumineuses, ne pouvant comprimer ou atteindre les organes contigus au poumon, ou bien en masses plus ou moins considérables et pouvant envahir et comprimer ces organes. Les signes locux sont, en effet, différents dans les deux cas.

On a dit, depuis Laënnec, que lorsque le cancer du poumon est disséminé sous forme de petites tumeurs, il n'en existait aucun signe physique. Le fait est vrai si les tumeurs sont situées profondément dans le tissu de l'organe; mais si elles sont superficielles, elles peuvent donner lieu aux signes que j'ai déjà exposés à propos des tumeurs intra-thoraciques.

lorsque la lésion cancéreuse, qui n'occupe ordinairement qu'un seul côté de la poitrine, est plus étendue, ou a noté comme signes : la rétraction du côté affecté, ou bien sa dilatation visible si le développement du cancer est considérable, une

diminution des mouvements respiratoires du même côté, un son mat avec résistance ordinairement très-prononcé, une respiration bronchique ou tubaire sus râles, si le poumon est perméable, nulle s'il ne l'est plus, caverneuse avec rils humides si le ramollissement de la tumeur a lieu; bronchophonie ou pectoriloquie, et enfin diminution des vibrations thoraciques.

Les faits cités par les auteurs démontrent malheureusement combien les différent signes qu'ils ont assignés au cancer du poumon sont peu concluants, même en les considérant dans leur ensemble, si ce n'est dans les cas où les crachats gelét le groseille sont manifestes. Ce signe a une très-grande valeur, malheureusement i n'est pas constant. Il en est un autre qui, sans être aussi spécial, a pourtant so importance. Je veux parler du son tympanique qui précède quelquesois la mainé absolue de la poitrine, lorsque le poumou est encore en partie perméable à l'air, d que j'ai observé même au niveau de tumeurs isolées dans le poumon. (V. Turnisme thoracique.) Ce signe était très-prononcé dans une des observations citée par W. Stokes (Dublin journ., 1842), qui attribue à tort ce phénomène aux cantés ansranctueuses dues au ramollissement de la tumeur et à leur pénétration pr l'air, puisque le tympanisme disparut vers la fin de la vie justement alors que se cavités se formaient ou augmentaient d'étendue. Je serai remarquer en passaut que ce ramollissement est trop rare et trop dissérent de celui des tubercules, pour qu'on lui en attribue les signes (gargouillement, pectoriloquie).

Aux signes qui précèdent il faut en ajouter d'autres qui ont une certaine valeur diagnostique, mais qui, dus aussi à des tumeurs autres que celles du caucer, ne surviennent que dans une période déjà très-avancée de la maladie. Je veux parler de symptômes dus à la compression des organes avoisinants la plèvre, et surtout de troncs veineux : la turgescence de la face et du cou, celle des veines thoraciques de cervicales, l'adème de la poitrine et du bros du côté malade; on observe aussi parfois de la dysphagie. Enfin, comme pour toutes les autres localisations, un étal cachectique manifeste, et l'existence préalable d'une tumeur évidemment cancireuse, ou son apparition ultérieure dans une autre partie du corps, viennent aufmenter beaucoup les probabilités du diagnostic. Celui-ci n'offre plus le moindre doute lorsque la lésion du poumon vient faire saillie elle-même au debors.

Une particularité très-importante qui a été déjà signalée, mais sur laquelle on n'a pas généralement assez insisté, et qui m'a frappé dans trois faits que j'ai observés, c'est la marche insolite de la maladie comparée à celle des affections avec lesquelles on peut la confondre. L'éveil ainsi donné au praticien, il pourra, par une exploration attentive, saisir des signes qui acquerront dans leur ensemble une valeur réelle qui leur eût manqué sans ce soupçon préalable.

L'exploration attentive des malades, que le praticien doit toujours faire, est surtout avantageuse en pareil cas, parce que l'on peut découvrir hors de la poitrine ou dans son voisinage quelque tumeur qui démontre que la manifestation de l'affection cancéreuse peut être localisée dans le poumon comme dans d'autres régions. J'ai vu, à l'hôpital Lariboisière, un cas dans lequel des petits ganglions mobiles et indurés siégeaient du côté affecté aux environs de la mamelle, saine d'ailleurs. Dans le mémoire de W. Hughes (Arch. de méd., 1841), on voit qu'une glande indurée de l'aisselle existait chez le sujet de son observation I. L'état des ganglions périlleraciques doit donc être recherché avec soin.

On pest confondre le cancer du poumon avec plusieurs affections chroniques, et d'abord avec la pleurésie chronique qui la complique souvent. Elle masquait la lésion organique dans les trois faits dont j'ai été témoin, et dont je crois devoir donner une courte analyse. Chez aucun de ces trois malades, il n'exista de crachats gelie de groseille; seulement chez l'un, c'est un fait à signaler, il y avait eu. comme antécédent, une expectoration sanguinolente passagère, et qui avait été attribuée à une pneumonie, avant que l'on pût soupçonner le cancer. Chez tous les trois cependant, l'affection cancéreuse fut diagnostiquée ou fortement soupçonnée en nison de l'absence de signes de tubercules (cause si fréquente de pleurésie chronique). et surtout des symptômes insolites qui accompagnèrent la pleurésie. Une douleur longtemps persistante et considérée d'abord comme rhumatismale dans le côté afseté, une expectoration couleur jus de pruneau, également très-prolongée, puis de la dysphagie, furent observées sur un sujet chez lequel l'aggravation croissante de la dysmée et des autres symptômes coıncidait avec une rétrocession générale de la poitrine sensible à la mensuration cyrtométrique. Ces différents signes, qui se joigraient à ceux de l'épanchement, surent d'autant plus remarquables qu'ils devinrent plus manifestes avec la réserption même du liquide. Un autre malade, avant le début des accidents thoraciques, avait été atteint à la cuisse d'une tumeur de mauvise nature, récidivée et opérée plusieurs sois, et à l'examen de la poitrine, outre les signes d'un énorme épanchement pleurétique, il existait du côté opposé un son tymparque circonscrit, en arrière, avec respiration amphorique (tumeur isolée constatée à l'autopsie). Ensin le troisième malade, que j'ai observé à l'hôpital Lariboisière, et dont M. Aviolat a lu la relation à la Société d'observation, présentait sur la poitrine. du côté affecté, les petits ganglions indurés dont j'ai parlé, et un rétrécissement sous-claviculaire visible très-remarquable, malgré la persistance apparente de l'épanchement inférieur, rétrécissement avec souffle amphorique et son tympanique trèsmanifeste, puis cachexie évidente avec anasarque (cancer du poumon et de la plèvre à l'autopsie).

le rappelle ces faits, parce que le diagnostic du cancer du poumon avec la pleurésie chronique concomitante, qui est si fréquente par l'extension de la lésion à la plèvre, a'a pas assez préoccupé les observateurs, qui ont cherché surtout à distinguer le cancer de la pleurésie guérie avec rétrécissement thoracique (Walshe), ou de la phthisie pulmonaire, lorsqu'il en existe des signes au sommet des poumons. Quoi qu'il en soit, l'état des ganglions thoraciques, l'expectoration par ses caractères particuliers, les signes extérieurs démontrant une compression veineuse intérieure (veines superficielles gonflées, cedème localisé, etc.), et la dysphagie sans lésion apparente du pharynx, pourront aider au diagnostic différentiel.

La phthisie pulmonaire s'accompagne, comme le cancer, de dépérissement et de signes locaux analogues, mais l'âge ordinairement peu avancé des malades, le siège des tubercules aux deux sommets, et la fréquence même de la phthisie opposée à la rarelé du cancer pulmonaire, sont suffisants pour établir une différence entre les deux affections. — La dilatation des bronches, autre maladie chronique des poumons, peut aussi présenter des signes locaux analogues à ceux du cancer : matité ou tympanisme à la percussion, souffle bronchique, expectoration sanguinolente; mais elle s'en distingue par le défaut de dépérissement et l'abondance de l'expectoration muco-purulente par espèces de crises. — Il serait beaucoup plus facile de prendre

pour un cancer du poumon un cancer du médiastin, dont il est question ci-aprè.

E. Médiastin.

Les tumeurs cancéreuses du médiastin sont situées à la partie antérieure a moyenne du thorax. La matité résistante que l'on a constatée à leur niveau, l'absence de bruits respiratoires dans les mêmes points, et la prédominance des signe de compression des organes contenus dans le médiastin (veine cave supérieure, accephage, etc.), qui se sont présentées dans certains cas, suffisent-elles pour établir le diagnostic différentiel entre le cancer du médiastin et celui du poumon? C'est cequ'il ne me paraît pas possible d'affirmer. La confusion n'aurait pas du reste grand incovénient, les deux affections étant également incurables. — Un anévrysme de l'aore, en produisant une dyspnée intense, la compression des troncs veineux et la dysphage, ne pourrait être confondu avec un cancer du médiastin, en raison des signes locat particuliers à l'anévrysme et sur lesquels je crois inutile de m'appesantir.

## F. ESTONAC.

La fréquence de cette localisation du cancer en rend l'étude d'autant plus importante que son diagnostic est loin de présenter toujours le degré de certitude que les descriptions classiques de l'affection semblent faire supposer.

Les éléments du diagnostic du cancer de l'estomac, en dehors des signes générau de l'affection cancéreuse, sont les suivants: douleur épigastrique spontanée preque toujours vive, quelquesois simplement névralgique; appétit diminué, rarement augmenté, digestions laborieuses; vomissements se manisestant vers le milieu de la maladie, et devenant de plus en plus fréquents, survenant ordinairement un quar d'heure au moins, une heure, vingt-quatre et même trente-six heures après à repas; matières vomies glaireuses, acides, parsois noirâtres, ayant l'aspect du mar de casé, rarement sanguinolentes ou bilieuses; distension de la région épigastrus par l'estomac dilaté qui peut s'y dessiner quelquesois en relies; tumeur épattrique rendant un son mat à la percussion, située ordinairement près de l'ombilit ou à son niveau, plutôt à droite qu'à gauche de la ligne blanche, parsois bosselve, d'un volume variant de celui d'un œus à celui du poing, mobile dans certains cas, et pouvant se porter en bas et à gauche de l'abdomen, si l'estomac est dilaté et ca état de réplétion, et en haut et à droite, s'il est en état de vacuité (Louis).

Les vomissements et l'existence de la tumeur épigastrique sont, avec les sent de la cachexie cancéreuse observés vers l'âge de 50 ans, les données fondamentaire du diagnostic. Malheureusement, il arrive assez fréquemment que les vomissements ou la tumeur font défaut, soit séparément, soit ensemble, et il devient a'ors impossible, tout en soupçonnant l'existence d'un cancer par l'ensemble des symptômes observés, d'en déterminer le siège.

Lorsqu'il se manifeste des vomissements noirs sans qu'il y ait de tumeur, in peut aussi bien croire à un ulcère simple de l'estomac qu'à un cancer de cet organ. Cependant que le sujet ait moins de 25 ou 30 ans, que sa santé générale ne s'altère parapidement, et que les symptômes gastriques s'amendent pour un temps plus moins long, on devra croire plutôt à un ulcère simple. Le cancer sera beaucout plus probable dans les conditions contraires. — Enfin, lorsqu'il existe une tumeur sans vomissements noirs, on peut hésiter à la considérer comme siégeant à l'estomac, dans les cas où elle se remarque dans une région insolite, l'hypochomire gauche, par exemple. C'est ce que j'ai rencontré chez un malade dont la cachezie

cancer. 165

avancée ne laissait d'ailleurs aucun doute sur la nature cancéreuse de la tumeur, nature que vérifia l'autopsie. D'un autre côté, on a vu un ulcère simple ayant donné lieu à des exsudations plastiques épaisses à son niveau entre les feuillets adhérents du péritoine, exsudations ayant provoqué une rénitence avec matité qui en imposa pour une tumeur cancéreuse (V. Ulcéaations). L'existence préalable d'une autre tumeur cancéreuse fait cesser toute incertitude dans le diagnostic de ces faits douteux de tumeur sans vomissements.

Les vomissements de sang pur, plus ou moins abondants, peuvent aussi fournir une donnée utile au diagnostic, mais ils sout très-rares; les mêmes réflexions peuvent surtout s'appliquer aux vomissements dont les matières contiennent des fragments de matière encéphaloïde, signe pathognomonique en quelque sorte, et dont a parlé M. Rokitanski. Il ne faut pas perdre de vue que les vomissements de sang, observés aussi dans les cas d'ulcère simple de l'estomac, n'ont de valeur comme signes du cancer que s'il existe un état cachectique.

Mais une autre particularité dépendent du cancer de l'estomac lui-même, et qui peut le faire soupçonner, c'est l'ampliation de l'estomac (V. DILATATION). Elle n'existe que s'il y a des vomissements plus ou moins éloignés, et se constate à la rue de l'abdomen, ou seulement au palper, à la percussion, au ballottement, etc.

On a établi le diagnostic différentiel du cancer de l'estomac à ses diverses périodes, et surant les différentes conditions qu'il présente, avec la GASTRAIGE piguë ou chronque, la GASTRAIGE et surtout l'ULCÈRE SIMPLE de l'estomac; on pourrait ajouter 10551: avec d'autres Tumburs abdominales.

#### G. ISTESTING

Les faits les plus favorables au diagnostic sont ceux dans lesquels la tumeur est accessible à l'exploration par la palpation de l'abdomen ou par le toucher rectal ou raginal. La tumeur siège ordinairement aux deux extrémités du gros intestin, soit au niveau du coccum, soit au niveau du rectum ou de l'S iliaque. Elle occupe trèstrarement le petit intestin. Au niveau du duodénum, elle se confond ordinairement arec le cancer de l'estomac, et, sur la continuité de l'intestin grêle, on la trouve en déhots du siège des tumeurs précédentes, ce qui ne contribue pas peu à rendre le diagnostic incertain.

Il pent arriver que, malgré l'existence d'une localisation cancéreuse dans l'inteslin, la tumeur échappe complétement à l'investigation la plus attentive, soit parce
qu'elle est peu volumineuse, soit parce qu'elle est cachée dans la profondeur du
hassin, où elle est trop haut située pour être atteinte avec le doigt introduit dans le
rectum, et trop has placée au niveau de l'S iliaque pour être sensible à la palpation
abdominale. Dans ces circonstances difficiles, on ne peut s'appuyer que sur des
éléments diagnostiques généraux ou sur les troubles fonctionnels locaux. Ces troubles fonctionnels varient d'ailleurs suivant le siège de la localisation. — Dans le cas
où l'S iliaque ou le rectum sont atteints, outre l'hémorrhagie, qu'on ne saurait
attribuer aux hémorrhoïdes qui sont plus voisines de l'anus, le cancer donne lieu
d'abord à une constipation opiniatre, et plus tard parfois à une diarrhée rebelle et
même à une incontinence des matières fécales (Vidal de Cassis), qui ne dépendent
pas toujours de l'ulcération du cancer. Les matières, dans le cas de ramollissement,
sont en même temps sanieuses, fétides, mélangées de sang et de pus. — Le cancer du
cœum, siégeant à sa réunion avec l'iléon, produit ordinairement un obstacle de plus

en plus marqué au conre des matières (V. Occusions intestinales), et M. Crivellier a vu des noyaux de cerises s'accumuler au-dessus de l'obstacle en suffisante quantité pour donner lieu à une sensation de collision qui aurait fait creire à un emphysème localisé. — Enfin, développée sur la continuité de l'intestin grêle, la lésion cancéreux provoque des coliques, des troubles digestifs, des alternatives de constipution et de diarrhée, des selles contenant du sang plus ou moins noir; mais la coincidence d'une tumeur palpable peut seule donner une certaine valeur à ces symptômes.

Outre les signes de rétrécissement de l'intestin, on peut encore constater ceux de la compression des organes voisins, consistant dans la gêne apportée à leurs four tions. Il en est ainsi de la difficulté de l'émission des urines dans le cancer du rectum.

L'extension de la lésion aux organes environnants peut faire soupçonner l'entence de la maladie, même en l'absence de tumeur apparente; et il en est de même lorsque des tumeurs cancéreuses apparaissent dans d'autres organes. J'ai vu recemment un malade qui rendait fréquemment du sang par la vessie, après en avor rendu d'abord par l'anus, sans qu'il existât de tumeur appréciable au niveau de l'intestin, et chez lequel une tumeur cancéreuse, apparue ensuite à l'estomac, et venue confirmer les craintes d'un cancer, que les hémorrhagies et un état cachetique de plus en plus grave avaient fait soupcouner.

Une complication exceptionnelle du cancer intestinal a été observée par Requis; c'est la communication ulcéreuse du côlon cancéré avec l'estomac, ce qui détermin des vomissements de matières sécales. Un accident de cette espèce doit d'autant mieux faire croire à une occlusion intestinale que le rétrécissement graduel de l'atestin atteint de cancer est une conséquence fréquente de la maladie.

Les erreurs de diagnostic ne peuvent porter ici que sur l'interprétation errore de tel ou tel symptôme prédominant; or, je n'ai qu'à renvoyer le lecteur aux article qui concernent chacun des signes en question.

H. Fore.

Le cancer du foie, qui a été l'objet de travaux importants dus à MM. Andral, Heyfelder, Cruveilhier, Mouneret, est presque toujours consécutif à celui de l'elomac; aussi les troubles gastriques que l'on a signalés au début du cancer hépatique paraissent devoir être rapportés au cancer de l'estomac.

Les signes sur lesquels on se fonde pour diagnostiquer le cancer du foie sont les sur vants. Il y a d'abord augmentation de volume de l'organe, qui produit parfois une voussure de l'hypochondre droit en arrière (Monneret, Arch. de méd., 1855, t. V); k foie déborde les côtes au point d'envahir quelquesois l'abdomen jusqu'à l'ombile, jusqu'à l'os des îles, et d'occuper l'hypochondre gauche, remontant vers la poitne jusqu'au mamelon et même au-dessus. On obtient, par la percussion, un son mal avec résistance dans toute cette étendue, et la palpation au niveau du ventre constate à la surface de l'organe des inégalités dures, bosselées, parsois doulourenses. et provenant des tumeurs qu'il contient. À ces signes se joignent : des douleurs dans l'hypochondre droit, tautôt sourdes, tantôt lancinantes, s'irradiant jusque vers l'épaule ou le bras droits, augmentant par la pression; un ictère ou une ascite, qui sont loin d'être constants; de la dyspepsie, de la constipation; de la diarrhie vers la fin; et, comme hémorrhagies, des pétéchies, des épistaxis peu abondantes. et l'hématémèse. La marche de la maladie, ordinairement chronique, présente

quelquesois cette particularité qu'elle paraît être aiguë et très-rapide (Monneret), sans doute parce que l'affection était restée latente jusque-là.

On voit que les éléments principaux du diagnostic local devront être cherchés dans l'augmentation de volume du foie et dans des inégalités ou tumeurs irrégulières faisant saillie à sa surface. Mais ce double signe n'est pas toujours parfaitement accusé, soit parce que l'affection n'est pas encore suffisamment développée, soit parce qu'une ascite concomitante nuit à sa recherche, soit enfin parce que l'on reacontre les mêmes particularités avec d'autres lésions du foie pouvant en imposer pour un cancer. M. Monneret a insisté sur des exacerbations survenant le soir ou la nuit, comme pouvant confirmer le diagnostic : les douleurs deviennent alors plus vives, il y a de l'anxiété, de la dyspnée, de la fièvre, des sueurs, de la céphalalgie, de légères épistaxis

Parmi les lésions du foie, l'hypertrophie simple, l'hépatite chronique, et les hydatides, sont celles qu'il est le plus facile de confondre avec le cancer du foie, les deux premières surtout, car les hydatides produisent une tumeur globuleuse mieux circonscrite et ne donnant lieu à aucun dépérissement cachectique. En définitive, il n'est possible de se prononcer que dans les cas où le cancer présente l'ensemble des caractères généraux et locaux précédemment rappelés.

On doit considérer comme exceptionnels les faits cités dans lesquels le foie n'acquiet pas de dimensions considérables avant d'occasionner la mort (Cruveilhier, Andral). Ces exceptions, lorsqu'on les rencontre, ne sauraient être diagnostiquées pendant la vie. On a vu aussi l'ascite due au cancer du foie disparaître complétement pendant un temps très-long, quinze mois, pour reparaître plus tard (Compend. de méd.); mais cette disparition de l'épanchement, loin de nuire au diagnostic, ne pourrait que faciliter l'exploration du foie.

#### I. PANCRÉAS.

La lésion cancéreuse du pancréas est rarement isolée de manière à donner lieu à des signes particuliers, et c'est surtout au cancer de l'estomac qu'elle se trouve reunie. Dans quelques cas, l'on a pu cependant l'observer sans complication voisine, ou du moins avant son extension au delà du pancréas, et alors on a noté les symptômes suivants : doudeurs plus ou moins vives; expulsion par la bouche de matières filantes, comme salivaires, parfois salivation remarquable par son abondance (Bettersby); alternatives de constipation et de diarrhée d'un liquide analogue; selles graisseuses (Bright, Gould) qu'on a expliquées par le défaut d'émulsion des corps gras par le suc pancréatique (Cl. Bernard); enfin, un peu au-dessus de l'omblic, tumeur épigastrique, mate à la percussion, soulevée par les battements de l'aorte ventrale, et pouvant faire croire par conséquent à un anévrysme. — De plus, on pent observer les conséquences de la compression de la tumeur exercée sur les organes voisins, et d'où résultent : sur le conduit pancréatique, l'énorme distension du pancréas; sur les canaux biliaires, l'ictère et la rétention de la bile; sur le Prlore, les symptômes du cancer stomacal; sur l'aorte, des troubles circulatoires presque entièrement semblables à ceux de l'anévrysme (Andral); et enfin, sur la veine porte, l'ascite.

Cette simple énumération de signes qui ne se trouvent jamais réunis, et cette sèrie d'accidents de compression, qu'il est très-rare de rencontrer aussi tranchés, démontrent, joints à la rareté du cancer du pancréas indépendant de celui de

l'estomac, combien il doit être difficile au praticien de diagnostiquer l'affection. Il est inévitable, en esset, qu'on la rapporte au cancer gastrique, dans la plupart des cas.

#### J. PÉRITOINE.

Le plus ordinairement, la lésion canoéreuse n'atteint le péritoine ou ses repls mésentériques que secondairement à d'autres cancers abdominaux, et d'une manière limitée, sans susciter aucun signe bien important à constater en dehors de ceux de la lésion principale. Il peut arriver néaumoins, ainsi que j'en ai rencontré un exemple, que le mésentère soit atteint dans une telle étendue, qu'il produise, à la palpation du ventre, des masses de tumeurs dures, marronnées, inégales, qu'on me pourrait, avec l'ensemble des symptômes généraux de dépérissement cachectique rapporter qu'à une affection cancéreuse.

Cependant de pareils faits sont très-rares; et il me paraît qu'on abuse de la facilité que l'on met à diagnostiquer des tumeurs cancéreuses du mésentère, lorsque l'on constate des tumeurs abdominales d'un diagnostic difficile.

#### K. REINS.

Une douleur profonde persistante, sourde ou très-aigne, qu'il est facile de confoudre avec des douleurs rhumatismales ou avec une névralgie lomhaire, est k premier signe du cancer du rein, et elle doit faire penser au cancer rénal, si elle survient après l'ablation d'un testicule cancéreux. Mais c'est surtout l'hématurie e la tumeur appréciable du rein augmenté de volume, qui sont les meilleurs signs du cancer de cet organe. L'hématurie est tantôt légère et tantôt considérable, et s elle existe sans coliques néphrétiques antérieures et sans qu'il ait été rendu auparvant du sable ou des graviers dans l'urine, elle est un symptôme important de cancer, surtout si elle est jointe à la douleur rénale, à un état cachectique, à l'ens tence d'une tumeur cancéreuse manifeste dans un autre organe. Lorsqu'il existe une tumeur rénale avec hématurie et avec les signes que je viens de rappeler, il ne per y avoir de doutes bien sérieux sur sa nature cancéreuse; mais si l'hématurie manque. on peut croire à une affection d'un autre organe : à droite, à une tumeur du soit à gauche, à une intumescence de la rate; enfin M. Rayer a vu un cancer des ganglions lymphatiques de la scissure du rein et des ganglions lymphatiques prélonbaires simuler entièrement un cancer rénal; mais ici l'erreur est de peu d'importance.

## L. VESSIE.

Le cancer de l'utérus, chez la femme, et du rectum, chez l'homme, peuvent envahir la vessie et y déterminer des signes qu'il est important de connaître. La miction est douloureuse, et de plus en plus difficile, soit parce que les paros épaissies et indurées de la vessie ne peuvent plus se contracter, soit parce qu'il résulte du siége du cancer vers le col de l'organe, un obstacle de plus en plus prononcé au cours de l'urine. Les envies d'uriner sont fréquentes, ce qui dépend, on de l'affection vésicale elle-même, ou de la présence d'une petite quantité de sand dans l'urine. Le cathétérisme de la vessie démontre aussi que cet organe est diminué de volume, devenu inextensible, inégal et saignant au contact de la sonde.

Le diagnostic, malgré ces dissérents signes, ne manquerait pas d'être obscur, si l'on ne constatait en même temps un cancer de l'utérus ou du rectum, qui est manifestement le point de départ de la lésion vésicale, et qui va même quelquelois jusqu'à produire des sistules vésico-vaginales ou vésico-rectales.

### M. Urknes.

Cette localisation du cancer est la plus fréquente relativement à celles des autres organes, et, sous ce rapport, son diagnostic présente au praticien un grand intérêt. L'exploration directe de l'utérus (toucher vaginal et spéculum) a permis de rattacher les symptômes : 1° au cancer non ulcéré; 2° au cancer ulcéré.

Le cancer non ulcéré de l'utérus est celui qui peut donner lieu aux difficultés diagnostiques les plus nombreuses, surtout au début de la maladie. La métrorrhagis et le symptôme du début le plus remarquable (Louis; Rob. Lee). Lorsque, à la suite de cette hémorrhagie, apparaissent, en dehors des époques menstruelles chez une semme de 40 à 50 ans, des douleurs utérines, des pesanteurs vers le rectum, et un gonflement du col utérin, avec dureté, irrégularités bosselées et pâleur, on doit, suivant Valleix, considérer la maladie comme confirmée. Il y a alors au uiveau de l'utérus un sentiment de gêne, de plénitude, de pesanteur, surtout pendant la marche et la station assise; tiraillements, élancements dans les lombes, les aines. Par le toucher vaginal, outre l'augmentation de volume du col (souvent seul affecté), outre sa dureté et ses bosselures, on peut constater sa déviation, sa mobilité ou son immobilité, et son enclavement dans le bassin par suite de son escès de volume et des adhérences qu'il a contractées. Ces dissérents signes mettent hors de doute l'existence du cancer utérin, surtout si le toucher rectal fait reconmitre aussi la dureté bosselée de l'utérus, et si l'examen au spéculum montre la déformation du col. On peut y constater, suivant Marjolin, des petites tumeurs isolées, un engorgement bosselé plus étendu, une tuméfaction des lèvres du col dures à leur base et molles à leur surface, ou enfin un engorgement général, irrégulier, rouge obscur. Les hémorrhagies plus ou moins fréquentes et abondantes, et l'écoulement souvent rosé, roussâtre, parfois grisâtre et sanguinolent, d'une odeur fade et nauséahonde, mais non encore pénétrante comme plus tard, sont encore des signes importants de la maladie. Il est plus rare de constater des sensations douloureuses dans les seins, qui sont devenus volumineux et durs, un malaise inexprimable, des douleurs vives dans diverses parties du corps (Téallier).

lorsque le cancer est ulcéré, les douleurs sont toujours plus vives, surtout par la palpation et la percussion. Par le toucher vaginal et rectal, l'utérus augmenté de volume est trouvé ramolli partiellement ou en totalité; donnant, dans ce dernier cas, une sensation de crépitation (Duparcque). On peut constater alors : des ulcérations déprimées et à bords durs, des végétations variables, la destruction plus ou moins complète du col, dont l'orifice est élargi, et même la destruction des parties toisnes, envahies par les progrès de l'affection; un écoulement abondant, ichoreux, d'une odeur repoussante particulière, si pénétrante qu'on est obligé d'isoler les malades, surtout lorsque le cancer, ayant envahi la vessie et le rectum, a converti dès lors le ragin en un cloaque infect. L'altération peut s'étendre aussi aux ligaments larges, aux trompes, aux ovaires, comme aux ganglions lymphatiques de l'abdomen, au niveau desquels on peut constater des tumeurs supplémentaires, et enfin au Plesus sacré, ce qui occasionne une névralgie fémoro-poplitée double. C'est surtout à cette seconde période que l'on voit apparaître tous les signes de la cachexie cancéreuse, les complications communes à tous les cancers et, en particulier, les inflammations des organes voisins (péritonite, abcès des ligaments larges), et la phleymatia alba dolens, due à des coagulations veineuses.

Le diagnostic de ces cas extrêmes ne présente pas la moindre difficulté, et a maladie ne saurait être méconnue lorsqu'ils se présentent et que, par exemple, a dépérissement général se joignent des métrorrhagies antérieures, un écoulement abondant, sanieux, d'une odeur fétide et pénétrante, et une induration voluminement bosselée et irrégulière du col utérin, plus ou moins détruit par le ramoltissement ucéreux de la tumeur. Mais on est souvent appelé à se prononcer dans des faits deuteux ou encore mal caractérisés.

On a insisté avec raison sur la confusion que l'on pourrait faire de la métrite cirrique avec le cancer de l'utérus, lorsqu'il n'y a encore ni ramollissement ni cachene manifeste. Sans admettre comme prouvée l'opinion des pathologistes qui regardent la métrite comme le premier degré du cancer, je ferai remarquer avec Valleix que, dans le cancer, avant son ramollissement, il y a des hémorrhagies au début, le col utérin résiste fortement et inégalement sous le doigt, et présente des bosselure irrégulières, une coloration ordinairement pâle et blafarde, un écoulement lén, roussâtre, grisâtre, puis rosé; et que dans la métrite chronique, au contraire, il y a plutôt dysménorrhée, le col de l'utérus offre une résistance égale et moins proponée, un développement uniforme, une coloration presque toujours d'un rouge sombre, denfin un écoulement muco-purulent. Sans doute il y a des métrites avec inégaliés du col utérin, et des cancers rapides ou qui présentent une coloration d'un rouge sombre, mais ce sont là des cas peu ordinaires, et les seuls d'ailleurs qui jettent dans l'incertitude. C'est alors que l'interrogatoire et l'examen attentifs du sujet seront surtout indispensables.

Le prolapsus ou la chute de la matrice, qui est mobile, et qu'il est facile de remetire en place, ne peut nullement se confondre avec un cancer, à moins qu'on ne se lim à un examen très-superficiel. — Les métrorrhagies produites par la présence d'un polype intra-utérin pourraient en imposer pour un cancer à son début, surtout après avoir déterminé de l'anémie, et si le corps de l'utérus est lourd et paraît gondé. Mais d'abord, dit à cette occasion Valleix, il faut remarquer que le cancer de l'utrus, borné au corps de l'organe, est de beaucoup le plus rare, ce qui doit dép inspirer des doutes. Ensuite, si l'on touche par le rectum, on trouve la maine uniformément développée, sans bosselures; l'anémie causée par un polype ne resemble que très-imparfaitement à la cachexie cancéreuse; et ensin on ne remarque pas, dans les matières excrétées, cette odeur particulière signalée plus had (Guide du méd., t. IV, p. 164). — L'ulcère simple du col de l'utérus est, dans ertains cas seulement, bien difficile à distinguer de l'ulcère cancéreux à son début; car. dans les cas ordinaires, le peu de profondeur de l'ulcère non cancéreux, ses bords sans dureté ni saillie, et l'écoulement non fétide qu'il fournit, suffisent parfaitement au diagnostic. — Il n'en est pas de même pour les ulcères vénériens, dont les caratères peuvent offrir la plus grande analogie avec ceux de l'ulcère cancéreux. On n'a alors pour s'éclairer que les antécédents, la marche de l'affection et l'existence de traces de lésions syphilitiques dans une autre partie du corps, ou bien des lésions son syphilitiques, soit cancéreuses, dans un autre organe que l'utérus. Enfin le traitement spécifique de la syphilis fera disparaître l'ulcération, si elle est vraiment vénérienne, et sera sans effet sur elle, comme tous les autres traitements, si elle est cancérene.

N. OVAIRE

On a remarqué, relativement au cancer de l'ovaire, qui est tantôt primitif et tan-

consécutif à celui de l'utérus, que ses symptômes étaient ordinairement les êmes que ceux des kystes multiloculaires. Il peut arriver même qu'une des loges a kyste, plus dilatée que les autres, ne contienne qu'un liquide séreux qui, évacué endant la vie par la ponction, peut en imposer pour un kyste simple (V. Kystes è l'oraire). De pareils cas sont certainement rares; mais ils montrent la difficulté du agnostie dans les cas en apparence les plus simples.

Ce sont en définitive les signes généraux de la maladie cancéreuse que j'ai rappesau commencement de cet article qui peuvent faire non diagnostiquer, mais soupnner seulement la nature cancéreuse de la tumeur de l'ovaire.

0. GANGLIONS LYMPHATIQUES.

La dégénérescence cancéreuse des ganglions lymphatiques est le plus souvent obje et symptomatique d'une lésion cancéreuse située dans leur zone lymphatique. e n'est que dans des cas exceptionnels comme celui qui a été rapporté par M. Bouil-und (Arch. de méd., 1824, t. VI) que la généralité des ganglions devient primirement cancéreuse. Il ne faudrait pas considérer comme une affection de cette ature la cachexie lymphatique. (V. ces mots.)

CANGROÏDES. — Toutes les tumeurs comprises par M. Lebert sous cette énomination, et qui affectent la peau et les muqueuses, où elles s'ulcèrent en enabissant successivement les tissus voisins et même les ganglions lymphatiques correspondants, étaient comprises autrefois à tort parmi les cancers. Les cancroïdes cont dus à l'hypertrophie d'éléments histologiques normaux ou homologues : plandes cutanées ou muqueuses, papilles et épithélium, tissu fibro-plastique et terme lui-même. Dans les cancroïdes se trouvent compris le noli me tangere, esthiomène, etc. La microscopie n'eût-elle rendu que le service d'avoir isolé la classe des cancroïdes comme distincte des véritables lésions cancéreuses, qu'on devrait lui être très-reconnaissant de ce progrès. (Mém. de la Soc. méd, d'obs., t. III.)

CAPSULES SURRÉNALES. — V. BRONZÉE (Peau), et CACHEXIES. CARCINOMIE. — V. CANCER.

CARDITE. — Cette affection n'a pas de symptômes propres, et, suivant la remarque de M. Bouillaud, ne peut se distinguer de l'endocardire.

CAROTIDES. — Ces artères n'ont d'importance pour le médecin que par les signes qu'on y perçoit. Leurs pulsations, habituellement profondes et invisibles, deviennent visibles dans certaines maladies (V. Pulsations). Lorsqu'un malade est trop agité pour que l'on puisse explorer le pouls radial, on peut rechercher le pouls au niveau des carotides, en pressant avec la pulpe des doigts en dedans du bord interne du tiers inférieur du muscle sterno-mastoïdien. Mais l'exploration la plus fréquente que l'on ait à faire au niveau de ces artères est celle des bruits carotidiens à l'auscultation. Ces bruits, souvent mieux entendus au niveau de la carotide droite que de gauche, peuvent paraître continus, avec ou sans renforcement isochrone aux battements du cœur, être plus ou moins soufflants, piaulants, musicaux. Mais on admet arec quelque raison, avec Ogier Ward, Hope et M. Aran, que le souffle continu se lasse dans la veine jugulaire voisine, le bruit devenant intermittent ou artériel dès que l'on comprime davantage avec le stéthoscope, c'est-à-dire dès que l'on interrompt la circulation dans la veine pendant qu'elle persiste dans l'artère (V. Vas-culaires (Bruits).

CARPHOLOGIE. - V. AGONIE.

CARREAU. — Les auteurs modernes, et entre autres, MM. Barthez et Rillie, donnent le nom de carreau ou de phthisie mésentérique à la tuberculisation considérable des ganglions du mésentère. Envisagée ainsi, la maladie n'affecte que l'enfance, entre la cinquième et la dixième année, et, même à cette époque de la vie, elle constitue une maladie rare.

1º Éléments du diagnostic. — Les signes principaux de la maladie sont, d'aprè la monographie de MM. Barthez et Rilliet: des signes de tuberculisation dats d'autres organes; une diarrhée qui dépend d'ulcérations intestinales, sans la vacité particulière qui a été indiquée par quelques auteurs; des tumeurs sensibles à la palpation, toujours situées au voisinage de l'ombilic, indolentes à la pression, plus on moins volumineuses, inégales, fixes ou mobiles; des signes de compression des neré et des troncs vasculaires, tels que crampes et adème des membres inférieurs, ascul peu considérable, et surtout dilutation des veines superficielles du ventre.

2º Inductions diagnostiques. — La présence des tumeurs constatées par la papation dans la région ombilicale, et les accidents de compression, constituent, avec l'âge des sujets, les bases du diagnostic. MM. Barthez et Rilliet attachent une grande importance à la dilatation des veines de l'abdomen lorsqu'elles s'étendent en rameant flexueux jusqu'à la poitrine, s'il n'existe pas de tuméfaction morbide du foie, ou des signes de péritonite chronique. A une époque où l'on soupçonnait l'existence du carreau chez tous les enfants qui présentaient un ventre volumineux, on a nécessarement commis bien des erreurs de diagnostic, et admis souvent l'existence de la maladie alors qu'elle n'existait pas. On sait aujourd'hui que la tuméfaction de l'abdomen n'est pas constante dans la phthisie mésentérique, et que la même tuméfaction pen se rencontrer dans beaucoup d'autres circonstances; il est inutile de les rappeler, attendu que la valeur de ce signe dans l'affection qui m'occupe est très-secondaire.

Des tumeurs abdominales, autres que des ganglions tuberculeux, pourraient induire en erreur, et faire croire à l'existence du carreau lorsqu'il n'existe pas. Telle sont les matières fécales accumulées dans quelques points de l'intestin (engonment intestinal), mais dont le siége vers le flanc ou la fosse iliaque gauches, et la disparition sous l'influence d'un purgatif, sont assez caractéristiques. Telles sont encore les tumeurs tuberculeuses développées dans l'épiploon et au voisinage de l'ombilic, qui ne peuvent d'ailleurs donner lieu à une méprise fondamentale. Quant aux tumeurs non tuberculeuses du foic, de la rate, du pancréas, il faudrait examiner bien superficiellement l'enfant pour les considérer comme des ganglions tuberculeux

On ne doit pas oublier qu'il peut survenir, comme complications : une véritable péritonite aigué due à la présence des tumeurs tuberculeuses des ganglions, ou un étranglement intestinal par des brides d'adhérences qui se sont formées dans le péritoine (Guersant).

3º Pronostic. — Le pronostic de la phthisie mésentérique est subordonné à celui de l'état général, et les accidents locaux qui en dépendent sont bien loin d'offir la gravité de ceux que déterminent les tubercules des ganglions bronchiques ou ceux développés dans le péritoine. Plusieurs auteurs pensent même que les tubercules des ganglions mésentériques peuvent guérir, s'appuyant sur le fait de leur transformation crétacée, qui a été plusieurs fois bien constaté.

CATAIRE (FRÉMISSEMENT). — V. ce dernier mot.

M. Bourdin (1841) et M. Puel (Mém. de l'Acad. de Médecine, 1856, t. XX) ont consacré des traités spéciaux, est caractérisée par des accès survenant irrégulièrement et pendant lesquels l'intelligence et les fonctions sensoriales sont tout d'abord abolies, dans la plupart des cas, en même temps que les muscles de la vie de relation restent dans le degré de contraction dans lequel les a surpris l'accès, quelque pénible ou bizarre que soit la position. On peut forcer l'extension des muscles du malade, mais alors ils conservent la nouvelle position qu'on leur donne; cependant il survient assez souvent et peu à peu de légers mouvements involontaires et des oscillations qui font revenir le membre ou le tronc jusqu'à un point d'appui. En même temps, la mastication est impossible, sauf dans des cas rares où les malades mangent avec avidité ce qu'on leur met dans la bouche (Bourdin); la température des extrémités est sensiblement abaissée, la circulation lente et faible, de même que la respiration; le pouls est d'ailleurs normal.

2º Inductions diagnostiques. — L'immobilisation des contractions musculaires, surrenant par accès plus ou moins prolongés, est le signe pathognomonique de la catalepsie, dont la constatation n'offre aucune difficulté. Parmi les questions complémentaires du diagnostic, la plus importante est celle de déterminer si la catalepsie est primitive ou secondaire. Cette dernière forme a été observée, en effet, dans un assagrand nombre de maladies : dans divers genres de folie, l'hystérie, le tétanos, dans les fièvres intermittentes, et dans certaines maladies aiguës, telles que des affections cérébrales et la fièvre typhosde. On a rapporté également des faits trèsprobants de catalepsie vermineuse (Davaine, Traité des entozoaires, p. 54). J'ai observé une catalepsie chez une jeune fille hystérique, atteiute de choléra épidémique, et chez laquelle la catalepsie sembla avoir été provoquée par les crampes cholériques (Annales méd.-psych., 2º sér., t. III).

3º Le pronostic de la catalepsie ne doit être formulé comme inquiétant que dans les cas de complications, et lorsque la catalepsie se transforme en une autre névrose plus grave, comme l'épilepsie. L'hystérie, des convulsions caractérisent aussi cette transformation. En général, le pronostic est donc peu grave. On a vu l'apparition du fin menstruel enrayer complétement la maladie.

CATARREE. — On ne voit nullement la nécessité de conserver l'expression de catambe ou de maladies catarrhales dans la pathologie, si ce n'est comme expression d'un phénomène d'hypersécrétion accidentelle des muqueuses. Cette hypersécrétion constitue simplement un symptôme ou signe ordinairement lié à l'inflammation aiguë ou chronique des muqueuses, à des flux sans inflammation, quelquefois à la simple concestion des muqueuses. Les phénomènes aigus du catarrhe sont principalement observés dans la grippe, dans la rougeole à son début, et dans plusieurs autres maladies fébriles.

CATHÉTÉRISME. — A défaut d'autre expression plus convenable, on doit appliquer celle de cathétérisme à l'introduction, faite dans des buts divers, de tiges solides, pleines (stylets) ou creuses (sondes ou bougies) dans des conduits naturels on accidentels. Ainsi envisagé, le cathétérisme est utile au diagnostic médical, comme un moyen d'exploration des fosses nasales, du larynx, de l'œsophage, de la tessie, de la cavité utérine, et enfin des plaies fistuleuses communiquant avec les viscères. V. Déviations utérines, Fistules, Larynx, Œsophage, etc.

## CAVERNEUX (PHÉNONÈNES).

1º Caractères. — Le bruit respiratoire caverneux est un souffle inspiratoire et expiratoire que peut remplacer un râle à grosses bulles, appelé gargouillement lorsque la cavité dans laquelle se passe le phénomène acoustique est obstruée par des liquides. La résonnance caverneuse de la voix et de la toux semble, comme le souffle caverneux, se passer dans des cavités pulmonaires moins vastes que pour le bruits dits amphoriques, et plus vastes au contraire que pour les bruits dits bronchiques. On ne saurait donner une définition plus précise de ces sensations acoustiques. C'est ce qui fait que M. Skoda, se fondant sur ce que, de la respiration soufflante la plus faible au souffle amphorique le mieux caractérisé il existe des nuances intermédiaires infinies qui s'enchaînent insensiblement les unes avec les autres, a mé l'existence du souffle et des autres bruits caverneux, attribués à la présence des cavernes. Cette manière de voir est exagérée en ce qu'elle rejette le pracipe des types de convention indispensables pour décrire les phénomènes de aensation. On ne saurait donc nier avec lui le fait très-réel de l'existence des bruits caverneux.

2º Conditions pathologiques et signification. — Ces bruits caverneux ne devent pas être pris dans le sens absolu qu'ils semblent indiquer : l'existence nécessaire d'une caverne pulmonaire pour que les bruits se produisent. Ici, en esset, j'auras à rappeler d'autres conditions que j'ai indiquées déjà à propos des phénomènes apphoniques et qui peuvent indisséremment susciter la manisestation des phénomène amphoriques ou caverneux, sans cavité accidentelle.

Les cavernes étant cependant la condition pathologique la plus fréquente des bruis dits caverneux, la première chose sera de rechercher s'il n'existe pas une phthisie pulmonaire, une gangrène du poumon, une dilatation des bronches, un abcès du poumon

Le siège des phénomènes caverneux au sommet des poumons sera déjà une forte présomption de l'existence d'excavations tuberculeuses, les plus fréquentes de toutes, et le point de départ aussi le plus fréquent des phénomènes caverneux. — La dilatation des bronches en ampoule qui donne lieu aux mêmes signes siège, en effet, ordinairement vers la base ou la partie moyenne postérieure des poumons, et ne s'accompagne pas de dépérissement comme la phthisie pulmonaire, ce qui est, entre plusieurs autres, un excellent signe distinctif. — Les signes caverneux seront facilement rapportés à la gangrène pulmonaire lorsqu'ils seront dus à cette lésion. l'odeur infecte spéciale qui s'exhale de la poitrine et des crachats persistant depuis un certain temps déjà, lorsque l'excavation pulmonaire s'effectue. — Eufin l'on n'admettra qu'avec une extrême réserve, même à la suite des signes manifeste d'une pneumonie, l'existence d'une caverne due à un abcès qui serait la cousiquence de cette maladie. Cette réserve est commandée par la confusion que l'on a si souvent faite des abcès pneumoniques avec des collections purulentes de la plèvre communiquant avec les bronches.

Les bruits caverneux peuvent être perçus non-seulement au niveau des posamons, mais aussi dans le foie. C'est ce que M. Bricheteau a observé au niveau d'une cavité résultant de la rupture d'un kyste hydatique du foie dans les bronches; il y avait en même temps du gargonillement et un son tympanique à la percussion. M. Spœrer a aussi constaté un gargouillement caverneux au niveau du foie, au moment des grandes inspirations, par suite de la rupture d'un abcès du rein dans les bronches, à travers le foie (Arch. de méd., 1842, t. XIV).

Lorsque les bruits caverneux ne paraîtront pas dépendre de l'existence d'une caverne, il faudra rechercher la cause des consonnances pseudo-caverneuses dans la transmission des bruits trachéaux ou bronchiques, due à la compacité du poumon comprimé, ou bien à une tumeur du poumon ou du médiastin. V. Anphoniques (Phénomènes), p. 47.

CELLULES. - V. MICROSCOPIE.

CÉPHALALGIE. — 1° Caractères. — Les douleurs de tête auxquelles on a donné le nom de céphalalgie sont générales ou limitées. Lorsqu'elles sont partielles, res douleurs occupent une moitié latérale du crâne (hémicranie), la région frontale, occiput ou une autre région, parsois même un espace très-limité comme les soyers le douleurs névralgiques. Envisagée en elle-même, la céphalalgie ne présente pas le caractères qui dissèrent de ceux que j'ai rappelés au mot Douleur. C'est à tort que l'on a donné, comme un complément du tableau descriptif de la céphalalgie, des phénomènes concomitants se rattachant aux conditions pathologiques de ce sigue, puisqu'ils en sont l'origine au lieu d'en être la conséquence.

2º Conditions pathologiques. — Les affections qui sont précédées ou qui s'accompagnent de céphalalgie sont très-nombreuses, et il me paraît inutile de les rappeler toutes en détail. Il en est un grand nombre, en effet, dans lesquelles la douleur de tête joue un rôle trop secondaire pour que sa constatation soit d'une grande utilité pour le diagnostic. Ce n'est que dans les maladies dans lesquelles la céphalalgie est prédominante, comme signe, qu'il est important d'en signaler la raleur. Cette valeur ressort des caractères, de la marche de la douleur, et principalement des phénomènes qui s'y rattachent.

Pour rechercher quelle est la condition pathologique de la céphalalgie constatée, il faut se demander si elle est superficielle ou prosonde, asin de la rattacher à une affection des parois du crâne, des organes intra-crâniens, d'un organe éloigné, ou bien à une maladie générale.

Si la peau du crâne n'offre aucune lésion qui puisse immédiatement expliquer la céphalaigie, un érysipèle, par exemple, il faut avant tout rechercher si la douleur est névralgique. Limitée alors ordinairement d'un seul côté du crâne, par moments lancinante, et se montrant par accès, elle ne saurait alors être méconnue, si l'on frouve comme confirmation les foyers douloureux de la névralgie. On peut rencontrer aussi de la dernalcie au niveau du cuir chevelu. La migraine n'est le plus souvent qu'une forme particulière de névralgie, mais d'autres fois, elle constitue une céphalaigie d'origine très-complexe. — Si la douleur se montre surtout pendant les mouvements que les muscles impriment aux téguments du crâne ou aux muscles crotaphites pendant la mastication, il s'agira d'un rhumatisme musculaire. — Enfin si la céphalaigie revient la nuit chez un individu atteint de syphilis constitutionnelle, on soupçonnera l'existence de douleurs ostéocopes.

Il est à remarquer que les douleurs superficielles que je viens de rappeler se montrent le plus souvent par accès, tandis que la céphalalgie plus profonde qui a son origine dans une affection intra-crânienne des méninges, ou des centres nerveux, est ordinairement plus continue et à marche progressive. Elle est remarquable par son intensité et sa persistance comme premier symptôme de méningite; et, s'il s'y joint des vomissements, surtout chez un jeune sujet, ou chez un adulte tuberculeux, il y a tout lieu de craindre le développement de cette maladie. — La simple congestion cérébrale, soit simple, soit comme phénomène précurseur d'une hémornagie du cerveau, peut produire une douleur de tête variable d'intensité. Elle es parsois très-persistante, comme celle qui précède l'hémorrhagie méningée che le vieillards, le ramollissement cérébral (cérébrite), de même que la céphalalgie que s'observe comme signe des affections organiques des centres nerveux intractionens, qui, en général, comptent la céphalalgie au nombre de leurs symptônes le plus fréquents. Le siège de la céphalalgie due à une affection interne ne corresponde pas toujours à la partie de l'encéphale qui est affectée; on ne devra donc pas attacher à cette donnée une valeur absolue.

Dans les organes plus ou moins éloignés, l'on peut également trouver le point départ de la céphalalgie; mais alors elle est ordinairement de valeur secondaire Certaines affections du foie on du tube digestif (dyspepsie, constipation, entocome et toutes celles qui congestionneut indirectement le cerveau, sont des causes de genre. Telles sont encore les inflammations locales voisines du cerveau : le corpe. l'otite, l'ophthalmie, etc.

Les maladies générales, ou les états généraux qui affectent toute l'économe, produisent très-souvent une céphalalgie dont il faut rechercher l'origine, d'abré dans le mouvement fébrile et dans les fièvres graves. La douleur de tête et 🗷 des principaux symptômes de l'invasion de la fièvre typhoïde; il en est de même de typhus sever, de la suette, des sièvres éruptives en général. La céphalalgie & atroce dans certains accès de fièvre pernicieuse, et elle se montre quelquelos trèrebelle comme accident consécutif d'accès de fièvre intermittente simple. — l'an les névroses, la céphalalgie n'est pas moins fréquente que dans les fièvres. Elle el surtout remarquable dans l'hystérie; elle affecte les six septièmes des malade. suivant M. Briquet (300 sur 356), et occupe principalement les parties charmes de muscles, de préférence vers la région frontale, et non à la région occipitale, comm on l'a dit. La douleur appelée clou hystérique est remarquable par son étroite int tation et par son intensité extrême; mais elle est extrêmement rare, puisque M. Br quet ne l'a rencontrée que deux fois. (Traite de l'hystérie, p. 215.) — Les after tions par altérations du sang comptent également la douleur de tête parmi leur symptômes les plus constants; il en est ainsi dans la pléthore, dans l'anémie trèfréquemment, dans les intoxications, dans certains empoisonnements, dans le cachexies. — Enfin dans le rhumatisme articulaire aigu, considéré comme me affection générale, la céphalalgie est quelquefois (mais non toujours) le preme signe de l'essrayante complication que l'on a appelée rhumatisme cérébral, et qui diffère essentiellement par ses allures du rhumatisme musculaire péri-crânien.

3º Signification. — La céphalalgie, comme l'a fait observer M. V. A. Racle, est rhumatismale, névralgique, congestive, anémique, ou constitue une simple nérros, et une même maladie peut donner lieu à toutes ces formes diverses de douleur (Traité de diagnostic, 1859, p. 40.) Cette dernière remarque est importante, car on ne saurait se guider sur les caractères que je viens de rappeler pour attribuer toujours chacun d'eux à une maladie spéciale.

C'est surtout sur l'ensemble des signes que l'on se basera pour établir la vérilable signification de la céphalalgie, et pour la rattacher à la maladie qu'elle annonce ou qu'elle accompagne. Mais c'est lorsqu'elle existe seule, qu'elle est persistante, et que l'on n'aura pu la localiser dans les parois crâniennes (névralgie, rhumalisme mur-

culaire péricrànien, douleurs ostéocopes), que la signification de la céphalalgie est difficile à déterminer. Au début des maladies des centres nerveux ou des fièvres graves, il en est souvent ainsi; et ce n'est que lorsque des signes nouveaux et plus ou moins caractéristiques viennent se joindre à la douleur de tête, que la valeur de ce dernier symptôme cesse d'être indécise. Mais je n'entre pas dans de plus grands détais. Il me suffit, en effet, d'avoir exposé les conditions dans lesquelles on rencoure la céphalalgie, et d'avoir consacré à chacune d'elles un article particulier, pour que l'on puisse compléter facilement ce que les simples indications de celui-ci semblent avoir d'incomplet.

CÉPHALÉMATOME. — V. Toneurs (céphaliques).

CÉRÉBRITE. — V. RANOLLISSEMENT (du cerveau).

CERVEAU, CERVELET. - V. ENCÉPHALS.

CESTOIDES. — V. ENTOZOAIRES.

CHALEUR ANIMALE. - V. CALORIFICATION.

CHANGRE. — Je n'ai pas à faire ici l'histoire du chancre, qui a donné lieu, dans les derniers temps, à des discussions scientifiques si répétées. Ce qu'il importe, au lit du malade, c'est de reconnaître d'abord l'existence d'un chancre, pour en déduire des conséquences pratiques; or, ce sujet est traité au mot Ulcérations, et se troute complété aux articles Syphilis et Blennorrhagie.

CHANT DES ARTÈRES. — V. VASCULAIRES (Bruits).

CHEVEUX. — V. Poils.

CHIQUE. - V. PARASITES (cutanés).

CHLOROSE. — Depuis que l'anémie a été étudiée avec soin dans ses différentes conditions pathologiques, on ne peut plus considérer la chlorose autrement que comme une forme d'anémie, présentant quelques particularités accessoires, usufisantes pour caractériser une maladie spéciale. Ces particularités sont : l'apparition de l'anémie à l'époque de la puberté chez les jeunes filles, et la coïncidence de troubles menstruels de trois espèces : l'aménorrhée, la dysménorrhée, ou la misonance.

Cette manière d'envisager la chlorose est celle de beaucoup d'observateurs, et elle me paraît être la vraie. Rien ne prouve, en effet, que les troubles menstruels produisent l'ensemble des symptômes observés, tandis que l'on peut rattacher ordinairement ces symptômes à de mauvaises conditions hygiéniques particulières, ou bien à une altération manifeste des fonctions digestives. Quelle que soit d'ailleurs l'opinion que l'on se forme de la chlorose, on doit, au point de vue exclusif du diagnostic, le seul qui m'occupe, la considérer comme je viens de le faire, et comme je l'ai fait déjà au mot Anémie (p. 57).

CEOC (BRUITS DE). — Les bruits de choc que produisent la systole du cœur au niveau de la région précordiale, et les battements des tumeurs anévrysmales, ne sont pas les seuls que l'on puisse percevoir à l'auscultation, au niveau de la poitrine.

M. Aran a constaté, chez un malade atteint d'hydro-pneumo-thorax du côté droit, et à la suite d'une quatrième thoracentèse, une espèce de bruit de frottement trèsrude qui se produisait seulement pendant la toux, et qui se percevait à la base de la
poitrine, en dehors et à droite. Ce bruit de choc ou de percussion donnait la sensation d'un corps distendu brusquement et venant frotter contre le feuillet pariétal de

la plèvre. M. Aran attribue ce phénomène, dont le malade avait conscience, a choc du poumon contre les parois de la poitrine. Le bruit très-rude était, en effet, tout à fait semblable à un coup fort et sec porté de l'intérieur contre les parois the raciques, et sa situation variait suivant les positions que prenaît le malade.

CHOLÉGYSTITE (INFLANMATION DE LA VÉSICULE BILIAIRE). — 1º Élément du diagnostic. — L'ensemble des signes de cette affection, qui s'observe habituellement chez des individus qui ont des calculs biliaires, est le suivant : douleur trèvive survenant au-dessous du rebord des fausses côtes droites, augmentant par la pression, la respiration et les mouvements du tronc; ictère, vomitaritions, fière; constatation d'une tumeur avec empâtement, fluctuation, et comme conséquence un abcès tantôt se dirigeant vers l'extérieur, donnant issue à du pus suèlengé de bile, à des calculs, et suivi de fistule, tantôt s'ouvrant dans l'intestin adhérest m dans le péritoine.

2º Inductions diagnostiques. — Lorsque chez un malade présentant déji le signes de calculs biliaires, c'est-à-dire une colique hépatique, ou bien dans le cond'une fièvre grave et notamment dans l'affection typhoïde, comme l'a obseré M. Louis, on voit survenir les premiers des phénomènes que je viens de rappeler, a notamment la douleur localisée et la fièvre, on devra soupçonner l'existence d'un inflammation aiguë de la vésicule biliaire. On en aura la certitude si, l'inflammation se terminant par un abcès, on parvient à diagnostiquer la collection purulente, dans le cours de la maladie, à une tumeur fluctuante inflammatoire, déhordant les sanses côtes droites, surtout s'il se forme un abcès extérieur ayant les caractères que j'u rappelés.

Mais il n'est pas ordinaire d'observer des faits aussi concluants. Le diagnosie et fort difficile lorsque l'abcès n'est pas accessible à l'exploration. Chez les individe maigres et dont les parois abdominales sont relàchées, on parviendra plus facilement à la constatation de la tumeur; mais chez ceux qui sont dans des conditions comtraires, la percussion seule pourra indiquer une tumeur s'insinuant sous les cite. et il n'y aura rien de caractérisé comme abcès, s'il ne tend pas vers l'extérieur. In rencontré dans ma pratique un malade dont l'obésité ne me permit que de suipconner sortement l'existence de l'abcès; il y avait eu d'abord une colique hépatique avec ictère intense, puis sensibilité très-vive au-dessous du rebord des fausses cité. à la hauteur de la vésicule, sièvre et délire, suivis rapidement de mort. Un commè moratif remarquable de cette observation fut un accès de colique hépatique avec ictère et vomissements, survenu dix ans auparavant, et qui ne s'était reproduit que tout récemment, au milieu d'une santé florissante depuis les premiers accidents. Or. l'autopsie montra qu'un calcul gros comme une olive obstruait le canal cholédoque. et qu'une vingtaine de calculs plus petits étaient contenus dans l'abcès de la vésicale Ce fait démontre que les accès antérieurs de colique hépatique sont une circonstance très-utile à connaître comme indiquant l'existence de calculs anciens et volumineut. cause ordinaire de la cholécystite.

En définitive, le diagnostic positif de l'inflammation de la vésicule bihaire ne peut se baser que sur l'existence de l'abcès. Mais cet abcès lui-même, lorsqu'il reste profond. peut facilement se confondre avec d'autres tumeurs fluctuantes de l'hypochondre J. L. Petit (Mém. acad. chir., t. I, p. 147) a exposé les caractères différentiels de l'abcès de la vésicule et de l'abcès du foie ou de la tumeur due à la rétention de la bie.

L'abcis du foie, suivant lui, ne présente pas une fluctuation aussi facile à percejoir que l'abcès de la vésicule, et cette fluctuation est entourée d'une dureté beausoup plus marquée. On peut ajouter que le siège de l'abcès de la vésicule est toujours le même sous les côtes, près du muscle droit, tandis que celui de l'abcès du soie est souvent différent. Enfin la marche de la maladie n'est pas la même dans le deux cas. La confusion n'aurait d'ailleurs qu'une importance secondaire, si l'on prenait ces abcès l'un pour l'autre. — Il n'en serait pas de même si l'on premit pour un abcès de la vésicule la rétention de la bile dans ce réservoir, ainsi me plusieurs faits malheureux d'opérations inopportunes l'ont démontré. Suivant L. Petit, la douleur est de plus longue durée dans l'abcès que dans la rétention iliaire; elle est pulsative; lorsqu'elle diminue, elle ne laisse pas le malade dans un tat de bien-être aussi complet que lorsque la douleur due à la rétention s'est calnée. Les frissons irréguliers sont plus longs, et ils sont suivis de chaleur et de moiteur. La fluctuation est moins promptement manifeste; elle commence par le point e plus saillant, pour s'étendre au reste de la tumeur, et enfin on trouve à la circonërence de celle-ci de l'empâtement et un certain degré de dureté que l'on ne trouve a dans la simple rétention de la bile.

3º Pronestic. — La cholécystite est assez souvent suivie de mort; mais plus iréquemment la terminaison en est favorable, soit par suite de la résolution de l'inflammation, soit par l'ouverture spontanée de l'abcès à travers les parois abdominales, soit enfin par l'intervention de l'art.

CHOLÉDOQUE (CANAL). — V. CALCULS biliaires, et Coliques (hépatiques). CHOLÉMIE. — V. SANG.

CEOLÉRA. — Le choléra est épidémique ou sporadique. Ces deux formes loivent être examinées séparément.

A. CHOLÉRA ÉPIDÉMPOUE.

1º Éléments du diagnostic. — Les signes les plus tranchés et par conséquent es plus caractéristiques du choléra épidémique sont ceux de la période algide : coloration cyanosée, ou d'un violet livide, des extrémités et d'une partie de la face, ou de toute la peau du corps; amaigrissement rapide du visage; excavation des yeux; agitation alternant avec de l'assoupissement; petitesse extrême du pouls; resoluisement de la langue et de la peau, qui a perdu son élasticité et souvent sa sensibilité; évacuations alvines fréquentes, aqueuses, le plus souvent blanchâres, d'aspect opalin, presque sans odeur, et tenant en suspension des corpuscules blanchâtres siziformes; vomissements bilieux ou d'un liquide blanchâtre analogue i celui des garde-robes; crampes très-douloureuses; aphonie, et enfin diminution babble ou suppression complète de l'urine.

Dans la période de réaction, lorsqu'elle survient, on observe : un pouls plein et réquent, la chaleur vive de la peau et sa congestion; la turgescence sanguine de lace et des yeux; la sécheresse avec enduit fuligineux de la langue; la céphalalie, les éblouissements, les tintements d'oreilles, de l'insomnie, de l'agitation, et la lois du délire; d'autres fois, un abattement profond, de la somnolence ou du la la somnolence ou du la la congestions viscérales manifestes vers la poitrine ou l'abdomen, parfois la véritables inflammations secondaires; des exunthèmes cutanés, des contractures la membres, des parotides. — On voit, à cette longue énumération d'accidents la de symptômes, combien peuvent être variés les signes de la réaction.

2º Inductions diagnostiques. — Comme pour toutes les maladies épidémiques, la connaissance du fait de l'existence de l'épidémie elle-même est d'un grand secours pour l'interprétation diagnostique des faits que l'on observe. Cette connaissance seule permet d'accorder aux prodromes ou au début de la maladie l'attention qu'ils miritent, et, en particulier, aux vomissements et surtout à la diarrhée. Toutefois ce troubles gastriques et intestinaux ne doivent être considérés comme les premiers symptômes du choléra que lorsqu'ils s'accompagnent de crampes, d'aphonie ou de diminution notable de l'urine. La simple diarrhée peut résulter, en effet, de la terreur seule qu'inspire l'existence de l'épidémie.

Le diagnostic de la maladie confirmée, c'est-à-dire à sa période algide, n'offre aucune difficulté, que cette période survienne progressivement ou se manifeste d'emblée avec plus ou moins de violence. Dans tous les cas, les signes de cette période, que j'ai rappelés plus haut, forment un ensemble caractéristique qui ne peut tromper. Cependant, s'il s'agit d'un malade qui habite une contrée où des fièvres paladéennes sont endémiques, en présence des symptômes caractéristiques du cholérique il faudra penser à la possibilité d'une fièvre pernicieuse à forme dite cholérique. Quoi qu'il en soit, en présence des symptômes caractéristiques de la période algide, il ne peut le plus souvent y avoir de doutes que dans les cas rares où les symptômes sont limités de nombre. On a vu, par exemple, après des symptômes digestifs insgnifiants, survenir quelquefois un refroidissement général avec insensibilité du pouls et coma, sans autre symptôme jusqu'à la mort. Il est évident que de parcis faits ne peuvent être rapportés au choléra qu'en temps d'épidémie.

C'est principalement dans la période de réaction, plus accentuée chez les jeunes sujets que chez les vieillards, que les erreurs de diagnostic peuvent être fréquentes. C'est ce qui a surtout lieu lorsque l'on rencontre des cas isolés de choléra, plus ou moins longtemps après la cessation apparente d'une épidémie, et lorsque l'on voit pour la première fois un malade présentant des symptômes qui se rattachent à la période de réaction. On a fait observer avec raison que cette période n'est plus le choléra lui-même, puisque la guérison peut avoir lieu sans réaction dépassant le retour à l'état physiologique. Mais cela n'empêche pas la question du diagnostic de présenter un véritable intérêt lorsque la réaction existe; et c'est bien à tort que les traités de pathologie la négligent.

On tombe forcément dans les erreurs les plus graves, en effet, si l'on est mis en présence d'un malade à cette période de réaction, et que l'on ne se renseigne pas suffisamment, par un interrogatoire attentif, sur les phénomènes qui ont précédé : une diarrhée récente, des vomissements avec refroidissement général, cyanose; aphonic. anurie.

Parmi les maladies que les phénomènes de la réaction peuvent simuler, si l'on ignore les antécédents cholériques, se placent en première ligne la fièvre typhoide et certains exanthèmes. — La fièvre typhoide sera d'autant plus facilement admise lorsqu'il y aura fièvre intense, symptômes nerveux, etc., que le malade, vu son état de somnolence ou de coma, pourra moins fournir de renseignements antérieurs, qu'il pourra exister des douleurs de ventre à la pression, et persister de la diarrhée. — On a désigné sous le nom de roséole un exanthème qui, dans la réaction du choléra, en 1849, m'a paru ressembler plusieurs fois, à s'y méprendre, à une éruption rubéolique ou scarlatineuse. Mais, dans les cas de cette espèce, il y a dé-

CHOLÉRA. 181

faut de symptômes caractéristiques vers les voies respiratoires ou vers la gorge. L'érysipèle n'est pas non plus très rare dans les mêmes conditions, et pourrait n'être pas rapporté à sa véritable origine.

Ces différents états pathologiques de la réaction sont, pour la plupart, de vraies complications, de même que les congestions cérébrale, pulmonaire, intestinale, et les inflammations des méninges, des poumons et du tube digestif, qui ont été observées.

Si, en pareils cas, comme dans toute autre maladie aiguë, l'on avait l'idée de rechercher l'albumine dans l'urine, on pourrait en rencontrer sans que l'albuminurie, qui survient dans les premières quarante-huit heures de la réaction du cho-léra (Martin Solon), soit un signe très-utile. Mais il peut arriver que, dans cette recherche, les urines deviennent bleues par l'addition de l'acide azotique; or, cette réaction, signalée par M. Gubler dans le choléra, pourrait donner l'éveil sur la nature des phénomènes observés (V. Urines).

Les formes de la maladie sont très-nombreuses, si l'on tient compte de l'intensité des symptômes, de la rapidité de leur marche, et de leur prédominance réciproque. Chaque épidémie a, sous ce rapport, son caractère particulier.

Les complications qui surviennent dans la période de réaction, et que j'ai rappelées plus haut, sont plutôt faites pour obscurcir le diagnostic que pour l'éclairer. On ne saurait considérer comme de véritables complications les troubles morbides qui persistent après la disparition du choléra, tels que de l'agitation, de l'insomnie, et, vers l'estomac, l'anorexie, des vonissements plus ou moins rebelles, et des gastralgies opiniâtres que l'on a vues se prolonger pendant une année et plus.

3º Pronostic. — La gravité du choléra épidémique est connue. La mort peut survenir d'une manière presque soudroyante, lorsque les symptômes ont, dès le début, une intensité exagérée; parsois elle est imprévue dans des cas en apparence peu violents; mais le plus souvent elle est la conséquence de l'aggravation plus ou moins rapide des symptômes, soit dans la période algide, soit dans la période de réaction. On devra redouter une terminaison funeste toutes les fois que le pouls deviendra insensible, qu'il y aura des selles involontaires, du coma avec immobilité complète, et une anesthésie de la peau. Dans le cours des épidémies qui ont sévi en France, la mortalité a été habituellement de plus de moitié, mais variable suivant l'age des malades, le temps, les lieux. Elle est plus forte chez les individus âgés et affaiblis au moment de l'invasion. Dans l'épidémie de 1849, que j'ai observée dans un asile d'aliénés (V. Ann. méd.-psychol., 2º série, t. III), la mortalité fut plus prononcée dans les cas de manie chronique et de démence que dans les autres formes d'aliénation mentale. La mortalité sut aussi d'autant plus grande que les individus furent atteints à une époque plus rapprochée du début de l'épidémie, quelle que fût la durée de leur maladie ou l'intensité apparente des symptômes.

B. CHOLÉRA SPORADIQUE.

Comparé au choléra épidémique dont il vient d'être question, le choléra sporadique est habituellement beaucoup moins grave dans sa forme comme dans sa terminaison, qui est très-rarement funeste. Il se distingue encore du choléra épidémique par son endémicité dans nos pays méridionaux, par le défaut d'évacuations blanchâtres avec corpuscules riziformes, par l'absence de cyanose, de phénomènes

asphyxiques ou de réaction exagérée. Cependant la différence notée dans les symptômes est-elle toujours bien réelle? Il est difficile de l'admettre. Pendant l'été des dernières années, on a pu observer, dans les hôpitaux de Paris, quelques cas isolés de choléra, que l'on ne doit pas évidemment considérer comme épidémiques. Et cependant plusieurs en ont présenté tous les caractères, et entre autres, la cyanose et les évacuations caractéristiques. Un cas sur trois que j'ai observés à l'hôpital Beautjon, en 1857, a été suivi de mort.

On ne saurait confondre le choléra sporadique avec une simple indigestion, si ce n'est tout à fait au début — L'empoisonnement par les poisons irritants pourrat être plus facilement pris pour le choléra sporadique; mais ces poisons auront produit des taches caractéristiques sur leur passage, sur les lèvres, dans la bouche, et de plus, l'apparition tardive de la diarrhée dans l'empoisonnement, signe sur lequel M. Grisolle a appelé l'attention en pareil cas, sera un très-bon caractère différentiel.

CHORÉE. — Cette névrose, confondue de nos jours avec la danse de Saint-Guy, a été l'objet de travaux modernes nombreux, depuis la publication des monographies de Bouteille et de Jos. Bernt, en 1810. A ces travaux se rattachent, en France, les noms de MM. Blache, Ruíz, Sée, Barthez et Rilliet, Gillette, Trousseam et Bouvier, qui a récemment exposé à l'Académie de médecine un savant historique de cette maladie, à propos du rapport dont fut l'objet, en 1859, le mémoire de M. Marcé sur l'état mental dans la chorée. Je donne au mot chorée le sens restreint que lu ont attribué la plupart des auteurs, renvoyant aux convolusions l'étude diagnostique des affections convulsives considérées d'une manière générale. Je passerai sous silence la chorée d'Abyssinie, ou tigretier, décrite par M. Pearce, et qui n'est qu'une sorte de danse maniaque épidémique (Le Roy de Méricourt, Arch. de méd., 1858, t. XII).

1º Eléments du diagnostic. — La chorée vulgaire se rencontre le plus souvent chez les enfants àgés de 6 à 15 ans. Elle débute ordinairement sans prodromes, ou par des prodromes insignifiants pour le diagnostic. Elle est générale ou partielle. Elle s'annonce par des mouvements involontaires irréguliers, et par cela même difficiles à décrire, qui se montrent d'abord aux doigts d'une main, à l'un des membres supérieurs, ou aux deux, puis bientôt à la face (d'où résultent des grimaces que les parents croient d'abord volontaires), puis enfin au reste du corps. Les trémoussements musculaires et les mouvements saccadés involontaires sont spontanés ou remplacent les mouvements réguliers des membres supérieurs ou inférieurs; l'articulation des mots est parfois difficile, la production des sons modifiée et rappelant quelquefois l'aboiement ou d'autres cris d'animaux. La production incressante et désordonnée des mouvements est des plus bizarres, le malade se contusionne sur tous les objets à sa portée, et il se forme des excoriations sur le tronc, et ou niveau des grandes articulations (Blache). Si le malade est couché, on ne peut quelquesois le maintenir dans son lit qu'avec les plus grands essorts, à moins qu'il ne sommeille. Ce qu'il y a de remarquable, en effet, c'est que les convulsions cessent pendant le sommeil. Elles augmentent au contraire lorsque l'enfant s'aperçoit qu'on l'examine. Le pouls est d'ailleurs naturel et l'intelligence habituellement intacte, à part l'impressionnabilité et l'irritabilité du caractère, et, lorsque la maladie s'est prolongée, il y a quelquesois assaiblissement intellectuel. M. Marcé prétend avoir constaté des troubles moranx ou intellectuels dans les deux tiers des

CHORÉE. 183

cas, et estre autres, la diminution de la mémoire, des hallucinations et même le délire autique, ce qui n'est pas admis comme règle générale.

La charte partielle est limitée à deux membres, ou bien à un seul (le plus souvent i sanche), à une région, à la face, au laryax (Blache), à un seul muscle sinc. comme j'en ai observé un exemple (muscle sterno-mastoïdien). La chorée presset d'ailleurs beaucoup d'autres particularités; je rappellerai les plus impormes dans ce qui va suivre.

Lorsque l'on a été une seule fois témoin des curvations plus ou moins généralisées de la chorée vulgaire, la seule forme dont en seus occupé à dessein dans ce qui précède, on ne peut plus les méconnaître. Les prégularité extrême, l'absence de fièvre et, presque toujours, le jeune âge des mattes, donnent à la chorée générale un cathet tout particulier, qui empêche de la aufondre avec les autres maladies convulsives. Le jeune âge n'est d'ailleurs pu me condition absolue de la chorée; on la rencontre par exception chez l'adulte et aime chez des vieillards âgés de 60 à 80 ans, comme plusieurs auteurs, Bouteille care autres, en ont rapporté de curieux exemples. M. H. Roger a vu une femme es 53 ans, dont il a communiqué l'observation à la Société médicale des hôpitaux (1654), être atteinte de cette maladie. — L'irrégularité des mouvements qui se ranque dans les chorées partielles, aussi bien que dans les chorées générales, sit pour les faire reconnaître.

la données étiologiques de la chorée, telles que sa fréquence plus grande chez la filte que chez les gerçons, l'infinence de la frayeur, des violentes émotions, de funtation (qui peut donner lieu à des espèces d'épidémies), et enfin du rhumabur (Copinal, Sée), ne peuvent guère servir au diagnostic. M. Duncan (d'Édimber) à vu la chorée se développer pendant l'anémie due à la grossesse, et dispanire avant ou immédiatement après l'accouchement (Edimb. med. Journ., 1654. — La marche de la maladie est continue et progressive, et sa durée est a morme de 69 jours, suivant M. Sée. Or, les progrès de la maladie peuten commer le diagnostic, lorsque l'on voit les convulsions irrégulières envalurement les membres, la face, et enfin tout le corps. Très-rarement les access sont intermittents et vraiment périodiques, comme l'ont observé Bouteille 41. Lefr

Sannt la remarque de M. Blache, l'absence de la fièvre, du coma, du délire et à nudeur tétamique, sont des signes très-propres à sépurer la chorée de toute attendeur tétamique, sont des signes très-propres à sépurer la chorée de toute attendeur de l'axe cérébro-spinal; et c'est à tort que l'on en a rapproché le lérbéri, le branlement de tête des vieillards, quelques tics douloureux, certains trablements nerveux dus aux excès vénériens ou alcooliques, ou à une intoxication straine ou mercurielle. La régularité des tremblements, dans ces derniers cas, le distingue facilement de la chorée. Cependant il existe certaines chorées partielle qui sont symptomatiques d'une lésion du cerveau ou de la moelle épinière, qui simulent complétement la chorée essentielle. M. Jadelot pensait que la chorée artielle chronique dépendait souvent d'une affection organique de l'encéphale la l'action d'une affection organique de l'encéphale la l'enter et Rilliet). Des tubercules cérébraux, la même lésion du cervelet sinte, un ramollissement circonscrit de la moelle, ont donné lieu à cette forme rame de chorée, qui était limitée à l'œil dans le premier cas.

Outre la forme dite vulgaire de la chorée dont il est question précédemment,

l'on a admis une forme rhythmique ou anomale qui comprend toutes les variétés de danses convulsives qui ont été observées par les anciens, et auxquelles est plus particulièrement applicable la dénomination de danse de Saint-Guy. Ces chorés rhythmiques, qui se développaient autrefois épidémiquement sous l'influence de l'imitation, sont complétement différentes de la chorée telle que nous l'observois, ainsi que M. Bouvier l'a démontré.

Les complications de la chorée, de même que certaines maladies intercurrentes, méritent une attention particulière. Les maladies incidentes peuvent n'exercer acune influence sur la durée ou sur l'intensité de la chorée, comme M. Rufi et M. Blache l'out remarqué, ou bien il peut arriver, suivant MM. Barthez et Rillied que des fièvres éruptives agissent sur la chorée, soit en l'exaspérant, soit en b faisant diminuer, puis disparaître. Ils n'admettent donc pas, avec M. Sée, que torjours la fièvre exaspère la chorée. — Les convulsions générales sont venues quequefois compliquer la chorée, et on les a vues en marquer le début (Sée); mais a sont là des faits exceptionnels. On doit considérer aussi comme complications le spasme de la glotte et probablement aussi la contracture du diaphragme que peuvent amener l'asphyxie, et produire rapidement la mort.

3º Pronostic. — On ne peut pas dire que la chorée soit toujours une affection légère, même lorsqu'elle est simple. Les cas graves, dans lesquels on doit redouter la mort, sont d'abord ceux où l'excitation nerveuse et les convulsions choréques ont une grande intensité, et dans lesquelles on a vu survenir le spasme de la glotte ou la contracture du diaphragme. Weir et Aitken ont publié un fait de chorée mortelle survenue immédiatement après un rhumatisme articulaire (The Glasgor med. Journ., 1853). Plusieurs observateurs ont constaté des tubercules dans le cerveau après la mort, et M. Malherbe (de Nantes) a trouvé une fois un ramollissement de la substance corticale du cerveau et du cervelet (Journ. de méd. de la Loire-Inférieure, 1858). Enfin M. Trousseau a vu survenir la mort chez des malades consumés par une fièvre due à l'inflammation des plaies nombreuses qu'elles subissent (Union méd., 1859). La chorée se termine le plus ordinairement par la guérison, surtout lorsqu'elle est aigué; mais les récidives sont assez fréquentes. Les chorées chroniques qui reviennent à de

courts intervalles, ou qui sont continues, peuvent se perpétuer pendant des années. CHROMHIDROSE. — On a donné ce nom, ainsi que celui de cyanopathic cutanée, à une coloration partielle en noir ou en bleu de la peau, et spécialement des paupières, chez les femmes, qui a été observée par Yonge (1709), Billard (d'Angers), par le docteur Moore Neligan (Dublin Quarterly Journ., t. XIX), et décrite en France par M. Le Roy de Méricourt (Arch. de méd., 1857, t. X).

Le plus souvent il existe, au niveau des paupières, plus rarement dans les parties voisines de la face ou dans un espace plus étendu, une coloration comme ensumée, noirâtre ou bleuâtre, due à une excrétion de matière pigmentaire. Celle-ci s'allache aux linges imbibés d'huile que l'on passe sur les parties qui sont le siège de celle exsudation anomale. Cette lésion singulière a été observée chez des jeunes semme qui, huit sois sur neus, présentaient une aménorrhée ou une dysménorrhée. Presque tous les cas observés en France l'ont été dans des villes situées au bord de la mer, et principalement à Brest.

L'enlèvement de la matière colorante au moyen d'un linge imbibé d'huile, et la constatation, à la loupe, du pointillé qu'elle forme sur la peau, suffisent pour que l'on ne puisse confondre la coloration anomale avec la cyanose ou avec une ecchymose. On a bien rapporté un fait de SIMULATION manifeste au moyen d'une solution d'indigo (Gaz. des hôp., mars 1859), et cette circonstance a provoqué une méfiance légitime, relativement à la réalité de la maladie, chez les médecins qui n'ont pas été à même de l'observer de près. Mais est-il possible de douter devant la bonne soi et le talent des observateurs qui l'ont constatée, devant l'impossibilité d'admettre la spéculation de la coquetterie, quand on voit l'affliction que produit l'apparition de la coloration anomale, devant l'impossibilité d'une simulation qui serait par trop grossière pour ne pas être immédiatement dévoilée, et enfin en face de ce fait décisif de la reproduction sur place, et séance tenante, de la matière noire quand elle a été enlevée? Notre excellent confrère, M. Fonssagrives, a tout récemment rappelé ces motifs de conviction dans une lettre spirituelle, dans laquelle il fait remarquer qu'il tombe sous le sens que des femmes mariées depuis 10 ou 15 ans ne pourraient pratiquer tous les jours ce badigeonnage disgracieux, en dérobant leur secret à la vie commune (Gaz. hebdom., 1860, p. 527).

D'après M. Le Roy de Méricourt, que j'ai cité plus haut, en présence d'un cas d'aménorrhée ou de dysménorrhée, s'accompagnant de toux, d'hématémèse ou d'hémoptysie (hémorrhagies supplémentaires?), l'apparition des taches colorées ferait écarter l'idée d'une affection organique grave, si toutefois l'auscultation ne donnait que des signes négatifs.

CHRONIQUES (MALADIES). - V. MALADIES.

GIGATRICES. — Les constatations de cicatrices sont quelquesois utiles au diagnostic, comme signes soit d'une affection cutanée, soit d'une maladie locale plus prosonde ou d'une maladie générale plus ou moins ancienne. Comme élément du diagnostic des affections de la peau, elles complètent d'autres signes plus importants. Comme stigmates d'une affection locale ou générale, les cicatrices éveillent l'attention sur l'existence antérieure ou actuelle de cette affection. Telles sont celles qui résultent de la scrosule, de la syphilis, et celles dues à une soule d'affections locales qui, une sois guéries, n'offrent le plus souvent que peu d'intérêt. Une exception doit cependant être saite pour les traces cicatricielles des morsures qui ont occasionné la RAGE, et dont la constatation a une très-grande importance.

Les cicatrices méritent d'être signalées comme origine de troubles résultant de leur formation même, et dus le plus souvent aux coarctations, aux rétrécissements qui résultent de la rétraction cicatricielle. Sans parler des conséquences de cette espèce qui se montrent à l'extérieur, je citerai particulièrement les cicatrices qui s'établissent dans les voies ou conduits naturels à la suite d'ulcérations variées. A la suite de la gangrène de la bouche, on voit les cicatrices s'opposer au libre écartement des màchoires, et par suite gêner l'exercice de la parole et de la mastication. Une ulcération de l'œsophage, comme celles produites par l'action d'un caustique, des ulcérations de l'intestin ou de l'anus, celles du canal de l'urètre, produisent des réfectssements de l'intestin ou de l'anus, celles du canal de l'urètre, produisent des réfectssements dont les effets sont plus ou moins graves; mais il n'en est pas dont les conséquences soient plus funestes que les rétrécissements de la trachée-artère produits par la cicatrisation d'ulcères syphilitiques, car c'est une asphyxie croissante et mortelle qui en résulte, ainsi que MM. Moissenet et Vigla en ont communiqué deux

exemples à la Société des hôpitaux de Paris, en 1858. (Union méd., 1838, 1859.)

Une question de diagnostic intéressante est celle que soulève l'existence des catrices qui révèlent un traitement extérieur ancien, et plus ou moins actif, au niver des organes internes : je veux parler des cicatrices de piqures de sangsues, de retouses scarifiées, de sétons, de moxas, de caustiques divers. Lorsque ces stignate cicatriciels, facilement reconnaissables, occupent un des côtés de la poitrine, la réan précordiale, l'hypochondre droit, l'épigastre, ou la région rachidienne, il ne tat les considérer qu'avec réserve comme des indices de l'existence antérieure d'un maladie des plèvres ou de l'un des poumons, du cœur ou du péricarde, du foie & l'estomac, de la moelle épinière. Les traces visibles du traitement local peuvent, e effet, traduire un diagnostic erroné, ou simplement une opinion individuelle facer Les traces d'émissions sanguines au niveau de la région précordiale (sangsues, vatouses) rapportées à l'époque d'un rhumatisme articulaire aigu antérieur, ne suraient être considérées comme indiquant positivement une complication anciente à côté du cœur ou du péricarde, de même que les traces cicatricielles de piques & sangsues à l'épigastre ne peuvent pas révéler l'existence de la gastrite. Un simple souffle anémique, en effet, peut avoir été pris pour un signe d'endocardite, de mènque la gastralgie a été fréquemment considérée, il y a une trentaine d'années, como une gastrite. Sans donc nier absolument la signification des cicatrices résului d'un traitement ancien, j'insiste sur la nécessité de ne pas leur faire exprimer plus qu'elles n'expriment en réalité, à moins que les résultats de l'interrogatoire viennent leur donner une signification particulière.

CIRCULATOIRE (APPAREIL). — J'ai traité séparément du cœur, de utères, des veines et de l'appareil lymphatique, qui, avec les capillaires, complèses l'ensemble du système circulatoire. J'ai également traité des bruits vasculaires de un article à part, et enfin, à propos de l'examen des malades, j'ai rappelé la marche à suivre pour bien constater les signes que présente l'ensemble de l'appareil circultoire. Je ne puis donc que renvoyer à ces différents articles.

CIRRHOSE. — Cette maladie, particulière au foie, a été l'objet des recherches de M. Bouillaud et de M. Becquerel, à qui l'on doit l'étude la plus complex qui en ait été faite. Il a divisé la cirrhose en aigué et chronique; mais, au point ét vue du diagnostic, il me paraît inutile de l'examiner à part dans ces deux conditions, les symptômes étant les mêmes, et la maladie ne différant que par sa marche plus ou moins rapide, et la forme aigué étant d'ailleurs extrêmement rare.

1° Eléments du diagnostic. — L'ascite est le symptôme constant et principal de la cirrhose du soie (V. p. 91). Elle est, en esset, tout à fait caractéristique, si elle se développe dans les conditions suivantes: l'ascite précède constamment l'œème des membres insérieurs, qui parsois ne s'insiltrent que très-tardivement, dans une proportion peu considérable d'ailleurs et nullement en rapport avec l'épanchement abdominal, qui peut au contraire devenir énorme. En même temps, la peau, qui ossire une sécheresse et une rugosité très-remarquables, présente aussi une colorition ictérique ordinairement très-légère, comme terreuse (surtout à la sace et au cou), et un amaigrissement de la sace, de la poitrine et des membres supérieurs qui contraste avec le volume exagéré de la moitié insérieure du corps et particulièrement de l'abdomen; rarement il y a un ictère intense. Le ventre présente à sa sur-

lace des veines dilatées et sinueuses parsois caractéristiques, comme on le verra plus loin. La percussion et la palpation démontrent la diminution de volume du soie, qui reste caché sous les côtes. Cet organe, malgré le resoulement ascitique du diaphragme, parsois prononcé au point de produire une gêne notable de la respiration, ne sournit qu'ume matité très-limitée en hauteur. En même temps, il existe des troubles digestifs: anorexie plus ou moins complète, parsois des éructations, des comissements, un dévoiement léger; les urines sont d'une couleur orangé socé et souvent rougeâtres, très-denses et chargées d'une quantité anomale d'urate acide d'ammoniaque, qui se précipite spontanément par le resroidissement ou par l'addition d'une petite quantité d'acide nitrique (Becquerel). Vers la fin de la maladie, la langue devient rouge et sèche, les selles sont involontaires; le pouls, jusque-là calme, prend de la sréquence et de l'irrégularité, et un anéantissement complet, avec refroidissement et trouble des sonctions intellectuelles, précède l'agonie.

3º Inductions diagnostiques. — La prédominance de l'épanchement ascitique, le contraste du volume du ventre avec la maigreur de la moitié supérieure du corps, avec la coloration jaunâtre de la peau, et la diminution de volume du foie, constituent les signes les plus importants de la cirrhose de cet organe. Lorsque l'affection est simple, elle est facile à diagnostiquer; mais, lorsqu'elle coïncide avec une affection du cœur ou une maladie de Bright, l'hydropisie générale peut masquer les signes propres à la cirrhose, en rendant l'anasarque plus ou moins uniforme. Cependant, même dans cette circonstance, la cirrhose produit une ascite beaucoup plus prononcée que celle qui existe dans ces mêmes maladies, ce qui peut donner l'évail. Je dois d'ailleurs ajouter que la coïncidence de ces différentes affections est fréquente.

l'ne particularité anatomique qui peut avoir son utilité séméiologique est celle qu'a signalée M. Sappey au niveau des veines abdominales (Acad. de méd., mars 1859). Parmi les veines sous-cutanées dilatées et visibles, on en rencontrerait quel-quéois une plus volumineuse que les autres, avec plusieurs dilatations ou tumeurs rariqueuses, se dirigeant du ligament suspenseur du foie vers la veine crurale droite, et constituant une grande voie dérivative qui ferait passer le sang du sinus de la veine porte dans la veine cave inférieure. Or, ce courant veineux, dirigé de haut en las et non de bas en haut, serait accusé par un frémissement perceptible à la main et par un murmure perceptible au stéthoscope, et il constituerait un signe de cirtuse dans la très-grande majorité des cas. Mais, comme il ne se montre que dans certains faits de cirrhose ancienne, ce signe n'a qu'une valeur confirmative des autres signes de la maladie, à moins que cette dérivation sanguine ne s'oppose à l'hidropsise abdominale, dont l'absence jetterait nécessairement de l'obscurité sur le diagnostic.

Un autre signe très-exceptionnel et inexplicable a été constaté dans un cas de cirrhose observé à la Charité par M. Lemaire. C'est un bruit musical ou sibilant continu qui fut constaté par MM. Bouillaud et Potain, et qui existait au niveau de la partie moyenne et inférieur du sternum; il persistait pendant la suspension des mouvements respiratoires. L'état du cœur et des gros vaisseaux ne permit pas d'en expliquer la cause (Union méd., 1859, t. I, p. 68). On peut se demander s'il a circulait pas dans les parois de l'abdomen et du thorax une dérivation veineuse

dont le courant sanguin aurait pu donner lieu au bruit anomal? Le murmure constaté par M. Sappey au niveau du courant supplémentaire particulier qu'il a signak semble autoriser cette supposition.

Les données étiologiques de la cirrhose tirent presque toute leur importance de l'existence plus ou moins ancienne des maladies du corur, auxquelles l'affection de foie se rattache souvent par les congestions habituelles dont il est le siège. La constation d'autres causes assez obscures ne peut guère servir au diagnostic; telles sont : l'emphysème ou les tubercules pulmonaires, une mauvaise hygiène, les affections morales vives, les grandes fatigues corporelles et les affections du tube digestif, auxquelles on a cru pouvoir attribuer la cirrhose; cependant on doit tent compte de l'âge de 30 à 40 ans comme le plus fréquemment observé, sans oublier que la maladie peut se rencontrer chez les enfants et les vieillards. — La marche incessante de l'affection, ordinairement lente et ayant une durée chronique de plusieurmois ou de plusieurs années, ne peut être d'une grande utilité au diagnostic, puisque, dans certains cas dits aigus, on l'a vue marcher assez rapidement pour « terminer en apparence (car le début ne peut être bien fixé) après six semaines de durée.

On pourrait confondre la cirrhose et surtout la cirrhose simple avec l'hydropse enkystée de l'ovaire, la péritonite chronique, l'hépatite chronique et le cancer du foie. Mais, dans cette dernière maladie, il y a ordinairement absence d'ascite; et, dans les autres, l'épanchement coıncide avec des signes si différents de ceux de la cirrhose que je n'ai pas à développer les caractères de ce diagnostic différentiel.

Comme complications de la cirrhose, on n'observe guère que les inflammations et les hémorrhagies secondaires que l'on voit survenir dans toute maladie chronique dont elles hâtent la terminaison fatale, et qui, dans l'affection qui m'occupe, sont autant la conséquence des maladies concomitantes du cœur, des poumons, etc., que le fait de la cirrhose elle-même. Il faut aussi se rappeler que cette dernière affection peut elle-même être une complication de la maladie de Bright.

3º Pronostic. — La cirrhose a été constamment suivie de mort dans les faits connus. Lorsque l'anastomose veineuse signalée par M. Sappey s'est effectuée, la maladie a été moins rapidement funeste.

CLAPOTEMENT (BRUIT DE). - V. FLOT.

GLAQUEMENT (BRUIT DE). — Ce mot est habituellement appliqué à la distension brusque des valvules des orifices du cœur (claquement valvulaire); le mot claquement pourrait aussi être donné au bruit anomal constaté par N. Barth an niveau de fausses membranes en partie détachées dans les voies aériennes. M. Saussier a désigné sous la dénomination de claquement costo-hépatique un signe particulier de pneumo-thorax. Ce claquement résulterait du choc de la huitième côte percutée contre le foie, dans les épanchements de gaz peu abondants, lorsque le foie n'est point refoulé vers l'abdomen. Il serait dû à la présence d'un vide laissé entre le foie et les côtes par la rétraction de la languette du poumon, qui l'occupait avant l'épanchement (Journal l'Expérience, 5° année; et Thèse, 1841, p. 70).

CLOU HYSTÉRIQUE. — V. CÉPHALALGIE.

GOCCYX. — A la suite d'une chute sur la région coccygienne, il survient quelquesois une luxation du coccyx, qui donne lieu à plusieurs symptômes dont le principal est une douleur extrême, que réveillent les moindres mouvements du

CŒCUM. 189

nalade, et qui s'accompagne d'engourdissement de la région sacro-lombaire, des cuisses et des jambes, douleur pouvant s'étendre jusqu'à l'omoplate et même jusqu'à l'extrémité des doigts. L'antécédent de la chute, la constatation du déplacement du coccys par le toucher anal, et la cessation des accidents par la réduction, comme l'ont observé M. Roeser (Froriep's Notizen, 1857), et M. Bonnasont (Union méd., 1859, t. I), ne permettent pas d'hésiter dans le diagnostic.

Le professeur Simpson a décrit, sous le nom de coccyodynie, une douleur d'intensité variable, pouvant persister des années, empéchant de prendre la position assise, mais surtout exaspérée par la marche, la défécation, et par les mouvements imprimés au coccyx. Il l'a vue se développer sous l'influence du froid ou à la suite d'une lésion tranmatique (Med. times and gaz., 1859). La douleur, dans ces différentes affections coccygiennes, n'a aucune ressemblance avec celle de la névral-cie ano-vésicale.

mobile relativement aux autres parties du gros intestin, et il ne subit pas de dilatation assez considérable pour occuper une étendue beaucoup plus grande que dans
l'état sain. On peut donc dire qu'on le trouve toujours occupant la même région. Il
reçoit les résidus alimentaires excrémentitiels du petit intestin, et c'est de sa cavité
qu'ils doivent s'élever verticalement, et par conséquent contre leur propre poids,
dans le côlon ascendant qui lui fait suite.

Cette dernière circonstance explique comment l'accumulation des matières fécales constitue l'affection principale du cœcum. On a admis qu'il en résultait une inflammation lente (typhlite) qui pouvait s'étendre au tissu cellulaire voisin et y déterminer le phlegmon iliaque. Le eœcum peut être le siége de tumeurs accidentelles, le cancer intestinal, par exemple, qui occupe de préférence les deux extrémités du gros intestin.

Dans l'état physiologique, le cœcum n'est pas reconnaissable à la palpation de la région iliaque droite; et la percussion ne peut quelquefois signaler sa présence que par un son d'une tonalité différente de celle des intestins voisins. Mais lorsque des matières fécales s'y trouvent amassées, ou que le cœcum est le siége d'une tumeur accidentelle, la palpation permet de constater une tuméfaction inégale et dure, et la percussion fournit un son mat à son niveau. L'important, en pareil cas, est de ne pas confondre la rétention des matières fécales, affection légère, avec une tumeur carcinomateuse, ni ces deux affections, localisées dans le cœcum, avec une tumeur inflammatoire du tissu cellulaire de la fosse iliaque.

Je n'ai rien dit, dans ce qui précède, de l'appendice iléo-cæcal, dont les fonctions sont inconnues, et dont la perforation a été fréquemment observée. Cet accident, qui est au moins aussi fréquent que les perforations du petit et du gros intestin à la sois, surviendrait, dans la moitié des cas environ, par suite d'une inflammation ulcérative chez les tuberculeux, suivant M. Leudet (Arch. de méd., 1859, t. XIV). Les autres causes comprennent la sièvre typhoide, les sièvres éruptives, et surtout la présence de corps étrangers qui traversent l'intestin ou qui s'y forment : matières sécales endurcies, résidus d'aliments non assimilables, calculs biliaires ou intestinaux. Dans tous les cas, les accidents subits de la péritonite résultent de la perforation. La douleur débute au niveau de la sosse iliaque droite avant d'envahir l'abdomen. Cete circonstance et la soudaineté de l'invasion, chez des individus en

apparence bien portants jusque-là, doivent suffire au diagnostic, suivant M. Volt (de Carlsruhe).

La mort est ordinairement rapide (V. Perronation); mais elle a été retardée dus les faits dans lesquels, des adhérences s'étant établies, la rupture a eu lieu soit dans un espace limité du péritoine, soit dans le tissu cellulaire sous-péritonéal, en produisant ainsi un abcès de la fosse iliaque droite. M. Barlow a vu la perferation e faire, à l'aide d'adhérences, dans l'artère iliaque interne, et déterminer une hémornagie intestinale mortelle (The Lancet, 1853). D'autres communications aumales ont été observées avec l'intestin grêle, le rectum, la vessie.

Parmi les commémoratifs, l'existence de coliques hépatiques antérieures ou une constipation opiniatre habituelle ne peuvent suffire pour faire admettre que la cause de la perforation est due à la présence, dans l'appendice cœcal, d'un calcul biliaire ou de matières fécales durcies. S'il s'agit d'un phthisique, il sera très-probable que la perforation est produite par une ulcération développée sous l'influence de la tube-culisation. L'existence d'une fièvre typhoide ou d'une fièvre éruptive, au moment des accidents, devra faire soupçonner qu'elles en sont l'origine. Une circonstance remarquable, qui ressort de 45 observations réunies par M. Lewis (New-Yorl Journ., 1856), c'est que la moitié des cas environ concernent des individus agés de moins de 20 ans.

CŒNURE. — V. Entozoaires.

GŒUR. — L'organe central de la circulation, dont j'ai indiqué ailleurs la position physiologique (V. Potrrine), peut non-seulement augmenter de volume, mas encore subir des déplacements plus ou moins considérables. Il est refondé en baut par les épanchements abondants du péricarde, ou par le soulèvement du diaphragme résultant de la distension de la partie supérieure de l'abdomen. Il est repousé à droite ou à gauche par des tumeurs volumineuses et, plus fréquemment, par des épanchements pleurétiques occupant le côté de la poitrine opposé à celui vers lequel se fait le refoulement. Dans ces différentes circonstances, on recommaît le déplacement par la perception des battements et des bruits du cœur dans la région insolite qu'il occupe, à droite du sternum, plus ou moins en deliors du mamelon gauche, ou dans une région plus élevée que la région péricordiale, sans que ces anomalies poissent être attribuées à un développement considérable de l'organe, que l'on ne trouve pas d'ailleurs à sa place ordinaire.

Comme pour les autres organes, j'ai à considérer, d'une manière générale, le maladies du cœur, les symptômes ou signes dont il est le siège ou l'origine, et se moyens d'exploration.

1° Maladies du cœur. — Lorsqu'il existe des symptômes ou des signes qui font présumer l'existence d'une affection du cœur et que je rappellerai plus loin, on deit avoir présent à l'esprit l'ensemble des maladies qui siégent au niveau de cet organe. Outre les déplacements dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a d'abord les adhérences du cœur, l'hypertrophie, l'endocardite, les dilatations générales, les concrétions sanguines ou polypeuses du cœur, et surtout les rétrégissements, insuffinances, et indurations des orifices vasculaires. Ces affections peuvent être reconnues ou au moins soupçonnées pendant la vie; mais parmi les autres maladies, il en est qui ne se manifestent que par des signes douteux, comme l'atrophie du cœur, ses anévenses partiels, sa transformation graisseuse, ses ruptures, tandis qu'il en est

CŒUR. 491

l'autres qui sont complétement latentes, comme l'apoplexie du cœur, les abcès, les inbercules, le cancer, les hydatides, la gangrène. Dans cette dernière catégorie de lésions rentrent aussi la cardite, considérée indépendamment de l'endocardite et de la péricardite, les ulcérations, l'induration ou l'état cartilagineux des parois du careur

2° Symptômes.— On a admis, comme signes généraux ou rationnels des maladies du cœur : le décubitus avec la tête élevée, l'injection de la face, la cyanose, la bouffissure des paupières, le gonflement et les pulsations des veines jugulaires, la petitesse du pouls artériel, sa fréquence sans fièvre et souvent son irrégularité, le refroidissement des extrémités, l'œdème des membres inférieurs ou l'anasarque, le sentiment de pesanteur ou de douleur à la région précordiale, la dyspnée, les palpitations,
les congestions et les hémorrhagies viscérales, surtout celles du ponmon.

Si, en abordant un malade, l'on constate cet ensemble de signes, on plutôt un assez grand nombre d'entre eux, car il est rare de les rencontrer tous réunis, on soupconnera aussitôt l'existence d'une affection cardiaque. Cette présomption se trouvera
confirmée si les antécédents apprennent qu'il existe, depuis un certain temps, de
l'étouffement, des palpitations spontanées; et si, principalement chez un sujet encore
jeune, ces troubles remontent à une affection aiguë grave antérieure, à un rhumatisme articulaire principalement, les probabilités d'une affection organique du cœur
augmenteront; mais on n'arrivera à la conclusion diagnostique la plus avancée que
par l'examen plus complet du malade, et surtout par l'exploration de la région précordiale au moyen de la percussion et de l'auscultation. Les signes extérieurs que je
viens de rappeler, en effet, n'indiquent rien autre chose qu'une gêne considérable ou
un obstacle de la circulation.

Il peut arriver que le malade, avec quelques symptômes fonctionnels du côté du cœur, n'ait pas sa santé générale altérée sensiblement, et puisse vaquer à ses occupations pendant de longues années. C'est qu'alors il y a équilibre entre les obstacles anomaux que le sang rencontre sur son passage et la force de contraction du cœur. Mais si au contraire cet équilibre cesse, parce que l'obstacle au cours du sang augmente, ou que la force contractile du cœur diminue, ou par les deux causes réunies, on voit apparaître l'ensemble des symptômes généraux que je viens de rappeler, principalement par le fait de la stase sanguine en amont de l'obstacle.

C'est sur ces faits que M. Beau, dans un mémoire récent, a attiré particulièrement l'attention, en donnant la dénomination d'asystolie à l'ensemble des phénomènes qui résultent de cette stase sanguine, en les expliquant par l'insuffisance de la contraction ou systole du cœur pour surmonter les obstacles au cours du sang (Arch. de méd., 1853, t. I, p. 15). Mais la constance de cette cause est loin d'être démontrée; et d'ailleurs cette cause, trop souvent hypothétique, n'est qu'une donnée du problème, de même que l'insuffisance contractile de l'intestin n'est qu'une condition secondaire des phénomènes fonctionnels des occlusions intestinales. Le mot asystolie, appliqué à l'ensemble des phénomènes d'enrayement au cours du sang, en donne donc une idée incomplète, en indiquant comme source principale une cause secondaire. Cependant, en mettant de côté les hypothèses, dont je n'ai pas à me préoccuper ici, le travail de M. Beau a l'avantage d'attirer l'attention du praticien sur des faits pratiques très-importants, et dont plusieurs peuvent être encore l'objet de recherches cliniques d'un haut intérêt.

Ces phénomènes généraux n'ont qu'une importance secondaire comme signes de maladies du cœur, relativement aux signes physiques que je rappellerai plus loin à propos de l'exploration. Cela se conçoit facilement, puisque ces signes généraux pesvent être insignifiants par leur petit nombre. Il n'en est aucun d'ailleurs qui, par sa prédominance ou par son isolement, ne puisse en imposer pour une maladie du cœur qui n'existe pas, comme je l'ai rappelé à propos de l'anémie, de la despersie, de l'hystérie, de la fièvre internittente pernicieuse (celle dite cardialgique). La confusion peut s'établir à propos des douleurs précordiales, des palpitations, de la dyspnée, de l'œdème ou anasarque, de la cyanose, de la congestion consécutive du foie, de la congestion pulmonaire, des hémorrhagies.

En rappelant ces phénomènes, je signale implicitement les complications ordinaires des maladies du creur, parmi lesquelles les bronchites, les congestions pulmonaires allant quelquesois jusqu'à l'apoplexie du poumon ou l'asphyxie, la congestion du foie et les épanchements dans les séreuses, occupent le premier rang. Il faut y joindre pourtant l'état adynamique, l'albuminurie, la cirrhose du soie, et une complication plus rare, la gangrène d'un membre, qui surviendrait, entre autre accidents graves, lorsqu'un fragment de caillot ou de concrétion plus solide, entrainhors des cavités du cœur par le sang, va s'arrêter dans une artère et en provoque l'oblitération (V. Enbolies).

En définitive, les maladies du cœur, très-graves par elles-mêmes et par les complications qu'elles déterminent, ne peuvent être diagnostiquées par les symptômes fonctionnels. C'est aux progrès de l'anatomie pathologique et de la science moderne relativement aux méthodes physiques d'exploration qu'il faut demander les moyens de constater pendant la vie l'existence des lésions du cœur, et même de déterminer leur siège précis dans telle on telle autre partie de l'organe.

Ce diagnostic anatomique est la base essentielle du diagnostic des maladies cardiaques ou des affections qui les simulent. Or, pour se reconnaître au milieu des phénomènes morbides complexes qui en résultent, il faut toujours se demander s'ils se passent:

a. Dans les parois thoraciques de la région précordiale (névralgie dorso-intercostale); — b. Dans le péricarde (péricardite, épanchements du péricarde, adhèrences); — c. Dans les parois ou l'épaisseur des cavités du cœur (hypertrophie, atrophie, dilatations, ruptures, etc.); — d. Dans l'eudocarde ou les replis valvulaires des orifices (endocardite, lésions valvulaires); — e. Dans le sang lui-même, modifié dans sa composition (anémie), ou coagulé dans les cavités du cœur (concritions ou polypes sanguins); — f. Enfin, par voie d'exclusion, on arrivera à admettre des troubles fonctionnels simplement nerveux.

Ce diagnostic anatomique ne peut se faire qu'à l'aide des moyens suivants.

3° Exploration et signes physiques. — L'exploration du cœur se fait principalement à l'aide de l'inspection, de la palpation, de la percussion et de l'auscultation. On a imaginé dans ces derniers temps un instrument très-ingénieux, le sphygmoscope ou cardioscope, destiné à mesurer avec délicatesse l'étendue de l'impulsion du cœur (Scott Alison, The Lancet, 1857). Mais, jusqu'à présent, c'est un moyen d'investigation scientifique n'offrant pas d'applications immédiates à la pratique habituelle.

L'inspection de la région précordiale y révèle souvent une voussure qui est fréquemment attribuée, et très à tort, à l'hypertrophie cardiaque. Il ne faut tenir aucun

cœur. 193

compte des faits nombreux de saillies précordiales manifestes que j'ai signalées chez les individus bien portants et exempts de toute scoliose vertébrale apparente, pour donner la voussure comme un excellent signe de maladie du cœur. C'est une conséquence extrêmement rare de l'hypertrophie ou de la dilatation cardiaque, et l'on risquerait souvent de commettre une erreur grave, si l'on concluait toujours du degré de la saillie précordiale à celui de la lésion (V. Inspection de la Poitrine). - L'inspection de la région précordiale constate encore les battements visibles du œur, soit au niveau de sa pointe, soit dans une étendue plus ou moins considérable de la région précordiale, qui peut être fortement soulevée à chaque impulsion du œur, sans que l'on puisse toujours en conclure qu'il y a nécessairement une lésion particulière de l'organe. (V. Palpitations.) Chez les individus très-amaigris, comme je l'ai plusieurs fois constaté dans la convalescence de la fièvre typhoïde, on voit quelquefois, au niveau des espaces inter-cartilagineux, à gauche du sternum, l'ondulation auriculo-ventriculaire qui précède immédiatement la systole des ventricules, et qui est analogue, à gauche du sternum, à celle que M. Béhier et d'autres observateurs ont signalée chez Groux, atteint de scissure congénitale du sternum Arch. de méd., 1855, t. VI). Il n'y a rien de pathologique dans ces faits; mais ils servent à éclairer la séméiologie, et ne doivent pas être perdus de vue.

L'application de la main, ou la palpation, perçoit le degré d'impulsion visible ou invisible du cœur, les frôlements et le frémissement dit cataire, produits par la migration du sang à travers les rugosités morbides des voies cardiaques, mais qu'il faut se garder de confondre avec les frottements de la péricardite. La palpation fournit encore un signe dont on a recommandé l'importance, non sans raison; est la détermination du point des parois thoraciques où bat la pointe du cœur, et que l'on doit chercher bien en dehors du mamelon gauche, lorsque le volume du cœur est considérable, ou lorsqu'il est refoulé par un épanchement de la plèvre droite ou par une tumeur intra-thoracique volumineuse.

La percussion, en faisant percevoir une matité plus ou moins étendue ayant la forme du cœur, et non la disposition pyriforme de la matité d'un épanchement intra-péricardique, est un excellent moyen de diagnostic; cependant il ne faut pas en exagérer l'importance outre mesure, la matité pouvant se rapporter non-seulement à l'hypertrophie, à la dilatation du cœur, mais à toute augmentation de la masse cardiaque par des tumeurs de diverse nature. La régularité de la forme de la matité, reproduisant la forme du cœur, peut éloigner l'idée d'une de ces dernières lésions

L'auscultation, en faisant entendre les bruits anomaux qui accompagnent ou qui transforment les bruits naturels du cœur, est le procédé d'exploration qui rend le plus de services. Seulement il faut avoir soin, en l'employant, de recommander au malade de retenir momentanément sa respiration, pour que les bruits qui se passent dans les poumons ne viennent pas obscurcir ceux du cœur, ce qui arrive surtout lorsque cet organe est recouvert par le poumon. Cette dernière circonstance, manifeste lorsque le murmure vésiculaire de la respiration est perçu superficiellement à la région péricardiale en même temps que les bruits du cœur, est elle-même un signe important dans plusieurs affections. Elle démontre que le cœur n'est pas augmenté de volume, du moins dans une forte proportion.

Quoi qu'il en soit, on peut établir d'une manière générale que, si l'on constate wouler, p. p. 13

un frémissement vibratoire ou cataire plus ou moins rude, une impulsion eragine du cœur, si l'on sent battre sa pointe dans une région plus éloignée en dehors et a bas que celle où il bat dans l'état normal; si, à l'auscultation, on constate un bruit de souffle plus ou moins rude, un bruit musical, ou de rape, ou de scie, et qui ces signes se joignent les symptômes extérieurs précédemment rappelés, que le soit congestionné, que le pouls comme les battements du cœur soient altérés dans leur rhythme, il est certain qu'il existe une affection du cœur.

Mais il est rare que ces signes, à la plupart desquels j'ai consacré des articles paticuliers où j'ai exposé leur signification, soient réunis sur le même sujet. Beaucoup peuvent manquer. Il arrive même quelquefois que des lésions prononcées ne donner lieu à aucun signe de quelque valeur, et réciproquement, que des signes de quelque valeur sont évidents, sans qu'il y ait de lésion réelle. Cela est malheureusement vrai même pour les signes physiques fournis par l'auscultation. L'on comprend de lors quelle méfiance la connaissance de ces particularités exceptionnelles doit donne au praticien, et combien il doit être réservé dans son diagnostic. Sans doute le faits ne sont pas ordinaires, cependant ils n'en démontrent pas moins la nécessit de redoubler d'attention dans l'examen des malades, et de bien étudier chaque signification ses particularités.

Parmi ces signes, les bruits de sousse et leurs dérivés, sur lesquels je revendra plus loin (bruits de râpe, de lime, de scie, bruits musicaux), sont de beaucoup les plus importants. Mais la manière la plus fautive de juger de la signification de ces bruit anomaux du cœur est de partir d'une théorie pour lui appliquer les faits observe Les seuls résultats incontestables de l'observation sont ceux qui, partant de la constalation du signe pendant la vie, de sa concomitance avec l'un des deux bruit normaux du cœur, ou des deux silences qui les séparent, ont été rapprochés de lésions anatomiques. Ce contrôle d'une bonne observation pendant la vie par les sub anatomo-pathologiques sournit au praticien la base la plus inébranlable du diagnostic C'est ce qu'ont montré les recherches pratiques de Hope, celles de M. Bouilland, de MM. Barth et Roger, et de beaucoup d'autres observateurs. J'ai traité la questica i propos des sourples cardiaques, des rétrécissements, des insuppliers et des insupprissances et des insupprissances valvulaires du cœur; je n'y insisterai donc pas ici. Je dois seulement appeter l'attention sur la valeur générale des bruits anomaux qui se produisent en debor du soussile.

Ainsi que Hope l'a fait remarquer, les bruits de scie, de rape, de lime, et le bruits musicaux (sifflement, roucoulement, miaulement), qu'il s'y joigne ou non k frémissement cataire, n'indiquent pas des degrés différents des lésions valvulaire du cœur, de même que leur rudesse n'est pas proportionnelle à l'induration et aux inégalités de ces lésions. Toutes les variétés que je viens de rappeler, et qui sont des exagérations ou des modifications du bruit de souffle, se rencontrent avec toute espèce de lésions, comme le souffle simple; seulement les insuffisances s'accompagnent le plus souvent d'un souffle doux et moelleux. Hope a fait aussi la très-juste remarque que les bruits les plus rudes, ainsi que ceux plus doux de reflux ou d'insuffisance, sont des signes certains de lésions organiques du cœur.

Dans cet aperçu général sur le cœur, j'ai utilisé les notions les plus positives qui ont cours dans la science; il se complète par les nombreux articles auxquels j'a renvoyé dans le cours de celui-ci. (V. aussi les mots Pouls, Poulsations.)

COLIQUES. — On ne comprend plus de nos jours sous cette dénomination outes les douleurs vives siégeant dans l'abdonien, et qui étaient, pour les anciens, nutant d'états pathologiques différents. Tout en considérant la douleur comme un simple signe, on a conservé le mot coliques pour désigner des états morbides complexes dans lesquels, autour de la douleur, considérée comme phénomène dominant, viennent se grouper d'autres signes particuliers. C'est d'après l'ensemble des données séméiologiques rapprochées de leur cause connue ou présumée que sont formulées les espèces.

Les coliques hépatique, néphrétique, nerveuse (dans laquelle je comprends la polique dite végétale, et la colique sèche des pays chauds) sont les seules dont j'aie m'occuper. Quant aux coliques saturnine, utérine, hystérique, venteuse, il est question de la première au mot Intoxication (saturnine), et les autres ne méritent qu'une simple indication. La colique utérine, en effet, dépend de causes trop variees, pour être autre chose qu'une douleur utérine symptomatique; la colique hystérique n'est que la précédente à laquelle s'ajoutent des accidents hystériques d'un autre ordre, et enfin les coliques venteuses sont dues à la distension de l'intestin ou de l'estomac par des gaz. Ces dernières constituent un phénomène trop simple pour qu'on en fasse un état pathologique particulier, lorsque la douleur diminue ou cesse aussitôt que les gaz sont expulsés; il n'en est autrement que lorsqu'il y a rétention des gaz dans l'intestin (pneumatose).

le n'ai rien dit jusqu'ici de la colique de cuivre ni de la colique de zinc; cela se conçoit puisqu'elles n'existent réellement pas. La première, en effet, est reconnue pour être une simple entérite inoffensive, depuis que MM. Chevalier (Acad. des sciences, 1840), Boys de Loury (Ann. d'hygiène, 1850), et M. Piétra Santa après eux. ont démontré qu'elle devait être rayée du cadre nosologique comme intoxication. — La colique de zinc, qui se compliquait, disait-on, d'accidents cérébraux et de paralysie, n'était due qu'au plomb qui pouvait être mélangé au premier de ces métaux, ainsi que l'a prouvé l'innocuité de la préparation en grand de l'oxyde de zinc

l. Colique hépatique. — Une gêne plus ou moins douloureuse dans l'hypochondre droit, la constipation, une teinte ictérique légère de la face, ou manifeste dans les urines, constituent parsois les prodromes de cette colique, qui, d'autres sois, débute subitement.

1º Éléments du diagnostic. — Dans tous les cas, l'accès de colique hépatique préente les éléments diagnostiques suivants: douleur plus ou moins violente siégeant au dessous des fausses côtes droites, d'où elle s'irradie en divers sens et, dans certains cas, le long de l'uretère du même côté, exaspérée quelquesois à la pression, même la plus légère, au niveau du point malade, diminuée plus rarement par une large pression, et pouvant produire par son intensité une agitation extrême, de l'anxiété, de vertiges, du délire, des convulsions, ou une syncope prolongée; assez souvent éclère; sécheresse de la bouche et du pharynx, éructations, nausées, vomissements muqueux ou bilieux, distension de l'estomac par des gaz, constipation, telles décolorées comme du mastic, s'il y a arrêt du cours de la bile, ou selles bilieues assez abondantes dans le cas contraire; pouls calme ou lent, peau sèche; ensin, dans certains cas, tumésaction sensible de la vésicule, à la palpation et à la percasion, au-dessous du rebord des sausses côtes.

2º Inductions diagnostiques. — La douleur vive, les vomissements, l'ictère me absence de fièvre, sont les principaux signes de la colique hépatique; mais l'ictère peut manquer si l'accès est court et suivi du passage du calcul dans l'intestin, « bien si le calcul occupe le canal cystique, les conduits hépatique et cholédoque retant libres pour le passage de la bile. Dans ces derniers cas, il en est de même de la décoloration des selles, qui n'a pas lieu non plus. Aucun symptôme pris à partnes d'ailleurs pathognomonique, pas plus la distension gazeuse de l'estomac, significamme caractère essentiel de la colique hépatique par Starck, que tout autre.

Il n'y a pas de données étiologiques assez spéciales pour éclairer le diagness quoique l'on sache que les calculs (cause la plus ordinaire de la colique hépatique se remarquent principalement à une époque assez avancée de la vie, et peut-ètre de préférence chez les hommes sédentaires.

Certains commémoratifs ont au contraire une grande importance : ce sont de coliques antérieures, manifestement hépatiques par l'ictère concomitant et l'espation de calculs par les selles. — L'évolution des accidents peut aussi éclairer le proticien, car la colique hépatique est caractérisée rarement par un seul accès; orthairement une attaque est constituée par plusieurs accès de douleur qui se répète à des intervalles plus ou moins rapprochés; un intervalle plus ou moins long. I dix années, par exemple, ainsi que je l'ai observé (V. Choléctite), peut elbe entre les attaques. La cessation brusque de la colique, suivie d'un état de biender manifeste, doit faire penser que le calcul est tombé dans l'intestin, et il est importui de faire dès lors rechercher si les matières fécales rendues, à partir de ce mona: jusqu'à plusieurs jours de là, ne renferment pas la concrétion biliaire; on dem pupposer dès que les matières fécales, jusque-là décolorées, deviendront liquides de bilieuses dès que les douleurs auront cessé.

La colique hépatique peut être confondue avec les autres coliques ou avec d'autre affections, surtout dans les cas où l'ictère et la décoloration des selles font défaut -La colique néphrétique, lorsqu'elle occupe le côté droit, pourrait ainsi être prepour une colique hépatique dans laquelle il y aurait irradiation de la douker long de l'uretère droit. Mais, d'un autre côté, on aura, comme motifs pour » mettre la colique néphrétique, l'émission antérieure de graviers plus on moins vollmineux par les urines, ayant coïncidé avec des douleurs lombaires, et parfois aux une légère hématurie, la rétraction du testicule et enfin l'existence de la sière |u| manquent dans la colique bépatique. — La colique saturnine, par l'absence d'un ictère évident, et surtout par la connaissance de la profession du malade, qui l'espec à absorber des sels de plomb, ne pourra être prise pour une colique hépatique ans une inattention grossière, surtout si l'on admet, avec M. Briquet, que la douleur de la colique saturnine n'occupe que les muscles des parois abdominales. - Surant J. Frank, l'empoisonnement par les poisons minéraux se distingue de la colepte hépatique par la continuité et l'abondance des vomissements, la douleur générale du ventre, la présence du poison dans les matières évacuées et par la simultanéité des accidents chez ceux qui ont mangé avec les malades. — Certaines occlusions intestnales, celles qui ont lieu sans tumeur appréciable, pourraient aussi faire croire à la même colique, d'autant mieux que la distension gazeuse de l'estomac signalée par Starck dans la colique hépatique pourrait simuler le ballonnement du ventre qui accompagne l'occlusion de l'intestin; mais, dans ce dernier cas, ce ballonnement

COLIQUES. 197

est ordinament trop étendu et trop prononcé pour qu'il puisse être attribué à la distense somacale; et d'ailleurs il faut supposer, pour tomber dans l'erreur, que l'actère des vomissements stercoraux font défaut : or, cela est rare pour l'ictère des le colique hépatique, et pour les vomissements stercoraux dans l'occlusion métable. — La péritonite par perforation s'éloigne de la colique hépatique par de cens asses tranchés : par la douleur de ventre générale et habituellement sesses au moindre contact, par la fièvre, par la continuité et l'aggravation rapide le accidents, et enfin par l'absence de l'ictère.

La colique hépatique est si rarement le résultat de l'obstruction des canaux bicares par une autre cause que les calculs, par des ascarides, par exemple, que l'on
aut tonjours songer à l'existence des calculs. On ne pourrait, en esset, que soupcamer la pénétration d'ascarides de l'intestin dans les canaux biliaires, en cas de
compte hépatique, si l'individu atteint avait récemment expulsé de ces entozoaires,
rest l'acès de coliqué, ou plutôt immédiatement après la cessation des accidents
desireux, comme l'a vu le docteur Schloss (Bonsils, Arch. de méd., 1858,
ll lais, dans les faits si rares de cette espèce, la cause de la colique ne serait
russ que supposée, car rien ne peut démontrer qu'alors il n'y ait pas simultanécont des calculs dans les voies biliaires et des ascarides dans l'intestin.

the qu'il en soit, la colique hépatique étant admise, il est possible, jusqu'à un certa point, de préciser le siège, dans les voies biliaires, de l'obstacle qui la projet.

Le staques de colique hépatique sont parsois accompagnées ou suivies de comforme diverses. Ces complications contribuent, dans certains cas, à éclairer le annetic de l'attaque, et réciproquement. Il me suffira de rappeler la cholécystite, recation de la bile dans la vésicule, l'hépatite aigue ou chronique, la péritole rupture des voies biliaires, et, comme phénomènes dus au passage du la la l'intestin, la persoration de l'appendice iléo-cœcal (péritonite suraigue) de l'occlusion intestinale par un gros calcul ou de nombreuses concrétions biliers accumulées.

Il naite de la colique hépatique, il peut persister une douleur locale sourde l'alent à des causes différentes, mais surtout à la présence, dans les voies biares, d'autres calculs que celui qui a occasionné les accidents récemment observés le l'arrêt du calcul dans le canal qu'il a parcouru penvent résulter des attaques de colique hépatique très-prolongées, des dérangements continuels des fonctions decires, de la tristesse, et un dépérissement prononcé. Ces particularités doivent lite présentes à l'esprit de l'observateur.

3º Pronostic. — Le pronostic de la colique bépatique est le plus souvent favorable, à moins de complications.

Golique néphrétique. — La colique néphrétique est produite par la présence d'un corps étranger à l'origine ou dans le trajet de l'uretère qu'il distend.

1º Eléments du diagnostic. — Le caractère symptomatique principal de la colique néphrétique consiste en une douleur devenant plus ou moins rapidement
aiguë, pongitive, avec des battements et des élancements dans la région occupir
par un des reins ou par les deux. Cette douleur se prolonge, suivant le trajet de
l'uretère, jusque dans la vessie, dans l'aine, dans la cuisse correspondante qui comme engourdie, quelquefois roide on tremblante, et, chez l'homme, jusqu'at
testicule, qui est rétracté douloureusement vers l'anneau. Les grands mouvement
du diaphragme, l'éternument et, dans la plupart des cas, la pression exercée sur la
région rénale exaspèrent la douleur, qui est souvent déchirante, provoque des gémissements, et produit une anxiété et une agitation extrêmes. Il y a parfois una
rie complète, et, le plus ordinairement, dysurie avec ténesme, et émission d'urine
tantôt rare, rouge, épaisse, sanguinolente, tantôt claire, aqueuse, abondante, parfec
contenant des graviers ou du pus (lorsqu'il y a pyélite). Il survient aussi du hoque:
des nausées, des vomituritions ou des vomissements, et un ensemble de signe
plus ou moins graves qui peuvent résulter de la violence de la douleur.

2º Inductions diagnostiques. — La violence de la douleur, son invasion braque, son siège, son extension à la vessie, à la cuisse correspondante, et la rétractive du testicule du même côté, font de cette douleur seule, lorsqu'elle présente l'ensemble des caractères que je viens de rappeler, un signe pathognomonique de la colique néphrétique. Malheureusement elle ne se présente pas toujours avec un ensemble aussi complet, et alors il faut attacher plus d'importance aux autres éléments du diagnostic.

Les commémoratifs ont une grande valeur lorsqu'ils apprennent que le malade a rendu précédemment des graviers avec les urines, des vers rénaux (acéphalocysies. strongle géant) et s'il y a eu récemment une hématurie assez abondante pour que de caillots en viennent à distendre l'uretère dans leur migration vers la vessie. Ou devra aussi s'enquérir des causés occasionnelles qui peuvent avoir provoqué la colique néphrétique, due le plus souvent au déplacement d'un calcul par un effort, un mouvement brusque, par le cahot d'une voiture: circonstances dont la commaissance vient corroborer le diagnostic porté. — La marche rapide des accidents observés, leur intermittence, leur courte durée, qui peut être de quelques heures, et rarement de plus d'un ou deux jours, leur cessation brusque assez souvent, sont encore des éléments de diagnostic dont il faut tenir compte.

J'ai indiqué plus haut, à propos de la colique hépatique, avec laquelle on pouvait quelquesois consondre la colique néphrétique, les caractères dissérentiels de ces deux états pathologiques. Il ne me paraît pas utile d'indiquer les dissérences symptomatiques qui existent entre la néphretiet la colique néphrétique, vu les caractères tranchés qui séparent les deux offections.

Une fois la colique néphrétique reconnue, il faut encore déterminer sa cause anatomique, son siège, et les complications qui peuvent exister.

Quant à la cause anatomique, elle est presque toujours la présence d'un calcul dans les voies urinaires supérieures, soit que ce calcul les irrite et les déchire par

ses aspérités, soit qu'il distende douloureusement l'uretère, dont le calibre est insuffisant pour lui donner facilement passage, ce qu'il est d'ailleurs impossible d'établir au lit du malade. La fréquence de cette cause est telle qu'il faut d'abord la supposer, puis l'admettre comme prouvée si le malade a présenté antérieurement des signes de gravelle; on ne la rejettera que dans le cas où la présence des acéphulocystes et des strongles tians les voies urinaires se serait révélée par l'expulsion préalable de ces helminthes dans les urines. — Si la colique est due à un caillot qui distend les voies urinaires supérieures à la vessie, condition d'ailleurs très-rare, il y aura d'abord eu une hémorrhagie plus ou moins abondante, qu'il ne faut pas confondre avec l'hématurie légère qui accompagne la présence des calculs, et de plus on pourra constater l'absence de tout accident antérieur de gravelle.

Le siège occupé par le corps étranger qui provoque la colique néphrétique, ordinairement d'un seul côté, peut-il être déterminé? Jusqu'en ces derniers temps, on était porté à penser que la cessation brusque de la douleur et des accidents concomitants annonçait la chute du calcul dans la vessie. Mais M. Gigon, dans un travail nouveau sur l'uretère (Union méd., 1856), a démontré que la partie moyenne de ce canal, que l'on croyait cylindrique, présente un renslement susisorme constant; on conçoit donc très-bien qu'un calcul engagé dans la partie supérieure rétrécie, que M. Gigon appelle col uretérique, puisse se trouver dégagé dans la cavité susiforme moyenne de l'uretère, et que les accidents cessent sans que le calcul ait gagné la vessie. Il peut même provoquer plus tard une nouvelle colique en s'engageant dans la terminaison plus étroite de l'uretère. Ces alternatives de rétrécissement et de dilafation, qui existent aussi partiellement dans les deux portions rétrécies signalées par M. Gigon, peuvent sans doute expliquer, dans certains cas où un fort gravier chemine dans l'uretère, les intermittences de la douleur toutes les fois que la concrétion gagne une portion renslée du conduit. Malgré cette précision de données anatomiques, il n'existe, dans l'état actuel de la science, aucun signe qui puisse faire savoir à quelle période de sa migration est arrivé le corps étranger.

Les complications se reconnaissent facilement : la pyélite, à la présence du muco-pus ou du pus dans l'urine ; la rétention de l'urine et du pus dans le rein, à la tumeur que le liquide accumulé forme au niveau de cet organe.

3º Pronostic. — La gravité du pronostic de la colique néphrétique est subordomée aux différentes particularités de cet accident pathologique. Il est plus favorable évidenment : si le corps étranger qui obstrue les cavités supérieures des voies urinaires est susceptible d'être entièrement expulsé avec l'urine, comme les caillots sanguins, les vers rénaux, les graviers de dimensions suffisantes pour traverser les uretères; et si ces graviers ne présentent pas d'aspérités aiguës capables de déchirer la muqueuse des conduits. Le pronostic est très-grave, au contraire, si la colique néphrétique a déjà récidivé souvent chez le même sujet, ce qui annonce que le corps obstruant est trop volumineux ou dans une disposition telle qu'il ne peut être expulsé au dehors, et ce qui doit faire craindre, si elles n'existent pas déjà, les complications graves que les calculs rénaux peuvent produire.

Collques nerveuses. — Longtemps on a décrit comme des maladies différentes un certain nombre d'affections qui doivent être réunies sous une même dénomination, celle de coliques nerveuses. Valleix a rangé sous ce titre les coliques dites d'Espagne, de Madrid, du Poitou, de Devonshire, de Cayenne, de Surinam, et

les assections appelées barbiers, béribéri, colique végétale, colique nerveuse, névralgie du grand sympathique, gastro-entéralgie rhumatismale des marins (Langevin), colique névro-gastrique (Baudry), coliques sèches (Mauduyt), etc. Mais il ne faut pas oublier que trois assections dissérentes, en dehors du béribéri et du barbiers, se trouvent comprises parmi les saits décrits observés par les auteurs sous ces dissérents noms: ce sont la colique saturnine, la colique végétale et la colique nerveuse endémique des pays chauds. Je n'ai à m'occuper que des deux dernière.

A. Colique véuérale. — On a décrit sous ce nom une colique caractérisée par des douleurs abdominales plus ou moins violentes, que l'on a attribuées à des vins, à des cidres, ou à des fruits acerbes. Depuis que l'on a signalé la similitude des symptômes de la colique de plomb et de la colique sèche des pays chauds, et que, d'un autre côté, on a signalé la sophistication fréquente des vins et du cidre par la litharge, on a rayé du cadre nosologique de la plupart de nos traités de pathologie la colique végétale proprement dite, comme n'existant pas.

C'est une erreur que je ne saurais partager. Lorsque j'exerçais la médecine en Picardie, j'ai eu plusieurs fois à donner mes soins pour des coliques dues à l'ingestion d'une certaine quantité de pommes vertes ou de petites prunes sauvages, colique cédant assez promptement à l'usage d'une boisson aromatique. Cette affection pasagère doit être considérée sans doute comme une variété d'entéralgie; mais sa cause toute spéciale doit lui faire occuper une place à part. Elle est d'ailleurs essentiellement différente, par sa simplicité, de l'affection suivante.

B. Colique sèche ou nerveuse endémique des pays chauds. — On doit à des chirurgiens de marine, et en particulier, dans les dernières années, à M. Fonssagrives, d'avoir établi que cette affection est une espèce nosologique distincte de L colique saturnine. Il faut avouer que la similitude parfaite des symptômes, et même des complications des deux maladies, était bien faite pour autoriser leur confusion en une seule (l'intoxication saturnine), aux yeux des médecins qui n'avaient pas observé dans les pays torrides. Ils trouvaient en outre la confirmation de leur manière de voir dans la constatation imprévue d'une influence saturnine dans des faits isolés considérés comme des exemples de colique sèche, et dans lesquels cette influence avait été d'abord méconnue. Ils ont invoqué comme causes princpales d'intoxication sur les vaisseaux les peintures à la céruse, et le passage de l'eau, provenant des cuisines distillatoires, à travers des tuyaux de plomb. Mais il résulte des conditions dans lesquelles on voit se développer la maladie dans les pass chauds, et des analyses des aliments, des boissons et des humeurs des malades, analyses nombreuses qui ont été faites avec le plus grand soin, soit par M. Fonsagrives, si consciencieux observateur, soit par d'autres après lui (V. Rochard, Union méd., 1856), que l'on ne saurait se refuser à admettre la colique sèche ou endimique des pays chauds comme une maladie particulière.

Le diagnostic ne peut se fonder uniquement sur les données symptomatiques, que sont les mêmes, ai-je dit, que celles de la COLIQUE SATURNINE. M. FOIISSAGRIVES, après avoir donné une parfaite description des symptomes de la colique sèche des pays chauds (Arch. de méd., 1852), a tenté d'exposer les caractères différentiels des deux affections (Gaz. hebdom., 1857), mais il n'a pu indiquer aucun signe distinctif particulier. Il a seulement constaté une fréquence ou une rareté relatives plus ou moins grandes de certains signes entre les deux affections. Cela est important pour

tablir sontisquement l'entité pathologique de la colique endémique; mais, au lit du mande, ces distinctions ne sauraient être d'une grande utilité diagnostique.

Il a st tout autrement des conditions étiologiques dans lesquelles se développe L'ainzesèche des pays chauds. On ne saurait se refuser à admettre l'existence de attémère, lorsqu'elle apparaît dans des lieux où elle est endémique, n'atteignant la sanges des navires que lorsqu'ils ont atteint la zone de cette endémicité. On mbdie apparaître et se développer chez de malheureux naufragés jetés sur rous désertes, et qui, pendant un long séjour sur leur navire, n'avaient pas été Juis de la maladie (Rochard, loc. cit.). La colique endémique des pays chauds er attribuée à un affaiblissement général, quelle qu'en soit la cause, à des variaraques et considérables de la température (Sydenham, Segond, Mauduyt), d surfact à une intoxication paludéenne. M. Fonssagrives, qui assigne cette origine à la mahdie, a publié récemment un fait de colique sèche des pays chauds dû à Lar, et qui a été enravé par le sulfate de quinine à hautes doses. Quoique la point de l'influence palustre ne soit pas résolue, sa constatation comme antécébin d'ètre sans valeur en l'absence de tout signe d'intoxication plombique. L'obque nerveuse endémique des pays chauds est en général une affection In la céphalalgie fixée en un point du crâne avec des attaques épileptiformes en dre toujours suivie de la mort (Fonssagrives); elle est d'ailleurs assez fré-Pre a l'absence de ces symptômes. Lorsque l'affection guérit, cette guérison a in muellement, mais les paralysies peuvent être très-opiniâtres, comme celles "interication saturnine. Pourtant M. Fonssagrives a cité un cas dans lequel la disparut momentanément plusieurs sois. V. Intoxication saturnine et PATRITOSE.

COLITE. — Il n'est possible de distinguer la colite ou inflammation du ten de l'entérite de l'intestin grêle que dans des cas exceptionnels dont il a été poton i propos de l'entérite. Quant à la dissentence, c'est une affection que l'on sent considérer comme une simple colite, ainsi que l'ont fait quelques auteurs. COLLAPSUS. — V. ADYNAMIE.

COLLISION (BRUIT OU SERSATION DE). — Le bruit de collision, perçu par axide adition ou par l'intermédiaire du stéthoscope, provient du frottement récipie de calculs accumulés dans la vésicule biliaire, lorsqu'il se produit sous les actives droites. (V. Biliaires — voies.) Il a été perçu vers la fosse iliaque du principie d'une accumulation de noyaux de cerises dans l'intestin. Il y l'acre collision d'air et de liquide dans le bruit de flot (succussion), et pendant la rolation des râles. Le malade peut avoir conscience de la production de ces collision d'une que le médecin peut en avoir la sensation par l'application à hum ou la palpation.

CÔLON. — Le gros intestin, ou côlon, occupe, chez l'homme sain, les deux le la partie supérieure de l'abdomen, en circonscrivant l'intestin de la partie supérieure de l'abdomen, en circonscrivant l'intestin de la compe le centre. Dans l'état pathologique, le côlon ascendant ou destant, mais surtout le transverse, subissent des déplacements plus ou moins controlles, soit par suite d'un resoulement, soit par le relâchement du mésocôlon, et ensir par la distension de la cavité du côlon par des gaz, distension qui peut de le gros intestin soit presque seul en rapport avec les parois abdominales atérieures.

Des obstructions intestinales, la rétention des matières fécales dans le colon. l'inflammation chronique de sa muqueuse, la dyssenterie, le cancer, et entin la dilatation, le rétrécissement ou sa perforation, comme dans tous les organes creux, sont les affections que l'on y rencontre.

Quels sont, dans ces différents états pathologiques, les signes qui indiquent que c'est le côlon qui est affecté, et non l'intestin grêle? En dehors de la dyssenterie. dont la localisation anatomique dans le côlon ne laisse aucun doute, les autres états pathologiques où le gros intestin est affecté ne présentent rieu de spécial, soit pour la douleur, soit pour les troubles fonctionnels. La diarrhée, par exemple, peut exter dans l'inflammation du petit comme du gros intestin. S'il n'y a pas de diarrhée, les excrétions intestinales présentent cependant quelquesois des caractères tels, que l'on doit supposer la lésion dans le gros intestin. C'est ainsi que, lorsque du pas ou du sang se sont écoulés par l'anus, et qu'ils ont été bientôt suivis de matières sécales moulées et exemptes de ces produits morbides, on doit admettre que la lésion occupe les dernières portions du côlon, si elle ne siège pas au rectum.

En dehors de cette particularité diagnostique, l'inspection du ventre, la palpation et la percussion peuvent amener à établir d'une manière précise la lésion du gros intestin, sinon dans tous les cas, du moins dans un bon nombre. C'est ce qui arrive lorsque les signes fournis par ces moyens d'investigation sont localisés suivant le trajet, et par conséquent au niveau des côlons ascendant, transverse et descendant. L'on constate alors, dans la direction que je viens d'indiquer : à la vue, une tuméfaction du ventre; à la palpation, une résistance plus ou moins prononcée, inégale, comme dans l'engouenent stercoral; à la percussion, une matité ou une exagération du son. En dehors de ces signes, la localisation, dans le côlon, de l'état pathologique observé, ne peut s'établir que par l'ensemble des données diagnostiques qui se rapportent à la maladie existante.

GOLORATIONS ANOMALES. — Les organes visibles, et la peau en particulier, présentent des modifications de couleur très-diverses, qui souvent attirent immédiatement l'attention du médecin, et servent de point de départ à ses inductions diagnostiques.

Quoique ces colorations anomales aient quelquesois une grande valeur comme signes, je ne crois pas devoir en faire une étude détailée. Les unes, en esset, ont relativement peu d'importance, les autres ont été décrites à propos des maladies de la peau (MACULES) et d'autres affections auxquelles elles se rapportent; ou hien ces colorations se montrent au niveau de certains organes accessibles à la vue, et j'en ai parlé à propos de chacun d'eux, ou ensin au niveau de matières excentres par d'autres voies que la peau.

En dehors de ces exceptions nombreuses, la peau présente des colorations anomales qui sont générales ou partielles. Les premières sont d'observation vulgaire, comme les rougeurs dues à la congestion cutanée, la pâleur annonçant l'anémie ou les cachexies, et l'ictère. La coloration ardoisée de tout le tégument par suite de l'ingestion prolongée du nitrate d'argent est plus rare, mais facilement rapportée à son origine par l'interrogatoire et par le fait de la coïncidence de l'épilepsie, contre laquelle cette substance est employée.

Les colorations partielles et accidentelles en dehors des affections cutanées proprement dites sont peu nombreuses. Elles comprennent : d'abord la couleur resie COMA. 203

que présente la peau au niveau des articulations atteintes de rhumatisme, des plaques d'érythème noueux, ou des vaisseaux lymphatiques enslammés (angioleucite); les plaques rouges de congestion des joues dans les affections thoraciques; les congestions plus étendues produites par les oblitérations vasculaires; la teinte jaunstre du pourtour du nez et des lèvres dans l'état dit bilieux; celle plus franchement jaune, qui succède à des ecchymoses partielles et, aux membres inférieurs, à la résolution de l'érythème noueux que je viens de rappeler. Outre ces colorations transitoires, auxquelles ou peut ajouter la coloration ardoisée ou bleuâtre de la CYANOSE, il en est qui sont plus longtemps persistantes : telles sont la teinte comme enfumée de la peau dite bronzée, et celle d'une couleur noirâtre, brunâtre ou bleu foncé, qui résulte de l'exsudation pigmentaire caractérisant la CHRONHIDROSE, et occupant principalement les paupières. Cette dernière coloration se distingue de toutes les autres par la facilité que l'on a d'enlever, pour un certain temps, la matière colorante, en frottant la peau avec un linge imbibé d'huile. Enfin je terminerai en rappelant les taches brunes ou noirâtres que fait apparaître, dans diverses parties du corps, un bain sulfureux pris par un individu qui a manié ou absorbé des préparations de plomb. Il n'est pas toujours possible de décider si ces taches sont dues à un simple dépôt moléculaire de sel plombique à la surface du corps, ou, comme l'admet M. Chatin (Thèse 1844), à la perspiration éliminatrice d'une préparation saturnine qui a pénétré l'économie.

COMA. — 1º En considérant ce symptôme comme un assoupissement morbide plus ou moins profond, il est difficile de le distinguer, à son degré le plus faible, de la somnolence, dont il n'est que l'exagération. Les variétés de forme que présente le coma n'offrent dans la pratique que peu d'importance. Il annonce souvent un état grave; aussi, dès qu'il est constaté, doit-on rechercher son origine, s'il ne survient pas comme accident prévu dans le cours d'une maladie que l'on observe.

2º La recherche des conditions pathologiques auxquelles se rattache le coma n'est pas toujours facile. Il faut en chercher le point de départ dans une affection encéphalique, ou dans une maladie non localisée dans l'encéphale. Cependant, malgré la diversité de son origine, l'on a reconnu, dans la plupart des constatations cadavériques, que sa cause anatomique était le plus souvent une compression de la pulpe cérébrale par un épanchement sanguin ou séreux, des suffusions séreuses, ou une simple congestion. Rarement il n'a existé aucune lésion apparente.

La congestion cérébrale, l'hémorrhagie cérébrale ou arachnoïdienne, l'encéphalite, les méningites et l'hydrocéphalie aiguë, sont les affections intra-crâniennes spontanées qui s'accompagnent de coma. Tantôt il a lieu dès le début des maladies, comme par le fait de la congestion et des hémorrhagies cérébrales, tantôt dans leur cours, dans la méningite ou dans les sulfusions séreuses ou sanguines, par exemple. Le diagnostic tire parti de ce mode d'invasion subit ou graduel du coma; mais, pour en déterminer la condition pathologique lorsqu'il est grafuel, on doit tenir compte de l'ensemble des symptômes, ou plutôt de la maladie précxistante, dont le coma n'est qu'un épiphénomène ou un caractère plus ou moins tardif.

C'est comme accident prévu ou dont l'invasion est à redouter, que le coma survient dans les fièvres graves, dans l'affection typhoïde, les fièvres éruptives, etc., dans l'ictère grave, la morve aigué (où le coma alterne avec le délire), à la fin de la fièvre puerpérale, dans le rhumatisme articulaire aigu (rhumatisme dit alors

cérébral), et comme accident ultime d'une soule de maladies. Le coma constitue le signe caractéristique de la sièvre pernicieuse comateuse, de la sorme comateuse de l'encéphalopathie saturnine, ou de la maladie de Bright.

Dans ces différentes conditions, l'obscurité du diagnostic peut provenir de ce que l'on observe d'emblée le malade dans l'état comateux, sans avoir suivi précédemment la maladic, et surtout si l'on est privé de renseignements antérieurs. Cela peut arriver pour le coma qui suit l'épilepsie, si les lèvres ne sont pas maculée de bave mousseuse, pour celui de l'hystérie, pour le coma de certaines asphyxies, pour l'ivresse comateuse, si l'individu n'exhale pas l'odeur du vin ou des hoissons spiritueuses, et ensin pour le coma du nurcotisme, si aucun indice ne vient mettre sur la voix du diagnostic.

3º On voit combien est variée la signification du coma, signification qui ressort de l'ensemble des phénomènes concomitants et antérieurs, plutôt que des caractères propres de ce symptôme. Il est d'autant plus grave que la modification de l'encéphale est plus profonde, et réciproquement. Lorsqu'il est dû à une simple congetion, comme dans certaines maladies fébriles, le coma ne constitue souvent qu'un accident passager.

COMMÉMORATIFS. — V. Examen des malades.

COMMUNICATIONS MORBIDES. — Tous les organes creux de l'économie, toutes les cavités accidentelles qui s'établissent ou se creusent au sein de tissus, sont exposés à subir des communications morbides, soit entre eux, soit avec l'extérieur. Ces phénomènes accidentels, ou plutôt ces complications des maladies, se rattachent à des états pathologiques extrêmement variés.

Que la cause de la communication morbide soit une déchirure, une ulcération progressive, un kyste ou une tumeur ramollie, un abcàs, un anéverses, une affention de liquide dans ses voies naturelles; qu'il résulte de cette communication morbide le passage d'un gaz, d'un liquide ou d'un corps solide, d'un organe creux ou d'une cavité, dans un autre organe ou dans une autre cavité, ou même directement à l'extérieur du corps : c'est toujours par perforation ou rupture que cette communication morbide s'effectue. Je n'ai donc qu'à renvoyer à ces deux derniers mots pour le diagnostic des phénomènes d'invasion et des phénomènes comsécutifs des communications inter-organiques.

Mais, en dehors de ces communications morbides accidentelles, il en est de congénitales, parmi lesquelles je dois rappeler spécialement celles du cœur.

Le diagnostic de la persistance du trou de Botal est-il possible pendant la vie?

M. Bizot a constaté assez fréquemment cette communication persistante entre les deux oreillettes chez des individus de tout âge, et sans qu'il en soit résulté aucun symptôme particulier (Mém. de la Soc. d'observ., t. l). Il en a été de même de M. J. W. Ogle, qui l'a constatée 13 fois sur 62 cadavres pris au hasard (Journ. de Physiol, 1859). Le défaut de symptômes provenait de l'équilibre entre la circulation des deux sangs artériel et veineux, qui a été signalé par M. Louis (Mém. et rech. anat. path., 1826). On ne saurait donc, comme on le faisait avant lui, considérer la cyanose comme le signe pathognomonique de la persistance du trou ovale; et, lorsque ce signe existe, et que les malades présentent en même temps des lipothymies, la sensibilité au froid et l'étouffement, il n'en résulte que l'ensemble des phénomènes généraux des maladies du cœur. Le seul symptôme, sui-

vant M. Louis, qui pourrait annoncer d'une manière sûre la communication dont il s'agit, serait une suffocation plus ou moins considérable, qui reviendrait par accès souvent périodiques et toujours très-fréquents, accompagnés ou suivis de lipothymies, avec ou sans coloration bleue de tout le corps, et provoqués par les moindres causes. Ces signes sont malheureusement loin d'être habituels.

Une coïncidence que M. Louis a signalée dans plus de la moitié des cas de persistance du trou de Botal, c'est le rétrécissement de l'artère pulmonaire. M. Peacock a confirmé ce fait en étudiant les affections congénitales du cœur (V. Artères, p. 85). Si donc on pouvait constater l'existence du rétrécissement de l'artère pulmonaire, il y aurait de grandes probabilités pour la persistance du trou ovale. Mais ce rétrécissement est d'un diagnostic extrêmement difficile sinon impossible. Cependant M. Deguise (Thèse, 1843) rapporte que M. Bouley l'a annoncé en percevant, à l'auscultation d'un malade, un soufile qui se prolongeait de droite à gauche à la base du cœur. Il est clair que ce n'était qu'une heureuse exception.

CONGRÉTIONS SANGUINES DU CŒUR (POLYPES SANGUINS, CAILLOTS PIBRINEUX DU CŒUR). — Malgré les travaux modernes, et en particulier ceux de MM. Legroux et Bouillaud, le diagnostic des concrétions fibrineuses ou polypiformes du cœur est entouré d'obscurités. Dans des faits assez nombreux, ces concrétions se forment d'une manière latente. Dans les autres, on ne peut qu'en soupçonner l'existence lorsque, dans le cours d'une maladie du cœur ou d'une affection fébrile, spécialement rhumatismale ou pulmonaire, ou dans le cours d'une maladie cachectique, on voit très-rapidement survenir une oppression considérable, une vive anxiété, parfois des lypothymies, en même temps que les battements du cœur jusque-là réguliers deviennent tellement obscurs, tumultueux et confus qu'on ne peut les analyser (Laënnec, Legroux), un bruit de souffle simple ou sibilant au premier ou aux deux temps (Bouillaud), un pouls à peine sensible, des congestions veineuses, le refroidissement des extrémités. Dans des cas rares, il pourrait survenir une gangrène spontanée du pied ou de la main, qui résulterait d'une oblitération artérielle (V. Eurolies).

Dans un mémoire inséré dans la Gazette hebdomadaire (1856), M. Legroux insiste surtout sur la brusque invasion des accidents dans les conditions rappelées plus haut, sur l'apparition des oblitérations vasculaires que je viens de rappeler, et sur la production, trop rapide pour être attribuée à une déformation valvulaire, d'un bruit anomal intense, souvent propagé dans les vaisseaux. Quant à l'obscurité des bruits du cœur, admise comme signe par M. Legroux dans sa thèse inaugurale, il ne lui attribue plus la même valeur séméiologique qu'autrefois, et il admet que les conséquences symptomatiques autres que les signes locaux des concrétions sanguines du cœur, se traduisent par une gêne de la circulation, dont les symptômes « sont semblables à ceux qui accompagnent les maladies du cœur en général. » M. Legroux, qui insiste avec raison sur la gravité du pronostic, ne croit pas qu'une fois formées les concrétions sanguines ou polypes cardiaques puissent se dissoudre.

**CONFORMATION.** — La conformation normale d'une partie peut être modifiée par une maladie actuelle, ou l'avoir été par une maladie ancienne, de manière à constituer un signe d'une plus ou moins grande valeur. Ces modifications comprennent : 1° des déformations visibles au premier abord, dont le siége est dans le tégurpent externe, dans les autres parties molles extérieures, dans les viscères o

enfin dans le squelette; 2° des défauts de symétrie ou asymétries, entre des parties similaires du corps, comme les deux côtés de la tête, de la poitrine, de l'abdomen, les deux membres supérieurs ou inférieurs, et qui ne sont visibles que par comparaison des deux côtés; c'est ce que j'ai dénommé pour la poitrine des hétéromorphies, terme que l'on pourrait appliquer indifféremment à toutes les autres régions. La conformation est une des sources principales des éléments diagnostiques que recueille l'inspection (V. ce mot).

**CONGESTIONS.** — Je n'ai à traiter la question des congestions qu'au point de vue très-restreint du diagnostic. Cependant le terme congestion est lui-même s vague, qu'il est indispensable d'entrer d'abord dans quelques détails généraux sur k sens que l'on doit y attacher et sur les phénomènes communs qu'elle présente.

## I. Congestions en général.

Les congestions doivent être considérées simplement comme des accumulation non inflammatoires du sang dans les capillaires d'une partie ou d'un organe, condition si bien qualifiée par M. Andral du mot hypérémie. Ainsi envisagées, les congestions n'ont pu être suffisamment étudiées au point de vue de l'anatomie pathologique, vu la difficulté de rapprocher les symptômes de la lésion anatomique, qui est souvent fugace et difficile à distinguer, à l'autopsie, des modifications simplement cadavériques.

La diversité des phénomènes qui résultent, comme aignes, des hypérémies de chaque organe, ne permet pas d'en présenter un tableau général satisfaisant. Chaque organe, en effet, a une fonction différente qui se trouble à sa manière. Gependant il existe des phénomènes qui leur sont communs, au moins dans un certain nombre de cas, et sur lesquels on n'a pas suffisamment fixé l'attention. Il y a d'abord la douleur, variable par son intensité et suivant son siège, et qui peut être limitée à l'organe congestionné ou s'irradier plus ou moins loin. Il y a en outre des modifications physiques, appréciables pendant la vie, des organes congestionnés : leur augmentation de volume et de consistance. Enfin la marche graduelle ou subite des congestions offre, dans une foule de cas, une autre particularité caractéristique, qui sen souvent à établir leur diagnostic différentiel; c'est la rapidité et le peu de durée des accidents congestifs. Cependant il n'en est pas toujours ainsi; la durée des hypérèmies peut être prolongée, parfois pendant un temps très-long, et alors elles présentent quelquefois des rémittences et des exacerbations passagères, dont il faut tenir compte.

Les causes générales des congestions occupent une large place dans la question de leur diagnostic, car c'est sur elles que l'on doit baser la distinction de leurs diffèrentes espèces. La division des hypérémies en actives ou passives, c'est-à-dire avec ou sans excitation de la circulation, est trop restreinte pour pouvoir être acceptée, et les conditions complexes dans lesquelles elles se montrent obligent à adopter une classification plus large. On doit admettre, à mon avis:

- 1° Des congestions qui sont l'élément in tial des maladies aigues fébriles, et que l'on peut appeler congestions fébriles primitives;
- 2° Des congestions fébriles secondaires (ou actives), dues à l'impulsion exagérée du sang vers un organe;
- 3° Les congestions provoquées par une lésion ou une irritation locale (tubercules, tumeurs);

4° Celles dues à une cause mécanique, telle qu'un obstacle au cours du sang dans le cœur ou les vaisseaux, ou bien une position défavorable longtemps conservée par des malades très-affaiblis (congestion dite hypostatique);

5° Les congestions dues à des altérations du sang.

Cette classification me semble avoir l'avantage de comprendre des congestions complétement négligées jusqu'à présent : celles de la première division, qui réclament quelques mots d'explication en raison de leur importance.

Les maladies aiguës fébriles ne produisent pas l'hypérémie par la seule exagération sthénique du mouvement circulatoire, comme on le croyait jusque dans ces derniers temps, mais par une sorte de concentration sanguine vers les viscères dès l'invasion de la fièvre (V. mon mémoire sur la congestion pulmonaire, Arch. de méd., 1854, t. III). Ces congestions, parsaitement démontrées pour les poumons, sont par suite probables pour les autres viscères. Elles paraissent devoir expliquer la céphalalgie, le délire, certains troubles digestifs, l'ictère, l'albuminurie des maladies fébriles, suivant le siége de ces hypérémies au cerveau, aux organes digestifs, au foie, aux reins, etc.

Ces congestions se font dès l'apparition des frissons, suivent une marche croisante avec celle de la maladie aigué fébrile, restent stationnaires comme elle, et alors peuvent éprouver des exacerbations qui sont considérées comme des complications, puis enfin elles décroissent avec la maladie elle-même. C'est là du moins ce que j'ai observé pour la congestion pulmomaire eu particulier, d'une part dans toutes les maladies thoraciques aigués fébriles, et d'autre part dans les fièvres générales de nos contrées, la fièvre typhoïde et les fièvres éruptives.

Mais ces congestions des maladies aiguës fébriles n'ont pas toujours une marche corrélative de la marche des affections dont elles dépendent; elles semblent s'équilibrer ou se suppléer mutuellement, suivant des lois encore mal connues, et donner ainsi aux maladies fébriles leur physionomie particulière, leur bénignité ou leur gravité. C'est ainsi que, dans les fièvres éruptives, les congestions viscérales diminuent dès que se montrent les congestions cutanées, qui constituent un des principaux éléments des éruptions. C'est là d'ailleurs un vaste sujet d'études qui donnera tôt ou tard aux congestions dans les fièvres l'importance qu'elles doivent avoir.

Si l'on excepte les congestions qui sont dues à l'action d'une cause occasionnelle particulière, comme l'insolation pour la congestion cérébrale, le coît pour la congestion utérine, etc., on peut dire que la plupart des hypérémies sont symptomatiques.

Les congestions affectent différentes formes, même pour un seul organe, et ce n'est pas la moindre difficulté de leur étude à ajouter à celles que j'ai rappelées. Non-seulement il y a des congestions qui sont latentes, mais encore il en est, parmi les autres, qui sont tantôt légères et tantôt très graves, parfois même foudroyantes. D'autres sont accompagnées d'hémorrhagies.

Elles constituent des complications fréquentes et sont elles-mêmes suivies souvent d'affections intercurrentes parmi lesquelles on doit ranger l'apoplexie sanguine et l'inflammation. Quoique l'hypérémie soit constamment un élément de l'inflammation, l'étude attentive des faits montre que l'on a beaucoup exagéré, comme cause de l'inflammation, l'influence de l'hypérémie.

le termine ici cet aperçu général sur les congestions, pour passer à l'étude de leur diagnostic en particulier, en les considérant isolément au niveau de chaque organe. Mais, pour un certain nombre d'organes, ces congestions sont trop peu impatantes ou bien encore trop mal connues pour mériter d'être traitées à part. Il ne sen donc question ci-après que des congestions de la peau, du cerveau, de la moelle mière, des poumons, du foie, de la rate, des reins et de l'utérus.

## II. Congestions localisées.

A. Congestion de la peau. — L'hypérémie cutanée est la plus facile à diagnost quer, puisque la coloration rosée, rouge, violacée ou noirâtre qui la caractéris et un signe saisissable à première vue. Elle a pour caractère principal, en outre de cette coloration, de disparaître momentanément sous la pression du doigt pour revenir ensuite rapidement.

Cette rougeur hypérémique ou congestion, envisagée comme signe pathologique est toujours symptomatique; aussi est-ce comme symptôme accessoire d'une foule de conditions morbides plus ou moins complexes qu'il faudrait surtout la considérer a point de vue pratique, si son importance ne se trouvait dominée complétement par d'autres éléments diagnostiques beaucoup plus importants.

La congestion cutanée est générale dans les fortes réactions fébriles. Localisé elle est très-fréquente à la face dans la congestion cérébrale, la pléthore, et parise l'état opposé du sang: l'anémie. Elle accompagne toutes les affections cutanées agreconcourt à former les taches lenticulaires qui se montrent dans la fièvre typhois. les plaques congestives qui se développent sur les joues dans les maladies thoracque et elle constitue des macules plus ou moins persistantes, d'une nuance rosée ou branâtre qui sont la dernière trace d'une affection cutanée dont elles indiquent que que fois la nature. Enfin la congestion cutanée, d'un aspect plus ou moins livide, résulte d'un obstacle à la circulation veineuse, et alors coïncide avec un œdème caractéristique localisé dans les mèmes régions.

La congestion cutanée présente d'ailleurs tontes les variétés d'origine dont il a de question précédemment d'une manière générale. Celle qui est due aux affections fe briles générales présente ceci de particulier qu'elle ne débute pas avec les hypérmies internes, puisque ces dernières se produisent d'abord pendant les frissons, et qu'alors la peau est au contraire presque exsangue. La congestion cutanée n'est in que secondaire, et elle n'a lieu que dans le cours de la réaction fébrile, que cette congetion soit simple, ou bien qu'elle concoure à constituer ces éruptions sébriles un marquables dans leurs caractères, la rougeole, la scarlatine, la variole, etc. La bé intéressant qui ressort de mes recherches sur la congestion pulmonaire des mabdies fébriles, c'est qu'il y a une sorte de balancement entre cette congestion du pormon, et probablement aussi des autres organes internes, et celle de l'examilient cutané. La congestion initiale des viscères, en effet, diminuait dans ces sièvres aux tôt que se faisait l'éruption et par conséquent l'hypérémie spéciale de la peau Par une coincidence bien remarquable, en même temps que s'établissait la congestion vers la peau et que diminuait celle des poumons, diminuaient également la céphilalgie et parfois certains délires très graves, comme si le cerveau se décongestion nait également. Je pourrais faire la même remarque pour d'autres organes, pour le douleurs rénales dans la variole, par exemple : ce qui me paraît être un irès-fort argument en faveur de la nature congestive des phénomènes initiaux des milade. aigues fébriles dont il a été précédemment question.

B. Congestion cérébrale. — Cette espèce de congestion, considérée à part, et

celle qui a été le mieux étudiée par les auteurs, parce que ses symptômes sont en général faciles à saisir. Il est peu d'affections cérébrales qu'elle ne puisse simuler.

1° Éléments du diagnostic. — Ce sont principalement : la coloration rouge et porsos bleuâtre de la face, le gonflement des veines sous-cutanées, l'injection des yeux, quelquesois l'ampleur du pouls et les battements exagérés des artères; la céphalagie, l'inaptitude au travail, des vertiges, des éblouissements, des troubles de la vue, de la photophobie, des tintements ou bourdonnements d'oreilles, des bouffées de chaleur à la tête et à la face; parsois perte de connaissance incomplète ou complète; d'autres sois délire; faiblesse et engourdissement dans tous les muscles, surtout aux membres inférieurs; ensin il peut momentanément survenir de véritables convulsions, de la contracture, ou une paralysie d'un ou des deux membres, d'un côté du corps, ou d'un côté de la face.

2º Inductions diagnostiques. — Il n'est pas toujours facile de reconnaître la congestion cérébrale au résumé des signes actuels que je viens de rappeler, et de ne pas la confondre avec des affections cérébrales plus graves qui, presque toutes, ainsi que je l'ai dit, peuvent être simulées par la simple congestion. La variété d'expression symptomatique de cette congestion est telle que M. Andral, suivant la prédominance de tel ou tel symptôme, en a admis huit formes différentes; mais comme, dans ces différentes formes, c'est le symptôme principal lui-même qui attire presque exclusivement l'attention du praticien, c'est particulièrement d'après ce symptôme dominant que pourra se formuler le diagnostic.

Les faits qui présentent le plus de difficultés sont ceux où les accidents se groupent de manière à simuler des maladies cérébrales plus graves. Dans les congestions brusques avec paralysie, on peut croire à l'hémorrhagie cérébrale ou au ramollissement apoplectiforme. Au premier moment, la distinction est niême impossible; et l'on n'est éclairé que par la marche des accidents, qui se dissipent avec promptitude dans la simple congestion, soit spontanément, soit sous l'influence d'un traitement approprié: après une courte durée des symptômes congestifs si l'invasion a eté subite (coup de sang), ou bien après quelques heures ou quelques jours au plus. lans les cas d'hémorrhagie ou de ramollissement, au contraire, les accidents sont infiniment plus persistants. — Le délire, et parfois en même temps les convulsions, qui accompagnent la congestion cérébrale dans les sièvres, sont bien souvent pris pour des signes de méningite aigue franche, et ici encore l'évolution seule des accidents cérébraux, disparaissant plus ou moins rapidement avec l'affection qu'ils accom-Pagnent ou bien dès que l'éruption survient dans les fièvres éruptives, peut faire enter l'erreur, tant les signes sont semblables d'ailleurs. — Lorsque la congestion cérébrale ne s'accompagne ni de paralysie ni de convulsions, ni de délire, mais débule par une perte subite de connaissance, elle pourrait simuler une syncope, si la congestion de la sace dans le premier cas, et sa pâleur au contraire, dans le second, ne suffisaient pour lever les doutes. Nous pensons comme Valleix qu'il serait imprudent de conseiller, comme moyen de diagnostic, de laisser pendre la tête hors du ht sur lequel on coucherait le malade, cette position ayant pour objet de faire cesser la syncope, mais aussi ayant pour conséquence d'aggraver l'affection, s'il s'agit d'une congestion.

Dans le diagnostic de la congestion, on a surtout insisté sur la possibilité de ces erreurs, les plus graves qui peuvent être commises; mais, dans certaines tormes de WOLLEZ, D. D. 14

congestion légère, la méprise est quelquesois aussi très-regrettable. Celle qui sui considérer comme une congestion céphalique due à la pléthore la congestion qui est due au contraire à un état anémique est une des plus sâcheuses; et malbeureusement, elle est encore fréquemment commise à propos des semmes pendant la grossesse.

Il est important d'établir si la congestion est primitive et due à des causes accidentelles, ou bien si elle est secondaire. — Dans le premier cas, on a noté comme prédispositions: l'âge adulte et surtout la vieillesse, une constitution robuste, un tempérament sanguin; et comme causes les plus ordinaires, la raréfaction de l'air, un froid intense, l'insolation ou une chaleur exagérée (à laquelle il faut attribuer la calenture, simple congestion cérébrale, comme l'a montré M. Le Roy de Méricourt), des vêtements et surtout une cravate trop serrés, des boissons absorbiques, un repas trop copieux, un accès de colère, les grands efforts. — On observaussi la congestion cérébrale très-fréquemment comme secondaire dans la phypart des affections du cœur ou des gros vaisseaux et dans toutes les affections qui gènem la circulation veineuse de la tête ou qui compriment les veines du cou, dans le asphyxies, dans toutes les affections fébriles, et, chez la femme, avant l'invasion de règles, pendant l'accouchement, et même dans le cours de certaines anémies, comme je l'ai rappelé plus haut.

3º Pronostic. — La bénignité habituelle de la congestion cérébrale et la facilita avec laquelle elle se dissipe ordinairement, lorsqu'elle est primitive, font que sou pronostic est presque toujours favorable. Lorsqu'elle est secondaire et due à des carditions pathologiques graves, elle peut accélérer la terminaison funeste.

C. Concestion de la moelle épinière. — Il est facile de diagnostiquer cette congestion sanguine lorsque, débutant brusquement, parfois au milieu de la muit, il survient, suivant que l'hypérémie siège à la partie inférieure ou supérieure de la moelle, de la paraplégie ou une paralysie des membres supérieurs avec ou sangêne plus ou moins grande des mouvements respiratoires. La paralysie peut êtrebornée aux deux membres supérieurs. Le diagnostic se trouve alors confirmé si, au bout d'un petit nombre d'heures ou de jours, la paralysie, survenue brusquement, disparaît rapidement sans laisser de traces.

Mais ces faits sont loin d'être les plus nombreux. Le début, en effet, est le plus souvent lent et caractérisé par une simple lourdeur des membres inférieurs, à laquelle succède graduellement la difficulté des mouvements, puis enfin la paralyse. Une autre difficulté du diagnostic de la maladie, que son début soit brusque ou graduel, c'est que sa marche se prolonge ordinairement assez longtemps, plusieur semaines au moins, parsois même deux ou trois mois.

Certaines causes peuvent éclairer quelquesois le diagnostic, sans cependant lus donner la certitude. Ainsi l'on a remarqué l'apparition de la congestion : à la suite de la suppression de certains flux (du flux hémorrhoïdal, des règles, des lochies de la disparition d'une sueur habituelle des pieds (Ollivier), pendant l'irrégularité de la menstruation, dans la convalescence d'une fièure typhoïde, et, suivant J. Frank, dans le cours du rhumatisme. Mais l'influence de ces dissérentes cause n'est souvent pas facile à établir.

Dans les cas où l'affection se développe et se dissipe avec lenteur, il est hien dificile de ne pas croire à une lésion profonde de la moelle, à un ramollissement, à une tumeur, par exemple. Il est vrai que, dans ces dernières conditions, l'on observe la paralysie de la vessie et du rectum qui paraît manquer dans la simple congestion; mais l'existence de ces dernières paralysies ne serait pas de nature à faire cesser toute héstation. — Même lorsque l'invasion est subite, on peut hésiler entre la congestion et l'inflammation des méninges rachidiennes, comme ou le voit par la note intéressante publiée dans les Archives de médecine (1858) par le docteur Gamé, de Niort, qui a vu, aux Enfants-Trouvés de cette ville, une épidémie qui affecta 19 jennes filles agées de 9 à 21 ans, et parmi lesquelles il en considéra 9 comme atteintes de méningite rachidienne, et 11 de congestion, sans autre criterium que l'intensité des symptômes, car toutes indistinctement guérirent, ce qui est une présomption de l'existence d'une simple congestion.

Non-seulement on peut hésiter entre la congestion et la méningite rachidienne, mais encore entre la congestion et l'hémorrhagie de la moelle, car la soudaineté de l'invasion peut avoir lieu de part et d'autre. — Il en est de même encore de l'hémorrhagie méningée, qui se montre fréquemment dans la congestion de la moelle, comme complication venant encore augmenter les difficultés. Cette hémorrhagie s'annonce, en effet, par des signes peu caractéristiques : une douleur vive dans le point où elle se produit, des convulsions et la contracture des membres.

la science a donc beaucoup à faire pour éclairer le diagnostic dans ces diverses circonstances. C'est ce qu'a fait remarquer Ollivier lui-même; et depuis, la question est restée très-complexe. C'est ainsi que, dans un fait du docteur Luys, la congestion de la substance grise de la moelle s'est accompagnée d'hypéresthésie dans une moitié du corps et d'obtusion de la sensibilité dans l'autre (Recueil de la Soc. d'obs., t. 1), tandis que, dans aucun des faits de congestion publiés, on ne trouve signalés les troubles de la sensibilité.

le pronostic est ordinairement favorable; cependant il suffit d'une congestion étendue et prolongée pour causer la mort, surtout si la respiration devient trèsgénée, ce qui indique que la congestion s'étend supérieurement jusqu'au renssement supérieur de la moelle.

D. Concestion Du Pounon. — La congestion pulmonaire n'a pas trouvé place jusqu'à présent dans le cadre nosologique, malgré les travaux de plusieurs auteurs, el entre autres de M. Fournet, qui a signalé des faits semblables à ceux de la période initiale de la pneumonie, mais indépendants de toute inflammation du poumon (Rech. sur l'auscult., p. 283). C'est seulement ainsi comme premier degré de la pneumonie, que les pathologistes s'en sont occupés, et encore n'est-ce que d'une manière accessoire, car les traités spéciaux de pathologie interne ne consacrent pas d'article spécial à la congestion des poumons. Cette lacune provient de ce que, pour étudier l'hipérémie pulmonaire, l'on n'en avait saisi jusqu'à présent que des signes peu caractéristiques. Une seule particularité, un seul signe pouvait, en pareille circonstance, servir de guide à l'étude de la congestion pulmonaire, comme elle l'a fait pour le soie, la rate : c'était la constatation de l'augmentation de volume de l'organe par le fait de la congestion. Or, l'ampliation du poumon par cette cause était néconnue, par suite de l'insuffisance des moyens d'exploration mis en usage, lorsque les perfectionnements de la mensuration, et surtout la cyrtométrie me permirent de constater cette ampliation. J'y suis arrivé par une filiation de recherches consi-Ruées dans deux mémoires (Mém. de la Soc. d'observ., t. III; Arch. de méd. 1854, t. III), et que j'ai poursuivies depuis. C'est de ces différents travaux, que je me propose de résumer plus tard avec les preuves à l'appui, que je vais extraire les données applicables au diagnostic de la congestion pulmonaire, en faisant remarquer qu'elle constitue, comme l'anémie, un état pathologique particulier qui peut êre considéré comme symptôme complexe et comme maladie spéciale.

1º Éléments du diagnostic. — On ne peut exposer clairement les signes ou symptômes de la congestion pulmonaire qu'à la condition d'en établir quatre degrés différents, suivant la prédominance ou l'ensemble des signes qui s'offrent à l'interprétation du médecin. Un premier degré ne se révèle que par l'ampliation de la poitrine dans des conditions particulières; le second est caractérisé par cette ampliation et par d'autres signes physiques; le troisième degré par les signes précédents et de plus par des troubles fonctionnels; enfin le quatrième par des acadents asphyxiques prédominants qui entraînent plus ou moins rapidement la mort

1er degré. — Il pourrait paraître singulier de fonder l'existence d'une première forme de congestion pulmonaire sur la seule existence d'une ampliation thoracique, sensible à la mensuration, de la capacité générale de la poitrine, si cette ampliation ne coïncidait pas avec une diminution de l'élasticité thoracique que l'on peut constater à l'aide du lacs mensurateur (V. Mensuration), et qui ne saurait s'explique que par l'engorgement du tissu pulmonaire. C'est par la mensuration générale, pratiquée comparativement à différentes époques de la maladie, que l'on constate la capacité croissante, stationnaire ou décroissante de la poitrine, surtout en employat le cyrtomètre, qui donne à la fois l'ampliation circulaire et celle par allongement du diamètre antéro-postérieur. Ce premier degré d'hypérémie est un fait utile à connaître scientifiquement plutôt qu'à rechercher directement au lit du malade; man je dois le rappeler, afin de faire mieux saisir la signification des éléments diagnotiques qui se joignent à l'ampliation dans les deux degrés suivants d'hypérémie des poumons.

2º degré. — Ici, en même temps que se révèle l'ampliation générale de la poitrine, on constate différents signes fournis par la percussion, l'auscultation et l'application de la main, sans qu'il y ait de troubles fonctionnels manifestes des organes re-piratoires. Ces signes sont bien dus à la congestion, puisqu'ils apparaissent et disparaissent avec l'ampliation thoracique et la diminution d'élasticité de la poitrine, qui dépendent de cette hypérémie.

La percussion de la poitrine fournit parsois une submatité ou une matité dans une étendue plus ou moins grande, ordinairement en arrière, sans diminution prononcée de l'élasticité tactile à la percussion; d'autres sois, au lieu d'une diminution de sonorité, c'est une sonorité normale ou même tympanique; on trouve ce tympanisme en arrière, surtout vers la partie moyenne de l'un ou des deux côté, et parsois aussi en avant supérieurement. Que l'on puisse comprendre ou non la production physique de ce tympanisme, il est tellement maniseste et fréquent dans la congestion pulmonaire, que l'on ne saurait le méconnaître comme l'un de ses signes. Il se rencontre à tous les âges, mais il est des plus fréquents et des plus prononcés chez les très-jeunes ensants.

L'auscultation sournit également des signes d'une grande valeur, et qui sont plus nombreux que je ne le pensais lors de mes premières recherches. Ce sont : La faiblesse du bruit respiratoire, qui est telle parsois que le murmure vésiculaire ne

s'entend que pendant la grande inspiration qui précède la toux; la respiration exagine a poérile au contraire, la respiration sibilunte ou ronflante, la respiration rate, la respiration granuleuse, et même le souffle bronchique, chez les jeunes mbas sertout. Dans des cas plus rares, on rencontre d'autres signes qui ont été rapperis anquement à l'inflammation des poumons ou des bronches, et qui doivent, des retaines conditions, être attribués à une simple congestion, comme on le verra im le sont des râles humides plus ou moins gros, et même ceux d'une finesse atine, considérés comme signe exclusif de pneumonie. Dans mes premières rede l'hypérémie pulmonaire; sur ju réuni depuis des faits analogues à ceux dans lesquels M. Fournet a donné \* rice humide à bulles continues comme propre à la congestion du poumon, faits To devent faire attribuer à ces râles la signification que je leur avais refusée d'abri bin une faible résonnance bronchophonique dans les congestions fortes, Fournet, et une bronchophonie franche, pour M. Raciborski, ont été conwin comme étant quelquesois l'effet d'une simple congestion pulmonaire. Sans ≥ a sgue, je dois dire que je ne l'ai pas rencontré jusqu'à présent.

l'aplication de la main sur la poitrine pendant que le malade parle donne des ce négatifs; ce qui, en l'absence de toux, de dypsnée et d'expectoration, ar sines négatifs sur lesquels j'insiste comme étant très-importants, donne à l'amble des phénomènes thoraciques un cachet tout particulier.

right. — Ce troisième degré de la congestion pulmonaire n'est autre que le roctet pris dans son ensemble, mais aux signes duquel il faut joindre des symmetres fouctionnels, tels que la douleur thoracique, la toux, la dyspnée, une expection transparente, comme salivaire, ou bien des crachats sanguinolents ou replement hémorrhagiques, sans la viscosité caractéristique des crachats de la remaie.

Come dans les deux premiers degrés, l'hypérémie pulmonaire peut ici s'accompeut on non de fièvre. La douleur peut avoir le caractère d'une névralgie dorsoremotale intense ou ressembler au point de côté de la pneumonie. Ici encore se regulariaines hémoptysies ou apoplexies pulmonaires.

\* iest. — Lancisi, Dionis et Morgagni, avec d'autres auteurs anciens, ont sicongestion pulmonaire comme cause de mort subite ou très-rapide. Le lebert, de Nogent-le-Rotrou, dans un mémoire déjà ancien (Arch. de 🛂. 1858), a rappelé ces faits, en faisant remarquer avec raison que fréquemand he state du sang dans les poumons est la cause de la mort dans des cas où est attribuée à tort à un trouble de l'innervation, à une légère hypérémie arade. Sans m'arrêter aux faits de mort subite qu'il a rapportés et qui n'intérent pas directement le praticien, je ferai observer que la remarque de M. Lebert et perintement juste, et que l'on doit admettre une forme de congestion pulmosphyrique survenant subitement, entraînant la mort après plusieurs heures \* ime quelques jours, et attribuée à tort à la congestion ou même à l'hémorrhade crébrale. J'ai rencontré fréquemment ces accidents asphyxiques chez des épilepdont l'auptosie révélait une double congestion cérébrale et pulmonaire, celle b pounous paraissant prédominante. Cette forme d'hypérémie, que j'appelle asinique, l'accompagne de dyspnée considérable, de respiration sibilante dans impration et surtout dans l'expiration, qui est très-prolongée, et, vers la fin de

l'existence, de rales humides de plus en plus abondants (écume bronchique.

2º Inductions diagnostiques. — Je ne discuterai pas la valeur isolée de chacm des signes d'hypérémie pulmonaire que j'ai rappelés; il n'en est aucun malheuressement qui puisse être considéré comme pathognomonique par lui-même, et ce n'est que par son rapprochement des autres signes positifs ou négatifs existant au niveau de la poitrine, et en ayant égard aux conditions dans lesquelles ces signes apparaissent et à leur marche rapide, lorsqu'ils sont passagers ou transitoires, que l'on peut soupçonner ou affirmer qu'il y a congestion pulmonaire.

Une remarque qui n'a pas été faite, et dont l'importance ressort de son énonce même, c'est que la congestion pulmonaire peut simuler la plupart des affections broncho-pulmonaires, de même que la congestion cérébrale peut simuler is plupart des maladies du cerveau. J'ajouterai même que plusieurs maladies thorciques, classées autrement dans le cadre nosologique, ne sont, à mon avis, que de congestions pulmonaires à manifestations symptomatiques particulières.

D'abord la névralgie dorso-intercostale aigué me paraît rentrer dans cette dernière catégorie, l'hypérémie m'ayant été démontrée, dans certains cas, par une amplication cyrtométrique de la poitrine, parfois par du tympanisme thoracique, et surtout par des râles sibilants disséminés, de la dyspnée, une toux insignifiante ou nulle : k tout précédé de troubles fébriles et disparaissant rapidement avec la douleur, sou-l'influence d'un vomitif, par exemple.

La pleurodynie n'est quelquesois rien autre chose non plus qu'une congestior pulmonaire qui ne dissère de la sorme névralgique que par le caractère de la douleur qui occupe les muscles plutôt que le trajet des ners intercostaux.

La distinction de la bronchite en bronchite à râles sonores et bronchite à râles humides, faite par M. Beau, ne me paraît avoir désormais qu'une importance econdaire, la plupart de celles relatives à la première de ces formes n'étant, dans l'immense majorité des faits, que de simples hypérémies des poumons. Ici la congetion est démontrée directement par l'ampliation thoracique liée à l'existence de râles sibilants ou ronflants sans toux ni dyspnée, l'un et l'autre phénomène disparaissant ensemble, après avoir duré un certain temps, et s'observant principalement dans le cours des maladies aiguës fébriles. Le râle sonore a, en pareil cas, pour caractère d'être peu ou de n'être pas modifié par la toux, tandis que celni du à la présence de mucosités plus ou moins épaisses de la bronchite disparaît ou se modifie souvent lorrque le malade les a déplacées en toussant. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que la bronchite comme les autres affections aiguës de la poitrine, et la bronchite plus même que toute autre, s'accompagne toujours, surtout à sou début, de congestion pulmonaire; mais, dans les cas de bronchite, ni la toux ni l'expectoration ne font défaut, comme cela arrive si souvent pour la simple congestion.

La congestion pulmonaire peut-elle simuler la pneumonie? Cette question, qui peut paraître inopportune, doit pourtant être posée. Il y a plus : je crois qu'elle doit être résolue affirmativement. Quand je dis la confusion possible entre ces deux maladies, je ne veux pas parler de la première période de la pneumonie, dant les signes ont servi longtemps de types à ceux de la congestion pulmonaire, mais bien des signes considérés comme les plus probants de la pneumonie confirmée : le souffe et le râle crépitant. Rien n'est fréquent comme le souffle dû à la congestion chez les enfants. Quant au râle crépitant, il faut distinguer celui à grosses bulles que j'ui

estions. 215

constaté en arrière dans un cas de congestion pulmonaire observé dans la convalescence d'une fièvre typhoïde grave, et celui à bulles très-fines considéré exclusivement comme propre à la pneumonie superficielle, et que j'ai rencontré plusieurs fois,
notamment dans des fièvres éruptives et dans un cas de rhumatisme articulaire
subrigu. Dans ces différents cas, le signe stéthoscopique a été passager, disparaissunt du jour au lendemain. Il ne s'accompagnait ni de toux ni d'expectoration
suguinolente, excepté dans le cas de gros râle crépitant, où les crachats étaient
légèrement rosés; de plus, caractère différentiel très-important, il n'y avait pas de
bronchophonie localisés. J'ai vu à Lariboisière un cas remarquable de congestion
pulmonaire avec fièvre, douleur de côté, râle sonore et ampliation cyrtométrique de
la poitrine, simuler une pneumonie à son début, et qui, s'amendant ensuite rapidement, constituait ainsi une congestion primitive très-remarquable.

Doit-on voir de véritables pneumonies dans les saits où les signes disparaissent au bout de douze ou de vingt-quatre heures pour revenir encore passagèrement après? Il est possible (ce que nous apprendra l'observation ultérieure) que l'on se hâte trop de prononcer, en pareil cas, le mot pneumonie, et qu'en l'absence, si fréquente ches le vieillard comme ches l'ensant, de l'expectoration caractéristique et des autres signes de la pneumonie, l'on n'ait souvent affaire qu'à une simple congestion. La prétendue pneumonie hypostatique n'est autre chose qu'une hypérémie en partie mécanique.

Ce n'est qu'à la suite d'un examen bien superficiel que la sonorité tympanique de la poirine à la percussion, qui accompagne assez souvent la cougestion pulmonaire, poura faire croire à un pneumo-thorax. Il est certain que le tympanisme seul peut, en pareil cas, simuler complétement celui qui est dû à la présence de l'air dans la plèvre, ainsi que j'en ai vu un exemple aux Enfants-Trouvés (une petite phthisique àgée de quatre ans); mais l'auscultation, en faisant entendre des bruits respiratoires superficiels, et l'absence des bruits amphoriques ne peuvent laisser persister le doute.

Une submatité plus ou moins prononcée, autre signe de congestion dans les malades aignés fébriles, fera de son côté d'autant plus facilement croire à un épunchement pleurétique, comme je l'ai vu une fois, que le bruit respiratoire sera affaiblien même temps. Cependant ici encore, un peu d'attention suffira pour reconnaître la congestion si, par exemple, en faisant tousser le malade, on constate le bruit respiratoire vésiculaire au moment de la brusque et profonde inspiration qui précède la toux. L'absence de souffle et d'égophonie, et la persistance du frémissement vibratoire perçu par la main quand on fait parler le malade, démontreront aussi qu'il ne s'agit pas, dans ce cas, d'un épanchement liquide de la plèvre.

On voit, d'après tout ce qui précède, combien peuvent être différentes les formes sous lesquelles se présentent les congestions pulmonaires; et cependant il en est encore d'autres. L'hémoptysie, l'apoplexie pulnzonaire, par exemple, ne sont que des hipérèmies exagérées, ou qui doivent leur forme hémorrhagique à la facilité qu'a le sang, altéré peut-être dans ses principes constituants, de s'épancher hors de ses raisseaux. Les accès de dyspnée dans l'emphysème pulmonaire ne sont pas toujours, quoi qu'on en dise, provoqués par le suintement de mucosités épaisses dans les bronches, et l'on peut se demander si l'accès n'est pas provoqué parfois par une congestion pulmonaire passagère, ce qui me paraît démontré par l'ampliation cyrtométrique de la poitrine au moment des accès. (V. ASTHME.)

Reconnaître la congestion du poumon lorsqu'elle existe de façon à constituer sat un élément important dans une maladie, soit une véritable affection particulière à physionomie variable; en second lieu, rattacher l'hypérémie à l'une des conditionétiologiques générales que j'ai rappelées: tel est le principal et double but du disgnostic de la congestion pulmonaire, jusqu'à présent si négligée ou si mal connue On y parvient en tenant compte d'une foule de particularités que j'ai rappelées, et qui sont si diverses qu'il n'est pas étonnant qu'elles aient souvent donné le change, et fait méconnaître un état pathologique qui est un véritable protée symptomatique. Par cela même que cette hypérémie est reconnue, on voit quel est son degre, sa forme, si elle est primitive ou secondaire, simple ou compliquée.

3º Pronostic. — Si l'on excepte les cas de congestion asphyxique, dont la graviz se révèle d'elle-même, la congestion pulmonaire, comme la plupart des hypérémie des autres organes, lorsqu'elles sont mises en regard des affections qu'elles simulent est remarquable par sa bénignité. C'est en raison de sa différence intrinsèque avec les affections similaires, qu'il est nécessaire de rechercher s'il y a ou non hypéréme pulmonaire. L'évolution de cette congestion, que révèle la mensuration cyrtométrique utilisée à différentes époques de la maladie, donne la meilleure mesure de la gravité ou de la bénignité de l'affection qui en est l'origine. La diminution rapide é l'ampliation thoracique doit faire porter, en effet, un pronostic favorable, tandis que son augmentation ou sa persistance au delà des limites de la période stationnaire de la maladie doit faire formuler un pronostic défavorable.

E. Concestion du foir. — Cette hypérémie n'a d'importance que comme lésion secondaire. Je me suis demandé précédemment si l'on pourrait lui rapporter l'ictère que l'on voit se déclarer au début de certaines maladies fébriles; mais c'est une simple question posée et non résolue, qui par conséquent ne doit pas être considérée comme applicable à la pratique. Les congestions du foie les plus ordinaires sont celles que surviennent dans les affections du cœur, par suite d'embarras ou d'obstacle au cœur du sang.

Dans cette dernière condition, la congestion hépatique doit tonjours être recherchée avec soin. Elle constitue assez fréquemment alors la cause de l'admission de malades à l'hôpital, en raison de la douleur qu'ils ressentent à la région du foie soit spontanément, soit dans les grandes inspirations, par la toux ou même par l'inflexion du tronc du côté gauche. Si l'on palpe alors immédiatement au-dessous du rebord des fausses-côtes, on provoque aussitôt une douleur plus ou moins vive au mivesu du bord inférieur du foie, qui est augmenté de volume sans être déformé.

La palpation et la percussion permettent de juger de cette augmentation de volume du foie vers l'abdomen, où l'organe déborde ordinairement d'un ou de deux travers de doigts au plus; la percussion fait préciser les limites que l'organe atteint supérieurement au niveau de la poitrine. La coıncidence d'une lésion du cœur et la disparition rapide des accidents hépatiques par une application de quelques sangsue à l'anus ne laissent aucun doute sur la nature des accidents hypérémiques observés du côté de l'hypochondre droit. Les signes en sont assez nets pour ne pas laisser croire à une hépatite, erreur qui a cependant été commise assez souvent autresois, et qui ne saurait l'être aujourd'hui sans inattention. Une erreur plus facile à commettre est la confusion de la congestion avec l'engorgement bilieux du soie par suite d'une obstruction du canal hépatique ou cholédoque; mais, dans ces derniers cas, il y a

toujours un ictère plus ou moins prononcé, qui manque dans la simple congestion du foie; si l'obstacle siége au niveau du canal cholédoque, il y a en même temps accumulation de la bile dans la vésicule, qui peut être augmentée sensiblement de volume, et enfin les obstacles au cours de la bile étant dus ordinairement à des calculs biliaires, il y a, ou il y a eu, des accidents de colique hépatique.

Pour le foie, comme pour les autres organes, la congestion ne constitue pas habituellement un état pathologique grave par lui-même. Seulement, comme elle est liée ici le plus souvent à une affection cardiaque, elle peut se prolonger long-temps et subir des exacerbations fréquentes, ce qui contribue à aggraver l'état du malade.

F. Concestion de la rate. — La congestion de la rate, comme celle du foie, constitue une lésion secondaire, qui, le plus souvent, est liée à l'existence d'une fièvre intermittente, comme la congestion du foie l'est habituellement à une affection du cœur. Quoique moins prononcée que dans les cas d'intoxication paludéenne, l'hypérémie splénique des fièvres graves, comme celle qui a lieu dans la fièvre typhoide, n'en constitue pas moins un fait digne d'être noté comme connexe du fait de la congestion pulmonaire dans les mêmes maladies.

La douleur, habituellement sourde, que produit la congestion de la rate au niveau de cet organe, en est un premier symptôme. Cette douleur de l'hypochondre gauche se comprend d'autant plus facilement, que la congestion physiologique de la rate au moment de la digestion s'accompagne souvent d'une sensation douleureuse très-vive par la marche ou par la course. Mais ce signe de la congestion splénique est loin d'être constant; et c'est ordinairement à l'augmentation du volume de l'organe constatée par la palpation et la percussion que l'on juge de son état de congestion plus ou moins considérable. Cependant il est facile de confondre au premier abord ce grossissement de la rate par engorgement sanguin avec tout autre développement anomal de l'organe, car son tissu, étant éminemment spongieux et vasculaire, peut prendre, dans toutes les conditions pathologiques, un développement très-variable. Aussi n'est-ce qu'en tenant compte de l'ensemble des symptômes que l'on peut arriver à déterminer la nature de la tumeur de la rate, qu'elle dépende d'une congestion, d'une splénite ou d'une cachexie.

G. Concestion des reins. — Cette congestion joue un rôle important comme lésion de la maladie de Bright à son début, et comme point de départ de certaines albuminuries aiguës et passagères que l'on rencontre dans plusieurs maladies. Doit-on généraliser cette explication de l'albuminurie aiguë pour tous les cas dans lesquels elle se montre en dehors de la véritable maladie de Bright? C'est un point qui n'est pas encore éclairci (V. Albuminurie).

Les douleurs de reins, jointes à l'albuminurie, semblent devoir faire admettre l'hypérémie rénale; par exemple, on ne saurait expliquer que par cette congestion la douleur lombaire, antérieure à l'éruption, que j'ai constatée ches un sujet atteint de variole, douleur passagère et qui se propageait d'un rein au testicule correspondant, comme dans la néphrite. Les douleurs lombaires remarquées au début des affections générales fébriles, et qui sont surtout fréquentes dans la variole, proviendraient-elles toujours d'une congestion rénale?

Ce qui rend le diagnostic de cette hypérémie si dissicile et si souvent impossible, c'est l'impuissance où nous nous trouvons le plus souvent de pouvoir préciser l'aug-

mentation de volume des reins. Quoi qu'on en ait dit, en effet, la palpation ni la percussion ne sont pas suffisantes pour faire arriver à délimiter les reins, à moinque leur volume ne soit considérablement augmenté.

H. Congestion de l'utérus. — Il semble que la congestion utérine doive être une des congestions les mieux connues, l'utérus étant un organe accessible non-seulement à la vue, mais encore au toucher, et ses cavités même pouvant être explorée par un cathétérisme particulier. Cependant on peut dire hardiment que sa concestion, dans l'état actuel de la science, est encore bien mal connue. La difficulté de l'étude des congestions utérines tient à ce que l'on rencontre fréquemment des bypérémies physiologiques chez la femme, et qu'il est difficile de dire où finit l'hypérémie physiologique et où commence l'hypérémie pathologique. De plus, dans ur autre ordre de faits, on ne peut établir d'une manière précise où finit la congestion morbide et où commence l'inflammation. La congestion utérine pathologique est dos un état intermédiaire entre ces deux extrêmes : la congestion physiologique d'un part, l'inflammation franche de l'utérus de l'autre, et elle constitue un état pathe logique vaguement délimité, désigné par les dénominations de congestion active, passive, de fluxion, d'engorgement sanguin, etc., de l'utérus. Cette congestion est pourtant réelle, et je rappellerai, avec mon savant collègue et ami, M. Aran (Lecons sur les maladies de l'utérus, 1858), qu'on ne lui accorde pas une place asses large dans la pathologie utérine, tout en saisant une place trop large à l'inflamme tion. Comme l'hypérémie des autres organes, celle de l'utérus est tantôt primitive et constitue une maladie à part, et tantôt secondaire à une autre maladie.

1º Eléments du diagnostic. — Avec le sens ambigu que présente la congestion utérine morbide, les symptômes qui lui sont attribués doivent se rapporter à la fos à la congestion physiologique et à l'inflammation utérine dans une certaine mesure. On admet, 'en effet, qu'il y a différents degrés de la congestion morbide, depuis la congestion latente jusqu'à celle qui accompagne l'inflammation, et on lui a attribué, comme moyen terme, les troubles de l'hypérémie menstruelle simple. Il est danc très-difficile d'exposer une bonne symptomatologie de la congestion utérine, aussi n'en rappellerai-je que les signes les moins douteux.

Cette congestion s'annonce par une sensation de pesanteur incommode augunetant par l'exercice, avec tiraillements dans les lombes et dans les aines, par de véritables douleurs qui s'irradient dans le voisinage et qui peuvent être assez violente pour constituer la colique utérine, et s'accompagner de sensations de contractions expulsives analogues à celles de l'accouchement, ou d'un véritable ténesme utéria. Il survient quelquesois des cuissons et du prurit à la vulve, des besoins continuel. d'uriner et, dans la miction, une sensation de brûlure au passage de l'urine, qui est rendue en petite quantité, suivant M. Aran, toujours chargée d'urates ou de phosphates, presque bourbeuse. L'utérus, plus volumineux que dans l'état normal. ne peut cependant se sentir au palper au-dessus du pubis qu'après l'accouchement (Aran); il y donne lieu à une matité qui persiste après l'émission de l'urine. Par le toucher vaginal, on trouve le col de la matrice volumineux, et offrant à son pourtour, suivant M. Duparcque, un battement prononcé des artères utérines: le toucher rectal, qui peut donner une idée approximative de l'augmentation de volume de l'organe, serait le seul moyen d'apprécier le volume du corps de l'utérus. Il peut y avoir, suivant Valleix, comme phénomènes généraux, dans les cas de douleurs aigués, du malaise, de l'agitation, de l'anxiété, mais non un mouvement fébrile véritable.

2º Inductions diagnostiques. — D'après ce qui précède, on conçoit combien il doit être souvent difficile de diagnostiquer la congestion utérine morbide de l'hypérémie physiologique apparaissant irrégulièrement hors l'époque habituelle des règles, et surtout de la véritable métrite, dont les caractères différentiels extrêmes sont seuls assez tranchés pour établir une distinction suffisante. Sans entrer à ce sujet dans une discussion qui ne me paraît pas deveir aboutir, dans l'état actuel de nos connaissances, je signalerai les symptômes fébriles attribués à certains cas de congestion utérine simple par quelques observateurs, et suffisant à d'autres pour faire ranger la maladie parmi les métrites; il en est de même de certains écoulements blancs ou jaunatres, considérés comme de nature simplement congestive ou comme d'origine inflammatoire. Des signes aussi diversement interprétés, d'autres communs à la congestion physiologique ou morbide et à la métrite, sont des éléments de diagnostic bien insuffisants; et lorsqu'une marche et une disparition plus ou moins rapides des accidents ne vient pas, soit spontanément, soit par suite d'un traitement approprié, éclairer le praticien en lui démontrant leur nature congestive, il me parait bien difficile de se prononcer, et encore ne le fait-on alors qu'après coup. Pour formuler un précepte en pareil cas, on ne peut donner que le conseil banal de tenir compte de l'ensemble des signes observés avec soin avant de conclure.

Il est donc naturel d'hésiter, dans un grand nombre de cas, lorsqu'il s'agit de décider s'il y a ou non congestion utérine d'origine pathologique. En supposant que cette hésitation n'existe pas, ou pour la faire cesser, on devra chercher à préciser l'origine de la congestion. Outre les causes générales des hypérémies, il en est, en effet, qui sont particulières à l'hypérémie utérine, telles que l'époque menstruelle avant ou après l'éruption des règles, une affection organique (polype utérin, corps fibreux, cancer), le coît, la masturbation, tout déplacement considérable de l'organe, suivant Valleix, et enfin l'ingestion des emménagogues, comme la rue et la sabine.

3º Pronostic. — Il est favorable dans presque tous les faits; car il n'est nullement démonté que l'engorgement de l'utérus par simple congestion passe facilement à l'état de phlegmasie chronique, puis occasionne des transformations organiques plus profondes, comme le pensent certains auteurs.

CONNAISSANCE (PERTE DE). — La suspension des fonctions de relation que l'on a dénommée perte de connaissance est complète ou incomplète, subite ou graduelle, prolongée ou de peu de durée. Complète et subite, elle occasionne la chute immédiate du malade, dans certaines congestions cérébrales, dans l'hémorrhagie et dans le ramollissement apoplectiforme du cervean, au début des accès épileptiques ou épileptiformes, parfois au début des accès d'hystérie. Suivant I. landouzy, on pourrait distinguer cetté dernière affection de l'épilepsie à l'appanition de la perte de connaissance après une certaine durée de l'accès hystérique. Elle surviendrait graduellement aussi, pendant l'agitation convulsive, dans la méningite cérébro-spinale épidémique. La perte de connaissance est momentauée dans le cours de certains tremblements mercuriels et dans la syncope, dont elle constitue le principal symptôme. Elle est le plus souvent continue dans le cours. V. Syncope.

CONSTIPATION. - La constipation se présente à l'observateur dans trois

conditions différentes: 1° elle constitue un symptôme trop secondaire pour mériter une attention spéciale, et ne peut concourir à éclairer le diagnostic; 2° elle est un symptôme d'une grande valeur; 3° elle est indépendante d'une autre maladie et constitue par conséquent par elle-même un état pathologique primitif ou idiopathique. Je n'ai à m'occuper que de ces deux dernières conditions.

La constipation qui attire particulièrement l'attention comme symptôme, est toujours liée à d'autres données ou signes dont la coïncidence lui donne sa véritable signification. Parmi ces données concomitantes de diagnostic sont les tumeurs irrégulières dues à l'engouement stercoral, les alternatives de constipation et de diarrhée dans les rétrécissements intestinaux, les signes de l'occlusion de l'intestin avec ou sans hernies, la présence de tumeurs hémorrhoïdales au pourtour de l'anus, le rétrécissement évident de cet orifice à la suite de leur ablation, ou son spasme dans des affections convulsives (tétanos), les tumeurs abdominales volumineuses (kyste de l'ovaire, grossesse, etc.) comprimant mécaniquement le tute intestinal, de même que le déplacement de certains organes (déviations utérines, certaines maladies bien caractérisées, comme les phlegmons de la fosse iliaque. l'anémie, la péritonite, l'intoxication saturnine, les paralysies de cause cérèbrale ou spinale, et en particulier la paraplégie, enfin la paralysie du diaphragme, et surtout celle des muscles abdominaux.

La constipation dite idiopathique est le sujet bien fréquent de la préoccupation des malades; aussi rien n'est plus ordinaire que d'en rencontrer qui répugnent à l'administration des médicaments qui peuvent produire ce qu'ils appellent leur échaussement. Lorsqu'on ne peut rattacher la constipation à aucune des causes précédement énumérées, elle ne doit attirer l'attention que s'il s'y joint de l'anorexie. de l'empâtement dans la bouche, des digestions difficiles, des étourdissements, de la somuolence après les repas, des boussées de chaleur à la tête, de l'irritabilité de caractère, de l'inaptitude au travail, des borborygmes et de la pesanteur de l'abdomen. L'essentiel est alors de déterminer la cause de la constipation. Les principales sont le tempérament nerveux, l'âge avancé, la vie sédentaire, une alimentation trop excitante, un régime trop sévère, l'habitude de résister aux besoins de désection. l'usage des narcotiques ou des astringents. Aucun signe ne permet d'arriver à en déterminer la cause intime, telle qu'une modification des sécrétions ou l'absorption trop rapide des matières intestinales; on ne peut que la supposer.

Le pronostic de la constipation varie suivant son origine, et suivant les complications qu'elle peut entraîner, comme l'engouement intestinal, les tumeurs hémorrhoïdaires, les fissures anales, et, ce qui est plus grave, les pertes séminales involontaires, suivant Lallemand.

**CONTAGION.** — Il y a peu de questions médicales sur lesquelles on ait autant discuté que sur la contagion. Le diagnostic et le pronostic n'en peuvent déduire que des applications fort restreintes. On ne doit pas perdre de vue que certaines maladies sont manifestement contagieuses, comme les maladies virulentes, les fièvres éruptives, tandis que d'autres ne le sont que dans certaines conditions. La plus incontestable de ces conditions est l'intensité et la gravité de certaines épidémies, comme on l'a constaté pour la fièvre typhoide et le choléra, à propos dequels on a discuté à tort sur la contagion ou la non-contagion absolues.

Une question importante sur laquelle le médecin est assez souvent appelé à se

prononcer, c'est l'influence contagieuse qui pourrait être à redouter pour les personnes qui approchent un malade atteint d'une maladie réputée contagieuse. C'est souvent un problème délicat à résoudre, car on se trouve placé entre deux écueils : celui de l'exagération, qui fait prendre à la famille des précautions inutiles, et celui d'un optimisme qui méconnaît un danger réel. Le praticien a besoin de toute sa sagacité et de toute son attention pour trancher la question en pareille circonstance. Malheureusement la science n'offre pas de données toujours suffisamment précises ; car dire qu'une maladie est contagieuse, ce n'est pas exprimer qu'elle le soit partout et toujours. et nous ignorons à quoi tient la prédisposition, à quoi tient l'immunité des individus dans la plupart des cas. Nous savons seulement que certaines affections, quelquefois contagieuses, comme la sièvre typhoïde, ne se développent qu'une sois dans la vie. et que par conséquent les individus qui en ont été atteints sont indemnes et n'ont pas à craindre une nouvelle atteinte de la maladie; mais pour d'autres affections contagieuses, l'immunité donnée par une atteinte antérieure n'est pas aussi absolue : des récidives, même multiples, de rougeole et de scarlatine ont été observées; et l'on a même vu la variole atteindre deux fois le même individu.

contracture, simple ou combinée aux convulsions cloniques, occupe dans l'ensemble des accidents convulsifs, dont elle forme une division importante : celle des convulsions toniques. Les contractures sont caractérisées par une contraction de quelque durée, tantôt passagère et sujette à retour, et tantôt longtemps persistante. Au niveau des muscles contracturés, il y a ordinairement, pendant la contraction : dou-leur plus ou moins vive, relief et dureté de la masse musculaire, tension des tendons, roideur et positions forcées des parties atteintes. Ces signes locaux sont très-utiles pour la détermination des muscles atteints de contractures.

Les contractures sont générales ou partielles. Il a été question des contractures généralisées à propos des convulsions (p. 231); je n'ai donc à m'occuper que des contractures localisées, soit passagères, soit permanentes.

## I. — Contractures locales passagères ou intermittentes.

Les contractures locales qui se montrent à des intervalles plus ou moins éloignés ou par accès irréguliers, sont symptomatiques ou idiopathiques; et, dans cette dernière circonstance, elles affectent deux formes distinctes. De là trois divisions : contractures symptomatiques, contracture idiopathique des extrémités, contractures par abus fonctionnel.

A. Contractures symptomatiques. — Elles peuvent être localisées dans les régions les plus diverses, être plus ou moins fréquentes, intenses, ou douloureuses, rester locales ou s'étendre progressivement, sans que ces différents caractères puissent par eux-mêmes guider le praticien dans ses inductions diagnostiques. Les contractures locales, comme les phénomènes convulsifs en général, ont une signification symptomatique des plus complexes et, de part et d'autre, la recherche de la cause apparente des phénomènes est la question de diagnostic la plus importante. C'est toujours successivement dans les muscles, les nerfs, les centres nerveux, les autres organes, les maladies générales, les causes accidentelles ou mal connues qu'il faut chercher cette origine. Et, comme j'aurais presque à répéter ici tout ce que j'ai dit déjà à ce sujet au mot Convulsions, en écartant simplement ce qui a trait aux convulsions cloniques spéciales, je n'ai pas à y revenir dans cet article. Je passe

donc aux deux espèces de contractures non symptomatiques qui, constituant par elles-mêmes deux maladies particulières, méritent un sérieux examen : la contracture idiopathique des extrémités, et les contractures par abus fonctionnel.

- B. Contracture idiopathique des extrémités. Signalée par Dance chez l'adulte, et par Tonnelé chez l'enfant, cette affection, appelée aussi convulsion externe tonique, tétanos intermittent, tétanie, etc., a été étudiée par un certain nombre d'auteurs, parmi lesquels je citerai Delaberge, les docteurs Imbert Gourbeyre, Delpech (Thèse, 1846), L. Corvisart (Thèse, 1852), Barthez et Riliet (Mul. des enf., t. II). Elle a la même expression symptomatique dans l'enfance et à l'âge adulte, à de légères dissérences près.
- 1º Éléments du diagnostic. Après des prodromes très-courts (malaise. brisement des membres, courbature, céphalalgie, vertiges), il survient dans les extrémités supérieures et moins constamment dans les inférieures des douleurs lancinantes, de la gêne et de l'engourdissement dans les mouvements, puis de véritables accès de contracture douloureuse au niveau des doigts et des orteils. Les doigts, plus ou moins fléchis dans l'articulation métacarpo-phalangienne, écartés ou réunis en cône, le pouce porté en dedans et recouvert par les autres doigts, petrent être redressés facilement si l'affection est légère, tandis que leur redressement est très-difficile et s'accompagne de vives douleurs, si elle est intense; les poignets peuvent aussi être entraînés dans la flexion, même jusqu'à former un angle trèsaigu. Les orteils sont fléchis ou étendus, le pied est dans une extension forcée sur la jambe, sa pointe quelquesois tournée en dedans, et les difficultés d'extension forcée et les douleurs sont les mêmes que pour les extrémités supérieures. De part et d'autre, les membres contracturés ont leurs tendons saillants, leurs fibres muscalaires forment des masses d'une dureté qui a été comparée à celle du marbre, et parfois les parties affectées sont le siège de contractions fibrillaires, quelquefois de tremblement selon Valleix. Plusieurs accès de cette espèce de contracture, remarquable par son intermittence, mais qui est très-rarement périodique, constituent une attaque de la maladie, qui peut ensuite disparaître pour ne plus revenir; on bien une ou plusieurs attaques se montrent de nouveau après un temps plus ou moins long, à moins que la maladie ne soit épidémique et par conséquent accidentelle, ce que l'on a plusieurs sois observé.

L'assection n'est pas toujours aussi simple. On peut rencontrer aux mains ou aux avant-bras, comme l'a fait remarquer Delaberge (Journ. hebd., t. II), une sorte d'empatement ordemateux, de la lividité ou de la rougeur, du froid ou une chaleur intense.

2º Inductions diagnostiques. — Le siège habituel de cette contracture aux extrémités des membres des deux côtés, son retour par accès survenant subitement, et l'absence de tout phénomène musculaire ou autre dans les intervalles, ne permettent aucun doute sur l'existence de la maladie. J'ajouterai qu'elle se rencontre surtout chez les enfants agés de 1 à 3 ans, et chez les jeunes gens de 17 à 21 ans dans la plupart des cas. Mais elle ne s'offre pas toujours au praticien dances conditions de simplicité, et alors il se présente des difficultés qu'il est nécessaire d'exposer.

D'abord on peut constater l'existence de l'affection chez des adultes, jusqu'à l'âge de 60 ans; c'est une particularité secondaire qui ne doit pas être perdue de vue.

Ensuite il faut principalement tenir compte de l'extension ou de la généralisation de la contracture, et par suite des phénomènes qu'elle produit au niveau du tronc et de la téte (tétanie de L. Corvisart). Il pent, en effet, résulter de ces contractures des symptômes variables suivant les muscles envahis : la difficulté dans l'exercice de la parole tient à la difficulté des mouvements des muscles des lèvres, de la langue, des muscles sus-hyoïdiens; la préhension des aliments et la déglutition sont gênées par suite de la contracture des lèvres et du pharynx; la dyspnée, d'ailleurs trèsmable d'intensité depuis la simple pesanteur sus-sternale jusqu'à la suffocation imminente, résulte habituellement de la contracture des muscles inspirateurs externes, ou du diaphragme (L. Corvisart), mais la dyspnée peut aussi dépendre de la violence des douleurs qui accompagnent la contracture. Chez tous les malades, même dans les cas extrêmes, où la suffocation peut devenir imminente, l'intelligence est intacte, circonstance capitale pour le diagnostic.

Les antécédents sont très-nécessaires à déterminer; car, dans les cas douteux, l'existence antérieure d'accès caractéristiques bornés d'abord aux extrémités supérieures, et leur envaluissement aux extrémités inférieures, puis au tronc et à la tête s'il s'agit de la forme généralisée, l'absence de données étiologiques capables d'éclairer le diagnostic (sauf peut-être l'influence des saisons froides), et, dans l'enfance, l'invasion ordinaire de la maladie dans le cours ou à la suite d'une autre affection préexistante (diarrhée, éclampsie), sont des données complémentaires très-utiles.

On a signalé dans un certain nombre de faits un retour périodique régulier des accès. Mais cette périodicité a été indiquée dans une foule de cas où elle n'était qu'apparente, et due à la marche intermittente naturelle et irrégulière de la contracture. Cette irrégularité des accès, leur peu de gravité habituelle, l'absence d'un notent frisson au début, l'absence de cachexie, et la guérison sans quinquina, sont 🗠 meilleurs caractères qui puissent empêcher de confondre la maladie avec une serve palustre pernicieuse, à sorme tétanique. — Existe-t-il un véritable tétanos intermittent en dehors de la contracture idiopathique, à laquelle Dance a donné la première dénomination? Il n'en existe pas d'exemple. La marche continue du véritable tétanos, qui est d'ailleurs ordinairement traumatique, et son apparition à la machoire (trismus) et à la partie postérieure du cou, avant de se montrer aux extrémités, suffisent pour éloigner l'idée de la simple contracture plus ou moins généralisée, qui, suivant les faits de M. Corvisart, ne s'accompagnerait pas du renversement du cou en arrière. Si cette proposition se confirmait, elle aurait une grande valeur diagnostique. — Suivant MM. Barthez et Rilliet, la contracture est quelquesois limitée chez les enfants aux muscles du flanc d'un seul côté, et elle produit une rétraction de la cuisse qui simule fréquemment une maladie de la hanche, car cette contracture peut se prolonger pendant plusieurs mois de suite (V. Coxalgie). Pour s'éclairer en pareil cas, ils conseillent d'anesthésier le jeune malade au moyen du chlorosorme ou de l'éther; si les mouvements deviennent faciles pendant le sommeil, la question sera jugée dans le sens de la contracture. On est autorisé à agir de la sorte en pareille circonstance par l'importance du diagnostic. - Le gonflement des articulations avec rougeur, que l'on rencontre dans certains cas de contracture diopathique, et que M. L. Corvisart attribue à la gêne de la circulation veineuse résultant de la contracture, peut au premier abord en imposer pour un simple rhumatisme articulaire pendant l'intermittence des contractures; mais, à ne constirer que ces goussements articulaires, ils sont adémateux et parsois d'un rouge livide, ce qui n'a pas lieu dans le rhumatisme. D'ailleurs la notion des contractures antérieures au niveau des extrémités et leur réapparition par accès lèveront les moindres doutes. — Quant aux différentes contractures symptomatiques d'affections très-diverses que je pourrais comparer à la contracture idiopathique, je n'a qu'à renvoyer au reste de cet article et au mot Convulsions. MM. Barthez et Rille insistent sur l'absence de toute irrégularité du pouls comme un très-bon sempour distinguer la contracture idiopathique des affections cérébrales.

La forme de la maladie la plus commune, celle qui se manifeste par accès et a termine rapidement d'une manière heureuse, doit être distinguée avec soin des cotractures permanentes partielles plus ou moins prolongées, qui en sont d'ailleur très-différentes par les symptômes locaux auxquels elles donnent lieu, et suivant le muscles affectés, comme on le verra plus loin. — La forme de la contracture idiopthique des extrémités avec extension au tronc mérite surtout d'être recherchée; ce l'envahissement des muscles éloignés des extrémités donne à la maladie une physonomie toute spéciale par les symptômes d'apparence tétanique, en présence desque il faut toujours se demander si la contracture des extrémités a ouvert la scène ou c'est le trismus.

Parmi les complications, il n'en est aucune plus grave qus le spasme de la glotte qui survient chez les enfants (Hérard), et qui peut non-seulement se moutre dans le cours de la contracture idiopathique, mais précéder ou accompagner cetta affection, dont elle ne semble être qu'une manifestation. Il en résulte que, parmi les observations de spasme glottique publiées, il s'en trouve un certain nombre qui me sont bien évidemment que des contractures idiopathiques. — MM. Barthez et Rilber ont cité un enfant qui fut atteint d'une paralysie essentielle qui fut la conséquence d'une contracture douloureuse, et M. Richard (de Nancy) a publié une observation analogue; mais les faits de cette espèce sont exceptionnels, cette contracture laissant ordinairement après elle toute leur liberté aux mouvements. — Enfin, chez les confants, une véritable éclampsie vient quelquefois compliquer l'affection.

3º Pronostic. — Il est favorable dans l'immense majorité des cas, puisque la maladie abandonnée à elle-même guérit le plus souvent. Pourtant on a cité des exemples de mort par extension de la contracture à certaines régions: à la glotte des les enfants, aux muscles respirateurs chez l'adulte. Il faut donc toujours être en garde contre la possibilité de semblables terminaisons. On n'oubliera pas non plus qu'une mort subite peut être la conséquence de l'éclampsie dans l'enfance et que, dans œ dernier cas, les maladies antérieures ou concomitantes, qui sont ordinaires, causent fréquemment la mort, sans que la contracture y soit pour quelque chose.

C. Contractures par abus fonctionnel. — Je désigne ainsi l'assection appeter récemment spasme fonctionnel par M. Duchenne (de Boulogne), et dont l'étude n'avait été saite avant lui que dans une seule de ses variétés : la crampe des écrivains.

La crampe des écrivains, étudiée par MM. Albert, Heifelder, Kapp, Cazenave (ét Bordeaux), Langenbeck et Stromeyer, est produite par l'abus de l'action d'écrire, comme l'indique son nom. Elle consiste en une contraction douloureuse et involontaire des muscles de la main droite et principalement de ceux de l'éminence thémat

et du ponce, parsois des séchisseurs et extenseurs de l'index ou de l'interosseux de l'index et du médius (Duchenne). Mais on a remarqué qu'elle pouvait aussi se passer dans les muscles de l'épaule. M. Duchenne a été plus loin en démontrant, par des faits variés, que le même phénomène convulsif pouvait se montrer dans toutes les régions, et attaquer les mouvements fonctionnels dont on a abusé. Les malades éprograient les contractures les plus diverses, dès qu'ils se livraient aux mouvements dont ils avaient sait abus : un tailleur, la contracture du sous-scapulaire Lisant tourner le bras en dedans, dès qu'il avait fait quelques points; — un maître d'armes, la rotation de l'humérus en dedans sitôt qu'il se mettait en garde; — un tourneur, la contracture des fléchisseurs du pied sur la jambe; — un lecteur passionné, celle des muscles rotateurs de la tête à droite; — un lecteur de manuscrits, de la diplopie par contracture spasmodique du droit interne de l'œil; un pareur, la contracture des sterno-mastoïdiens; — un curé de campagne, une contracture douloureuse des muscles de l'abdomen du côté droit (surtout du grand oblique) pendant chaque inspiration, et s'accompagnant alors d'un mouvement de torsion de droite à gauche du tronc, d'où une dyspnée incessante.

Ce qu'il y a d'intéressant à noter dans ces différents faits, c'est que la contracture n'est provoquée que par les mouvements résultant de l'acte dont on a fait abus et non par tous les mouvements des muscles alors atteints. Ces contractures douloureuses, presque toujours très-rebelles et même incurables si l'on n'y a pris garde dès le début, se compliquent quelquesois de mouvements brusques involontaires (convulsions cloniques), et par exception de paralysie, signalée pour la première sois par M. Duchenne (Acad. des sc., mars 1860; et Bulletin de thérapeutique).

II. - Contractures locales permanentes.

1° Caractères. — La rétraction musculaire qui constitue cette espèce de contracture est toujours localisée à un groupe de muscles, à un seul muscle, ou même à une seule portion d'un muscle.

Lorsque les contractures permanentes occupent la continuité des membres, leur diagnostic est des plus faciles en ce qu'ils y produisent des flexions invariables que l'on ne pourrait faire cesser qu'en employant la violence, flexion qui s'accompagne de la durelé et du relief résistant du muscle contracturé, et surtout de ses tendons sous-cutanés, qui forment une saillie caractéristique à la vue et surtout au toucher. Ces signes sont très-importants comme caractères pathognomoniques de la contracture permanente. Ils servent à la distinguer de la rigidité des articulations qui résulte d'un repos très-prolongé, des rétractions de certaines aponévroses (aponévrose palmaire), et de celles qui ne sont qu'apparentes et caractérisées par des déformations dues, non à de véritables contractures, mais à l'action tonique des muscles qui coincident avec la paralysie ou l'atrophie des muscles antagonistes. Dans cette dernière circonstance, le relief résistant des fibres musculaires manque, en même temps que la paralysie des muscles antagonistes est facilement appréciable (V. Paralusses loculisées).

Au niveau du tronc, la contracture n'est pas toujours aussi facile à reconnaître, parce que les muscles contracturés forment un relief qui peut se perdre inaperçu au milieu des autres parties molles, si l'on ne soupçonne pas la contracture, et qu'on ne la recherche pas par le palper. Fort heureusement pour le diagnostic, et grâce à l'électrisation localisée qui peut reproduire artificiellement et momentané-

ment la contracture de chaque muscle, comme l'a si bien démontré M. Ducheme (de Boulogne), on connaît les difformités et les troubles fonctionnels qui en resultent.

C'est principalement pour les contractures localisées dans les muscles qui in sèrent au scapulum que les difficultés du diagnostic sont nombreuses. Or von. d'après les signes indiqués par l'ingénieux observateur que je viens de nommer. comment on peut les reconnaître :

- a. Angle inférieur du scapulum plus ou moins fortement relevé et rapprodé d'épine, sans abaissement du moignon de l'épaule; obliquité relative du bord intende cet os; en haut et en dedans de son bord spinal, relief résistant qui se prolonge vers la fosse sus-épineuse; par les mouvements du scapulum ou du bras, au mende ce relief ou de cette tumeur, crépitations sensibles à l'ouïe et au toucher; et entre disparition de tous ces signes pendant l'élévation du bras en avant : dans la contrature du rhomboide.
- b. Inclinaison latérale de la tête jointe aux signes précèdents avec la contreture du muscle angulaire de l'omoplate, jointe à celle du rhomboïde.
- c. Inclinaison latérale de la tête, qui est en même temps portée un per a arrière, avec rotation légère et fixation du menton du côté opposé, et tension ne gide étendue de l'extrémité externe de la clavicule vers l'origine postérieur de cou, dans la contracture de la partie supérieure du trapèze.

(lei l'on devra se teuir sur ses gardes pour ne pas confondre la difformité set celle produite par une affection des vertèbres cervicales, que l'on devra rejete : l'on constate directement la contracture résistante du muscle).

- d. Élévation du moignon de l'épaule, de la partie externe de la clavicule, et du scapulum, rapprochement du scapulum de l'épine, et léger écartement en de hors de son angle inférieur, avec saillie dure et résistante étendue de l'angle etterne du scapulum à la partie postérieure du cou, dans la contracture de la partie moyenne du trapèze.
- e. Impossibilité d'écrire en ligne, et difficulté d'imprimer à l'humérus en delors, et difficulté d'imprimer à l'humérus en delors, et de l'humérus en delors, et de tourner l'humérus en delors, et contracture des rotateurs de cet os en dedans.
- 2º Conditions pathologiques. J'ai rappelé l'exercice exagéré de certains nucles comme une cause de contractures non permanentes. J'ai au contraire à significi le défaut d'exercice ou l'inertie des muscles, chez des individus paralysés ou beu chez des aliénés dont la volonté et le jugement sont lésés (Calmeil, Dictionn de méd., t. VIII), comme origine de contractures musculaires permanentes qui se de reloppent d'une manière presque insensible sans aucun symptôme concomitant d'airection aiguë. Le rhumatisme musculaire peut également s'accompagner de certracture permanente. La contracture peut dépendre encore d'une lésion d'un not Elle coîncide alors, dit M. Calmeil, avec l'absence de tous symptômes cérébraus elle est rare, et suppose une douleur locale et quelques autres signes locaux qui la lou reconnaître. C'est surtout à la suite ou dans le cours des affections des centre nerveux que s'observent les contractures permanentes; l'hémorrhagie du certeza son ramollissement, son atrophie (Cazauvieilh), les produits anomaux qui s'r dére loppent, et les lésions de la moelle épinière, en sont alors l'origine. Il suitit de

appeler en masse les maladies générales, le scorbut, l'ostéomalacie, les intoxications (saturaine et autres), les névroses (hystérie, épilepsie), pour montrer combien la recherche de l'origine des contractures permanentes est parfois compliquée.

Les contractures locales persistantes n'aggravent jamais par elles-mêmes la maladie qu'elles accompagnent; elles peuvent seulement être un signe très-fâcheux si elles se rattacheut à une lésion ou bien à une complication grave survenue du côté des centres nerveux.

CONVALESCENCE. — On peut dire que la convalescence, cet état intermédiaire à la maladie et à la santé, qui succède aux affections d'une certaine granilé, est beaucoup plus facile à décrire théoriquement qu'à constater à son début dans la pratique. Si l'on excepte certaines affections aiguës à marche rapide, et dans lesquelles survient, du jour au lendemain, une amélioration générale qui annonce une convalescence franche, il en est d'autres dans lesquelles il est difficile de déterminer si l'amendement, c'est-à-dire la diminution des symptômes généraux et locaus, sera durable et constituera une véritable convalescence (V. Anélioration).

La diminution de la fréquence du pouls et son retour à l'état normal annonce souvent, avec celui de l'appétit, le début de la convalescence; mais la persistance de son accélération, ainsi que le fait remarquer M. Chomel (Dict. de méd. en 30 v., t. VIII), n'est pas un signe qui doive faire rejeter l'idée de la convalescence quand les autres signes sont favorables. Ce n'est que petit à petit que l'ensemble des fonctions alanguies reprend son énergie, et d'autant plus lentement que la maladie elle-même aura été de plus longue durée. A mesure que l'amélioration tend graduellement vers la santé, la pâleur et l'amaigrissement qui ont marqué le début de la convalescence, la faiblesse des organes de la vie de relation (à part l'excitation des organes génitaux que présentent quelques convalescents), la sensibilité au froid extérieur, etc., diminuent jusqu'à ce que l'intégrité des fonctions annonce le retour de la santé.

On sait que des conséquences ordinaires des maladics graves sont la chute des cheveux, la desquamation de l'épiderme, et, chez la femme, le retard de plusieurs mois dans le retour des menstrues. Quant à la durée de la convalescence, elle est, toutes choses égales, plus rapide dans la première période de la vie, dans des conditions hygiéniques favorables d'alimentation et d'habitation, et à la suite des maladies aigués, que dans les conditions contraires.

CONVULSIONS. — 1° Caractères. — Phénomènes caractérisés par des contractions involontaires des muscles soumis habituellement à la volonté, les convulsions différent des SPASMES en ce que les contractions involontaires de ces derniers se produisent dans les muscles de la vie de nutrition.

Les convulsions ainsi comprises sont partielles, plus ou moins étendues, ou généralisées, et leur forme présente en outre trois variétés qu'il importe de distinguer, quoiqu'elles se combinent fréquemment l'une l'autre. Elles sont fibrillaires, toniques ou cloniques. Elles constituent, dans le premier cas, des palpitations spontanées et irrégulières des fibres d'un ou de plusieurs muscles, d'où résulte un mouvement ondulatoire sans que le muscle se contracte en entier; elles diffèrent du phénomène musculaire décrit par MM. Piédagnel et Forget (de Strasbourg), qui consiste en un mouvement musculaire ondulatoire, ou une contracture momentanée, que provoque le contact ou la pression au niveau de certains muscles (Forget, Traité

de l'entérite follic., 1841, p. 209). On sait que les convulsions toniques, passigères ou permanentes, sont des contractions involontaires plus ou moins longtemprolongées, comprenant les contractures, et que les convulsions cloniques sont brusques, rapides, plus ou moins répétées, régulières ou irrégulières, donnant les à de simples soubresauts des tendons, ou bien à des mouvements involontaires plus ou moins énergiques, ou constituant un tremblement musculaire. Il est rare que lorsque ces divers modes de convulsions s'observent simultanément (principalment les cloniques et les toniques), il n'y ait pas une forme dominante. Du reste, en outre de ces caractères différentiels généraux, il en est un assez grand nombre d'autre qui ont, suivant les cas, une importance réelle, et que je rappellerai dans le coursé cet article.

Les convulsions, telles que je les comprends ici, sont des phénomènes facilemes appréciables et sur la nature desquels la simulation seule pourrait donner le changemais les convulsions simulées cèdent en pareil cas à l'action exercée avec force sur le membres dans le sens des muscles antagonistes, tandis que les convulsions rédires istent à tous les efforts. L'emploi du chloroforme est aussi un moyen d'année les contractures simulées; cependant il n'est pas démontré que les véritables outractures ne cèdent pas de même, du moins momentanément, à l'action de cet acthésique.

- 2º Conditions pathologiques. Pour se remémorer les si nombreuses afritions qui produisent des convulsions, il faut nécessairement que le médecin adopte comme fil conducteur, une méthode qui l'empêche de s'égarer. Cette méthode consiste à rechercher l'origine des convulsions successivement dans une affection de muscles, des nerfs qui se distribuent aux muscles affectés, dans une lésion des contres nerveux, une maladie localisée dans un autre organe, dans une maladie genrale (diathèses, fièvres, altérations du sang, névroses), ou enfin dans des cause au dentelles ou des conditions inconnues dans leur nature.
- a. Les convulsions fibrillaires localisées au niveau d'un ou de plusieurs mecksont un des premiers signes de l'atrophie musculaire idiopathique, qui s'acompagne également de crampes. Il est difficile de déterminer si certaines crampes ou contractures permanentes locales dépendent d'une affection musculaire ou d'une maladie plus générale. La même incertitude règne pour les contractures, contractions cloniques ou tremblements localisés que M. Duchenne (de Boulogne) a apper lés spasmes fonctionnels, et qui attaquent les mouvements fonctionnels dont on a abusé (V. Contractures).
- b. Les troncs ou les filets nerveux qui se distribuent aux muscles atteint de convulsions toniques ou cloniques peuvent être le siège de la lésion ou de l'affecta qui détermine ces phénomènes convulsifs. Telles sont les lésions traumatique de nerfs ou la névrite, et les névralgies intenses, dont la constatation est facile. Le vrite ou la déchirure d'un nerf pourra être le point de départ d'un véritable tétaso, et la névralgie celui de secousses ou de crampes localisées et parfois très-douloureuses (tic douloureux).
- c. Parmi les maladies des centres nerveux auxquelles on pourra rapporté les convulsions sont la congestion cérébrale, l'hémorrhagie du cerveau ou de sannexes, son inflammation (cérébrite ou ramollissement dit atuxique), la parlysie générale des aliénés, certains abcès de l'encéphale, l'hypertrophie du certent.

et principlement les tumeurs diverses dont il peut être le siège. Les lésions analogues de la moelle épinière donnent aussi lieu à des convulsions (congestion, hémorrhagie, myélite, tumeurs). De plus les inflammations aiguës des méninges, comme leurs épanchements, sont remarquables par l'intensité et l'étendue des phénomènes convulsifs toniques ou cloniques qui les accompagnent. Telles sont l'hénorrhagie méningée, les méningites cérébrale et spinale, et surtout la méningite cérébro-spinale épidémique. L'hydrocéphale chronique elle-même peut se compliquer d'accidents convulsifs.

On peut dire qu'il n'y a pas d'affection consistant en une lésion manifeste des centres nerveux qui ne puisse s'accompagner de convulsions fibrillaires, toniques ou cloniques; et l'on peut ajouter qu'il est rare qu'en même temps il n'y ait pas d'autres symptômes nerveux qui éclairent sur la nature de la maladie, c'est-à-dire de la céphalalgie, du délire, des paralysies alternant avec les convulsions ou se compliquant de contractures. Les convulsions, dans les maladies des centres nerveux, sont d'ailleurs très-variables dans leurs allures ou leurs formes, et l'on ne saurait admettre,\* comme principe général, que les convulsions qui se rattachent à ces maladies soient plutôt toniques que cloniques, comme on l'a dit; fréquemment elles ont simultanément ces deux caractères. L'importance des phénomènes concomitants devra faire rechercher ces phénomènes avec soin dans l'état actuel et les antécédents, lorsque l'on soupçonnera l'existence d'une de ces maladies.

d. - Des affections localisées dans des organes plus ou moins éloignés des muscles convalsés ou des centres nerveux produisent des convulsions qui ont été dites sympubliques. Ce sont celles qui, chez les ensants, résultent de la dentition ou de certaines indigestions; celles qui sont dues à des entozogires, à certaines collques, à la gastralgie, à l'otite avant la suppuration, à l'asphyxie par occlusion des voies respiratoires, à une menstruation tardive, et enfin à la grossesse et à la maladie de Bright. Cependant les convulsions éclamptiques que l'on rattache à cette dernière maladie, chez les femmes grosses ou chez les albuminuriques, sont attribuées par beaucoup d'observateurs à une cause générale : à une altération du sang; et, à ce titre, elles derraient peut-être être rappelées seulement plus loin.

La dentition et l'indigestion dans le jeune age sont des causes qu'on ne perdra pas de vue, chez les jeunes enfants, sans risquer de commettre de graves erreurs. Il en est de même des entozoaires, sans que l'on puisse comprendre comment ils suscitent des convulsions, et quoique l'on sache que leur pénétration dans le canal cholédoque a été exceptionnellement suivie de convulsions et de mort. Quant aux coliques violentes, à la gastralgie, à l'otite, c'est par l'intensité de la douleur qu'elles sont compliquées d'accidents convulsifs, comme cela ressort ordinairement de l'ensemble des symptômes observés. C'est aussi du rapprochement des phénomènes concomitants que l'on déduira l'origine des convulsions asphyxiques, menstruelles, et de celles de la grossesse (ÉCLAMPSIE) lorsqu'il s'y joint de l'anasarque ou une albuminune. Dans ces différentes conditions, les convulsions sont très-variables dans leur expression séméiologique.

c. — Mais ce sont surtout les maladies générales aigues ou chroniques qui donnent lieu aux convulsions les plus variées, telles que les maladies fébriles, les altérations du sang, les névroses générales.

Une fièvre intense, principalement au début des maladies aiguës de l'enfance,

s'accompagne assez souvent de convulsions, avec ou sans perte de connaissance mmentanée; et alors l'invasion simultanée de la fièvre et des mouvements convulsions doit faire soupconner la véritable cause de ces accidents, qui sont transitoires. Tanta ils s'expliquent immédiatement par l'existence des signes d'une maladie aigué particulière, une pneumonie, par exemple, et tantôt par l'apparition ultérieure d'unéruption scarlatineuse ou rubéolique. On ne saurait trop attirer l'attention des paticiens sur les convulsions de cette espèce, de nature simplement congestive, et qui sont attribuées légèrement, dans beaucoup de cas, à de prétendues méningites.

Je viens de parler des tièvres éruptives; je dois ajouter que toutes les fières graves peuvent s'accompagner des mêmes accidents convulsifs à leur début, ma aussi être compliquées, dans leur cours, de convulsions locales ou générales que constituent alors un épiphénomène très-grave. C'est ce que M. Louis a constaté pour les contractures qui surviennent dans la fièvre typhoïde au niveau des membres supérieurs (Fièvre typh., 1841, t. II, p. 45). En 1855, M. Aran a observé une réritable épidémie de contractures des genre, mais peu graves, chez des sujets atteints de fièvre typhoïde (Soc. des Hôp., avril 1855). Les soubresauts des tendos, les convulsions toniques et cloniques avec délire, qui caractérisent l'ataux envises comme épiphénomène complexe, sont facilement rattachés à la maladie dans le quelle ils se montrent, et dont ils sont une complication redoutable. C'est ce que l'on observe quelquefois dans le rhumatisme articulaire aigu. On attribue année la diathèse dite rhumatismale des contractures locales plus ou moins persistants, et il n'est pas non plus très-rare de constater des crampes chez les goutteux.

Parmi les affections générales dues à des altérations du sang, et donnant lieu à des accidents convulsifs, je dois rappeler l'anémie rapide, les cacheries, la grade classe des intoxications saturnine, par l'ergot de seigle, par le sulfure de carbor, paludéenne (qui peut donner lieu à la fièvre pernicieuse tétanique), etc., le somet, le choléra, la bage (hydrophobie rabique), les autres maladies virulente, le empoisonnements, dans lesquels le poison n'agit pas toujours par absorption, mor par la douleur atroce qu'il détermine, l'albuminurie et même la glycosurie i no début. Ici encore les symptômes concomitants éclairent sur l'origine des convaisons dans heaucoup de cas, mais à la condition qu'on les recherche avec soin. Dans le intoxications, par exemple, la maladie est souvent méconnue, si l'observation es superficielle.

Dans les névroses se rencontrent toutes les convulsions dites idiopathiques: le crampes dites essentielles, l'éclampsie, l'épillepsie, la catalepsie, l'hystérie, le te tanos spontané, l'hydrophobie non rabique, la chorée, les contractures des einse mités, les convulsions idiopathiques de la face, le hoquet convulsif, la cramp de écrivains, comprise dans les spasmes fonctionnels de M. Duchenne (de Boulogne), le tremblement sénile. Je reviendrai tout à l'heure sur ces maladies essentiellement convulsives, à la plupart desquelles j'ai d'ailleurs consacré des articles particuliers.

f. — En outre des nombreuses conditions étiologiques qui précèdent, les convisions peuvent encore dépendre de causes accidentelles ou mal connues, comme celles provoquées par une émotion morale très-vive, par un chatouillement prolonge, par une douleur intolérable quelconque, ainsi que j'ai eu déjà occasion de le rappeler pour des coliques ou des empoisonnements, ou enfin pour des maladies d'une nature indéterminée, comme l'acrodynie, le béribéri, etc.

3° Signification. — Après l'exposé des conditions dans lesquelles il faut chercher les convulsions observées, conditions qui sont le but diagnostique des phénomènes convulsifs, j'ai à rappeler comment l'on arrive à déterminer la signification de ces phénomènes, en les prenant tels qu'ils se présentent au médecin.

Les convulsions se manifestent: 1° comme signe unique servant de point de départ aux inductions diagnostiques; 2° avec des signes concomitants qui peuvent suffire pour révéler l'origine des convulsions. — Je crois être entré précédemment dans des généralités suffisantes sur la coincidence des accidents convulsifs avec d'autres symptômes, pour revenir sur ce sujet; je n'ai donc à m'occuper ici que des convulsions qui sont primitives, et qui constituent à elles seules toute ou presque toute la maladie.

Pour interpréter les convulsions ainsi envisagées, il faut avoir principalement égard aux particularités mêmes qu'elles présentent : à leur caractère fibrillaire, tonique ou clonique, à leur siège, à leur marche.

- a. Les convulsions ou contractions fibrillaires spontanées se montrent seules, et localisées principalement au niveau des membres supérieurs, au début de l'a phie musculaire idiopathique ou progressive; mais elles feront tout au plus soup-conner l'invasion de cette maladie, car on les constate aussi, chez des sujets nerveux très-excitables, comme troubles musculaires tantôt passagers dans un muscle, tantôt plus ou moins permanents et plus étendus, comme je l'ai observé aux membres inférieurs d'un malade atteint de douleurs névralgiques chroniques.
- b. Parmi les convulsions toniques ou contractures, il en est quelques-unes de caractéristiques. Telles sont, parmi les contractures localisées: la crampe simple, occupant ordinairement un des membres inférieurs; les contractures ou spasmes dits sonctionnels, qui comprennent la crampe des écrivains, comme je l'ai dit précédemment; les contractures idiopathiques des extremnées, se montrant par accès irréguliers comme les crampes simples, d'abord aux deux mains, qui se contractent en cône, et au niveau des orteils; le trismus, qui est le premier signe du tétanos dans la plupart des cas, mais que l'on a vu résulter aussi d'une angine syphilitique (Deville, Soc. anat., 1845). Telles sont ensin les contractures permanentes locales, dont la nature est encore inconnue, et qui occupent les régions les plus diverses. Ces contractures localisées sont l'objet d'un article à part, auquel je renvoie le lecteur (V. Contractures).

Plus ou moins généralisées, les contractures ou convulsions toniques caractérisent plusieurs maladies. — En première ligne on rencontre la catalersie, qui ne peut ère méconnue à première vue. — Le têtanos a aussi pour caractère essentiel des convulsions franchement toniques; son début par les muscles des mâchoires (trismus), son envahissement progressif des muscles soumis à la volonté, et ses exacerbations par crises extrêmement douloureuses, ne permettent guère de le méconnaître. Mais on n'oubliera pas que les contractures idiopathiques des extrémités peuvent envahir tout le corps (tétanie de L. Corvisart), et que l'ingestion de certains médicaments (les strychnées) peut produire un tétanos artificiel.

c. — Les convulsions cloniques idiopathiques sont très-nombreuses. Parmi celles qui sont localisées dans une région, et reconnaissables au premier abord, sont les mouvements brusques qui accompagnent certaines contractures fonctionnelles, et les convulsions idiopathiques de la face, dont je dois rappeler ici les principales particularités.

Les convulsions idiopathiques de la face sont aujourd'hui une maladie bia connue, depuis que Ch. Bell a établi les fonctions motrices de la 7º paire de ners et depuis les travaux de Marshal-Hall, de M. Romberg et surtout de M. Fraçois (1843). Ces convulsions, bornées à un côté de la face, et dont la cause est aconnue (sauf dans les cas où l'action du froid en est l'origine), sont remarquable par leur innocuité, mais aussi par leur persistance indéfinie. Elles sont internattentes, cloniques, variables d'intensité, tantôt rapides, tantôt soutenues pendant quelques secondes, se reproduisant à des intervalles irréguliers, se montrant à b fois ou irrégulièrement au niveau des muscles du front, du sourcil, des paupières. du nez, de la joue, de la commissure des lèvres, de la houppe du menton et de peaucier. La mastication reste libre, mais la parole et la préhension des aliment sont gênées. L'expression et les mouvements de la face sont naturels dans les me tervalles des contractions. Dans les cas observés par Marshal-Hall, il y avait contracture d'un côté de la face; le sourcil était élevé, le nez tiré en dehors, la conmissure labiale en bas, et il y avait des fossettes au-dessus du sourcil et surtout a menton.

Il n'est pas très-rare de voir prendre pour des contractures de cette espèce les contractions normales du côté sain de la face, quand il y a paralysie et par suk immobilité du côté opposé. — Les tics dus à l'habitude se distingueront facience des convulsions idiopathiques de la face, en ce qu'ils sont soumis à la volonie. — Enfin les convulsions qui surviennent comme complications de la névralgie trifciale s'accompagnent de douleur, tandis que les convulsions dites idiopathiques sont complétement indolentes.

Les convulsions cloniques généralisées comprennent la plupart des convulsus dites sympathiques (suites d'émotion morale, de douleur vive, etc.), et caractérisest comme principal symptôme, la chorée et l'hystérie.

d. — Très-souvent l'on rencontre des convulsions à la fois touiques et clonque dont l'origine n'est pas toujours reconnue aisément. Elles comprennent une desse de convulsions très-importantes dites épileptiformes, survenant par accès, et comprenant non-seulement l'épilepsie proprement dite ou idiopathique, mais encor l'éclampsie, l'hystéro-épilepsie, et plusieurs espèces convulsives franchement surptomatiques, comme celles dues à certaines congestions cérébrales (alcoolisme chronique et paralysie générale des aliénés), à l'intoxication saturnine, à la colum sèche des pays chauds, aux affections organiques de l'encéphale.

Au point de vue du *pronostic*, les convulsions sont par elles-mêmes, dans le co où elles sont généralisées, un véritable danger pour l'existence lorsqu'elles atteignate certaines parties, comme les muscles de la respiration, ou bien lorsqu'elles occisionnent du côté des centres nerveux et des organes thoraciques des congestions as sez graves pour entraîner une terminaison fatale. Les convulsions externes peutent faire craindre aussi comme complication l'apparition de spasmes graves, comme com de la glotte ou du diaphragme, qui suffisent pour causer la mort.

Pour compléter cet article, V. Contractures et Spasmes.

enfants, n'est pas parfaitement connue dans sa nature. Pour l'immense majorilé de médecins, qui partagent l'opinion de M. Blache (Arch de méd., 1833, t. Ill., c'es une névrose des organes respiratoires; pour M. Sée, qui la considère avec Requie

comme une maladie spécifique, elle doit être rapprochée de la rougeole (Arch. de méd., 1854); pour quelques-uns, c'est une inflammation, et pour M. Beau ce n'est que l'inflammation des ventricules du larynx. Cette dernière opinion a été récemment soutenue avec talent par un interne distingué des hôpitaux, M. Wannebroucq (Thèse, 1859), qui a rapporté, à l'appui de cette manière de voir, deux nouvelles observations complétées par l'autopsie. Mais de nouveaux faits qui démontrent la constance de l'inflammation sont nécessaires pour faire adopter cette nouvelle doctine, qu'il est difficile de coucilier avec la nature contagieuse de la maladie.

1º Eléments du diagnostic. — On a divisé la coqueluche en trois périodes, mais d n'y en a en réalité que deux bien distinctes : une première qui n'est qu'une simple bronchite précédée ou non de fièvre, et une seconde qui est seule caractéristique. C'est dans cette seconde période, en effet, que se montrent les quintes ou paroxysmes qui se répètent à des intervalles irréguliers, et que caractérise une toux sèche, quinteuse, dont les secousses expulsives se succèdent sans interruption, jusqu'à ce qu'une inspiration sissante vienne les interrompre, pour être aussitôt suivie d'une nouvelle série de secousses expiratoires qui amènent enfin l'expulsion comme convulsive de mucosités filantes, et assez souvent aussi des aliments contenus dans l'estomac. Pendant ces quintes, qui peuvent durer moins d'une minute ou se prolonger davantage, jusqu'à un quart d'heure, on constate le gonflement et la congestion considérable de la sace, et les signes d'une suffocation imminente, pendant laquelle il survient quelquesois des hémorrhugies par le nez (le plus souvent), par la bouche, les yeux, les oreilles, des ecchymoses sous-conjonctivales ou sousculanées (Trousseau), et même des hématémèses, qui pourraient bien n'être que des épistaxis avec déglutition du sang passé dans le pharynx. On a noté aussi comme conséquences de ces accès une sueur abondante et froide, parfois des convulsions, et des syncopes chez l'adulte (Blache). Pendant les paroxysmes, l'auscultation ne sait plus entendre la respiration vésiculaire; mais, dans les intervalles, on constate fréquemment des râles muqueux ou sonores disséminés, et en même temps, à la percussion, une sonorité tympanique, parfois extrême, de la poitrine. Vers la fin de la maladie, les paroxysmes perdent peu à peu leurs caractères, et la toux redevient celle de la bronchite simple.

<sup>2º</sup> Inductions diagnostiques. — Le diagnostic de la coqueluche à la première période ne saurait être établi d'après les signes du catarrhe bronchique, qui seul la caractérise. L'existence de la bronchite peut seulement faire soupçonner la maladie si le sujet est placé dans des conditions telles qu'il soit exposé à la contracter; mais ce n'est que lorsque la deuxième période se dessine, qu'il n'est plus permis de douter de l'existence de la conjueluche.

lorsque l'on a été témoin d'un accès de coqueluche, rien n'est plus facile, en effet, que de reconnaître la maladie confirmée. L'interruption de la quinte par l'inspiration sifflante lui donne un caractère tout à fait particulier, pathognomonique, sur lequel il est impossible de se méprendre. Si l'on reconnaît, avec quelques auteurs, que l'inspiration sifflante peut manquer, on pourra admettre encore l'existence de la coqueluche s'il y a des quintes d'ailleurs suffisamment accentuées, ne pouvant s'expliquer par aucune autre cause, et si d'autres circonstances accessoires, comme l'existence d'une épidémie ou la coïncidence d'autres cas de coqueluche dans l'entourage du malade, viennent à l'appui du diagnostic. C'est à des cas de cette espèce

que MM. Barthez et Rilliet font allusion en disant que, dans une même famille où menfant est atteint de coqueluche avec toux parfaitement caractérisée, avec sifflement et vomissement, l'on doit admettre aussi l'existence de la coqueluche chez un deuxème et un troisième enfants qui auraient une toux spasmodique sans sifflement, avec « sans vomissement.

Si l'on en croyait plusieurs auteurs allemands, on aurait un excellent signe de la coqueluche dans l'existence habituelle d'une vésicule à la face inférieure de la langue. M. Gamberini, de Milan, prétend l'avoir constatée dans la généralité des faits de coqueluche qu'il a observés en une dizaine d'années (Ann. univers du médic., 1854). Je ne sache pas que rien de semblable ait été vu en France.

Lorsqu'on redoutera l'invasion des phénomènes caractéristiques de la coqueluch. l'âge de 1 à 5 ans sera celui pour lequel il y aura le plus à craindre, car c'est pu exception qu'on rencontre la maladie chez le nouveau-né (Barthez et Rilliet) et che l'adulte. La nature épidémique et contagieuse de la maladie, sa durée de plusiur semaines à plusieurs mois, et la rareté extrême des récidives, sont des particulanté qu'il ne faut pas oublier. La rareté des récidives, comme le fait remarquer M. Wannebroucq, doit faire rejeter l'existence de la coqueluche, dans les cas douteur de servés chez les sujets précédemment atteints de cette affection. Mais comment abmettre dès lors qu'une simple laryngite ne soit pas sujette à récidiver?

Quoi qu'il en soit, s'il existe des symptômes généraux au début, l'on peut croire une fièvre éruptive, ou bien à une bronchite simple. La marche ultérieure de l maladie peut seule fixer le praticien dans les cas de cette espèce. — Si l'on a vrament affaire à une bronchite capillaire, et que cette affection s'accompagne & quintes, on peut au contraire croire à tort à l'existence d'une coqueluche; mais dans la bronchite capillaire quinteuse, on ne trouve pas les caractères intermittents canctéristiques de la coqueluche, le sifflement, l'expectoration filante, et de plus le brut respiratoire est profondément altéré par des râles nombreux dans l'intervalle de quintes. — La tuberculisation des ganglions bronchiques simule parfois la conte luche, ainsi que l'a rappelé M. Wannebroucq d'après un fait que j'ai eu moinène sous les yeux à l'hôpital des Enfants-Trouvés; mais, dans les cas de cette espèce. L dyspnée continue et la marche croissante de la maladie démontrent l'existence d'une autre affection que la coqueluche. — Une toux hystérique peut-elle simuler aux jusqu'à un certain point la toux de la coqueluche? Cela paraît difficile à admette M. Wannebroucq cite à ce propos un cas fort curieux dans lequel des quintes un logues avec sifflement, mais sans expectoration filante, se montraient depuis den ans chez une jeune semme, quelques jours avant chaque époque menstruelle d principalement la unit. — Enfin le même observateur rappelle, comme domné lieu à une toux quinteuse avec ou sans sifflement, les lésions organiques atteignal les nerss pneumo-gastriques ou les silets laryngiens seuls, et dans lesquels l'esitence d'une tumeur, d'un abcès ou d'une plaie, ne permet pas de méprise.

La forme de la maladie est sensiblement la même chez l'adulte et chez l'enfant L'on admet seulement que le sifflement et le vomissement manquent plus souves chez le premier que chez le second.

De nombreuses complications ont été observées dans le cours de la coquelucle. elles sont utiles à rappeler. Des convulsions générales, des vomissements en de hors des quintes de toux, la congestion pulmonaire, la bronchite capillaire. L

broncho-pneumonie, la tuberculisation (des ganglions bronchiques principalement), la glycosurie chez presque tous les sujets, suivant M. Gibb (The Lancet, 1858), l'emphysème sous-cutané et les hémorrhagies, (principalement les épistaxis), au moment des accès, l'asphyxie avec formation de caillots dans les vaisseaux pulmonaires, des hernies, la chute du rectum: telles sont les nombreuses complications qui se peuvent rencontrer, et parmi lesquelles la congestion des poumons, la bronchite et la broncho-pneumonie sont de beaucoup les plus fréquentes. A propos des complications pulmonaires, je ne saurais omettre de mentionner la recommandation importante de MM. Barthez et Rilliet, de n'explorer les organes respiratoires et circulatoires qu'un certain temps après les quintes, attendu la persistance des troubles immédiats qu'elles produisent, et qui pourraient faire croire à des complications qui n'existent pas.

En outre des complications véritables, il y a des maladies incidentes ou préexistantes à la coqueluche, et qui penvent modifier cette dernière affection ou bien être modifiées par elle. M. Blache et M. Rilliet ont vu l'éclampsie être suspendue pendant toute la durée d'une coqueluche intercurrente, tandis que le premier de ces éminents observateurs a constaté que la coqueluche pouvait hâter la marche de la tuberculisation, et le second que le contagium de la rougeole et de la coqueluche jourait agir en même temps chez les mêmes individus, les quintes de coqueluche survenant en général quinze jours à un mois après la fièvre éruptive, rarement avant l'exanthème et plus rarement encore en même temps que ses prodromes. M. Trousseau a cru devoir conclure des faits observés qu'un état fébrile intercurrent diminue toujours, et quelquefois suspend et guérit la coqueluche; mais d'autres observateurs, comme M. Blache et MM. Barthez et Rilliet ont émis une opinion contraire.

Il y a encore à considérer l'existence d'accidents consécutifs à la coqueluche, et qu'il importe de connaître pour les rapporter, le cas échéant, à leur véritable origine. On admet comme tels la persistance d'une toux non spécifique, la dilatation des bronches et la tuberculisation. La recherche des antécédents donnera à ces différents états pathologiques leur véritable caractère, dons les cas où la coqueluche en aura été réellement le point de départ.

5° Pronostic. — Quoique la maladie qui m'occupe ait présenté une gravité manifeste dans certaines épidémies, on peut dire qu'elle est généralement bénigne
malgré sa durée quelquefois fort longue, qu'elle est d'autant plus grave que les enfants sont plus jeunes, et en général que sa gravité est en raison des complications
qui viennent s'y joindre. Parmi les complications rapidement mortelles, on compte
la bronchite capillaire, la broncho-pneumonie et l'asphyxie. Dans un cas de mort
ubite survenue pendant un accès, M. Barrier l'a trouvée produite par une hémorrhagie méningée. Ce n'est pas ordinairement au début de la coqueluche que se
montrent les complications, en sorte que l'on doit être réservé dans son pronostic
jusqu'à la convalescence franche.

corps ÉTRANGERS. — Au point de vue chirurgical, les corps étranpers ont une signification plus restreinte qu'au point de vue de la médecine interne, qui peut à la rigueur considérer comme tels non-seulement les corps solides déposés ou formés au sein des organes, mais encore certains liquides épanchés dans les carités naturelles ou dans l'épaisseur des tissus, et les gaz qui pénètrent, s'accumulent et même cheminent dans l'épaisseur des organes. Ainsi envisagés, les corps étragers donnent lieu aux signes et aux accidents les plus divers. Leurs effets générau sont tantôt l'irritation ou l'inflammation des tissus ambiants, et tantôt des effet physiques de distension, de pression et d'obstruction s'ils occupent certains coduits. Leur expulsion hors de l'organisme est souvent très-utile au diagnostic V. Abcès, Calculs, Entozoaires, Fistules.

CORYZA (RHINITE). — Il semble que cette affection, par sa simplicité, nurite à peine une mention particulière; mais, si l'on songe aux nombreuses conditions pathologiques dans lesquelles on la rencontre, il est aisé de voir qu'elle présent ut grand intérêt diagnostique. Le coryza est aigu ou chronique.

## I. Coryza aigu.

1º Éléments du diagnostic. — On sait que le coryza simple a pour principar symptômes : une céphalalgie frontale gravative, avec ou sans phénomènes fébrilla sécheresse et l'obstruction des cavités nasales, puis des éternuments plus u moins répétés, le larmoiement, le gonflement du nez, l'écoulement par les name d'un liquide d'abord séreux et âcre, qui rougit et gonfle la lèvre supérieure, et p devient ensuite de plus en plus épais, opaque, jaune verdâtre, à mesure que les suptômes diminuent. A la rougeur de la lèvre et des orifices des narines succède un légère desquamation.

2º Inductions diagnostiques. — Le diagnostic du coryza ne présente aucun difficulté lorsqu'il est aigu. Il n'occupe ordinairement qu'une seule des cavités pasales; mais les signes varient suivant les parties atteintes : les yeux s'injectent, su's sensibles à la lumière, larmoyants, si le canal nasal est envahi; la céphalalge et intense, surtout frontale, et augmente dans les éternuments, si ce sont les simps frontaux. Si la douleur gravative et assez vive occupe la joue et s'étend aux d'une voisines et à l'orbite, le sinus maxillaire est atteint. Dans ce dernier cas, la douleur parfois très-intense, prend un caractère névralgique, ce qui peut tenir à l'obliération de l'orifice gonflé du sinus; ce qui le démontre, c'est que, lorsque cette œuerture redevient perméable, il s'écoule tout à coup par la narine, avec un soulagement instantané, quelques gouttes d'un liquide légèrement trouble, grisatre, visquent, et faisant sur le linge qu'elles empèsent des taches grisatres légèrement foncées un leurs bords. J'ai constaté plusieurs fois ces particularités sur moi-mème.

La cause du coryza aigu simple est utile à connaître. Il ne faut pas oublier que certaines prédispositions individuelles, les refroidissements de la tête, et la pénétration de substances irritantes dans les narines, peuvent le produire. Mais le coryza aux rest pas toujours simple; aussi doit-on rechercher s'il ne dépend pas d'une autre maladie, s'il n'est pas symptomatique, en un mot.

Il peut d'abord compliquer accidentellement certaines lésions locales des fossenasales, telles que des ulcérations, des polypes des fosses nasales, quoique ce soit le plus ordinairement le coryza chronique que ces lésions développent. — Le coryza aigu est fréquent chez les scrofuleux, qui y sont particulièrement prédisposés. — il est surtout fréquent, comme symptomatique et survenant d'emblée, dans les firmé éruptives, principalement dans la rougeole, rarement dans la scarlatine. L'intersité du mouvement fébrile, qui est loin d'être proportionnée à l'inflammation de la pituitaire et qui ne peut s'expliquer par elle, et les autres prodromes de l'affection (le larmoiement et la toux caractéristique dans la rougeole, l'angine dans la scarla-

CORYZA. 237

tine) aident beaucoup au diagnostic, surtout lorsque l'on sait que ces maladies regnent épidémiquement. — On peut en dire autant de la grippe et des diphthéries épidémiques.

Cependant le coryza diphthérique peut se développer d'emblée d'une manière insidieuse; il peut être méconnu en l'absence de fausses membranes dans le pharynx, et si le défaut de symptômes généraux graves et hors de proportion avec les symptômes observés du côté des fosses nasales ne font pas au moins soupçonner la nature du coryza. C'est avec raison que M. Bretonneau a insisté, dans ces derniers temps, sur la gravité de pareilles erreurs; on peut les éviter, selou lui, si l'on constate un engorgement ganglionnaire, qu'il faut aller chercher au-dessous de l'oreille, et si la lèvre supérieure est rougie seulement au-dessous de la narine correspondant au côté de l'engorgement.

On ne peut guère prendre pour un coryza simple aigu celui qui accompagne la névralgie trisaciale; les douleurs caractéristiques de cette dernière affection ne permettant pas le doute. — Mais le coryza qui survient comme accident secondaire de la syphilis, et celui dû à une maladie très-rare, à la monve aiguë arrivée à sa troisième période, pourraient aisément induire en erreur, si l'on ne songeait pas à ces maladies.

l'ai rappelé plus haut les phénomènes particuliers qui résultent du siège dissert de l'instammation de la pituitaire. Son degré d'intensité ne présente rien de particulier. Mais ses complications méritent d'être rappelées; on peut, en esset, constater, comme conséquences d'un coryza aigu, la névralgie trifaciale (qui est un esset un esset bien qu'une cause de coryza), l'hémiplégie saciale, et, chez le nouveau-né, comme l'a vu trois sois M. Salathé, le spasme de la glotte.

5º Pronostic. — Le coryza aigu, à part celui qui dépend de la diphthérie et de la morre, est une affection bénigne chez l'adulte. Cependant on voit quelquesois la réphalalgie persister longtemps au niveau des sinus frontaux, et ne cesser que par l'espulsion fortuite d'une masse compacte de mucosités insectes ayant longtemps obstrué ces cavités.

Le coryza aigu-simple n'est pas, pour les nouveau-nés, une affection aussi légère que pour les adultes, en raison de l'étroitesse des cavités nasales et des conduits respiratoires des jeunes enfants; il en résulte que les mucosités s'accumulent et que la respiration, devenant difficile, gêne la succion du mamelon. Dans des cas rares, cette succion s'accompagne d'une véritable menace d'asphyxie, et l'on peut observer de l'assoupissement, de la prostration, de légères convulsions et même la mort. Le praticien doit donc être réservé dans son pronostic, lorsque le coryza présente une certaine intensité chez les enfants à la mamelle.

## II. Coryza chronique.

Le coryza chronique, qui est apyrétique et de longue durée, s'accompagne souvent, même lorsqu'il est léger, d'une altération de la voix : elle n'est pas pure et se latigue très-facilement (J. J. Cazenave). Lorsqu'il est simple et que la sécrétion nasale est très-abondante, on a fait la remarque qu'il peut produire de l'amaigrissement, qu'on serait tenté d'attribuer à une cause organique grave.

Le point capital du diagnostic est de déterminer la cause du coryza chronique lorsqu'il est symptomatique, ce qui arrive le plus souvent. Si l'excrétion nasale est d'une fétidité repoussante, il sera facile de la rattacher à l'ozène ou punaisie. Dans

les autres cas, on devra songer à un impétigo des narines, à un polype, à de abcès ou des tumeurs sanguines de la cloison nasale, à la morve chronique, à m cancer commençant, ou ensin à la syphilis.

Je ne fais que mentionner ces diverses affections, que l'examen des cavités u-SALES, joint aux phénomènes concomitants, permettra de reconnaître facilement

Cependant le coryza syphilitique des enfants mérite une mention toute particulière, quoique considéré par quelques auteurs comme ne présentant pas de signes sociaux. MM. Trousseau et Lasègue (Arch. de méd., 1847, t. XV) ont fait remarque qu'il était souvent le seul et le premier signe annonçant la syphilis chez l'enfant et qu'il présentait des caractères particuliers sinon au débnt, du moins au bout de quelques jours; le liquide devient sanieux, sanguinolent, et, suivant M. Debra (Traité de la syphilis des nouveau-nés, 1854), il se forme incessamment de croûtes qui obstruent les sosses nasales. Dans sa marche lentement croissante, a coryza a moins de tendance à gagner les parties extérieures (où l'on peut pourtant vai au voisinage des narines, des sissures, des pustules, des ulcérations) qu'à pénére prosondément vers le pharynx, le voile du palais et même le larynx, où des ulcération peuvent se sormer. Les os s'altèrent à leur tour, ils peuvent être expulsés par signements, et il en résulte: soit l'aplatissement du nez, soit la persoration de la closs nasale, que l'on peut constater par l'inspection (Diday). Le diagnostic peut d'aillem être facilité par la coincidence d'autres accidents syphilitiques.

CÔTES. — Les côtes peuvent être partiellement repoussées au dehors par de tumeurs intra-thoraciques, et principalement par des anévrysmes de l'aorte. Ce ordinairement au niveau de la deuxième côte, et parfois aussi au niveau des côtes voisines, que leur soulèvement s'essectue, mais il saut noter que le cartilage de deuxièmes côtes, et parsois celui de droite en particulier, sont quelquesois sensiblement saillants chez des sujets parsaitement sains, comme je l'ai démontré (lasp. 6 mens. de la poitr., 1838). V. Intercostales (régions), et Inspection de la poitrine

COU. — La multiplicité des organes dont le cou se compose rendrait fort compliqué l'exposé des signes qui peuvent s'y rencontrer. Mais il est facile d'en constater la localisation dans chaque organe de cette région, dont il est spécialement question dans le cours de cet ouvrage. Il n'y a qu'un petit nombre de signes qu'il est quelque fois difficile d'y localiser anatomiquement au premier abord, comme l'énorme luméraction du cou qui accompagne des diphthéries très-graves et qui ne tient pas sentent au gonflement des ganglions cervicaux, certains abcès profonds qui vienneal se montrer dans cette région, et enfin les signes qui siégent au niveau de la colone vertébrale cervicale ou dans les muscles qui s'y insèrent, dans les affections diverne comprises sous le nom de Torticolis.

COUENNE. - V. SANG.

COURBATURE. — Un sentiment de fatigue excessive, d'abattement, et de brisement au niveau des muscles, caractérise la courbature. C'est un état passage qui survient chez l'homme bien portant à la snite d'un exercice ou d'un travail forcés, et qui se montre aussi comme phénomène pathologique au début et dan k cours d'une foule de maladies. Dans ce dernier cas, la courbature n'a une certaine valeur diagnostique qu'au début des maladies aiguës, lorsqu'elle se joint à un étal de malaise général, à de l'anorexie, à des frissons erratiques, etc., en un mot aus signes d'un état fébrile plus ou moins bien accusé; mais elle se montre aussi bien

dans des maladies légères que dans des maladies graves. On a donné aussi le nom de courbature à la fièvre éphémère (V. ce dernier mot).

COXALGIE. — Cette affection, quoique chirurgicale, doit être rappelée ici comme l'une des manifestations de la scrosule De plus, il peut arriver que, dans la costuctura idiopathique des extrémités (Rilliet et Barthez) et dans l'hystérie, il survienne dans l'un des membres insérieurs un état douloureux qui simule parsaitement la coxalgie. M. Robert a cité un fait d'hystérie de cette espèce (Union méd., 1858). La malade, étant dans le décubitus sur le dos, avait son membre insérieur sortement étendu et son pied tourné dans la rotation en dedans; elle ne pouvait saire le membre. La possibilité de tous les mouvements de slexion, d'extension, etc., pendant l'anesthésie par le chlorosorme, que MM. Barthez et Rilliet avaient déjà conseillée comme moyen diagnostique de la coxalgie simulée, démontra la nature simplement nervense de l'affection.

CRACHATS. — On doit comprendre cette expression dans son sens le plus étendu, et l'appliquer aux matières plus ou moins liquides ou tenant des corps solides en suspension, et qui sont rendues par la bouche par expectoration, par exscriation ou par simple expuition. On sait que l'expectoration est caractérisée par l'espulsion hors de la glotte des matières ordinairement liquides, au moyen d'expirations brusques qui accompagnent habituellement la toux. L'exscréation consiste à chasser les matières contenues dans le pharynx au moyen d'une expiration renduc brurante par le rétrécissement de cette cavité dû au refoulement de la base de la langue en arrière, pendant l'occlusion des fosses nasales par le voile du palais. Enfin l'expuition est l'expulsion sans bruit des matières contenues dans la cavité buccale; elle est suivie habituellement du crachement. Ces trois modes d'expulsion des crachats, expectoration, exscréation, expuition, qui se combinent souvent, dépendent du siège que les matières occupent dans les voies aériennes sous-épiglottiques, dans le pharynx ou dans la bouche. Je ne prendrai pas pour point de départ, comme dans un livre théorique, la division des crachats provenant 1° des voies aériennes profoudes, 2º des fosses nasales d'où ils tombent dans le pharynx, 3º du pharynx luimème, 4º de la bouche. Le fait diagnostique le plus général, en esset, est la matière rendue, et la détermination du siége ou de la provenance anatomique, d'après ses caractères, est précisément un des points les plus importants à établir au lit du malade, ce que l'on suppose déjà fait en adoptant la division qui précède.

1º Caractères. — Les crachats diffèrent par leur volume, leur couleur, leur consistance, leur odeur, leur saveur et leur composition; mais tous ces caractères n'ont pas une égale importance.

Le volume des crachats est très-variable, et, à cet égard, ils ne présentent rien de particulier à signaler, soit qu'on les considère isolément, soit qu'on les examine réuns. Dans ce dernier cas, le plus favorable à l'exploration, leur ensemble recueilli dans un vase peut donner une idée, sinon du volume, du moins de la quantité de matières crachées dans un temps donné, ce qui est plus utile à connaître. — Leur couleur est tantôt nulle, le liquide étant aqueux et transparent, et tantôt grisâtre, opalme, ou opaque et blanchâtre, jaunâtre, jaune-verdâtre ou plus ou moins jaune vif, jaune-rougeâtre, rose ou rouge plus ou moins foncé jusqu'à la couleur du sang pur, rutilant ou noirâtre; parfois ils sont sanieux ou couleur chocolat. La couleur

est tantôt homogène et tantôt multiple au niveau d'un même crachat. — Leur consistance est un de leurs principaux caractères; elle est également très-différent suivant les circonstances, depuis le liquide aqueux et plus ou moins limpide jusqu'i la matière presque solide ou même complétement solide; la viscosité des crachats est un état intermédiaire qui a une valeur diagnostique incontestable lorsqu'il s'i joint d'autres signes, comme je le rappellerai plus loin. — L'odeur des crachats est tantôt nulle, tantôt fade et douceâtre, d'autres fois nauséabonde, et parfois pénétrant, gangréneuse, ou ressemblant à celle des matières fécales. — Quelquefois ils ont un saveur légèrement sucrée, salée, etc., mais ces sensations exprimées par les mabdes n'ont le plus souvent aucune valeur pratique; il n'en est pas de même, comme on la verra plus loin, des matières liquides franchement acides, àcres ou amères et que sont rendues par exscréation.

La composition des crachats présente surtout des particularités intéressants per le diagnostic. Le mucus, le pus, la sérosité ou le liquide salivaire sont, avec le sage les éléments les plus ordinaires des crachats. Quelquefois ils contieunent de la bile des matières charbonneuses, des fausses membranes, des hydatides, des détrits organiques, de la matière tuberculeuse, des cryptogames microscopiques, des crétions calculeuses, des débris gangréneux, parfois même des matières alimentaire, et enfin, lorsqu'il existe une communication accidentelle du poumon avec l'extérieur des substances introduites dans la poitrine par injection (l'iode, par exemple).

Le mucus, qui constitue souvent à lui seul les crachats et qui est fourni par les mequeuses, ou plutôt par les glandes qui leur sont annexées, est transparent ou dentransparent grisatre, et d'une consistance variable, visqueuse, gluante, ou plus on moins dense, viscosité qu'il doit à la mucosine; le mucus montre au microscope, not pas des globules, comme on l'a dit, mais des cellules d'épithélium pavimenteux ou clindrique, des gouttes d'huile, des granulations moléculaires, des vibrions ou autre infusoires lorsqu'il n'est pas renouvelé (Ch. Robin). On a considéré comme simplement muqueux les crachats jaunes ou jaune-verdâtres plus ou moins opaque qui ont de la ressemblance avec le pus, et qui doivent réellement cet aspect as pus lorsqu'ils en contiennent les globules.

Le pus est presque toujours plus ou moins mélangé au mucus dans les cracials d'aspect puriforme (muco-pus), et c'est le mucus qui leur donne leur viscosité et les fait flotter à la surface de l'eau. Lorsque les crachats sont entièrement purulents a qui est rare, ils sont fluides, en une masse homogène miscible à l'eau, qu'es troublent et dont ils gagnent le fond; ils forment avec l'ammoniaque une espèce de gelée transparente incolore d'une grande ténacité (Thompson), et ils offrent microscope des globules de pus proprement dits et des globules pyoïdes qui distinguent le pus du mucus.

La sérosité, dont la quantité varie dans les crachats, se sépare de leurs paries plus compactes lorsqu'ils sont réunis dans un vase, et l'on a tiré de la présence de ces parties plus compactes à la surface ou dans le fond du liquide des inductions sur leur nature. Quoique fondée dans un certain nombre de cas, dans ceux où les crachats contiennent de la matière tuberculeuse, par exemple, cette appréciation n'est pas rigoureusement exacte, car un crachat épais de même nature peut être tantêt plus léger et tantôt plus pesant que la sérosité, suivant la plus on moins grande quantité de mucus ou d'air qui lui est incorporée.

La présence du sang donne aux matières crachées plusieurs aspects différents, lorsqu'il n'est pas immédiatement reconnaissable par son isolement en stries, en caillot, ou en masse constituant seule les crachats. Incorporé à ces derniers en plus ou moins grande quantité, le sang leur donne une teinte rosée à peine sensible ou plus ou moins foncée s'ils sont opaques, ou bien une couleur jaune clair, orange, salran, s'ils sont visqueux et demi-transparents; parfois ils présentent un aspect brusètre. On ne saurait trop recommander de ne pas confondre avec du sang les matières colorées provenant des médicaments que l'on donne aux malades (le kermès, l'extrait de ratanhia, par exemple), et qui, en s'attachant aux parois du pharran, en sont expulsés ensuite. Le microscope, en montrant dans les crachats des globules sanguins, est d'ailleurs un excellent moyen de reconnaître la présence du sang dans les cas douteux.

Parmi les autres éléments que les crachats peuvent présenter, les uns se reconaissent à première vue, soit parce que leur aspect est caractéristique, soit parce que l'on a constaté déjà la présence de ces éléments dans la bouche ou le pharynx; les faisses membranes, certaines altérations organiques, des matières alimentaires, etc., sont dans ce cas. D'autres demandent un examen plus approfondi, et, dans les cas douteux sur la nature des matières rendues, les réactifs chimiques et l'examen microscopique seront d'un grand secours. Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler la bile qui, à première vue, par la coloration jaune qu'elle donne aux crachats, fait croire quelquefois à la présence du sang, ou encore la sérosité des kystes hydatiques, les détritus véritablement gangréneux et difficiles à distinguer à première vue des fausses membranes colorées par du sang. On a cru d'abord que la matière tuberculeuse était reconnaissable à des caractères propres, mais on a été forcé de renoncer à cette idée. M. Bennett (1842) et M. Remak (1845) ont bien constaté des cryptogames microscopiques dans les crachats des phthisiques, mais ils ne sont pas constants (V. Parassites végétaux).

2º Conditions pathologiques et signification. — En envisageant aussi largement que je viens de le faire les excrétions qui m'occupent, il faudrait rappeler ici comme conditions pathologiques qui leur donnent naissance toutes les maladies qui s'accompagnent de sécrétions anomales, d'exsudats morbides, ou de lésions plus ou moins prosondes des tissus, et qui siégent non-seulement dans la bouche et les glandes salivaires qui y aboutissent, au niveau du pharynx, des cavités nasales, des cavités et des conduits aériens, mais encore dans l'œsophage ou même dans les parties plus prosondes du tube digestif, ou dans d'autres organes plus ou moins éloimés. Dans ces derniers cas, il s'établit, à un moment donné, une communication morbide accidentelle avec les cavités aériennes ou la partie supérieure du tube digestif, et il s'y déverse des matières qui viennent se montrer au dehors. Voyons comment l'on peut arriver au diagnostic de ces affections nombreuses en prenant les crachats pour point de départ.

Je dois d'abord faire observer que, dans une soule de circonstances, la valeur séméiologique des crachats devient trop secondaire pour attirer l'attention d'une manière spéciale : c'est lorsqu'ils constituent un élément de diagnostic relativement peu important en présence des autres signes d'une maladie d'ailleurs très-évidente, que la lésion soit immédiatement visible comme dans les affections de la bouche et certaines affections du pharynx, ou que cette lésion soit plus prosonde.

Mais, en dehors de ces faits, il en est d'assez nombreux dans lesquels les cradas sont d'abord les seuls signes qui peuvent conduire au diagnostic, ou bien ils soulèrent par leur apparition dans le cours d'une maladie un nouveau problème à résouler, soit qu'ils annoncent une complication particulière, soit qu'ils suffisent pour fue revenir sur le diagnostic déjà porté, ou au contraire pour le justifier complétement. Dans ces différentes circonstances, l'étude des crachats est d'une utilité incontestable. Or, avant de chercher à déterminer la condition pathologique de leur apparition la praticien doit se demander de quel organe ils émanent, déterminer en un mot leu siège anatomique primitif, puis faire de cette détermination la base de ses inductions diagnostiques.

La nature même du crachat suffit assez souvent pour révéler son origine. Nas. d'autres fois, le problème à résoudre présente des difficultés, et il faut en cherche la solution dans les antécédents et dans l'état actuel du malade; les conditions accesoires qui se rattachent à l'expulsion des crachats sont aussi des éléments très importants de diagnostic et qu'il ne faut pas négliger. J'ai déjà traité au mot Hémonnume de la provenance anatomique du sang expulsé par la bouche, je ne m'occuperai don pas ici des crachats véritablement sanguins.

La bouche est le point de départ des crachats lorsqu'il y existe une lésion en rapport avec les caractères offerts par les matières expulsées, et lorsque ces craches plus ou moins abondants, sont rendus par simple expuition, sans tous ni vonturition ou effort de vomissement préalable. En l'absence de toute lésion bucale, il peut y avoir expuition d'une salive plus ou moins abondante provenux des glandes salivaires, que ces glandes soient ou non elles-mêmes le siège d'une le sion appréciable.

Les crachats qui proviennent des *fosses nasales* et qui sont expulsés à la sult d'un reniflement, le malade ayant la sensation de leur passage des cavités maladans le pharynx, ont par cela même un siége facile à déterminer. Il n'en est plus le même si les mucosités s'écoulent lentement dans le pharynx. C'est surtout quand le s'agit de crachats sanguinolents qu'il est important de rechercher si le sang provient ou non des fosses nasales.

On est embarrassé quelquefois pour savoir si des mucosités plus ou moins filante et rendues par expuition proviennent ou non des voies digestives profondes. Mas de ne peut y avoir de doutes sur cette provenance si les mucosités sont assez aboudantes si elles contiennent des parcelles alimentaires ou de la bile, et si le malade sent par faitement les liquides arriver dans le pharynx immédiatement après un effort de miturition ou de vomissement.

Les crachats des voies respiratoires sont aisément rapportés à leur vérithe source, car ils ne peuvent être lancés dans le pharynx ou dans la cavité bucale que par la toux ou par une expiration ordinairement forte et brusque, et le malude parfaitement conscience de leur expulsion. Souvent d'ailleurs l'aspect des craches eux-mêmes, les symptômes fonctionnels et les signes physiques ne permettent fed douter de cette origine. Cependant il est une question dont la solution impribeaucoup au diagnostic et qu'il n'est pas toujours facile de décider; c'est celle de prociser la partie des voies respiratoires où se lait l'exsudation. Le malade signale que quefois un point particulier de la poitrine d'où il sent, dit-il, se détacher les crachats mais c'est là un élément douteux de diagnostic. Les signes physiques, le siège de

CRACHATS. 243

râles perçus par l'auscultation surtout, sont, avec les autres phénomènes de la maladie, les meilleurs guides pour cette détermination.

S'il est ordinairement facile de reconnaître que les crachats proviennent réellement des cavités buccale, nasale ou aérienne, il ne l'est pas toujours de décider qu'ils sont formés dans le pharynx. Cette cavité est, en effet, l'aboutissant commun de foses nasales, du tube digestif et des voies aériennes sous-épiglottiques. De plus la présence seule des mucosités dans le pharynx suffit quelquefois pour provoquer de la toux ou des efforts de vomissement, et l'on pourrait croire alors que ces mucosités proviennent du larynx ou de l'œsophage. Cependant, lorsqu'il n'existe aucun signe de lésions dans les voies digestives ou respiratoires, les signes locaux qui existent du côté du pharynx, et l'exscréation qui en expulse les matières sécrétées démontreront que ces matières en proviennent. Il n'y a aucun doute à cet égard lorsque l'exscréation chisse des petites masses concrètes, de la grosseur d'un petit pois, de couleur grisâtre, de la consistance du suif, d'une odeur repoussante lorsqu'on les écrase, et qui sont fouraies par les lacunes des amygdales.

Enfin il peut arriver que les crachats proviennent d'organes plus ou moins éloignés de ceux dont il vient d'être question, par suite d'une communication morbide avec les cavités aériennes; mais il est rare que cette communication ne soit pas brusque et que les matières rendues ne soient pas en grande abondance, ce qui donne un cachet particulier à ces accidents (V. Perforations, Ruptures). Dans les cas exceptionnels où le conduit de communication ne laisse passer qu'une petite quantité de liquide, la nature de ce liquide et ses éléments histologiques, rapprochés des simplômes ou signes qui peuvent exister déjà au niveau d'un organe, suffisent ordinairement pour en faire déterminer l'origine. C'est ce qui arrive pour des collections purulentes, pour des kystes.

Le siége de production des crachats étant établi, on est sur la voie du diagnostic de la maladie principale ou secondaire qui en est l'origine, et je n'aurais qu'à rentorer aux mots Pharynx, Fosses rasales, Respiratoires (organes) pour faire compléter le diagnostic, si les crachats expectorés n'étaient, dans certains cas de diagnostic difficile, les seuls signes sur lesquels on puisse se baser pour se prononcer, on bien si, dans une affection connue, ils n'indiquaient une de ses périodes en particulier, le dois donc entrer dans quelques détails à ce sujet, pour compléter ce qui

Parmi les crachats rendus par expectoration, ceux qui sont muqueux se rencontrent principalement dans la bronchite aiguë ou chronique, mais ils peuvent se montrer aussi dans le cours de certaines pneumonies, de la phthisie pulmonaire encore peu avancée, et dans plusieurs autres affections : toutes les fois, en un mot, qu'il y a sécrétion exagérée de la muqueuse bronchique, soit par inflammation, soit par simple excrétion non inflammatoire, ce que les crachats seuls ne permettent toujours de reconnaître. Si l'on excepte la bronchite, dans laquelle les crachats out une importance particulière, et la simple bronchorrée dans laquelle la sécrétion bronchique de mucus transparent est le seul symptôme, il y a ordinairement d'autres éléments de diagnostic qui rendent les matières expectorées peu importantes.

Les crachats de la bronchite aiguë sont d'abord transparents et plus ou moins aérés; réunis en masse, ils forment un liquide plus ou moins visqueux, filant, et

d'autant plus spumeux à sa surface que les mucosités ont été plus longtemps agitée avec l'air dans les voies aériennes. Plus tard, les crachats deviennent plus opaque jaumâtres ou jaune-verdâtres, puis leur viscosité augmente en même temps qu'ils dim-nuent de quantité. C'est à cette seconde période de la bronchite aiguē, ou comme élément habituel de la bronchite ou du catarrhe chroniques, que les crachats mqueux avec on sans pus, peuvent être pris pour ceux de la phthisie; et c'est surfoc dans les cas où la bronchite chronique est liée à une dilatation des bronches que cette confusion est facile.

Dans la phthisie pulmonaire, les matières expectorées n'ont par elles-mème 4 valeur séméiologique que lorsqu'elles contiennent des fragments de substance tubrculeuse ou lorsque, vers la fin de la maladie arrivée à son dernier terme, elle de viennent purisormes et sorment une masse homogène d'un gris jaunaire pile e comme violeté. Il faut, dans le premier cas, se garder de considérer comme de détritus tuberculeux toutes les stries opaques que présentent les crachats, car, da la simple bronchite chronique, on peut en rencontrer d'un aspect semblable. M-l heureusement le microscope ne peut, comme on l'a cru d'abord, lever les doutei cet égard, les tuberculés n'ayant pas, comme l'avaient pensé quelques micrographe. de caractère propre. M. Louis attache avec raison beaucoup d'importance aux cachats striés lorsque l'on constate en même temps les signes d'une caverne tuberleuse. Il signale aussi l'importance diagnostique de la forme arrondie, pelotomides crachats opaques des phthisiques, même comme premier indice de l'affectiv tuberculeuse, tout en reconnaissant qu'il y a des exceptions. Le même observativ fait remarquer aussi qu'à un moment donné de la seconde période de la phthisic, peut y avoir expectoration d'une énorme quantité de crachats comme puriformes provenant probablement des cavernes existantes et des bronches, sans que l' puisse l'attribuer à une masse de tubercules ramollis ou bien à une romique outette dans les bronches (Rech. sur la phth., 1843). Très-rarement on trouve dans crachats des phthisiques des débris du poumon, et surtout des calculs (V. ce mol

Lorsque, dans la dilatation des bronches, l'expectoration ne se fait pas fauchement par crises caractéristiques survenant principalement une ou deux fois par pur et remarquables par l'abondance des matières expectorées, celles-ci présentent de caractères qui peuvent être confondus avec ceux des crachats de la bronchite chernique simple ou des crachats des tuberculeux. M. Barth, qui a étudié la dilatate des bronches avec tant de soin, n'a trouvé comme caractères distinctifs que cent que sont classiques en quelque sorte, et qui, n'étant pas constants, ne peuvent par un séquent s'utiliser dans tons les cas. Il en est de même de ce sait qu'il signale, à sont que, « dans la phthisie, les crachats souvent isolés, souvent pelotonnés, plonger habituellement sous l'eau, ou laissent détacher, par l'agitation au milieu du liquid. des grumeaux épais qui se précipitent rapidement au fond du vase; tandis que, 📸 les dilatations des bronches, les crachats, ordinairement fondus les un dur 🗠 autres, forment une masse de muco-pus qui, mise dans l'eau, surnage en magre o s'y enfonce seulement en partie sous forme d'un nuage demi-opaque, et ne labe détacher que des parcelles, des filaments qui gagnent très-lentement le fond d l'eau. » (Mém. de la Soc. d'obs., t. III.)

Si les crachats sanguinolents briquetés se rencontrent dans la pneumonie aus bien que dans la bronchite aigué, dans l'apoplexie pulmonaire, et dans des ce

de simple exhalation sanguine combinée à des mucosités bronchiques, il n'en est plus de même des crachats visqueux, de couleur rouillée, abricot, sucre d'orge, safranée, verdâtre, qui sont bien propres à la pneumonie, et avec lesquels il ne faut pas confondre les crachats gelée de groseille signalés par Stockes dans certains cas de cancer du poumon. M. Grisolle indique comme devant être distinguée de la couleur verdâtre des crachats pneumoniques celle que les crachoirs de cuivre peuvent donner à des crachats non pneumoniques. Il rappelle aussi que les crachats jus de pruneaux, considérés par MM. Andral et Chomel comme pathognomoniques d'une pneumonie, ne sont pas jugés ainsi par Laennec, et que MM. Rousset (Thèse, 1827) et Mériadec Laennec admettent que l'apoplexie pulmonaire coïncide alors, à un certain degré, avec la pneumonie; lui-même ne se prononce qu'avec réserve sur leur valeur (Traité de la pneum., 1841). Le docteur Remak, de Berlin (1845), a vu dans les crachats des pneumoniques de petites concrétions bronchiques ramifiées, quelquelois visibles à œil nu, mais surtout en étalant les crachats sur une plaque de verre noir, après les avoir fait séjourner dans l'eau.

Je n'irai pas plus loin dans cette étude séméiologique des matières expectorées, pour ne pas m'exposer à des redites inutiles, laissant le lecteur se reporter aux articles qu'il sera naturellement entraîné à consulter en présence des particularités sur lesquelles je ne me suis pas appesanti.

CRACHOTEMENT. — V. RAGE.

**CRAMPES.** — V. Convulsions (p. 231), et Contractures.

CRÂNE. — Les parois osseuses du crâne empêchent que son volume varie dans la plupart des lésions des parties qui y sont contenues. Si l'on excepte les tumeurs partielles qui sont du domaine de la chirurgie, l'hydrocéphalie seule peut être signalée comme origine d'une ampliation générale et parfois énorme des parois crâniennes, se produisant dans l'enfance avant l'ossification des sutures, et pouvant persister jusqu'à l'âge adulte (V. Hydrocéphalie).

Parmi les symptômes qui siégent au niveau du crâne et qui intéressent le médecin, je dois signaler : les différentes douleurs, dont le siége au niveau des téguments, des parois osseuses ou des organes intra-crâniens, doit être recherché avec soin (V. Céphalagie); la tuméfaction ædémateuse et inflammatoire qui survient par suite de l'extension au cuir chevelu de l'érysipèle de la face; les diverses autres lésions que l'on rencontre sur le cuir chevelu avec une marche aiguë ou chronique, comme les abcès symptomatiques, les pustules impétigineuses, les différentes éruptions qui affectent de préférence cette partie de la surface cutanée, et que l'on a particulièrement désignées sous le nom de teignes.

La palpation, et surtout l'inspection des parties à l'œil nu, celle des produits pathologiques et des cheveux au microscope, sont les moyens mis en usage pour recueillir les éléments directs du diagnostic.

CRAQUEMENT. - V. RALES, ct Frottement (bruit de).

GRASSES PARASITAIRES. — M. Bazin réunit sous ce titre plusieurs affections cutanées dont il attribue le développement à un végétal parasite vivant aux dépens de l'épiderme : le microsporon-furfur d'Eichstedt. C'est en se basant sur l'existence de ce champignon qu'il a groupé ici des affections qui sont différentes pour les auteurs qui l'ont précédé (V. Parasitaires — affections). Ce sont le pityriasis versicolor, le chloasma ou macula gravidarum, les taches hépatiques, les

ephélides lenticulaires, qui se montrent principalement sur le tronc et le visage. Le 2 été question de ces affections aux articles Pityriasis et Macules.

CRÉPITANT (RALE). — V. RALES.

**CRÉPITATION.** — La succession de bruits secs et répétés que l'on a non-mée crépitation et que l'on perçoit à l'auscultation de la poitrine, se passe dans le vésicules pulmonaires, où elle constitue des râles particuliers (V. Rales). Une sensation tactile de crépitation se constate au niveau d'un emphysème sous-cutané, de calculs biliaires accumulés dans la vésicule, de noyaux de cerises agglomérés dans l'intestin, ou des fragments d'une fracture.

CRÉTINISME. — Le diagnostic du crétinisme est trop simple pour nous arrêter longtemps. C'est celui de l'idiotie extrême se montrant dans des conditusse d'endémicité particulières, dans certaines vallées profondes et humides des Alpes et des Pyrénées. Cependant l'idiotie complète et l'endémicité ne sont pas des conditions absolues. On sait que la plupart des crétins, mais non tous, ont un goître plus a moins volumineux.

CRI. — Le cri n'a de valeur symptomatique que chez les enfants à la mamelle. qui n'ont pas, ainsi que les individus plus âgés, la voix articulée comme moves d'expression. Billard et, après lui, Valleix et les observateurs qui se sont occupés à décrire les maladies des enfants nouveau-nés, ont décrit ce signe, qui n'a réellement d'importance que dans un nombre limité de conditions.

Après avoir rappelé les causes accidentelles qui provoquent le cri chez l'enfant nouveau-né, Billard l'a considéré suivant sa forme, son timbre et sa durée; mais or peut négliger cette dernière considération comme trop peu importante. Billard a insisté avec raison sur la distinction du cri dans l'expiration et de celui de la reprise qui a lieu dans l'inspiration. Quand le timbre du cri est altéré, il faut observer ave attention si c'est la reprise ou le cri proprement dit qui offre l'altération.

Lorsque la reprise seule se fait entendre, et que le cri est étouffé, l'air ne pénètre pas ou pénètre peu dans les poumons; on doit avoir alors dans le cri la preuve trèsprobable d'un engouement ou d'une inflammation des poumons, ou bien le seme possible de l'inflammation de la glotte ou des bronches (Billard). Le cri aigu de l'reprise se manifeste exclusivement chez l'enfant en proie aux douleurs d'une angine intense, d'une strangulation imminente produite par la présence d'un corps étranger dans le larynx, ou du croup, dans lequel le cri aigu a été comparé au chant d'acoq, sans être cependant pathognomonique.

Le cri expulsif est remarquable par son acuité et son intensité dans la méningite. suivant Coindet, qui l'a dénommé hydrencéphalique, et qui le croyait à tort propr à l'inflammation des méninges. M. Rilliet a observé des cas de maladies catarrhales s'accompagnant dans l'enfance de somnolence et de cris identiques à ceux de la méningite, mais qu'il est disposé, avec M. Barthez, à rapporter à des douleurs névralgiques violentes (Malad. des enf., t. I, p. 467).

Valleix (Clin. des malad. des nouv.-nés, 1838) a fait remarquer que le cri est aigu, entrecoupé, faible, souvent étouffé et voilé dans tous les cas graves, et que dans le sclérème, ces caractères sont loin d'annoncer toujours l'œdème de la glotte. comme on l'a avancé avant lui. Enfin, suivant Billard, le cri proprement dit serant souvent voilé scul dans les affections catarrhales des bronches ou du larynx, et le cri chevrotant serait peut-être un indice de l'œdème de la glotte.

CRISES. — L'on est bien loin aujourd'hui d'accorder aux crises l'importance exagérée que leur attribuaient les anciens, et de leur conserver la large place qu'elles occupaient dans la pathologie. La théorie des jours critiques n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique; et, quant aux crises considérées en elles-mêmes, on n'appelle plus ainsi tout changement ordinairement favorable qui survient dans le cours d'une maladie et qui s'aunonce par des phénomènes particuliers. L'étude de l'anatomie pathologique a fait justice d'un grand nombre de ces prétendues crises, qui s'expliquent par des ruptures ou des épanchements résultant simplement des progrès d'une lésion.

Étudiées d'après les faits cliniques, les crises doivent se réduire à la production d'un petit nombre de phénomènes qui ne peuvent être considérés comme critiques qu'à la condition de coıncider avec un amendement définitif de la maladie, de la juger comme l'on disait autresois. Toutes les crises des anciens autres que des évacuations plus ou moins abondantes par la peau, par les muqueuses ou par les reins, ne sauraient plus être considérées de nos jours comme de véritables crises. Le transport d'une inflammation ou d'un mouvement fluxionnaire d'un organe à un autre, et l'élimination de la matière morbide mélangée au sang, par exemple, ne sont nullement des crises démontrées.

En admettant que des hémorrhagies, des sueurs, certains flux diarrhéiques, et l'émission copieuse de l'urine puissent constituer des crises comme je les comprends ici, à quels signes leur reconnaître ce caractère? L'un de ces signes est d'abord, comme je l'ai rappelé plus haut, l'amendement rapide on la disparition de la maladie dans le cours de laquelle s'est montré l'un des phénomènes précédents. Un second indice important est l'abondance de l'évacuation ou de l'excrétion observée. Un troisième enfin est la nature même des liquides évacués. Pour citer des exemples de ces différentes particularités, je rappellerai : les sueurs plus ou moins abondantes, plus ou moins répétées qui surviennent vers le déclin d'une foule de maladies continues, et qui sont comme le prélude d'une convalescence franche; les hémorrhagies nasales ou autres qui font immédiatement disparaître les symptômes d'une pléthore sanguine ou d'une congestion locale; les flux intestinaux abondants, qui caïncident avec la disparition d'épanchements dans les séreuses ou dans le tissu cellulaire souscutané; enfin les dépôts sédimenteux des urines, comme dans la plupart des maladies fébriles, ou enfin des urines aqueuses abondantes comme à la fin de certains troubles nerveux (hystérie). On pourrait ajouter les pollutions nocturnes spontanées, comme phénomènes critiques faisant cesser les troubles morbides dus à la continence et qui constituent une sorte de pléthore spermatique.

Cette manière d'envisager les crises paraîtra bien insuffisante à ceux qui considèrent gratuitement comme critiques une foule d'autres phénomènes que je ne saurais rappeler ici, attendu qu'ils n'ont pas véritablement le caractère de crises, et que je me suis imposé de n'exposer que les faits ou les principes qui paraissent démontrés.

**CROTALE.** — V. VENINS.

**GROUP.** — Le croup, qui est caractérisé par le développement de fausses membranes dans le larynx, et qui est appelé en raison de cette circonstance laryngite pseudo-membraneuse ou couenneuse, est une des manifestations locales les plus redoutables de la diphthérie. A ce dernier titre, et comme caractérisé par un

ensemble de phénomènes particuliers très-importants, son diagnostic mérite un examen spécial.

1º Éléments du diagnostic. — Qu'il se développe par l'extension au larynx de exsudations pseudo-membraneuses primitivement développées dans le pharynx, ou. ce qui est plus rare, que ces exsudations se développent d'emblée dans le larvax. le croup se manifeste par les caractères principaux suivants : gêne notable de la respiration, manifeste par les efforts musculaires respiratoires; inspiration rapide et sifflante, expiration au contraire plus prolongée, se faisant avec ronflement ou sans bruit; voix très altérée, plus ou moins éteinte, étoussée, pénible, de même que la toux, qui est fréquente, déchirée, douloureuse; expectoration d'abord nulle, pus abondante, muqueuse, visqueuse, rarement purulente, parsois avec sausses membranes; engorgement des ganglions sous-maxillaires; contraste de la facilité de la déglutition avec la dyspnée asphyxique, qui se complique d'accès de suffocation; anxiété, intégrité de l'intelligence, phénomènes généraux fébriles constants, avec pouls montant parfois jusqu'à 160 et même 180 pulsations. — A l'auscultation de la poitrine, bruit vésiculaire très-faible partout, avec expiration prolongée, masqué souvent par le sifflement laryngien inspiratoire, qui s'entend surtout à l'auscultation directe du larynx.

Les accès de suffocation, qui deviennent de plus en plus rapprochés et de plus en plus graves avec les progrès de la maladie, méritent une mention spéciale. Ces accès, survenant subitement, s'accompagnent de bouffissure avec coloration violacée de la face, de lividité des lèvres, parfois d'agitation extrême et même de mouvements convulsifs; ils se terminent après une durée d'une demi-heure à plusieurs heures par l'expectoration de mucosités visqueuses et filantes, ou d'une fausse membrane, après l'expulsion de laquelle la voix peut reprendre momentanément son timbre naturel (Barthez et Rilliet), jusqu'à la reproduction d'une nouvelle couenne.

2º Inductions diagnostiques. — Il est évident que l'ensemble de ces signes principaux du croup ne pourrait laisser aucun doute sur l'existence de cette maladie; mais, comme j'ai eu souvent occasion de le rappeler à propos d'autres affections, ils sont assez souvent incomplets de nombre. Il y a bien ici un signe pathognomonique, l'expulsion par la toux d'une fausse membrane diphthérique; mais d'abord ce signe fait souvent défaut, et ensuite, lorsqu'il existe, il faut pour qu'il ait sa valeur que les fausses membranes aient des dimensions et une forme qui autorisent à les considérer comme provenant du larynx.

La présence de l'exsudat fibrineux dans le pharynx est, sans aucun doute, de nature à faire attribuer au croup les accidents laryngiens concomitants qui surviennent assez souvent; cependant elle ne suffit pas pour faire affirmer que ces accidents dépendent d'un véritable croup survenu par extension des exsudats pharyngiens, car les phénomènes asphyxiques peuvent être dus à d'autres causes que je rappellerai tout à l'heure.

En présence du croup survenant d'emblée, soit comme maladie primitive, soit comme affection secondaire (dans certaines rougeoles, par exemple), avec gêne rapidement croissante de la respiration, altération précitée de la voix et de la toux, dyspuée bientôt compliquée d'accès asphyxiques de suffocation, on devra hésiter souvent à se prononcer, si l'expulsion au dehors de fausses membranes ne vient pas révéler la nature diphthérique de la maladie laryngienne. L'engorgement des gan-

CROUP. 249

glions cervicaux qui, par sa fréquence dans la diphthérie, est un excellent élément de diagnostic dont on doit tirer parti, peut d'ailleurs être produit par une autre cause. C'est dans les faits de cette espèce qu'ont été commises les erreurs qui ont conduit à trachéotomiser des enfants exempts d'exsudats laryngiens; et il faut avouer franchement que ceux qui ont jeté la pierre à leurs confrères en pareille circuntance, n'ont nullement démontré que, dans les mêmes conditions, ils ne fussent pas tombés eux-mêmes dans la même erreur.

Les erreurs de diagnostic sont d'autant plus faciles à commettre que le malade est à l'âge où le croup se remarque le plus fréquemment (de 2 à 7 ans), et qu'il règne une épidémie de diphthérie. Cette considération de l'existence d'une épidémie diphthérique est très-importante, car elle permet d'expliquer, à tous les âges, l'invasion du croup, et de redouter ces terribles contagions si insidieuses, auxquelles le corps médical, dans ces dernières années, a payé un si large tribut. D'un autre côté, la connaissance de l'influence épidémique ne devra pas faire admettre trop à la légère l'existence du croup lorsqu'il n'existera pas. De là la nécessité de bien étudier l'ensemble des antécédents et des phénomènes actuels, avant de se prononcer.

Les prodromes ont une réelle valeur lorsque, par exemple, ils consistent en symptômes généraux plus ou moins graves, sans lésion locale apparente qui les explique (V. DIPHTHÉRIB), et qui bientôt sont suivis de l'invasion des phénomènes locaux de la diphthérie laryngienne. Il y a tout lieu de croire alors, avant même que se soient montrés les signes les plus caractéristiques (accès de suffocation, expulsion de fausses membranes), que l'on a affaire à une affection croupale.

Plusieurs maladies laryngiennes, niguës comme le croup, dont la durée est de trois à douze jours, peuvent le simuler. Ce sont les affections qui ont de commun avec le croup, soit la lésion diphthérique, soit la dyspnée croissante et les accès de suffocation.

Dans la pharyngite pseudo-membraneuse, il y a expulsion de fausses membranes; mais leurs lambeaux aplatis ne sont jamais largement tubulés comme celles du croup. L'inspection du pharynx y découvre des concrétions semblables à celles qui sont expulsées, et, à moins que la diphthérie ne vienne à pénétrer dans le larvax, il n'y a ni sifflement de la respiration ni accès suffocants. — Le coryza diphthérique ne saurait être confondu avec la diphthérie laryngienne, mais l'apparition de symptômes fonctionnels du croup dans le cours d'un coryza couenneux bien constaté ne permettra guère de douter de la nature identique des accidents laryngiens. — Quant à la diphthérie bronchique ou bronchite pseudo-membraneuse, elle se distinguera nettement du croup laryngien dans les cas où il y aura netteté relative ele la voix, et expulsion de fausses membranes tubulées et ramifiées; mais, en l'absence de ces caractères distinctifs, le diagnostic pourra être très-douteux. Il me semble dissicile de se prononcer d'après le signe indiqué par M. Wilson, d'Édimbourg, d'une dépression plus considérable des espaces sus-claviculaires et intercostaux dans l'inspiration, si l'obstacle réside dans le larynx, et d'une dépression bien moindre si l'obstacle est dans le poumon.

Les trois localisations particulières de la diphthérie dans les voies respiratoires que je viens de rappeler sont, avec le croup, des variétés de diphthérie qui peuvent avoir un signe commun : l'expulsion de fausses membranes au dehors. Mais, comme cette expulsion n'est pas constante dans la diphthérie croupale, on peut, en l'absence de-

250 croup.

ce signe, croire à l'existence du croup en présence de plusieurs autres offects dans lesquelles ce même signe fait défaut.

D'abord la laryngite aigué grave présente des exacerbations de dyspuée penvent en imposer complétement pour le croup, et à plus forte raison en est-il même de la laryngite striduleuse ou eseupo-croue. Cette dernière affection a souvent confondue avec la larvugite pseudo-membraneuse. Pour éviter de se tre per, on tiendra compte de la marche différente des symptômes plutôt que des st ptômes eux-mêmes (Barthez et Rilliet). Le croup est souvent précédé d'ang pseudo-membraneuse et de phénomènes fébriles; son développement est grad (dyspnée, voix et toux éteintes), et dans l'intervalle des accès de suffocation, il persistance de la fièvre, sifflement larvingo-trachéal et permanence de l'extind de la voix et de la toux. Dans le pseudo-croup, les accès de suffocation survient brusquement la nuit, quelquefois précédés seulement d'un léger catarrhe, & vont en diminuant; enfin dans leur intervalle, la fièvre disparaît, et il n'y a ni si ment ni extinction de la voix. — L'ædème de la glotte, qui survient dans le  $\alpha$ d'une larvugite chronique ulcéreuse ou dans la convalescence d'une maladie ai ne peut par cela même être confondue avec le croup, d'autant mieux que dans l dême glottique il n'y a pas d'engorgement des ganglions du con, la voix est rau mais non éteinte, et le doigt porté dans l'arrière-gorge sent la tuméfaction cara ristique des replis arythéno-épiglottiques. Cependant il ne faut pas oublier qu diphthérie peut coîncider avec un œdème de la glotte, et que dès lors le a pourrait bien se développer en même temps. — Dans la bronchite capillaire focante, l'absence des accès de suffocation, le timbre normal de la voix, les r muqueux étendus qu'on percoit à l'auscultation, empêcheront l'erreur. — Enfir a pris pour le croup des abcès rétro-laryngiens ou rétro-wsophagiens, qui ne! pas très-rares chez les enfants à la mamelle, comme maladie aigné. Dans un rapporté par M. Herff (de Darmstadt), il y avait nécrose du cartilage cricoide par conséquent des phénomènes locaux antérieurs qui devaient, jusqu'à un cer point, éloigner l'idée d'un croup V. Union méd., 1850).

En constatant l'existence du croup, il est facile d'en déterminer le degré, n'est que celni de l'asphyxie plus ou moins avancée qu'il produit. M. Bouch attaché à l'anesthésie, comme signe de croup arrivé à sa période extrême, me portance qui résulte simplement de ce que la perte de la sensibilité annonce les grès de l'asphyxie (V. p. 62). — Les formes du croup sont toutes relatives marche variable qu'il affecte. Il est en effet primitif ou secondaire: et, dan dernier cas, il est le plus souvent consécutif à une pharyngite couenneuse on d'thérique, et bien plus rarement à une bronchite de même nature. On a cité faits de croup dans lesquels la toux a manqué (Hache), et d'autres avec une et toration de fausses membranes laryngiennes à de longs intervalles, ce qu'i faire croire à la possibilité d'un croup chronique, qui est loin d'être généralet admis

A propos des formes de la maladie, je dois encore rappeler que, chez l'adelle présente ceci de particulier qu'elle débute plus fréquemment que chez l'et par le mal de gorge et la gêne de la déglutition dus à une pharyngite couenne et qu'il y a rarement soit des accès de suffocation, soit une respiration sibile Parmi les huit faits recueillis par M. Louis (Du cronp chez l'adulte, Rech. a croutes. 251

path., 1826), on en compte six dans lesquels le croup était secondaire et se montra dans le cours de maladies aigues ou chroniques.

Quant aux complications du croup, la maladie est habituellement si rapide et si courle, qu'il n'en est guère qui méritent une mention spéciale, à part la pneumonie et le spasme de la glotte chez les enfants. Les autres, en effet, sont en général celles qui accompagnent la diphthérie, ou qui lui sont consécutives (V. DIPHTHÉRIE).

5' Pronostic. — On sait que le pronostic du croup est extrêmement grave. Il erait probablement mortel, en esset, dans tous les cas où on l'abandonnerait à luimème. C'est du moins ce que l'on peut présumer, dans l'état actuel de la science.

CROÛTES. — Les concrétions de ce nom résultent de la dessiccation, à la surface de la peau ou vers les orifices des membranes muqueuses, de liquides ou de particules organiques assez variées. Les croûtes représentent une phase d'un assez grand nombre de maladies de la peau au même titre que les vésicules, les pustules, les squames. Elles sont composées, suivant M. Ch. Robin, de lamelles épithéliales imbriquées, de globules de pus, reconnaissables après action de l'eau, puis action de l'acide acétique; quelquesois de globules rouges de sang accumulés, plus ou moins désormés, de granulations graisseuses et de matière amorphe peu ou trèsgranuleuse (Dict. Nysten). Il faudrait ajouter à ces éléments les parasites végétaux qui constituent les croûtes faviques, suivant M. Bazin. Les croûtes en général varient de lorme, de volume, de nombre, de couleur, de consistance, de cohésion aux parties sous-jacentes, et l'état de ces parties qu'elles recouvrent constitue aussi assez souvent un caractère diagnostique plus ou moins important.

C'est d'après l'ensemble de ces différentes données et en tenant compte en même temps de leur siége dans telle ou telle région, que l'on peut déterminer la signification de cet élément particulier des affections cutanées.

En mettant hors de cause les croûtes qui résultent de lésions traumatiques ou de solutions de continuité accidentelles, je signalerai encore comme à peu près insignifiantes celles de forme ponctuée ou résultant d'éraillures de la peau que l'on rencontre comme signes de prurigo, les croûtes ponctuées qui surmontent les pustules de l'acné simplex, celles plus étendues de l'herpès labialis. Quoique plus importantes comme signes, mais très-faciles encore à reconnaître, je dois rappeler les croûtes de la varioloïde, et celles de la variole, occupant principalement la face, à laquelle elles forment un masque si hideux.

On rencontre encore à la face les croûtes ordinairement peu épaisses, occupant les jones et le front, qui succèdent à l'érysipèle bulleux, et qu'entoure une desquamation caractéristique. Chez les enfants et les jeunes gens, on y voit celles de l'impétigo, souvent d'un jaune-verdâtre ou jaune de miel, friables, épaisses, parfois humectées d'un liquide visqueux et occupant le pourtour des lèvres, les oreilles, et parfois toute la face. Plus rarement, dans la gangrène de la bouche, il se forme des croûtes au niveau des paupières, des narines, des lèvres. Le ncz et les joues sont aussi le siège de croûtes de scrofulide pustuleuse d'un jaune brun. Chez l'homme adulte, la lèvre supérieure ou le menton présentent quelquefois des croûtes de sycose ou mentagre saillantes, d'un jaune verdâtre ou noirâtre. Quant aux croûtes qui se forment au niveau des cancroïdes de la face, elles sont secondaires comme signes, l'état des parties molles suffisant au diagnostic. — Le cuir chevelu est souvent aussi le siège de croûtes confluentes d'impétigo qui peuvent lui former une calotte complète, de même

que les concrétions du favus (V. Teignes), qui sont toujours caractérisées par leur forme en cupule, au moins dans quelques-unes de leurs parties. — Des croûtes éciles à reconnaître sont celles, ordinairement minces, qui entourent une moitié ou un seul côté d'une partie du tronc, et qui résultent d'un zona parvenu à sa dernière période. — Leur siége à la vulve fait facilement reconnaître la nature des croûtes humides et infectes qui accompagnent la folliculite vulvaire (V. Volumes).

Parmi les croûtes qui peuvent occuper indifféremment les diverses parties du corps, les unes sont larges et minces, comme celles de l'acné sébacée, au-dessous desquelles la peau est rouge, d'aspect huileux avec des orifices béants de follicules dilatés, ou comme les croûtes grisâtres ou d'un jaune-verdâtre de certains eczémas. Quelquefois ces dernières sont épaisses, inégales, jaunes, rocheuses.

Plus limitées (de quelques centimètres au plus de diamètre), plus régulièrement arrondies, ordinairement peu saillantes, et mélangées à des bulles ou à des macule rougeatres, les croûtes doivent être attribuées au pemphigus. Très-proémimentes au contraire, noirâtres, inégales, reposant sur des ulcérations sanieuses dont elle cachent la surface, elles sont un signe de rupia ou d'ecthyma cachectique (V. Belles.

Enfin on a reconnu pour caractères des croûtes des syphilides (ordinairement des syphilides pustuleuses) d'être dures, épaisses, verdâtres, quelquesois noires, trèsadhérentes, irrégulières et mamelonnées comme des écailles d'huîtres; mais ces particularités ne sauraient être considérées comme suffisantes, dans tous les cas, pour faire attribuer aux concrétions une origine syphilitique. L'existence d'un petit lisére blanchâtre autour de la croûte serait, suivant Biett, un signe caractéristique en parcille circonstance.

CUIR NEUF (BRUIT DE). - V. FROTTEMENT.

CYANOPATHIE. - V. CHROMHIDROSE et CYANOSE.

CYANOSE. — On a fait pendant un certain temps de la cyanose une affection particulière sous le nom de maladie bleue, cyanopathie, etc., parce que l'on regardait ce phénomène comme l'effet de la communication morbide des cavités du cœur. Mais M. Louis (Rech. anat.-path.) a démontré l'erreur de cette manière de voir, la coloration bleue de la peau n'étant pas la conséquence nécessaire de la communication signalée (V. Communications morbides, p. 204). Aussi doit-on considérer la cyanose comme un symptôme qui dépend d'une foule de conditions pathoùgiques très-différentes que je rappellerai tout à l'heure.

1° Caractères. — La cyanose est caractérisée par une coloration plombée, bleuitre, violacée de la peau : soit partielle, comme on le voit au niveau des lèvres on de leur pourtour, au niveau des ongles, des extrémités, des paupières, d'un seul membre ou de la moitié supérieure ou inférieure du corps, soit plus ou moins généralisée à la peau et aux muqueuses visibles. La coloration est ordinairement plus foncée aux extrémités et à la face que dans les autres régions. Suivant M. Peacock. la couleur varie et dépend jusqu'à un certain point de l'état de la peau. Elle serait d'un bleu foncé ou noirâtre lorsqu'elle est très-amincie et que le corps est amaign: bleu rougeatre ou rose foncé, s'il y a absence de maigreur ou un certain embonpoint; enfin la couleur serait masquée par de l'œdème cutané. Je dois ajouter que la cyanose diffère complétement par sa coloration toujours livide des colorations anomales plus ou moins brunâtres de la peau, et de celle qui est généralisée et produite par l'usage intérieur du nitrate d'argent. Par son siège dans l'épaisseur même du

CYANOSE. 253

tégument, la cyanose ne pourrait jamais être confondue avec la couleur bleuâtre de la Chronneurose, due à une exsudation pigmentaire s'enlevant par le frottement, et n'occupant habituellement que le pourtour des yeux.

On a rapproché de la cyanose une soule de signes que l'on doit, avec plus de raison, attribuer aux conditions pathologiques qui produisent ce phénomène symptomatique, conditions qui out une grande importance, comme on va le voir.

2 Conditions pathologiques. — Pour bien déterminer les conditions pathologiques de la cyanose, il faudrait avoir une connaissance parfaite de son mode de production. Malheureusement, malgré les importants travaux modernes d'anatomie pathologique, c'est une question complexe qui n'est pas encore parfaitement élucitée. On sait seulement que la condition la plus générale de la cyanose est la présence dans les capillaires cutanés d'un sang non hématosé; mais l'on n'est pas toujours d'accord sur son origine.

Il faut avant tout distinguer deux ordres de faits pour arriver à reconnaître la condition étiologique de la cyanose : ceux dans lesquels la cyanose est congénitale, ceux où elle est accidentelle.

- a. Cyanose congénitale. Ce sont les faits de cette espèce qui ont été décrits sous les noms de maladie bleue, de cyanopathie cardiaque, et que l'on a long-temps considérés comme dus au mélange des deux sangs veineux et artériel. La plupart des cas de cette catégorie, qui ont été étudiés par M. Deguise fils au point de vue de l'anatomie pathologique (Thèse, 1845), s'accompagnent le plus souvent de deux signes importants: de souffles cardiaques, attribués au passage du sang par les orifices persistants entre les cavités droites et gauches ou an rétrécissement de l'artère pulmonaire, et de matité étendue résultant de l'hypertrophie des cavités droites du œur. Le souffle, la matité précordiale et l'existence de la cyanose depuis la naisance devront faire attribuer ce dernier phénomène au rétrécissement de l'artère pelmonaire, lésion que l'on a rencontrée dans près de la moitié des cas d'affections congénitales du cœur (70 fois sur 150, selon Peacock).
- b.—Cyanoses accidentelles.—Ce second ordre de faits, que le plus simple interogatoire permet de séparer des précédents, s'en distingue surtout par les conditions pathologiques de la cyanose. Quoiqu'il y ait le plus souveut, de part et d'autre, obstacle à la circulation, les causes de cet obstacle sont tout autres dans les ca de cyanoses accidentelles, et de plus il y a, dans ces derniers cas, des troubles de l'hématose résultant d'altérations du sang ou de perturbations nerveuses qui suffisent pour produire la cyanose accidentelle, sans obstacle au cours du sang. De là trois origines à rechercher.

Lorsqu'il y a obstacle à la circulation, on le trouve soit au niveau du cœur, soit dans les poumons, soit dans les troncs veineux. Dans les deux premières conditions, la cyanose est généralisée; dans la troisième, elle est localisée dans les parties d'où proviennent les ramifications originelles des veines comprimées ou oblitérées, et elle coincide alors avec l'œdème, qui est même le phénomène principal.

Au niveau du cœur, il est généralement reconnu que c'est par la gêne ou l'obstacle qu'elles apportent au cours du sang que les lésions de cet organe produisent si fréquemment la cyanose, quel que soit le point qu'elles occupent. C'est par les signes fonctionnels et physiques qui accompagneront la cyanose en pareils cas, que l'on sera guidé pour en placer l'origine au niveau du cœur. Il en sera de même

pour les affections des gros vaisseaux. - L'obstacle au cours du sang qui peut, dans les cas précédents, être en deçà du poumon (au niveau des gros troncs veineux, des orifices des cavités droites ou de l'artère pulmonaire), ou bien au delà du pourme (aux veines pulmonaires, aux orifices des cavités gauches ou dans l'aorte), peut occuper le point intermédiaire, c'est-à-dire le poumon lui-même. C'est non-seulement le siège le plus ordinaire des obstacles à la circulation sanguine, mais encore de la plupart de ceux qui s'opposent à la libre pénétration de l'air dans les organes respiratoires, et qui, les uns comme les autres, déterminent fréquemment la crasose en produisant l'asphyxie, c'est-à-dire en empêchant l'échange des gaz dans les capillaires des poumons. Il-me saut citer ici d'abord toutes les affections des bronches a des poumons d'une certaine gravité, gravité qu'elles empruntent presque toujours aux obstacles vasculaires et surtout respiratoires qu'elles produisent, et dont la cyanose est une des manifestations. Certaines congestions pulmonaires, la pneunomie, la bronchite capillaire, l'emphysème, les obstructions des conduits respiratoires par des mucosités abondantes, par des exsudats plastiques, par du sang, par des corps étrangers, la substitution au tissu pulmonaire de tissus nouveaux (tabercules, cancer) sont autant de conditions pathologiques qui peuvent déterminer l'apparition de la cyanose. Pareille chose arrive momentanément (cyanose passagère) dans les fortes quintes de la coqueluche, dans les accès d'éclampsie, dans ceux dus à l'arelepsie. Tout obstacle à la pénétration de l'air qui siège dans les conduits situé apdessus des poumons (glotte, larvax, trachée, troncs bronchiques) sgit de même. qu'il occupe l'intérieur de ces conduits, leur épaisseur ou leur voisinage; l'edeme de la glotte, certaines laryngites, le croup, la cicatrisation d'ulcérations des voies aériennes, des tumeurs les comprimant de dehors en dedans (les tumeurs du médiastin, par exemple) doivent être rappelés ici. Les épanchements abondants de la plèvre, surtout lorsqu'ils se font rapidement, et le développement de tumeurs intrathoraciques volumineuses tendent également, en comprimant non les gros tronc aériens, mais le poumon lui-même, à empêcher la pénétration de l'air : d'où résulte une ASPHYNIE graduelle, et par suite la cyanose. Le resoulement des poumons par des tumeurs abdominales agit de même.

Certaines cyanoses résultent de quelques altérations du sang, parmi lesquelles il faut placer celle qui s'observe dans certains empoisonnements, et surtout dans le choléra, dans lequel la cyanose, le plus souvent généralisée, est si remarquable. Le le seul aspect du malade et l'existence des vomissements et de la diarrhée sont caractéristiques. Je dois rapprocher de ces faits celui de fièvre typhoïde observé par Valleix, et qui s'accompagna, dans son cours, d'une cyanose généralisée sans autre complication

Ensin il est évident que la cyanose peut résulter aussi de certains troubles de l'innervation réagissant sur les mouvements musculaires respirateurs, et les rendant insussissants. Cette insussissance, en esset, peut entraîner une asphyxie graduelle par pénétration incomplète de l'air dans les poumons, lorsqu'une maladie du cerreca de la partie supérieure de la moelle ou l'atrophie des muscles respirateurs, paralysent l'action de ces derniers. Le même esset peut résulter aussi de la contracture prolongée de ces muscles, comme dans le tétanos, et dans la contracture idiopathique des extrémités généralisée.

On voit, d'après ce qui précède, combien la cyanose a de nombreuses significations diagnostiques; mais il est clair que sa signification n'est obscure que dans les maladies qui ne sont pas révélées par d'autres symptômes ou signes bien manifestes, reléguant la cyanose au second rang.

Sous le rapport du pronostic, la cyanose a une signification d'une grande valeur lorsqu'elle est persistante. Elle est alors un signe pronostique fâcheux, en raison de l'affection à laquelle elle se rattache, et qui est souvent au-dessus des ressources de l'art. Lorsqu'elle est congénitale, on voit quelquefois le malade vivre un assez grand nombre d'années, mais jamais jusqu'à un âge très-avancé.

CYRTOMÈTRE. — M. Andry et M. Bouillaud ont employé le nom de Cyrtomètre pour désigner un instrument destiné à mesurer le relief des saillies précordiales, en relevant la position respective de deux points extrèmes et d'un point moyen intermédiaire. Cet instrument est aujourd'hui abandonné. Cela se comprend par ce seul fait que les deux extrémités de la saillie ne sont pas des points invariables par rapport au point central, et que tous les trois subissent une ampliation ou un retrait simultané par le fait de l'ampliation ou de la rétrocession correspondantes du même côté ou des deux côtés de la poitrine (V. MENSURATION).

J'ai donné la même dénomination de cyrtomètre à un instrument d'exploration tout différent du précédent par sa confection et par son usage, puisqu'il permet de relever le profil de la courbe circulaire de la poitrine tout entière, à la hauteur voulue, et de tracer sur le papier cette courbe ou la coupe horizontale du thorax, en fournisant à la fois le périmètre et tous les diamètres de la poitrine. J'ai démontré, à propos de la mensuration, qu'il fallait tenir compte de ces deux données pour obtenir de l'ampliation ou de la rétrocession thoraciques, considérées comme signes, tout l'avantage pratique qu'on est en droit d'en attendre; or, comme le cyrtomètre seul fournit simultanément ces deux espèces de données, il constitue, suivant moi, l'instrument de mensuration le plus utile. Il peut d'ailleurs servir à relever le profil des courbes verticales du thorax, et se prête admirablement à fournir le tracé de toutes les courbes du crâne sur le vivant, comme je l'ai rappelé dans la Note que j'ai lue à l'Académie de médecine (mars 1857).

Mon cyrtomètre consiste en une tige en baleine, longue de 60 centimètres environ, et composée de pièces articulées de 2 en 2 centimètres et à double frottement, comme une chaîne de Vaucanson, de manière à conserver l'inflexion que lui donnent les surfaces sur lesquelles on l'applique de champ, et par conséquent le profil de ces surfaces. Mais comme, étant appliquée au pourtour de la poitrine, la tige pourrait ne pas conserver son incurvation intacte du moment où elle est retirée, j'y ai fait pratiquer deux articulations particulières, qui résistent dans le sens de l'application du cyrtomètre, et qui sont au contraire très-mobiles dans le sens de son écartement. Il en résulte que ces articulations, très-mobiles dans le sens de l'écartement, permettent d'abord de retirer très-facilement la tige tout en conservant intactes les courbes intermédiaires, puis de rétablir la courbe générale primitive dès qu'on les fait jouer en sens contraire. Les articulations à frottement doivent être resserrées de temps en temps à l'aide d'une clef ou d'un marteau.

Quant à l'application du cyrtomètre, un premier procédé, que j'ai décrit dans ma Note à l'Académie, consiste à obtenir successivement le tracé de chaque côté de la poitrine; mais il en est un second plus simple et que je n'ai fait qu'indiquer dans cette note. C'est ce dernier que je vais décrire, en faisant observer que les seules données de la mensuration cyrtométrique qui intéressent le praticien sont

l'étendue du périmètre de la poitrine et, au même niveau, l'étendue des trois diamètres vertébro-sternal, et vertébro-mammaires droit ou gauche.

Pour obtenir simultanément ces résultats, le sujet doit être couché d'aplomb sur le dos, pour que les muscles soient dans le relâchement, et que les organes thoraciques et abdominaux n'éprouvent aucune gêne réciproque comme dans la station droite ou assise; de plus, il doit être à jeun, ou du moins n'avoir pas pris d'aliments copieux, dont la présence dans l'estomac suffit pour dilater sensiblement la base de la poitrine; ensin il ne doit pas offrir de météorisme abdominal prononcé, qui produit un effet analogue.

L'observateur se place à la gauche du malade, ou de préférence du côté afferté s'il s'agit d'une lésion localisée d'un des côtés de la poitrine, pour appliquer le cytomètre de champ, à la hauteur de l'articulation sterno-xiphoïdienne. Il trand'abord un trait vertical à l'encre, ou simplement en pressant sur la peau avec l'ongle au niveau de cette articulation. La main droite saisit ensuite l'extrémité initial du cyrtomètre, qu'elle maintient de champ entre les extrémités de l'index et du médius qui arcboutent contre la traverse de cette extrémité, la tige étant placée du côté de la paume de la main. Cette extrémité est alors glissée derrière le thorax à thauteur de l'articulation sterno-xiphoïdienne jusqu'à la colonne vertébrale, où elle extraintenue fixée au niveau de l'épine, en deçà de laquelle appuient les doigts conducteurs. A ce propos, je dois faire remarquer que l'on n'a pas beaucoup à s'inquiéter du point exact de l'épine où l'on fixe l'extrémité du cyrtomètre. Je me sur assuré, en effet, que, placé un peu plus haut ou un peu plus bas que le niveau exact de l'articulation sterno-xiphoïdienne, les résultats ne variaient pas sensiblement.

Tandis que la main droite fixe le cyrtomètre en arrière, la main gauche applique successivement sa tige de champ et au pourtour de la poitrine d'arrière en avant, en traversant au niveau puis au delà de la ligne tracée d'avance au bas du sternum. Cela fait, on maintient le cyrtomètre appliqué, on remarque le nombre de centimètres qu'il indique au niveau de cette ligne, et, au moment d'une expiration, qu'on peut provoquer en faisant parler le malade, on écarte brusquement de la portrine la partie antérieure de la tige sans déranger son extrémité postérieure, que l'on retire ensuite doucement en faisant soulever un peu le malade au besoin.

La tige retirée est portée à plat sur une seuille de papier écolier déployée. O' l'incurve doucement jusqu'à ce qu'on arrive à la résistance des articulations mbiles, et on la maintient par les deux extrémités, de manière à faire correspondant à l'épine, et en haut, le chissre qui indique l'étendue du périmètre du côté entièrement circonscrit. La tige étant maintenue dans cette position par ses deux extrémités, on trace avec un crayon toute la courbe dont on a pris l'empreinte. Enfin, aux changer de côté, on mesure ensuite le périmètre du côté incomplétement circonscrit, avec le cyrtomètre maintenu d'une main contre la colonne vertébrale, et tendu de l'autre jusqu'à l'articulation sterno-xiphoïdienne.

On a obtenu ainsi : 1° le périmètre de chaque côté de la poitrine et par conquent son périmètre général; 2° la forme de la courbe antérieure de la poitrine. 3° tous les diamètres vertébro antérieurs.

Un premier tracé ainsi obtenu peut indiquer une capacité générale très supérieure à celle que comporte la force du sujet, ou une ampliation prononcée d'un

**CYSTITE.** 257

côté par rapport à l'autre (ce qui décèle alors d'ordinaire une ampliation déjà avancée), ou bien enfin un rétrécissement de l'un des côtés; mais, en général, le premier tracé ne signifie rien par lui-même, et ce sont les tracés subséquents qui, par comparaison, fournissent les données les plus utiles. Ces tracés ultérieurs, qui indiquent ou une ampliation, ou une rétrocession, ou un état stationnaire de la capacité de la poitrine, doivent être recueillis tous les jours si la maladie est très-aiguë, ou bien à des époques plus ou moins éloignées si sa marche est plus lente.

On prend pour points de repère des tracés multiples, sur une même feuille, le point qui correspond à l'épine vertébrale et le diamètre thoracique antéro-postérieur, en indiquant chaque fois le périmètre et en datant chaque courbe obtenue. Plusieurs feuilles sont quelquefois nécessaires pour éviter la confusion; mais alors on calque sur la nouvelle feuille la courbe ancienne qui doit servir de terme de comparaison.

La longue description de ce manuel opératoire se réduit dans la pratique à un procédé aussi rapide que facile à employer; il s'applique aussi aisément chez la femme que chez l'homme (mais seulement un peu plus bas), la tige passant andessous des mamelles, sans qu'on soit obligé par conséquent de découvrir toute la poirrine.

Pour le but et les avantages pratiques de la cyrtométrie, V. au mot Mensuration.

CYSTICERQUES. — V. HYDATIDES.

CYSTIQUE (CANAL). — V. Colique hépatique.

CYSTITE. — La cystite ou inflammation de la vessie, qui emprunte presque toute son importance à une cause chirurgicale (coups, blessures, corps étrangers), ne m'occupera que d'une manière incidente, celle qui est du ressort du médecin se développant en dehors de ces influences. La cystite ainsi envisagée est rarement spontanée ou prirmitive; le plus souvent elle survient comme accident secondaire ou complication. Elle diffère à l'état aigu et chronique.

## l. Cystite aigue.

1º Éléments du diagnostic. — Il faut chercher les éléments du diagnostic de la crisité sigué dans la douleur que le malade éprouve dans la région de la vessic, dans les troubles de la miction, les caractères de l'urine et les résultats de l'exploration physique. Il est rare d'ailleurs qu'il y ait de la fièvre; dans les cas les plus graves, il y a cependant de l'insomnie, de l'agitation, de l'anxiété, du délire, de la prostration.

La douleur est continue, sourde ou plus ou moins vive à l'hypogastre, d'où elle s'irradie parfois dans tout le bassin, s'accompagnant quelquesois de prurit au méat urinaire, et devenant beaucoup plus sorte, ou même excessive au moment et surtout à la sin de la miction, qui est redoutée des malades. Les envies d'uriner sont fréquentes, incessantes, et la miction se fait par contractions incomplètes, au milieu d'une vive anxiété, avec ténesme vésical; les urines sont peu abondantes, d'abord transparentes, puis très-colorées, et contenant bientôt du mucus, du muco-pus et quelquesois des sausses membranes. L'introduction d'une sonde dans la vessie est insupportable, de même que le toucher rectal, l'introduction d'une canule dans l'anus, la désécation, et même la simple émission d'un gaz.

Observée presque toujours chez l'adulte, et d'une durée qui n'est que de trois à sept jours au plus, la cystite non traumatique survient le plus souvent dans le cours

258 CYSTITE.

d'une blennorrhagie ou par suite de l'application récente d'un vésicatoire : circastances étiologiques qu'il est essentiel de ne pas oublier.

2º Inductions diagnostiques. — La connaissance de ces données pratiques rent le diagnostic de la cystite ordinairement facile. Cependant on doit se demander s l'on a vraiment affaire à une inflammation de la vessie dans les accidents de quel ques heures qui résultent si souvent de l'application d'un vésicatoire, et qui son caractérisés par les envies fréquentes d'uriner, la douleur et la difficulté passagère de la miction? Lorsque du sang ou du pus arrivent dans la vessie, ils provoquentés mêmes troubles fonctionnels, peut-on encore dire qu'alors il y a cystite? Il est afficile de l'admettre, comme aussi d'affirmer qu'il y a simple congestion. De ce troubles fonctionnels légers jusqu'aux accidents les plus prononcés qui caractérisat manifestement la cystite, il y a un enchaînement qui ne permet pas de précise à degré où commence vraiment l'inflammation.

Quoi qu'il en soit, la cystite aigue une fois admise, il faut remonter à sa cause, d'où résulte la forme ou la physionomie différente de la maladie. Et d'abord je dos rappeler qu'en dehors des faits les plus ordinaires dus à l'extension de la blemerrhagie ou à l'influence d'un vésicatoire, la cystite aigué peut résulter de l'ingestion de la poudre de cantharides dans l'estomac, de l'extension à la vessie d'une inflammum occupant l'utérus, le rectum, le péritoine, et qu'elle est parfois aussi la complicate d'une fièvre continue. Cependant l'on rencontre des cas exceptionnels, dans leque il est impossible de découvrir l'origine de la cystite, et ces faits douteux ont été cosidérés comme des exemples de cystite primitive ou idiopathique. Mais le pla souvent, comme on le voit, la cystite est secondaire.

La forme cantharidienne de la cystite, due à l'absorption sous-épidermique a à l'absorption par les voies digestives du principe actif des cantharides, a été étudie avec soin par M. Morel-Lavallée (Arch. de méd., 1847, t. XIII). Elle présent comme signe spécial l'expulsion par l'urêtre, après des douleurs, des éprents et des essorts inouis, de sausses membranes consistantes de 1 à 2 millimère d'épaisseur, et dont la largeur varie de celle d'une pièce de 50 centimes i celle de la moitié d'une carte à jouer; l'urine contient en même temps, et dans tous les cas, une grande quantité d'albumine et se prend presque en masse par la duleur. Ce coagulum albumineux est indépendant d'un dépôt qui rend l'urine trouble » moment de l'émission, s'il est très-abondant, et qui, dans tous les cas, se dépose par le refroidissement au fond du vase, où il forme une sorte de gâteau de gelée, demtransparent, tremblotant et d'une consistance variable. Ce produit, considér d'abord comme de l'albumine par M. Morel, fut ensuite rapproché par lui du dépà fibrineux qui se forme dans le liquide extrait de certains épanchements assisque et pleurétiques. Ce coagulum ne serait donc pas de la mucosine, selon M. Muri. comme dans la cystite catarrhale, ainsi que l'ont dit MM. Ch. Robin et Verdeil. Li cystite cantharidienne est d'ailleurs rarement violente. Il peut arriver, dans le a les plus graves, que tout l'appareil urinaire soit envahi par l'instammation; mo cela est fort rare, et le plus souvent la cystite cantharidienne est d'une intensit moyenne on légère. Dans ce dernier cas, il peut n'y avoir en urinant qu'une douker peu sensible au méat ou dans la vessie, ou de la chaleur; mais l'urine n'en est par moins albumineuse, et les petites fausses membranes ne sont pas rares. Le dejet fibrineux fait ici défaut.

**CYSTITE.** 259

Il est très-important dans tous les faits de cystite de s'informer s'il a été fait une application récente de vésicatoire, ou si le malade entretient la suppuration d'un exutoire avec de la pommade de cantharides. M. Morel-Lavallée a rapporté une observation curieuse dans laquelle on avait négligé de constater cette dernière circonstance, et où la cystite persistante fut attribuée à la présence d'une pierre dans la vessie. Tous les accidents cessèrent par la suppression de l'exutoire, ce qui démontra qu'il s'agissit d'une cystite cantharidienne. Le même observateur a signalé aussi la possibilé de prendre cette espèce de cystite pour une hématurie produite par une toute autre cause.

Il est également important, dans le diagnostic de la cystite en général, de constater que l'on n'a pas affaire à une cystite du domaine chirurgical. Je ne veux pas parler ici des cystites traumatiques aiguës dues à des contusions, à des plaies ou des opérations, et dont l'origine s'annonce d'elle-même; mais de celles que peuvent produire des corps étrangers introduits ou développés dans l'intérieur de la vessie : soit que des manœuvres immorales les aient fait pénétrer de l'urètre dans la vessie, ce que le malade hésite à avouer, soit qu'un calcul vésical jusqu'alors inaperçu produise l'inflammation. Dans ces deux circonstances, l'urine pourra contenir du sang, mais ce signe serait insuffisant pour constater la présence du corps étranger dans la vesse, car la cystorrhagie peut se montrer aussi dans la cystite cantharidienne. La sonde seule permettra de reconnaître la présence des corps étrangers dans la resse.

On a considéré comme conséquence ou complication des cystites une congestion des vésicules séminales, avec émission d'une petite quantité de spermatozoïdes qu'ontrouve dans l'urine, et qui donnent lieu par conséquent à une sorte de spermatornée. Mais c'est aux cas chirurgicaux que se rapportent principalement les complications graves de la cystite aiguë : les vomissements, le hoquet, le météorisme, la rétention d'urine, soit dans la vessie, soit dans le rein, par suite du gonflement inflammatoire du col vésical ou de l'orifice des uretères, d'où, la fièvre urineuse, le délire et la mort.

5º Pronostic. — La cystite aiguë qui n'est pas du ressort de la chirurgie se termine bien rarement ainsi d'une manière fatale, à moins qu'il n'y ait empoisonnement par les cantharides; et encore est-ce alors à l'intoxication et non à la cystite iguë que succombent les malades. Dans les autres circonstances, la maladie se ternine ordinairement par guérison.

## II. Cystite chronique.

1º Elle se développe le plus souvent d'une manière graduelle, et succède rarement à la cystite aiguë. Un sentiment de géne dans la région hypogastrique, des resoins fréquents d'uriner, une légère douleur au moment des dernières contracions de la vessie, l'urine rendue fréquemment et en petite quantité, surtout après es repas: tels sont les symptômes de la forme chronique de la cystite, qui se rapprochent des symptômes les plus bénins de la cystite aiguë. Mais ce qui distingue la orme chronique, ce sont les caractères que présente l'urine. Immédiatement après on émission, sa couleur n'offre rien de particulier; mais on y voit flotter un nuage le mucus plus ou moins épais, formant par le repos un dépôt parfois très-abonlant, ordinairement opalin ou d'un blanc grisâtre, qui occupe le fond du vase et qui découle à la fin en filant, lorsqu'on transvase le liquide urinaire. Ce mucus est

rendu ordinairement à la fin de la miction; il sort souvent de l'urêtre sous forme d'une masse filante, et quelquesois, obstruant d'abord le canal, il en est chast a bloc, laissant ensuite largement écouler l'urine. Abandonné à lui-même, le liquite urinaire acquiert rapidement l'odeur ammoniacale par suite de la sermentaix putride qui peut aussi, en saisant dégager des gaz dans le mucus, rendre ce denie plus léger et le saire surnager en partie. — Il n'existe pas ordinairement de supptômes généraux.

2º La légère douleur signalée au niveau de la région vésicale, les troubles inctionnels et la nature muqueuse de l'urine, que j'ai indiqués, peuvent soffir m diagnostic. Néanmoins ces données se complètent par la recherche des causes de la cystite chronique, qui sont le sexe masculin, un age avancé, les professions indentaires, les rétrécissements de l'urêtre et les gonflements de la prostate que gênent l'émission de l'urine, l'abus des diurétiques, l'action des corps étranges sur la vessie (sonde, calculs, etc.), la paralysie de la vessie, l'extension à ca argane d'une inflammation chronique de l'urêtre, sans parler d'autres causes, de: l'action n'est pas assez bien démontrée pour servir au diagnostic.

On ne pourrait confondre la cystite chronique qu'avec certaines pyélites; mas dépôt purulent que présente l'urine dans ce dernier cas, et la petite quantité mucus qu'elle peut par hasard contenir, suffisent pour faire éviter l'erreur.

Comme complications de la cystite chronique, on peut rencontrer un dépérisement général, l'hypochondrie, et ces accès insidieux de fièure, parfois de name pernicieuse, qu'il n'est pas très-rare de voir apparaître dans le cours des affects chroniques des voies urinaires.

3º Le pronostic de la cystite chronique n'est jamais grave. Cependant l'affecten, très-lente dans sa marche, peut se prolonger bien des années, et présenter par la tervalles des exacerbations. Sa résistance aux traitements mis en usage jette les malades dans le découragement. Toute la gravité du pronostic est dans les affections concomitantes, lorsqu'il en existe.

CYSTORRHAGIE. — Les éléments diagnostiques de cette hénombare sont peu nombreux, si l'on excepte ceux des maladies qui sont l'origine de la prit de sang. D'abord c'est un sentiment de gêne, de tension, de chaleur vers l'hyperagastre, ce sont les envies fréquentes d'uriner dues à la seule présence du sang du la vessie, l'expulsion d'urines mélangées à du sang, de la dysurie, surtout à la de la miction, et parsois une rétention d'urine complète due à l'obstruction d'orifice vésical de l'urêtre par des caillots, ce que l'introduction d'une sonde dans le vessie fait facilement reconnaître.

La cystorrhagie est habituellement due à la cystite aigué, à des calculs ou a cancer de la vessie. C'est donc en constatant l'existence de ces affections dont il 1 été question ailleurs, que l'on pourra leur rapporter l'hémorrhagie de la vessie. Les il est impossible de décider, dans presque tous les cas, de quelle partie des vois urinaires vient le sang, comme je l'ai exposé à l'article Hémorrhagies (par l'urère. On devra néanmoins, dans les cas douteux, soupçonner toujours que le sanc qui occupe l'intérieur de la vessie provient des reins. L'hémorrhagie est, en effet, incomparablement plus fréquente dans cet organe que dans toutes les autres partie des voies urinaires, et l'observation paraît avoir démontré que telle est la source ordinque de l'hématurie endémique de l'tle de France.

Il en est probablement de même des autres hématuries par simple exhalation, dues à une affection générale ou à l'une de ces causes inconnues qui ont fait admettre des hémorrhagies essentielles.

Les formes que peut présenter la cystorrhagie ne varient que suivant la quantité de sang expulsé hors de la vessie, c'est-à-dire suivant les caractères de l'urine sanguinolente.

Son pronostic, comme pour toutes les hémorrhagies, est subordonné à la quantité de sang perdu, et surtout à la gravité plus ou moins grande de la maladie dont la perte de sang n'est qu'un symptôme. V. Hémorrhagies (par l'urètre) et Néphrorhagies.

DACTYLIUS ACULEATUS. - V. ENTOZOAIRES.

DANSE DE SAINT-GUY. - V. CHORÉE.

DARTRES. — V. PEAU (Maladies de la).

DÉCOLORATIONS. — V. MACULES.

**DÉCUBITUS.** — V. ATTITUDE.

DÉFAILLANCE. — V. SYNCOPE.

DÉFÉCATION. — La défécation peut être douloureuse, facile, difficile ou impossible, volontaire ou involontaire, et l'on tire de ces différents signes des inductions pratiques utiles du diagnostic. La défécation est douloureuse lorsqu'il existe une affection locale au niveau de l'anus, hémorrhoïdes enflammées, fissures, etc., lorsqu'il y a des selles dyssentériques, des épreintes, ou lorsque les matières fécales liquides et irritantes produisent des cuissons plus ou moins vives à l'anus. Quant à la défécation difficile et à la défécation involontaire, je n'ai qu'à renvoyer aux mots : Coastipation et Paralysies locales.

DÉPLORATION. — V. HYBEN.

**DÉFORMATION**. — V. Conformation.

DÉGLUTITION. — Elle peut être difficile ou douloureuse dans le cours d'un certain nombre de maladies, ce qui constitue alors la DYSPHAGIE. Souvent répétée sans être ni difficile ni douloureuse, la déglutition peut faire soupçonner la pénétration graduelle du sang d'une épistaxis dans le pharynx, et de là dans l'estomac, lorsque le malade est couché sur le dos, et atteint d'une maladie qui s'accompagne habituellement d'hémorrhagies nasales, comme dans la fièvre typhoïde. L'eramen du pharynx tapissé de sang lève alors tous les doutes. La déglutition des liquides se faisant brusquement et avec bruit jusqu'à l'épigastre indique qu'il y a pralysie de l'œsouhage.

**DÉJECTIONS.** — V. FÉCALES (matières).

DÉLIRE. 1° Caractères. — Le délire est un symptôme de forme très-variable qui constitue assez fréquemment l'élément principal du diagnostic, et qui, d'autres fois, est seulement accessoire, mais n'en constitue pas moins upe donnée praique importante. Envisagé d'une manière générale, le délire est très-difficile à bien définir, car on n'en donne pas une idée suffisante en disant simplement que c'est une perversion de l'entendement ou de l'intelligence. Ses nuances sont presque infinies. Tautôt, en effet, il ne consiste que dans l'incohérence des idées exprimées par le langage ou qui provoquent dans l'expression de la physionomie, dans l'attitude, dans les actes, des singularités ou des anomalies de l'exercice intellectuel dans

l'état de veille; tantôt ce n'est qu'une fixité d'idée fausse ou absurde, à laquelle le raisonnement d'autrui ne saurait faire renoncer, et qui résulte, soit d'une conception spontanée, soit d'une hallucination, soit d'une sensation réelle mais mal interprétée (illusion); tantôt enfin le délire ne consiste que dans une exaltation générale de l'exercice intellectuel, exaltation plus ou moins énergique et parfois furieuse, comme le serait une colère continue.

Ces divers éléments du délire peuvent se manifester isolément ou se combiner entre eux pour constituer ses différentes formes : le délire furieux, dans lequel le malade s'agite, vocifère, injurie les personnes qui l'entourent, se jette hors de son lit, et court quelquefois se précipiter par la fenêtre s'il n'est pas contenu, ou malgré les moyens de contention à l'aide desquels on essaye de le retenir; le délire tranquille au contraire, dans lequel il peut y avoir aussi de l'incohérence dans les idées des conceptions délirantes, des hallucinations, mais sans agitation extérieure; le délire gai, le délire triste.

Il ne faut pas oublier que ces diverses expressions du délire n'ont le plus souvent par elles-mêmes aucune valeur séméiologique particulière, et que par conséquent, pour bien comprendre leur signification, on doit tenir compte des circonstances accessoires ou concomitantes, de l'existence ou de l'absence de la fièvre, de l'état aign ou de la chronicité du délire. On a dénommé symptomatique celui qui est sous is dépendance d'une maladie dont il n'est qu'une simple manifestation, et idispathique le délire que l'on a considéré comme constituant par lui-même une maladie particulière : l'aliénation mentale. Cette double distinction du délire en symptomatique et idiopathique est très-utile dans la pratique, mais elle a les inconvénients des divisions dont les limites de démarcation sont asses vagues, le cadre des délires idiopathiques étant plus ou moins étendu ou restreint, suivant l'état de la science.

C'est à tort que l'on a voulu considérer le délire comme le centre d'un certain nombre de phénomènes secondaires placés sous sa dépendance, et qui ne sont que les signes de maladies concomitantes pouvant être elles-mêmes le point de départ du délire. La sécheresse de la muqueuse buccale ou l'aphonie qui résultent de la loquacité incessante due au délire; la courbature ou les accidents traumatiques, tels qu'excoriations, plaies contuses, etc., qui suivent l'agitation musculaire, sont des conséquences secondaires et indirectes du délire qui méritent à peine d'être mentionnées.

2° Conditions pathologiques et signification. — Ce que je viens de dire de la distinction du délire en symptomatique et idiopathique soulève immédiatement la question de savoir comment l'on peut distinguer ces deux variétés.

Le délire symptomatique peut se présenter entouré de circonstances ou de particularités dont il faut principalement tenir compte pour diagnostiquer son point de départ. Ces éléments du diagnostic doivent être recherchés dans les affections du cerveau, des méninges cérébrales, dans les lésions des ners, dans les maladies des autres organes, et ensin dans le sang.

Une simple congestion cérébrale, et celle des méninges en particulier, penvent produire le délire comme symptôme dominant, et c'est sur cette particularité que l'on a fondé la forme délirante de la congestion du cerveau. La calenture n'est autre chose qu'un délire de cette espèce, et il est probable que la plupart de ceux qui

DÉLIRE. 263

échatent au début ou dans le cours d'une maladie aiguë fébrile ne reconnaissent pas d'autre cause. On a signalé le délire, joint à la stupeur et sans paralysie, comme un signe du début de l'hémorrhagie méningée progressive des vieillards. Dans ces différents cas, il est ordinairement passager.

L'infammation du cerveau (ramollissement) est également une cause de défire, qui a les mêmes caractères que celui de la congestion, suivant M. Durand Fardel; mais il ne constitue dans le ramollissement qu'un symptôme secondaire par rapport à la contracture et à la paralysie. Cependant il est signalé par M. Durand Fardel comme un très-bon signe du ramollissement, cérébral des vieillards, lorsqu'il est tranquille et qu'il marque l'invasion de la maladie (Traité des mal. des vieill., 1836).

— Le délire a une tout autre importance dans la méningite aiguë, où sa violence jointe à celle des convulsions cloniques est un des principaux signes de la maladie. Il alterne avec la somnolence dans la méningite dite tuberculeuse. — Le même signe peut être la conséquence d'une douleur vive et prolongée, résultant de la lésion d'un nerf, comme on l'observe à la suite d'une opération grave (délire nerveux de Dupuytren).

Dans les maladies localisées dans d'autres organes que l'appareil nerveux, et qui s'accompagnent d'un délire que l'on a nommé sympathique, les phénomènes délirants sont un accident qui peut dépendre aussi d'une douleur très-vive; ou bien le délire n'a pas de cause immédiate parfaitement déterminée, mais il pourrait être considéré, dans un certain nombre de maladies aiguës fébriles, comme l'esset d'une congestion cérébrale.

C'est surtout pour les maladies générales aiguës, comme les fièvres éruptives, la fièvre typhoïde de nos contrées et les autres pyrexies du cadre nosologique, typhus, fièvre jaune, fièvre puerpérale, etc., que cette explication principale du délire par la congestion cérébrale pourrait être admise (V. Concestions); je dis explication principale, car la congestion ne peut pas suffire dans beaucoup de circonstances pour motiver le délire, dans certains rhumatismes articulaires aigus, par exemple. Un simple délire tranquille, même lorsque le malade en a conscience, est, dans ce dernier cas, une complication extrêmement grave (V. Rhumatisme). Quoi qu'il en soit, c'est dans les affections générales aiguës, lorsqu'elles sont graves, que l'on voit le plus souvent éclater le délire symptomatique; et, dans ces différents cas, il peut être tellement prédominant que, si l'on n'examine pas attentivement le malade, on peut facilement croire à une lésion des centres nerveux. C'est ce qui avait trompé les anciens lorsqu'ils avaient créé la fièvre cérébrale.

En supposant qu'un délire observé comme signe prédominant ne puisse s'expliquer par l'existence des affections précédentes, il faudra se demander s'il n'y a pas une altération particulière du sang. Sans doute cette manière de classer les maladies est tout artificielle, et je ne prétends pas dire qu'il n'y a pas altération du sang dans les maladies dont il a été question précédemment, comme dans les pyrexies et même dans les phlegmasies; mais dans les affections que je range ici en dernier lieu comme origines d'un délire symptomatique, l'altération du sang est rendue évidente par des particularités manifestes, telles que la diminution d'un ou de plusieurs de ses principes, l'absorption d'un poison rapide (empoisonnement) ou lent (intoxication).

— Le délire peut, en effet, être la conséquence d'une diminution rapide et considérable de la proportion des globules du sang, comme on le remarque dans

certaines anémies. — Il se rencontre dans les empoisonnements par les narcotiques, les solanées vireuses, et dans ceux où la douleur est excessive; dans les maladies virulentes aignés, et entre autres dans la morve, où le délire alterne avec le comma — Enfin, le délire est un des symptômes les plus importants de certaines intexications, puisqu'il constitue un mode particulier de manifestation de ces altérations du sang. Il est le phénomène séméiologique principal de l'alcoolisme chronique; l'intoxication saturnine, la colique sèche des pays chauds, l'ergotisme, ont les forme délirante, c'est-à-dire que le délire peut être leur manifestation principale aux yeux de l'observateur. Il en est de même de l'intoxication paludéenne, dans laquelle la fièvre pernicieuse délirante est si importante à ne pas méconnaître.

Si, dans la recherche que je viens d'exposer, on en arrive à rejeter l'ensemble de ces conditions du délire, il faut se poser la question d'un délire idiopathique : d'une aliénation mentale.

On se gardera toujours de se hâter d'admettre l'existence de la folie, ceci soit de pour les délires aigus; car pour ceux qui ont une marche chronique, il n'y a accun doute sur l'existence de l'aliénation mentale, lorsque l'on constate l'apprexie, l'absence de toute affection pouvant produire le délire comme symptôme, et lorsque la sorme même des troubles intellectuels met par elle-même sur la voie du diagnostic comme dans la lypémanie, certaines hallucinations, etc. (V. Folie.) On peut aussi s'appuyer sur des données analogues pour distinguer le délire aigu symptomatique du délire aigu de la folie; mais je dois rappeler que la sièvre peut accompagner ce dernier, et que ce n'est parsois que la longue durée des troubles délirants qui peut alors éclairer sur leur véritable nature. Le délire des hystériques est une véritable solie momentanée, de même que le délire sixe observé quelquesois dans la convalescence de la sièvre турноїре, et quelquesois dans le rhumatisme articulaire, où il est alors dissérent de celui que j'ai rappelé plus haut à propos de cette même maladie (Mesnet, Arch. de méd., 1856, t. VII).

Si la signification du délire est une question ardue dans un grand nombre de cas, au point de vue du diagnostic proprement dit, sa signification pronostique n'est pas moins difficile à établir. Cette difficulté provient assez souvent de l'incertitude même de la condition organique qui produit le délire. La gravité ou la bénignité du pronostic, en effet, résultent uniquement de la condition pathologique qui suscite le délire, soit que cette condition constitue la maladie principale, soit qu'elle résulte d'une complication accidentelle. Par lui-même le délire n'offre de danger qu'en raison des accidents que peut provoquer l'agitation du malade; ce qui le prouve, c'est qu'il n'est pas rare de voir des aliénés en perpétuel état de délire pendant des mois et des années, sans que leur santé générale paraisse en souffrir, et même, dans certains cas de folie incurable, avec une amélioration sensible des fonctions de nutrition.

**DELIRIUM TREMENS.** — V. ALCOOLISME, p. 34.

**DÉMANGEAISONS.** — V. PRURIT.

**DÉMENCE.** — V. Folie.

**DENTS, DENTITION.** — Les dents sont le siège de signes ou de lésions que le médecin ne doit pas perdre de vue, comme les grincements de dents que surviennent quelquesois pendant le sommeil en santé, et qui peuvent aussi résulter de véritables convulsions (trismus), les douleurs névralgiques parsois périodiques

dont la tête est le siége, et qui cessent après l'avulsion d'une dent cariée. Les dents participent aussi à la manifestation d'autres maladies. Elles peuvent être sèches, fuligineuses (état typhoide), recouvertes d'une sorte de boue grisâtre (stomatite mercurielle), deveuir mobiles dans leurs alvéoles et enfiu tomber, comme on l'observe dans cette dernière affection, dans le scorbut, la gangrène de la bouche, la giycaurie, l'ostéomalacie. D'une manière générale, mais non absolue, on peut admetre que des dents saines, fermes, d'un blanc mat et opaque, sont l'indice d'une bouse constitution, et au contraire que des dents facilement envahies par la carie, d'un blanc bleuâtre et comme opalin, annoncent une constitution débile. Ces derniers signes sont assez communs chez les scrofuleux et les rachitiques.

Mais un des points les plus importants que soulève l'étude des dents est celui de

Aux accidents locaux de la première dentition se rapportent l'augmentation de la sécrétion salivaire, la rougeur consécutive des joues, le prurit des gencives, le mâchomement, rarement une hémorrhagie légère (Billard), quelquesois des aphthes. La sluxion inflammatoire des gencives s'accompagne souvent d'un gonssement, constatésurtout au niveau des incisives supérieures, et qui est attribué fréquemment à tort, selon M. Trousseau, à la sortie prochaine de la dent. La fièvre, les éruptions diverses d'érythème ou de strophulus, l'insomnie, les réveils en sursaut, les srayeurs, les convisions, les vomissements, la diarrhée, parsois la toux, sont les symptômes sympathiques qui ont été observés. — Les maladies qui surviennent à l'époque de la dentition n'acquièrent pas, dans tous les cas, une plus grande gravité par le sait d'une évolution dentaire incomplète ou difficile, et une maladie aiguë antérieure n'apporte souvent aucun obstacle à cette évolution.

Avec de l'attention, il sera facile de ne pas confondre les convulsions résultant d'une dentition difficile avec ceiles d'une ménuscite.

DÉPÉRISSEMENT. — V. AMAIGRISSEMENT.

**DÉPLACEMENT.** — J'ai signalé à propos de chaque organe les déplacements qu'il peut subir par le fait des maladies. V. aussi Déviations et Dilatations.

DERMALGIE. — Une douleur plus ou moins vive de la peau sans que les lissus cutanés présentent une altération matérielle, constitue la dermalgie. M. Jolly, sous le nom de névralgies cutanées (Dict. de méd. en 15 vol., 1834), a particulièrement insisté sur ces douleurs superficielles; mais le travail de M. Beau, paru en 1841 dans les Archives, est le plus important qui ait été publié sur ce sujet. Cependant beaucoup de points restent obscurs dans l'étude de la dermalgie, dont les rapports avec les névralgies proprement dites n'ont pas été suffisamment recherchés, ainsi que Valleix l'a fait remarquer avec raison.

1º Caractères. — La dermalgie peut siéger dans tous les points de la peau de la tête, du tronc ou des membres, suivant M. Beau; rarement générale ou multiple, elle est limitée le plus ordinairement à une étendue qui varie de 2 à 10 centimètres carrés. La douleur, qui en constitue le symptôme essentiel, est spontanée ou provoquée. La douleur spontanée est elle-même fixe ou intermittente, comme dans les névralgies des troncs nerveux, et, sauf la direction des élancements, qui ne suivent pas le trajet connu des branches nerveuses, les caractères de la douleur fixe ou continue et de la douleur intermittente, ont la plus grande analogie de part et d'autre. On peut s'en convaincre en rapprochant la description que nous avons donnée ail-

leurs des douleurs de la névralgie, de celle des douleurs de la dermalgie tele que l'a tracée M. Beau. La douleur provoquée offre ceci de remarquable dans à dermalgie que le plus léger contact, celui des vêtements, des doigts, même celui de la barbe d'une plume, est insupportable au malade, même si l'épiderme est répais comme au talon, par exemple; et si la partie est recouverte de poils ou deche veux, il suffit de passer la main sur eux à distance de la peau, pour que celle subisse une impression douloureuse; souvent la douleur est au contraire dimante par une forte pression (Beau). Dans certains cas rares, il se joint à la douleur en mouvement fébrile manifeste; mais le plus souvent la dermalgie est apprésipe, elle dure un jour à deux semaines, disparaît graduellement; et peut quelqueles gagner de proche en proche comme l'érysipèle ambulant; enfin les récidives su fréquentes.

2º Conditions pathologiques et signification. — L'important, une sois la demalgie reconnue, est de remonter à sa cause et d'établir si elle est idiopathique es symptomatique; mais avant tout il saut savoir si la dermalgie idiopathique entréellement, et si elle n'est pas un simple signe d'une névralgie ordinaire des ser qui se distribuent à la région où siège la dermalgie. Pour cela, il saut recherder s'il existe des points douloureux caractéristiques (V. Névralgies).

Les maladies qui donnent lieu à la dermalgie symptomatique sont, d'aprè M. Beau : l'intoxication saturnine, la myélite, qui fait apparaître les douleus a tanées sur les membres inférieurs; l'hystérie, la syphilis et le rhumatisme. (V. In-péresthésie.)

## **DESQUAMATION.** — V. SQUAMES.

**DÉVIATIONS.** — Les seules déviations d'organe qui nécessitent un expet particulier sont les déviations utérines et vertébrales; les autres ont été rappelés à propos des organes qui en peuvent être le siège.

## I. Déviations utérines.

Je n'ai pas à faire ici une histoire complète des déviations utérines, affections qui ont donné lieu, dans les dernières années surtout, à une foule de travaux d'assertions contradictoires. Sous le rapport du diagnostic, la question se trouve en 19 parence bien simplifiée puisqu'il s'agit de distinguer un fait physique, le déplacement survenu dans la position normale de l'utérus, et d'en constater les conséquences pathologiques; cependant elle est loin d'être aussi simple qu'elle le paraît au preme abord. Suivant certains observateurs, en effet, les déviations sont indifférents. c'est-à-dire ne sont pour rien dans les phénomènes observés; suivant d'autre, a contraire, elles sont tout. Ce qui est certain, c'est que l'on a vu fréquemment k redressement de l'utérus dévié être immédiatement suivi de la disparition de l' cidents symptomatiques. Or, un pareil effet aurait-il eu lieu si les déviations arries été sans influence? Non, évidemment. On est donc forcé d'adopter, au moins dans une certaine mesure, que les déviations utérines sont réellement des maladies. Dans un assez grand nombre de cas, il est vrai qu'elles existent sans provoquer de trobles morbides; mais il en est de même d'une foule de lésions locales constituent de maladies incontestables.

Avant d'aller plus loin, il faut s'entendre sur le mot déviation et sur la position habituelle de l'utérus dans l'état physiologique.

Pour M. Cruveilhier, l'utérus n'a pas de position fixe normale ches la femme qui

a eu des enfants. Après lui, plusieurs auteurs ont mis hors de doute l'existence de déviations congénitales ou physiologiques, dont je parlerai plus loin, tout en reconnaissant la stabilité relative de l'utérus dans l'état normal. M. Aran, qui a publié récemment les résultats de ses recherches sur la statique de l'utérus, attribue cette diversité d'opinions à ce que les observations qui les ont motivées n'ont pas été faites dus les mêmes circonstances. Pour lui, l'utérus a un axe de suspension, ce qu'on a décrit jusqu'ici sous le nom d'axe de l'organe n'étant autre chose que so aze d'inclinaison sur son axe de suspension proprement dit. Ce dernier, qui correspond chez la femme pubère à la réunion du col et du corps de l'utérus, est constitué par une sorte d'anneau complet comprenant en avant les adhérences du bas-fond vésical à l'utérus (sur lesquelles Virchow a insisté avec raison), en arrière le gament postérieur, latéralement les fibres latérales de ce dernier, et enfin concurremment l'insertion du vagin sur le col. C'est autour de ce point, comme autour d'un are, que se sont les mouvements du sond de l'utérus en avant, en arrière et sur les colés, et bien que mobile lui-même, cet axe est en réalité le point sur lequel repose l'organe. Je n'insiste pas sur l'importance de ce fait, que M. Aran dit avoir établi d'après de nombreuses recherches.

Il résulte de ce qui précède que l'utérus doit être considéré comme naturellement indiné en avant suivant l'axe du détroit supérieur, et que cette situation est le point de départ fictif des déviations que l'organe subit, que son corps s'incline ou se séchisse en avant, en arrière, ou sur l'un des côtés. D'où l'antéversion ou l'antéfezion, la rétroversion ou la latéroflexion.

1º Eléments du diagnostic. — Valleix attribuait aux déviations utérines, qu'il a si bien étudiées: une douleur spontanée, toujours très-incommode, au niveau de l'utérus, s'exaspérant souvent, quelquesois devenant très-violente, se montrant fréquement en avant dans les déviations antérieures, et en arrière dans les déviations postérieures; augmentant toujours considérablement par la marche, la station verticale, très-souvent par le toucher vaginal et par la pression hypogastrique lorsque l'utérus est volumineux et en antéversion; la miction fréquente et parsois douloureuse; la désécation rare, pénible, difficile; le trouble habituel des menstrues; les métrorhagies fréquentes, très-rarement la suppression des règles; mais, en revanche, leucorrhée constante; des névralgies abdominales et intercostales, des troubles digestifs variés et persistants (perte d'appétit, douleurs épigastriques); un hystéricisme des plus prononcés; dans les cas où l'intensité des symptômes était le plus maniseste, du dépérissement, de l'anémie, et une saiblesse empêchant les malades de vaquer à leurs occupations.

L'exploration directe des organes par le toucher vaginal, l'introduction de la sonde utérine dans la cavité de la matrice, et l'application du spéculum, sont indispensables au diagnostic. Quant au toucher rectal, il ne fournit pas ici de signes assez tranchés pour être habituellement conseillé.

Le toucher vaginal doit être pratiqué avec lenteur et ménagement, la femme étant debout, parce qu'alors on apprécie mieux le degré de la déviation. On sent alors que la disposition des différentes parties de l'utérus indiquée ailleurs IV. Toucher vaginal) est modifiée. Il y a des saillies là où doivent se trouver des vides, et des vides à la place des saillies de l'état normal. On constate en même temps l'état du col utérin, son volume, sa consistance, s'il présente des granula-

tions ou des ulcérations, si l'organe est mobile, s'il n'a pas contracté d'adhérenc anomale, s'il ne se plie pas lorsqu'on veut le déplacer, s'il est lourd, et si, étant selevé, l'autre maiu peut le sentir en pressant la région hypogastrique, ce qui démont que l'organe est volumineux. — Le cathétérisme utérin, au moyen de la sont utérine, est le mode d'exploration le plus important avec le toucher, puisqu'i fait arriver à un diagnostic précis, presque mathématique. La pénétration de la sonde dans la cavité utérine, se saisant dans des directions différentes, indique a effet parfaitement le sens de la déviation du corps de l'utérus, comme on le un plus loin. — Ensin l'emploi du spéculum sournit de son côté des signes très de au diagnostic. Le spéculum qui est plein, ou à développement, est préférable a spéculum bivalve, que rejetait Valleix. On ne doit pas, comme le recommandait & excellent praticien, chercher à atteindre directement le col de l'utérus, mas les pénétrer directement l'instrument, après avoir retiré l'embout, de manière à ve les plis de la muqueuse vaginale se diviser au centre même du champ du spécula. On arrive ainsi jusqu'à la lèvre antérieure de l'utérus, qui se montre d'abord s'etérus n'est pas dévié, attendu que, dans l'état sain, il forme avec le vagin un and obtus ouvert en avant. Quand on ne trouve pas le col dans cette position, on sin qu'il existe une déviation, qui varie suivant qu'il faut aller chercher l'orifice de de très en avant ou très en arrière. Je me hâte de faire remarquer que le col per per raître à sa place normale et cependant une déviation ou plutôt une flexion de l' térus exister; en pareil cas, le toucher et le cathétérisme seuls la font découvrir.

2º Inductions diagnostiques. — Le diagnostic des déviations utérines n'est pusible que par l'exploration directe de l'utérus par le toucher, le spéculum et le thétérisme utérin. Jusque-là, on peut dire qu'il n'y a pas un seul symptôme qu'in puisse être mai interprété et considéré comme appartenant à une autre affection; l'suffit, en effet, de rappeler les douleurs variables, les symptômes résultant de la pression de l'utérus déplacé, les troubles menstruels, digestifs, nerveux, l'anéme. le dépérissement, pour faire comprendre qu'ils peuvent être de nombreuses sources d'erreur de diagnostic, jusqu'à ce que l'exploration physique de l'utérus ait et leu Il faudra donc provoquer cette exploration dès que l'on pourra soupçonner l'existence de la déviation.

Mais les signes physiques fournis par le toucher, le spéculum, ou le cabble risme utérin, varient suivant l'espèce de déviation existante, ainsi que je vas k rappeler.

a. — Antéversion. — Le spéculum, introduit directement, montre la face anterieure du col, qui ne peut être saisi que très-difficilement en portant l'extrémit de l'instrument en arrière, et en lui faisant décrire une courbe d'arrière en avail Le toucher vaginal fait sentir le col fortement porté en arrière vers l'angle sacrosstébral, et le corps formant une rénitence insolite au niveau de la paroi antérieur du vagin.

La sonde utérine, le bec en avant et poussée doucement, pénètre par l'orifice de col dans l'utérus tandis que l'on abaisse le manche vers le périnée.

lci la fréquence de la miction, qui s'explique par la pression du corps de l'uir rus sur la vessie, est plus grande que dans toute autre déviation, sans pourtant ètre particulière aux déviations antérieures. De plus la douleur a lieu plus fréquenment dans les deux aines en s'irradiant vers les cuisses.

Les erreurs de diagnostic sont rares dans l'antéversion. On ne commettrait plus nijourd'hui l'erreur de Levret, taillant une femme chez laquelle il prit la saillie du orps de l'utérus proéminent à travers les parois vaginales pour une pierre enchaonnée. L'emploi de la sonde utérine simplifie manifestement ces questions de diagnostic.

b. — Antéstexion. — Le spéculum ne peut saire reconnaître cette déviation, le alse présentant dans le champ de l'instrument directement introduit dans le vagin. - Mais le toucher, tout en constatant que le col est dirigé en avant, trouve le corps ntièrement replié sur le col, ou formant avec lui un angle plus ou moins ouvert, ce qui est le plus ordinaire; enfin il peut n'y avoir qu'une courbe générale à concavité ntérieure (flexion en arc, de M. Sommer; antécourbure, de M. Aran), et dans des as exceptionnels, on peut rencontrer une ou plusieurs flexuosités (Valleix). — Le athétérisme utérin sert à reconnaître la profondeur de la flexion, et redresse l'utérus comme dans l'autéversion, si l'on porte le manche plus fortement en arrière et en poussant avec précaution; mais si la flexion est prononcée, il est nécessaire de porter le bec du cathéter en arrière et en bas, puis, arrivé à l'obstacle dû à la flexion, de relourner la sonde en place et de ramener en avant son bec qui alors pénètre avec acilité. Une particularité anatomique bien importante à ne pas oublier, quand on pratique le cathétérisme en pareil cas, et qui a été observée par MM. Depaul, Valleix et Virchow, c'est l'amincissement membraneux en quelque sorte de la paroi utérine antérieure au niveau de la flexion, amincissement qui oblige à procéder au cathétérisme avec beaucoup de ménagements.

Comme symptômes fonctionnels, on trouve ici la fréquence de la miction plus rare, que dans l'antéversion, parfois une rétention du mucus dans la cavité utérine et même une véritable hydrométrie (Kiwisch). Je dois ajouter que l'antéssexion peut souvent exister sans symptômes, M. Boullard (Thèse 1853) ayant constaté, dans un bon nombre de cas, qu'elle n'est autre chose que la persistance ou l'exagération de la forme naturelle de l'utérus chez le fœtus.

La proéminence du corps infléchi de l'utérus pourrait être prise pour une tumeur que conque développée en avant de l'utérus, de même qu'il peut arriver qu'une tumeur réelle due à un cancer de la vessie, à l'ovaire développé, etc., soit prise pour une antélexion. Le cathétérisme utérin permet seul de dissiper tous les doutes, en laisant pénétrer facilement et directement la sonde jusqu'au fond de l'utérus, s'il n'y a pas d'antéflexion.

c.— Rétroversion. — A l'aide du spéculum, on constate que le col se présente surtout par sa face postérieure, et que, pour le saisir, il faut diriger fortement l'extremité de l'instrument en haut et en avant. — Par le toucher vaginal, l'utérus est senti abaissé, avec l'orifice du col porté en avant contre la paroi du vagin, et le basfond de la vessie. Plus haut, en avant, on trouve comme un grand vide, où n'existe que la résistance molle de la masse intestinale, tandis qu'inférieurement et en arrière, on peut parcourir presque toute l'étendue de l'utérus, dont on suit le corps dans la concavité du sacrum; l'utérus est presque toujours augmenté de volume. — La sonde utérine ne pénètre dans le col que si la concavité de l'instrument ou le bec est dirigé en arrière, et l'on ne franchit ensuite l'orifice interne qu'en soulevant fortement le manche de l'instrument en haut, et en poussant doucement en arrière jusqu'à ce que l'on soit arrivé au fond de l'utérus. Ordinairement en tournant en-

suite en avant la concavité de la sonde et en abaissant son manche vers le périnée, on redresse l'utérus, à moins qu'on n'éprouve une résistance asses forte qui indique l'existence d'adhérences péritonéales qui entretiennent la déviation, et qu'il fast toujours, quand on en soupçonne l'existence, éviter avec soin de tirailler.

Dans cette variété de déplacement utérin, la douleur locale occupe constamment les lombes, parfois la région sacrée; la constipation est constante, et elle alterne chez certaines malades avec du dévoiement et le rejet de mucosités; quelquefois enfo il y a aussi des douleurs expulsives dans le rectum, sans résultat.

d. — Rétroflexion. — Quoique Simpson, se fondant sur la similitude des symptômes de la rétroversion et de la rétroflexion, n'ait pas traité séparément ces den variétés de déplacements utérins, il est essentiel de faire connaître leurs différences diagnostiques. Il y a, en effet, dans les rétroflexions une chose importante à consdérer : la position relative du col et du corps de l'utérus. On sent toujours m toucher, en arrière du col, la saillie globuleuse qu'y forme le corps rétrolléchi, et parfois, entre les deux, l'angle d'inflexion ; mais le col peut être en même temp soit dans sa position normale, soit dirigé en avant et en haut comme dans la simple rétroversion, soit dirigé en arrière comme dans l'antéversion. Dans ce dernier cas, il est quelquefois difficile d'atteindre la saillie du corps de l'utérus qui se trouve comme masqué par le col, entièrement replié sur lui, et l'on peut croire à une antéverson si l'on ne constate pas l'absence du corps en avant du col. Dans tous les cas de rétro flexion, en effet, le doigt, dirigé en avant du col, y sent un vide virtuel à la place de la résistance du corps de l'utérus. L'introduction de la sonde, dans les rêtreflexions, peut se faire avec la concavité en avant, jusqu'au niveau de la flexion; mais là, il faut lui imprimer un mouvement de rotation demi-circulaire, qui lui permet ensuite de pénétrer de haut en bas et d'avant en arrière, si l'on relève k manche du cathéter vers le pubis en opérant un léger mouvement de propulsion Ce mode de pénétration révèle par lui-même l'existence de la rétroffexion; si on retourne ensuite la sonde en place, on rétablit l'utérus dans sa position normale, mais momentanément, comme pour l'antéversion.

La rétroflexion est la déviation utérine dont le diagnostic est le plus difficile, et qui a donné lieu aux erreurs les plus multipliées. Une tumeur fibreuse située dans la paroi postérieure du corps de l'utérus peut parfaitement simuler la rétroflexion, ainsi que M. Barth l'a observé. Une hématocèle rétro-utérine ou un phlegmon rétro-utérin peuvent aussi en imposer pour une rétroflexion; mais les tumeur qui en résultent présentent une mollesse moindre que l'utérus, et de plus celle du phlegmon est d'une sensibilité extrême. Du reste, dans ces deux circonstances, le cathétérisme lève tous les doutes en se pratiquant comme dans l'état normal. Il en est de même si l'ovaire enflammé et déplacé vient s'accoler à la partie postérieure de l'utérus, comme l'a vu M. Rigby.

c. — Quant aux latéroversions et latéroflexions, elles n'ont qu'une importance secondaire, attendu qu'elles coïncident toujours avec les autres déviations, surtout avec les antérieures, et que l'on est porté à penser, d'après les recherches de M. Aran, qu'elles sont ordinairement congénitales, comme on le verra plus loin. Valleix a rencontré des cas dans lesquels elles semblaient déterminer le siège de la douleur dans l'aine correspondante.

Si l'on tient compte de ces données diagnostiques, on constatera qu'il y a dévis-

tion de l'utérus, et l'on déterminera en même temps son espèce. Mais quelle est la cause de la déviation? Est-elle physiologique ou congénitale? Est-elle réellement de nature pathologique? Telles sont les questions qu'il s'agit ensuite de résoudre au lit du malade, et qui, traitées à un point de vue général, ont donné lieu aux affirmations les plus contradictoires. Dégagées de la donnée la plus difficile à résoudre, donnée secondaire pour nous, celle du traitement, ces questions sont notablement simplifiées.

ll est clair d'abord qu'il y a des déviations pathologiques. C'est ce que démontrent les faits d'invasion de phénomènes attribués aux déviations utérines, sous l'insuence d'un effort musculaire quelconque, d'une chute, du cahot d'une voiture. et s'annoncant quelquesois par une douleur plus ou moins vive de tiraillement ou de craquement dans le bassin. C'est ce que prouvent encore : la cessation immédiate des accidents par le simple redressement de l'utérus reconnu dévié, qui a lieu quelquesos; la persistance des accidents de la déviation produite par les tumeurs périutérines et les brides cicatricielles (très-bien décrites par M. Rokitanski et M. Virchow, et que l'on ne reconnaît pendant la vie qu'à la résistance opposée par l'organe à son redressement); l'enclavement de l'utérus dévié, développé par une grossesse peu avancée, et donnant lieu à des symptômes graves (douleur excessive, rétention des urines et des fèces, inflammation locale, métropéritonite), symptômes tantôt suivis de mort, tantôt cessant avec le redressement de l'organe à l'aide du levier obstétrical (Bleynie). Les faits de cette espèce (V. Gaz. hebdom. 1856) autorisent à considérer aussi comme réellement pathologiques les déviations attribuées à l'augmentation de poids et de volume de l'utérus atteint de congestion ou d'inflammation, et favorisées par la laxité des ligaments de l'utérus et par la trop grande amplitude du vagin.

Mais si les déviations pathològiques accidentelles sont manifestes et reconnaissables à leurs causes ou à leurs signes particuliers chez un certain nombre de femmes, comment, en l'absence de ces causes ou de ces signes, reconnaître que l'on n'a pas affaire à des déviations congénitales ou physiologiques? S'il est aujourd'hui un fait incontestable et reconnu par une soule d'observateurs, c'est certainement l'existence de l'antélexion de l'utérus comme condition anatomique normale chez le fœtus et le nouveau-né. Mais, avec les progrès de l'âge, que devient cette déviation physiologique congénitale, si commune à la naissance qu'on la rencontre sur la plupart des cadavres d'enfants nouveau-nés? que deviennent aussi les cas bien plus rares, mais bien constatés aussi, d'antéversion, de latéroversion, ou de latéroflexion, et enfin de rétroversion congénitales? C'est ce que M. Aran a recherché à l'aide de trente-sept examens cadavériques (Leçons sur les maladies l'utérus, 1860). Or, il résulte de ca faits : que l'antéflexion paraît être l'apanage de la jeunesse, surtout de la riginité, et que par conséquent on doit la considérer comme étant congénitale, du moins dans la plupart des cas; que cette antéssexion disparait probablement après l'age de 27 ans environ; que les autres déviations se remarquent indifféremment à tous les àges, ce qui doit faire admettre qu'elles sont habituellement accidentelles ; et enfin que la rétroflexion et la rétroversion non produites par des adhérences se rencontrent principalement, sinon tonjours, chez des femmes qui ont eu des enfants.

Ces données précises sont très-importantes pour le diagnostic. M. Aran a fait en outre remarquer que l'utérus offre souvent, à partir de la vie intra-utérine, des inclinaisons latérales avec ou sans flexion du corps de l'organe, inclinaisons et

inslexions qui sont sinon produites, au moins entretenues, par le raccourcisement du cordon sus-pubien correspondant à l'inflexion et à l'inclinaison. L'auteur condu que l'on doit considérer comme physiologiques les antésexions, les obliquites à peut-être aussi les latérostexions de l'utérus. De son côté, Valleix, qui admettai les déviations congénitales, considérait comme telles celles qu'il rencontrait che les vierges, ou bien chez les semmes qui n'avaient pas eu d'ensants et très-peu de rapprochements sexuels.

Reste à savoir, comme le dit lui-même M. Aran à propos des variétés de déntions congénitales qu'il a signalées, si la prolongation de ces déviations, et surtout de l'antéflexion au delà de l'époque de la vie à laquelle elle constitue presque un du normal, ne pourrait pas donner lieu à des accidents pathologiques, s'opposer à b sortie du sang menstruel, devenir une cause de stérilité. La chose lui paraît possible, probable même, mais au moins extrêmement rare. Il faudra donc tenir compte à la nature congénitale de la déviation, sans oublier que Valleix, consulté pour desse de déviations qu'il a considérées comme congénitales, a fait évidemment disparaît les accidents par le traitement dirigé contre le déplacement seul, traitement der au reste le mode importe ici fort peu en vue du résultat.

On a signalé comme complications des déviations les difficultés de l'accombement, la fréquence de la stérilité, l'avortement (?), et enfin l'engorgement de le térus, qui a été considéré tour à tour comme unique cause des accidents attribée aux déviations, comme une complication insignifiante ou comme une complication très-importante des déviations utérines. Enfin, dans un cas exceptionnel de répression, M. Grenser a vu le fond de l'utérus venir faire saillie hors de la vulve, par

une rupture de la paroi postérieure du vagin.

Parmi ces diverses complications, je dois signaler l'engorgement utérin, dont ce a singulièrement exagéré l'importance. Cela résulte d'un seul fait bien significaticest que Valleix a vu disparaître les accidents locaux dès que l'utérus était maintent redressé, malgré l'engorgement persistant. Valleix admettait que l'engorgement seul, pas plus que la déviation seule, ne pouvait pas, dans la grande majorité des cas, produire les symptômes propres aux déplacements, tandis que leur reamon

les produit presque à coup sûr. (Guide, 3° édit., t. IV, p. 189.)

Ce que je viens de dire de l'engorgement, je pourrais le dire à certains égards de prolapsus de la matrice qui accompagne fréquemment les déviations, et auquel on attribué aussi à tort les symptômes observés. On voit combien l'interprétation pritique des déviations utérines se complique, et combien sont nombreuses les difficultés d'un diagnostic complet. Cela paraîtra plus évident encore si je rappelle que certains observateurs ont attribué les améliorations ou les guérisons des accidents observés, obtenues par le redressement momentané de l'utérus au moyen de la sonde. à un état névralgique de l'organe, qui céderait alors sous l'influence du contri irritant du cathéter porté jusqu'au fond des cavités utérines.

3º Pronostic. — Le pronostic des déviations utérines n'est pas grave; ce n'est que dans des cas tout à fait exceptionnels que la mort a paru être la conséquence du déplacement de l'utérus. Mais que l'on se rappelle la longue série de symptômes série que les déviations provoquent, que souvent il en résulte, pour les femmes qui en sont atteintes, l'impossibilité de marcher facilement et de vaquer à leurs occupations pendant un temps parsois indésini, si l'on ne s'occupe sérieusement de les traiter, et

on ne les considèrera pas comme des lésions insignifiantes. La grossesse et l'accouchementont une influence réelle sur le pronostic des déviations utérines. La rétroversion avec enclavement dans le cours de la grossesse est suivie de mort si elle n'est pas réduite. Valleix croyait plutôt à une influence nuisible des grossesses, et n'admettait comme exceptions à cette règle générale que de simples améliorations. Cependant d'autres observateurs ont constaté des guérisons complètes après une nouvelle grossesse. Il résulte des faits de guérison observés, que les déviations en avant guérissent moins facilement que les autres. Quant aux déviations qui s'accompagnent d'adhérences péritonéales, dont l'existence est constatée par le cathétérisme, on doit regarder ces faits comme incurables, et éviter l'emploi de tout moyen mécanique de redressement.

## II. Déviations vertébrales.

le comprends sous ce titre les diverses courbures du rachis, auxquelles on a donné les noms de cyphoses (inflexions ou incurvations antérieures), de lordoses inflexions postérieures), et de scolioses (inflexions latérales). Les points importants qu'elles offrent à examiner sous le rapport du diagnostic sont relatifs: 1° aux conditions physiologiques et pathologiques dans lesquelles se montrent ces déviations, ronditions si bien exposées par M. Bouvier dans ses Leçons cliniques sur les maladies de l'appareil locomoteur (1858); 2° aux conséquences de ces déformations au point de vue de la pathologie et de la séméiologie.

À. CTPHOSE. — La cyphose physiologique, appelée aussi voussure, dos voute, et dépendant d'une faiblesse de la constitution et de positions habituelles vicieuses, ne doit pas être confondue avec les cyphoses d'origine pathologique. Celles-ci sont dues à une souffrance viscérale habituelle, même légère, au rachitisme chez les jeunes enfants, à des contractures des muscles de la partie autérieure du col ou du tronc, et au rhumatisme musculaire ou articulaire, qui agit tantôt à la manière des contractures, tantôt en déterminant des attitudes qui sont prises par le malade pour éviter la douleur produite par la contraction des muscles ou les mouvements des jointures du rachis.

Le plus souvent, il est facile de distinguer les cyphoses dont il vient d'être question, de celles produites par le mal vertébral ou mal de Pott. Dans la plupart des cas de mal de Pott, en effet, la saillie du rachis n'est pas uniforme, mais en pointe, au niveau d'une apophyse épineuse; cette saillie apparaît d'emblée, ou si l'on fait courber le malade en avant; de plus, lorsqu'on soulève un enfant affecté de mal vertébral: en général il crie et s'agite, il y a peu ou pas de souplesse du tronc, de l'oppression, une douleur épigastrique, de la paralysie, des abcès par congestion. Cependant la confusion est quelquefois possible lorsque les signes les plus caractéristiques du mal de Pott font défaut.

La cyphose n'a sur les organes intrathoraciques aucune influence pathologique qui mérite d'être mentionnée. Elle a seulement pour conséquences de raccourcir le tronc et de resouler le sternum en avant.

B. Lordose. — Cette incurvation du rachis en arrière s'observe principalement aux lombes, où elle n'est que l'exagération de la courbure naturelle de cette région. Comme déformation physiologique, elle résulte d'une disposition originelle ou d'un excès de contraction habituelle des muscles sacro-spinaux, comme on le voit chez les marchandes ambulantes chargées d'un éventaire, et temporairement pendant la

grossesse; cependant lorsqu'elle s'est répétée, la lordose de la grossesse peut amont aussi une vraie difformité permanente.

La cause des lordoses symptomatiques cervicale, lombaire ou même dorale, du être cherchée dans des cicatrices vicieuses, des contractures aigués, des paralysic ou des courbures de compensation. La paralysie des muscles abdominaux, procipaux fléchisseurs du rachis, produit une lordose lombaire très-remarquable sus ensellure caractéristique (Duchenne). Le même observateur a signalé aussi la lordose lombaire comme résultant de la paralysie des muscles sacro-lombaires. Dans ce denier cas, la nécessité où se trouve le malade de tenir le haut du tronc en arrière pour éviter sa chute en avant, fait que la lordose a lieu sans ensellure, les fesses eux portées en avant avec le bassin.

La lordose franche a pour conséquence la saillie très-pronoucée du ventre avant, saillie que l'on pourrait attribuer à une maladie abdominale, si l'on négligeait d'examiner les vertèbres.

C. Scoliose. — Les courbures latérales du rachis ainsi désignées sont celles quintéressent principalement le médecin sous le rapport du diagnostic. M. Bours distingue deux espèces de scolioses : celles par flexion et celles par déformation. Quand elles sont physiologiques, elles sont dues à des attitudes habituelles favorées par l'action de l'aorte sur un rachis doué d'une force plastique médiocre, ou pu une disposition héréditaire.

Les scolioses d'origine pathologique, ou symptomatiques, sont tantôt la consquence de la contracture (commune au col, où elles sont accompagnées de retion de la tête), de la paralysie (hémiplégie), d'une simple douleur (toricale aigu, lombago, pleurodynie, etc.), et tantôt elles résultent du rachitisme, de l'attéomalacie ou d'un épanchement pleurétique actuel ou résorbé.

Les scolioses au niveau du thorax ont pour résultat la saillie du côté du des correspondant à la saillie latérale du rachis, la dépression du côté opposé, et, comme saillies de compensation, une saillie antérieure du thorax du côté qui est déprince en arrière, et au contraire une dépression antérieure du même côté que la saillie postérieure. On a conclu de ces faits que les saillies postérieure droite et antérieure gauche que présente assez souvent réunies la poitrine des individus trèbien portants, sans déviation apparente à droite au niveau de l'épine, correpondaient à une déviation intérieure des corps vertébraux. Mais s'il en était ans comment expliquer que j'aie observé fréquemment isolées, non-seulement la saille droite du dos, mais encore la saillie antérieure gauche, sans aucune autre hiermorphie thoracique (Rech. sur l'inspect. et la mensur. de la poitr., 1858. Malgré la haute autorité de M. Bouvier en pareille matière, je ne saurais voir duces hétéromorphies thoraciques (sauf démonstration anatomique) des conséquence nécessaires de scolioses vertébrales dans tous les cas.

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de déviations vertébrales qui entraînent des difformités aussi grandes que les scolioses, chez les rachitiques par exemple, che lesquels la cyphose combinée à la scoliose produit la plupart des gibbosités. — 1 la percussion, dans les cas de déviations très-prononcées, le côté saillant du dos es moins sonore que le côté déprimé, qui rend le plus souvent un son tympanque mais la diminution relative de la sonorité du côté saillant ne peut pas tenir toujours à la torsion des corps vertébraux de ce côté, car l'atténuation du son s'étend as-

là. Suivant MM. Barthez et Rilliet, l'épaississement relatif on absolu des omoates, qui peuvent doubler, tripler d'épaisseur chez les enfants rachitiques, contrine aussi à produire une matité qui peut induire en erreur lorsque la respiration hysiologique a un timbre soufflant, ce qui est loin d'être rare dans l'enfance. uns le cas de scoliose lombaire très-prononcée, on peut sentir dans l'abdomen la plome vertébrale déviée formant une tumeur qui, à la palpation et à la percusou, peut donner le change si l'on n'examine pas la conformation du rachis.

Les scolioses ne produisent de gêne dans les fonctions des organes centraux de la reulation et de la respiration que dans le rachitisme avec déformations thoraques très-prononcées; et encore a-t-on exagéré cette influence outre mesure.

DIABÈTE. — On désignait autrefois ainsi toute exagération persistante de l'amdance de l'urine, comprenant aujourd'hui la POLYURIE (diabète insipide) et la account (diabète sucré). V. aussi au mot Urine.

**DIABLE** (BRUIT DE). — V. VASCULAIRES (Bruits).

DIAPHRAGME. — Les parties du diaphragme qui ne varient pas de posion sont les attaches de ce muscle; sa partie libre au contraire, qui sépare les sux cavités du tronc, est extrêmement mobile et par conséquent changeante, soit se, dans l'état physiologique, elle serve à la respiration et à la phonation, à l'éternement, au rire, à l'action de pleurer, au hoquet; soit que, dans l'état patholoque le diaphragme se trouve resoulé insérieurement vers l'abdomen ou supérieuresent vers la poitrine.

- 1º Maladies. Comme les autres muscles du corps, le diaphragme peut être lieint de douleurs variables, de contracture (ou spasme), d'atrophie, de paratsie; et ces affections empruntent à la position même de ce muscle, et à ses fonctors, une physionomie toute particulière. On a observé aussi la perforation du liaphragme comme complication de péritonite.
- 2º Signes. A la suite d'une toux répétée et prolongée, les attaches du diaphragme sont souvent le siège d'une douleur occupant en travers la base de la poitrine et particulièrement le rebord des fausses côtes, augmentant par les mouvements
  respiratoires, la toux, l'éternuement, etc., en un mot par tous les mouvements, et
  surtout par les mouvements brusques du diaphragme. Cette douleur, siégeant des
  deux côtés, ne doit pas être confondue avec une douleur pneumonique ou pleurétique; elle a d'ailleurs un caractère qu'il faut rechercher, c'est la coïncidence
  d'une douleur analogue dans les parties voisines des muscles de l'abdomen et dans
  les mouvements de flexion rapide du tronc. Cette douleur est bien moins vive que
  celle qui caractérise l'affection qui a été considérée comme un rhumatisme du diaphragme, et qui ne me paraît être qu'une contracture de ce muscle de médiocre
  intensité. (V. Rhumatisme musculaire.)

Quoi qu'il en soit, les diverses affections du diaphragme s'accompagnent de troubles fonctionnels. Ces troubles consistent en une dyspnée résultant de la brièrelé de la respiration, qui ne se fait que par les côtes supérieures, la base de la poirine étant immobile ainsi que les parois supérieures de l'abdomen. D'autres fois la dyspuée coïncide avec la dépression sous-costale et épigastrique de l'abdomen dans l'inspiration, et avec sa dilatation au contraire dans l'expiration, mouvements inverses de ceux de l'état normal. C'est ce que l'on observe dans l'atrophie et la paralysie du diaphragme, mais sans qu'on doive y voir un signe pathognomonique

de ces maladies, car ces phénomènes, ou du moins l'immobilité du diaphragne peuvent s'observer aussi dans toutes les affections douloureuses des organs qua avoisinent le diaphragme, et sans qu'il y ait alors nécessairement paralyse de muscle, comme on l'a dit. La gêne de la respiration peut devenir excessive, et mène être rapidement suivie d'asphyxie par suite de la contracture ou du spasme du éphragme; ce spasme s'accompagne aussi d'une saillie exagérée des deu hypchondres, qui se remarque surtout dans cette maladie. Le hoquet est quelquéos u signe d'affection du diaphragme, mais il ne constitue pas un signe pathognomique. Il n'en est pas de même du trouble qui se remarque dans l'acte de la phoution lorsqu'il y a inertie du diaphragme (atrophie, paralysie): le malade ne pu alors parler avec continuité; dès les premiers mots, l'air lui manque comme était à la fin d'une expiration forcée. Ce signe est caractéristique et ne peut être me connu lorsqu'on l'a une fois constaté.

3º Exploration. — Ou voit que l'inspection de la poitrine est le prinquinoyen d'exploration dans le diagnostic des affections du diaphragme. L'électration, lorsque la paralysie est incomplète, peut aussi être un moyen de diagnostien faisant cesser les accidents paralytiques, immédiatement ou peu après la fardisation des nerfs phréniques. Celle-ci a pour effet de faire écarter les côtes intérieures et de soulever les parois abdominales pendant que l'air entre avec la dans les poumons. Cette faradisation localisée des nerfs phréniques s'effects par l'application prosonde de chaque réophore conique en dehors de la portion de viculaire du sterno-mastoïdien et au-dessus de la clavicule. C'est là, en effet, p' l'on peut rencontrer le nerf phrénique au moment où il contourne le scalène per pénétrer dans le médiastin. L'électrisation doit être intermittente, c'est dan interrompue momentanément pour que les interruptions correspondent aux moments expirateurs qui suivent chaque contraction provoquée. (V. Électrisation Paralysies locales, Rhumatisme musculaire, Spasme du diaphragme.)

**DIARRHÉE.** -— Caractérisée par des évacuations alvines plus ou moins lequides, abondantes et répétées, la diarrhée est le plus souvent un symptôme. Elle n'est idiopathique que dans des conditions particulières que je rappellerai plus loin.

1° Caractères. — Les principaux sont fournis par la nature même des matière rendues, qui peuvent être stercorales, bilieuses, muqueuses, séreuses, puruleus graisseuses, et contenir des aliments non digérés, du sang, des vers intestimux, de fausses-membranes ou concrétions diverses, des calculs biliaires, des entérolités. Le mélange du gaz aux liquides de l'intestin donne quelquesois lieu à des garçois lements à la pression de la sosse iliaque, et même à une sensation ou à un broit de succion faciles à expliquer. Mais ces différents caractères et ceux qui résultent le marche des accidents diarrhéiques doivent être rapprochés des conditions des lesquelles ces accidents se montrent, pour avoir toute leur valeur.

2º Conditions pathologiques et signification. — Lorsque l'on constate de diarrhée, il faut se demander si elle est idiopathique ou symptomatique.

Dans le premier cas, elle résulte souvent d'une simple émotion morale; elle n'el alors que passagère, et n'a besoin que d'être mentionnée. D'autres fois elle est plurable, et il est difficile de la distinguer de la diarrhée véritablement symptometique.

DIARRHÉE. 277

C'est surtout la diarrhée des très-jeunes enfants qui mérite une attention particulière. Le plus souvent elle est le seul symptôme observé; d'autres fois il y a des coliques au début, de la fièvre (due parfois à une autre cause, la dentition, par exemple); l'appétit n'est pas perdu, quoique les selles, le plus souvent jaunâtres ou verdâtres, mélangées de mucus, de caséum ou d'autres aliments non digérés, se répetent plusieurs fois par jour, avec ou sans coliques; en même temps le ventre est volumineux, sonore, mais le plus souvent indolent à la pression. — Une seconde forme de diarrhée est caractérisée par tous les symptômes locaux et généraux de l'entérite, et je ne puis que renvoyer à cette dernière maladie, car, en pareil cas, il est vraiment impossible de distinguer les deux affections, ce qui explique que (M. Barthez et Rilliet (Traité des malad. des enf., t. I, p. 736) les aient conondues sous le titre de catarrhes et phlegmasies catarrhales aiguës des intestins. F. Extérite.)

La diarrhée symptomatique a une signification différente lo squ'elle est aiguë ou hrunque; et dans ces deux conditions il faut en rechercher l'origine dans une afection d'un autre organe plus ou moins éloigné, lans une maladie générale.

La diarrhée aigue se montre : dans l'entérite aigue; dans la dyssenterie, où elle st remarquable par la fréquence des selles, leur peu d'abondance et les matières pumeuses et sanguinolentes qui les constituent; dans l'embarras intestinal (selles tercorales); dans les uffections vermineuses de l'intestin; dans les empoisonnenents, plus ou moins longtemps après les vomissements; à la suite de l'ingestion ortuite de substances purgatives. Assez souvent la diarrhée survient par extension l'intestin d'inflammations d'organes avoisinants, ou comme crise i ésultant de la upture d'une collection liquide, abcès ou kyste, en rapport avec le tube intestinal, pui donne alors issue à des liquides caractéristiques. Une diarrhée véritablement ritique peut survenir, sans rupture, dans le cours de certains épanchements ou les hydropisies. Enfin la diarrhée aiguë se montre fréquemment dans les maladies générales. Elle est souvent un des principaux symptômes du début de la fièvre typhoide, moins fréquemment de la rougeole et d'autres fièvres éruptives, dont le début peut simuler ainsi l'invasion de l'affection typhoide; elle est un des symptômes caractéristiques du choléra, des fièvres bilieuses, un épiphénomène grave de la fièrre puer pérale, de la résorption purulente et de plusieurs autres maladies aiguës [l'i] me paraît inutile d'énumérer. Enfin, elle est fréquemment une conséquence peu grave des convalescences.

Quant à la diarrhée chronique, il me suffit de rappeler qu'elle se montre dans l'entérite chronique avec ou sans ulcérations, dans le cancer intestinal, dans les rétrécissements de l'intestin où elle alterne avec la constipation, dans toutes les maladies chroniques et dans les cachexies proprement dites. Tantôt elle constitue une complication ultime, et tantôt un symptôme caractéristique qui peut mettre sur la voie du diagnostic. Telle est la diarrhée chronique avec amaigrissement graduel qui peut faire soupçonner l'existence de la phthisie pulmonaire chez les jeunes sujets. Cette diarrhée des phthisiques, si bien étudiée par M. Louis, annonce, suivant cet éminent clinicien, qu'il existe de larges et nombreuses ulcérations intestinales lorsqu'elle est longtemps persistante, que les selles sont fréquentes et que les matières rendues ont l'odeur de matières animales en macération.

La diarrhée peut faire formuler un pronostic très-variable suivant son origine Quoique purulente, elle est ordinairement favorable lorsqu'elle résulte subitement de la rupture d'un abcès dans le tube intestinal. Elle est au contraire très-source de fâcheux augure dans les maladies chroniques.

DIATHÈSES. — Que doit-on entendre par diathèse? On a beaucoup discuir sur le sens de cette expression, et l'on est loin d'être parfaitement d'accord à son sujet malgré les progrès de la science moderne. On admet en général avec Chond. que « la diathèse est une prédisposition en vertu de laquelle plusieurs organe » plusieurs points de l'économie sont, à la fois ou successivement, le siège d'affection spontanées dans leur développement et identiques dans leur nature, lors mènqu'elles se présentent sous des formes diverses. » (Pathol. générale.)

Mais l'on a été plus loin : on a considéré comme des diathèses la plupart de ca uses internes et inconnues des maladies. C'est ainsi que l'on a admis des diathèse catarrhale, séreuse, venteuse, vermineuse, calculeuse, anévrysmale, ossesse, i

vrosique, scorbutique.

Ce que dit M. Baumès du diagnostic des diathèses, sur lesquelles il a publico ouvrage étendu (1853), réduit d'ailleurs la question clinique à ses justes limits. « Evidemment, dit-il, une diathèse ne peut être diagnostiquée que lorsqu'elles é fectué quelque manifestation; sans cette condition, la considération des diathèce. des états diathésiques qui ont existé chez des parents, ne suffirait pas pour affirm que des états morbides semblables existent chez un de leurs descendants qui no offrirait encore aucun signe. On ne peut pas dire qu'une diathèse est à l'état later tant qu'elle n'a donné aucun signe de son existence, et si, pendant la vie d'un indvidu, aucun signe de ce genre ne s'était montré, quelles que fussent les condition diathésiques présentées par ses ascendants et ses descendants, on ne pourrait peaffirmer que, chez lui, aucune diathèse ait existé. » Les diathèses ne se reconnasent donc qu'à leurs manifestations anatomiques ou symptomatiques, et de los l'étude de leur diagnostic rentre simplement dans celle des maladies auxquelle elle se rapportent. Je n'ai par conséquent qu'à renvoyer le lecteur aux mois Canta. GOUTTE, RHUMATISME, SCROFULES, SYPHILIS, TUBERCULES, etc., maladies pour lesquelles le mot diathèse exprime une principe étiologique bien défini par ses ellets.

DIGESTIF (APPAREIL). - Je pourrais, à propos du diagnostic, entre E dans des considérations générales qui ne manqueraient certainement pas d'intérê. si ce n'était pas répéter ce que j'ai dit à propos de chacun des organes qui composed l'appareil digestif: bouche, phartnx, ossophage, estonac, etc. Deux question pourraient cependant paraître utiles à discuter : 1° Celle de la localisation amb mique d'une maladie dans un des organes digestifs ou dans leurs annexes (line, pancréas, péritoine, gauglions intestinaux); 2º la question de méthode pour l'explorution de l'appareil digestif. Mais la première question est soulevée et discuté à propos d'un certain nombre de phénomènes particuliers qui sont des points de départ pour le diagnostic et dont il a été traité ailleurs; et quant à l'exploration des organes digestifs, il en est suffisamment question à propos de chaque organe d

de l'examen des malades.

DILATATIONS. - Les organes creux ou qui ont une cavité virtuelle son susceptibles de dilatations, et ces dilatations doivent être considérées comme pathe logiques toutes les fois qu'si's: sant un signe d'une maladie, ou qu'elles constituent

279

par elles-mêmes des affections qui ont pris place dans le cadre nosologique. C'est par une accumulation de liquides, moins souvent par des gaz et plus rarement encore par des corps solides que les dilatations pathologiques ont lieu. Dans un assez grand nombre de cas, ces accumulations se répétant en amont d'un obstacle finissent par y distendre l'organe d'une manière permanente, en lui faisant perdre son élasticité. C'est ce qui a lieu pour l'œsophage, la vésicule biliaire, le cœur, etc. D'autres dilatations partielles, comme les anévrysmes des vaisseaux, peuvent être favorisées par un affaiblissement préalable de leurs parois, sans qu'il y ait de rétrécissement au delà de la dilatation. Lorsqu'elles sont le fait de la migration d'un corps solide qui distend outre mesure les conduits biliaires ou urinaires (calculs), ou d'un gaz dans les intestins, il résulte de ces dilatations ou distensions des douleurs parsois extrêmement vives, que l'on a qualifiées de coliques (hépatique, néphrétique, venteuse). lais les cavités closes, comme celles des séreuses, où s'accumulent des liquides, dans les réservoirs biliaire ou urinaire et dans l'utérus, la dilatation ordinairement graduelle n'est pas douloureuse; il en est de même de celle à marche chronique des autres organes, cœur, vaisseaux, bronches, œsophage, estomac, etc.; mais ces distations se manifestent non-seulement par une augmentation de volume sensible à la palpation et à la percussion, mais encore par des signes particuliers qui deivent les faire considérer à part. Il a été question précédemment du diagnostic des AMÉVETEMES (dilatations vasculaires); je vais m'occuper ici de celles des bronches, du cœur, de l'estomac et de l'æsophage.

I. Dilatation des bronches. — Décrite pour la première fois par Laenec, cette affection a été récemment l'objet d'une monographie remarquable due à N. le docteur Barth, et à laquelle je ferai de nombreux emprunts dans cet article.

1º Eléments du diagnostic. — Cette maladie, qui est de tous les âges, puisque MM. Barthez et Rilliet ne l'ont pas trouvée très-rare dans l'enfance, est surtout fréquente dans la vieillesse. Elle est essentiellement chronique et locale, sans réaction sachense en général sur l'ensemble de l'organisme. Elle est caractérisée par l'absence de toute douleur thoracique, de dyspnée prononcée et d'altération de la voix, par une toux de tous les jours, fréquente en raison de l'abondance de l'expectoration, quiest un des signes caractéristiques de l'affection, et qui se fait par crises une ou deux sois par jour, surtout le matin. La quantité des crachats varie de 150 à 450 grammes par vingt-quatre heures. Ils sont muqueux, mousseux à la surface, le plus souvent opaques, jaune-verdâtres, puriformes ou tout à fait purulents, ayant parfois la viscosité du blanc d'œuf, comme je l'ai observé chez un malade ; rarement ils ont une teinte rouge amaranthe ou se compliquent d'hémoptysies légères. Ils forment une masse muco-puriforme mélangée de liquide salivaire, ou presque homogène et surnageant dans l'eau, à laquelle ils ne sont miscibles qu'en partie. — A la percussion de la poitrine, le son est généralement obscur dans le point occupé par la dilatation, ordinairement vers la base de l'un ou de l'autre poumon, ou des deux còlés, assez souvent aussi aux sommets. — A l'auscultation, respiration rude, forte, soussante (bronchique ou caverneuse), avec retentissement anomal de la voix, avec ou sans râles sonores et surtout humides, à bulles de grosseur variable jusqu'au gargouillement; ces râles sont modifiés ou cessent par la toux momentanément, el parsois les signes de l'auscultation sont presque nuls, ce dont il faut se rappeler.

2º Inductions diagnostiques. — L'existence des crises d'expectoration, sur le quelles M. Barth a insisté avec raison, l'abondance des crachats, et l'état d'ailleu satisfaisant de la santé malgré la longue persistance de la maladie, peuvent prespaire affirmer qu'il y a une dilatation des bronches. Ce diagnostic se confirme si, ve la base de l'un ou des deux poumous en arrière, on constate des signes d'excattions pulmonaires. Mais ces derniers signes peuvent manquer, et les antres signe présentent quelquefois des particularités qui peuvent induire en erreur, comme le verra tout à l'heure.

Les antécédents, outre l'expectoration abondante habituelle, rappelleront l'extence de pneumonies et souvent de pleurésies auxquelles M. Barth, qui les signal attache une certaine importance étiologique. J'ai sous les yeux, à Lariboisère, jeune homme dont la dilatation paraît remonter à une pleurésie apparue il y a de années. Les bronchites antécédentes sont fréquentes aussi; et, d'après les recherd de M. Fauvel sur la bronchite capillaire généralisée, on doit les considérer com ayant une très-grande influence sur la production de la maladie qui m'occup puisque, sur dix-sept autopsies d'adultes on d'enfants morts de cette bronchite, a trouvé des dilatations des bronches dans tous les cas (Mem. de la Soc. mé d'obsèrv., t. II, p. 480 et 508).

La dilatation des bronches, une fois produite, a une marche essentiellement du nique. On ne peut donc jamais la confondre avec les maladies thoraciques aigué mais il n'en est plus de même avec celles qui sont chroniques comme elle.

D'abord lorsqu'il n'existe comme signes stéthoscopiques de la dilatation d bronches que des râles disséminés sans signes d'excavations, on peut facilement a mettre une simple bronchite chronique. Cependant l'abondance des crachats leur expulsion par crises, surtout le matin, ne font guère défaut comme signes de dilatation, et cette coïncidence est un caractère différentiel suffisant, au moins por soupçonner cette dernière affection. Un phénomène confirmatif de grande valeur e la constatation d'un gros râle humide et inégal dans un point circonscrit de la pe trine, et qui ne saurait s'expliquer par aucune autre cause.

C'est surtout lorsqu'il existe des signes d'excavation intra-pulmonaire que l erreurs de diagnostic peuvent être fréquentes. Mais heureusement le siège liditu de la dilatation des bronches vers la base des poumons, tandis que celui des exc vations tuberculeuses occupe leur sommet, est un signe différentiel de grande v leur. Cependant ce signe n'est pas absolu; on rencontre, en effet, quelquefois la d latation bronchique aux sommets des poumons. Les signes physiques locan respiration brouchique on caverneuse, râles humides, retentissement de la voir de la toux, pourraient facilement faire croire à une phthisie pulmonaire. Mais d'u autre côté, ce qui devra en éloigner l'idée, c'est l'absence des signes fonctionne qui résultent de la fonte des tubercules, c'est-à-dire de la dyspnée, des doulen thoraciques, de l'altération de la voix, de la toux sans crises évidentes d'expectors tion, du dépérissement, de la diarrhée. L'état relativement satisfaisant de la san générale devra suggérer l'idée d'une dilatation des bronches. L'existence antérieu des hémoptysies est un signe qui ne pourrait, dans les cas douteux, faire trancher question en faveur de la phthisie pulmonaire, puisque M. Barth a constaté que c hémorrhagies avaient existé sans qu'il y eût de tubercules pulmonaires, chez det sujets atteints de dilatation bronchique.

Parmi les autres affections thoraciques chroniques qui peuvent être confondues avec l'affection qui m'occupe comme étant caractérisées par des excavations intrathoraciques, on trouve la gangrène pulmonaire limitée et les épanchements purulents de la plèvre circonscrits et ouverts dans les bronches. — Dans le premier cas, on constate les signes d'une cavité pulmonaire accidentelle et une odeur caractéristique des crachats. Or, des signes analogues peuvent exister aussi dans la dilatation des bronches, dont les crachats exhalent souvent une odeur fade, nauséabonde, qui résulte sans doute du séjour des mucosités sur le passage de l'air. Parfois même leur odeur est fétide et très-pénétrante, ce que M. Briquet a attribué à une gangrène. superficielle des parois des cavités bronchiques. Mais c'est seulement dans cette dernière condition que l'on pourrait croire à l'existence d'excavations gangréneuses du poumon vu la fétidité réelle de l'expectoration, si les antécédents propres à la dilatation des bronches ne venaient facilement lever tous les doutes sur la nature des excavations constatées. — Les mêmes signes locaux d'une cavité contenant un liquide et communiquant avec les voies respiratoires se rencontrent dans les cas d'empyème circonscrit communiquant avec les bronches; mais ici les crachats sont plus uniformément purulents, miscibles à l'eau, plus fétides, etc, enfin le pus liquide, presque sans mélange d'air, peut s'échapper, suivant M. Barth, sans aucun effort de toux et sons forme de jet, de la bouche du malade, lorsqu'il baisse la tête au-dessous du niveau de la poitrine.

D'après ce qui précède, on voit que le siége de la dilatation, à la base ou au sommet des poumons, rend le diagnostic plus ou moins facile. Je dois faire remarquer que la dilatation est quelquesois centrule, comme je l'ai observée chez un malade qui rendait chaque jour une énorme quantité de crachats et chez lequel la dilatation ne donnait lieu qu'à des signes stéthoscopiques insignifiants. — Le degré de la lésion devra donc s'établir plutôt d'après l'abondance quotidienne de l'expectoration et l'ancienneté de la maladie, que par l'étendue apparente des signes physiques. — Quant aux complications de la dilatation des bronches, je n'ai qu'à rappeler les brouchites intercurrentes, les hémoptysies dans certains cas, et la gangrène de la maqueuse des excavations dont il est question plus haut.

- 3º Pronostic. Cette dilatation est remarquable par sa bénignité, et n'empêche pas les malades d'atteindre un âge avancé. Ils peuvent toutefois, par suite de l'abondance de l'expectoration et de l'imperfection de l'hématose, subir un affaiblissement notable. De plus, j'ai eu sous les yeux, à l'hôpital Necker, un jeune homme de vingt ans, offrant une dilatation des bronches des plus manifestes à la base des deux poumons, et qui succomba inopinément, malgré son état florissant de santé, à une cause qui ne put être recherchée par l'autopsie. Cette cause était sans doute étrangère à la dilatation bronchique, car cette affection ne peut avoir pour conséquence, par suite de l'abondance extrême de l'expectoration et sans doute aussi de l'imperfection de l'hématose, que de produire l'affaiblissement notable et le découragement des malades.
- II. Dilatation du cœur. La dilatation du cœur est presque toujours liée à d'autres lésions principales qui attirent principalement l'attention du praticien, et qui sont que le diagnostic de la dilatation ne peut ossirir que des probabilités.

Lorsque la dilatation est jointe à l'hypertrophie, ce qui est l'ordinaire, ses signes peuvent être dominés par ceux de l'hypertrophie. Quoi qu'il en soit, on a indiqué, comme signes de la dilatation, des bruits du cœur plus secs et plus clairs que dans

l'état sain, surtout le premier bruit qui se rapproche ainsi du second par ses caractère (Laennec, Hope). Si l'on y joint le peu d'intensité de l'impulsion du cœur, l'étendae de la matité, la faiblesse du pouls, qui est mou et facile à déprimer, une gêne plasou moins grande de la respiration par suite du ralentissement de la circulation, la stase veineuse et ses conséquences (V. Cœua), on aura l'ensemble des symptômes qui peuvent faire soupçonner la dilatation du cœur. M. Kennedy, de Dublin, croit avoir constaté que la dilatation simple des cavités du cœur donne lieu à une impulsion sensible à l'œil et à la main sur une surface plus large qu'il n'est naturel, sans que cette impulsion soit assez forte pour ébranler et soulever la poitrine comme dans l'hypertrophie (Union méd., 1859, t. II).

III. Dilatation de l'estomac. — La dilatation ou l'ampliation chronique de l'estomac est quelquesois si considérable que l'organe envahit toute la hauteur de l'abdomen. C'est un état pathologique qui présente des signes particuliers et qu'il est essentiel de connaître, non-seulement pour ne pas les consoudre avec d'autres affections, mais encore parce que la constatation de cette dilatation peut conduire au diagnostic de la maladie qui l'a produite. La dilatation de l'estomac est en essentiel de souvent symptomatique. M. Duplay, en 1832 (Arch. de suéd.) et récemment M. le docteur Rilliet (Gaz. hebd., 1859) ont publié sur ce sujet des mémoires qui renserment les documents les plus importants à consulter.

1º Éléments du diagnostic. — Lorsque cette ampliation existe, le ventre présente d'abord à la vue un développement plus ou moins considérable, mais qui est uniforme et n'a rien de caractéristique, à moins que, chez un sujet maigre, la forme particulière de l'estomac dilaté ne se dessine en saillie d'une manière manifeste comme M. Louis l'a signalé le premier, à propos de l'hypertrophie de la membrane musculaire de l'estomac (Rech. anatom.-pathol., 2º mém., 1826). Ce signe n'a pas été suffisamment noté par les auteurs. Suivant M. Duplay, il y a des pouraissements peu fréquents ou plutôt de simples régurgitations de mucus abondant et contenant des substances alimentaires anciennes. Ces régurgitations, précédée d'un sentiment de plénitude, sont suivies de soulagement, et la plupart des autres signes varient si on les recherche avant ou après l'évacuation. 1° Avant, le palper sent une tuméfaction étendue obliquement de l'hypochondre gauche à la fosse iliagne droite, la percussion produit un son clair supérieurement et un son mat inférieurement, sons qui varient avec la position du sujet; le BALLOTTEMENT, et la succession pendant l'application de l'oreille sur l'abdomen, donneraient, suivant M. Duphy une sensation de gargouillement. 2º Après l'expulsion des matières contenues dans l'estomac, la saillie de l'organe se dessine moins bien, le son mat diminue d'étendue, les pressions latérales et la succussion ne produisent plus de gargouillement.

M. Rilliet a appelé l'attention sur les caractères des matières vomies. Elles sont remarquables par leur abondance, qui est hors de proportion avec la quantité de boissons et d'aliments ingérés dans la journée ou la veille, par les résidus d'aliments indigérés pris plus ou moins longtemps auparavant qu'on y remarque, par leur odeur analogue à celle de la graisse rance ou de certains corps en putréfaction, parfois par leur saveur, dont l'acidité est détestable. Il ajoute que les vomissements ont rarement lieu tous les jours, et se reproduisent d'ordinaire par crises, qui constituent quelquesois autant de petites maladies.

2º Inductions diagnostiques. — Les différences comparatives dans les signes

perçus avant et après le vomissement, et sur lesquelles M. Duplay fonde principalement le diagnostic de la dilatation stomacale, ont, en esset, une valeur pathognomonique. Mais il y a des cas, dit M. Rilliet, où cette comparaison est impossible, les vomissements étant nuls ou rares, ou au contraire plusieurs fois répétés dans une seule journée. Ce sont là, il est vrai, des faits exceptionnels, mais qu'il ne faut pas perdre de vue, puisqu'ils ont donné lieu à des erreurs de diagnostic très-graves. L'on a cra, en effet, à une ascite (Chaussier), à une grossesse (Bonnet, Jodon), ou même à une tumeur, comme M. Rilliet en rapporte un exemple. Cet éminent observateur ne pense pas, avec M. Duplay, vu la perte de l'appétit des malades, que, dans l'état de vacuité de l'estomac, on puisse faire servir au diagnostic l'ingestion des aliments et des boissons dans le but de distendre la poche stomacale. Mais lorsque le malade sent les substances ingérées descendre jusqu'à la partie déclive de son abdomen (Duplay) on ne saurait méconnaître la valeur de ce signe. Lorsque l'estomac est énormément distendu et occupe presque tout le ventre, on pourrait croire, comme l'a sait M. Rilliet, à une tumeur abdominale, à un kyste de l'ovaire chez la semme, à une tumeur d'un autre organe chez l'homme, et il est alors difficile d'éviter l'erreur tant que les vomissements font défaut. Les difficultés du diagnostic résultent aussi, non-seulement de l'absence des vomissements, mais encore de leur trèsgrande fréquence, parce que les symptômes abdominaux manquent (Rilliet). La forme de la matité de la dilatation stomacale, matité qui a un niveau transversal, suffirait, selon Valleix, pour faire distinguer cette affection de l'ascite, dont la matité présente une limite à concavité supérieure.

On voit que la dilatation permanente de l'estomac présente des formes ou des degrés différents qui influent sur la facilité du diagnostic. Mais le point important, une sois la dilatation constatée, c'est d'en déterminer la cause anatomique.

Cette cause est, le plus souvent, un cancer gastrique produisant obstacle au pylore, obstacle qui entraîne la dilatation. N'est-ce pas au cancer qu'il faut rapporter les troubles dyspeptiques et certains vomissements de sang, attribués à l'ampliation somacale? c'est ce qui n'est pas exactement établi. Le cancer est la maladie primitive habituelle en pareils cas, celle à laquelle on doit penser tout d'abord en constatant à dilatation de l'estomac. Cependant il ne faut pas oublier que des ulcérations simples peuvent produire le rétrécissement de l'orifice pylorique qui entraîne l'ampliation de l'estomac, et que celui-ci peut même exister avec un pylore largement perméable, ainsi que l'ont fait remarquer M. Duplay et M. Rilliet.

Une circonstance anatomique utile à rappeler, lorsqu'il existe un cancer pylorique, c'est la position de l'orifice inférieur de l'estomac.

Tantôt, en effet, le pylore s'abaisse plus ou moins en se rapprochant de la ligne médiane, de manière à faire occuper à l'organe la partie gauche de l'abdomen; et tantôt, au contraire, suivant MM. Duplay et Rilliet, il tend à s'élever et à se rapprocher du cardia, la dilatation de l'organe ayant lieu par l'ampliation de la grande courbure, et la petite courbure subissant au contraire une diminution de longueur. Il en résulte qu'il faut chercher la tumeur dans des points très-différents de l'abdomen, comme cela a lieu du reste dans des cas de cancer sans ampliation manifeste de l'estomac. Lorsque la dilatation se dessine en une sailtie visible à l'extérieur, cette circonstance permet d'arriver directement à palper le pylore, à la réunion des deux courbures visibles de l'estomac.

- 3º Pronostic. Dans le cas de cancer ou d'oblitération pylorique presque complète, il est clair que la dilatation de l'estomac est incurable. Mais on a observé un certain nombre de faits (Pézerat, Guyot) qui ne permettent pas de douter que la dilatation survenue sous l'influence de causes purement dynamiques ne puisse guérir, ainsi que l'a fait remarquer M. Rilliet.
- IV. Dilatation de l'œsophage. La seule dilatation de l'œsophage qui intéresse le praticien, comme se révélant à lui par des signes particuliers, est celle qui résulte d'un rétrécissement permanent de l'œsophage. Cette dilatation se caractérise par la tuméfaction du cou, qui résulte de l'accumulation des aliments au niveau de la dilatation, lorsque celle-ci occupe la partie supérieure du conduit œsophagien, par la disparition de cette tuméfaction par le fait du rejet de ces aliments accumulés, rejet qui se fait ordinairement après un temps plus ou moins long, à partir de l'ingestion, et enfin par la fétidité de l'haleine due à l'altération des aliments qui ont séjourné au niveau de la poche œsophagienne. L'ensemble de œs signes peut suffire au diagnostic; mais il est évident que la question principale est, en pareil cas, le rétrécissement de l'œsophage situé au-dessous de la dilatation, et dont il est l'origine. V. Rétraécissements (de l'œsophage.)

DIPHTHÉRIE. — Cette maladie, dont on doit la première description à M. Bretonneau, a motivé un grand nombre de travaux de la part de MM. Trousseau. Guersant, Blache, plus récemment de MM. Barthez et Rilliet, Empis, Gubler. Isambert, Sée, Bouchut, et les thèses remarquables de MM. Millard (1858), Pératé (id.), Peter (1859), Hervieux (agrégation, 1860).

La diphthérie a été successivement considérée par M. Bretonneau comme une inflammation locale spéciale, à marche envahissante (Traité de la diphthérite. 1826), puis comme une affection contagieuse locale, dont les progrès, s'ils ne sont arrêtés, produisent une intoxication grave analogue à celle de la syphilis constitutionnelle (Arch. de méd., 1855, t. V et VI). Les épidémies qui ont si cruellement sévi à Parsidans ces dernières années ne permettent pas d'envisager tous les cas de diphthérie à ces deux points de vue. Elles démontrent manifestement que, si l'affection a été primitivement locale dans certaines épidémies et dans des localités particulières, elle s'est montrée aussi d'emblée comme maladie générale plus ou moins grave, comme une sorte d'empoisonnement, dans un grand nombre de faits.

Cette manière d'envisager la diphthérie est générale aujourd'hui, si l'on en juge par les nombreux travaux publiés dans ces derniers temps. Dans cette étude du diagnostic de la diphthérie, je mettrai les principaux de ces travaux à contribution. ainsi que l'ouvrage de M. Bretonneau, où se trouvent des particularités par trop oubliées.

1º Éléments du diagnostic. — Ils sont locaux ou généraux.

La manifestation locale la plus caractéristique de la maladie est la production, sur les muqueuses accessibles à l'air ou sur le derme dénudé, d'une exsudation pseudomembraneuse particulière, dont je dois d'abord rappeler les caractères.

La fausse membrane diphthérique résulte d'une exsudation qui se concrète trèsrapidement. Elle constitue une première pellicule grisatre et mince, surtout sur ses bords, qui sont limités par un liseré rouge. D'abord facile à enlever, peu cobérente, et recouvrant une muqueuse privée de son épithélium et habituellement saine d'ailleurs, la concrétion s'épaissit, devient opaque, lichénoïde, jaunatre, cohérente, de plus en plus adhérente; son arrachement, qui est alors difficile, montre la muqueus pointillée de rouge, même saignante, assez souvent ulcérée dans le pharrynt, et surtout dans la bouche. MM. Ch. Robin et Empis (Arch. de méd., 1850, t. XIII) et M. Isambert ont constaté que le microscope ne décèle aucune différence dans plusieurs espèces de concrétions membraniformes, diphthériques et autres, quoique leur aspect soit différent, ce qui tient uniquement au groupement moéculaire. Les concrétions dyphthériques sont composées presque uniquement de fibrine, dont l'aspect microscopique est fibroide et granuleux, et renferme soit des globules de pus et de sang, soit des cellules épithéliales de la région affectée. Les caractères chimiques de ces fausses membranes sont sans importance.

Les symptômes locaux de la diphthérie varient d'ailleurs suivant leur siège. On sait que les sausses membranes sont visibles dans le pharynx, dans la bouche, au niveau de l'œil, à l'extrémité du pénis, à la vulve, à l'anus, dans les diverses parties du tégument cutané; or, il s'y joint des phénomènes fonctionnels ou des particularités qui concourent à complèter le diagnostic, comme on le verra plus loin. Les sausses membranes ne sont pas visibles dans le larynx ou la trachée (croup), ni dans les bronches (bronchite pseudo-membraneuse), ni dans les sosses nasales (coryza couenneux); mais elles peuvent être expulsées au dehors, en même temps que s'observent d'autres phénomènes laryngiens, bronchiques, ou du côté de la pituitaire. Dans ces dissérents organes, les concrétions diphthériques peuvent apparaître d'emblée dans le cours d'une épidémie et y rester limitées, ou bien envahir de proche en proche les parties voisines, en commençant le plus souvent par le pluaryux.

Les symptômes généraux, pouls petit et fréquent, et accablement extrême (avec bouffissure considérable des parties latérales du cou et du bas du visage), ont été d'abord observés par M. Bretonneau (Addit. supplém. à son Traité, p. 16). Mais il a fallu les épidémies que l'on a été à même d'observer à Paris dans ces dernières années, et notamment en 1855, pour que l'on pût rencontrer des cas assez nombreux d'accidents généraux prédominants par rapport aux symptômes locaux, et venant démontrer que toutes les épidémies sont loin de se ressembler. Tantôt, en effet, les phénomènes généraux sont nuls ou à peu près, et la maladie paraît être locale; lantôt les phénomènes généraux sont proportionnés aux phénomènes locaux; tantôt enfin il y a exagération des accidents généraux coïncidant avec des lésions locales trop légèrement accentuées pour pouvoir expliquer l'intensité de ces accidents généraux.

le vais avoir à revenir sur ces différents éléments du diagnostic.

2º Inductions diagnostiques. — Le signe pathognomonique de la diphthérie est la fausse membrane exsudée, lorsqu'elle est située de telle façon que l'on puisse la constater sur place, ou qu'elle est expulsée de parties profondes inaccessibles à l'exploration directe. En effet, les symptômes fonctionnels, la connaissance d'une épidémie régnante, et celle des conditions étiologiques ne peuvent que faire soupçonner plus ou moins fortement la diphthérie, dont l'existence n'est certaine que lorsque celle des exsudations diphthériques est reconnue directement ou indirectement. Il résulte de là qu'il est essentiel de bien connaître les affections dont les lésions locales peuvent simuler les concrétions diphthériques, et de savoir les distinguer de la véritable diphthérie.

D'abord du côté du pharynx, où la localisation de la diphthérie est le plus commu-

nément observée, cette maladie est simulée par certaines pharyngites sumples, mais surtout par l'angine scarlatineuse pultacée. Dans la pharyngite simple, la parci par térieure du pharynx est quelquesois tapissée par une couche de mucus épais et jannâtre que j'ai vu prendre pour des concrétions pseudo-membraneuses, mais qu'il suffit de détacher par le frottement d'un manche de cuiller pour en reconnaître immédiatement la nature. D'un autre côté, le gonflement inflammatoire des amygdales qui caractérise la pharyngite tonsillaire s'accompagne assez souvent de petits points d'exsudation jaunâtres, caséiformes, occupant les lacunes des tonsilles, et qui sont pris trep souvent pour des concrétions diphthériques commençantes. Je ne saurais trop asister sur ce fait, la méprise conduisant, comme je l'ai vu, à alarmer hors de raises la famille, et à user d'un traitement à la fois pénible et inutile. Le siège même des corpuscules au niveau des follicules, et l'examen au microscope de la matière qui les constitue et qui la montre composée de matières sébacées et de mucasités concrètes, lèveront tous les doutes. — Les concrétions pultacées scarlatineux sont blanches, opaques, caséiformes; elles se laissent facilement sillonner et m prennent ni l'aspect lichénoïde, ni la cohérence d'une sausse membrane diphthirique. Elles peuvent être étendues aux amygdales, au voile du palais et aux pares du pharynx, où leur couleur contraste avec la rougeur animée de ces différentes parties. Un autre caractère distinctif de ces concrétions serait de n'avoir aucune tendance à se propager dans les conduits aérifères (Bretonneau). J'insiste sur ces caretères locaux parce que ce sont les plus importants. La concomitance de l'éruption scarlatineuse est une donnée précieuse qu'il faut toujours rechercher avec sens pour déterminer la nature pultacée de l'angine; il faut se garder toutesois d'attacher à la présence de l'éruption, ou à son absence, une importance exclusive; car à diphthérie peut compliquer la scarlatine, et l'angine scarlatineuse pultacée peut exister sans éruption dans le cours d'une épidémie de scarlatine. J'ajouterai de plus que, de l'aveu des observateurs les plus compétents, il est parfois impossible d'établir la nature pultacée ou diphthérique de l'exsudation. Le microscope lui-même montre toujours, dans les deux cas, une identité de composition des parties exsudées. On voit que, s'il est quelquesois facile de distinguer les exsudations scarlatinesses de celles de la diphthérie, cette distinction ne paraît pas être possible dans un certain nombre de cas. — L'angine diphthérique, abandonnée à elle-même, se borne quelquefois au pharynx, et présente un aspect des plus repoussants qui, suivant M. Bretonneau, peut simuler un cancer ulcéré du pharynx.

Du côté de la bouche, la diphthérie constitue la stomatite couenneuse, la stomacace diphthéritique de M. Bretonneau, et la stomatite ulcéro-membraneuse de MM. Barthez et Rilliet. Les fausses membranes s'observent le plus souvent sur les gencives, plus rarement sur les joues, sur la partie interne des lèvres ou sur la langue, et n'occupent ordinairement qu'un côté de la bouche, surtout le gauche (Taupia. Barthez et Rilliet), sans atteindre la voûte palatine; elles restent ordinairement hornées à une surface peu étendue, et limitées à la cavité buccale; ou bien, au contraire, suivant M. Bretonneau, elles gagnent le pharynx et le larynx. La muqueuse est ordinairement ulcérée sous les exsudations couenneuses; c'est tantôt l'ulcération, tantôt l'exsudation qui prédomine. Les plaques, irrégulièrement arrondies, d'une étendue variable entre celle d'un petit aphte et celle d'une pièce de deux francs, ont des bords rouges, violacées, mous et saignants, une surface inégale, et la concré-

287

tion, enlevée avec peine, découvre une ulcération saignante plus ou moins profonde. L'ulcération peut occuper aussi le bord des gencives, et être entourée d'une zone blanche de fausse membrane, qui est séparée de la partie saine de la muqueusse par une ligne proéminente d'un rouge foncé: c'est la stomacace diphthéritique de M. Bretonneau. Le déchaussement et l'ébranlement rapide des dents peut en être la conséquence. Les ganglions sous-maxillaires du côté malade sont plus ou moins tuméés, l'haleine est toujours plus ou moins fétide; la joue peut être gonflée au niveru de la lésion; rarement il y a une salivation abondante. Au reste la physionomie ou l'ensemble de la maladie varie beaucoup suivant les épidémies, et l'on ne peut avoir la prétention de faire une description générale applicable à toutes.

Quoi qu'il en soit, la diphthérie buccale se distingue facilement du muguet, dont les concrétions, d'un blanc de lait, débutent par points isolés et non par plaques; elles se laissent facilement enlever en découvrant une muqueuse rouge munie de son épithélium, elles occupent indifféremment la langue, les joues et les gencives, et enfin elles montrent au microscope un végétal parasite (l'oidium albicans).

la gangrène de la bouche ou noma, qui atteint rapidement toute l'épaisseur de la joue, ne sera pas confondue avec la diphthérie buccale; mais il y a une variété de gangrène grise de la muqueuse, dont les détritus sont insaisissables à la pince, suivant MM. Bouley et Caillault (Gaz. méd., 1852), et qui a été considérée à tort comme la stomatite ulcéro-membraneuse. Il est clair que cette fluidité des détritus de la muqueuse et ses éléments histologiques visibles au microscope empêcheront toute méprise. Le microscope tranchera également la question de savoir si une stomatite pseudo-membraneuse est ou non gangréneuse, les débris montrant les éléments normaux des parties atteintes dans le cas de gangrène (E. Barthez) au lieu de la fibrine des concrétions diphthériques.

M. Bretonneau a signalé la difficulté de distinguer la stomatite mercurielle d'avec les productions couenneuses de la véritable diphthérie. Cependant, suivant cet observateur, les exsudations mercurielles sont moins bien circonscrites que celles dues à la diphthérie; elles ne forment pas d'expansions lichénoïdes comme elles, et leur origine est facilement établie par les anamnestiques, auxquels il est presque toujours faclede recourir. — Enfin il faut se garder de confondre, comme l'a fait remarquer M. Ismbert, la stomatite diphthérique qui occupe les gencives avec la pyorrhée alvéolo-dentaire, décrite par M. Toirac, affection qui est essentiellement locale et qui consiste en une ulcération de la sertissure des dents, avec la sortie d'un pus sanguinolent de l'intérieur de l'alvéole: cette maladie, très-fréquente à l'hôpital des enfants, est presque générale dans l'armée, suivant M. Bergeron.

Lorsque les fausses membranes occupent partiellement les portions visibles de la muqueuse nasale, on pourrait les prendre pour des ulcérations syphilitiques; car de part et d'autre il y a fausse membrane et engorgement des ganglions cervicaux. Mais la diphthèrie des fosses nasales a une marche essentiellement aigué, tandis que celle de la lésion syphilitique est essentiellement chronique: ce caractère, auquel on en pourrait ajouter d'autres, suffit à lui seul pour faire éviter la méprise.

Quant à la diphthérie de la conjonctive oculaire et à celle du conduit auditif, de la vulve, ou de l'anus, ces localisations motivent des erreurs de diagnostic. La pseudomembrane de l'ophthalmie des nouveau-nés, semblable à celle de la diphthérie sous le microscope, s'en distingue par sa transparence, son peu d'épaisseur et son

désaut d'adhérence à la muqueuse oculaire, d'où on la détache tout d'une pite (Chassaignac). Quant à la diphthérie vulvaire, on l'a prise quelquesois pour une léan syphilitique; pareille méprise pourrait bien se commettre lorsque la diphthérie et cupe l'anus.

Du côté de la peau, il sera presque toujours facile de reconnaître la diphthérie a niveau des excoriations ou des plaies: vésicatoires, bords d'abcès ouverts, ukéntions diverses, piqûres de sangsues, excoriations intertrigineuses, ou du mameire des nourrices allaitant un enfant atteint de diphthérie. On peut cependant commettre des méprises au niveau des vésicatoires. D'une part, les cantharides peuventions diphthériques; et, d'un autre côté, il est reconnu que les vésicatoires peuventions diphthériques; et, d'un autre côté, il est reconnu que les vésicatoires peuventes recouvrir de véritables couennes de cette dernière espèce. Or, il n'y a, comme caractère propre à la diphthérie, que l'extension de la plaie superficielle et de pseudo-membranes, extension due à l'inflammation phlycténonde des parties voisies comme l'a constaté M. Trousseau. L'existence d'une épidémie de diphthérie, pedant laquelle on verra un vésicatoire se recouvrir d'une production pseudo-membraneuse, sera aussi une circonstance qui sera fortement soupçonner qu'il s'act d'une couenne diphthérique; et, en pareil cas, le soupçon a son importance, paqu'il conduit à un traitement rationnel.

Lorsqu'on ne peut constater directement l'existence de la concrétion diphthérique, comme dans les cas où elle se développe dans la profondeur des fosses nesales, du phurynx ou dans les voies aériennes, elle n'est plus le point de dépar du diagnostic, si les débris de la fausse membrane ne sont pas expulsés au debors

On ne saurait trop recommander, avec M. Bretonneau, de se défier, en temp d'épidémie surtout, des coryzas diphthériques, qui peuvent d'abord ne differ en rien d'un coryza simple, et qui se révèlent ensuite très-rapidement par de accidents graves résultant de l'extension de la maladie au pharynx et au largu II est donc essentiel d'explorer toujours le pharynx avec le plus grand soin, d'être en un mot toujours en éveil pour surveiller l'envahissement du mal local. II. Bretonneau a fait remarquer que le coryza diphthérique s'accompagne d'un enguyement ganglionnaire qu'il faut rechercher par la palpation au delà de l'angle de la mâchoire inférieure, au-dessous du lobe de l'oreille, et de là sur les parties lairales du cou. S'il y a engorgement des ganglions lymphatiques, il est très-probable qu'il existe un coryza diphthérique; cela est certain, dit M. Bretonneau, si la pass de la lèvre supérieure est rougie seulement sous la narine qui correspond au càt de l'engorgement ganglionnaire.

S'il existait en même temps que le coryza un état général grave que n'explorerait pas l'état apparent des organes : de la prostration après des frissons erratiques du malaise, de l'anorexie, un pouls fréquent, peu développé, etc., on pourrait « demander si l'on doit soupçonner l'existence d'une rougeole, ou bien redouter me de ces diphthéries intoxicantes dès le début que tous les traitements locaux orgénéraux n'ont pu jusqu'ici entraver dans leur marche rapide et fatale. C'est dans des cas pareils que l'expulsion de lambeaux de fausses membranes est puipour confirmer le diagnostic. Si le même état général grave se rencontrait avec une dysphagie dépendant d'une pharyngite diphthérique profonde, on pourrait croire à une scarlatine à son début. Mais un symptôme qui est ici de la plus grante.

valeur, et qui peut confirmer dans le diagnostic d'une affection diphthérique, c'est la tuméfaction considérable et parfois très-rapide des ganglions sous-maxillaires, qui devra faire soupçonner et même affirmer qu'il existe une diphthérie si l'affection est régnante. Ce signe, de très-grande valeur, depuis qu'il a été signalé par le Bretonneau, ne devra pas, comme cela est arrivé, être confondu avec de simples oreillons.

Il me resterait à parler des cas dans lesquels la maladie débute d'emblée par le largax, s'il ne s'agissait simplement alors du diagnostic du croup, dont il a été traité dans un article spécial auquel je renvoie. Je ferai seulement remarquer que la suffocation qui survient dans la diphthérie n'est pas toujours un signe de diphthérie lo-alisée dans les voies aériennes, mais que l'asphyxie peut se montrer comme conséquence du gonflement périganglionnaire du cou étendu au pharyux et aux voies rériennes, et constituant une sorte d'ædème dur, comme j'ai eu la triste occasion de e voir chez notre infortuné confrère Valleix. M. Bretonneau, dans le traité duquel m trouve tant de détails intéressants sur la diphthérie, a entrevu l'influence de redème, au moins comme cause secondaire d'asphyxie, lorsqu'il se demande si la luxion ædémateuse de tous les tissus voisins du laryux et de la trachée n'agit pas lans le même sens que la fausse membrane croupale (Ouv. cité, p. 235).

J'ai parlé plus haut des phénomènes généraux de la diphthérie qui ont été prinapalement observés dans les dernières années, et qui sont tantôt proportionnés à
intensité des accidents locaux, et tantôt très-prédominants dès le début. Dans le
remier cas, les phénomènes locaux seront la base du diagnostic; et dans le second
as, en supposant même que la concrétion diphthérique ne puisse être aperçue, il
nistera toujours quelques symptômes locaux, principalement la dysphagie et le
léveloppement peu ordinaire des ganglions sous-maxillaires, qui viendront révéler
a nature de la maladie, surtout en temps d'épidémie.

Si les symptômes ou signes locaux sont les principales données du diagnostic, et données ne sont pas les seules. D'abord la connaissance de certaines causes de la diphthérie est quelquesois d'une grande valeur: telles sont l'existence d'une épidémie régnante de la maladie, et, dans certains cas, la contagion, qui ne saurait plus être nie. La contagion, qui heureusement n'est pas constante, a-t-elle lieu par l'air (missnes) ou par inoculation directe? Le premier mode est parsaitement démontré, le second ne l'est pas encore.

Une circonstance capitale dont il saut tenir compte dans le diagnostic de la diphthérie, c'est son invasion primitive ou secondaire. Elle n'est pas toujours sacilement reconnaissable lorsqu'elle se développe secondairement dans le cours d'une mutre maladie, comme la diphthérie bronchique observée dans l'épidémie de grippe de 1837, par M. Nonat (Arch. de méd., 1837, t. XIV). La diphthérie peut se développer d'ailleurs dans une soule d'autres affections fébriles qu'il serait trop long l'enumérer, mais parmi lesquelles je rappellerai seulement les sièvres éruptives et l'assection typhoide. C'est surtout dans la scarlatine, comme je l'ai dit précédemment, que son diagnostic présente des disticultés, en raison de la présence des concrétions pultacées non diphthériques qui sont si fréquentes dans cette affection

Jen'ai pas non plus à traiter, au point de vue du diagnostic, du siège si varié des lésions diphthériques, ni de leur étendue : ce sont des particularités qui ressortent

suffisamment des développements dans lesquels je suis entré précèdemment. Le il me reste à parler de certaines formes et des différents degrés d'intensité de la dephthérie.

On a fait autant d'espèces de diphthéries qu'il y a de parties principales que ses le sions locales peuvent envaluir d'emblée : fosses nasales, pharynx, larynx, trchée, bronches, surface cutanée, etc., et l'on a surtout insisté sur les cas où k larynx se prend d'abord (croup primitif); mais il est évident que ces distinction multipliées, qui doivent être prises en considération pour le diagnostic, ne sauraer servir de base pour des distinctions nosologiques, la maladie étant une, mais ve riable dans ses modes de manisestation. M. Bretonneau a, dès le début de se re cherches, mis en évidence ce dernier fait. Il ressort de ses mémoires que la nuble qu'il croyait d'abord toujours épidémique, pouvait être aussi sporadique. Il a der sous les dénominations d'angine couenneuse commune, d'angine membraneux » polypeuse sporadique, de diphthérite trachéale sporadique, de véritables diphthérite trachéale sporadique de véritables de vérit ries localisées, ne présentant pas cette tendance à l'envahissement qu'il avait de servée dans les épidémies. La première, l'angine couenneuse commune, qui ment seule d'être signalée, est décrite par M. Bretonneau comme se réduisant souvent. une légère indisposition dans laquelle l'herpès labialis coıncide avec l'éront couenneuse à la surface de l'une des amygdales, avec tuméfaction médiocre, regeur peu étendue circonscrivant la tache blanche, gonflement doulourent mis non exagéré des ganglions lymphatiques, état fébrile, douleurs vagues dan la articulations, anorexie. Dans un mémoire récent, M. Gubler a considéré la cocrétion pharyngienne alors observée comme la conséquence de l'herpès dont ux plaque, siègeant sur l'amygdale, fournirait l'exsudat pseudo-membraneus. Le il me paraît difficile d'admettre cette explication; car chez deux semmes que 12 traitées à l'hôpital Beaujon et à l'hôpital Saint-Louis, et qui y surent admises pou un herpès aigu fébrile étendu à la face et à d'autres parties du corps, le pharmi présenta des plaques herpétiques manifestes, qui, à aucune époque de leur évolution, ne présentèrent la moindre trace de concrétion pseudo-membranesse. Jou' récemment j'ai pu voir un troisième sait semblable à ma consultation (hôpital lanhoisière).

On doit donc considérer avec M. Bretonneau, et avec MM. Blache et Roger selve M. Peter, l'herpès labialis comme un simple phénomène fébrile.

Doit-on voir dans toutes les formes de la diphthérie autre chose qu'une difference de siège ou d'intensité de la maladie? Je ne le pense pas. La diphthèrie lat-lisée sans tendance envahissante, celle qui s'étend rupidement à une vaste surface celle enfin qui s'accompagne des symptômes généraux d'une intoxication graves sont les trois types principaux de la diphthèrie, types dont on ne tient pas au compte dans l'interprétation des faits observés, et entre lesquels il y a des nuance nombreuses. Je dois ajouter que le regrettable Gillette, qui devait périr victime de la diphthèrie, a signalé une forme hémorrhagique dans laquelle, outre les suscemembranes, il y aurait des pertes de sang plus ou moins inquiétantes (Soc. ér Hôp., sept. 1858). Cette forme est exceptionnelle.

Parmi les complications de la diphthérie, on doit ranger la gangrène, qui dans quelques faits rares, peut coïncider avec la présence des fausses membranés et l'asphyxie, qui est la conséquence de la diphthérie des canaiix respiratoires

lais il y a en outre des accidents consécutifs, qui doivent être rapprochés de eur véritable cause. Ce sont les paralysies diphthériques et les ulcérations cuunées.

Les accidents paralytiques consécutifs, signalés en partie depuis longtemps, ne ont bien connus que depuis la publication des intéressantes recherches de M. Mainpault (Thèse, 1854; Mémoire sur la paralysie diphthérique, 1860). Sur quatreingl-dix observations de paralysies qu'il a pu réunir, il a noté, isolées ou combinées, > variétés suivantes, comme les plus fréquentes : paralysies du voile du palais, iralysies généralisées, amauroses, plus rarement des strabismes, des paralysies s muscles du cou ou du tronc, des troubles isolés de la sensibilité, l'anaphrosie, la paralysie du rectum, et enfin la paralysie de la vessie. Cette simple énumétion n'a pus besoin de longs commentaires. Il me suffira de rappeler que la conussance de la diphthérie, comme antécédent, plusieurs semaines avant l'invasion la paralysie, en révélera facilement l'origine, maintenant qu'elle est bien connue. paralysie du voile du palais marque presque toujours le début de ces accidents msécutifs, dont la marche est lente et progressive. Ces paralysies si diverses ont été ises pour des paralysies hystériques, syphilitiques, pour la paralysie générale proressire, la myélite, pour la méningite tuberculeuse, et même l'idiotie, suivant la rédominance ou le groupement des phénomènes observés. Selon M. Em. Bernard. s paralysies ne seraient pas propres à la diphthérie et se remarqueraient à la suite s maladies aiguës en général (Thèse, 1860). C'est ce que M. Gubler a très-bien montré dans un mémoire lu à la Société des Hôpitaux en 1860.

M. Trousseau a depuis longtemps décrit, comme accidents consécutifs de la dihthérie aiguë, des plaies chroniques qui ont quelque analogie avec certaines ulcénions syphilitiques; de part et d'autre, en esset, leurs bords sont coupés à pic, et
fond est recouvert d'une fausse membrane. Mais les plaies diphthériques ne
ovent pas leur prosondeur à une perte de substance; l'ensoncement n'est qu'appaent par suite du gonssement inflammatoire des bords, lei encore la connaissance
les antécèdents sera éviter la méprise. — Ensim M. Gendron a signalé, comme inlépendante des paralysies du pharynx, une dysphagie persistante due à un rétréissement de l'œsophage consécutif à la diphthérie, et dont il a rapporté des exemples
l'nion méd., 1860, t. 1).

5° Pronostic. — Le pronostic de la diphthérie est grave. Il ne l'est pas seulelent par le siège occupé par les fausses membranes, dont l'accumulation peut enainer la mort en obstruant mécaniquement les conduits respiratoires (asphyxie)
u par leur abondance et leur putréfaction dans le pharynx ou les fosses nasales;
gravité de la maladie se déduit encore : de l'état général qui caractérise, dans
ertains cas, la diphthérie (intoxication); de l'engorgement considérable des ganlions lymphatiques cervicaux, signe local le plus frappant de cette forme générale
e diphthérie; de la multiplicité des localisations; et enfin de l'extension progresre des fausses membranes, que l'on doit toujours craindre, mais que l'on ne pent
rédire d'une manière positive.

Certaines constitutions épidémiques, dans lesquelles les cas graves sont rapides i nombreux, doivent faire redouter une terminaison funeste pour ceux qui ont une énignité apparente; et lorsque, dans les mêmes circonstances, la contagion déterine des symplômes généraux de prostration des le début, on doit redouter une is-

suffisamment des développements dans lesquels je suis entré précédemment. Les il me reste à parler de certaines formes et des différents degrés d'intensité de la diphthérie.

On a fait autant d'espèces de diphthéries qu'il y a de parties principales que ses le sions locales peuvent envalur d'emblée : fosses nasales, pharynx, laryax, trachée, bronches, surface cutanée, etc., et l'on a surtout insisté sur les cas où k larynx se prend d'abord (croup primitif); mais il est évident que ces distinctions multipliées, qui doivent être prises en considération pour le diagnostic, ne sauraier servir de base pour des distinctions nosologiques, la maladie étant une, mais uriable dans ses modes de manifestation. M. Bretonneau a, dès le début de ses recherches, mis en évidence ce dernier fait. Il ressort de ses mémoires que la malada. qu'il croyait d'abord toujours épidémique, pouvait être aussi sporadique. Il a décr sous les dénominations d'angine couenneuse commune, d'angine membraneuse a polypeuse sporadique, de diphthérite trachéale sporadique, de véritables diphthéries localisées, ne présentant pas cette tendance à l'envahissement qu'il avait observée dans les épidémies. La première, l'angine couenneuse commune, qui mént seule d'être signalée, est décrite par M. Bretonneau comme se réduisant souvent à une légère indisposition dans laquelle l'herpès labialis coıncide avec l'érosa couenneuse à la surface de l'une des amygdales, avec tuméfaction médiocre, rougeur peu étendue circonscrivant la tache blanche, gonflement douloureux mus non exagéré des gauglions lymphatiques, état fébrile, douleurs vagues dans la articulations, anorexie. Dans un mémoire récent, M. Gubler a considéré la concrétion pharyngienne alors observée comme la conséquence de l'herpès dont un plaque, siégeant sur l'amygdale, fournirait l'exsudat pseudo-membraneux. Mus il me paraît difficile d'admettre cette explication; car chez deux semmes que ja traitées à l'hôpital Beaujon et à l'hôpital Saint-Louis, et qui y furent admises pour un herpès aigu fébrile étendu à la face et à d'autres parties du corps, le pharyux présenta des plagnes herpétiques manifestes, qui, à aucune époque de leur évolution, ne présentèrent la moindre trace de concrétion pseudo-membraneuse. Tout récemment j'ai pu voir un troisième fait semblable à ma consultation (hôpital Larihoisière).

On doit donc considérer avec M. Bretonneau, et avec MM. Blache et Roger selou M. Peter, l'herpès labialis comme un simple phénomène fébrile.

Doit-on voir dans toutes les formes de la diphthérie autre chose qu'une difference de siège ou d'intensité de la maladie? Je ne le pense pas. La diphthérie localisée sans tendance envahissante, celle qui s'étend rapidement à une vaste surface celle enfin qui s'accompagne des symptômes généraux d'une intoxication grant sont les trois types principaux de la diphthérie, types dont on ne tient pas asser compte dans l'interprétation des faits observés, et entre lesquels il y a des nuance nombreuses. Je dois ajouter que le regrettable Gillette, qui devait périr victime de la diphthérie, a signalé une forme hémorrhagique dans laquelle, outre les fausse membranes, il y aurait des pertes de sang plus ou moins inquiétantes (Soc. de Hôp., sept. 1858). Cette forme est exceptionnelle.

Parmi les complications de la diphthérie, on doit ranger la gangrène, qu. dans quelques faits rares, peut coïncider avec la présence des sausses membranes, et l'asphyxie, qui est la conséquence de la diphthérie des canaux respiratoires

lais il y a en outre des accidents consécutifs, qui doivent être rapprochés de sur véritable cause. Ce sont les paralysies diphthériques et les ulcérations cu-unes.

les accidents paralytiques consécutifs, signalés en partie depuis longtemps, ne ont bien connus que depuis la publication des intéressantes recherches de M. Mainrault (Thèse, 1854; Mémoire sur la paralysie diphthérique, 1860). Sur quatreingl-dix observations de paralysies qu'il a pu réunir, il a noté, isolées ou combinées. e variélés suivantes, comme les plus fréquentes : paralysies du voile du palais, aralysies généralisées, amauroses, plus rarement des strabismes, des paralysies es muscles du cou ou du tronc, des troubles isolés de la sensibilité, l'anaphroisie, la paralysie du rectum, et ensin la paralysie de la vessie. Cette simple énuméation n'a pas besoin de longs commentaires. Il me suffira de rappeler que la conaissance de la diphthérie, comme antécédent, plusieurs semaines avant l'invasion e la paralysie, en révélera facilement l'origine, maintenant qu'elle est bien connue. a paralysie du voile du palais marque presque toujours le début de ces accidents ousécutifs, dont la marche est lente et progressive. Ces paralysies si diverses ont été nises pour des paralysies hystériques, syphilitiques, pour la paralysie générale proressive, la myélite, pour la méningite tuberculeuse, et même l'idiotie, suivant la rédominance ou le groupement des phénomènes observés. Selon M. Em. Bernard, s paralysies ne seraient pas propres à la diphthérie et se remarqueraient à la suite es maladies aiguës en général (Thèse, 1860). C'est ce que M. Gubler a très-bien émontré dans un mémoire lu à la Société des Hôpitaux en 1860.

- M. Trousseau a depuis longtemps décrit, comme accidents consécutifs de la dihthérie aiguë, des plaies chroniques qui ont quelque analogie avec certaines ulcéntions syphilitiques; de part et d'autre, en esset, leurs bords sont coupés à pic, et
  fond est recouvert d'une fansse membrane. Mais les plaies diphthériques ne
  vivent pas leur profondeur à une perte de substance; l'ensoncement n'est qu'appaent par suite du gonssement inslammatoire des bords. lei encore la connaissance
  les intécédents sera éviter la méprise. Entin M. Gendron a signalé, comme inlépendante des paralysies du pharynx, une dysphagie persistante due à un rétréissement de l'œsophage consécutif à la diphthérie, et dont il a rapporté des exemples
  l'nion méd., 1860, t. I).
- 5 Pronostic. Le pronostic de la diphthérie est grave. Il ne l'est pas seulenent par le siège occupé par les fausses membranes, dont l'accumulation peut enlainer la mort en obstruant mécaniquement les conduits respiratoires (asphyxie)
  u par leur abondance et leur putréfaction dans le pharyux ou les fosses nasales;
  gravité de la maladie se déduit encore : de l'état général qui caractérise, dans
  erlains cas, la diphthérie (intoxication); de l'engorgement considérable des ganlions lymphatiques cervicaux, signe local le plus frappant de cette forme générale
  e diphthérie; de la multiplicité des localisations; et enfin de l'extension progrèsire des fausses membranes, que l'on doit toujours craindre, mais que l'on ne pent
  rédire d'une manière positive.

Certaines constitutions épidémiques, dans lesquelles les cas graves sont rapides l nombreux, doivent faire redouter une terminaison funeste pour ceux qui ont une énignité apparente; et lorsque, dans les mêmes circonstances, la contagion déternine des symplômes généraux de prostration dès le début, on doit redouter une is-

sue fatale. Il en est de même de la dyplithérie survenant dans le cours d'une autre maladie ou de celle compliquée de gangrène.

Je n'ai que peu de mots à dire des signes favorables de la diphthérie, et qui, pour la plupart, sont les signes contraires des signes fâcheux que je viens de rappeler. Il est clair que le pronostic sera moins grave, toutes choses égales d'ailleur, si la lésion locale est limitée et reste telle, si elle n'atteint pas les conduits aériensi l'état général n'est qu'à peine influencé, si les ganglions lymphatiques du counsont que légèrement engorgés, si la localisation n'est pas multiple, si la maladie et sporadique, ou si la constitution épidémique ne s'accuse que par des cas peu grave, et enfin, si la diphthérie est sans complications. Mais je me hâte bien vite d'ajoulet qu'il n'est pas d'affection plus insidieuse dans sa marche, et que, dans les cas en apparence les plus bénins au début, il faut toujours faire ses réserves pour les acodents ultérieurs, et se tenir sur ses gardes.

Le pronostic, au point de vue de la contagion, est une question délicate à resoudre. On a dit à tort que l'angine diphthérique la plus grave, celle qui semie s'accompagner d'un empoisonnement général de l'économie, est la plus contagieus Il me paraît résulter des saits connus que l'affection peut être contagiense, que! que soit sa forme, dans le cours d'une épidémie. Dans l'épidémie de 1855, lieur Blache contracte la maladie en restant auprès d'un enfant trachéotomisé pour lcroup, et il ne communique la diphthérie si grave qui l'a emporté à aucune de nombreuses personnes qui l'ont entouré de leurs soins les plus assidus. Valleix visit un jeune garçon atteint d'une diphthérie croupale à laquelle cet enfant succombe une jenne fille qui donnait des soins à cet enfant est prise d'une pharyngite courneuse légère que traite encore Valleix, et c'est dans le cours du traitement qu'il contracte sa dernière maladie, évidemment la plus grave de ces trois diphthérie successives, et cependant son affection ne se communique à personne de son nonbreux entourage pendant les quatre jours de sa maladie. On s'est donc trop avancé en disant d'une manière absolue que la contagion était en raison de la gravité de la maladie en dehors de l'asphyie croupale; c'est ce qu'ont démontré d'ailleurs les recherches de M. Peter (Thèse, 1859).

**DIPLOPIE.** — En dehors de l'importance qu'elle peut avoir comme phénomène des affections des yeux proprement dites, la diplopie intéresse le médecin non spécialiste comme conséquence du strabisme accidentel que produisent certaine paralysies des nerfs de l'œil.

Sous ce rapport, la diplopie présente plusieurs variétés. Les deux images visuelle sont horizontalement placées, ou bien elles sont superposées, ou enfin l'une d'elles peut être inclinée par rapport à l'autre. Ces variétés de diplopie auraient une signatication différente suivant quelques observateurs; c'est ainsi que M. Denouvilliere, en faisant toutefois des réserves, donne la superposition des images comme se rapportant à la paralysie du muscle pathétique ou du nerf de la quatrième paire que l'anime, et que M. Longet attribue à cette dernière paralysie la superposition et l'inclinaison d'une des images. Mais M. Baudot (Union med., 1859) a fait remarquer avec raison qu'il faut simplement, pour la superposition des images, que les globoculaires ne soient plus dans le même plan horizontal, et, pour l'inclinaison d'une image, que l'un des globes oculaires ait subi une rotation autour de sonate antéro-postérieur. Or, cela explique comment cette superposition et cette

douleur. 293

nclinaison ne sont pas le signe exclusif de la paralysie du nerf de la quatrième paire, mais bien aussi celui de la paralysie de la troisième paire (moteur oculaire commun).

DIURÈSE. - V. URINES.

**DOULEUR.** — Comme toute autre sensation, la douleur ne saurait être convemblament définie; mais elle n'en est pas moins un élément important de diamotic, soit comme signe servant à reconnaître les maladies, soit comme cause d'erreurs, suivant les circonstances.

Comme tout autre signe ou symptôme, la douleur présente à considérer ses caracères, ses conditions pathologiques et sa signification.

l'Caractères. — Il ne faut jamais perdre de vue, dans l'étude de la douleur, pu'elle peut être spontanée, ou provoquée par les mouvements fonctionnels comme ur les manœuvres exploratrices. Lorsqu'elle est spontanée, elle peut être accidenelle et plus ou moins rapide, ou bien continue. Dans le cas où elle est provoquée ur l'exercice fonctionnel ou par l'exploration : ou bien elle ne se montre que dans es circonstances particulières, ou bien ces actes exaspèrent une douleur déjà exisante. Dans ces différents cas, l'intensité de la douleur est extrêmement variable lepuis la douleur sourde et à peine sensible, une simple gêne pénible, un engourlissement, un fourmillement, une sensation de pesanteur incommode, jusqu'à la louleur très-aigue qui arrache des cris au malade, et dont l'intensité peut être telle pue la décomposition des traits, une sueur froide, une agitation extrême, une incope, ou bien encore du délire ou des convulsions, en soient les conséquences mmédiates. Comme intermédiaires à ces degrés extrêmes ou même comme caracères du degré le plus aigu, on a appelé la douleur pongitive, piquante, dilacérante u déchirante, cuisante, brûlante, térébrante, etc., pour exprimer autant que posille ses différentes variétés. On l'a aussi comparée à une torsion, à une moroure d'animal, et, lorsqu'elle est intermittente, a un éclair (douleur fulgurante), i des pulsations pénibles plus ou moins régulières (douleur pulsative). La marche que suit sa douleur présente aussi des caractères très-différents, suivant qu'elle revient ou non par crises régulièrement intermittentes, suivant qu'elle se moutre subitement ou qu'elle se développe d'une manière gradéfelle; et il en est de même de sa terminaison. Enfin sa durée est plus ou moins prolongée, aiguë ou chronique, sans nécessairement comprendre par ce dernier terme une conlimité complète de la douleur, qui peut présenter des rémissions plus ou moins prolongées.

Le délire est un obstacle insurmontable à l'étude des douleurs dans un grand nombre de cas, ainsi que M. Louis en a fait la remarque.

2º Conditions pathologiques et signification. — Les sensations douloureuses, comme toutes les autres sensations, sont le résultat de modifications vitales intimes qui nous échappent dans leur essence, mais dont la cause nosologique est le plus souvent saisissable. Cette question d'origine est la principale que le médecin ait à formuler en présence d'une douleur se présentant comme symptôme de maladie. La douleur s'offre alors dans l'une des deux conditions principales suivantes : 1º elle est le seul signe observé; 2º elle constitue seulement un des principaux symptômes de la maladie.

C'est principalement lorsque la douleur se présente comme symptôme unique

que le diagnostic est parsois difficile à formuler. Pour le faciliter, on devra d'abort rechercher si la douleur siége dans un des tissus ou des organes communs à toute les régions extérieures (peau, muscles, vaisseaux, nerfs, tissu osseux), ou bien dan les organes splanchniques. Cette distinction anatomique du siége de la douleur es toujours extrêmement importante.

Il est facile de reconnaître d'abord que la douleur occupe la peau, sans qu'il y ait à lésion apparente, aux sensations douloureuses qu'angmente le frôlement, le touche et le pincement du tégument (DERNALGIE). — Les douleurs qui occupent les file nerveux qui rampent au-dessous de la peau (névratgies) sont remarquables par la direction dans le sens des branches nerveuses, par les exacerbations comme felmrantes qui y surviennent spontanément, et par celles que la pression développe au pveau des points limités sous la pulpe du doigt et qui sont connus comme des lors de douleur bien déterminés. — Lorsque les vaisseaux veineux ou lymphatique sous-cutanés sont le siège de la douleur, elle est augmentée par une pression supeficielle, qui fait percevoir, dans le premier cas, un cordon résistant au niveau de la veine (phlébite), tandis qu'il existe une rougeur rubanée caractéristique qui desirle trajet des lymphatiques (lymphanqite) si ces vaisseaux sont atteints. — Les deleurs musculaires présentent cette particularité remarquable qu'elles augmentent « se manifestent dès que le malade veut faire exécuter aux muscles les mouvements det ils sont chargés, mouvements parfois rendus impossibles par le fait de la seusim douloureuse ainsi provoquée. Je dois faire observer que les névralgies donnent que quefois lieu à des douleurs musculaires, mais que la prédominance des caractère de la névralgie fait facilement reconnaître leur origine. — Ces douleurs par 🗠 mouvements pourraient aussi être attribuées aux muscles lorsqu'elles e pesent dans les articulations, principalement au niveau des muscles; mais il suff. dans ce dernier cas, que le médecin réveille la douleur en imprimant un légr mouvement de flexion ou d'extension tout en recommandant au malade de s'abmdonner à lui-même, pour que le siége articulaire de la douleur ne soit pas mé connu. — Quant aux os, leurs douleurs se font principalement remarquer dans les affections chirurgicales, sauf dans l'ostéomalacie, la syphilis constitutionnelle. où le retour Mocturne des douleurs dites ostéocopes et parfois très-vives leur dont un cachet particulier.

Ces dissérentes douleurs sont généralisées ou erratiques, ou bien partièle Lorsqu'elles sont généralisées ou erratiques, elles peuvent être un des premersignes de l'ostéomalacie, du scorbut, ou mettre sur la voie du diagnostic d'intoxication saturnine, de la syphilis (douleurs rhumatoïdes), de la nérralque générale, du rhumatisne chronique. — Localisée à la tête comme seul signe apprent, une douleur atroce avec rachialgie marque le début de la méningite cérèbre spinale épidémique et de beaucoup d'autres affections intra-crâniennes (V. Cérudale). — Très-bornée au rachis, la douleur est souvent un signe de mal de Poll ou de myélite chronique (Louis). — Limitée au niveau du cœur, une douleur excesive annonce quelquesois une fièvre pernicieuse cardialgique. — A la région lombaire, la douleur peut, sous le nom de coup de burre, être le premier symptome de la sièvre jaune; elle est quelquesois violente aussi comme début de la variole, el elle se montre subitement pendant un essont le siège a été diversement qu'au niveau du ventre se montrent les coliques, dont le siège a été diversement

interpreté, et dont les douleurs s'accompagnent rapidement d'autres symptômes dans la plupart des cas.

Les caractères que présentent les douleurs des dissérents viscères ne dissèrent pas, dans tous les cas, d'une manière assez sensible des douleurs superficielles névralgiques ou musculaires, pour que l'on puisse par elles seules avoir une idée nette de leur origine anatomique. C'est par des signes concomitants, par les troubles sonctionnels, et surtout par les changements sensibles à l'exploration physique, survents au niveau d'un organe intérieur, que l'on peut reconnaître la véritable origine de la douleur. Ce qui démontre l'importance des phénoniènes concomitants en pareilles circonstances, c'est l'obscurité qui règne dans la science au sujet des viscéralgies ou névralgies des viscères, dans lesquelles la douleur est le seul signe produit. Combien de sois n'a-t-on pas pris pour des viscéralgies des névralgies externes mal accusées ou mal recherchées, et qui siégeaient dans les parois de la région du viscère que l'on croyait atteint?

Je pourrais longuement m'étendre sur la signification des douleurs qui se rencontrent dans les maladies combinées à d'autres symptômes; mais comme, en pareil cas, la douleur accusée par le malade ou constatée par l'exploration du médecin occupe une partie plus ou moins étendue, son siége est un indice précieux pour le diagnostic. A la région qu'elle occupe, en effet, correspondent certains organes; or, comme j'ai indiqué pour chacun d'eux les maladies qui peuvent s'y montrer, on pourra rechercher à quelle affection on devra rapporter la sensation douloureuse observée. Je n'ai donc qu'à renvoyer le lecteur à ces différents articles, et à ceux qui sont spécialement consacrés à certaines douleurs, comme la Céphalalgie, l'Anthralgie, la Pleurodynie, etc. V. de plus Abdomen. Poitrine, Névralgies, Reunatisme.

DYNAMOMÈTRE. M. Duchenne (de Boulogne) a imaginé un dynamomètre médical reposant sur le principe de la romaine (Arch. de méd., 1858, t. XII, p. 651). Il est d'un petit volume et permet de mesurer la force de certains mouvements partiels. Il peut être utile lorsqu'il s'agit de déterminer si la paralysie incomplète des membres supérieurs est aussi réelle qu'apparente, et si l'on n'a pas simplement affaire à un défaut de coordination des mouvements. Il servirait encore au besoin pour préciser les progrès d'une paralysie graduellement croissante ou décroissante.

DYNAMOSCOPIE. — Suivant M. Collongues, les actes intimes de la vie moléculaire se manifesteraient par des signes particuliers perçus par l'auscultation pratiquée au moyen du dynamoscope. C'est une tige de 10 à 15 centimètres construite en liége ou en acier, dont une extrémité est destinée à l'oreille de l'observateur, et l'autre, creusée en forme de dé à coudre, pour recevoir le bout du doigt de la personne à examiner. On perçoit deux sortes de bruits à l'aide de cet instrument : un bruit continu dit bourdonnement, et des crépitations survenant par intervalles inéguliers et appelées par l'auteur petillements on grésillements. Le bourdonnement est un phénomène général; les petillements n'existent qu'à l'extrémité des mains et des pieds.

le dois dire franchement que les données fournies par l'étude de ces bruits, étudiés avec beaucoup de soin par M. Collongues, ne me paraissent pas assez importantes pour être utilisées dans la pratique, si ce n'est pour la constatation de la *mort*  réelle, le bourdonnement disparaissant graduellement des extrémités vers la règue précordiale et l'épigastre, où il ne cesserait que quatorze à seize heures après la mort.

Le bourdonnement paraît être dû à la contraction fibrillaire des muscles (Bark et Roger, Traité d'auscult., 1860), ou plutôt à la contraction musculaire to nique. Ce n'est donc que le bruit rotatoire de Laënnec. Quant aux petillements, qui de l'aveu même de M. Collongues, ne s'observent qu'aux mains et aux pieds, est s'explique aisément : ces pétillements sont produits par les tendons qui occupat principalement ces régions. Il est facile de démontrer, en effet, qu'ils résultent du glissement saccadé des tendons dans leurs gaînes. Si l'on s'applique la muni plat sur le côté de la tête, de manière à en faire correspondre la paume au conduit auditif, on entend le bruit rotatoire ou bourdonnement continu, et, à de rares intervalles, les petillements ou grésillements de M. Collongues. Or, que l'on soulère les tement les doigts seulement pour les porter graduellement dans une extension force et l'on produira des petillements de plus en plus nombreux et confluents, qu'y passent manifestement sous l'oreille dans les gaînes tendineuses, et qui devienne rares dès que les doigts restent appuyés sur la tête. Les petillements, dans cette denière circonstance, sont dus sans doute à l'action tonique des muscles agissant se les tendons.

Les phénomènes dynamoscopiques sont donc simplement des phénomènes de cutraction musculaire, non de celle qui produit les mouvements volontaires, mas de cette contraction tonique continue des muscles qui sert principalement à équilibrer ces mouvements, comme l'a démontré M. Duchenne. On conçoit dès lors paraillement que l'absence des phénomènes dont il vient d'être question puisse être un signée mort réelle ou de paralysie, mais un signe beaucoup trop secondaire, dans ce dernier cas du moins, pour être réellement utile au diagnostic.

DYSMÉNORRHÉE. — Les signes de la dysménorrhée sont les mèmes que ceux de l'Aménorrhée (p. 44) et de la concestion utérine (p. 218); je n'ai doct pas à les rappeler de nouveau ici. Ces différents signes, qui peuvent ne dure que quelques heures, disparaissent ordinairement dès que l'écoulement sanguin mentruel s'établit; cependant on les a vus persister avec l'écoulement lent du sanc. mais sans se prolonger après les règles.

On a signalé la fluxion hémorrhoïdaire comme pouvant être confondue avec la dysménorrhée, et l'on a donné l'absence de la turgescence douloureuse des seins dans le premier cas, comme caractère distinctif. On peut y ajouter les signes locaus propres aux hémorrhoïdes, et l'absence de toute condition organique pouvant produire la dysménorrhée.

La constatation de ces conditions organiques est la question capitale du disgnostic de la dysménorrhée, lorsqu'elle existe. — Fréquente surtout dans les premières années de la menstruation, elle est souvent due plus tard : à l'engorgement sanguin ou congestion de l'utérus, que l'organe soit sain d'ailleurs, ou bien le sière de granulations au niveau du col; à une métrite; à un polype ou à une autre affection organique. — Il faut d'autres sois chercher la cause de la dysménori hée dans la présence d'un caillot ou d'une sausse membrane sibrineuse dans le col utérin, qu'is obstruent momentanément. — Valleix et Kiwisch ont vu fréquemment la disménorrhée résulter des antéssexons et des retrossexons utérines, les parois séchés

tant en contact et empêchant le sang de s'échapper au dehors. — On a dénommé mécanique une dysménorrhée due à la contraction d'un point plus ou moins élevé de la cavité du col de l'utérus (Mackintosk et Oldham), contraction que certains auteurs ent cru produite par des cautérisations trop profondes faites sur le col ou dans son intérieur. — On a attribué à une altération du sang, et surtout aussi à l'hystérie, la production de la dysménorrhée, qui a été appelée dans ce dernier cas hystéralgie cataméniale. La névralgie lombo-utérine paraît être quelquesois aussi le point de départ de la dysménorrhée.

On voit par ce simple exposé combien il est important d'explorer l'utérus par le toucher, qui peut, aidé au besoin du spéculum, faire reconnaître les obstacles matériels à l'écoulement cataménial, les affections organiques et les congestions qu'elles provoquent, et enfin faire admettre une cause éloignée lorsque l'exploration ne démontre aucune des causes précédentes.

DYSODIE. - V. Ozène.

**DYSPEPSIES.** — M. Beau avait fait de la dyspepsie l'objet d'intéressantes reberches (Courtin, de la Dyspepsie, 1848), lorsque Chomel publia sur le même sujet, vers la fin de sa vie (1857), un excellent livre dans lequel je puiserai largement pour cet article.

1º Eléments du diagnostic. — Pour Chomel, il y a des dyspepsies accidentelles indicestions) et des dyspepsies habituelles. Ces dernières, les seules dont il sera ici question, sont caractérisées par des troubles persistants des fonctions digestives, à formes très-variables, et indépendants de toute autre maladie appréciable des organes de la digestion, de ceux qui concourent avec eux à cette fonction, et de ceux qui leur ont associés par les lois de la sympathie (Chomel). Ces troubles digestifs occupent principalement l'estomac ou les intestins. — Dans la dyspepsie stomacale, il survent immédiatement, ou peu après les repas, une souffrance d'intensité et de caractère très-variable en haut de l'épigastre, ou à gauche de la ligne blanche an niveau du grand cul-de-sac de l'estomac, d'où elle s'irradie dans les parties voisines; elle est quelquesois soulagée par une pression modérée, mais augmentée par une pression forte. Il peut y avoir aussi distension de l'estomac par des gaz, qui sont expulsés par la bouche. — La dyspepsie intestinale, qui peut se montrer reule, comme la précédente, ou exister avec elle, s'en distingue par des douleurs locales un peu plus tardives, d'abord sourdes, puis plus vives, quelquesois avec sueurs froides et même défuillances, par des borborygmes et des soulèvements viccessifs des anses intestinales, par l'expulsion par l'anus de gaz fétides, puis de matières fécales mal élaborées, molles ou liquides; d'autres fois, les selles sont rares et sermes, il y a en un mot de la constipution, si l'intestin grêle est spécialement affecté.

Dans l'un et l'autre de ces derniers cas: saveur désagréable, empâtement et sécheresse de la bouche, salive peu abondante, formant une espèce de mousse blanche,
et sur la langue un enduit mince au milieu, convergeant latéralement vers la
pointe, coîncidant avec l'acidité de la salive et de l'haleine, et des vomissements.

ll y a, en outre, suivant Chomel, des phénomènes généraux dignes de la plus grande attention, et sur lesquels je reviendrai plus loin.

<sup>2</sup> Inductions diagnostiques. — En supposant que l'on ait à se prononcer sur l'existence d'une dyspepsie en présence des données les mieux caractérisées, c'est-à-

dire des troubles gastriques ou intestinaux que je viens de rappeler, le diagnostic ue présente pas de difficultés sérieuses; mais il s'en faut que la question soit aussi simple qu'elle le paraît. Les phénomènes digestifs de la dyspepsie sont souvent incomplets de nombre, parfois même isolés, comme la douleur stomacale ou intestinale après les repas, le vomissement, les flatuosités, les selles fétides, l'anorexie. M. Beau considère l'anorexie comme un phénomène à peu près constant, si l'on compare l'appétit à celui des époques antérieures. Aussi attache-t-it une grande valeur à ce signe, ainsi qu'à l'existence du sillon unguéal, dans les cadouteux. (V. Orgles.)

La connaissance des commémoratifs peut venir confirmer le diagnostic; ainsi la fréquence des repas dans la vieillesse, leur mauvaise distribution à tout âge, l'absence d'exercice ou même d'occupation, la faiblesse des organes digestifs, soit primitive soit acquise par des influences débilitantes, les excès, l'allaitement chez la femme, etc., seront ici d'une grande valeur.

Mais pour atténuer les difficultés du diagnostic, il faut surtout avoir égard aux formes spéciales de cette affection, qui sont dues à la prédominance de certain symptômes.

D'abord la dyspepsie flatulente se caractérise par une surabondance de gaz dans les organes digestifs, par la distension de ces organes, l'émission de gaz par les voies supérieures et inférieures, par la saillie de l'estomac, se dessinant parfois extérieurement, par les troubles cardiaques signalés plus loin, par le resoulement supérieur du cœur, sensible à la percussion jusqu'à l'expulsion des gaz par la bouche, par des borborygmes, et une sonorité plus prononcée du ventre, cessant par l'expulsion degaz par l'anus. — Dans la forme gastralgique et entéralgique de la dyspepsie, b gêne qui suit l'ingestion des aliments dans les autres formes devient ici une douleur très-vive arrachant des cris aux malades, suivie ou non de vomissements ou de selle létides. (V. GASTRALGIE.) — Chomel donne le nom de boulimique à une forme de dyspepsie dans laquelle il y a un besoin de manger beaucoup et souvent, et des vomissements avant comme après l'ingestion des aliments. — Une autre forme, plus fréquente que la précédente, est la dyspepsie acide, caractérisée par des vomissements plus fréquents que dans toute autre forme, par l'acidité de la salive (sensible à l'action du papier de tournesol), par l'odeur pénétrante acide de l'haleine, des renvois de gaz ou des matières régurgitées ou vomies, par de l'inappétence, du dézoit pour les substances acides, les boissons vineuses, et pour le sucre en particulier - Existe-t-il une dyspepsie alcaline, dans laquelle il y aurait un dégoût prononcé de viandes et un désir de boissons et d'aliments acides? C'est une question que Chomel a posée sans la résoudre. — Enfin il admet une dernière forme : la dyspepsie des liquides, constituée par la difficulté de les digérer, par leur accumulation passive dans l'estomac, par le bruit de FLOT de la région stomacale, que l'on doit toujours rechercher. — Indépendamment de ces formes de dyspepsie, il en est une autre, caractérisée par la digestion incomplète des aliments, qui sont en partie rendus en nature par les selles. C'est l'apepsie de M. E. Barthez.

Plusieurs de ces différentes formes de dyspepsie out des caractères tellement tranchés qu'il me suffira, pour compléter leur diagnostic, de rappeler que la dyspepsie flatulente, refoulant fortement les viscères thoraciques, ne saurait être confondue avec une affection de ces derniers organes; la dyspepsie gastralgique ou entéralDYSPETSIES. 299

gque, avec des douleurs atroces survenant par accès dans certaines affections cancèreuses abdominales, et dans les coliques hépatique ou néphrétique; la dyspepsie des liquides enfin avec la dilatation stomacale résultant du cancer de l'estomac, et, à plus forte raison, avec le pneumo-hydrothorax, quoique donnant lieu au claptement hydro-aérique. Il suffit de rapprocher ces affections pour en faire saisir les diffèrences; mais la dyspepsie acide, qui généralement ne présente pas de gravité, doit être rappelée à part sous le rapport du diagnostic, parce qu'il faut se garder de la consondre avec le vomissement nerveux, qui est presque constamment suneste. (V. Vonissement nerveux.) La dyspepsie acide se distingue de cette dernière affection par la fréquence moindre des vomissements et la bénignité des symptômes; ceux-ci vont, au contraire, en s'aggravant dans le vomissement nerveux jusqu'à l'apparition des symptômes cérébraux qui, quelques semaines après le début, entraînent la mort dans la plupart des cas.

Un point capital du diagnostic différentiel des dyspepsies est d'éviter de méconnaître une dyspepsie voilée, suivant l'expression de Chomel, par la prédominance des symptômes généraux ou sympathiques, qui sont souvent seuls accusés par les malades.

Ces troubles sympathiques sont : le changement de caractère, la céphalalgie (simple pesanteur ou migraine intense avec ou sans vomissements), les vertiges, de la somnolence diurne, un sommeil agité avec sièvre la nuit, l'assaiblissement intellectuel des sens et des fonctions génitales, un sentiment de dyspnée, des palpitations, et même l'irrégularité des battements du cœur pendant la digestion sans ancun signe physique anomal. — La céphalalgie, si fréquente en dehors d'une maladie du cerveau lui-même ou de ses membranes, ne trouve souvent son explication que dans la dyspepsie. - Il en est ainsi des palpitations, qu'il y ait ou non flatulence de l'estomac; elles sont parfois le seul symptôme apparent. Elles résistent ou s'aggravent même par les moyens usités pour les combattre, et notamment par la digitale. — La fièvre survenant après les repas, et surtout le soir et la nuit, après le dernier repas, est souvent prédominante aussi. Sa forme quotidienne, qui est la plus ordinaire, et son retour la nuit suffisent pour éveiller l'attention du médecin; mais ici, comme dans les cas précédents, la dyspepsie est certaine si à l'un de ces symptômes principaux se joint l'altération de la salive rappelée plus haut (Chomel). Le diagnostic se trouve justifié si les accidents disparaissent par l'amélioration du régime, c'est à-dire la diminution d'aliments trop copieux, la régularisation des repas, etc.

Les dyspepsies peuvent encore être confondues avec d'autres maladies; mais il est des affections avec lesquelles il suffit de savoir que la confusion est possible pour l'éviter; telles sont : l'embarras gastrique, qui cède à un vomitif, la gastrite et l'entérite aiguës, les maladies organiques avancées de l'estomac, de l'épiploon ou des inlestins. Cependant, au début du cancer de l'estomac, il sera facile de croire à une simple dyspepsie, et ce ne sera que par un examen attentif de l'ensemble des symptômes que l'on pourra trancher la question. (V. Cancer de l'estomac.)

le dois insister sur la nécessité d'un examen sérieux du malade atteint de dyspepsie, afin d'établir si la maladie est primitive ou secondaire. D'abord les troubles digestifs passagers qui s'observent si fréquemment comme symptômes de maladies argués ne sauraient être confondus avec la dyspepsie, qui est essentiellement persistante, quoique sujette à des rémittences. Mais il n'en est pas de même dans les maladies chroniques, lorsque les phénomènes dyspeptiques masquent la maladie principale. Telles sont les affections suivantes, selon Chomel : le relachement des parois abdominales, suite d'ascite, et surtout de nombreuses grossesses; de petites hernies épiploiques de la ligne blanche, sans saillie visible (et produisant principalement des vomissements rebelles); le rhumatisme ou la goutte (dyspuée flatulente), et enfin la chlorose ou l'anémie. La dyspepsie par relachement des parois de l'abdomen cesse par un moyen de contention (ceinture), et celle due à des hernies épiploïques à l'emploi d'un moyen analogue après leur réduction; mais ce sont là des données confirmatives du diagnostic plutôt que des signes qui y conduisent, car pour avoir recours à ce moyen de traitement, il faut avoir déjà reconnu le relàchement des parois abdominales ou la hernie, et soupçonné leur influence sur la dyspepsie. A ces dyspepsies secondaires signalées par Chomel, il faut ajouter celles qui accompagnent les pertes séminales involontaires, les affections utérines (Willemin), le rachitisme à son début, et enfin l'introflexion de l'appendice xiphoide vers l'estomac, suivant M. Linoli (V. STERKUN).

Les dyspepsies ne suscitent pas de complications. Cependant, suivant M. Beau, les troubles digestifs et sympathiques seraient toujours suivis d'anémie avec pléthore séreuse, puis d'hypochondrie. Mais ces faits, connexes et successifs pour M. Beau, ne sont pas réunis dans la généralité des faits; ils sont loin même d'être fréquents.

3º Pronostic. — Le prono-tic des dyspepsies n'est jamais grave, même quand elles se prolongent très-longtemps ou même autant que la vie. Ce n'est que par exception que la mort survient, et, quand on voit apparaître à la longue du dépérissement, on doit, suivant le précepte si sage de Chomel, toujours se demander et rechercher journellement si la dyspepsie n'est pas symptomatique, et si l'on ne se trouve pas en présence d'une de ces lésions si nombreuses et si diverses qui peuvent longtemps rester inaperçues, et ne se révéler qu'à une époque plus ou moins éloignée de leur début.

**DYSPHAGIE.** — Ce mot, qui s'applique à toute difficulté plus ou moins grande de la déglutition, au niveau du pharynx ou de l'œsophage, est toujours un symptôme.

1º Caractères. — En outre du degré d'intensité que présente la difficulté dans l'accomplissement de l'acte de la déglutition, les caractères de la dysphagie varient suivant qu'elle a lieu avec ou sans douleur, avec ou sans conscience, et suivant qu'elle est pharyngienne ou œsophagienne. Sans avoir de douleur, le malade peut sentir le point où siége la cause ou l'obstacle de la dysphagie, et le désigner approximativenent; d'autres fois, une douleur accompagne le passage des solides, des liquides, ou simplement de la salive, qui sont déglutis. Souvent cette douleur est vive. Si la dysphagie a lieu dans le pharynx, le malade exprime sa soustrance, momentanée comme l'acte qui la provoque, par une contraction caractéristique des traits du visage. Dans certaines conditions, qui seront rappelées tout à l'heure, les liquides ou les aliments sont quelquesois rejetés en partie par le nez. Ensin, chez certains paralytiques ou aliénés, le bol alimentaire, incomplétement divisé ou ramolli, obstrue quelquesois le pharynx par le sait de la dysphagie dont les malades n'ont pas conscience, et il peut en résulter une asphyxie plus ou moins rapide.

2º Conditions puthologiques et signification. — Les conditions pathologiques

DYSPNÉE. 301

de la dysphagie sont très-variées. Elle peut résulter, en effet, non-seulement de lésions locales, soit du pharynx ou de l'œsophage, soit des organes limitrophes, mais encore de maladies agissant directement ou indirectement sur la contractilité des parties qui servent à la déglutition.

Parmi les lésions locales s'accompagnant de dysphagie, on compte toutes les Pharmores, qui en sont l'origine la plus ordinaire, l'œsophagite avec ou sans abcès, les corps étrangers séjournant dans l'œsophage, les tumeurs (polypes, cancers, anévisines) agissant en rétrécissant l'œsophage. Parmi les maladies éloignées qui agissent sur la contractilité du pharynx ou de l'œsophage (troubles nerveux ou musculaires) sont le rhumatisme localisé dans les muscles du pharynx ou de l'œsophage (dysphagie douloureuse), la paralysie du pharynx, le spasme de l'œsophage (œsophagisme), et le spasme du pharynx, comme je l'ai constaté dans un cas de ramollissement aigu du cervelet.

Dans ces conditions variées, la dysphagie présente des particularités utiles au diagnostic. Lorsqu'elle s'accompagne du rejet des boissons par le nez, cela dépend d'une inflammation ou d'une paralysie du voile du palais, qui ne peut produire l'occlusion des fosses nasales postérieures pendant la déglutition. La dysphagie est extrêmement douloureuse dans les cas de rhumatisme æsophagien, et surtout dans ceux d'œsophagite, dans lesquels la douleur s'étend parfois jusqu'au dos, aux épaules et même jusqu'à l'épigastre (Mondière). Survenant par accès subit avec sentiment d'un corps étranger (non réel) obstruant le pharynx, la dysphagie caractérise le spasme œsophagien. L'introduction de la sonde œsophagienne peut servir à déterminer la nature de la lésion de l'œsophage, s'il en existe; elle fait découvir un obstacle matériel (corps étranger), un rétrécissement dû habituellement à une lésion organique, et quelquesois à une diphthérie plus ou moins ancienne; ou bien la sonde, sans rencontrer d'obstacle, augmente la douleur ou la gêne locale signalée par le malade, et rend ainsi probable l'existence d'une ulcération, surtout si l'instrument ramène un peu de matière purulente, comme cela a été constaté dans la syphilis, la tuberculisation.

Dans les cas où une dysphagie persistante existe seule en apparence, et paraît inesplicable, malgré l'inspection du pharynx, malgré l'emploi de la sonde et l'exploration du cou par la palpation, il faudra redoubler d'attention et songer à l'existence d'une tumeur latente, et principalement à un anévrysme ou à un abcès par rougestion.

Le pronostic de la dysphagie emprunte sa gravité ou sa bénignité aux affections qui en sont le point de départ.

DYSPNÉE. — On doit comprendre sous la dénomination de dyspnée toute difficulté plus ou moins prolongée de la respiration qui se traduit par une augmentation notable d'étendue ou de sréquence des mouvements respiratoires.

1° Caractères. — L'augmentation visible des mouvements respiratoires qui caractèrise la dyspnée peut être générale ou ne porter que sur les mouvements des côtes supérieures. De plus il s'y joint ordinairement une fréquence de la respiration plus grande que dans l'état normal, où les mouvements respiratoires sont de 15 à 20 par minute; mais l'un ou l'autre de ces signes de la dyspnée peut exister seul. Habituellement il y a aussi un sentiment d'oppression accusé par le malade; cependant cette sensation peut manquer, car l'individu dont les troubles respiratoires sont vi-

sibles affirme quelquesois n'éprouver aucun gêne de la respiration. Le rhythme de mouvements respiratoires est très-souvent modifié dans la dyspnée; car indépendamment de leur fréquence, qui pent être extrême puisqu'on l'a vue s'élever de 30 à 40 par minute, à 60, 100 et même 140, les rapports de durée des deux temps de la respiration peuvent être prosondément modifiés. C'est ainsi que l'expiration, qui est en général à l'inspiration comme 3 ou 4 est à 2, peut lui devenir égale ou bies être beaucoup plus prolongée par rapport à l'inspiration que dans l'état sain, comme 4: 1, ainsi que l'on peut le constater dans des cas de dyspnée extrême ou asphyxique.

Certains dyspnéiques ont de temps à autre un mouvement respiratoire plus laborieux et comme saccadé (respiration suspirieuse); parfois aussi l'expiration est plantive. La dyspnée présentedes degrés extrèmement variables, depuis la simple accélération ou l'exagération d'amplitude des mouvements inspiratoires sans que l'individu en ait conscience, jusqu'à la suffocation, pendant laquelle, malgré le efforts excessifs de toutes les puissances inspiratrices ou par le fait de l'impuissance des mouvements respiratoires, le malade éprouve une oppression très-considérable. la sensation du manque d'air dans la poitrine, et par suite une angoisse et une anxiété extrêmes. La dyspnée peut d'ailleurs être continue, stationnaire ou croissante, suivre une marche rapide ou lente, présenter ou non des exacerbations plus ou moins graves, ou bien survenir par crises ou par accès soit spontanés, soit provoqués (par la marche, la course, l'ascension d'un lieu élevé, une émotion morak vive, etc.). Ces accès ne doivent pas être confondus avec l'anhélation physiologique qui survient dans les mêmes conditions, mais qui n'est ni aussi rapide, ni aussi durable, ni aussi intense que dans les accès pathologiques. Dans les cas de suffocation. la mort peut survenir rapidement par syncope ou par asphyxie.

Constater l'existence de la dyspnée est une chose très-simple dans la pratique, mais il n'en est pas toujours de même de la détermination de sa cause pathologique, quoique nos méthodes d'exploration et les travaux modernes d'avatomie pathologique aient jeté un jour tout nouveau sur les lésions qui sont l'origine du phénomène, lésions qui étaient pour la plupart inconnues des anciens.

2° Conditions pathologiques. — Pour rendre évidente la mu!tiplicité des causes organiques de la dyspnée, il sussit de rappeler qu'elle peut être produite par les obstructions des voies aériennes, par les lésions de ces conduits, par celles du poumon, celles de la plèvre, du cœur, du péricarde, du pneumo-gastrique, du diaphragme, des muscles, des ners ou des os des parois thoraciques; par des altérations évidentes du sang; par certaines lésions cérébrales ou de la moelle épinière: par un certain nombre d'affections des organes abdominaux; et enfin par une modification nerveuse simplement dynamique.

Pour arriver à déterminer la condition pathologique de la dyspnée, il faut avant tout se demander si elle ne dépend pas d'une maladie intrathoracique se manifestant par des signes physiques. Je ne rappellerai pas, à ce propos, toutes les affections des organes de la respiration et de la circulation qui donnent lieu à la dyspnée: presque toutes sont dans ce cas, sans que la dysquée en soit cependant un effet nécessaire et constant. Je dois toutefois une mention spéciale à la dyspnée par accès qui caractérise l'asthme, s'accompagnant d'un sifflement respiratoire entendu à distance et de râles sibilants prolongés pendant l'expiration, et qui

dysinée. 503

est due à des causes diverses qui ont servi de base à autant de théories différentes (V. ASTHNE). C'est la recherche de cette origine qui alors sera le but principal du diagnostic.

En supposant que l'on ne trouve pas dans les signes physiques sournis par l'exploration de la poitrine les indices d'une affection intrathoracique, il faut se demander la cause de la dyspnée ne réside pas dans les parois de la poitrine. Les désormations rachitiques de la cage osseuse, l'atrophie des muscles respirateurs, et principalement du diaphragme, leur contracture ou spasme, et même les simples douleurs névralgiques dorso intercostales, les douleurs franchement rhumatismales ou de toute autre nature, peuveut être, en effet, le point de départ de la dyspnée.

Ces douleurs agissent en déterminant la gêne de la respiration. Le refoulement du diaphragme vers la poitrine par les organes abdominaux produit aussi une gêne mécanique directe qui explique parfaitement la dyspnée dans un certain nombre de cas, et notamment dans l'ascite, dans la distension du tube digestif par des eaz, etc. lei la dyspnée est d'autant plus marquée que la cause a agi plus rapidement.

Enfin, en supposant que l'on soit amené à faire une investigation complète en dehors des conditions précédentes, on devra chercher la cause pathologique de la dyspnée soit dans une affection des centres nerveux, soit dans les nerfs, où elle est due à une altération du sang, à une névrose, ou à toute autre maladie générale.

Dans ces conditions si différentes, les seuls cas embarrassants pour le diagnostic ont ceux dans lesquels l'exploration de la poitrine par l'inspection, la percussion, l'auscultation, est insuffisante pour expliquer la dyspnée, celle-ci étant le phénomène unique ou prédominant. On ne saurait trop recommander en pareil cas une exploration répétée et faite avec le plus grand soin.

La dyspnée est prédominante dans l'emphysème pulmonaire, dans les cas de compression ou d'obstruction des gros conduits aériens, depuis la glotte jusqu'aux ramifications bronchiques pénétrant dans les poumons. Lorsqu'à la dyspnée se joint une faiblesse prononcée du bruit respiratoire, on doit songer, suivant les cas, à un corps étranger introduit dans les voies aériennes, à un polype, à un rétrécissement cicatriciel, à des tumeurs du médiastin (des tubercules surtout) dont le liagnostic par exclusion n'est pas aussi difficile qu'on l'a dit; l'œdème et le spasme de la glotte ont des signes concomitants de la dyspnée qui mettent sur la voie du diagnostic; il en est de même du gottre, qui, même avec un petit volume, peut produire des accès de suffocation. Dans le cours des maladies graves, la dyspnée accompagnée de fièvre annonce quelquesois une pneumonie secondaire, de même que la dyspnée subite, excessive par la pression du point épigastrique, indiquerait une pleurassis diaphragmatique, suivant M. Noël G. de Mussy.

Il est rare que les lésions des organes circulatoires ne soient pas reconnaissables à des signes physiques; cependant un anévrysme aortique latent peut donner lieu à des accès de dyspnée qui provoquent souvent des erreurs de diagnostic; il en est de même de la dyspnée subite et intense qui accompagne la suprure des tendons du cœur ou l'oblitération de l'artère pulmoraire, et de la dyspnée habituelle due au rétrécissement de cette artère avec persistance du trou de Botal.

Dans les cas où la dyspnée est présumée avoir son point de départ dans les parois liboraciques, il faut penser surtout aux douleurs qui résultent d'un rhumatisme

musculaire ou d'une névralgie dorso-intercostale aiguë intense, aux contracture des muscles respirateurs, à l'ostéomalacie avancée, dans laquelle la dyspnée y quelquefois jusqu'à la suffocation. Ce qu'il importe d'examiner et ce que l'on né glige trop fréquemment, ce sont les mouvements respiratoires du diaphragme lorsqu la dyspnée provient de l'inaction de ce muscle. La dyspnée qui résulte de la suspension de ses mouvements s'annonce par le défaut de refoulement et de dilatation de l'épigastre dans l'inspiration et parfois même par un signe plus accentué, c'est à-dire par la dépression épiga-trique au moment de l'inspiration; les côtes supérieure se dilatent en même temps outre mesure, et le malade est incapable de régulariser l sortie de l'air pour l'exercice de la parole. On doit admettre alors qu'il existe un paralysie du diaphragme avec ou sans atrophie, mais non pas tonjours; car il sulf que la contraction du muscle soit douloureuse par le fait d'une inflammation voi sine pour que les mêmes phénomènes s'observent.

Je ne ferai que rappeler la dyspnée due à la dyspepsie, les dyspnées produites pa les lésions de la moelle cervicale (myélite), par la méningite des tuberculeux ver la fin de la maladie), par le tiraillement, la compression, etc., des nerfs pucune gastriques, par des névroses et notamment par certaines angines de poitrine, l'étanos thoracique, la contracture des extrémités qui s'est généralisée, l'hystèrie l'asthme dit essentiel. Parmi les altérations du sang et les maladies générales dat lesquelles la dyspnée joue aussi quelquefois un rôle prédominant, je citerai l'ammie, les cachexies (notamment la cachexie splénique), l'ingestion des poisons attimoniaux, la goutte, etc. Je signalerai enfin l'importance de ce phénomène compasigne important de la fièvre pernicieuse asthmatique, de l'infection purulem (Sédillot), et, comme épiphénomène grave (suffocation), dans le cours de la suet miliaire.

Cette indication sommaire des causes de dyspnée auxquelles on peut ne pas in médiatement songer suffira pour éveiller l'attention du praticien. Ce symptôme i constitue d'ailleurs par lui-même un accident grave que dans les cas où il y a suffication, une syncope mortelle pouvant en être la conséquence.

**DYSSENTERIE.** — La dyssenterie est une affection fréquente dont la n ture est encore indéterminée, et qu'on ne peut, avec certains auteurs, considér comme une simple inflammation du côlon, où siégent les manifestations aud miques. C'est, dans presque tous les cas, une maladie aiguë; très-rarement elle t chronique.

### l Dyssenterie aiguë.

1º Eléments du diagnostic. — Lorsque l'on a affalre à une dyssenterie aigue b nigne, on constate qu'il y a eu des coliques au début, puis des pressants besoins défécation, de plus en plus fréquents, avec ténesme provoquant des efforts infru tueux ou suivis de l'expulsion d'un peu de mucus sanguinolent, visqueux, parfo spuneux, parfois mélangé d'aliments non digérés, et (dans des cas très-rares da cette forme bénigne) de lambeaux de fausses membranes. Le pouls est normal même ralenti dans cette forme de la maladie; mais il n'en est pas de même dans dyssenterie grave.

La dyssenterie grave, en effet, est constamment fébrile, et presque toujours épid mique. Son début par la fièvre, rarement par les symptômes locaux, est parfois tel ment subit, que les symptômes locaux et généraux atteignent tout à coup une trè

grande intensité. Les coliques sont bien plus intenses que dans la forme bénigne, le ténesme est presque incessant, les selles tiquides sont plus fréquentes, se montrent plus rapidement mucoso-sanguinolentes et plus fortement imbibées de sang; elles exbalent une odeur très-fétide; quelquesois elles sont brunes, noires, ou séreuses et analogues à du frai de grenouille on à de la lavure de chair, mélangées assez fréquement de pus si la maladie se prolonge, et de ces débris membraneux pris trop souvent par les malades pour des fragments d'intestin. Ces débris sont presque loujours de fausses membranes détachées des ulcérations, et, seulement dans des circonstances rares, de véritables fragments de muqueuse intestinale (Cambay). En même temps, il y a altération prosonde des traits, défaillance, prostration, pouls de plus en plus faible et fréquent, sensibilité au froid, embarras progressif de la circulation et de la respiration si la maladie doit se terminer par la mort, on bien amélioration graduelle de l'ensemble des symptômes si elle doit guérir.

2º Inductions diagnostiques. — Les symptômes principaux de la dyssenterie, douleurs vives, ténesme, selles mucoso-sanguinolentes, ne peuvent laisser aucun doute sur l'existence de la maladie; mais cette simple constatation ne suffit pas au praticien. D'abord il doit déterminer, à l'aide des commémoratifs, les conditions dans lesquelles s'est manifestée la dyssenterie, et les causes occasionnelles qui l'ont en apparence produite. Il ne faut pas oublier, en effet, que la dyssenterie est endémique lans les pays chauds, qu'elle se déclare principalement en automne, chez des individus débilités et de tout âge; qu'on l'a attribuée à des variations brusques de température, à un régime insuffisant, à l'abus des irritants et des purgatifs, à les passions tristes, à l'inspiration de miasmes putrides ou d'effluves marécageux, et enfin à la contagion. Les données étiologiques sont importantes à déterminer, principalement lorsqu'il y a intoxication miasmatique ou contagion; malheureusement la question n'est pas alors facile à décider. On ne perdra pas de vue non plus que la dyssenterie est quelquefois secondaire, comme celle que l'on voit survenir dans le cours de la variole (entérite dyssentérique).

La dyssenterie aiguë ne peut pas être confondue avec une simple entérite, avec des némorrouses, ni avec une affection chronique avec selles sanguinolentes (cancer). Cependant, chez les enfants, la dyssenterie peut être simulée par un polype développé à 5 ou 6 centimètres au-dessus de l'anus, et qui donne lieu au téneme et à des selles sanguinolentes tout à fait semblables à celles de la dyssenterie; mais ici il y a en même temps des selles de matières fécales dures, cannelées par leur passage sur le polype, et de plus le polype peut se montrer dans les efforts dédécation, ou être senti par le doigt introduit dans le rectum (Barthez et Rilliet).

La dyssenterie reconnue, on en détermine en même temps le degré. Quant à la lésion intestinale, il n'est pas aussi aisé d'en constater les progrès. Son diagnostic n'est possible, par l'examen des déjections, que lorsqu'il y a des ulcérations. Lorsque res ulcérations se forment, en effet, les selles, de gélatineuses et striées de sang, deviennent séreuses, grumeleuses; le sang est plus noir, et il y a des stries puriformes. lans un certain nombre de cas, il est possible de constater la partie qui est le plus profondément atteinte, lorsque, dans les dyssenteries graves, il y a des ulcérations profondes. Il existe alors ordinairement, dans le point correspondant, une douleur fixe qui peut ne se révéler que par la pression, ou bien au moment de la défécation. M. Cambay l'a tronvée fréquemment au niveau de la fosse iliaque gauche en Afrique,

où l'S iliaque et le rectum sont plus profondément lésés que le reste du gros intestin, tandis que, dans les Indes, c'est au niveau du cœcum que cette douleur a été observée. Enfin du sang pur et isolé du reste des matières évacuées a paru presque toujours indiquer une large ulcération à la partie inférieure du gros intestin.

Outre les formes de la dyssenterie basées sur la bénignité ou la gravité de la maladie, sur l'existence ou l'absence des troubles fébriles, et sur la présence de fausses membranes dans les excrétions, il en est quelques autres qui méritent urmention particulière et qui tiennent à des complications. Il y a la forme hépatique, signalée par M. Cambay, dans laquelle la lésion du foie (hépatite) s'annonce par dephénomènes hépatiques qui précèdent, accompagnent ou suivent ceux de la dyssenterie elle-même; la forme intermittente, liée à une intoxication paludéenne, comme l'ont signalé Torti, Morton, P. Frank, et qui peut caractériser la fièvre princieuse dyssentérique. Il y a encore les formes adynamique ou ataxique, qui présentent, réunis à la dyssenterie, les phénomènes d'adynamie et d'ataxie, et doi l'une, la première, a été particulièrement observée dans les camps et les prisone Ensin on a admis aussi une forme bilieuse, dans laquelle sont réunis les symptôme de l'état bilieux. Ces dissérentes formes s'observent suivant les lieux et suivant le épidémies; la forme hépatique est propre aux pays chauds.

D'autres complications peuvent survenir dans le cours de la dyssenterie. Les phygraves, heureusement rares, sont les hémorrhagies intestinales abondantes, provenant des ulcérations qui atteignent un vaisseau d'un certain calibre, et la péritonite par perforation, due aux progrès des ulcérations en profondeur. On a aux observé les hémorrhoides comme complication de la dyssenterie, et. comme de effets consécutifs, le rétrécissement de l'intestin par le fait de la cicatrisation de ulcérations, donnant lieu à des alternatives de constipation et de diarrhée. Entin o a signalé encore, comme conséquences, des paralysies partielles aux membres supérieurs ou inférieurs, et même à la langue (comme à la suite d'un certain nombre de maladies aigues graves).

3º Pronostic. — La dyssenterie non fébrile est sans gravité. Elle est au contraire très-grave, en général, lorsqu'elle s'accompagne de symptòmes généraux intenses, surtout si elle est épidémique, ou s'il survient des complications.

# II. Dyssenterie chronique.

Les signes locaux de la dyssenterie chronique ne disserterie aiguë que par l'intensité moindre des douleurs, une moins grande fréquence des selles, qui ne présentent pas constamment du sang, et qui sont souvent purulentes et sétides. L'appétit est capricieux, le ventre tantôt ballonné et tantôt rétracte: il n'y a pas de sièvre, mais une expression de langueur, un amaigrissement crossant, de la sécheresse de la peau, de la sensibilité au froid, et de l'œdème.

On a signalé avec raison la possibilité de confondre la dyssenteric chronique aveu cancer latent de l'intestin; mais la confusion n'est possible que dans des cas exceptionnels, car le plus souvent l'existence d'une dyssenterie aiguë au début, et remontant ordinairement à une épidémie, suffira pour éloigner l'idée d'une affection cancéreuse. Si, de plus, il s'agit d'un sujet encore jeune ou venant d'un pays chaud où il a contracté sa maladie, on trouvera dans ces circonstances, comme dans in particularités de la maladie, des éléments suffisants pour se former une opinion.

Le pronostic de la dyssenterie chronique a été dit presque toujours grave, et 3

terminaison, après une durée d'un ou de plusieurs mois, ordinairement fatale. Mais rela n'est pas applicable à la dyssenterie sporadique.

DYSURIE. - V. MICTION.

EBLOUISSEMENTS. — Les éblouissements sont un signe de congestion pussiblen que d'anémie cérébrales. Aussi les remarque-t-on dans la pléthore comme un début de la syncope, comme prodrome des accès hystériques, des pyrexies, et macipalement de l'affection typhoide dans nos contrées. Les éblouissements avec des étourdissements caractérisent aussi la névralge générale.

ECCHYMOSES. — En médecine, elles n'ont de valeur, comme signes, que dans un petit nombre de circonstances. Elles sont quelquesois un signe extérieur de congestion locale, ou de chutes résultant d'une maladie caractérisée par des accès avec perte de connaissance (épilepsie). On constate des ecchymoses ou plutôt des épanchements sanguins sous-cutanés dans les maladies hémorrhagiques graves; ensin, aux membres inférieurs, chez les jeunes gens ou les jeunes silles, des taches jaunes ecchymotiques s'observent comme conséquences temporaires d'un érythème noueux.

# ECCHINOCOQUE. — V. HYDATIDES.

ÉCLAMPSIE. — On a appliqué ce mot à des convulsions générales ou partielles survenant par accès avec perte habituelle de connaissance, et observées chez les enfants ou chez les semmes enceintes ou en couches.

## i. Eclampsie des enfants.

1º Eléments du diagnostic. — Les convulsions toniques et cloniques qui caractérisent les accès d'éclampsie sont générales ou locales. — L'éclampsie générale est épileptiforme. Il y a subitement perte de connaissance, fixité du regard, mouvements saccadés des globes oculaires, strabisme, tête portée en arrière, convulsions toniques avec secousses cloniques s'étendant rapidement à la face et au reste du rorps, parfois trismus, grincements de dents, souvent écume blanche ou rougie de ang expulsée par la bouche, face turgescente, vultueuse, violacée, couverte de sueur, extrémités froides, pouls fréquent et concentré, respiration d'abord suspendue et ensuite très-accélérée, bruyante, stertoreuse dans les cas graves, dans lesquels il y a assi quelquesois émission involontaire des urines et des matières sécales. La senabiliéest ordinairement abolie comme l'intelligence; rarement elles sont conservées en partie, de même que dans la sorme suivante. — L'éclampsie partielle, dans laquelle la congestion de la face et l'écume à la bouche peuvent manquer, peut n'atteindre qu'un ou plusieurs muscles de la face et les extrémités supérieures. Lorsque convulsion occupe les muscles respirateurs, et particulièrement ceux de la glotte, où elle est rarement isolée, il en résulte, ainsi que Valleix l'a établi, l'éclampsie arec suffocation ou asphyxie complète, en d'autres termes, l'affection improprement appelée asthme thymique, asthme de Kopp, et mieux dénommée spasse de la glotte.

Ces accès se succèdent plus ou moins fréquemment en une heure, ou pendant un ou plusieurs jours, pour constituer une attaque.

2º Inductions diagnostiques. — La question capitale du diagnostic est de distinguer l'éclampsie de l'épilepsie infantile, d'après les symptômes, les causes et la marche des deux affections. Or, les symptômes sont les mêmes de part et d'autre au moment de l'accès, et le spasme de la glotte lui-même ne saurait être considéré comme propre à l'éclampsie. On a bien dit que, dans l'épilepsie il y a une aura qui précède l'accès; mais cette aura manque dans la grande majorité des cas; par cela même qu'elle fait défaut, on ne saurait donc être autorisé à admettre qu'il y a éclampsie. En est-il autrement de deux phénomènes auxquels M. Ozanam (Arch. de médec., 1850) attache une grande importance comme propres à l'éclampsie: la fréquence extrême du pouls et les troubles de la respiration qui, pendant les convulsions, serait pénible, fréquente, avec plainte brève et saccadée dans l'expiration, tandis que, pendant le coma qui succède souvent aux attaque d'épilepsie, la respiration serait au contraire rare, profonde, plaintive et suspirieuse? non malheureusement. Quand on a observé beaucoup d'épileptiques, on reconmit très-bien, à la description de M. Ozanam, avoir fréquemment rencontré sur eux le mêmes signes. Aussi est-on peu surpris de voir cet auteur conclure que les différences entre les deux maladies sont plus tranchées dans les livres que dans la nature Mais on ne saurait admettre avec lui que le coup-d'œil médical puisse, dans les cadificiles, trancher la difficulté: si ce n'est au hasard.

Quant aux causes, elles me paraissent avoir une importance réelle, sauf cependant dans le cas rare où une vive frayeur a été suivie de convulsions. Cette cause d'éclampsie est, en effet, tellement commune dans l'épilepsie que, lorsqu'on la constate on doit toujours faire ses réserves avant de décider s'il s'agit d'une simple éclampsie. affection tout accidentelle et transitoire, ou d'une épilepsie, maladie presque toujours fatalement incurable si elle est abandonnée à elle-même. Si les accidents apparaisent à l'époque de la première dentition, ou bien par le fait d'une violente douleur, d'action d'irritants cutanés (sinapismes, vésicatoires), d'un chatouillement prolonge, de l'impression d'une chaleur élevée ou du froid, de l'ingestion de substances indegestes, de l'existence des vers intestinaux, et surtout au début d'une maladie aignéfébrile bientôt évidente, toutes les probabilités seront pour l'éclampsie.

La marche de l'éclampsie, lorsqu'on a pu la suivre pendant un certain tempe, ou la reconnaître par les renseignements sur les antécédents, vient surtout éclairer le praticien; car les attaques ne se renouvellent pas comme celles de l'épilepsie. Elle constituent le plus souvent un ensemble de phénomènes transitoires, et parsoinème il ne se produit qu'un seul accès; c'est ce qui explique que Vogel et Sauvage aient considéré l'éclampsie comme la forme aigué de l'épilepsie. Malheureusement ce caractère différentiel n'est d'aucune utilité au début de l'éclampsie. Il en est de même des conséquences de l'une et de l'autre affection qui viennent tardivenent éclairer le diagnostic : à la suite des accès d'épilepsie, des accès de manie ou la demence; à la suite de l'éclampsie, les contractures et les atrophies musculaires, qui sont souvent l'origine du torticolis, des pied-bot, des déviations du rachis, suivant M. Jules Guérin.

3º Pronostic. — Le diagnostic de l'éclampsie est d'autant plus nécessaire à benétablir, lorsque la maladie se prolonge, ce qui arrive quelquesois, que son prono-tic est savorable, tandis que celui de l'épilepsie est toujours grave. La fréquence prolongédu pouls, après les accès d'éclampsie, doit en saire craindre d'autres. On n'oubliers pas toutesois que l'éclampsie aiguë des ensants peut présenter de grands dangers, et que l'on doit toujours redouter soit le spasme glottique et par suite l'asphysie, soit des paralysies résultant de complications cérébrales (hémorrhagie méningée.

#### II. Éclampsie des femmes enceintes ou en couches.

La condition de la gro sesse on de l'acconchement que présente une femme, qui

est prise, à des intervalles plus ou moins éloignés, de perte de connaissance et de convulsions générales dont elle n'a pas jusque-la été atteinte, doit immédiatement faire admettre l'existence de l'éclampsie. Les accès convulsifs plus ou moins répétés, pendant un coma ordinairement continu, ne diffèrent pas de ceux que j'ai rappelés pour les enfants le plus gravement atteints, ou des attaques épileptiques violentes. Il peut arriver que le travail de l'accouchement, dans les cas de grossesse avancée, s'asse d'une manière latente pendant les convulsions, ainsi qu'on le constate alors par le toucher, sans que rien, en dehors des accidents éc!amptiques, ait pu faire oupçonner la parturition.

Un état pléthorique, l'albuminurie (V. p. 32), une première grossesse, les impressions morales plus ou moins vives, l'abus des alcooliques, les accouchements longs et dissicles, et enfin la rétention prolongée du placenta ou d'un caillot, sont les causes les plus ordinaires de cette éclampsie, qui cependant a paru être quelquesois épidémique, ou se développer sans cause apparente.

C'est lorsque la délivrance de la femme a eu lieu que l'on voit presque toujours survenir la guérison. Celle-ci peut être rapide et complète, ou chèrement achetée par des conséquences très-fàcheuses, telles que des paralysies, la manie ou la démence. Quoi qu'il en soit, l'éclampsie est toujours une maladie grave, car elle menace à la fois la vie de la mère et celle de l'enfant qui, ordinairement, meurt avant la fin du travail.

C'est bien à tort, suivant M. Depaul (Acad. de méd., 1851), que l'on a dit le pronostic de l'éclampsie d'autant plus grave que la gestation est moins avancée ou que le travail est plus éloigné de son terme. Il n'admet pas non plus qu'il y ait toujours lésion rénale chez la femme grosse éclamptique; il croit que l'albuminurie n'est le plus souvent qu'un simple trouble fonctionnel.

ECTHYMA. — On reconnait l'ecthyma à des pustules enflammées plus ou moins larges, arrondies, ordinairement discrètes, à sommet purulent, et auxquelles succèdent une tache d'un rouge sombre qui persiste plus ou moins longtemps, ou bien une croûte plus ou moins épaisse. Ces pustules siégent dans les différentes parties du corps, mais rarement à la face ou au cuir chevelu.

Dans l'ecthyma aigu, les pustules sont ordinairement multiples, douloureuses, et dus à des irritations locales de la peau, à des pommades irritantes (la pommade subiée, par exemple), et surtout à la présence de l'acare (gale). Dans ce dernier cas, les pustules occupent presque constamment les mains et les pieds. M. Hardy a décrit une forme gangréneuse d'ecthyma, dans laquelle, outre les escharres, il y aurait un ensemble de phénomènes généraux adynamiques très-graves. — Quant à l'ecthyma chronique, il s'accompagne de croûtes noires et adhérentes, sous lesquelles se trouvent des ulcérations sanieuses qui peuvent persister plusieurs mois. Chez l'enfant (ecthyma infantile) on n'a pas indiqué d'autre signe distinctif de l'ecthyma chronique et des pustules syphilitiques que la diversité des phénomènes concomitants dans cette dernière circonstance. V. Pustules.

Chez l'adulte, l'ecthyma chronique est dit cachectique, et ne paraît être autre chose que le rupia (Hardy). V. Bulles.

ÉCUME. — On a donné à tort, comme un signe pathognomonique de l'épilepsie, l'expulsion par la bouche d'une écume mousseuse pendant les accès. Dans l'éclampsie, dans certaines congestions cérébrales, le même phénomène se présente. L'écume

I

desséchée en traînée vers l'angle des lèvres n'en est pas moins un indice parfois précieux de l'existence de l'épilepsie, ou du moins d'un accès récent.

ECZÉMA. — Classé scientifiquement parmi les vésicules, l'eczéma fournit la meilleure preuve du vice nosographique de la distinction, par les lésions élémentaires isolées, des maladies de la peau.

L'eczéma est une des affections cutanées le plus fréquemment rencontrées dans la pratique. Il se présente sous cinq aspects ou formes différentes. — Au début: 1° rougeur plus ou moins étendue avec vésicules ordinairement très-petites, mais pouvant se réunir par places de manière à former de véritables bulles, et parfois aussi mélangées de pustules; 2° surface rouge sans vésicules, mais avec des éraillures, des fentes de l'épiderme, se croisant en tout sens. Plus tard : 3° absence de vésicules remplacées par une surface humidè due au liquide gluant, empesant le linge, provenant des vésicules rompues on des éraillures, et qui se concrète. se moins par places, en croûtes minces, aplaties, ou bien en croûtes épaisses et recheuses ; 4° sur un fond rouge assez vif, ou d'un brun foncé, desquamation épidermique très-fine et sursuracée, ou bien par squames larges et imbriquées 5° Ensin, dans cette dernière forme ou période, les squames étant enlevées par de bains ou des cataplasmes, la partie affectée d'eczéma présente momentanément un surface rouge, luisante, unie comme du marbre poli, et qui se recouvre bientôt de nouveau de squames.

Ces différents signes sont assez caractéristiques pour que le diagnostic ne présent pas de difficultés. Assez souvent on constate en même temps une chaleur locale plus ou moins vive, de la démangeaison et l'absence de sièvre, si ce n'est quelque sois au début.

M. Hardy insiste beaucoup sur la diathèse qui est le point de départ de l'eczéme. et qui fait que cette affection a une tendance continuelle à revenir si on la fait disparaître. On l'observe à tout âge, principalement au printemps et dans l'été, chez le individus qui font des excès de boisson et de table, ou qui sont exposés à l'action d'irritants cutanés (épiciers, boulangers, etc.).

L'eczéma m'a paru être très-fréquent au niveau des varices des membres inférieurs. Il ne faut pas oublier qu'on le peut trouver dans toutes les parties du corps. soit dans les parties garnies de poils, cuir chevelu, aisselles, pubis, aines, scrotum soit dans des parties isolées très-diverses, les oreilles, le sein, les mains, et qu'il peut parfois être mélangé de pustules ou de croûtes d'impétigo.

A l'état aigu, l'eczéma est une maladie légère et de peu de durée. Quand il est chronique il est souvent très-opiniâtre et très-incommode, surtout lorsqu'il coexistravec le lichen, la gale, l'ecthyma.

**ÉGOPHONIE.** — V. VOIX THORACIQUE.

ÉLECTRISATION LOCALISÉE. — D'abord employée en médecine dans des conditions physiques insuffisantes, l'électrisation a pris, dans ces dernier temps, un essor remarquable, grâce surtout aux belles recherches du docteur Duchenne (de Boulogne) (Électrisation localisée, 1855), qui lui a donné le nom de Faradisation. M. Alf. Becquerel a publié plus récemment un ouvrage sur le même sujet, mais seulement au point de vue thérapeutique, que je mets hors de couse dans cet article.

Le but pratique de l'électrisation localisée, en esset à la sois thérapeutique et

diagnostique. Ce n'est qu'à ce dernier point de vue, qui est d'une utilité très-restrante comparativement au premier, que j'ai à l'examiner.

1º Je n'ai pas à insister longuement sur le moyen d'exploration considéré en lui-mème, c'est-à-dire sur les appareils à l'aide desquels on utilise l'électricité pour conster l'état de la contractilité ou de la sensibilité musculaires. M. Duchenne a parsitement démontré que, pour cette recherche, il faut pouvoir produire localement la contraction électro-musculaire avec des intermittences rapides, et avoir la facilité d'en graduer la puissance. Or, tous les appareils modernes remplissent ce but, et, s'ils n'ont pas tous la même puissance, s'ils ne satisfont pas tous également aux exigences de la thérapeutique, on peut les considérer comme suffisants sous le rapport des applications diagnostiques.

Mais, pour qu'un instrument d'exploration devienne usuel dans la pratique, il faut avant tout qu'il soit d'un prix accessible à la généralité des praticiens, que son emploi soit facile, et qu'il suffise à toutes les applications. Doit-on accuser les appareils connus de ne pas satisfaire à ces exigences en voyant l'électrisation n'être pas employée par la généralité des médecins? C'est une question que je pose sans la discuter, la thérapeutique étant principalement intéressée à sa solution.

Quoi qu'il en soit, et en supposant l'appareil en action, on doit, pour agir sur les muscles, employer des excitateurs très-humides. On n'observe alors ni étincelles, ni crépitation, ni sensation de brûlure, comme dans les cas de sécheresse de la peau et des excitateurs, conditions utilisées en thérapeutique, dans les trois procédés de faradisation cutanée par la main électrique, par les corps métalliques pleins et par les fils ou pinceaux métalliques.

Pour bien pratiquer l'électrisation des muscles, il faut, selon M. Duchenne, nouseulement que les éponges des excitateurs soient abondamment humectées d'eau, pour que les courants pénètrent jusqu'aux muscles sous-cutanés, mais encore que les excitateurs soient tenus rapprochés l'un de l'autre, sans se toucher toutesois, pour éviter que l'action des courants n'arrive jusqu'aux centres nerveux. On les applique sur la peau dans les points correspondants à la surface des muscles, et successivement dans les différents points des muscles pour en explorer les divers faisceux. On ne laisse les excitateurs en place que quelques secondes chaque sois, en tenant compte de l'excitabilité variable des muscles, l'intensité du courant pouvant et devant être proportionnée à leur épaisseur et à leur excitabilité particulière.

Il ne faut pas oublier, en esiet, qu'il y a du danger à appliquer les excitateurs, même avec un très-saible courant, sur la moitié supérieure du muscle sterno-cleido-mas-toidien, ou sur le bord externe de la moitié supérieure du trapèze, de même que sur le sommet du triangle sus-claviculaire, en raison de l'extrême excitabilité du ners respirateur de Bell ou ners spinal. On doit éviter également, en faradisant les muscles de la face, qui sont très-excitables, de placer les excitateurs sur les points correspondants aux ners sous-orbitaires ou mentonniers, car il résulterait de l'excitation de ces ners une douleur très-aiguë qui retentirait dans les dents incisives, et quelquesois dans le fond de l'orbite et même du cerveau. Il en est de même de l'excitation des ners frontaux. L'on évitera aussi d'agir sur les surfaces des os superficiels, dont l'électrisation est extrêmement douloureuse. Un résultat de la faradisation cutanée dont il saut aussi être prévenu, c'est la contraction de certains

muscles plus ou moins éloignés du lieu d'application, contraction qui dépend d'une action réflexe de la moelle sous l'influence de la faradisation localisée. Enfin je dorrappeler que l'électrisation du sphincter de l'anus y produit un ténesme insupportable, et que celle de l'œil avec les appareils ordinaires est extrêmement dangereuse.

L'électrisation ne doit être mise en pratique que lorsque l'on s'est familiarisé avec les connaissances acquises sur ce point. Dans le cas contraire, on agit en aveugle, et l'on s'expose non-seulement aux accidents qui résultent de l'application des excitateurs dans les points que l'on doit éviter et que je viens de rappeler, mais encore à exciter trop vivement la sensibilité, et à produire des effets généraux, dont les principaux sont des étourdissements, des éblouissements, des nausées et même des vomissements. Je dois ajouter pourtant que ces accidents sont rares, et que le plus ordinairement l'excitation électro-physiologique reste locale et n'a pas pour effet nécessaire, comme le pensent certains praticiens, une surexcitation des centres perveux.

Je ne fais qu'indiquer les modes de faradisation localisée que M. Duchenne nomme indirects et par courants dérivés, comme étant employés exceptionnellement. Le faradisation indirecte, qui produit des mouvements d'ensemble, est celle que l'on applique sur les troncs nerveux, dont la position et les rapports anatomiques doivent être présents à la mémoire, et dont les rameaux se distribuent aux muscles que entrent en contraction. La faradisation par courants dérivés n'est autre chose que la subdivision de chaque courant dans plusieurs excitateurs qui servent à produire une contraction synergique dans toutes les parties d'un muscle étendu en surface, ou dans un ensemble de muscles concourant au même but physiologique, comme les extenseurs on bien les fléchisseurs d'un membre. En pareil cas, l'intensité du courant subdivisé de part et d'autre se réduit de moitié ou des deux tiers si l'on a doublé ou triplé le nombre des excitateurs.

2° Signes. — On peut dire avec M. Duchenne que les signes qu'il a déduit de l'état de la contractilité et de la sensibilité musculaires sous l'influence de l'étectricité s'appliquent au diagnostic de toutes les paralysies partielles ou générales. Mais quels sont ces signes de contractilité ou de sensibilité musculaires, et quelle est leur valeur?

En faradisant les muscles, on peut constater les effets suivants :

- 1º La contractilité musculaire est mise en jeu comme dans l'état sain ;
- 2º Elle est complétement abolie ou plus ou moins diminuée;
- 3° La sensibilité musculaire est normale, nulle, ou seulement diminuée.

Lorsque les muscles d'un membre ou d'une autre partie sont manisestement paralysés, et que cependant ils répondent à l'excitation électrique comme dans l'état sain, la paralysie, suivant M. Duchenne, dépend d'une lésion cérébrale (hémorrhagie, ramollissement, tumeurs du cerveau, méningite), ou bien elle est de nature rhumatismale ou hystérique. — Si, au contraire, la contractilité électrique est abolie, on doit soupçonner une paralysie saturnine; si elle est abolie ou diminuée, on aura affaire à une paralysie avec lésion de la moelle épinière ou lésion de ners qui en émanent, ou bien à une atrophie musculaire.

Quant à la sensibilité musculaire, qui fait percevoir la sensation plus ou moins pénible de l'excitation électro-musculaire, elle resterait *intacte* dans les paralysies avec lésion cérébrale, elle serait augmentée dans les paralysies rhumatismales, et diminuée dans les paralysies hystériques, ce qui servirait à distinguer entre elles ces paralysies avec intégrité de la contractilité électro-musculaire.

Ces différents signes n'ont pas tous été interprêtés de même par d'autres observateurs que M. Duchenne. On admet généralement que la contractilité musculaire se comporte comme l'a dit cet ingénieux observateur pour les paralysies cérébrales, saturnines, hystériques, par lésions des nerfs ou par atrophie musculaire, mais l'effet de la contractilité est complexe pour d'autres paralysies, comme je l'ai rappelé à propos des paralysies générales ou particles. Une autre cause d'incertitude résulterait de ce fait : qu'il y a des paralysies dans lesquelles la contractilité électrique des muscles ne survient que plusieurs jours après le début, comme celle avec lésion des ners, ce qui fait que la contraction électrique peut ou non être obtenue suivant l'époque où l'on cherche à la produire. La question a donc besoin d'être étudiée encore à l'aide de faits nombreux et sur la nature desquels on puisse parfaitement s'entendre. Ces signes, fussent-ils considérés tous comme évidents et incontestés, ne constituent pas des signes pathognomoniques. Ce n'est que dans des cas embarrasants que les signes fournis par la contractilité électro-musculaire peuvent être utiles u diagnostic, mais comme corollaires, en quelque sorte, des caractères de la paravsie, de son siège, de son invasion, de sa marche, et enfin des conditions dans lesjuelles elle se produit.

Un fait bien singulier à signaler à propos de l'abolition de la contractilité électromusculaire, et qu'il ne faut pas perdre de vue, parce qu'il embarrasserait le pratiden qui l'ignorerait, c'est que, dans certains cas, l'abolition de la contractilité élecfrique peut exister au niveau des muscles qui, après avoir été paralysés, ont
recouvré leurs mouvements volontaires. Quoique cette particularité, signalée
par M. Duchenne, ait été combattue avec vivacité par M. Landry, il reconnaît luimême que « dans certaines paralysies, rien n'est plus vrai : le mouvement volontaire
reparait avant que l'électricité décèle un changement notable dans l'état de l'irritabilité, » et que « souvent aussi des muscles, qui paraissent ne pas réagir ou réagir
à peine sous l'influence de l'électricité, se contractent pourtant par l'excitation de
la volonté. » (Traité des paralysies, t. l, p. 231.)

Il surait beaucoup à dire encore au sujet de la signification des données dianosiques fournies par l'électrisation localisée; mais ce serait répéter bien des détails d'application qui ont été exposés déjà au mot Paralysies, auquel je renvoie le lecteur.

ÉLÉPHANTIASIS. — On a compris sous ce nom deux maladies différentes : l'éléphantiasis des Arabes et celui des Grecs. L'on doit à M. Duchassaing une bonne description de ces deux maladies, faite d'après les observations nombreuses qu'il a recueillies lui-même en Amérique (Arch. de méd., 1854, t. IV, et 1855, t. V), où elles s'observent comme dans d'autres contrées.

L'éléphantiasis des Arabes, appelé aussi maladie glandulaire (James Hendy), naladie lymphatique ou colique du Japon (Allard), se rencontre, suivant M. Duchassaing, vers le centre et au midi de l'Amérique, principalement dans l'adolescence ou dans l'âge adulte, et dans les terres sèches et arides, où il affecte non-seulement les nègres et les hommes de couleur, mais encore les Européens nés ou habitant depuis longtemps dans les pays où l'affection est endémique. Cette maladie siège aux jambes, aux organes génitaux de l'homme (verge, bourses), aux mamelles, rare-

ment aux bras et plus rarement à la vulve. Elle est caractérisée par l'inflammation des lymphatiques revenant par accès plus ou moins éloignés, et donnant, par leu répétition, un volume monstrueux aux parties atteintes. La peau devient tendue a luisante, et souvent il s'y développe en même temps des tubercules : les uns con fluents, dus à des matières pulvérulentes agglutinées par un liquide sanieux et recouvrant des ulcérations (Larrey); les autres charnus, discrets, pédiculés et bencoup plus volumineux que les précédents. Il y a aussi des adénopathies qui correpondent aux parties atteintes.

Le diagnostic n'ossire pas de dissicultés lorsque la maladie est ancienne et que la parties atteintes sont le siège d'une hypertrophie monstrueuse. Le diagnostic n'e dissicile qu'au début, alors que l'on peut croire à une angioleucite simple ou à m phlegmon dissus, ou bien, chez une nouvelle accouclée, à une phlegmatia al dolens. Si l'on se trouve dans un pays où l'éléphantiasis est endémique, si le mabb n'a subi aucune des causes locales qui produisent la lymphite ou le phlegmon disceptque, écorchure, plaie, contusion), on sera en droit d'opter pour l'éléphantiasidit M. Duchassaing (loc. cit.). Quant à la phlegmatia, il sera bien dissicle, sine imposible, de se prononcer.

Il est très-important pour le diagnostic de savoir que l'éléphantiasis des Arche peut être fébrile, apyrétique, gangréneux, phlegmoneux, erratique on ambula (comme le rhumatisme), et que les malades atteignent rarement un âge avance, succombant à des complications plus ou moins graves (abcès, gangrène, ulcère rebelles avec carie).

L'éléphantiasis des Grecs, dont M. Duchassaing rapproche la spiloplarie de la diens, est une tout autre affection. Suivant cet observateur, la maladie complè présenterait trois périodes. — On reconnaîtrait la première à des taches brune de les blancs, et plus noires que la peau chez les nègres, parfois avec anesthésie à ler niveau, puis à des plaques de psoriasis ou de pityriasis (surtout aux bras et au jambes), à la paralysie d'un ou de plusieurs membres, et plus tard à la diformition des doigts, qui deviennent crochus, avec courbure en haut, et chuit in ongles à la suite de l'ulcération de leur bord libre. — A la deuxième période ap partiendrait l'hypertrophie hideuse du visage avec ou sans les tubercules chame généralement connus, et l'apparition de deux autres espèces de tubercules significant de la connus de l'apparition de deux autres espèces de tubercules significant de la connus de la conn par M. Duchassaing: tubercules plats (plaques de psoriasis avec épaississement de peau), se montrant surtout aux coudes, et tubercules pisiformes, ressemblant des gouttes de suif recouvertes d'une membrane transparente. — La troisième p riode serait une période d'ulcérations graves survenant sous la plante des pieds d aux mains (où elles entraînent la chute des phalanges), et se montrant au niver des tubercules, à la face, au palais, très-souvent à la face interne du tibia. Fr ulcérations peuvent entraîner la perte de la voix, la cécité et même la mort.

L'auteur admet sept formes avec généralisation ou limitation des symptome on des périodes, sans considérer les tubercules comme nécessaires pour caractérier le maladie, puisqu'ils n'existeraient que dans deux formes particulières.

Je ne puis que signaler ces éléments complexes du diagnostic, bien différents à ceux qui sont décrits dans la plupart de nos traités des maladies de la peau.

ÉMACIATION. — V. AVAIGRISSEMENT. EMBARRAS GASTRIQUE. — V. GASTRIQUE.

EMBOLIES, EMBOLISME. — On sait que M. Virchow entend par le mot embolies les concrétions sanguines ou d'une autre nature qui, formées dans un point des voies circulatoires, sont entrainées par le sang artériel ou veineux jusqu'au voisinge des bisurcations vasculaires où elles s'arrêtent en donnant lieu à des accidents subits plus ou moins graves dus à l'obturation des vaisseaux. Cette obturation produite par l'embolie constitue l'embolisme. On doit envisager cette question encore controversée à deux points de vue : l'un scientifique et doctrinal, formulé par M. Virchow plutôt d'après des considérations physiologiques et expérimentales que d'après les faits cliniques; l'autre pratique ou clinique, le seul qui nous intéresse et que j'ai à examiner ici. Sous ce dernier rapport, je dois rappeler que Van Swicten, avant M. Virchow, avait signalé la possibilité de la migration des concrétions fibrineuses des cavités cardiaques dans les vaisseaux; que M. Legroux, le premier (Thèse 1827), en publia un exemple, et qu'en 1853 le docteur Deschamps 16az. méd.) a admis la migration des concrétions calcaires dans les vaisseaux, sans rependant la démontrer par des observations. Mais ces transports des concrétions cardiaques vers les artères des membres ou vers les poumons étaient les seuls qui cussent fixé l'attention comme des faits exceptionnels, et l'on ne saurait refuser à M. Virchow l'honneur d'avoir, des 1846, étudié beaucoup plus complétement qu'on ne l'avait fait avant lui l'embolisme veineux. Ses expériences sur les animaix ont démontré péremptoirement que des corps assez volumineux déposés dans des troncs veineux plus ou moins éloignés du cœur traversent les cavités droites de ce organe pour aller obstruer les artères pulmonaires. Il en conclut bien à tort comme sait démontré que, toutes les fois qu'il se forme des caillots dans les arlères pulmonaires, sauf dans ceux où il y a lésion pulmonaire primitive, ces cilalois proviennent de concrétions sanguines développées primitivement dans quelques veines. Ses preuves, en effet, ne sont pas suffisantes. Mais les observations qui ont été recueillies depuis par M. Kirkes en Augleterre (Méd.-chir. transact., 1852, et Arch. de méd., 1853), par le professeur Schützenberger à Strasbourg, par le docteur Charcot (Gaz. méd. de Paris, 1856), sont suffisantes pour les uns, insuffisantes pour les autres, pour démontrer que les oblitérations emboliques produisent bien réellement des accidents que l'on peut, pendant la ne, apporter à leur véritable origine. Il est évident que, si l'on démontre anatomiquement dans un caillot obturateur des fragments tibrineux qui, par la couleur, la consistance, la composition et la forme, ressemblent ou peuvent s'adapter réguhèrement à des concrétions fixées en amont du cours du sang dans les cavités vasculaires, fragments qui sont comme à cheval sur une bifurcation, et englobés dans des caillots plus récents dont ils out déterminé la formation, l'on ne saurait nier qu'il y ait réellement embolie. Cependant il ne faut pas non plus aller trop loin, et admettre avec MM. Virchow et Kirkes, par exemple, que les concrétions se rédusent en parcelles granulenses qui se mêlent au sang et l'altèrent, en produisant ainsi des symptômes analogues à ceux du typhus, de la phlébite, et d'autres maladies où le sang a subi de profondes altérations. C'est là une simple vue de l'esprit qui ne saurait être admise dans la pratique.

Voyons quels sont les signes qui ont été donnés comme révélant des migrations emboliques pendant la vie, et les conséquences qu'en pourrait déduire le praticien. Ces signes varieraient suivant le siège artériel ou veineux de l'embolie. Cependant

l'instantanéité du début des accidents appréciables serait un caractère géniciimportant de ces signes, qui surviendraient au moment même où la migration à l'embolie a lieu, comme semblerait le démontrer l'observation du docteur Esmaria de Kiel, dont il sera question plus loin.

I. Embolies artérielles. — lei les accidents ont lieu vers les membra de leurs extrémités, on bien vers la tête.

Lorsque, chez un malade atteint de maladie organique du cœur gauche, ou, savant M. Schützenberger, de phlébite gangréneuse des veines pulmonaires, ou ente de dégénéresceuce athéromateuse des gros troncs artériels, on voit survenir tout coup vers l'une des extrémités supérieures ou inférieures, des fourmillements plus ou moins douloureux avec ou sans élancements, du refroidissement, un aspect c-davéreux ou une véritable gangrène de ces mêmes parties, on devrait souponne un embolisme artériel des troncs qui se ramifient dans la partie atteinte, et le sucçon se changerait en probabilité et presque en certitude si, en mème temps, l'on œ sait de percevoir localement les battements au niveau des vaisseaux artériels dont vient d'être question, tandis que ces battements seraient perceptibles au desse d'un cordon dur, non bosselé et peu douloureux à la pression, formé par le trou oblitéré.

Si, dans les mêmes conditions de maladie du cœur il survenait une hémipleus subite, on pourrait encore croire à la migration d'une embolie cardiaque das se artères du cerveau, où elle déterminerait un ramollissement particulier das parties où se ramifie l'artère oblitérée, suivant MM. Virchow et Kirkes. Le ferremarquer en passant que, si l'on peut émettre des dontes sur l'interprésime anatomique de certains faits de cette nature lorsqu'il s'agit de concrétions sanguines il ne saurait en être de même de ceux dans lesquels l'embolie était une concretor calcaire (avec caillot) trouvée dans l'artère sylvienne du côté opposé à celui de l'bimiplégie (V. Gaz. hebd., 1856, p. 347). Suivant un fait rapporté par M. Esmande de Kiel, dans les Archives de Virchow (1858), la pression opérée sur un anémistre carotidien pourrait faire détacher des concrétions sanguines anévrysmale allant déterminer l'oblitération des artères cérébrales du même côté et une hémiplège subite du côté opposé.

Tels sont les accidents qui révéleraient la formation de l'embolisme artend. se vers les membres, soit vers le cerveau.

II. Embolies veineuses. — Dans l'embolisme veineux, les signes le ple manifestes seraient ceux de l'oblitération de l'artère pulmonaire survenant subtement (dyspnée ou suffocation asphyxique, on syncope, plus ou moins raptement suivies de mort). Les sujets atteints de maladies du cœur avec concreus sanguines dans les cavités droites ou, le plus ordinairement, ceux présentant de obturation veineuse au niveau d'un membre, comme dans la phlegmatia abdolens, ainsi que l'a observé M. Charcot, seraient les malades exposés à l'embolist veineux. La migration des concrétions jusqu'à l'artère pulmonaire aurait lieu due ment des cavités droites du cœur dans le premier cas, et, dans le second, la cœur tion entraînée vers le cœur par le sang veineux, traverserait l'oreillette et le rentre cule droits pour arriver dans l'artère. Un mouvement brusque pourrait être la case occasionnelle de ces embolies veineuses.

Le diagnostic de ces embolies ne serait possible que dans les cas où les actidents

uraient une certaine durée. Il ne serait cependant pas sans importance, vu la possiilité de la mort subite, de savoir que l'on doit redouter cette terminaison fatale ans les conditions rappelées plus haut.

Le pronostic de l'embolisme serait toujours grave, en raison de la maladie qui en st ossidéré comme le point de départ, lorsque le cœur est atteint, et en raison le l'embolisme lui-mème. Cependant on a admis que les concrétions sanguines taient susceptibles d'être résorbées, et que les symptônies pouvaient s'amender si oblitération due à la présence de l'embolie restait incomplète. On ne saurait adettre, en tout cas, avec M. Virchow, comme un fait démontré, que l'oblitération complète de l'artère pulmonaire peut ne donner lieu à aucuns signes locaux ou néraux (V. Gangrène, Hémiplégie, Oblitérations vasculaires).

EMBONPOINT. — V. OBÉSITÉ.

EMPHYSÈME PULMONAIRE. — Laennec (Traité d'auscult.) a le emier décrit cette maladie, qui a été le sujet de travaux confirmatifs ou contractoires que je n'ai pas à rappeler. Quelle que soit l'opinion que l'on se forme de la sion, il est clair que les faits d'emphysème pulmonaire sont trop fréquemment servés avec la plupart des caractères indiqués par Laennec, par M. Louis, par . Stockes, etc., pour que l'on raye cette maladie du cadre nosologique, et qu'on la lègue au second plan, comme un simple accident temporaire.

1" Éléments du diagnostic. — Les particularités qui caractérisent principalement l'emphysème pendant la vie sont : l'absence de fièvre, sauf dans les cas de amplications, une dyspnée habituelle débutant souvent dès la première jeunesse, sen rarement après cinquante ans, peu considérable pendant de longues années nand elle remonte à l'enfance, puis successivement plus marquée, et se compliquant accès pendant lesquels les malades semblent quelquesois menacés de suffocation; ne toux plus ou moins fréquente liée à une bronchite chronique concomitante; ne altération de la forme de la poitrine, ordinairement bornée et surtout remarable au niveau des régions péri-claviculaires; une exagération d'intensité du son blenu par la percussion; une faiblesse du bruit respiratoire avec expiration prongée, parsois une rudesse maniseste ou une respiration granuleuse, souvent sibilate ou ronslante, avec râle sous-crépitant toujours plus prononcé ou borné à la lace des deux poumons en arrière; enfin, chez un certain nombre de sujets affectés lepus longtemps, des palpitations et de l'œdème des membres insérieurs. (V. Louis, lém. de la Soc. d'observ., t. 1, 1837.)

<sup>20</sup> Inductions diagnostiques. — Parmi ces différentes données, la dyspnée avec es caractères particuliers est celle qui a le plus de valeur, car seule elle rend l'emhysème très-probable. S'il s'y joint une saillie globuleuse générale de la partie auérieure de la poitrine (principalement chez les vieillards), ou des saillies partielles
rec effacement des espaces intercostaux, surtout si elles occupent les régions sus et
ous-claviculaires, une sonorité exagérée à la percussion et un affaiblissement du
muit respiratoire, il n'y a guère à douter de l'existence de l'emphysème. Cependant
f. Beau, qui a formulé une théorie en opposition à celle de ses devanciers, a dénié
aux hétéromorphies thoraciques toute valeur séméiologique; mais en observant les
aits avec attention et sans idée préconçue, l'on peut se convaincre que ce signe existe
orsque la maladie a déjà en une certaine durée. La saillie se produit d'ailleurs par le
même mécanisme que le refoulement du cœur et celui du diaphragme (d'où la saillie

de l'épigastre et l'abaissement du foie) signalés par M. Stockes dans un certain nonbre de faits. Il n'y a, dans les saillies post-claviculaires et sous-claviculaires, rien qui ressemble à la dilatation veineuse par laquelle M. Beau a voulu les expliquer. Le saillies sont particulières à l'emphysème; seulement elles n'existent pas dans tous le faits. Tout en continuant donc à admettre les hétéromorphies dues à l'emphysème, je dois faire remarquer que le son exagéré du thorax à la percussion a perdu de so importance première comme signe d'emphysème depuis que les conditions conne du tympanisme thoracique se sont multipliées; cependant, réuni aux autres signe, il concourt à compléter le diagnostic.

Mais un élément complexe de diagnostic qui contribue principalement à caratériser la maladie, ce sont les accès de dyspnée, se présentant sous les trois fonsuivantes, formes qui peuvent d'ailleurs se combiner chez le même individu.

- a. L'accès est passager, plus ou moins fréquemment provoqué par la mardiascension d'un lieu élevé, par l'inspiration d'un air chargé de poussière, impréde vapeurs excitantes, ou bien il est provoqué simplement par le sommeil. Duce dernier cas, le malade est forcé de sortir de son lit la nuit et de gagner la fendre pour respirer: l'accès est alors caractéristique, et comme antécédent il constitue un donnée excellente pour le diagnostic.
- b. L'accès de dyspnée est plus durable et peut persister un ou plusur jours, caractérisé par une respiration sissante, la faiblesse ou l'absence du bu respiratoire, par des rales sissants ou ronslants qui sont peu modifiés par la ton, et qui pourront disparaître du jour au lendemain par l'usage d'un vomitif en mèse temps que la poitrine diminue sensiblement de volume à la mensuration. L'accest alors dù à une congestion pulmonaire.
- c. L'accès de dyspnée est plus persistant encore, il y a des râles sous cipitants humides, des râles sonores se modifiant par la toux, et les accidents ne cèdent que d'une manière incomplète à l'emploi d'un émétique. Il y a en un mot une brochite incidente plus ou moins aigue avec la congestion. C'est dans cette espèc d'x-cès prolongés de dyspnée que l'on voit survenir l'œdème des membres infériers, qui disparaît d'abord avec la bronchite accidentelle, mais qui à la longue se rèpèc et finit par devenir permanent.

L'emphysème n'existe, pour M. Beau, que pendant ces accès, qui sont tous pour lu des bronchites avec accès d'asthme. Mais en admettant que les signes de l'emphysème soient plus prononcés au moment des accès, il est clair que l'on voit persister, dans le intervalles, des signes suffisamment caractéristiques de l'emphysème, indépendant de ceux de la congestion (qui n'est pas de la bronchite) et de la bronchite elle-même.

Il serait difficile de consondre l'emphysème pulmonaire avec la bronchite chrinique simple, ainsi que le sait remarquer M. Louis, avec la dilatation des bronches, avec la phthisie, quoique l'on admette que les tubercules produisent de l'emphysème dans leur voisinage. On pourrait cependant croire à l'existence d'un emphysème pulmonaire dans les cas de tumeur du médiastin comprimant l'un de gros tuyaux bronchiques ou occasionnant de la dyspnée, avec sonorité normale et saiblesse du bruit respiratoire d'un côté de la poitrine. Quant à la confusion d'emphysème, uni à une bronchite chronique, avec la phthisie, elle a été pluseur sois commise, et M. Louis a vu des emphysémateux être envoyés dans les clims chauds comme phthisiques.

La congestion pulmonaire et la bronchite chronique (et parfois aiguë) sont en quelque sorte des éléments de la maladie plutôt que des complications. L'hypertrophie du cœur est une complication fréquente de la maladie déjà ancienne; et c'est dans les faits de cette espèce que l'on observe ordinairement une anasarque persistante. Enfin, la pneumonie et, bien plus rarement, le pneumo-thorax par rupture des vésicules et de la plèvre, sont aussi des complications accidentelles de la maladie.

5º Pronostic. — L'emphysème pulmonaire tend incessamment à faire des progrès; mais ils sont très-lents, et ne s'opposent pas à une longue existence. L'affection consécutive du cœur peut contribuer à abréger la vie. J'ai vu récemment un emphysemateux avancé en âge et atteint de bronchite, qui a succombé rapidement par suite de la formation de concrétions sanguines dans le cœur hypertrophié.

EMPHYSÈME SOUS-CUTANÉ. — 1° Caractères. — La pression de la peau, qui est soulevée par l'accumulation d'une certaine quantité de gaz dans le tissu cellulaire sous-jacent, fait sentir sous le doigt une crépitation que l'on a comparée avec raison à celle que produit la pression de la neige. Quelquesois la peau distendue est élastique et donne un son manifestement tympanique à la percussion Cruveilhier). Cet emphysème sous-cutané peut être local ou général, et, dans ce dernier cas, la face et le reste du corps prennent, en se développant graduellement outre mesure, des proportions hideuses. C'est un signe que le chirurgien constate beaucoup plus fréquennment que le médecin, principalement dans les cas de fracture des côtes avec déchirure du poumon, et au niveau des hernies compliquées de gan-rène. Mais des solutions de continuité spontanées des organes contenant de l'air peuvent lui permettre de s'épancher dans le tissu cellulaire sous-cutané, ce qui a principalement lieu par suite de ruptures des poumons, soit chez l'ensant, soit chez l'adulte.

MM. N. Guillot (Arch. de méd., 1853, t. II), H. Roger (Revue médicale, même année), et Ozanam (Arch. de méd., 1854, t. III) ont publié des Mémoires importants sur l'emphysème sous cutané des enfants. Suivant M. Guillot, dont le travail roncerne les nouveau-nés, c'est au-dessus de la fourchette du sternum et des clavicules que se manifeste d'abord le gontlement extérieur de l'emphysème sousculané; il gagne de proche en proche le tissu cellulaire, qu'il distend de plus en plus en s'étendant de la région cervicale à tout le thorax, à la face et au crane; il od d'abord sensible à la pression de la base du cou, avant de l'être par la saillie de ces régions. Mais, chez les enfants plus âgés, M. Ozanam (Arch. de méd., t. III, 1854) a remarqué que l'air provenant de la rupture pulmonaire pouvait, en suivant hs gaines vasculaires, soulever la peau des jones sous forme d'une tumeur lisse, arrondie, brillante, et qui tantôt est ferme, élastique au toucher, si l'air n'a pénétré que par des ouvertures étroites, et tantôt, au contraire, dépressible et disparaissant complétement par la pression, pour reparaître bientôt, si l'accès de l'air est largement établi. De ces différentes parties, l'emphysème peut s'étendre à tout le corps, mais la mort arrive ordinairement auparavant. Elle a eu lieu vingt-cinq fois sur vingt-huit cas réunis par M. Ozanam, et comprenant ceux de MM. Roger et Guillot.

A l'àge adulte, l'emphysème sous-cutané présente des caractères aualogues; seulement l'invasion peut se faire dans des points différents, comme on le verra plus loin. 2º Conditions pathologiques et signification. — Lorsque l'on constate la presence de l'air dans le tissu cellulaire sous-cutané, soit seulement à la pression de la partie antérieure et latérale du cou, soit au niveau d'une tuméfaction caractérisique plus ou moins étendue, il faut en rechercher la cause. La plus fréquente chez l'enfant est une toux violente, principalement celle des accès de coqueluche. Suivant M. Ozanam, le même effet résulterait d'une bronchite ou même d'une pneumonou d'une pleurésie, mais au niveau du poumon sain qui a dès lors un suroni d'activité (?); on a attribué encore la production de l'emphysème sous-cutané à la simple violence des cris de l'enfant dus à un accès de colère, à une douleur trèvive (Ozanam), ou à des efforts musculaires exagérés, lorsque, par exemple, l'enfant cherche à se dégager des bras qui le maintiennent (Vitali, Arch. de mèd., 1846

Chez l'adulte, on a vu cet emphysème produit par la perforation sous-cutaire d'une enverne tuberculeuse (Cruveilhier, Stockes), par le ramollissement d'a ganglion bronchique tuberculeux ouvert à la fois dans le médiastin et la brond-droite (Debeauvais, Union méd., 1856), et, chez la femme en travail, au niver de la face, du cou, du thorax, au moment des efforts de l'accouchement (Iodi Edimb. med. journ., 1855). Dans les mêmes conditions, M. Clintock a observe u emphysème sous-cutané des régions sus-publiennes et iliaques résultant de la ruptur de l'utérus (North-American med.-chir. Review, 1858).

Presque toujours mortel par asphyxie, l'emphysème sous-cutané a été suisi à guérison dans un petit nombre de cas. Celui de M. Todd est du nombre.

empoisonnement que les accidents plus ou moins rapides qui résultent de l'introduction d'un poisse dans l'estomac, ou de son application sur le derme dénudé, à dose suffisante pour occasionner la mort ou altérer gravement la santé. Il ne sera donc question dans et article que de ces accidents aigus, les effets chroniques des substances vénéments étant exposés au mot Intoxications.

En dehors de tout problème médico-légal, deux questions diagnostiques se présentent à résoudre dans la pratique.

- 1° Existe-t-il réellement un empoisonnement?
- 2º En cas d'affirmative, quelle en est la cause?

A. — La première de ces questions est fréquemment difficile à résondre. L'invalor rapide des accidents, surtout au cours d'une bonne santé habituelle, leur apparits immédiatement après le repas, l'expression même des phénomènes observés, sont le données principales qui, à défaut de la connaissance de la cause, font soupcomme qu'il y a empoisonnement. Mais combien de maladies spontanées se caractérisent de la même manière! Il peut donc y avoir fréquemment donte sur la nature de phénomènes observés; doute d'autant plus sérieux que l'on a généralement métic d'étudier les empoisonnements considérés comme maladies, ainsi que l'ont lat remarquer les auteurs du Compendium de médecine.

La classification artificielle des poisons, que les études médico-légales ont cherch à établir d'après leur action particulière sur certains organes, est la seule qui puise servir de fil conducteur dans le diagnostic des empoisonnements. Cependant l'action des poisons sur les organes de la digestion (poisons irritants), sur ceux de l'intervation (narcotiques), sur ces deux ordres d'organes à la fois (narcotico-acres), ou enfin sur le sang (septiques), ne saurait être considérés comme absolue. Les possors

des dernières classes surtout produisent des effets trop variables pour être toujours caractéristiques. Je vais rapidement les passer en revue.

a. — Des vomissements multipliés, des déjections plus ou moins abondantes, parsois sanguinolentes, des sensations pénibles ou des douleurs plus ou moins aigues dans la gorge ou à l'épigastre, avec un état général ordinairement grave, l'altération des traits, la pâleur, l'anxiété, de l'agitation ou une prostration profonde : tels ont les signes donnés comme habituels dans les empoisonnements par les poisons irritants.

Les maladies qui présentent des symptômes analogues et qui peuvent être conlondues avec ces empoisonnements sont nombreuses. Une indigestion accompamée de symptômes graves, toutes les affections désignées sous le nom de coliques
hépaique, saturninc, etc.), la péritonite simple ou consécutive à des perforations
lu tube digestif, l'étranglement intestinal, le choléra sporadique ou épidémique,
a hernie étranglée, sont autant d'affections qui, par les vomissements répétés et
état grave qu'elles produisent, peuvent donner lieu à des erreurs de diagnostic,
insique cela a été observé. D'autres maladies pourraient également en imposer,
omme une névralgie dorso-intercostale subite et violente, ainsi que j'en ai renontré récemment un exemple chez une hystérique à la suite d'un repas. Des siapismes appliqués sur les points douloureux firent bientôt disparaître la douleur.

b.—La prédominance des accidents cérébraux, avec ou sans les vomissements qui n'ont plus la même importance que dans les cas précédents), se remarque lans les empoisonnements par les narcotiques. Dans tous les empoisonnements iolents avec douleurs excessives, l'agitation peut aller jusqu'aux convulsions et au lélire, mais ces accidents nerveux sont alors plutôt accessoires que fondamentaux. In, il n'en est pas de même pour les empoisonnements par les narcotiques, dans requels prédominent ces accidents, que ces narcotiques aient été ingérés, pris en avement ou appliqués sur le derme dénudé.

Cependant une foule de maladies peuvent simuler ce genre d'empoisonnement, tré iproquement celui-ci peut être pris pour une de ces maladies. Ce sont : la conestion cérébrale, l'hémorrhagie et certains ramollissements du cerveau, la fièvre yphoide, comme l'a signalé Orfila dans un procès célèbre (Ann. d'hyq., 1839), oules les affections, en un mot, qui produisent directement ou indirectement des imptômes cérébraux analogues à ceux qui sont dus aux narcotiques. Voici, suiant Orfila, les circonstances qui, une fois l'empoisonnement reconnu ou au moins pupçonné, porteront à le considérer comme dù plutôt à des narcotiques qu'à des orons des autres classes : Les narcotiques n'ont point une saveur caustique, ne terminent pas sur la bouche et l'œsophage de lésions comme les poisons irritants, de douleurs peu après leur ingestion; ils occasionnent rarement des vomissements, l, lorsque ceux-ci se manifestent, ils sont moins opiniàtres; les déjections alvines aussi plus rares. Mais ils donnent lieu, peu après leur ingestion, à des vertiges l à la paralysie des membres abdominaux. Il y a beaucoup de propension au somreil, à la stupeur, au coma; les facultés intellectuelles sont perverties; les pupilles uni contractées, dilatées ou dans l'état naturel. En général, les membres sont agités e légers mouvements convulsifs; quelquesois cependant ces mouvements sont orts, principalement vers la fin de la maladie : alors il y a douleur aiguë.

c. — Il peut arriver que l'on observe à la fois les symptômes attribués aux poiwollez, p. p. 21 sons irritants et aux poisons narcotiques; c'est qu'alors l'empoisonnement est produit par un des poisons narcotico-deres qui forment la troisième classe, et qua agissent localement comme irritants du tube digestif, puis, après absorption, sur le système nerveux. Mais il ne faut pas croire que la distinction soit facile dans la part des cas; elle ne peut l'être que pour les faits dans lesquels se produisent de accès tétaniformes et dont je parlerai plus loin. — Dans les autres faits, il y tantôt de l'agitation, des cris aigus, un délire plus ou moins gai, des mouvement convulsifs des muscles de la face, des mâchoires et des membres; les pupilles sur variables, dilatées, contractées ou dans l'état naturel; le pouls est fort, fréquent régulier, ou bien petit, lent, irrégulier; des douleurs plus ou moins aiguës se sentir à l'épigastre et dans les diverses parties de l'abdomen. Il y a des nominements opiniâtres, des déjections alvines. — Tantôt, au lieu d'une grande agitaire on observe une sorte d'ivresse, un grand abattement, de l'insensibilité, un trablement général, et les malades n'ont aucune envie de vomir.

d. — On vient de voir que les narcotico-âcres produisent des accidents trè-riables. Or, il en est de même des poisons septiques. Il sussit, pour le démontre de rappeler tous les empoisonnements par piqures virulentes, le charbon, la more la rage, l'ingestion de viandes avariées, etc.

On voit combien le diagnostic de l'empoisonnement dans ces différentes dans est complexe, et combien il doit présenter de difficultés jusqu'à ce que la cause de accidents soit connue. Or, si l'on excepte les cas dans lesquels la substance ronneuse est désignée ou montrée au médecin (faits qui sont principalement étudis a point de vue médico-légal), il n'y a qu'un certain nombre de poisons qui se révète par des particularités ou signes spéciaux. On reconnaît alors simultanément l'empre sounement et le poison.

B. Voyons à quels signes on pourra reconnaître l'action d'un certain nombre de poisons, en prenant toujours pour division les quatre classes admises.

a. — Parmi les poisons irritants dont l'action se reconnaît à des signes particiliers, il faut d'abord signaler les acides concentrés. La saveur du liquide et franchement acide; il produit en même temps une chaleur àcre dans la gorge. Il houilonne sur le carreau, et rougit fortement la teinture de tournesol. S'il y a en mère temps des taches à l'intérieur des lèvres ou de la bouche, on doit admettre qu' s'agit de l'acide sulfurique (taches noires), de l'acide nitrique ou azotique (talbe jaunes), ou de l'acide chlorhydrique (taches rouges). — On a affaire à un emper sonnement par un alcali (sous-carbonate de potasse, soude, ammoniaque si l' matière des vomissements ne bouillonne pas sur le carreau, si elle est comme > vonneuse et grasse au toucher, si elle ramène au bleu la teinture de tournesol roux par un acide, si elle rougit le papier de curcuma et verdit le sirop de violette. (\* examen chimique est d'autant plus essentiel que la bouche et la gorge ne peuvel présenter que des signes d'inflammation avec ou sans érosions, et que les autres signes ne dill'èrent pas de ceux de l'empoisonnement par un acide concentré. s'e n'est pourtant par la *saveur* âcre, caustique, urineuse que détermine l'alcali das b bouche, et, chez certains sujets, la péritonite, qui peut résulter de la perforation de l'estomac par les alcalis caustiques.

Beaucoup d'empoisonnements par des sels métalliques, par des préparations d'avenue, de cuivre, d'antimoine, de mercure, d'argent, d'or ou de platine, offrent de

phénomènes qui se ressemblent : vomissements ne donnant pas les signes chimiques indiqués précédemment, saveur métallique, âcre, avec sentiment de brûbere et de constriction à la gorge, à l'estomac et aux intestins, inflammation de la bouche et du pharynx, douleur et tuméfaction du ventre, déjections assez souvent sanglantes, urines difficiles, prostration très-considérable, etc. - Mais la salivation et la fétidité de l'haleine peuvent faire soupçonner une préparation mercurielle. — Des déjections fréquentes, vertes, porracées, recouvrant rapidement d'une couche de cuivre les objets d'acier ou de fer qu'on y plonge, feront reconnaître un sel de cuivre. -- Le 1007722, le larmoiement, la constriction avec chaleur et sécheresse de la gorge, et les matières vomies tachées de jaune, fera soupconner l'ingestion de l'iode. — Le resserrement de la poitrine, l'oppression, et surtout les crachats sanguinolents et 'odeur de chlore exhalé par le malade, révèleront l'ingestion de cette substance. - Si les matières des déjections examinées de près contiennent des petites paillettes nordorées et brillantes, elles feront reconnaître l'ingestion des cantharides, si déjà les urines sanguinolentes avec strangurie, ardeur de la vessie et du canal de l'urêtre, urlois le priapisme et le satyriasis, s'ajoutant aux autres signes produits par les poions irritants, n'ont déjà fait penser à cette cause.

Une prostration profonde avec pâleur de la face, l'aphonie, l'oppression, les lipohymies, le refroidissement, les sueurs visqueuses, etc., ne pourront suffire pour faire listinguer l'empoisonnement par les antimoniaux (et en particulier par le tartre stibié) l'autres empoisonnements d'origine différente. Les symptômes de l'empoisonnement là à l'arsenic sont aussi incertains quant à leur cause, à moins qu'aux vomissenents abondants et à une prostration extrême ne se joignent une enflure générale, les démangeaisons, des taches livides et une éruption miliaire; les accidents graves le surviennent guère que plusieurs heures après l'ingestion du poison.

b. — Dans les empoisonnements par les narcotiques, on admettra qu'il y a intestion d'opium lorsque l'on constatera: des démangeuisons parsois insupporables, l'éruption d'un prurigo, d'une urticaire ou d'un eczéma, le resserrement
les pupilles signalé par Orsila et considéré comme constant avec la somnolence par
MM. Trousseau et Pidoux, le gonstement et la teinte violacée des paupières, qui
sont abaissées sur le globe de l'œil, l'absence de tout délire violent; des taches
aunes ou brunes aux mains et aux lèvres (si c'est sous forme de laudanum que
opaime a été ingéré), coloration qui peut se retrouver dans les matières des vomissements ou des déjections. On peut ajouter à ces dissérents signes des hallucinations
le la vue.

La dilutation des pupilles est un signe qui différencie les effets de la belladone e ceux de l'opium; cette dilatation se remarque également dans les empoisonneeuls par le datura strumonium, par la jusquiame et par le tabac. Le tabac donne
eu à un état de défaillance extrême, la jusquiame à des vertiges, et le datura à
es hallucinations; mais ces derniers symptômes n'ont rien de bien spécial. — Les
upilles sont également dilatées dans l'empoisonnement par l'acide cyanhydrique
1 prussique, l'eau de laurier-cerise ou le cyanure de potassium. La première de
es substances peut produire presque instantanément la mort après quelques instations brusques et des convulsions. A doses moindres, elle donne lieu, comme les
ltres, à une perte assez rapide de connaissance, du mouvement, et de la sensilité, à une respiration stertoreuse, au serrement des mâchoires, à la formation

attentifs du malade que l'on pourra seulement décider si les accidents cérébran sont néellement primitifs.

Quant aux encéphalopathies secondaires se montrant manifestement dans le cours d'une maladie préexistante, il me faudrait rappeler un si grand nombre d'affection que cette énumération perdrait par cela même tout intérêt. Il est clair que le premier but du praticien, en pareille circonstance, est de constater la maladie pracpale, dont les phénomènes encéphaliques n'existent qu'à titre de complications. Or, ces complications sont signalées à propos de chacune des maladies qui en sont le point de départ.

Mais il y a une autre question, tout aussi importante que la nature primitire a secondaire des accidents encéphaliques, à élucider au lit des malades; c'est cellecie existe-t-il ou non une lésion cérébrale?

Il y a certains groupes de symptômes qui, apparaissant dans des conditions particulières, doivent faire soupçonner l'existence d'une lésion matérielle de l'encéphal. Ce sont une perte subite de connaissance immédiatement suivie d'hémiplégie passistante plus ou moins complète chez l'homme, ou une céphalalgie opiniatre amparalysies partielles et contractures à progrès lents, mais croissants. Il en est de même d'accès épileptiformes de plus en plus fréquents avec altération croissants d'intelligence et des sens. Cependant ces règles générales n'ont rien d'absolu et un grand nombre d'observations autorise ce diagnostic, il faut que l'on sache qui y a des faits exceptionnels dans lesquels l'absence de toute lésion à l'autopse ver de temps à autre dérouter le praticien.

D'un autre côté, il y a un certain nombre de conditions pathologiques qui doient faire rejeter la probabilité d'une lésion encéphalique. Telles sont les hémiplégie 🗜 surviennent après une perte de connaissance chez les jeunes femmes, et qui son presque tonjours de nature hystérique. J'ai observé récemment un fait qui démonts ici encore combien est épineuse à résoudre la question des lésions cérébrales pendat la vie. Il s'agit d'une jeune fille hystérique, atteinte depuis plusieurs mois d'une hémiplégic droite incomplète, rattachée d'abord à la névrose, et qui, arant succombé rapidement dans une attaque épileptiforme, présenta un kyste volumineur qui comprimait le lobe moyen gauche du cerveau. Une seule circonstance m'avait fait sonpçonner une lésion des centres nerveux, c'est une chorée partielle (des murcles du liaut de la face). La chorée limitée a été, en effet, indiquée comme un sir distinctif des convulsions choréiques avec lésion (V. Chorée). Les encéphalopathir par intoxications doivent encore être considérées comme indépendantes de loule altération saisissable des centres nerveux, qui subissent pourtant l'influence de b 🕸 stance intoxicante; mais, ici encore, rien d'absolu ne saurait être exprimé. Iour fois, snivant M. Duchenne (de Boulogne) on aurait, dans la faradisation localisaune sorte de pierre de touche qui, dans certains cas embarrassants, tranchent! question; mais l'électrisation est surtout utile pour la distinction des diverses experde paralysies partielles. Pour la solution du problème pratique qui m'occupe i distinction des phénomènes cérébraux avec ou sans lésion encéphalique) l'électrition n'est pas une source de données distinctives suffisantes, puisque le même résiltat, c'est-à-dire la conservation de la contractilité électro-musculaire des partie P ralysées, se rencontre à la fois dans les paralysies avec lésion cérébrale et dans les paralysies hystériques ou rhumatismales, dans lesquelles ces lésions manques (V. Paralisses). En définitive, il n'existe aucun moyen précis particulier qui permette de distinguer si, dans les maladies encéphaliques (dont je retranche les affections des méninges), il y a ou non lésion matérielle. Cela est d'autant plus regrettable que la gravité de la maladie est toute différente dans les deux cas. On n'a donc de ressources diagnostiques que dans l'ensemble des symptômes observés.

5' Quant au diagnostic de la localisation anatomique de la lésion encéphalique, lor qu'il en existe, on a plusieurs fois tenté, d'après des faits trop peu nombreux, détablir la correspondance du siége de certains signes dans tel on tel organe, avec l'altération de parties déterminées de l'encéphale. Mais les conclusions ainsi formulées ont été prématurées, et, pour la plupart, démenties par des faits ultérieurs contraires. Les seules lois générales qui paraissent acquises sur ce point sont bien peu nombreuses. L'hémiplégie annonce d'une manière à peu près constante que la lésion siége dans le côté opposé de l'encéphale. Le fait, presque absolu pour les hémisphères rérébroux, est moins constant pour le cervelet. — Mais comment distinguer, par les simptômes, les lésions du cervelet de celles du cerveau? On doit avouer que, dans beaucoup de cas, la chose est impossible, comme l'ont prouvé les recherches de M. Andral. Cependant on a voulu rattacher aux lésions cérébelleuses les troubles plus profonds de la respiration et de la circulation (Morgagni), l'érection du pénis (Serres), la paralysie isolée du sentiment avec impulsion irrésistible de la marche en avant, le coma, l'amaurose; mais ces signes ne se rattachent qu'à des saits peu nombreux ou même uniques. Dans d'autres saits, le défaut de coordination des mouvements, les troubles fonctionnels du côté du pharynx, comme j'en ai observé un exemple (Soc. des hôp. et Union méd., 1855), le retour rapide de la connaissance d'abord perdue, les vomissements plus ou moins répétés, la résolution des membres sans paralysie et l'intégrité de la sensibilité, constatés chez des vieillards par M. Hillairet (Soc. des hop. et Arch. de méd., 1858, t. XI), pourraient plutôt saire soupçonner le siège de la lésion dans le cervelet. — Quant au mésocéphale, on a attribué à ses lésions : une paralysie générale (Serres), une hémiplégie plus complète du mouvement que de la sensibilité, ou des convulsions violentes (Ollivier), l'hémiplégie avec strabisme, gêne progressive de la mastication, de l'articulation des sons et de la déglutition, sans lésion de la sensibilité (Godelier). Un roit combien la question des lésions de la protubérance cérébrale est compliquée. <sup>()</sup>11 a cependant constaté dans ces derniers temps un fait très-important, c'est que l'hémiplégie produite par les lésions de cette partie de l'encéphale était le plus souvent alterne, c'est-à-dire occupait directement la sace du côté de la lésion, et les membres de l'autre côté du corps (Millard, Gubler). M. Gubler a fait à ce sujet de nombreuses recherches et groupé un grand nombre d'observations très-concluantes (Gaz. hebdom., 1856, 1858 et 1859). Cependant il ne faut pas oublier que des faits contradictoires d'hémiplégie non croisée ont été observés, ce qui démontre une sois de plus la difficulté de préciser la localisation des lésions encéphaliques pendant la vie. Je reviendrai à l'article TUNEURS sur ce sujet des localisations anatomiques.

ENCÉPHALITE. — V. RANOLLISSEMENT (cérébral).

ENCÉPHALOIDE. — V. CANCER.

ENDOCARDE. — V. ENDOCARDITE et VALVULES du cœur.

ENDOCARDITE. — J'ai principalement à m'occuper ici du diagnostic de

l'endocardite aiguë. On a bien attribué à la forme chrouique de la maladie des lésions valvulaires du cœur; mais les faits dans lesquels l'inflammation n'a pas eu lieu m début de ces lésions ne diffèrent en rien, sous le rapport du diagnostic, de rem di ly aurait eu d'abord endocardite. On n'est pas d'accord d'ailleurs sur le véritable rôle que joue l'inflammation dans cette dernière circonstance.

1º Éléments du diagnostic. — Lorsque, dans des conditions que j'indiquer plus loin, il se développe une endocardite, les signes locaux sont les suivants, selo M. Bouillaud, à qui l'on doit la première description de la maladie : rarement dou leur à la région précordiale; ébranlement visible de cette région, par suite de la violence de véritables pulpitations aiguës, qui se sont sentir dans une grande étendue, parsois avec un frémissement vibratoire marqué; son mat assez étendu à b percussion; à l'auscultation, bruit de souffle qui masque les deux bruits norman du cœur ou l'un des deux seulement, et, quand les battements du cœur sont nolents, tintement métallique isochrone au premier temps; battements irrégulies inégaux, intermittents.

En même temps respiration gênée, fréquente; oppression; fièvre ordinairement violente, pouls plein vers le début; rarement des convulsions, de l'assoupesement, du délire, comme on en voit dans les affections fébriles de quelque intensité.

2º Inductions diagnostiques. — Aucun de ces signes isolé n'est l'indice posité d'une péricardite. La violence des palpitations, la matité précordiale, que M. Boullaud attribue à la turgescence du cœur par fluxion inflammatoire (?), les souffes du cœur, les irrégularités et la fréquence de ses battements, ainsi que le tintement metallique qui résulte de la violence de ces derniers, n'ont rien de spécial en eu mêmes, pas plus que les autres symptômes fonctionnels. Cependant si l'on trouvréunis un assez grand nombre de ces signes, et que les symptômes locaux indiqué apparaissent rapidement avec la fièvre ou avec une recrudescence fébrile dans le cours d'une maladie aiguë, il y aura de grandes probabilités pour l'existence d'une endocardite aiguë.

Très-rarement l'endocardite sébrile est primitive. C'est principalement tans le cours du rhumatisme articulaire aigu, puis de la pneumonie, que l'on voit apparaître l'endocardite; plus rarement elle se développe dans les fièvres éruptives. den la phlébite, avec la gangrène, la néphrite, un abcès de l'abdomen, une phinist tuberculeuse. Ces conditions de l'invasion, les premières principalement, seront utile au diagnostic; mais il faudra se garder d'attribuer à l'endocardite le souffle anémique constaté souvent à la base du cœur des rhumatisants.

L'endocardite pourrait être confondue avec la péricardite ou avec la formation de concrétions sibrineuses dans les cavités cardiaques, concrétions qui se montrent dans les mêmes conditions que l'inslammation de l'endocarde ou même avec elle.—Ce n'est pas lorsque la péricardite est accompagnée d'un épanchement considérable, comme l'a fait remarquer M. Bouilland, que l'on peut la consondre avec l'endocardite pur de simple, attendu que, dans la péricardite, les battements du cœur sont obscurs, éloignés, dissiciles ou impossibles à sentir à la palpation, ce qui est l'opposé de ce qu'ou observe dans l'endocardite. Mais lorsque la péricardite ne détermine qu'une simple exsudation pseudo-membraneuse, il est réellement assez dissicile de la distinguer de l'endocardite, d'autant plus qu'elle s'accompagne alors d'un bruit de frottement pé-

ncardique qui ressemble quelquefois beaucoup au bruit de frottement qui s'observe dans l'endocardite valvulaire (Bouillaud). Je ne sais si l'on a vérifié la distinction que M. Bouillaud a établie, d'après trois cas, entre ces deux derniers signes, dont l'un, le bruit de frottement endocardique, ne cesserait pas d'être perçu dans les positions diverses du malade, et dont l'autre, le frottement péricardique, constaté dans le décubius, serait nul le malade assis, sans doute par suite de l'écartement des feuillets de la séreuse par du liquide déplacé. J'ajouterai que, dans la péricardite, la douleur locale, et, s'il y a épanchement, la mutité pyriforme étendue et à base inférieure, et la voussure précordiale croissant ou diminuant avec l'épanchement, ne permettront pas de méconnaître la péricardite; mais s'il y a coïncidence des deux maladies, ce qui arrive fréquemment, l'existence de l'endocardite ne pourra être précisée. — Les concrétions fibrineuses volumineuses qui se forment fréquemment dans le cœur avec l'endocarde enflammé, sans être constantes, impriment à l'endocardite une physionomie particulière, en faisant apparaître des symptômes que les différents auteurs, Hope excepté, ont eu le tort de ne pas isoler de ceux de l'endocardite aigué simple. Le pouls est alors petit, misérable, irrégulier et intermittent, en disproportion surtout avec la violence et le tumulte des battements du cœur; en mème temps on voit survenir la pâleur du visage; parfois, au contraire, la face est cyano-ée, bouffie, il y a de l'œdème aux extrémités, et en même temps il peut survenir une déchirante oppression, une insomnie complète, une anxiété, une jactitation perpétuelles, une sueur froide : en un mot tous les signes d'une gêne considérable du sang aux orifices du cœur, gêne qui dépend plutôt de la coagulation du sang que de l'endocardite elle-même.

Les palpitations nerveuses, survenant chez un sujet atteint d'une maladie féhrie, peuvent, suivant Valleix, en imposer pour une endocardite, et le diagnostic peut présenter de grandes difficultés, quoique l'existence antérieure de palpitations résultant d'une anémie, d'une chlorose, etc., puissent venir en aide au praticien. — L'hypertrophie du cœur, dans les mêmes conditions de maladie fébrile concomitante, pourrait aussi en imposer; mais les antécédents ici encore pourraient lever les doutes.

On a cherché à déterminer le siège de l'endocardite aiguë dans telle cavité ou au niveau de tel orifice du cœur. M. Simonet (Thèse, 1824) a indiqué comme signe particulier de l'endocardite de l'orifice auriculo-aortique la sensation d'un frottement comme si l'artère donnait passage à des globules résistants plutôt qu'à un liquide. Nais la seule donnée précise qu'on ait obtenue, c'est que ce sont presque toujours les cavités gauches qui sont affectées.

5º Pronostic. — L'endocardite aigué est grave, tant parce que cette affection convitue ordinairement une complication qui peut déterminer une issue fatale de la maladie préexistante, qu'en raison des lésions chroniques valvulaires qu'elle entraîne après elle.

ENFANCE. - V. AGES.

ENGOUEMENT. — Ce mot est appliqué principalement aux poumons et aux intestins. Il exprime, dans le premier cas, un état de congestion inflammatoire encore mai défini, et, au niveau de l'intestin, une obstruction par des matières sécales accumulées pouvant donner lieu à des Tuneurs ou bien à une occlusion intestinale.

ENGOURDISSEMENT. — Le sentiment de pesanteur et d'obtusion de la sensibilité qui caractérise l'engourdissement tient à une interruption momentanée ou durable de l'influx nerveux dans un ou plusieurs membres, où il y a souvent en même temps des picotements ou des fourmillements. Tantôt l'engourdissement résulte simplement de la compression accidentelle d'un tronc nerveux par suite d'une position vicieuse pendant le sonnmeil; il est alors passager et de nulle importance, comme lorsqu'il dépend d'un simple état nerveux général. Tantôt il est plus persistant, et alors c'est un signe de névrose, de névralgie, ou le premier indice d'une paralysie graduelle, soit avec lésion organique, soit idiopathique. L'engourdissement est général dans certaines pléthores avancées; il a alors pour caractère particulier de céder rapidement à une évacuation sanguine.

# ENROUEMENT. - V. APHONIE.

ENTÉRALGIE. — Toutes les affections dont la douleur est le principal symptôme et qui siégent dans l'abdomen, sont fréquemment d'un diagnostic obscur. Aussi l'entéralgie a-t-elle été bien souvent confondue avec d'autres affections douler reuses et par conséquent décrite avec peu de précision. Elle est le plus souvent liée à la GASTRALGIE et reconnaît les mêmes causes.

L'entéralgie est caractérisée essentiellement par une douleur siégeant principalement au pourtour de l'ombilic, d'où elle peut s'irradier dans le reste de l'abdomes; cette douleur est d'une intensité très-variable, parfois violente au point d'arracher des cris au malade et de lui faire prendre des positions bizarres, tantôt calmée, tantôt augmentée parla pression, et exaspérée quelque temps seulement après l'ingestion des aliments, lorsque ceux-ci ont pénétré dans l'intestin. Des flatuosités intestinales pouvant produire une tympanite très-sonore à la percussion, la tension du ventre, des borborygmes, souvent une diarrhée passagère après le repas et une constipation habituelle, sont les symptômes qui se joignent à la douleur. L'ensemble de ces symptômes et surtout la douleur peuvent constituer des espèces de crises ou accès pendant lesquels il y a décomposition des traits, anxiété, sueur froide, hypothymie ou syncope, pouls faible et concentré.

Lorsque l'entéralgie est bien distincte de la gastralgie, et qu'elle survient par accès au moment de la digestion intestinale avec l'ensemble des symptômes que je viens de rappeler, le diagnostic sera sans doute facile. Mais combien de pareils contement tranchés sont rares dans la pratique! Les plus ordinaires sont précisément ceux où l'affection est modérée et dans lesquels la douleur est presque seule toute la maladie. Ce n'est que par voie d'élimination que l'on pourra arriver alors à un diagnostic satisfaisant.

Comme pour toute douleur siégeant au niveau d'une cavité splanchnique, il fardra s'assurer avant tout qu'il ne s'agit pas d'une douleur des parois abdominales, soit névralgique, soit rhumatismale.

Dans les cas de névralgie lombo-abdominale, la limitation de points douloures à la pression dans un petit espace, à droite ou à gauche de la ligne blanche, et en arrière, dans les points également limités et propres à cette névrose, suffirent pour faire admettre l'existence de la névralgie. — On rejettera l'existence d'un rhanctisme des parois abdominales, si les douleurs ne sont pas persistantes et surtout si elles n'augmentent pas par la contraction, d'ailleurs difficile, des muscles de ces parois. — Quant aux douleurs siégeant dans l'intérieur de l'abdomen et dues à l'entérite.

entérite. 331

aux différentes coliques saturnine, hépatique, néphritique, etc., on ne pourrait les confondre avec l'entéralgie que lorsque ces affections sont très-mal caractérisées, c'est-à-dire dans des cas exceptionnels.

Toutefois il est une maladie qui a de tels points de contact avec l'entéralgie, que l'on ne saurait nettement les distinguer l'une de l'autre dans l'état actuel de la science; c'est la dyspepsie entéralgique, qui n'est à la rigueur qu'une variété d'entéralgie (V. DYSPEPSIES).

ENTÉRITE. — L'inflammation de l'intestin est aiguë ou chronique.

## l. Entérite aigué.

1º Éléments du diagnostic. — Ce sont des douleurs plus ou moins vives, intermittentes, de courte durée, siégeant vers la région ombilicale et s'irradiant dans le reste du ventre, douleur augmentant par la pression; peu après, selles diarrhéiques souvent très-abondantes, précédées de borborygmes qui, de l'ombilic, gagnent le gros intestin, où ils sont suivis immédiatement du besoin d'aller à la garde-robe; les matières, rendues cinq, vingt, et même plus de trente fois dans les vingt-quatre heures, sont d'abord fécales, de moins en moins consistantes, puis liquides, et souvent cuisantes à leur passage à l'anus. Il y a rarement de la fièure, de la céphalalgie, des nausées, et la langue est blanchêtre ou naturelle.

2º Inductions diagnostiques. — Les coliques, avec sensibilité du ventre à la pression, et la diarrhée surtout, sont les principaux symptômes de l'entérite; mais on le conçoit, ils ne peuvent suffire au diagnostic dans tous les cas. Lorsqu'il y a doute, les commémoratifs ne doivent pas être négligés, car ils permettent de contaiter certaines causes qui expliquent l'entérite et qui viennent par conséquent prêter leur appui au diagnostic. Ces causes sont la détérioration antérieure de la constitution, les convalescences, l'abus de certains purgatifs, tous les autres irritants du tube digestif et l'impression du froid dans quelques cas. — La rapidité de la marche de l'affection, qui ne dure que trois, quatre à sept jours au plus, et l'atténuation des symptômes par les adoucissants, sont également des particularités utiles, si l'on observe la maladie plusieurs jours après le début.

L'entérite aiguë a des signes communs avec plusieurs autres maladies: la dyssenterie à son début, l'entéralgie, l'embarras gastrique, la fièvre typhoïde. Mais il me suffira de faire remarquer que, dans la dyssenterie, les selles bientôt devenues caractéristiques (mucoso-sanguinolentes) ne laissent pas longtemps dans l'incertitude; que l'entéralgie n'a de commun avec l'entérite que la douleur, et ne s'accompagne que de selles très-passagères; que, dans l'embarras gastrique, il y a des selles rares, et que l'affection est rapidement améliorée par un vomitif; qu'enfin la fièvre lyphoïde à son début présente un ensemble de phénomènes généraux d'une intenté qui n'est nullement en rapport avec la bénignité apparente des troubles intestinaux que l'on serait tenté d'attribuer à une entérite.

L'entérite une fois admise, il serait nécessaire de pouvoir la localiser dans telle ou telle autre partie de l'intestin; mais une telle précision diagnostique n'est guère possible au lit du malade, au moins dans la plupart des cas. Ce qui précède s'applique principalement à l'inflammation de l'intestin grêle, dont il serait difficile aujourd'hui de distraire la duodénite. Les inflammations du cœcum (typhlite), du côlon ou du rectum, offrent seules des particularités distinctives différentes de l'entérite de l'intestin grêle. Ce sont : pour la typhlite, qui a été décrite en Allemagne, les sym-

ptômes du phlegmon de la fosse iliaque et des affections de l'appendice iléo-cœci; pour la côlite simple (qui n'est pas la dyssenterie), la seule direction de la douleur suivant le trajet du côlon; et enfin pour l'inflammation du rectum ou rectite, le siège profond de la douleur dans le bassin avec sentiment de pesanteur et de ténesme.

On a distingué bien des formes d'entérite, dont la plupart n'ont pas de vieur réelle, leur distinction n'étant basée que sur des particularités secondaires. Telle sont les entérites dites séreuse, muqueuse, stercorale, bilieuse, circonscrite, difuse, phlegmoneuse, érythémateuse, catarrhale. Les formes dites rhumatique arthritique, hémorrhoïdale, auraient une tout autre importance comme foodée sur la nature de la maladie, si cette nature n'était elle-même problématique dans la plupart des faits. En définitive, les formes les plus utiles à rappeler sont l'entérite pseudo-membraneuse, observée dans la dyssenterie, et l'entérite des enfants, qu'à des caractères spéciaux que je dois rappeler.

L'entérite des nouveau-nés se maniseste par des symptômes qui sont souvest beaucoup plus graves que chez l'adulte, même sans qu'il existe de maladie anténeur La fièvre peut ètre intense, le ventre ballonné; parsois il y a de l'érythème au sesses, des ulcérations aux malléoles, il survient du muguet; cette sorme n'experare dans les hôpitaux. Suivant MM. Barthez et Rilliet, il y a ensuite chez les jeune enfants une forme bénigne, apyrétique, franchement catarrhale, et qui n'est autr chose que la diarrhée des enfants, et une autre forme plus grave, succédant que quesois à la précédente et observée chez les ensants plus âgés. Ici le début peut être brusque et caractérisé d'emblée par des symptômes locaux et généraux : ciphaleigie, fièvre, vomissements, diarrhée; ensuite la figure est assez colorée, les trais tirés en bas, le sillou naso-labial très-marqué, l'abdomen est assez gros, quelquéer tendu, sonore, les selles sont parfois très-nombreuses et très-abondantes, liquides, brunes, ou muqueuses et bilieuses, rarement vertes; très-rarement il y a du délire et de l'agitation, de la sécheresse de la langue, jamais il n'y a de râle sibilant ou ronflant; en même temps les symptômes fébriles sont assez intenses. On pourrait donc, dans certains cas, confondre cette entérite avec une fièvre typhoide; mas plusieurs des signes caractéristiques de cette dernière affection font défaut dans l'entérite. Tels sont les taches rosées lenticulaires, les râles, etc.

Cependant les mêmes auteurs décrivent une troisième forme d'entérite exceptionnelle, qu'ils nomment entérite typhoide, et qui, pendant la vie, présenterait lous les signes de la fièvre typhoide grave, sans en présenter les lésions. Ils admeticulaussi une entérite ataxique, qui pourrait être confondue avec la méningite d'éclampsie par ses symptômes, si, d'une part, dans la forme méningée de l'entérite la gravité des symptômes nerveux n'était bien moindre que dans la méningite, et s. d'autre part, dans la forme éclamptique, l'existence de la diarrhée et le peu de durée de l'état cérébral (vingt-quatre heures au plus) ne levaient bientôt tous les doutes.

3º Pronostic. — L'entérite aiguë se termine toujours favorablement chez les adultes auparavant bien portants. Elle n'a de gravité que lorsqu'elle est symptomitique et lorsqu'elle survient chez les enfants, principalement chez les nouveau-nés.

II. Entérite chronique.

A l'état chronique, l'inflammation intestinale est très-rarement spontanée à l'âge

adulte. Le plus souvent elle est symptomatique, et, dans les deux cas, la diarrhée prolongée est presque le seul symptôme de l'entérite.

Dans le jeune age, l'entérite chronique primitive est au contraire fréquente. tandis que l'entérite symptomatique est rore. Elle survient le plus ordinairement chez des enfants âgés de moins de six ans, soumis à un mauvais régime, et presque toujours à l'époque de la dentition ou du sevrage. Elle est caractérisée par la diarrhée, les douleurs de ventre, par des selles plus ou moins abondantes de couleur diverse, contenant parfois des aliments à moitié digérés, rarement du sang clair, sanieux, mêlé à des mucosités ou à du pus, par un pouls petit et fréquent et un dépérissement graduel jusqu'à la mort.

On ne rencontre, suivant MM. Barthez et Rilliet, une détérioration générale et un aspect cachectique aussi prononcé, chez les ensants, que dans l'entérite chronique et dans la tuberculisation. A part l'affection tuberculeuse, toutes les fois donc m'on verra un enfant présenter du dépérissement avec dévoiement continu, ou rarement intermittent, douleurs de ventre, etc., le foie et la rate étant sains, on pourra croire, presque sans certitude de se tromper, qu'il est atteint d'une maladie des intestins. Le diagnostic serait complet si l'on déterminait : 1° quelle est la lésion intestinale; 2º s'il existe des complications.

La détermination de la lésion intestinale, inflammation simple, ramollissement. ulcérations, est d'autant plus difficile que les mêmes symptômes peuvent se constater avec les lésions les plus profondes ou les plus légères, et même, dans des cas exceptionnels, sans lésion intestinale sensible; toutefois on n'oubliera pas que c'est presque toujours le côlon qui est le siège de l'entérite chronique. Une seule lésion me semble pouvoir être diagnostiquée; ce sont les ulcérations, lorsque du pus strié de sang se trouve dans les matières excrétées. — Les complications résultent de la débilitation où se trouve l'enfant. Ce sont l'anasarque, la broncho-pneumonie et les sièrres exanthématiques, qui, le plus souvent, viennent hâter la mort.

ENTÉROLITHES. — V. CALCULS (intestinaux).

ENTÉRORRHAGIE. — V. Hénorrhagies (par l'anus).

ENTOZOAIRES. — Tous les entozoaires de l'homme qui ont été décrits n'intéressent pas également le médecin praticien; aussi ne sera-t-il question dans cet article que de ceux dont la présence peut être reconnue pendant la vie, soit à des signes caractéristiques, soit par leur expulsion au dehors de l'organisme, où ils sont constatés à l'œil nu ou aidé du microscope. Je renvoie le lecteur qui désirerait étudier complétement la question des entozoaires, surtout au point de vue de l'histoire naturelle, à la Zoologie médicale de M. Moquin Tandon, et surtout à l'ouvrage spécial tout récent de M. Davaine (Traité des Entozoaires et des maladies vermineuses, 1860), qui me fournira les principaux matériaux de cet article.

Les entozoaires de l'homme sont très-variés et très-nombreux, quoique les recherches modernes en aient simplifié la nomenclature en éliminant un grand nombre d'espèces fictives, et en groupant, dans certaines tribus (cestoïdes et trématodes), beaucoup d'autres espèces considérées comme distinctes par les anciens observateurs, et qui ne sont que des transformations d'une même animalité, en vertu de leur génération alternante. Mais je n'ai pas tant à insister sur les distinctions zoologiques des entozoaires que le praticien doit connaître, que sur leur siége ana554 ENTOZOAIRES.

tomique dans tel ou tel organe. Les accidents qu'ils provoquent étant différents suvant leur habitat, cette distinction est naturellement la base la plus pratique di diagnostic.

Je vais principalement traiter du diagnostic des entozoaires des voies digestives où il est le plus ordinaire de les rencontrer; j'exposerai ensuite le petit nombre d données pratiques qui ressortent des faits connus relativement aux entozoaires de autres organes, en faisant remarquer que j'ai traité à part des nydatides dans u article particulier, et que j'ai reporté au mot Parasites (animaux) la question de épizoaires. Je négligerai complétement les entozoaires dont l'existence n'est rie moins que démontrée, ou qui, n'ayant donné lieu à aucun phénomène apparer pendant la vie, n'ont été constatés qu'après la mort. Tels sont les vers des voies repiratoires, les vers microscopiques du système sanguin, les tubercules vermineu de l'estomac et des ganglions bronchiques, le distome du foie, etc.

# l.Entozoaires des voies digestives.

Les entozoaires de l'intestin, observés chez l'homme, qui donnent lieu à des plu nomènes symptomatiques communs, sont compris dans les nématoides et les catoides. Les ascarides et les oxyures se rapportent au premier type, et les ténias a second. Mais, en outre de ces entozoaires, il en est qui paraissent donner lieu d'autres accidents particuliers (l'anchylostome duodénal), ou bien qui se montre simplement dans les évacuations intestinales examinées à l'aide du microscope, qui se rattachent au type des protozoaires.

Lorsque les vers intestinanx donnent lieu à des phénomènes appréciables, ce q n'a pas toujours lieu, c'est dans le dérangement des fonctions intestinales ou dat des troubles sympathiques des autres organes que ces phénomènes se manifestent.

Du côté des organes digestifs, on a noté : des douleurs abdominales très-variée quelquefois déchirantes, des coliques, des picotements, d'autres fois des sensation de reptation ou de contraction, soit dans l'abdomen, soit dans le pharynx ou da l'osophage, une haleine acide ou fade, de la salivation, la tuméfaction du ventre de la soif, de l'anorexie ou une faim exagérée, des nausées ou des vomissement rarement des selles sanglantes, souvent des démangeaisons à l'anus. — Du cè des autres organes, on a constaté de nombreux phénomènes sympathiques : ut toux sèche, un pouls irrégulier, des palpitations, des défaillances, la dilatation des pupilles, du strabisme, des troubles de la vue, l'amaurose, la cécité, la surfi on l'exaltation de l'ouie, la perversion du goût ou de l'odorat, de vives démangeaisons au nez, des hémorrhagies nasales, du prurit et des fourmillements à peau, des sueurs abondantes, de la céphalalgie, des vertiges, des douleurs vague surtout aux articulations, de l'agitation, des grincements de dents, de la somulence ou du coma, des convulsions.

Ceci n'est pas un tableau de la maladie, mais une simple énumération de phén mènes qui, groupés en certain nombre ou *isolés*, constituent autant de manifest tions symptomatiques. Cette multiplicité de phénomènes fait immédiatement prévé la facilité des erreurs plus ou moins graves de diagnostic qui doivent se commettr jusqu'à ce que l'expulsion des helminthes vienne faire cesser les accidents et d'montrer ainsi leur nature. En l'absence de cette expulsion au dehors, en effet, on a peut que soupçonner la nature de la maladie, et on la méconnaît nécessairement les phénomènes se groupent de manière à caractériser une autre affection. On a v

s lésions intellectuelles (manies diverses), l'hystèrie, la catalepsie, le tétanos, s convulsions épileptiformes, la chorée, les tremblements, même des paralysies verses, et jusqu'à l'hydrophobie non rabique, être sous la dépendance d'ento-aires intestinaux, ainsi que le démontrait la guérison immédiate de ces états erveux après le rejet complet des helminthes hors de l'organisme.

Une donnée précieuse de diagnostic, puisqu'elle peut faire soupçonner les entoaires intestinaux en l'absence de leur expulsion, c'est la connaissance du pays haité par le malade. Rien de mieux démontré, en effet, que l'endémicité des affecons vermineuses; il est donc essentiel d'en tenir compte non-seulement dans le sys même, mais encore au dehors, lorsqu'un malade provient de contrées où cette adémicité a été notoirement constatée. C'est surtout à Paris, où l'on observe prinipalement des faits de ce dernier genre, qu'il est nécessaire de les rappeler.

Voyous maintenant, en debors de ces généralités, ce qui est particulier aux difféents entozoaires des organes digestifs.

A. LOBBRICS OU ASCARIDES LOBBRICOÜDES. — Ces helminthes, dont je crois inutile le rappeler les caractères, se rencontrent principalement chez les enfants au-dessus l'un an, lorsqu'ils sont faibles, lymphatiques, scrofuleux, soumis à un régime inufisant. Ils sont endémiques dans de certaines contrées, et le plus souvent ils ne roduisent pas d'effets sensibles, tandis que parsois ils se manifestent par des accilents remarquables, ainsi que j'ai eu occasion de le constater en Picardie.

C'est surtout aux ensants affectés de lombrics que sont applicables les signes simalés du côté de la face : paleur, teint plombé, yeux cernés d'un cercle bleuatre, parsois brillants ou d'un aspect particulier par suite de la dilatation des pupilles, unsi que je l'ai observé plusieurs fois. Les lombrics, accumulés souvent en grand nombre dans l'intestin grêle, peuvent d'ailleurs provoquer la plupart des autres manisestations symptomatiques que j'ai rappelées précédemment. De plus, leur expulsion hors des voies digestives vient souvent éclairer le diagnostic; mais il faut éviter alors d'attribuer les phénomènes observés à la présence des parasites dans les cas où il n'y a que simple coïncidence. L'expulsion des helminthes se fait par l'anus, par la bouche, par le nez et même à travers les parois des intestins et de l'abdomen, où ils forment des abcès particuliers. M. Davaine rejette avec raison la théorie de Mondère relative à ces dernières pénétrations par écartement des fibres; mais il ne croit pas non plus que les lombrics agissent comme corps étrangers irritants, se londant sur ce fait que les abcès verminenx s'observent à l'ombilic chez les enfants, à l'aine chez les adultes, et sur ce que la sortie des lombrics à travers les parois abdominales est ainsi en rapport avec le siège des hernies, plus fréquentes à l'ombilic chez les enfants, dans l'aine chez les adultes (ouv. cité, p. 192). Je ne saurais admettre l'interprétation de mon savant confrère, la formation des abcès viscéraux de l'abdomen ayant généralement une tendance à s'ouvrir justement au voisinage de l'ombilic de préférence à toute autre région (V. Abcès, p. 5). On a encore signalé la pénétration des lombrics dans les canaux biliaires, dans la vésicule et même dans le loie (V. Coliques, p. 197).

Suivant M. Davaine, dans les cas douteux de lombrics dans l'intestin, la présence (au microscope) de leurs œufs dans les déjections est un signe certain de la présence de ces entozoaires du tube digestif (loc. cit., p. 51); mais il est clair qu'il faut déjà soupconner l'existence des entozoaires pour faire une pareille recherche.

L'expulsion des lombrics et leur migration hors de l'intestin grèle, qu'ils occupent habituellement, donne lieu, du reste, à des symptômes ou à des accidents particiliers qu'il faut connaître. - Lorsque le lombric gagne les voies digestives me rieures, il peut produire dans l'estomac des sensations semblables à celles dont l'intestin est le siège; il survient parsois même des vomissements avec rejet du lombo. Dans l'œsophage, l'ascaride provoque la sensation d'un corps étranger qui remont par moments vers le pharynx; il donne lieu à un chatouillement pénible dans le gorge, à des nausées avec ou sans efforts de vomissements, à un sentiment de constriction ou de spasme œsophagien, à une aphonie accidentelle, ou seulement à une toux sèche, incessante. J'ai rencontré dissérents cas de cette espèce chez des enfants, qui rendaient ensuite un lombric vivant par la bouche ou par les narios Dans un cas de toux opiniâtre survenue brusquement chez une semme adulte. cette toux ne pouvant nullement s'expliquer avec l'état normal apparent de organes respiratoires, et cette femme avant, quelques années auparavant, renn par l'anus une grande quantité de lombrics, je prescrivis un anthelmintique qui détermina une évacuation abondante d'ascarides, et la disparition immédule de la toux. — Arrivés dans le pharynx, ces entozoaires peuvent aussi pénétre dans les fosses nasales et sortir par le nez, dans la trompe d'Eustache (Winslow et sortir ensuite par le conduit auditif (Bruneau), ou enfin pénétrer dans le lam et la trachée, d'où résulte une suffocation mortelle, à moins que le ver ne soit et pulsé par la toux dans un temps très-court, comme l'a noté M. Davaine dans un de quatorze faits réunis par M. Aronssohn (Arch. de méd., 1836, t. X) et par lumême (loc. cit., p. 145). M. Davaine fait observer que l'ædème de la glotte, le croup. la laryngite spasmodique, les corps étrangers venus du dehors, déterminent des autdents analogues, et que l'apparition inopinée des phénomènes, sans affection prélable des organes respiratoires ni pénétration possible d'un corps étranger, den faire soupçonner la pénétration d'un ascaride, qui deviendra certaine si l'exploration du pharynx par la vue et le toucher sait découvrir le ver resté en partie dans le pharynx rynx; cela arrive dans presque la moitié des cas. — Enfin, par exception, l'on a vu la sortie des lombrics s'effectuer par l'urètre, par suite d'une communication anomale de l'intestin avec la vessie.

On doit considérer comme des complications: les abcès vermineux des pares abdominales, la colique hépatique, et même la mort précédée de convulsue (Guersant) qui pourraient être dues à la pénétration des lombrics dans les voies bliaires, l'étranglement intestinal (?), l'hémorrhagie et l'inflammation de l'intestin, la péritonite par suite de la pénétration de l'helminthe dans le péritoire.

J'ai signalé plus haut la fréquence des erreurs de diagnostic qui peuvent être commises à propos des entozoaires; elles sont souvent motivées par des lombres, dont la fréquence est connue. Les erreurs ont lieu soit parce que l'on méconnait les présence, soit parce que, dans les pays où leur existence est fréquente, on leur attribue à tort des phénomènes qui en sont complétement indépendants. Dans les den cas, la confusion est surtout commise à propos des symptômes nerveux cérébraux et convulsifs, et j'avoue pour ma part ne l'avoir pas évitée chez un enfant pris de comme de convulsions avec grincements de dents et strabisme, et à propos duquel mon erreur a persisté (comme c'est l'ordinaire) jusqu'à l'expulsion de nombreux lombre par l'anus, ce qui a rapidement tout fait disparaître. C'est principalement dans les faits

qualifiés amaurose, catalepsie, convulsions épileptiformes ou choréiques, méningite, etc., que le diagnostic présente de nombreuses incertitudes.

B. OXYUNES VERNIEULAIRES. — Les mêmes symptômes nerveux peuvent-ils se rattacher à la présence des oxyures dans le rectum et au pourtour de l'anus, leur siège ordinaire? C'est ce qu'il me paraît impossible de décider dans l'état actuel de la science, malgré l'opinion de quelques auteurs.

Comme symptômes particuliers, les oxyures occasionnent le plus souvent des phénomènes locaux. Ce sont d'abord des démangeaisons considérables, surtout la nuit, à la région anale, parfois même des douleurs très-vives. Dans certains cas, chez les jeunes filles, l'envahissement par les vers des parties génitales occasionne une leucorrhée abondante, ou provoque des habitudes de masturbation. L'excitation sympathique des organes génitaux peut suffire seule pour provoquer la masturbation chez les deux sexes, même chez l'homme adulte (Davaine). M. Marchand 16az. des hôp., 1847) a signalé comme une conséquence des oxyures la contracture du sphincter, et M. Hervieux a communiqué à la Société des hôpitaux, en mars 1859, un fait très-remarquable dans lequel un spasme anal très-douloureux s'accompagnait d'éructations fréquentes, de borborygmes, de flatuosités, de disurie, et enfin d'évacuations dyssentériques présentant cette coïncidence particulière, que chaque vingt-quatre heures il y avait en même temps une selle naturelle de matières comme passées à la filière. On crut successivement, dans ce fait. à une fissure à l'anus, à une dyssenterie, et même à une dégénérescence organique, que sit rejeter la constitution, l'âge du malade (35 à 40 ans) et ses antécédents. L'expulsion des oxyures par l'ingestion d'un purgatif (huile de ricin) vint seule éclairer sur la nature de la maladie.

lci donc, comme pour les lombrics, l'apparition des entozoaires au dehors est le seul signe qui puisse donner la certitude au diagnostic; mais heureusement il suffit assez souvent d'écarter les plis rayonnés de l'anus pour y constater la présence des oxqures, que leur couleur blanche, leur aspect filiforme et leurs mouvements décèlent aussitôt. Certains enfants rendent des myriades de ces entozoaires dans des garde-robes semi-liquides, et parfois sans rien ressentir de particulier que quelques coliques avant l'évacuation.

M. Davaine a vainement cherché les ovules des oxyures dans les selles des individus affectés de cet entozoaire. L'examen microscopique ne peut donc, en pareil cas, être utile au diagnostic, qui, dans les faits douteux, se base principalement sur les phénomènes insolites constatés vers le rectum, et principalement le soir. M. Cruveilhier a observé un enfant chez lequel des douleurs intolérables à la région de l'anus, se montrant chaque nuit, firent croire d'abord à des accidents intermittents; la découverte des oxyures mit fin à la méprise (Dict. en 15 vol., art. Entozoaires).

C. Térias. — On sait qu'il existe trois espèces de ténias, qui occupent la partie supérieure de l'intestin grêle: le ténia sohum, le bothriocéphale et le ténia nana (observé seulement en Égypte). Or, les données symptomatiques, qui sont les mêmes pour les trois espèces, offrent la plus grande ressemblance avec celles qui sont dues aux lombrics, ainsi que l'a fait observer M. Louis. Seulement, lorsque l'existence des helminthes est soupçonnée, on doit plutôt penser qu'il s'agit d'un ténia si l'on a affaire à un adulte, et de lombrics si c'est un enfant. Pour le ténia, comme pour les autres enlozoaires, son expulsion (ordinairement par fragments) est seule pathognomonique.

Legendre, qui a étudié, d'après trente-trois observations, les symptômes nerven que détermine le ténia, insiste sur la nécessité de s'assurer s'il y a eu précédemment expulsion de ses fragments, toutes les fois qu'une personne, un homme surtout éprouve des phénomènes nerveux insolites et variés, comme œux que j'ai rappeles plus haut. Il recommande non-sculement de s'en informer auprès du malade et de lui décrire les caractères physiques auxquels on reconnaît les fragments de téns, mais encore de faire administrer du calomel on de l'huile de ricin, comme moyen de diagnostic, pour provoquer leur expulsion (Arch. de méd., 1850, t. XXIII).

On s'expliquerait difficilement la longueur considérable du ver, représentée par k fragments nombreux expulsés par certains malades, si l'on ne tenait pas compte de développement du ténia. Les travaux modernes ont établi, en effet, trois individulités distinctes pour l'embryon, la tôte et les anneaux. Chaque anneau ou article. c'est là le fait principal à rappeler ici, constitue un individu parfait. Chacun de ce anneaux, qui sont produits successivement par gemmation par la tête ou scolex, présente les deux sexes et produit les ovules. Ces ovules, circulaires pour le témia solime. et ovoïdes pour le bothriocéphale, peuvent-ils être constatés au microscope dans le selles? Cela paraît encore douteux si le ver est intact, suivant M. Davaine. Les ovais ne peuvent donc servir, dans la plupart des cas, comme les fragments du ténis, i reconnaître l'espèce. Les anneaux du ténia solium s'isolent fréquemment et consttuent alors des fragments qui ont été considérés jadis comme des vers particulier (cucurbitins); ils ont leurs organes génitaux sur leurs bords. Les anneaux du bethriocéphale, quadrilatères et bien plus larges, ne sont jamais isolés (à l'état de cacurbitins), et ils ont les ouvertures génitales vers leur centre. Je dois rappeler que le ténia solium est bien plus répandu que le bothriocéphale, qui n'est bien com: qu'en Europe (dans les contrées voisines de la mer, des lacs ou de certains fleuves. tandis que le ténia solium a été observé dans les quatre parties du monde.

D. Tricocéphale. — Cette espèce de ver, qui est filiforme et d'une térmité qui le rend peu visible, quoiqu'il ait 37mm à 50mm de longueur, occupe principalement le cœcum, moins souvent le côlon, quelquefois l'intestin grêle; il se propage comme l'ascaride. Suivant M. Davaine, on ignore complétement les phénomènes symptomatiques qu'il détermine. Cependant Félix Pascal (Chopart, Mal. des voies urin.), cité par M. Davaine, a signalé des accidents cérébraux qu'on a cru devoir attribuer à cet helminthe, et M. Barth a observé un fait dans lequel il v eut des symptômes de méningite suivis de mort, et sans autre lésion qu'un amas considérable de tricocphales dans l'intestin. Cet entozoaire pourrait donc donner lieu à des désordres acrveux graves comme les lombrics et le ténia. Mais dans les cas d'ailleurs exceptionnels de ce genre, c'est encore l'examen du ver expulsé qui peut trancher la quetion. Cette expulsion n'a lieu que chez les malades atteints de diarrhée grave ou de dyssenterie. L'examen microscopique des matières fécales rend le diagnostic facile et certain, dit M. Davaine, les œufs de ces vers se trouvant en grand nombre dans les matières évacuées (Traité des Entozoaires, p. 209). Ces œufs sont ovoide. renflés à leurs extrémités et de 0mm. 653 de longueur.

E. Anchylostone duodénal. — Observé à Milan (Dubini) et en Égypte (Pruner. Bilharz et Griesinger), cet entozoaire n'a que 6 à 9<sup>mm</sup> de longueur. H occupe le duodénum et surtout le jéjunum, où il s'attache profondément à la muqueuse : d'où de petites et fréquentes saignées qui, suivant M. Griesinger, déterminant de la muqueuse :

neraient l'anémie grave que l'on a dénommée chlorose d'Egypte. Mais une seule aulopsie, avec épanchement sanguin et des milliers d'anchylostomes fixés chacun au centre d'une petite ecchymose, sert de base à cette manière de voir (Davaine, loc. cit., p. 118).

F. Protozoaires. — Des infusoires qui ne se rencontrent pas dans les seces dans l'état sain peuvent y être constatés dans les stax de ventre. Des vibrions ont été trouvés dans les selles des cholériques par MM. Pouchet (1849), Rayney et Hassall. M. Davaine en a rencontré aussi dans les garde-robes des phthisiques, et de plus il a signalé des cercomonades dans les selles des individus atteints du choléra (1853). Ensin M. Malmsten a attribué la diarrhée et la lienterie, dont deux de ses malades étaient atteints, à de nombreux protozoaires paraméciens qu'il a le premier observés dans cette condition. Ces dissérents protozoaires, qui périssent dès que les matières secondaire.

## II. Entozoaires dans d'autres organes.

l'ai peu de choses à dire de la présence des entozoaires dans d'autres organes internes que les organes digestifs. Je n'ai qu'à signaler ceux des voies urinaires et des muscles.

A. Voies unimaires. — Les voies urinaires chez l'homme sont très-rarement atteintes par les entozoaires; un seul, le strongle géant, paraît spécial à l'appareil urinaire. Suivant la remarque de M. Davaine, en effet, on n'y a trouvé en dehors les strongles que des protozoaires (vibrions et monades), des corps vermiformes ou les vers d'espèces indéterminées ou mal déterminées, des vers intestinaux ou des hylatides erratiques, des concrétions sanguines, et des insectes ou des larves d'insectes ombées accidentellement dans l'urine. Le spiroptère et le dactylius aculeatus ne eraient que des entozoaires fictifs.

Le strongle géant, chez l'homme, autant qu'on en peut juger par le petit nombre l'observations que nous possédons, occasionne de violentes douleurs, des hématuies et des phénomènes graves semblables à ceux des calculs rénaux; mais le liagnostic ne saurait être établi par la seule considération des symptômes, quoique lans un cas exceptionnel il y ait eu, suivant M. Aubinais (Revue méd., 1846), un entiment de reptation au niveau du rein affecté, avec ondulation visible à travers es parois abdominales. Dans les cas où l'uretère est perméable, M. Davaine pense le la présence d'un corps étranger dans les reins ou la vessie, peuvent donner la erutude de l'existence d'un strongle dans ces parties. Les œufs du strongle sont n très-grand nombre, brunâtres et volumineux (longueur, 0mm.07 à 0mm.08; lareur, 0m.04).

B. Muscles. — Tout récemment, M. Zencker, de Dresde a signalé à l'Académie es sciences le trichina spiralis comme ayant produit des accidents généraux raves (typhoïdes?) chez des sujets qui avaient ingéré du jambon provenant d'un orc renfermant des trichines. Ces entozoaires furent trouvés en quantité innomrable dans les muscles, chez la malade qui succomba. La guérison ayant eu lien hez les autres malades, on se demande naturellement si les symptômes observés ont pas été des accidents analogues à ceux que l'on a attribués déjà à l'usage des iandes fumées ou avariées (V. Enpoisonnements, p. 324).

Il n'a été question dans cet article ni des vers vésiculaires (cysticerques, ecchnocoque) dont j'si traité au mot Hydatides, ni de la filaire de Médine (Dragonneau, vers de Guinée), entozoaire nématoïde qui habite les régions superficielles du corps, et dont il a été question à propos des parasites (animaux). Il en est de même du ver protozoaire appelé trichomonas vaginal par M. Donné.

ÉPAULES.— La position normale des épaules peut être irrégulière par suite de différentes conditions pathologiques qu'il ne faut pas perdre de vue. Le rachitisme, et principalement les déviations supérieures de la colonne vertébrale peuvent modifier leur symétrie, l'épaule qui correspond à la convexité de la scoliose étant plus élevée et plus saillante en arrière que celle du côté opposé. Le rétrécissement d'un des cités de la poitrine produit habituellement un abaissement manifeste de l'épaule correspondante par rapport à l'opposée (V. Pleurésie). Enfin une des épaules ou toûtes les deux éprouvent des déplacements par suite de la contracture, de la paralysie ou de l'atrophie des muscles qui s'insèrent au scapulum.

Ces déformations de l'épaule méritent une sérieuse attention. Les dernières surtout, jointes à l'impossibilité d'exercer certains mouvements, sont, en effet, de signes d'autant plus importants des contractures ou des paralysies que je viens de rappeler, qu'elles constituent des données diagnostiques qui sont souvent imméditement constatées par le médecin et qui peuvent par conséquent le mettre sur la voie du diagnostic. C'est ainsi que l'épaule peut être maintenue soulevée, ou au contraire complétement abaissée, ou portée fortement en avant; le scapulum peut faire saillie sous la peau par son bord spinal en forme d'aile lorsque le bras est porté en avant; son angle inférieur peut en s'élevant se rapprocher de l'épine vertébrale, etc. On trouvera aux articles Contractures (p. 226) et Paralysies les détails nécessaires ur la valeur de ces différents signes. On y verra que ces affections, localisées dandes muscles de l'épaule, peuvent expliquer certaines lésions des mouvements apparents de la main ou plutôt de l'avant-bras.

Les antécédents, les conditions dans lesquelles les phénomènes observés sont apparus, et, comme mode d'investigation, l'impossibilité de certains mouvements, la réalisation de certains autres, l'inspection surtout, la palpation et enfin l'emploi de l'électrisation localisée: tels sont les moyens à l'aide desquels on arrive à constater les signes dont l'épaule est le siège.

**ÉPHÉMÈRE** (Fièvre). — Cette affection légère, appelée aussi courbature, est une fièvre qui survient brusquement et qui cesse ordinairement après vingt-quatre heures; rarement elle se prolonge deux ou trois jours.

On la rencontre principalement chez les enfants et les jeunes gens, à la suite de violents exercices, d'écarts de régime, d'émotions vives, de l'insolation à un solvil ardent. Elle débute par une sensibilité au froid, un sentiment de fatigue, de prostration, du brisement dans les membres et dans les lombes, et de la sensibilité à lipression des diverses parties du corps. La face est naturelle; il y a de l'anorexie, une soif plus ou moins vive; la langue est blanchâtre, le pouls fréquent, plein, régulier, la peau chaude; il y a une céphalalgie parfois intense, propension au sommeil qui peut s'accompagner de rêvasseries et même de délire, puis tout rentre dans l'ordre; quelquefois, après une moiteur ou une sueur assez abondante, une épistaris ou l'apparition d'un herpès aux lèvres et plus rarement à la vulve, à l'anus ou au prépuce. Un état passager de fatigue peut succéder à cette sièvre.

Son diagnostic ne présente aucune difficulté. Si l'on pouvait avoir quelque raison de croire, vu les localités, qu'il peut exister une fièvre intermittente, dans laquelle le frisson et les sueurs sont pourtant mieux caractérisés, il suffirait d'attendre la reproduction de l'accès. Cependant il faudrait prendre garde, dans les contrées palustres, de considérer comme de simples fièvres éphémères des accès trompeurs de nature pernicieuse et qu'il serait imprudent de laisser reproduire. Dans le doute, en pareil cas, il vaut mieux croire à une fièvre d'accès et agir en conséquence.

ÉPIDÉMIE. — Lorsqu'il règne une épidémie dans une contrée ou dans un pays voisin de celui où l'on observe, la connaissance de ce fait éveille l'attention du médecin, et par cela même facilite le diagnostic dans beaucoup de circonstances. Mais, d'un autre côté, il faut se tenir sur ses gardes pour ne pas toujours admettre l'existence de la maladie épidémique dès que l'on constate un ou plusieurs symptômes analogues à ceux qui la caractérisent. C'est surtout au début des épidémies que les erreurs de diagnostic peuvent être désastreuses.

EPIGASTRE. — Cette région, dont il a été déjà question à l'article Abnover, correspond : en haut, au lobe gauche du foie qui peut, lorsque cet organe est lrès-augmenté de volume, envahir toute la région épigastrique; à l'estomac, au pancréas, et, plus profondément, à l'aorte, au tronc cœliaque et à ses divisions, à la reine cave inférieure, et à la colonne vertébrale. Quoique l'accumulation du tissu adipeux sous-cutané soit moins abondante à l'épigastre qu'à la partie inférieure de l'abdomen chez les personnes obèses, l'embonpoint y est une condition défavorable à l'exploration. D'un autre côté, la maigreur prononcée et la flaccidité des parois abdominales peut faire percevoir des sensations physiologiques qui en imposent pour des phénomènes pathologiques; tels sont la saillie de la colonne vertébrale et les battements de l'aorte, qui peuvent faire croire à une tumeur, à un anévrysme.

1º Les signes que l'on constate à l'épigastre sont, à part la douleur, des signes physiques. — Les douleurs dont le malade rapporte le siège à l'épigastre ou que l'exploration y découvre, ont une grande importance pratique, et leur origine ou leur siége doivent être recherchés avec le plus grand soin, parce que cette constatation est souvent la base la plus sûre du diagnostic. — Outre les douleurs, on peut constater à la région épigastrique : des petites saillies sous-cutanées sensibles à la rue ou seulement au toucher au niveau ou sur les côtés de la ligne blanche (HERNIES), ou hien une distension générale de l'épigastre, due à la DILATATION de l'estomac ou du colon par des gaz, à une tumeur du foie ou au resoulement de la masse intestinale par une ascite ou par une tumeur abdominale considérable. La palpation, qui fait constater assez fréquemment des tumeurs à l'épigastre, pourrait induire en erreur, si l'on n'était prévenu, en faisant prendre pour une tumeur du pylore la saillie résistante de la partie supérieure du muscle droit, portion limitée par une intersection aponévrotique (V. Tumeurs). L'épigastre peut encore être le siège de battements visibles dont la valeur a été discutée ailleurs (V. Pulsations), et dont l'interprétation donne lieu à des erreurs assez fréquentes.

Pour la distinction anatomique des lésions qui ont leur siège à l'épigastre, voyez les articles consacrés aux diflérents organes qu'on y rencontre.

ÉPIGLOTTE. — Cette soupape, placée à l'entrée des voies respiratoires profondes, est revêtue d'une muqueuse fine qui peut s'enflammer, et être le siège d'une infiltration séreuse (cedème de la glotte), d'exsudats divers qui l'envahissent après s'être développés d'abord dans les parties voisines, et d'ulcérations qui quelquéis détruisent l'épiglotte en grande partie. Enfin il peut y avoir paralysie des musda aryténo-épiglottiques.

Les symptômes fonctionnels qui résultent des lésions de l'épiglotte sont la consquence de l'occlusion incomplète de la glotte au moment de la déglutition. Ils consistent dans une suffocation passagère due à la pénétration dans le larynx de liquide ou du solide à ingérer, et parfois dans son rejet par le nez au moment de la tonx.

L'épiglotte n'est pas accessible à la vue; mais elle n'est pas située si profondément dans le pharynx qu'on ne puisse l'atteindre avec l'extrémité de l'indicater (V. Pharynx), qui peut apprécier son augmentation de volume, son degré de suplesse et ses ulcérations si elles l'ont détruite dans une assez grande étendue. Le doigt touchant l'épiglotte est un excellent guide pour l'introduction de la sonde la ryngienne (V. Larynx).

EPILEPSIE. — L'épilepsie est une névrose que l'on a cherché à expliquer pur des hypothèses diverses: troubles circulatoires cérébraux, altérations du sang, pouver réflexe ou excito-moteur de la moelle épinière et principalement de la moelle alorgée. Ces hypothèses, émises par MM. Bouchet et Cazauvieilh, Henle, Frerichs, Todd, Marshall-Hall, Brown-Sequard, Foville fils (Thèse 1857), ne sont pas assez reporteusement déduites des faits cliniques pour être applicables à la pratique, ainsi que l'a démontré M. Jules Falret (Arch. de méd., 1859, t. XIV). M. Beau et Leuret ont publié deux très-bons Mémoires sur cette maladie (Arch. de méd., 1845).

1º Éléments du diagnostic. — L'épilepsie est essentiellement caractérisée par des accès de courte durée, ordinairement convulsifs et toujours marqués par une perte de connaissance et de sensibilité. Ils se présentent sous deux formes dont la physionomie est tout à sait différente. Dans l'une, dite grand ou haut mal, la ouvulsion domine; dans l'autre, dite petit mal, c'est le vertige. Tantôt ces accès sont précédés de prodromes de congestion cérébrale ou d'autres troubles nerveux qui n'ont rien de caractéristique, et tantôt d'un signe prodromique beaucoup plus m. portant qui précède immédiatement l'attaque, d'une aura, sensation variable et tout à fait particulière, douleur, prurit, froid, chaleur, se développant tout à oup dans un orteil, un doigt, un membre, ou dans un point du tronc ou de la face pour remonter graduellement jusqu'au cerveau. Aussitôt arrivée là, il y a perte de out naissance et développement de l'accès. Que le malade pousse ou non un cri. I tombe ordinairement privé de sentiment; en même temps le corps se roidit avec ou sans frémissement musculaire, la glotte se forme, la respiration se suspend, le yeux, la face et le cou s'injectent, se tuméfient et prennent une teinte violacée, is veines jugulaires se distendent, le pouls est faible et petit; après quelque & condes, des secousses convulsives se succèdent, s'accompagnant d'expirations brusques qui chassent hors de la bouche une mousse blanche parfois teinte de sur Enfin les muscles se détendent plus ou moins rapidement, une respiration brayant. profonde et stertoreuse s'établit, le pouls devient plus fort, et, sauf une hébétule intellectuelle et une lassitude générale, qui elles-mêmes se dissipent plus ou mois rapidement, tout revient en l'état primitif pour un temps plus ou moins long. Par leur plus ou moins d'intensité, ces symptômes peuvent varier à l'infini. - Les vetiges constituent un second ordre d'accès dans lequel il n'y a le plus souvent ni cn,

Ī

ni chute, ni convulsions générales. Ici les phénomènes ne varient pas seulement par le leur intensité, mais ils diffèrent tellement, suivant les individus, qu'il serait impossible d'en donner une description générale. C'est ce qu'a fait remarquer M. Beau, qui a parfaitement signalé ces différences (Arch. de méd., 1836, t. XI). Ainsi quel-• quelois l'individu sera surpris tout à coup dans une conversation, et pourra au bout d'une seconde achever la phrase qu'il aura commencée; d'autres fois, il tombera " comme soudroyé et restera une demi-heure privé de sentiment et d'intelligence, sus qu'il y ait, comme dans l'accès convulsif, aucun désordre musculaire. Tantôt "l'individu ne pourra ni parler, ni se mouvoir, l'intelligence étant à demi conservée; souvent il y aura quelques mouvements convulsifs, des actes désordonnés, des paroles incohérentes. Entin, dans les cas les plus nombreux, d'après les relevés de M. Beau, l'individu a le temps de s'asseoir, tombe du fléchit; sa face est pâle, immobile, les yeux sont fixes et hagards, ou bien il y a quelques légers tremblements des membres supérieurs et de la face. Il reste ainsi quelque temps; peu à peu il s'anime, il se lève d'un air étonné. Enfin l'intelligence reparaît graduellement après une durée des phénomènes de deux à trois minutes.

En dehors de ces accès, il existe d'autres particularités que j'aurai à rappeler.

Inductions diagnostiques.—Il semble au premier abord que rien ne soit plus simple que de reconnaître l'épilepsie lorsqu'elle est caractérisée par les phénomènes que je viens d'exposer. Il en est ainsi, en effet, pour les cas dans lesquels la maladie est déjà ancienne, lorsqu'elle s'est caractérisée par des accès plus ou moins multipliés, entre lesquels l'état général des fonctions a présenté les modifications particulières suivantes, qui concourent à établir le diagnostic. La face de l'épileptique, suivant la remarque d'Esquirol, finit par présenter comme caractères : le gonflement des parpières, l'épaississement des lèvres, l'incertitude du regard, la dilatation des papilles. L'affaiblissement graduel de l'intelligence et de la mémoire (démence) qui succède à des accès répétés, les accès de manie subite et assez souvent furieuse, et les désirs érotiques au point d'anéantir toute pudeur (Leuret), sont fréquemment observés; le strabisme, des tics particuliers et d'autres troubles nerveux sont plus rares.

C'est dans les faits de ce genre, observés principalement dans les maisons d'àliénés, que les commémoratifs dénotent le plus souvent une vive frayeur comme cause première de la maladie. Je crois cette cause beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense; il me paraît d'autant plus urgent de la rechercher par un interrogatoire attentif, que c'est une donnée étiologique fort utile au diagnostic. Chez un maniaque homicide soumis autrefois à mon observation, et sujet à de violentes céphalalgies, l'écume desséchée sur un des côtés de la bouche me fit découvrir des accès nocturnes d'épilepsie, et plusieurs interrogatoires vinrent confirmer le diagnostic en apprenant que les douleurs de tête (revenant après les accès) remontaient à une frayeur qu'éprouva le malade en sentant craquer sous ses pieds la glace d'une rivière gelée. l'ai vu un autre malade atteint de delirium tremens, chez lequel des hallucinations terrifiantes produisirent en ma présence une première attaque d'épilepsie, à laquelle le prédisposait d'ailleurs son alcoolisme, épilepsie dont la cause occasionnelle aurait pu facilement échapper. L'hérédité est aussi une circonstance dont il faut tenir compte.

En dehors des symptômes et de la particularité étiologique que je viens de rappeler, il faut avoir égard à la marche essentiellement chronique de la maladie et 544 ÉPILEPSIE.

au retour des accès à des intervalles à peu près déterminés chez le même individusans que l'on puisse, comme l'a fait remarquer Leuret (Arch. de méd., 1845, t. Il prévoir le jour où l'accès aura lieu. Les accès peuvent d'ailleurs se rappuecher manière à constituer des espèces d'attaques, pendant lesquelles on voit quelques survenir la mort par aspliyxie.

L'épilepsie qui se présente avec ces différents caractères ne permet pas le moind doute; c'est bien à une maladie particulière, bien déterminée par ses symptòn pendant la vie, que l'on a affaire. Mais la facilité du diagnostic est loin d'être même lorsqu'il s'agit du début de la maladie, ou bien d'accès dits épileptiforn survenant dans le cours d'autres affections, et que l'on pourrait tout aussi bien d'épileptiques, tant la similitude des symptômes et des accès est complète.

A ne considérer que les accès convulsifs, la pratique ne tarde pas à convaincen effet, que la détermination des accès franchement épileptiques et des accès tépileptiformes n'est pas aussi facile, pendant la vie, qu'on l'expose dans les livit Cela vient de ce que la distinction est arbitrairement fondée sur une particularités souvent ne se reconnaît qu'après la mort : l'absence ou l'existence d'une léa cérébrale. Aussi qu'arrive-t-il? C'est que, même parmi les cas d'épilepsie chronic paraissant idiopathiques, on en trouve qui présentent des lésions après la mottandis que des accès d'épilepsie véritablement idiopathique pourraient être pri leur début pour des accidents épileptiformes symptomatiques.

Cette difficulté a été parfaitement comprise par les pathologistes qui, pour c'fendre la distinction anatomique de l'épilepsie et des accidents épileptiformes, cherché à formuler les caractères différentiels des deux formes. L'aura et l'exp sion de l'écume par la bouche ont été signalées comme caractères distinctifs de névrose épileptique. Mais l'aura a été rencontrée plusieurs fois dans des épileptiques à des tumeurs cérébrales, et il y a même plus : M. Ball a vu un fait de c espèce, dans lequel l'explosion des accès, dus à une tumeur de la dure-mère, et noncés par une aura siégeant autour de la bouche, était arrêtée lorsque la mala sentant apparaître cette aura, se frappait la joue et les lèvres, ou avalait une gra quantité d'eau froide (Recueil de la Soc. d'obs., t. II). L'expulsion de l'écume tout aussi peu pathognomonique, car elle se produit avec les autres symptômes è les accès dits épileptiformes.

Pour se prononcer dans les cas douteux où les accès sont récemment apparune faut pas oublier que des accès épileptiformes ou, pour être plus explicite, accès d'épilepsie symptomatique, avec les phénomènes convulsifs rappelés haut, peuvent éclater dans le cours de l'hystérie (hystéro-épilepsie), caractériser menstruation tardive (?), l'éclampsie, la congestion ou l'hémorrhagie cérèbre la paralysie générale des aliénés, l'alcoolisme chronique, l'intoxication satura la colique nerveuse des pays chauds, l'albuminurie, la présence d'entozoaires (l'intestin (lombries ou ténias). Il me suffit de rappeler ces conditions pathologiq que d'autres particularités symptomatiques font habituellement reconnaître, qui quelquefois ne se caractérisent au premier abord que par des accès épile formes, comme l'intoxication saturnine, les entozoaires, l'albuminurie. En p cas, il suffit au praticien d'être prévenu pour qu'il ne s'égare pas dans une fa route.

Il ne me paraît pas non plus nécessaire d'établir un diagnostic différentiel c

set entre les accès épileptiques, idiopathiques ou symptomatiques, et les accès d'hysérie ou de catalepsie. Les accès franchement hystériques s'en distinguent en ce que eur forme est essentiellement clonique et expansive, que l'intelligence n'est pas abolie dès le début, non plus que la sensibilité, qu'ils se prolongent au moins pendant une demi-heure, sans être suivis d'un sommeil comateux. — Quant aux accès de catalepsie, leur forme tonique, avec absence de tonte secousse convulsive et l'immobilité des attitudes données aux membres, ne permettent pas de les méconnaître.

En constatant l'épilepsie, ai-je dit, il est souvent difficile de décider s'il existe su non une lésion de l'encéphale ou de la moelle épinière. Cependant il sera quelois possible de se prononcer pour l'existence d'une tumeur, si avec les accès conrulsifs coexistent des troubles chroniques intellectuels différents de la démence ordinaire des épileptiques, ou des troubles des sens ou de la sensibilité générale. L'existence
préalable des signes de syphilis constitutionnelle pourra aussi faire soupçonner
qu'une exostose intra-crânienne est la cause des accès épileptiques, ainsi que
M. Gamberini en a publié un exemple. Mais si les accès convulsifs sont le premier
signe grave observé, il sera difficile de diagnostiquer une épilepsie symptomatique, à
moins toutefois que des signes de tuberculisation pulmonaire avancée ne permettent
de soupçonner un tubercule cérébral. Les troubles propres aux affections de la moelle
épinière montreront qu'une lésion de cet organe est le point de départ de l'épilepsie
observée, si les accès convulsifs sont survenus ultérieurement.

En constatant l'existence de l'épilepsie, on détermine en même temps sa forme rerigineuse ou convulsive. C'est surtout sons cette dernière forme que l'on peut s'attendre à la voir se compliquer d'aliénation mentale (manie, démence), d'hystèrie, de catalepsie, d'inflammation cérébrale, de paralysies partielles, sans compter les blessures qui résultent des chutes subites, la section de la langue par les dents, etc. Les chutes des épileptiques dans le feu sont fréquentes, et souvent il en résulte d'horribles cicatrices de la face, qui sont, ainsi que les ecchymoses, des sligmates qui font deviner l'existence de la maladie lorsque, en même temps, il existe une stupidité caractéristique de la face résultant de l'obtusion intellectuelle.

3º Le pronostic de l'épilepsie est très-grave; mais la maladie n'est pas toujours nécessairement mortelle lorsqu'elle n'est pas symptomatique d'une lésion irrémédiable des centres nerveux. On a dit la forme vertigineuse plus dangereuse que la forme convulsive, mais sans le démontrer. C'est par la répétition fréquente des accès, surtout lorsqu'ils constituent des attaques pendant lesquelles les accès qui se succèdent coup sur coupentretiennent la perte de connaissance et les congestions cérébrale et pulmonaire, que la mort est à craindre; elle a lieu alors par asphyxie. Dans les chutes subites à l'invasion des accès, le malade peut se tuer sur le coup, ou par suite soit d'une brûlure, soit d'une chute dans l'eau.

On doit à M. Herpin (Du Pronostic et du Traitement curatif de l'épilepsie) d'avoir démontré que la guérison de l'épilepsie peut être obtenue beaucoup moins rarement qu'on ne le pensait, et d'avoir fait connaître le critère au moyen duquel on peut mesurer d'avance, avec une suffisante exactitude, les chances de guérison. Chez les malades qui n'out que des vertiges, s'ils ne durent pas depuis plus de dix années, la guérison paraît être presque constamment assurée. Le pronostic est tout à fait favorable au-dessous du nombre de cent accès ou attaques, pen favorable de cent à cinq cents, et défavorable au-dessus de cinq cents. J'ai pu

vérifier la justesse de cette règle générale appliquée à une jeune malade, à la quelle j'ai donné des soins il y a quelques années; elle avait eu bien moins de cer accès qui étaient parfaitement caractérisés et survenus à la suite d'une frayeur très vive. La guérison, due à l'oxyde de zinc pris pendant trois mois, s'est parfaiteme maintenue. Georget a fait remarquer que la suspension des accès avait lieu pendat tout le cours d'une maladie accidentelle et grave, mais qu'ils reparaissaient ensuit. On a aussi vu les accès se suspendre longtemps à la suite d'une énorme hémorrh gie. Ce n'est que par exceptions très-rares que l'on a constaté des guérisons spont nées. J'en ai observé une très-remarquable chez une femme atteinte de démen par suite d'une épilepsie déjà très-ancienne; les accès se suspendirent, peu à p l'intelligence se rétablit, et ce rétablissement durait depuis plusieurs années lorq je cessai de voir la malade.

ÉPIPLOONS. — Occupant simultanément les différentes parties de l'abdome à moins que la masse intestinale ne soit refoulée par un épanchement on une meur considérable, les replis du péritoine qui portent le nom d'épiploons sont siége d'un seul genre de lésions qui puissent être constatées par l'exploration l'abdomen : ce sont les tumeurs qui s'y développent. Ces tumeurs, de nature diver siégent dans les ganglions ou hors des ganglions, et ne peuvent être senties i palpation qu'autant qu'elles n'occupent pas les profondeurs de l'abdomen.

ÉPISTAXIS. — Cette hémorrhagie des fosses nasales, dite aussi rhinorri gie, est extrêmement fréquente. Plus loin, à propos des némorrages, j'ai indiqué b des particularités de son diagnostic, sur lesquelles je ne reviendrai que d'une i nière incidente.

1º Caractères. — Ce n'est que par exception que l'épistaxis, considérée en nèral, est précédée des signes précurseurs d'un molimen hémorrhagique, et si anciens ont tant insisté sur ces prodromes, c'est qu'ils ont fréquemment envis comme tels des symptômes propres à la maladie dont l'épistaxis n'était elle-mè qu'un signe. Cette hémorrhagie se manifeste par l'écoulement du sang hors des rines ou par son écoulement dans le pharynx par les orifices postérieurs des fornasales, si l'individu est couché. — Le saug qui s'écoule par les narines, cas le pordinaire, est d'une abondance très-variable et parfois très-considérable. Raren on peut voir, en examinant l'intérieur des cavités nasales, et comme l'a indi M. Gendrin, s'écouler le sang du point qui le fournit. — Lorsque, pendant le di bitus, le sang s'écoule du côté du pharynx, on peut voir le malade opérer fréquent des mouvements de déglutition, et, si l'on explore l'arrière-bouche, on alors le liquide sanguin s'écouler en nappe sur la paroi postérieure du pharynx, et il est dégluti vers l'estomac.

Comme conséquences de l'épistaxis, lorsqu'elle est très-abondante, on voit venir de la pâleur, la petitesse du pouls, le refroidissement des extrémités, etc. un mot les signes communs aux grandes pertes de sang. Le sang ingéré dans tomac provoque au bout d'un certain temps des nausées et même le vomissemen caillots simulant une hématémèse; de même que, les jours suivants, si le sang p dans les intestins et sort par l'anus, combiné aux matières fécales, on peut croi une hémorrhagie intestinale. Enfin le sang, agité avec une certaine quantité dans le pharynx, et devenu ainsi rouge et spumeux, peut, selon Borsieri, être cre et simuler une hémoptysie.

Lorsque l'on a pratiqué le tamponnement des fosses nasales nécessité par l'abonlance de l'hémorrhagie, le sang reflue quelquefois par les points lacrymaux, et sinule aussi une hémorrhagie de la conjonctive.

2º Conditions pathologiques et signification. — L'épistaxis étant reconnue, il laut en chercher la condition pathologique. Rarement il y a une lésion ulcéreuse ou un polype qui peuvent l'expliquer. Dans presque tous les cas, il n'existe aucune lésion locale; et alors l'épistaxis est le plus souvent symptomatique d'affections locales élognées ou de maladies générales diverses que j'ai rappelées ailleurs (V. Hémormatics).

D'abord toute affection thoracique produisant un obstacle mécanique au cours du ang veineux, et principalement au niveau de la veine cave supérieure (tumeurs) ou les orifices du cœur, provoque facilement l'épistaxis, qui n'est alors qu'un épiphénomène très-secondaire. Cette hémorrhagie a été signalée comme fréquente dans les maladies du foie. Elle n'est pas rare non plus dans le cours et par le fait de la grossesse.

Parmi les hémorrhagies multiples qui accompagnent certaines maladies générales aiguës ou chroniques, parmi lesquelles je rappellerai surtout les pyrexies, les achexies, le purpura hémorrhagique, le scorbut, l'hémophilie, l'épistaxis est, des manifestations hémorrhagiques, la plus fréquente. Son importance comme signe est surtout manifeste dans l'affection typhoïde vers son début, lorsque, par conséquent, le diagnostic peut présenter le plus d'obscurité.

On admet que l'épistaxis est essentielle lorsque, en dehors de toute affection apparente qui puisse la produire, on la voit survenir chez des sujets qui ont une constitution forte, ou qui se sont exposés à une température élevée, à l'insolation, à un régime excitant, ou qui ont fait abus de boissons alcooliques.

L'épistaxis n'a de gravité que par son extrême abondance, à laquelle on peut remédier par le tamponnement des fosses nasales. V. HÉMORRHAGIES.

**EPIZOAIRES.** — V. PARASITES.

EPREINTES. — V. Téresne.

ÉRECTIONS. — V. PRIAPISME.

ERGOTISME. - V. INTOXICATIONS.

ERUPTIVES (FIÈVAES). — Les fièvres éruptives forment un groupe de maladies générales distinctes par les phénomènes fébriles qui se montrent dès leur inrasion, par une éruption exanthématique essentiellement transitoire et aiguë, par une marche habituellement régulière dans ses phases ou périodes (incubation, prodromes, éruption, desquamation), et enfin par leur nature épidémique et contagieuse.

La variole, la scarlatine, la rougeole, la miliaire, l'érysipèle de la face quoique non contagieux, et certaines urticaires, composent ce groupe de maladies, dont il faut éloigner les éruptions cutanées habituellement chroniques et qui peuvent quelques être précédées d'une sièvre peu durable, comme l'herpès plus ou moins généralisé, l'acné, l'ecthyma, l'eczéma, le purpura.

Le signe pathognomonique des sièvres éruptives est l'éruption elle-même, lorsque ses caractères ne peuvent être mis en doute. Malheureusement cette éruption est plus ou moins tardive suivant la maladie. Jusqu'à ce qu'elle se soit montrée, on ne peut que soupçonner la nature de la maladie à la sièvre et à la nature des prodromes du début: coryza, toux, larmoiement pour la rougeole; angine gutturale pour la scarlatine; douleurs lombaires et papules pharyngiennes pour la variole; engorge-

1

ment des glandes sous-maxillaires (suivant Chomel) pour l'érysipèle de la face. Par réciprocité, ces prodromes empruntent à l'éruption une grande partie de les signification.

Cette éruption, lorsqu'elle est encore incomplète ou qu'elle se développe irrégulièrement et n'a plus dès lors l'aspect spécial qui lui est propre, est elle-même un sujet de difficultés et d'incertitude. Telles sont : l'éruption de la variole à la période papuleuse; celles de la rougeole et de la scarlatine, qui peuvent être prises l'une pour l'autre ; et même l'érysipèle de la face, qui est quelquefois simulé par certaine maladies infectieuses. MM. Barthez et Rilliet signalent la rougeur résultant de l'injection de la peau dans la pneumonie des enfants comme pouvant simuler une fière éruptive. — La desquamation qui termine les éruptions a aussi sa valeur, soit par son siége, soit par ses caractères propres à chaque fièvre éruptive.

La forme de la maladie est un élément important de diagnostic dont il faut teau compte. On doit, en effet, en présence d'une fièvre éruptive bien constatée, décider si elle est :

- 1° Régulière, ou irrègulière (anomale);
- 2º Bénigne, ou grave (maligne);
- 3º Simple, ou compliquée.

En se posant ces questions, on ne peut négliger de constater : si la maladie est à la fois régulière, bénigne, simple, ou bien s'il existe des anomalies dans la durée de l'incubation, dans le mode d'invasion, dans les caractères ou la durée de l'éruption ou de la desquamation ; si les symptômes en particulier ou dans leur ensemble ent un caractère de gravité inquiétant, qui a fait admettre par les anciens une formaligne dont la nature n'est pas mieux connue aujourd'hui qu'autrefois ; si, enfui existe des complications. Ces complications apparaissent et se développent à touteles périodes : au moment de l'invasion, comme le délire et les convulsions chez les enfants ; au moment de l'éruption, comme les hémorrhagies. D'autres peuvent n'être reconnues que dans le cours de la maladie éruptive (pneumonie, bronchopneumonie), ou pendant la période de desquanation et plus tard même, comme la maladie de Brigth qui succède à la scarlatine, et dont la cause est si importante à déterminer pour le pronostic. On y parvient en recherchant les traces de la desquamation et en constatant avec soin les antécédents.

Le pronostic dépend de la nature même de la maladie, de sa forme particulière. de son degré et des complications. (V. ÉRYSIPÈLE de la face, ROUGEOLE, SCARLATINF. UNTICAIRE, VARIOLEUSES (affections):

ÉRYSIPÈLE. — Les inflammations de la peau auxquelles on a donné et nom générique sont décrites dans tous les traités de pathologie chirurgicale; muidans beaucoup de circonstances l'érysipèle, simple, phlegmoneux ou gangréneux. est constaté par le médecin comme complication des maladies internes.

Chez les nouveau-nés, l'érysipèle du tronc accompagne le plus souvent l'inflammation de l'ombilic ou la phlébite ombilicale (Trousseau, Thore); mais il re faudrait pas considérer, avec certains observateurs, la coloration de la peau qui accompagne le sclérème comme un signe d'érysipèle du premier âge. La rougeur diffuse et généralisée du sclérème se distingue facilement de la rougeur circonscrite de l'érysipèle (Hervieux, Soc. des Hôpit., 1855.) — Chez l'adulte, des érysipèles se développent dans différentes parties du corps dans le cours d'un grand nombre

de maladies, tantôt au voisinage d'une lésion qui en est la cause déterminante, plaie quelconque, eschare, phlegmatia alba dolens, cedème des maladies du cœur, etc., et tantôt au niveau d'une partie saine en apparence. Dans ces différentes circonstances l'érysipèle est dû à une cause toute locale ou à une cause générale, comme celle qui résulte d'une maladie grave (fièvre typhoïde ou autre) et dans laquelle l'érsipèle survient comme complication. Le plus souvent il est dû à ces deux ordres de causes simultanément.

L'érysipèle de la face chez l'adulte doit-il être rapproché des érysipèles dont il vient d'être question? Cela ne fait aucun doute pour ceux qui pensent avec M. Trousseau (Journ. de méd., 1844) qu'une lésion locale très-minime, ulcération superficielle des paupières ou des narines, inflammation chronique des fosses nasales, écorchure aux oreilles, ou toute autre lésion aussi insignifiante en apparence, suffisent pour produire la maladie. Mais tous les pathologistes ne pensent pas ainsi. A mon avis, l'érysipèle de la face doit être rangé, dans le plus grand nombre des cas, parmi les fièvres éruptives, dont le rapprochent son évolution habituellement régulière, ses phénomènes généraux et locaux, la terminaison de l'éruption par desquamation et sa cause le plus souvent épidémique. Le diagnostic de la maladie envisagée ainsi doit être examiné à part.

## Érysipèle de la face.

1º Eléments du diagnostic. — Après vingt-quatre heures ou plus de symptômes généraux fébriles, ou, comme premier symptôme dans certains cas, on voit apparaître une rougeur plus ou moins foncée dans un point de la face (le plus ordinairement au niveau du nez ou dans son voisinage), rougeur avec douleur locale, avec sentiment de chaleur, et tuméfaction manifeste formant sur ses bords une sorte de bourrelet. Ce bourrelet est visible et senti surtout par le toucher, qui perçoit aussi la resistance et l'inégalité un peu granulée des parties affectées. Le gonflement inflammaloire peut atteindre le tissu celluluire sous-cutané, ce qui augmente encore la luméfaction, rend les mouvements difficiles et obstrue les ouvertures voisines, les eux. les narines, le conduit auditif; souvent les ganglions sous-maxillaires sont sensibles et engorgés, même avant l'éruption, suivant Chomel. Une desquamation au niveau des parties affectées succède à la résolution, qui se fait dans le même ordre que l'envahissement des parties de proche en proche à la face, puis au cuir cherelu, où l'érysipèle se maniseste par une intumescence comme ædémateuse, légrement rosée et très-douloureuse à la pression. Dans un assez grand nombre de cas, l'érysipèle n'a pas des caractères locaux aussi simples, comme je le rappellerai plus loin.

A ces signes locaux, qui sont quelquesois les seuls observés, sauf un peu de malaise (comme pour certaines rougeoles ou scarlatines très-bénignes chez les enfants), il se joint des symptômes généraux plus ou moins intenses suivant les individus: pouls accéléré, chaleur générale, céphalalgie, anxiété, agitation nocturne, parsois somnolence, anorexie, langue blanche, bouche pâteuse, soif, nausées et même vomissements, constipation.

L'évolution complète de la maladie dure ordinairement deux septénaires.

2º Inductions diagnostiques. — L'apparition de l'érysipèle de la face peut-il ètre prévu avant que les symptômes locaux caractéristiques se soient montrés? M. Chomel a pu annoncer l'éruption en constatant l'engorgement douloureux et acdes symptômes est complétement caractéristique, mais lorsqu'elles sont auounales or irrégulières, et que l'éruption est fugace, comme on le voit dans certaines épidimies. L'existence même de ces épidémies est un fait dont on devra d'ailleurs grandement tenir compte dans les cas difficiles de cette espèce.

L'important du diagnostic, lorsque l'érythème est bien constaté en même temps

que sa forme, c'est d'établir sa cause.

Souvent cette cause est accidentelle, comme l'insolation, l'action du froid, k contact de liquides irritants (flueurs blanches, flux blennhorrhagique ou dyssentirique, urines, matières fécales, fluide âcre du coryza). Certains médicaments internes, comme le copahu, le cubèbe, l'iode, ou externes comme le sublimé administré en bain chez les enfants (Diday), doivent aussi être signalés. Mais, à propo des causes accidentelles, je dois attirer l'attention sur l'origine des érythèmes pa étendus, et de forme ordinairement arrondie, observés principalement à la face aux mains, érythèmes qui, pour M. Bazin, sont le premier effet de parasites vâteux microscopiques (V. Teignes). — A défaut de cause accidentelle, on recherchera si l'érythème n'est pas un signe ou une complication d'une maladie préchetante. Il peut apparaître, en effet, dans le cours des maladies aigues fébriles les plus variées, où son apparition est éphémère et n'est souvent liée à aucun autre symptòme nouveau. M. Gubler pense que l'éruption non scarlatineuse, signalée par M. Se comme spéciale à la suite de la trachcotomie, dans les cas de croup, rentre dans le faits d'érythèmes symptomatiques dont il est question.

Parmi les érythèmes aigus dont la cause est le plus difficile à déterminer se plus en première ligne l'érythème noueux, attribué au rhumatisme par certains auteur, qui se fondent sur la coïncidence de douleurs articulaires observées chez queques sujets. Mais cette coïncidence est bien'lloin d'être la règle, et je l'ai vue manquer metamment dans un fait d'érythème noueux généralisé à tout le corps, même à la face, et dont la cause n'a pu être déterminée.

Certains érythèmes, non plus éphémères, mais au contraire très-persistants. soit dus à des affections chroniques fréquemment observées. Je veux parler de la révole et de la scrofule, qui se manifestent par des syphilités et des scrofules érythémeteuses, dont les caractères spéciaux, la marche extrêmement lente, et souvent les symptômes concomitants, ne permettent pas de méconnaître l'origine. L'érythème tuberculeux de Willan me paraît devoir être rangé dans la classe des scrofulides.

3º Pronostic. — Quoique annonçant quelquesois un état grave de l'économie, les diverses espèces d'érythème n'ont jamais rien de sâcheux par elles-mêmes.

ESCHARE. — V. GANGRÈNE.

ESSOUFFLEMENT. — V. Dyspnée.

partie de l'hypochondre gauche et de l'épigastre, varie suivant son état de réplétion ou de vacuité physiologiques, ces variations sont bien autrement considérables du l'homme malade. On a vu dans ce dernier cas l'estomac se développer au point d'atteindre inférieurement à droite l'épine iliaque antérieure et supérieure, et par consiquent on peut rencontrer tous les degrés intermédiaires de son expansion pathologique. Les diverses parties de l'organe peuvent éprouver, indépendamment de son volume, des déplacements d'autant plus étendus qu'on se rapproche davantage de l'extrémité pylorique. Ces déplacements consistent ordinairement en une sorte de

nouvement de rotation de l'estomac sur lui-même, ayant pour centre l'insertion ardiaque du viscère et se dirigeant de droite à gauche et de haut en bas; il en réulte que le pylore, au lieu d'occuper un point intermédiaire entre l'ombilic et les ausses côtes droites, peut se trouver situé plus ou moins bas, suivant le degré d'ambiation de l'estomac, et occuper la partie moyenne et même la partie gauche du rente, ainsi que j'en ai rencontré un exemple. Les déplacements du pylore ne sont rependant pas toujours en raison directe du degré de dilatation de l'estomac, car l'. Duplay a fait observer que, loin de s'abaisser, l'extrémité pylorique pouvait se approcher du cardia, l'ampliation stomacale ayant surtont lieu dans le sens de la rande courbure. Ces notions d'anatomie pathologique doivent être présentes à l'esnit du praticien, car il trouve à en faire l'application assez fréquemment. Des faits eaucoup plus rares sont ceux de refoulement de l'estomac vers l'hypogastre par uite de violentes convulsions hystériques. Une dépression épigastrique, une saillie ariable vers l'hypogastre, et la sensation du passage des liquides ingérés jusqu'au as-ventre, seraient les signes de ce déplacement (Briquet, Traité de l'hystérie, . 586).

1º Les maladies propres à l'estomac, ou qui ont dans cet organe leur manifestaon principale, sont d'ailleurs nombreuses. Elles comprennent : l'hémorrhagie nématémèse), la gastrite (qui est presque toujours secondaire), la gastralgie, cerunes dyspepsies, des ulcérations simples, le cancer, le vomissement nerveux. omme organe creux, l'estomac peut encore être affecté de dilatation, de rétrécisments de ses orifices, de perforation et de rupture. Les maladies de cet organe nu souvent aussi le point de départ d'accidents sympathiques cérébraux : de verges, de migraines, de syncopes.

2° Signes. — Ces différentes affections donnent [lieu à des signes extrêmement embreux, que je ne ferai qu'énumérer rapidement. — Les douleurs variées dont stomac est le siège sont spontanées ou provoquées, et leur localisation dans l'estoac n'est pas toujours facilement démontrée. Celles qui surviennent immédiatement rès l'ingestion des aliments ou des boissons sont les seules que l'on puisse consirer d'une manière certaine comme se produisant au niveau du ventricule. — Les mptômes fonctionnels consistent principalement dans les troubles de la digestion macale, la diminution, l'augmentation ou la perversion de l'appétit, l'exagération la soif, les nausées, les vomissements, etc. — Les matières vomies fournissent core des données très-utiles au diagnostic. (V. Vomissements.) — Mais c'est surit l'exploration de la région occupée par l'estomac qui fournit des données pré-uses.

5° Exploration. — Au moyen de l'inspection, surtout si les parois abdominales it flasques, on peut quelquesois reconnaître exactement la place occupée par l'esnac, qui forme une saillie représentant exactement sa forme, ordinairement randie; d'autres sois, sans se dessiner aussi exactement dans ses contours, il peut tendre la région épigastrique d'une manière sensible à la vue. — Par la palpan, on peut, dans ce dernier cas, constater la résistance élastique du ventricule tendu par des gaz, produire un glouglou caractéristique si l'estomac distendu itient des gaz et du liquide (bruit de slot), et ensin apprécier l'existence des tuurs dont l'estomac est le siège, constater leur volume, et, jusqu'à un certain nt, leur forme et leurs inégalités. M. Trousseau a conseillé de faciliter la palpa-

tion des parties profondes en faisant faire une grande inspiration au paint M. Chomel a fait remarquer de son côté que certaines tumeurs de l'estomac se sataient seulement quand l'organe était distendu par des aliments, ou quand le malaité dans la station assise. — Par la percussion, on perçoit des bruits et des sentions différentes de résistance qui indiquent la présence des gas, des liquides eu de solides accidentels, et notamment les tumeurs ou les rénitences que peut présent l'organe. La matité, jointe à la distension de l'estomac avec les signes générale d'une hémorrhagie, a pu faire diagnostiquer une gastrorrhagie.

Si tous ces signes étaient particuliers aux affections proprement dites de l'est mac, rien ne serait facile comme la localisation de ces maladies. Il s'en faut mahoreusement qu'il en soit ainsi : rien n'est plus commun que les symptômes gastique dans l'ensemble de la pathologie. Si l'on excepte les troubles dyspeptiques qu'su viennent régulièrement après les repas, et l'ampliation manifeste de l'estomac, que est la conséquence d'une maladie bien connue de cet organe (cancer du pylere), a peut dire qu'il n'y a pas un seul des autres signes qui, considéré en lui-même, a puisse être sympathique, et qui, par conséquent, ne puisse avoir une valeur contetable comme manifestation d'affection gastrique. Quoi de plus difficile à précac. dans bien des circonstances, que le siége de certaines douleurs épigastrique, qu'origine des troubles fonctionnels de l'estomac, que la cause des vomissements? Le tumeurs de l'estomac elles-mêmes peuvent être attribuées à d'autres organes, su parce qu'elles ont un siége insolite, soit parce que les troubles fonctionnels de l'estomat font défaut.

Pour les affections de cet organe, plus que pour tout autre, si ce n'est pourtant e cerveau, il faut se garder de baser son diagnostic sur un seul signe; on doit ten compte de l'ensemble des signes observés, et, s'il en est un qui domine, le prende seulement pour point de départ, afin d'en rapprocher tous les autres et se formée une opinion. V. Épigastre.

**ETAT ACTUEL**. — V. Examen des nalades.

**ÉTAT NERVEUX.** — V. Nerveux (État).

ETERNUMENT. — Je rappelle ce phénomène parce qu'il peut révère le siège d'une lésion dans un organe, en y produisant une douleur plus ou moins un (principalement dans les organes abdominaux). L'éternument est quelques un état pathologique; il constitue alors une névrose spasmodique. On a vu un accè de ce genre persister pendant quatre-vingt heures consécutives (Mosler, de Gieses. Union méd., 1860, t. V.)

**ETONNEMENT.** — V. Stopeor.

ÉTOUFFEMENT. — V. DYSPRÉE.

ÉTOURDISSEMENTS. — L'étourdissement, dans lequel les objets senblent tourner autour de nous, est à la fois, comme l'éblouissement, un sque le congestion cérébrale (par suite, de pléthore) et un signe d'anémie. Il fait parte du groupe de prodromes qui s'observent au début de l'affection typhoide, et pri aussi précéder la syncope. C'est comme conséquence de la congestion cérébrale qu'a l'observe dans certaines asphyxies, dans les maladies du cœur et des gres resseaux avec obstacle au cours du sang, et dans la paralysie générale des atiens. Les étourdissements sont assez souvent unis aux éthouissements, comme das la névralgie générale. ÉTRANGLEMENT INTESTINAL. — V. Occlusions intestinales, EVACUATIONS. — V. Fécales (Matières). ÉVANOUISSEMENT. — V. Syncope.

ÉVENTRATION. — Le relâchement extrême des parois abdominales avec écartement des muscles droits au niveau de la ligne blanche s'observe assez fréquemment chez les femmes qui ont eu des grossesses multipliées. Il en résulte une géne habtiuelle dans le ventre, une sensation de tiraillement pénible au niveau des organes qui y sont contenus et que l'on pourrait attribuer à une tout autre cause. Le soulagement immédiat que procure l'usage d'une ceinture abdominale démontre que l'éventration est alors la véritable cause des malaises éprouvés par la femme.

EXAMEN DES MALADES. — De l'examen des malades découle tout bon diagnostic et par suite toute bonne thérapeutique. Cet examen est donc la condition première de la pratique. Il motive de la part du médecin une recherche et une étude analytique des phénomènes morbides que présente le malade, et une opération intellectuelle synthétique qui lui fait grouper les phénomènes observés de manière à déterminer la signification de leur ensemble, et par suite la maladie ou l'état pathologique cherché.

Cette double recherche est plus ou moins complexe; elle doit être faite avec méthode, surtout en ce qui concerne la constatation des données du diagnostic. Ces données s'obtiennent par l'interrogatoire et par l'exploration, qui se complètent l'un l'autre.

En supposant que l'on doive faire un examen complet du malade, comment doit-on y procéder? Telle est la première question que j'ai à examiner; il me sera plus facile ensuite d'exposer quel est l'ordre d'idées à suivre pour arriver plus facilement aux conclusions diagnostiques et pronostiques qu'on en doit déduire.

## A. MÉTHODE D'INVESTIGATION.

Elle a pour but la recherche ou la constatation : 1° des données que je dénomme préliminaires ; 2° des commémoratifs ou snamnestiques ; 3° de l'état actuel du malade.

- 1º Questions préliminaires. Je range dans les préliminaires la connaissance de l'age, de la profession, du sexe, qui sont autant de particularités qui peuvent influer sur les manifestations pathologiques. L'âge, comme on le sait, modifie la nature, la physionomie, la marche des maladies; les professions exposent à des affections particulières; il en est de même du sexe. Ces propositions ont été dévelopées dans des articles particuliers (V. Ages, Sexe, Professions); je n'ai donc qu'à les signaler.
- 2º Commémoratifs. Ils doivent être recherchés antérieurement au début de l'affection actuelle, puis à partir dé ce début jusqu'au moment où le malade se soumet à l'observation.

Antérieurement au début de la maladie, les commémoratifs seront recherchés dans les conditions hygiéniques et dans les maladies dont l'individu a été atteint précédemment.

Relativement aux données hygiéniques, on devra tenir compte, comme l'a fait remarquer M. Louis, du *régime habituel* antérieur, ce qui comprend à la fois la quantité et la qualité des aliments, double circonstance qui peut avoir une grande

influence sur la marche et le développement des maladies, même sporadique (Mém. de la Soc. d'observ., t. I, Examen des malades); 2º du degré de forc « de faiblesse, d'embonpoint ou de maigreur; 3º du genre de vie régulier « irrégulier, des excès de toute espèce; 4º du genre d'habitation; 5º des vétements toutes circonstances qui peuvent agir comme causes prédisposantes ou occasionnelles dans des conditions qu'il faut déterminer.

Les données pathologiques ou les maladies passées qui ont précédé la maladie a tuelle seront aussi recherchées avec soin; et c'est avec raison que M. Louis, dus le travail que je viens de citer, rappelle combien, pour ce genre de recherches, il su de précautions dans l'interrogatoire et d'intelligence dans celui qu'on interreça pour arriver à des résultats positifs. Il faut pour qu'il y ait certitude, non qu'il de nomme simplement la maladie, mais qu'il en indique les symptômes caracintiques. On tiendra donc grand compte à cet égard du degré d'intelligence à malade.

A partir du début de la maladie actuelle, l'investigation ne devra pas se possuivre avec moins de soin. Il faut, dit M. Louis, déterminer avec précision le déte de l'affection, début sans lequel on ne saurait connaître ni la durée, ni la mark de la maladie.

Le début des maladies aiguës est ordinairement assez facile à fixer: non condant que l'on puisse s'en rapporter sur ce point à la première réponse des malais car elle est ordinairement inexacte, la plupart d'entre eux comptant pour ren e symptômes légers qui précèdent si souvent des symptômes graves, et ne fixat à début de leur maladie qu'au moment des vives souffrances ou de la cessation de leur occupations.

Pour être certain d'avoir la vérité sur ce point, il faut, après avoir demandé a patient depuis quand il est malade, savoir de lui s'il éprouvait auparavant de la deleur, quelque malaise dans un point quelconque du corps, en le questionnant s' chacune de ses fonctions.

La fixation du début des maladies chroniques présente asses souvent plus à difficultés; mais avec un peu de patience on les surmonte et on arrive à la rérité a très-près de la vérité en aidant la mémoire des malades, c'est-à-dire en leur rappe lant les événements principaux qui se sont passés dans le cours de l'année ou de années antérieures, les saisons, les grandes variations atmosphériques, les solements de toute espèce qui ont eu lieu, etc. (Mém. cité.)

Le début étant fixé, il faut, par l'interrogatoire, étudier les symptômes dans les ordre de développement jusqu'au moment où l'on est mis en présence du maint et les chercher en interrogeant toutes les fonctions. Il faut de plus s'enquérité traitements antérieurs et de leurs effets apparents, qui peuvent éclairer sur la suture de la maladie.

On obtient ainsi l'ensemble des éléments étiologiques, des caractères et de la marche des périodes passées de la maladie. Il reste ensuite à constater l'état x-tuel.

3º État actuel. — On peut établir comme une nécessité absolue de la praique d'examiner successivement toutes les fonctions et par suite tous les organes accesibles à l'exploration, pour constater l'état actuel; car c'est le seul moyen de recueillir tous les éléments du problème qui complètent ceux dont il est précident

ment question. Il résulte de là que l'étude de l'état actuel est fort vaste dans son ensemble, puisqu'il comprend l'habitude extérieure, l'étude des fonctions de relation, et celle des fonctions de nutrition. Cette étude se fait directement, à simple vue ou par l'interrogatoire, ou enfin à l'aide de tous les moyens d'exploration que préconise la science moderne.

Il n'est donc pas juste de dire que les sens seuls de l'observateur recueillent ici tous les éléments diagnostiques, comme on l'a avancé, et que l'exploration physque ou matérielle suffit pour constater l'état actuel d'un malade. Certains de ces éléments, en effet, les douleurs spontanées et certaines sensations fonctionnelles perverties, par exemple, ne peuvent être accusés que par le malade, qui seul en conscience.

a. — Habitude extérieure. — Dans l'exposé scholastique des phénomènes qui practérisent l'habitude extérieure, on a coutume de comprendre non-seulement les ignes que recueille innmédiatement le médecin qui aborde son malade, mais encore ous ceux qui sont fournis localement par les moyeus physiques d'exploration. Je m'arrêterai pas à ces derniers signes, qui sont préférablement recherchés dans exploration particulière de chaque région ou appareil organique. L'attitude, l'état lu visage, le volume du corps et la conformation des parties visibles, les mouvements des membres, de la tête, ou des muscles respirateurs, la fermeté ou la laccidité des chairs, la couleur de la peau, les éruptions dont elle est le siège, ses olutions de continuité, ses cicatrices, les battements vasculaires, sont les particu-iriés qui doivent être rappelées comme s'imposant seules à l'attention du médecin, ès qu'il se trouve en présence du malade. Il s'y joint assez souvent d'autres phéonènes secondaires qui peuvent encore être autant de points de départ des inducions diagnostiques; ce sont : l'altération de la voix, la chaleur de la peau, son umidité, la toux, les vomissements, et les matières expectorées ou vomies.

Après la constatation de l'habitude extérieure, on explore les dissérents appareils.

b. — Appareils organiques. — J'aurais à entrer ici dans de grands détails à ropes de l'examen de chaque appareil et de ses sonctions, si je ne les avais pas exposés ans autant d'articles qu'il y a, sous ce rapport, de régions ou d'organes considérés à art; chaque symptôme a aussi été traité isolément, en sorte que je n'ai qu'à grouer l'eusemble des données propres à chaque appareil.

L'examen doit être fait par séries anatomiques comprenant les appareils de nurition (digestif, respiratoire, circulatoire, urinaire) et les appareils de relation nerveux, sensorial, musculaire, génitaux). Mais, tout en se guidant d'après l'ordre natomique des organes, on ne devra pas perdre de vue quatre points principaux pui viennent compléter, pour chaque organe ou fonction, les données de l'habitude atérieure. Ge sont successivement:

- 1º La douleur, qui est spontanée ou provoquée par les actes fonctionnels ou par exploration;
- 2º Les phénomènes fonctionnels, qui varient pour chaque organe;
- 3º Les produits de sécrétion ou d'excrétion;
- 4º L'exploration à l'aide de moyens immédiats ou médiats, comme l'inspection dont je dois rapprocher l'emploi des spéculums, de la loupe, des réactifs chimiques); a PALPATION et ses dérivés (application de la main, pression, toucher, cathété-ismes, etc.); la PERCUSSION, l'AUSCULTATION, la MENSURATION, l'OLFACTION.

I

Pour procéder avec méthode dans l'application de ces données aux différents en ganes, il faut songer, pour chaque appareil, aux parties qui le composent.

Appareil digestif. — Ici l'on doit passer successivement en revue: la botte, la langue, les glandes salivaires, le pharynx (isthme du gosier, voile du pals amygdales et parties plus profondes), l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêc et le gros intestin (œœcum, côlon, rectum), l'anus; et comme annexes, le foie et les wis billaires, le pancréas, et enfin le péritoine.

Les parties au niveau desquelles on constate des signes visibles des maldies des organes digestifs sont : la bouche, le pharynx, l'extérieur de l'abdomen ou de hypochondres, l'anus, et même tout le tégument (ictère).— Les douleurs, qui persent occuper tous les organes rappelés tout à l'heure, sont spontanées, ou provoquées par les symptômes fonctionnels ou par la plupart des moyens d'exploration. — Le symptômes fonctionnels résultent des troubles des fonctions digestives, de la matication, de la déglutition, de la faim, de la soif, de la digestion stomacale ou matication, de la défécation. — Les excrétions sont fournies par les différentes partie du tube digestif; ce sont la salive et les exsudats pathologiques qui s'y formest a qui s'y déversent; ce sont les matières des vomissements ou des garde-robes, était celles qui sont rejetées au-dehors par certaines voies accidentelles (abcès, fistule— Quant à l'exploration, elle varie pour les différentes parties du tube digestif, e elle utilise la plupart des moyens rappelés plus haut (V. les articles consacrés au différentes parties de l'appareil digestif).

Les annexes de l'appareil digestif, c'est-à-dire, le foir et les voies billaires, le pancréas, le périfficient, doivent ensuite être explorés autant que leur position intermique le permet, et toujours au point de vue des signes extérieurs, de la deleur, des phénomènes fonctionnels, des sécrétions et enfin des signes physiques que l'on peut y constater.

Appareil respiratoire. — Cet appareil comprend les fosses nasales, la booke et le pharynx, que l'on peut considérer comme les vestibules des voies respiratores proprement dites. Celles-ci comprennent la glotte, le larynx, la trachée, le bronches et leurs ramifications. Les poumons avec leurs éléments divers, les pières et les parties environnantes, telles que les médiastins, les parois thoraciques et diaphragme complètent cet appareil.

Par l'inspection, on jugera d'abord de la conformation de la poitrine et de mouvements de la respiration, sans oublier ceux du diaphragme. — Le siège de la douleur sera recherché avec soin dans les parois thoraciques ou dans les parte plus profondes. — On constatera ensuite les symptômes fonctionnels, la phontion, la dyspnée, la toux, l'expectoration, le hoquet, et leur influence sur la douleu concomitante. — Les excrétions des fosses nasales et les crachats seront essuivexaminés. — Enfin l'exploration, qui varie au niveau des fosses nasales, de l'epiglotte et des autres parties de l'appareil respiratoire, complète l'examen de la repiration.

Appareil circulatoire. — Il faut songer successivement aux différents éléments anatomiques de cet appareil : au cœur, au péricarde, aux gros vaisseaux, aux grères, aux veines, aux lymphatiques, à la circulation capillaire, enfin au sang. De de même que l'on rapproche des voies digestives, comme annexes, les glandes salvaires, le foie et le pancréas, de même on doit rapprocher comme annexes glander

laires des voies circulatoires, la rate, le thymus, le corps thyroide, les ganglions lymphatiques et les capsules surrénales. Cette annexion des glandes dites vasculaires me semble simplifier l'examen méthodique des différents appareils organiques.

Les saillies ou tumeurs résultant du développement des organes vasculaires (anévrymes), des oblitérations ou des obstructions des voies circulatoires (tedème), sont souvent, ainsi que les battements insolites, la bouffissure et la cyanose, les premiers signes qui attirent l'attention. — Il en est quelquesois de même d'une douleur précordiale on de celles que déterminent les oblitérations vasculaires au niveau des membres, ou des douleurs abdominales excessives que l'on a vues produites par un anévrysme latent de l'aorte abdominale (Richet, Anat. chir., p. 522). — Comme symptômes fonctionnels, il y a à rechercher s'il existe des palpitations, de la dyspnée, des syncopes, de l'engourdissement ou du froid dans les membres, ou de ces accidents subits attribués récemment à des embolies. — Les hémorrhagies, et l'état du sang, lorsqu'il peut être examiné, ne doivent pas non plus être nédigés. — Ensin l'exploration du cour, des vaisseaux, du pouls, et celle des glandes vasculaires, dont il a été parlé ailleurs, complètent l'examen de l'appareil circulatoire.

Appareil urinaire. — Les reins et les voies urinaires, bassinets, uretère, resse, canal de l'urêtre, constituent principalement cet appareil.

Les tumeurs des reins, des conduits excréteurs de l'urine, celles résultant de la distension de la vessie, les abcès urineux, sont les principaux signes extérieurs qui peuvent faire soupçonner une maladie des organes urinaires. — Des douleurs vives au niveau des reins, ou suivant le trajet d'un uretère jusqu'au testicule correspondant, ou occupant toute autre partie de l'appareil anatomique, doivent être constatées. — Les troubles de la miction, qui peut être suspendue, diminuée ou augmentée de fréquence, être douloureuse ou difficile, constituent les principaux troubles symptomatiques que j'aie à rappeler. — Les caractères physiques de l'urine, ou sa présence insolite dans certaines parties par suite d'infiltration pathologique (abcès unneux), est aussi une source de signes importants. — Mais c'est principalement par l'exploration des reins, des uretères, de la vessie, du canal de l'urêtre, et par l'examen chimique et microscopique de l'urine, que l'on peut s'éclairer sur l'état des organes urinaires.

Appareil de l'innervation. — L'encéphale (cerveau, cervelet, protubérance), les nerse qui en émanent, la moelle épinière et les nerse sensitifs et moteurs qui s'y rattachent, et ensin le trisplanchnique qui sait en quelque sorte partie des appareils de nutrition, constituent anatomiquement l'ensemble de l'appareil complexe de l'innervation.

lci, comme pour les autres appareils, il faut interroger les signes extérienrs, les douleurs, les troubles fonctionnels (de l'intelligence, de la sensibilité, des mouvements), rechercher l'existence des sécrétions ou les exsudats morbides, et enfin procéder à l'exploration d'ailleurs bien bornée des organes nerveux ou de leurs dépendances. Il faut pour cela s'occuper successivement de l'intelligence, de la sensibilité genérale et des sens, et enfin de la myotilité, en considérant comme champ principal d'observation les parties ou les organes qui sont le siège des phénomènes (V. Caare, Ercéphale, Intelligence, Sensibilité, Myotilité, etc.).

Enfin l'examen de l'appareil générateur complétera l'exploration. Chez l'homme,

le pénis, le canal de l'urètre, les voies séminales et les testicules; chez la semme, le vulve, le vagin, l'utérus, les ovaires et les ligaments larges, en sont les principan éléments anatomiques. — Les douleurs spontanées ou provoquées par le coit pour les deux sexes, ou par la menstruation chez la semme; les troubles sonctionnels de ces deux sonctions et les nombreux phénomènes sympathiques qui en résultent dans d'autres organes; les écoulements blennorrhagique, hémorrhagique, lochial ou autres chez la semme; l'excrétion blennorrhagique ou les pertes séminales chez l'homme; et ensin l'exploration des différents organes qui constituent l'appural générateur dans les deux sexes : telles sont, d'une manière générale, les donnés que l'on aura à rechercher.

B. Inductions diagnostiques et pronostiques.

L'examen du malade fait constater les éléments du diagnostic ; mais c'est sulement par les déductions qu'ils fournissent que ces éléments deviennent de vériuble signes de maladies, et qu'ils servent à faire reconnaître ces dernières.

Peut-on, comme pour l'examen du malade, opération intellectuelle tout ambitique, exposer une méthode pour les inductions diagnostiques à tirer des particularités constatées? Non, sans doute, si l'on envisage la chose d'une manière absolutes déductions pratiques, en effet, sont une œuvre synthétique dans laquelle l'intelligence de l'observateur s'affranchit souvent de toute méthode et arrive spontantement à la conclusion cherchée, dès qu'elle a saisi la concomitance d'un petit nombre de signes. Mais si le praticien est mis quelquesois sur la voie du diagnostic de l'abord du malade, il n'en est pas toujours ainsi. Il arrive trop fréquemment, a esset, que, malgré l'interrogatoire et l'examen les plus complets, on ne puisse arriver l'acilement à la formule du diagnostic. Or, c'est dans les cas difficiles ou enbarrassants de cette espèce qu'il est bon d'avoir quelques jalons, sinon une méthode, pour se guider.

En pareil cas, on doit chercher à limiter de plus en plus la question, pour n'avoir pas affaire jusqu'à la fin au cadre nosologique tout entier. On cherchera dont d'aberd à établir s'il s'agit d'une maladie locale ou générale. Je ne donne pas à ce expressions un seus absolu, et je ne les applique qu'aux manifestations appareile pendant la vie des phénomènes morbides, soit localisés dans un organe, un appareil d'organes ou une région du corps, soit généralisés dans les différents appareils organiques sans que les phénomènes locaux puissent expliquer cette généralisation.

Une seconde question à rapprocher de la précédente est celle de savoir si l'on dot considérer la maladie comme aigué ou chronique, car on restreint encore, en la décidant, le champ des recherches nécessaires pour arriver au diagnostic définité. Le mouvement fébrile semblerait être au premier abord le meilleur moyen de décider la question d'acuité ou de chronicité; il s'en faut cependant qu'il en soit ainsi. La fièvre accompagne certaines affections chroniques, et une affection aigué peut être apprétique, soit dès son début, soit au moment de l'exploration. L'invasion rapide ou lente, l'évolution et le caractère des accidents symptomatiques, lèvent ordinairement les doutes, sauf dans un certain nombre de cas exceptionnels.

Enfin l'absence ou l'existence des phénomènes généraux qui caractérisent la fième et qui peuvent tromper, si l'on n'est pas sur ses gardes, pour décider si la malade est aiguë ou chronique, peuvent encore induire en erreur sur un autre point de diregnostic essentiel à toujours rechercher: celui de l'intermittence on de la non-

intermittence de la maladie. L'absence des phénomènes généraux pendant l'apyrexie intermittente peut faire croire, en effet, qu'il n'existe pas de maladie fébrile;
tandis qu'au moment des accès, on pourrait admettre l'existence d'une maladie fébrile
continue. En oubliant cette recherche de l'intermittence, on a souvent commis les
erreurs les plus graves (V. Intermittentes, fièvres ou affections).

Ces trois conditions de la maladie étant déterminées: localisation ou généralisation, acuité ou chronicité, intermittence ou continuité, le médecin peut hésiter entre plusieurs affections ayant des symptômes communs, et il n'est complétement fixé qu'après les avoir comparées dans son esprit: en faisant en un mot du diagnostic différentiel. Si les symptômes sont groupés localement, on a bientôt, dans la plupart des cas, trouvé par voie d'élimination la solution cherchée; ce n'est que lorsque les symptômes caractéristiques sont incomplets que le doute peut persister.

C'est alors le cas de procéder successivement par hypothèse de l'existence des différentes maladies qui ont des groupes de symptômes communs avec ceux que l'on a constatés chez le malade.

Quoi qu'il en soit, le diagnostic différentiel n'est pas le diagnostic tout entier, comme on le donne à entendre dans beaucoup de livres élémentaires. L'affection étant déterminée, en effet, il reste encore à résoudre un certain nombre de questions diagnostiques en apparence secondaires, mais qui ont au fond une véritable importance pratique.

Pour le démontrer, il me suffira de faire remarquer que, pour certaines maladies, l'une ou l'autre de ces questions devient le fait capital à rechercher, tout en continuant à éclairer sur l'existence même de l'affection.

La maladie reconnue et dénommée, on aura encore, en effet, à constater : sa marche; certaines causes particulières; la simplicité ou la multiplicité des maladies chez le même sujet; à tenir compte des formes que l'affection peut offrir sans cesser d'être elle-même; à constater la période à laquelle elle est arrivée et son degré d'intensité; l'état des lésions appréciables et les complications.

Enfin, il reste ensuite à établir le *pronostic*, en tenant compte de la nature même de la maladie si elle est connue, et des dissérentes particularités que je viens de rappeler.

Je n'admets pas, avec quelques cliniciens, que l'exploration suffisante d'un malade doive toujours avoir pour conclusion la nette formule d'un diagnostic. C'est précisément lorsque l'on a l'expérience d'une étude attentive des phénomènes observés au lit du malade que l'on reconnaît qu'il y a, quoi qu'on puisse faire, outre les diagnostics certains, des diagnostics douteux et des diagnostics impossibles. Dans ces deux dernières circonstances, il faut savoir douter ou s'abstenir, lorsque l'on a tout fait pour arriver à la vérité. C'est sans doute un rôle moins brillant que celui qui consiste à se prononcer toujours et quand même; mais ce dernier rôle ne peut éblouir que les assistants novices.

Je n'ai pas à indiquer d'articles complémentaires de celui-ci, cet ouvrage étant consacré au développement des idées et des principes qui ont été sommairement indiqués dans cet article.

EXCRETA, EXCRÉTIONS. — Dans l'examen des malades, les matières excrétées et les exsudats fournis par un grand nombre d'organes sont souvent acresibles à l'exploration, et leurs caractères sont utilisés comme autant de données

disgnostiques qui ont parfois une très-grande valeur. La variété, suivant les organs qui les fournissent, de ces produits de sécrétions ou d'exsudations, ne saurait prête à des considérations générales utiles; je ne puis donc que renvoyer aux articles qui se rapportent à chacun d'eux ou aux organes qui les fournissent. V. CRACHATS, FÉCALES (Déjections), POS, SALIVE, SUEURS, URINES, etc.).

EXOPETRALMIE. — La saillie exagérée du globe oculaire, à laquelle on a donné le nom d'exophthalmie, reconnaît différentes causes : des affections du globe oculaire lui-même, des tuméfactions ou des tumeurs développées dans l'orbite d'où elles repoussent le globe de l'œil au dehors; ou bien enfin une affection générale. Dans les deux premiers ordres de faits, qui sont du ressort de la chirurgie, un seul œil est ordinairement affecté. Dans les cas d'une affection générale, les deux yeux sont proéminents, et cette seule particularité doit faire soupçonner l'existence de l'affection singulière qui produit cette double exophthalmie et que l'on a décrite récemment sous le nom de cachexie exophthalmique. Les battements exagérés du cœur et des artères, et le développement hypertrophique de la glande thyroide. viennent ordinairement compléter les caractères de la maladie (V. Cacherie resoulement).

EXOPHTHALMIQUE (CACHEXIE). - V. CACHEXIES.

**EXOSTOSES.** — V. Syphilis et Tuneurs.

**EXPECTORATION.** — J'ai exposé à l'article Crachats la différence qui existe entre l'expectoration, l'exscréation et l'expuition des matières expulsées par la bouche. L'expectoration fournit des signes diagnostiques ou pronostiques importants sous le rapport, soit de son mécanisme, soit de la nature des matières expectorées. Il a été question de ces dernières (Crachats), je n'ai donc à m'occuper que de son mécanisme.

L'expectoration, qui est l'expulsion par des voies aériennes des matières plus ou moins liquides qui s'y accumulent, se fait plus ou moins brusquement. Elle est babituellement la conséquence de la toux, mais elle peut se faire aussi par une brusque et forte expiration volontaire. L'expectoration est fréquente ou rare, facile ou difficile. Cette dernière circonstance, la difficulté de l'expectoration, est la seule pour laquelle ne suffit pas une simple mention. Pour que l'expectoration ait heu facilement, en effet, il faut que les matières à expectorer n'aient pas une viscosité telle qu'elles adhèrent fortement aux parois des vides aériens, et il faut surtout que les forces expiratrices soient conservées. Or, les mouvements d'expiration peuvent être rendus difficiles, parce qu'ils s'accompagnent d'une douleur plus ou mois vive qui les empêche d'être suffisants, ou bien parce qu'il existe un affaiblissement musculaire de cause locale ou générale. L'atrophie ou la paralysie des muscles respirateurs rend l'expectoration d'autant plus difficile que leurs progrès sont plus avancés; et si ces altérations atteignent le diaphragme, il en résulte l'impossiblité d'expulser les mucosités bronchiques, dont une médiocre quantité suffit alorpour asphyxier le malade, ainsi que M. Duchenne (de Boulogne) l'a signalé. L'a affaiblissement général considérable, une adynamie profonde, rendent également l'expectoration difficile, et c'est à cette circonstance qu'est due, au moment de l'agonie, l'engouement asphyxique des voies aériennes par des mucosités qui ne peuvent plus être expectorées.

**EXPIRATION.** — V. RESPIRATOIRE (Appareil).

EXTASE. — L'état nerveux qui constitue l'extase est ordinairement lié à la folie ou à l'hystérie. Il est caractérisé par une excitation cérébrale excessive, concentrée sur un seul objet réel ou imaginaire, avec fixité du regard et abolition passagère des sensations et des mouvements. L'extase diffère de la catalepsie en ce que, dans cette dernière affection, l'intelligence est abolie comme la sensibilité.

FACE. — La face est le siége de modifications pathologiques nombreuses que je n'ai pas à rappeler minutieusement dans cet article, soit parce que beaucoup d'entre elles se trouvent mieux à leur place dans d'autres articles de ce dictionnaire, soit parce que ces modifications sont de peu de valeur, et ne sauraient mettre par elles-mêmes sur la voie du diagnostic. Les signes les plus importants dont je veux ici parler sont principalement relatifs à la coloration de la face, à son volume et à sa symétrie, à son expression, à ses éruptions, à ses mouvements, à sa sensibilité.

La face rougit fréquemment d'une manière instantanée et passagère chez les semmes aux époques menstruelles et vers la ménopause; et le même phénomène s'observe dans la congestion cérébrale et dans d'autres conditions qu'il serait peu important de rappeler. La coloration par l'injection de la face peut être persistante chez les sujets pléthoriques, dans la congestion ou l'hémorrhagie cérébrales, dans les cas de sièvre intense. Selon M. Rostan, la rougeur de la face s'arrête à la poitrine dans certains cas de ramollissement du cerveau. — La face a une pâleur anémique au contraire après les hémorrhagies, dans des convalescences, dans certaines intoxications, dans les cachexies. Cette pâleur, à laquelle se joint la décoloration des muqueuses, présente dans ces différentes circonstances des nuances auxquelles on a voulu attacher une valeur séméiologique beaucoup trop grande. — La peau de la face peut offrir aussi des colorations anomales : la сипомнурнове la couleur ensumée de la peau bronzée, et beaucoup plus fréquemment la cyanose, la teinte jaunatre des sclérotiques et du pourtour des lèvres de l'état bilieux, ou la coloration jaune ou verdâtre de l'ictère. — Enfin elle est le siège d'éruptions ou d'affections cutanées très-variées, parmi lesquelles plusieurs occupent la face comme siége de prédilection : tels sont l'acné, l'érysipèle spontané, l'impétigo chez les enfants, le molluscum (à la face et au cou), etc. C'est à tort que l'on a donné comme caractère particulier des syphilides leur siège à la face et au cuir chevelu. On a fait la remarque que cette région échappait à l'atteinte de la gale (Cazenave).

Le volume de la face est augmenté généralement ou partiellement dans beaucoup de circonstances : dans l'emphysème sous-cutané, où la tuméfaction peut être limitée à la joue chez les enfants (Ozanam), comme elle l'est pour l'œdème qui résulte d'une maladie du cœur ou d'une albuminurie, pour l'œdème dû à une gangrène de la bouche, et pour le gonflement qui accompagne d'autres maladies buccales.

— Dans l'érysipèle de la fuce (avec rougeur), dans l'érysipèle avec pustules de la morve aigue, pendant les accès d'épilepsie et d'éclampsie, la face présente une turgescence générale plus ou moins persistante, ou passagère. Elle est comme hypertrophiée dans l'éléphantiasis, bouffie et injectée, ou vultueuse dans la pléthore, lorsqu'il existe un obstacle au cours du sang veineux dans la veine cave supérieure, ou dans certaines oblitérations de l'artère pulmonaire, et enfin dans certains faits de névralgie trifaciale (par suite de congestions répétées).

Il v a atrophie d'un des côtés de la face, et par suite défaut de symétrie entre

ses deux moitiés, à la suite du torticolis prolongé et dans d'autres conditions que j'ai rappelées ailleurs (V. Atrophie, p. 99). D'autres asymétries résultent de l'hémplégie faciale, de contractures partielles, ou d'une conformation congénitale. On pourrait même dire d'une manière absolue qu'il est exceptionnel de rencontre un visage parfaitement symétrique parmi les individus sains.

L'expression de la face a donné lieu à des distinctions très-multipliées, mas dont un assez grand nombre sont trop secondaires pour être prises ici en considertion. La face est animée et les yeux sont brillants dans les cas de délire agité; elle exprime au contraire l'abattement et la langueur lorsque les forces sont très-déprimées, et cette expression d'abattement peut aller jusqu'à l'hébétude ou la super, comme dans l'ivresse, dans les fièvres graves, et notamment dans l'affection typhoïde; les muscles du visage sont alors dans le relâchement, les yeux sont immobiles ou se meuvent avec lenteur, et l'ensemble des traits exprime l'indifférence, à moins qu'on ne réveille quelque douleur pendant l'exploration. Dans ce deme cas, ou sous l'influence de douleurs spontanées vives, la face exprime la soufirance. La physionomie est plus ou moins intelligente ou tout à fait stupide chez l'idot: elle peut paraître intelligente mais sans autre expression chez certains déments. Elle est immobile dans le sclérème de la face, de même que dans l'extase où cette immobilité s'accompagne de fixité du regard.

La face grippée n'est autre chose que l'expression d'une souffrauce profonde, soutenue et poussée à l'extrême; la figure est alors comme rapetissée par la contraction des muscles qui ramènent les traits vers la partie moyenne et vers le hant du visage; le nez et les sourcils sont froncés, le teint est livide. Si la respiration est très-gênée, les muscles respirateurs de la face redoublent d'activité et les traits sont alors plutôt dilatés, les narines écartées. Enfin, la face dite hippocratique annonce l'agonie: la pâleur verdâtre ou plombée du visage, sa teinte parfois nom ou livide, les yeux caves, le nez effilé, les tempes aplaties, les oreilles froides a contractées, la pulvérulence des sourcils, des cils et des poils des narines, l'immbilité des paupières entr'ouvertes, l'opacité de la cornée dans sa partie exposée i l'air, et la béance de la bouche par l'abaissement de la mâchoire, constituent is signes caractéristiques de cet état de la face.

Enfin, la face est cadavéreuse dans le frisson violent, avec anxiété extrême d'aphonie, qui caractérise un accès de fièvre pernicieuse.

Les muscles de la face se contractent dans les affections convulsives cloniques qui toniques, et il en résulte des mouvements involontaires ou grimaçants qui souvent sont le premier signe de l'invasion des accidents convulsifs; ces mouvements involontaires provoquent le rire sardonique lorsqu'ils siégent dans les muscles sygomatiques. Ils donnent à la face un aspect effrayant dans le tétanos facial. Lorsqu'ils restent limités à la face ou plutôt à une partie de la face, ils constituent quelques des convulsions particulières dont il a été question ailleurs (V. Convulsions indopentiques de la face).

Des signes non moins remarquables, et dont l'interprétation demande une certaine attention, résultent du défaut d'antagonisme ou d'équilibre entre les contractions des muscles des deux côtés de la face, soit parce que les muscles d'un côté sont paralysés, soit parce qu'ils sont contracturés, le côté opposé étant sain. Dans l'un et l'autre cas, une moitié de la face est comme entraînée vers l'autre dans le

FAIN. 365

mouvements de cette dernière au niveau de la bouche et de la partie inférieure du nez, et cette déviation a lieu vers le côté contracturé s'il y a contracture, et vers le côté sain s'il y a paralysie. Or, dans ce dernier cas, l'immobilité des traits dans le repos, l'impossibilité de soussier, et les autres signes de la paralysie de la face (V. ces mots) lèveront tous les doutes, tandis que l'absence de ces signes et la contraction continue des muscles de la moitié opposée de la face révéleront la contracture.

La sensibilité de la face est diminuée dans tout un côté ou dans une partie plus restreinte de cette région dans la paralysie de la cinquième paire (V. Anestraésie raciale). La sensibilité est au contraire exaltée dans la névralgie générale ou partielle du même nerf; et l'important, en pareil cas, est de rechercher les points douloureux à la pression qui sont les foyers de douleur, et qui fournissent les signes les plus précieux de la maladie (V. Névralgies).

Le seul aspect de la face peut faire soupçonner l'existence de certaines maladies. La pâleur avec bouffissure que présentent les jeunes filles révèle l'anémie chlorotique, la teinte jaune paille chez l'adulte accompagne le plus souvent les maladies cancéreuses. On a aussi assigné des caractères particuliers à la face des sujets atteints de ramollissement graisseux du cœur, de même qu'à celle des femmes atteintes d'affections utérines chroniques. Dans le facies utérin, la face serait amaigrie, quoique assez souvent à un degré peu considérable; elle serait décolorée, terne, d'un blanc sale, sans bouffissure, sans expression, avec des yeux languissants et une teinte jaunâtre particulière. Il n'y aurait pas toujours de palpitations ni de bruits anomaux dans le cœur ou les vaisseaux (Aran, Leçons sur les maladies de l'utérus, 1858).

FAIBLESSE. — V. Forces (État des).

FAIM. — La saim, qu'il n'y a nul inconvénient dans la pratique à consondre avec l'appétit, peut être augmentée, diminuée, ou pervertie dans les maladies; et es phénomènes constituent souvent des signes utiles au diagnostic.

- A La diminution de la faim, ou anorexie, se remarque comme conséquence d'une foule d'états pathologiques; mais elle ne peut, au début des maladies où elle coincide habituellement avec la fièvre, que donner l'éveil au praticien, car l'anorezie est si commune comme signe qu'elle ne saurait par elle-même rien indiquer de particulier. C'est seulement par sa coïncidence avec d'autres symptômes fonctionnels qu'elle acquiert une certaine valeur, et encore cette valeur n'est-elle jamais que secondaire. Cependant, pour M. Beau, l'anorexie prolongée serait un des signes les plus importants de la dispersie.
- B. L'augmentation de la faim, qui va quelquesois jusqu'à la voracité, est un signe de gastralgie ou névrose de l'estomac, à moins qu'elle ne s'observe dans la convalescence d'une maladie qui a prosondément débilité l'organisme, la sièvre typhoide, par exemple. La dilatation de l'estomac donne lieu aussi à une faim exagérée, suivie quelquesois de l'ingestion d'une quantité d'aliments presque fabuleuse. La glycosurie ou diabète sucré a également pour symptôme l'augmentation de la faim; de telle sorte que, si l'on remarque en même temps un amaigrissement croissant malgré la consommation d'une grande quantité d'aliments, on doit se hâter de rechercher s'il n'y a pas de glycose dans l'urine. Ensin quelques auteurs ont signalé l'exagération de la saim dans l'ergotisme convulsis, et la voracité est s'ré-

quente dans certaines paralysies, comme dans la paralysie générale (Lasèque), d dans certaines myélites.

C. — Les perversions que l'on remarque du côté de la faim, relativement au matières que désirent ingérer les individus, sont très-variables. Tantôt c'est un de sir impérieux d'aliments ou de condiments insolites, ce qui, joint à un retard dans le retour des règles jusque-là régulières, peut faire soupçonner chez les jeuns femmes une grossesse commençante. Un état bien différent, la chlorose des jeuns filles est également le point de départ de perversions analogues et surtout du désir d'aliments ou de condiments acides. C'est aussi dans cette maladie que l'on obsern d'autres perversions de l'appétit pour des substances non assimilables, de la case. de la terre, du charbon, etc. On a donné le nom de malacia ou de pica à ces anomalies fonctionnelles.

FARADISATION. — V. ÉLECTRISATION LOCALISÉE.

FARCIN. - V. Morve.

FAUSSES MEMBRANES. — V. DIPHTHÉRIE (p. 285).

FAUX CROUP. — V. PSEUDO-CROUP.

FAVUS. — V. TEIGNES.

FÉGALES (DÉJECTIONS). — L'examen des matières fécales dans les maldes fournit un assez grand nombre de signes. Tantôt ces signes résultent de la sorte des déjections par des voies insolites : par la bouche dans les cas d'occlusion intetinale, par des plaies ou fistules communiquant avec le côlon; tantôt ils dépendent des qualités que présentent ces matières expulsées par l'anus : de leur odeur, à leur couleur, de leur consistance, de leur composition intime et de leur quantité. Cet examen, auquel les anciens avaient fréquemment recours pour en tirer des conséquences en rapport avec leurs doctrines, est par contre trop négligé de nos jours car assez souvent il peut mettre sur la voie du diagnostic.

Fournie habituellement par les glandes du cœcum, l'odeur plus ou moins forte (suvant les individus) des matières fécales, est complétement abolie dans certaines moladies, comme dans la glycosurie, dans le choléra; elle peut au contraire être augmentée ou modifiée dans un assez grand nombre d'états pathologiques différents. Tantôt elle est forte, intolérable dans certaines diarrhées, et rappellerait cher le enfants, pendant la dentition, suivant M. Osborne, l'odeur de la suppuration des ce (Journal de Dublin, 1853). Elles sont fétides ou très-fétides dans la peste, h morve, la fièvre puerpérale, le scorbut. Elles ont l'odeur caractéristique du sulfur de carbone dans l'intoxication par cette substance.

La couleur des matières excrétées par l'intestin est blanchêtre et semblable i celle du mastic de vitrier, dans l'ictère avec obstruction des conduits biliaire hépatique ou cholédoque. Mais on a signalé des exceptions, attribuées à la présence des principes de la bile dans le sang, qui pourrait les déverser dans le tube intestinal, avec les produits de sécrétion de la muqueuse; les matières peurent alors être colorées comme à l'ordinaire, et la coïncidence de vomissements bilieur avec des matières fécales décolorées, observée dans un cas d'ictère par M. Andral, peut s'expliquer de cette manière. Les fêces contiennent du sang, non-seulement lerqu'elles sont mélangées de sang pur, mais encore lorsqu'elles sont d'un noir fonci rougeâtre, couleur d'ocre rouge ou de brique. On a cru remarquer que, dans le premier cas, le sang provenait du rectum, dans le second cas, de l'estomac, et dans

le troisième de l'intestin grêle; mais ces propositions ne doivent pas être généralisées d'une manière absolue. Dans la première enfance, des selles sanguines ou composées de mucus strié de sang seraient, selon M. Rilliet, un bon signe d'invagination intestinale. Le mucus et le pus, lorsqu'ils sont plus ou moins isolés, donnent aussi un aspect particulier aux matières qui en contiennent. Mais le fait le plus fréquent que le médecin soit appelé à constater est la coloration anomale des matières fécales par les matières ingérées, soit alimentaires, soit médicamenteuses. Les épinards, le café, le porter, leur donnent leur propre couleur; les sels de fer, et surtout le sous-nitrate de bismuth, une couleur noire qui préoccupe les malades s'ils ne sont prévenus, et qui tient simplement à la formation de sulfures métalliques. Le calomel fait évacuer souvent des matières vertes (bile).

La consistance des matières fécales offre des degrés très-divers, depuis la liquidité la plus complète jusqu'à la dureté et la sécheresse les plus grandes. Dans ce dernier cas, les matières peuvent constituer des masses arrondies nommées scybales, comme cela arrive dans l'état de constipation, soit habituelle, soit accidentelle. La liquidité des matières fécales constitue la diarrhée, au sujet de laquelle M. Osborne admet quatre degrés d'irritation, dans lesquels il confond avec la consistance la composition des matières, qui doit être examinée à part.

J'ai pu déprimer, par la pression exercée sur l'abdomen, les matières fécales accumulées dans l'intestin, et, en modifiant ainsi le relief des tumeurs stercorales, distinguer facilement leur nature dans un fait d'abord douteux.

Berzélius a trouvé que les matières fécales étaient, dans l'état normal, composées principalement d'eau, de résidus insolubles des aliments, de mucus, de bile, de résine, de graisse, d'extraits (?) et de sels. Mais le praticien ne peut avoir recours à l'analyse chimique des matières; il se contente le plus souvent de l'aspect qu'elles lui offrent à l'inspection, soit lorsqu'elles maculent le linge ou sont contenues dans un vase, soit lorsqu'il les fait délayer et transvaser avec précaution pour examiner les derniers résidus, qui démontrent quelquesois seuls la présence du sang (V. Hénorrhagies par l'anus).

La bile, le pus, le mucus, le sang, se reconnaissent à leurs signes extérieurs ordinaires, lorsqu'ils sont isolés ou en grand excès dans les feces, et il en est de même des corps étrangers qui peuvent s'y trouver comme matières réfractaires à la digestion, tels que les noyaux et les pepins de fruits, les calculs biliaires ou intestinaux, des entozoaires, etc. Les médicaments en pilules ou en granules, desséchés, peuvent aussi traverser intacts tout le tube intestinal. Les aliments alibiles peuvent aussi être rendus en nature par l'anus dans certaines maladies, ce qui constitue la LIENTERIE Les graisses des aliments peuvent aussi être rendues indigérées, ce qui a été attribué à des altérations profondes (ordinairement cancéreuses) du pancréas (V. ce mot). Enfin des matières concrètes, composées en grande partie d'albumine coagulée, peuvent être aperçues dans les fèces, comme les grains riziformes dans le choléra, dont ils constituent un excellent signe avec la décoloration du liquide des selles. Telles sont encore les concrétions membraniformes expulsées dans les cas de colite ou de dyssentèrie, et qui sont généralement considérées à tort par les malades comme des fragments de muqueuse intestinale. Dans des cas très-rares, on trouvera dans les matières excrétées par l'anus des fragments d'intestin invaginé et détaché sans accidents par suite d'adhérences protectrices; les phénomènes concomitants ou

368 pièvre.

antérieurs de l'occlusion intestinale peuvent faire prévoir ce résultat. En pareil cs, ainsi que dans toutes les circonstances analogues, il faut délayer à part dans l'en la matière suspecte pour l'examiner avec soin.

Le microscope fournit un moyen précieux pour découvrir dans les matières le cales des éléments qui échappent à la simple inspection. C'est ainsi que, lorsqu'il a doute sur la présence du sang, les globules visibles dans le champ du microscope lèvent tous les doutes. L'examen microscopique peut rendre encore des service a permettant de constater dans le liquide des selles, ou dans celui résultant de la lavage, des moisissures ou champignons (Heller), ou bien des œuss d'entosoure (Davaine, Traité des Entosoaires).

Enfin la quantité des matières fécales est très-variable, soit pour chaque séle considérée isolément, soit pour plusieurs dans un temps donné. Cette quantité et très-minime pour chaque évacuation dans la dyssenterie aiguë. Elle est considérable au contraire dans certains embarras ou engouements intestinaux occupant l'extrémit du gros intestin. Constatées au niveau de l'abdomen avant leur évacuation, les matières fécales peuvent en distendre les parois autant que dans une grossesse avance, ainsi que je l'ai vu récemment chez une femme qui a succombé à une occlusion testinale résultant d'une cicatrice de la muqueuse à l'origine du rectum.

**PIÈVRE.** — La fièvre est un ensemble de phénomènes complexes qui set bien fréquemment de base ou de point de départ au diagnostic, soit qu'elle reconstitue qu'un élément de maladie dont il faut rapprocher les autres élément diagnostiques, soit qu'elle représente le phénomène fondamental de maladies particulières générales, désignées sous le nom de fièvres ou pyrexies. Quelle que soit b façon dont le praticien doive en visager la fièvre en elle-même, il se trouve en preil cas en présence d'un élément symptomatique palpable, en quelque sort, dont il doit, comme pour tous les autres, se rappeler les caractères, les conditors pathologiques et la signification.

1° Caractères. — Les phénomènes caractéristiques de la fièvre sont ceu que l'on rencontre dans un accès complet de fièvre intermittente: frissons plus ou moins prolongés, puis chaleur et sécheresse de la peau, et enfin sueurs plus ou moins abondantes. Mais la fièvre, considérée en général, a des modalités très différentes dans le cours des maladies, Qu'il y ait ou non préalablement un frisson ou de simples horripilations, le plus souvent la fièvre est principalement caractérisée par la fréquence du pouls et par une chaleur plus ou moins sèche de la peau.

Ces deux phénomènes, fréquence du pouls et chaleur de la peau, sont nécessaire pour caractériser la fièvre. La fréquence seule du pouls, à moins qu'elle ne soit tre-considérable, ne saurait cependant suffire, comme on l'a cru trop longtemps, pour constituer la fièvre; car des individus affaiblis, des convalescents, présentent asset souvent un pouls qui, chez l'adulte, s'élève jusqu'à 90, 100 et même accidentellement jusqu'à 110 pulsations, avec l'intégrité de toutes les fonctions de nutrition, et sans que la chaleur de la peau cesse d'être modérée : ce n'est pas là évidemment de la fièvre. Il faut d'ailleurs tenir compte de la fréquence du pouls suivant l'âge d les individus (V. Pouls).

Quant à la chaleur exagérée morbide de la peau, elle est considérée comme k signe essentiel de l'état fébrile, que cette exagération soit jugée par la simple application de la main ou à l'aide du thermomètre (V. Calonification).

FIÈVRE. 369

Outre la coıncidence de la chaleur et de l'accélération du pouls qui existent dans s maladies fébriles, il y a le plus souvent d'autres phénomènes concomitants qui nt sous la dépendance de la fièvre ou, comme on le dit souvent, du mouvement brile. Ce sont : un sentiment de malaise général, d'abattement, de courbature, e la céphalalgie, de l'anorexie et des signes de congestion dans différents oranes (V. Congestions, p. 207) sans que toutesois ces dissérents signes soient austants.

La marche variable de la fièvre, ainsi que sa durée, que je ne fais qu'indiquer, odifient les allures de l'état fébrile. Il en est de même des causes (V. Fièvres). Sans insister davantage sur les caractères de la fièvre envisagée comme phénoment symptomatique, voyons quelles en sont les conditions pathologiques, question apitale en pareille circonstance.

- 2º Conditions pathologiques etsignification. Ces conditions très-nombreuses e présentent au lit du malade sous deux conditions très-importantes, dont on doit a distinction aux progrès modernes de l'anatomie pathologique et du diagnostic:
- a. De l'examen des différents organes, il résulte qu'il existe des signes pathoogiques locaux fournis par l'un d'eux et qui permettent d'expliquer l'existence de
  a sièvre concomitante, dont la marche est parallèle à celle de la manifestation organque locale;
- b. Les phénomènes fébriles sont au contraire en désaccord avec les signes loaux, ces derniers étant parsois étendus à un grand nombre d'organes, mais néanmoins insuffisants pour expliquer la gravité de la sièvre.

Cette distinction domine le diagnostic de l'état fébrile dans les maladies.

Dans la détermination des faits de la première catégorie, ceux relatifs à des lésions locales avec fièvre proportionnée à ces lésions, on se trouve en présence de la classe des PHLEGMASIES, dans lesquelles la fièvre est dite improprement secondaire, puisqu'elle ne l'est pas toujours. Dans la seconde catégorie de faits, qui embrasse ceux de l'exagération des phénomènes fébriles par rapport aux lésions locales, on a le plus souvent affaire aux affections appelées pyrexies ou FIÈVAES proprement dites. Je dis le plus souvent, car une phlegmasie latente peut donner lieu à une fièvre qui en impose pour une pyrexie.

Sans rappeler ici les affections si nombreuses que ce double cadre embrasse, voyons les particularités qui peuvent le plus fréquemment mettre sur la voie ou détourner l'attention dans cette recherche des conditions pathologiques auxquelles se rattache la sièvre.

Les frissons qui signalent le début de la fièvre ont quelquesois des caractères utiles au diagnostic. Un frisson violent et plus ou moins prolongé, avec tremblement général et claquement de dents, annonce ordinairement une maladie grave. Chez la semme récemment accouchée, un frisson violent, hors celui qui précède quelquescis la sèvre de lait, est un signe d'inflammation intercurrente, de résorption purulente, ou de sièvre puerpérale, et ce dernier diagnostic est presque certain s'il règne une épidémie de ce genre. Le frisson survenant tout à coup avec un symptôme grave, céphalalgie, délire, coma, syncope, accidents digestifs, etc., devra fairc songer à un accès de sièvre pernicieuse, diagnostic qui se trouvera consirmé si les accidents cessent après quelques heures. Les frissons qui apparaissent dans le cours d'une maladie préexistante annoncent ou une pyoémie ou l'invasion d'une compli-

cation, et il ne faut pas oublier que cette complication est presque toujours une pneumonie chez les vieillards.

Que le médecin ait été ou non témoin du frisson initial dont il vient d'être que tion, ou que ce frisson ait manqué, la fréquence du pouls avec la chaleur de la pez, ai-je dit, constituent la réaction fébrile ou la fièvre telle qu'il a le plus souvent à la constater. C'est en pareille circonstance que l'interrogatoire et l'exploration du malade doivent être faites avec soin, afin de réunir pour la solution du problème le plus de données possible. Trouve-t-on des phénomènes locaux qui révèlent une de ce lésies qui constituent la base ou la raison d'une distinction nosologique, et par suite la maladie elle-même à laquelle on a affaire? Le problème est rapidement réola Lorsque cette constatation fait au contraire défaut, malgré un examen des plus itentifs, il y a manifestement, ai-je dit, une maladie aiguë générale, ou une plus masie localement latente, et qui ne laisse d'appréciable que ses phénomènes général on fébriles. C'est principalement aux deux extrêmes de la vie, chez les jeuns es fants et chez les vieillards, que l'on est exposé, en observant légèrement et même quelquefois en observant avec soin, à prendre la fièvre pour une pyrexie lorsqu'ek est la manifestation d'une phlegmasie.

La considération du degré ou de l'intensité des phénomènes sébriles ne présent à la rigueur rien de bien utile au diagnostic, toutes les maladies fébriles pourait offrir à cet égard des variétés bien tranchées. Cependant il y a des dispositions indiduelles dont il faut tenir compte relativement à l'intensité de ces phénomères. Le est surtout vrai suivant les âges. Les enfants éprouvent, en règle générale, de sudents fébriles beaucoup plus tranchés qu'aux âges suivants. Il faut être bien préven de l'exubérance de ces phénomènes dans le jeune âge, où elle a lieu souvent pour les maladies les plus légères comme pour les plus graves, et où des symptômes cocomitants, résultant très-probablement de congestions fébriles locales, peuvent dener le change pour le diagnostic. Le délire et les convulsions, par exemple, fort croire à une affection grave des centres nerveux; les vomissements à une lésion de l'estomac, etc.; tandis que, peu après, une phlegmasie locale facilement reconnis sable, ou bien une éruption exanthématique font connaître la nature de la malaire. Aux périodes plus avancées de la vie, on rencontre encore la fièvre présentant parties cette intensité et ces anomalies ou plutôt les complications fébriles dont il vient d'an question; mais cela devient de plus en plus rare. Dans la vieillesse, on voit ment assez souvent des phlegmasies graves ne pas s'accompagner de phénomènes fébriles. L'absence de la fièvre ne suffit donc pas chez le vieillard pour éloigner l'idée d'm phlegmasie plus ou moins grave.

J'ai dit que les frissons, survenant dans le cours d'une maladie préexistante. In nonçaient ordinairement une complication. La même remarque doit s'appliquer aux à l'accélération du pouls avec chaleur plus ou moins exagérée, si toutefois l'exambation est durable et ne constitue pas un accident ordinaire de la maladie fébrik que l'on observe. L'apparition de la fièvre peut donc annoncer des complications phiermasiques dans le cours des maladies.

Il ne faut pas perdre de vue non plus que, par elle-même, la fièvre prolonire peut produire à son tour des phlegmasies secondaires que, dans ce cas, elle précède. On sait que la connaissance de cette loi d'observation est due aux recherches de M. Louis sur la fièvre typhoïde. La possibilité de ces complications dans les affections

fébriles prolongées est une nouvelle raison, parmi tant d'autres, pour explorer fréquemment les organes le plus souvent affectés en pareils cas, et notamment les organes intra-thoraciques.

Par suite des différentes allures qu'affecte la marche de la fièvre, il faut s'enquérir avec soin des antécédents fébriles pour savoir d'abord s'ils sont intermittents, et si l'on n'a affaire qu'à un accès passager analogue à un ou plusieurs accès antérieurs. Si, au contraire, on interroge un malade sans fièvre, mais qui dit avoir éprouvé récemment des frissons suivis de chaleur, puis de sueurs, en donnant des détails qui ne peuvent faire soupçonner sa véracité, on jugera par ce commémoratif que l'apyrexie existante n'est qu'une trêve après un accès déjà passé. On arrivera ainsi à l'abbir l'existence d'une fièvre intermittente. On ne saurait trop insister en toute occasion sur la nécessité de bien reconnaître l'intermittence fébrile lorsqu'elle existe. — Si la fièvre que l'on observe est continue, le temps depuis lequel elle persiste peut nettre aussi sur la voie du diagnostic; si, par exemple, on soupçonne l'existence d'une fièvre éruptive, et que le temps des prodromes fébriles de l'éruption soit écoulé, in doit rejeter l'existence de ces maladies, et songer à d'autres affections fébriles.

FIÈVRES. — Je u'ai pas à m'occuper dans cet ouvrage de la doctrine des madies qui forment le groupe des fièvres proprement dites ou pyrexies. Au lit du made, les questions de diagnostic qu'elles soulèvent se réduisent en définitive à établir ar voie d'exclusion qu'il existe une de ces fièvres (V. Fièvae), puis à en rechercher espèce.

Pour résoudre cette dernière question, il faut avoir présente à l'esprit la nomenlature de ces affections, bien moins nombreuses que ne l'admettaient les anciens, râceaux recherches modernes, et principalement à celles de M. Louis, qui a fait rener la plupart de leurs espèces dans la fièvre dite typhoïde. On peut juger de la simplication apportée dans le groupe des fièvres des anciens par l'énoncé de celles qui sont énéralement adoptées de nos jours, et qui comprennent les trois groupes suivants : 1º Les fièvres éphémères, qui durent un ou plusieurs jours, et qui comprennent simple courbature, la fièvre éphémères proprement dite, et la synoque;

2° Les fièvres continues, comprenant les fièvres éroptives, la fièvre typhoide, le iphus, la fièvre jaune, la bilieuse des pays chauds, la peste, la fièvre pubréfalle; 3° Les fièvres intermittentes, simples, rémittentes ou pseudo-continues.

Pour le diagnostic de ces différentes pyrexies, je n'ai qu'à renvoyer aux articles articuliers qui leur sont consacrés.

FILAIRE OU DRAGONNEAU. — V. PARASITES AMMAUX.

FISTULES. — A la suite des abcès comme des ponctions faites comme ovens de traitement, il persiste quelquesois des fistules qui ont une certaine valeur agnostique dans les maladies internes. Outre celles qui résultent de l'ouverture des cès scrosuleux ou par congestion, on en rencontre qui communiquent avec des sions des organes splanchniques. Dans cette dernière circonstance, il est important ur le diagnostic de pouvoir reconnaître le point de départ du trajet fistuleux dans ou tel organe. Or, cette constatation est aisée lorsque la plaie extérieure donne ue à des produits organiques ou à des produits de sécrétion qui révèlent par euximes les organes d'où ils proviennent, comme de l'urine, des parcelles osseuses, la lymphe, des matières contenues dans le tube digestif, gaz, bile ou calculs biires, matières fécales, etc.

La difficulté du diagnostic anatomique des fistules n'existe que lorsque les matières excrétées, comme le pus, n'indiquent aucune source organique particulière; lorsqu'un stylet ne peut pas parcourir le trajet fistuleux pour arriver jusqu'à l'argane lésé, et lorsque enfin aucun des commémoratifs ne peut éclairer sur la cuse première de l'affection. Les fistules pulmonaires cutanées présentent en particules des difficultés de diagnostic sur lesquelles M. Bouchut a insisté (Acad. de mid., 1853). L'injection d'un liquide, l'iode, par exemple, qui se montre ensuite dans le crachats, comme cela est arrivé à M. Perrin (Soc. de chir., 1850), est la mellere preuve de la communication du trajet fistuleux avec le poumon, lorsque la plaie ne fournit pas un liquide mélangé d'air ou semblable à celui des crachats expectorés.

FLARCS. — On sait que les slancs sont compris, sur les côtés du ventre, entre la crête iliaque et les sausses côtes. Comme les autres régions de cette cavité, les volume ou leur saillie est variable, mais ce n'est pas seulement par suite du dévelopment de l'organe principal qui leur correspond : le côlon ascendant à droite et le côlon descendant à gauche. Les organes qui occupent les hypochondres, c'est-à-dire le soit et la rate, les reins situés sur les côtés de la colonne vertébrale, les origins chez la semme, envaluissent assez souvent le slanc qui leur correspond, lorsqu'ils prennent un volume considérable, ou lorsqu'ils sont le point de départ de tames volumineuses, ou ensin lorsqu'ils se déplacent (le rein, le soie, par exemple). Le épanchements ascitiques et les phlegmons de la sosse iliaque ou même pir utérins peuvent aussi envaluir les slancs.

Les signes que fournissent ces régions se tirent : de leur aspect plus ou mois développé, soit par rapport aux parties voisines, soit par la comparaison des den côtés; de la palpation et de la percussion, qui ont surtout pour but de constat l'absence ou la présence de tumeurs plus ou moins étendues. La seule remarque à faire lorsqu'il existe une tumeur, c'est que l'on doit toujours se demander s'il n' pa pas un amas de matières stercorales dans le côlon.

FLATULENCE, FLATUOSITES. - V. MÉTÉORISME.

FLOT (BRUIT DE). - V. SUCCUSSION.

FLUCTUATION. — Sans parler de la fluctuation des ahcès extérieur, qu'est spécialement étudiée par le chirurgien, et dont je n'ai pas à m'occuper, je repellerai que la fluctuation est importante aussi à constater par le médecin, soi qu'elle se manifeste au niveau d'abcès d'organes splanchniques (V. Ascès), soit, a qui arrive le plus souvent, qu'elle révèle la présence d'un liquide épanché.

On perçoit la fluctuation (sensation du déplacement d'un liquide), soit à la paption simple, comme lorsqu'on pratique le toucher dans le pharynx, le vagin en rectum, soit en refoulant successivement le liquide avec les doigts des deux mais soit enfin en frappant au niveau de la collection liquide d'une main, tands qu'il l'autre, appliquée à une certaine distance, perçoit le choc du liquide resoulé.

A la tête, on peut percevoir la fluctuation au niveau des sutures dans l'hydrophalie chronique, mais elle ne saurait démontrer si le liquide est intra-arachnoiden ou bien intra-ventriculaire avec amincissement du tissu cérébral. — On a aussi obsert la fluctuation au niveau des espaces intercostaux, comme signe d'épanchement pleurétique; mais elle y est difficile à produire et ne peut être perçue que du des conditions exceptionnelles (V. Poitraine). Corvisart l'a donnée comme un signe d'hydro-péricarde. — Mais c'est surtout au niveau de l'abdomea, dont les parts

nolles se prétent plus facilement à ce mode d'exploration, que la fluctuation est fréquemment constatée. On peut l'y produire dans l'ascite, dans la péritonite chrosique, dans l'hydropisie de la vésicule biliaire, dans la rétention d'urine dans a vessie, ou dans l'hydropisie rénale (V. Rétentions), dans certains kystes de l'oaire. La fluctuation est le plus souvent obscure au niveau des kystes hydatiques.

FLUX. — L'écoulement plus abondant que dans l'état normal des liquides, des écrétions ou des excrétions a été désigné sous le nom générique de flux par les aniens, qui en ont fait le caractère principal d'une classe nombreuse de maladies pariculières. Mais l'anatomie pathologique nous a montré que, le plus souvent, les flux ont des signes de maladies, plutôt que des affections spéciales, et que le nombre des lux proprement dits, c'est-à-dire indépendants de toute lésion locale appréciable de organe qui le fournit, doit être considérablement restreint. On ne saurait, en effet, considérer comme de simples flux les hémorrhagies, le vomissement, le choléra, la dyssenterie.

On admet de nos jours comme flux non symptomatiques, lorsque par exclusion 'on a pu écarter toute condition organique appréciable comme point de départ de excès d'excrétion, la salivation ou sialorrhée, la bronchorrée, la gastrorrhée, la liarrhée et certains flux bilieux, la polyurie, la blennorrhée, la leucorrhée, la palactirrhée et l'éphidrose ou sueur morbide.

Les flux symptomatiques sont quelquesois salutaires, lorsque, par exemple, ils constituent des crises heureuses, ce qui est infiniment plus rare qu'on ne le pensait autresois. Les slux idiopathiques abondants dus à des émotions, à l'action du froid et à d'autres causes mal déterminées, sont habituellement suivis de troubles de la santé et en particulier d'une saiblesse générale plus ou moins prolongée. C'est ce qui a été constaté par M. N. Guéneau de Mussy, chez une semme atteinte d'un slux laiteux (galactirrhée) dont il a publié l'observation (Arch. de méd., 1856, t. VII) et à propos le laquelle il a sait remarquer que l'on ne peut admettre qu'il y a slux morbides qu'à la condition qu'ils aient pour conséquences des désordres dans la santé.

## FLUXIONS. — V. Congestions.

FOIE. — La situation du foie dans l'hypochondre droit, chez l'homme sain, est essentielle à bien connaître, attendu que ses déplacements et les variations pathologiques de son volume fournissent des données diagnostiques d'une grande valeur.

Ses limites inférieures, dans l'état physiologique, sont le rebord inférieur des fausses côtes droites, sauf au niveau de l'épigastre, dont la partie supérieure est occupée par le lobe gauche du foie. Mais ses limites supérieures ne sauraient être déterminées sur le vivant que d'une manière approximative par la percussion, le niveau de la convexité supérieure du foie étant éloigné des parois costales. On est donc réduit à tenir compte de la matité réelle que donnent les parties du foie les plus voisines des parois thoraciques, pour juger de ses limites supérieures, que l'on pourra supposer toujours plus élevées en réalité; or, d'après les recherches de M. Monneret (Arch. de méd., 1852, t. XXIX), chez un homme sain couché sur un plan horizontal, la matité hépatique commence à quatre centimètres au-dessous du mamelon droit, et la ligne qu'elle forme descend rapidement de ce lieu vers la pointe du sternum, et au contraire s'abaisse à peine en se portant en dehors et en arrière.

M. Monneret propose aussi, pour apprécier la limite supérieure du foie, d'utiliser la ligne inférieure où cesse la vibration thoracique du poumon droit au niveau de la

gouttière costo-diaphragmatique; mais, de son aveu même, la ligne de vibratan est inférieure de quatre centimètres à la ligne de matité; en sorte qu'on ne saurat mieux faire que de s'en tenir aux résultats de la percussion, ainsi qu'à la palpation du lobe gauche ou épigastrique chez les sujets très-maigres, pour juger du volume normal du foie. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que, chez les très-jeunes enfants, le foie est relativement plus volumineux que chez l'adulte, et qu'il déborde rebord inférieur des côtes droites à la percussion et à la palpation.

Dans l'état pathologique, la situation du foie peut changer, soit par son resontement vers la poitrine, où j'ai vu sa matité remonter jusqu'au niveau de la deuxème côte par suite d'une ascite, soit par son resoulement vers l'abdomen où il peut deborder plus ou moins les côtes par suite d'épanchements thoraciques, d'emphysème pulmonaire, de tumeurs intra-pectorales droites considérables, ou simplement par suite d'un déplacement dû à l'usage d'un corset trop serré chez la semme. Mais ce sont surtout les augmentations de volume propres du soie qui lui sont déborder insérieurement les côtes. Son rebord insérieur peut descendre alors jusqu'au niveme de l'os iliaque du côté droit,

1º Maladies. — Dans l'énumération que je vais faire des affections du foie, je sabstraction de celles des voies biliaires, avec lesquelles il ne faut pas les consoidre. Le foie est atteint de congestion, d'inflammation (hépatite), d'abcès, de priént de la veine porte, de gangrène (Budd), de l'affection mal définie sous la dénomination d'ictère grave, de cancer, de transformation graisseuse, de cirriose, de kyste hydatiques, et plus rarement de kystes simples, d'hypertrophie ou d'atrophie indépendantes d'une des lésions précédentes. Enfin certains auteurs admettent, tandisque d'autres nient l'existence de la névralgie du foie (hépatalgie). La plupart de cesasctions sont l'objet d'articles particuliers auxquelles je renvoie. Mais le foie est quelque fois aussi le siège de lésions ou de troubles pathologiques dépendant d'une autraffection: tel est son développement dans la cachexie splénique et dans l'affection sphénomènes qui caractérisent la fièvre pernicieuse dite hépatique ou cystique.

Enfin le foie peut encore être le siége de lésions simplement anatomiques, c'est-à-dire ne donnant lieu à aucun signe pendant la vie, et dont il ne peut être trait dans cet ouvrage. Ces lésions latentes et rares que l'on rencontre dans le foie à l'ouverture des corps, sont : l'apoplexie du foie, son emphysème, les concrétions le liaires se développant dans son parenchyme, le tissu érectile et les masses mélaniques et adipocireuses.

2º Symptômes ou signes. — Les phénomènes séméiologiques qui révèlent l'existent des maladies du foie énumérées plus haut, sont loin d'être tous pathognomoniques.

Par cela même qu'une douleur occupe la région du foie, il faut se garde de croire qu'elle a son point de départ dans cet organe, car elle siège souvent, independamment de toute affection hépatique, au niveau de la peau ou des filets nerven qu'elle recouvre (névralgie), au niveau des parois thoraciques, de la plèvre, de altaches du diaphragme ou du diaphragme lui-même, au niveau des voies bibaire ou du péritoine voisin du foie. La preuve la plus convaincante que la douleur siège dans le foie, c'est que la pression l'augmente sensiblement lorsqu'elle s'exerce sur la partie de l'organe qui déborde les côtes, en le supposant augmenté de volume. La percussion de l'hypochondre produit aussi une douleur par commotion qui aurai

FOIE. 375

sait reconnaître une sois à M. Gruveilhier l'existence d'un abcès latent du soie (Arch. de méd., 1857, t. IX, p. 55). La compression douloureuse de l'hypochondre avec la main appliquée à plat est loin d'être toujours probante.

Les symptômes fonctionnels du foie ne peuvent servir que d'une mauière trèsindirecte au diagnostic. Il en est de même des phénomènes sympathiques que suscitent les maladies du foie, comme les troubles digestifs. Suivant M. Monneret, qui
a confirmé sur ce point l'opinion d'Hippocrate et de Galien, des hémorrhagies variées, principalement des épistaxis, jointes à d'autres phénomènes dépendant d'une
maladie du foie, constituent un signe d'une certaine valeur (Revue méd.-chir.,
1849; et Arch. de méd., 1854).

Les produits sécrétés par le foie (bile et glycose) intéressent principalement le praticien au point de vue du diagnostic. Depuis les travaux de M. Cl. Bernard, la sécrétion de la glycose est, en effet, considérée comme le point de départ principal ou absolu de la présence du sucre dans les urines (glycosuris); et la bile dont la sécrétion ou le cours sont troublés, donne lieu à des phénomènes remarquables: à l'icrère, à des flux bilieux, à la décoloration des fèces. Il est vrai que le premier et le dernier de ces signes sont plus souvent les conséquences d'une lésion des voies biliaires que du foie lui-même. L'ictère, que révèle immédiatement l'inspection de la peau, est aux affections hépatiques ce que le vomissement est à celles de l'estomac: un signe hybride dont il est quelquefois fort difficile d'établir la véritable origine.

5º Exploration. — L'inspection de la région du foie fournit quelquesois des données importantes. Ce sont : l'ampliation de l'hypochondre droit, ampliation qui a dans certains cas une forme particulière (V. Tubeurs); des saillies inflammatoires limitées et fluctuantes dont la cavité communique avec un abcès du soie; des plaies fistuleuses conduisant à ces abcès, ou des cicatrices indiquant une ancienne lésion spontanée ou provoquée par l'emploi des caustiques.

La palpation est d'une grande ressource comme moyen explorateur du soie lorsqu'il déborde inférieurement les sausses côtes. D'après ce que j'ai dit du volume augmenté de cet organe, on ne sera pas surpris si je dis qu'il saut quelquesois chercher le rebord du soie à la partie insérieure de l'abdomen, du moins à droite. Dans les cas où l'ampliation du ventre et surtout de l'hypochondre droit sait soupçonner cette augmentation de volume, on cherchera d'abord les parties non résistantes de l'abdomen, et, en partant de ces points, on exercera des pressions successives et graduées en remontant vers les parties supérieures, où l'on rencontrera se bord tranchant du soie. On constatera la régularité ou les irrégularités de ce bord, de même que l'on percevra, en palpant toute la partie de l'organe accessible à l'exploration, l'unisormité ou les bosselures qui peuvent exister à sa surface.

Le rebord du foie très-augmenté de volume vers l'abdomen remonte ordinairement suivant une ligne oblique qui se dirige de droite à gauche et de bas en haut, vers l'hypochondre gauche.

L'interposition d'un liquide abondant dans le péritoine (ascite) n'empêchera pas de constater l'augmentation de volume du foie, surtout si l'on comprime brusquement; soit que le foie ainsi refoulé vienne frapper la paroi abdominale par un choc en retour (Trousseau), soit que l'on arrive directement à l'organe surpris dans son immobilité (Forget).

376 FOLIE.

De ce que le foie déborde les côtes, il ne faut pas conclure toujours qu'il est angmenté de volume, comme je l'ai rappelé plus haut, car il peut n'être que resoulé de haut en bas ou déplacé en conservant son volume normal. On devra donc toujous s'assurer, en pareil cas, de l'état des parties voisines du foie.

La percussion de cet organe vient en aide à la palpation. Elle est même le sei moyen de reconnaître le développement anomal de l'organe supérieurement, or vers la poitrine. J'ai dit précédemment combien la matité que fournit le soit dans cette direction peut être considérable et s'élever en hauteur, surtout lorsque, à soit augmentation de volume se joint son resoulement vers le thorax. La percussion fournit un son clair au niveau de la région du soite dans la cirrhose, dans certais ictères graves, et dans les cas où le soite déborde les côtes par suite d'un simple dépacement dû à un emphysème pulmonaire, ou bien à un pneumo-thorax du côté drat, bien plus rarement le son clair résulte d'une tympanite péritonéale ou de la présence de l'air dans un kyste hydatique resté intact, comme MM. Barth et Hardy l'or signalé à la Société des hôpitaux (nov. 1851).

D'autres moyens explorateurs peuvent encore être mis en usage au niveau du foit: l'auscultation dans des cas très-rares de communication morbide entre un abordifoie et les voies aériennes (V. Caverneux — bruits); la mensuration avec le cromètre, qui permet d'apprécier les changements de volume du foie qui ne sont pa appréciables à la vue; les ponctions exploratrices, et enfin, dans les cas rare de fistules existant au niveau du foie où sous le rebord des fausses côtes, l'introduction d'un stylet, indiquant la direction du conduit anomal et, jusqu'à un certain pont son siège. On ne saurait trop recommander les plus grandes précautions pour celle dernière exploration, le stylet pouvant rompre des adhérences protectrices.

FOLIE. — Je ne me crois pas autorisé, dans un ouvrage de la nature de ce lui-ci, à faire une étude minutieuse du diagnostic de la folie, qui constitue prespe une science à part. Je me contenterai donc d'exposer les généralités qui me praissent le plus utiles à la pratique.

1° Éléments du diagnostic. — Les éléments du diagnostic de la folie doivent être cherchés dans les symptômes actuels, d'abord du côté des fonctions de relation, et secondairement du côté des appareils de nutrition. Comme dans toutes les affections cérébrales, ce sont les fonctions intellectuelles, celles de la sensibilité et de la myotilité qu'il faut interroger, en insistant toutefois sur la première de ces loctions.

Les déserdres intellectuels, symptômes fondamentaux de la folie, peuventire généraux ou partiels: distinction capitale en ce que l'une ou l'autre de ces contitions domine la physionomie symptomatique de la maladie.

L'intelligence peut être généralement troublée, soit par suite d'une exaltation et d'une excitation qui constituent un délire plus ou moins aigu, soit au contrap par une dépression, un affaiblissement ou une abolition complète des facultés à l'entendement qui se rencontrent dans plusieurs formes d'aliénation mentale dont par lerai plus loin, soit enfin par une perversion généralisée de ces mêmes facultés. Cette exaltation, cette perversion ou cette obtusion générales varient d'ailleurs l'infini pour le degré d'intensité. Cependant il est une chose qui est beaucoup pluvariable encore : ce sont les altérations partielles de l'intellect, qui se rattachent pur de nombreuses nuances insensibles et impossibles à préciser, à des conditions constituers de l'intellect, qui se rattachent pur de nombreuses nuances insensibles et impossibles à préciser, à des conditions constituers de l'intellect, qui se rattachent pur de nombreuses nuances insensibles et impossibles à préciser, à des conditions constituers de l'intellect, qui se rattachent pur de nombreuses nuances insensibles et impossibles à préciser, à des conditions constituers de l'intellect, qui se rattachent pur de nombreuses nuances insensibles et impossibles à préciser, à des conditions constituers de l'intellect qui se rattachent pur de nombreuses nuances insensibles et impossibles à préciser, à des conditions constituers de l'intellect qui se rattachent pur de nombreuses nuances insensibles et impossibles de l'intellect qui se rattachent pur de nombreuses nuances insensibles et impossibles de l'intellect qui se rattachent pur de nombreuses nuances insensibles et impossibles de l'intellect qui se rattachent pur de nombreuses nuances insensibles et impossibles de l'intellect qui se l'intellect qui se l'intellect qui se rattachent pur de nombreuses nuances insensibles et impossibles de l'intellect qui se l'intellec

POLIE. 377

dérées comme raisonnables et physiologiques : c'est une vérité que Leuret a surtout mis en relief. Ces altérations partielles, innombrables dans l'espèce, seront résumées plus loin.

Aux lésions des sensations se rapportent les hallucinations, les illusions des différents sens, et les aberrations de la sensibilité qui caractérisent les incubes, les succubes, etc. Beaucoup des aliénations qui précèdent varient suivant les passions de chaque individu, et les entraînent quelquefois à des actes irrésistibles et par conséquent involontaires, d'où résultent des actions en apparence criminelles, mais qui ne sont qu'insensées. Ces actes délirants varient d'ailleurs à l'infini et sans avoir ordinairement des conséquences funestes.

La myotilité présente aussi, chez un assez grand nombre de sujets, des troubles particuliers dont les principaux sont une agitation passagère ou continuelle, des mouvements bizarres ou désordonnés, des grimaces, des tremblements partiels ou généraux, des contractures, des convulsions ou de la paralysie. Enfin l'insomnie accompagne très-souvent la folie, surtout lorsqu'elle est encore assez récente.

Les sonctions de nutrition ne présentent que des données très-secondaires de diagnostic. La fréquence du pouls, si bien étudiée par Leuret avec M. Mitivié et par M. Foville, est en général plus grande que dans l'état normal; mais la moyenne de cette fréquence, qui varie suivant les sormes d'aliénation, est peu élevée (82 à 84). L'appétit est variable, naturel, diminué, ou changé en véritable voracité; certains malades refusent de manger par suite de conceptions délirantes; il y a parsois des alternatives de constipation et de diarrhée, une salivation habituelle; enfin tantôt il existe un marasme général, et tantôt une obésité plus ou moins prononcée.

2º Inductions diagnostiques. — Malgré les nombreux éléments de diagnostic que je viens d'indiquer rapidement, le délire général ou partiel et l'affaiblissement ou l'abolition des facultés intellectuelles qui constituent la folie ne sont pas tellement tranchés dans leurs caractères, qu'il soit toujours facile de les distinguer des troubles intellectuels analogues qui s'observent comme symptômes ou complications accidentelles dans le cours d'un grand nombre de maladies. S'il est certaines formes de folie, en effet, qui dès l'abord se distinguent de toute autre affection, il en est d'autres où il est très-difficile de se prononcer. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'on a affaire à une folie générale ou partielle doit toujours être le point de départ du diagnostic.

A. — Lorsqu'il y a altération générale des facultés de l'entendement, l'on a affaire à la manie, à la démence avec ou sans paralysie générale, ou à l'idiotie.

La manie se reconnaît à l'exaltation ou à la perversion expansives des fonctions intellectuelles, de la sensibilité et de la myotilité. Cette forme de folie est facilement confondue avec le délire aigu ou furieux qui survient dans certaines sièvres continues graves, ou dans des sièvres intermittentes pernicieuses, et l'on peut dire qu'il n'existe pas d'asile d'aliénés où une erreur de ce genre n'ait sait adresser des malades victimes de cette triste méprise, à la suite de l'asiection typhoide, par exemple.

Comment saire pour ne pas tomber, en pareils cas, dans l'erreur, erreur bien grave, puisque l'on peut attribuer à un individu, et lorsqu'elle n'existe pas, une maladie considérée en général par les samilles comme une sorte de honte? D'abord les caractères du délire en eux-mêmes sont insussisants pour établir le diagnostic dissérentiel, puisque ce sont précisément ces caractères qui donnent lieu à la consusion; aussi

est-ce avec raison que plusieurs observateurs autorisés ont regardé comme identiques dans beaucoup de circonstances les deux espèces de délire, que l'on peut appeler le délire des maladies et le délire de la folie. Il faut donc tenir compte de l'asemble des éléments du diagnostic et non pas seulement des symptômes actuels. pour arriver à déterminer s'il y a vraiment folie; et encore existe-t-il des cas où l'on n'arrive pas à résoudre le problème. Une des particularités distinctives indiqués principalement entre les deux sortes de délire est l'existence préalable ou l'abene d'une maladie pouvant donner lieu au trouble de la raison; car lorsque cette malade existe, on peut présumer qu'il s'agit d'un délire symptomatique aigu ou chronique. Cependant une maladie aiguë récente ou actuelle peut se compliquer d'une vériable folie chez des individus prédisposés, et cette prédisposition est une question toujour délicate et difficile à résoudre. En définitive, c'est principalement la marche ultériere du délire qui sera le meilleur caractère distinctif. Le délire symptomatique, a esset, va graduellement ou rapidement en diminuant; le délire véritablement mniaque, au contraire, tend à persister outre mesure, à s'aggraver, et parfos à x transformer en une forme plus fâcheuse, la démence. L'absence de toute mahir précédant le délire est une condition dont la signification est des plus nettes, car de doit faire admettre que ce délire caractérise l'aliénation mentale; cependant in acore on se prononcera avec réserve ; car si l'influence de l'hérédité ou l'action d'une cause morale puissante permettent de croire à la folie, il peut arriver qu'une mabdie méconnue ou latente soit le point de départ du délire : tel est celui que produi l'intoxication paludéenne chez des sujets qui habitent des contrées maremmatass ou qui y ont séjourné : tel est le délire des autres intoxications, celui de l'hystèrie.

Il est d'autant plus important de reconnaître la véritable origine du délire pardéen, qu'il survient par accès, et que, le premier passé, le second peut enlere rapidement le malade.

C'est sans doute à des délires analogues que l'on a appliqué la dénomination de folies intermittentes périodiques, dont la guérison par le sulfate de quinine révèt b nature.

La démence ou affaiblissement intellectuel, qui offre un grand nombre de degrés, peut ne consister d'abord que dans la lenteur ou la paresse des sonctions intellectuelles, principalement de la mémoire, qui fait de plus en plus désaut. Il y a dans les idées une incohérence de plus en plus grande, qui peut se manisester d'abord dans l'écriture, une indissérence de plus en plus remarquable pour les objets et le personnes, et un désaut complet de spontanéité et de volonté. La démence accupagne souvent la paralysie générale et succède fréquemment aux diverses autre formes de solie. L'affaiblissement intellectuel qui se remarque à la suite des maldies aiguës graves, et qui n'est habituellement que momentané, ne saurait être confondu avec la véritable démence, qui est permanente et habituellement irremédable.

Que l'idiotie constitue seulement l'imbécillité ou l'idiotie plus ou moins complète elle est tellement facile à reconnaître, que je n'ai pas à y insister. L'obtusion or l'oblitération intellectuelle qui la caractérise date de la première enfance, sinon de la vie intra-utérine et résulte d'une lésion cérébrale : ces caractères suffisent pour lu assigner sa place dans le cadre nosologique et pour la faire distinguer des autres es pèces d'aliénation mentale.

B. — Dans les cas de délires partiels, qui sont caractérisés par la limitation du de-

FOIJE. 379.

lire, ceux qui résultent de la folie (monomanies) sont aisément distingués des délires symptomatiques ou sympathiques qui se montrent comme complications ordinairement ultimes des maladies. La véritable monomanie se développe sans fièvre et survient spontanément; elle a le plus souvent une longue durée et s'aggrave souvent; tandis que le délire partiel symptomatique, que l'on voit survenir à la suite d'une maladie aiguë grave, ne persiste pas longtemps et tend à disparaître graduellement, comme j'en ai observé deux exemples à la suite de l'affection typhoïde. C'étaient des conceptions délirantes étranges qui désespéraient les malades, mais qui disparurent spontanément environ quinze jours après leur apparition.

Cependant il peut arriver, comme pour les délires aigus, que la maladie suscite, chez un sujet prédisposé, l'apparition d'un délire partiel que l'on doit considérer comme une aliénation mentale; et ici encore on n'a comme critérium de quelque valeur que la marche passagère ou permanente des accidents délirants.

La monomanie revêt des formes extrêmement variées qui sont presque toutes actives. L'incohérence limitée des idées, les conceptions délirantes, les hallucinations, les illusions, et la stupidité de Georget et de M. Ferrus, dénommée mélancolie avec stupeur par M. Baillarger, sont les monomanies principales. Et s'il y a une foule de subdivisions plus ou moins importantes, elles me paraissent inutiles à rappeler, attendu qu'elles sont uniquement fondées sur l'espèce d'idée prédominante, ou sur l'espèce de sensation, de sentiment ou d'instinct pervertis. Je ferai remarquer que la stupidité est rangée par quelques aliénistes parmi les folies générales, depuis que M. Baillarger a signalé l'activité réelle de l'esprit dans cette forme d'aliénation, activité se traduisant par les hallucinations, les défiances et les craintes chimériques.

La folie étant bien constatée, il est urgent d'en rechercher la cause, qui est si souvent obscure. Il y a d'ailleurs peu de données étiologiques dont la connaissance puisse venir en aide au diagnostic. L'hérédité qui se rencontre chez le tiers environ des aliénés pauvres et chez plus de la moitié des riches (Esquirol), la violence du caractère, l'épilepsie, dont les accès sont souvent suivis de manie surieuse, l'état puerpéral, sont des conditions dont on devra tenir compte comme causes prédisposantes.

On se rappellera aussi que la maladie se développe chez les deux sexes, et que plus l'homme avance dans la vie, plus il est disposé à la perte de la raison (Esquirol, Leuret). Parmi les causes occasionnelles, je citerai principalement l'abus des boissons alcooliques (V. Alcoolisme), l'allaitement prolongé (Marcé), les inflammations encéphaliques, les coups sur la tête, les fièvres graves, même le rhumatisme (Mesnet), et surtout les causes morales, qui sont les plus nombreuses.

Il me reste à exposer, après les généralités qui précèdent, quelques remarques sur la folie simulée ou dissimulée, sur les lésions, sur les complications, et enfin sur le pronostic de l'aliénation mentale.

La simulation de la folie pourra échapper facilement à l'observation, si le médecin n'a pas de connaissances spéciales qui lui rendent familières l'étude de l'aliénation mentale. S'il est suffisamment compétent, au contraire, il évitera de tomber dans le piége en s'appuyant sur l'examen du malade, qu'il soumettra à plusieurs interrogatoires, à une observation suivie, surtout à l'insu de l'individu, et en tenant compte des détails d'une enquête minutieuse sur les faits passés. C'est en ayant

égard à l'ensemble des phénomènes, en pesant la valeur de certains symptônes en constatant ceux qui ne sauraient être simulés suffisamment, que l'on pour démêler en pareil cas la vérité. La stupidité serait une des formes le plus source simulées, suivant M. Snell, d'Eichberg (Duché de Nassau).

La sagacité du médecin compétent saura plus facilement encore discerner la folie dissimulée, qui n'est pas si rare qu'on pourrait le croire, surtout dans les asiles d'aliénés, où les efforts de certains malades, dont la raison n'est pas complétement altérée, tendent vers un but ardemment désiré: la liberté.

Tous les genres de folie peuvent exister sans lésions matérielles appréciables c'est un fait facilement constaté par les aliénistes qui ont fréquemment l'ocasine de faire des nécropsies. Aussi, quoique certaines lésions soient fréquentes dans de formes particulières d'aliénation, comme le ramollissement de la couche corticale de cerveau dans la folie avec paralysie générale, ces lésions n'étant ni constants repéciales, on ne saurait se baser sur elles pour distinguer les différentes espèce d'aliénation mentale, ni par conséquent chercher à établir le diagnostic anatomique de la maladie.

Je viens de parler de la paralysie générale; c'est le plus souvent une complication de l'aliénation mentale, complication redoutable qui mérite toute l'attente
du médecin (V. Paralysie générale), mais qui peut aussi précéder la solie, comme
d'ont établi les recherches modernes. Les maladies incidentes qui surviennent che
les aliénés, et qui ne peuvent pas être considérées, à proprement parler, comme de
complications de l'aliénation mentale, empruntent souvent des caractères particliers à cette coïncidence. Beaucoup, par exemple, suivent une marche latente d
passent souvent inaperçues parce que l'on n'est pas amené à explorer suffisamment
le malade; telles sont certaines phthisies pulmonaires, la pneumonie, la pleurez
chronique, la péricardite, etc. — Par sa siréquence (la moitié des cas, suivat
M. Calmeil), la colite chronique des aliénés mérite une mention particulière. In
l'asile de Clermont (Oise), je l'ai vue très-souvent associée, surtout pendant le
printemps, à l'espèce de pellagre endémique décrite récemment par M. Bibel
(Arch. de méd., 1858) et qui m'a paru toujours être le simple résultat de l'inslation.

3° Le pronostic de la folie présente un fait général d'une grande importance pritique et sur lequel Esquirol a attiré l'attention : c'est que la terminaison favorable est généralement d'autant plus à espérer que la maladie est plus récente. Par conséquent, la folie aiguë est beaucoup plus souvent curable que la folie chronique. La manie est la forme qui guérit le plus fréquemment, puis vient la monomant et principalement la lypémanie. Esquirol considère comme des circonstance horeuses pour la guérison de la folie la persistance de dérangements notables dans le fonctions de la vie de nutrition et l'action passagère des causes morales. Il séguit au contraire, comme conditions désavorables expliquant l'incurabilité : l'intégrit des fonctions assimilatrices sans diminution du délire, l'action prolongée des cause morales, les excès d'étude surtout avec des écarts de régime, la prédominance de idées religieuses ou d'orgueil et des hallucinations, la conscience de l'existence de folie, l'obtusion prononcée de la sensibilité, qui permet à l'aliéné de firer le se leil, etc., et le plus souvent l'existence de la démence, qui ne guérit presque jamas surtout lorsqu'elle est chronique. L'épilepsie et la paralysie générale sont des our

cidences qui rendent la folie fatalement mortelle, sauf dans des cas très-exceptionnels, du moins pour l'épilepsie, comme j'en ai rappelé un exemple (p. 346), dans lequel une démence ancienne a guéri sous l'influence de la disparition des accès épileptiques. La folie héréditaire expose principalement aux récidives.

FOLLIGULITE. — V. ACNÉ et VULVITE.

FONCTIONNELS (Symptômes). — V. Examen des malades.

FORCES (ÉTAT DES). — Envisagé d'une manière générale, l'état des forces est subordonné aux causes qui peuvent influer sur l'action musculaire, soit en l'excitant outre mesure, soit au contraire en la déprimant, soit enfin en donnant lieu à une perversion manifeste de cette action.

L'état général des forces est exagéré dans l'agitation ou la fureur délirantes, et dans des affections convulsives généralisées. On sait combien il est souvent difficile, en pareil cas, de maintenir les patients, et combien le degré de résistance qu'ils opposent est parfois extraordinaire relativement à l'état habituel de leur force musculaire. Cette énergie excessive des mouvements n'a d'ailleurs par elle-même qu'une signification secondaire, vis-à-vis du délire et des convulsions.

La diminution générale des forces est beaucoup plus commune que leur exagération. L'affaiblissement, l'abattement, la prostration, l'adynamie, le collapsus, en constituent autant de degrés différents, qui sont maintes fois la première donnée du diagnostic. L'attitude seule du malade révèle son degré de prostration.

La perversion des forces musculaires en a imposé longtemps pour un affaiblissement paralytique; mais, de nos jours, on se rend mieux compte de cette perversion, et l'on sait que certaines lésions du cervelet, un assez grand nombre d'affections dites paralysies générales, et la maladie, encore obscure dans sa nature, que M. Duchenne (de Boulogne) a appelée ataxie locomotrice, présentent cette perversion des forces musculaires générales.

L'état des forces est un des éléments des phénomènes généraux des maladies. On peut donc établir que, dans les maladies aiguēs, l'état des forces est influencé principalement par la fièvre. L'intensité de la fièvre produit, en effet, par elle-même, ou un accroissement insolite ou une dépression plus ou moins notable des forces; mais ce sont surtout les fièvres proprement dites, constituant des maladies générales graves, qui ont une influence marquée sur l'état des forces. Elles dépriment souvent dès le début d'une manière tellement notable, que la prostration est alors d'une valeur séméiologique très-grande. C'est, par exemple, ce qui arrive au début de la fièvre typhoïde, du typhus, de la peste, etc., dont les premiers symptômes ne sont nullement en rapport avec le degré d'abattement et de faiblesse que présente ordinairement le malade. Il serait oiseux du reste de chercher à faire une énumération particulière de toutes les maladies aiguës dans lesquelles les forces sont notablement altérées. La prostration adynamique est surtout fréquente chez les vieillards.

Dans les maladies chroniques, la dépression des forces peut exister aussi dès le début, comme on le voit dans le scorbut. La faiblesse est prononcée dans le rachitisme et même dans la nostalgie. Mais ce sont principalement les affections dans lesquelles l'organisme subit des pertes incessantes qu'il ne peut réparer, ou bien dans celles qui entraînent une cachexie graduelle dont la cause intime reste un mystère, que la perte graduelle des forces est incessante et fatale. Elle reste ordinairement

plus ou moins stationnaire après ses premiers progrès, dans les cas si fréquents d'anémie; toutesois elle n'est que temporaire à la suite de pertes accidentelles de sang.

Dans la convalescence des maladies, l'état des forces présente ce caractère que leur retour est d'autant plus rapide que la maladie a été de plus courte durée, et au contraire d'autant plus lent que la maladie a été plus prolongée et plus grave.

FORME. - V. INSPECTION.

FOSSE ILIAQUE. - V. ILIAQUE (Région).

FOSSES NASALES. — V. Nasales (Régions).

FOURMILLEMENTS ou FORMIGATIONS. — Les fourmillements que les malades accusent dans les extrémités, et principalement dans les extrémités inférieures, consistent en des sensations diverses plus ou moins pénibles puisqu'ils peuvent ressembler à des piqures d'aiguilles multipliées. Le plus ordinairement les fourmillements coı̈ncident avec une diminution de la sensibilité cutanée au mème niveau. Ils sont parfois généralisés à une des extrémités, ou limités à la zone de l'épanouissement d'un nerf, au niveau de l'annulaire et du petit doigt d'une main, par exemple.

Les fourmillements qui occupent avec persistance les deux extrémités inférieures simultanément doivent faire redouter un ramollissement de la moelle épinière (myélite). Ils sont aussi un signe de la méningite rachidienne, et des pertes séminales involontaires. Dans une extrémité supérieure, ils peuvent faire penser au début d'un ramollissement cérébral (cérébrite); mais ce signe, que je suppose ainsi isolé au début de la maladie, ne tarde pas à être accompagné, s'il ne l'est d'abord, d'autres signes d'une grande importance, tels que des douleurs locales au nivean de la lésion, des contractures ou bien des paralysies de la myotilité et de la sensibilité. En pareil cas, la valeur des fourmillements ou des engourdissements n'est plus que secondaire. Il en est de même lorsqu'ils résultent de l'oblitération artérielle on veineuse des membres.

Enfin les fourmillements, après s'être limités aux extrémités supérieures et inferieures, envahissent ensuite tout le corps dans l'ergotisme convulsif, en l'absence de lésions matérielles. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les fourmillements penvent se rencontrer dans une foule d'autres cas où il n'existe pas de lésions, et que, de même que la paralysie, ils ne sont quelquesois qu'un signe de névroses. Il faudra dont se garder de se prononcer immédiatement sur la signification des fourmillements des extrémités, et tenir compte de l'ensemble de toutes les données qui pourront servir au diagnostic.

FRACTURES. — Je n'entends rappeler sous ce titre que les fractures spontanées qui s'opèrent subitement : dans l'ostéomalacie; au niveau des os altérés par une lésion cancéreuse ou syphilitique, ou même au niveau des os sains, comme plusieurs observateurs l'ont constaté pour les côtes pendant les secousses d'ure toux opiniatre. M. Hérard a communiqué un fait remarquable de ce dernier genre à la Société des Hôpitaux. M. Malgaigne et M. Cazeaux (qui regarde la grossesse comme une cause prédisposante) en ont aussi rencontré des exemples.

FRAMBŒSIA. — Le frambœsia est connu en Amérique sous le nom de peau ou épian, et en Afrique sous celui d'yaws. Il est caractérisé, sur des surfaces de la peau plus ou moins étendues, par des tubérosités semblables à de petites végétations

rouges, isolées à leur sommet, réunies à leur base sous forme de tubercules durs et ésistants et dont l'aspect et le volume rappellent les framboises ou les mûres. Ces ubérosités débutent par de petites taches d'un rouge obscur, et une fois dévelopées elles se recouvrent de squames sèches, quelquefois s'ulcèrent, et le liquide anieux qui s'écoule de l'ulcération de mauvaise nature peut se dessécher en croûtes paisses autour des végétations, et les rendre pendant quelque temps méconnaisables. Le docteur Rufz, qui a observé fréquemment cette affection à la Martinique, n'a dit qu'elle n'était pour lui rien autre chose qu'une lésion syphilitique, ce que on caractère contagieux vient confirmer.

FRÉMISSEMENT. — Le nom de frémissement, donné au simple tremblepent musculaire, doit être réservé pour exprimer une sensation tactile, dont les aractères varient, et qui constitue un signe plus ou moins important. La principale le ces sensations est le frémissement cataire ou vibratoire de Laennec, dont il era plus particulièrement question dans cet article. On a aussi appelé frémissement indatique la sensation de frémissement particulier que donne la percussion de ceraines tumeurs hydatiques. Enfin l'on doit ajouter le frémissement que la main ercoit au niveau des poumons, comme au niveau du cœur. Il est à remarquer que. lans ces deux derniers cas, le frémissement a son point de départ dans la séreuse frottement) ou dans l'organe sous-jacent. Au niveau du cœur, en effet, le frémissenent vibratoire imprimé à la main se produit entre les feuillets du péricarde devenu ugueux, ou bien au passage du sang au niveau d'indurations ou d'inégalités des rifices; au niveau des poumons, c'est tantôt encore le frottement des feuillets pposés de la séreuse, c'est-à-dire de la plèvre, et tantôt la crépitation de gros râles ullaires dans les cavités aériennes, qui donnent lieu à la production du phénoiène.

Ces différentes espèces de frémissement, dont on pourrait encore augmenter le ombre, mais sans aucun intérêt pour la précision du diagnostic, sont loin d'avoir rus la même importance. Celui de moindre valeur est le frémissement bullaire, qui produit dans les bronches et dans des cavités accidentelles où circule l'air à travers es mucosités (bronchite capillaire généralisée, asphyxie par écume bronchique, ivernes pulmonaires). Les frémissements pleurétique et hydatique, dont il a été uestion à propos du protenent (bruit de) et des hydatiques, et le frémissement fricardique et cardiaque surtout, ont une bien plus grande importance.

Ce dernier, dénommé frémissement cataire, mérite une attention toute particure. Il donne à la main de l'observateur appliquée à la région précordiale, la sensam d'une succession de frôlements ou de frottements plus ou moins rudes (suivant n intensité), synchrones avec chaque retour des mouvements du cœur, ainsi que n peut s'en assurer en tâtant le pouls du malade, en même temps que l'on explore région précordiale.

Lorsque l'on constate le frémissement vibratoire ou cataire à la région précorile, il faut d'abord établir son véritable siège dans le péricarde ou dans le cœur, r cette distinction a une très-grande importance.

Le frémissement péricardique est plus superficiel, parfois saccadé, et il est plus ense à l'auscultation qu'à la palpation.

Le frémissement vibratoire produit dans l'intérieur du cœur, et auquel Laennec a cialement appliqué la dénomination de cataire, paraît plus profond que le frot-

tement péricardique; il est uniforme et sans saccades, et à l'auscultation, son intensié, au lieu d'augmenter, diminue, parfois même se transforme en souffle. Dans les den variétés de frémissement, l'auscultation fournit d'ailleurs les caractères différentes des bruits anomaux qui accompagnent alors le frémissement vibratoire (V. Fromment, p. 385).

Ces caractères différentiels ne doivent pas être oubliés, car il n'est pas rare d'aur à décider la question de siège du bruit anomal, et cette question est toujours grue, car il s'agit de déterminer si l'on a affaire à une péricardite ou bien à une léan chronique profonde des valvules du cœur. La péricardite, en effet, est ordinamment curable ou en voie de résolution, tandis qu'une lésion valvulaire est essettellement incurable et progressive.

FRIGIDITÉ. — Appliquée aux fonctions génitales, cette dénomination es prime leur inertie fonctionnelle, même dans les conditions les plus favorables à l'actitation du sens génésique. La frigidité se remarque dans un certain nombre à conditions pathologiques, mais elle n'a d'importance que dans un petit nombre de constances et notamment chez les sujets atteints de pertes séminales involontaire, et chez ceux qui ont été soumis à l'intoxication par le sulfure de carbone. Bus a dernier cas principalement, la frigidité est un symptôme important (Delpech); us dans les faits rapportés, on ne voit pas ce signe exister isolément et marquer le dont de la maladie (V. Pertes séminales, Intoxications).

FRISSONS. — V. FIÈVRE.

FROID. - V. CALORIFICATION.

FROISSEMENT PULMONAIRE (RALE OU BRUIT DE). — M. Found a ainsi désigné un bruit anomal d'auscultation dont les caractères et les conditors organiques ne sont pas parfaitement définis. Il en distingue trois formes: l'à me plus haut degré, c'est un bruit de cuir neuf (se passant dans les voies aérienes, qui ne diffère du bruit de cuir neuf de la péricardite qu'en ce que son timbre quelque chose de plus aigu; 2° à un degré moins élevé, c'est une sorte de bruit plaintif, gémissant, à intonations variées suivant l'état d'oppression du mainte, suivant la force et la rapidité de la respiration; 3° enfin à son troisième degré, que est le plus faible et le plus fréquemment observé, il rappelle tout simplement bruit léger, rapide et sec que l'on obtient en soufflant sur du papier très-fin, comme par exemple le papier sec et transparent nommé papier végétal (Rech. sur l'aucultation, 1839). Suivant le même observateur, ce bruit de froissement se produit ordinairement pendant l'inspiration, parfois aussi dans l'expiration, mais ain il est moins prononcé que dans l'inspiration; son intensité est en raison direct de la force avec laquelle le malade respire.

Suivant M. Fournet, ce bruit anomal s'entendrait principalement dans la phinse pulmonaire, et serait un signe diagnostique de cette affection dans la seconde moitié de la première période et au commencement de la seconde. Il recomme toutesois l'avoir rencontré chez une semme dont les poumons étaient sortement comprimés et aplatis par une tumeur du médiastin, et chez une autre malade, au nivea d'une caverne vide, à parois denses et slexibles, ressemblant parfaitement à une lame de cuir, et produisant le bruit de froissement par son mouvement de vactivient.

Le râle de froissement julmonaire serait un bruit sec, indépendant de toute :

rétion humide; or, c'est précisément ce que M. Fournet ne s'est pas assez attaché démontrer, en se contentant de dire que ce bruit résulte du froissement du tissu ulmonaire a luttant avec effort et avec bruit contre l'obstacle qui gêne son expanon. Il ne dit pas, en effet, si la toux modifie ou non le bruit anomal, circonstance ui est cependant capitale; car on peut admettre la présence de mucosités plastiques, mme cause du phénomène, si la toux le sait disparaître, tandis que son intégrité près la toux et sa persistance avec les caractères d'abord constatés, devraient le ire considérer comme un bruit que j'appellerai de tissu, et indépendant de toute erétion humide. Quant à moi, j'ai presque toujours rencontré les bruits variés raués par l'auteur sous la dénomination de râle ou bruit de froissement dans la catéorie des râles plus ou moins humides, et par conséquent dans des conditions pathogiques très-diverses. Comme bruit respiratoire sec ou de tissu, je n'ai trouvé ans la phthisie, outre la respiration bronchique, caverneuse ou amphorique, que la espiration que j'appelle granuleuse, mais qui est essentiellement différente par ses aractères des variétés du bruit de froissement de M. Fournet. V. GRANULEUSE (resiration.)

FROLEMENT, FROTTEMENT (BRUITS DE). — Quel que soit le siége 1 bruit de frottement, il exprime toujours le froissement réciproque de deux surces plus ou moins rugueuses passant lentement l'une sur l'autre. Il ossre des degrés en variés, depuis le simple frôlement jusqu'à la rudesse la plus accentuée, que on a comparée au bruit du cuir neuf, ou d'une râpe en action. Il résulte presque ujours de la perte du poli des séreuses par suite de leur inslammation.

Ce bruit de frottement se constate au niveau des plèvres, du péricarde, du périine ou de la tunique vaginale.

A. Plèvaes. — Le bruit de frottement pleurétique signalé par Honoré et étudié par Reynaud (Journ. hebdom. de méd., 1829, n° 65) s'entend à l'auscultation surit dans l'inspiration, rarement dans les deux temps, et quelquesois seulement à la des longues inspirations. Il siége tantôt en dehors de la poitrine, où l'amplitude is grande des mouvements respirateurs le fait plus fréquemment constater, tantôt avant dans la région sous-claviculaire, tantôt en arrière vers le sommet ou vers la se. Il est rarement généralisé. Il m'a paru offrir quatre degrés dissèrents caractés: 1° par un simple frôlement; 2° par un bruit inégal analogue à un râle scur, ce qui lui a fait donner le nom de frottement-râle par M. Damoiseau (Arch. méd., 1843); 3° par un bruit sec, râpeux et saccadé, produisant parsois un missement sensible à l'application de la main; 4° ensin par un bruit très-in-use, que l'on a comparé à la crépitation osseuse, et qui non-seulement donne u à un frémissement vibratoire à la palpation, mais qui est perçu par le male lui-même et par l'oreille de l'observateur à une certaine distance de la poine.

On ne peut méconnaître l'existence du bruit de frottement pleurétique que dans deux premiers cas, où l'on croit quelquesois avoir assaire à un râle. Mais cette cur n'est pas inévitable comme l'a avancé M. Trousseau (Soc. des Hôp., ii, 1859); car les conditions dans lesquelles se montre le bruit de frottement ébut et résolution de la pleurésie), la persistance de ses mêmes caractères pennt plusieurs jours et malgré les secousses de toux, l'absence fréquente de toux manuée et surtout d'expectoration, suffisent parsaitement pour saire rejeter l'exis-

tence d'un râle humide dont le caractère essentiel est d'être sensiblement modfiable par la toux, par l'expectoration et par les progrès de la maladie.

Les conditions organiques et pathologiques du bruit de frottement pleurétique sont la perte du poli normal des surfaces opposées de la séreuse, dont les feuilles sont encore mobiles l'un sur l'autre dans les mouvements respiratoires. Cette perte de poli est principalement l'effet de l'inflammation de la plèvre (pleurésie), et le bruit de frottement qui en résulte indique que les deux feuillets de la séreuse sont contigus, et par conséquent qu'il n'y a pas encore ou qu'il n'y a plus d'écartement de ces feuillets par un liquide épanché.

Le bruit de frottement, avec une simple douleur thoracique comme antéction. peut révéler une pleurésie ne s'annonçant par aucun autre phénomène, et le malait continuant à vaquer à ses occupations. M. Louis m'a dit avoir observé des faits de cette espèce, et j'en ai moi-même recueilli un exemple. On a signalé aussi la premonie, l'emphysème interlobulaire du poumon, les tubercules superficiels, et de altérations organiques de la plèvre comme pouvant produire le bruit de fromment; mais ce sont là des cas au moins exceptionnels et dans lesquels on a di confondre souvent le bruit qui m'occupe avec celui de la respiration grantles (V. ce mot).

B. Péricarde. — Ici le bruit de frottement, siégeant à la région précordiale, prisente d'ailleurs les mêmes caractères que celui qui se produit au niveau de la plène seulement il est isochrone avec les mouvements du cœur, comme celui des plène l'est avec les mouvements respiratoires. Et de même que celui de la plèvre est que quesois consondu avec un râle intra-pulmonaire, de même le frottement péricardes est pris parsois pour un soussile ou un bruit de râpe intra-cardiaque ou valvalure. Il présente dans certains cas une particularité distinctive qui est caractéristque c'est d'être constaté pendant le décubitus du malade et de disparaître dans la sution assise par suite du nivellement du liquide, qui est caché derrière le cœur des le décubitus, et qui s'interpose en avant entre les seuillets du péricarde dans la station assise (Bouillaud).

Lorsque ce signe pathognomonique n'existe pas, on peut se baser sur d'autre particularités distinctives des deux bruits. Le frottement péricardique est superficé, saccadé, circonscrit, et ne se prolonge pas dans les gros vaisseaux (carotides: k bruit anomal intra-cardiaque est plus profond, sans saccades, plus étendu, et se prolonge fréquemment dans les gros vaisseaux. Enfin le frémissement vibratoire, per par la palpation, est moins accentué que le bruit auscultatoire lorsqu'il y a frottement dans le péricarde, tandis au contraire que le frémissement valvulaire est plus prononcé que le bruit perçu par le stéthoscope.

C. Péritoire. — Le bruit de frottement au niveau de la partie supérieur de l'abdomen, où il est perçu par l'auscultation au moment du refoulement des organes abdominaux dans une forte inspiration, présente toutes les nuances du lou de frottement pleurétique depuis le simple frôlement jusqu'au bruit de cuir neul la été indiqué comme un signe de péritonite tuberculeuse. Mais malgré ce que Laennec, MM. Després, Beatty (de Dublin), Corrigan, Bright et Robert Spittal ou écrit sur le bruit de frottement abdominal, il est resté un signe exceptionnel par sa rareté. Le bruit de frottement n'est pas seulement perçu par l'auscultation au si veau de l'abdomen; selon M. Bright, la palpation percevrait encore une sensules

de crépitation (comme le froissement d'un cuir neuf) au niveau des adhérences péritonéales qui résultent de l'inflammation de la séreuse (V. Adhérences, p. 19).

D. TUNIQUE VAGINALE. — Pour terminer ce qui est relatif au bruit de frottement, il me reste à rappeler que l'on peut le percevoir dans l'orchite varioleuse, signalée par M. Béraud, et dans laquelle il a reconnu la sensation de frottement en soulevant le testicule avec précaution avec les quatre derniers doigts de la main droite, et en pressant doucement avec le pouce pour chasser le testicule vers l'anneau (Arch. de méd., 1859, t. XIII).

FULIGINOSITÉS. — Ces concrétions brunâtres ou noirâtres qui se remarquent dans la cavité buccale au pourtour des dents, sur la langue et autour des lèvres, résultent de la dessiccation du mucus et de la salive, mélangés d'une certaine quantité de sang exsudé. Leur formation est favorisée par le passage incessant de l'air par la bouche entr'ouverte. Les fuliginosités sont un des signes principaux de l'état typhoïde. V. Турноїрь (état.)

FURIE. — V. PARASITES animaux.

FURONCLES. — L'éruption successive d'un nombre plus ou moins grand de furoncles, se rattachant évidemment à un état général mal connu, constitue quelquesois une véritable maladie qui, pour être sans danger, n'en est pas moins extrêmement gênante. Son diagnostic ne présente pas la moindre disficulté. Le volume des suroncles empêche de les consondre avec des éruptions ecthymateuses, ce qui a son importance, l'ecthyma multiple pouvant, dans certains cas, faire soupçonner soit l'existence d'une syphilis constitutionnelle, soit l'ingestion de l'iodure de potassium.

Les éruptions furonculeuses sont quelquesois la conséquence d'une menstruation ardive (?), d'un traitement sulfureux ou d'un premier voyage sur mer. Il n'est as très-rare de les constater comme accident consécutif des pyrexies. Enfin il est son de se rappeler que le filaire ou dragonneau détermine sous la peau une inslamnation localisée qui a l'aspect d'un furoncle (V. Parasites).

GALACTIRRHÉE ou GALACTORRHÉE. — M. N. Guéneau de Jussy, à propos d'un cas du flux laiteux désigné par cette double dénomination, a sublié un bon travail sur ce sujet (Arch. de méd., 1856). Il fait remarquer avec aison que les exemples de productious de lait en dehors des conditions habituelles, t sans aucun trouble pour la santé, constituent des anomalies physiologiques plutôt ue des maladies. La galactorrhée ne doit prendre place dans le cadre nosologique ue lorsqu'il y a à la fois sécrétion anomale du lait et, comme conséquence de son bondance, désordres dans la santé, tels que l'amaigrissement, la décoloration des ssus, la faiblesse musculaire et l'alanguissement des fonctions digestives. Ainsi mitée, la galactorrhée, qui s'accompagne de tuméfaction douloureuse des seins, it une affection rare.

GALE. — Pour la plupart des observateurs, la gale est une affection contagieuse roduite par un acare, et par conséquent une maladie essentiellement parasitaire. Pour autres elle est, comme pour les anciens, une affection constitutionnelle qui peut re spontanée, quoiqu'elle soit transmissible par contagion. Je n'ai pas à discuter s différentes doctrines. La première me paraît réunir en sa faveur les raisons les us légitimes.

1º Éléments du diagnostic. — Parmi les signes locaux de la gale, les éruptions vésiculeuse, pustuleuse et papuleuse étaient autrefois, avec le prurit, les seuls importants. Les recherches modernes sur l'acare ont démontré qu'en l'absence de l'éruption, les démangeuisons, les sillons acariens, et l'insecte lui-même peutent parfaitement suffire pour caractériser la maladie. Cette dernière manière de ver doit-elle faire rejeter les phénomènes généraux et l'existence des accidents attribus à la rétrocession de l'éruption lorsque cette éruption existe? C'est ce qui ne fait aucun doute si l'on admet que la maladie est essentiellement parasitaire.

2º Inductions diagnostiques. — Comprise ainsi que je viens de le dire, le gale est fort simplifiée dans son diagnostic, puisqu'il s'agit seulement de constater le sillons ou l'acare qui les a tracés. En supposant le cas le plus simple, on est porti faire cette recherche si un individu se plaint de démangeaisons très-vives au nives des intervalles des doigts et dans les points de flexions articulaires, démangenton dont on ne découvre pas la cause au premier abord, aucune éruption cutanée n'étal apparente. Un examen plus attentif de la peau à l'œil nu ou aidé de la loupe si découvrir des sillons tracés par des acares, et parsois, à l'extrémité de ces sillous, u petit point brillant qui est l'insecte lui-même. Ces sillons, creusés dans l'épideme, ont quelques millimètres de longueur, se reconnaissent à des lignes blanchire on grisâtres qui sont dues au soulèvement de la couche superficielle de l'épideme, a à sa rupture; dans ce dernier cas, le sillon ressemble à une légère égratignur que produirait la pointe d'une épingle et, vu à la loupe, il présente une succession à points noirs considérés comme les fèces de l'insecte. Le point brillant que forze l'animal, ordinairement à l'extrémité du sillon, peut être détaché avec précaute à l'aide d'une épingle, sur laquelle il ne tarde pas à se mouvoir. L'exame u microscope confirme facilement le diagnostic (V. Parasites animaux).

Si les signes que je viens de rappeler existent assez souvent seuls, il armé fre quemment aussi que les éruptions cutanées sont la première donnée constatée, et pu conséquent le point de départ du diagnostic.

Quelle que soit l'opinion que l'on se sorme de la nature de ces éruptions, qu'a les considère comme consécutives et produites par l'irritation locale que déterme l'acare ou comme spontanées, elles ont certainement une assez grande valeu degnostique, puisque seules elles ont suffi pour faire prendre rang à la malade des le cadre nosologique, avant la découverte de l'acarus. Sans donner la certain mathématique de l'existence de la gale comme la constatation des sillons et sarcopte lui-même, ces éruptions sont donc nécessaires à connaître. Le plus le quemment ce sont des vésicules qui peuveut se montrer, comme l'acare, de les différentes parties du corps, excepté à la face (Cazenave), et principalement dus les points où la peau est fine et délicate : dans les intervalles des doigts, au ph à bras, aux aisselles, dans tous les points de flexion articulaire. Ces vésicules, légèrenes saillantes et acuminées, sont transparentes au sommet et légèrement rosées che le jeunes sujets. Par suite des démangeaisons, les malades se grattent et déchirent & vésicules, qui souvent s'enslamment; assez souvent aussi des pustules d'impétigé d d'ecthyma suivies de croûtes, des furoncles, des papules de prurigo, et plus art ment de lichen, s'ajoutent à l'éruption vésiculeuse.

Il ne faut pas oublier que les signes locaux de la gale affectent un siége qui differ suivant les professions, et dont la connaissance peut faciliter le diagnostic. C'es, e

GANGRÉNES. 389

csset, plus particulièrement aux mains qu'on les observe chez les tailleurs et les couturières, à la main droite chez les maîtres d'armes (Cazenave). Souvent, chez les galeux qui se présentent à l'hôpital Saint-Louis, c'est au pénis chez l'homme, et aux mamelles chez la semme, que l'on trouve les sillons caractéristiques; mais il est presque inutile d'ajouter que l'ou ne saurait généraliser ce double sait.

Pour terminer ce que j'ai à dire du diagnostic de la gale, il me suffira d'ajouter que le prurigo (qui souvent d'ailleurs coıncide avec la gale), le lichen simplex, le lichen urticatus, pourraient être confondus avec les éruptions symptomatiques de la gale, et que la syphilis, la scrosule et le scorbut peuvent modifier l'aspect de ces éruptions secondaires. Ces simples indications suffisent pour donner l'éveil au praticien (chose la plus utile en pareil cas), et lui faire rechercher l'acare et ses sillons.

## GANGLIONS LYMPHATIQUES. — V. ADÉNOPATHIES.

**GANGRÈMES.** — La mortification locale des tissus qui constitue la gangrène est un signe qui sert fréquemment de base au diagnostic; mais avant d'exposer ce qu'il y a de particulier dans les principales localisations gangréneuses, il est indispensable de traiter la question d'une manière générale.

## l. Gangrènes en général.

Quel que soit l'organe envahi par la gangrène, la partie mortifiée subit la fermentation putride ou se dessèche, un travail d'inflammation éliminatoire s'établit a pourtour, et, si l'élimination a lieu, la plaie suppurante qui lui succède peut suivre sa marche la plus heureuse et se cicatriser avec une perte de substance plus ou moins considérable, ou bien la mort survient dans le cours de cette série d'accidents successifs. Cet enchaînement des phénomènes résultant de la gangrène peut être suivi des yeux dans les parties extérieures, tandis que, dans les organes profonds, il s'annonce par des symptômes qui varient suivant les organes atteints; cependant ces symptômes se rattachent toujours à l'une des données que je viens d'exposer: à la mortification même des tissus, à leur décomposition, à leur expulsion au dehors de l'organisme, à la suppuration consécutive, et à la cicatrisation de la perte de substance

Une question capitale du diagnostic de la gangrène est la recherche des causes locales ou générales de la lésion.

Les causes locales, en dehors des influences traumatiques, sont toutes celles qui entravent la circulation ou obstruent les vaisseaux : les artères, les capillaires, plus rarement les veincs. Ainsi agissent le froid, la compression très-prolongée, rarement les obturations veineuses (phlegmatia alba dolens), mais bien plus fréquemment les obturations des artères dues à leur inflammation spontanée suivant les uns, à leur pénétration par des embolies suivant d'autres. — Parmi les causes générales, on a considéré depuis longtemps comme causes prédisposantes les débilitations profondes produites par des flux abondants, par des suppurations prolongées, par la misère ou la vieillesse. Mais depuis les recherches sur les gangrènes spontanées de M. François (1832), qui considéra certaines altérations du sang comme origine des gangrènes, et par exemple le typhus et la fièvre jaune, on a rattaché les complications gangréneuses à une foule d'affections générales aigués ou chroniques.

Les fièvres graves, éruptives ou non éruptives, sont les affections générales aiguës qui se compliquent le plus fréquemment de gangrène; on pourrait les nommer toutes, en faisant remarquer toutesois que c'est principalement dans le cours de certaines

épidémies d'une extrême gravité, que se montre la gangrène, à moins qu'elle ne fasse cortége presque obligé des symptômes, comme dans les bubons de la pest.

— Au nombre des maladies générales à marche chronique, pouvant favoriser on provoquer l'apparition de la gangrène, et dans lesquelles il y a aussi manifestement altération du sang, on trouve la maladie de Bright, l'hémophilie, le scorbut et surtout la glycosurie (Landouzy, Marchal). L'altération du sang est manifeste dans l'intoxication par l'ergot de seigle, maladie dont une des formes a la gangrène spontanée pour caractère principal. — Enfin, dans une thèse intéressante sur la gangrène, M. Zambaco (1857) a cherché à démontrer l'influence que les perturbitions nerveuses ont sur la production de la gangrène.

On peut établir en fait que toutes les causes de débilitation profonde et prolongée soit hygiéniques, soit pathologiques, soit même physiologiques, favorisent la production de la gangrène. Cependant il faut s'engager avec réserve dans le champ de explications générales de la gangrène, car les progrès de l'observation peuvent faire découvrir des causes matérielles dans des circonstances où l'on n'en soupçonnait pas d'abord l'existence.

J'aurais encore à examiner plusieurs questions générales relatives à la gangiar, mais elles sont dominées par le fait du siége de la lésion dans tel ou tel organe, de retrouvent par conséquent mieux à leur place dans ce qui va suivre.

## II. Gangrènes localisées.

Parmi les gangrènes dont j'ai à exposer le diagnostic, il en est qui sont directement accessibles à l'exploration, comme celles qui siégent à l'extérieur, dans la booch dans le pharynx; et d'autres qui sont indirectement reconnues à l'aide de symptôme plus ou moins caractéristiques, comme la gangrène du poumon, celle de l'intestin; enfin, il y a des gangrènes qui ne doivent pas m'occuper, attendu qu'elles sont complétement latentes pendant la vie, ou qu'elles ne sont caractérisées par aucum symptôme probant, comme la gangrène du cœur et celle de la vessie.

Je vais passer en revue les gangrènes des parties molles extérieures, celles de la bouche, du pharynx, du poumon, des intestins et des organes génitaux. J'ai à peut besoin de rappeler que la même cause générale peut donner lieu à des gangrène localisées dans des organes très-différents.

A. Parties molles extérieures. — Outre les anthrax gangréneux qui peuvent être dus à des affections charbonneuses, ou à d'autres causes externes directes, il ce est qui sont le fait de maladies internes et que je dois rappeler. Telles sont le eschares noires qui se forment chez les paralytiques ou chez les malades atteints de fièvres graves continues, ou de rhumatisme chronique avec immobilité forcée, so niveau des saillies osseuses contre lesquelles la peau subit une compression dans le décubitus, au niveau du sacrum, des grands trochanters, des coudes, etc. Leur siège même indique ici la cause occasionnelle de la gangrène, comme l'existence de la maladie concomitante en indique la cause prédisposante.

Lorsque la gangrène se déclare en dehors des points de compression que je viende rappeler, soit par des eschares recouvertes ou non de bulles, soit par une tument gangréneuse, on doit croire que la maladie générale originelle est beaucoup plus grave que dans la condition précédente, puisque la gangrène se déclare sans cause occasionnelle apparente. C'est ce que l'on remarque dans la morve, qu'il y ait on non en même temps abcès, dans la glycosurie déjà ancienne, dans le scorbut invétéré. GANGRÈNES. 391-

La gangrène des membres mérite une mention spéciale. Elle s'annonce par de l'engourdissement et du froid dans l'extrémité qui est atteinte, il y a ensuite une violente douleur, difficulté puis impossibilité des mouvements, avec cessation des pulsations des artères qui sont transformées en cordons plus ou moins durs et dou-loureux, et enfin la gangrène se caractérise par du gonflement, des rougeurs, des phlyctènes, la dissolution putride des parties molles, dont la chute produit des hémorrhagies; ou bien il n'y a pas de gonflement, la peau est pâle, livide, elle se dessèche, se racornit et noircit avant de se détacher. En démontrant que ces gangrènes, dites à tort séniles, sont dues à des oblitérations artérielles, M. François a rendu un grand service à la science, soit que l'on admette avec lui qu'il y ait artérite, soit qu'avec quelques auteurs modernes on veuille qu'il y ait embolie artérielle. Les deux membres inférieurs peuvent être atteints simultanément par suite de l'oblitération de l'aorte abdominale, ou par suite d'intoxication arsenicale.

On rencontre encore la gangrène des parties extérieures au niveau des organes génitaux dont il est parlé plus loin, et au niveau de la joue dans les cas de gangrène de la bouche, dont il va être question.

B. BOUCHE. — La gangrène de la bouche, appelée aussi noma, est une de celles qui ont été le mieux étudiées de nos jours d'après les faits cliniques.

C'est presque exclusivement chez les jeunes enfants âgés de trois à cinq ans, que l'on observe la gangrène de la bouche, qui est au contraire extrêmement rare chez l'adulte.

1° Chez les jeunes enfants, elle ne survient guère que comme affection secondaire, dans le cours ou à la suite de maladies qui ont profondément débilité l'économie. C'est une affection apyrétique, pendant laquelle l'appétit se conserve le plus souvent.

Le diagnostic se base sur des données différentes aux diverses périodes de la gangrène. Au début, suivant Billard, c'est l'infiltration cedémateuse circonscrite de la face ou de la lèvre qui attire l'attention; cet ædème coïncide ordinairement avec une ulcération à fond grisâtre et putrilagineux à la face interne de la joue ou du repli gingivo-buccal (Barthez et Rilliet). Quelques jours plus tard la joue est tendue, luisante, souvent marbrée de violet; elle présente à la pression un noyau central dur et circonscrit, et à l'intérieur une eschare noire qui est entourée d'une zone grise, grenue, saignante, et au delà, d'un œdème diffus, qui s'étendent à mesure que l'eschare noire s'agrandit (Bouley et Caillault, Gaz. méd., 1852). Souvent l'eschare noire, précédée d'une couleur violacée ou de phlyctènes, se montre aussi extérieurement au niveau de la joue. Il y a une salivation fétide et sanguinolente. - A une période plus avancée, celle de l'élimination des eschares, qui ont parfois envahi les gencives, la joue, la lèvre inférieure tout entière, les désordres locaux sont considérables, et les petits malades ont un aspect horrible à voir. Les pertes de substance peuvent persorer la joue, mettre à nu les os maxillaires et détruire les dents poussées déjà ou même les germes des dents à venir. Il s'écoule de la bouche ou des plaies ellesmêmes un liquide des plus sétides, mais dont l'odeur a été comparée à tort, suivant MM Barthez et Rilliet, à celle de la salivation mercurielle. — Enfin, lorsque le malade guérit, ce qui est rare, la cicatrisation se sait très-lentement; elle a pour conséquence une cicatrice difforme, qui souvent gêne notablement l'exercice de la parole, l'introduction des aliments dans la bouche et leur mastication.

Ces phénomènes locaux sont suffisamment caractéristiques pour n'avoir pas besoin d'être longuement discutés. Un emphysème sous-cutané localisé à la joue ne pourrait pas en imposer longtemps pour l'œdème du début de la gangrène, qui s'æ compagne d'une ulcération intra-buccale. — La pustule maligne débute à l'extérieu par une tache caractéristique avec phlyctène. — L'aphthe gangréneux reste boné à la muqueuse buccale. — Enfin la stomatite couenneuse offre des sausses menbranes qui ont été considérées comme étant de nature gangréneuse par M. Taurin (Journ. des connaiss. méd.-chir., 1839); mais il est à remarquer que, dans k doute, l'examen au microscope permet facilement de distinguer les simples concrétions diphthériques des concrétions pultacées gangréneuses (V. Diphthérique p. 285).

La gangrène de la bouche étant reconnue, il faut en déterminer la cause, et la rechercher dans les mauvaises conditions hygiéniques ayant profondément altéré la constitution, ou dans l'existence de maladies actuelles ou récentes ayant débilité l'économie. La rougeole a ici le triste privilège de prédisposer plus que toute autre 4 fection au développement de cette espèce de gangrène, puisque cette pyrexie a dé rencontrée dans près de la moitié des faits de gangrène de la bouche chez les cabets (Tourdes, Thèse, Strasb., 1848; Barthez et Rilliet), et même dans les quire cinquièmes, selon MM. Bouley et Caillault. Enfin, dans des faits plus rares, l'esse du calomel a paru déterminer l'invasion de la gangrène.

Par cela même que l'on constate l'existence du noma, si différent d'ailleurs de la gangrène superficielle de la muqueuse buccale (V. Diphthérie, p. 287), on & blit le degré de la lésion qui constitue la maladie gangréneuse qui m'occupe. -Quant aux complications, il en est une constante, la diarrhée, et d'autres trèfréquentes, comme la pneumonie ou la broncho-pneumonie.

La gangrène de la bouche chez les enfants est presque constamment mortelle, « que l'on conçoit facilement, vu les conditions fâcheuses dans lesquelles se trouvet déjà les petits malades au moment de l'invasion. Lorsque le pronostic est mois sicheux et que la guérison a lieu, ce n'est qu'au prix de cicatrices dissormes ou de la perte des dents qui fait ressembler les enfants à des petits vieillards (Van Swiden).

ou enfin avec des troubles fonctionnels que j'ai rappelés plus haut.

2º Chez l'adulte, la gangrène de la bouche, analogue au noma des enfants, et une exception si rare qu'elle n'a pu être encore convenablement étudiée. On ne sa rencontrée que chez des sujets dont la santé générale était profondément altérée : la suite de certaines fièures typhoides, comme M. Laurent Féraud en a communque un exemple à l'Académie de médecine (Bulletin de l'Académie, 1860, t. III. pag. 120); dans le scorbut, et chez certains aliénés incurables profondément délilités, comme j'ai été à même d'en observer moi-même deux exemples.

C. Pharynx. — Pendant longtemps après la publication des travaux de M. Bretonneau sur la diphthérite, on se refusait à croire que la gangrène pût envalur k pharynx. Mais dans ces dernières années, on en a recueilli des exemples intersables, puisque la preuve microscopique ne leur a pas manqué. Il ne faudrait 🏁 croire cependant que la gangrène donne toujours à la pharyngite une grande grande. car j'ai pu dernièrement, à l'hôpital Lariboisière, en constater deux exemples dass lesquels, sans phénomènes généraux inquiétants, il n'existait qu'une eschare limitée. facile à reconnaître à sa dépression dans la muqueuse, au liséré ulcératif de son

courtour, et à la perte de substance profonde qui résulta de sa chute : au niveau l'une amygdale dans un cas, et au niveau du voile du palais dans l'autre (V. Phankeites).

D. GANGRÈME TOU POUNON. — La mortification locale du poumon se développe le dus souvent d'une manière insidieuse et latente. C'est principalement chez les dultes et chez l'homme qu'on la rencontre, sans que les enfants en soient xempts. Le diagnostic se base sur des données différentes dans les deux cas.

1° Chez l'adulte, on n'est averti de l'existence de la gangrène pulmonaire que par a fitidité de l'haleine et des crachats. Jusque-là, il n'existe aucun symptôme, u seulement des symptômes vagues: pendant quelques jours de la fièvre, des doueurs thoraciques plus ou moins vives, ou bien pendant plusieurs semaines de la failesse, du malaise, de la toux, de l'anorexie.

L'odeur fétide de l'haleine ou des crachats se reconnaît facilement lorsqu'on l'a me sois constatée. Elle est pathognomonique, sans pouvoir se définir. Cette fétidité, rès-pénétrante, comparée à celle de la paille pourrie, peut persister longtemps dans s lieux qui ont été occupés par le malade. Elle ne doit pas être consondue avec celles e l'ozène, de la carie dentaire, de l'haleine nauséabonde de certains sujets atteints e dilatation des bronches sans gangrène concomitante, non plus qu'avec la fétidité e l'haleine due à une stomatite, à la diphthérie, ou bien à une gangrène de la mu-ueuse buccale ou du pharynx.

Les autres signes de la gangrène pulmonaire ont peu de valeur par eux-mêmes; ls n'en acquièrent que par la concomitance de l'odeur fétide dont il vient d'être uestion.

Ainsi il y a de la toux et une dyspnée qui n'ont rien de caractéristique. Les crahats sont opaques, sans viscosité; tantôt verts, sanieux, d'un brun foncé ou jaunâtre, il teints d'un sang noirâtre; tantôt blanchâtres, purulents, si la maladie est peu rancée. — La percussion fournit seulement une matité plus ou moins étendue. Mais signes d'auscultation ont plus d'importance: s'il n'y a pas encore d'excavation ar suite de l'élimination de l'eschare, il existe un râle sous-crépitant plus ou moins bondant, souvent un soufile bronchique et de la bronchophonie; s'il y a une excation, ces signes deviennent du gargouillement, de la respiration caverneuse et de pectoriloquie.

Le plus souvent les symptômes généraux sont presque nuls. Parfois ils sont trèsraves; ce sont : l'altération des traits, l'abattement, un mouvement fébrile intense vec petitesse du pouls, délire, agitation, stupeur, soubresauts des tendons, sécheesse et suliginosités de la langue, diarrhée fétide.

La gangrène pulmonaire étant reconnue après que l'on a tenu compte de l'enemble des phénomènes symptomatiques, on recherchera les conditions étioloiques dans lesquelles s'est développée la gangrène. En outre des causes générales appelées précédemment, il y en a ici de spéciales; ce sont : l'apoplexie pulmoaire, la résorption purulente (Genest), l'état cachectique qui, chez les aliénés, accède à l'abstinence prolongée (Guislain); on a rencontré encore la gangrène dans parois des cavernes tuberculeuses, et dans les bronches dilatées (Briquet), mais autre signe particulier que la fétidité indiquée. Enfin des corps étrangers dans poumons, la compression par une tumeur ou l'obturation d'un tronc vasculaire e ces organes ont encore été considérés comme causes de leur gangrène.

Quant à la pneumonie, prise si fréquemment, avant Laennec, pour une cause de la gangrène pulmonaire, son influence est tellement rare qu'il est permis de la mettre en doute. Sur 305 pneumonies étudiées par M. Grisolle, en effet, il n'a par rencontré un seul cas de terminaison par gangrène, et c'est tout au plus s'il a pu et trouver cinq dans les annales de la science (Traité de la pneumonie, p. 345).

La forme de la maladie est variable selon l'étendue de la lésion, qui peut en compliquée de perforation de la plèvre, et par suite de pneumo-thorax.

2° Chex les enfants, la gangrène pulmonaire échappe le plus souvent à tout investigation pendant la vie. MM. Barthez et Rilliet, qui en ont recueilli ouze obsertions, l'ont rencontrée assez fréquemment dans le cours de la pneumonie lobaire or lobulaire, et n'ont constaté comme signe particulier que l'hémoptysie, qui a été requente. Le sang, d'abord liquide, devenait ensuite noir et fétide. Ils attribuent à l'impotysie une valeur incontestable, parce qu'on l'observe très-rarement chez l'enset tuberculeux. MM. Béhier et Boudet ont vu, chez un enfant, la gangrène s'étendr jusqu'à l'œsophage et le perforer.

Rappeler que cette gangrène a été constatée surtout anatomiquement chez les esfants, c'est en signaler la gravité. Chez l'adulte, cette gravité ne paraît pas aussi absolue, la guérison ayant lieu dans des circonstances encore mal définies, comme cela ressort d'une note de M. Lasègue (Arch. de méd., 1857, t. X).

E. Intestins. — La gangrène des intestins est due à un excès d'inflammation, a à la présence d'un corps étranger, ou enfin à un étranglement. Dans les heries etternes, il y a des signes positifs qui annoncent la gangrène de l'anse intestinale bruiée, de même que dans les cas d'hémorrhoïdes gangrénées en masse et dans ce taines invaginations, où les parties gangrénées peuvent être expulsées au dehois de laisser aucun doute au diagnostic; mais dans tous les autres cas, la gangrène peut se manifester que par certains accidents consécutifs, comme la perforation intestinale ou plutôt la péritonite qui en est la conséquence. C'est ce qui arrive dans ce tains phlegmons de la fosse iliaque compliqués de gangrène de l'appendix iléo-cœcal.

F. ORGANES SEXUELS. — On a vu la gangrène envahir la verge chez un maide atteint de blennorrhagie et de fièvre typhoïde, et le col utérin chez une semme atteinte de métrite; mais ce sont des saits exceptionnels. Il n'en est pas de même de la gangrène de la vulve, qui se montre assez fréquemment chez les ensants assistants détériorés ou atteints de maladie sébrile grave, le plus ordinairement d'une sixtion typhoïde ou d'une sièvre éruptive.

On reconnaît qu'il se développe, dans ces conditions, une gangrène de la vilte chez les petites filles lorsque, après des symptômes généraux plus ou moins gracil survient une douleur locale brûlante, un engorgement très-dur des parties ju qu'au mont de Vénus, de la douleur pendant la miction, et qu'en même temps il apparaît à la partie interne des petites, puis des grandes lèvres, et envahissant es suite les tissus environnants, une teinte grise cendrée, limitée par un cercle rouge et devenant noire; cette lésion peut envahir en arrière jusqu'au périnée ou jusqu'il l'anus, et en avant jusqu'à la commissure supérieure de la vulve; la miction peut être entièrement suspendue; la face est altérée, le pouls petit, fréquent; une distribée colliquative survient, et la mort peut arriver subitement. Lorsque laguirent tend à se faire, la période d'élimination s'accompagne d'une sécrétion de sane pu

tride et fétide, et la chute de l'eschare laisse une excavation en forme d'entonnoir qui diminue bientôt en étendue et en profondeur. Il ne faut pas oublier que les tissus détruits sont réparés avec une étonnante rapidité, et que la cicatrisation a lieu ordinairement sans difformité considérable ni adhérence des parois de l'orifice du vagin (Richter, l'Expérience, 1838).

GARDE-ROBES. — V. FÉCALES (Déjections).

GARGOUILLEMENT (BRUIT DE). — Toutes les fois qu'un liquide et un gaz sont agités plus ou moins vivement dans une cavité, il se produit un bruit de gargouillement. Ce phénomène se produit chez l'homme dans les voies aériennes et dans les voies digestives, là précisément où ces conditions se trouvent réunies.

A. Voies dicestives. — Le gargouillement que produit dans le pharynx le liquide l'un gargarisme agité par l'air expiré donne une bonne idée du bruit de gargouillement qui peut se manifester dans l'œsophage, dans l'estomac et dans le reste du tube digestif. Il est tantôt spontané et tantôt provoqué, et il ne doit attirer l'attention lu praticien que dans un petit nombre de circonstances. — Le gargouillement qui eccompagne la déglutition et qui se produit rapidement le long de l'asophage usqu'à l'estomac est quelquesois un signe de la paralysie de ce conduit. — Dans es intestins, les gargouillements spontanés constituent les borborygmes. Provoqués ar la pression de l'abdomen, ils indiquent simplement la présence simultanée de 222 et de liquides dans le tube digestif, dans le point sous-jacent. Ils s'observent plus particulièrement au niveau de la fosse iliaque droite, où l'on fait franchir avec bruit e léger obstacle opposé par la valvule iléo-cœcale. On a beaucoup exagéré la valeur le ce gargouillement iléo-cœcal dans la sièvre typhoïde, puisqu'il existe toutes les ois qu'il y a simultanément des liquides et des gaz intestinaux quelconques dans le acum ou dans son voisinage, aussi fréquemment dans l'embarras gastro-intestinal que dans l'affection typhoïde.

Indépendamment de ces différents gargouillements, qui se perçoivent sans avoir ecours à l'auscultation, il en est qui, se passant dans la profondeur des organes igestifs voisins de la cavité thoracique, ne sont perçus que lorsque l'oreille est ppliquée sur les parois de la poitrine. Tels sont certains gargouillements passagers le l'esophage, de l'estomac ou du côlon transverse, qui viennent compliquer les ésultats de l'auscultation thoracique; mais l'on s'habitue bien vite à saisir le vériable caractère de ces bruits insignifiants, qui sont surtout entendus en arrière, dans voisinage de la colonne vertébrale.

B. Voies respiratoires. — Les bruits de gargouillement qui se passent dans les dies respiratoires sont quelquesois entendus directement par les assistants, lorsque sibruits se produisent dans le larynx ou dans la trachée; ils sont alors ordinairement assagers, et la toux les sait cesser, à moins toutesois que la cause de l'obstruction es voies respiratoires supérieures par des liquides ne soit persistante et ne constitue asphyxie. Ce gargouillement laryngien est presque constant dans l'agonie. D'autres is, le gargouillement ne s'entend qu'à l'auscultation médiate ou immédiate de la sitrine, et constitue les râles humides caverneux et amphorique, dont il a été sestion ailleurs.

GASTRALGIE. — Longtemps on a désigné cette maladie sous le nom de rdialgie, en la confondant avec les affections les plus disparates; on a entendu suite par gastralgie un trouble nerveux plus ou moins considérable de l'estomac

avec perturbation des digestions avec ou sans douleur. Mais on tend aujourd'hui avec raison à restreindre encore la signification du mot gastralgie (ou gastrodynie) en étudiant à part les dyspersies (troubles nerveux de la digestion), pour ne l'appliquer qu'à la névralgie viscérale de l'estomac.

1º Eléments du diagnostic. — La gastralgie est caractérisée par une douleur épiqustrique ordinairement vive, parfois violente, s'irradiant plus ou moins aux régions voisines, au ventre, au dos et même aux épaules, le plus souvent intermittente ou rémittente, donnant la sensation de brûlure, de déchirure, etc., ou bien plus légère et constituée par un malaise pénible et indéfinissable, avec nausées. découragement, anxiété, et quelquefois sensations bizarres (Barras). Les crises douloureuses sont parfois telles que les malades craignent de suffoquer, tombent en défaillance, ont même du délire ou des mouvements convulsifs; leur cessation est quelquesois marquée par un dégagement considérable de gaz par la bouche et par l'anus. Le pouls reste calme et ne se concentre et s'accélère que par la persistance de la douleur; parsois il y a des battements épigastriques. — Dans l'intervalle des crises, la santé peut être parsaite, à moins que la gastralgie ne soit chronique; alors il persiste des pesanteurs, des tiraillements douloureux calmés par l'ingestion des aliments, dont la digestion peut ensuite être pénible; parfois il y a une chaler brûlante à l'épigastre, avec régurgitations de matières acres ou acides (perosit). Dans presque tous les cas, l'appétit est bizarre, souvent exagéré et insatiable (boulimie), la constipation est habituelle, et la nutrition se maintient ordinairement malgré la durée parsois très-longue de la maladie, dix, vingt ans, et même de vantage.

2º Inductions diagnostiques. — Malgré ces symptômes en apparence bien caractéristiques, il n'est pas toujours aussi aisé qu'on le pourrait croire d'abord de diagnostiquer la maladie, puis de décider si elle est simple ou symptomatique. Ce sont là les deux points principaux qui doivent préoccuper le praticien; et c'est surtout par voie d'élimination qu'il en atteindra la solution.

La douleur étant le signe essentiel de la gastralgie, elle doit être la base de toute recherche diagnostique ayant pour but de décider qu'il y a ou non gastralgie. S'ensuitil qu'il nous faille ici passer en revue toutes les douleurs épigastriques qui pourraient être confondues avec celle de la névrose qui nons occupe? Non évidemment. Déji i l'article pour une partie de ce sujet a été traitée; je n'ai donc qu'à insister io sur certains points particuliers. — D'abord, l'essentiel est de rechercher si l'on vi pas affaire à une névralgie dorso-intercostale. Valleix a fort bien fait remarquer que certaines douleurs de cette névralgie, fréquemment rangées parmi les cramps d'estomac, peuvent occuper la région épigastrique, mais qu'il y a en même temps un point douloureux à la pression et que d'autres points semblables se montrer sur le trajet du nerf. J'ajouterai que la limitation de la douleur à droite ou à gauche de la ligne blanche de l'épigastre est un des meilleurs caractères de la douler névralgique dorso-intercostale, et qu'il faut avoir bien soin, lorsque l'on constatt dans le dos une douleur que provoque la pression et qui retentit à l'épigastre, de bien noter son siège, afin de ne pas attribuer à l'influence de la gastralgie le force postérieur d'une névralgie dorso-intercostale. — Je crois inutile d'exposer ici le caractères différentiels de l'embarras gastrique, de la gastrite aiguë ou chronique. de l'ulcère simple et du cancer de l'estomac avec la gastralgie, attendu que l'or

peut facilement avoir recours aux mots correspondants de ce dictionnaire, et qu'il me suffit par conséquent de les mentionner.

La gastralgie une fois établie, est-elle simple ou symptomatique? Sans rappeler les coincidences de cette affection avec une foule d'autres, on peut dire que, parmi les maladies qui affectent notablement le système nerveux ou le sang, l'hystérie et l'anémie (avec ou sans leucorrhée) sont celles qui s'accompagnent le plus souvent de gastralgie, ce dont il faudra d'autant plus tenir compte, que ces deux affections sont très-fréquemment observées, surtout dans les grands centres de population.

3º Pronostic. — On ne doit pas considérer la gastralgie comme une affection grave au point de vue de la terminaison, à moins qu'il n'y ait des complications exceptionnelles.

GASTRIQUE (EMBARRAS). — On sait que l'on désigne ainsi un état pathologique mal défini dans sa nature et que l'on a aussi appelé état saburral muqueux, embarras bilieux, ou sièvre gastrique saburrale, etc.

1° Éléments du diagnostic. — La face tantôt naturelle, et tantôt avec coloration jaunâtre de la sclérotique et du pourtour des lèvres, une céphalalgie gravative, de l'anorexie, du dégoût des aliments, un goût amer, fade, et un empâtement dans la bouche, dû principalement à l'enduit limoneux blanc ou blanc jaunâtre qui recouvre la lan gue, une haleine fétide particulière, dite saburrale, quelquesois des rapports aigres et nidoreux, des régurgitations bilieuses, des nausées ou même des vomissements, un sentiment de malaise ou de gêne vers la région épigastrique qui est indolente à la pression, tantôt de la diarrhée et tantôt de la constipation, des urines rares et sédimenteuses: tels sont les symptômes principaux de l'embarras gastrique, qui peut exister avec ou sans fièvre. Dans le premier cas on constate un certain abattement, un malaise général, de la courbature, de l'insomnie, sans trop grande fréquence du pouls. Cette sièvre est éphémère.

2º Inductions diagnostiques. — Le diagnostic de l'embarras gastrique, qui est surtout fréquent pendant les chaleurs de l'été, ne présente pas en général de difficultés. Lorsqu'il en est autrement, ce qui arrive lorsque le mal s'est prolongé déjà pendant un certain temps, l'embarras gastrique offre un caractère distinctif sur lequel on a insisté avec raison : c'est la rapidité de la disparition des accidents et le retour de l'appétit sous l'influence des évacuants et principalement des vomitifs. Lorsque les accidents résistent à l'emploi de ce moyen, on doit soupçonner qu'ils caractérisent une autre maladie ou qu'ils ne sont qu'une complication d'une maladie plus grave.

En présence des symptômes de l'embarras gastrique, il faut se demander, en effet, si l'affection est simple ou si elle n'est qu'un épiphénomène d'une maladie concomitante.

Il n'est guère d'affection, en effet, qui ne puisse se compliquer de cet état pathologique, et c'est surtout dans la pneumonie des vieillards, la phthisie aiguë, et dans l'affection typhoïde que l'on peut croire à l'existence d'un simple embarras gastrique. Dans la pneumonie des vieillards, en effet, les signes locaux de l'inflammation pulmonaire sont souvent à peu près nuls, ou demandent à être soigneusement recherchés pour être reconnus. Dans la phthisie aiguë, les symptômes de l'embarras gastrique peuvent être tellement prédominants, que c'est sur des faits de cette espèce que M. Waller a fondé sa division de la phthisie aiguë à forme gastrique,

et que M. Leudet a admis sa forme latente (Thèse, 1851). Enfin il arrive journellement que, dans les embarras gastriques fébriles, la fièvre, l'abattement, la céphalagie, les troubles de la vue, la diarrhée, font hésiter entre l'existence d'une affection typhoïde et un simple embarras des voies digestives; il est vrai que l'erreur pent n'avoir lieu qu'au début, avant le développement des taches rosées lenticulaires de l'affection typhoïde, mais l'incertitude est inévitable jusqu'à ce que l'on ait eu recours au vomitif, comme critérium. L'évacuation est habituellement suivie d'une grande amélioration, d'une nuit calme et du retour de l'appétit, si l'on n'a affaire qu'à un simple embarras gastrique, et les symptômes persistent au contraire à peu de chose près au même degré dans le cas de fièvre typhoïde.

Lorsqu'il est primitif, l'embarras gastrique ne saurait être confondu avec la gastrite, ni avec la dyspepsie, malgré les phénomènes communs de part et d'autre. La GASTRITE est introuvable comme maladie spontanée, et la dyspepsie est essentielement chronique, tandis que l'embarras gastrique ne l'est jamais, au moins comme affection isolée.

Que l'embarras gastrique soit primitif ou constitue un épiphénomène, on n'embliera pas qu'il peut présenter ou la forme bilieuse ou la forme muqueuse. — Dans la première, on constate les signes de l'état bilieux: face jaunâtre, amertume de la bouche, vomissements bilieux amers, jaunâtres ou verdâtres, et réaction verdâtre de l'urine traitée par l'acide nitrique. Cette forme se distingue difficilement des fièvres bilieuses bénignes des pays chauds. — Dans la forme muqueuse, la face est naturelle ou pâle, la bouche fade, et les matières vomies sont sans amertume ni coloration. [Cette forme est souvent liée à l'engouement stercoral.

Le degré de la maladie dépend du plus ou moins d'intensité des symptômes, parmi lesquels il faut tenir compte des phénomènes exceptionnels (probablement congestifs) que l'on rencontre quelquesois du côté du cerveau, tels qu'une céptalalgie intense, une insomnie opiniâtre et même du délire.

3º Pronostic. — Il est d'autant plus important de ne pas consondre l'embarras gastrique avec d'autres maladies plus graves, que son pronostic est tonjours favorable, et qu'il n'en est pas de même des affections avec lesquelles il pourrait être consondu.

GASTRITE. — Si la division de la gastrite en aigué et chronique est justifiée, c'est surtout dans la question de diagnostic.

I. Gastrite aigus. — On peut se demander ce qu'est devenue aujourd'hui la gastrite, si fréquemment annoncée au lit des malades, il y a une trentaine d'années, par les médecins imbus des doctrines de Broussais? C'est que cette affection est en réalité très-rare, principalement hors des hôpitaux, et que l'on ne croit plus à son existence toutes les fois qu'il y a vers l'estomac des troubles plus ou moins graves.

On admet généralement aujourd'hui, mais avec réserve, qu'une douleur épigastrique spontanée augmentant à la pression, des vomissements bilieux plus ou moins fréquents et sans soulagement consécutif, une perte de l'appétit plus ou moins complète avec une soif vive, et ensin un mouvement fébrile plus ou moins intense et sans autres symptômes généraux violents, constituent les principaux symptômes de la gastrite aiguë.

Mais combien ces signes seraient trompeurs si l'on ne constatait pas en même temps l'absence des autres affections qui peuvent produire la plupart d'entre eux!

C'est surtout cette élimination qui peut saire arriver au diagnostic; aussi dois-je insister sur ce point et saire remarquer que c'est par l'étude attentive des principaux symptòmes, l'épigastralgie et les vomissements bilieux, rapprochés des autres particularités de l'affection observée, que l'on arrivera à préciser autant que possible le diagnostic.

La douleur peut surtout être confondue, et elle l'a été souvent, avec celle qui est due à une simple névralgie dorso-intercostale des 5°, 6° et 7° paires de nerss qui viennent aboutir à l'épigastre, névralgie qui s'accompagne quelquesois de vomissements. Mais avec de l'attention, rien n'est plus facile que de préciser par la pression le véritable siège de la douleur. Dans la gastrite, la pression de l'épigastre produit à gauche comme à droite de la ligne blanche, une augmentation égale de la douleur spontanée, tandis que, dans la névralgie dorso-intercostale, le foyer douloureux de l'épigastre est strictement limité immédiatement à gauche ou à droite de la ligne blanche dans une petite étendue, ou, si elle existe des deux côtés, elle est infiniment plus marquée d'un côté que de l'autre; en même temps l'existence des autres fovers de douleur (vertébral et externe) confirme dans le diagnostic de la névralgie. Si la douleur est reconnue pour n'être pas névralgique, on aura encore, avant de la rattacher à la gastrite, à décider qu'elle ne peut pas se rapporter à une gastralgie, au ramollissement non inflammatoire de l'estomac, à l'hépatite, à la péritonite, aux coliques hépatique, néphrétique, saturnine, etc. Quant aux vonissements, j'ai traité ailleurs de leur signification; des détails à ce sujet seraient donc superflus.

La gastrite aiguë est très-rarement spontanée. Le plus ordinairement elle constitue une affection secondaire, qui a été étudiée avec soin par M. Louis. Cet excellent observateur a signalé, dans cette circonstance, l'importance diagnostique des douleurs ipigastriques et des vomissements de bile comme signes d'une altération inflammatoire de l'estomac, lorsqu'ils surviennent dans le cours d'une autre maladie.

Le pronostic de la gastrite aiguë n'est grave que parce qu'elle est secondaire.

## ll. Gastrite chronique.

On éprouve un extrême embarras à indiquer les signes de la gastrite chronique, si l'on veut les résumer d'après des faits bien observés, au lieu d'accepter les descriptions imaginaires de certains auteurs, et ne pas confondre comme d'autres la gastrite chronique avec la gastralgie et les ULCÉBATIONS simples de l'estomac.

M. Louis a démontré que les douleurs épigastriques, les nausées, les vomissements, l'anorexie, avec sièvre au début, caractérisaient quelquesois la maladie dans le cours des affections chroniques, mais qu'elle était quelquesois latente, et ensin que les symptômes précités pouvaient se rencontrer sans lésion inslammatoire de 'estomac. Ce résultat des recherches de M. Louis domine complétement la question, et montre combien le diagnostic de la gastrite chronique présente de difficultés. On peut d'ailleurs la consondre très-facilement avec un cancer de l'estomac à marche rès-chronique.

Le pronostic de la gastrite chronique n'est pas extrêmement grave par lui-même, ar habituellement ce sont les progrès de l'affection chronique qu'elle complique le blus souvent, qui entraînent une issue funeste.

GASTROCÈLE, — V. Hernies. GASTRODYNIE. — V. GASTRALGIE. GASTRO-ENTÉRITE. — Avec Valleix, je n'admets pas d'autre gastro-mirite que celle qui réunit les symptômes de la gastrite et ceux de l'entérite: du côté de l'estomac, anorexie, nausées, vomissements bilieux plus ou moins répétés, de leur épigastrique; du côté de l'intestin, quelques coliques, de la diarrhée, de douleurs de ventre, et ensin, comme symptômes généraux, une légère accideration du pouls, un peu de chaleur, et parsois de la céphalalgie.

C'est une affection rare et ordinairement passagère, qui, en temps d'épidémie de choléra, peut se transformer en quelque sorte en cette dernière affection. Quant à la gastro-entérite chronique, plus rare encore que l'aiguë, elle a été longtemps confondue avec la gastro-entéralgie.

GASTRO-ENTÉRALGIE. — Je n'insiste pas sur le diagnostic de este affection, constituée par la réunion de la GASTRALGIE et de l'ENTÉRALGIE, comme la gastro-entérite l'est par la réunion de la gastrite et de l'entérite.

GASTRORRHÉE. — On a donné ce nom à l'expulsion par vomituritus ou vomissements de matières liquides incolores, plus ou moins filantes, et ordinarment rendues en petite quantité le matin à jeun. Cette excrétion (nommée vulçuir ment pituite) pent être habituelle chez des sujets qui font abus de boissons sutueuses, ou coïncider avec un état de santé régulier; et dans ces deux cas, elle a per d'importance. Toutefois il faut savoir que cette gastrorrhée peut être le premer symptôme du cancer de l'estomac, et le seul même pendant plusieurs mois. Ju à peine besoin d'ajouter qu'il est important de se convaincre, dans tous les cas, que le liquide vient de l'estomac et non des glandes salivaires ou de l'œsophage (V. Ve missements).

GASTRORRHAGIE. — V. HÉMORRHAGIES (par la bouche, par l'anus. GAZEUX (FLUIDES). — L'air ou les gaz contenus dans les organes respiratoires et digestifs donnent lieu à des signes physiologiques ou pathologiques que prairie pas à rappeler. Leur présence insolite hors du tube digestif ou des conductes privales révèle nècessairement leur perforation ou leur rupture, ou bien une fermentation putride locale.

GENCIVES. — Ordinairement minces, rosées et fermes dans l'état sin, les gencives sont souvent altérées dans une foule de maladies, dans lesquelles des deviennent plus ou moins douloureuses, gonflées, d'un rouge plus ou moins focci molles et saignantes. Il en est ainsi dans les diverses stomatites. Elles sont gonfire et douloureuses pendant une période avancée de la dentition. Elles sont piès comme la langue et les lèvres dans l'anémie, comme fougueuses et saignantes des certaines cachexies (cachexie splénique, scorbutique, etc.); leur bord libre est qui quesois le siège d'une ulcération linéaire (stomatite) avec ou sans pseudo-membrance et d'autres fois d'un liséré grisâtre fréquemment observé dans l'intoxication saurnine, mais que l'on aurait tort de considérer comme un signe pathognomonque. On observe d'ailleurs à leur niveau les mêmes lésions locales que dans les autres parties de la muqueuse buccale (V. Bouche). Les dents, lorsque les gencives ne les final plus dans leurs alvéoles, deviennent mobiles et tombent; c'est ce qui arrive dans le stomatite mercurielle, le scorbut, la gangrène buccale, la glycosurie, l'ostéonalace.

GÉNITAUX (APPAREILS). — Ayant traité des données diagnostiques et des moyens d'exploration de chaque organe de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme, j'ai peu de choses à dire ici de cet appareil au point de vue du diagnosic.

Je rappellerai seulement que l'on doit chercher quelquesois dans des organes assez éloignés l'origine des signes observés vers les organes génitaux. On sait, en esset, que le gonssement des grandes lèvres chez la semme peut succéder à la disparition des orelleurs, et que l'orchite chez l'homme peut s'observer dans la même conditiou, ainsi que dans le cours de la variole (Béraud). Ensin, M. Verneuil a constaté un épanchement dans la tunique vaginale chez deux jeunes garçons de dix à douze ans, épanchement qui semblait se rattacher chez eux à une inssammation de l'arrière-bouche (Arch. de méd., 1857, t. X).

GESTATION. — V. GROSSESSE.

GIBBOSITÉ. — V. DÉVIATIONS VERTÉBRALES.

GLOSSITE. — La glossite est superficielle ou profonde, et, dans les deux cas, son diagnostic est facile.

A. — La glossite superficielle se reconnaît à l'état de la langue, qui tantôt est sèche, dure, rétractée, couverte d'une couche brunâtre, fendillée; et d'autres sois assectée seulement au niveau des papilles, qui sont rouges, saillantes, douloureuses, surtout au contact des aliments sapides (glossite papillaire de M. Requin).

Ces glossites superficielles, qui n'ont aucune gravité par elles-mêmes, se remarquent: la première, dans les *fièvres graves* et diverses stomatites; la seconde, chez les femmes nerveuses et hystériques.

B. — La glossite profonde aiguë est d'autant plus facile à diagnostiquer que le rolume de l'organe est plus considérable. Cette augmentation de volume se fait quelquesois en peu d'heures: la bouche reste ouverte et la langue dépasse au dehors les arcades dentaires; elle est sèche, rouge ou couleur brun noirâtre, et présente l'empreinte des dents. Vers le pharynx, le gonslement gêne considérablement la léglutition et la respiration; la parole est impossible et la dyspnée va fréquemment usqu'à l'asphyxie. La face est en même temps congestionnée, turgescente; il y a le la sièvre et une soif ardente.

Ces phénomènes aigus sont caractéristiques, et ne permettent pas de confondre la naladie avec aucune autre. Mais, dans tous les cas, il est nécessaire d'en rechercher 'origine. On a signalé comme causes: la compression des veines jugulaires par les cols rigides chez les militaires (Stoll), ou par des liens serrés autour du cou; les anstiques, les brûlures, mais principalement les substances acres ou narcotico-icres, le venin des animaux, et l'ammoniaque liquide. M. J. Z. Laurence a vu la nort par asphyxie survenir par suite d'une glossite survenue dans le cours d'un humatisme articulaire aigu (The Lancet, 1855).

La glossite se termine quelquesois par suppuration. L'abcès se sorme alors vers la ase de la langue, et son ouverture spontanée peut être suivie de guérison; mais on a vue se compliquer d'un œdème de la glotte mortel. La gangrène a été également bservée comme complication suivie de mort.

Sous les nome de glossites chroniques on a sans doute confondu des faits d'hyperrophie syphilitique de la langue développée lentement. Peut-être doit-on aussi
inger dans la même catégorie les glossites rapportées par plusieurs auteurs à un
aitement mercuriel remontant à une époque éloignée, traitement qui semble
idiquer à l'origine une affection syphilitique qui l'aurait motivé.

GLOTTE. — J'ai exposé à l'article Larynx les données diagnostiques relatives la glotte. On trouvera également aux mots Spasnes et ŒDÈNE (de la glotte) l'exposé woller, D. D. 26

du diagnostic de ces deux affections, qui méritent une attention particulière la glotte peut participer en outre à toutes les variétés de laryngites.

GLYGOSE. — On sait qu'il existe deux espèces de sucres: 1° les uns dit de la première espèce (sucre de canne), sur lesquels les alcalis n'ont aucune action, et que les acides transforment en sucres intervertis de la seconde espèce; 2° le sucres de la seconde espèce, parmi lesquels est la glycose, et qui sont détruits n contraire par les alcalis, qui les changent en un produit rougedtre contenant de l'ulmine et des acides bruns particuliers (formique, glycique et mélassique), sutont si l'alcali est concentré et la température élevée. En ajoutant un sel de cuive, la réaction est plus évidente par la réduction du sel cuivrique. La glycose, en effet, per suite de son affinité pour l'oxygène, fait passer le peroxyde de cuivre à l'état de protoxyde insoluble, qui forme un précipité rougeâtre.

On met à profit ces disserntes conditions pour reconnaître la présence de la glycose dans l'urine chez l'homme, et en utilisant encore d'autres particularité que seront rappélées plus loin. Cette recherche de la glycose, qui est l'objet de cet artick est d'une très-grande importance. La glycosurie ou diabète sucré constitue, a esset, un état pathologique grave, dont le diagnostic repose avant tout sur la constitation du sucre dans l'urine. M. Bruecke a été induit en erreur par des procéé fautifs, lorsqu'il a dit que le sucre était un élément normal de l'urine; car la prèsence de la glycose dans l'urine avec une certaine persistance est reconnue comme un fait essentiellement pathologique.

Je n'ai pas ici, comme pour l'Albunine, à m'occuper de la recherche de la gloss d'abord dans l'urine, puis dans d'autres liquides de l'économie. L'examen de l'ura est le seul indispensable, et d'ailleurs les moyens de recherche sont les mème de tous les liquides. Je vais m'occuper successivement : 1° des moyens de constatue de la glycose dans l'urine; 2° de son dosage; 3° des causes d'erreur à éviter.

1º Moyens de constatation. — Ils sont physiques ou chimiques.

a. — L'aspect de l'urine glycosique, lorsqu'elle est transparente d'abord, pie. presque incolore, inodore, puis louche et blanchâtre par le repos et le refroidisement. constitue, avec la quantité considérable du liquide rendu dans les vingtquer heures, un premier ensemble de données physiques qui pourra y faire soupcome à présence du sucre. — Si en même temps on reconnaît, à l'aide de l'arionite, que l'urine, malgré sa décoloration, a une densité de 1020 à 1074 (Bouchardit, y aura de plus fortes présomptions qu'il y existe de la glycose. — Enfin, lorsqu'y polarimètre de M Biot démontre que le liquide dévie à droite le plan de polarisme de la lumière, cette donnée, jointe aux précédentes, donne la certitude de la presence de la glycose.

Ainsi les données physiques pourraient suffire à la rigueur pour la constante de la glycose dans l'urine. Malheureusement les instruments qui donnent les renseignements probants (polarimètres) sont d'un prix très-élevé, et de plus ku emploi exige des manipulations multipliées, un œil exercé, des dispositions parter lières pour leur emplacement, ce qui s'oppose à ce qu'ils deviennent des mores cliniques habituels.

L'examen au microscope de l'urine sucrée qui a été exposée au contact de l'urine ferait découvrir, selon M. Arthur Hassall (Méd.-chir. Transact., t, XXXVI), s' végétal identique à celui de la levûre et qui ne se verrait dans aucun autre éta de

403

rine. Ce signe, donné par l'auteur comme précieux pour la découverte d'une nime quantité de glycose, n'a pas, que je sache, été contrôlé par d'autres obserteurs.

b.—Parmi les procédés chimiques, le plus en faveur est celui de MM. Cl. Bernard Barreswill. Il consiste à ajouter à une petite quantité d'urine versée dans un tube e dissolution récente de tartrate double de potasse et de cuivre, et l'on chauffe nélange. S'il contient du sucre, il se produit un précipité jaune rougeâtre formé protoxyde de cuivre. — Dans le procédé de Frommherz, la potasse en excès nplace le tartrate. — La liqueur de Fehling ne diffère de celle de Barreswill que r la substitution de la soude au sel tartrique. — Le procédé de M. Capezzuoli ne fère du même procédé Barreswill que par la substitution aux sels de cuivre et de tasse, de l'oxyde bleu hydraté de cuivre et de la potasse caustique en excès.

Dans le procédé de M. Moore une solution de potasse caustique est le seul réactif nployé; la potasse doit être en excès. M. Mialhe a simplifié ce moyen en substiant la potasse solide à sa solution. On fait chauffer jusqu'à l'ébullition. Dans l'un l'autre cas, le liquide prend une couleur brune ou d'un brun rougeâtre caractéstique, due à la destruction du sucre, qui se trouve caramélisé.

M. Maumené a conseillé de se servir d'une bandelette de mérinos trempée préablement dans une solution aqueuse de bichlorure d'étain et séchée au bain-mae; on verse une goutte d'urine sur l'étoffe, et en chaussant fortement on obtient le tache noire très-visible, si l'urine contient du sucre. Ce moyen n'est pas usité. Enfin, M. Boettger a proposé le sous-nitrate de bismuth uni à la potasse causque comme formant, dans les urines sucrées portées à l'ébullition, un précipité oir de bismuth qui n'est que l'oxyde réduit.

Si ces divers procédés chimiques sont les plus faciles à employer, en revanche les ractères qu'ils fournissent ne sont pas absolus; et ils ne sont pas applicables à la scherche des quantités minimes de glycose. Or, l'extraction du sucre de l'urine et fermentation alcoolique sont deux moyens qui décèlent la plus petite proportion glycose; mais ces procédés sont jusqu'à présent par trop complexes pour être abituellement mis en usage ailleurs que dans un laboratoire. Un seul de ces procédés, pascillé par M. Brzeszinski (1850) pour obtenir le sucre en nature, fait exception cette règle; il est d'une simplicité séduisante. Il consisterait à renfermer l'urine un vase de même argile que les creusets; au bout de peu de jours, on verrait de sorte de transpiration et une incrustation de sucre se faire extérieurement à surface du vase.

l'indiquerai plus Ioin les inconvénients graves qu'on a reprochés à la plupart de moyens, et les erreurs auxquelles ils peuvent donner lieu.

Dosage. — En supposant la présence de la glycose dans l'urine parfaitement statée, est-il possible de déterminer la quantité de ce principe contenu dans rine? Cette détermination n'est précise qu'à l'aide du polarimètre de M. Biot, du charimètre de M. Soleil, on du diabétomètre, plus portatif et moins coûteux, de Robiquet, basé sur le même principe (Acad. des Sc., 1856). La déviation à lite de la lumière polarisée est mathématiquement en raison directe de la quande de sucre contenue dans le liquide.

l'absence de ces instruments, le moyen de dosage le plus simple est de se vir de liqueurs cupro-potassiques titrées pour une quantité donnée de liquide à examiner (que l'on verse dans des tubes gradués); on détermine ainsi compartivement la quantité de sucre contenu dans un litre d'urine. Ce procédé, propoi par M. Barreswill et conseillé par M. Cl. Bernard, n'a pas été généralement utilis dans la pratique, sans doute à cause de son défaut de simplicité. Il en est de même de l'appréciation de la quantité de glycose urinaire par le volume de l'acide carbinique recueilli par la fermentation, volume qui fait connaître le poids du sur dissous.

D'autres moyens seulement approximatifs de juger de la quantité de gives contenue dans l'urine sont : l'abondance plus ou moins grande des précipies (procédés basés sur la réduction des sels cuivriques), et la coloration plus a moins brune obtenue par les procédés Moore et Mialhe : précipités d'autant plus abondants et à coloration d'autant plus soncée que la matière saccharine dissuré est en quantité plus grande.

3° — Les erreurs auxquelles peuvent conduire les différents procédé que l'a rappelés sont assez nombreuses pour avoir diminué la confiance que l'on aux e plusieurs d'entre eux. Ces causes d'erreur, ainsi que celles qui dépendent d'ante conditions, méritent d'être prises en sérieuse considération, car des réactions faire font croire à la présence de la glycose qui n'existe pas, tandis que certaines patralarités peuvent au contraire faire méconnaître l'existence du sucre dans l'une quoique la glycosurie soit réelle.

D'abord, dans le liquide de Barreswill, la potasse se transforme à l'air asse redement en carbonate de potasse, qui réduit le sel de cuivre en l'absence de la glione Cette liqueur a donc besoin d'être nouvellement préparée (ou additionnée d'un pa de potasse caustique si elle est ancienne) pour fournir des précipités légitmes. ce n'est pas l'objection la plus grave que l'on ait faite à ce moyen d'investigne chimique. On lui a reproché, en effet, de faire croire à la présence du sucre de l'urine lorsqu'il n'y existe pas un atome de glycose, la réduction du liquide currpotassique pouvant être opérée par des produits normaux de l'urine: par l'acut urique et les urates. Ce fait, sur lequel M. Leconte a insisté plus récemment de qui est commun aux réactifs de Frommherz et de Feliling, avait été signalé par 1. Br. reswill lui-même. Il conseillait, en esset, pour éviter les méprises de ce gene, \* précipiter d'abord l'acide urique par l'acétate de plomb, de filtrer, et de trais solution par le carbonate de soude pour se débarrasser du plomb en em M. Becquerel a depuis préconisé le même procédé; mais M. Béhier a démontre 📭 les urates, traités par l'acétate de plomb et le sulfate de soude indiqués se M. Becquerel, suffisaient très-bien pour produire la réduction cupro-potent (Soc. des Hôp., novembre 1857). De plus, il faut se rappeler que la glycérie. \* tannin, la cellulose (coton) et le chloroforme peuvent aussi réduire le liquide capt potassique, comme le fait la glycose (Cl. Bernard).

Il résulte de là que l'absence de réduction du liquide cupro-potassique mètre aux urines est un signe très-net de l'absence de la glycose, tandis que sa réduction ne saurait être considérée comme une preuve décisive de la présence du socre.

On pourrait en dire autant à la rigueur des autres procédés, dont les résults négatifs sont plus probants que les réactions obtenues. C'est ainsi que, dans l'emptre de la potasse comme unique réactif, les urines peuvent donner une réaction brus sans contenir de glycose, suivant plusieurs observateurs. Dans le procédic

GLYCOSE. 405

I. Bættger, auquel M. Béhier a recours, le précipité noir ne doit être attribué à la lycose, suivant M. Mialhe, qu'autant qu'il n'y a ni albumine ni sulfure, ce que l'on tablit aisément en traitant une partie d'urine par l'acide azotique et la chaleur pour rechercher l'albumine), et une autre partie en la faisant bouillir avec de oxyde de plomb, qui ne donne pas de précipité noir, s'il n'y a pas de sulfure dans urine. Le réactif de M. Bættger, qui a ainsi l'avantage d'ètre peu compliqué pour tre exact, puisqu'il n'exige que des mélanges et l'action de la chaleur, semblerait référable à tous les autres, s'il avait la sanction de l'expérience.

Ensin, il n'est pas jusqu'au procédé complexe de la fermentation alcoolique, en parence si décisif, qui ne puisse induire en erreur dans la recherche du sucre. a sermentation, en effet, pourrait avoir lieu, suivant M. Leconte, dans une urine nne, soit parce qu'un malade aurait ingéré à jeun une grande quantité de sucre ui aurait produit accidentellement une glycosurie temporaire physiologique, soit arce que la levûre de mauvaise qualité aurait elle-même donné lieu à la sermenta-on. On ne pourrait éviter ce dernier esset qu'en se servant de levûre de brasseur ien lavée (Arc. de méd., 1857, t. X).

Ce qui ajoute aux difficultés de la constatation de la glycose, c'est que, de même ne pour l'albumine, il peut exister des variations diurnes de quantité qui font réconnaître la glycosurie si l'on n'examine les urines que le matin. Des expériences e M. Cl. Bernard et des faits observés par M. Andral, et confirmés par M. Bandrisont, il résulte que les urines qui ne donnaient à jeun que des traces de glycose, en résentaient après le dîner douze à vingt-cinq grammes par litre (Acad. des Sc., 855). L'état de digestion constitue donc une prédisposition passagère à la glycosurie, ni s'expliquerait, dit M. Cl. Bernard, par la production plus considérable du sucre noise dans cette condition. D'un autre côté, on a observé des glycosuries dans squelles le sucre disparaissait des urines pendant un certain temps, pour y reparaître unite de nouveau, comme l'a remarqué M. Bence Jones (Méd.-chir. Transact., XXXVI). Enfin le sucre peut disparaître pendant une maladie fébrile (variole, rugeole, pneumonie) et réapparaître ensuite.

Pour éviter les erreurs dans la recherche de la glycose dans l'urine, il ne faut one pas perdre de vue les réactions trompeuses que j'ai rappelées, ni les variations u les intermittences qui peuvent résulter de l'abstinence ou de l'invasion des laladies aiguës incidentes.

Pour éviter toute cause d'erreur, M. Mialhe est d'avis que l'on doit employer recessivement tous les procédés les plus pratiques qui, en se contrôlant les uns les îtres, peuvent présenter des résultats certains. L'aréomètre, les alcalis, les procédés resonnemerz, de Barreswill ou de Fehling, et celui de Bættger, lui paraissent voir être employés successivement, ce qui n'exigerait que quelques minutes (Journ. Progrès, 1860). Pour M. Becquerel il n'y a qu'un seul moyen infaillible: le polamètre, qui permet de reconnaître dix-huit centigrammes de sucre dans mille ammes d'eau. M. Béhier, d'après ses expériences, croit que le polarimètre et la rmentation réunis, en se contrôlant, sont le seul moyen certain (Loc. cit.).

Au milieu de ces incertitudes, si fâcheuses pour la pratique, quel parti prendre? vant le discrédit infligé aux réactifs chimiques, ce n'est qu'en hésitant que l'on urrait conseiller l'emploi du procédé Bœttger, contrôlé comme il a été dit, et qui squ'à présent est celui qui paraît offrir le moins de chances à l'erreur Mais il est

clair que, dans l'état actuel de nos connaissances, l'emploi de l'aréomètre, du polarimètre et de la fermentation, sont les moyens les plus sûrs de constater la présent de la glycose dans l'urine. Malheureusement le polarimètre, d'ailleurs si peu simple à employer, fait le plus souvent défaut. Il reste donc l'aéromètre et la fermentation qui, en moins de deux heures, et à une température de vingt à trente degrés, produt du gaz acide carbonique si l'urine, additionnée de levûre, contient du sucre. On arrait seulement soin de s'assurer de la bonne qualité de la levûre, en constatant que délayée dans de l'eau pure, et soumise à la même température, elle ne donne pu lieu au même phénomène.

GLYCOSURIE. — Le diabète sucré a reçu une foule de dénominations, pi ont été remplacées parmi nous par le mot glucosurie (ou plutôt glycosurie), propsi par M. Bouchardat. Cette maladie est essentiellement caractérisée par l'excrétion or dinairement très-abondante d'une urine contenant toujours en dissolution une matière saccharine analogue au sucre de fécule (glycose). On a successivement formet plusieurs théories sur les conditions organiques qui font apparaître la glycose de l'urine. Mais les premières opinions se sont modifiées profondément depuis les marquables travaux de M. Cl. Bernard sur la fonction glycogénique du foie, et su l'influence des lésions de certaines parties des centres nerveux sur la glycosure le cons de physiologie exp., 1855, t.1). Toutefois la question de physiologie pathole gique de cette maladie ne peut encore être considérée comme complétement élucide.

1º Éléments du diagnostic. — Les symptômes de la maladie ont été parfaitement exposés par M. Contour dans son excellente thèse sur le diabète sucré (1845). Li donnée essentielle du diagnostic est la constatation de la gurcose dans l'urine, que tion traitée à part dans l'article précédent. Je n'ai donc à rappeler ici que les données symptomatiques qui peuvent donner l'idée de rechercher cette glycose dans l'urine.

En première ligne se place l'abondance considérable du liquide urinaire rendidans les vingt-quatre heures (5 à 16 kilogrammes et plus), ainsi que ses aspets successifs qui sont la pâleur, la transparence et le défaut d'odeur au monest de l'émission, son aspect lactescent par le refroidissement, puis l'exhalation d'une odeur aigre et vineuse. Il s'y joint les caractères physiques et chimiques que ju rappelés dans l'article précédent. Le méat urinaire et le prépuce sont rougis par le fréquent passage de l'urine, et parfois l'on peut constater de la glycose desseur extérieurement dans le voisinage des parties génitales, au périnée, par enem : (Autenrieth), ou sur la chemise du malade. Il y a absence de fièvre, intégrité de l'intelligence, sécheresse remarquable de la peau par suite du défaut de transpirtion dans la plupart des cas, mais non dans tous; une anesthésie quelquelois coplète, parfois des éruptions diverses (lichen, impétigo, psoriasis), et un affaiblissement de la vue.

Du côté des organes digestifs, les phénomènes sont souvent remarquable: bouche aride et sèche, salive rare, épaisse, écumeuse, presque toujours acté (constamment suivant M. Mialhe); goût fade (sucre dans la salive); langue humiée, avec ou sans enduit blanc, épais; parfois d'un brun noirâtre, gencives molles, avec quantes; déchaussement et ébranlement des dents, qui se carient et tombent en tières ou en fragments; augmentation remarquable de l'appétit ou véritable boutraie, accompagnée néanmoins d'un amaigrissement de plus en plus premoncé; altre de la premoncé de l'appétit ou premoncé; altre de la premoncé de la la premoncé de l

GLYCOSURIE. 407

ments ingérés en quantités vraiment surprenantes dans certains cas, quoique la digestion en soit souvent facile, d'autres fois accompagnée de douleur ou de chaleur épigastriques, de renvois acides et même de vomissements de matières pouvant contenir du sucre (Mac-Gregor); la constipation est prononcée, et les matières fécales sont parfois complétement inodorcs; plus tard elles sont grisâtres et diarrhéiques. Les facultés viriles sont anéanties chez l'homme, neuf fois sur dix, suivant Elliotson. Quand la maladie est avancée, il survient de la fièvre, une sensibilité exagérée au froid et des alternatives de chaleur, de la toux, des signes de tubercules pulmonaires et un dépérissement à marche rapide, enfin de l'ædème aux membres inférieurs, et parfois un épanchement dans le péritoine dans les derniers temps de l'existence. Il sera question plus loin d'autres phénomènes concomitants qui peuvent éveiller l'idée de la glycosurie; ils dépendent des maladies dans lesquelles elle se déclare comme épiphénomène, ou bien ils constituent des complications de la glycosurie elle-même.

2º Inductions diagnostiques. — Il serait facile de critiquer cette sèche énumération des symptômes de la glycosurie, mais non de la remplacer par un tableau d'ensemble de la maladie suffisamment complet, tant sont variées pour leur nombre et leur intensité les manifestations symptomatiques de la maladie.

Vers le début, lorsque l'abondance excessive des urines, l'appétit extraordinaire avec amaigrissement sensible, ou bien l'examen fortuit des urines ne viennent pas mettre sur la voie, l'idée de la glycosurie peut très-bien ne pas se présenter à l'esprit.

Quand la maladie est franchement déclarée, au contraire, on peut dire qu'il n'ya pas un seul des symptômes principaux qui ne puisse éveiller l'idée de l'existence de la glycosurie et provoquer l'examen de l'urine. Or, ces phénomènes symptomatiques se présentent à l'appréciation du médecin souvent isolément, plus rarement en groupe; aussi doit-il bien se pénétrer de connaissances suffisantes sur cette maladie, s'il ne veut pas s'exposer à faire fausse route. Le diagnostic est d'autant plus difficile que les phénomènes sont plus isolés, et ce qui augmente les difficultés d'interprétation de ces phénomènes, c'est qu'il peut arriver que la glycose soit éliminée en trop petite quantité par l'urine pour être appréciable par nos moyens actuels d'investigation.

Plus la maladie est avancée et plus le diagnostic devient facile, parce que les symptômes rappelés plus haut se multiplient de plus en plus et deviennent, dans certains cas, si franchement caractéristiques que l'on ne peut méconnaître leur origine. Cependant l'examen de l'urine peut seul assurer le diagnostic en y démontrant la présence du sucre. Il ne faut pas oublier néanmoins à quelles déceptions on se trouve exposé en pareil cas, ainsi que je l'ai rappelé dans le précédent article.

En supposant le diagnostic de la glycosurie bien établi comme état pathologique, il est essentiel d'en rechercher la cause et par conséquent de déterminer si l'affection est idiopathique ou symptomatique.

La glycosurie idiopathique ou primitive, rencontrée presque exclusivement chez l'homme adulte, serait due à des influences hygiéniques profondément débilitantes, à l'habitation de certaines contrées (l'Angleterre et la Hollande, par exemple), à une nourriture insuffisante, trop exclusivement végétale, et notamment à l'usage

immodéré des féculents, du sucre, des boissons fermentées ou aqueuses, et, por certains observateurs, à la suppression de la transpiration cutanée. Ces données éto-logiques, dont l'influence n'est pas démontrée suffisamment pour la plupart, doitest cependant être prises en considération dans le diagnostic de la glycosurie idiopthique; mais ici l'absence de toute maladie pouvant être l'origine d'une glycosurie symptomatique a plus de valeur comme donnée diagnostique.

Dans cette première catégorie (glycosurie idiopathique) se rangent la plupat de faits sur lesquels les premiers observateurs qui ont décrit la maladie ont basé leux descriptions. Ce n'est que plus tard que les glycosuries secondaires ou symptoms.

tiques ont été observées.

M. Blot, dans une thèse remarquée (1849), avança que la présence du sucre das l'urine des femmes enceintes, en couches, et dans l'état puerpéral, était un phénmène habituel, et que sa disparition indiquait un état pathologique intercurres. Mais M. Leconte (Arch. de méd., août, 1857) est venu ébranler les conclusions de M. Blot en niant l'existence de la glycose dans les urines des femmes en lactaion qu'il lui aurait été impossible de faire fermenter ces urines, qui n'auraient réduit liquide cupro-potassique que grâce à la plus grande quantité d'acide urique qu'éle contiennent (V. Glycose). Je me hâte d'ajouter néanmoins que M. Becquerel ses étonné de voir nier d'une manière absolue les propositions de M. Blot (Soc. des hip. 1857). Un autre contradicteur de M. Blot, M. Kirsten (V. Arch. de méd., 1851. t. X), prétend avoir été conduit par ses recherches à admettre une proposition contrair à celle de l'auteur relativement à la disparition du sucre dans l'état puerpéral, disparition qui n'indiquerait pas l'invasion d'une maladie intercurrente. C'est docc me sujet qui réclame de nouvelles recherches.

Dans le travail que M. Becquerel a communiqué, en 1857, à la Société des hiptaux de Paris, il a appelé l'attention sur la glycosurie symptomatique, qui se disingue de celle qui est idiopathique par la simplicité du phénomène de la présent du sucre dans l'urine. Cette glycosurie symptomatique est passagère et sansonséquences graves, et il faut avoir soin par conséquent de ne pas la confondre are la glycosurie idiopathique. Sur deux mille faits environ de maladies diverses, et bile observateur a trouvé près d'une vingtaine de cas de glycosurie symptomatique dans des maladies du cerveau et de la moelle, et dans d'autres affections trop riées et encore en trop petit nombre pour que le fait ait une signification prése. Cependant il faut noter que M. Becquerel, à son grand étonnement, n'a pas conside le phénomène dans les cas d'emphysème pulmonaire, de bronchite chronique acienne, de maladie du cœur, ce qui infirme complétement certaine théorie du disbète sucré qui place l'origine de la maladie dans les lésions des organes respiratore (Alvaro Reynoso).

En outre des affections spontanées du cerveau et de la moelle, on a signalé compoint de départ d'une glycosurie temporaire, la commotion cérébrale traumaique M. Moutard-Martin et M. P. Fischer (Union méd., 1860, t. V) ont publié des faits de ce genre, qui sont loin d'être les seuls connus. D'un autre côté, M. Gible (The Lancet, 1858) prétend avoir constaté la glycosurie chez presque tous les sijets atteints de coqueluche, et, pour M. Burdel (de Vierzon), elle est un épiphéomène habituel de la fièvre paludéenne, se montrant pendant les accès et disparassant avec eux.

GOÎTRE. 409

En présence de ces glycosuries temporaires constatées sans doute par les réactifs ordinaires, on se demande si, dans beaucoup de cas, les urates de l'urine n'ont pas simplement joué le rôle de la glycose absente?

Il y a donc encore beaucoup à faire pour que le diagnostic des glycosuries limitées lans leurs symptômes ait la précision qui leur a manqué jusqu'à présent, et cela en raison des causes d'erreur longtemps inconnues que présentent les moyens cliniques habituels de constatation de la glycose. Cette constatation précise est, en effet, la pierre l'achoppement de la question, car sans elle l'imagination peut se livrer à de tels écarts à propos de tel ou tel signe pour porter un diagnostic, qu'il serait impossible l'exposer complétement le diagnostic différentiel sous ce rapport. La distinction la plus importante à rappeler est celle de la véritable glycosurie d'avec la polydipsie et la polyurie. — Dans la polydipsie, il n'y a qu'un seul symptôme : de la soif avec sécheresse de la bouche, et, consécutivement à l'ingestion des liquides, des urines trèsabondantes, très-aqueuses, sans augmentation proportionnelle de leurs matériaux solides dans les vingt-quatre heures. — Dans la polyurie, il y a soif parce que le flux d'urines est exagéré; et il y a élimination proportionnelle des éléments solides dissous dans l'urine, ce que l'on constate avec l'aréomètre (V. Uaine).

J'ai dit plus haut que la forme idiopathique ou symptomatique devait être déterminée. Dans l'un et l'autre cas, on cherchera quel est le degré de la maladie en faisant en sorte de doser la glycose (V. Glycose). Cependant il ne faudrait pas se fier d'une manière absolue à la quantité de sucre constatée pour établir le degré de la glycosurie, puisque l'on a reconnu que cette quantité variaitaux dissérentes époques de l'affection, ce qui a sait admettre à tort des glycosuries intermittentes.

Ensin, en constatant la glycosurie, on devra toujours redouter deux complications graves: les tubercules pulmonaires et les gangrènes partielles. Cette dernière complication, qui a été signalée par M. Marchal et M. Landouzy, mérite, comme les tubercules du poumon, une attention sérieuse, car pour celui qui est prévenu elle peut être le point de départ du diagnostic de la glycosurie. On peut rapprocher de ces gangrènes partielles les instammations charbonneuses que plusieurs observateurs anglais, Prout et Cheselden principalement, et Wagner en Allemagne, ont indiquées comme coïncidant avec le diabète. Comme effets consécutifs de la glycosurie, on a signalé encore la cataracte, qui ne paraît pas avoir, dans cette condition, de caractères particuliers.

5º Pronostic. — Le pronostic de la glycosurie est disticile à formuler d'une manière précise. Sans aucun doute, il ne présente aucune gravité si la maladie est symptomatique, et il est au contraire très-grave lorsque l'assection est idiopathique, abandonnée à elle-même et parvenue à une période avancée, surtout si elle s'est déjà compliquée d'accidents plus ou moins graves et multipliés; mais il est précisément dissicile, dans certains cas, de déterminer si la maladie est symptomatique ou idiopathique, et la question n'est pas encore décidée de savoir si, traitée d'une certaine manière à un moment donné, la glycosurie doit nécessairement guérir comme l'affirment certains observateurs.

**GOITRE.** — Le diagnostic du goître est ordinairement facile, la tumeur qu'il forme étant plus ou moins volumineuse, sillonnée par des veines sous-cutanées plus ou moins dilatées, occupant la partie antérieure du cou, et présentant le plus souvent la forme bilobée du corps thyroïde.

La tumeur, par son aspect et son siège, ne permet guère de douter que lon affaire à un goître. Cependant il pourrait arriver que l'on commit une erreur de diagnostic en présence d'autres tumeurs occupant le même siège; car on a recome que le goître se développait quelquesois d'une manière irrégulière, et par conséquent ne rappelait pas toujours la forme du corps thyroïde.

Un gonflement emphysémateux de la partie antérieure du cou ne pour pas être pris pour un goître, ce gonflement survenant d'une manière rapide et restant rarement sans s'étendre aux parties voisines. — Un anévrysme occupat la partie antérieure du cou présenterait un ensemble de sigues physiques qui ne permettrait, je crois, aucun doute. Cependant il ne faut pas perdre de vue que dans le goître qui se développe dans l'affection générale dite cachexie exophibalmique, la tumeur goîtreuse est le siège de battements et de soulèvements arriels énergiques qui pourraient faire croire à un anévrysme, si la saillie exgénées yeux et les palpitations fortes du cœur, jointes à des phénomènes anémique n'offraient un ensemble de signes caractéristiques. — Une tumeur graisseus, repaquet de ganglions lymphatiques, un kyste hydatique, un abcès par congestion pourraient peut-être plus facilement simuler un goître; mais l'ensemble des sgue locaux et entre autres la forme, la consistance, l'insertion précise de la tumeur, le feront assez facilement reconnaître.

Le goître reconnu, il faut chercher à remonter à sa cause. Cette cause est cair mique lorsqu'il s'agit d'un goître des vallées basses et humides des Alpes, où s'associe le plus souvent à l'état d'infériorité physique et morale qui constitue le crétinisme. Le goître accidentel est produit par des influences encore très-malounues, si l'on excepte les efforts violents, les contractions de l'accouchement el l'intérdité de père et de mère à la fois, qui sont les causes le mieux établies.

Le pronostic du goître n'est grave que dans les cas où la tumeur exerce me pression graduelle sur les organes sous-jacents, pression qui peut faire redoule la suffocation ou une congestion cérébrale fatale, tout en déterminant de la dysphegie, l'altération de la voix et un ronflement trachéal. Ces accidents de compression re sont pas toujours en raison directe du volume de la tumeur. Un goître peu volume neux, qui s'est développé vers l'intérieur, produit quelquefois des accidents grave. M. Bonnet a appelé l'attention sur la gravité des goîtres situés à l'union du coute de la poitrine (Acad. des Sc., 1855), comprimant la trachée, les nerfs du pless brachial et le nerf diaphragmatique, d'où l'aplatissement du ventre pendant la spiration, c'est-à-dire, la paralysie du diaphragme, cause très-grave de dyspire

GOMMES. — V. Syphilis.

sensibilité de la langue peut subir dans les maladies, il faut se rappeler que celugane reçoit trois nerfs différents: 1° le nerf hypoglosse, qui se distribue aux music de la langue et qui préside à ses mouvements; 2° le nerf lingual (de la 5° paire qui lui donne la sensibilité tactile ainsi qu'aux lèvres, aux gencives et aux parts buccales; 3° le glosso-pharyngien, qui est au moins le principal nerf du goul, qu's exerce plus particulièrement à la base de la langue, mais aussi à la partie suprieure du pharynx et à la partie inférieure des piliers du voile du palais.

Ce simple exposé démontre que l'application d'une substance sapide saite sur la langue dans le but de rechercher l'état du goût doit être dirigée vers la base de at

GOUTTE. 411

organe, et que la recherche de la sensibilité tactile peut être explorée indifféremment dans tous les points de la muqueuse intra-buccale.

Les faits qui précèdent montrent encore à quel nerf il faut rapporter les lésions des mouvements de la langue (à l'hypoglosse), de sa sensibilité tactile (au lingual et un peu au glosso-pharyngien), et de la gustation (au glosso-pharyngien). Il ne saut pas perdre de vue non plus ce fait physiologique très-important que le sens du goût est insérieur à l'odorat; que celui-ci est nécessaire à une gustation complète, et que, dans l'exploration du sens du goût, il saut que les sosses nasales ne soient pas obturées.

Il est rare que l'on recherche l'état de la fonction de gustation dans les maladies; on se contente ordinairement de constater l'état de la sensibilité de la muqueuse buccale ou linguale, comme on le fait pour celle du nez et pour la conjonctive. Aussi les altérations du goût comme éléments diagnostiques sont-elles insuffisamment connues.

On ne saurait conseiller au médecin, ni même aux malades eux-mêmes, d'avoir recours à la gustation pour juger la saveur de certaines excrétions, comme l'urine. C'est là une exploration dégoûtante dont on devrait rayer les résultats des descriptions classiques, ce que justifierait d'ailleurs leur peu d'importance.

GOUTTE. — J'admets, avec la plupart des observateurs, que la goutte est une affection distincte du rhumatisme, et que c'est seulement dans des cas exceptionnels que les deux maladies paraissent se confondre. La goutte diffère à l'état aigu ou à l'état chronique.

1º Éléments du diagnostic. — Ils ne sont pas les mêmes dans la goutte aiguë et dans la goutte chronique.

La goutte aigué, décrite par Sydenham, est caractérisée par des accès tout particuliers. Le malade, en esset, est pris subitement vers le milieu de la nuit d'une douleur intense au gros orteil, quelquefois aussi au talon, au gras de la jambe, à la cheville du pied, où les veines sont considérablement gonflées. La douleur, qui ressemble à la dislocation des os des parties affectées, s'accompagne d'un sentiment de froid glacial non sensible à la palpation, de tremblement, puis de fièvre légère. Cette douleur, qui a le caractère d'une tension violente, d'un déchirement des ligaments ou d'une morsure, qui empêche la marche et augmente par le simple poids des couvertures, produit de l'agitation et de l'anxiété jusqu'à ce qu'une douce moiteur, un gonflement de la partie douloureuse (avec empâtement, rougeur sombre et diffuse), et le sommeil en annoncent l'atténuation, ordinairement au bout de vingtquatre heures. L'accès, dès lors bien diminué, se prolonge quelquesois encore pendant un ou deux jours, avec exacerbation le soir, et se termine par l'émission d'urines sédimenteuses et par des sueurs visqueuses locales. Ces accès sont quelquesois suivis de démangeaisons et de desquamation localisée. Les crampes sont fréquentes, ainsi que les symptômes d'une dyspepsie flatulente. Comme le sait remarquer Sydenham, ces accès se groupent pour constituer une véritable attaque de goutte, qui revient ordinairement l'an**né**e suivante, vers la mêmè époque, et habituellement vers le printemps. Ces attaques durent un ou deux septénaires et se prolongent quelquesois pendant un et même deux mois. Dans la goutte aigue irrégulière, ce sont les extrémités supérieures qui sont atteintes.

La goutte chronique a comme principaux caractères distinctifs de succéder le

plus souvent à l'aiguë, d'être fixée dans une ou plusieurs petites articulations, seu douleur aussi intense que la précédente, mais avec un gonflement constant et de déformations articulaires qui déjettent et renversent les doigts en reudant leur mouvements très-douloureux ou même impossibles. Ces déformations sont due fréquemment à des concrétions tophacées composées principalement d'urates de soule et de chaux, et qui parfois enflamment et même ulcèrent la peau à leur nivea.

Ces caractères principaux de la goutte sont loin d'être les seuls symptômes de la maladie. Il en est beaucoup d'autres dont il faut tenir compte, mais que je rappellerai dans ce qui va suivre.

2º Inductions diagnostiques. — Lorsque la goutte est aiguë, le siège des phinomènes locaux, la douleur subite et plus ou moins vive qui survient la nuit au veau du gros orteil, la distension des veines qui l'entourent, le goussement, en u mot l'ensemble des symptômes groupés qui constituent l'accès ou l'atlaque, sont in médiatement reconnaître la maladie : il n'y a pas à s'y tromper. On peut noire prévoir le retour d'une attaque, chez les sujets qui en ont déjà présenté, lorsqu'il éprouvent un malaise général, de l'insomnie, de l'anorexie, des silatuosités, du semillement ou du prurit dans les membres, un refroidissement des extrémits, la turgescence des veines voisines de l'articulation qui sera le siège des phénomènes caux, et ensin des crampes.

Il n'y a pas non plus de difficulté lorsque la goutte est chronique et s'est fuir sur les pétites articulations des pieds ou des mains, qu'elle a déformées et comme immobilisées, surtout lorsque le début a été marqué par des accès de goutte aignice qui est le plus ordinaire.

L'étude des antécédents du malade fournira des données dont on tirera paris en outre des attaques antérieures, on constate comme condition étiologique l'héri-dité, une alimentation riche, surtout animale, l'abus des alcooliques, la vie si dentaire, une constitution forte. La marche antérieure des accidents que l'on de serve peut aussi aider au diagnostic. L'enchaînement des accès, leurs exactions du soir, leur atténuation par le développement des lésions goutteuses locales, se doivent pas être perdus de vue.

Quand la goutte n'est pas régulière, lorsqu'elle se montre d'abord au condepied ou aux articulations des membres supérieurs, ce n'est que par les particisrités de la marche de la maladie, que je viens de rappeler, et en tenant comple de antécédents, que l'on s'éclairera sur la nature goutteuse des phénomènes obserts. Le peu de netteté de ces phénomènes fait croire quelquesois à l'existence d'un simple rhumatisme.

Il paraîtrait surprenant que l'on ait fait de la goutte et du rhumatisme une seux et même maladie, si l'on ne rencontrait pas quelquesois des saits de l'espèce de ces que je viens de rappeler, et dans lesquels on peut se croire autorisé à admetre l'existence de l'une aussi bien que de l'autre assection. C'est principalement dans la forme chronique que la confusion est facile. L'on a cru à tort résoudre la dissible en admettant le rhumatisme goutteux. Mais dans la généralité des saits, des differences cliniques sussissamment accentuées séparent le rhumatisme de la goutte, surtout dans la forme aiguë. La goutte, ainsi que l'a rappelé très-bien Valleix, attages la classe riche, affecte particulièrement les petites articulations, revient par de taques distinctes composées d'accès quotidiens; sréquemment ces attaques se re-

GOUTTE. 413

produisent, en diminuant d'intensité et en augmentant de fréquênce, et enfin les symptômes locaux sont ordinairement fixes, s'accompagnent d'une dilatation des veines au pourtour des articulations malades, et l'attaque se termine par une sueur locale. Le rhumatisme articulaire aigu, au contraire, attaque la classe pauvre de préférence, affecte particulièrement les grandes articulations, ne revient point par attaques distinctes, ne présente pas d'accès quotidiens, très-souvent ne se montre qu'une ou deux fois, la seconde, la troisième attaque pouvant être plus intenses que la première, ses symptômes locaux sont mobiles, sans qu'il y ait dilatation des veines nu pourtour des articulations atteintes, et enfin il n'y a point de sueur locale particulière à la fin de l'attaque.

L'étude diagnostique de la goutte ne peut être limitée à ce qui précède; cette étude est rendue plus complexe, en effet, par les manifestations goutteuses que l'on a cru constater dans les organes autres que les petites articulations des extrémités. Ces manifestations, que l'on a qualifiées de maladies goutteuses et dont plusieurs ne doivent être admises qu'avec une certaine réserve, peuvent être considérées comme des formes symptomatiques particulières, indépendamment des formes aiguë ou chronique, régulière ou irrégulière, de la goutte.

Envisagées isolément, ces affections locales ne dissèrent en rien de celles qui ont été observées en dehors de toute influence goutteuse; aussi serait-il impossible de songer à leur attribuer ce caractère diathésique en ne tenant compte que de leurs caractères propres. C'est sur leur coıncidence avec les phénomènes plus ou moins légitimes de la goutte que l'on a dû se baser pour leur attribuer la même origine. Or, les conditions principales sur lesquelles on s'est appuyé sont les suivantes: 1° Ces affections sont précédées, accompagnées ou suivies des accidents locaux qui caractérisent les accès de goutte proprement dits; 2° sans avoir jamais ressenti ces accidents, le malade a des ascendants goutteux, ou bien il a rendu plus ou moins fréquemment du sable par les urines.

Ces conditions sont loin d'avoir une valeur égale. Si, en effet, on considère les faits avec la rigueur que l'on doit apporter à la solution de ces questions complexes, on ne doit rechercher les maladies goutteuses, non articulaires, que parmi celles qui accompagnent, précèdent ou suivent les accès ou les attaques de goutte franche. L'hérédité, la gravelle, ne peuvent, en effet, que susciter le soupçon de leur origine goutteuse, sans qu'il soit permis d'aller au delà, au risque de s'exposer à une grossière erreur. Quant aux accès articulaires caractéristiques antérieurs, actuels ou consécutifs, comme preuves les plus péremptoires de la nature goutteuse des autres maladies observées, ils ne suffisent pas eux-mêmes pour trancher toujours la question; car admettre cette concomitance comme une preuve sans réplique dans tous les cas, conduirait à considérer tous les états pathologiques qui se manifestent chez un sujet goutteux comme étant de nature goutteuse : exagération contre laquelle ont protesté même d'anciens auteurs, Grant, Barthez, par exemple.

Il faut donc, pour résoudre affirmativement la question, que l'on s'appuie sur des données suffisamment nombreuses, pour être concluantes, et puisées non-seulement dans les symptômes, mais encore dans les antécédents et surtout dans la marche et dans l'enchaînement, ou l'enchevêtrement des phénomènes articulaires et de ceux éloignés des articulations. Hors de cette condition, il n'y a que soupçon ou doute sur la nature réelle des affections goutteuses non articulaires.

414 GOUTTE.

Barthez, à qu' l'on doit un *Traité des maladies goutteuses* où il résume les opnions émises avant lui, a cherché à démontrer la légitimité des nombreuses affections qu'il a passées en revue, comme étant de nature goutteuse, mais sans y parteir pour toutes. Il les a rattachées à une cachexie goutteuse (ou diathèse) qui, lorsque les signes articulaires manquent absolument, est une pure hypothèse.

On peut dire qu'il n'y a pas d'affection interne, aigue ou chronique, qui n'ait ét mise au nombre des maladies goutteuses. Mais, parmi toutes ces affections, la greelle et les troubles nerveux sont les moins hypothétiques. Parmi les névralgie, la névralgie sciatique a été principalement rattachée à la goutte, ainsi que des sassus divers, et les accès de verriges, qui sont un des phénomènes goutteux les mois contestés. Les viscéralgies goutteuses sont les affections sur lesquelles on a le plu insisté. On les trouve décrites, se combinant entre elles, à propos de la goutte de l'estomac et des intestins.

Lorsque les phénomènes occupent ces derniers organes, selon Barthez, ils deferent s'il y a débilité ou excitation. — S'il y a faiblesse, il survient à l'épigsir une sensation de constriction et de chaleur, un sentiment de débilité qui peut s'étendre à la poitrine et à la tête; de la dyspnée avec oppression, des bdillement des idées tristes, de la céphalalgie, des vertiges, et parfois même des défaillement ou des syncopes, qui peuvent faire craindre une mort soudaine. Quelquesis a spasme de l'estomac donne lieu à des régurgitations aqueuses s'accompagnant de crispation pénible. — Si, au lieu de la débilité, il y a dominance de l'irritation à l'estomac et des intestins, ce sont des cardialgies et des coliques vives, auxquelle peut succéder une affection inflammatoire de l'estomac et des intestins, qui dour lieu alors à des vomissements, à de la diarrhée et même à la dyssenterie.

J'ai observé récemment le premier groupe de ces phénomènes, dans le cours de quels sont apparus irrégulièrement aux extrémités : des douleurs vives, des senstions de froid glacial, des sueurs passagères ; enfin les pieds et les mains se sont dequamés. Ces signes incidents, joints à quelques antécédents goutteux vers un ortal, donnaient la démonstration de la nature goutteuse des phénomènes nerveus.

On a encore considéré, comme affections goutteuses: du côté des reins, les alculirénaux, la gravelle; vers les organes génitaux, certaines douleurs ou hémorhagies utérines et écoulements génitaux; du côté des organes respiratoires, le corgale catarrhe bronchique, le catarrhe suffocant (bronchite capillaire généralisée, le pneumonie, l'ædème du poumon, l'asthme et même les tubercules pulmonaires vers la gorge, la pharyngite, le spasme de l'æsophage; enfin, du côté de l'apparante nerveux, la céphalalgie, l'apoplexie, les paralysies, le trismus, la chorée, l'hytérie, l'épilepsie, l'hypochondrie; du côté de la vue et de l'ouie, des ophthalmies de l'amblyopie, et même la cataracte.

Parmi ces affections si disparates, la gravelle mérite une place à part. Quant au inflammations aiguës des viscères, ainsi que l'angine et l'érysipèle, on ne surai considérer avec Barthez l'existence d'un sédiment rouge dans l'urine comme un cractère essentiel et suffisant de leur nature goutteuse.

Le degré auquel est arrivée la maladie est loin d'être indifférent à consider dans le diagnostic de la goutte franche. A force de se répéter, les attaques finiscel par n'être plus séparées par des intervalles de santé parfaite. Les lésions articulaires deviennent permanentes, et il persiste une détérioration générale de la constituion

a sez mal définie et à laquelle on a donné la dénomination de cachexie goutteuse. Les déformations articulaires et les concrétions tophacées, qui provoquent ou non des fistules cutanées, sont les lésions les plus irréfragables de l'ancienneté de l'affection.

On ne saurait considérer comme de véritables complications les affections non articulaires qui ont été admises comme étant d'origine goutteuse, quoique ces affections alternent avec les phénomènes goutteux des petites articulations. On doit admettre qu'il n'y a véritablement complication que dans les cas où, les douleurs articulaires diminuant ou cessant, il survient tout à coup des symptômes graves vers les organes internes, que l'on pense ou non qu'il y ait métastase ou rétrocession de la goutte articulaire.

Quelques faits cités par les modernes semblent autoriser à admettre la réalité des métastases goutteuses, mais on ne peut encore considérer la science comme fixée à cet égard. D'une part, en effet, beaucoup d'affections intercurrentes, considérées comme des exemples de goutte interne, ne diffèrent en rien, comme je l'ai dit plus haut, des affections semblables qui se développent indépendamment de la goutte, telles sont l'angine, la gastrite, l'entérite, la bronchite, la pneumonie, considérées comme goutteuses; d'un autre côté, si, depuis les progrès modernes de l'anatomie pathologique, on a pu recueillir des cas exceptionnels dans lesquels des douleurs thoraciques avec dyspnée étaient survenues sans que les lésions pussent expliquer la mort, on doit reconnaître avec M. Castelnau que, jusqu'à ce que l'on ait comparé la fréquence des accidents chez les goutteux d'une part et les individus exempts de cette affection d'autre part, il ne pourra y avoir de démonstration complète (Arch. de mėd., 1843, t. III). J'ai vu un vieillard goutteux succomber rapidement à une dyspnée, due manifestement à une paralysie du diaphragme, que l'on n'a pas recherchée peut-être suffisamment en pareille circonstance. Quoi qu'il en soit, le praticien n'oubliera pas que, si l'induction des faits est incertaine, les faits eux-mêmes d'accidents subits vers la poitrine, l'épigastre, etc., dont la gravité est incontestable, sont bien réels, et doivent être redoutés chez les goutteux.

3º Pronostic. — La goutte n'entraîne pas la mort, si ce n'est dans les cas dont il vient d'être question, et dans lesquels surviennent des accidents subits vers un organe interne. Une terminaison fatale est alors ordinaire, si les troubles morbides se montrent immédiatement après la disparition rapide d'accidents goutteux péri-articulaires.

GRAISSE. — La graisse, infiltrée en abondance dans la trame de la plupart des organes, constitue l'obésité. Comme terme de transformation morbide, elle caractérise pour certains organes une lésion plus ou moins grave qui a été étudiée dans les derniers temps (V. Transformation graisseuse). Enfin la présence de la graisse dans les liquides de l'économie, où elle est émulsionnée par des alcalins, donne à ces liquides un aspect blanchâtre et lactescent qui a motivé les interprétations les plus erronées (V. Sang, Urine).

GRANULATIONS. — V. PHARYNGITE, MÉTRITE.

GRANULEUSE (RESPIRATION). — J'ai désigné par ces mots un bruit respiratoire anomal dû à la succession de petites saccades douces et irrégulières, dont la sensation acoustique peut être comparée à la sensation tactile produite entre les doigts par le glissement des grains d'un chapelet. Il me semble dû à la pénétration difficile de l'air dans les conduits aériens. Fugace ou persistant, ce bruit anomal est

moins irrégulier, plus profond que le bruit de frottement, et il ne se montre ps, comme lui, dans la convalescence. Il se distingue d'un râle sous-crépitant obser: 1° par son caractère manifeste de sécheresse, 2° par la persistance de ses caractère après la toux.

J'ai signalé cette respiration anomale dans la congestion pulmonaire (Arch. à méd., 1854, t. III); mais elle n'en est pas un signe pathognomonique, puisqu'on la retrouve dans l'emphysème du poumon, la pleurésie, la phthisie. Confordue précédemment avec le râle sous-crépitant ou avec un bruit de frottement pleural, la respiration granuleuse constitue une variété de la rudesse du bruit respiratoire, e sans doute du râle crépitant sec à grosses bulles de Laennec.

GRAVELLE. — La gravelle est caractérisée par la formation dans les reix et l'expulsion plus ou moins facile par les conduits urinaires, de concrétions sobles sous forme de sable et de granulations ou graviers d'un volume variable, ma permettant toujours leur passage dans l'uretère.

1º Éléments du diagnostic. — Les symptômes varient suivant le volume de concrétions observées dans l'urine. Lorsque ces concrétions sortent avec l'urine su forme de sable cristallisé ou amorphe, ou lorsque leur cristallisation n'a lieu que pe le refroidissement de l'urine, les symptômes sont nuls, ou il y a simplement un sensation de gêne ou une douleur sourde dans les régions rénales. Mais à cerum moments, des graviers trop volumineux pour pouvoir facilement cheminer dans le uretères se trouvent engagés et arrètés momentanément dans les conduits, d'a peuvent résulter l'hématurie, des coliques néphrétiques, l'anurie, la distense de l'uretère par l'urine et même la pyélite, qui sont autant de complications le gravier agit alors comme un véritable calcul. Suivant l'état dans lequel se trouvel les organes urinaires, l'urine peut contenir du sang, du pus, du mucus, au l'albumine qui lui donnent des caractères très-variables. Elle est acide ou alcule, suivant la nature chimique des graviers, dont je m'occuperai plus loin à props de formes diverses de la gravelle.

2º Inductions diagnostiques. — La présence du sable et des graves dans l'urine, lorsqu'ils ne proviennent pas de l'écrasement d'une pierre dans la vesse, est le signe pathognomonique de la gravelle. Mais avant tout il faut résoure une question importante : celle de savoir si l'on a affaire à un simple sédiment urinant ou bien à une gravelle réelle. On doit admettre qu'il y a simple sédiment lorsque l'urine est rendue sans dépôt solide immédiat, et si le refroidissement est néces saire pour que le sable adhérent aux parois du vase ou un sédiment cristallisé se forment. Il n'y a véritablement gravelle que lorsque la sortie de l'urine et des graves de sable provenant tout formés des reins a lieu simultanément (Civiale). Le bruit la chute de graviers sur les parois du vase au moment de la miction est un ser pathognomonique, mais très-rare, de la gravelle.

La gravelle étant évidente, il faut compléter le diagnostic en établissant d'abriquelle est sa forme ou son espèce, suivant les caractères physiques et chimique de l'urine et surtout des concrétions. A ce dernier point de vue, elle a été dite urique, phosphatique, oxalique, et désignée, dans ces dissèrents cas, par les expressions de gravelle ronge, grise, blanche ou jaune.

a. — Les graviers d'acide urique sont de beaucoup les plus communs. On recomme qu'ils se sont formés dans les reins avant l'émission de l'urine, lorsqu'ils acceptaire.

le fond du vase, tandis que l'acide urique cristallisé après un certain repos se montre sur les bords supérieurs du liquide.

L'urine, suivant la remarque de M. Rayer, est constamment acide dans cette forme de gravelle; elle devient louche lorsque, après l'avoir filtrée, on la traite par l'acide nitrique, qui précipite une certaine quantité d'acide urique. — Les concrétions, examinées à part, se montrent tantôt sous forme de poudre amorphe, plus souvent sous celle de prismes rhomboïdaux. Ces graviers sont d'un rouge jaunâtre, mais cette couleur (d'où le nom de gravelle rouge) est due à une matière colorante de nature encore inconnue; ils se dissolvent dans les alcalis, et dans l'acide nitrique avec effervescence; exposés à un seu vif, ils sont entièrement consumés, caractère très-important de la gravelle urique. L'urate d'ammoniaque, sous sorme de poudre amorphe, étant dissous dans l'acide nitrique dilué, donne un précipité d'acide urique cristallisé, ce qui distingue cet urate des phosphates qui se dissolvent entièrement dans le même liquide.

- b.—Lorsque la gravelle est phosphatique, l'urine est lonche et alcaline au moment de son émission, et elle s'éclaircit par l'addition de l'acide nitrique. Les graviers sont ici de deux sortes: 1° Ceux de phosphate ammoniaco-magnésien, qui sont le plus souvent très-friables, gris avant le lavage (gravelle grise) et blancs étant lavés; 2° ceux de phosphate de chaux, qui ont une couleur blanche, d'où le nom de gravelle blanche, donné aussi aux graviers de carbonate de chaux, qui sont également très-friables, et se dissolvent avec effervescence dans les acides. Les premiers de ces graviers, ceux composés de phosphate ammoniaco-magnésien, sont de beaucoup les plus fréquents; ils verdissent le sirop de violette, ont une saveur salée, donnent de l'ammoniaque par leur trituration avec la potasse ou la soude, et noircissent sur les charbons ardents, en répandant une odeur ammoniacale. Les graviers de la seconde espèce (phosphates de chaux) sont très-rares, ainsi que les concrétions dues à d'autres sels de chaux; ils présentent donc moins d'intérêt.
- c.—Les termes de gravelle jaune sont donnés à celle dont les graviers sont généralement d'un jaune brun, quelquesois d'un brun noirâtre, et composés d'oxalate de chaux. Ils ont pour caractère d'abandonner l'acide oxalique lorsqu'on les chausse à l'aide du chalumeau, qui les boursousse et les change en une poudre blanche alcaline, qui n'est autre chose que de la chaux pure.

Ces distinctions sont essentielles à établir lorsqu'il s'agit de la gravelle, non-seuement pour ne pas être dupe de la supercherie de certains individus qui simulent ette maladie (V. Simulation), mais encore pour déterminer certaines causes de la gravelle et en instituer le traitement.

La recherche de la cause de la gravelle est, en effet, indispensable; mais elle st souvent difficile à déterminer. On a signalé comme données étiologiques: l'age dulte et la vieillesse, une vie sédentaire et aisée, une alimentation succulente u azotée, dont Magendie a cependant exagéré l'influence; la diathèse goutteuse, ue l'on a souvent le tort de diagnostiquer à la seule constatation de la gravelle rique; l'usage d'aliments contenant de l'acide oxalique (oseille) et produisant la ravelle jaune; enfin l'hérédité (?).

Quant à la marche de la gravelle, qui est ordinairement intermittente mais prongée, cette marche est rendue très-variable par le volume différent des concréons, les variations du régime, les conditions hygiéniques, et surtout par la béniwolller, p. p. gnité ou la gravité des accidents concomitants ou des complications calculeuses que j'ai rappelées plus haut.

5º Pronostic. — Ces complications seules peuvent donner de la gravité su pronostic.

- GRIPPE. On désigne ainsi une maladie aigué caractérisée par des symptômes fébriles intenses avec manifestation locale vers les voies respiratoires, dent l'état ne peut expliquer l'intensité de la fièvre. La grippe se montre épidémiquement et d'une manière simultanée dans des contrées nombreuses et éloignées, sous l'influence d'une cause encore inconnue.
- 1º Éléments du diagnostic. De la sensibilité au froid, du malaise, de l'anorexie, une céphalalgie plus ou moins gravative, un abattement present, annoncent ordinairement l'invasion de la maladie, qui est caractérisée par les symptômes suivants : chaleur élevée assez souvent halitueuse, pouls accéléré régulier, parfois lipothymies, céphalalgie intense, vertiges, bourdonnements d'orsille, et même délire; brisement des membres et prostration souvent extrême; sommeil très-agité, face rouge, animée, auxieuse, yeux brillants et larmoyants, étermements et signes d'un coryza quelquesois très-intense, épistaxis fréquentes; peu spis le coryza, léger mal de gorge avec rougeur et gonflement plus ou moins prenonci de l'isthme du gosier et du pharynx, toux et bronchite plus ou moins intense qui offre ceci de remarquable que les signes stéthoscopiques sont à peine caractérisés et qu'il y a rarement un peu de râle sous-crépitant; anorexie complète, bouche pitouse, lungue blanche, soif médiocre, constipation, rarement colique et diarrhée, parsois aussi vomissements.
- 2º Inductions diagnostiques. En présence de cet ensemble de symptèmes, la constatation de l'existence de la grippe ne peut offrir de difficultés, même dès le début d'une épidémie, dont l'existence connue facilite nécessairement eucore le diagnostic. L'intensité des symptômes généraux jointe aux accidents catarrhaux et le peu d'importance des signes fournis par l'auscultation forment un contracte qui ne permet pas le doute. Cependant la prédominance de certains symptômes pourrait détourner l'attention de l'observateur des signes principaux; c'est ainsi que les lipothymies, les douleurs des membres, les symptômes abdominaux, pourraient faire croire à une affection plus grave : à un rhumatisme, à une entérite ou même à une affection typhoide. Cette prédominance a fait admettre par quelques anteurs des formes syncopale, rhumatismale, abdominale. Des complications dont la gravité est réelle peuvent d'ailleurs se montrer dans certaines épidémies. C'est ainsi qu'en 1837, l'épidémie qui régna à Paris se compliqua de pneumonies dont quelques-unes s'accompagnèrent de concrétions diphthériques des brouches (Noust, Arch. de méd., 1837, t. II).
- 3º Pronostic. La grippe se termine ordinairement en qualques jours par la guérison; mais la convalescence en est ordinairement très-longue et les forces reviennent lentement. Les complications seules donnent de la gravité à la maladie.

GROSSESSE. — Les questions de diagnostic que soulève l'existence de la grossesse sont très-différentes lorsqu'elle est normale (intra-utérine), ou bien extra-utérine.

### I. Gressesse nermale.

Reconnaître la grossesse lorsqu'elle existe, constater les affections qui la com-

phiquent et l'influence que ces maladies exercent sur elle, et enfin rapporter à la grossesse les changements qu'elle-même provoque dans les maladies concomitantes : telles sont les treis questions de diagnostic que j'ai à examiner.

A. — Reconnettre l'existence de la grossesse est un problème bien différent suivant la période à laquelle elle est arrivée, car ses signes pathognomoniques, le ballottement, les mouvements et les doubles battements du oœur du fœtus, ne se mentrent qu'à une époque déjà avancée; jusque-là les difficultés diagnostiques sent nombreuses.

A la première période, c'est-à-dire pendant environ les deux premiers mois, la grossesse s'accompagne de signes rationnels, sans qu'un seul, considéré à part, soit probant; ces signes, mêmes réunis, ne peuvent que faire soupçonner la grossesse. Ce sont : un arrêt dans le retour des règles, jusque-là régulières; les troubles de la digestion ou les bizarreries de l'appétit; les vomissements, parfois rehelles; les sensations particulières de chaleur ou autres ressenties par la femme à l'hypogastre; puis l'altération sensible des traits, la turgescence des mamelles. l'élargissement avec teinte plus soucée des mamelons, et l'abaissement du col utéria, qui est plus mou et plus volumineux. Le soupçon de l'existence de la grossesse dans les cas d'aménorrhée doit d'ailleurs venir toujours à l'esprit du médecin, et, si l'ensemble des phénomènes concomitants ne vient pas à l'appui de cette présomption. à faut éviter de se prononcer immédiatement et attendre la marche ultérieure des phénomènes. Il en est de même si, peu après une époque menstruelle, une jeune femme éprouve des signes rationnels de grossesse ; le défaut des menstrues à l'époque suirante vient alors augmenter les probabilités de la grossesse. Cette réserve, lorsque l'on peut soupconner la gestation vers son début, est d'autant plus nécessaire qu'elle fait éviter des explorations intra-utérines qui auraient l'avortement pour conséquence, comme cela est arrivé à des praticiens recommandables. Ainsi, savoir attendre est un précepte important en pareil cas.

C'est à tort que M. Jos. Beccaria a considéré comme un signe pathognomonique de la grossesse la présence d'une douleur pulsative très-vive bornée à la région du cervelet (Ann. univers. di med., 1830), et qui n'était probablement autre chose qu'une névralgie occipitale. La présence de la kyesteïne dans l'urine est un autre signe de grossesse qui n'a pas plus de valeur, quoique M. Lethley (Edimb. med. and surg. journ., 1842) l'ait constatée 48 fois sur 50, attendu que cette particularité, de même que la précédente, se retrouve hors de la gestation. On peut en dire sutant de la coloration lie de vin de la muqueuse vaginale, signalée par M. Jacquemin (Arch. de méd., 1842, t. XIII, p. 240), et que M. Buchheister a retrouvée chez les femmes peu avant les règles, et chez une malade présentant les signes rationnels de la grossesse, mais affectée seulement d'une turneur de l'ovaire.

D'autres difficultés surgissent lorsque du développement de l'utérus par le produit de la conception résulte une tumeur hypogastrique. Cette tumeur est de niveau avec le pubis dès la fin du troisième mois, et peut alors être sentie à la palpation chez les femmes deut les parois abdominales offrent une certaine laxité par suite de grossesses antérieures. Mais c'est surtout dans le cours du quatrième mois que l'utérus forme une tumeur globuleuse débordant au-dessus du pubis, où il se développe plus rapidement vers l'ombilie dans le mois suivant (le cinquième). Le diagnostic varie alors suivant que l'on peut ou non obtenir les signes du nallottement et ceux fournis

par l'auscultation des mouvements du fœtus et des battements de son œ (V. Utérus). Lorsque ces signes existent, il est sûr que la grossesse est récle; si manquent, ce qui a lieu fréquemment au début du quatrième mois (Depard, Trus d'auscult. obstétric., p. 245), il faut discuter et rechercher la nature et le signe de la tumeur hypogastrique (V. Tumeurs).

Après le cinquième mois, la grossesse devient des plus évidentes. Dès la fin de sixième, lorsque le fond de l'utérus est au niveau de l'ombilic, l'application de le main froide sur l'abdomen suffit souvent pour provoquer les mouvements du sets

Le diagnostic de la grosse se est influencé par deux conditions différents qui peuvent se présenter du côté de la femme et qu'il est indispensable de rapper. Ou bien la femme avoue avoir éprouvé jusque-là, et à partir d'une époque qui pei se rapporter au début présumé de la grossesse, les phénomènes rationnels de la se tation commençante qu'elle rappelle et signale d'elle-même ou sur l'interroguer du médecin; ou bien elle rejette bien loin, comme offensante pour sa persont toute supposition de grossesse. Dans le premier cas, il faut se tenir sur ses garbour ne pas croire à une grossesse qui n'existe pas. Les signes rationnels du dèr sont, en effet, loin d'être pathognomoniques, car on les a vus se manifester au ét but des tumeurs de l'ovaire (Cazeaux : Thèse de concours, 1844). Dans le seccas, celui de négation par la femme, il faut, à son insu, diriger l'examen na l'idée de la possibilité d'une grossesse, que les protestations les plus énergiques doivent pas faire abandonner.

C'est dans les faits de cette dernière catégorie que l'on se trouve en présent de plus grandes difficultés de diagnostic, jusqu'à ce que l'on puisse constater le same

pathognomoniques rappelés plus haut.

ll ne faut pas se dissimuler pourtant que ces trois signes pathognomoniques. bilottement, mouvements du fœtus et doubles battements cardiaques perçus i faccultation, ne sont pas toujours accusés distinctement. Il est des femmes des le quelles un embonpoint prononcé empêche d'atteindre facilement le col utém, trop haut situé pour se prêter au ballottement, tandis que l'épaisseur considerable des parois abdominales s'oppose jusqu'à un certain point à la recherche des den mire signes. Ces signes ne sont pas d'ailleurs tellement faciles à constater qu'ils suit univoques dans tous les cas. M. Cazeaux prétend qu'il a toujours trouvé les doubles battements du cœur du fœtus, à partir du sixième mois de la grossesse, ma rappelle en même temps que d'autres observateurs spéciaux nient que cela sui per sible dans tous les cas. De plus, dans la constatation des doubles bruits du constatation des doubles bruits du const fœtus, il faut prendre garde de ne pas considérer comme tels les battements xur rés du cœur de la mère se propageant vers l'abdomen. On évitera l'erreur et coparant la fréquence des battements perçus à la région précordiale ou au niver: pouls de la sémme à celle des battements du sœtus, qui sont toujours bent. plus multipliés (140 à 150 par minute).

Les antécédents, l'ensemble, la marche et l'enchaînement régulier des parmènes auront une grande valeur dans ces cas difficiles, qui sont d'ailleurs exequire

nels dans le dernier tiers de la grossesse.

Lorsque la grossesse a été méconnue, soit par suite d'erreur presque mérinté, soit par un défaut d'examen résultant d'un excès de confiance dans les dire par songers de la femme, il arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes époques de la gres esse, un arrive qu'aux différentes es esse qu'aux différentes esse qu'aux

ment ou un accouchement imprévu viennent désabnser le médecin. Les exemples : ce genre sont loin d'être rares.

B. — Parmi les maladies qui compliquent la grossesse ou qui surviennent uns son cours, il y a d'abord celles qui résultent de la compression mécanique s ners et des vaisseaux des extrémités inférieures par l'utérus développé. Cette mpression explique les douleurs sciatiques, les engourdissements, l'ædème in albuminurique et les varices que l'on voit survenir pendant la gestation aux embres inférieurs.

Un autre effet plus grave de la grossesse dû encore à une cause mécanique, est lui qui résulte de l'enclavement de l'utérus gravide en rétroversion dans la convité du sacrum, et qui produit des vomissements incoërcibles. Ces vomissements uvent être suivis de mort, à moins qu'on ne les fasse immédiatement cesser par dégagement mécanique de l'organe (Briau, Gaz. hebdom., 1856). Ils se distinent des vomissements qui se montrent au début de la grossesse en ce qu'ils surennent seulement dans son cours.

D'autres affections ont été considérées comme des conséquences de la grossesse. L'hypertrophie du cœur a été admise par M. Larcher comme un effet normal de gestation (Arch. de méd., 1859, t. XIII). — Avec Désormeaux, on a longtemps unsidéré la pléthore comme constante chez les femmes enceintes, et même comme cause presque unique de leurs maladies; on a pensé que cette pléthore pouvait pliquer l'hémorrhagiè cérébrale que l'on a vue survenir quelquesois chez les mmes grosses d'un âge déjà avancé (Ménière, Arch. de méd., 1828). Mais les cherches plus récentes de M. Cazeaux (Arch. de méd., 1850, t. XXII) ont déontré que, le plus souvent, loin d'attribuer à la pléthore les phénomènes observés, 1 doit les rattacher à l'anémie.

L'anasarque qui survient pendant la grossesse, de même que l'éclampsie, ou ute autre lésion du système nerveux avec ou sans œdème, suivant M. Simpson, lles que des paralysies locales, des névralgies des extrémités, des troubles fonconnels de la vue (amaurose) ou de l'ouie, l'hémiplégie ou la paraplégie plus ou sons développées, doivent faire penser à l'albuminurie et examiner les urines Monthly journ. of med., 1847). On sait que les convulsions éclamptiques sont urtout à redouter soit au moment de la délivrance, soit pendant la grossesse, et rincipalement vers la fin; il est donc nécessaire de ne pas méconnaître l'albumiurie lorsqu'elle existe. — On a vu la glycosurie survenir aussi pendant la gestaon et disparaître après l'accouchement (Bennewitz) comme le fait le plus souvent albuminurie, et j'ai rappelé ailleurs que la présence du sucre dans l'urine des mmes enceintes avait même été considérée comme habituelle par M. Blot; mais e dernier fait a été contesté (V. Glycosurie, p. 408).

Une complication de la grossesse, dont la connaissance est indispensable au pracien, est celle des végétations qui se développent sur les parties génitales, par fait seul de la gestation. Cette lésion a donné lieu aux suppositions les plus susses pour la femme ou pour le mari, puisque l'on a pu croire à l'existence de égétations syphilitiques. Cullerier (Dict: en 60 vol.) a signalé cette affection tromeuse comme le résultat de la pression de la tête de l'enfant, qui fait dilater les veines l végéter le système vasculaire. MM. Boys de Loury et Costilhes (Gaz. méd., 1847) et publié sur ce sujet un mémoire intéressant, dans lequel ils ont signalé comme

la seule espèce de végétation résultant de la grossesse, les végétations rouges, signantes, globulaires, peu saillantes, à pédicules séparés. Mais les végétations n'est
pas paru à M. Thibierge (Arch. de méd., 1856) différer de celles qui se développet
sur les parties génitales de la femme sous l'influence des écoulements veginant et
utérins, de la malpropreté, etc. Il admet qu'il n'est pas rare de rencontrer des vegétations non syphilitiques chez les femmes affectées de vaginite et de caunte
utérin. La disparition des végétations par le fait de l'accouchement est un fait ultirieur qui a confirmé leur nature bénigne.

Quelle est l'influence que peuvent exercer sur la grossesse les maladies intererentes? En dehors de celles dont il vient d'être question, un certain nombre d'alletions ont pour conséquence l'avortement ou l'accouchement prématuré. Es première ligne sous ce rapport se place la pneumonie, dont l'influeuce abortive et is mieux démontrée, puisque M. Grisolle l'a constatée neuf fois-sur doase. On a les jouer en pareille circonstance un rôle très-actif à la toux quintense et répétée, 🗯 son influence est loin d'être aussi constante qu'on l'a dit, puisque l'on a w de exemples de toux violente et persistant longtemps ches certaines semmes grass sans déterminer cet effet. On peut établir qu'une parturition hative est, en général, la conséquence de toute maladie grave qui atteint profondément l'économie. Ces ce que l'on a observé dans le choléra, la fièvre typhoide, les fièvres éraptives, 🕿 que toutesois on doive considérer l'esset comme constant, sans, paraîtraitil, 🚾 l'ictère grave (Ozanam). La variole produirait une parturition hâtive dès le des ou à l'époque de la fièvre secondaire, dans les cas de confluence de l'éruption; ici encore la chose n'est pas constante : j'en ai eu la preuve par un fait récesté. variole confluente sans avortement, malgré l'état avancé de la grossesse. On a 19 marqué depuis longtemps que l'enfant pouvait quelquesois être atteint de variet dans le sein de sa mère, sans qu'elle-même en fût affectée.

Parmi les maladies chroniques, la syphilis est considérée aussi comme me cause d'avortement ou d'accouchement prématuré. Cependant M. Huguier, dus me travail communiqué à l'Académie de médecine en 1840, attribue l'avortement des les femmes vérolées plutôt à l'usage des mercuriaux qu'à la syphilis ellemène. Les conséquences funestes de l'intoxication saturnine sur l'enfant et par suite su la terminaison de la grossesse, sont hors de toute contestation, depuis les conscipcieuses recherches publiées par un interne distingué des hôpitaux, M. Constain Paul, qui a noté 64 avortements sur 123 accouchements de femmes exposés l'influence des préparations de plomb (Arch. de méd., 1860, t. XV).

C. — L'influence de la gestation sur la marche de certaines maladies conomitantes a été signalée depuis long temps sans toutefois avoir été toujours étudiée en tout le soin couvenable.

L'état de grossesse peut-il influer sur la marche des maladies, soit en accéléral cette marche, soit en la retardant ou en la suspendant? C'est une question complexe que les faits contradictoires qui ont été observés ne permettent pas de tracher. — Relativement à la phthisie pulmonaire, que M. Andral a considérée, aux beaucoup d'autres praticiens, comme étant ralentie dans sa marche par l'état de grossesse, M. Louis, tout en citant un exemple contraire, a fait remarquer, aux raison que des observations nombreuses seraient nécessaires pour résondre définitivement le problème. M. Grisolle a également rapporté des faits d'accélération de la

marche de la phthisie par la gestation (Arch. de méd., 1850, t. XXII). — Selon M. Thibault (Reone méd.-chir., 1847), la grossesse déterminerait la congestion des legstes de l'ovaire concomitants, et par suite la sécrétion plus abondante du liquide, ou même une inflammation avec rapture des parois kystiques. — Mais M. Montgomery (Dublin, Quart. journ., 1855) a été trop loin en avançant que la grossesse retardait jusque après la délivrance l'explosion de certaines maladies aignés contractées dans son cours, telles que la scarlatine, la fièvre typhoïde, l'éryspèle.

On a fait remarquer avec plus de raison que la grossesse n'influe pas d'une manière sensible sur le cancer de l'utérus, et que ce n'est que l'accouchement qui hâte la terminaison funeste de la maladie cancéreuse, quand la lésion est volumineuse.

#### Grosseuse extra-utérine.

On doit considérer la grossesse extru-utérine comme une maladie locale dont le diagnostic comprend deux questions principales à résoudre : sa constatation et son siège anatomique.

1º Éléments du diagnostic. — Ils varient suivant que le kyste fœtal forme ou non une tumeur appréciable.

Quand la tumeur manque, selon M. Ménière (Arch. de méd., 1826, t. XI), la grossesse anomale ne s'annoncerait que par les signes rationnels très-vagues de la gestation, et serait quelquesois même complétement latente jusqu'au moment où une rupture subite de l'œus entraîne plus ou moins rapidement la mort par péritonite, ordinairement d'un mois à trois mois après la conception. Mais suivant M. Goupil, qui a réuni et analysé récemment 42 observations de grossesses extrautérines diverses (Bernutz et E. Goupil: Clin. des maladies des semmes, t. I, 1860), outre les signes rationnels de la grossesse, l'existence d'une douleur sixe dans un point du bas-ventre, la suspension des règles, puis les hémorrhagies persistantes sans aucun rapport avec les époques menstruelles, l'augmentation de volume de l'utérus et ensin l'invasion subite ou rapide d'hémorrhagies intra-pelviennes, dues ou non à la rupture du kyste scetal, sormeraient un ensemble de données caractéristiques, surtout si l'on constatait en même temps une tumeur voisine de l'utérus qu'elle resoule.

Lorsque cette tumeur existe, ordinairement sur les côtés de la ligne médiane, et qu'elle est déjà développée, elle ne peut présenter d'autre signe pathognomonique que les doubles battements du cœur du fœtus à l'auscultation, dans les faits rares où la grossesse anomale dépasse le quatrième mois. Lorsque le fœtus meurt, le kyste s'enflamme quelquesois et les os du produit de la conception sont expulsés au dehors, par le rectum ou à travers les parois abdominales; ou bien la tumeur persiste indéfiniment, par une sorte de momification du sœtus, sans augmenter de volume.

2º Inductions diagnostiques. — Ce simple exposé des signes principaux de la grossesse extra-utérine fait comprendre les difficultés du diagnostic. Ce diagnostic a même été regardé comme presque impossible pendant les premiers mois de la gestation. Mais, suivant la remarque de M. E. Goupil, si aucun signe pris en particulier n'est pathognomonique, la réunion de ceux qu'il a indiqués, et que j'ai rappelés plus haut, ne peut guère laisser subsister de doutes.

Il insiste sur la coıncidence, avec les signes rationnels de la grossesse, des métror-

rhagies non périodiques et prolongées qui sont presque constantes dans les grassesses extra-utérines; sur l'existence de la tumeur, soit annexée, soit adhérent à l'utérus qu'elle repousse, et qui ne saurait être confondue avec une hématocèle, out tumeur étant survenue avant tout symptôme d'hémorrhagie interne. Enfin le ruptures hémorrhagiques intra-pelviennes, dont il sera question tout à l'heur, viennent rendre le plus souvent le diagnostic certain.

Lorsque cette rupture n'a pas lieu, ce qui se remarque principalement dans la grossesses tubo-abdominales et abdominales, et assez souvent dans les espèces souspéritonéo-pelviennes et tubo-ovariques, le kyste fœtal forme une tumeur caracirstique lorsque celle-ci présente les signes locaux ordinaires fournis par le fœus » vant, circonstance qui est loin malheureusement d'être la plus ordinaire. L'accouchement ou plutôt l'expulsion du fœtus vivant ou mort ne vient alors éclaire k médecin que dans des cas exceptionnels. Tel est celui de M. Skrivan, dans lequelle tumeur envahit un sac herniaire et s'y développa jusqu'au moment où l'enfant rem à terme en fut extrait vivant avec le placenta et les membranes par une opération (Wien Zeitschr., 1851); telle est encore l'expulsion du fœtus et du placenta pa l'anus rapportée par M. Filliter (Med. Times and Gaz., 1853), et qui sut précéde d'une hémorrhagie intestinale avec ténesme. Enfin l'expulsion des débris du fœus (osseux et autres) expulsés au dehors, démontre le plus souvent l'existence d'au grossesse anomale, mais cette expulsion peut dépendre aussi d'une tumeur congiutale. En dehors de ces signes, il est ordinaire de confondre la tumeur avec u kyste de l'ovaire.

En supposant la grossesse extra-utérine reconnue, il n'est pas possible de décide quel est son siège: si elle est tubaire, ovarique ou abdominale. Cependant on sorçonne une grossesse de ce dernier genre, si le fœtus se développe sans rupture de kyste du premier au quatrième mois, car, d'après les faits réunis par M. Goupd. c'est presque toujours vers cette époque peu avancée de la grossesse, et lorsqu'elle est tubaire ou ovarique, que cette grave complication survient.

Cette rupture du kyste, d'où résulte une hémorrhagie intra-pelvienne subie, et souvent le premier signe probant de la grossesse extra-utérine. La ruptur, du M. Goupil, s'annonce par une douleur toujours horrible, atroce, ordinairement resentie dans un point fixe dont la femme souffrait depuis longtemps, par une synore qui paraît être constante, et par les signes d'une hémorrhagie interne, petitesse & fréquence du pouls, pâleur, refroidissement, quelquefois convulsions (loc. cit.). Lo mêmes phénomènes s'observent si l'hémorrhagie intra-pelvienne résulte, non derupture du kyste, mais de celle des veines utéro-ovariennes dilatées, ou de l'ovair. même lorsqu'il n'est pas le siège de la grossesse extra-utérine. Il peut arriver aux que l'hémorrhagie, au lieu de se faire dans le péritoine, s'opère à l'intérieur à kyste. Dans cette dernière circonstance, il n'y a pas de syncope, l'hémorrhagie ? faisant plus lentement; la décoloration de la face n'est que graduelle, et l'on peu constater l'augmentation de volume de la tumeur kystique. L'hématocèle qui résult de l'hémorrhagie par rupture intra-péritonéale ne peut servir au diagnostic de la grossesse extra-utérine que si l'on tient compte de l'époque de son apparition, de antécédents et de la marche de la maladie (V. Hémorrhagies, p. 451).

3º Pronostic. — Ce n'est guère que par la complication si fréquente de la rupture du kyste fœtal, ou de celle des veines ou de l'ovaire, que le pronostic est facheu.

car ces accidents entraînent ordinairement la mort. Dans les autres cas, il y a guérison par expulsion du contenu du kyste au dehors, ou état stationnaire indéfini par suite d'une sorte de momification du fœtus.

GUÉRISON. — V. CONVALESCENCE.

## HABITUDE EXTÉRIEURE. - V. EXAMEN DES NALADES.

HALEINE. — L'air chassé des voies respiratoires est inodore dans l'état sain, à moins que l'on n'ait ingéré des boissons alcooliques, des aliments ou des médicaments à principes volatils, ou inhalé certaines vapeurs odorantes.

Il arrive assez fréquemment que, dans l'état pathologique, l'haleine acquiert une odeur plus ou moins fétide. Il faut alors se demander quel est le point de départ de cette fétidité: les fosses nasales, la bouche, le pharynx, les voies respiratoires ou les voies digestives? Les fétidités de l'haleine les plus importantes à rappeler sont : celle de la punaisie, qui est infecte et nauséabonde; celle de la carie dentaire; celles des stomatites et des pharyngites, qui rappellent quelquefois l'odeur gangréneuse; celle de la gangrène pulmonaire, qui a été comparée à l'odeur de la paille pourrie; celle de certaines intoxications (par le sulfure de carbone); la fétidité des éructations acides ou hydro-sulfureuses de l'indigestion; celle plus fade de l'embarras gastrique; celle des matières fécales annonçant leur présence dans des vomissements antérieurs dus à une occlustion intestinale.

**HALLUCINATIONS.** — Elles ont une importance particulière comme signe de l'aliénation mentale; mais elles se montrent aussi comme épiphénomène dans d'autres maladies. Celles de la vue et de l'ouie sont les plus fréquentes; celles du goût et de l'odorat sont beaucoup plus rares.

Les hallucinations constituent un des meilleurs caractères de l'Alcoolisme. Elles sont rares dans le délire des maladies fébriles; mais il arrive quelquesois que des hallucinations de la vue, sans autre divagation que celle qui résulte de l'existence des hallucinations, et sans aucune agitation, se manifestent chez des malades non attents antérieurement d'affection cérébrale. Il faut alors soupçonner l'action d'un médicament narcotique ou narcotico-acre, comme l'opium, la belladone, la jusquiame, etc. L'hallucination du désert, ou ragle, aurait le plus grand rapport avec l'ivresse alcoolique ou avec celle de l'opium, suivant M. d'Escayrac de Lauture (Acad. des Sc., 1855).

HÉBÉTUDE. — V. STUPEUR.

**HECTIQUE** (FIÈVAE). — Lorsque l'on voit un malade en proie à une fièvre continue de longue durée, avec exacerbations le soir, petitesse et fréquence du pouls, chaleur exagérée de la peau, surtout à la paume des mains et à la plante des pieds, coincidant avec un dépérissement et une faiblesse générale manifestes, on doit soup-conner que cette fièvre chronique, appelée hectique, est sous la dépendance de la ésion grave, ordinairement suppurante, d'un organe. Les tubercules à leur troisième période sont le plus souvent l'origine de cette fièvre chez les sujets encore jeunes. Mais en dehors de cette cause la plus commune et la plus facile à reconnaître, tantôt en découvrira facilement l'organe malade, point de départ d'une infection putride, et tantôt il sera impossible de constater la lésion latente qui provoque ces accidents ébriles. Dans cette dernière condition, l'on ne pourra arriver qu'à des probabilités qui varieront suivant les individus et suivant les maladies endémiques existantes.

C'est ainsi que des abcès du foie, latents en tant que lésions locales, pourront et soupçonnés dans les pays chauds et non dans les contrées du nord. Enfin on a'esbliera pas que, si la fièvre hectique est presque toujours symptomatique, elle par aussi, sous le nom de rémittente, s'observer sans lésion suppurante, comme conéquence d'une intoxication paludéenne, soit dans les pays marécageux de m contrées, soit dans les régions tropicales, où elle constitue une forme de la fibre rémittente des pays chauds.

| HELMINTHES V. ENTOSOATRES.        |                |            |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| <b>HÉMATÉMÈSE</b> (p. 434)        | 1              | ;          |
| HÉMATIDROSE (p. 440)              | 1              |            |
| <b>EEMATOGELE</b> (p. 451)        | } <i>V</i> . ∄ | ÉPORTACIS. |
| HEMATOMYÉLIE (p. 447)             | 1              |            |
| <b>HÉMATURIE</b> (p. <b>4</b> 38) | )              |            |
|                                   | ٠.             | Table      |

MÉMÉRALOPIE. — On peut dire avec M. Fonssagrives que l'hime exacte de l'héméralopie (appelée aussi aveuglement de nuit, cécité nocturne) et acore une des lacunes les plus regrettables de l'ophthalmologie (*Union méd.*, 1854). La définition même de la maladie varie suivant la manière dont on l'envisque; et malheureusement les travaux des médecins de l'armée de terre et de mer qui et été publiés dans ces dernières années sont loin d'être concordants.

L'héméralopie est généralement considérée comme une névrose caractérisée pe la perte de la faculté de voir, même à l'aide d'une lumière artificielle très-vive, pe dant tout le temps que le soleil est au-dessous de l'horizon. Mais selon M. Mets (Ac. des Sc., 1858), elle ne serait que l'inaptitude de voir dans l'obscurité, mème pendant le jour. On l'observe endémiquement dans certaines contrées, mais k per fréquemment, d'une manière épidémique, parmi les soldats ou les marins, surteu parmi ceux qui voyagent dans les régions tropicales.

L'invasion brusque de la cécité vers l'heure du coucher du soleil, et le répute la faculté visuelle dès son retour à l'horizon, la répétition du phénomène pendant plusieurs jours ou pendant plusieurs mois jusqu'à la guérison ordinairement sontanée, constituent un ensemble de caractères très-simples auxquels on ne surit et tromper. Cependant il faut se mélier de la sinvantion, qui n'est pas très-rare pur les soldats.

L'héméralopie étant reconnue, il se présente un problème plus difficile à résour: celui de sa cause. Suivant la plupart des auteurs qui ont observé la maladie, il fait drait en rechercher l'origine dans les influences débilitantes hygiéniques.

L'action prolongée d'une vive tumière sur la rétine, généralement admise cause, a été cependant contestée. Les faits démontrent d'ailleurs que l'héméralement du sexe, de la condémique et surtout épidémique, se montre indépendamment du sexe, de la constitution et de l'âge, quoiqu'elle soit plus fréquente chez les adultes.

Malgré toutes ces données diagnostiques plus ou moins précises, la confuince possible, dans certains cas, entre l'héméralopie et d'autres affections, saint M. Ch. Deval. En effet (Union méd., 1858), on pourrait prendre pour elle l'ambrese intermittente, qui s'en distingue cependant en ce que la cécité périodique paraît dans la journée au lieu de se montrer seulement le soir. Dans un saide M. Stæber (de Strasbourg), cette cécité avait des allures périodiques à type tiere, et elle disparut par l'emploi du sulfate de quinine, signes qui ne permettaient ps

le moindre donte dans le diagnostic. M. Deval appelle aussi l'attention sur l'héméralopie symptomatique. Il prétend avoir observé un cas d'amaurose syphilitique à forme héméralopique, et il rappelle celui du docteur Alançon (de la Flèche), dans lequel l'héméralopie était due à la présence d'ascarides lombricoides dans l'intestin. Ce n'est qu'en dehors des épidémies que l'on pourrait plus particulièrement rencontrer des faits de cette espèce, ce qui constitue un caractère distinctif important.

On a prétendu qu'il avait pu résulter de l'héméralopie une perte irremédiable de la vue; mais il est douteux qu'en pareil cas il v ait eu simple héméralopie.

HÉMICRANIE. - V. MIGRAINE.

**HÉMIPLÉGIE.** — V. PARALYSIES localisées.

HÉMOPMILIE. — A propos des ménonmacies en général, j'ai rappelé l'hémophile comme une origine des pertes de sang s'opérant par différentes voies et dues à une altération inconnue du sang. Mais cette affection, quoique d'un diagnostic facile, présente de nombreuses particularités nécessaires à rappeler. A propos d'une observation d'hémophilie très-intéressante, le docteur Huss (de Stockholm) a publié un mémoire dans fequel il résume l'ouvrage allemand de Grandidier (1855) sur cette maladie, et qui est le plus complet qui ait paru (Mém. traduit dans les Arch. de méd., 1857, t. X).

1º Éléments du diagnostic. — Les hémorrhagies multiples, qui sont le principal élément du diagnostic, se distinguent par la fréquence de leurs récidives, par leur durée plus ou moins longue, ainsi que par la difficulté, sinon l'impossibilité de les arrêter. Elles peuvent être ou spontanées ou tranmatiques. Elles sont précédées assez souvent de signes précurseurs, mais non toujours, et se font par différentes voies et principalement par le nes, ou, par ordre de fréquence, par la bouche, les intestins, les poumons, les voies urinaires, l'estomae, les organes sexuels féminins, et plus rarement par la langue, la glande lacrymale, le bout des doigts, le cuir chevelu ou l'oreitée (Mém. Huss). Dans l'observation de M. Huss, le sang était fourni par les bulbes des poils des différentes parties chevelues ou velues du corps. Le sang est tantôt rouge clair, artériel, et tantôt plus foncé, noir, veineux; il est plus ou moins coagulable; son examen microscopique ne démontre rien de particulier dans les globoles.

Ces hémorrhagies surviennent pur attaques, pendant lesquelles il y a un affaiblissement proportionné à la perte de sang, quelquesois une syncope, ou bien un léger délire, des soubresants spasmodiques. D'autres sois il y a, pendant les attaques, des douleurs articulaires mobiles, de la sévre, des palpitations, de la dyspnée, de l'inquiétude générale, de l'irritabilité, et l'on a noté une sois une paralysie passagère d'un membre.

2º Inductions diagnostiques. — Les hémorrhagies extérieures abondantes et difficiles à arrêter, revenant par accès au bout d'intervaltes plus ou moins longs, sous l'influence en apparence insignifiante d'une légère blessure ou d'une simple émotion, les ecchymoses sous-cutanées ou les tumeurs sanguines extérieures concomitantes, ne peuvent laisser le moindre doute sur l'existence de cette singufière affection. Le retour plus ou moins fréquent de ces hémorrhagies très-variées, leur répétition (par attaques de plusieurs jours de durée) pendant des années, leur apparition à tout âge, mais plutôt chez l'homme que chez la femme (comme 14:1), et chez des individus dont les ascendants sont atteints de la même maladie, sont autant

de données qui éclairent le diagnostic. L'hérédité explique la manifestation de la maladie chez les enfants du premier age; mais on ne peut admettre avec Granddier que l'hérédité soit constante. Le fait publié par M. Huss (j'en ai observé momenne un semblable à ce point de vue) démontre suffisamment que la maladie est quelquefois accidentelle.

Les hémorrhagies externes, jointes à des tumeurs sanguines et à des pétéches extérieures, dues à l'hémophilie, peuvent faire croire à l'existence d'un scorbut ou d'un purpura. — Mais le scorbut est caractérisé par la lésion des gencives, ainsi que par des causes toutes particulières. — Le purpura, qu'il soit aigu et précédé de fièvre, ce qui est un caractère qui manque toujours avec l'hémophilie, ou qu'il soit chronique, a des hémorrhagies moins abondantes que cette dernière affection; il dure bien plus longtemps que ne dure un accès d'hémophilie, et une fois disparune revient ordinairement plus.

Les phénomènes qui peuvent le plus facilement induire en erreur dans l'hémophilie, sont les douleurs sourdes et mobiles, avec gonflement des articulations, qui se montrent avant ou pendant l'apparition des hémorrhagies, ou bien dans les intervalles. On peut croire alors aisément à un rhumatisme articulaire, si l'on ne songe pas à la possibilité d'une hémophilie. Cependant la coïncidence d'hémorrhagie abondantes et rebelles, souvent d'origine héréditaire, viennent ordinairement des resur la nature des douleurs observées. Je crois ces données distinctives plus importantes que celles de l'absence soit d'un rhumatisme antérieur, soit d'une disposition béréditaire rhumatismale, signalées par M. Iluss.

Les épanchements sanguins intérieurs peuvent donner lieu à des symptomes particuliers dont on pourra déterminer la nature en les sachant possibles dans l'hémophilie. L'anémie qui résulte fréquemment des pertes de sang abondantes ou réferé est une complication que l'on rattachera facilement aussi à sa véritable origine, et qui pourra être le point de départ du diagnostic en faisant remonter à l'existence des hémorrhagies. Il en sera de même des hydropisies, comme de la gangrent, considérées comme conséquences ou complications des hémorrhagies.

3º Pronostic. — On doit toujours redouter, avec l'hémophilie, une mortimprévue par suite d'une hémorrhagie rapide et abondante, soit externe, soit interne. Un terminaison tout aussi fatale, mais plus lente, est aussi à craindre par le fait de progrès incessants de l'anémie. Enfin les affections intercurrentes devront donne d'antant plus d'inquiétudes, qu'il est assez fréquent de les voir se compliquer d'hémorrhagies mortelles. Il ne faut pas croire cependant que le pronostic soit toujour funeste; car il n'est pas très-rare de voir parvenir les individus atteints d'hémophili à un âge avancé. Les hémorrhagies sont ordinairement mortelles chez les enfants la mamelle.

**HÉMOPTYSIE.** — V. Henorriagies, p. 454.

**HÉMORRHAGIES.** — Aucune des distinctions scolastiques des hémorhagies ne saurait être prise comme point de départ du diagnostic des phénomèn hémorrhagiques, qui sont tantôt un symptôme et tantôt des maladies particulier qui ont place dans les cadres nosologiques. Au lit du malade, en estet, les hémorhagies se présentent seulement dans deux conditions : 1° le sang épanché hors é vaisseaux se montre hors de l'organisme; 2° le sang épanché reste confiné da la profondeur des organes.

Mais indépendamment de l'étude diagnostique des hémorrhagies dans ces deux coditions, j'ai à rappeler d'abord des généralités dont la connaissance facilitera la solution des questions particulières qui seront ensuite traitées.

Les symptômes congestifs avant-coureurs des hémorrhagies, qui ont été minureusement décrits sous la dénomination de molimen hémorrhagique, ne saunient faire prévoir l'invasion d'une hémorrhagie, à moins qu'il n'existe quelques autres particularités qui la rendent probable, comme l'existence d'hémorrhagies autrieures semblables et sujettes à récidiver, ou bien la coıncidence du molimen observé avec une affection locale ou générale qui puisse produire une perte de ang. En tous cas, il ne sera jamais permis d'aller au delà de la probabilité d'une hémorrhagie prochaine.

Pumi les signes des hémorrhagies spontanées, il en est un seul pathognomoment c'est le rejet du sang au dehors de l'organisme et par les voies naturelles. Mileureusement ce signe manque lorsque le foyer hémorrhagique reste emprisonné dans les organes. De plus, comme on le verra plus loin, le sang expulsé au dehors rest pas toujours pur; il se trouve parfois mélangé à des matières qui en modifient entirement l'aspect, et il peut lui-même être altéré par un long séjour dans les voies qui en débarrassent.

Lorsque l'hémorrhagie reste confinée dans les organes, il se produit, suivant le de l'épanchement sanguin, des symptômes variés que je rappellerai en leur la. Mais en outre de ces signes particuliers, il en est de communs qui résultent de h perte de sang elle-même; car l'effet est identique si la même quantité de sang est rentée au dehors ou épanchée intérieurement. — Si l'hémorrhagie est assez consiérable, il en résulte presque aussitôt une pâleur prononcée du visage, des lèvres des maquenses, le refroidissement des extrémités, parfois même des frissons, l'obcurcissement de la vue, des tintements d'oreille, des bâillements, des lipothy-🚾 ou une véritable syncope, qui survient quelquesois; très-rarement on a vu aussi roduire des vomissements et des convulsions; ensin une mort très-prompte est unat la conséquence d'une hémorrhagie abondante et rapide. Lorsque la perte de me et moins considérable ou plus lente, ou bien le malade se remet en peu de Empire la faiblesse que la perte de sang a occasionnée, ou bien il persiste une anéma fait d'incessants progrès si les hémorrhagies se répètent à des intervalles Me ou moins rapprochés. Le même effet résulte des évacuations sanguines réque l'on provoque d'une manière intempestive comme moyens de traite-SCOL.

les effets des hémorrhagies varient, comme on le voit, suivant leur marche rapide le leur abondance, et enfin selon prides sont plus ou moins répétées.

On ne devra pas confondre ces effets généraux réels de l'hémorrhagie avec les trables dus à la frayeur qu'éprouvent certains individus à la vue d'une quantité même minime de sang dans leurs évacuations, et principalement dans leurs cradate pâleur, anxiété précordiale, tremblement des membres, palpitations, pouls fréquent et faible, refroidissement des extrémités. Il est facile de constater que ces l'hémonènes se rattachent à la terreur manifestée par le malade.

L'importagie étant constatée, une question capitale à élucider est celle de leur inne. Les causes générales, les seules que j'aie maintenant à rappeler, sout de

de données qui éclairent le diagnostic. L'hérédité explique la manifestation de la maladie chez les ensants du premier âge; mais on ne peut admettre avec Granddier que l'hérédité soit constante. Le sait publié par M. Huss (j'en ai observé momente un semblable à ce point de vue) démontre sussissamment que la maladie es quelquesois accidentelle.

Les hémorrhagies externes, jointes à des tumeurs sanguines et à des pétédies extérieures, dues à l'hémophilie, peuvent faire croire à l'existence d'un sorbut on d'un purpura. — Mais le scorbut est caractérisé par la lésion des gencives aus que par des causes toutes particulières. — Le purpura, qu'il soit aigu et précédé fièvre, ce qui est un caractère qui manque toujours avec l'hémophilie, ou qu'il soit chronique, a des hémorrhagies moins abondantes que cette dernière affection; il dure bien plus longtemps que ne dure un accès d'hémophilie, et une fois dispan. ne revient ordinairement plus.

Les phénomènes qui peuvent le plus facilement induire en erreur dans l'hémophlie, sont les douleurs sourdes et mobiles, avec gonflement des articulations, qu'x montrent avant ou pendant l'apparition des hémorrhagies, ou bien dans les intervalles. On peut croire alors aisément à un rhumatisme articulaire, si l'on ne sone pas à la possibilité d'une hémophilie. Cependant la coincidence d'hémorrhage abondantes et rebelles, souvent d'origine héréditaire, viennent ordinairement charrer sur la nature des douleurs observées. Je crois ces données distinctives plus importantes que celles de l'absence soit d'un rhumatisme antérieur, soit d'une deposition héréditaire rhumatismale, signalées par M. Huss.

Les épanchements sanguins intérieurs peuvent donner lieu à des symptômes particuliers dont on pourra déterminer la nature en les sachant possibles dans l'hémphilie. L'anémie qui résulte fréquemment des pertes de sang abondantes ou répétée est une complication que l'on rattachera facilement aussi à sa véritable origine, d'qui pourra être le point de départ du diagnostic en faisant remonter à l'esisteme des hémorrhagies. Il en sera de même des hydropisies, comme de la gangrae, considérées comme conséquences ou complications des hémorrhagies.

3º Pronostic. — On doit toujours redouter, avec l'hémophilie, une mortimprevue par suite d'une hémorrhagie rapide et abondante, soit externe, soit interne. Le terminaison tout aussi fatale, mais plus lente, est aussi à craindre par le fait de progrès incessants de l'anémie. Enfiu les affections intercurrentes devront donne d'autant plus d'inquiétudes, qu'il est assez fréquent de les voir se compliquer d'hémorrhagies mortelles. Il ne faut pas croire cependant que le pronostic soit toujour funeste; car il n'est pas très-rare de voir parvenir les individus atteints d'hémophilie à un âge avancé. Les hémorrhagies sont ordinairement mortelles chez les enfants à la mamelle.

**HÉMOPTYSIE.** — V. Hemorrhagies, p. 434.

HÉMORRHAGIES. — Aucune des distinctions scolastiques des hémorhagies ne saurait être prise comme point de départ du diagnostic des phénomènes hémorrhagiques, qui sont tantôt un symptôme et tantôt des maladies particulière qui ont place dans les cadres nosologiques. Au lit du malade, en effet, les hémorrhagies se présentent seulement dans deux conditions: 1° le sang épanché hors de vaisseaux se montre hors de l'organisme; 2° le sang épanché reste confiné desila profondeur des organes.

Mais indépendamment de l'étude diagnostique des hémorrhagies dans ces deux conditions, j'ai à rappeler d'abord des généralités dont la connaissance facilitera la solution des questions particulières qui seront ensuite traitées.

Les symptômes congestifs avant-coureurs des hémorrhagies, qui ont été minutieusement décrits sous la dénomination de molimen hémorrhagique, ne sauraient faire prévoir l'invasion d'une hémorrhagie, à moins qu'il n'existe quelques autres particularités qui la rendent probable, comme l'existence d'hémorrhagies antérieures semblables et sujettes à récidiver, ou bien la coıncidence du molimen observé avec une affection locale ou générale qui puisse produire une perte de sang. En tous cas, il ne sera jamais permis d'aller au delà de la probabilité d'une hémorrhagie prochaine.

Parmi les signes des hémorrhagies spontanées, il en est un seul pathognomonique: c'est le rejet du sang au dehors de l'organisme et par les voies naturelles. Malheureusement ce signe manque lorsque le foyer hémorrhagique reste emprisonné dans les organes. De plus, comme on le verra plus loin, le sang expulsé au dehors n'est pas toujours pur; il se trouve parfois mélangé à des matières qui en modifient entièrement l'aspect, et il peut lui-même être altéré par un long séjour dans les voies qui s'en débarrassent.

Lorsque l'hémorrhagie reste confinée dans les organes, il se produit, suivant le siége de l'épanchement sanguin, des symptômes variés que je rappellerai en leur lieu. Mais en outre de ces signes particuliers, il en est de communs qui résultent de la perte de sang elle-même; car l'effet est identique si la même quantité de sang est rejetée au dehors ou épanchée intérieurement. — Si l'hémorrhagie est assez considérable, il en résulte presque aussitôt une pâleur prononcée du visage, des lèvres et des muqueuses, le refroidissement des extrémités, parfois même des frissons, l'obscurcissement de la vue, des tintements d'oreille, des bâillements, des lipothymies ou une véritable syncope, qui survient quelquefois; très-rarement on a vu aussi se produire des vomissements et des convulsions; ensin une mort très-prompte est souvent la conséquence d'une hémorrhagie abondante et rapide. Lorsque la perte de sang est moins considérable ou plus lente, ou bien le malade se remet en peu de temps de la faiblesse que la perte de sang a occasionnée, ou bien il persiste une anémie qui fait d'incessants progrès si les hémorrhagies se répètent à des intervalles plus ou moins rapprochès. Le même effet résulte des évaeuations sanguines répétées que l'on provoque d'une manière intempestive comme moyens de traitement.

Les effets des hémorrhagies varient, comme on le voit, suivant leur marche rapide ou lente, suivant leur degré d'intensité ou plutôt leur abondance, et enfin selon qu'elles sont plus ou moins répétées.

On ne devra pas confondre ces effets généraux réels de l'hémorrhagie avec les troubles dus à la frayeur qu'éprouvent certains individus à la vue d'une quantité même minime de sang dans leurs évacuations, et principalement dans leurs crachats: pâleur, anxiété précordiale, tremblement des membres, palpitations, pouls fréquent et faible, refroidissement des extrémités. Il est facile de constater que ces phénomènes se rattachent à la terreur manifestée par le malade.

L'hémorrhagie étant constatée, une question capitale à élucider est celle de leur origine. Les causes générales, les seules que j'aie maintenant à rappeler, sont de

deux genres : les unes dépendent d'états généraux de l'économie ou plutét d'alértique du sang encore mal connues ou incomplétement connues quoique rééles; le autres sont des lésions anatomiques bien déterminées qui ne sont pas propres in seul organe, mais qui peuvent se rencontrer indifféremment dans un grand nombre. Je ne rappelle que pour mémoire les hémoptysies, les épistaxis, les hématénèes qui surviennent par suite de l'altitude de certaines régions montagneuses, hèmerhagies qui sont quelquesois assez intenses pour causer la mort.

Parmi les conditions étiologiques comprises dans les altérations maniets à sang et qui provoquent ordinairement des hémorrhagies par plusieurs voie, a multiples, il faut placer en première ligne, comme maladies aigués, les sères graves : les fièvres éruptives, telles que la rougeole, la scarlatine, la variel, le suette miliaire, qui ont alors reçu de cette complication la qualification d'hémorrhagiques; la fièvre typhoide, la fièvre jaune, la peste, le typhus, la fièvre durbonneuse, la morve, la fièvre puerpérale, certaines fièvres permicieuses; il fat y joindre l'ictère grave, et la simple ivresse chez des sujets sans doute prédispos

Les maladies chroniques s'accompagnant d'hémorrhagies variées sont le prouva, le scorbut, l'hémophilie, tontes les affections cachectiques, dont l'altérin du sang est encore ignorée, et parmi lesquelles la cachexie cancéreuse est la phisiquente. Enfin certaines altérations du sang mieux connues, telles que la pléthm. dont M. Andral a si bien démontré l'influence sur la production des hémorrhage (Hématologie pathologique, 1843), et l'anémie (surtout chez les enfints) proquent aussi des hémorrhagies que l'on doit considérer comme étant souvent mipendantes de toute lésion locale.

Dans l'état actuel de la science, on ne peut aller au delà de la constatation de constatation

Parmi les causes anatomiques communes à heaucoup d'organes, au niveu dequels elles peuvent produire des hémorrhagies, on doit comprendre les ulcitaient et les ruptures. — La destruction ulcérative des tissus donne lieu à de élét différents qui peuvent, jusqu'à un certain point, être prévus si l'on a diagnosique l'uncénation, et qui sont de petites hémorrhagies si les vaisseaux capillaires se seuls atteints, ou des hémorrhagies considérables ou foudroyantes si l'ulcéraire érode un vaisseau d'un certain calibre. — Les ruptures ont une très-grande is portance; elles s'effectuent au niveau de simples varicosités veineuses interns et sous-muquenses, au niveau de tumeurs anévrysmales, qui ne se révèlent sorrei que par la subita et mortelle hémorrhagie qu'elles déterminent. Eafin la rupture lieu au niveau de tumeurs, à propos desquelles la différence de vascularité aplique le plus ou le moins d'abondance de l'hémorrhagie.

La détermination de la forme de l'hémorrhagie est très-secondaire comparé ib détermination de son origine. Ou peut même dire que la forme est toujours substante à l'origine de l'hémorrhagie. C'est ce que démontre la simple mention de hémorrhagies dites essentielles, symptomatiques, supplémentaires. Celles applées essentielles sont-elles autre chose que des hémorrhagies dont on ignore en des on ne peut déterminer l'origine, comme l'hématurie des pays chauds et d'autre hémorrhagies analogues? Celles dites symptomatiques ne sont-elles pas aimi dés-

gnées parce qu'on les rapporte à une maladie originelle particulière? et celles appelées supplémentaires, parce qu'on les attribue à tort ou à raison à la suppression d'une hémorrhagie habituelle? La même appréciation doit s'étendre aux hémorrhagies dites actives ou passives: les premières, subordonnées à toutes les causes d'excitation de l'appareil vasculaire, les secondes, au contraire, à toutes les causes qui peuvent atténuer l'activité habituelle de la circulation, ou lui faire obstacle, comme dans les oblitérations de la veine cave supérieure, par exemple.

Les hémorrhagies supplémentaires, comme les hémorrhagies dites essentielles, ne doivent être admises au lit du malade qu'avec une extrême réserve. Les flux sanguins supplémentaires ne peraissent hien démontrés que pour les femmes, lorsque les hémorrhagies mensuelles reviennent régulièrement comme les règles, et qu'il n'est pes possible d'attribuer d'autre origine à la perte de sang.

Quant aux complications des hémorrhagies, plusieurs découlent naturellement de ce qui précède. Telles sont l'anémie graduelle ou subite, la syncope, qui pout être mertelle. Une atteinte profonde aux fonctions de certains organes, et une information consécutive à l'épanchement sanguin en foyer, sont en outre des conséquences assez fréquentes des hémorrhagies.

On conçoit facilement que le promostic des hémorrhagies deive être très-différent lans les conditions variées qui ressortent des considérations générales dans lesquelles e viens d'entrer. La gravité est évidemment subordonnée à la quantité de sang jerdu, à la gravité de la cause générale ou locale de l'hémorrhagie, et enfin à celle les complications.

Ces généralités, indispensables à commêtre quand il s'agit du diagnostic des hénorrhagies, ne sont cependant que des préliminaires à cette étude, qui est fort ompliquée. J'ai dit en commençant que, pour se placer dans les conditions les plus rdinaires de la pratique, il fallait considérer les hémorrhagies se montrant au lehors ou restant confinées dans l'intérieur des organes. C'est ce que je vais faire ctuellement.

# I. Kémorrhagies se montrant au dehors.

Quoique cette division soit peu scientifique, le sang pouvant ou non faire irrupion au dehors dans les mêmes espèces d'hémorrhagies, je l'admets comme la seule qui permette d'arriver logiquement à l'interprétation de l'hémorrhagie considérée omme symptôme, symptôme qui frappe inimédiatement les yeux soit du malade, oit du médecin, et qui nécessairement est le point de départ immédiat des inducions diagnostiques.

Considérer l'hémorrhagie comme symptôme en pareil cas, c'est avoir à détermier: 1º les caractères de l'hémorrhagie, qui révèlent sa réalité et son siège anatonque; 2º ses conditions pathologiques et sa signification. C'est ce que je vais voir à examiner successivement à propos de l'apparition du sang par les narines, ar la bouche, l'anus, l'urêtre, le vagin, et plus rarement par la peau, par le mduit auditif, par les yeux.

# A. Hémorrhagies par les narines.

Il ne peut y avoir ici de doutes sur la *réalité* de l'hémorrhagie, lorsque le sang at des cavités nasales, le plus souvent liquide ou en partie congulé, plus rarement élangé à des mucosités nasales. Sa quantité est parsois considérable, d'antres sois insignifiante. Rarement le sang est expulsé, dans un effort de toux ou de vomissement, par les narines et par la bouche à la fois.

Il faut se garder de croire que la pituitaire soit le siège de l'hémorrhagie des tous les cas. Ce siège est évident si le sang s'écoule uniquement par les names si en examinant le pharynx on n'y voit pas de sang, et si l'on en constate au contraire dans l'une ou l'autre des cavités nasales. Mais il ne faut pas oublier que du sar accumulé en grande quantité dans le pharynx et venant soit des voies digestres soit des voies respiratoires profondes, peut être lancé dans les cavités nasales sortir par les narines et par la bouche à la fois.

D'un autre côté, l'hémorrhagie nasale ou épitaxis peut être latente. Si, en elle malade est couché sur le dos, le sang, au lieu de sortir par les narines, s'écoulans le pharynx; il est alors dégluti, ou expulsé secondairement par la bouche même par les narines. On reconnaît alors que le sang est fourni par la pituitaire. I'on voit, en inspectant la gorge après avoir fait gargariser le malade, ou mêmesarcette précaution, le sang s'écouler en nappe sur la paroi postérieure du pharyn: si l'abondance de l'hémorrhagie oblige à recourir au tamponnement, on castate que cet écoulement vers le pharynx cesse immédiatement après.

Lorsque l'on aura reconnu que le sang est sourni par les cavités nasales, rarene on devra attribuer l'hémorrhagie à une condition organique locale. Le plus source ce sera à l'une des conditions générales aiguës ou chroniques que j'ai énumérées pfaudra la rapporter (V. Épistaxis).

On va voir que le diagnostic des hémorrhagies nasales n'est pas limité à œ œ je viens d'en dire, et que l'hypothèse d'une épistaxis surgit quelquesois à proper hémorrhagies par la bouche et même des hémorrhagies par l'anus.

#### B. Hémorrhagies par la bouche.

Le sang est rendu par la bouche par expuition, par expectoration ou par le remissement, et, dans presque tous les cas, facilement reconnaissable à sa couleur cractéristique franchement rouge, ou rouge sombre, avec ou sans caillots. Cependant il peut quelquesois y avoir doute lorsque le sang, en petite quantité, a sépurai longtemps dans un organe prosond, avant d'être expulsé au dehors. Il a alor l'eppect d'un corps ou d'un liquide brunâtre ou noirâtre, dont la nature ne peut déterminée que par l'emploi du microscope, qui y révèle ou non les éléments à sang (V. Sang). Les vomissements bilieux noirs de la sièvre jaune peuvent être pour du sang. Une autre cause d'erreur pourrait aussi se rencontrer dans la contrait des crachats ou de la salive par des médicaments uyant une colorsons rouge, et imprégnant les parois du pharynx, tels que le ratanhia, le kermès : mas il sussit d'être prévenu pour éviter la méprise.

Le sang expulsé par la bouche peut provenir soit de la bouche même, soit de cavités nasales par l'intermédiaire de l'arrière-gorge, soit du pharynx, de l'œphage, de l'estomac, soit enfin des voies aériennes. Le problème est donc comperet peut présenter des difficultés. Il est important de les surmonter; car il n'est prindiffiérent, l'hémorrhagie étant manifeste, de préciser son siége anatomique de tel organe plutôt que dans tel autre. Le siége anatomique de l'accident hémorrhagique étant constaté, en effet, on n'a plus qu'à rechercher quelle est la malsdie à cet organe ou l'affection plus éloignée qui est l'origine de l'hémorrhagie.

a. - On reconnaît que le sang provient de l'intérieur de la bouche, qu'il y 2, de

in mot, stomatorrhagie, s'il est rendu par exspuition, si l'on constate en même temps absence d'une hémorrhagie nasale ou pharyngienne dont le sang aurait passé dans a bouche, s'il existe une lésion buccale qui fournisse le sang, ou enfin si on le voit ourdre de la muqueuse elle-même.

Les conditions pathologiques de la stomatorrhagie sont faciles à reconnaître requ'elles sont locales. L'inspection directe des différentes parties de la bouche, de partie interne des lèvres et des joues, des gencives, du palais, fait immédiatement écouvrir les lésions qui sont la source de la perte de sang, surtout si celle-ci a lieu ncore au moment de cette exploration. Lorsque le sang, peu abondant, se montre ar stries dans des mucosités ou forme des crachats rendus par exspuition, tantôt il rovient de l'état fongueux des gencives produit par un état local, et tantôt il est fourni ar des érosions ou des ulcérations de nature diverse. Lorsque le sang est abondant, hémorrhagie est due quelquefois à un état variqueux de la muqueuse, sur lequel '. Frank a insisté (Médec. prat.), ou bien sans lésions locales apparentes ou avec des ésions insignifiantes, par suite de l'une des influences générales que j'ai rappelées. b.—J'ai indiqué plus haut comment l'on constatait que le sang provenait des sess nasales, lorsqu'il était passé de ces cavités dans le pharynx et dans la bouche p. 432).

c. — Pour décider que le siége de l'hémorrhagie est le pharynx (pharyngorhagie), il ne suffit pas, de même que pour les cavités nasales ou pour la bouche, y constater la présence du sang; car il ne faut pas oublier que la cavité du pharynx st un centre où aboutissent non-seulement la bouche et les fosses nasales, mais ncore les voies digestives et respiratoires profondes. En un mot, on peut y voir le ang de toutes les hémorrhagies de ces dissérentes sources. Si j'ajoute que le sang thalé dans le pharynx provoque des nausées, des efforts de vomissement et de la oux, on concevra que ce n'est que par voie d'exclusion, et en éliminant par le raionnement les autres organes comme sources de l'hémorrhagie, que l'on pourra oupçonner que l'hémorrhagie est pharyngienne. Toutesois, cette exclusion faite, n ne serait en droit d'admettre l'existence de la pharyngorrhagie que si l'on aperevait, à l'isthme du gosier ou à la paroi postérieure du pharynx, une lésion susceptible de sournir le saug.

On n'oubliera pas qu'une cause d'erreur, très-fréquente dans la pharyngorrhagie, rovient du passage facile du sang dans l'estomac, d'où il peut ensuite être expulsé ar le vomissement, comme s'il s'était épanché primitivement dans cet organe.

Comme conditions pathologiques de l'hémorrhagie pharyngienne, il n'y a guère ne des ulcérations ou des varicosités veineuses semblables à celles de la bouche. lais ici les lésions locales ne sont pas toujours aussi facilement constatées que dans cavité buccale. Elles ne sont accessibles à l'exploration qu'au niveau de l'isthme ne gosier (voile du palais, amygdales) ou d'une partie de la paroi postérieure du harynx. On conçoit donc que lorsque la lésion occupe une partie inaccessible à la vue, doit en résulter une incertitude inévitable du siège anatomique de l'hémorrhagie.

d. — Le sang vient-il directement de l'æsophage? C'est ce qu'il est impossible décider, à moins que l'on n'ait préalablement établi l'existence d'une lésion qui uisse donner lieu à l'æsophagorrhagie, car, en dehors de ces faits positifs, le pasige du sang dans l'estomac a toujours fait confondre, dans la pratique, l'hémorrhaite de l'æsophage avec celle de l'estomac lui-même.

On a constaté que des varicosités veineuses pouvaient donner lieu dans l'œsophage, comme dans la bouche et le pharynx, à des hémorrhagies très-abondantes; mas leur diagnostic pendant la vie est impossible. Les seules lésions qui puissent être diagnostiquées comme conditions des hémorrhagies de l'œsophage sont : le cancer de ce conduit (V. Cancer) et un anévrysme de l'aorte (V. Anévarshe). La conaissance de la maladie précède et peut faire jusqu'à un certain point prévoir l'hémorrhagie.

e. — Lorsque le sang est fourni par l'estomac (hématémèse, gastrorrhage, le vomissement, nécessaire à l'expulsion du sang accumulé dans l'organe, la complation ainsi que la couleur noirâtre de ce sang, ou son aspect de marc de café, et afin son mélange à des aliments plus ou moins bien digérés, sont les signes qui et été donnés comme distinctifs de la gastrorrhagie. Mais ces signes sont loin d'an pathognomoniques.

Le mélange des aliments an sang peut avoir lieu, en effet, dans l'hémortize due à un cancer de la partie inférieure de l'œsophage, ou par le seul fait de la résence du sang dans le pharynx, où il provoque des vomituritions de matière di mentaires qui sont expulsées avec lui. Il faut donc, avant d'attribuer l'hémortize à l'estomac, chercher si le sang ne provient pas indirectement du pharyn, de fosses nasales ou même des voies respiratoires. C'est par conséquent par voie d'acclusion que l'on arrivera, dans les cas difficiles, à établir que le sang expulsé propsi de cet organe, à moins que l'on n'ait reconnu l'existence d'une affection stomacie à laquelle on puisse, selon toutes probabilités, attribuer l'hémorrhagie.

Le cancer de l'estomac avancé paraît être la condition la plus fréquente de la gastrorrhagie; en seconde ligne se placent les ulcérations simples de l'estomac, avec lesquelles on [ne constate pas l'état cachectique dépendant du cancer, mas. comme antécédents, une dyspepsie douloureuse et des vomissements de matière analogues à du marc de café (V. Ulcénations de l'estomac). Dans des cas exceptonels, il y a eu rupture d'une tumeur voisine dans l'estomac, et le plus souvent d'un anévrysme.

La condition pathologique de l'hémorrhagie stomacale sera plus difficile à déterminer lorsque cette hémorrhagie sera le premier symptôme observé. C'est œ qui lieu dans les cas de ruptures de varicosités veineuses qui occupent parfois l'interci de l'estomac, comme l'œsophage, le pharynx et la bouche. P. Frank pense que à présence de ces varices dans la bouche ou le pharynx doit faire supposer que à même lésion'existe dans l'estomac, s'il survient une gastrorrhagie qui ne parai de voir se rattacher à aucune autre cause.

Enfin on n'oubliera pas que cette hémorrhagie constitue une des espèces le préfuemment observées des hémorrhagies multiples, et qu'elle est le phénomie grave de la sièvre pernicieuse dite gastrorrhagique.

f. — Les signes auxquels on reconnoît, dans la plupart des cas, que le sang est considérate des voies respiratoires, ou qu'il y a hémoptysie, varient suivant que sa que tité est médiocre on très-abondante à un moment donné, ou très-peu considérate.

Dans le cas où sa quantité est médiocre, son aspect rutilant et spumeax, pui le toux qui le chasse au dehors, suffisent au di ignostic et peuventêtre considérés comme pathognomoniques.

Ces signes manquent malheureuschicht quelquelois, si l'hémorrhagie est rapide

ment très-abondante. Alors le sang liquide et non mousseux peut faire irruption à la fois par la bouche et par le nez, et provoquer des efforts de vomissement en traversant le pharynx. C'est ce qui arrive d'ailleurs dans toute hémorrhagie analogue par sa soudaineté et son abondance, et qui envahit le pharynx, quelle que soit sa source. lei une exploration attentive des organes respiratoires pourra venir parfois en aide pour la localisation de l'hémorrhagie dans ces organes, comme un examen semblable peut le faire pour les autres; mais il y a des cas dans lesquels l'examen le plus minutieux, qu'il faut d'ailleurs faire avec beaucoup de réserve de peur d'aggraver l'hémorrhagie, ne fait constater aucune lésion organique, et le doute est grand. Le diagnostic par exclusion est encore ici d'une réelle utilité. La fréquence incomparablement plus grande des hémorrhagies des voies aériennes comparées à celles des roies digestives supérienres (pharynx, œsophage, estomac) devra, dans le doute, être d'un certain poids pour la formule du diagnostic.

Si le sang, au lieu d'être abondant, est en petite quantité, il est seulement mélangé aux crachats, que j'ai décrits ailleurs à ce point de vue (V. p. 241).

Parmi les conditions pathologiques de la pneumorrhagie médiocrement abonlante ou très-abondante, il est une affection à laquelle il faut immédiatement songer; ce sont les tubercules pulmonaires. Non pas que l'existence des tubercules soit a seule condition pathologique de l'hémoptysie, mais elle est tellement fréquente relativement aux autres maladies qui en sont aussi l'origine, que l'on doit de prime abord se poser la question de la tuberculisation du poumon. On a lieu d'être surpris qu'on ait voulu amoindrir à cet égard la valeur séméiologique de l'hémopsie devant les résultats si précis de l'observation de M. Louis (Rech. sur la phthisie). Ces résultats sont d'autant plus importants que l'hémorrhagie peut être le premier et l'unique signe des tubercules pulmonaires. — L'hémoptysie, sans être, s'en faut, un signe pathognomonique de l'apoplexie pulmonaire, comme le peuait Laënnec, se montre quelquesois dans cette maladie. - La pneumorrhargie se emarque parsois aussi dans le cancer du poumon, dans la dilatation des bronhes, comme l'a constaté M. Barth, et comme j'ai pu moi même le vérifier. Enfin lle peut être la conséquence de la rupture d'une tumeur hydatique dans les ronches (Davaine, Traité des Entozoaires).

La pneumorrhagie est parsois symptomatique des lésions organiques des orcanes circulatoires contenus dans la poitrine. Les unes, comme les anévrysmes de
a crosse de l'aorte, établissent une communication (par rupture) entre les cavités
irculatoires et les voies aériennes; les autres (rétrécissements des orifices du cœur)
gissent en mettant obstacle au cours régulier du sang, et le sont sourdre à travers
i muqueuse bronchique. — Ensiu je dois rappeler que M. Chomel a constaté l'exectoration sanguinolente comme symptôme d'hémorrhagie spontanée de la plèvre
t du péricarde, affections d'ailleurs extrêmement rares (p. 441).

Sous l'influence des causes générales d'hémorrhagie que j'ai énumérées précéemment, l'hémoptysie peut se montrer comme les autres hémorrhagies, mais il ut lui donner avec réserve cette signification générale, vu l'extrême fréquence des sions locales qui l'expliquent.

#### C. HÉMORRHAGIES PAR L'ANUS.

lci le sang expulsé peut offrir des caractères analogues à ceux du sang des prédentes hémorrhagies, relativement à sa quantité minime, médiocre ou considé-

rable, et à son aspect rutilant, noirâtre, ou plus ou moins altéré. Mais son mélane intime avec les matières fécales modifie assez souvent ses caractères, au point de le rendre méconnaissable. Les déjections sont alors d'un noir foncé, qui ne fait supçonner la présence du sang que dans le cas où il y a eu récemment une hémorrhage des voies digestives supérieures. Si, en l'absence de cette coincidence, on souponne la présence du sang dans les matières fécales, à leur couleur ou à tout autre indice, on doit, comme le recommande Fr. Hoffmann, verser le liquide contenu dans le vase qui contient les déjections, jusqu'à ce qu'il n'y reste que les dernières partes auxquelles on ajoute ensuite une petite quantité d'eau. Cette eau rend au sang a couleur rouge. J'ajoute que l'examen microscopique, en démontrant la présence des globules ou des autres éléments du sang dans le liquide, lèvera tous les doutes.

Il est certain que, dans tous les cas d'hémorrhagie par l'anus, le sang proins de l'intestin, qu'il y soit versé par un autre organe ou fourni par le tube intestinal lui-même. La première question qui se présente est donc d'établir si l'émorrhagie est rectale, si son point de départ est situé plus haut, dans le grointestin, dans l'intestin grêle, ou plus haut encore, dans les voies digestives surrieures, et enfin si le sang a son origine dans un organe voisin du tube digesti.

a. — Le sang qui vient du rectum en certaine quantité est liquide, plus x moins vif, et il s'écoule parsois librement à l'extérieur, sans effort de déféction: v sortie est ordinairement précédée de signes de congestion et souvent suivie de subgement; ensin, dans la plupart des cas, l'exploration du rectum révèle des lésses qui expliquent l'hémorrhagie.

Les hémorrhoides, des ulcérations (le plus souvent syphilitiques), un aux rectal et enfin un corps étranger introduit dans le rectum, peuvent être l'orçue de l'évacuation du sang.

b. — Lorsque le sang est fourni par le gros intestin, au-dessus du rectum. u bien il est spumeux et mélangé de mucus, ou bien il recouvre les matières fécile rendues d'abord comme d'une espèce de vernis d'un rouge noirâtre; de plus a les matières fécales sont liquides et que l'hémorrhagie soit très-peu abondante, i pent n'y avoir que des stries sanguines. Mais ces particularités sont loin d'être aboute. car les matières peuvent les présenter en traversant le rectum contenant un peut sang, et en définitive c'est surtout en diagnostiquant au niveau du gros mestiune maladie qui peut donner lieu à l'hémorrhagie de cette partie des organs des tifs, que l'on arrivera aux probabilités le moins contradictoires.

La diarrhée chronique ulcéreuse avec des selles présentant des stries de saic. La dissenterie avec ses garde-robes spumeuses et sanguinolentes caractéristiques, ux tumeur cancéreuse occupant l'une des extrémités du côlon et reconnue ou succonnée par suite de la coîncidence de l'entérorrhagie et des signes de la cachen cancéreuse, une invagination du gros intestin que l'on sent quelquefois an touder rectal, de même que des entérolithes dans des faits rares : telles sont les affectuer qui peuvent déterminer des hémorrhagies du gros intestin.

c. — Lorsque l'intestin grêle est le siège de l'hémorrhagie, a-t-on dit, les mitières fécales sont d'abord rendues sans traces de sang, puis le sang paraît après les expulsion. Mais ces particularités ne peuvent être constatées qu'au moment de la première expulsion du sang; c'est donc un signe qui échappe très-facilement à l'altention du malade et du médecin.

Les seules hémorrhagies que l'on puisse rattacher avec certitude à une lésion des entestins grêles sont celles qui surviennent dans le cours de l'affection typhoïde. Les entozoaires y produisent rarement des hémorrhagies assez abondantes pour pouvoir être constatées dans les déjections.

d. — Le sang provient-il de l'estemas, qu'il ait été directement ou indirectement épanché dans cet organe? Pour décider la question, il faut avoir constaté d'abord que du sang s'est aocumulé dans l'estomac et le trouver tardivement (le lendemain, par exemple), dans les selles, où il est intimement combiné aux fèces, qui en sont plutôt noires que rouges. Il est clair qu'en pareil cas le sang peut provenir de sources très-diverses, tout aussi bien des fosses nasales et des voies respiratoires que de l'estomac lui-même, pourvu qu'il ait été dégluti en quantité suffisante

En définitive, on voit que le sang rendu par l'anus peut provenir de toutes les parties du tube digestif et même des organes respiratoires, et que, plus le siège de l'hémorrhagie s'éloigne de l'anus et se rapproche de l'extrémité supérieure du tube digestif, plus le sang expulsé par l'anus est altéré et noirâtre, et plus il est intimement mèlé aux matières fécales.

e. — Enfin si l'hémorrhagie a son point de départ dans un organe, une tumeur ou un abcès voisins du tube digestif et qui s'y sont ouverts, leur constatation préalable et leur affaissement immédiatement après une évacuation de sang mélangé de pus ou d'autres éléments contenus dans la tumeur, des hydatides, par exemple, démontrent parfaitement le siège anatomique de l'hémorrhagie. Un cas exceptionnel d'entérorrhagie est celui qui précéda l'expulsion par l'anus d'un fætus et d'un placenta provenant d'une grossesse extra-utérine (Filliter, Med. Times and Gaz., 1853). Il est plus ordinaire de voir la sortie d'un sang couleur chocolat, ayant par conséquent séjourné longtemps hors des vaisseaux, confirmer le diagnostic d'une hématocèle si l'on en a déjà soupçonné l'existence. La rupture d'un anévrysme dans l'intestin produit des accidents mortels, habituellement trop rapides pour pouvoir être constatés.

Quant à l'entérorrhagie qui dépend d'une des maladies générales aiguës ou chroniques que j'ai rappelées précédemment, et qui est indépendante de toute lésion locale secondaire, la constatation préalable de l'une de ces affections à l'exclusion de toute autre, fera soupçonner quelle est l'origine de l'hémorrhagie, qui a lieu alors par simple exhalation de la muqueuse.

# D. Hémorrhagies par l'erètre.

Je comprends ici toutes les hémorrhagies qui ont pour résultat l'expulsion du sang par le canal de l'urètre.

Le sang qui est expulsé par ce canal s'écoule pur et indépendant de l'urine, ou bien il est mélangé à ce liquide, soit par caillots fibrineux, vermiformes ou irréguliers qui gênent la miction, ou qui se déposent au fond du vase qui contient l'urine, soit en se mélangeant à ce liquide de manière à le colorer en rouge ou en rose plus ou moins foncé. Les concrétions fibrineuses, devenues blanchâtres par leur macération dans l'urine, ne sont plus prises de nos jours comme autrefois pour des vers (lombric ou strongle). Mais l'urine peut en apparence être normale ou présenter une teinte rosée douteuse, et pourtant être mélangée d'une très-petite quantité de sang, ce qu'il est important de savoir, tant pour s'assurer de la disparition complète

d'une hémorrhagie antérieure, que pour en saisir le retour. Dans les cas de cette espèce, l'inspection microscopique, en montrant dans l'urine un certain nombre de globules sanguins, lève tous les doutes. Si l'on n'a pas sous la main un microscope, on peut, comme le conseille M. Rayer, remplir avec l'urine un tube long de cinq six pouces et de dix lignes de diamètre; par le repos, le petit nombre de globule qu'elle contient se précipite au fond du tube, où ils forment un dépôt rougetire qu surmonte les autres éléments du sédiment, et notamment le pus, lorsqu'il ense; de plus, ces urines sont plus ou moins chargées d'albumine.

Une précaution indispensable à prendre avant de se prononcer sur le siège de l'hémorrhagie, est de bien s'assurer, chez la femme, que le sang est sorti par l'irrètre. Les hémorrhagies utérines, menstruelles ou autres, peuvent être confondes d'autant plus facilement avec celles qui se font par l'urètre, que ces dernières sut relativement très-rares. Une simple lotion des parties génitales pourra suffice pour constater que c'est bien réellement par l'orifice urétral que sort le sang. D'autre fois, on n'en aura la certitude qu'en ayant recours au cathétérisme, qui permet sang ou plutôt à l'urine sanguinolente de s'écouler par la sonde.

Dans quelle partie des voies urinaires s'épanche le sang avant de se monte au dehors? C'est ce qu'il est extrêmement difficile de décider au lit du malade, ce les caractères par lesquels on a voulu distinguer l'hémorrhagie des reins de cels de l'uretère ou de la vessie sont insuffisants dans un très-grand nombre de ces. ce caractères étant en général plutôt théoriques que cliniques.

- a. Lorsque le sang est fourni par l'urêtre lui-même, il s'écoule pur, goule à goutte, sans effort de miction, et, si l'on fait uriner le malade, l'urine, dont le premier jet seul est sanguinolent, coule ensuite de plus en plus claire, en occasionant une douleur dans le canal de l'urêtre. Cependant, lorsque l'hémorrhagie sière près du col de la vessie, le sang peut refluer dans cet organe et donner lieu au signes d'une hémorrhagie plus profonde. Mais la constatation de la condition organique habituelle de l'hémorrhagie de l'urêtre, la blennorrhagie, permet, aux l'écoulement goutte à goutte du sang pur, d'éviter l'erreur.
- b. Lorsque le sang provient de la vessie, il sort avec l'urine : tel est le sere pathognomonique de cette provenance. Mais le sang qui est ainsi mélangé à l'urine dans la vessie n'a pas toujours son point de départ dans l'organe vésical lui-mène. L'urètre, comme on vient de le voir, les uretères et surtout les reins peuvent aus le fournir; mais, il faut le reconnaître, il n'y a vraiment aucun signe particulier du puisse résulter la certitude que le sang est fourni ou non par la vessie, qu'il y ac un mot cystorrhagie. Il ne peut y avoir à cet égard que des probabilités résultat de l'état apparent du sang, que l'on a dit être alors en caillots assez volumineut d'irréguliers, et de la constatation d'une affection locale de la vessie, une cante simple ou cantharidienne, un calcul, un cancer. Il n'y a parsois que des veries de la muqueuse vésicale.
- c. Le siége de l'hémorrhagie dans l'uretère n'a jamais pu être diagnosique pendant la vie dans les faits qui ont été observés. Les caillots vermiformes décoloris et canaliculés qui ont été expulsés peuvent, en effet, avoir été formés par le sag venu des reins.
- d. Quant à l'hémorrhagie rénale ou néphrorrhagie, elle a pu sans doute être reconnue pendant la vie, mais indirectement, et par la constatation des lésions qui

peuvent la produire. Une seule particularité la rend probable toutes les sois que du sang est expulsé dans l'urine : l'observation a démontré que, dans presque tous les cas de cette expulsion, le sang est sourni par les reins.

Les conditions pathologiques de la néphrorrhagie sont nombreuses. La néphrite simple, selon M. Rayer (ce qui n'est pas généralement admis), mais surtout la néphrite ou plutôt la pyélite calculeuses, la maladie de Bright aiguë, la gravelle et le cancer du rein suscitent cette hémorrhagie. On a encore signalé comme causes de néphrorrhagie les abcès, les tumeurs hydatiques du rein, les strongles (?), et l'ingestion de certaines substances médicamenteuses, telles que les cantharides, et quelquesois le copahu, le baume du Pérou et la térébenthine. Ensin on a admis des néphrorrhagies se rattachant aux maladies générales dont il a été question (p. 430), et une néphrorrhagie particulière à certaines contrées (hématurie des tles de France) et considérée comme essentielle, sans qu'il soit bien démontré qu'il n'yait pas de lésion rénale (V. Néphrorrhagie).

e. — Enfin on ne pourra qu'indirectement reconnaître aussi que le sang versé dans une partie des voies urinaires est dû à une tumeur ou une lésion voisine que l'on constate d'abord.

Ainsi, sauf le cas où l'urêtre même est le siége de la perte de sang, on doit surtout s'appuyer, dans la détermination du siége des hémorrhagies qui se sont par l'urêtre, sur le diagnostic préalable des maladies locales ou générales qui en sont l'origine.

### E. Hénorrhagies par le vagin.

Les métrorrhagies ou hémorrhagies utérines constituent presque à elles seules les pertes de sang par le vagin. Ces pertes de sang sont faciles à constater, car l sang n'est jamais altéré au point de ne pas être reconnaissable à ses caractères extérieurs. Mais ce qu'il est difficile souvent de préciser pendant la période de la menstruation, c'est le caractère vraiment pathologique de certains flux menstruels plus abondants ou plus prolongés que de coutume. Des opinions contradictoires ont été émises sur ce point. Le sang du flux menstruel est ordinairement fluide; la présence de caillots plus ou moins nombreux est donc un bon signe de flux sanguin trop eragéré pour être physiologique.

P. Frank adanet comme hémorrhagies qu'il appelle menstruelles, les slux menstruels qui sont beaucoup plus abondants qu'ils ne doivent l'être, que la perte soit rapide et courte, ou lente et prolongée, ou due au retour trop fréquent des règles, et qui constituent la ménorrhagie. Pour lui, ces hémorrhagies sont caractérisées par des troubles sonctionnels immédiats ou consécutis propres aux hémorrhagies en général. M. Grisolle adopte cette opinion. En dehors des époques menstruelles ou assez longtemps après la cessation complète de la menstruation, il y a hémorrhagie évidemment pathologique.

L'examen par le toucher et surtout avec le spéculum est indispensable pour faire connaître le siége de l'hémorrhagie dans l'utérus ou dans le vagin. — Dans le premier cas (le plus ordinaire), en peut voir, à l'aide du spéculum, sourdre le sang de l'orifice utérin, après que l'on a étanché le col. Celui-ci présente quelquefois une lésion dont la présence explique l'hémorrhagie utérine. Lorsqu'il est sain, il est entrouvert, et s'il s'agit d'une femme robuste et d'une hémorrhagie commençante, il est plus ou moins volumineux, mou et un peu chaud au toucher; si au contraire la

semme est débilitée, soit déjà par l'hémorrhagie, soit par toute autre cause, le ch est mou et spongieux (Valleix).

Lorsque l'hémorrhagie a son point de départ dans le vagin, ce qui est très-rare, on peut voir, à l'aide du spéculum, sourdre le sang de la muqueuse alors altérée.

La métrite aigue, les granulations et surtout le cancer du col utérin sont les conttions organiques locales de la métrorrhagie les plus fréquentes et les plus facies i reconnaître. Viennent ensuite les polypes et les corps fibreux utérins qui ne su constatés que lorsqu'ils ont déjà acquis un certain développement. C'est surtont de les femmes âgées ou qui ont passé l'âge dit critique que des hémorrhagies utains feront soupconner l'existence d'un cancer; tandis que, chez les femmes plus jeuns, une hémorrhagie abondante avec douleurs utérines survenant après le retardésdent ou l'absence d'une et surtout de plusieurs époques menstruelles, devra ten penser à un avortement. Dans ce cas, on recherchera avec soin dans les criles de sang le produit de la conception, que l'on pourra quelquefois sentir au toucher tisse saillie à l'orifice du col utérin pendant son expulsion. On pourrait de même suir l'insertion du placenta sur le col utérin, lorsque des métrorrhagies abandus surviennent dans les derniers mois d'une grossesse jusque-là normale.

On conçoit combien il est nécessaire d'explorer les organes génitaux des ter les cas d'hémorrhagies qui y siégent. Cette exploration en fera trouver quelqueis h cause hors de l'utérus, comme une tumeur due à une hématocèle, ou a une grasesse extra-utérine qui s'accompagne si fréquemment de métrorrhagies pers tantes. Enfin l'exploration permettra de constater les lésions du vagin, s'il en ensit: soit des ulcerations, soit, suivant Frank, des varices.

F. Hémorrhagies par la peau ou certaines muqueuses.

L'hémorrhagie de la peau, comparée avec raison à une sueur de sang (d'où la ir momination d'hématidrose), est extrêmement rare, mais facile à constater. Le sur étant enlevé sur la partie qu'il occupe, on le voit sourdre de nouveau 🕬 🖓 🥻 ait la moindre trace de lésion. Parfois, sur le cuir chevelu, par exemple, il se forme un caillot irrégulier qui fait croire d'abord à une plaie qui n'existe pas. Cette epèr d'hémorrhagie a lieu, en effet, sans lésion locale, et elle n'a été constaté que 📨 des maladies donnant lieu à des hémorrhagies multiples.

Il en est de même des hémorrhagies qui se font au niveau de certaines 🗪 branes muqueuses ou qui se rapprochent des muqueuses : par la conjonctive 10. laire, par le conduit auditif, par les pores du mamelon. On ne consadra pa l première de ces hémorrhagies avec l'écoulement de sang qui peut suinter par le points lacrymaux, dans certaines épistaxis, après le tamponnement des sous parties L'hémorrhagie par le conduit auditif pourrait aussi être confondue avec un émb ment de sang qui, chez un individu dont le tympan serait perforé, aurait paré du pharynx dans l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache, comme on l'a de

# II. Hémorrhagies confinées dans les organes.

Les hémorrhagies dont il vient d'être question, et dont le sang s'épanche dans le voies naturelles, ne sont pas toujours suivies de son expulsion au dehors. C'est a # arrive : pour certaines épistaxis dans les fièvres graves, lorsque le sang est défid dans l'estomac pendant le décubitus; dans certaines gastrorrhagies ou enternisgies; dans des hémorrhagies de la vessie, des bassinets, des uretères, lorsqu'il y a obstacle à la sortie du sang; dans la rétention du sang des règles accumulé dans l'utérus, lorsqu'il y a obstruction des voies génitales.

Dans ces différentes circonstances, il arrive que le sang est en trop petite quantité pour donner lieu à des symptômes particuliers, ou bien que sa quantité est considérable. Dans ce dernier cas, on peut avoir à constater les signes déjà rappelés des hémorrhagies subitement abondantes (p. 429), auxquels se joignent ou non d'autres symptômes, suivant l'organe affecté. C'est ainsi que la gastrorrhagie aurait été reconnue aux signes généraux d'une hémorrhagie avec matité épigastrique et distension de l'estomac. La multiplicité des symptômes peut même suffire pour constituer une maladie, comme dans les rétentions du flux menstruel, dont le diagnostic a dû être traité à part (V. Rétentions).

Il y a encore d'autres hémorrhagies qui ne sont plus accidentellement mais forciment confinées à l'intérieur des organes, soit dans des cavités closes naturelles, comme les séreuses, soit dans la trame même des organes. Parmi ces différentes hémorrhagies, beaucoup sont caractérisées par des phénomènes symptomatiques trop nombreux, par une marche trop caractéristique et par des complications trop bien accusées pour ne pas constituer de véritables maladies. Mais avant d'exposer leur diagnostic, j'élimine d'abord les hémorrhagies latentes, qui sont de simples lésions anatomiques, et qui constituent certains épanchements apoplectiques dont le diagnostic est impossible pendant la vie, comme les apoplexies du foie, de la rate, des reins. Je mentionne ensuite seulement les petits épanchements sanguins sous-épidermiques qui caractérisent le purpura et les péréchies, ceux plus considérables qui forment des tumeurs sanguines sous-cutanées ou intra-musculaires, comme dans le scorbut, dans l'hémophilie, la cachexie splénique, la fièure jaune, et même dans la fièure typhoide, comme on l'a vu chez un enfant.

Parmi les hémorrhagies confinées dans les organes et qui constituent autant de maladies, il en est qui ne méritent qu'une courte mention en raison de leur rareté et de l'obscurité de leurs symptômes; d'autres au contraire sont pour la plupart des affections importantes, qui réclament une attention particulière. Des hémorrhagies très-rares et peu connues sont celles de la plèvre et du péricarde. Dans la plèvre, une oppression croissante, survenue rapidement, avec faiblesse, sueurs froides, défaillances, un son mat rendu par un côté de la poitrine, l'absence du bruit respiratoire, des signes d'une pleurésie ou d'une pneumonie, et une hémoptysie concomitante, pourraient, suivant M. Chomel (Dict. de méd. en 30 vol., t. XV, p. 172), faire soupçonner l'hémorrhagie pendant la vie. Le même observateur a vu une hémorrhagie considérable du péricarde produire l'orthopnée, l'inégalité et l'irrégularité du pouls, l'insensibilité des battements du cœur à la main, l'œdème général et quelques crachats rougeatres (ibid.).

Les maladies hémorrhagiques plus importantes dont il me reste à parler sont : les hémorrhagies du cerveau, de la moelle ou du poumon, qui s'effectuent dans le parenchyme de ces organes, et celles qui envahissent les séreuses cérébro-rachidienne et abdominale, c'est-à-dire l'hémorrhagie intra-arachnoïdienne, l'hématorathis, et les hémorrhagies intra-péritonéales. De ces dernières, qui cependant ne méritent pas teutes la qualification de maladies, je rapprocherai les hémorrhagies sous-péritonéales.

### A. Hénorrhagie cérébrale.

Englobée dans les affections diverses que les anciens comprenaient sous la dénomination d'apoplexie cérébrale, l'hémorrhagie du cerveau a pu en être isolée comme maladie distincte, grâce à l'anatomie pathologique, non-seulement par le fait de la lésion qui caractérise cette hémorrhagie, mais encore par ses particularités symptomatiques. Je ne traiterai pas à part du diagnostic de ses différentes variétés : mais son siège dans le cerveau proprement dit, dans le cervelet ou la protubéranc, me suffira de rappeler les signes distinctifs de ces diverses variétés, lorsqu'il en eiste.

La question diagnostique de l'hémorrhagie cérébrale n'a pas été aussi bien en diée que sa question anatomique, qui a été élucidée par les travaux de Rochon. de MM. Rostan, Andral, Abercrombie, Durand-Fardel, etc. C'est ce qui ressont de l'excellent chapitre que le dernier de ces auteurs a consacré à l'hémorrhagie cérbrale dans son *Traité des maladies des vieillards* (1854), et qui résume l'état de la science, en même temps qu'il est basé sur un grand nombre d'observations se lées avec soin des faits de ramollissement. C'est dans ce travail que je puisez principalement les matériaux de cet article, en ce qui concerne l'adulte et le vielled.

1° Éléments du diagnostic. — On peut résumer en peu de mots les étants du diagnostic de l'hémorrhagie cérébrale, sauf à en discuter et à en complète le particularités à propos des inductions diagnostiques.

Après des prodromes de congestion vers la tête, qui peuvent d'ailleurs faire d'faut, l'invasion ou l'attaque a lieu subitement par un vertige, une perte de commissance ordinairement complète, et la chute du corps, soit par le fait de l'étourdisement, soit par le fait de la paralysie du mouvement et du sentiment, parlysis ordinairement hémiplégique avec déviation de la face, occupant souvent sussi le vessie et le sphincter de l'anus, alternant parfois avec des convulsions et allegnament immédiatement toute son intensité. Cette paralysie persiste dans les cas où il 11 amendement des autres symptômes, pour ne disparaître elle-même que d'une manière lente et graduelle.

Ces accidents de l'hémorrhagie cérébrale peuvent être foudroyants et occasioner la mort en moins de cinq minutes; mais le plus souvent ils se prolongent: tank pendant un ou plusieurs jours, après lesquels la mort survient dans le coma qu'i succédé à la perte de connaissance; tantôt la perte de connaissance cesse, les autre symptômes s'amendent et la paralysie persiste plus our moins longtemps, puris même indéfiniment.

2º Inductions diagnostiques. — Si l'hémorrhagie cérébrale avait toujours ex expression symptomatique identique, il serait difficile de la méconnaître. Mairreusement il n'en est pas ainsi. La prédominance de certains symptômes et l'airreusement à la maladie des allures diverses qui en rendent le de gnostic plus ou moins difficile. De plus, la perte subite de connaissance suiva de chute avec paralysie se rencontre quelquesois avec d'autres lésions cérébrales.

D'abord la perte de connsissance est quelquesois incomplète et ne consiste qu'es un simple étourdissement, sur lequel Rochoux a insisté avec raison, et qui donn au malade un air d'étonnement et d'hébétude qui ne se dissipe qu'avec lealest d'autres sois il y a véritablement perte de connaissance, mais elle se dissipe entire ment en peu d'heures ou en quelques instants. Parsois le malade ressent au moment de l'attaque une douleur très-vive de déchirement dans le cerveau, ce qui prove

qu'il ne perd pas alors tout sentiment; il peut aussi sentir ses jambes sléchir, et, avant de tomber comme une masse inerte, avoir le temps d'appeler du secours.

La paralysie est un des symptômes qui méritent le plus d'attention. M. Durand-Fardel a insisté sur ce fait qu'elle débute brusquement et qu'elle acquiert immédiatement toute son intensité, pour ne décroître ensuite que d'une manière graduelle. On n'oubliera pas non plus qu'elle ne consiste pas toujours en une hémiplégie, et que, dans des cas rares, elle est générale (mais alors même plus prononcée d'un côté que de l'autre), ou limitée à un seul membre, à la face, à la langue. Dans la paralysie de la langue, qui est ordinairement déviée du côté atteint d'hémiplégie, les essorts inutiles que fait le malade pour parler sont très-remarquables. La paralysie du côté de la face correspondant ordinairement à celui de l'hémiplégie est un élément diagnostique qui, joint à la stupeur, a été considéré comme plus important que l'hémiplégie elle-même.

La marche de la maladic est variable, comme je l'ai dit plus haut; mais sous ce rapport l'hémorrhagie cérébrale présente deux conditions qui ont une certaine importance. C'est l'état du malade lorsque les accidents paralytiques persistent long-temps, et la tendance aux récidives.

Pendant la persistance longtemps prolongée de la paralysie, qui diminue plus rapidement au membre inférieur qu'au membre supérieur, et où les mouvements et la sensibilité reviennent aussi plus tôt, le malade a un aspect particulier: l'hébétude, l'hémiplégie faciale, la difficulté de la parole, la béance de la bouche qui laisse écouler habituellement la salive, l'atrophie des membres paralysés et la marche en fauchant (V. Paralysies), constituent, en effet, un ensemble des plus caractéristiques.

Les récidives présentent cette particularité que les prodromes congestifs de l'hémonthagie, qui ne peuvent être d'une utilité réelle pour faire prévoir une première attaque, ont une certaine valeur au contraire pour annoncer l'imminence d'une nouvelle attaque. Les bouffées de chaleur à la tête, la coloration animée de la face, un peu de céphalalgie ou de pesanteur de tête, des étourdissements, des troubles de la vue et de l'ouie: tels sont les principaux de ces prodromes.

Quant aux causes de l'hémorrhagie cérébrale, elles sont très-rarement appréciables et ne peuvent guère éclairer le diagnostic. Il ne faut pas attacher une importance exagérée à la constitution dite apoplectique (cou court, embonpoint, face colorée, apparence robuste et pléthorique). Rochoux l'a rejetée comme prédisposition (Rech. sur l'apoplexie, 1814, p. 215), mais elle a été constatée par M. Durand-Fardel dans plus de la moitié des cas. Néanmoins, pour le praticien qui est au lit du malade, la question de fréquence de cette constitution importe peu, puisque l'hémorrhagie a été rencontrée dans toutes les conditions de tempérament et de constitution, et même à la suite d'une anémie accidentelle (V. p. 58). Quant à l'influence de l'âge, la maladie est incomparablement plus fréquente au delà de cinquante ans et dans la vieillesse que dans les âges antérieurs.

Dans le premier âge (ensants à la mamelle), l'hémorrhagie cérébrale est trèsrare et ordinairement latente (Valleix). Cependant M. Vernois a observé un fait qui présenta les symptômes que l'on observe chez l'adulte. Chez les ensants plus âgés (Barthez et Rilliet, Traité des malad. des ensants), cette hémorrhagie est le plus souvent secondaire et méconnue pendant la vie; des convulsions, de l'agitation, du coma, et presque jamais la paralysie, ont été alors observés.

Le diagnostic différentiel n'est pas toujours facile à préciser entre l'hémorrage cérébrale et la plupart des affections cérébrales ou arachnoïdiennes aigues qui pavent avoir une apparence apoplectiforme. M. Durand-Fardel rappelle à ce propodeux des caractères essentiels de l'hémorrhagie cérébrale : 1° le début instantais à la marche décroissante; 2° l'hémiplégie ou paralysie partielle. Lors donc que l'a remarquera soit une marche même très-légèrement croissante d'accidents apopertiformes, ou bien une résolution générale des membres au lieu d'une hémiplégie, i y aura déjà une forte présomption que l'on n'a pas affaire à une hémorrage. De plus, dans l'hémorrhagie cérébrale, la durée des accidents est en raison inverse deux gravité appparente.

Dans la congestion avec accidents subits qui constituent le coup de sang, s'il l'hémiplégie le diagnostic différentiel est uniquement subordonné à la durée de sordents, qui sont passagers dans le cas d'hypérémie; s'il y a résolution générale de membres, il y a lieu de penser qu'il ne s'agit aussi que d'une congestion, à moiss que l'on n'ait affaire à une hémorrhagie très-considérable; mais dans ce dernier ca, il a ordinairement un côté plus paralysé que l'autre, et la paralysie peut alterner me de la contracture ou des convulsions. Si la congestion simple se développe gradule ment et sans symptômes paralytiques, il est évident que la confusion n'est paspossile.

Le ramollissement cérébral aigu dans sa forme apoplectique, ne peut que très difficilement se distinguer d'une hémorrhagie cérébrale. Rochoux le premier 1 9 gnalé ce fait dès 1812 (Thèse); mais c'est à M. Durand-Fardel qu'on endoit la de monstration. De son propre aveu, rien dans les prodromes lorsqu'il en existe, u de début, ne peut séparer les deux affections au point de vue de la séméiologie, et l en est de même de leur marche et de la plupart des symptômes considérés isolément Certaines circonstances sont bien plus particulières au ramollissement qu'à l'hémrhagie, mais non d'une manière exclusive; en sorte que le doute est toujour pr mis. La conservation de l'intelligence, par exemple, avec hémiplégie subite d prsistante, des petits mouvements constatés dans le commencement d'une stape apoplectiforme et la conservation de la sensibilité signalés comme signes du randdissement se rencontrent aussi dans des cas d'hémorrhagie. Cependant l'enhim de la sensibilité n'a pas été rencontrée avec l'hémorrhagie, tandis qu'elle l'a de comme symptôme de ramollissement, mais principalement de celui à marche st duelle. Enfin un autre signe de ramollissement, la contracture, sur laquele a: tant insisté qu'elle semble être devenue un signe distinctif classique entre le randlissement et l'hémorrhagie, est loin d'avoir la valeur qu'on lui a attribuée, pur d'après les relevés de M. Durand-Fardel, elle serait plus fréquente dans l'him. rhagie (les deux tiers des cas) que dans le ramollissement (un quart des faits).

Voici dans quelles limites la contracture peut servir à différencier les dent les la limites. Si, dans l'hémorrhagie cérébrale, la contracture annonce la rupture d'e foyer sanguin considérable dans les ventricules latéraux (E. Boudet, Mém. sur l'e morrhagie des méninges, 1839), et s'accompagne par suite des signes d'un compression considérable du cerveau, il en résulte qu'avec la condition opposé (des symptômes apoplectiques légers) la contracture pourra être rattachée à un remollissement (Durand-Fardel).

L'hémorrhagie de l'arachnoïde pourrait être confondue avec l'hémorrhage n' rébrale; cependant on a indiqué le développement graduel des accidents, lorsqu'elle est rapide (Andral), la contracture, les convulsions, et l'intermittence des symptômes (E. Boudet), comme l'en séparant dans la plupart des cas, d'une manière assez précise.

Enfin on a signalé un cas exceptionnel de *méningite* dont les caractères du début (étourdissement, hémiplégie) ont été confondus avec ceux de l'hémorrhagie cérébrale (Rostan), et dans lequel la fièvre aurait pu mettre sur la voie du diagnostic, selon M. Durand-Fardel.

L'hémorrhagie cérébrale une sois admise, la première question du diagnostic complémentaire qu'il s'agit de résoudre est celle du siège et de l'étendue de l'hémorrhagie.

On sait que, dans l'immense majorité des cas, l'hémorrhagie occupe le côté du cerveau opposé à celui de l'hémiplégie. Mais une précision anatomique plus grande est-elle possible? Relativement au siège de l'épanchement sanguin dans l'hémisphère, on trouve bien, dans certains auteurs, des symptômes particuliers assignés à l'occupation de telle ou telle partie par le foyer hémorrhagique; mais les preuves manquent et les faits contraires abondent, ainsi que l'ont démontré Rochoux et M. Andral. On sait seulement que, dans l'immense majorité des cas, c'est le corps strié ou la couche optique qu'occupe le sang épanché; mais c'est là une question secondaire. Il en est une autre plus intéressante pour le praticien, c'est de savoir si l'hémorrhagie est double ou occupe les deux hémisphères : alors la paralysie est double aussi, et ordinairement plus prononcée d'un côté que de l'autre. Cependant il ne faut pas oublier que cette paralysie générale n'est pas toujours l'indice d'un double épanchement; elle peut résulter aussi d'une hémorrhagie simple considérable avec rupture du foyer hémorrhagique dans le ventricule latéral, et l'envahissement du ventricule opposé par le sang épanché. Alors les accidents sont ordinairement très-graves et s'accompagnent de contracture ou de convulsions. M. Durand-Fardel a particulièrement insisté sur la distinction des faits avec ou sans communication du foyer sanguin avec l'intérieur de l'arachnoïde; il considère même cette division comme la seule utile au praticien au point de vue du siége de l'hémorrhagie, ce que l'on ne saurait entièrement admettre. Il y a, en effet, deux autres problèmes à résoudre : l'hémorrhagie occupe-t-elle le cervelet ? siège-t-elle dans la protubérance?

Quant à l'hémorrhagie du cervelet, doit-on admettre avec M. Hillairet (Soc. des Hôp., 1858, et Arch. de méd., 1858, t. XI) qu'elle donne lieu pendant la vie à un ensemble de symptômes franchement caractéristiques : perte et retour rapide de la connaissance, vomissements répétés, résolution des membres sans paralysie et intégrité de la sensibilité? Son intéressant travail démontre qu'il en est ainsi dans un certain nombre de faits, mais ces faits sont-ils fréquents ou rares? C'est ce que des recherches ultérieures établiront. En tout cas, cet ensemble de phénomènes ne saurait être considéré comme pathognomonique, puisque j'ai pu observer aux lucurables (semmes) le même ensemble symptomatique dans un fait de simple congestion cérébrale avec intégrité absolue du cervelet (vérifiée à l'autopsie). Il faut remarquer aussi que les saits de M. Hillairet ne sauraient être généralisés en présence de ceux que possède déjà la science, et dans lesquels l'hémorrhagie cérébelleuse s'est manisestée tantôt par les mêmes signes que l'hémorrhagie cérébrale (hémiplégie du côté opposé ou du même côté que la lésion du cervelet), tantôt par une

paraplégie (Forget, Gaz. méd., 1838), tantôt enfin par le défaut de coordination des mouvements comme phénomène principal (Bouillaud).

L'hémorrhagie de la protubérance a été suivie, dans beaucoup de faits, de mont subite ou très-rapide; dans d'autres, d'une paralysie générale (hémorrhagie des parties centrales), ou des symptômes insolites que j'ai rappelés à l'article encérnul à propos de la localisation anatomique de ses lésions (p. 327). Mais les faits les plus remarquables de l'hémorrhagie du mésocéphale au point de vue des symptômes sont ceux dans lesquels, la lésion étant latérale, il y a hémiplégie des membres d'un côté, et de la face du côté opposé, contrairement à ce qui a lieu dans l'hémorrhagie cérébrale proprement dite, où l'hémiplégie est unilatérale pour les membres et pour la face. Il y a, en un mot, dans les cas d'hémorrhagie de la protubérance, hémiplégie alterne, suivant l'expression de M. Gubler. Ce fait, signalé par M. Millard à la sozié anatomique (Bulletin, mai et juin, 1856), l'a été aussi par M. Gubler dans den Mémoires (Gazette hebdom., 1856, 1858, 1859) qui ne laissent aucun doute su la fréquence de ce signe. Cependant, quoiqu'il soit très-fréquent, il ne saurait être co-sidéré comme pathognomonique, si l'on s'en rapportait au fait d'hémiplégie alters sans lésion de la protubérance publié dans la Gazette des Hôpitaux (mai, 1858).

Il faut se garder de conclure toujours de l'intensité des symptômes à l'étendre de la lésion hémorrhagique; car on a constaté que des petits foyers pouvaient du ner lieu à des symptômes très-graves. Mais peut-on savoir s'il y a réellement un foyer hémorrhagique ou simplement une hémorrhagie capillaire? Évidenmer non. Il ressort des recherches de MM. Bravais, Cruveilhier, Dance, Diday, Durant-Fardel, Calmeil et autres, que, dans l'hémorrhagie capillaire, tantôt les symptômes sont ceux de l'hémorrhagie cérébrale ordinaire, que tantôt ils sont plus fugitif e peuvent souvent échapper à l'observation, et tantôt enfin qu'ils sont tellement de scurs et différents de ceux de l'hémorrhagie cérébrale en foyer, que l'affection et forcément méconnue pendant la vie.

Parmi les complications de l'hémorrhagie cérébrale, la principale est le manilissement des parois du foyer hémorrhagique. Il survient plusieurs jours au us
temps plus long, plusieurs mois, plusieurs années même après le début de l'hémorrhagie cérébrale, et il s'annonce par de la fièvre, des douleurs plus ou moinstite.
des fourmillements, de la contracture dans les membres paralysés, puis il se de
clare une nouvelle perte de connaissance brusque ou progressive; ces symptome, s'
augmentent et la mort survient. Les douleurs sont ici le principal symptome, s'
elles peuvent, lorsque le ramollissement se montre tardivement, exister seules d'abord et prouver l'existence de cette complication. — Des affections intercursée
étrangères au cerveau peuvent encore occasionner la mort, et parmi elles, la parimonie occupe le premier rang. On n'oubliera pas que cette dernière affection pet
être presque complétement latente.

3º Pronostic. — Le pronostic de l'hémorrhagie cérébrale est grave, non pas que cette affection cause constamment la mort, mais en raison des infirmités qu'elle cretaine à sa suite lorsque les malades ne succombent pas, et parce que les récidire sont tonjours à craindre. M. Durand-Fardel fait remarquer que les ruptures du foir dans les ventricules ou les méninges sont toujours mortelles; il importe donc d'abserver avec soin l'existence ou l'absence de contractures ou de mouvements cui vulsifs: ces phénomènes, observés dans les trois ou quatre premiers jours d'ax

hémorrhagie cérébrale, annonceraient la rupture d'une manière presque certaine. La paralysie simultanée des deux côtés du corps, dont il a été question, annonce alors une mort inévitable et prochaine.

C'est plutôt avant soixante ans qu'à un âge plus avancé que l'on voit se cicatriser les soyers hémorrhagiques, en exceptant toutesois l'ensance, dans laquelle l'hémorrhagie est une affection toujours mortelle. Il est généralement très-dissicile de reconnaître, dès les premiers jours, quel sera le degré définitif du retour des sonctions chez l'adulte et le vieillard. Les signes le moins savorables sont la persistance, au delà d'un petit nombre de jours, de l'affaiblissement de l'intelligence, de la paralysie de la langue, de la paralysie complète du membre insérieur ou de l'anesthésie, ces divers phénomenes devant être ceux qui se dissipent les premiers. On peut admettre que, chez les vieillards amaigris, pâles et ossrant les caractères de la cachexie sénile, il est plus dissicile d'éviter ou d'éloigner une issue suneste que chez les individus gras et sanguins.

B. Hénorrhagie de la moelle (hématomyélie).

C'est à Ollivier que l'on doit d'avoir réuni les principaux faits relatifs à cette affection. Ils diffèrent suivant la partie de la moelle épinière qui en est le siége, car la mort est subite si l'hémorrhagie affecte le bulbe supérieur ou céphalique, tandis que, si l'hémorrhagie se fait plus bas, on peut observer un ensemble de symptômes qui permet de chercher à formuler le diagnostic.

Suivant Ollivier (Traité des malad. de la moelle épinière, 1837), on pourrait reconnaître la maladie à une paralysie subite et instantanée des deux côtés du corps, précédée ou non de douleurs rachidiennes plus ou moins vives dans le point où doit s'effectuer l'épanchement sanguin. Parfois la paralysie est progressive; le plus ordinairement au moment de l'attaque, le malade tombe tout à coup, sans pouvoir conserver l'équilibre, mais sans perdre connaissance. La paralysie du sentiment et surtout du mouvement occupe les membres inférieurs seuls, si la lésion siége vers la région lombaire, et de plus une parie du tronc, la vessie, le rectum, si la lésion occupe la région dorsale; enfin à c3: symptômes se joignent la paralysie des bras et une dyspnée suffocante, si le foyer sanguin occupe le renssement cervical.

Ce n'est que d'une saçon tout exceptionnelle, lorsque le soyer a occupé un seul côté de la moelle, que l'on a rencontré une hémiplégie du côté correspondant.

Le siège habituel de la paralysie des deux côtés du corps, la conservation de l'intelligence et l'absence de fièvre rendent le diagnostic facile lorsque l'attaque est brusque et s'accompagne de chute. Cependant on s'est posé, sans pouvoir la résoudre, la question de savoir si le ramollissement de la moelle ne pourrait pas donner lieu à une attaque subite comme il le fait pour le cerveau (Valleix); il y a donc ici un point de doute. Quoi qu'il en soit, si l'on remarque que les symptômes de l'hémorthagie peuvent se produire avec une certaine lenteur (ce qui est d'ailleurs rare), on comprendra qu'il serait possible de prendre le change en présence de certains ramollissements de la moelle. La congestion de la moelle pourrait certainement en imposer davantage pour une hémorthagie, s'il y avait persistance de la paralysie après les premiers accidents, comme on a cru le remarquer. — Quant à l'hémiplégie considérée comme signe de l'hématomyélie, il me paraît bien difficile, malgré la censervation de l'intelligence, de pouvoir la rattacher à cette affection pendant la vie.

Gette hémorrhagie est presque toujours rapidement mortelle, en quelques pour au plus. Cependant M. Cruveilhier a cité un fait qui démontre qu'un soper suguin dans la moelle peut être suivi de réparation et de guérison, comme dons la pulpe eérébrale.

C. Hénorrhagie méningée cérébrale.

Si cette affection est aujourd'hui très-bien connue au point de vue de l'anatome pathologique, on peut dire sans hésiter qu'elle est une des plus obscures à degnostiquer pendant la vie, soit qu'on l'observe dans la vieillesse, soit qu'on la recontre chez l'enfant.

## A. — Dans la vieillesse.

Le travail le plus récent et le plus complet que l'on puisse consulter sur l'hémerhagie méningée des vieillards, est celui que M. Durand-Fardel a inséré dans so Traité des maladies des vieillards (1854), où il a analysé les faits comus.

1º Éléments du diagnostic. — L'invasion de la maladie est tantôt soudent apoplectiforme, et parfois mortelle, et tantôt progressive pendant quelque jur La maladie déclarée (sous l'influence de causes encore mal connues) est caractérie par les symptômes suivants:

Le plus souvent il existe un coma continu ou avec des rémissions alternat on non avec du délire; plus rarement il n'y a qu'une simple somnolence ou un affaiblissement intellectuel, alternant ou non également avec le délire. Du cité un mouvements et de la sensibilité, on peut ne rien observer; mais il est plus ordinaire de constater une paralysie atteignant aussi bien la sensibilité que les mourements. Rarement il y a résolution et insensibilité générales; le plus souvent ou observe une hémiplégie, tantôt complète et subite, tantôt graduelle, occupant à un même degré les deux membres d'un côté ou's étendant de l'un à l'autre. Cette pralysie est accompagnée de contracture, de roideur, de convulsions des membre paralysés, ou seulement des membres du côté opposé, ou enfin des deux côtes quoique la paralysie n'en occupe qu'un seul. La maladie, qui n'a ordinairement qu'une durée de quelques joura), peut se prolonger un mois et plus.

2º Inductions diagnostiques. — L'expression symptomatique de cette afection est tellement variable, que E. Boudet a été conduit à lui attribuer autant de forme qu'il y a de symptômes principaux, qui tous penvent être prédominants. Or, comparmi ces symptômes il n'en est aucun qui ne puisse se rencontrer dans une aur maladie cérébrale, il est facile de comprendre que rien ne soit plus difficile qu'ét diagnostiquer l'hémorrhagie méningée pendant la vie. Aussi a-t-elle presque la jours été méconnue.

Cependant il y a des circonstances plus ou moins faciles à apprécier, qui son d'nature, suivant M. Durand-Fardel, à jeter quelque jour sur les cas de diagnosir dificile. Il pense que lorsque le coma et l'anéantissement général des facultés quattestent une forte compression de l'encéphale, ne s'accompagnent pas de perlysie, ou ne s'accompagnent que d'une paralysie incomplète, fût-elle même un peus prononcée d'un côté que de l'autre, on pourra soupconner une hémorthemeningée eliez un vieillard. On sera d'autant plus porté à la diagnostique que raccidents auront été précédés d'une céphalalgie considérable. Quant à la contrature et aux convulsions, considérées par E. Boudet comme constantes et caractristiques, elles ne sauraient servir en rien au diagnostic si elles sont unies à montre de les sont unies de

hémiplégie. Mais l'absence de la paralysie (comme pour le coma) leur donnera une grande valeur séméiologique. La généralisation de la paralysie devra encore être prise en grande considération, de même que la marche de la maladie, avec les rémissions signalées par E. Boudet, et auxquelles on a attaché une grande importance diagnostique.

L'hémorrhagie méningée peut facilement être confoudue avec la congestion, l'hémorrhagie, le ramollissement du cerveau, et avec la méningite.

La congestion cérébrale surtout, qui en impose si facilement pour toutes les autres affections du cerveau, peut simuler parfaitement l'hémorrhagie méningée sous toutes ses formes. La prolongation des accidents hémorrhagiques pourra éloigner l'idée de la congestion, à la condition de tenir compte des rémissions qui pourraient induire facilement en erreur.

Dans l'hémorrhagie et le ramollissement du cerveau, la paralysie le plus souvent limitée à un côté du corps, la coïncidence de la contracture et de cette paralysie, la déviation de la face (Prus) qui manque si rarement, et enfin l'absence de rémissions dans les accidents, ont été donnés comme caractères distinctifs, par rapport à ceux de l'apoplexie méningée. Mais il n'en est aucun que celle-ci ne puisse présenter, de même que les rémissions peuvent au contraire lui faire défaut. Cette absence de rémissions manque sans doute rarement, mais enfin on la constate quelquesois, et cela suffit pour qu'il en résulte une confusion impossible à éviter au lit du malade.

Rarement on pourra croire à une méningite aigué en présence d'un cas d'hémorrhagie mémingée; car, dans la méningite, l'existence de la sièvre et des vomissements, l'intensité du délire et celle des convulsions sont rarement désaut, tandis que, dans l'hémorrhagie des méninges, la sièvre est exceptionnelle, le délire et les convulsions sont peu intenses lorsqu'ils existent, et les vomissements manquent.

On a distingué anatomiquement deux formes d'hémorrhagie, suivant qu'elle est intra-arachnoidienne ou sous-arachnoidienne (dans la pie-mère), et Prus s'est efforcé de rattacher à chacune des deux formes des symptômes particuliers (Mém. de l'Acad. de méd.; XI, 1845). Mais il n'y a entre ces deux formes que des différences de fréquence pour certains symptômes communs. Le coma et la somnolence, par exemple, seraient plus constants dans l'hémorrhagie intra-arachnoïdienne. Il est évident que ces différences trop vagues ne sont pas d'une utilité réelle au praticien.

3° Pronostic. — La gravité de cette affection est extrême; elle l'est moins cependant si l'hémorrhagie se fait dans la cavité de l'arachnoïde, car les recherches d'anatomie pathologique de M. Baillarger (Soc. anat., mai 1834; Thèse, 1838), et après lui celles de plusieurs autres observateurs, ont démontré que le sang épanché pouvait se transformer en kyste, et l'affection guérir.

## . - Dans l'enfance.

Malgré les descriptions symptomatiques de quelques auteurs, l'hémorrhagie méningée, qui est presque toujours intra-arachnoïdienne chez l'enfant, n'ossire pas de signes qui permettent de la diagnostiquer aisément. Le diagnostic varie d'ailleurs suivant les deux périodes que peut présenter la maladie dans le jeune âge.

a. — Dans une première période, qui est aiguë, il y aurait, suivant Legendre (Revue méd., 1843), des accidents convulsifs légers vers les yeux, du strabisme, l'ab-

sence de vomissements et de constipation, des contractures des extrémités, et de accès convulsifs de plus en plus fréquents et violents, de l'assoupissement, de l'étasion de la sensibilité cutanée dans les derniers temps, sans symptômes de paralysie. MM. Barthez et Rilliet ont cependant cité un fait d'hémiplégie. Il considèrent d'ailleurs l'ensemble des symptômes comme devant se confondre nécesairement avec ceux d'autres maladies cérébrales, et même comme faisant souvent défaut dans cette première période.

b. — Dans la seconde période, lorsque l'affection, se prolongeant, est devenue chronique, le caillot s'est transformé en kyste séreux. Ce kyste se développe et poduit les symptômes d'une hydrocéphalie, dont la cause n'est pas facile toujours i déterminer. L'ette hydrocéphalie peut, en effet, être due à des tubercules mi d'autres tumeurs cérébrales. Le volume considérable de la tête, a-t-on dit, aux & précédé de convulsions s'il y a eu d'abord hémorrhagie méningée. Mais il en est de même dans les cas de tumeurs; et même la fréquence des convulsions est pla grande dans cette dernière circonstance. Ces convulsions, comme antécédent distinc tif, n'ont donc pas grande valeur. MM. Barthez et Rilliet ont fait remarquer que à considération de l'âge de l'enfant fournissait un caractère différentiel important estre les deux genres d'hydrocéphalie, puisque avant l'âge de deux ans il est estrèmment rare d'observer des tubercules cérébraux. Dans les deux premières annés, « devra donc plutôt croire à une hémorrhagie comme cause de l'hydrocéphalie. Lmêmes auteurs n'hésitent pas, en présence de l'importance du diagnostic en parscas, à proposer l'emploi des ponctions exploratrices, qui peut, dans le cas d'hémorrhagie initiale, donner issue à du sang, à de la sérosité albumineuse, ou him i un liquide sanguinolent, comme dans un cas où l'opération a été plusieurs los pretiquée par M. Rufz (Gaz. méd., 1841).

On est peu surpris, en présence de ces nombreuses incertitudes de diagnosic, que l'hémorrhagie des enfants ait été, suivant la prédominance de tels ou tels qui ptômes, confondue avec les convulsions essentielles et les tubercules cérémas, avec la méningite et le ramollissement cérébral.

Le pronostic de l'hémorrhagie méningée est très-grave chez l'enfant comme des le vieillard. Cependant, chez l'enfant, la forme chronique qui s'accompazza d'augmentation de volume de la tête est peut-être moins fâcheuse, attendu qu'il est probable que certaines guérisons d'hydrocéphalics qui ont été publiées peutes lui être attribuées.

# D. Hénorrhagie méningée rachidienne (hématorachis).

Cette affection peut s'observer isolément de l'hémorrhagie méningée cérébra'. I une douleur vive, et ordinairement subite, dans une étendue variable du rachis s' joignent des convulsions, de la roideur, de la contracture, soit des membres intrieurs seulement, soit de la partie postérieure du tronc, soit des autres parties de corps; parfois il y a un véritable tétanos. Ces symptômes varient peu, que l'éparchement sanguin soit intra ou extra-méningé. La sensibilité est parfois émouse: (Boscredon, Thèse, 1855); une fois M. Luys l'a trouvée obtuse d'un côté du corpavec légère faiblesse dans les mouvements, tandis qu'il y avait hyperesthèsie excesive au niveau du côté opposé (Recueil des trav. de la Soc. méd, d'observ., t. l'Parmi ses causes les plus positives, on a signalé les violences extérieures, les chuées surtout. Cette affection est en général promptement mortelle.

#### E. Hémorrhagies intra-péritonéales.

Ces hémorrhagies, dont l'anatomie pathologique a aujourd'hui bien déterminé le siège, occupent le cul de-sac utéro-rectal, qui est la partie la plus déclive de la grande cavité péritonéale. Ce n'est que dans des cas très-exceptionnels et qui échappent à toute appréciation exacte pendant la vie, que le sang épanché dans le péritoine ne vient pas s'accumiler dans le bassin. Après la publication de la thèse de M. Vignès (1850), qui ne représentait nullement à cet égard l'opinion de M. Nélaton, comme on l'a pensé d'abord, on a cru pendant un certain temps (comme pour les hémorrhagies intra-arachnoïdiennes) que ces épanchements sanguins intrapelviens s'effectuaient sous la séreuse; mais des recherches plus précises ont démontré qu'elles étaient intra-péritonéales, et que les cas rares d'hémorrhagies sous-séreuses n'avaient qu'une secondaire importance, comme on le verra plus loin.

Les hémorrhagies intra-péritonéales ont une origine très-complexe. C'est ce qui fait que chaque observateur a pu élaguer de l'ensemble celles qui ne rentraient pas dans le cadre de ses recherches, attachant à certains groupes de faits au détriment des autres une importance plus particulière. De là les points de vue disparates sous lesquels la question a été envisagée à propos d'un phénomène important de ces hémorhagies : l'hématocèle. Il sussit, en esset, de rappeler les leçons de M. Nélaton, les hèses de MM. Viguès, Prost, Fenerly, Aug. Voisin (De l'Hématocèle rétro-utéine. Paris, 1860; in-8°, avec 1 pl.), Devalz; les notes ou mémoires de MM. Laugier, Gallard, les leçons de M. Trousseau, les traités de MM. Scanzoni, Aran, Becpuerel, Nonat, et la Clinique des maladies des femmes, de MM. Bernutz et Goupil 1, 1860), pour justifier mon assertion. Au milieu de cette masse de travaux. uxquels viennent encore se joindre une foule de faits particuliers très-importants. relle marche suivre pour traiter la question de diagnostic pratique? On pourrait re embarrassé si, au lit du malade, on ne devait pas faire abstraction de toute éorie. Il faut partir, en effet, des phénomènes observés pour arriver à la distincm d'origine, but principal du diagnostic, mais non son point de départ.

Avec MM. Bernutz et Goupil (Clinique des maladies des femmes, t. 1), je conlère l'hématocèle comme un épiphénomène de ces hémorrhagies et non comme une aladie particulière. Mais l'hématocèle constitue un état pathologique complexe par s caractères, par sa marche et même par ses complications, au même titre que l'amie, par exemple. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner, selon moi, de la dénominan particulière donnée à l'hématocèle, ni des travaux dont elle a été spécialement bjet, et dont je n'ai pas à discuter ici la valeur.

1º Éléments du diagnostic. — Les hémorrhagies intra-péritonéales ayant esque exclusivement leur origine dans l'appareil génital féminin, c'est chez la nme qu'on les constate à peu près constamment.

Quelle que soit la cause de ces hémorrhagies, il faut considérer qu'elles se font us une cavité séreuse éminemment irritable, que la quantité de sang épanché ordinairement considérable, et que l'épanchement lui-même présente des parti-larités très-importantes. De là trois groupes de données diagnostiques.

A un premier groupe appartiennent les signes d'une péritonite à invasion souvent ite, caractérisée alors par une douleur qui ne manque jamais, vive, parfois oce, dans un point de l'abdomen (ordinairement dans la région inférieure), par

l'altération profonde des traits, des nausées ou des vomissements, une fièrre intere — A un second groupe se rapportent les phénomènes des hémorrhagies plus on moins considérables: affaiblissement rapide, refroidissement surtout aux extremtés, pâleur mate de la peau et des muqueuses, défaillances, syncope, etc., phinomènes qui sont parfois suivis de mort. Lorsque cette terminaison rapideme: funeste n'a pas lieu, il peut ne résulter de l'hémorrhagie (alors graduelle) qu'un anémie croissante plus ou moins profonde. — Enfin le troisième groupe de danées se compose des phénomènes qui résultent d'une tumeur sanguine intrapelvienne (hématocèle).

Ces différents symptômes ou signes se combinent entre eux de différents mières. Tantôt ils se groupent ou se succèdent avec une rapidité qui les sait ce stater simultanément; tantôt les signes de péritonite par perforation prédominent tantôt ce sont les signes d'une hémorrhagie interne; d'autres fois enfin l'inflammation du péritoine et les flux hémorrhagiques sont tellement atténués dans le expression symptomatique, qu'il n'y a qu'une douleur relativement peu vire comes signe de péritonite, et une anémie lentement croissante; puis la tumeur sangure ou liématocèle, attire principalement l'attention de la malade ou du médecia.

La constatation de cette tumeur intra-pelvienne constitue la particularité per importante du diagnostic. Elle succède ordinairement avec plus ou moins de redité aux accidents hémorrhagiques et inflammatoires du début, et persiste toper pendant un temps plus ou moins long : quatre mois en moyenne (Voisin). Live lution se fait rarement en six semaines ; plus souvent elle dure trois, quatre mois et plus. La rupture qui s'effectue par le rectum, le vagin, et plus rareme dans le péritoine, est moins fréquente que la résorption. Je reviendrai sur l'entende de la tumeur dans ce qui va suivre, où je m'occuperai aussi des nombreuses de nées complémentaires du diagnostic.

2º Inductions diagnostiques. — Des accidents subits de péritonite, accompandes signes généraux d'une hémorrhagie interne, et auxquels s'ajoute bienis chématocèle, constituent un ensemble probant pour le diagnostic des hémorrages intra-péritonéales. Mais les symptômes ne sont pas constamment aussi complete à cet égard il y a une distinction première à établir, qui est celle-ci : il y a ou le a pas de tumeur sanguine ou d'hématocèle.

S'il n'y a pas de tumeur, ce qui arrive lorsque le sang est disséminé dats la domen sans y être enkysté, il est presque impossible de formuler le diagnatification que les phénomènes subits de péritonite et d'hémorrhagie interne qui a térisent les accidents ne soient parfaitement accusés, et qu'ils ne se montret des conditions d'antécédents particuliers qui seront rappelés plus loin; car la cidence de ces antécédents particuliers qui seront rappelés plus loin; car la cidence de ces antécédents rend au moins très-probable l'épanchement sangun servitonéal. L'absence de tumeur tient à ce que l'on examine la malade à une que trop voisine de l'invasion, avant que l'hématocèle ait eu le temps de se forme, bien à ce que les phénomènes sont immédiatement si graves que la mort en etradement la conséquence. Dans cette dernière circonstauce, on a pu croire à un consonnement, comme l'a démentré M. Aug. Voisin qui, dans son intéresset vrage sur l'hématocèle rétro-utérine (1860), n'a pas négligé l'étude des épacés ments sanguins non cukystés.

La tumeur sanguine est formée lorsque l'épanc' ement sanguin est existé ?

les produits plastiques que sécrète secondairement autour de lui le péritoine enflammé. Or, lorsque cette tumeur existe, le diagnostic acquiert immédiatement par cela même un degré de très-grande probabilité, sinon de certitude. L'hématocèle a, en esset, des caractères particuliers qui la font distinguer le plus souvent des autres tumeurs intra-pelviennes, et elle se montre dans des conditions souvent spéciales qui, rapprochées des signes physiques, forment une somme de preuves réellement convaincantes.

La tumeur intra-pelvienne arrive souvent à son volume définitif dès les premiers jours, ou n'y parvient, dans quelques cas rares, qu'au bout de quinze jours à un mois, ce qui tient à la lenteur de l'hémorrhagie ou à la succession de plusieurs hémorrhagies (Aug. Voisin, ouv. cité); elle s'accompagne de douleurs expulsives comparées à celles de l'accouchement. Cette tumeur, qui se constate surtout par le toucher vaginal, remonte presque toujours au-dessus du pubis. Suivant M. Aran (Lecons sur les mal. de l'utérus, 1860), la paroi abdominale est quelquesois soulerée par la tumeur, qui forme une espèce de méplat très-saillant, surtout dans l'expiration. A la palpation, on constate que la tumeur remonte plus ou moins haut vers l'ombilic, en s'étendant plus particulièrement à droite ou à gauche, et s'avançant plus ou moins dans les sosses iliaques; à la surface dé cette tumeur se dessine quelquefois sur la ligne médiane, immédiatement au dessus du pubis, une autre tumeur arrondie formée par l'utérus refoulé par l'hématocèle. Sa consistance est très-variable; selon M. A. Voisin, elle est plus molle et plus rénitente vers le début, tandis qu'il s'y forme des bosselures, des reliefs, des noyaux durs, arrondis, à mesure qu'on s'éloigne de l'invasion. Une fois on a constaté la crépitation des caillots sanguins (Puech, Thèse. Montp., 1858). Cette tumeur est immobile ou présente une certaine mobilité. On constate au toucher vaginal qu'elle occupe la partie du bassin postérieure à l'utérus, refoulant én avant et en haut le col de cet organe contre la symphyse pubienne, et le rectum en arrière, distendant le vagin et occupant toute la largeur du canal pelvien, ou se portant plus d'un côté que de l'autre. La palpation abdominale et le toucher vaginal combinés, permettent d'affirmer que la turneur sus-pubienne est la même que la turneur vaginale. Le spéculum montre quelquesois que la muqueuse vaginale est violacée; mais c'est une particularité reconnue sans valeur. Le toucher rectal démontre la compression du rectum, d'où résulte sans doute la constipation observée. La compression de la vessie, des ners et des veines du bassin par la tumeur, explique aussi le ténesme vésical, les douleurs, les engourdissements et l'ædème des membres inférieurs, que M. A. Voisin

L'hématocèle peut être confondne avec des tumeurs de dissérente nature. Mais il est clair qu'on ne doit admettre la possibilité de cette consusion que pour les tumeurs rétro-utérines resoulant le col de la matrice en avant et en haut, contre le pubis.

Ces tumeurs, malgré cette restriction, sont encore assez nombreuses. Mais si l'on excepte les phlegmons rétro-utérins, qui ne sont, comme l'ont démontré MM. Bernutz et Goupil (Arch. de méd., 1857, t. IX), que des péritonites du cul-de-sac utéro-rectal, il n'est pas une seule tumeur qui n'ait un début et une marche tout différents de ceux de l'hématocèle. Celle-ci a une invasion ordinairement subite, aiguë, et elle se développe plus ou moins rapidement après que la maladie a pré-

senté les caractères d'une péritonite hémorrhagique; tandis que la marche lent, insensible et essentiellement chronique d'un certain nombre de tumeurs est tra différente pour ne pas saire éviter la consusion. Tels sont : les kystes de l'oraire tombant dans l'espace rétro-utérin (P. Dubois); les kystes hydatiques dévelopédans le même espace (Charcot); les tumeurs fibreuses de l'utérus (Engelharit. Thèse. Strasb., 1856); la rétention des matières fécales (Marrotte); la rétronsion ou la rétroslexion de l'utérus. Une tumeur due à une grossesse extra-utrit pourrait peut-être laisser plus facilement dans le doute; mais l'étude des anticidents, ici encore, pourra faire éviter l'erreur.

Cette étude des antécédents et la filiation des premiers phénomènes de l'hénor rhagie, non-seulement peuvent servir à diagnostiquer l'hématocèle et à la distinue des autres tumeurs intra-pelviennes, mais encore à en déterminer l'origine penila vie. C'est ce que MM. Bernutz et Goupil ont fait remarquer, en insistant sur la ve leur des anamnestiques en pareille circonstance. Malheureusement cette queste d'origine est des plus controversées, en raison des théories diverses que l'on a rocci déduire des faits. Néanmoins si l'on tient compte de ceux qui ont une significate précise en dehors de toute théorie, on peut admettre, avec M. Bernutz, que les morrhagies intra-péritonéales ont lieu par rupture de vaisseaux ou d'organe, p rétention des règles, par fluxus pathologique des organes génitaux, en mou. provisoirement à ces trois divisions celle des hémorrhagies par exhalation M. Bernutz, qui n'a tenu compte que des hémorrhagies ayant leur origine du ! système utérin, a nécessairement négligé un certain nombre de causes que je fai rentrer dans le cadre qui précède, en exposant les particularités qui peuvent de ou moins bien servir à distinguer ces divers genres d'hémorrhagies intra-pirtonéales.

- a. Hém. par ruptures. Les anévrysmes intra-abdominaux, les various utéro-tubaires, l'ovaire ou la trompe altérés, un kyste de grossesse extra-utenx sont les lésions ou les organes dont la rupture produit des hémorrhagies intra-fortonéales. Ces hémorrhagies sont fréquemment assez rapides et abondants pour amener rapidement la mort. En dehors de la terminaison funeste, on obsert les symptômes des hémorrhagies internes, signe distinctif commun à ces hémorrhagies par ruptures. Quant à la détermination de l'espèce de rupture survenue, tantés arrive qu'en outre des symptômes d'hémorrhagie interne avec ou sans hématoris pien ne peut faire soupçonner la rupture, et tantôt au contraire qu'il existe des particularités qui mettent sur la voie de son diagnostic.
- M. Aug. Voisin a signalé la coexistence de varices des membres inférieurs ou à vagin, ou des hémorrhoïdes avec un flux cataménial abondant, comme constituant est forte présomption en faveur d'une hématocèle par rupture de varicosités veineux tubo-ovariennes, qui se produit aussi bien dans l'état de vacuité utérine que dans l'état de grossesse. Suivant M. Bernutz, on pourrait soupçonner que cette espèce de ruptur a eu lieu si la femme a eu des grossesses antérieures nombreuses, si le début de accidents a eu lieu brusquement à la suite de fatigues et d'efforts, en dehors d'un époque menstruelle, et s'il existe aux membres inférieurs et à la vulve des varice datant des grossesses antérieures, avec menstruation plus abondante et pesanteur pelviennes coïncidant avec des douleurs tensives dans les tumeurs variqueuses elépièures. Il y aurait certitude de la rupture variqueuses si, avec les signes précédents.

on avait constaté par le toucher, avant la production de l'hématocèle, une tumeur pâteuse, élastique (indiquée par M. Richet), occupant les parties latérales de l'utérus au moment des douleurs tensives dont les varices deviennent le siége après des fatigues ou vers l'époque menstruelle.

Les ruptures de l'ovaire ou de la trompe anatomiquement lésés (condition généralement admise comme indispensable), ne sauraient être précisées pendant la vie. On peut bien soupçonner qu'il y a une rupture, mais, sans aller plus loin, l'hémorrhagie pouvant provenir aussi bien d'une rupture de veines variqueuses tubo-ovariques que d'une rupture de la trompe ou de l'ovaire.

Il y a cependant une exception à faire pour les ruptures dues à des grossesses extra-utérines, et donnant lieu à la production des hématocèles. M. Aran en a rapporté un exemple en 1853 (Soc. de Chirurgie). M. Goupil a démontré par des faits que l'hématocèle, en pareil cas, non-seulement peut dépendre de la rupture du kyste setal tubo-ovarien (Bernutz et Goupil, ouv. cité), mais encore de la rupture de varicosités ovariques éloignées du kyste setal. Il y a plus, M. Goupil a établi qu'il était possible, dans un certain nombre de saits, de remonter à la cause de ces hématocèles en constatant l'existence de la gestation anomale (V. Grossesse extractérine, p. 423).

Cette cause d'hématocèle serait plus sréquente qu'on ne le pense généralement. Cependant on ne saurait admettre, avec MM. Viguès et Gallard, que l'hématocèle est toujours une grossesse extra-utérine, moins le produit de la conception, ou avec ce produit lui-même. Il est évident que cette théorie, de même que toutes les autres, n'est déduite que d'une catégorie limitée de saits, suivant la juste remarque de M. Bernutz, et par conséquent qu'elle ne saurait être adoptée, les saits étant trop variés dans leur origine pour servir de base à une théorie générale de la genèse des hématocèles.

- b. Hém. par rétention des règles. Cette cause d'hémorrhagies intra-péritonéales, soutenue et bien démontrée (à mon avis) par M. Bernutz (ouv. cité), est toujours précédée des signes de la rétention des règles, que je ne rappellerai pas ici (V. Rétentions), et qui sont des antécédents de nature à révéler la cause de l'hémorrhagie. Avant la production de l'hémorrhagie, on évitera de prendre la tumeur hypogastrique régulière et ordinairement centrale, résultant de la rétention du sang des règles dans l'utérus distendu, pour une hématocèle intra-péritonéale, dont la tumeur est irrégulière et principalement latérale.
- M. Bernutz a signalé un autre fait très-important : c'est la production de l'hématocèle après une opération tardive ayant eu pour résultat l'incision des obstacles qui produisaient la rétention. Il explique cette hémorrhagie par les contractions utérines provoquées par l'évacuation artificielle, et qui chasseraient le sang dans le péritoine aussi bien qu'au dehors. Mais, quelle que soit l'explication, le fait me semble démontré par les observations que rapporte M. Bernutz (ouv. cité), et dans lesquelles on voit avec surprise le grand nombre des terminaisons fatales par hémorrhagie intra-péritonéale, qui ont été la conséquence de l'incision tardive de l'hymen imperforé, alors que la distension utéro-tubaire était déjà considérable.
- c. Dans les hémorrhagies par congestion ou fluxus pathologique des organes génitaux, il y a un phénomène antérieur et actuel caractéristique : ce sont des métrorrhagies, dans le cours desquelles se produisent ordinairement les accidents

d'hémorrhagie intra-péritonéale. C'est surtout dans les faits de cette espèce que l'on a constaté plus spécialement les hématocèles en tant que tumeurs sanguines du calde-sac rétro-utérin. Et que l'on remarque bien que l'hématocèle se produit alors, quelle que soit la nature de la métrorrhagie préexistante (Bernutz), que cette métrorrhagie soit due à une grossesse normale concomitante (Nonat), à une grossesse extra-utérine (Goupil), consécutive à un avortement (Barlow), à un accouchement à terme (West), ou symptomatique d'une affection générale : d'une fièvre érupine (Scanzoni), de chlorose ou d'anémie (Trousseau).

Je dois rappeler que si beaucoup d'observateurs considèrent comme pathologique les métrorrhagies qui se compliquent d'hématocèles, d'autres pensent que la post menstruelle normale suffit pour provoquer cette dernière complication, si l'orde a détache de l'ovaire sans qu'il y ait adaptation suffisante du pavillon de la trompe se cet organe (Nélaton, 1851; Laugier, 1855). Mais on a objecté à cette manière de voir que la quantité de sang fourni par l'ovaire est alors insignifiante, et qu'il se une lésion de cet organe pour expliquer une hémorrhagie abondante.

d. — Hém. par simple exhalation. — Cette origine des hémorrhagies intrepritonéales est encore douteuse, en dehors des cas de violences extérieures. Elle a de plutôt soupçonnée que démontrée dans deux faits d'hémorrhagie péritonéale noisement mortelle, survenue à la suite d'excès de coît (Tardieu). On crut, dans ces deux cas, à un empoisonnement. Il ne faudrait pas se hâter d'ailleurs de croire à une hémorrhagie par exhalation, lorsqu'elle se produit à la suite d'excès de coît, car N. Se redey (Thèse, 1860) a rapporté un fait rapidement mortel dans lequel l'épandement de sang non enkysté était dû à la rupture de la trompe déjà altérée.

La distinction la plus importante des formes de l'hémorrhagie intra-péritonélest celle de ces hémorrhagies en enkystées et en non enkystées. On peut aussi leur apliquer la division que M. Becquerel a admise pour les hématocèles, et qui compred les formes foudroyante, subaiguë et lente (Traité clin. des mal. de l'utérus, 1839 M. A. Voisin admet une forme simple dans laquelle le sang se résorbe sur place et une forme compliquée souvent suppurante, dans laquelle le pus et le sang se front ordinairement un passage en dehors de la poche. Il est évident que l'on pourat multiplier beaucoup ces divisions, basées sur des particularités de l'hémorrhage.

Le degré de la lésion hémorrhagique, qui dépend de la quantité de sang que ché, influe nécessairement beaucoup sur la facilité du diagnostic, en produisant un hématocèle plus ou moins considérable. Quant aux complications, elles sont métiples. Ce sont : la péritonite, si fréquente qu'elle doit être considérée comme fasant partie du cortége habituel des phénomènes hémorrhagiques, et expliquant catains phlegmons consécutifs; l'anémie rapide ou lente; et enfin les raptars secondaires de l'hématocèle, soit dans le péritoine (où elles sont rapidement matelles), soit dans un conduit naturel, le vagin ou le rectum.

3º Pronostic. — La gravité des hémorrhagies intra-péritonéales ressort de l'étude diagnostique rapide que je viens d'en faire. Il en résulte que l'abondance de l'hémorrhagie, que l'altération plus ou moins marquée du sang épanché, que la sture de la lésion originelle, et enfin que certaines complications, peuvent prorque une issue funeste. Il en est de même de la ponction intempestive des hématocies dont la résolution spontanée a été trop fréquemment observée pour que l'on doir s'abstenir de toute ponction exploratrice ou autre. Cependant les ruptures spontanée

par le vagin ou le rectum sont suivies de guérison, à moins que des gaz ne s'introduisent dans le kyste par l'ouverture accidentelle.

## F. Hémorrhagies extra-péritonéales.

Des épanchements sanguins plus ou moins considérables au niveau de la vulve ont été depuis longtemps signalés sous le nom de thrombus, pendant la grossesse ou l'accouchement (Deneux, Hervez de Chégoin), et même en dehors de l'état puerpéral, comme conséquences de violences extérieures ou d'excès de coît (Velpeau). Il s'agit ici d'épanchements de sang plus profonds dus aux mêmes causes, et parmi lesquels on avait à tort compris certaines hématocèles rétro-utérines, ces hématocèles étant toutes intra-péritonéales.

Par leur petit volume et leur situation particulière, les épanchements sanguins dont il s'agit sont tout à fait distincts des hématocèles (Aran, ouv. cité). Tantôt ils ne consistent qu'en des lésions anatomiques insaisissables pendant la vie, et tantôt ils forment sur les côtés du vagin, dans le ligament large ou le tissu cellulaire du petit bassin, des tumeurs sous-muqueuses peu volumineuses qui sont infiniment plus rares que le thrombus de la vulve. On a bien vu quelquefois la tumeur sanguine occuper la paroi vaginale postérieure, mais son petit volume et les conditions dans lesquelles elle se produit, suffiraient pour la faire distinguer de la véritable hématocèle.

Une variété rare d'hémorrhagie extra-péritonéale est celle qui se fait quelquesois à l'intérieur même des kystes sœtaux extra-utérins (Goupil). On ne pourrait soup-conner cette hémorrhagie que si, la grossesse extra-utérine étant d'abord reconnue, on constatait un développement rapide de la tumeur, en même temps que les signes d'une hémorrhagie interne.

HÉMORRHAGIE CÉRÉBRALE. — V. HÉMORRHAGIES, p. 441.

**HÉMORRHOIDES.** — 1° Éléments du diagnostic. — Les principaux éléments du diagnostic des hémorrhoïdes pour lesquelles le médecin est habituellement consulté sont de trois sortes; ce sont:

La congestion hémorrhoïdale qui précède et le plus souvent accompagne les tumeurs variqueuses qui constituent les hémorrhoïdes;

Les tumeurs elles-mêmes;

Les flux ordinairement sanguins qui les accompagnent.

- Je rappelle simplement ces particularités, parce qu'elles sont ordinairement le point de départ des inductions du praticien.
- 2º Inductions diagnostiques. Je ne puis mieux faire que d'examiner d'abord successivement les trois particularités hémorrhoïdales que je viens de rappeler : congestions, tumeurs, sux.
- a. Lorsqu'un malade se plaint momentanément de gêne, de pesanteur et parsois de douleurs plus ou moins vives vers le rectum, en même temps que le pourtour de l'anus devient résistant, que les envies d'aller à la garde-robe sont fréquentes, et que la défécation est très-douloureuse, on ne peut à ces signes seuls que soupçonner une congestion hémorrhoïdale. Si, en effet, ils se montrent pour la première sois, ils peuvent tenir à un commencement d'instammation locale, ou bien à une névralgie; car, chez certains sujets, les hémorrhoïdes produisent une douleur vive et lancinante. Cependant en pareil cas, l'erreur ne saurait être de longue durée, attendu que la présence du sang dans la première garde-robe vient

ordinairement lever tous les doutes, et que, dans les cas les plus ordinaires, œ constate qu'il y a eu des antécédents semblables, et qu'il existe des tumeurs hémorrhoidales.

b. — Lorsque ces tumeurs sont extérieures, elles sont ordinairement accusées. le malade lui-même, et reconnaissables à la seule inspection: tantôt limitées, tath entourant complétement l'anus en bourrelet irrégulier et bosselé, d'un volume variable, comme celui d'un pois et au plus d'un œuf de poule; d'une consistant qui varie également depuis une flaccidité complète (hémorrhoïdes flétries) jusqu'une dureté prononcée qui s'explique par une tension congestive récente; leur obtait d'une petite tumeur pour occasionner au malade une douleur locale une qui augmente par la pression, ou même au simple contact, et qui rend insupportable la position assise.

Par le toucher rectal, on reconnaît les tumeurs hémorrhoïdales aux bosselure irrégulières et molles (à moins de tension congestive) qu'elles forment dans la partie du rectum voisine de l'orifice anal. Le speculum ani, dont on fait peu usait dans la pratique, permettrait de les voir.

L'existence des antécédents hémorrhoïdaux (congestions et hémorrhagies) le permettra pas de confondre les tumeurs hémorrhoïdales flétries avec des excussances de l'anus. Il en sera de même avec le cancer rectal, qui s'étend d'ailleur plus profondément et qui a une dureté squirreuse. Lorsque les tumeurs hémorrhoïdales sont congestionnées, tendues, et même enflammées, on ne saurait le prendre pour un phlegmon de la marge de l'anus, qui offre un point doulouren, rénitent, profond, en dehors de la marge de l'anus. Les polypes du rectum pourraient être confondus avec les tumeurs hémorrhoïdales, puisqu'ils sont ple fermes que ces dernières, et qu'ils ne présentent pas les alternatives d'intumescent et de flétrissure des tumeurs hémorrhoïdales.

c. — Les flux sanguins dus aux hémorrhoïdes sont le plus souvent d'une abradance médiocre, mais parfois assez considérables pour faire craindre pour la ve de malade. Le sang ordinairement noirâtre d'abord, puis rouge plus ou moins sonce s'écoule en bavant; mais au moment de la désécation il peut s'échapper par jet. On pourrait croire à une hémorrhagie d'une partie plus élevée de l'intestin (V. Hemorrhagies par l'anus).

Outre les flux sanguins, les hémorrhoïdes peuvent donner lieu à un suintemes purulent ou muco-purulent; mais c'est un fait rare. Les autres signes antéries ou actuels des hémorrhoïdes ne permettent pas d'attribuer cet écoulement han; une autre affection, à une ulcération rectale, par exemple.

Outre l'évolution des phénomènes antérieurs, comme on l'a vu dans ce qui précède, la constatation des causes des hémorrhoïdes vient au besoin, dans le ce douteux, aider au diagnostic. Les causes les plus manifestes sont : une constipute habituelle, la congestion menstruelle, une grossesse ou une compression de troncs veineux du rectum ou de la veine porte (Bouillaud).

Il faut encore tenir compte des formes de la maladie. Les hémorrhoîdes, en else sont sèches ou fluentes, internes ou externes. On a appelé régulières celles qui sont surviennent chez l'homme à des intervalles égaux, et irrégulières celles qui sont dans une condition contraire. Mais la régularité, tout à fait exceptionnelle, et

HEPATITE. 459

loin d'avoir l'importance que lui attribuaient les anciens. Il en est de même des hémorrhoïdes dites par eux constitutionnelles, et de celles qu'ils considéraient comme critiques, car leur légitimité ne nous est pas encore parfaitement démontrée.

Des nombreuses complications peuvent survenir dans le cours de cette affection, soit pendant les attaques congestives, soit en dehors de ces attaques. L'inflammation des tumeurs est parsois violente; la douleur est alors vive, insupportable, et peut s'étendre au périnée, à la vessie; les parties enslammées sont rouges, tendues, chaudes, et il survient quelquesois des abcès. On a encore indiqué comme complications: la phlébite, la chute du rectum, dont la muqueuse est entraînée au dehors par les efforts de défécation; la gangrène des tumeurs si, expulsées au dehors, elles sont étranglées et irréductibles; les fissures et les ulcérations; la constipation, qui devient secondairement un effet du volume considérable des tumeurs, après en avoir été souvent la cause principale; et ensin l'anèmie, qui est la conséquence des pertes de sang abondantes.

3º Pronostic. — Le pronostic est presque toujours sans gravité, surtout dans les cas les plus récents et dans ceux où une cause accidentelle, telle que la congestion menstruelle, la grossesse, une constipation peu rebelle, viennent à cesser. Cependant il faut apporter quelquesois une certaine réserve dans l'appréciation des suites de la maladie, car la trop grande abondance de l'hémorrhagie, qu'on ne saurait prévoir, est une circonstance sàcheuse et qui a pu parsois entraîner la mort. Il en est de même, dans les cas exceptionnels, de la gangrène prosonde et de la phlébite suppurative.

Quant à la suppression des hémorrhoïdes, à laquelle nos devanciers ont attribué les accidents pathologiques les plus divers, il y a eu de leur part sur ce point une exagération que les recherches modernes tendent a atténuer. Mais c'est un sujet qui demanderait encore de sérieuses investigations.

**HÉPATALGIE**. — V. Viscéralgies.

**HÉPATITE**. — Cette affection, endémique dans les pays chauds, se développe rarement dans nos contrées. Elle est aigue ou chronique.

#### I. Hépatite aigue.

- 1º Élèments du diagnostic. On a signalé comme symptômes de l'hépatite aiguë: un ictère plus ou moins intense; une douleur spontanée à la pression, au niveau de l'hypochondre droit, sourde, prosonde, parsois vive, lancinante, et pouvant s'étendre aussi à l'épigastre, au côté droit de la poitrine et jusque vers le cou et l'épaule droite; une augmentation de volume du soie, avec résistance et tension de l'hypochondre à la pression; vers les organes digestifs: anorexie, bouche pâteuse, soif vive, langue avec enduit au centre et pointillé vis à son pourtour, parsois sèche; quelquesois vomissements, hoquet; selles normales, ou diarrhée, ou constipation, et dans ce dernier cas selles décolorées; rarement il y a des troubles respiratoires, et une impossibilité du décubitus sur le côté gauche; urines soncées en couleur. En même temps, phénomènes généraux plus ou moins prononcées: pouls fréquent, parsois jusqu'à 140, rarement irrégulier, céphalalgie, agitation, et, vers la fin de la maladie, pouls petit et misérable, somnolence, délire, assiaissement, adynamie. Ensin il faut ajouter à ces symptômes ceux des abcès qui peuvent se former dans le soie et ceux de leur rupture dans dissérents organes.
  - 2º Inductions diagnostiques. Le diagnostic de l'hépatite est entouré d'obscu-

rités en raison du peu de constance des symptômes considérés isolément, de l'absence de tout signe pathognomonique, et en raison des complications qui peuvat survenir dans son cours. En tenant compte des travaux basés sur des faits him concluants d'hépatite et non sur des observations mal interprétées, la difficult de la question apparaît dans sa réalité pratique, soit pour le diagnostic de l'hépatite aiguë, soit pour celui de l'hépatite chronique.

Parmi les symptômes de l'hépatite, en effet, il n'en est pas un seul qui ne puise faire défaut. De plus aucun d'eux ne saurait être considéré comme propre à la maldie. Cependant M. Louis a parfaitement établi que la réunion d'un certain nombre de symptômes avait une valeur significative. On a, selon lui, bien des raisons d'a mettre l'existence de l'hépatite, si l'on constate l'ictère uni à la douleur de l'hyschondre, en dehors de toute autre assection aiguë; et tous les doutes sont levés s'il a eu une invasion fébrile, si les frissons se sont renouvelés, si la sièvre persiste due le cours de la maladie, si le foie devient volumineux, ou s'il y a seulement tensor notable de l'hypochondre (Mémoires, p. 402). Dans les faits où un abcès du soie x fait jour au dehors à travers les parois abdominales, ou par les intestins, par le bronches, l'hépatite se révèle pour ainsi dire d'elle-même si elle a été jusque-li méconnue. Le soulagement ressenti vers la région hépatique par suite de l'expulsa du pus est caractéristique, surtout si le pus est mélangé à de la bile ou à des de ments du tissu hépatique visibles au microscope. On ne pourrait confondre ce iscès qu'ave c ceux des voies biliaires; mais dans le cas de cholécystite suppurée, il y ordinairement des calculs mélangés au pus qui s'écoule par l'intestin ou par r abcès de l'hypochondre, et il a existé comme antécédents des coliques hépatique

Ces diverses considérations ne facilitent malheureusement le diagnostic que des un nomb re limité de faits. Il en reste toujours un très-grand nombre dans lesquéles difficultés sont grandes, surtout au début de la maladie.

Lorsque l'hépatite aiguë est déclarée, la marche antérieure des phénomènes on tribue quelq uesois à éclairer la question. C'est ce qui a lieu s'il est survenu d'abort des friss ons plus ou moins intenses, suivis de chaleur, se répétant le soir, de même temps, ou très-peu de temps après, la douleur de l'hypochondre et l'ider. comme l'a signalé M. Louis. — Parmi les antécédents étiologiques qui perrent aussi élucider le diagnostic se place en première ligne l'habitation d'un pays tràchaud, une blessure ou la contusion du foie, l'entérite chez les enfants (Legendre, et princ ipp lement la dyssenterie qui, ainsi que l'hépatite, s'observe dans les pays la chaleur et très-développée, l'humidité excessive, et les miasmes incessamme renouvelé s. Sulvant M. Dutroulau, l'hépatite qui survient dans ces conditions toujou rs précédée ou accompagnée de dyssenterie (Mém. Acad. de méd., t. II. et Tra ité des maladies des Européens. Paris, 1861, in-8°). Il résulterait de que des symptômes d'hépatite même douteux en toute autre circonstance, sopriront une signification positive s'ils surviennent dans le cours de la dyssenter comm e l'ont démontré en Algérie MM. Haspel, Catteloup, Cambay et Casimi Brou ssais. On explique la production de l'hépatite en pareil cas par le transfer des matiè res septiques de l'intestin au soie par les veines, qui aboutissent à la ver porte. Dans nos contrées, l'hépatite aiguë est quelquesois secondaire dans le cordes maladies chroniques intestinales et pulmonaires (Andral, Louis); mais c'el là plutôt un embarras qu'un secours pour le diagnostic.

HÉPATITE. 461

On conçoit, d'après ce qui précède, que l'hépatite aiguë puisse être aisément confondue avec plusieurs maladies qui ont avec elle des signes communs.

La congestion du foie donne quelquesois lieu à des douleurs vives, soit spontanées, soit à la pression, et en même temps à un développement de l'organe sans désormation, qui ont certainement été maintes sois rapportées à l'hépatite aiguë. Il sussit d'être prévenu pour éviter l'erreur; car l'affection d'où résulte l'obstacle au cours du sang et par suite la congestion du soie, est ordinairement sacile à constater; et dès lors on sait comment on doit juger les symptômes dont le soie est le siége. Ce sont habituellement, on le sait, les afsections du cœur, et plus rarement l'asphyxie incomplète que l'on rencontre en pareil cas.

La pneumonie droite franche présente des phénomènes locaux tout à fait spéciaux si on la compare à l'hépatite. Mais s'il s'agit d'une pneumonie avec ictère, fièvre intense, sans crachats caractéristiques ni signès stéthoscopiques bien accusés, et avec douleur vers le rebord des côtes, comme on en voit fréquemment chez les vieillards, ce n'est pas d'après la comparaison des symptômes que l'on pourra se prononcer pour une pneumonie, mais seulement d'après la considération de la rareté extrème de l'hépatite aiguë dans nos climats, et au contraire de la fréquence de la pneumonie dans la vieillesse.

La pleurésie aigué ne saurait être confondue avec l'hépatite. Cependant il faut faire une exception pour la pleurésie diaphragmatique qui s'accompagne d'ictère, et qui pour ait facilement faire croire à une inflammation du foie, dont elle ne se distingue guère que par l'intensité de la dyspnée, lorsque la matité caractéristique de ce genre de pleurésie fait désaut (V. Pleurésie).

Une autre affection avec laquelle il est facile de confondre l'hépatite est l'ictère grave, dans lequel l'intensité des symptômes généraux, jointe à la coloration ictérique des téguments, pourrait en imposer. Cependant l'absence de douleur au niveau du foie et l'absence de tout développement de cet organe, qui est plutôt atrophié en pareil cas, suffisent le plus souvent pour établir une démarcation entre les deux maladies.

L'instammation aigné des voies biliaires ou plutôt de la vésicule (CHOLÉCYSTITE), est ordinairement précédée de coliques hépatiques, et débute par une douleur très-vive dans l'hypochondre, douleur suivie d'ictère, de sièvre, et ensin d'abcès de la vésicule. Cette succession de phénomènes ne permet pas de croire à une hépatite.

Parmi les nombreuses affections susceptibles d'être encore confondues (mais moius facilement) avec l'hépatite, on a signalé la gastrite, la néphrite, le cancer et les hydatides du foie, la fièvre intermittente, et enfin une douleur névralgique ou musculaire siégeant à l'hypochondre. Mais il est évident qu'en pareils cas, on ne pourrait croire à l'hépatite qu'en se contentant d'un nombre trop limité de symptômes. — Ainsi dans la gastrite il y a une douleur avoisinant le foie et des vomissements, mais ceux-ci sont incessants, et il y a défaut de rénitence dans l'hypochondre. — Dans la néphrite intense du côté droit, la douleur et la fièvre pourraient en imposer pour une hépatite, si l'état des urines et les autres symptômes de la néphrite n'en éloignaient pas l'idée. — Le cancer du foie a un signe distinctif non équivoque qui le différencie de l'hépatite aiguë, c'est la déformation du foie, augmenté de volume et en même temps inégal et bosselé. — Les hydatides constituent une affection chronique qu'on ne saurait comparer à une hépatite aiguë; mais il ne faut pas oublier que les hydatides peuvent, par suite d'une inflammation de la poche qui les

contient, donner lieu aux signes d'une véritable hépatite. — Quant à la sièrre natermittente, on n'y pourrait croire momentanément, dans certains cas d'hépatite, que par la répétition journalière de frissons survenant le soir, surtout au début de la maladie. — Ensin j'ajouterai qu'il n'est possible de rapporter à l'hépatite une douleur névralgique ou musculaire siégeant au niveau de l'hypochondre droit que si l'es n'examine pas le malade avec attention.

En supposant l'hépatite aiguë diagnostiquée, son siège anatomique peut-il ère précisé? On a bien voulu assigner des groupes de symptômes particuliers à l'hépatite de la face concave ou convexe du foie; mais en établissant ces distinction, œ s'est plutôt laissé guider par des vues théoriques que par des faits bien obsenés, ainsi que l'a fait remarquer Valleix.

J'ai dit plus haut que la rupture des abcès du foie dans les voies naturelles réclait quelquefois la nature de la maladie. Doit-on considérer ces ruptures comme de complications? Quoi qu'il en soit, on n'oubliera pas que la collection purpleur peut s'ouvrir dans une cavité close (le péritoine, la plèvre, et même le péricarde, et causer rapidement la mort.

5º Pronostic. — L'hépatite aiguë est très-grave; cependant son pronosticnes pas toujours fatal. C'est surtout lorsque l'hépatite survient dans le cours d'une autre maladie, et quand l'inflammation se termine par suppuration, que la mort est craindre, à moins que le pus ne soit évacué spontanément ou par une opéraise chirurgicale, circonstance dans laquelle la guérison a été assez fréquemment observée.

## Il. Hépatite chronique.

L'histoire de l'hépatite chronique est à faire, surtout au point de vue du dignostic; car on ne peut considérer comme suffisantes pour la pratique les descritions souvent imaginaires qui en ont été faites par certains auteurs, et d'un suire côté, lorsque l'on veut consulter les observations, on constate sur ce point une par rie extrême.

Si l'on fait abstraction des symptômes généraux de l'hépatite aiguë, à laquille peut succéder l'hépatite chronique, on trouve que cette dernière est caractérisé pur des symptômes analogues, mais à marche lente. De plus, la douleur peut ici n'en qu'une simple gêne, l'ictère est plus rare; mais d'un autre côté, l'augmentation à volume du foie est constante et assez considérable pour dépasser de beaucoup pur fois jusqu'à l'os des îles) le rebord inférieur des côtes, en même temps que l'orgue conserve sa forme, à moins qu'il n'y ait un abcès sensible à la palpation. Quelque auteurs ont aussi considéré l'infiltration des membres, l'ascite, les hémorrhoides les épistaxis, les taches hépatiques, comme des signes de cette affection; mais il n'est pas démontré qu'ils fussent réellement sous la dépendance de l'hépatite chronique.

Lorsque l'augmentation de volume du foie, l'ictère et la douleur se rencontret à la fois dans une affection de longue durée, on ne peut guère admettre que l'exitence de l'hépatite chronique. Mais il est rare que ces signes soient réunis. Auss a-t-on confondu souvent avec l'hépatite chronique la simple hypertrophie du foie. la congestion sanguine, auxquelles on peut joindre l'abaissement, le cancer, le hydatides de cet organe, sans qu'il soit possible de rappeler, comme caractères differentiels, autre chose que des banalités ou des particularités parfaitement connues de ces différentes affections.

Le pronostic de l'hépatite chronique est très-grave, comme celui de toute affection hronique du foie. La guérison n'est guère possible que dans les cas de rupture l'abcès signalés à propos de la forme aiguë de l'hépatite.

HÉRÉDITÉ. — L'hérédité est un élément de diagnostic important lorsqu'elle st bien constatée, car elle peut mettre sur la voie du diagnostic ou donner plus de récision aux inductions que l'on tire des faits observés. Mais en général, on accepte rop légèrement dans les livres et par conséquent dans la pratique, l'hérédité comme hose démontrée, dans bien des circonstances où il peut n'y avoir qu'une identité l'influences extérieures amenant des effets semblables, ou une simple coîncidence le la même maladie chez les membres d'une même famille. Une statistique bien faite rourrait seule résoudre définitivement ce problème complexe, et deux pages de ses résultats vaudraient mieux que des volumes entiers écrits après une observation su-perficielle.

Quoi qu'il en soit, je dois faire remarquer que la recherche de l'hérédité par l'inerrogatoire demande quelques précautions. Elle est faite sans réserve ni ménagenents par certains médecins, qui ne craignent pas, lorsqu'il s'agit d'une affection
rave des ascendants, de faire soupçonner au malade qu'il en est lui-même atteint.
Lette manière d'agir est regrettable. C'est seulement lorsque la maladie est légère
quel'on peut sans indiscrétion interroger ouvertement sur l'existence de cette même
naladie parmi les membres de la famille. Dans le cas où il s'agit d'une affection
qui menace l'existence et dont la gravité est connue du malade, on doit chercher à
s'éclairer sur l'hérédité par des questions détournées et sans prononcer le nom de
a maladie.

Je ne discuterai pas la légitimité des très-nombreuses maladies qui ont été à tort ou à raison considérées comme héréditaires. Celles pour lesquelles l'hérédité (sans être absolue heureusement) est le mieux démontrée sont : le cancer, la tuberculisation, les scrosules, la goutte, le rhumatisme, la syphilis (transformée ou non), l'hémophilie, les affections organiques du cœur, l'emphysème pulmonaire, l'hémorrhagie cérébrale, l'aliénation mentale, l'état nerveux, le tremblement idiopathique, certaines affections cutauées.

HERNIES. — Quoique l'étude des hernies soit principalement de la compétence des chirurgiens, le médecin ne doit pas perdre de vue que les accidents pu'elles provoquent peuvent simuler des maladies internes, et que, par contre, des phénomènes attribués à l'une de ces dernières affections dépendent quelquefois d'une hernie méconnue. On a vu un étranglement herniaire simuler un choléra. Lorsqu'il existe des vomissements dont la cause est obscure, il faut toujours rechercher s'il n'existe pas une hernie qui en explique la production. La même recherche doit être faite lorsque les vomissements sont stercoraux, car l'arrêt du cours des matières lécales peut dépendre d'un étranglement herniaire aussi bien que d'une occlusion nterne.

Lorsque les accidents sont produits par une hernie inguinale ou crurale, le plus imple examen peut suffire pour mettre sur la voie du diagnostic; mais il n'en est as ainsi pour d'autres hernies plus rares, et en particulier pour certaines hernies le la ligne blanche (gastrocèle, le plus souvent épiplocèle). Elles ne sont pas touours visibles, ce qui indique la nécessité d'une exploration minutieuse de l'épiastre par la palpation. Ces hernies, non réduites, donnent lieu à des accidents dys-

peptiques et notamment à des vomissements rebelles (Chomel). De plus, M. Loum'a dit avoir constaté des petites hernies de ce genre qui eussent pu passer inaperques, et qui produisaient, chez un malade, une tristesse avec propension au sucide, et chez l'autre (un petit garçon) une douleur épigastrique augmentant aprèles efforts, l'exercice et les jeux. Ces accidents disparurent dès que les hernes furent maintenues réduites à l'aide d'un bandage approprié.

manière générale, est caractérisée d'abord par une éruption de vésicules inégles groupées sur une base enflammée et rouge d'un diamètre d'un à plusieurs entmètres, puis par des ulcérations superficielles et par des croûtes minces, jannière ou noirâtres, ou par des squames, ou simplement par une furfuration épilemique. La chute des croûtes est suivie de macules d'un rouge sombre disparaisse elles-mêmes bientôt. L'affection est rapide et ne se prolonge pas au delà d'une à deux ou de trois semaines au plus. Rarement l'herpès est précédé de symptone généraux.

2º Inductions diagnostiques. — Le diagnostic des différentes especes d'lege est facile lorsque les vésicules se groupent sur un fond rouge plus ou moins sulut et bien limité. On ne saurait alors le confondre avec l'eczéma dont les vésicules « plus fines, qui ne fait pas saillie, qui occupe un plus large espace. Mais les vésicules en esont qu'une période de la maladie, période si courte et si fugace, dans crussicions considérées comme de nature herpétique. En dehors des vésicules, a surtout les ulcérations, les squames ou les furfures, lorsqu'on les constale à mière vue, qui pourraient induire en erreur. L'erreur est d'autant plus immodé dans certaines circonstances, que, dans l'état actuel de la science, on n'est passer core suffisamment fixé sur la séméiologie exacte du genre herpès.

La question qui domine ici le diagnostic est celle du siège de la lésion herrèrlocale. La meilleure marche à suivre est donc d'examiner d'abord les herrès sur leur localisation particulière, et ensuite les espèces qui ont été admises d'arc d'autres caractères.

- a. Herpès des lèvres. Il a pour caractères particuliers la disposition à vésicules en groupes isolés au pourtour de la bouche, au niveau de la peau et de lèvres, groupes pouvant s'étendre sur les joues, les ailes du nez, le menton, h'élinterne des lèvres, la voûte palatine, et jusque dans le pharynx. Le liquide des résent d'abord transparent, puis lactescent ou jaunâtre, donne lieu, au niveau de la peri à des croûtes qui tombent vers le septième ou huitième jour. Cet herpès est prectoujours précédé d'un malaise fébrile d'un ou de deux jours; il accompagne set fréquemment le coryza, l'angine, la stomatite, la fièvre éphémère, et, sur l'M. Tourdes, il aurait été un symptôme remarquable dans l'épidémie de ménuré cérébro-spinale épidémique qu'il a observée.
- b. Herpès du prépuce. Il siège à la face externe ou à la face interne de repli cutané-muqueux. Il présente d'abord, comme particularité remarquable, résorption du liquide des vésicules, auxquelles succèdent non des croûtes, mais de squames ou une simple furfuration légère. De plus, l'éruption de la face interd du prépuce a des vésicules plus larges, extrêmement ténues, transparentes, d'esont suivies d'excoriations superficielles qui guérissent sans cicalrices d'estre de la face interded.

HERPÈS. 465

dissert par conséquent complétement des ulcérations syphilitiques. Lorsque l'herpès en se renouvelant suit une marche chronique, comme l'a signalé Biett, l'instammation plus prosonde rend le prépuce moins souple, plus rude, elle rétrécit beaucoup son ouverture, qui devient quelquesois comme cartilagineuse, et se sendille ou ser gerce avec douleur lorsqu'on veut le rameuer sur le gland.

c. — Herpès de la vulve. — Cet herpès, qui a été l'objet d'un très-bon mémoire de Legendre (Arch. de méd., 1853), a une plus grande importance que les précédents, parce que l'on peut facilement le confondre avec des lésions syphiliques, confusion dont les conséquences seraient toujours graves.

Selon Legendre, dont le travail me servira ici de guide, l'herpès de la vulve se présente sous deux aspects différents suivant qu'il est limité à un ou deux groupes le vésicules, ou qu'il consiste en un grand nombre de vésicules disséminées ou groupées.

Dans le premier cas, on observe rarement soit le groupe de vésicules qui marque e début de la maladie, soit le soulèvement bulleux que peuvent sormer l'élargissenent et la confusion des vésicules; très-souvent on est consulté lorsque l'érosion de a bulle pourrait donner le change et être prise pour un chancre si l'on n'était averti. - Quand l'herpès est plus étendu et occupe de nombreux points de la face interne et externe des grandes lèvres, et souvent même du périnée et de la marge de l'anus, il y a des cuissons brûlantes et des donleurs vives dans les parties génitales externes. surtout au moment du passage des urines et pendant la marche. On trouve les parues atteintes tuméfiées et rouges, et occupées par de nombreuses ulcérations qui peuvent s'étendre jusqu'aux cuisses et qui sont ordinairement superficielles, à fond grisatre, nettement découpées et de la largeur d'une petite lentille, à moins qu'elles ne soient réunies et alors plus étendues. Il en est qui ont des bords gonslés, taillés à pic par suite de ce gonflement, et qui simulent encore mieux des ulcérations syphilitiques. Heureusement que, dans la plupart des cas, on trouve en même temps des groupes de vésicules à liquide transparent ou lactescent, des vésicules réremment déchirées, des soulèvements bulleux de l'épiderme, ou enfin des croûtes brunatres du volume d'un grain de chènevis et recouvrant une petite ulcération sous-jacente. Pour rechercher ces signes caractéristiques, il faut tendre la peau et cffacer les plis et les rides au milieu desquels ils sont souvent cachés. Dans tous les cas de cette espèce, les ganglions lymphatiques de la partie interne des aines sont uméfiés et sensibles; ils acquièrent quelquefois le volume d'un petit œuf de pigeon u toucher.

L'ulcération herpétique peut faire saillie en se cicatrisant, et simuler des plaques muqueuses; cela est très-rare heureusement, car on ne pourrait éviter ici de méonnaître l'herpès si l'on n'avait pas suivi toutes les phases de la maladie.

La marche rapide de l'herpès est caractéristique : elle se termine par la guérison peu de jours. Les ulcérations perdent leur aspect grisàtre du jour au lendemain, il leur cicatrisation se fait en général en quatre ou cinq jours, sauf dans quelques as où elle se fait attendre dix, quinze jours et plus. Il y a loin de là à la marche si ente des ulcérations syphilitiques. — Il y a aussi des causes de l'herpès dont la connaissance favorise le diagnostic, comme l'époque menstruelle, la grosses c, les ourses longues à pied, la saison chaude pour les femmes obèses, et tous les frottenents répétés de la vulve (prurit, excès de coît, tentatives de viol, masturbation).

- d. Herpès tonsurant (Cazenave). Il siège au cuir chevelu, comme son non l'indique. Mais ce n'est pas une affection parfaitement définie, en ce seus qu'els rentre dans la teigne tonsurante de M. Bazin, et que cette affection n'a pas toujour le caractère vésiculeux, selon ce dernier observateur (V. Trignes).
- e. Herpès circiné. La même incertitude existe sur la nature vésculeus de l'herpès circiné, qui est caractérisé par des cercles érythémateux et sur lucir chevelu, au niveau de la barbe, du dos des mains (surtout de la druit, de la partie externe de l'avant-bras. Est-il une affection de cause interne tonjon identique, ou la simple conséquence de la germination d'un cryptogame microsopique dans les points où se manifestent les plaques herpétiques? C'est encore un question en litige. V. Parasitaires (affections) et Teignes.
- f. L'herpès iris est composé de cercles concentriques disposés en courde atour d'un centre vésiculeux, d'un blanc jaunâtre, et parsois de couleur distribute. pouvant varier du rose au rouge brun. M. Bazin considère cet herpès comme un simple variété de l'herpès circiné parasitaire, n'attachant aucune importance à la forme dite élémentaire des éruptions qui accompagnent les plaques arrondies.
- g. On doit admettre comme une variété d'herpès bien tranchée l'herpès fébrile aigu, qui débute par des symptômes généraux auxquels succèdent des phases d'éruption herpétique vésiculeuses bien caractérisées, se montrant simultament dans diverses parties extérieures du corps, ainsi qu'au pharynx, et se terminat us bout d'un septénaire environ par une exfoliation épidermique. J'en ai observé den cas à l'hôpital Beaujon et à l'hôpital Saint-Louis, ce dernier beaucoup plus généralisé, et coincidant avec un érythème noueux aux membres inférieurs. Il s'agissaide jeunes femmes, chez lesquelles les plaques herpétiques de l'isthme du gosier, camnées chaque jour, ne présentèrent aucune pseudo-membrane, bien qu'il existit alor des angines couenneuses. Ces faits me semblent être en opposition complète ave le théorie de l'angine couenneuse herpétique de M. Gubler (V. Departéair, p. 290.).

3º Pronostic. — Quelles que soient les variétés de l'herpès, et quelle que sui si durée, cette affection doit toujours être considérée comme bénigne.

HÉTÉROMORPHIE. — V. INSPECTION.

**HIPPOGRATIQUE** (FACIES). — V. FACE.

**HIPPURIE**. — V. URINES.

HOQUET. — Ce phénomène, qui résulte de la contraction subite et invaletaire du diaphragme, est un phénomène habituellement très-secondaire comme de ment de diagnostic. Il se montre chez les sujets nerveux, surtout chez les semes hystériques, et principalement à la suite d'émotions vives. Il se rencontre dans péritonite, dans les cas graves d'occlusion intestinale, de tympanisme abbainal, de cystite aigué, dans certaines coliques saturnines, dans la pleurésie du phragmatique, dans les fièvres graves.

On a vu le hoquet idiopathique se prolonger pendant des mois et des années, et devenir ainsi insupportable par sa persistance, qui a entraîné quelquelois un de périssement marqué.

HYDARTHROSE. — V. RHUMATISME (articulaire).

HYDATIDES. — Les recherches helminthologiques modernes parises avoir établi que les larves des téniadés constituent des vers vésiculaires ou cysiques les hydatides en un mot. Cependant on n'a pas encore saisi la tiliation qui pour si

467

exister entre l'embryon, l'hydatide, l'échinocoque, et le ver adulte ou parfait, qui représenteraient la filiation du développement complet de l'animal. Je n'ai pas à liscuter cette théorie; je la rappelle seulement parce qu'elle a simplifié la classication des acéphalocystes ou hydatides, qui constituaient pour Laënnec au moins rois genres différents: les acéphalocystes, les cysticerques et les échinocoques.

M. Davaine est l'auteur qui a le plus complétement étudié les hydatides au point le vue pratique, dans un excellent livre (Traité des Entozoaires et des malad. ermin., 1860) auquel je vais avoir recours pour la rédaction de cet article, où j'exaninerai d'abord les hydatides en général, et ensuite leur localisation dans les disséents organes.

### i. Hydatides en général.

ll importe de se rappeler que les hydatides développées dans les parenchymes sont ensemées dans un kyste qui les isole des parties environnantes, mais qui manque lans les séreuses. Le kyste principal est épais ou mince, suivant la structure des rganes qu'il occupe; il constitue une tumeur le plus souvent globuleuse, régulière, u plus ou moins bosselée, et contient fréquemment chez l'homme plusieurs hydaides, quelquesois en nombre très-considérable, parsois même plus de mille. La tuneur est alors énorme et peut égaler la grosseur d'une tête d'homme.

Ces tumeurs subissent des modifications importantes à rappeler. Le liquide dans equel nagent les hydatides, le plus souvent limpide et transparent comme de l'eau, eut ressembler à du pus, à du tubercule ramolli, ou avoir une teinte rougeâtre sang) ou verdâtre (bile). Il peut se résorber, et le kyste se resserrer et se durcir, en evenant athéromateux.

Les tumeurs hydatiques ne peuvent être diagnostiquées à leur début, et pendant ngtemps même, si elles ne gênent pas notablement les fonctions. Mais lorsque la meur est constatée, on aura lieu de croire, dit M. Davaine, qu'elle est formée par des Idatides, lorsque, existant depuis longtemps, développée lentement et ayant acquis n grand volume, elle n'a occasionné ni douleurs, ni tièvre, ni dépérissement dans monomie. On considérera, en outre, que la tumeur hydatique est ordinairement obuleuse, régulière, élastique; qu'elle donne un son mat à la percussion, et que ouvent on peut y sentir la fluctuation. Quelquefois elle est le siège d'un frémisseent particulier, dit hydatique, qui peut être regardé comme pathognomonique. e signe, indiqué d'abord par Blatin (1801), suivant M. Davaine, puis décrit et étué par M. Briançon dans sa Thèse (1828), et par M. Piorry (1828), consiste en le sensation de vibration ou de tremblotement que ressent une main exactement pliquée sur la tumeur, tandis qu'avec la main opposée on donne un coup sec et pide sur cette tumeur. L'auscultation réunie à la percussion fait entendre des viations plus ou moins graves, semblables à celles que produirait une corde de basse riançon). Quoique ce signe ait été perçu par M. Tarral (Journal hebd. de méd., 350, t. VII), par MM. Rayer et Brun, par M. Jobert dans un cas d'hydatide soaire, il est malheureusement très-rarement constaté. Il faudrait se garder de nsondre ce frémissement avec la crépitation qui se produit quelquesois dans les urses synoviales, et, comme l'a vu M. Davaine, dans les abcès froids divisés par s cloisons ou dont le foyer est disposé en bissac. On doit considérer comme excepnnel le tintement métallique entendu passagèrement à distance par M. Guilleain et se produisant dans un kyste hydatique (Gaz. méd., 1847).

- a En général, dit M. Davaine, l'absence de fièvre ou de douleur permet de le pas confondre une tumeur hydatique avec un abcès, l'absence de battements et lenteur de son développement avec un anévrysme, l'absence de douleur et d'aliention dans l'économie avec une tumeur cancéreuse. Le diagnostic devient plus difficile lorsque autour du kyste hydatique il est survenu de l'inflammation ou de suppuration : alors la douleur, les frissons et la fièvre peuvent faire croire a mabcès, le dépérissement à une tumeur cancéreuse, mais la marche de la tumeur a son grand développement avant l'invasion de la fièvre éclaireront le diagnostic.
- a Les kystes hydatiques étant fréquemment multiples, lorsque l'on aura constituent un organe l'existence d'une tumeur de ce genre, et que des symptoma à compression se manifesteront dans un autre organe inaccessible à l'exploration, sera présumable qu'il existe dans celui-ci un second kyste hydatique.

Dans les cas où la nature d'une tumeur volumineuse resterait indéterminé, k diagnostic pourra être éclairé par une ponction exploratrice faite avec un trost capillaire donnant issue à un liquide clair et limpide, qui par cela seul dem la soupçonner fortement l'existence d'un kyste hydatique.

Ce liquide a, en esset, des propriétés particulières qui le distinguent de celu de épanchements d'une autre nature. Ne contenant que des truces d'albumine, il ne coagule pas par la chaleur ou les acides (Redi, Dodart, Récamier), et comme renserme une quantité assez considérable de chlorure de sodium, les cristaux de sel deviennent apparents au microscope lorsqu'on laisse évaporer une goute diquide sur une lame de verre. M. Davaine sait remarquer que ces particulariene sont guère constatées qu'à une première ponction, le liquide hydatique du remplacé dans les suivantes par le sérum très-albumineux du sang, qui a transait dans le kyste pour remplir le vide qui s'est produit.

On peut reconnaître les mêmes caractères au liquide hydatique limpide qui el copulsé au dehors, soit à travers la peau, soit par les voies naturelles, et qui doit à régalement soupçonner l'existence d'une tumeur hydatique. Mais dans ces cas de ruptures, l'expulsion d'autres éléments hydatiques met plus facilement exer sur la voie du diagnostic et lui donne même la certitude. Ce sont : 1° des hybrides vésiculaires entières; 2° des débris membraneux de leur enveloppe; 3° les diagnosques ou leurs crochets.

L'expulsion des vésicules entières est pathognomonique. Il en est de mène leurs débris membraneux, mais à la condition de ne pas les confondre avec des de bris d'une autre nature; or, le microscope seul démontre qu'il s'agit d'hydatie les lambeaux, examinés à son aide sur leur tranche, montrent les lames superparqui les composent et qui se dessinent en lignes parallèles comme celles de la tract d'un livre (Davaine).

Mais le signe le plus important, en ce sens qu'on peut le constater avec le histides, dans le liquide qui en provient, ou sur les débris membraneux eux mère, ce sont les échinocoques ou leurs crochets. Les échinocoques se montrent à les nu sous forme de grains de semoule blanchâtres ou grisâtres, qu'il faut examos au microscope pour ne pas les confondre avec les granulations graisseuse in lées ou agglomérées que renferment, suivant M. Robin, certaines acéphalocues stériles. La forme falciforme et l'aspect corné des crochets, qui se détachent de nimal vivant ou qui restent agminés en couronne s'il est tombé en putréfaction, co

un signe microscopique qui, à lui seul, est aussi concluant, pour l'existence des hydatides, que la constatation de l'animal entier. C'est à M. Livois (Thèse, 1843) que l'on doit d'avoir signalé l'importance des échinocoques comme un élément du diagnostic.

L'expulsion des hydatides, soit à travers la peau par un abcès ouvert spontanément ou par une incision chirurgicale, de même que l'expulsion par les voies naturelles, soulève immédiatement la question du siège anatomique de la turneur. Ce siège est connu d'avance si l'on a diagnostiqué préalablement une tumeur qui s'afsaisse par suite de l'évacuation de son contenu, et si cette tumeur a pu être attribuée à un organe. Cependant, la tumeur étant constatée, il peut y avoir doute sur son siège anatoraique. Alors il faut tenir compte de la voie par laquelle s'est faite l'expulsion des hydatides, quoique cette donnée ait une valeur limitée. On sait, en esset, que l'expulsion par les voies respiratoires est due le plus souvent à des kystes intra-thoraciques, mais aussi à des kystes du foie, et plus rarement à des kystes de la rate, du rein ou du péritoine. De même les hydatides expulsées par l'anus et les voies urinaires proviennent ordinairement de kystes intra-abdominaux, mais on a vu exceptionnellement un kyste des poumons s'ouvrir dans l'intestin (Laennec). Le mélange au liquide ou aux débris hydatiques d'éléments anatomiques propres à certains organes est un signe qu'il ne faudra pas négliger de rechercher à l'aide du microscope, car c'est celui qui peut le plus sûrement indiquer l'organe occupé par le kyste.

Le pronostic des kystes hydatiques varie suivant leur situation et leur volume. Selon M. Davaine, les tumeurs de ce genre qui, ayant duré longtemps, ne s'accroissent plus ou même subissent un retrait appréciable, pourront être considérées comme en voie de guérison. Il en sera de même lorsqu'elles se seront ouvertes au dehors ou dans un organe en communication avec le dehors, et que leur volume tendra à diminuer. Elles sont au contraire très-graves lorsqu'elles occupent un organe important, si elles sont d'un grand volume ou multiples, et si les parois du kyste sont devenues cartilagineuses, si elles ont causé de l'amaigrissement ou l'inflammation d'un organe important. Elles sont mortelles quand la rupture se fait dans une grande cavité séreuse, ou lorsque, ouvertes dans une voie naturelle, les symptômes généraux s'aggravent, que les matières expulsées prennent une odeur gangréneuse, ou lorsqu'il survient une pneumonie (Davaine).

Pour compléter ce que j'ai à dire du diagnostic des kystes hydatiques, il me reste à signaler les dissérences qu'ils présentent, sous ce rapport, suivant les organes qu'ils occupent.

Les hydatides peuvent siéger dans les organes superficiels du corps, à la face, à la bouche, au col, aux bras, aux membres inférieurs, aux parois du tronc, ou se développer dans les organes profonds contenus dans les cavités splanchuiques. Dans cette dernière circonstance, la seule dont je doive d'ailleurs tenir compte, je négligerai les hydatides dont le diagnostic est impossible, comme celles qui sont contenues dans le crâne ou dans le conduit rachidien, et celles en rapport avec les organes de la circulation. Les hydatides du cerveau agissent comme les Tuneurs de toute autre nature, et les cysticerques, dont M. Davaine a pu réunir vingt-deux faits, agissent de même; toutefois o 1 doit tenir compte du volume plus petit et de la dissémination de ces vers vésiculaires, ce qui fait qu'ils peuvent exister longtemps

sans déterminer d'accidents notables. M. Calmeil et M. Davaine ont fait remaquer que jamais ils n'ont donné lieu à une paralysie des membres ayant que que durée.

Les hydatides internes développées dans la cavité thoracique et au nivem de organes abdominaux, m'occuperont donc seules, comme se révélant pendant la ve par des signes suffisants.

## II. Hydatides intra-thoraciques.

Si je comprends ici sous un même titre les hydatides du poumon et de la plème. c'est que, pendant la vie, le diagnostic ne saurait aller au delà de ce fait que la poitrine contient un kyste hydatique; et encore ce diagnostic est-il de la plus grade difficulté lorsque la tumeur siège à droite au-dessus du foie.

En supposant, en effet, qu'une tumeur intra-thoracique soit diagnostiquée (V. It-MEURS), dans la plupart des cas, il n'y a, comme signes positifs démontrant qu'I s'agit d'un kyste hydatique, que l'écoulement du liquide de l'hydatide à l'aide d'an ponction exploratrice, ou par suite d'une rupture dans les voies respiratoires, et le frémissement hydatique à la percussion, qui puissent éclairer le praticien d'une mnière certaine. Cependant, suivant M. Vigla, qui a publié un excellent mémoires les hydatides de la cavité thoracique (Arch. de méd., 1855, t. VI), on pourait, en tenant compte de tous les signes locaux, et par voie d'exclusion, arrivi diagnostiquer ces tumeurs. Mais ce diagnostic ne saurait jamais être que probab. la certitude n'étant résultée que de la ponction exploratrice dans le fait propri notre savant confrère, et tous les cas d'hydatides intra-thoraciques connus ivant été jusqu'à présent pris pour des épanchements pleurétiques (V. Tunevas: k me hâte cependant de dire, avec M. Vigla, qu'il y a des faits dans lesquels le dignostic n'a été erroné que par défaut d'attention de la part du médecin, qui pet arriver au moins à éloigner l'idée d'un épanchement et à reconnaître l'existent d'une tumeur.

C'est ce qui ressort du travail de M. Vigla, qui insiste sur la valeur séméologies de la dyspnée constante, progressive, sans symptômes généraux, sur la dilation inégale et partielle de la poitrine du côté affecté, avec matité procédant d'un port quelconque de la circonférence, sans niveau régulier, indépendante des lois de la pesanteur, pouvant s'avancer en pointe du côté opposé, avec absence de tout brut respiratoire au niveau de la saillie, avec refoulement des organes voisins, marche chronique, et durée très-longue dès le début.

En supposant que l'on arrive à la connaissance du kyste intra-thoracique par és signes suffisants, on ne saurait avoir la prétention de préciser s'il occupe le pource. la plèvre ou le médiastin. Il y a plus : on a contesté la possibilité de distinguer d'ux kyste intra-thoracique un kyste ayant son point de départ dans le soie ou dans le rate, et qui aurait envahi le côté correspondant de la poitrine. Cependant s'il ! è expectoration d'hydatides, il est clair que le mélange de la bile démontrera qu'il s'agit d'un kyste du soie.

# III. Hydatides intra-abdominales.

Les hydatides du soie sont incomparablement les plus fréquentes relativement i celles qui occupent les autres organes abdominaux, et au moins aussi fréquentes que celles de tous les autres organes de l'économie réunis, si l'on s'en rapporte aux relevés de M. Davaine (Ouv. cité, p. 376). On en a observé aussi dans les reins soi is

peuvent produire une pyélo-néphrite comme les calculs), dans le petit bassin, bien plus rarement dans l'ovaire, et exceptionnellement dans les parois de la matrice et dans les capsules surrénales. Si j'excepte les hydatides du foie et celles du petit bassin, dont je vais m'occuper en particulier, les autres hydatides des organes abdominaux ne méritent que cette courte mention, leur diagnostic étant subordonné à celui de la tumeur elle-même (V. Tumeurs intra-abdominales), ou à la constatation directe des hydatides expulsées ou de leurs éléments, comme je l'ai indiqué plus haut.

#### A. HYDATIDES DU POIE.

Les particularités que présente le diagnostic des hydatides du foie sont nombreuses; aussi les kystes hydatiques de cet organe sont-ils principalement ceux qui ont servi à formuler l'histoire générale des hydatides. M. Davaine a parfaitement résumé ce diagnostic (Ouv. cité, p. 461).

Le kyste hydatique du foie qui n'a pas encore acquis un grand volume, dit-il, est d'un diagnostic fort incertain; mais lorsqu'il est volumineux, la présence dans l'hypochondre droit d'une tumeur très-apparente, égale, qui s'est accrue lentement, sans beaucoup de douleur, sans jaunisse, sans ascite, sans fièvre, sans dépérissement général, ne peut guère appartenir qu'aux hydatides. — La tumeur hydatique du foie ne pourra guère être confondue avec un abcès, qui acquiert rarement un grand volume sans être précédé ou accompagné de douleurs et de fièvre. — Elle ne le sera pas non plus avec un cancer, qui ne forme pas une tumeur globuleuse et unie. — La tumeur de la vésicule biliaire pourrait plus facilement être prise pour une hydatide, si elle n'était constamment et presque à son début, accompagnée d'une jaunisse intense, de douleurs vives (Ouv. cité, p. 461).

Malgré ces signes distinctifs, il est des cas dans lesquels le diagnostic offre les plus grandes difficultés: c'est lorsque l'accroissement de la tumeur hydatique, plus rapide que d'ordinaire, est accompagnée de douleurs et de fièvre; lorsqu'une circonstance particulière, comme une violence extérieure, est venue en changer la marche; lorsque, par la compression qu'elle exerce sur les conduits biliaires, sur la veine porte ou sur la veine cave, la tumeur produit un ictère, une ascite ou un œdème des membres inférieurs, qui changent plus ou moins la physionomie ordinaire de la maladie; lorsque plusieurs kystes donnent à la tuméfaction de l'hypochondre un aspect inégal. Mais, dans ces différents cas, à défaut du frémissement hydatique, la ponction exploratrice avec un trocart capillaire pourra donner des indications précises sur la nature de l'affection du foie; mais, pour la pratiquer, il faut admettre que cette ponction soit exempte de dangers.

Les erreurs de diagnostic commises le plus fréquemment, sont celles qui résultent de l'envahissement des kystes développés vers la face supérieure du foie, et qui font croire à un épanchement pleurétique (V. Tuneurs intra-thoraciques). On a vu, en effet, le diaphragme et le poumon droit être refoulés jusqu'à la troisième ou la deuxième côte. L'énorme distension du kyste vers l'abdomen a quelquesois simulé une ascite.

Les accidents si variés de la rupture des kystes hydatiques du foie peuvent seuls mettre sur la voie du diagnostic dans les cas difficiles.

Ces signes ont été bien exposés par M. Cadet de Gassicourt (Thèse, 1856). Ils varient suivant le siège du kyste et les organes qui l'avoisinent. Cette rupture peut s'effectuer: 1° à travers les parois abdominales, où il s'établit sous les côtes ou

près de l'ombilic une fistule qui donne passage à des hydatides plus ou moins mélangées de pus, parfois pendant plusieurs années; 2º dans l'abdomen, soit dans le péritoine, soit dans l'estomac, les intestins, peut-être la vessie, soit enfin dans les voies biliaires, et (doit-on ajouter) dans la veine cave inférieure (Hérard, Sec. des Hóp., 1855); 5º dans la poitrine, tantôt dans le péricarde, tantôt dans la plèvre on le poumon. Je renvoie à ce que j'ai dit de ces ruptures à propos des hydatides en général.

Le pronostic des kystes hydatiques du foie est grave, cependant cette affection doit être considérée comme une des moins dangereuses de l'organe hépatique, la guérison pouvant avoir lieu par évacuation spontanée des hydatides, surtout par les parois abdominales et le côlon, ou par inflammation non suppurée du kyste, dont on doit sans doute rapprocher les faits de guérison par pénétration de la bile dans la cavié kystique, cités par M. Leudet (Soc. anat., 1855) et par M. Cadet de Gassicourt. La mort survient de ciuq manières différentes, suivant M. Barrier: 1º par compression extrême du poumon droit (?); 2º par inflammation du kyste; 5º par rupture dans le péritoine ou la plèvre (ou dans la veine cave inférieure); 4º par inflammation chronique des voies traversées par les hydatides expulsées (intestin, poumon ou par épuisement dû à la suppuration du kyste ouvert au dehors; 5º par oblitération des voies biliaires par des hydatides (Thèse, 1840.)

B. Hydatides du petit bassin.

M. Charcot a appelé l'attention sur les particularités remarquables que présenten les kystes hydatiques du petit bassin, en concluant des douze faits qu'il a réunis qu le tissu cellulaire sous-péritonéal est le siège de prédilection de ces tumeurs lub tiques. Ces kystes, snivant l'auteur, ne sont pas tout à fait rares et viennent [4] ordre de fréquence après ceux du cerveau et des poumons; ils coïncident, en conral, avec des tumeurs hydatiques dans d'autres organes; le plus souvent ils siere entre le rectum et le col de la vessie chez l'homme, et entre le rectum, le vagin ( l'utérus chez la femme; ils adhèrent aux organes voisins qu'ils refoulent et par l diffèrent des kystes de l'ovaire non adhérents; ils s'accompagnent, à une certain époque, de phénomènes de compression du rectum, du col vésical (d'où la consti pation et lischurie), ou de phénomènes inflammatoires locaux et généraux tendant l'expulsion des hydatides au dehors, avec tendance de rupture dans les condu muqueux, car M. Charcot n'a pas trouvé d'exemple de rupture dans le péritoin Une seule fois il a été perçu un frémissement hydatique dans la tumeur (Mém. de Soc. de Biologie, 1852, t. IV, et Gaz. méd., 1852). M. Davaine, qui a ria vingt-sept cas de cette espèce, dont plusieurs, il est vrai, n'ont été reconnus q l'autopsie, range les kystes hydatiques du bassin parmi les plus graves. Il n'a p que cinq cas de guérison.

HYDRARGIRIE. — On dénomme ainsi un véritable eczéma qui se dévelor sons l'influence du mercure employé à l'intérieur ou à l'extérieur. Cet eczéma ordinairement localisé à la partie interne des cuisses, au scrotum, aux aines et à partie inférieure du ventre. Les éruptions décrites en Angleterre par Alley com des hydrargiries malignes, n'étaient probablement que des scarlatines graves.

HYDROCÉPHALIE. — Depuis qu'il est bien établi que l'on décrivait trefois sous ce nom un certain nombre d'affections différentes, l'hydrocéphab perdu beaucoup de son importance. Elle est aiguë ou chronique.

L'hydrocéphalie aiguë est une maladie extrêmement rare, caractérisée plutôt car une manifestation anatomique reconnaissable après la mort, que par un ensemble de symptômes caractéristiques pendant la vie. On a reconnu, en effet, que la plupart des faits ainsi désignés n'étaient autre chose que des méningites tuberculeuses, et l'on a même été jusqu'à penser que l'hydrocéphalie aiguë pourrait bien n'être qu'un simple phénomène d'agonie prolongée. Les auteurs ne sont d'ailleurs pas l'accord sur les symptômes cérébraux que l'on doit attribuer à l'hydropisie intra-rânienne, et à plus forte raison sur le siège de l'accumulation de sérosité, qui a le lus souvent lieu dans les ventricules.

L'hydrocéphalie chronique, mieux connue que l'aiguë, a été bien décrite par M. Barthez et Rilliet (Traité des maladies des enfants, 1854, t. II). Lorsque et maladie survient après la naissance, elle peut succéder à une hémorrhagie ieningée intra-arachnoïdienne (V. p. 450). Alors la céphalalgie, les convulsions, coma, etc., symptômes de cette dernière affection, ont ordinairement précédé hydrocéphalie chronique, dont le développement est d'abord insensible et latent ins toute autre circonstance.

Le diagnostic n'est facile, en effet, que lorsque la tête a subi une exagération de lume par suite des progrès de l'épanchement séreux. L'augmentation d'étendue sos du crâne, leur amincissement, l'élévation et la proéminence du front par rapport sface qui paraît relativement rapetissée, l'écartement des sutures où l'on sent quelsois la fluctuation, constituent un ensemble de signes probants. Il s'y joint d'ailres d'autres signes complémentaires importants, comme ceux qui indiquent une apression de l'encéphale: obtusion plus ou moins complète de l'intelligence, ficulté de la station ou abolition des mouvements, sensibilité générale diminuée abolie dans une partie limitée, selon MM. Barthez et Rilliet, vue affaiblie ou perta ainsi que l'ouïe, parole difficile ou impossible. Avec cet ensemble de symmes, les fonctions nutritives sont intactes dans la plupart des cas.

Vers la fin de la maladie, qui peut s'arrêter à divers degrés de son évolution, puis le stationuaire jusqu'à l'âge de trente, quarante et même soixante-dix ans, on peut stater des vertiges et des vomituritions si l'on met le malade sur son séant, des vulsions ou de la contracture, et enfin, si la paralysie atteint les intestins et les iscles respirateurs, des évacuations involontaires, des étouffements, des inspivons incomplètes, ou une suspension momentanée de la respiration.

l'assection dure rarement moins d'une ou de deux années. Qu'il y ait ou non une norrhagie intra-arachnoidienne préalable, elle se développe ordinairement il'époque de la première dentition, à moins toutesois qu'elle ne soit congénitale. orsque l'hydrocéphalie chronique survient chez l'adulte, c'est ordinairement par e de l'existence d'une lésion organique, d'une tumeur intra-crânienne, et, suit Robert Whytt, cité par MM. Barthez et Rilliet, par la gêne ou l'obstacle apporté circulation veineuse de l'encéphale. Mais ici la résistance des os du crâne embe son ampliation, seul signe qui, joint à ceux que j'ai rappelés plus haut, c'estre à l'assaiblissement graduel de l'intelligence, de la sensibilité et de la myotilité, mettrait de diagnostiquer la maladie d'une manière satissaisante.

e développement de la tête par suite d'un rachitisme des os du crâne a été pris r l'hydrocéphalie chronique; mais MM. Barthez et Rilliet font très-bien remarque, dans le premier cas, l'intelligence, loin d'être affaiblie comme dans l'hy-

drocéphalie chronique, est au contraire souvent plus vive. — L'hypertrophie is cerveau a des signes trop incertains pour que l'on puisse les comparer à ceu orinairement plus précis de l'hydrocéphalie chronique.

Il n'est pas possible de diagnostiquer le siège anatomique extra ou intra-ventrolaire de l'épanchement de sérosité dans le crâne. Cela est fâcheux, car l'épanche ment intra-arachnoïdien est évidemment moins sérieux que celui qui distend le ventricules.

Quoique rárement mortelle en peu de temps, et pouvant se prolonger un grad nombre d'années, l'hydrocéphalie chronique est cependant toujours grave. Els offre beaucoup plus de gravité lorsqu'elle est intra-ventriculaire que lorsqu'elle saccède à l'hémorrhagie intra-arachnoïdienne. M. Léonard W. Sedwick a vu guénram enfant de deux ans par l'issue spontanée du liquide au dehors (The Lancet, 1856.

HYDROÉMIE ou Pléthore séreuse. — V. Anémie (p. 58).

HYDROMÉTRIE. — V. RÉTENTIONS et TUNEURS (abdominales).

HYDRONÉPHROSE. — V. RÉTENTION (d'urine).

HYDROPÉRICARDE. - V. Péricardite.

HYDROPHOBIE. — On doit toujours considérer l'hydrophobie comme us symptôme complexe, caractérisé par l'horreur de l'eau et des liquides, par la constriction spasmodique du pharynx que détermine la vue de ces liquides, et par le par une anxiété plus ou moins grande et des convulsions plus ou moins généralisées.

L'hydrophobie constitue un phénomène très-fréquent, mais non constant, de RAGE, qu'on ne saurait dénommer par conséquent hydrophobie rabique. On a recontré encore l'hydrophobie comme épiphénomène de la grossesse, de l'hydrode certaines maladies fébriles graves, d'æsophagite (Mondière), de fièrre peucieuse dite hydrophobique, et ensin comme symptôme d'empoisonnement par le septiques (V. p. 324).

Mais l'hydrophobie a surtout de l'importance comme névrose indépendant de toute inoculation virulente. Elle a été dite alors hydrophobie rabiforme ou non ribique, ou rage spontanée, et tous les symptômes pourraient être ceux de la vérialle rage, même jusqu'à la terminaison fatale. C'est une question que je discutera a mot Rage.

Étude complexe, il en est de même de leur diagnostic envisagé d'une maiori générale. Comme signes locaux communs des épanchements séreux qui constitue les hydropisies, on a bien la tumeur apparente qu'ils peuvent former, la fluctualme que fournit la palpation, le déplacement du liquide reconnu par la percussion, le bruit de flot ou de succussion que l'auscultation perçoit lorsqu'un gaz est joint ul quide, et enfin l'écoulement de ce liquide par la canule d'un trocart explorater mais ces divers signes ne sont pas constants, et ils se rencontrent aussi dans les canchements inflammatoires. On ne peut donc déterminer la nature hydropique ou minflammatoire d'un liquide dans les cavités viscérales (en supposant que la présent du liquide soit démontrée), qu'en tenant compte de l'ensemble des phénomènes antirieurs on actuels.

On recherchera avant tout s'il n'existe pas, comme origine de l'épanchement. \*\*cause générale d'hydropisies (alors multiples), comme une affection cardiaque. \*\*

albuminurie, une maladie fébrile (la scarlatine, et bien plus rarement la rougeole), une cachexie (V. Anasarque).

D'autres fois la cause de l'hydropisie est la compression d'un tronc veineux (ædème localisé), ou bien une maludie locale, comme l'obstruction des conduits de certaines cavités naturelles (vésicule biliaire, bassinets des reins, utérus). Enfin on a admis des hydropisies survenant dans les séreuses comme épiphénomènes de maladies particulières, ou comme conséquences de l'inflammation.

On comprend dans les hydropisies: l'hydrocéphalie, l'hydrorachis, qui ne peut se diagnostiquer que lorsqu'il existe un spina bifida, l'hydropéricarde (V. Péricabute), l'ascite, l'hydarthrose, suite de rhumatisme articulaire, l'anasarque, l'œdème. Il y a encore l'hydropisie de la vésicule biliaire, l'hydronéphrose, et l'hydrométrie, dont il est question aux mots rétentions et tumeurs.

HYMEN. — L'étude de l'hymen intéresse plus particulièrement le médecin légiste que le médecin praticien. Cependant, au point de vue clinique, il est quelquesois nécessaire, dans le doute d'une grossesse, de s'assurer s'il y a eu, oui ou non, rapprochement sexuel, et alors de tenir compte, comme preuve de ce rapprochement, malgré la conservation de l'hymen, du resoulement de ce repli au sond d'une espèce d'insudibulum opéré par le pénis au niveau du vagin (Tardieu).

Une autre question de pratique, qui se rattache à la conservation de l'hymen, est celle de l'obstacle qu'il oppose à l'exploration de l'utérus par le toucher ou à l'aide du spéculum. Il est évident que ce n'est qu'avec la plus grande réserve que le médecin doit se décider à inciser préalablement l'hymen. Il faut qu'il y soit autorisé par l'urgence; que la malade, atteinte d'une affection utérine grave, ne soit plus de la première jeunesse, et ensin qu'il ne voie que ce moyen, non-seulement de rendre l'exploration plus complète et moins douloureuse, mais encore de faciliter un traitement direct présumé efficace.

HYPÉRÉMIE. — V. Congestions.

HYPÉRESTHÉSIES. — Ge mot a été employé par les auteurs non-seulement pour exprimer une sensibilité excessive aux impressions venues du dehors, ce qui est son véritable sens, mais encore les véritables douleurs spontanées constituant les névralgies et les viscéralgies. C'est là une confusion regrettable qui rend difficile l'étude diagnostique des hypéresthésies.

Comme l'anesthésie, l'hypéresthésie cutanée, ou dermalge, peut être partielle ou plus ou moins généralisée dans les différentes parties du corps. L'exagération de la sensibilité peut d'ailleurs atteindre tous les organes sensibles, les sens (vue, ouie, odorat, goût), les muscles, les filets nerveux, et même les viscères.

Les conditions pathologiques de l'hypéresthésie sont assez variées pour que sa signification soit souvent difficile à déterminer, d'autant mieux qu'elle a été jusqu'ici très-incomplétement étudiée. Aussi me contenterai-je de les énumérer.

M. Durand-Fardel rappelle (Mal. des vieill., 1854) que l'exaltation de la sensibilité cutanée est fort justement mise par Récamier au nombre des signes caractéristiques du ramollissement cérébral, mais que ce phénomène appartient presque exclusivement au ramollissement qui débute graduellement, et non à ceux qui sont apoplectiformes. — L'hypéresthésie est un symptôme de la paralysie générale des alienés, et de l'alcoolisme chronique. — On la rencontre dans la congestion de la moelle (Luys, Recueil. de la Soc. d'observ., t. I), dans la myélite, l'hématorachis,

la méningite rachidienne, la méningite cérébro-spinale épidémique, où l'exdetion de la sensibilité serait extrême (et l'anesthésie très-rare), quelquesois dans la méningite tuberculeuse, dans laquelle l'anesthésie est au contraire commune. - L'hypéresthésie (jointe à l'aversion pour tout exercice) peut longtemps ètre k symptôme de l'ostéomalacie avant qu'apparaissent les déformations osseuses Belard). — Il y a exaltation extrême des sens dans la rage. — Les membres et la rigion spinale sont quelquesois le siège d'une hypéresthésie qui coïncide avec la prolysie diphthérique (Maingault). — Certaines lésions locales produisent des hypéresthésies également localisées : au cuir chevelu dans certaines teignes, su retum avec les oxyures, dans les parties atteintes de névralgies (indépendament des foyers douloureux). — l'autres névroses, comme la migraine, le tétam, s'accompagnent d'hypéresthésies diverses. Mais il n'est aucune affection dans laquelle les hypéresthésies soient aussi généralisées ou aussi variées que dans l'invitat. dans laquelle les phénomènes d'hypéresthésie les plus irréguliers peuvent se racontrer et alterner ou coıncider avec des anesthésies partielles. Cette coincidence de l'exaltation de la sensibilité dans un point, et de son obtusion ou de son ablition dans d'autres, est un fait qui se remarque aussi dans les conditions précédemment rappelées, mais qui n'a pas toujours été recherché avec soin par le auteurs.

**HYPERTROPHIES.** — On a décrit anatomiquement, comme une des particulière de maladies, l'augmentation de volume des organes par simple exertation de nutrition. Mais pendant la vie, on ne peut que constater l'augmentation de volume des organes, augmentation qui peut être due à toute autre cause qu'i mexcès de tous leurs éléments normaux. Il en résulte que la simple hypertrophe est très—difficile à déterminer au lit du malade, et que, lorsqu'on l'admet, me exprime plutôt son ignorance sur la véritable cause de l'accroissement de volume de l'organe qu'on ne reconnaît une hypertrophie réelle. C'est ce qui arrive, pe exemple, pour le foie ou la rate augmentés de volume.

Une double exception doit cependant être saite: d'une part, pour les hypertophies extérieures; d'autre part, pour les hypertrophies du cœur ct du col de l'air rus, les seules des organes internes qui soient caractérisées par des signes af sisants. On a bien essayé de tracer une description symptomatique de l'hypertrophie du cerveau, mais les signes en sont trop incertains pour avoir une valeur parter lière.

# I. Hypertrophie du cœur.

On rencontre rarement dans la pratique l'hypertrophie simple du cœur; le ple souvent elle constitue une lésion secondaire.

1° Éléments du diagnostic. — L'absence de douleur au niveau du cœur, de palpitations habituelles, de la dyspnée, de l'oppression; un soulèvement visit de la région précordiale à chaque battement du cœur, dont la pointe peut battre seisiblement plus en dehors et en bas du mamelon que dans l'état normal (V. Cæn. p. 193); une impulsion manifestement exagérée aussi à la palpation; une matte précordiale résistante et étendue, qui peut atteindre jusqu'à 10 et 12 centimère de diamètre, et qui rappelle la forme agrandie de cet organe; à l'auscultaion. l'obtusion des bruits du cœur, qui sont sourds, étouffés et ordinairement prolonce mais sans souffle propre à l'hypertrophie; un pouls au contraire large et [on, rè-

gulier, avec fréquentes congestions de la face, et avec ou sans troubles généraux de la circulation: tel est l'ensemble des signes attribués à cette hypertrophie.

2º Inductions diagnostiques. — Lorsque ces signes se trouvent réunis sans coincidence d'autres altérations du cœur, il est clair que leur ensemble met hors de doute l'existence de l'hypertrophie de cet organe. La matité étendue et à forme spéciale; la déviation de la pointe du cœur en dehors du voisinage du mamelon, lorsqu'il n'existe pas d'épanchement ou de tumeur du côté droit de la poitrine qui refoulent le cœur à gauche; l'énergie des palpitations, de l'impulsion de l'organe et du pouls, contrastant avec l'étouffement des bruits perçus à l'auscultation, ne peuvent laisser aucune hésitation au diagnostic. Mais si on les considère isolément ou en petit nombre, ces signes perdent presque toute leur valeur, et, ce qui contribue encore à leur donner de l'incertitude, c'est la concomitance d'autres lésions cardiaques et notamment de lésions valvulaires.

J'ai dit plus haut que l'hypertrophie du cœur était le plus souvent secondaire. Il en résulte que la constatation de l'une des maladies dont elle procède habituellement sera une donnée précieuse peur le diagnostic. Parmi ces maladies se trouvent d'abord les rétrécissements ou l'insuffisance des orifices du cœur, qui produisent l'hypertrophie cardiaque en nécessitant des efforts incessants de contraction de la part de l'organe. Il en est de même de l'emphysème pulmonaire, au cours duquel l'hypertrophie du cœur, signalée par M. Louis, s'observe le plus souvent comme lésion unique de l'organe, ainsi que l'ont démontré de nombreuses observations (Mém. de la Soc. d'observ., t. III). Des adhérences générales du péricarde ont été également considérées comme cause de l'hypertrophie qui m'occupe (V. Adnérences, p. 19); et enfin M. Larcher admet que cet état du cœur est normal pendant le cours de la gestation (Arch. de méd., 1859, t. XIII).

Les palpitations nerveuses de l'anémie en imposent souvent aux médecins pour une hypertrophie cardiaque, surtout lorsqu'ils examinent les malades par hasard et sous l'influence de l'émotion que provoque l'exploration. C'est un point des plus importants de la pratique; il me suffit de le signaler, car avec de l'attention on évitera cette grave méprise. L'erreur en pareil cas, s'il y avait la pléthore séreuse signalée par M. Beau, serait plus facile que dans l'anémie simple, parce que là l'impulsion exagérée du cœur, la matité étendue et la plénitude du pouls pourraient en imposer davantage.

Je dois rapprocher de ces saits ceux d'anémie ou de cachexie dite exophthalmique, dans lesquels l'excitation cardiaque et vasculaire est portée à l'extrême; mais ici la saillie des globes oculaires et le développement de la glande thyroïde qui accompagnent les palpitations lèveront ordinairement tous les doutes. — La surcharge graisseuse du cœnr pourrait être prise aussi pour son hypertrophie; mais si la matité est étendue dans les deux cas, en revanche il y a, dans le premier, une obésité générale exagérée, et une atténuation de l'impulsion qui empêchent la confusion.

Le siège-de l'hypertrophie, qui occupe presque constamment le cœur gauche, n'est pas facile à déterminer si elle a seulement envahi le ventricule droit. M. Bouil-laud a attribué à l'hypertrophie du ventricule droit: le siège des battements et de la matité à la partie inférieure du sternum, ainsi que des hémorrhagies pulmo-

naires, la turgescence des jugulaires et le pouls veineux. Mais il est difficile de ne pas croire alors à une lésion valvulaire, plus importante que l'hypertrophie ellemême.

Le degré plus ou moins prononcé de l'hypertrophie peut être établi par l'étendre de la matité et de l'impulsion, ainsi que par l'écartement de la pointe du cœux.

— Quant à ses formes, que l'on a admises au nombre de trois, suivant que la capcité des cavités reste la même, augmente ou diminue, elles ne sont pas toujour faciles à distinguer, sauf dans les cas où la dilatation est prononcée. — Cependant il est difficile de comprendre que les bruits clairs, la faiblesse de l'impulsion du cœu et celle du pouls, que l'on attribue à la dilatation des cavités (p. 281), puissent concider avec les signes contraires qui caractérisent l'hypertrophie. Selon M. Dechambre (Gaz. méd., 1844), ce qu'il y aurait alors de remarquable serait l'étendue de la matité et la plénitude avec état vibrant du pouls.

3º Pronostic. — Il est très-grave, malgré la possibilité de la guérison admis par Laënnec et par M. Bouillaud. Quoique lente, la marche de l'hypertrophie de cœur est incessante jusqu'à la mort, et le danger est d'autant plus grand qu'il ente d'autres lésions du cœur.

### II. Hypertrophie du col de l'utérus.

M. Huguier, dans un mémoire intéressant (sur l'allongement hypertrophique du col de l'utérus — Mémoires de l'Académie de médecine 1860, t. XXIV), et a cité deux variétés principales qu'il est nécessaire de rappeler comme causes d'enterde diagnostic.

1º Le col de la matrice forme, dans la cavité du vagin, une saillie cylindrok ou conoïde de 5 à 7 centimètres, dont l'extrémité libre s'approche de l'ouverter vulvaire sans changements dans le conduit vaginal. — Elle a été prise pour un abusement ou une descente de la matrice, pour un polype, un renversement chronque, un kyste folliculaire, un squirrhe du col ou une hydropisie de cette partie.

2° La précipitation ou la chute complète de l'utérus ne serait très-généralement autre chose, suivant M. Huguier, qu'une hypertrophie longitudinale de la portionation vaginale de l'organe, dont le corps et le fond sont restés dans la cavité pelvieux. bien que le vagin soit entièrement renversé et que la tumeur, pendante entre le cuisses, ait une longueur égale ou supérieure à celle de l'utérus à l'état normal.

HYPOGHONDRES. — Ces deux régions sont occupées principalement, la droite par le foir, et la gauche par la rate et le grand cul-de-sac de l'estoric, « ganes à propos desquels j'ai exposé les particularités diagnostiques relatives aux lippochondres, et qu'il me paraît par conséquent inutile de rappeler ici.

HYPOGEONDRIE. — Le diagnostic de l'hypochondrie ne présente successificulté, puisqu'il suffit de constater que le malade porte de faux jugements su l'état de sa santé, soit qu'il s'imagine avoir des maladies dont il n'est nullement se teint, soit qu'il s'exagère outre mesure l'importance ou la gravité de souffrances ou de lésions réelles.

De là une tristesse et une préoccupation continuelles de la manière dont ses fortions s'exécutent, de l'aspect de ses excrétions, etc.

Toute l'importance de l'examen du médecin est dans la recherche de la miure idiopathique ou sympathique de l'hypochondrie. Les souffrances ou les lésions des organes abdominaux en sont le plus souvent le point de départ. Selon M. Beau, la

ISPEPSIE déterminerait nécessairement l'hypochondrie, ce qui n'est pas généralement accepté (V. p. 300).

Quant à la confusion fréquente que l'on a faite autrefois de l'hypochondrie et de hystérie, elle n'est pas possible, comme l'ont démontré M. Landouzy et M. Briuet, tant les deux maladies sont différentes dans leur expression symptomatique. Un tempérament nerveux, l'oisiveté, les études trop abstraites, la lecture des

ivres de médecine, les impressions morales tristes, la spermatorrhée, sont des auses dont il faut tenir compte pour le diagnostic de l'hypochondrie.

On n'oubliera pas que la durée de l'hypochondrie est très-variable; qu'elle peut e prolonger toute la vie, et que le pronostic n'est inquiétant que par les lésions éellement graves qui parfois sont le point de départ de l'hypochondrie.

HYPOGASTRE. — La région hypogastrique est souvent envahie par un panchement péritonéal ou par des tumeurs diverses dont je me suis occupé ailleurs V. TUNEURS).

Ces tumeurs constituent les symptômes principaux que l'on peut constater dans ette région. L'exploration de l'hypogastre se fait par l'inspection, la palpation, idée quelquesois du toucher vaginal, par la percussion et même par l'auscultation qui, en outre des souffles vasculaires des vaisseaux comprimés qu'une tumeur peut ransmettre, fait quelquesois percevoir chez la semme les battements du cœur du œtus, alors que la malade se refuse à admettre la possibilité d'une grossesse (V. Uré-us). Le cathétérisme vésical tranche quelquesois la question du diagnostic de ceraines tumeurs formées par l'ampliation de la vessie, comme le sait le succès d'un purquis pour une tumeur stercorale douteuse.

HYSTÉRALGIE. — V. VISCÉRALGIES.

HYSTÉRICISME. — Louyer-Villermay a décrit sous ce nom (Traité des malad. nerveuses, t. I), un ensemble de phénomènes nerveux propres aux jeunes illes, mais qui ne sont en réalité que des symptômes d'une hystérie légère.

HYSTÉRIE. — Cette affection, connue de toute antiquité, a été surtout étuliée depuis le dernier siècle. Les travaux, publiés en France, de Lepois, Louyer-Villermay, Georget, et de MM. Dubois (d'Amiens), Landouzy, sont connus de tous. Mais aucun traité n'a égalé l'importance de celui de M. Briquet (Traité clin. et thérap. de l'hystérie, 1859), qui comprend l'analyse de 430 observations recueillies sous ses yeux. C'est principalement à cet ouvrage, et à celui de M. Landouzy, que j'aurai recours dans cet article.

Les consciencieuses recherches de M. Briquet me semblent avoir mis hors de doute que cette maladie n'a pas son origine dans une lésion utérine, mais bien qu'elle constitue une névrose de l'encéphale. L'existence, démontrée par des faits d'une rareté exceptionnelle, mais concluants, de troubles hystériques chez l'homme ainsi que chez des femmes privées d'utérus, suffit, en effet, pour anéantir la théorie aucienne et exclusive qui plaçait l'origine de la maladie dans cet organe. L'ependant, pour faciliter l'étude diagnostique de l'hystérie, on peut la considérer comme si elle était exclusive à la femme, ce qui n'a nul inconvénient, les phénomènes observés ayant été semblables de part et d'autre.

1º Éléments du diagnostic. — Suivant M. Briquet, l'hystèrie a pour symptômes principaux: une sensibilité extrême du système nerveux; des hypéresthésies diverses, au milieu desquelles dominent des douleurs à la région épigastrique, au côté

gauche du thorax, et le long de la gouttière vertébrale gauche; des anesthésies néressant principalement la peau, les muscles et les organes des sens; des sparse
dont les plus communs sont une oppression à l'épigastre, la sensation d'un gobmontant de l'estomac à la gorge, et la strangulation; enfin des convulsions qui
débutent par de la constriction épigastrique, qui s'accompagnent ordinairement te
perte de connaissance, et qui se terminent par des pleurs et des sanglots; suptômes qui sont tous sous l'influence des affections morales (Ouv. cité, p. 5). Il su
ajouter à cet ensemble les paralysies, les perversions de la contractilité (par anethésie musculaire), les modifications d'exhalations et de sécrétions, et enfin
comme phénomènes accidentels se produisant sous l'influence des conditions priculières dans lesquelles les hystériques se trouvent: le délire, la léthargie, la cutlepsie, l'extase, le somnambulisme, le coma, la syncope (Ibid., p. 205).

2° Inductions diagnostiques. — Si j'énumère simplement ces phénomes, c'est qu'il n'y a pas de maladies dont les symptômes se dissocient et s'isolent plus le lement que ceux de l'hystérie. Il en résulte qu'ils peuvent se présenter isolément l'observateur, et servir de premier indice aux inductions diagnostiques.

Cependant il ne faut pas perdre de vue que, dans la pratique, on peut se trous en présence de deux ordres de manifestations, sur lesquelles M. Landouzy a massavec raison: 1° les attaques, qui seules caractérisaient l'hystérie pour les ances 2° les phénomènes hystériques intermédiaires. J'insiste d'autant plus sur celle de tinction clinique, que M. Briquet me semble considérer comme trop secondaire.

Les attaques sont constituées de temps en temps par des accidents spécians graves qui, apparaissant d'une manière soudaine, prennent une certaine intendet, après une durée ordinairement courte, disparaissent aussi brusquement que ont apparu (Briquet). Ces accidents sont, pour M. Landouzy, les attaques connisives proprement dites et les accès non convulsifs. M. Briquet admet comme forme plus nombreuses des attaques: 1° les spasmes; 2° les syncopes; 3° les convulsions épileptiques; 5° la catalepsie; 6° l'extens; l'es sonnambulisme; 8° le coma et la léthargie; et 9° le délire.

Les attaques de spusmes, qui sont très-fréquentes, constituent les accès non carvulsifs de M. Landouzy. Elles sont caractérisées, suivant M. Briquet, par un serment de serrement, d'oppression considérable, et de douleur très-vive, déclarate non pas au bas-ventre mais à l'épigastre, par des palpitations précipitées, une serilération extrême des mouvements respiratoires (jusqu'à 100 par minute), par le sation d'un globe montant à la gorge où elle provoque la strangulation la plus de loureuse et une dysphagie incomplète (globe hystérique); une violente céphable se déclare aussitôt : les mains s'agitent, se crispent involontairement, et, après durée qui varie de quelques minutes à quelques heures, pendant lesquelles l'intégence reste intacte, les sanglots éclatent, les pleurs surviennent, les urines couloures et abondantes et les accidents se calment, suivis de cèphalalgie, de douler thoraciques et de courbature. Ces attaques sont caractéristiques.

Il en est de même des attaques de convulsions. M. Briquet a insisté avec naso sur ce fait que ces convulsions se distinguent de celles de l'épilepsie et de l'échappe en ce que les mouvements sont analogues à ceux qui se produisent dans l'étal se Ces convulsions sont cloniques, en esset, dans l'hystérie, et toniques dans les don autres assections convulsives. Le début des attaques a lieu comme pour les altapes

de spasmes jusqu'au moment du sentiment de strangulation; la malade pousse alors un ou plusieurs cris déchirants, caractéristiques, perd le plus souvent connaissance et tombe à terre si elle n'est pas soutenue; en même temps apparaissent les convulsions très-bien décrites par M. Briquet, qui les a constatées chez trois cent cinq malades.

« Le plus ordinairement les malades s'agitent, tantôt comme si elles voulaient échapper à des violences, tantôt comme si elles se débattaient contre une étreinte; d'autres fois, comme le ferait un opéré auquel on laisserait la liberté de ses mouvements, ou, enfin, comme une personne qui se livrerait à l'impatience, au mécontentement, à la fureur, ou au désespoir. D'autres fois encore, les membres supérieurs et inférieurs se meuvent dans tous les sens; la flexion, l'extension, la rotation, l'adduction, l'abduction, se succèdent avec la plus grande rapidité. Tantôt le corps se meut comme un ver, tantôt il se contracte dans tous les sens, bondit et s'échappe souvent des mains qui le retiennent. La tête s'agite sur le tronc, en avant, en arrière, de côté, mais très-rarement les museles de la face éprouvent-ils de ces convulsions qui tordent la bouche, qui font rouler les yeux dans leur orbite et les portent en dedans ou en dehors. » (Traité de l'hystérie, 1859, p. 360).

Les mouvements convulsifs s'accompagnent quelquesois de craquements dans les articulations; la face est le plus souvent vultueuse, animée, rarement pâle et froide, il y a des palpitations, le ventre se météorise, la respiration est irrégulière; ensin la connaissance revient et alors les sanglots éclatent, et l'accès se termine comme pour les spasmes.

Ces accès peuvent se répéter à des intervalles plus ou moins rapprochés pour constituer l'attaque. Le caractère des actes qui s'observent alors varie d'ailleurs suivant la susceptibilité particulière de l'appareil musculaire, suivant l'âge et la constitution physique et morale, les causes qui ont déterminé les attaques, et ensin, suivant les impressions ressenties auparavant (Briquet).

M. Landouzy a constaté que la durée des attaques est le plus souvent d'un quart d'heure à une demi-heure, ce que les nombreux relevés de M. Briquet ont confirmé. L'attaque peut se prolonger d'une à deux heures, rarement elle n'est que de quelques minutes. Enfin le chiffre des attaques varie à l'infini; parfois l'attaque est unique et accidentelle; elles sont d'autant plus courtes qu'elles sont plus fréquentes, et la première est ordinairement plus prolongée que les suivantes.

Les attaques ont des prodromes qui consistent en troubles nerveux extrêmement variés, suivant les malades, et qui peuvent souvent faire prévoir les attaques, mais seulement lorsque l'hystérie est déjà diagnostiquée.

Il est évident que les deux genres d'accès, uniques, ou multiples de façon à constituer une attaque, sont tout à fait caractéristiques, soit comme phénomènes actuels, soit comme antécédents. Mais en est-il de même des autres formes d'attaques admises par M. Briquet et considérées isolément? La syncope est le plus souvent une conséquence de la chloro-anémie, de l'aveu même de l'auteur. Mais le coma, le délire, de même que la catalepsie, l'extase, le somnambulisme, la léthargie, devront toujours éveiller le soupçon de l'hystérie chez la femme encore jeune, vu la fréquence de cette maladie opposée à la rareté des autres origines des phénomènes que je viens de rappeler. Toutesois on ne saurait admettre avec certitude leur origine hystérique que par la concomitance d'autres phénomènes hystériques antérieurs ou actuels.

Comme antécédents auxquels M. Briquet attache une grande importance, il segnale: 1° une grande impressionnabilité dès l'enfance, les reproches produsui alors des étouffements et des malaises, et les choses tristes provoquant des lame exagérées; 2° par le fait des émotions ou des affections morales, un sentiment de malaise et de resserrement épigastrique, puis de strangulation avec palpitaise et agitation dans les membres; 3° les trois hyperesthésies suivantes, isolées ou propées: l'épigastralgie, la douleur au niveau de la partie moyenne des fausses otto gauches, et la rachialgie, augmentant ou survenant par des causes morales.

Ces antécédents, qui caractérisent l'état hystérique, sont constants, sur a: M. Briquet, qui va jusqu'à considérer comme des signes pathognomoniques, rependamment des attaques, les trois hyperesthésies que je viens de rappeler. Por lui, ces douleurs siégent aux attaches des muscles (myosalgies). Elles sont surficielles, sous-cutanées, mais extrêmement vives; on les provoque ou on les expèren grattant modérément le muscle, en le galvanisant ou en faisant exécuter de mouvements à la malade. On doit éviter de les confondre: avec des névralque, quo ont des soyers douloureux d'élection; avec le rhumatisme musculaire, qui pur de sixité, qui n'affecte pas plus spécialement le côté gauche du corps, et dou douleur moins vive à la pression que dans la myosalgie hystérique, est au contre plus vive par les mouvements; avec la douleur saturnine, qui a des lieux d'électioners.

Peut-on réellement attribuer une valeur pathognomonique à ces douleurs ave dérées comme signes d'hystérie? Il est permis d'hésiter à adopter cette apprécat du savant médecin de la Charité; car, la similitude des trois hyperesthésies aux h foyers de la névralgie dorso-intercostale gauche, qui ont le même siége, l'alesse de preuves que les douleurs occupent réellement les attaches musculaires come k pense l'auteur, et enfin son silence presque absolu sur les névralgies hystore qu'il ne fait que mentionner dans son ouvrage comme s'il ne les avait jamas on tées lui-même, tandis qu'il décrit minutieusement les hyperesthésies en questre tout semble démontrer qu'il ne s'agit ici que de névralgies dorso-intercestale iltiques à celles qui se rencontrent dans la simple anémie, et qui ne sauraient p' conséquent constituer des signes pathognomoniques de l'hystérie. Je dois cependes ajouter que, lorsque l'épigastralgie ou douleur antérieure est caractérisée par 🗢 douleur provoquée par la pression des attaches des deux muscles droits, à l'estde leurs insertions aux cinquième, sixième et septième côtes, ainsi qu'à leurs cotlages, on ne saurait admettre que cette douleur est névralgique. Mais en estilité jours ainsi?

Quoi qu'il en soit, ces phénomènes ont une assez grande valeur diagnosique, su comme antécédents, soit comme phénomènes hystériques actuels, et au même treque les suivants, qui se remarquent comme eux du côté gauche du corps dus plupart des cas, condition générale signalée par M. Briquet, et très-utile à motre Ce sont d'abord les hyperesthésies musculo-cutanées autres que les dors-nu costales, ou occupant les organes des sens et même les viscères; des arestrése des spasmes et des paralysies.

Parmi les hyperesthésies, je dois rappeler : la dermalgie et surtout la crétigie, occupant le plus souvent les régions frontale et temporales, selon les nombres relevés de M. Briquet, et rarement le sommet de la tête, où elle constitue le don d

483

l'œuf hystérique, qui s'accompagne fréquemment de frissennements, de vomissements, de troubles digestifs et parfois de fièvre.

On doit signaler encore les hyperesthésies analogues des parois abdominales on des membres, ainsi que celles de la vue (photophobie), de l'ouie (hypercousie), celle du larynx, d'où résulterait la toux hystérique, le spasme de la glotte (qui a nécessité deux fois la trachéotomie) et l'asthme (?), La gastralgie, l'entéralgie, la néphralgie, la cystalgie et l'hystéralgie complètent cette énumération.

Les Anbsthésies hystériques qui m'ont occupé ailleurs (p. 62), ainsi que les spasses et les paralysies, devront également faire soupçonner l'existence de l'hystérie chez les jeunes femmes. Le soupçon se changera en certitude, comme pour les autres symptômes, s'il a existé précédemment des attaques caractéristiques, et si les urines sont habituellement limpides, incolores et abondantes, signe important auquel Sydenham, Mitter Bacher, cités par M. Briquet, et M. Briquet lui-même, ont reconnu une grande valeur.

La coincidence d'autres phénomènes franchement hystériques, actuels ou antérieurs, éclairera aussi sur la nature hystérique de certaines contractures passagères ou permanentes plus ou moins étendues, sur éelle des pneumatoses, du ptyalisme, des sueurs abondantes (parsois sanguinolentes), et de certaines galactirrhées que l'on a vues alterner avec des attaques d'hystérie (obs. 51° de M. Briquet).

Outre les erreurs auxquelles peuvent donner lieu ces symptômes pris isolément, leur réunion, ou l'hystérie elle-même, a été considérée comme pouvant être confondue avec l'hypochondrie (Dubois, d'Amiens), et avec l'état nerveux ou névropathique (Whytt).

Mais l'hypochondrie (V. ce mot) présente des phénomènes bien caractéristiques; et quant à l'état nerveux considéré en dehors de l'hystérie, il ne peut y avoir doute que lorsque les attaques d'hystérie n'existent pas, c'est-à-dire, lorsque cette affection elle-même est très-problématique. C'est alors, comme dans toutes les conditions semblables, dans l'ensemble des phénomènes, dans leur évolution, leurs causes, qu'il faut chercher des motifs de conviction.

L'instabilité des phénomènes, leur durée temporaire, leur apparition et leur disparition brusques, sont des particularités de la marche de la maladie qui ont une grande valeur. — Quant aux données étiologiques, qui ont été si bien étudiées par M. Briquet, il en ressort principalement : que l'hystérie, presque spéciale au sexe féminin, peut se rencontrer chez l'enfant avant la puberté, mais que le maximum de fréquence est entre 12 et 25 ans, âge au delà duquel l'invasion de la maladie est rare; que l'hystérie est héréditaire dans le quart des faits; que l'impressionnabilité augmentée de l'élément affectif du système nerveux, et non l'influence des organes génitaux, constitue le fond de la prédisposition; que, dans les cinq sixièmes des faits, la maladie a suivi l'action d'une cause déterminante qui a agi sur l'encéphale dans plus de la moitié des cas.

De plus on n'oubliera pas que l'imitation est une cause incontestable du retour des attaques et même de l'invasion de la maladie, comme toutes les impressions morales profondes; l'imitation expliquerait aussi, selon M. Briquet, les bizarres épidémies de convulsionnaires et de possession, dont il a exposé un saisissant tableau.

Une que tion importante d'étiologie se rattache à la distinction de l'hystérie en

primitive ou secondaire. Il résulte des recherches nombreuses de M. Briquet, relativement à l'hystérie secondaire : 1° que les maladies prolongées qui occasionnent ma grand affaiblissement, un état anémique et des souffrances prolongées, sont celles qui prédisposent le plus à l'hystérie ; 2° que les affections prolongées des organes génitaux provoquent peut-être cette prédisposition plus que celles des autres organes, parce qu'elles réunissent à un plus haut degré que les autres les conditions qui viennent d'être indiquées.

En présence des formes ou des manifestations si nombreuses que peut ofin l'hystérie, il faut songer toujours à la possibilité de l'existence de cette affette chez les jeunes femmes qui présentent des symptômes insolites; mais on doit ass se défier de la simulation des accidents hystériques faciles à reproduire, ou é inventions fantaisistes de certaines femmes réellement hystériques qui veulent asprer plus d'intérêt. Il suffit de signaler la possibilité de ces manœuvres, que l'on privient toujours à déjouer dès qu'on les soupçonne. On n'oubliera pas non plus qui petit nombre de femmes cherchent à dissimuler des antécédents franchement byériques.

Une forme de la maladie dont la détermination précise est fort difficile est l'hytéro-épilepsie. Cette seule dénomination montre précisément que l'on établit, « l'employant, la confusion entre l'hystérie et l'épilepsie. Et de fait, il est souve impossible de décider s'il y a épilepsie ou hystérie épileptiforme, à moins que le attaques d'épilepsie et d'hystérie ne se déclarent isolément chez la même mala ainsi que l'a vu M. Briquet.

Les complications présentent quelques particularités utiles à rappeler au ponté vue du diagnostic.— Il serait fort difficicile, selon M. Briquet, d'indiquer exacteure les différences qui existent entre les phlegmasies aiguës de l'encéphale et l'hyter aiguë; et cette combinaison, qui n'est pas très-rare, serait un des écueis les padangereux de la pratique. — Les affections inflammatoires aiguës de la poitrine de bronches revêtent souvent la forme convulsive. — Celles des viscères abdomment provoquent des spasmes. — Les affections utérines chroniques avec exagération es sensibilité se borneraient à réagir sur le système nerveux des hystériques, sans me la gravité qu'on leur a supposée. — Le rhumatisme articulaire ne serait pas rare chez les hystériques (28 sur 400). — Ni M. Briquet ni M. Landouy n'existamais vu l'hypochondrie compliquer l'hystérie, contrairement à l'opinion à anciens, qui croyaient cette complication fréquente. — Il en est de même de nymphomanie. — Enfin la chorée n'existe jamais en même temps que des attages franches d'hystérie, et elle ne se combine à l'hystérie que quand celle-ci se bore aux simples accidents de la première période.

Comme phénomène consécutif à l'hystérie, il faut, selon M. Briquet, significant nerveux. Cependant les anesthésies et les hyperesthésies disparaissent aux à maladie.

3º Pronostic. — La mort est très-rarement survenue dans les attaques; elle « due alors à la suffocation. Plus rarement encore la mort a été directement le fai de l'hystérie indépendamment des attaques; elle a été produite alors par l'épuisement par une méningo-encéphalite, deux fois par la gastralgie; et indirectement, par la phthisie pulmonaire, la cirrhose du foie, l'affection de Bright. Les affections uternes et notamment le cancer utérin ne provoquent pas plus fréquemment ici que des

l'autres conditions une terminaison fatale. — La terminaison de l'hystérie par guéison complète et rapide ne se voit pas souvent; c'est que l'affection est alors récente t due à une cause accidentelle. Quand elle est ancienne, et que la constitution est rès-impressionnable, « l'hystérie laisse après elle un état mélancolique, l'épilepsie, es paralysies plus ou moins étendues, des tics convulsifs, la rétraction des muscles, i chorée, le rachitisme. Le cerveau, le poumon, le cœur, et surtout le tube digestif, envent devenir le siége de phlegmasies chroniques, d'où résulte presque toujours n amaigrissement plus ou moins considérable. » (Briquet.)

HYSTÉROMÈTRE. — V. UTÉRUS.

ICHTHYOSE. — Cette affection cutanée, congénitale ou accidentelle, est isée à reconnaître à « des squames plus ou moins larges, dures, sèches, d'un blanc risètre, comme imbriquées, formées par de l'épiderme épaissi; ne reposant jamais un une surface enflammée, n'étant accompagnées d'aucune chaleur, d'aucune douver, d'aucune démangeaison, et constamment liées à une altération profonde des nuches sous-jacentes de la peau » (Carenave). Celle-ci est épaisse, fendillée, rude au sucher comme une peau de chagrin, et souvent comme recouverte d'écailles plus 1 moins épaisses (squames adhérentes) aux parties saillantes des membres. — ichthyose est générale ou partielle. Les parties qui en sont moins fréquemment ou soins profondément atteintes que les autres sont la paume des mains, la plante pieds, et surtout les régions où la peau est plus fine, comme la face interne membres, les aisselles, les aines, le visage, les paupières.

Lorsque l'ichthyose est partielle, elle se présente parfois sous forme d'exfoliation esque farineuse, et pourrait être prise pour de l'eczéma si les antécédents de cette

mière affection ne venaient éclairer le praticien.

L'ichthyose est incurable ou très-rebelle; mais elle ne se complique pas d'altérans des organes intérieurs.

ICTERE. — 1º Caractères. — La coloration jaune de la conjonctive et de la au, due au passage dans le sang des matières colorantes de la bile, constitue l'icre. — Il se constate ordinairement à première vue, qu'il soit limité ou généralisé. I coloration ictérique apparaît d'abord à la sclérotique, puis aux tempes, au nurtour du nez, aux commissures des lèvres, avant d'envahir le reste de la face ou 1 corps; la teinte en est le plus souvent franchement jaune clair, jaune foncé, plus rement verdâtre, ou même d'un vert foncé et brunâtre qui a fait qualifier l'ictère noir.

Dans certains cas, la coloration jaune est douteuse, soit parce que l'ictère est trèsu prononcé ou à son début, soit parce que l'on voit le malade à la lumière d'une ugie ou d'une lampe, qui annihile la couleur jaune, soit enfin parce que la coloran naturellement brune de la peau du sujet en atténue la manifestation. Quelques au contraire l'ictère n'est pas réel, mais simulé par une coloration légèrement mâtre de la peau, comme dans l'intoxication saturnine, dans laquelle cette coation est appelée faussement ictère saturnin, dans la cirrhose du foie, dans la chexie caneéreuse, ou enfin dans l'anémie, surtout chez les individus dont le teint l'naturellement jaunâtre. Or, dans ces diverses circonstances, il faut contrôler n impression par la recherche de quelques autres signes propres à l'ictère luième. Il ne faut pas oublier, en effet, que la sclérotique est toujours envahie par la coloration jaune dans le véritable ictère, et qu'au début elle peut être la seule partie extérieure qui soit colorée, ce qui n'a pas lieu dans les faux ictères que je viens de rappeler.

L'examen des urines fournit encore d'autres signes probants de l'ictère; r'est d'abord la couleur rougeâtre de ce liquide, qui teint en jaune serin les parois du vase où il passe, ou un linge qu'on y trempe; c'est ensuite la réaction que l'acde nitrique produit dans l'urine, à laquelle il donne une couleur verdâtre devenant d'an rouge pourpre par un excès d'acide, et que l'on a dit pouvoir être constatée deux ou trois jours avant l'apparition (même aux sclérotiques) de la teinte ictérique extérieure (V. Bile).

On a encore attribué à l'ictère d'autres signes indirects, tels que le prarit parfos incommode de la peau, une éruption papuleuse (Gubler), la desquamation, la céphulalgie, rarement la vue des objets en jaune, de légers troubles digestifs, « enfin la lenteur du pouls.

Selon M. Calvert, l'acide carbo-azotique, pris à l'intérieur, aurait pour effet une coloration jaune de la peau et des conjonctives ressemblant à un ictère intense, coloration qui disparaîtrait avec l'élimination de l'acide par les urines (Jour. de pharm. et de chimie, 1856, t. XXX).

2º Conditions pathologiques et signification. — L'ictère une sois constaté, à faut remonter à la condition pathologique dans laquelle il se produit. Cette question d'origine devient, en effet, la question capitale du diagnostic. On recherchera d'abord si l'ictère est symptomatique d'une obstruction des voies biliaires ou d'une affection du soie lui-même, d'une maladie paraissant localisée dans un autre organe, d'une affection générale, ou bien si l'ictère, indépendant en apparence de tout autre état pathologique, semble constituer à lui seul une affection particulière (ictère idsopathique).

Lorsque l'ictère est précédé de douleurs plus ou moins vives au niveau du rebord des fausses côtes droites, on doit le rattacher à la collique hépatique, c'est-à-dire presque toujours à l'obstruction des voies biliaires par des calculs biliaires engagés dans les canaux hépatique ou cholédoque. On rattachera beaucoup plus difficilement l'ictère à l'occlusion des voies biliaires par inflammation (Curry, Andral) ou per compression due à une tumeur, à moins que cette tumeur ne soit déjà constatée.

Dans les maladies du soie, comme dans les autres affections générales ou locale nombreuses où l'on rencontre l'ictère comme symptôme, on peut dire qu'il n'est jamais un signe pathognomonique, car il n'est constant pour aucune d'elles.

Dans l'hépatite aiguë, l'ictère joint à la fièvre sert beaucoup à caractériser la maladie (Louis), mais dans l'hépatite chronique, où il est plus rare, il n'indique malement, comme on l'a avancé, que les abcès, s'il en existe, avoisinent les voies bliaires. — Dans le cancer du foie, l'ictère n'a été noté que dans le quart des fait (Valleix). Joint à la tumeur inégale et bosselée du foie, il est alors un très-hon cirment de diagnostic. — L'ictère, le véritable ictère, est exceptionnel dans la cirrhose, comme avec les tumeurs hydatiques du foie, et la phlébite de la vene porte.

En dehors des maladies de l'organe hépatique et des voics biliaires, il en est un assez grand nombre qui s'accompagnent d'ictère. Ce sont : la pneumonie, mème

ictère. 487

celle qui siège dans un point du poumon éloigné du foie (au sommet, par exemple); l'embarras gastrique bilieux; certaines affections utérines; la fièvre bilieuse ou l'état bilieux des pays chauds; la fièvre jaune, ainsi appelée en raison de l'existence de l'ictère (dans laquelle cependant il peut faire défaut) et où il a pour caractère particulier d'occuper principalement la poitrine chez quelques sujets, et d'être précédé d'une injection des téguments (Louis). L'ictère est si rare dans la fièvre typhoide, que M. Louis n'en a rencontré que deux exemples; c'est là un fait très-important comme caractère différentiel entre cette maladie et celle à laquelle on a donné le nom d'ictère grave, dont il sera question tout à l'heure. Pour compléter le diagnostic de l'ictère, il me reste, en effet, à parler de l'ictère dit essentiel lorsqu'on ne peut le rattacher comme symptôme à aucune maladie connue, et qui est tantôt simple et tantôt grave.

### l. Ictère simple.

Lorsque les signes de l'ictère rappelés précédemment sont les seuls qui s'offrent au médecin, qui ne trouve ni dans le foie, ni dans d'autres organes, ni enfin dans l'état général le point de départ de ce phénomène morbide, il s'agit évidemment l'un ictère simple ou bénin, dit aussi essentiel ou spasmodique, dénominations qui malheureusement n'expriment que l'ignorance complète où l'on est en pareil cas de la condition organique de l'ictère.

Quoi qu'il en soit, l'ictère simple occupe jusqu'à nouvel ordre une place à part dans le cadre nosologique. Apparaissant le plus souvent à la suite d'une émotion vive de frayeur, de colère, etc., il est remarquable par l'absence de fièvre et de signes locaux au niveau du foie, par sa durée assez courte (deux ou trois septénaires environ) et par sa bénignité.

On n'oubliera pas cependant qu'il y a quelquesois un peu de courbature au début, me douleur hépatique rarement vive, et parsois un développement anomal de la résicule biliaire sous les fausses côtes.

Le peu de durée des accidents est un fait d'évolution important à noter, car la prolongation d'un ictère, simple en apparence, au delà de deux ou trois septénaires, doit faire craindre une lésion latente des organes biliaires.

M. Ozanam a prétendu que, dans cette forme bénigne de l'ictère, il pouvait survenir assez rapidement comme complications des accidents cérébraux graves, dont on trouve des exemples dans les auteurs anciens, et sur lesquels on lui doit d'avoir itiré l'attention. Mais il est évident qu'il s'agit alors d'une autre maladie, dont il va être question.

# Il. Ictère grave.

Cette affection, encore bien incomplétement connue dans sa nature, et qui a reçu une soule de dénominations dissérentes qu'il me paraît inutile de rappeler, doit être considérée comme une maladie générale aiguë, quelle que soit la lésion du soie à laquelle on a voulu la rattacher. L'ictère grave n'a été sérieusement étudiéque depuis une quinzaine d'années. M. Budd en Angleterre (Diseases of the liver, 1845), et M. Ozanam en France (Gaz. méd., 1846; Thèse, 1849), ont publié des recherches qui ont été suivies de nombreuses publications sur le même sujet, à l'étranger comme en France. Ces travaux ont été rappelés dans la thèse intéressante de M. Genouville (De l'Ictère grave essentiel, 1859), à laquelle j'ai emprunté de nembreux matériaux, mais que j'ai dû abréger.

1° Éléments du diagnostic. — L'invasion de la maladie est importante à canaître. Tantôt, en effet, l'ictère paraît être simple ou bénin, et ce n'est qu'après me durée de trois, six, neuf, seize et même plus de vingt jours, que se déclarent de accidents redoutables, comme l'a signalé le premier M. Ozanam; tantôt l'affection est grave dès les premiers jours et rapide dans son allure. Dans ce dernier cas, che débute par des accidents généraux sans signification déterminée, frissons, ciphalalgie, accablement, tristesse, mâlaise général, douleurs dans les membres, biblesse extrême; puis l'ictère apparaît, accompagné de céphalalgie parfois traintense, d'insomnie, de prostration, de soif vive, d'anorexie complète; il y a des nausées, des vomissements, de la constipation ou de la diarrhée, des selles decolorées ou verdâtres (bilieuses) avec odeur fétide, et des urines foncées coulemn manifestement une assez grande proportion de matière colorante de la bile.

Après deux à six jours ou plus se déclarent des phénomènes plus sérieux : deleur vive à l'hypochondre droit et vers l'épigastre, exaspérée par les mouvements, par la pression et la percussion; hoquet, coloration de plus en plus foncée de l'atère; pouls acquérant rarement un haut degré de fréquence, si ce n'est à la su de la maladie.

Bientôt apparaissent des hémorrhagies externes ou internes, le plus souves des épistaxis, plus rarement des hématémèses et l'entérorrhagie, et enfin des accelents cérébraux, tels que du délire (tantôt calme, tantôt furieux), des convulsions des paralysies partielles, un état comateux, avec déjections involontaires, embras de la respiration, accélération du pouls, qui peut alors atteindre à 140 et même à 150 pulsations par minute, et mort. Dans les cas rares de guérison, le coma se dissipe et les autres symptômes disparaissent graduellement; le malade a dès lor une convalescence tantôt rapide et tantôt lente.

La durée de la maladie a varié de deux à trente et un jours dans les ais observés.

2º Inductions diagnostiques.—La donnée dominante du diagnostic est manifestement l'ictère, mais la coincidence des accidents nerveux et hémorrhagiques est de cessaire pour lui donner la signification de la maladie si mal dénommée ictère gran. En dehors de cet ensemble nécessaire, la discussion isolée des symptômes ne jette pas un jour suffisant sur le diagnostic.

Il en est de même de l'étude des causes, parmi lesquelles on a placé la mète. les privations, les chagrins, les excès alcooliques, et certaines influences locales a connues, mais utiles à rappeler, qui font que plusieurs individus d'une même hitation sont atteints ensemble ou successivement, comme l'ont observé MM. Grim. Hanlou, Budd, Hérard (Soc. des Hôp., 1859).

M. Błachez, qui a traité récemment de l'ictère grave (Thèse pour l'agristion, 1860), a étudié plus longuement que ses prédécesseurs la question du ésgnostic. Il fait remarquer que la fièvre jaune et la fièvre bilieuse intertropiale ou avec l'ictère grave de nombreuses analogies, mais qu'elles n'en constituent ps moins, comme le pense M. Monneret (De l'Ictère hémorrhagique essentiel, 1853, trois espèces morbides d'un même genre, réunies par des caractères communs, dont deux surtout ont une importance capitale : l'altération du sang et le trouble de la sécrétion biliaire. M. Blachez qui s'appuie, dit-il, sur quarante observations, dont il n'a pas malheureusement donné l'analyse exacté, pense que, malgré son ambgé

ivec la fièvre jaune, l'ictère grave ne saurait lui être assimilé comme forme sporadique de cette affection, ainsi que l'ont avancé plusieurs observateurs (Baudon, Bullet. de thérapeut., 1847; Siphnaios, Thèse, 1852), car si l'on admettait cette issimilation, il faudrait reconnaître que la même maladie à l'état sporadique tue resque toujours, tandis qu'à l'état épidémique elle ne serait mortelle que dans un inquième des cas: conclusion impossible. Sans vouloir trancher cette question, pour e moment insoluble, on pourrait objecter à cette manière de voir de M. Blachez que les deux maladies sont observées dans des contrées et dans des conditions pariculières qu'il est fort difficile d'apprécier, mais qui pourraient peut-être expliquer es différences signalées.

L'incertitude n'est pas moins grande au sujet de la *fièvre-bilieuse intertropicale* pui, dans sa forme continue (V. BILIEUSE, fièvre), ressemble exactement à l'ictère prare de nos contrées.

La question du diagnostic différentiel peut encore être posée entre l'ictère grave et celui qui accompagne la résorption purulente, mais les conditions dans lesquelles elle-ci se produit suffisent ordinairement pour faire éviter l'erreur. — Quant à la onfusion de l'ictère grave avec la fièvre typhoïde, il me suffit de rappeler que l'ictère st un épiphénomène exceptionnel dans cette dernière maladie, comme je l'ai dit récédemment, pour que la coïncidence de l'ictère avec des accidents généraux nalogues à ceux que l'on remarque dans la fièvre typhoïde doive faire soupçonner qu'il s'agit d'un ictère grave.

Quant à la détermination du siège ou de la nature de l'ictère grave, on ne sait ncore rien de bien précis, si ce n'est que, dans un certain nombre de faits, il y a trophie du foie avec destruction des cellules hépatiques, indiquée par M. Rokitanski 1843), et décrite pur M. Frerichs (Traité pratique des maladies du foie. Paris, 861). J'ai observé récemment à Lariboisière un fait de ce genre qui m'a offert les rincipaux traits d'une des observations de ce dernier observateur (obs. XIV de la Thèse Genouville, p. 81); le foie ne pesait que 675 grammes et n'offrait au microscope ue des éléments granuleux, graisseux et sanguins, sans celtules. Mais à côté de ces aits, dans lesquels l'atrophie peut aussi bien être l'effet que la cause de la maladie, en est d'autres dans lesquels l'atrophie fait défaut, comme cela ressort d'un ménoire de M. Robin (Gaz. méd., 1857). Quoi qu'il en soit, l'atrophie du foie pourra tre sonpçonnée lorsque l'hypochondre droit rendra un son clair au lieu de sa matité ofmale à la percussion. Ce signe existait chez la malade dont je viens de parler. Les différentes formes de l'ictère grave se rencontrent indifféremment avec ou ins atrophie hépatique; elles dépendent surtout de la marche plus ou moins raide et du début parfois insidieux de la maladie.

3° Pronostic. — La maladie est presque tonjours suivie de mort, survenant dans coma. Quant aux faits rares de guérison qui ont été observés, comme celui de M. Wieger et Fritz (Union méd., 1856), on ne sait rien sur les conditions qui euvent favoriser le retour à la santé.

IDIOTIE. - V. FOLIE.

ILÉO-CECAL. — V. CECUN.

ILÉUS. — V. Occlusion intestinale.

ILIAQUES (RÉGIONS). — Situées en dehors de la région hypogastrique, les gions iliaques correspondent principalement : à droite au cœcum, à gauche à

l'S iliaque du côlon, et par conséquent au péritoine et plus profondément au tissa cellulaire sous-péritonéal.

Ces régions sont le siége de douleurs occupant les muscles des parois abdominles, ou les organes plus profonds. Une douleur musculaire à la pression en a imposselon M. Briquet, pour une douleur due à l'ovaire (Traité de l'hystérie, p. 258 Une douleur subite peut annoncer, principalement à droite, une péritonite par perforation ou un phlegmon du tissu cellulaire de la fosse iliaque. Des ancès, des nueurs, ayant pris naissance dans les organes sous-jacents ou dans des organes vesse ou éloignés, peuvent également s'y rencontrer.

C'est aussi au niveau des fosses iliaques que se constatent le plus ordinairement le desquamation scarlatineuse (comme au voisinage de l'aisselle), les sudamina des la fièvre typhoïde, ainsi que le gargouillement à la pression de la fosse iliaque drat dans la même maladie.

Les moyens d'exploration dans ces régions sont d'ailleurs les mêmes que pour la autres parties de l'abbonen.

ILLUSIONS. - V. FOLIE, HALLUCINATIONS.

IMPÉTIGO. — Cette éruption, tantôt agglomérée sur une surface plus a moins étendue, tantôt disséminée, est remarquable par des pustules psydraces, petites, jaunes, rapprochées, et donnant lieu à un suintement abondant que dessèche en croûtes épaisses, inégales, d'un jaune verdâtre, semi-transparente en partie, souvent couleur de miel, et à la chute desquelles il reste, pendre un certain temps, des taches légères d'un rouge brunâtre, sans cicatrice conscutive.

A la face, chez les enfants, les jeunes gens ou les jeunes semmes à peau six et blanche, il est facile de reconnaître cette assection, qui siège sréquemment à la mour insérieure du visage. Chez l'homme adulte, les pustules et les croîtes d'impériqui s'observent au niveau du menton peuvent être prises pour un sycosis, qui extrait pas caractérisé par des saillies tuberculeuses. Il ne saut pas oublier que l'impérition occupe srèquemment les narines, où les croûtes arrachées peuvent se remveler pendant très longtemps, mais sans être, aussi fréquemment qu'on l'a di, le point de départ de l'érysipèle de la face. La conjonctive oculaire peut également dre siège de l'éruption impétigineuse, qui sera facilement consoudue avec une ophismie simple si l'on ne recherche pas avec soin les pustules aplaties, ordinairement usibles au milieu de la congestion instammatoire qui les entoure. L'impétigo n'est parare non plus au niveau des oreilles.

C'est surtout lorsqu'il occupe le cuir chevelu que l'on peut le méconnaître, ma pas lorsqu'il est caractérisé par des pustules, mais lorsque les croûtes qu'elles produisent constituent des plaques plus ou moins étendues. Cependant il est rare qu'en ne trouve pas, sur les limites de l'éruption, soit des pustules caractéristique s'à s'agit d'un impétigo, soit les cupules du favus. De plus, il faut se rappeler que le croûtes impétigineuses sont humides en beaucoup de points, tandis que celles de favus sont essentiellement sèches et se présentent au microscope comme un agrigit de parasites végétaux, suivant M. Bazin. On ne peut hésiter que lorsque la teque faveuse et l'impétigo se rencontrent réunis, ce qui n'est pas très-rare.

Sur les membres, on a confondu l'impétigo ancien avec une syphilide. Cestant l'impétigo n'offre pas, comme les syphilides pustuleuses, des croûtes épaises

rès adhérentes, reposant sur des chairs violacées, entourées çà et là de cicatrices ndélébiles, et laissant à leur chute des ulcérations profondes (Cazenave).

Il sant tenir compte des disserentes formes d'impétigo qui ont été établies : d'après la disposition de l'éruption des pustules en groupe (impetigo figurata) ou parses (impetigo sparsa), d'après l'aspect particulier des croûtes très-épaisses, l'un brun jaunière soncé, comparées à une écorce d'arbre (Willan) et recouvrant parsis tout un membre, dont elles rendent les mouvements difficiles et deuloureux : est l'impetigo scabida, que l'on observe chez des sujets à constitution détériorée. In a admis encore une forme fébrile avec symptômes généraux au début, et une orme chronique; mais il y a une sorme intermédiaire, en quelque sorte, aux deux récédentes : c'est la plus ordinaire, celle qui, sans être précédée de sièvre, ne lure que quelques septénaires.

L'impétigo complique assez fréquemment non-seulement les éruptions du favus, nais celles de la gale et surtout du lichen.

C'est ordinairement une affection légère, car elle n'a de gravité que chez les sujets igés ou d'une constitution détériorée, chez lesquels sa durée est indéfinie.

IMPUISSANCE. — L'impuissance, caractérisée par l'absence de tout désir rénérien et par l'impossibilité d'une érection convenable pour le coît n'a qu'une raleur diagnostique très-limitée relativement aux maladies internes. Il me suffit de rappeler qu'elle est la conséquence fréquente des pertes séminales involontaires, le la glycosurie, des maladies de la moelle et de plusieurs intoxications : al-colique, par l'opium, par les vapeurs phosphorées (Huss), et surtout de celle due sux inhalations par le sulfure de carbone. M. Cullerier a signalé aussi l'impuissance comme conséquence de l'atrophie des testicules par suite de la médication iodée Mém. de la Soc. de Chirurgie).

**MANITION.** — Les phénomènes morbides qui résultent de l'inanition dans le cours des maladies sont assez fréquemment des causes d'erreurs de diagnostic regrettables, surtout par les conséquences thérapeutiques qu'elles entraînent. On peut, en effet, attribuer à la maladie les effets de l'inanition par la privation absolue des aliments ou par l'alimentation insuffisante qui résulte du traitement de la maladie. Or, il ressort des recherches expérimentales de M. Chossat sur l'inanition (Mém. de l'Acad. des Sc., 1843): que les deux conditions de la privation absolue ou de l'insuffisance des aliments produisent des effets analogues, mais seulement plus lents s'il y a insuffisance d'alimentation, que dans le cas de privation absolue; qu'il y a diminution du poids du corps, qui entraîne la mort dès que la perte est des quatre dirièmes du poids total; qu'il y a en même temps diminution de la caloricité; et que l'inanitiation (production graduelle de l'état d'inanition) est une cause de mort qu'il faut ajouter aux trois causes indiquées par Bichat.

Cette inanitiation, suivant M. Chossat, marche de front et en silence avec toute maladie dans laquelle l'alimentation n'est pas à l'état normal. Elle arrive à son lerme quelquefois plus tôt et quelquefois plus tard que la maladie qu'elle accompagne sourdement, et peut devenir aiusi maladie principale, là où elle n'avait d'abord été qu'épiphénomène. On la reconnaîtra, dès qu'on le voudra, au degré de destruction des chairs musculaires, et l'on pourra à chaque instant mesurer son importance actuelle par le poids relatif du corps.

Quoique ces pesées ne soient pas possibles dans la pratique, les résultats signalés

par M. Chossat n'en sont pas moins très-importants, et la médecine doit en faire su profit.

Il résulte surtout de la dernière expérience de l'auteur (Appendice à son Memoire) un fait capital relatif à la fièvre qui, en maintenant la chaleur animale élevie, agirait comme le réchaussement artificiel, qui permet au corps de supporter, sa conséquences fâcheuses, une plus grande déperdition qu'en l'absence de tout réchaussement.

Dans un intéressant mémoire (Bull. gén. de thérap., 1854, t. XLVII), M. Marrote a appliqué à l'homme malade les importants résultats des expériences de M. Chorat sur les animaux. Malgré la difficulté extrême du sujet, qui l'a empêché d'être suffisamment explicite sur plusieurs points, il en est arrivé à formuler des des nées diagnostiques très-utiles à la pratique. Il a insisté avec raison sur les signs se vants de l'inanitiation : destruction des chairs musculaires parfois rapide, ale: que la maladie cesse et que le malade reste soumis à la diète; diminution coans! de la chaleur animale (avec sensibilité au froid), de la respiration et surtout de la circulation (pouls au-dessous de la fréquence normale); hémorrhagies (purpur . diminution et parsois sétidité des sécrétions, ou au contraire diarrhée, vas sements (épiphénomène très-important qui cesse par l'alimentation), exagénta de la faim, de la soif; délire, état adynamique différent de celui dû à la 🖘 ladie principale en ce qu'il se montre plus tard; enfin il existe assez souvent, arè les repas, une réaction fébrile accidentelle qu'il est nécessaire d'attribuer à sa ritable cause, l'inanition, afin de ne pas la considérer comme contre-indique l'alimentation.

# INAPPÉTENCE. — V. FAIN.

incontinence. — On rencontre dans la pratique l'incontinence de attières fécales et l'incontinence d'urine. La première est la conséquence d'urine paralysie du sphincter anal (V. Paralysies localisées), sauf dans les cas de némbre ano-vésicale, dans laquelle l'anus s'entr'ouvre et laisse écouler les matières. Les le seconde a une origine plus complexe et doit être examinée à part.

## Incontinence d'urine.

Considérée comme élément de diagnostic, l'incontinence d'urine est un sympton caractérisé par l'écoulement involontaire, et sans douleur, de ce liquide, qu'il lieu d'une manière continue on intermittente.

A. — L'incontinence continue, dans laquelle l'urine coule goutte à goutte, n'el le plus souvent qu'un épiphénomène de la rétention d'urine dans la vessie, dont à a été question à part (V. Rétentions); alors l'incontinence a lieu par regorgement. D'autres fois, la vessie est vide, c'est-à-dire laisse écouler au dehors l'urine aussit qu'elle l'a reçue des uretères. Dans ce cas, on ne perçoit ni tumeur, ni rénitenc i l'hypogastre, et l'introduction de la sonde dans la vessie, qu'elle sent contraits sur elle-même, ne donne lieu à aucun écoulement notable d'urine, comme dans le cas de rétention.

Cette dernière espèce d'incontinence continue dépend manifestement du rélètement permanent du sphincter de la vessie; mais il faut en déterminer l'origine. De peut trouver cette origine simplement dans l'âge avancé des malades, ou dans de excès vénériens, la masturbation, l'abus des aphrodisiaques et des disrençus. plus fréquemment dans une lésion de la vessie, une tumour intra-pelvienne empr

chant la vessie de se développer, dans une lésion des centres nerveux (cerveau, moelle épinière); enfin l'incontinence se montre *pendant l'agonie* d'une foule de maladies diverses, dans lesquelles elle ne constitue qu'un phénomène ultime trèssecondaire.

B. — Lorsque l'incontinence d'urine est intermittente, c'est surtout la noit et principalement chez les jeunes enfants qu'on l'observe. Elle paraît provenir d'abord de l'intensité du sommeil, qui les empêche de sentir le besoin d'uriner, puis l'incontinence nocturne devient une habitude plus ou moins rebelle. Cette émission involontaire se remarque aussi accidentellement dans la grossesse au dernier degré, pendant l'accouchement, dans les violentes émotions, les convulsions, l'asphyxie. Mais, dans ces dernières circonstances, l'incontinence ne mérite qu'une simple mention.

INDIGESTION. — Rangée par Chomel parmi les dyspepsies sous le nom de dyspepsies accidentelles (Des Dyspepsies, 1857), les indigestions consistent en des dérangements qui peuvent porter exclusivement ou simultanément sur l'estomac, sur les intestins.

1º Eléments du diagnostic. — La forme la plus légère (simple digestion laborieuse) est caractérisée par un sentiment de gêne et de pesanteur qui suit le repas et persiste souvent perdant plusieurs heures. Il s'y joint de la somnolence, de la fatigue, de la soif, un peu d'accélération du pouls; la bouche devient pâteuse et sèche, et l'évacuation alvine qui suit est ordinairement plus copieuse, plus molle et plus xiorante que dans l'état de santé. — A un degré plus prononcé, il y a distension de l'estomac, douleurs plus vives à l'épigastre puis dans le reste du ventre, sonorité xagérée ou matité au niveau de l'estomac, nausées, vomituritions et quelquesois romissement d'aliments. Des coliques vives surviennent, puis des évacuations de natières mal élaborées, souvent non digérées. — Dans un degré plus intense encore, 'indigestion peut se montrer avec l'apparence d'une maladie très-grave, soit à raion des douleurs violentes dont l'épigastre et le ventre sont le siège, des vomisments, des selles, soit surtout à raison des phénomènes généraux qui s'y oignent.

2º Inductions diagnostiques. — L'idée d'une indigestion se présente naturellement à l'esprit lorsque l'on constate les phénomènes que je viens de rappeler. Leur pparition accidentelle, le soulagement qui suit les évacuations alvines et surtout les omissements, l'odeur aigre, vineuse ou hydrosulfureuse de ces déjections, viennent orroborer le diagnostic. Il se trouve confirmé par les antécédents, si l'on apprend que stroubles observés ont été précédés, soit d'un excès d'aliments ou de boissons, oit de l'ingestion plus rare d'aliments de mauvaise qualité, soit d'une mastication t d'une insalivation insuffisantes; s'il y a eu un rapprochement de plusieurs repas rop copieux, des causes perturbatrices accidentelles, ou une répugnance idiosyncraque des organes digestifs pour certains aliments (Chomel).

Ces différentes données suffisent, ce me semble, pour qu'il soit inutile d'exposer diagnostic différentiel de l'indigestion avec la gastrite, l'engouement ou l'oclusion de l'intestin, la colique hépatique, le choléra sporadique et l'empoisonement.

Dans les cas rares où survient la congestion cérébrale comme complication, on eut croire à une hémorrhagie du cerveau, et il en est de même si les sueurs

froides, les défaillances ou la syncope accompagnent l'indigestion à son dése comme on le voit chez les vieillards. Mais la percussion de l'épigastre annouant le plémitude de l'estomac, et la connaissance des antécédents lèveront les doutes.

La rupture de l'estomac est une complication très-rare, mais aussi très-grave, paqu'il en résulte une péritonite rapidement mortelle, qui ne sera facilement remanque si l'indigestion a été d'abord admise. Le diagnostic sera plus difficile che le enfants, lorsque l'indigestion se compliquera de convulsions.

3º Pronostic. — L'indigestion est une affection bénigne sauf dans les cas de complications, et principalement dans les cas de rupture de l'estomac par suit sa distension excessive, accident heureusement fort rare (V. Rupruss).

INDURATION (des valvules du cœur). — La difficulté ou même l'impossibilité de rencontrer des indurations valvulaires du cœur comme lésion isolé en pêche de préciser les caractères diagnostiques que l'on doit rattacher à cettelés. Les rugosités qui accompagnent l'induration sont bien, dans la plupart des ca. « rapport avec la rudesse d'un souffle anomal; mais cette règle n'est pas absolu, de indurations très-prononcées pouvant donner lieu à un souffle musical très-out des rétrécissements sans indurations très-prononcées à un souffle très-rude, « bruit de râpe ou de scie.

INFECTION. — Je pourrais répéter ici, à propos de l'infection consideromme mode de transmission miasmatique de certaines maladies, ce que j'ai de la contagion, autre mode de transmission par le contact (V. Contagion, p. 22] Je n'ai pas d'ailleurs à discuter cette question étiologique, mais seulement à repeter que l'on a donné le nom d'infection miasmatique, purulente ou putride, à transmission par le contact (V. Contagion, p. 22] ler que l'on a donné le nom d'infection miasmatique, purulente ou putride, à transmission par le contact (V. Contagion, p. 22] ler que l'on a donné le nom d'infection miasmatique, purulente ou putride, à transmission par le contact (V. Contagion, p. 22] ler que l'on a donné le nom d'infection miasmatique, purulente ou putride, à transmission par le contact (V. Contagion, p. 22] le n'ai pas d'ailleurs à discuter cette que sion étiologique, mais seulement à repeter que l'on a donné le nom d'infection miasmatique, purulente ou putride, à transmission par le contact (V. Contagion, p. 22] le n'ai pas d'ailleurs à discuter cette question étiologique, mais seulement à repeter que l'on a donné le nom d'infection miasmatique, purulente ou putride, à transmission par le contact (V. Contagion, p. 22].

L'infection purulente, dont il est question à l'article pausarrs, est caratins par des symptômes identiques, que les accidents résultent de l'injection du padans les veines, de la rupture d'un aborts dans un gros tronc veineux (). p. è ou d'une phlébite. On ne saurait donc admettre que la phlébite en est l'origine nècessaire.

Quant à l'infection putride, qui résulte de la résorption des liquides étieviciés par la putréfaction des suppurations chroniques, elle a pour caracter so marche lente, surtout remarquable par les phénomènes de la fièvre mecrieux.

INFLAMMATION. — Je n'ai pas à m'occuper de l'inflammation consideration affection locale, et résultant d'une surexcitation suivie de la stagnation sang dans un organe avec rougeur, douleur, chaleur et tuméfaction. Les phismènes, suivis de résolution, ou de suppuration, ou de gangrène, constituent vant leur siège, la grande classe des phlegmasies, qui sont primitives ou seu daires.

Le diagnostic des inflammations a été traité séparément dans le cours de couvrage. V. la plupart des mots avec la terminaison ITE, ainsi qu'abrès, primons, gangrènes.

INGUINALE (Région). — V. Aines.

INNERVATION. — V. Nerveux (Appareil).

pus d'une partie sur une autre région du corps du même individu est faite dus le

495

but de s'assurer du caractère virulent ou non virulent de la matière purulente d'une lésion, que l'on soupçonne de nature syphilitique. Il faut avoir des motifs puissants pour se décider à pratiquer une inoculation de ce genre. Legendre a fait remarquer avec raison que la pustule qui en résulte et qu'on détruit le lendemain (à l'aide de la pâte de Vienne) peut n'être pas toujours spécifique, et que la simple irritation déterminée par la piqure ou par l'âcreté du liquide non virulent dont on a chargé la lancette suffit pour expliquer son apparition. Cette pustule n'a de valeur qu'autant qu'elle donne naissance à une ulcération caractéristique qu'on doit dès lors se hâter de détruire (Arch. de méd., 1853, t. II, p. 201).

INSENSIBILITÉ. - V. Anesthésie.

INSOMNIE. — V. Sonneil.

INSPECTION. — Envisagée d'une manière générale, l'inspection est un mode d'exploration qui s'applique à toutes les données diagnostiques que la vue peut saisir. Elle fait constater l'habitude extérieure dans tous ses détails, les expressions variées que provoquent les douleurs, une foule de symptômes au moment de leur production, et enfin les caractères physiques de toutes les matières excrétées.

L'inspection permet encore de constater l'aspect de certaines parties profondes, grace à certains instruments, tels que l'abaisse-langue (que le doigt peut souvent suppléer), et les différents spéculums du vagin, de l'anus, du conduit auditif, qui font arriver le regard directement jusqu'à des parties d'abord cachées, et que M. Fonssagrives a eu l'ingénieuse idée d'éclairer au moyen de l'électricité (V. Organoscope). D'autres appareils agrandissent encore le champ de l'inspection exploratrice, comme l'ophthalmoscope et le laryngoscope.

Enfin, la loupe et le microscope étendent les limites ordinaires dans lesquelles s'exerce l'inspection: la loupe, en permettant de découvrir à la surface cutanée les vrais caractères de certaines éruptions ou lésions d'abord douteuses, et des parasites à peine visibles à l'œil nu; le microscope, en révélant dans les matières ou liquides excrétés, dans les exsudats, dans le sang, des nouveaux éléments de diagnostic.

A propos de chaque région, de chaque organe, ou des dissérentes maladies, il a été question des signes nombreux que l'inspection peut recueillir, et pour la plupart d'entre enx, une courte description a pu suffire, leur constatation pouvant se faire facilement sans méthode particulière. Mais il n'en saurait être de même des signes fournis par l'inspection de la poitrine, dont l'emploi doit être soumis à certaines règles, si l'on veut en obtenir des résultats satisfaisants.

### Inspection de la poitrine.

Depuis les premières recherches que j'ai publiées sur la configuration de la poitrine (Thèse, 1835; Recherches sur l'inspection et la mensuration de la poitrine, 1838), j'ai souvent été à même de confirmer les résultats alors nouveaux
qu'elles renfermaient. Quoique l'ensemble de ces résultats ait été reproduit par un
certain nombre d'auteurs, notamment par le docteur Walshe, de Londres (Diseases
of the lungs and the heart, 1854, 1860), et par les auteurs du Compendium, je
crois devoir en donner un exposé succinct, en résumant les autres travaux qui ont été
faits, soit sur la configuration de la poitrine, soit sur l'inspection des mouvements
respiratoires ou circulatoires. Je n'exposerai, dans ce simple aperçu, que les
données le plus utiles à la pratique.

1º But. — L'inspection du thorax a pour but de faire constater, outre les chargements de couleur que la peau peut y offrir, les modifications pathologique excreures que cette partie du tronc présente, soit dans ses mouvements fonctiones, soit dans sa configuration et dans son volume.

2º Méthode d'exploration. — Pour juger de l'état des mouvements sontemed du thorax, on devra d'abord tenir compte de l'étandue, de la durée relaire du rhythme des mouvements d'inspiration et d'expiration; on aura soin de les aminer, chez l'homme, dans toute la partie antérieure de la poitrine mise à met principalement à la partie supérieure et inférieure du thorax. L'explorate devra s'effectuer, chez la semme, dans les régions supérieures, puis inférieure exploration successive toujours facile, parsaitement suffisante, et qui n'align pas à découvrir complétement la poitrine, ce qui est commandé par la plus supérconvenance.

Quant aux mouvements d'expansion, toujours plus ou moins limités, qu'assistent en pulsations visibles des organes circulatoires, on aura surtout à déterme leur siège, leur étendue, leur intensité et leur rhythme.

Pour apprécier convenablement la configuration de la poitrine, il est indispassique le malade soit placé dans une position favorable à l'exploration, à mois qu'en existe une déformation des plus prononcées, ce qui n'est pas l'ordinaire, ou médformation très-limitée, la saillie d'un abcès, par exemple. En général, il fait un certaine attention pour constater les signes fournis par l'inspection de la poitrate consistant en saillies ou en dilatations anomales, et plus rarement en dépressammanifestes: les unes et les autres plus ou moins étendues, et souvent apprécable seulement par la comparaison des deux côtés de la poitrine entre eux. C'est au comparaison qui rend nécessaire une exploration méthodique.

On peut examiner le malade couché dans son lit, assis sur son séant, debout or assis sur un siège. Dans ces différentes conditions, il faut que le tronc soit dans a rectitude, la tête droite, et que les bras soient abandonnés à eux-mêmes sur les réctions le malade est couché sur le dos, position qui ne permet d'examiner que les répons antérieures, on a soin d'égaliser d'abord le plan du lit sur lequel il repose. Après avoir constaté l'état des régions moyennes (sternale en avant, spinale en arrière), on compare les régions latérales correspondantes en se plaçant en face, et l'on reconnait appear les défauts de symétrie, soit dans le relief des parties, soit dans leur niveau respot (épaules, mamelons), soit dans leur éloignement réciproque de la ligne meines (régions inférieures et externes).

3º Signes. — Les modifications pathologiques que l'inspection des mouvents respiratoires et de la configuration de la poitrine permet de reconnaître, ne pour être bien comprises que si l'on tient compte des conditions qui existent dans l'exphysiologique, et que je vais d'abord succinctement rappeler.

a. — Dans l'état sain, les mouvements respiratoires visibles s'effectueul l'inspiration, par le soulèvement des côtes et le refoulement simultané des organ-abdominaux qui font plus ou moins saillie au-dessous des côtes; l'expiration, par le retour de ces parties à leur position première. Ce mécanisme respiratoire et les gradué, régulier, et s'exécute au niveau des côtes dans toute la hauteur de la patrine, où il constitue la respiration costale, plus prononcée ches la femme que des l'homme au niveau des côtes supérieures, où se fait, chez elle, la dilatation hab-

tuelle la plus forte. Cette expansion costale est égale des deux côtés, et s'accompagne d'une dépression des espaces intercostaux plus grande que dans l'expiration, inférieurement, l'expansion inspiratrice de la partie supérieure du ventre répond à la contraction du diaphragme (respiration diaphragmatique), et elle est également miforme des deux côtés. Quant aux mouvements pulsatifs du cœur et des gros vaisseaux intra-thoraciques, ceux du cœur seuls sont quelquefois, mais seulement chez les sujets maigres, sensibles au niveau des espaces intercostaux gauches, contre le sternum, et surtout au niveau de la pointe de l'organe. Telles sont les données physiologiques qu'il ne faut pas perdre de vue lorsqu'on explore la poitrine.

Les données relatives à la configuration physiologique du thorax ont plus d'imporlance encore que les précédentes, puisque cette configuration est loin d'être aussi fréquemment régulière qu'on l'a dit, ainsi que je l'ai démontré dans mes premières recherches.

Il n'est pas rare, en effet, de rencontrer un certain nombre d'anomalies physiologiques que l'on pourrait prendre pour des anomalies morbides.

Telle est d'abord la différence de relief que peuvent présenter les deux côtés de la poitrine antérieurement ou postérieurement, et d'où résultent fréquemment le relief du côté gauché en avant, et celui au contraire du côté droit en arrière. On trouve es saillies isolément ou ensemble chez un assez grand nombre de sujets, et paraisant être souvent indépendantes de déviations du rachis (V. p. 274). Ce n'est que rès-exceptionnellement que l'on trouve le côté gauche en arrière et surtout le côté iroit en avant relativement plus développés que les côtés opposés. Ces saillies dérendent d'une exagération relative de la courbure des côtes; cependant le relief mtérieur gauche de la poitrine peut être dû à une simple exagération des parties nolles à son niveau chez des sujets gauchers.

Le cartilage de la deuxième vraie côte peut aussi former une saillie relative eu étendue, isolée et mal délimitée, à droite ou à gauche du sternum; mais il est plus rdinaire de rencontrer les deux cartilages semblahles saillants en même temps, et éunis alors par une saillie transversale du sternum à leur niveau. Ce relief upérieur du sternum peut être isolé et constituer une saillie en bosse plus ou noins considérable, sans qu'on doive l'attribuer à une origine pathologique. Il en st de même des dépressions, parfois profondes, que présente assez souvent la parie inférieure du même os.

Il n'est pas extrêmement rare de rencontrer le mamelon gauche situé à deux ou rois centimètres plus bas que le droit.

Ces désauts de la configuration physiologique de la poitrine, que j'ai dénommées étéromorphies, et qui peuvent être isolées ou groupées sur un même thorax, sont plus importantes à connaître. La saillie antérieure gauche est celle qui, par sa fréuence, doit fixer plus particulièrement l'attention. Postérieurement à mes reherches, M. Sibson a pourtant trop généralisé ce fait, en considérant comme conante la saillie de l'éminence pectorale gauche antérieure (Lond. med. Gaz., 848).

b. — Dans l'état pathologique, on constate par l'inspection thoracique deux rtes de données diagnostiques : les unes analogues aux données physiologiques silées plus haut, et par conséquent d'une valeur douteuse; les autres différentes de les que l'on rencontre dans l'état sain, et par cela même pathognomoniques.

Les modifications pathologiques des mouvements respiratoires consistent en m surcroît ou une diminution d'activité ou d'énergie, ou bien en une perversion le mouvements normaux. Ces modifications sont générales ou partielles. Elle me générales, lorsqu'une dyspuée quelconque accélère ou rend simplement plus étades et plus fréquents les mouvements respiratoires; lorsqu'ils sont irréguliers, secdés, singultueux. Les phénomènes sont partiels, dans les cas où une région huite présente une diminution relative ou même l'abolition des mouvements de la respe ration, soit d'un côté du thorax comparé à la région correspondante opposée, si dans la partie inférieure du thorax comparée à la supérieure. Dans ce demie ce, l y a immobilité manifeste à la base de la poitrine, et les organes abdominaux next plus refoulés en saillie vers l'abdomen pendant l'inspiration; ils peuvent mèse éprouver alors une sorte d'ascension vers le thorax, d'où résulte au contraire m ne infra-costal, tandis que se fait l'inspiration costale supérieure, ordinairement exerée. - Les mouvements anomaux dus aux pulsations des organes thoracque coculatoires sont ceux qui siégent au niveau du cœur, ou de tumeurs anévrysmis a occupent, soit la partie supérieure du thorax en avant, soit le côté gauche dans voisinage du rachis, en arrière.

Il peut arriver que les pulsations soient perçues au niveau d'une empyème (Subsaran, Soc. méd. des Hôpitaux, 1858), sans que l'on puisse expliquer cette percularité d'une manière satisfaisante.

Les hétéromorphies pathologiques qui ressemblent à des hétéromorphies phis logiques semblahles, sont difficilement distinguées de ces dernières. Telles sestib saillie antérieure gauche qui serait due à une hypertrophie du cœur; cele ii deuxième cartilage droit produite par un anévrysme de la crosse de l'aorte; le se lies qui seraient la conséquence des épanchements dans les séreuses thorsome » niveau des saillies physiologiques; les dépressions dues au contraire à la récorde de ces épanchements, au niveau des dépressions relatives physiologiques. Il réalide cette confusion des erreurs de tous les jours. Pour les éviter, il faut d'aberd les compte de la fréquence chez l'homme sain de l'hétéromorphie constatée, et qui des la faire soupçonner fortement comme étant physiologique, à moins, ce que et not. que l'on n'ait eu occasion de reconnaître précédemment, avant l'invasion de u maladie, la conformation régulière de la poitrine; à moins encore que l'on n'al a manifestement paraître et croître, ou décroître, l'hétéromorphie dans le court l'affection : preuves manifestes de sa nature pathologique. Seulement il ne ful 🏲 perdre de vue qu'une saillie physiologique pourrait se transformer en salli P thologique en présentant les particularités dont je viens de parler.

Quant aux hétéromorphies pathologiques sans analogues dans l'état sais. In saurait y avoir de doutes sur leur importance. Ce sont d'ahord : la saillie da re gions sus et sous-claviculaires, due à l'emphysème pulmonaire, l'effacement à certains espaces intercostaux antérieurs, chez des individus maigres, attents it à même maladie ou de toute autre lésion intra-thoracique exerçant localement ar pression de dedans en dehors; telles sont encore la saillie de la base d'un oité de poitrine, en avant et en dehors, par suite d'un épanchement pleurétique, cele à la base de la cage thoracique au niveau des hypochondres par suite d'affects du soie, de la rate, etc., et les saillies inégales et plus ou moins étendues due des tumeurs solides intra-thoraciques. A ces saillies anomales, il faut joindre le

sbès extérieurs communiquant avec l'intérieur de la poitrine, et les rétrécissements d'un oité de la poitrine ou d'une partie seulement du côté affecté, par suite de leurésies plus ou moins récentes, et enfin les difformités rachitiques du squelette.

ll est facile de concevoir que les saillies sont dues à des expansions d'organes en apport avec les parois thoraciques, à des tumeurs, à des épanchements dans les éreuses. Quant aux rétrécissements, ils résultent ordinairement de la guérison de ertains épanchements pleurétiques et bien plus rarement péricardiques. Les sailes comme les rétrécissements d'un côté de la poitrine par rapport à l'autre, sont ensibles à la mensuration avant de l'être à l'inspection (V. Mensuration).

INSUFFISANCES (DES VALVULES DU CŒUR).— On sait que ces insuffisances, pui sont pour nous des lésions cardiaques qui font que les valvules remplissent ncomplétement leurs fonctions de soupapes, ont reçu des Anglais la qualification apressive de régurgitation, en raison du reflux du sang dû à l'insuffisance ellenême.

Le signe principal qui sert à distinguer ce genre de lésion des rétrécissements it des autres lésions du cœur, est le bruit de souffle se produisant dans des conlitions de qualité et de temps que je ne saurais exposer ici sans redites inutiles. l'est à l'article sourres, point de départ du diagnostic, qu'il me paraît plus opportun le traiter la question.

INTELLIGENCE. — Les facultés intellectuélles peuvent être diminuées, bolies, exaltées ou perverties dans les maladies; et ces modifications sont trèsairées.

La diminution ou l'abolition de l'intelligence, tantôt constitue une maladie comme a démence, l'idiotie (V. Folie), et tantôt caractérise un symptôme simple ou comlexe, comme le vertice, la lipothymie, la sercope, la perte de connaissance, la onnoience morbide, le coma. — L'exaltation et la perversion des facultés intellecuelles constituent le pélie de la folie et des maladies.

Ces différentes manifestations, qui caractérisent les troubles morbides de l'intelligence, ont été traitées ailleurs dans cet ouvrage au point de vue du diagnostic; rependant il est une question particulière que je veux rappeler : c'est celle de la constatation de l'affaiblissement intellectuel à son début. Cet affaiblissement est e signe principal de la démence proprement dite; on le rencontre aussi dans le amollissement du cerveau, dans les pertes séminales involontaires, dans la néralgie générale de Valleix, dans la 'paralysie générale des alienés, et, comme hénomène consécutif, à la suite de l'hémorrhagie cérébrale ou des fièvres graves fièvre typhoïde, peste, etc.).

Lorsqu'il existe un affaiblissement intellectuel peu prononcé, il peut arriver que e malade réponde raisonnablement aux questions simples qu'on lui adresse, et que cependant on constate un affaiblissement évident de la mémoire et du raisonnement dès que l'on veut obtenir de lui des renseignements un peu précis ur les faits antérieurs, le nombre de jours écoulés entre deux dates peu éloi-mées, etc. C'est un point de pratique qui a une réelle importance, lorsqu'il s'agit, ar exemple, de savoir si une paralysie générale s'accompagne ou non de démence. ai vu considérer comme paralysie sans aliénation une paralysie générale qui s'accompagnait de signes de démence que l'on n'avait pas recherchés avec assez d'atention.

INTERCOSTALES (Régions). — Les espaces intercostaux ne sont par sibles à la partie antérieure du thorax chez les personnes qui ont un certain embar. point, ou des muscles grands pectoraux très-développés. Ils se dessinent plus que moins en creux au contraire chez les personnes maigres (sauf au niveau des melles chez la femme), à moins qu'ils ne soient plus ou moins refoulés. Ce réaclement est produit par un épanchement abondant dans une des séreuses thoraque par le poumon augmenté de volume (dans l'emphysème pulmonaire), ou per su tumeur intra-thoracique plus ou moins considérable. Cet effacement des especintercostaux se juge par comparaison du côté affecté de la poitrine avec l'autre, u de la partie qui est le siège d'un soulèvement partiel avec les parties voisses le côtes elles-mêmes participent au soulèvement des parois thoraciques lorsque le foulement de ces parois est plus considérable.

INTERMITTENTES (FIÈVRES OU APPECTIONS). — Je n'ai pas joint y article à celui qui est consacré aux intoxications, quoique les fièvres intermités soient le plus souvent la conséquence d'une intoxication paludéenne. Cea vir.: ce que l'intermittence dans les maladies et dans les fièvres intermittente de mêmes a aussi d'autres origines.

Il y a d'abord des affections qui présentent des rémissions, de secondaire et tance dans la plupart des cas, mais qui cependant en ont imposé quelquée pleur régularité pour des maladies véritablement intermittentes.

Il y a de plus les phénomènes pathologiques intermittents et réguliers autonne a donné le nom de fièvres larvées, quoiqu'il ne s'agisse pas ici de fière in tous les cas. Ce sont des névralgies, des céphalées, des convulsions, des here ayant la même périodicité que les fièvres d'accès, mais sans mouvement fène a encore rapporté des faits de véritables fièvres avec exacerbations noctures de dents d'hépatite, d'asthme, de dyssenterie, de diarrhée aigue, de rhundure de pleuro-pneumonie, de myélite (Goudas, Abeille d'Athènes et Gaz. héd... 1856 ou de pneumonie dite intermittente comme M. L. Gros et M. Lecointe enon des exemples (Bulletin génér. de thérapeut., 1856). On a rapprochées differentes affections des fièvres d'accès, parce qu'elles guérissent rapidement aus part sulfate de quinine, et qu'elles affectent quelquesois la sorme pernicieuse.

En dehors de ces affections que je me contente de signaler, il y a la grandete des fièvres intermittentes, qui a une tout autre importance, et à laquelle per sacre plus particulièrement cet article.

#### Fièvres intermittentes.

1º Éléments du diagnostic. — Il y a peu d'affections qui présentent, dans les éléments diagnostiques, autant de netteté qu'une fièvre intermittente simple. Des éléments diagnostiques, autant de netteté qu'une fièvre intermittente simple. Des échaleur exagérée avec fréquence et plénitude du pouls, et enfin une sueur plus moins abondante; la durée limitée de ces accès, qui est en moyenne d'une i si sept heures, et leur retour périodique, ordinairement très-régulier aux mètheures, soit chaque jour (type quotidien), soit tous les deux jours (type plus éloignée, mais extrêmement rare (type septane): tels sont les phénomères damentaux des fièvres intermittentes simples. Il se joint à ces éléments prisopation diagnostic une foule d'autres données, dont il sera question dans ce qui visint.

2º Inductions diagnostiques. — J'ai insisté à plusieurs reprises dans cet ourage sur l'importance que l'on doit attacher à la constatation de l'intermittence des ccidents pathologiques qui peuvent s'offrir à l'observation. Les différentes phases les accès considérés en eux-mêmes ou les intermittences qui les séparent sont d'abord es deux conditions qu'il faut examiner.

Il est évident que si l'on assiste pour ainsi dire à l'évolution complète d'un accès le sièvre intermittente simple avec ses trois stades successifs, on ne peut méconuitre la maladie, en sût-elle à son début : au premier accès. L'invasion subite et mprévue, le peu de durée des phénomènes sébriles sinissant par des sueurs, qui ont suivies d'un état de bien-être normal ou d'un léger malaise général, viennent entôt démontrer, en esset, qu'il s'agit d'un accès de sièvre intermittente. A plus pre raison ce diagnostic sera-t-il porté, si le malade assirme que des accès antérieurs, types rappelés plus haut, se sont déjà montrés. Mais les accès considérés en eux-ièmes présentent quelquesois des irrégularités qu'il ne saut pas perdre de vue, et ui ont sait considérer la sièvre comme anomale. Ces accès peuvent, par exemple, e pas être complets, un des stades manquant ou se montrant seul; et ils peuvent tre modisses, la succession des stades étant intervertie.

Mais il faut avoir égard aussi à la succession des accès, qui ne représente pas toujurs les types les plus ordinaires que j'ai rappelés plus haut. En effet, en cas d'acès quotidiens, le troisième peut ressembler au premier, le quatrième au deuxième, t ainsi de suite, ce qui constitue la fièvre double tierre; taudis que la double quarte st caractérisée par un accès le premier et le deuxième jour, apyrexie le troisième, ceès les deux jours suivants, apyrexie le sixième jour, etc. Ce sont là des particulailés faciles à constater.

Le diagnostic devient moins facile lorsqu'un accès survient avant qu'un autre soit ni, ce qui constitue la fièvre dite subintrante. Il en est de même dans les fièvres in ont été désignées par M. Mélier sous les noms de fièvres intermittentes à courtes ériodes, et qui se caractérisent par plusieurs accès successifs dans les vingt-quatre eures, accès fort courts et ne consistant souvent qu'en un sentiment rapide de chaeur suivie de sueur (Mém. de l'Acad. de méd., 1843, t. X, page 551).

Il résulte de là que l'étude des antécédents révèle la marche de la maladie, narche qui confirme le diagnostic en indiquant le type de la fièvre d'accès. Les anécédents étiologiques n'ont pas une valeur moindre.

Sous ce dernier rapport, la condition des localités dans lesquelles s'est développée i maladie occupe le premier rang. Je rappellerai d'abord les pays chauds dans squels une végétation puissante se développe sous l'influence de la chaleur et de humidité. Dans nos contrées, le voisinage d'un étang vidé, de pièces d'eau stanante, celles dans lesquelles on fait rouir le chanvre, l'habitation d'une maison ouvellement construite (ainsi que j'en ai vu deux exemples) et, suivant quelques uteurs, la culture des terrains argileux (Béringuier), sersient les origines les plus rdinaires des miasmes produisant les sièvres intermittentes. Elles se montrent de référence au printemps et à l'automne, et leur apparition est savorisée par l'exisence d'attaques antérieures.

Il y a des circonstances où l'on ne trouvera pas d'abord ces conditions étiolojques, soit endémiques, soit accidentelles, pour expliquer l'intoxication; il faudra es chercher alors dans les contrées voisines d'où les miasmes auront pu être transportés par les vents qui en proviennent. On n'oubliera pas que le malade atteint de fièvre intermittente peut habiter un pays très-sain, mais qu'il peut avoir séjouné récemment dans un foyer d'émanations paludéennes.

Parmi les autres données étiologiques, qui sont accessoires auprès de celle-li, je dois cependant signaler, comme des causés faciles à constater, la transmission de la maladie d'une nourrice à l'enfant qu'elle allaite (Ébrard, *Union méd.*, 1846, a les opérations faites sur les organes urinaires, qui sont assez souvent suivies d'accepts fébriles intermittents.

Dans les faits de diagnostic douteux qui résultent quelquesois de l'anomair de accès ou de leur apparition mal accentuée, on peut vraiment se méprendre su la nature des accidents observés, en supposant que l'on soit en dehors d'une couré plus ou moins exposée aux effluves miasmatiques. L'essentiel est de penser à la précédée de troubles fébriles même peu accusés ou survenant dans le cours des autre maladie, éveillent suffisamment l'attention pour diriger les recherches des leur véritable voie. Quant à la constatation des mêmes phénomènes dans un proce l'endémicité des sièvres intermittentes est habituelle, admettre l'existence de la ladie d'après le plus léger indice : telle est la règle absolue d'une honne prage. règle d'une importance majeure au point de vue de la médication. Cette médican elle-même viendra éclairer le diagnostic ; car la disparition des accidents observé la suite de l'administration du sulfate de quinine sussira pour démontrer leur nature.

Il ne me paraît pas nécessaire d'entrer dans de grands détails relativement a diagnostic différentiel de la fièvre intermittente simple. Il me suffit de faire rour quer que l'important est d'établir la réalité de l'intermittence, et de penser à la rechercher, soit que l'on observe le malade pour la première fois au moment du sur de chaleur, qui pourrait faire admettre une fièvre continue primitive ou symptome tique, soit au moment de l'apprente, qui pourrait faire croire à l'absence d'une maladie fébrile, comme je l'ai déjà dit ailleurs. La localité où l'on observe ou bin celt d'où provient le malade est une considération de grande importance qui side à « prononcer.

Le degré d'intensité des accès est une condition qui influe nécessairement sul facilité du diagnostic des fièvres intermittentes. — Il en est de même de la lés de la rate (intumescence), regardée par le plus grand nombre comme la conséquent des accès et non comme leur origine.

Les formes diverses que peuvent revêtir les sièvres intermittentes sont de la pies haute importance à signaler, car, en dehors des formes simple et anomale, dest a été principalement question jusqu'ici, il y a les formes pernicieuse, rémitente, pseudo-continue et symptomatique, qui donnent souvent lieu à des erreurs de direction de plorables, contre lesquelles on doit se tenir en garde.

a. — La sièvre pernicieuse tue très-rarement au premier accès, souvent au cotraire au second ou au troisième accès. On a par conséquent le plus grand intérà à la diagnostiquer dès le premier, pour combattre efficacement la maladie.

Les caractères distinctifs des fièvres pernicieuses sont nombreux. Ils s'ajoutent i ceux de la fièvre intermittente simple ou bien ils ne sont qu'une exagération de l'es des stades indiqués précédemment.

C'est ainsi qu'il y a parsois un frisson excessif pendant lequel la mort peut se

renir dès le premier accès. La face est alors cadavéreuse, il y a une anxiété et une agitation extrêmes, la soif est vive, l'haleine froide, la voix éteinte, le pouls fréquent ou rare, petit, irrégulier, et l'intelligence reste entière; les stades de chaleur et de sueur sont peu accusés, et l'intervalle apyrétique est ordinairement marqué par de l'abattement et du malaise : c'est la fièvre pernicieuse algide. — D'autres fois, la transpiration est excessive (forme pernicieuse diaphorétique); les malades, qui conservent l'intégrité de leur intelligence, se plaignent de froid, et la mort survient au milieu d'un épuisement excessif. Cette forme peut être confondue avec certaines suettes miliaires; seulement les sueurs se prolongent ordinairement plus longtemps dans cette dernière affection que dans la fièvre pernicieuse.

Certains symptômes cérébraux ou nerveux prédominants ont donné leur nom à la fièvre qu'ils accompagnent. C'est d'abord la forme comateuse dite aussi soporeuse, léthargique, carotique, apoplectique, dans laquelle la mort survient rarement dès le premier accès, et qu'il ne faut pas consondre avec la fièvre intermittente simple dans laquelle il y a un peu de somnolence pendant le deuxième stade; la forme délirante, caractérisée par un délire violent qui accompagne le deuxième stade, et pendant lequel la mort a lieu, à moins qu'elle ne soit précédée de coma; la forme convulsive, dans laquelle les accidents nerveux ont été épileptiformes, tétaniques, cataleptiques, ou simplement convulsifs, mais avec un état général grave, comme on l'observe chez les ensants; on a encore admis une forme paralytique, dans laquelle une paralysie partielle ou même générale du sentiment et du mouvement, comme l'a observé M. Cavaré, se dissipe pendant l'apyrexie; et ensin une forme hydrophobique, dans laquelle à une fureur maniaque se joindrait l'horreur des liquides.

Du côté du cœur, on a noté une douleur excessive avec grande anxiété, défaillances, altération profonde des traits survenant dès le premier stade (forme cardialgique), ou bien des syncopes (forme syncopale). — On a admis aussi des fièvres pernicieuses pleurétique, pneumonique et même asthmatique et aphonique. — La forme pneumonique, dans laquelle les signes stéthoscopiques sont ceux du premier degré et qui disparaissent pendant l'intermission (Grisolle) n'est probablement caractérisée que par une congestion pulmonaire. — Des symptômes graves vers les organes digestifs ou leurs annexes ent fait admettre la fièvre gastralgique, gastrorrhagique (Bourgeois), cholérique, dyssentérique, hépatique. — Enfin des accidents péritoniques, néphrétiques, cystiques, ont fait dénommer ainsi la fièvre lorsqu'ils dominaient dans l'expression symptomatique de la maladie.

Ces phénomènes si variés de certaines fièvres intermittentes, observés plus fréquemment dans les localités où règnent habituellement les fièvres paludéennes, sont surtout communs sous la zone torride. Mais il faut que l'on sache que l'on peut rencontrer partout des accidents pernicieux, afin d'être constamment sur ses gardes. On doit, en effet, les redouter toutes les fois qu'un des phénomènes graves insolites que je viens de rappeler se montre avec quelques symptômes fébriles, si incomplets qu'ils soient. Si l'ensemble des accidents est passager et ne dure que quelques heures, il faut franchement adopter l'idée d'une fièvre pernicieuse pour agir au plus tôt en conséquence. Ces préceptes sont vulgaires dans les contrées à fièvres endémiques; mais ils doivent l'être partout, car malgré la rareté des faits dans les autres pays, ils peuvent se présenter à l'observation aujourd'hui, demain, et n'être pas reconmus à temps.

On n'oubliera pas non plus qu'un simple cathétérisme, la lithotritie peuvent des ner lieu à des accès véritablement pernicieux, de même que les maladies des vocurinaires.

- b. La fièvre rémittente ou rémittente bilieuse se reucontre principalement dans les pays chauds. Elle débute par un frisson subit et intense suivi de chaler de coloration jaunâtre de la peau, de céphalalgie, de médiocre accélération du pour de nausées et de vomissements bilieux remarquables (Bartlett, de Philadelphia Cette fièvre se prolonge quelquesois vingt, trente et même quarante jours, a de n'est pas suneste les premiers jours; elle est remarquable en ce qu'elle ne prému pas, à proprement parler, d'accès isolés, mais des exacerbations périodiques en quilières de la chalcur précédée ou non de frissons. Ces paroxysmes peuvent deux pernicieux; aussi dans les pays chauds et marécageux doivent-ils être recheré avec le plus grand soin par les médecins, qui peuvent voir la maladie deveni su chement intermittente (ce qui prouve son origine miasmatique).
- c. La fièvre pseudo-continue est encore une variété des fièvres mismatique que l'on observe dans les pays marécageux. Elle pourrait d'autant plus être pre pour une fièvre continue, qu'elle ne présenterait pas d'intervalle apyrétique sessit suivant quelques auteurs. Mais d'autres ont fait remarquer qu'à des intervalles reguliers plus ou moins rapprochés, on pouvait, en étant prévenu, constater des exambations manifestes dans la continuité apparente des phénomènes. Comme la firm peut, ici encore, être pernicieuse, elle démontre une fois de plus la nécessité de pours penser à l'intermittence si légère qu'elle soit, dans les pays où les fières attermittentes règnent, et lorsque l'on se trouve en présence d'un cas de maladie gare quel qu'il soit.
- d. La fièvre intermittente symptomatique dépend d'une affection prete tante dans le cours de laquelle elle se développe, comme dans la phthise permonaire avancée, dans les cas de suppuration considérable, dans la bleur rhagie et l'orchite qui la complique, dans l'entérite intense (Chomel), à la sur du cathétérisme de l'urètre, de la cautérisation de ce canal, etc. On s'est demoni avec raison, en se fondant sur l'action favorable du sulfate de quinine en prediction stance, s'il n'y aurait pas simple coincidence. Quoi qu'il en soit, es fièrre permittentes secondaires, qui pourraient affecter la forme permiciense, ne dans pas être confondues avec les simples paroxysmes du soir des maladies fébriles. Proxysmes qui s'en distinguent en ce qu'ils résistent à l'emploi des préparaties à quinine. On voit, en définitive, que cette forme de fièvre est presque unique saée sur l'action favorable que les anti-périodiques peuvent exercer sur elle, comme les fièvres intermittentes en général.

Comme complications des accès de sièvres intermittentes, on a observé une aphalalgie congestive parsois rebelle, et l'intumescence plus ou moins pronocée la rate que j'ai déjà rappelée. Comme conséquence de l'intoxication missimique elle-même et de la répétition prolongée des accès, on rencontre quelquesois une acchexie avec ou sans leucocythémie (V. Cachexie splénique). M. Huss (Arch. 6 méd., 1857, t. X) aurait trouvé, comme caractère micrographique presque consiste de cette cachexie paludéenne, la présence de pigment noir dans le sang, c que concorde avec les recherches d'autres observateurs (V. Mélanémie).

3º Pronostic. — Il est très-variable suivant la forme simple ou perniciense de la

maladie, celle-ci paraissant être, comme les formes rémittente et pseudo-continue, un degré d'intoxication miasmatique plus avancé. On ne peut prévoir par aucum signe l'issue satale de la sièvre pernicieuse, lorsque la mort survient d'une manière soudroyante ou dans le cours du premier accès pernicieux; ce n'est que lorsqu'un des accès pernicieux que j'ai rappelés plus haut est déjà survenu, que l'on doit en craindre un second plus sort et souvent mortel; si deux accès ont déjà eu lieu, rarement le troisième pardonne lorsque la maladie est abandonnée à elle-même. Les sormes algide, comateuse, syncopale, sont les plus graves, et la pseudo-continue annonce un péril plus grand que la sièvre dont les accès sont franchement accusés.

Les sièvres non pernicieuses se prolongent plus ou moins suivant le traitement, et suivant l'action plus ou moins profonde ou persistante des causes qui les ont produites. Abandonnées à elles-mêmes, elles peuvent s'user pour ainsi dire et être suivies de guérison après un temps variable, surtout si elles sont printanières, sporadiques, avec le type quotidien ou tierce, et si elles sont survenues chez des adultes bien portants d'ailleurs. Mais le plus ordinairement elles tendent à s'aggraver dans les conditions suivantes : si le malade continue à résider dans le foyer miasmatique; si elles sont automnales, épidémiques, avec le type quarte; et si elles atteignent des ensants, des vieillards, ou des sujets affaiblis ou déjà atteints d'affections plus ou moins graves. L'état cachectique est fâcheux, et peut se terminer par la mort, malgré la cessation des accès ; ou bien s'il s'amende, il ne disparaît que très-lentement, de même que l'intumescence de la rate, que l'administration du sulfate de quinine ne fait pas immédiatement diminuer, quoi qu'on en ait dit. On a vu les fièvres intermittentes, suivant quelques médecins anciens, guérir certaines maladies graves, comme l'épilepsie, la folie, ou même améliorer la constitution de sujets débiles; mais ce sont là des faits exceptionnels.

Il a été question au mot Antagonisme de l'incompatibilité que l'on a cru remarquer entre les fièvres intermittentes et d'autres maladies.

INTERROGATOIRE. - V. Examen des malades.

, INTERTRIGO. — V. ÉRYTHÈMES.

INTESTINS GRÉLES. — Occupant chez l'homme sain les régions ombilicale et hypogastrique, les intestins grêles sont circonscrits par le côlon, en dehors des deux côtés et en haut; mais ils sont sujets à des déplacements qui reconnaissent les mêmes causes que ceux du gros intestin (V. Côlon).

Les affections pouvant occuper l'intestin grêle sont : l'entérorrhagie, l'entérite aigué ou chronique, la diarrhée; la gangrène, la perforation ou la rupture, le rétrécissement, l'étranglement interne, l'invagination, le cancer, la dyspepsie intestinale; l'entéralgie, la colique nerveuse, la colique végétale; le météorisme ou les flatuosités intestinales, certaines constipations, des vers intestinaux (ascarides lombricoïdes ou ténias), et les accidents intestinaux que l'on a rattachés à l'enérie.

Cette longue énumération fait pressentir les difficultés que beaucoup de ces maladies doivent offrir au diagnostic; et si l'on considère que ces affections surviennent souvent comme complications d'autres maladies, et qu'elles occupent une cavité splanchnique où se manifestent localement une foule d'autres affections, ces difficultés s'expliqueront plus aisément encore.

Les symptômes que les affections de l'intestin grêle déterminent sont : des dou-

leurs variables d'intensité et de caractère, fréquemment dénommées coliques; is borborygmes, des gonflements flatulents du ventre, des évacuations de nature riable par l'anus.

Des signes importants sont aussi fournis par l'exploration de l'abdemen. L'isspection peut y découvrir des saillies dessinées par des anses intestinales distentes et soulevant les parois abdominales (surtout lorsque ces parois sont relichés d'molles), comme cela se remarque dans l'hystérie et dans la péritonite chraque. La palpation et la percussion sont plus utiles encore, en déterminant ave pas de précision la région qu'occupent les intestins resoulés en masse par une tracer volumineuse.

INTOXICATIONS. — J'ai fréquemment renvoyé le lecteur à ce mot intercation dans cet ouvrage, quoique son sens ne soit pas parfaitement net en pallogie. On l'a appliqué, en effet, tantôt aux phénomènes aigus résultant de l'interalcoolique (Angleterre), tantôt à tous les accidents aigus ou chroniques qui résitent de l'inhalation de miasmes ou de vapeurs nuisibles, tantôt à l'ingestion source de certaines substances.

On devrait, ce me semble, réserver le mot intoxication soit aux conséques chroniques d'un empoisonnement aigu, soit à toute imprégnation générale de la ganisme par une substance nuisible ingérée ou inspirée d'une manière sure, a donnant lieu à des accidents d'une certaine durée, ordinairement variés des les forme.

Ainsi comprises, les intoxications seraient des empoisonnements chronique que entraison même de la diversité des matières ou des corps intoxicants, et en raison phénomènes différents qu'ils produisent, ne sauraient être envisagés d'une manier générale. Je rappellerai seulement que la connaissance de la profession, qui expet à l'absorption de certaines substances toxiques, et celle de la manière de vivre es malades, met souvent sur la voie du diagnostic, ou vient le confirmer s'il est primblement soupçonné.

Les intoxications que je vais successivement examiner sont : les intoxications uturnine, mercurielle, par l'ergot de seigle, par le sulfure de carbone, par l'opium. Il a été question de l'intoxication alcoolique au mot Alcoolisme et decendre due aux miasmes paludéens à l'article Internittentes (sièvres ou assections).

Il existe encore d'autres intoxications importantes à connaître, parmi lesquelles prappellerai celle due à l'arsenic (qui produit des paralysies et même la gangier des membres) et l'intoxication attribuée par M. Huss aux vapeurs phosphores, qui produiraient une paralysie généralisée avec tremblements, frémissement musculaires et abolition des facultés génératrices. Mais ces intoxications, lessemple plus rares que celles qui viennent d'être rappelées, ne sont pas encore sifisaniment étudiées pour que l'on puisse exposer convenablement leurs caraciers diagnostiques.

# I. Intoxication saturnine.

Cette intoxication est une de celles qui a été le plus étudiée, grâce aux transcremarquables de MM. Tanquerel des Planches, Grisolle, et de plusieurs autres de servateurs que je rappellerai à l'occasion.

1º Eléments du diagnostic. — Comme toute autre intexication, celle-ci a de manifestations générales ou locales. C'est d'abord une anémie particulière, constitutions de la constitution de la constitution

lérée comme prodromique par M. Grisolle et comme intoxication primitive par M. Tanquerel des Planches : teinte jaune pâle caractéristique, avec décoloration de ous les tissus, amaigrissement, flaccidité des chairs, analgésie (Beau) dont la fréquence n'est pas bien déterminée, faiblesse générale avec diminution des globules lu sang.

A cette anémie se joignent souvent une saveur sucrée ou styptique dans la bouche, une haleine d'une fétidité particulière analogue à celle observée dans l'embarras gastrique; les gencives sont fermes, quelquefois saignantes, un peu usées sur leur bord libre, qui présente un liseré bleuttre de deux ou trois millimètres, envahissant quelquefois les dents et la muqueuse des lèvres et des joues, et du à la combinaison du plomb avec l'hydrogène sulfuré qui se dégage dans les voies digestives (Tanquerel).

D'autres phénomènes caractéristiques sont : la colique, les douleurs, les paralysies et l'encéphalopathie saturnines, que je ne fais qu'énumérer, ces phénomènes devant être discutés dans ce qui va suivre, avec les autres données diagnostiques que je ne rappelle pas ici, les causes, par exemple, dont la connaissance importe tant au praticien.

2º Inductions diagnostiques. — Pour mettre quelque ordre dans l'étude complexe du diagnostic de l'intoxication saturnine, voyons d'abord comment les différents groupes de symptômes que je viens de rappeler peuvent faire arriver à reconnaître l'intoxication.

- a. L'anémie saturnine ne pourrait seule révéler l'intoxication saturnine, mais elle peut la faire soupçonner et suggérer l'idée de rechercher le liseré bleuâtre des gencives qui n'est pas, quoi qu'on en ait dit, un signe pathognomonique, mais qui a une valeur réelle lorsqu'il coıncide avec d'autres éléments de la maladie. On peut aussi, dans le cas où l'on soupçonne l'intoxication, reconnaître la présence d'une préparation plombique sur la peau en faisant administrer un bain sulfureux au malade, dont le corps (surtout aux mains et au niveau des ongles) présentera, par suite, des taches brunes de sulfure de plomb. Il ne faut pas confondre ces taches avec celles qui résulteraient d'applications topiques de sels de plomb faites avant le bain au niveau de certaines régions, dans un but de traitement.
- b.—Colique saturnine.— Cette manifestation de l'intoxication saturnine, précédée ou non des phénomènes anémiques, se reconnaît principalement à une douleur spontanée plus ou moins vive à l'ombilic, moins fréquente à l'épigastre ou à
  l'hypogastre, s'irradiant dans certains cas vers les lombes ou les parties génitales,
  fantôt obtuse, contusive, le plus souvent aiguë, dilacérante, continue avec des exacerbations qui provoquent une anxiété extrême, des cris lamentables, une agitation
  et des postures bizarres, le malade se couchant surtout à plat ventre. Cette douleur
  a pour caractère remarquable de se calmer ordinairement par une pression graduelle
  faite largement, tandis qu'elle devient intolérable, selon M. Briquet, si l'on n'appuie
  perpendiculairement qu'un seul doigt sur les parois abdominales et sans trop pres-

r, mais de manière à gratter en quelque sorte le muscle qui est sous-cutané, et à respecter les parties plus profondément situées (Arch. de méd., 1858, t. XI).

Ces caractères de la douleur abdominale sont très-importants pour le diagnostic, surtout s'il s'y joint la rétraction des parois antérieures du ventre, des nausées, des vomissements aqueux ou bilieux, des éructations, du hoquet, une constipation

très-opiniatre, qui forme un des caractères principaux de cette espèce de colique, de plus rarement de la céphalalgie, des tiraillements douloureux vers les cordons testiculaires, des crampes, des douleurs lancinantes dans les membres, les lomles, k thorax; parfois enfin la miction est douloureuse et accompagnée de ténesme.

L'exploration conseillée par M. Briquet démontre que la douleur de la colique saturnine siège au niveau des museles abdominaux; mais elle ne paraît pas consucante pour faire exclure le siège de la douleur dans les organes profonds (tube diestif), dont l'atteinte est révélée par les nausées, les vomissements, et par la consupation, qui préexiste si souvent à la douleur.

c. — Douleurs saturnines. — Ces douleurs, dénommées improprement attendages, attendu que ce mot semble exprimer que leur siège exclusif est aux atticulations, peuvent se montrer d'emblée.

Suivant M. Tanquerel et M. Grisolle, elles occupent les articulations ou la connuité des membres, plus rarement les lombes, les parois thoraciques, la tête. Précidées pendant quelque temps de lassitude, d'engourdissement dans les parties que vont être envahies, ces douleurs sont plus ou moins vives, contusives, lanciantes térébrantes, dilacérantes; elles sont continues, mais avec des exacerbations interlières, souvent nocturnes et privant les malades de sommeil; ces exacerbations sont parfois assez violentes pour jeter le malade dans une graude agitation. Ces douleurs s'exaspèrent par la chaleur du lit, tandis que le froid et la pression les calment quequefois, mais non toujours. Il n'y a en même temps ni fièvre, ni chaleur, ni changement de couleur à la peau. Il est commun de voir certains muscles, ceux du moid principalement, être en même temps le siège de crampes très-pénibles. Leur duré est tantôt seulement de plusieurs jours, et tantôt de plusieurs semaines, ou même de plusieurs mois.

Par voie d'exclusion on pourrait arriver à soupçonner la véritable origine de douleurs saturnines, mais non formuler un diagnostic précis d'après leurs seuls cractères. On peut, en effet, les confondre avec les douleurs de la névralgie, du rhomatisme chronique et de la syphilis constitutionnelle. Il faut supposer, dans les ca de rhumatisme ou de syphilis, qu'il s'agit de faits dont le diagnostic est obser, car lorsque le rhumatisme chronique et la syphilis constitutionnelle sont franchement accusés, il ne peut y avoir d'erreur.

La consusion avec la névralgie est d'autant plus sacile que l'on s'est demandés les douleurs saturnines étaient autre chose qu'une névralgie, et que l'on n's pe trancher la question, tant il y a d'analogie dans le caractère des deux douleurs et souvent dans leur siége. Cependant on a assigné comme caractère dissérentiel le siète exclusif de la douleur sur le trajet du ners pour la névralgie, ce qui est peut-ên trop absolu, et le siège indissérent de la douleur saturnine dans la continuité de membres, dans les muscles, et même dans les os. — Les douleurs du rhanaties chronique n'ont par elles-mêmes aucun caractère qui les sasse dissérer des douleurs saturnines, mais l'erreur ne peut ici se prolonger indésiniment, les premières sant par entraîner la désormation des articulations, et les secondes par être savies d'autres manisestations de l'intoxication plombique. — Les douleurs sturnines par leur siège sur les os et leurs exacerbations nocturnes ont une certain analogie avec les douleurs syphilitiques; mais celles-ci ne se montrent guère ses d'autres signes d'insection vénérienne, notamment des exostoses, et l'étude de

commémoratifs fera arriver, dans le premier cas, à la découverte de l'influence du plomb.

d. — Paralysies saturnines. — Bien décrites par M. Tanquerel, ces paralysies peuvent porter sur les muscles des membres, sur ceux du tronc, sur les organes des sens, sur la sensibilité cutanée.

La paralysie des membres supérieurs (rarement d'un seul) est de beaucoup la plus fréquente. Lorsque le malade avance horizontalement ses avant-bras, la direction verticale de ses mains et l'impossibilité où il est de les redresser a quelque chose de caractéristique, qui est dû à la paralysie des muscles extenseurs du poignet et des doigts. Ces muscles sont le plus souvent les seuls affectés, et l'électricité démontre alors que la contractilité musculaire est abolie, d'abord dans l'extenseur commun des doigts, puis dans l'extenseur propre de l'index et du petit doigt, et enfin dans le long extenseur du pouce (Duchenne, de Boulogne). Les malades ne peuvent plus saisir aucun objet, tout en conservant les mouvements de l'épaule et du bras. Mais la paralysie peut porter aussi sur les muscles isolés de ces parties ou sur le membre entier; et ce qu'il y a de remarquable alors, c'est que certains muscles sont plus particulièrement affectés, et que ce sont précisément ceux qui peuvent être affectés isolément qui ont perda la faculté de se contracter par la faradisation, le deltoide, le triceps brachial, par exemple. Les muscles qui perdent leur irritabilité galvanique sont sans doute les plus atteints par l'intoxication, car on les voit s'atrophier de préférence aux autres, mais non pas exclusivement.

Lorsque la paralysie atteint les membres inférieurs, on constate que les malades peuvent se tenir debout, mais qu'ils tremblent sur leurs membres, dont les mouvements sont incertains; les jambes et les cuisses sont fléchies à cause de la paralysie des muscles extenseurs à la partie antérieure du membre.

Parmi les muscles du tronc qui peuvent aussi être affectés, mais plus rarement, on trouve les intercostaux, le diaphragme (M. Duchenne), d'où résultent des accidents graves (V. Paralysie des muscles respirateurs). A la tête, les lèvres peuvent être tremblantes, la langue comme embarrassée dans ses mouvements, parsois elle bégaie; les muscles du larynx peuvent aussi être atteints, ce qui produit l'aphonie.

Parmi les paralysies des sens, l'amaurose est certainement la plus remarquable : rapide dans son invasion et dans sa marche, elle ne dure en moyenne que quelques jours, très-rarement pendant un mois. La surdité saturnine est un fait exceptionnel. Mais la sensibilité de la peau subit assez fréquemment, toujours, suivant M. Beau, des modifications remarquables qui sont l'anesthésie dite saturnine, bien étudiée par M. Tanquerel et consistant, soit dans l'abolition du tact, soit dans celui de la douleur (analgésie de M. Beau).

Le diagnostic des paralysies saturnines est rendu facile, soit par leurs caractères propres, et principalement celui d'affecter le plus souvent les muscles extenseurs de la main et des doigts, soit par la coîncidence d'autres manifestations de l'intoxication saturnine, le liseré gingival, la colique, les douleurs saturnines, soit enfin par le défaut absolu de contractilité électrique. Mais si la paralysie se montre indépendamment de tout autre accident saturnin, que la cause en soit d'abord ignorée, et que cette paralysie affecte isolément des organes restreints, comme le larynx, la rétine, les nerfs acoustiques, le diaphragme, les phénomènes principaux qui en ré-

sultent (aphonie, cécité, surdité, troubles particuliers de la respiration) perveu être interprétés de différentes manières. Il en est de même pour l'atrophie muculaire consécutive à la paralysie, et qui peut être confondue avec l'atrophe progressive primitive. Dans ces différentes circonstances, on ne peut maquer d'être dans l'erreur ou dans le doute jusqu'à ce que l'intoxication ait été reconnue.

e. — Encéphalopathie saturnine. — Les accidents cérébraux dus à l'intercation saturnine, désignés sous le nom d'encéphalopathie par M. Tanqued, a étudiés avec soin par M. Grisolle, se manifestent sous trois formes différents : la forme délirante, la forme convulsive ou épileptique, la forme comateuse.

Ces manifestations cérébrales peuvent se combiner entre elles, de manire à coexister ensemble ou à se succéder les unes aux autres. Mais il résulte de leur due approfondie, de l'aveu même de M. Grisolle, que tous ces accidents cérébraux n'est par eux-mêmes, rien de spécial qui puisse les faire distinguer du delirium tremens, de la manie, de l'épilepsie, de la méningite à l'état aigu. Il est insule, vi la rapidité de la marche des accidents saturnins cérébraux, de leur compare de maladies cérébrales chroniques.

La similitude de la forme convulsive de ces accidents saturnins avec l'épiles ordinaire commençante, est surtout parfaite, quoi qu'en ait dit M. Tanquere le part et d'autre, il y a des vertiges ou de grands accès, des accès de manie conscitis, la terminaison des accès par un sommeil comateux, la mort par asphysique. les accès sont très-rapprochés et comme subintrants.

Le délire uni aux convulsions, aux crampes, et précédé de céphalalgie, pour parfaitement faire croire à une méningite aigué, car il n'y a que l'absence de l'fièvre qui puisse saire abandonner l'idée de cette dernière affection.

Si les manifestations que je viens rappeler n'ont pas isolément, pour la plupat une valeur suffisante pour faire diagnostiquer l'intoxication saturnine, elles en a quièrent une considérable par leurs combinaisons, et surtout par la constatation de la maladie, qui est la question dominante en pareille circonstance.

La coïncidence, comme antécédents ou comme accidents actuels, de plusiers modes de manifestations de la maladie qui m'occupe, élucide immédiatement k du gnostic. Qu'il y ait eu, avant les coliques, le dépérissement anémique et des dou leurs dans différentes parties du corps, que ces divers accidents aient précédé la pralysie ou l'une des formes de l'encéphalopathie, et que celle-ei ait eu aussi comme avant-coureur une amaurose accidentelle (Grisolle): il est clair que ces rapprodements permettront immédiatement de reconnaître une intoxication saturnine. L'intoutefois une réserve à faire pour la colique sèche des pays chauds, dont toute paymptomatologie et la marche sont identiques, quoique les deux maladies différent par les conditions d'endémicité et d'origine (V. p. 200).

Cette origine, relativement à l'intoxication saturnine, domine, comme je l'alle précédemment, la question du diagnostic de ses diverses manifestations, et, seul. peut lui donner la certitude.

La connaissance de la profession du malade suffit souvent pour susciter l'idé à l'intoxication plombique, dès les premières questions qu'on lui adresse. C'et qui arrive pour les ouvriers des fabriques de céruse et de minium, les peintre en bâtiments, de voiture, broyeurs de couleurs, doreurs sur bois, vernisseurs de

métaux, les fabricants de papiers peints ou de cartes d'Allemagne, les ceinturonniers, potiers, faïenciers, verriers, les ouvriers des mines d'où l'on extrait le plomb, les affineurs, plombiers, les fondeurs de cuivre, de bronze, ou de caractères d'imprimerie, les imprimeurs, fabricants de plomb de chasse, lapidaires, tailleurs de cristaux, ouvriers des manufactures de glaces, et des fabriques de chromate, de nitrate et d'acétate de plomb.

Cependant il y a des cas dans lesquels la profession ne suurait fournir aucun prétexte à la supposition d'une intoxication saturnine; mais si le soupçon existe, il faut rechercher avec le plus grand soin si le malade n'a pas absorbé, sans s'en douter, des préparations de plomb; et dans ce but, les investigations doivent porter sur l'entourage de l'individu, sur les objets qui sont à son usage particulier, notamment sur la qualité des boissons, surtout si plusieurs mémbres d'une même famille sont atteints; le vin, le cidre peuvent, en effet, avoir été traités par la litharge, comme cela est arrivé à Paris sur une assez large échelle il y a quelques années; l'eau peut aussi avoir traversé des conduits de plomb. Il faut chercher l'influence du métal partout; c'est ainsi que M. Lasègue a trouvé l'explication d'accidents saturnins, chez un enfant, dans l'habitude qu'avait le jeune malade de sucer des grains de plombque contenait l'encrier dont il faisait usage.

On peut quelquesois obtenir des renseignements utiles de la santé des animaux qui vivent dans la maison, et chez lesquels on peut observer des convulsions, des paralysies, dont la coïncidence n'est pas sans valeur.

Il est impossible de déterminer si les différents degrés de l'intoxication saturnine correspondent à des manifestations spéciales; cependant on considère généralement l'anémie, l'arthralgie et la colique saturnines, comme les expressions d'une intoxication moins profonde que la paralysie et les troubles cérébraux. — Chacune de ces manifestations, lorsqu'elle se montre primitivement, détermine une forme particulière de la maladie.

On a considéré les accidents paralytiques ou cérébraux comme des complications de la colique de plomb. Mais il est évident que ce sont seulement des manifestations différentes d'une même cause, et qu'elles doivent être mises au même rang séméiologique. Une complication réelle est la fâcheuse influence que l'intoxication plombique exerce sur la grossesse, et qui a été signalée par M. Paul (V. p. 422).

5° Pronostic. — Il varie selon la nature des accidents observés; mais les moins redoutables, comme l'anémie, les douleurs, la colique, doivent toujours faire redouter l'apparition inopinée de la paralysie, de l'encéphalopathie. La paralysie est très-souvent incurable, et elle est mortelle dès qu'elle envahit les muscles respirateurs. L'encéphalopathie est très-souvent suivie de mort. En somme, l'intoxication saturnine est une affection grave, que l'on ne peut espérer guérir que lorsqu'elle est traitée vigoureusement dès qu'on l'a reconnue, et si les causes de l'intoxication cessent d'agir.

# ii. Intoxication mercurielle.

1º Éléments du diagnostic. — Quatre sortes d'accidents peuvent caractériser cette intoxication: une éruption cutanée dite hydrargirie, une stomatite, des tremblements, et une cachexie, qui ont des formes particulières.

2º Inductions diagnostiques. - Parmi ces manifestations de l'intexication mer-

curielle, il en est deux, l'hydrargirie et la stomatite, qui s'observent principle ment dans le cours ou à la suite d'un traitement interne ou externe par les prépartions mercurielles. La simple connaissance de cette circonstance fait ratade facilement à leur véritable cause les accidents que je viens de rappeler, et dont il été question ailleurs (V. Hydrargirie, et Stomative mercurielle).

On reconnaît le tremblement mercuriel à des petites secousses succesives et a volontaires des membres, principalement des membres supérieurs, dont les memments perdent leur précision; elles se rencontrent chez des individus ordinarement pâles, languissants, à chairs molles, et s'accompagnent quelquesois d'embara à la parole et de mouvements grimaçants de la face.

Lorsque le tremblement est intense, la langue avancée sur la lèvre inférieur, a allongée hors de la bouche, est agitée aussi de mouvements irréguliers; les maisses ne peuvent porter aucun liquide à leur bouche sans le renverser, ni même un ament solide, qu'ils ne peuvent diriger juste (Mérat). La mastication est quelquée impossible, et, dans des cas rares, il y a de l'insomnie, de l'agitation, du délir, le l'affaiblissement de l'intelligence, l'obtusion de plusieurs sens et même des parts de connaissance momentanées.

Mais c'est surtout dans la cachexie mercurielle que l'intelligence peut être disblie. On remarque de l'hébétude, la bouffissure, la pâleur, la langueur générale, la fétidité extrême de l'haleine, le gonslement songueux des gencives qui sont e même temps molles, saignantes, ulcérées, l'ébranlement et la chute des denis à riées ou saines, les palpitations, l'anhélation, les syncopes, la fréquence et la pertesse du pouls, l'infiltration cedémateuse des membres inférieurs, les hémortres sous-épidermiques ou autres, la perte de l'appétit, la diarrhée, parfois un dér plus ou moins violent avec hallucinations, plus rarement des accès convulsis. ensemble de phénomènes est caractéristique. A part les hallucinations et les comb sions, j'ai observé tous les autres chez une jeune fille de sept ans, qui présent à plus une soule de points gangréneux partout où existaient des saillies osseus sur mises à la pression. Cette malheureuse enfant, qui succomba aux progres rapid de la cachexie, avait été d'abord atteinte d'un simple érysipèle de la face, avet è délire fébrile qu'il est si ordinaire d'observer dans le jeune age au début de boscoup de maladies aiguës, même bénignes, et ce délire avait fait croire à une mém gite contre laquelle on avait eu recours à des frictions mercurielles répétées su face. Il n'y eut pas, dans ce cas, de tremblement mercuriel comme dans ceu 🛈 cachezie survient rapidement par suite d'un traitement mercuriel exagéré. (1913l'intoxication est lentement continuée, on voit au contraire coincider les deux mefestations: tremblement et cachexie.

La connaissance d'un traitement mercuriel antérieur, comme celle de la présession du malade, font naître immédiatement l'idée de l'intoxication mercuriel Toutes les conditions professionnelles dans lesquelles ou est exposé à l'absorpat du mercure vaporisé, comme cela a lieu pour les ouvriers des manufacture de glaces, les chapeliers, les mineurs qui recueillent le métal, et, plus rarement anjert d'hui depuis l'usage de la dorure galvanique, pour les doreurs sur métaux, pende produire le tremblement, et, si l'inssuence toxique continue, la cachezie mercurieix L'ingestion ou les frictions répétées des préparations hydrargiriques produises a contraire plus rarement le tremblement que les autres manifestations, c'est-i-ut

que l'hydrargirie, la stomatite et la cachexie mercurielles. Cependant M. Colson, de Noyon, a cité un cas de tremblement par l'usage de la liqueur de Van Swieten.

Peut-on consondre le tremblement mercuriel avec la chorée? La consusion semble difficile si l'on songe que les mouvements brusques, saccadés, irréguliers de la chorée, ne ressemblent en rien aux secousses limitées, monotones en quelque sorte dans leur succession, qui caractérisent le tremblement mercuriel; la chorée n'affecte guère d'ailleurs que les ensants. — Le tremblement idiopathique a plus d'analogie avec celui qui dépend du mercure, mais il sussit d'un peu d'attention pour ne pas consondre les deux affections; car des circonstances et des conditions spéciales, influence du mercure, manifestations de l'intoxication autres que le tremblement, se rencontrent dans les cas de tremblement spécifique, et sont absolument désaut dans ceux où il est idiopathique. L'hérédité, dans cette dernière circonstance, est une cause habituelle qu'il ne faut pas non plus négliger, car elle est caractéristique.

Le disgnostic ne présente pas de difficultés assez sérieuses dans les eas d'intoxication mercurielle pour que l'on soit obligé d'avoir recours à la recherche du métal dans les excrétions du malade. Je dois rappeler que Biett, dans ses leçons, disait avoir recueilli du mercure métallique à la surface de la peau et principalement dans l'aisselle de sujets atteints de tremblement mercuriel et traités par des bains de vapeur.

3º Pronostic. — Il n'est grave que dans les cas de cachexie, et surtout lorsque la cause continue à agir.

### III. Ergotisme.

On a décrit sous ce nom une intoxication due à l'ergot de seigle contenu dans le pain de certaines contrées à la suite d'une anuée-pluvieuse, et qui sévit ordinairement d'une manière épidémique à partir de l'automne, c'est-à-dire de l'époque où l'on commence à faire usage des grains nouvellement récoltés. Sans faire l'historique le cette maladie, je rappellerai qu'elle a été l'objet de nombreuses relations depuis le seixième siècle. Le docteur Heusinger a donné de l'épidémie de 1855 et 1856 de la Haute-Hesse, une relation qui peut servir de type pour la description symptomaique de l'ergotisme convulsif, à la condition d'être complétée. Ce travail a été reproduit par le docteur Lassègue dans les Archives de médecine (1857, t. IX).

1º Eléments du diagnostic. — En général, la maladie débute par une sorte l'ivresse, de la céphalalgie, des vertiges, des troubles des seus, de l'agitation, de la ristesse. Plus ou meins rapidement ensuite, surviennent des fourmillements aux atrémités (d'où ils envahissent à peu près tout le corps), et des accès de contracures ou de spasmes arrachant des cris aux malades, et occupant principalement les léchisseurs des membres, les muscles thoraciques et abdominaux, ceux de la face t des yeux, le diaphragme, le larynx (spasme de la glotte), et même les muscles son soumis à la volonté (coliques). Ces crises, sans augmentation de fréquence du ouls, sont suivies d'anesthésie fugace ou permanente, se montrant surtout aux oigts et aux orteils, mais pouvant envahir le reste du corps, même les sens (amauose subite, surdité, perte de l'odorat ou du goût). En même temps l'appétit est onservé, parfois même exagéré; rarement il y a des troubles digestifs plus aigus n des déjections involontaires.

La gangrène, qui n'est qu'une manifestation plus avancée de l'intoxication, déwollez, p. p. 55 bute ordinairement par les orteils; mais une portion plus ou moins grante des membres inférieurs ou supérieurs jusqu'à leur insertion à la hanche ou à l'épute peut être envahie par la gangrène et se détacher par suite d'un travail spontait d'élimination, à moins que la mort, précédée de coma, ne survienne auparatail Une anesthésie complète où des douleurs atroces dans le membre ou les membres atteints, accompagnent la gangrène.

2º Inductions diagnostiques. — Le diagnostic peut avoir différents pous le départ dans les symptômes, car chaque symptôme prédominant au moment de l'examen du malade peut denner lieu à une foule d'erreurs particulières : les furmillements, les contractures ou les convulsions cloniques, consécutivement l'ancthésie et l'abolition des sens, le délire, etc., peuvent isolément fixer d'abord l'altotion, et faire complétement dévier de la voie du vrai diagnostic, si l'on ne songe pa à la cause.

Les données étiologiques sont, en esset, très-importantes. Une maladie étible mique sévissant sur la partie la plus nécessiteuse d'une population, se montrant es la fin des années pluvieuses, et caractérisée par des accidents nerveux grave auquels se joint quelquesois une gangrène sèche des membres plus ou moins étente, ne peut guère laisser de doute sur sa nature. Une sois soupçonnée, la cause en es bientôt établie, et le diagnostic de l'ergotisme consirmé.

En dehors de la connaissance ou du soupçon des antécédents, tout au contrar est obscurité dans le diagnostic, et l'erreur est presque inévitable. C'est ce qui ame lersque, par exemple, on a à examiner hors de son pays un individu isolé dont a ignore les antécédents, ou qui se trouve dans un état d'obtusion des sens et de l'atelligence qui pourrait faire croire à une idiotie, comme l'agitation délirante pourrait être rattachée à la manie, les convulsions à l'épilepsie, la gangrène à une tot autre cause que l'ergotisme. Il ne serait pas impossible non plus, au début due épidémie dont les accidents convulsifs auraient une certaine violence, que la pensât avoir affaire d'abord à une épidémie de méningite cérébre spinale épidemique, surtout si les individus atteints se trouvaient agglomèrés dans un établisment, condition habituelle dans laquelle les épidémies de méningite cérébre spinale ont été observées.

Le degré auquel est parvenue l'intexication est une considération importante; a lorsque l'influence de l'ergot est légère, la manifestation peut rester bernée i un sorte d'ivresse passagère; poussée plus loin, l'action de l'ergot donne lieu aux sorte d'ivresse passagère; poussée plus loin, l'action de l'ergot donne lieu aux sorte dents convulsifs avec ou sans la gangrène sèche, qui survient elle-même plus moins rapidement. Une autre considération qui n'est pas sans valeur est la perstance, pendant la convalescence et pendant un temps qui peut être fort long, de l'ifaiblissement de l'intelligence, de la vue et des mouvements avec ou sans tremisment musculaire.

3º Pronostic. — Cette intoxication est plus ou moins grave suivant le épirmies, dans lesquelles tantôt la mort, et tantôt la guérison, sont la terminaison le les commune. On peut dire d'une manière générale que la gravité est proportionne la quantité de l'ergot absorbé et à la continuité prolongée de son ingestion dans le cas où la maladie est mécounue. On comprend dès lors toute l'importance de de gnostic, et la nécessité de ne pas se borner à un examen et à un interrogaleire se perficiels.

La mort peut être le résultat de la violence des attaques convulsives et de l'asphysie, ou survenir inopinément : ce sont des particularités qu'il ne faut pas perdre de vue. Quant à la guérison, elle est souvent spontanée dès que la cause cesse l'agir, et cette circonstance, de même que la cessation de l'épidémie dès que les populations ne sont plus exposées à la cause de l'intoxication, viennent mettre hors le doute l'existence de l'ergotisme.

#### IV. Intoxication par le sulfure de carbone.

Cette intoxication est due à la pénétration dans l'organisme, par les voies respiatoires, des vapeurs du sulfure de carbone, qui est employé dans l'industrie à disoudre le caoutchouc, et qui est extrêmement volatil, puisqu'il bout à 45°. M. Dubenne (de Boulogne) a signalé la paralysie due à la vulcanisation du caoutchouc, et l. Bouchardat la maladie des ouvriers qui travaillent cette substance; mais c'est à l. Delpech, qui a lu en 1856, à l'Académie de Médecine, le résultat de recherches lus approfondies, que l'on doit les connaissances les plus complètes que l'on possède ar cette intoxication. C'est donc à son mémoire que j'emprunterai les matériaux e cet article, en exposant à part les accidents aigus passagers, et les accidents roniques de l'intoxication.

1º Eléments du diagnostic. — Tantôt les accidents, produits plus ou moins rapiment, sont passagers et constituent une sorte d'ivresse analogue à l'ivresse alolique: vertiges, vague dans les idées, trouble de la vue, titubation avec faiblesse, phalalgie, nausées, sueurs froides et même délire; et tantôt les troubles sont plus rables, et ceux d'une véritable intoxication. Il y a alors de la céphalalgie, des rtiges, perte de la mémoire, paresse intellectuelle, irritabilité de caractère, de nsomnie ou un sommeil interrompu, des douleurs dans les membres, des fourillements, de l'anesthésie aux bras et aux mains (Bouchardat), de l'analgésie, quelquesois au contraire de l'hyperesthésie; la vue s'assaiblit, ainsi que l'oute elquesois; et l'odorat comme le goût sont impressionnés par l'odeur du sulsure and les malades mangent ou fument. — La myotilité, dans le principe, est quelesois excitée (crampes, contractions locales involuntaires, contracture des extenirs des doigts), mais le plus souvent, soit plus tard, soit d'emblée, elle est affaiblie niveau des membres, surtout aux membres inférieurs; il y survient des contracms fibrillaires, et fréquemment une atrophie musculaire générale ou partielle. La contractilité électrique des muscles est conservée. — Les fonctions généraces sont toujours influencées de la manière la plus fâcheuse (Delpech), le plus vent amoindries ou annihilées chez la femme comme chez l'homme; elles sont s-rarement surexcitées.

Du côté des organes digestifs, il y a ordinairement dès le début : anorexie, dégoût moncé des aliments, nausées, vomissements verdâtres ou bilieux, parsois alimentes, et accompagnés en général de malaise extrême et de sueurs froides; coliques s diarrhée ni constipation, sauf d'une manière accidentelle; matières fécales et intestinaux exhalant l'odeur très-prononcée du sulfure de carbone, de même l'haleine et l'urine des malades. — La respiration est ordinairement courte; rarement il y a des palpitations et des accès de sièvre irréguliers, surtout la nuit. Lorsqu'il s'est produit une cachexie plus ou moins prosonde, la peau est pâle, te, un peu terreuse, et il existe une anémie manifeste, à laquelle se joint la perance complète ou partielle des accidents de l'intoxication dont elle est la suite.

2º Inductions diagnostiques. — Parmi ces nombreux éléments du diagnosti, y a une donnée qui par elle-même fait immédiatement soupçonner la nature des accidents observés : c'est l'odeur caractéristique du sulfure de carbone exhalée pr les malades.

La connaissance de la profession dans laquelle on emploie le caoutchouc discevient corroborer cette première impression, et l'étude attentive des symptômes et tuels que j'ai rappelés ne permet plus de douter que l'on ait affaire à une intoxicue par le sulfure de carbone.

Les antécédents confirment le diagnostic, si les accidents se sont montrés braquement (ivresse) ou graduellement (intoxication), après un travail plus ou man prolongé dans les vapeurs de cette substance.

Depuis que l'on a étudié cette affection, il n'est plus guère possible de confortses symptômes dominants avec les symptômes analogues qui se rencontrent cad'autres maladies, comme dans l'intoxication mercurielle, la paralysie géne commençante, l'atrophie musculaire progressive. L'intoxication alcoolique a ce pendant de grandes analogies avec celle qui m'occupe; il est d'autant plus posible d'en confondre les manifestations que les malades par le sulfure de carbone donnent habituellement aux excès alcooliques, et que les accidents épileptiforme les hallucinations, donnés par M. Delpech comme caractères distinctifs de l'alcoolisapeuvent faire défaut. Néanmoins l'ivresse par le sulfure cesse par l'exposition de l'idividu au grand air, cè qui n'a pas lieu pour l'ivresse alcoolique.

5º Pronostic. — L'intoxication par le sulfure de carbone se termine ordinament par la guérison lorsque les malades cessent de s'exposer aux inhalations de casubstance. Cette guérison est plus ou moins lente, suivant le degré de l'intoxicate sa durée, et suivant le retour plus ou moins répété des accidents. On n'a pas encovu la mort survenir. Mais les troubles intellectuels, les paralysies, l'impuissance l'atrophic musculaire, qui n'a pourtant pas ici la gravité de l'atrophic primitivet enfin la cachexie, lorsqu'elle survient, ne laissent pas que d'être très-fachem.

#### V. Intoxication par l'opium.

L'opium produit également une ivresse et une intoxication particulières, qui été bien décrites dans la thèse de M. Réveil (1856).

L'ivresse des sumeurs d'opium peut se reconnaître aux phénomènes suivants 1 début, il y a une grande langueur, une saiblesse générale rendant tout traval appossible, puis surviennent des symptômes d'excitation cérébrale : les sacultés inclectuelles s'exaltent, mais sans rien perdre de leur netteté; le jugement et la ravonservent toute leur intégrité, ce qui distingue complétement cette ivresse de conservent toute leur intégrité, ce qui distingue complétement cette ivresse de conservent par les boissons alcooliques. De plus, on éprouve une gaieté tranquille : bien-être physique et moral, une exaltation des sonctions de l'esprit et du corpsibleu-être physique et moral, une exaltation des sonctions de l'esprit et du corpsibleu-être physique et moral, une exaltation des sonctions par les spiritueux. Les deux geaisons de la peau, principalement aux ailes du nez et au scrotum, succèdent i sentiment de grande chaleur. Une heure eu deux après que l'on a cessé de sur l'opium, les sensations sont plus obtuses : il survient un sommeil doux et tranquèmais sans visions ni hallucinations, comme chez le mangeur d'opium. Il peut venir des nausées et des vomissements, si l'on sume quelque temps après le reperdre le mangeur d'opium. Son corps est maigre et incurvé, sa sace pête et jaune

constitution est chétive et débilitée, sa démarche chancelante, ses yeux sont appeantis, ses organes digestifs troublés (appétit nul, constipation opiniaire), ses facultés nentales sont abolies. Il y a de la somnolence avec visions et hallucinations. Enfin il xiste une impuissance complète.

INTUSSUSCEPTION, INVAGINATION. — V. Occupsions intestinates.

IODISME. — Indépendamment des accidents que l'iode peut produire comme poison irritant du côté des organes digestifs, et des troubles caractéristiques que sa pénétration à hautes doses dans l'organisme suscite du côté des organes sécréteurs et le la peau (ophthalmie, coryza, salivation, éruptions diverses), ou du système nereux (Cullerier), il existe, suivant M. Rilliet, un iodisme constitutionnel signalé par Coindet, et qu'il est très-important de ne pas perdre de vue dans la pratique.

Cet état pathologique est rare. Il est caractérisé par l'amaigrissement, la boulinie, les palpitations et un état nerveux spécial, dont les effets se manifestent autant sur le moral que sur le physique. L'iodisme a une marche chronique et une durée le deux à six mois en général; il se manifeste quelles que soient les doses d'iode, son omposé, ou son mode d'introduction dans l'économie, mais seulement chez des inlividus prédisposés, le plus souvent vers la fin de l'âge adulte et dans la première riellesse (35 à 60 ans), de préférence chez lès individus dont la position est aisée, et habitation dans un pays où l'eau et les aliments contiennent peu ou pas d'iode, et vû le goître est endémique. Enfin l'existence du goître est un des critères de la rédisposition, surtout s'il disparaît trop rapidement (Rilliet, Méra. présenté à "Acad. de méd., 1860 1).

L'iodisme constitutionnel pourrait être confondu, suivant le même observateur, rec la variété de chlorose qui simule la phthisie, avec la scrofule et le cancer, vec le diabète latent et les maladies du cœur commençantes, on bien encore avec hypochondrie. Les données les plus importantes du diagnostic sont le dépérissenent, et la constatation de la cause (iode introduit dans l'économie), que la reherche des antécédents sera sacilement découvrir si l'on songe à l'iodisme.

Cet état pathologique se termine ordinairement par le retour à la santé; mais s'il une forme légère et une forme de moyenne intensité, il en a aussi une grave ou rès-grave, qui serait plus rare aujourd'hui qu'autrefois, et qui occasionnerait juelquefois la mort, selon M. Rilliet.

IRITIS. - V. SYPHILIS.

ISCHURIE. - V. MICTION.

IVRESSES. — Les troubles de l'intelligence, de la myotilité et de la sensibiité qui caractérisent l'ivresse alcoolique, se rencontrent, plus ou moins profondénent modifiés, comme constituant un certain nombre d'ivresses particulières qui
e distinguent de l'ivresse alcoolique par leur cause. La pénétration dans l'écononie de substances exerçant une influence notable sur les appareils nerveux constitue
ette origine. Ce qu'il y a ici de remarquable, c'est que les ivresses qui résultent
le cette pénétration constituent des phénomènes aigus qui sont le premier degré
l'un certain nombre d'intoxications. Telles sont, outre l'ivresse de l'alcoolisme,
celles qui précèdent l'ergotisme, l'intoxication par le sulfure de carbone, l'intoxi-

<sup>&#</sup>x27;Voyez le rapport de M. le professeur Trousseau sur ce travail, et l'importante discussion qui suivit la lecture de ce rapport (Bulletin de l'Académie, tome XXV.)

cation par l'opium (V. Intoxications). On a aussi décrit une ivresse due à l'ingetion des préparations de quinine (ivresse quinique), dont on a rapproché l'ivresse dite apiolique, qui serait produite par le persil. Il me sussit de les rappeler.

JAUNE (FIÈVRE). — Cette maladie, dont la nature est inconnue, sévit preptoujours d'une manière épidémique dans des contrées particulières. Elle a été de servée sans contestation aux Antilles, sur le continent des deux Amériques, dus la partie occidentale de l'Afrique et, en Europe, sur le littoral de l'Espagne, du Portugal, et enfin à Livourne en Italie.

On a considéré l'ictère grave de nos contrées comme la fièvre jaune endémique, mais les faits connus ne permettent pas, dans l'état actuel de la science, de rémires deux maladies en une seule.

Aux travaux modernes qui ont été publiés sur la fièvre jaune, se rattachent le noms de Dalmas, Bailly, Cailliot, Chervin, et de MM. Louis, Dutroulau, Refi Souty, Thomas, Leconte, Magalhaes Coutinho, et beaucoup d'autres.

1º Eléments du diagnostic. — Dans les cas graves, il y a comme deux période La première débate par une céphalalgie intense, des frissons et des douleurs plus moins vives dans les membres, puis dans le dos. Cette période est caractérisée par le phénomènes suivants : face animée, bouffie, rouge, parfois de couleur acajon dan 1. troulau), avec les yeux injectés, brillants, larmovants avec sensation de cusso chaleur de la peau qui est quelquesois injectée à la poitrine, pouls médiocent accéléré, plein, régulier; anorexie complète, soif vive; parfois douleurs à l'épigner. mal de gorge (Lisbonne, 1857); langue sèche, d'un gris foncé ou recouverte d'une duit blanc et humide, quelquesois violacé (Dutroulau); nausées et vomissements, de bord saus caractères spéciaux, survenant quinze, vingt heures et plus après le dèc selles rares et abdomen souple et indolent, si ce n'est à l'épigastre; insomnie, 25 tion souvent extrême, anxiété, rarement délire; urines seulement un peu no geâtres, parfois abondantes et non albumineuses (Magalhaes Coutinho, Gas. 🛝 1858). — A une seconde période, il y a diminution de la céphalalgie et de un le la céphalalgie et de u douleurs, de l'injection des yeux et de la poitrine, puis apparaissent : la colorib jaune ictérique de la peau et des veux (qui ne surviennent parsois que peu avet terme fatal; la dépression du pouls, qui devient petit et se ralentit; les vous ments, contenant d'abord des parcelles noirâtres comme de la suie, puis deres tout à sait bruns ou noirs; les selles également noirâtres ou noires, rares liquides et bilieuses (Dutroulau); des hémorrhagies dans l'épaisseur des membra la persistance du malaise et de l'anxiété, la diminution des forces, le refroidisen bien avant l'agonie, parsois la suppression des urines. Quelquesois une remiser une amélioration apparente dans les symptômes se manifeste, et une mort in prosurvient dans ces conditions.

En dehors des cas graves dans lesquels se rencontrent la plupart de ces sirptòmes, il en est un certain nombre dans lesquels ces symptòmes se trouvent des dérablement atténués, ou réduits à un petit nombre, et dont la description a impossible. Il en sera question ci-après, en même temps que des données de degnostic dont il n'est pas parlé précédemment.

2º Inductions diagnostiques. — Le diagnostic de la sièvre jaune ne pest di douteux lorsque l'on voit survenir les symptômes les plus graves que j'ai énuméré plus haut, et dont il est impossible de donner un' tableau général satisfaisant, vu la variation des symptômes suivant chaque épidémie. Le diagnostic sera rendu plus facile par le fait de l'habitation de l'individu qui les présente dans la zone où s'observe le plus habituellement la maladie, surtout s'il existe manifestement déjà une épidémie de fièvre jaune dans le pays.

Mais il en est tout autrement si l'on est au début d'une épidémie et si l'on a affaire à des cas légers de fièvre jaune dans lesquels, ainsi que le rappelle M. Louis dans ses recherches sur la fièvre de Gibraltar (Mém. de la Soc. médic. d'observ., t. Il), il n'y a ni vomissements noirs, ni évacuations alvines de même couleur, ni jaunisse, ni anxiété, et où la maladie paraît uniquement consister dans un mouvement fébrile peu marqué, avec céphalalgie plus ou moins intense, douleurs dans les membres, dans les lombes et le dos, rougeur des yeux et faiblesse médiocrc. Il est impossible alors de reconnaître ou même de soupconner l'affection, qui peut être prise pour une de ces fièvres éphémères dont il n'est pas possible de toujours déterminer le caractère. Cette difficulté de diagnostic est d'autant plus regrettable que l'erreur peut alors, selon l'expression de M. Louis, être une véritable calamité publique.

Cependant, comme le fait remarquer l'auteur, « si l'on venait à observer beaucoup de cas semblables à ceux dont il vient d'être question, en peu de temps, aux mois d'août et de septembre, et dans la latitude où règne la fièvre jaune; si les yeux étaient injectés dès le début, la figure rouge, la céphalalgie intense, l'épigastre un peu sensible à la pression : on devrait vivement soupçonner cette affection, encore qu'il n'y ait pas d'épidémie déclarée; et il n'y aurait pas de doute sur ce point, alors même que les symptômes se présenteraient dans le plus faible degré, s'ils venaient à se déclarer chez tous les membres ou la plus grande partie des membres d'une même famille, au milieu d'une épidémie et dans un espace de temps peu considérable; car une affection qui a ce caractère n'atteint pas un aussi grand nombre de personnes d'une même famille en si peu de temps, hors celui d'une épidémie de fièvre jaune. » (Mém. cité.)

La marche ou l'évolution des phénomènes symptomatiques n'a pas toujours la régularité des deux périodes que j'ai rappelées. Outre que les cas légers échappent à cetle règle, il arrive quelquesois que la marche de la maladie est rémittente, et même intermittente, mais sans régularité dans le retour des accès (Ruíz, Dutroulau, Maladies des Européens dans les pays chauds, 1861) et principalement aux époques où règnent aux Antilles les sièvres intermittentes (de novembre à mai). Ce sont des particularités qu'il ne saut pas oublier, non plus que la durée habituelle de la maladie pendant quatre à vingt jours et plus (sans compter la convalescence), et la possibilité des cas soudroyants, dans lesquels la mort survient quelques heures après le début.

Les données étiologiques sont incomplétement connues, mais il en est de bien établies et qui sont loin d'être sans valeur au point de vue du diagnostic. On sait, par exemple, que la fièvre jaune ne se développe que très-rarement en dehors des régions que j'ai précédemment indiquées; que l'humidité, les saisons d'été et d'automne, et surtout une température de + 18° environ, favorisent son apparition et son développement; qu'elle atteint de préférence les Européens non acclimatés, et enfin que la maladie est contagieuse par infection et non par le contact, comme on le pensait autrefois.

On confondrait avec la fièvre jaune l'hépatite, qui n'est pas rare dans les pass de la première s'observe, si l'inflammation hépatique ne s'accompagnait pas d'une desleur dans l'hypochondre droit, d'une augmentation de volume du foie, et al la marche moins rapide de la maladie ne la faisait pas distinguer de la fièvre jaune. — La fièvre typhoïde sera bien difficilement confondue avec la maladie qui m'occupe Dans la fièvre typhoïde, en effet, le vomissement est exceptionnel, il y a de la darrhée, le ventre est météorisé, et la marche de la maladie est ordinairement leur tandis que, dans la fièvre jaune, les vomissements sont communs, il y a de la masipation, la forme du ventre est naturelle et la marche habituellement rapide.

Mais il y a deux maladies qui ont de telles analogies avec la fièvre jaune que dans beaucoup de cas, on est fort embarrassé d'en formuler les caractères distincts. Ce sont, dans nos contrées, l'ictère grave fébrile, qui a été considéré comme un forme endémique de la fièvre jaune propre à notre climat, et la fièvre bilieux es pays intertropicaux dans sa forme continue. J'ai traité ailleurs de ce diagnostic diférentiel (V. pp. 118, 448).

Je n'ai rien à ajouter à ce qui précède, relativement aux degrés ou aux some variables de la fièvre jaune, sormes qui dépendent et du degré d'intensité lui-mère, et de la prédominance ou de l'absence de certains symptômes. — Quant aux conplications, elles sont rares.

On a noté des parotides ou des abcès multiples des membres comme des acidems survenant dans la convalescence; les abcès paraissent dus à la suppuration de force hémorrhagiques qui se font dans l'épaisseur des membres.

3º Pronostic. — Le pronostic à porter sur l'issue de la maladie doit toujours de extrêmement réservé dans le cours de la fièvre jaune, sa gravité n'étant nulleurs proportionnée à l'intensité des symptômes. La mort a lieu dans environ la cinquèse partie des cas. Elle survient le plus souvent à la suite d'un ensemble de phénomère très-graves : agitation extrême, ahattement profond, déjections et vomissements mons hémorrhagies diverses, ietère plus ou moins généralisé, suppression des urines, que que sois respiration anxieuse, convulsions générales et écume à la bouche (Dutroulse Mais d'autres sois la mort arrive inopinément à la suite de symptômes légers et très-pecaractéristiques : sièvre et douleurs peu intenses, diminution légère des sorce, absence d'agitation, de vomissements et même d'ictère. Cependant, lorsque l'idère montre dans ces conditions et dans le premier septénaire, il annoncerait une montre dans ces conditions et dans le premier septénaire, il annoncerait une montre dans ces conditions et dans le premier septénaire, il annoncerait une montre dans ces conditions et dans le premier septénaire, il annoncerait une montre dans ces conditions et dans le premier septénaire, il annoncerait une montre dans ces conditions et dans le premier septénaire, il annoncerait une montre dans ces conditions et dans le premier septénaire, il annoncerait une montre dans ces conditions et dans le premier septénaire, il annoncerait une montre dans ces conditions et dans le premier septénaire, il annoncerait une montre dans ces conditions et dans le premier septénaire, il annoncerait une montre dans ces conditions et dans le premier septénaire, il annoncerait une montre dans ces conditions et dans le premier septénaire, il annoncerait une montre dans ces conditions et dans le premier septénaire de la plus haute gravité.

La guérison a lieu, selon M. Dutroulau, lorsque les vomissements et les directions noires n'ont pas paru, lorsque les hémorrhagies passives n'ont pas été to abondantes. Vers le sixième ou septième jour, quelquefois avant, l'agitation cest, le peau devient moite et tiède, l'ictère se dissipe, ou, dans quelques cas, au contracte devient très-prouoncé et comme critique; les urines coulent avec facilité, la lacte s'humecte et se nettoie, mais elle peut rester rouge pendant longtemps et lasse suinter un peu de saug; les vomissements et les déjections changent de nature d'finissent par se supprimer; la convalescence commence. Cette convalescence est lajours très-longue, même à la suite des cas légers, ainsi que M. Louis l'a fait remequer, et les récidives de la maladie sont tout à fait exceptionnelles. Une atteinte d'fièvre jaune préserve donc d'atteintes ultérieures.

JUGULAIRES (Veines). — V. Veineux (Appareil).

**EÉLOIDE.** — Cette affection est rare et mal connue. On la rencontre à la poitrine, au cou, aux bras. Pour Alibert, elle consiste en de petites tumeurs aplaies, souvent irrégulières, avec légère dépression centrale, dures au toucher, d'un rouge foncé ou d'un rouge pâle, et dont l'épiderme, aminci ou ridé, donne à la léion l'aspect d'une cicatrice de brûlure au troisième degré. Pour M. Addison, la raie kéloide aurait pour caractère une tache d'un blanc opaque au tégument, autour de laquelle se ferait une congestion veineuse dans le voisinage; çà et là cette ache présenterait une légère teinte jaunâtre ou brunâtre qui la rendrait comme pommelée. Lorsque la lésion ne disparaît pas spontanément, il surviendrait des démangeaisons, avec douleur, roideur et dureté de la partie affectée (Méd.-chir. trans., 1855).

**KYESTÉINE.** — V. GROSSESSE (p. 419) et URINES.

**KYSTES.** — Parmi les kystes internes, dont je n'ai pas à faire ici l'histoire, les plus ordinaires sont les kystes hydatiques et les kystes de l'ovaire. Les kystes hématiques de l'arachnoïde et les kystes du pancréas sont beaucoup plus rares.

A l'exception de ceux de l'arachnoïde, les kystes se développent habituellement avec lenteur, et ne donnent d'abord lieu à aucun signe lorsqu'ils sont profondément situés, peu volumineux, et par suite ils n'ont pas d'influence fâcheuse sur les fonctions les organes limitrophes : ce sont alors de simples lésions anatomiques. Lorsqu'ils sont plus volumineux, ils produisent, suivant leur siège, des troubles fonctionnels : les uns qui n'ont rien de spécial, comme certaines gênes ou douleurs sourdes, les antres plus caractéristiques, comme des phénomiènes de compression, ceux de l'inflammation spontanée du kyste, et surtout les accidents qui résultent de leurs ruptures.

Ces ruptures, heureuses ou fatales, et, avant tout, la constatation d'une tumeur formée par le kyste, sont les conditions essentielles du diagnostic (V. Hydatides, HÉ-MORRHAGIES, p. 448, et Tumeurs).

LACTESCENTS (LIQUIDES). — Il arrive quelquesois que certains liquides de l'économie, comme le sang et les urines, offrent une coloration d'un blanc opaque analogue à celui du lait. Les anciens ont déduit de cette particularité les hypothèses, encore admises par le vulgaire, de la déviation du lait hors de ses voies naturelles.

On sait aujourd'hui que l'aspect lactescent dont il est question est dû à des matières grasses émulsionnées dans les liquides qui le présentent, et que l'on fait disparaître instantauément par une addition d'éther qui dissout la matière grasse. La lymphe, liquide opalin et blanchâtre rendu par des fistules qui communiquent avec des vaisseaux lymphatiques, a aussi été prise pour du lait dévié. Lœwig et Vidal ont vu la lymphe ainsi accumulée dans le scrotum.

LAIT. — Comme l'a fait remarquer M. Cl. Bernard, les produits de sécrétions sont formés de principes empruntés au sang, et d'autres principes élaborés par les glandes. Le lait emprunte au sang son eau, ses sels, son albumine, tandis que les glandes mammaires forment la caséine, le beurre et le sucre de lait.

Les qualités du lait de la femme ont besoin d'être constatées assez souvent dans la pratique, afin que l'on puisse saisir l'influence que peut exercer cette sécrétion, soit sur l'enfant, soit sur la mère.

p

1

anl qu . ie tenips m

.cité de lait ingér

, ue leur volume, ont élé con

aritive du lait. M. Devergie, p

On confondrait avec la sièvre jaune l'hépatite, qui n'est pas rare ? la première s'observe, si l'inflammation hépatique ne s'accompagn leur dans l'hypochondre droit, d'une augmentation de volur marche moins rapide de la maladie ne la faisait pas distinguer La fièvre typhoïde sera bien difficilement confondue avec ' Dans la fièvre typhoïde, en effet, le vomissement est exc rhée, le ventre est météorisé, et la marche de la maltandis que, dans la fièvre jaune, les vomissements so pation, la forme du ventre est naturelle et la marc'

Mais il y a deux maladies qui ont de telles dans beaucoup de cas, on est fort embarrassé d' Ce sont, dans nos contrées, l'ictère grave forme endémique de la sièvre jaune propr pays intertropicaux dans sa forme conti-

férentiel (V. pp. 118, 448). Je n'ai rien à ajouter à ce qui pré variables de la fièvre jaune, formes . .le large appartient à un lait riche, ( et de la prédominance ou de l'ab plications, elles sont rares. .... Acad. de med., 1841). Mais suivant On a noté des parotides ou es du lait seraient uniquement composé (

survenant dans la convalesco - > table et indépendant de la honne ou mauvair hémorrhagiques qui se for . nov. 1850). Quant au nombre des globuld 3º Pronostic. — Le neine discussion, que M. Miller a constaté que extrêmement réservé d' er lait riche en globules, et M. Trousseau a fait d . more des globules est plus considérable au milien ! proportionnée à l'int o tin. On voit qu'il n'est pas possible de se ser ! partie des cas. Elle ... i vient d'être question pour juger de la qualité du la très-graves : agit hémorrhagies d

.. wis Ann. d'hygiène, 1855) ont rigoureusement étudie. quefois respir Mais d'autre .. ou-seulement il est diminué de quantité, comme l'a cu caractérist' sence d'a case, tandis qu'il y a augmentation en poids des parties solide montre " not, le lait est plus excitant : seule circonstance dont le proch ... sampte, en rejetant les hypothèses d'accidents graves at Ŀ de menstruation ou de gestation de la nourrice, lorsqu'e tior ab

. ..... le lait est-il modifié sous l'influence des maladies? Cette que · .cadice aussi par MM. Becquerel et Vernois (loc. cit.). Il résulté . ... 1' qu'à la suite d'émotions morales vives et dans la firme ... céléments solides du lait diminuent, excepté la caséine; 2º que. d

... unes fébriles en général, le poids des parties solides augmentetat acune (comme pour la menstruation); 3º qu'il en est de même d chroniques, sinon que la caséine diminue notablement; 4º 1 ... avec la tuberculisation pulmonaire accompagnée de diarrhée.

columnation des parties solides, perte portant tout entière sur le beun

LANGUE. 523

cle syphilis, la densité du lait augmente considérablement que le beurre diminue, et que le traitement par les augmenter les quantités de beurre dans le lait.

dans une certaine mesure pour le diagnostic
la santé des nourrissons, indépendamment '
lappent malheureusement à toute ana
' pu être constatée dans le lait d'une
colora en bleu vert, ou en vert

l est l'organe spécial du s de la mastication et de la de volume, la langue conaires; plus développée, elle remnors des arcades dentaires et même le), ou bien vers le pharynx, où elle gêne uire l'asphyxie.

le siége d'une congestion qui augmente plus on les asphyxies, et dans certains cas d'obstacle à la cirsupérieure. Elle est atteinte fréquemment d'inflammaarement d'abcès, de phlegmons gangréneux ou d'ulcérations
qui résultent des aphthes. On l'a vue aussi être le siége du rhuculaire, de parante (par suite d'hémorrhagie cérébrale ou de mécerculeuse), d'hypertrophie chronique syphilitique, de tumeurs ayant
cer caractère, ou constituant des cancroïdes, de véritables cancers, ou enfin
dant de calculs salivaires visibles à la face inférieure de l'organe. La plupart

Symptomes. — L'aspect de la langue est très-variable. Rosée ou d'un rose cristre dans l'état sain, elle est tantôt très-pâle (anémie), tantôt d'un rouge plus ou suis vif, soit sur toute sa surface, soit seulement sur ses bords, le centre étant le d'un enduit blanchâtre, jaunâtre ou brunâtre. Dans les maladies graves, on la tre tantôt souple et humide, tantôt racornie et sèche, quelquesois sendillée, brune, traillente, sans que les particularités qu'elle présente soient nécessairement, comme d'a dit long temps, en rapport avec des lésions de l'estomac. Si l'on excepte l'enduit inneux d'un blanc grisâtre ou d'un jaune bilieux qui est un des meilleurs signes l'embarras gastrique, on doit reconnaître avec M. Louis que l'aspect de la langue pattre naturel avec des lésions graves de l'estomac, et très-modissé au contraire en l'atence de toute lésion stomacale. Elle est déviée dans l'hémorrhagie cérébrale, des cette déviation est un signe important (1'. p. 443), tremblante dans les sièvres paralysie dans l'alcoolisme chronique, l'ivresse, le delirium tremens, la paralysie déviatio, l'intoxication saturnine et surtout l'intoxication mercurielle.

le douleurs qui occupent la langue sont le plus souvent provoquées ou augmenties par l'exercice de ses fonctions rappelées plus hant. On a signalé comme comfication de pharyngite granuleuse une douleur particulière très-fatigante de la langue (Spengler).

La gêne de la parole, celle de la mastication ou de la déglutition, par le sait d'une effection de la langue, constituent les symptômes fonctionnels dont elle est le siège.

A. — Dans l'état sain, le lait présente des qualités physiques et chimiques que je n'ai pas à rappeler en détail. On a considéré comme le lait le mieux approprié à b nourriture de l'enfant celui qui est de densité convenable, en quantité suffisante, et qui est riche en globules.

La densité du lait se juge approximativement à sa transparence ou à son opacit plus ou moins grandes, et, plus exactement, si l'on en recueille une quantité avez grande, à l'aide des lactomètres divers qui ont été préconisés; et qui sont basé sur le principe de l'aréomètre. Il est important de noter que, lorsqu'il y a peu de lait, le poids de l'eau qu'il contient augmente.

La quantité de lait que peut ingérer l'enfant à la mamelle est impossible à constater, si ce n'est en pesant l'enfant avant et après chaque prise de lait, comme la conseillé M. N. Guillot; la différence des deux pesées indique la quantité de lait qua été ingérée par l'enfant. On évite ainsi de se laisser tromper par le temps que met l'enfant à prendre le sein, et de croire à une grande quantité de lait inche lorsqu'il y en a eu peu.

La quantité des globules vus au microscope, ainsi que leur volume, ont été cosidérés comme proportionnels à la qualité nutritive du lait. M. Devergie pur exemple, a insisté sur ce fait : que tout globule large appartient à un lait riche et tout globule petit à un lait pauvre (Bull. Acad. de méd., 1841). Mais suivant remarque de M. Brequerel, les globules du lait seraient uniquement composé à matière grasse d'un volume très-variable et indépendant de la honne ou maunqualité du lait (Soc. des Hôpit., nov. 1850). Quant au nombre des globule. M. Aran a rappelé, dans la même discussion, que M. Miller a constaté que mauvaises nourrices avaient un lait riche en globules, et M. Trousseau a fait deserver de son côté que le nombre des globules est plus considérable au milier la traite qu'au début et à la fin. On voit qu'il n'est pas possible de se fier moyen d'appréciation dont il vient d'être question pour juger de la qualité de la des nourrices.

MM. Becquerel et Vernois (Ann. d'hygiène, 1853) ont rigoureusement étad. l'aide de l'analyse chimique, le lait des nourrices menstruées on devenues grom Il en résulte qu'alors non-seulement il est diminué de quantité, comme l'a du M. Guillot (Union méd., 1852), mais encore que la diminution porte sur la paraqueuse et sur le sucre, tandis qu'il y a augmentation en poids des parties solide de la caséine. En un mot, le lait est plus excitant: seule circonstance dont le priticien doive tenir compte, en rejetant les hypothèses d'accidents graves allouées à tort à l'état de menstruation ou de gestation de la nourrice, lorsqu'ile ont lieu.

B. — Comment le lait est-il modifié sous l'influence des maladies? Cette questre complexe a été étudiée aussi par MM. Becquerel et Vernois (loc. cû.). Il résultat de leurs analyses: 1° qu'à la suite d'émotions morales vives et dans la fière phoide, tous les éléments solides du lait diminuent, excepté la caséine; 2° que. dus les maladies aiguës fébriles en général, le poids des parties solides augmente lanérque l'eau diminue (comme pour la menstruation); 3° qu'il en est de même du les maladies chroniques, sinon que la caséine diminue notablement; 4° pe cependant, avec la tuberculisation pulmonaire accompagnée de diarrhée, 1! 1 au contraire diminution des parties solides, perte portant tout entière sur le besm.

LANGUE. 523

5° qu'enfin, dans les cas de syphilis, la densité du lait augmente considérablement (surtout par les sels), tandis que le beurre diminue, et que le traitement par les mercuriaux semble au contraire augmenter les quantités de beurre dans le lait.

Ces notions pervent être utilisées dans une certaine mesure pour le diagnostic des changements qui surviennent dans la santé des nourrissous, indépendamment de l'influence des principes nuisibles qui échappent malheureusement à toute ana lyse. La matière colorante de la bile a cependant pu être constatée dans le lait d'une femme ictérique, à l'aide de l'acide azotique qui le colora en bleu vert, ou en vert franc (Arch. fur phys., Heilk., 1849).

LANGUE. — Cet organe a des fouctions complexes: il est l'organe spécial du cour et de l'articulation des mots, et il concourt aux actes de la mastication et de la déglutition. Lorsqu'elle est médiocrement augmentée de volume, la langue conserve sur ses bords l'empreinte des arcades dentaires; plus développée, elle remplit la cavité buccale, se développe en avant hors des arcades dentaires et même des lèvres (dans le tétanos, dans l'épilepsie), ou bien vers le pharynx, où elle gêne la respiration, au point parfois de produire l'asphyxie.

1° Maladies. — La langue est le siége d'une congestion qui augmente plus ou moins son volume dans certaines asphyxies, et dans certains cas d'obstacle à la circulation dans la veine cave supérieure. Elle est atteinte fréquemment d'inflammation (GLOSSITE), plus rarement d'abcès, de phlegmons gangréneux ou d'ulcérations autres que celles qui résultent des aphthes. On l'a vue aussi ètre le siège du rhumatisme musculaire, de paralysie (par suite d'hémorrhagie cérébrale ou de méningite tuberculeuse), d'hypertrophie chronique syphilitique, de tumeurs ayant ce dernier caractère, ou constituant des cancroïdes, de véritables cancers, ou enfin dépendant de calculs salivaires visibles à la face inférieure de l'organe. La plupart de ces affections sont des maladies secondaires.

2º Symptômes. — L'aspect de la laugue est très-variable. Rosée ou d'un rose grisître dans l'état sain, elle est tantôt très-pâle (anémie), tantôt d'un rouge plus ou moins vif, soit sur toute sa surface, soit seulement sur ses bords, le centre étant le siège d'un enduit blanchâtre, jaunâtre ou brunâtre. Dans les maladies graves, on la trouve tantôt souple et humide, tantôt racornie et sèche, quelquesois fendillée, brune, tremblante, sans que les particularités qu'elle présente soient nécessairement, comme on l'a dit longtemps, en rapport avec des lésions de l'estomac. Si l'on excepte l'enduit limoneux d'un blanc grisâtre ou d'un jaune bilieux qui est un des meilleurs signes de l'embarras gastrique, on doit reconnaître avec M. Louis que l'aspect de la langue peut être naturel avec des lésions graves de l'estomac, et très-modissé au contraire en l'absence de toute lésion stomacale. Elle est déviée dans l'hémorrhagie cérébrale, dont cette déviation est un signe important (V. p. 443), tremblante dans les sièvres graves, dans l'alcoolisme chronique, l'irresse, le delirium tremens, la paralysie générale, l'intoxication saturnine et surtout l'intoxication mercurielle.

Les douleurs qui occupent la langue sont le plus souvent provoquées ou augmentées par l'exercice de ses fonctions rappelées plus haut. On a signalé comme complication de *pharyngite granuleuse* une douleur particulière très-fatigante de la langue (Spengler).

La gêne de la parole, celle de la mastication ou de la déglutition, par le fait d'une affection de la langue, constituent les symptômes fonctionnels dont elle est le siège.

Outre les enduits dont il est question plus haut, la langue est souvent le siège de muguer, et bien rarement celui d'exsudations diphthériques.

On a constaté encore sur la langue la nigritie, due à une couche de cellules épthéliales entourées de corpuscules pigmentaires visibles au microscope (Eulenberg. Vierordt's Arch. f. phys. Heilkunde, 1853). Cette coloration, compatible avec un santé parfaite, a paru à M. Bertrand de Saint-Germain résulter aussi d'une echynese dont la résolution a été marquée par une coloration jaunâtre de ses bords (Acal. des Sc., 1856). Les vésicules ou lysses, signalées dans le voisinage du freis de langue comme épiphénomène de la RAGE, sont loin d'être habituellement costatées dans cette dernière affection. Il en est de même des vésicules signalées par Gambérini dans la coquelughe.

· 3º L'exploration de la langue a lieu principalement par l'inspection, qui réck les signes rappelés précédemment, et par le toucher, qui permet de juger de l'humdité ou de la sécheresse de la langue, de sa mollesse ou de sa dureté, ainsi que de novaux d'induration qu'elle peut offrir.

LARMOIEMENT. — L'écoulement des larmes du à une cause pathelecque est surtout du ressort de la chirurgie. Cependant le médecin constate le même par nomène accidentel pendant les accès de névralgie de la cinquième paire, et company symptôme de la rougeole et de la grippe.

LARVÉES (FIÈVRES). — V. INTERMITTENTES (FIÈVRES OU affections).

LARVES. — V. Entozoaires et Parasites (Animaux).

LARYNGITE. — Plusieurs auteurs ont groupé sous le nom de laryngite plusieurs affections dont il ne sera pas question dans cet article, consacré unique ment au diagnostic de la laryngite simple, aiguë ou chronique. Celles que l'on a pelées striduleuse, pseudo-membraneuse, ou ædémateuse, constituent des mèdies particulières, dont j'ai parlé aux mots caoup, pseudo-caoup et ædème de la cum

I. Laryngite aigue.

1º Eléments du diagnostic. — Ils varient suivant que la laryngite est légère or gran Lorsqu'elle est légère, il y a absence de fièvre. Le symptôme principal (et paramème le seul) est la raucité de la voix, qui passe des sons graves et rudes à sons aigus et criards; ou bien il y a aphonie complète. On a aussi noté comme suptômes moins constants: une sensation douloureuse vers le larynx; une ter provoquée par l'acte de la phonation, par des picotements, par l'ingestion d'un boisson froide ou le passage des aliments; des rares crachats blanchâtres.

Lorsque la laryngite aigué est grave, il y a : fièvre plus ou moins intense; douler plus vive au larynx, parfois exaspérée par la pression latérale du bord supérieur de cartilage thyroïde; déglutition quelquesois impossible en raison de la douleur, se sation d'un corps étranger dans le larynx (Valleix); toux quelquesois quintere suivie d'expectoration blanchâtre, parsois teintée de sang; aphonie presque complèrespiration difficile, rude, bruyante, avec des exacerbations de dyspuée. Dass cetains cas, ensin, il y a des symptômes d'asphyxie, une anxiété extrême, du deirou du coma, qui sont suivis de mort, ce qui s'observe surtout chez les ensats.

2º Inductions diagnostiques. — Les symptômes locaux de la laryngite légère es grave sont tellement bien localisés, que la question du diagnostic différentiel protoutes les autres. Seulement il faut tenir compte, dans tous les cas, des candinadans lesquelles s'est développée l'affection. Si le malade a été exposé à des various

athmosphériques, s'il a une profession qui le fasse abuser de la parole ou du chant, s'il a aspiré des vapeurs ou des poussières irritantes, si enfin, suivant la remarque de M. Cheyne, on a fait boire à un enfant du thé bouillant au bec d'une théière (The Cyclop. of pract. med., t. III), ce qui produit une véritable brûlure de la glotte, il en résulte la présomption d'une laryngite simple. On n'oubliera pas non plus que la laryngite aiguë est quelquesois secondaire dans la variole, la rougeole, et plus rarement dans la sièvre typhoïde, où elle peut être ulcéreuse (Louis, Hardy, Bourgougnon) et s'accompagner alors d'accidents asphyxiques. Ces accidents sont dus sans doute à un œdème de la glotte; ils ont nécessité la trachéotomie, comme l'ont vu M. Rayer, en 1854, et M. Frerichs, en 1855 (Gaz, hebdom., 1856).

Le diagnostic différentiel est facile entre la laryngite aiguë et la pharyngite, que caractérisent les sigues visibles de l'inflammation du pharynx. — Dans le croup, la toux, de même que la voix, ont un timbre particulier plus rauque, plus étouffé; cependant la présence des fausses membranes sur les amygdales ou dans les crachats permet seule de distinguer cette affection de la laryngite aiguë grave. — Dans l'angine striduleuse (pseudo-croup) qui survient chez les enfants, la maladie débute ordinairement d'une manière subite la nuit, par une toux ayant le caractère croupal. — Enfin, dans l'ædème de la glotte, l'inspiration est sifflante et difficile, et cette affection se declare dans le cours d'une inflammation ou d'une ulcération des environs du larynx.

On a établi plusieurs formes de laryngite suivant son siège anatomique; mais elles sont sans importance pratique en dehors de celles qui résultent de l'intensité différente de la maladie, si l'on ne comprend pas sous la dénomination de laryngite toutes les affections du larynx ou des parties voisines qui étaient comprises autrefois sous le nom générique d'angines.

L'œdème de la glotte, et la paralysie laryngienne, d'où résulte une aphonie qui guérit par l'électrisation, viennent quelquefois compliquer cette maladie.

3° Pronostic. — La laryngite aiguë n'a de gravité que lorsqu'elle est intense et asphyxique, ainsi qu'on le remarque principalement chez les enfants, ou lorsqu'elle se complique d'œdème de la glotte, comme je l'ai rappelé plus haut.

#### il. Laryngite chronique.

1º Éléments du diagnostic. — Qu'elle soit légère ou intense, la laryngite chronique ne s'accompagne pas de fièvre. Elle est surtout caractérisée par l'enrouement ou l'aphonie, par une douleur légère du larynx, une toux peu fréquente, des crachats pursois pelotonnés, grisâtres, très-épais, rendus surtout le matin. Comme antécédents étiologiques dans les cas peu graves, ou trouve les grands efforts de voix, l'abus les alcooliques, l'action du froid.

2º Inductions diagnostiques. — Le point important du diagnostic de la laryngite chronique est de décider si elle est simple ou symptomatique. La laryngite chronique imple ne pourra pas être confondue avec l'aphonie nerveuse qui survient brusquement et qui existe sans douleur, sans gêne douloureuse quelconque, sans expectoration.

Il est d'ailleurs impossible de reconnaître pendant la vie, d'après les symptômes, s'il a ou non ulcération. Celle-ci est du reste si rare, qu'elle a été révoquée en doute par quelques auteurs; cependant M. Bouchut en a rapporté une observation (Soc. les Hôp., juin, 1855).

La grande difficulté est de décider si l'on a affaire à une laryugite chronique liée

ou non à une autre maladie. Dans les cas de laryngite symptomatique avec ou sus ulcération, il existe presque constamment une phthisie pulmonaire, et plus rarement une syphilis constitutionnelle ou un cancer du larynx.

Suivant MM. Trousseau et Belloc, qui, à propos de la phthisie laryngée (1857), ont publié un intéressant ouvrage sur la laryngite ulcéreuse, les signes concominnt des tubercules pulmonaires, ceux de la syphilis comme signes anamnestique on actuels (au niveau du pharynx), pourraient seuls révéler qu'il s'agit d'une ison dépendant, soit de la tuberculisation, soit de la syphilis constitutionnelle. Quat a cancer du larynx, la présence de la tumeur, sensible au toucher de l'arrière-gure ou faisant saillie au dehors, le ferait seulement reconnaître.

On peut cependant établir que de fortes probabilités existeront pour des ubértions laryngiennes lorsque la laryngite chronique aura une marche lente, mais gruellement de plus en plus grave, qu'il y aura fièvre hectique, dépérissemes (phthisie laryngée), et qu'en même temps on constatera les signes des maladies dont il vient d'être question. Il ne sera guère permis de douter de l'existence des ubértions si, en outre, on constate une expectoration de crachats habituellement parlents, striés de sang, quoique ce dernier signe puisse exister sans ulcération de la muqueuse. Eufin le diagnostic sera certain si, en comprimant le larynx, on set qu'il est le siège d'une crépitation due à la destruction partielle et à la mobilité de cartilages laryngiens, si des débris de cartilage sont accidentellement rendus par la toux, et si enfin le Laryngoscope permet de constater de visu l'ulcération elle-mème.

3º Pronostic. — La laryngite chronique simple est peu grave; mais il n'en et pas de même de celle qui est secondaire, principalement lorsqu'elle dépend de la tuberculisation on d'une affection cancéreuse. Elle contribue alors par ses progrès hâter la mort. Dans la syphilis, c'est au contraire la guérison ou la cicatrisation de l'ulcération qui pourrait entraîner la mort en rétrécissant le larynx et en déterminal l'asphyxie, comme on l'a observé dans la trachée.

LARYNGOSCOPE. — Ce n'est pas à M. Liston et à M. Garcia (Angleterrequ'il faut, avec M. Czermak (Du laryngoscope et de son emploi, etc., 1860), reporter les premiers essais qui ont eu pour but l'exploration visuelle de la glote l'aide de miroirs réflecteurs introduits dans l'arrière-bouche. Dès 1857, en ést trois ans avant la publication de M. Liston, MM. Trousseau et Belloc signalaiset dans leur Traité de la phthisie laryngée (p. 179), le spéculum laryngien de Se ligue, habile mécanicien français; il consistait en deux tubes, « dont l'un savai à porter la lumière sur la glotte, et l'autre à apporter à l'œil l'image de la glotte réfléchie dans un miroir placé à l'extrémité gutturale de l'instrument. » MM. Trousseau et Belloc avaient fait confectionner eux-mêmes par Samson, coutelier, us instrument analogue, mais ils le jugèrent d'une application très-difficile, va le volume trop considérable de l'appareil et les contractions pharyngiennes provoqués par sa présence dans l'arrière-gorge.

Cependant, Bennati vit la glotte à l'aide de l'instrument de Selligue; mai MM. Liston (1840) et Garcia (1855) simplifièrent singulièrement le procédé d'exploration en employant un simple petit miroir porté dans le pharyux à l'aide d'extige, miroir sur lequel devait à la fois tomber la lumière extérieure et se rédéchi l'image de la glotte. M. Turck, de Vienne, appliqua le premier la méthode au disguestic des affections laryngiennes (Méthode pratique de Laryngoscopie. Paris.

1861); mais c'est à M. Czermak que l'on doit la vulgarisation du procédé, qu'il a rendu pratique grâce aux perfectionnements qu'il lui a fuit subir, notamment par l'addition du miroir de l'ophthalmoscope qui a concentré dans l'arrière-gorge la lumière réfléchie, soit solaire, soit artificielle, ce que l'on n'avait pu obtenir suffisamment jusque-là. Il a récemment démontré dans plusieurs hôpitaux de Paris que son procédé pouvait être usuel dans un assez grand nombre de cas.

Un miroir laryngien de dix-huît à vingt millimètres, à surface plane, assez épais pour conserver la chaleur nécessaire qui s'oppose à sa ternissure par les vapeurs aqueuses traversant l'arrière-gorge, compose la partie essentielle de l'appareil. Une lampe puissante, à défaut de la lumière du soleil, et enfin un miroir ophthalmoscopique ou d'éclairage, fixé au-devant de l'œil de l'observateur à l'aide de moyens divers, ou sur une table, complètent les moyens d'exploration.

La personne examinée doit être assise, les mains sur ses genoux, le haut du corps avancé, le cou tendu en avant, la bouche largement ouverte, la langue aplatie et tendue un peu au dehors. L'observateur, assis en face, et regardant à travers l'ouverture centrale du miroir oculaire, règle d'abord l'éclairage de l'arrière-bouche, puis il chausse le petit miroir à tige (ou laryngoscope), dont il éprouve au toucher la empérature. Pendant que le malade inspire prosondément et prononce la voyelle ne dans l'expiration, ou dirige le petit miroir dans l'arrière-gorge en resoulant la uette et le voile du palais pour donner à l'instrument la position convenable, en lirigeant l'examen suivant les images que l'on obtient. L'exercice et la réslexion seont comprendre à chaque observateur, les modifications qu'il doit saire subir au rocédé suivant les circonstances.

Un obstacle sérieux à l'emploi usuel du laryngoscope est l'insuffisance fréquente le la lumière solaire ou artificielle. M. Cusco y a remédié par un double procédé fort ngénieux qu'il a eu l'obligeance de me communiquer. Il consiste à recevoir les rayons plaires à travers une ouverture pratiquée dans le volet d'une fenêtre, sur un miroir blique qui rend le jet de lumière horizontal. S'il agit avec la lumière artificielle, il e sert d'une lampe dans la flamme de laquelle il fait passer un très-petit courant oxygène, ce qui donne à la lumière un éclat incomparable. Il faut d'ailleurs arrier à un certain degré d'habileté pour pratiquer la laryngoscopie chez les malades; ar si quelquesois on atteint le but d'emblée, plus souvent il faut, avant une exploation fructueuse, que le malade se soit exercé à bien ouvrir sa bouche, à maintenir a langue abaissée, et surtout à supporter sans contractions la présence d'un corps tranger au niveau de l'isthme du gosier. Ces exercices préliminaires sont indispensibles, sauf pour la langue, que l'on peut maintenir avec un abaisseur.

On peut voir ainsi l'ouverture de la glotte, les cordes vocales supérieures et les dérieures (qui sont celles qui produisent les sons); on aperçoit également les passes cartilagineuses de la trachée, et, dans les conditions les plus favorables, jusqu'à éperon de l'origine des bronches.

Il n'est plus douteux aujourd'hui que l'on puisse constater de visu, à l'aide du ryngoscope, non-seulement le jeu des cordes vocales et de l'épiglotte dans les actes sysiologiques, dont je n'ai pas à m'occuper ici, mais aussi des lésions matérielles le le larynx peut présenter. Le laryngoscope devient ainsi un moyen de diagnostic esti certain que possible, dans une foule de circonstances où précisément il y auit, sans lui, impossibilité de décider s'il y a ou non lésion matérielle à l'origine

des voies aériennes profondes. Dans le cas de lésion, il en révèle le plus source. la nature. Il aurait même permis à des chirurgiens d'enlever des tumeurs largegiennes pendant leur constatation, selon M. Czermak.

Ces résultats nouveaux et imprévus devaient vivement impressionner le moi-médical. Malheureusement la pratique de la laryngoscopie est impossible ou tre-difficile chez un assez grand nombre d'individus: d'abord chez les enfants, esse chez les adultes dont les organes du gosier sont très-irritables au contact de capterangers, chez ceux qui ne peuvent ouvrir largement la bouche et maitrer le mouvements de la langue, ou qui ont une conformation et une disposition déforables des organes. Enfin la méthode est inapplicable dans les cas d'affections in du larynx. Quoi qu'il en soit, c'est principalement l'inexpérience et la maladre de l'observateur qui constituent, suivant M. Czermak, le principal obstacle.

« L'introduction du miroir avec facilité et assurance, par conséquent sus ention notable de l'arrière-bouche; la prompte détermination de l'exacte position miroir à l'endroit le plus propice et le moins sensible, l'habitude de s'orienter des images réfléchies, surtout lorsqu'il s'agit des régions peu connues et de par mobiles; les indications à donner à la personne examinée pour exécuter les mobiles; les indications à donner à la personne examinée pour exécuter les mobiles; les indications à donner à la disposition la plus favorable des parbuccales et pharyngiennes; enfin la régularisation de l'éclairage et de la direction de l'éclairage et de la direction de l'éclairage et de dextérité; l'on ne peut atteindre que par une grande persévérance, jointe à certaines notupréliminaires et à une certaine adresse naturelle. » (Ouv. cité, p. 17.)

Il me sussit de rappeler ce passage du travail de M. Czermak pour montre; la laryngoscopie n'est pas encore parvenue à la simplicité de moyens et d'applicate qu'il faut espérer lui voir atteindre. V. aussi Nasales (régions) et Phartes.

LARYNX. — Situé à la partie antérieure du cou et en avant de l'œsophe le larynx constitue la première partie des voies respiratoires profondes. Il sette seulement à la respiration, mais encore, par sa portion glottique, à la productive des sons dans les actes de la phonation et du chant. Quoique jouissant d'œs estaine mobilité, le larynx n'est que légèrement dévié de sa position normale des cas rares où une tumeur se développe dans son voisinage.

1º Maladies. — Les affections dont le larynx est le siège sont assez nombre. Les plus fréquentes sont les différentes espèces de laryngies, qui est simple le ou chronique), striduleuse (pseudo-croup), diphthérique ou pseudo-membrae-(cropp), ulcéreuse aigué ou chronique (phthisie laryngée). L'adding de la sier été considéré par certains auteurs comme une laryngite adémateuse. Des affections du les précédentes sont les polypes du larynx, les végitales le cancer, les hydatides, les calculs, et des tumeurs mal définies. Enfin le sun de la glotte, la paralysie ou l'aphonie lorsqu'elle est le seul phénomène apprécie au niveau de cet organe, sont encore considérées comme des affections du larins.

Toutes ces maladies ou lésions laryugées, qui se rattachent souvent à un état m' bide général, ne sont pas également faciles à diagnostiquer; la laryngorrhagic hémorrhagie du larynx est un phénomène pathologique dont il est souvent in sible, dans l'état actuel de la science, d'établir le siège anatomique dans l'or. 3 qui m'occupe.

2º Symptomes. -- La douleur du laryux est très-variable : lorsqu'elle est 🗫

lanée, elle est vaguement localisée par le malade à la partie antérieure et moyenne du con, ou bien elle est provoquée ou augmentée par les mouvements respiratoires un pen énergiques, par la déglutition, par l'exercice de la voix, du chant, ou par la toux. Son intensité n'est pas considérable dans la plupart des cas, si ce n'est lorsque la toux produit au niveau du larynx une sensation passágère de déchirement, comme dans certaines laryngites aigués. La pression du larynx d'avant en arrière provoque quelquesois aussi la douleur.

Les symptômes fonctionnels fournissent souvent des signes d'une grande valeur. Je viens de dire que les mouvements respiratoires, la phonation, le chant, la toux et la déglutition même pouvaient être douloureux. La respiration peut en outre être rendue difficile par un obstacle que le malade localise parfaitement dans le larvax par suite de la sensation de gêne qu'il y éprouve; de plus, le rhythme des mouvements respiratoires est quelquefois modifié, l'inspiration étant beaucoup plus courte que l'expiration; le passage de l'air est parfois sonore à distance, soit dans le premier temps, soit dans les deux temps respiratoires. La voix peut être rauque, étoussée, en un mot, dans son timbre; l'aphonie est souvent complète. La loux peut présenter un timbre sonore, éclatant, ou au contraire étoussée. La déglutition n'est pas sensiblement dissicile.

Les mucosités et les exsudats expulsés du larynx par la toux sont quelquesois caractéristiques; mais d'autres sois il est dissicile de décider si les excrétions projennent du larynx lui-même ou d'une partie plus prosonde des voies respiratoires. In a tout lieu de croire que les matières expectorées viennent de cet organe: l'orsqu'elles sont expulsées plutôt par une expiration brusque que par un mouvement de toux, et que les signes physiques n'annoncent pas la présence de mucosités lans le reste des voies aériennes; 2º lorsqu'il existe en même temps des signes mucionnels localisés dans le larynx; 3º lorsqu'il se joint à ces signes des crachats triés de sang, ou bien lorsque les mucosités expectorées, épaissies et rendues sans uinte de toux, semblent avoir été moulées dans les ventricules du larynx; 4º ou ura, non plus des probabilités, mais la certitude que les parties expulsées proviennent u larynx si on y reconnaît des fragments de cartilages laryngiens, ou des sausses memranes qui portent l'empreinte des parois de ce conduit ou qui forment des espèces e viroles d'un diamètre trop grand pour appartenir aux autres portions des conduits espiratoires.

5° Exploration. — L'exploration du larynx fournit aussi des signes d'une cerine valeur. — L'inspection leur est devenue applicable grâce au perfectionnement
il à été apporté aux instruments explorateurs anciennement connus (V. Laryniscore). Précédemment, l'inspection ne pouvait s'exercer que très-incompléteent, dans les cas exceptionnels où l'on avait été forcé de pratiquer la laryngotomie.
n'est pas inutile de rappeler qu'alors l'inspection a été quelquesois un moyen de
ntrôle du diagnostic porté, en rendant évidentes l'absence ou la réalité de la lésion
upconnée, des sausses membranes diphthériques, par exemple. J'ai indiqué, à
opos du croup, le signe indiqué par M. Wilson pour reconnaître si l'obstacle réle dans le larynx ou dans le poumon (p. 249). — La palpation extérieure du lanx, que l'on presse d'avant en arrière ou en lui imprimant des mouvements de
éralité, réveille parsois une douleur dont la constatation est utile au diagnostic;
nutres sois, elle sait sentir des espèces de craquements qui indiquent l'altération

profonde des cartilages. Il ne faut pas oublier, à ce propos, qu'une sensation à craquement bien moins tranchée se produit quelquesois chez l'homme sain jeudant les mouvements de latéralité, par suite des frottements réciproques des cartilages laryngiens. L'introduction dans le pharynx du doigt indicateur, surtou lorsqu'il est armé de la virole métallique de M. Loiseau, pénètre facilement jusqu'à l'orifice de la glotte, et cette palpation est le meilleur moyen de reconsite l'engouement ou l'œdème du pourtour de cet orifice. L'épiglotte sert de puis pour cette exploration comme pour l'introduction dans le larynx de la sond de M. Loiseau, qui n'a d'importance que comme auxiliaire thérapeutique. Quant à la pince dilatatrice du même auteur, son extrémité recourbée peut quelques extraire des fausses membranes flottantes dans le larynx, où leur présence povait d'abord n'être que soupçonnée. - L'auscultation du larynx a été de la jut de M. Barth l'objet de recherches consciencieuses comme toutes celles qu'on is. doit. Le stéthoscope, placé sur l'un ou l'autre côté du larynx, y fait entendre, conphénomènes physiologiques, un bruit respiratoire à timbre creux et caverneux. retentissement vocal à son maximum, et une toux donnant la sensation évidente passage rapide de l'air à travers un espace creux. Ces signes peuvent servir à l'osver la position d'un larynx qui se trouverait englobé dans une tumeur cervair Comme phénomènes pathologiques, on trouve parfois le bruit respiratoire ph rude ou plus râpeux; d'autres fois on entend un sifflement plus ou moins prelongé, ou bien un petit cri aigu tout particulier, un ronflement qui est, in certains cas, comme métallique, un ronchus humide à grosses bulles, ou enfin, pl. rarement, une espèce de râle vibrant, de tremblottement, comme si un voile merbraneux était agité par l'air.

Ces signes stéthoscopiques, comme le fait remarquer M. Barth, sont secondure et ne doivent être placés qu'en seconde ligne comme signes des affections la remarque près les symptômes fonctionnels. On trouvera leur signification, soit aux artiqui les concernent, soit à ceux qui sont consacrés aux diverses affections la remarque.

LASSITUDE. - V. COURBATURE.

LENTIGO. - V. MACULES.

LEPRE. — Le diagnostic de la lèpre, ou plutôt des affections lépreuse. 
rattache à celui d'une variété de Psoriasis (lèpre vulgaire), et de l'éléphantis dont j'ai traité ailleurs.

LETHARGIE. — On a considéré la léthargie tantôt comme une sorte i coma somnolentum, dont les réveils momentanés s'accompagnent d'incohéres dans les idées, et tantôt comme la mort apparente. La léthargie, sous ces de la formes, se rencontre principalement comme manifestation de l'aystréage.

LEUCÉMIE, LEUCOCYTHÉMIE. — L'exagération du nombre d'globules blancs du sang, reconnaissable au microscope (V. Leucocytes), consutue-t-elle la lésion fondamentale d'une affection particulière qui doit occuper se place dans le cadre nosologique? ou bien n'est-elle qu'un épiphénomène pathologique se rencontrant dans un certain nombre de maladies? Il est indispensable d'être fixé sur l'un ou l'autre de ces points, afin de diriger son diagnostic ver se but bien défini lorsque l'on constate l'exagération des globules blancs du sang. Voyant donc rapidement ce que les faits, les faits et non les théuries, doivent faire admetir au praticien.

Suivant M. Bennet et M. Virchow, et, après eux, suivant MM. Leudet, Charcot Bull. de la Soc. de Biol., 1853), Vigla (Bull. de la Soc. des Hôpit., 1856), E. Vidal qui, dans une intéressante monographie, a analysé et commenté trente-leux observations, en ne s'occupant toutefois que d'une forme particulière de l'afrecion (Gaz. hebdomad., 1856), et enfin, suivant M. Trousseau (Leçons cliniques, Jaz. des Hôpit., 1858), la leucocythémie serait une entité morbide caractérisée ar une cachexie particulière qui aurait pour caractères fondamentaux l'augmenta-ion notable des globules blancs du sang et l'hypertrophie, soit de la rate (forme plénique), soit des gauglions lymphatiques (forme lymphatique).

Malgré la valeur et l'appui de ces autorités, tous les observateurs sont loin de pariger cette manière de voir, qui a la fragilité de celles que l'on fonde sur un nombre estreint de faits, observés à l'exclusion de ceux qui peuvent contredire la théorie native que les premiers ont suscitée.

Telle est, en effet, la théorie de la leucocythémie considérée comme maladie.

MM. Bennet et Virchow ayant rencontré des faits de cachexie dans lesquels, avec exagération du volume de la rate ou des ganglions lymphatiques, il y avait exagération notable du nombre des globules blancs dans le sang, sans fièvre intermitme antérieure, en ont conclu qu'ils avaient affaire à une cachexie spéciale ayant our origine cette altération particulière du sang, celle-ci étant cause, et la madie effet. Pour qu'il en soit ainsi, il faut rigoureusement (car il s'agit ici d'une roposition qui ne peut admettre d'exception) qu'il y ait des symptômes particuers dépendant de la lésion du sang elle-même, et ne pouvant se rencontrer indénamment de l'exagération du nombre des globules blancs du sang. Or, voyons ce nous apprennent à cet égard les faits considérés dans leur ensemble, et non le série de faits pris à part.

D'abord il est hors de toute contestation que l'on a observé la lésion leucémique me seulement dans des cas analogues à ceux qui ont été signalés par M. Virchow, ais encore dans des cachexies véritablement paludéennes, et dans des faits de chexie cancéreuse.

En second lieu, il n'est pas moins avéré que la lésion leucémique peut absoluent faire défuut dans des faits caractérisés par des symptômes exactement semables à ceux que l'on a attribués à cette lésion du sang. M. Lassègue, faisant conditre à la Société des Hôpitaux (dans la discussion qui eut lieu en 1855-1856) les avaux entrepris en Allemagne sur le sujet qui m'occupe, signalait quelques notes itiques dans lesquelles on déclarait avoir observé des cas nombreux d'anémie avec meur de la rate, sans leucocythémie. Ces observations étaient-elles autre chose ne des cachexies semblables à celles de M. Virchow sans la lésion considérée comme udamentale? Il n'est pas permis d'en douter. Moi-même, quelques mois plus tard, rencontrais à l'hôpital Necker un exemple de cachexie observée avec le plus grand in, présentant tous les caractères de la leucocythémie décrite comme maladie, et tre autres un développement considérable de la rate sans fièvre intermittente anieure (leucémie splénique de Virchow), mais le sang, examiné pendant la vie après la mort, ne présenta pas d'augmentation du nombre des globules blancs nion méd., 1856).

Cette seule observation dans laquelle l'hypertrophie de la rate ne dépendait nulleent d'une oblitération de la veine splénique, comme le démontra l'autopsic, en dit plus que tous les raisonnements, pour démontrer que la leucocythèmie n'es pas une lésion fondamentale à laquelle on devra rattacher les symptòmes de la maladie. Mais il y a plus: la même conclusion est applicable à la forme lymphatique de la maladie de Virchow. Pendant que se discutait la question de la leucènie à la Société des Hòpitaux, M. Bonfils communiquait à la Société médicale d'observation un fait remarquable de cachexie chronique avec hypertrophie énorme de tous le ganglions lymphatiques, développement de la rate, asphyxie mortelle par hypertrophie des ganglions bronchiques, et absence d'augmentation des globules blues du sang plusieurs fois constatée par M. Ch. Robin (Recueil de la Soc. med d'observ., t. I). Ici la leucocythémie lymphatique de Virchow avait été diagnostiquée avant l'examen du sang, mais il devint impossible de l'admettre après.

Il est donc de toute évidence qu'il faut interpréter autrement que ne l'afe.

M. Virchow les faits de leucémie ou de leucocythémie splénique ou lymphatique, et les envisager comme je l'ai fait sous la dénomination de CACHENIE SPLÉNICE ON LEMPHATIQUE.

Une autre conclusion non moins logique à tirer de ce qui précède, c'est que la le sion leucémique du sang n'est qu'un épiphénomène de diverses cachexia. I reste à MM. Bennet et Virchow le mérite déjà très-grand d'avoir signalé cet élème nouveau des maladies cachectiques, d'avoir fait connaître sa fréquence dans les chexies avec hypertrophie de la rate ou des ganglions lymphatiques, et enfin d'avoir décrit une cachexie analogue par ses symptômes à celle que produit l'intoxictive paludéenne, mais sans fièvre antérieure de cette espèce, et à laquelle se par très-souvent, mais non toujours, une exagération notable des leucocytes du une

En définitive, la leucémic on leucocythémie est un simple épiphénomène. du l'influence sur les fonctions en général est encore inconnue, les signes d'anémie, be suffusions séreuses, les hémorrhagies et le dépérissement cachectiques qui lui out à attribués étant absolument les mêmes dans beaucoup de circonstances où l'esagértion des globules blancs n'a pas lieu.

On soupçonnera l'existence de la leucémie ainsi comprise à la coloration brundiparticulière du sang, et on la constatera directement par l'examen du sang au scroscope, ainsi que je l'ai indiqué ci-après au mot Leucocytes (V. aussi Cachy splénique ou lymphatique).

LEUCOCYTES (GLOBULES BLANCS DU SANC). — On sait que ces élémentes anatomiques du sang, vus au microscope, ont un volume supérieur à celui de globules rouges, et qu'il varie entre 00000,010 et 00000,014. Ils ne sont, chez in dulte, que dans la proportion de 1 pour 100 ou 200 globules rouges, ou, per exactement, suivant M. Moleschott et M. Welker, de 1 globule blanc pour 357 obrés. Quoi qu'il en soit de cette évaluation, l'importance est de savoir que de nombre peut atteindre 25 ou 30 et même 50 pour 100, ce qui caractérise l'été leucocythémique du sang ou la leucocythémie. C'est à ce point de vue que les la cocytes nous intéressent, et qu'il me paraît nécessaire d'indiquer comment on state cette exagération de leur nombre et les précautions que l'on doit prendre per éviter les causes d'erreur.

Tantôt on a à sa disposition une certaine quantité de sang obtenue par d'une hémorrhagie ou par l'application d'une ventouse scarifiée (Becquerel), las à seulement une gouttelette de sang obtenue par une piqure.

Dans le premier cas, le simple aspect du sang qui contient une exagération de globules blancs a des caractères qui sont parsois assez tranchés pour attirer l'attention pendant la vie. Au lieu d'être d'un rouge plus ou moins franc ou noirâtre, il est généralement trouble, d'un rouge jaunâtre à sa sortic des vaisseaux; par le repos, il peut former une sorte de bouillie d'un brun acajou ou chocolat, contenant une quantité variable de coagulations blanchâtres. Introduit dans un tube dans lequel on le laisse reposer, le sang leucocythémique donne lieu à la formation d'un caillot qui se divise en deux parties, selon Vogel : une couche inférieure d'un rouge brun, et une couche supérieure blanchâtre et granuleuse, plus ou moins épaisse. Cette conche blanchâtre n'est autre chose qu'un amas de leucocytes qui, examinés au microscope, sont reconnaissables à leur couleur blanche, à leur forme sphérique, à leur volume à peu près uniforme, à leur contenu finement granuleux ou constituant de deux à quatre ou cinq noyaux ronds ou ovales, que l'acide acétique rend plus évidents et teinte en jaune rougeâtre. On voit parfois ces cellules se déformer si ontanément, en donnant lieu à des expansions sarcodiques, puis reprendre la forme sphérique.

Par le second mode d'exploration, qui est celui auquel on a recours de préférence, on examine simplement au microscope une très-minime quantité de sang, recueillie par suite d'un petit écoulement hémorrhagique spontané, ou obtenue à l'aide d'une piqure de lancette ou plutôt d'aignille opérée sur un doigt du malade ou sur ses gencives. Dans ce cas, il peut arriver deux choses : ou bien le sang est liquide au moment de l'examen microscopique, ou bien il a été conservé quelque temps et il est en partie coagulé. La première condition est la plus favorable, et le champ du nicroscope montre immédiatement la proportion qui existe entre les globules blancs t rouges, ceux-ci en forme de disques empilés par groupes, et ceux-là globuleux, lus gros et parfaitement distincts, plus ou moins nombreux suivant le nombre total es globules des deux espèces. Si le sang est en partie coagulé, leur comparaison est vin d'être aussi facile. J'ai fait remarquer (Soc. des Hôpitaux, 1856) que, s'il se ouve un petit caillot pressé entre les deux lames de verre du porte-objet, presque ous les globules blancs se groupent au pourtour, où leur proportion paraît énorme, andis que, vers le centre, on en trouve à peine. Il faut donc, en pareil cas, enlever rec soin toute concrétion sanguine de la préparation si l'on veut se faire une juste ée de la proportion des globules, examiner la préparation dans toute son étendue, surtout s'assurer toujours que les leucocytes ne se sont pas accumulés à la péphérie.

Pour établir la proportion des leucocytes dans le sang que l'on examine, on n'a s d'autres moyens que l'appréciation visuelle, soit dans le champ du microscope, it dans le tube dont il a été parlé d'abord, et où la hauteur de la couche blanâtre et grumeleuse comparée à celle de la couche inférieure d'un brun rougeatre, lique la proportion relative des globules blancs et rouges. Dans les cas les plus linaires, l'examen au microscope ne pernet d'arriver qu'à une évaluation apoximative, les globules rouges empilés ne pouvant être facilement comptés. On met qu'il y a exagération pathologique du nombre des leucocytes lorsqu'ils resentent le quart, le tiers, ou la moitié des globules rouges, comme je l'ai dit en nmençant.

MM. Donders et Moleschott ont démontré (1847) que le nombre des leucocytes

normaux augmente momentanément après les repas, ce qui a été confirmé to M. de Pury et M. Hirt. Il serait intéressant de rechercher s'il en est de même lors qu'il y a leucocythémie.

On a considéré d'abord ces globules blancs du sang comme des globules de les La vérité est qu'aujourd'hui on considère comme impossible de distinguer à l'ennen microscopique les leucocytes des globules de pus. Traités par l'ammoniantiquide, les leucocytes forment même une masse filante comme le pus additione du même réactif (Regnauld et Émile Vidal, Soc. des Hôpit. de Paris, août 1856.

LEUCORRHÉE. — Je comprends sous le nom de leucorrhée les écoulements blancs, chroniques, quelquefois habituels, qui se font hors des organes génituure la femme, avec ou sans altération de ces organes, et assez abondants pour en commodes.

1º Caractères. — La matière de l'écoulement est blanchâtre, d'où les nome fleurs, flueurs ou pertes blanches; mais elle varie suivant qu'elle provient du 2 de l'utérus ou du vagin. S'il est fourni par le col, le liquide est habituellen aqueux ou filant, transparent, semblable à du blanc d'œuf; s'il provient du varil est opaque, d'un blanc crémeux ou caséeux. L'on peut établir d'une manègénérale que, dans les cas de lésions de la muqueuse, le liquide excrété prend un pect purulent, circonstance importante qui ressort des recherches consciencieus M. d'Espine (Arch. de méd., 1836, t. X). Le liquide leucorrhéique forme sur linge des taches grisâtres, consistantes comme celles de l'empois. On peut soule voir sourdre, soit de l'orifice utérin, soit du vagin, à l'aide du spéculum. S' M. Davaine (Traité des Entozoaires, 1860), le mucus vaginal renferme quelque des bulles d'air qui lui donnent l'aspect écumeux, ce qui coïnciderait constamme avec la présence d'un parasite microscopique : le trichomonas vaginal.

Comme conséquences de la leucorrhée abondante et prolongée, je dois similial l'alanguissement et la faiblesse, la flaccidité des chairs, la pâleur, l'anémic en mot, et surtout la gastralgie, l'entéralgie. Un fait moins bien démoutré, c'estre la leucorrhée pourrait par elle-même produire des végétations, qu'il faudrait garder dès lors de considérer comme syphilitiques, et qui seraient analogues à al observées dans le cours de la grossesse (V. p. 422).

Suivant M. H. Beigel, la sécrétion d'ecol utériu est toujours alcaline, et celle vagin acide en même temps qu'elle coi aent de nombreuses cellules d'épithées pavimenteux (Arch. de méd., 1856, t. VIII). Ces caractères ne peuvent x servir au diagnostic anatomique, qui nécessite l'exploration au spéculum.

2º Conditions pathologiques et signification. — L'examen direct des voir : nitales est indispensable pour déterminer l'origine de l'écoulement. Tantôt on trub des lésions locales qui l'expliquent, et tantôt la muqueuse paraît saine.

Lorsqu'il existe des lésions, elles peuvent occuper seulement la vulve (V. Vrum l'utérus ou le vagin. — La congestion utérine explique la leucorrhée qui previet qui suit les règles chez certaines femmes. Les granulations du col, la mêtri une ulcération, une déviation utérine, un polype, un cancer, peuvent explipation médiatement la production de l'écoulement. Il en est de même lorsque, dus vagin, on constate des rougeurs dépendant d'une inflammation simple ou bless rhagique, des érosions on des ulcérations, ou des granulations comme celles qui se viennent avec de la leucorrhée dans le cours de la grossesse (vaginite granules

lichen. 535

Lorsque le spéculum ne sait constater aucune lésion apparente dans le vagin ou au niveau de l'utérus, il peut cependant se saire, si l'écoulement a lieu par le col utérin, qu'il y ait une lésion dans une partie cachée de l'organe. On admettra cette probabilité si le liquide est purulent, strié de sang, séro-sanguinolent. Quant à la lésion elle-même, elle me paraît impossible à déterminer d'après la nature du liquide.

Il y a tout lieu de croire qu'il y a une leucorrhée proprement dite, c'est-à-dire catarrhale ou idiopathique, si le liquide utérin est transparent ou opalin, albumineux on aqueux, produisant sur le linge des taches comme gommées et légèrement grisatres, tandis que, si le liquide est sécrété par la muqueuse vaginale, il est plus fluide, mais opaque, crémeux, montrant au microscope une grande quantité de celules épithéliales, et formant en se desséchant sur le linge des taches d'un gris sale ou brunatre, larges, mal circonscrites (Reclam).

Les données étiologiques de la lencorrhée seront également utiles au diagnostic. Celle du vagin qui s'observe chez les petites filles est rapportée à la malpropreté on à la masturbation. Chez la femme, le coît répété, un avortement, un état chloro-anémique, des déviations utérines, dans lesquelles la leucorrhée serait constante, selon Valleix, et enfin une névralgie lombo-abdominale (ou utéro-lombaire), ont été aussi considérés comme des causes habituelles de leucorrhée. M. Duncan (Edinb. med. journal, 1860) a signalé, chez les femmes àgées, une leucorrhée exempte de toute lésion, et dont la fétidité pourrait faire croire quelque-tois à une affection cancéreuse qui n'existe pas.

LICHEN. — Les caractères du lichen se trouvent résumés dans la définition qu'en donne M. Hardy (Leçons sur les maladies de la peau, 1858), qui le considère comme une « maladie caractérisée, à son début, par l'éruption de petites papules, ordinairement un peu serrées les unes à côté des autres, présentant une rongeur qui ne tarde pas à s'effacer, et, plus tard, par une altération plus profonde de la peau qui devient épaisse, rude, et dont les plis augmentent de profondeur.

Il résulte de là quatre aspects différents de la maladie, qui a une prédilection particulière pour la partie postérieure et latérale du cou, le visage, les mains, les avantbras, mais qui peut apparaître d'ailleurs dans toutes les régions. 1° La première forme, la simple agglomération de petites papules rouges ou décolorées, se remarque surtout au début; 2° plus tard, ce ne sont plus de simples petites papules agglomérées qui peuvent faire porter le diagnostic du lichen; elles se sont plus ou moins affaissées, surtout lorsque l'affection tend à la guérison, et de petites squames les recouvrent; 3° ou bien, excoriées par le grattage que provoquent des démangeaisons parsois atroces, elles sont surmontées de très-petites croûtes grisàtres ou noirâtres dues au desséchement de la sérosité et du sang; 4° ensin, les papules disparues, il a persisté un épaississement et une sécheresse de la peau qui est rude et vêche au toucher, et qui présente des rides que M. Hardy compare avec justesse aux hachures parallèles de certains dessins, et qui penvent aller jusqu'à constituer des crevasses.

Ces différents aspects sont plus ou moins caractéristiques des diverses variétés de lichen établies par les dermatologistes. Il est dit simple, circonscrit ou par plaques, par bandes (gyratus), livide ou violacé, invétéré (rides et sécheresse rugueuse); enfin il a été dénommé suivant son siège, soit au niveau des follicules pileux (pilaris), où

il prend l'aspect de la chair de poule, soit au périnée (lichen podicis) où il rest! forme des hachures de dessin, et s'accompagne de démangeaisons extrêmes.

La marche du lichen est ordinairement très-longue, sujette à des recrudescercou à des récidives, et s'observe principalement à l'automne et au printemps, des les individus secs et nerveux, ou exposés au contact de substances irritantes. Il paraît pas contagieux; cependant M. Devergie admet cette contagion.

Le diagnostic, en l'absence des papules, est assez difficile à établir, et les moleurs signes, suivant M. Hardy, sont alors la sécheresse et l'épaississement de peau, ainsi que l'exagération des plis. Ce qui angmente quelquesois les distintés c'est le mélange des vésicules de l'eczéma aux papules du lichen, d'où l'on a l'eczéma lichénoide ou lichen eczémateux, appelé aussi lichen agrius, d'ut marche est rapide, aiguë, et qui se complique de sécrétion et de croûtes semblable à celles de l'eczéma. Il y a, en un mot, combinaison des caractères des deux auladies.

Je renvoie pour le diagnostic différentiel aux caractères que j'ai donnés de le zéma, du prurigo, du psoriasis, de l'herpès circiné, de la gale.

Le lichen, qui se complique assez souvent de gastralgie, n'offre aucun dans mais il est extrêmement pénible par les démangeaisons atroces qu'il produit et sa ténacité lorsqu'il est invétéré.

LIENTÉRIE. — Elle n'est autre chose qu'une diarrhée qui est caractére par l'expulsion de matières contenant des fragments d'aliments nou digérés. Els symptomatique d'un état dyspepti que de l'estomac (V. Dyspepsie).

LIGAMENTS LARGES. — V. Uténix (Appareil).

LIME (BRUIT DE). - V. VASCULAIRES (Bruits).

LIPOTHYMIES. - V. SYNCOPE.

**LOCHIES.** — Quoique se rattachant aux suites immédiates de l'accordment, dont je n'ai pas à traiter dans cet ouvrage, je dois rappeler que leur supresion annonce ordinairement l'invasion d'une phlegmasie accidentelle, le plus uvent une métrite. Ollivier a considéré aussi cette suppression comme caucongestion de la moelle.

LOCOMOTEUR (APPAREIL). — V. Muscles, Myotilité, Squelette. LOMBAGO. — V. Rhumatisme musculaire.

LOMBES. — Les régions lombaires, situées à droite et à gauche des cinquières vertèbres, entre les côtes et la partie postérieure des os coxaux, correptionicipalement aux deux reins, dont je n'ai pas à m'occuper dans cet attact. (V. Reins). Mais ces deux organes sont recouverts par des parois musculo-cutant dont quelques particularités méritent l'attention. C'est d'abord l'épaisseur constrable du muscle sacro-lombaire, uni de chaque côté en une masse musculaire commune avec le long dorsal et le transversaire épineux, et qui rend difficile l'exploration du rein situé p'us profondément; c'est ensuite la dépression que le pa'r constate immédiatement en dehors de cette masse musculaire, dépression au note de laquelle se trouvent les foyers douloureux principaux de la névralgie lombo-diminale, ainsi que l'a reconnu Valleix, après avoir d'abord conseillé de chercher points douloureux centre les apophyses épineuses lombaires (V. Névascou lombo abdominale).

C'est dans cette région que siège une des variétés les plus fréquentes du riente.

tisme musculaire (lombago), et les douleurs que l'on observe au début de certaines sièvres, et notamment de la variole. Cette douleur est quelquesois atroce dans la sièvre jaune (coup de barre).

LOMBRICS. - V. ENTOZOAIRES.

LORDOSE. - V. Déviations vertébrales.

LUPUS. - V. SCROFULIDES.

LYMPHANGITE. - V. ANGHOLEUCITE.

LYMPHATIQUE (APPAREIL). — Les vaisseaux et les ganglions qui constituent l'appareil lymphatique ne sont pas tous également accessibles à l'exploration. Les vaisseaux ne le sont pas chez l'homme sain, et les ganglions sous-cutanés ne sont sentis à la palpation que dans certaines parties, aux aines, par exemple.

Les phénomènes pathologiques que présentent les vaisseaux lymphatiques superficiels sont œux de l'angioleucite, des varices ampullaires des troncs lymphatiques, ainsi que des varicosités des réseaux lymphatiques sonlevant l'épiderme (Fitzer, Demarquay, Cam. Desjardins), et dont l'ouverture laisse écouler goutle à goutte un liquide opalin, se coagulant à la manière du sang. Le même liquide est fourni par les plaies etles fistules lymphatiques, si difficiles à guérir (V. Thèse de M. Binet, 1858). Les varices des vaisseaux lymphatiques sont d'ailleurs assez rares; mais ce qui l'est necre plus, c'est l'inflammation du canal thoracique qui, dans un seul cas rapporté par M. J. Worms (Gaz. hebdom., 1859), s'accompagna d'un phénomène qui pourait être attribué à la phlegmasie du caual en question; ce sut l'oblitération de la reine sous-clavière gauche, et par suite le gonflement et la distension des veines du membre supérieur correspondant.

Les ganglions lymphatiques n'intéressent le médecin que lorsqu'ils augmentent de volume. Il en résulte des adénites ou adénopathies qui sont liées à des lésions locales ou à un état général de l'économie.

**MACULES.** — Les principales maladies de la peau rangées parmi les maules sont dues à l'accumulation du pigment cutané. On les reconnaît à des taches l'un gris fauve, café au lait, ou brunâtre, qui persistent pendant un temps plus on moins long, ou indéfiniment, et qui diffèrent par cela même des taches passagères qui se montrent dans le cours de certaines affections.

Il me suffit de rappeler que l'on a rangé dans les macules: 1° le lentigo (ou laches de rousseur), 2° les éphélides (taches hépatiques, masque des femmes encientes), 3° la nigritie, dans laquelle on ne doit comprendre que la peau bronzée du maladie d'Addison, et enfin, 4° les nœvi. M. Hardy a de plus décrit sous le nom le syphilide pigmentaire ou maculeuse, des taches d'un gris café au lait qu'il raporte à la syphilis, comme leur nom l'indique (Leçons sur les maladies de la peau, 1858; et Thèse de M. Pillon, 1857). Le lentigo et les éphélides ont été rangés par l. Bazin dans la classe des crasses parasitaires, sans qu'il ait démontré pourtant qu'un parasite végétal soit réellement la cause de l'affection.

On a rangé aussi parmi les macules les décolorations plus ou moins étendues, dues l'absence du pigment de la peau, tantôt généralisées, d'où l'albinisme, tantôt lo-alisées, d'où le vitilico.

De simples macules sont le premier signe d'autres affections de la peau plus conliquées, comme le francessa, l'éléphantiasis des Grecs (Duchassaing), le pachydermatocèle. Comme complément de cet article, voyez colorations abonate. Chasses parasitaires, taches.

MAIGREUR. - V. AMAIGRISSEMENT.

MAIN. — La peau des mains, leur conformation, leur sensibilité ou leurs mavements, présentent des particularités très-utiles au diagnostic comme signe, su d'affections locales, soit d'affections plus éloignées.

C'est aux mains que l'on rencontre exclusivement l'assection pustuleuse de le de le de le de le de l'écuption pellagreuse, de l'eczéma chez le de l'écuption pellagreuse, de l'eczéma chez le de l'violus qui manient des substances irritantes. C'est également à la paume des maniet à la plante des pieds) que se rencontre le pemphiyus insantile syphilitique, la syphilide squameuse cornée de l'adulte. MM. Trousseau et Lassègue (Arch méd., 1847, t. XV) ont insisté sur l'importance de ce siège, qu'ils considèrente pareil cas comme un indice de syphilis rarement insidèle.

Les déformations de la main qui sont en dehors de celles que décrit la chirura résultent tantôt d'une lésion spontanée du squelette de la main et principaleme des articulations, comme dans la coutte ou dans le remeatisme aigu ou chrompe tantôt d'une atrophie de certains muscles, qui agit non-seulement en diminum leur volume, mais en laissant toute liberté aux contractions des muscles auxenistes, dont l'action produit les déformations les plus bizarres (V. p. 104). D'auxefois, ce n'est plus l'atrophie, mais la paralysie des muscles, qui les laisse dompar leurs antagonistes. Enfin il peut y avoir une contracture qui produit directement la contraction anomale. Dans ces différents cas, il s'agit de déterminer pura ces trois conditions, atrophie, paralysie, contracture, celle à laquelle ou a affair S'il s'agit d'une contracture temporaire, on devra songer soit à la contracture in pathique (p. 222), soit aux contractures par abus fonctionnel décrites sons moin de spasmes par M. Duchenne (De l'Electrisation localisée. Paris, 1861 dans lesquelles est comprise la crampe des écrivains (p. 224).

Les différentes douleurs dont la main est le siège ne présentent pas de particulrités intéressantes à rappeler, si ce n'est que les deux derniers doigts sont engouret douloureux dans la névralgie cubitale, et que les mèmes signes s'observaprincipalement au niveau du pouce, si la névralgie occupe le nerf radial.

Il arrive quelquesois que la main, sans présenter de désormation, sans êtrisége de troubles de la sensibilité, ne peut exécuter certains mouvements : son et tension, par exemple, lorsque les extenseurs sont paralysés; la disticulté de sude très-petits objets, comme cela arrive dans les paralysies progressives on inomplètes; l'impossibilité d'écrire en ligne de gauche à droite, lorsqu'il y a paralysie ou contracture des rotateurs de l'humèrus (p. 226). Dans le premier cas, il sur soupçonner une intoxication saturnine; dans le second, une affection des centrerveux ou des muscles qui servent à la préhension; dans le dernier cas enfantadra rechercher, au niveau des muscles rotateurs la cause des accidents. D'antrosis l'impossibilité d'écrire provient non-seulement de la contracture, mais des movements désordonnés des doigts, de leur tremblement ou de leurs contractions de niques, qui constituent la crampe des écrivains. V. Contractures, Atropute mesurale, et Paralysies localisées; V. aussi Ongles.

MALADIES. — Tous les auteurs des traités de pathologie interne se trouver en présence d'une difficulté capitale : celle de la classification générale des suits

lies, classification qui ne saurait, quoi qu'on fasse, se baser sur un principe unique. e cadre alphabétique de cet ouvrage nous fait heureusement échapper à cette diffiulté, puisqu'il donne place à toutes les entités morbides admises ou même discutées, aus nous obliger à forcer les analogies ou les dissemblances pour établir les espèces. Ine nosographie méthodique est cependant indispensable au praticien, car elle est n des points d'arrivée du diagnostic; je dois donc rappeler en quelques mots comnent j'ai compris, dans cet ouvrage, le cadre nosologique.

Toute condition de classification n'est admissible que dans les cas où elle peut roir à la fois de moyen et de but au praticien, dans ses investigations cliniques. r, les renseignements obtenus, ou les particularités observées, le font arriver à l'un es trois résultats suivants : 1° il détermine une maladie dont la nature étiologique et bien connue ; 2° sans pouvoir connaître la nature étiologique de l'affection, il oustate une lésion anatomique qui se manifeste directement ou indirectement par es signes caractéristiques; 5° ou bien ensin il ne peut aller au delà d'un groupe de amptômes caractérisant des affections dont on ignore la nature étiologique et qui ont pas de manifestation ou de localisation anatomique apparentes.

Telle est la triple base de la nosologie acceptable au lit du malade. Il va sans dire ne, pour arriver à spécialiser la maladie et ses particularités essentielles, on tientra grand compte aussi des distinctions conventionnelles qui sont du ressort de la thologie générale, comme du groupement des maladies par appareils d'organes i par organes dans lesquels se rencontrent principalement les signes observés, ainsi de des distinctions des maladies en générales ou locales, en aiguës ou chroniques, i continues ou intermittentes, en épidémiques ou sporadiques, en accidentelles ou mgénitales.

MAL DE BASSINE ou DE VER. — Cette affection des doigts et la main, qui attaque les fileuses de cocons de vers à soie, a été décrite par le docuir Potton, de Lyon (1852). Il faut savoir que les fileuses, assises auprès d'une sine remplie d'eau chaude, s'appliquent à dérouler et à réunir les fils provenant s cocons détrempés et ramollis qui surnagent.

Le mal de bassine est une maladie locale essentiellement aiguë. Elle consiste en le inflammation d'abord érysipélateuse, bientôt accompagnée d'une éruption vésileuse, puis d'une desquamation qui peut terminer la maladie. D'autres fois, aux sicules succèdent ou se mélangent des pustules qui, sans être ombiliquées, resmblent à celles de la vaccine, et occupent la main sur ses deux faces, et principanent les trois premiers doigts. Enfin l'éruption pustuleuse se complique quelques d'inflammation phlegmoneuse du tissu cellulaire sous-cutané et des gaînes idineuses, avec angioleucite.

Les caractères de cette éruption, joints à la connaissance de la profession des males, en rendent le diagnostic facile. Suivant M. Gibert (Acad. de méd., 1852), aurait été également observée chez des ouvriers imprimeurs anglais qui s'étaient vis de caractères trempés dans la solution d'un sel de cuivre.

Le mal de bassine n'est pas d'ailleurs une affection redoutable. Il ne paraît jais compromettre les organes affectés, même lorsqu'il se complique d'inflamtion plus profonde et de lymphangite, le pus, dans ce cas, se frayant une le au dehors, du huitième au dixième jour, à travers les pustules ou dans leur sinage. mal de mer. — On n'est pas d'accord sur la nature de cette affate : attribuée par M. Sémanas, de Lyon (Du mal de mer, 1850), à une sorte d'intoution produite par des miasmes maritimes. Elle se manifeste principalement penda le roulis et le tangage du bâtiment sur lequel on est monté; mais la voiture. Le carpolette et le transport à chameau produisent des accidents analogues chez entaines personnes.

Le diagnostic est des plus faciles lorsque, dans les conditions que je viens de le peler, on constate les symptômes suivants, qui sont de trois ordres : d'alond le vertiges caractérisés par de l'étonnement, des tournoiements de tête qui fout de celer; puis des symptômes gastriques, malaise à l'épigastre, nausées, vonisemes et enfin, si le mal a une certaine intensité, aux vomissements se joint un cole ... profond qui fait tomber l'individu comme une masse inerte, indisserent por ... même et pour tout ce qui l'entoure, jusqu'à ce que le premier effet de la medissipé ou que l'on touche la terre, ce qui fait cesser tous les accidents. Cepeul. suivant M. Sémanas, on pourrait éprouver sur le littoral et sans naviguer, con il croit l'avoir observé à Alger, les symptômes d'un véritable mal de mer. J'aim des soins à une dame pour de véritables accès de mal de mer survenant chaque, à quatre heures de l'après-midi, et se dissipant après une heure de durée. Quelle jours avant l'apparition de ces accès loin du littoral, cette dame en avait que un tout semblable pendant une promenade en mer qu'elle avait saite à Diepe; un assez gros temps. Les accidents périodiques cédèrent facilement à l'emple sulfate de quinine.

Le mal de mer constitue une affection qui est souvent extrèmement pénille parfois très-prolongée, mais qui paraît n'avoir pourtant jamais occasionné la martine de la mart

MAMELLES. — Les maladies des mamelles chez la femme sont principament chirurgicales. Comme signes se rattachant à des maladies ou à des condrimerres de l'économie, on rencontre la turgescence accidentelle et parfois de reuse de ces glandes, dans le cours des affections utérines, après la disparité pide des OREILLONS, au moment de la menstruation et pendant la gestatient couleur brunâtre des mamelons est souvent aussi un bon signe de la grasse Enfin on a rencontré quelquesois des stux de lait exagérés au point de constitut véritable maladie (V. GALACTIRRHÉE).

MALADIE BRONZÉE (ou d'Addison). — V. Bronzée (Peau ou Ladie).

MALADIE DE BRIGHT. — V. BRIGHT (Maladie de).

MANIE. - V. Folie.

MARASME. — V. ANAIGRISSEMENT.

MARCHE. — V. Myotilité, Paralysies.

**MASTICATION**. — V. Maxillaires (Régions).

MASTOIDIENNE (Région). - V. Tête.

MATITÉ. — 1º Caractères. — La diminution d'intensité du son que proble la percussion thoracique, comparativement au son clair obtenu par le même moi a des caractères connus de tous lorsqu'elle constitue la matité franche, celle reserblant à la chair frappée, suivant l'expression d'Avembrugger, ou au son renda fla percussion médiate de la cuisse. Mais la matité, comme expression de la diminute d'intensité du son, présente des degrés ou des nuances qui sont moins bien accu-

uées et qui ont reçu les noms de submatité, son sourd, son obscur. Je crois avoir lémontré ailleurs (Arch. de méd., 1855, t. V) que les sons mats de percussion arient autant par leur tonalité respective que par l'intensité; mais la science n'est as encore bien fixée sur les applications de ces principes à la pratique. Si je les appelle, c'est pour signaler l'erreur dans laquelle on tombe quelquesois en attriuant à une matité légère certaines différences de sonorité qui sont dues uniquement de simples différences de tonalité (V. Percussion de la poitrine).

Les caractères de la matité, outre son degré plus ou moins bien accentué, se asent principalement sur son siége, son étendue et la forme de son contour, sur sa aité ou sa mobilité, et enfin sur son origine. Une prétention inadmissible est celle ui veut assigner des caractères difiérents à la matité fournie par les divers parenhymes organiques, de même que celle qui veut démontrer que la matité de cerains organes peut être délimitée par la percussion au milieu d'une masse de tissus aussi compacts que ces organes, comme la matité des reins normaux recherchée au liveau des lombes.

2" Conditions pathologiques et signification. — Il y a des matités locales dont es limites normales sont connues et se rapportent à des organes pleins. Les affections qui augmentent notablement le volume des organes compacts, ou qui les dédicent, donnent lieu à des matités qui sont ces matités normales agrandies, comme our le cœur et le foie, ou des matités insolites et accidentelles, comme celle due au éplacement du rein. D'autres fois la matité est due à la compacité accidentelle d'un rgane rendant un son habituellement clair, comme le poumon, les intestins; ou ien la matité résulte d'une accumulation, dans l'une des cavités splanchniques, de masses de tissus nouveaux plus ou moins solides (tumeurs), ou de liquides plus ou noins aboudants.

En présence d'une matité constatée, on aura à opter entre ces différentes condions, au sujet desquelles j'aurais à entrer dans de grands détails, si ces questions étaient pas traitées déjà dans un grand nombre d'articles.

A la poitrine, la matité a des caractères particuliers. Que l'on soupçonne la matité occuper un organe, de révéler une tumeur ou un épanchement, et l'on pourra niver ses motifs d'induction au mot qui représente l'organe lui-même, au mot uneurs, et, pour les matités dues manifestement à des liquides accumulés, aux nots péricardite, pleurésie, ascite, rétentions. Il y a d'ailleurs deux caractères alhognomoniques importants qui permettent assez souvent (mais non toujours) attribuer la matité à la présence de liquides épanchés; ce sont : la mobilité de la matité, que l'on juge en percutant le malade dans différentes positions, et une flucuation manifeste, que l'on peut quelquesois produire au niveau de la matité.

MAXILLAIRES (Réctons). — Ces régions, qui correspondent aux os naxillaires supérieur et inférieur, sont le siège de douleurs et de signes fonctionels qui servent à caractériser plusieurs affections du ressort de la pathologie nterne. Telles sont : les douleurs névralgiques des branches maxillaires supérieure t inférieure de la cinquième paire; le phénomène du trismus; le grincement de ents, la difficulté de la mastication (comme dans l'ostéomalacie et certaines stoma-ites) et enfin la difficulté ou l'impossibilité d'écarter ou de mouvoir la machoire inférieure.

Cette impossibilité d'écartement peut dépendre d'une lésion rhumatismale de

l'articulation temporo-maxillaire, d'une affection des muscles masséters ou des retaphytes, d'une pharyngite aiguë, ou enfin de brides cicatricielles suites de grène de la bouche ou d'une stomatite mercurielle, comme M. Nélaton en a recontré un exemple (Gaz. des Hôpit., 1860).

**MÉDIASTINS.** — Les organes nombreux qui occupent les médiastins pensubir un déplacement latéral par suite d'épanchements pleurétiques ou de tunt limitrophes. On y rencontre de plus les signes des lésions du péricarde, du tent des gros vaisseaux, du tissu cellulaire ou des ganglions, et qu'il serait super de rappeler ici. Des abcès (p. 4), et surtout des tumeurs variées, sont les lés qu'on y rencontre le plus souvent; elles se manifestent principalement par de dents de compression des vaisseaux, des nerfs ou des conduits qui se trouvents mus dans les médiastins (V. Poitraine et Tuneurs thoraciques).

MÉLANÉMIE, MÉLANOSE. — Il a été reconnu, depuis Lacis qui avait considéré la mélanose comme un tissu accidentel analogue au cancer. 4 ne s'agit ici que d'une infiltration plus ou moins considérable de matière pignataire dans les tissus normaux ou accidentels (V. PICMENT). Ainsi considérées, le meurs pigmentaires ou mélaniques ne sauraient être diagnostiquées, dans la plades cas, lorsqu'elles sont internes.

La prétendue mélanose des poumons caractérisée par une expectoration noir d'un gris cendré, observée chez les mineurs par MM. Brockmann et Archi Makellar, n'est qu'une phthisie pulmonaire avec intiltration des tubercules pecharbon à l'état de corpuscules irréguliers. Un auteur allemand a signalé das crachats d'un simple catarrhe, vus au microscope, du pigment qui n'était problement que de la matière également carbonée, volatifisée par les flammes d'éclaira, et qu'il est si ordinaire de rencontrer dans les crachats du matin. Le charbo distingue du vrai pigment en ce qu'il est insoluble au contact de l'acide sulfurqui dissout au contraire la matière pigmentaire.

Dans un cas de paralysie de la troisième paire, des taches mélanotiques bleu ou superficielles sur la sclérotique de l'œil correspondant firent diagnostique. M. Sichel une tumeur mélanique comprimant le nerf affecté. Ce diagnostic faterifié par l'autopsie, qui démontra l'existence de nombreuses tumeurs analogue de cerveau (Iconograph. ophthalmologiq., observ. 193, page 536. Paris, No Les taches apparentes dont il est question seront donc quelquesois un très-bourement diagnostique. Plus récemment, M. Liselt, puis M. Bolze (en Allemagne signalé la possibilité de diagnostiquer le cancer mélanotique interne par signalé la possibilité de diagnostiquer le cancer mélanotique interne par signalé la possibilité de diagnostiquer le cancer mélanotique interne par signalé potasse ou l'acide sulfurique, prenaient une couleur noire due à la préquent du pigment (V. Arch. de méd., 1860, t. XVI, p. 801).

Ces recherches se rattachent aux travaux allemands sur la mélanémie, ilse en vertu de laquelle la rate, ayant pour fonction de transformer les globules rous du sang en pigment (Kolliker), principalement dans le cours des fièvres interattentes, ce pigment serait entraîné dans le torrent circulatoire et irait produir d'infarctus emboliques dans les capillaires du foie, et (après avoir traversé le correles poumons) dans les reins et le cerveau (Frerichs, Traité des maladies du fit Mais d'abord le point de départ de la transformation des globules sanguins en pigment la rate est une simple hypothèse d'interprétation, sur laquelle les auteur in

mands eux-mêmes sont loin d'être d'accord (V. Kolliker: Histol. lum., trad. par Béclard et Sée, 1856); et quelle que soit d'ailleurs l'origine du pigment, on ne saurait attribuer à son accumulation dans les capillaires les accidents pernicieux apparaissant dans les fièvres intermittentes du côté du cerveau, des poumons, des reins ou de l'appareil hépatique. De l'aveu de M. Frerichs lui-même, en effet, sur vingt-huit faits de fièvre intermittente avec accidents céphaliques, six fois il n'y avait aucune lésion pigmentaire dans le cerveau. Il en est probablement de même pour les autres organes, et si l'on ajoute que, d'un autre côté, l'imprégnation mélanémique des viscres a souvent lieu sans produire d'accidents appréciables, on rangera la mélanémie parmi les hypothèses, qui sont autant d'amorces pour des recherches ultérieures, mais qui ne sauraient s'imposer à la pratique ou à la science comme des vérités démontrées.

MEMBRES. — Les fonctions des membres se rattachent presque uniquement à la sensibilité générale, et surtout à la myotilité.

Les douleurs ont des caractères variables si elles occupent la peau (dermalgie), le trajet des nerfs, celui des vaisseaux, les muscles, les os. Je n'ai pas à insister sur ces particularités, parce que ces douleurs tantôt sont caractéristiques, et tantôt accompagnent de signes concomitants qui ont une signification plus nette. La imitation des foyers névralgiques, l'œdème, les taches ou marbrures violacées qui nuoncent les oblitérations vasculaires, les rougeurs rubanées qui révèlent l'inflamnation des vaisseaux lymphatiques, l'exaspération ou l'apparition des douleurs par se contractions musculaires, l'apparition des douleurs la nuit (ostéocopes), sont utant de données qui feront immédiatement entrevoir le siège anatomique de la louleur observée. Des douleurs plus vagues seront rapportées à des causes générales, omme celles qui ont été appelées arthralgies.

L'ANESTHÉSIE OU l'HYPERESTHÉSIE de la peau ou des muscles des membres, la pa-ALISIE générale ou partielle de ces muscles, leur atrophie, la perversion de leurs jouvements, sont autant de troubles fonctionnels dont il a été suffisamment queson, et que je n'ai qu'à rappeler.

L'exploration des membres se rattache également à la constatation de ces phénomenes, si ce n'est que la palpation permet aussi de juger de la flaccidité, de la résisnce ou de l'induration des tissus, et que l'inspection fournit quelquefois d'autres
enseignements particuliers qui sont loin d'être sans valeur. Ce sont : d'abord des
ruptions cutanées, qui occupent plus particulièrement les membres supérieurs ou
nférieurs; des déformations provenant d'infiltrations ou d'altérations plus profondes,
e lésions ou de courbures des os; des positions particulières prises instinctivement,
omme l'entrecroisement des jambes dans la myélite, et l'immobilité dans la demilexion qui rend certaines douleurs moins pénibles (rhumatisme); des flexions forres résultant de contractures. Je donne ces simples indications pour montrer
omment se groupent les différents phénomènes que l'on peut rencontrer sur les
membres; c'est le seul but de cet article. V. Peau, Tissu cellulaire, Myotilité;
verneux, Vasculaire (appareils), Squelette.

MÉMOIRE. — V. INTELLIGENCE.

MÉNINGES. — Si l'on excepte les fongus de la dure-mère, les lésions obserées au niveau des méninges et qui ont servi à qualifier leurs maladies, occupent arachnoide et la pie-mère, soit dans la cavité crânienne, soit dans le conduit verébral, soit dans ces deux cavités à la fois. Les maladies des méninges cérébrales sont : l'hénorrhagie méninges, la minigite simple ou tuberculeuse, et l'hydrocéphalis chronique; celles des méninges à rachis comprennent également l'hémorrhagie (p. 450), et la méningie randienne, et de plus des lésions chroniques formant des tuneurs qui produsent au compression de la moelle indépendante des lésions des vertèbres ou de leurs laments.

Quant aux affections qui occupent à la fois les méninges cérébrales et spinde une seule mérite une mention particulière : c'est la méningire cérébrales et spinde une seule mérite une mention particulière : c'est la méningire cérébrales et spinde une seule mérite une mention particulière : c'est la méningire cérébrales et spinde une seule mérite une mention particulière : c'est la méninges cérébrales et spinde une seule mérite une mention particulière : c'est la méninges cérébrales et spinde une seule mérite une mention particulière : c'est la méninges cérébrales et spinde une seule mérite une mention particulière : c'est la méninges cérébrales et spinde une seule mérite une mention particulière : c'est la méninges cérébrales et spinde une seule mérite une mention particulière : c'est la méninger cérébrales et spinde une seule mérite une mention particulière : c'est la méninger cérébrales et spinde une seule mérite une mention particulière : c'est la méninger cérébrales et spinde une seule mérite une mention particulière : c'est la méninger et spinde une seule mention particulière : c'est la méninger et spinde une seule de la complexite de la co

Je n'insiste pas sur les signes de ces affections, la comparaison de ces signes de ceux fournis par les maladies du cerveau ou de la moelle ayant été faite à proposée mols tête et rachis.

MÉNINGITE. — Si l'importance de l'anatomie pathologique avait best d'être démontrée, on n'aurait qu'à rappeler l'immense service qu'elle a rendu i pathologie en faisant cesser la confusion qui régnait au commencement de ce sit au sujet des affections cérébrales de l'enfance, et surtout de la méningite. Il est avenu constant, depuis les importantes recherches de MM. Rufz et Ghérard, que le maladies vaguement désignées sous les noms d'hydrocéphale aigué, d'arachue d'arachnoïdite, de fièure cérébrale et de méningo-céphalite, comprennent procipalement deux espèces de méningites, l'une simple très-rare, et l'autre d'ores tuberculeuse, qui est la plus ordinaire. Quelques auteurs, MM. Delcour, Berns Bouchut, Trousseau, vont même jusqu'à nier l'existence de la méningite simp Mais les recherches de M. Rilliet (Arch. de méd., 1846, t. XII, et 1847, t. l'et XIV) ont mis hors de doute la réalité de cette forme de méningite.

Je dois donc examiner à part ces deux espèces de méningite, principalement et les ensants, en signalant les particularités qui peuvent exister chez l'adulte. L' dirai rien de la méningite chronique, car elle ne se maniseste pendant la vieque des phénomènes qui se rattachent à la paralysie générale, et qui ont été signapar Bayle. Je terminerai par la méningite spinale et cérébro-spinale.

#### l. Méningite aiguë simple.

Malgré l'extrême rareté des faits de méningite aigue simple, M. Rilliet a cen réunir un nombre suffisant pour faire un bon travail sur cette maladie (Loc a

1º Éléments du diagnostic. — Un début rapide caractérisé par de rivier convulsions, une fièvre intense avec respiration très-accélérée chez les jerrensants, une céphalalgie très-vive, des vomissements, et bientôt une agitation a sive précédée on non de somnolence ou de coma, et avec animation du visce avec pâleur on hébétude, la photophobie vers le début, le strabisme avec contra puis dilatation des pupilles : tels sont les principaux symptômes de la maisdre, qui peut se prolonger pendant trois à six jours, et très-rarement au delà.

2º Inductions diagnostiques. — Malgré la précision apparente de cet ensembrégé des symptômes, le diagnostic de la méningite aigné simple présente des afficultés incontestables, par suite de l'irrégularité des symptômes et de l'absence tout signe pathognomonique. Est-ce dans cette espèce de méningite de l'enfance de M. H. Roger (Arch. de méd., 4º série) a considéré comme un signe pathognomique une diminution de la chaleur (constatée à l'aide du thermomètre) intera-

diaire aux deux périodes d'augment du début et de la fin de la maladie? Quoi qu'il en soit, lorsqu'on soupçonne l'existence de la méningite, il y a des circonstances ou des particularités dont la constatation plus facile vient en aide au diagnostic. C'est d'abord la marche très-rapide des phénomènes, et la coïncidence de la fièvre avec les accidents cérébraux; ce sont ensuite: l'état antérieur de vigueur des enfants affectés, sans trace tuberculeuse interne ou externe, et des parents sains. Chez l'adulte, les symptômes n'offrent rien de spécial, mais comme données étiologiques significatives, on a signalé le sexe masculin (qui est presque exclusivement affecté), l'insolation, les violences extérieures, et la rétrocession d'une éruption du cuir chevelu.

La méningite tuberculeuse diffère habituellement de la méningite aiguë franche, comme on le verra plus loin, par ses causes, son début et sa marche. — Dans l'hémorrhagie méningée, qui est souvent secondaire, tandis que la méningite aiguë simple est primitive, il y a bien des convulsions au début, mais il n'y a d'accélération ni du pouls, ni de la respiration, et lorsqu'il existe en même temps une contracture des doigts et des orteils signalée par Legendre, ces signes sussissent pour éloigner l'idée de la méningite.

La fièvre typhoide accompagnée de symplômes cérébraux a été souvent confondue avec la méningite franche chez l'adulte comme chez l'enfant, et l'on peut dire qu'alors la marche de l'affection typhoide et les signes locaux que le ventre présente météorisme, taches rosées, sudamina) peuvent seulement éclairer le praticien. Falleix pensait que les épidémies de méningite rappelées par M. Rilliet n'étaient probablement que des épidémies de fièvre typhoide. Dans cette dernière affection, comme dans les fièvres éruptives à leur début, il y a une congestion cérébrale qui seut se traduire par tous les symptômes de la méningite la plus franche; aussi les greurs de diagnostic sont-elles journalières, et voit-on prononcer à tout propos le som de méningite en pareils cas.

Ensin, d'autres affections sont parsois masquées par des phénomènes apparents de némingite. C'est ce que l'on a observé avec des entozoaires (p. 337), avec l'encé-haloputhie saturnine, et avec l'hémorrhagie cérébrale chez les ensants (p. 450), avec le tricocéphale du cœcum chez l'adulte (p. 338). On a confondu aussi l'hénorrhagie méningée avec la méningite aiguë; mais l'absence de sièvre dans le remier cas établit une dissérence caractéristique.

Si les symptômes pris dans leur ensemble peuvent induire en erreur, à plus forte aison l'erreur sera-t-elle possible si l'on n'a égard qu'à un symptôme prédomiant : la céphalalgie, le délire, la somnolence, les convulsions, les vomissements (V. ces mots).

C'est sur cette prédominance de certains symptômes que M. Riliet s'est basé our établie deux formes de la méningite aiguë franche: 1° la forme convulsive aractérisée principalement par la répétition coup sur coup de convulsions généales et violentes dès le début, par la fièvre, l'accélération de la respiration sans sion pulmonaire, et par l'absence de toute phlegmasie viscérale et de toute probalité d'une affection éruptive; 2° la forme qu'il appelle phrénétique, dans laquelle ominent les symptômes du côté de la tête, céphalalgie très-intense, vomissements ès-abondants, délire, agitation désordonnée. Malheureusement ces différences, a point de vue du diagnostic, ne diminuent que bien faiblement les chances d'ertur, si même elles ne les augmentent.

Quant au siège et à l'étendue de la lésion inflammatoire qui constitue la mémorité franche, il n'est guère possible de les préciser pendant la vie, quoique pre toujours, suivant M. Rilliet, la lésion soit générale ou n'occupe que la convexuson siège à la base étant exceptionnel.

On a signale la méningite comme complication d'un certain nombre d'autre alladies, comme la fièvre puerpérale, l'érysipèle du cuir chevelu.

3º Pronostic. — Le pronostic est extrêmement grave dans tous les cas, milles rémissions que présentent parsois les phénomènes. Dans les cas de guers dans les sièvres éruptives, n'a t-on pas eu affaire à de simples congestions? ce que les observations connues ne permettent pas de décider.

## II. Méningite tuberculeuse.

Cette affection, dont l'étude est toute moderne, survient chez les individus labor culeux. Elle n'est pas toujours, comme on l'a cru d'abord avec Dance, le restad'une exsudation tuberculeuse des méninges; elle peut anatomiquement être l'acaractérisée par de simples exsudats inflammatoires granulés vers la base du corchez des sujets présentant déjà des tubercules dans d'autres organes, ce qua fait dénommer méningite des tuberculeux. Cependant la première dénommer a prévalu. C'est une affection qui est loin d'être rare, surtout chez les enfants.

1º Éléments du diagnostic. — Chez des sujets adultes déjà atteints de philippulmonaire confirmée, et chez les enfants dans les mêmes conditions, ou su mis d'une bonne santé apparente, on voit survenir les symptômes suivants:

Dans une première période, après une céphalalgie remarquable par sa pertance et par sa violence, avec ou sans somnolence ou agitation, vomisseme constipation, fièvre, les phénomènes se caractérisent davantage. Une paleur à face alternant avec des rougeurs fugitives, l'étonnement du regard, parsois misserabisme, une céphalalgie qui reste le symptôme dominant pour le malade à s'accompagne, chez les enfants, de cris dits hydrencéphaliques, de somnoleur gère avec intégrité ou seulement un peu de lenteur de l'intelligence, une faite assez marquée, environ deux ou trois vomissements bilieux par jour, consiphies appétit censervé, symptômes fébriles très-variables : nuls chez les malade des débilités, et manifestes chez les enfants antérieurement bien portants : tel et l'essemble des phénomènes observés d'abord.

Dans une seconde période, qui ne se distingue pas de la première par de creuces immédiatement tranchées, la céphalalgie semble disparaître pour faire par à un délire le plus souvent tranquille, avec hébétude ou stupeur, parsois une agilé, alternant avec une somnolence qui se change en coma. Des contract très-rarement observées dans la première période, se montrent dans celle-a rares chez l'adulte que ches l'ensant; il en est de même des contractures d'aparalysies partielles (de la mâchoire ou de la paupière supérieure); la paper dilatée, la sensibilité rarement exaltée, est bien plus souvent diminuée ou se (anesthésies diverses); les déjections deviennent involontaires; ensin la lasse sèche, les gencives deviennent suligineuses, les vomissements s'arrêtent; la region devient inégale, dissibilissant, devient irrégulier et parsois intermittent; la region devient inégale, dissibilissant, devient irrégulier et parsois intermittent; la region devient inégale, dissibilissant, précèdent la mort.

La terminaison funeste arrive, dans la plupart des cas, après ouze ou doux px.

mais suivant MM. Barthez et Rilliet, la maladie n'en peut durer que sept, ou se prolonger soixante et soixante-sept jours.

2º Inductions diagnostiques. — La méningite tuberculeuse ou des tuberculeux est une de ces affections qui, sans phénomène pathognomonique, ne se révèle guère que par l'ensemble des symptômes. M. Troussean avait bien signalé, comme propres à la méningite, des taches ronges, persistant pendant un certain temps au niveau de la peau vivement frottée avec le doigt; mais ce phénomène se produit dans d'autres maladies, notamment dans la pneumonie et la fièvre typhoïde (Troyes-Esconnet).

C'est donc sur l'ensemble des symptômes, qui sont rarement au complet, qu'il faut d'abord baser ses inductions, indépendamment des autres particularités de la maladie dont il sera question tout à l'heure. Parmi les symptômes dont la coïncidence est le plus caractéristique, je noterai : l'apparition de la céphalalgie, dont la persistance chez les tuberculeux doit toujours faire redouter l'invasion prochaine de la méningite; les vomissements, la constipation; la conservation de l'intelligence, le strabisme; le ralentissement du pouls et son irrégularité, lorsqu'il n'y a pas de sièvre; la somnolence suivie de coma, et, dans ce dernier cas, l'expression de stupeur de la physionomie, signe auquel plusieurs observateurs ont attaché une grande valeur.

L'évolution de la maladie a une importance capitale. Son invasion insidieuse et graduelle dans la plupart des cas, la succession des phénomènes attribués aux deux périodes, et enfin la rémission notable des symptômes, qui a lieu fréquemment (Guersant), sont autant d'éléments diagnostiques d'une grande valeur. — Les données étiologiques ont moins d'importance, à part l'existence préalable de la phthisie, qui a lieu dans la grande majorité des cas.

Ces traits principaux suffiront, lorsqu'on les rencontrera, pour ne pas faire confondre la méningite tuberculeuse avec la méningite simple, qui est d'ailleurs trèsrare. Cependant il y a des cas où l'erreur sera facile; car, au lit du malade, on peut rencontrer dans les symptômes beaucoup de variétés qu'il est impossible d'indiquer d'avance, malgré les nombreuses recherches des auteurs.

La sièvre typhoide, dans les cas où elle se développe d'une manière progressive, peut aisément être prise pour une méningite tuberculeuse, et ce n'est que par la marche ultérieure de la maladie et la constatation des signes caractéristiques de l'abdomen que l'on pourra, comme pour la méningite sranche, éviter l'erreur.

3º Pronostic. — La méningite tuberculeuse est extrêmement grave, et les rémissions qu'elle présente dans son cours ne doivent pas empêcher de prédire une sue très-probablement mortelle. M. Rifliet est l'auteur qui a rapporté les cas les plus probants de guérison (Arch. de méd., 1853, t. II). D'autres faits ont été cités par M. Rouxeau (Journ. de la Soc. académ. de la Loire-Infér., 1855). J'ai vu moinême guérir d'une méningite caractérisée par les symptômes les plus classiques de a maladie, et survenue graduellement, une jeune fille âgée de treize ans, délicate, ans tubercules apparents alors, mais qui monrut, quelques années après, de hthisie pulmonaire, sans que j'aie malheureusement pu m'assurer de l'époque à quelle les signes physiques de la tuberculisation du poumon apparurent. Ne doit-on as considérer ici la méningite comme d'origine tuberculeuse? cette interprétation ne paraît légitime.

## III. Méningite rachidienne.

Ollivier a signalé, comme caractères symptomatiques de cette affection: une daleur rachidienne avec fourmillements dans les membres, devenant bientot nolente, se propageant à toute l'étendue des membres inférieurs et exaspère pubmouvements, mais non par la pression; une hyperesthésie cutanée avec institions douloureuses du rachis aux diverses parties du corps; des contractions télaniques des muscles de la colonne vertébrale (opisthotonos), des membres, de la michoire (trismus); des convulsions cloniques violentes; l'absence de symptoma cérébraux; un pouls de plus en plus faible et fréquent; une respiration paries difficile; des sueurs abondantes pendant les accès tétaniques; enfin la déféction d la miction sont quelquesois très-douloureuses.

Quoique les phénomènes convulsifs soient constants et constituent avec la descrite et l'exaltation de la sensibilité des signes de grande valeur, et qu'en théore il su facile d'établir que tel symptôme est beaucoup moins fréquent dans telle ou tels autre maladie; le diagnostic de la méningite rachidienne n'est pas exempt de discultés.

La contracture, les convulsions et l'hyperesthésie peuvent, en effet, existe de l'hématorachis, et l'on n'a que le début brusque de cette dernière affection qui remette de la distinguer de la méningite rachidienne, dont l'invasion est gradel—Les mêmes remarques doivent être faites à propos de la congestion de la mode qui me paraît avoir existé dans les faits intéressants rapportés par M. Gami, d'Niort, dans les Archives de médecine (1858), et que j'ai rappelés page elle Quant à la myélite áigué, elle ne saurait être prise pour une méningite raddienne, attendu que la paralysie du sentiment et du mouvement, qui en consiste principal symptôme, manque dans la méningite, et que, lorsqu'elle y saria. c'est que l'inflammation s'étend à la moelle épinière elle-même.

Pour M. Calmeil, la méningite rachidienne s'étendrait presque toujours an air ninges cérébrales et constituerait l'affection dont il va être question. M. L. dive (Union méd., 1859) a cité des faits à l'appui de cette opinion.

# IV. Méningite cérébro-spinale.

Considérée comme affection sporadique, la méningite cérébro-spinale, le plus se vent simple et parsois aussi tuberculeuse (Bullet. des Hôpit., t. I, p. 9), reax simplement de la coîncidence de la méningite aiguë simple cérébrale et spinale, se caractérise par la simultanéité des symptômes de ces deux variétés de méning. Aussi ne mériterai -elle pas une étude particulière si, étant épidémique, els a frait pas un ensemble de phénomènes spéciaux.

La méningite cérébro-spinale épidémique, étudiée depuis un certain nome d'années chez l'adulte, et principalement chez les militaires, a été l'objet de puir cations intéressantes, parmi lesquelles je rappellerai celles de MM. Lestre (124 Forget (1841), Tourdes, Rollet (1843), Faure-Villard (1844). Corbin (124 Michel Lévy (1849). Le mémoire de M. Tourdes présente en particulier un cois de précision que l'on n'est pas habitué à rencontrer dans les recherches qui out pur objet les maladies épidémiques.

On n'est pas généralement d'accord sur la nature de cette maladie, que le se considèrent non comme une simple inflammation, mais comme de nature misser tique, et que d'autres regardent comme une espèce particulière de typhus.

MÉNINGITE. 549

1º Eléments du diagnostic. — Cette méningite a des expressions symptomatiques très-variées, comme on le verra plus loin; aussi vais-je simplement exposer d'abord le tableau général de cette affection, tel que l'a résumé M. Tourdes,

« La maladie débute par une céphalalgie cruelle accompagnée de vertiges, de nausées, de vomissements; la douleur se propage à la nuque et uu rachis, elle envahit les extrémités; les idées s'égarent, la connaissance se perd et le malade est en proie à une agitation convulsive; la tête est renversée en arrière; la face rouge ou pale offre l'expression de la douleur; la température de la peau est normale ou diminuée; le pouls naturel ou ralenti. Cet état dure jusqu'au troisième jour, époque à laquelle se développent une éruption labiale (herpès), les pétéchies, les taches lenticulaires et les epistaxis; l'urine devient abondante et sédimenteuse, la constipation est opiniatre. Bientôt la connaissance reparaît, et avec elle le sentiment des douleurs. Une amélioration légère se manifeste : elle fait naître des espérances qui se réalisent rarement; les phénomènes cérébro-rachidiens reprennent leur acuité; la réaction fébrile s'allume; la langue jaunit, rougit et se sèche; la diarrhée succède à la constipation; tantôt les symptômes nerveux conservent leur riolence jusqu'au dernier moment, tantôt ils se calment et persistent opiniâtrement ivec une intensité moyenne. Leur marche est entrecoupée de rémissions et d'exacerations. La faiblesse et l'amaigrissement sont d'essrayants progrès; la réaction sérile revêt une forme typhoïde ou hectique, et le malade expire dans le marasme près une tranquille agonie. Si l'issue doit être heureuse, les accidents ne se alment qu'avec lenteur; une longue et périlleuse convalescence précède le rétadissement de la santé.

le dois ajouter à ce tableau sommaire que la marche de cette maladie épidémique st continue, mais avec des exacerbations et des rémissions fréquentes, que sa urée est de quinze à vingt-cinq jours en moyenne, mais qu'elle peut se terminer n vingt heures par la mort, ou se prolonger plus de trois mois en cas de guérison u même d'issue funeste.

2º Inductions diagnostiques. — Pour montrer combien il est difficile de se guier dans le diagnostic d'après une description générale des symptômes, il suffit de ire remarquer que l'on a admis jusqu'à onze formes symptomatiques différentes e la maladie, suivant la prédominance de tel ou tel phénomène. Rien n'est va-able, en effet, non-seulement suivant les épidémies, mais encore suivant les s d'une même épidémie, comme les allures de cette affection. Il résulte de là le la considération de la forme devient la question dominante du diagnostic, dont point de départ est tantôt dans les phénomènes cérébro-spinaux, et tantôt dans phénomènes cérébraux prédominants. C'est ce qui a fait établir à M. Tourdes ux groupes de formes essentielles à connaître.

Dans le premier groupe (prédominance des symptômes cérébro-spinaux), se puvent : 1° la forme foudroyante, qui enlève rapidement les malades au milieu de santé la plus parfaite, ordinairement avec des symptômes portés au plus haut dedeviolence; — 2° la forme comateuse convulsive, qui a toujours été rapidement rtelle et saus réaction fébrile, comme la précédente, sans doute en raison de la pidité de leur marche fatale, la fièvre n'apparaissant ordinairement, dans cette malaque peu da jours après le début; — 3° la forme inflammatoire, dans laquelle un uvement fébrile intense se développe, et dont la marche est pourtant moins rapide;

- 4º la forme typhoïde, dans laquelle M. Tourdes range des saits de véritable afiction typhoïde avec lésions intestinales caractéristiques et inflammation de la piemer, et dont il rapproche des cas exceptionnels, bien douteux à mon avis, dans lesquels le fièvre, le délire, l'apparition des symptômes gastriques, les épistaxis, les taches resées. les pétéchies, et même les parotides, auraient existé en l'absence de lésions metinales; - 5º la forme douloureuse ou nerveuse, une des moins graves, dans laquelle le coma, les convulsions et le délire ne sont plus l'expression principile à la lésion des centres nerveux, et où la souffrance est le phénomène prédominant. les douleurs ont pour siège la tête et le rachis ou toute la surface du corps, et atrainent une agitation extraordinaire, des mouvements désespérés pour échaper aux atteintes du mal, et une exaltation passagère des facultés intellectado; - 6° la forme paralytique (paralysie partielle), qui serait fort rare ; — 7° la lame hectique, qui entraîne presque toujours la mort, et qui est caractérisée par la lagueur de la maladie et la persistance des symptômes : après l'invasion subte prompte diminution des accidents conservant une intensité moyenne, par intervie douleurs légères on milles, délire calme avec hallucinations, prostration des forces extrême, amaigrissement rapide, diarrhée fréquente, progrès effrayants du mrasme sous l'influence de la lésion profonde de l'innervation.

Les formes dites cérébrales sont : 8° la forme comateuse, qui est fréquennes suivie de mort, tandis que les suivantes se terminent le plus souvent par la guérisa — 9° la forme délirante, dans laquelle le délire est fréquent, rarement tens mais parfois remarquable par son acuité et sa persistance; — 10° la forme céptilalgique et délirante, dans laquelle les guérisons sont rapides quoique les suivides semblent annoncer au début le plus grand danger; — 11° enfin la forme céphalalgique, sans phénomènes rachidiens, tantôt suivie d'une prompte guérisse et tantôt d'une longue convalescence.

Il me paraît probable que ces trois dernières formes correspondent à une congestion céphalique, développée sous l'influence épidémique.

Ges différents symptômes empruntent surtout leur valeur au caractère indemique de la maladie, à son développement presque exclusif chez les militare, principalement chez les nouvelles recrues, plus rarement dans les prisons on de la population civile, où l'on a rencontré l'affection dans les deux sexes chez l'adulte et même chez les ensants (en Irlande). Les données étiologiques du diagnostic ma d'ailleurs très-obscures; et la contagion elle-même, qui a été donnée comme presi de la nature typhique de la maladie par M. Putégnat (de Lunéville), n'est pas gen ralement admise.

Ce n'est d'ailleurs qu'au début d'une épidémie, et à propos du premier sait abservé, que l'on pourrait hésiter à formuler le diagnostic, car dès qu'il en exister a petit nombre de cas, l'invasion subite des symptômes encéphalo-rachidiens surveux dans les conditions que je viens de rappeler, l'évolution rapide des symptômes de succession habituelle des phénomènes nerveux intenses vers le début, de la racise fébrile ensuite, et enfin de l'affaiblissement, de la prostration, et du marasse i b dernière période, sont des données qui, réunies, permettront au praticies de « prononcer.

Il y a en outre quelques symptômes auxquels on a attaché une valeur parterlière, mais dont plusieurs varient nécessairement suivant les épidémies. Tels seatla céphalalgie et la rachialgie cervicale parfois atroces, sans être exagérées par la pression; des douleurs de même nature occupant les membres (les inférieurs surtout); une hyperesthésie cutanée excessive et rarement l'anesthésie; les troubles convulsifs violents (cloniques ou toniques) de la myotilité, parfois un tremblement nerveux analogue à celui du delirium tremens (Forget); des éruptions cutanées de taches d'un brun foncé ou d'un pourpre vif, persistantes malgré la pression, parfois des taches noires mal circonscrites, ou des éruptions scarlatiniformes de miliaire rouge, d'impétigo (Lefèvre), d'herpès labialis étendu parfois jusqu'aux narnes, aux paupières, et même au cuir chevelu, à la poitrine, et que M. Tourdes regarde comme ayant une haute valeur séméiologique, parce qu'il l'a rencontrée dans les deux tiers des cas de l'épidémie qu'il a décrite.

On pourrait confondre la maladie avec la méningite aiguë simple, la fièvre intermittente pernicieuse, le tétanos, et surtout avec la fièvre typhoïde.

Elle se distingue d'abord de la méningite simple non-seulement par la plus grande intensité de ses symptômes, mais encore par son caractère épidémique. La fièvre pernicieuse cérébrale, apoplectique ou délirante, ressemble bien d'abord, par la rapidité de l'invasion et par les symptômes eux-mêmes, à la méningite cérébro-spinale; mais l'intermittence ordinairement bien marquée qui existe dans cette fièvre, une fois le premier accès passé, et qui manque dans la méningite, suffit à un praticien attentif pour lui faire éviter l'erreur. — Dans le tétanos, la marche graduelle des accidents convulsifs, surtout l'absence ou le peu d'intensité des symptômes cérébraux, et souvent la connaissance de la cause particulière de l'affection, telle qu'une piqure ou une blessure, empêchent de la confondre avec la maladie cérébro-spinale. — Quant à la fièvre typhoïde, elle n'a pas un début rapide comme la méningite cérébro-spinale, l'intensité de la céphalalgie, dans le premier cas, n'est pas aussi atroce; elle n'est pas graduellement croissante, elle s'accompagne immédiatement de fièvre et de signes abdominaux plus ou moins graves; tandis que, dans la méningite cérébro-spinale épidémique, les caractères opposés se rencontrent, et ne laissent pas de doutes au médecin. Cependant on a vu plus haut que, dans certaines circonstances, la confusion a pu être faite.

On ne peut arriver à reconnaître pendant la vie l'étendue on le degré de la lésion qui caractérise anatomiquement la maladie dans la plupart des cas; aucun signe ne peut indiquer positivement s'il y a seulement injection, inflammation simple on suppuration, on même s'il y a absence de ces lésions, ce qui s'est vu dans un certain nombre de cas suivis de mort.

Presque jamais on n'observe d'infirmités consécutives à la méningite cérébro-spinale épidémique; et quant aux complications suivantes, survenant dans son cours, et qui sont plus ou moins graves, elles se montrent rarement. La fréquence des troubles digestifs a pu faire penser qu'ils se rattachaient à de véritables complications; on peut rencontrer du côté des organes respiratoires la bronchite, la pneumonie, la pleurésie, la péricardite; parfois il est survenu une arthrite du genou. Enfin on a vu quelquefois apparaître des signes évidents de fièvre typhoïde dans le cours de la maladie. La méningite avait-elle précédé en pareil cas la fièvre typhoïde? cela ne me paraît nullement établi; car il est possible que la fièvre typhoïde, d'abord méconnue, se soit elle-même compliquée de méningite.

3º Pronostic. — La méningite épidémique ne peut être classée parmi les grandes

é, idémies qui envahissent une vaste étendue de pays. Cela est heureux, car elle est très-meurtrière, puisqu'elle enlève plus de la moitié des sujets atteints, soit en ville, soit dans les hôpitaux. Dans l'enfance, et au delà de quarante ans, presque tous les cas sont mortels. Les signes fournis par les lésions de la moelle épinière out toujour été les plus fâcheux, et l'isolement des symptômes cérébraux a été au contraire dus heureux augure. J'ai d'ailleurs indiqué, à propos des formes diverses de l'affection, le pronostic variable des principaux symptômes qui les caractérisent. Je dois ajoute que la diminution prompte des accidents les plus graves était loin d'amener toujous une terminaison heureuse.

**MÉNOPAUSE.** — V. MENSTRUATION.

MÉNORRHAGIE. — L'écoulement sanguin menstruel exagéré anquel o. : donné ce nom, lorsque l'hémorrhagie se répète périodiquement, a plusieurs origine qu'il ne faut pas perdre de vue dans la pratique. La ménorrhagie constitue assersovent, chez les jeunes filles, le caractère distinctif d'une espèce de chlorose (celledie ménorrhagique); chez des femmes plus âgées, on doit la soupçonner symptomatique d'une affection de l'utérus, d'une métrite chronique, ou d'une lésion organique plus grave. Dans ces derniers cas, on trouvera quelquefois, mélangés au sang, du moso ou des matières purulentes, qui éclaireront le médecin sur l'origine des accides ménorrhagiques, et qui nécessiteront une exploration des organes génitaux de le femme. M. Aran croit la ménorrhagie dite chlorotique beaucoup plus rare qu'ou le pense parce qu'on explore alors très-rarement l'utérus, qui peut être lésé (Levu sur les maladies de l'utérus, p. 307).

**MENSTRUATION**. — Je n'ai pas à m'occuper de la menstruation des l'état physiologique, si ce n'est pour en rappeler les limites.

Le début de la menstruation dans nos contrées, a lieu entre l'âge de neuf et marquatre ans, et plus communément à quatorze ou quinze ans, suivant les releve à M. Marc d'Espine (Arch. de méd., 1835, t. IX, p. 312). On sait que, dans les prochauds, la menstruation est plus précoce chez les jeunes filles, de même que des celles qui habitent les grandes villes. — Quant à la cessation des règles, elle parte entre vingt-huit à trente ans d'une part, et cinquante-cinq ou même cinquale huit ans d'autre part, l'âge moyen comprenant la période de quarante-cinq à un quante ans (quarante-six ans suivant MM. Raciborski et Dechambre).

Les limites d'âges que je viens de rappeler ne sont pas d'ailleurs absolues; et à faut se garder de considérer comme morbides un retard relatif ou une mésopue anticipée, si aucun trouble notable dans la santé ne les accompagne.

Les troubles morbides de la menstruation m'ont occupé déjà ailleurs (Autsurnée, Dysménorrhée, Hémorrhagies par le vagin, Ménorrhagie, Rétentor aussi n'ai-je à rappeler ici que les influences générales de la menstruation sur la forduction de certains troubles morbides, et au contraire les influences des malais sur la menstruation elle-même.

Avant la première menstruation, on voit survenir des accidents plus ou mons prononcés qui se rattachent bien évidemment à la première évolution menstruit, puisqu'ils cessent dès qu'elle apparaît. Suivant M. Brierre de Boismont, sur su cest quarante-cinq femmes, un tiers auraient été averties de la première approche de règles par des accidents plus ou moins graves. M. Moutard-Martin (Thèse, 1846 élève la proportion aux deux tiers.

Parmi les phénomènes qui surviennent alors, il signale comme les plus fréquents eux de la congestion utérine (V. p. 218), assez souvent ceux de la chlorose, plus rament des névralgies externes, la gastralgie et l'entéralgie indépendantes de la chlorose, l'hystérie, la chorée, l'épilepsie, les convulsions partielles, les furoncles, l'ectema, l'acné, les abcès. Il faut y joindre des hémorrhagies par d'autres voies que utérus (supplémentaires), et, avec M. Brierre de Boismont, les perversions de l'olorat, du goût, la surdité et même une cécité momentairées.

Lorsque la menstruation est établie, on voit le retour des périodes menstruelles accompagner quelquesois ou être précédé de troubles nerveux divers, de migraine, le toux spasmodique (V. Coqueluche, p. 234), de convulsions, et même de congesion de la moelle. Les hémorrhoïdes et l'herpès labialis se rencontrent aussi dans les nêmes conditions.

Dans des recherches intéressantes sur l'influence des maladies aiguës fébriles sur es règles et réciproquement (Actes de la Soc. des Hôpit., 1852), M. Hérard a stabli : que l'éruption menstruelle ne prédispose en aucune façon aux maladies ; qu'elle n'exerce aucune influence sur l'issue des maladies fébriles; et enfin que la narche et la terminaison de ces maladies sont les mêmes, quelles que soient les conlitions des menstrues.

A l'époque de la ménopause, la cessation de la menstruation produit des accidents léthoriques, hémorrhagiques, ou nerveux. Cependant M. Raciborski croit que les coidents dits pléthoriques sont au contraire anémiques. Il ne faut pas oublier que e vulgaire exagère outre mesure l'influence nuisible de la ménopause, et lui attribue ous les maux qui se déclarent à cette époque de la vie de la femme.

L'influence des maladies aiguës sur les règles se manifeste de la manière suiante : l'écoulement sanguin est supprimé, si l'invasion a lieu pendant la période
nenstruelle, puis le sang reparaît bientôt, mais en moindre abondance, ce qui fait
que la malade attribue souvent les phénomènes qu'elle éprouve à la suppression.
luand l'invasion a lieu dans l'intervalle des règles, le mouvement fébrile peut faoriser leur manifestation si l'époque prochaine n'est pas éloignée du début de la
naladie. L'époque qui tombe pendant la période décroissante non fébrile de la maadie, ou pendant la convalescence, manque le plus ordinairement, ou bien, si elle
1 lieu, l'écoulement est notablement diminué. Ensin, l'aménorrhée consécutive,
puelquesois persistante, ne s'observe guère, en général, plus d'un à trois mois.

Quant à l'influence des maladies chroniques sur les règles, on sait combien la
uspension prolongée est fréquemment observée dans leurs cours.

MENSURATION. — Envisagée dans sa signification la plus large, la menuration comprend plusieurs moyens d'apprécier l'étendue ou le volume des organes, u de certaines lésions. La palpation, la percussion, l'auscultation, l'inspection nême, peuvent donner une idée plus ou moins nette de l'étendue en surface de organe ou de la lésion qui fait l'objet de l'exploration. Quant à la mesure en rosondeur, elle ne saurait être aussi bien appréciée de la même manière; et ce est que très-approximativement que l'on peut juger par la tensation de résistance la palpation du degré d'épaisseur des organes. A plus sorte raison ne saurait-on dmettre que l'on puisse constater l'épaisseur des organes à l'aide de la percussion, omme l'épaisseur des parois du cœur, ainsi qu'on l'a prétendu

On a plus spécialement appliqué le mot mensuration à la méthode qui consiste à

se servir d'un ruban gradué, ou de tout autre instrument analogue, pour juge de volume absolu ou comparatif de certaines parties du corps. C'est plus particulièrement aux membres, et surtout à la poitrine, que cette méthode d'exploration a cappliquée. La mensuration de la poitrine mérite d'être examinée à part.

Mensuration de la poitrine.

Il n'est pas encore généralement admis que la mensuration thoracique rende il pratique des services incontestables, et son emploi n'est adopté que par un trapet nombre de praticiens. Aussi, quoique j'en aie fait l'objet de recherches suive. n'entrerai-je pas ici dans de grands détails à ce sujet, qui demande à être traité de un ouvrage spécial. Les considérations générales auxquelles je vais me borne surront en attendant pour démontrer que la mensuration de la poitrine, telle que pe l'ai comprise, est loin d'être sans importance.

1º But. — La mensuration thoracique a pour objet de constater les dimensurabsolues ou relatives de certaines parties de la poitrine, ou bien son ampliation sa rétrocession générales, avant qu'elles soient sensibles à la vue, pour en délar des données utiles à la pratique.

2º Méthodes d'exploration. — Le moyen d'exploration le plus ancien et le ra simple, conseillé d'abord par Laennec et étudié plus tard par M. Colin (Gas. mr. 1838) et par moi (Thèse, 1835; Rech. sur l'inspection et la mensuration, 1855 consistait à se servir d'un ruban înextensible, gradué par centimètres, et à l'ai duquel on comparait les deux moitiés droite et gauche du périmètre de la poirre Ce mode de mensuration fournit deux chiffres qui, totalisés, donnent le périmètre général du thorax. Ce périmètre serait loin d'être assez exact si l'on entours simultanément les deux côtés de la poitrine, au lieu de les mesurer successivence. De plus, pour que la périmètrie soit régulière, il faut appliquer le ruban au miex de la base de l'appendice xiphoïde, le malade étant à jeun, dans le décubite d'on doit serrer le ruban autant que possible à la fin de l'expiration.

Néanmoins, cette règle de la tension forcée du ruban n'est pas absolue; ar a employant, à un moment donné, l'application du lacs sans tension, puis avec trave forcée, j'ai pu obtenir, pour le périmètre général, une différence de un à hai retimètres et plus, qui représente mathématiquement le degré d'élasticité de la pretrine.

Chomel a conseillé, pour mesurer le diamètre du thorax, l'emploi d'un comme d'épaisseur analogue à l'instrument à coulisse dont se servent les cordonnies. Le but était d'obtenir des résultats comparatifs des diamètres antéro-postérieus de deux côtés dans la pleurésie, en se basant sur ce fait très-exact que chaque coit la poitrine représente une demi-ellipse dont les branches peuvent s'écarter par l'eppliation thoracique, sans que le périmètre soit modifié.

L'emploi simultané du ruban gradué et du compas d'épaisseur fournissent de resultats réellement importants à certains points de vue, mais ils ont été mécons d'abord par suite de la vicieuse application des deux procédés, et de la difficalé les employer sur le même malade. J'ai imaginé un instrument très-simple, le que mêtre, qui a l'avantage de faciliter et de régulariser l'emploi de la mensuration de ce qu'il fournit à la fois les deux sortes de données : le périmètre et les diamètre de plus, il permet d'obtenir aisément sur le papier le tracé de la courbe circulare de la poitrine (V. Cyrtométae).

3º Signes. — C'est pour avoir d'abord exclusivement cherché les signes de la ensuration dans la comparaison des périmètres latéraux, ou des diamètres antérostérieurs des deux côtés de la poitrine, que l'emploi du ruban gradué, malgré s'recherches attentives, n'a pas d'abord donné les résultats qu'on se croyait en oit d'en attendre. Cela vient de ce que les affections thoraciques apparues d'un té de la poitrine, la développent d'abord tout entière, et que c'est secondairement, rès cette ampliation générale, que le côté affecté peut prédominer relativement i côté opposé. Il résulte de là qu'il y a une ampliation générale constante suivie retrocession également générale, et que l'on a tout intérêt à constater, en raison sa fréquence; tandis que c'est seulement par exception que l'ampliation ou la récocession du côté affecté, relativement au côté opposé, peuvent servir de données méiologiques.

Une autre conclusion très-importante à déduire de ce qui précède, c'est que l'amiation ou la rétrocession générales de la poitrine, constatées comme périodes sucssives dans une maladie, eu pratiquant la mensuration à des époques plus ou moins approchées, sont plutôt des signes pronostiques que des signes diagnostiques.

Le ruban gradué, ai-je dit, peut donner la mesure mathématique de l'élasticité la poitrine. J'ai trouvé que les différences normales entre les deux périmètres néraux alors obtenus variaient entre six et neuf, et même onze centimètres (six numètres à six et demi en moyenne); et que l'élasticité, dans les cas d'engorgements almonaires (congestion, inflammation, etc.), pouvait être seulement de quatre utimètres, mais qu'elle était surtout remarquable par ses variations en rapport rerse avec l'ampliation et la rétrocession, de telle sorte que cette élasticité était oindre avec l'ampliation, et plus grande au contraire avec la rétrocession.

Quant à la comparaison des diamètres antéro-postérieurs des deux côtés, je ferai mème réflexion que pour les deux périmètres latéraux : cette comparaison n'est ile que dans des cas exceptionnels, et c'est d'abord l'augmentation générale qui sulte du refoulement antérieur des parois thoraciques, et ses variations dans les aladies, qui est généralement utile. L'ampliation, puis la rétrocession qui résultent ce refoulement ou du retrait des parois antérieures du thorax ne sauraient être igligées, car la poitrine ayant un contour ovale, elle peut se développer notablement en tendant à devenir circulaire, sans que son périmètre varie. Ce principe, apiqué à l'ampliation de chaque côté de la poitrine par Chomel, ai-je dit, est surtout ai pour l'ampliation générale du thorax.

Des conséquences forcées découlent de ces remarques; c'est que, pour retirer de mensuration des résultats satisfaisants, il faut : 1° tenir compte principalement : l'ampliation ou de la rétrocession générales de la poitrine, et accessoirement : la comparaison de ses deux côtés, tout en sachant que le côté droit est ordinaiment de un à trois centimètres plus développé que le gauche ; 2° que les variations i périmètre général ou des diamètres antéro-postérieurs annoncent cette amiation ou cette rétrocession de la poitrine, si on les constate à différentes époques la maladie; 3° que les variations des dismètres antéro-postérieurs, seuls, peuvent véler cette ampliation ou cette rétrocession; 4° enfin, que les moyens de mensution qui donnent facilement à la fais le périmètre et les diamètres thoraciques omme le cyrtomètre) sont les seuls à l'aide desquels on peut retirer de la menration tous ses avantages.

La mensuration cyrtométrique, dont il a été question au mot craronère, a demontré que l'ampliation thoracique sensible à la mensuration, ampliation qui dépai le plus souvent de la congestion putmonaire concomitante, coincide avec le progrè des maladies aigués fébriles, avec celui de toutes les affections thoraciques agués, avec les fièvres éruptives jusqu'à l'apparition de l'éruption, avec les progrècroissants des épanchements pleurétiques. La persistance de l'ampliation indique la résistance de la maladie à la résolution, de même que la rétrocession thoracique (uniquement constatée si l'on voit le malade à une période déjà avancée de l'afaction) annonce la résolution prochaine ou immédiate des phénomènes pathogiques. Ces résultats de la mensuration penvent être mis à profit dans les affentes du foie.

Une dernière remarque importante à faire est celle-ci : les variations légère et plus ou en moins, soit un demi ou un centimètre pour le périmètre, soit un demi-centimètre pour le diamètre antéro-postérieur, peuvent être constatées du jour a lendemain, dans la capacité thoracique générale. Ces variations légères ne sont pefois que des oscillations dont il ne faut pas tenir compte, à moins que les progrèses plus ou en moins ne continuent les jours suivants (V. Concestion pulmonaire, Plenérie, Parduonie, etc.).

**MENTAGRE.** — V. Sycose.

MÉSENTÈRE. — V. ÉPIPLOONS.

MÉSOCÉPHALE. — V. ENCÉPHALE.

MÉTALLIQUES (BRUITS OU RÉSONNANCES). — Ces phénomènes on prennent le tintement et les consonnances métalliques.

1° Caractères. — Dans son excellente thèse sur le pneumo-thoraz (1611 M. Saussier a fait remarquer avec raison que le tintement métallique signale p. Laennec est un signe complexe qu'on doit considérer comme un ensemble de phènemènes sonores qu'il appelle métalliques et que je dénommerai résonnances multiques, en faisant remarquer qu'ils doivent être distingués des phénomènes apphoriques (V. ce mot), quoiqu'ils coïncident fréquemment ensemble.

Les résonnances métalliques se passent dans des cavités intra-thoraciques plus ou moins vastes contenant un gaz. Elles ont un timbre argentin analogue à che du bruit qui résulte de la chute d'une goutte d'eau dans une carafe aux treis quaris vide (Laennec). Tantôt c'est un souffle respiratoire ordinairement amphorique, qui s'accompagne de cette consonnance, qui est tantôt comme filée, tantôt brusque comme saccadée, tantôt enfin constituant un bruit unique et court, analogue à che que produit la chute de la goutte d'eau ou bien une note aiguë d'harmonica (timement métallique proprement dit). On perçoit ces résonnances dans un point lim de la poitrine du côté affecté, ou dans une grande étendue, et plutôt supériemment qu'inférieurement; leur production est spontanée ou provoquée par la tont par la voix ou par la production de différents bruits dont il sera question plus lor.

2º Conditions pathologiques et signification. — Les bruits ou résonnance métalliques se produisent le plus souvent dans la plèvre contenant un gas (paeux-thorax), et rarement dans de vastes excavations tuberculeuses. Ce sont des bruits dont le timbre ordinaire est transformé par la présence de ce gaz. On conçoit trè bien comment, dans les cas de communication de la plèvre avec les bronches, les braits amphoriques de la respiration, de la voix, de la toux, comment la crépitation d'as

iquide traversé par l'air dans la cavité accidentelle ou dans le conduit qui y mêne (de l'astelnau), comment le décollement des lèvres de ce conduit, comment, en un mot, ous les bruits qui consonnent dans la cavité, peuvent prendre un timbre métallique. lien plus, les bruits produits en dehors de la cavité, sans perforation de la plèvre ou ans perméabilité de la perforation, peuvent, en y retentissant, produire (quoique lus rarement) les mêmes phénomènes. Cette remarque de M. Saussier, à propos du neumo-thorax sans fistule actuelle, a été reproduite depuis par d'autres observa-eurs, notamment par M. Skoda, qui y a trouvé l'unique explication des bruits méalliques, ce qui est par trop exclusif.

On a aussi donné comme preuve à l'appui de l'opinion du médecin de Vienne, les faits de tintement métallique perçu après la thoracentèse par suite de la pénération de l'air extérieur dans la plèvre, sans perforation pulmonaire; mais il n'est ras prouvé qu'une perforation par le tròis-quarts n'ait pas alors eu lieu.

Quoi qu'il en soit, la consonnance métallique n'est pas démontrée pour le bruit espiratoire vésiculaire, mais elle l'est pour des bruits plus intenses, tels que ceux le déglutition dans l'œsophage, et même pour les battements du cœur (Barth). sais dans ces dissérents cas, les consonnances métalliques, toujours liées à la préence d'un gaz dans la plèvre, sont beaucoup plus rares que celles qui sont produites lans l'intérieur même de la cavité pleurale.

M. Trousseau a en l'idée de provoquer la consonnance métallique dans le pneumohorax, en percutant tandis que l'oreille est appliquée sur le côté affecté. Mais il ne aut pas oublier que, dans l'état normal, la percussion auscultatoire produit un cliuetis métallique signalé par Laeunec, et semblable à celui que produit sur soinème la percussion de la main que l'on aurait appliquée sur son oreille.

On a signalé, au niveau du cœur, des battements ayant un timbre métallique à auscultation, soit pendant les palpitations énergiques de cet organe, soit dans la éricardite (Bouillaud). Entin M. Guillemain a cru entendre à distance un tintement métallique spontané se produisant au niveau d'une tumeur hydatique (Gaz. néd., 1847).

**MÉTÉORISME**. — L'accumulation des gaz dans le tube digestif qui constiue le météorisme a reçu également les dénominations de flatulence, flatuosités, vallonnement, et de tympanite intestinale. On le reconnaît à une tuméfaction de abdomen localisée ou généralisée, tautôt peu pronoucée et tantôt énorme, se disinguant des autres tuméfactions abdominales par le son tympanique que produit a percussion à son niveau. Cette sonorité est parfois plutôt obscure qu'exagérée dans ertains cas de météorisme excessif.

Le météorisme, dû au développement et à l'accumulation de gaz dans l'intestin, l'observe d'abord dans les affections localisées dans cet organe : dans l'entérite des louveau-nés, dans l'entéralgie des adultes, dans la dyspepsie dite flatulente, dans es occlusions intestinales, où le météorisme constitue une donnée dont M. Laugier a tiré parti pour le diagnostic du siège anatomique de la lésion de l'intestin. l'est aussi un signe grave de l'affection typhoïde, de la morve, de la péritonite hronique (avec saillies persistantes des anses intestinales); le météorisme est accilentel et passager dans certaines névroses, et notamment dans l'hystèrie, où il lesse souvent par l'émission des gaz par la bouche ou par l'anus. Plus rarement on rencontre le météorisme comme signe d'anémie, de cystite aiguë, de métrite ou de

phlébite de la veine porte, affection dans laquelle le météorisme a été considerant par Waller. J'ai vu un météorisme se produire protecte du séjour (et probablement de la fermentation putride) du sang d'une épiste dans l'estomac et les intestins.

Le météorisme est un phénomène qui n'est grave que lorsqu'il est excessi, lorsqu'il dépend d'une maladie grave par elle-même, comme la sièvre typhoid l'occlusion de l'intestin. J'ai vu, chez un vieillard, une dyspepsie satulente propre un météorisme devenu mortel par ses progrès excessis.

**MÉTRITE.** — L'inflammation de l'utérus présente des caractères different suivant qu'elle est aigue ou chronique.

## i. Métrite aiguë.

1º Éléments du diagnostic. — Les symptômes qui penvent faire diagnossie la métrite sont les suivants : une douleur parfois peu vive, et boroée à luire. d'autres sois gravative, continue, avec des redoublements accompagnés d'irralius. vers les lombes, l'anus, les aines, les cuisses, douleur consistant le plus souvent a cpesanteur incommode au périnée, augmentant sensiblement par la pression de l'arus au moyen du *palper hypogastrique*, et du toucher *vaginal* ou *rectal*; par k keder vaginal, dureté ou mollesse du col, qui est en même temps plus ou moins releneux, et douloureux partout; volume du corps de l'organe souvent augment us ce que peuvent faire juger le toucher rectal et le toucher hypogastrique qui permet fois de sentir, au-dessus du pubis, l'utérus formant une rénitence globuleue, 🐾 à la percussion, et qui remonte plus ou moins haut vers l'ombilic. Plus sort l'augmentation de volume, moins considérable, est sentie par la main qui prel'hypogastre, tandis que de l'autre, par le toncher vaginal, on soulève l'utens, q paraît en même temps plus lourd. Au début de la métrite, il y a absence de in écoulement; mais ensuite il en survient un roussatre ou muco-purulent, quitparaît avec l'inflammation, à moins qu'elle ne passe à l'état chronique, a qu'elle rare; parfois il apparaît une métrorrhagie plus ou moins abondante. A 🗯 🏸 ptômes locaux se joignent des symptômes généraux tantôt légers et unit tre intenses (fréquence et ampleur du pouls, chaleur de la peau, quelquens au anorexie, soif, insomnie).

2º Inductions diagnostiques. — Le soupçon d'une métrite aigué peut mire la constatation de certains symptômes locaux (douleur, métrorrhagie) joins à de fièvre; mais il est évident que l'on ne peut arriver à un diagnostic suffisamment peut que par l'exploration de l'utérus à l'aide du toucher et du spéculum, qui per constater les signes locaux que je viens de rappeler.

Cependant, malgré l'existence de ces éléments de diagnostic en apparent précis, il arrive souvent qu'on ne saurait décider s'il s'agit d'une métrite ou de simple congestion ou engorgement de l'utérus. Il serait difficile de précise i égard des caractères distinctifs suffisants; car, si la congestion apparaît de préfice à l'époque des règles, s'accompagne de moins de fièvre, de douleurs plus vies se saurait baser son diagnostic sur des données aussi vagues, suffisantes peut-èt théoriquement, mais insuffisantes dans la pratique.

La considération de certaines données étiologiques a une grande valeur dispetique dans les cas de doute, en dehors des causes communes à la congestion et à métrite. On croira plutôt, en effet, à une métrite qu'à une congestion, s'il a contra de la congestion et à la congestion e

comme antécédents des violences extérieures ayant agi incontestablement sur l'utérus (coups sur l'hypogastre, chute, coît répété, opérations et manœuvres faites sur l'organe), si le col présente des déchirures profondes par suite d'un accouchement récent (Willemin), si le travail a été difficile, la délivrance laborieuse ou incomplète (rétention de fragments du placenta), le repos insuffisant, ou le coît trop tôt exercé à la suite de l'accouchement.

La métrite post-puerpérale, d'une durée d'un à deux septénaires en moyenne. est la plus facile à reconnaître, qu'elle soit simple ou l'un des éléments de la fièvre puerpérale. Elle atteint l'ensemble de l'organe; aussi présente-t-elle l'exagération des éléments symptomatiques exposés plus haut : douleur ordinairement vive, surtout au toucher vaginal ou à la palpation hypogastrique même légère; tuméfaction considérable, soit du col de l'utérus autour duquel il peut être difficile de passer le doigt, soit du corps, qui déborde souvent de plusieurs travèrs de doigts vers l'abdomen; suppression fréquente mais non constante des lochies; symptômes généraux intenses; parfois complications de lymphangite, de phlébite, de suppuration et même de gangrène, qui s'accompagnent d'altération prosonde des traits, de frissons irréguliers, de sueurs froides, d'abattement, d'auxiété, de ballonnement du ventre, de dévoiement, d'extrême petitesse du pouls, etc.; ensin les abcès de la fosse iliaque sont une complication qui n'est pas très-rare. Il est impossible de méconnaître à ces différents signes, même en l'absence de toute complication, l'existence d'une métrite puerpérale, lorsque, quatre à cinq jours au moins et vingt à vingt-cinq ours au plus auparavant, a eu lieu un accouchement dans les conditions que j'ai inliquées.

Il n'est pas possible de confondre la métrite aiguë avec une hématocèle ou un phlegmon rétro-utérin, ces tumeurs plus ou moins douloureuses se développant, non plus au niveau du col, mais eu arrière de celui-ci.

Dans les cas de métrite aiguë non puerpérale, l'affection ne varie pas suffisamment suivant son siège sur la muqueuse (métrite catarrhale), dans le tissu du corps le l'organe, ou sur le col isolément, pour que l'on puisse, au lit du malade, faire ces distinctions anatomiques de la maladie; d'ailleurs elles ne sont rien moins que précises en réalité, si ce n'est lorsque la métrite est chronique, et par conséquent peu utiles à rechercher ici.

3º Pronostic. — La métrite aiguë simple guérit presque toujours, et ne passe à état chronique que dans des cas rares. Le pronostic n'est grave que lorsque la nétrite puerpérale est compliquée, et surtout lorsque se fait la suppuration, qui onslituerait, suivant M. Béhier, le point de départ de la fièvre puerpérale ellenème.

# II. Métrite chronique.

1º Éléments du diagnostic. — La métrite chronique a des signes qui varient, vivant qu'elle est générale ou partielle. M. Duparcque en a donné une bonne description, tout en ayant le tort de considérer l'affection comme l'origine du squirrhe u du cancer utérin.

Lorsque la maladie est généralisée, il y a des douleurs spontanées peu vives, rarenent continues, le plus souvent revenant par intervalles, consistant souvent en un entiment de tension et de plénitude avec tiraillements dans l'abdomen, dans les ines et surtout les lombes, et augmentant par la marche, la station droite ou assise longtemps prolongée, le cahos d'une voiture on toute espèce de fatigue; il met de même lorsque l'on pratique le toucher vaginal et la palpation, qui ont d'alleurs les mêmes résultats que dans la métrite aiguë, si ce n'est que la douleur povoquée est moindre. Le volume de l'utérus, apprécié par ces moyens, est mene: assez considérable pour remplir la cavité du petit bassin et y devenir presque inne hile. Le toucher fait reconnaître aussi la chute de l'utérus, et une ausmenture de consistance du col. Le spéculum permet de voir le col volumineux d'un max plus on moins foncé, parfois brun, sans difformité, mais quelquesois bosselé ne des sillons ou plis radiés dans l'intervalle des bosselures; l'orifice est ferme des presque tous les cas, et, suivant M. Duparcque, il est sec ou bien laisse suinte seitment quelques filaments muqueux ou teints de sang. Cependant, suivant files. il y aurait le plus souvent un véritable écoulement épais ou roussaire. Pans il y a ménorrhagie, mais dans la majorité des cas les règles sont au contrir en abondantes et il y a de la dyshénorrhée. — Lorsque la maladie a attent un le! degré, elle peut produire des symptômes anémiques et nerveux : pileur, falles amaigrissement, névralgies, irascibilité, insomnie, dyspepsies, et suivant III. Aparcque et Bennet, des vomissements qui seraient liés à l'existence de la mén. chronique, mais qu'on ne saurait considérer comme constants.

Lorsque la métrite chronique est partielle, elle constitue principalement le des formes dites granuleuse et ulcéreuse, dont il sera question plus loin.

2º Inductions diagnostiques. — Si la plus grande difficulté du diagnoste 2 la métrite aigué est de pouvoir la distinguer de la congestion, nous rencentro ici la difficulté non moins grande de la distinction de la métrite chromez 4 du carcinome commençant de l'utérus. Voici les données que le praticien par utiliser:

D'abord l'exploration du col par le toucher fait reconnaître que, dans la minchronique, il est lisse, uniformément tuméfié, également résistant partout; nu spéculum, il paraît congestionné et souvent d'un rouge sombre ; tandis que, dans le squirrhe ou le cancer non ulcéré, le col est inégal, présente des borselurs inéglières très-résistantes, de volume variable, en même temps que le spéculum permit de constater la pâteur blafarde de la muqueuse du col.

L'induration prononcée du col due à la métrite peut surtout induire en erent faire croire à un carcinome. Dans ce cas, et dans tous ceux où les caractères directiels que je viens de rappeler sont mal accusés et ne lèvent pas tous les dans l'évolution ultérieure des phénomènes permet seule de se prononcer. Tandis que métrite chronique ne s'aggrave pas sensiblement, en effet, les progrès locant véritable cancer ne permettent bientôt plus d'hésiter dans le diagnostic. Les baslures de l'utérus deviennent de plus en plus irrégulières, des adhérences se forme la lésion s'étend aux parties voisines, puis surviennent l'écoulement ichoreux et tide, et enfin les ulcérations destructives et profondes.

Parmi les autres affections utérines, il n'y a que les corps fibreux de l'atére? puissent donner lieu aux mêmes signes que la métrite chronique qui m'occupe. le dans la métrite, c'est le col qui est d'ordinaire spécialement affecté, tandis? c'est le corps de l'utérus qui est le plus souvent le siège des corps fibreux.

On a veulu, à l'égard de la métrite partielle, établir beaucoup de divisions pa utiles à la pratique, puisqu'elles n'ont pas de signes caractéristiques. Il n'y 2 de: MÉTRITS. 561

ception que pour la métrite chronique granuleuse et la métrite ulcéreuse simple, qui, par leur fréquence, ont un intérêt réel pour le praticien.

Granulations du col de l'utérus. — Elles sont généralement considérées comme un mamelonnement inflammatoire analogue à celui qui se remarque sur d'autres muqueuses, et notamment au niveau de la muqueuse du vagin (V. VAGINITE); de la les dénominations de métrite granuleuse, granulée, mamelonnée.

L'existence de la leucorrhée, qui en est un signe constant, peut faire soupçonner cette affection. Elle s'accompagne aussi de troubles gastralgiques avec failesse ou langueur générale, et de douleurs névralgiques lombo-abdominales auxquelles participe l'utérus.

L'écoulement est tantôt transparent et visqueux, tantôt louche ou opaque et blanhâtre. Par le toucher vaginal, on peut sentir ou non les inégalités en saillie que
orment les granulations; mais il faut avoir nécessairement recours au spéculum
our diagnostiquer les granulations, qui se montrent sous forme d'une plaque plus
u moins arrondie, diversement située et quelquesois entourant l'orifice du col et
'étendant a mon à l'intérieur, comme on peut s'en convainere en écartant les
èvres du museau de tanche avec les valves du spéculum. Ces plaques sont d'une
oloration rouge, parsois violacée ou bleuâtre, et qui contraste avec la pâleur de la
nuqueuse environnante; elles saignent en général avec assez de facilité au contact
u spéculum. Par l'ouverture du col utérin, on voit souvent s'écouler en bavant la
natière de l'écoulement, même lorsque les granulations ne pénètrent pas dans la
avité du col. A ces signes locaux peuvent se joindre l'amaigrissement et les
roubles digestifs et nerveux que l'on observe dans les cas de leucobranée; il résulte
uelquesois aussi de l'obstruction du col utérin par les granulations, de la dysméorrhée, l'aménorrhée et même la stérilité (Chomel).

les données étiologiques de la métrite granuleuse sont peu utiles au diagnostic, arce qu'elles sont controversées. On a attribué cette affection, qui est essentiellement hronique, au contact irritant du liquide sécrété; mais ce qu'il y a de plus potif, c'est que presque tonjours les granulations utérines s'observent chez les mmes qui ont eu des enfants, ou chez celles qui sont affectées de blennorrhagie igué ou chronique.

Érosions ou ulcérations simples du col utérin. — Ces lésions ont, comme les ranulations, une leucorrhée plus ou moins abondante pour principal symptôme; les diffèrent des granulations par la douleur qui est plus tranchée, parfois cuinte ou brûlante, survenant surtout au moment du coît ou de l'exploration digitale : l'utérus. Elles diffèrent encore, et c'est là le point principal, par les caractères ; la lésion au toucher, et à la vue à l'aide du spéculum.

Dans les cas d'érosion, dues parfois à des pessaires, mais dont les causes sont le us souvent inconnues, le toucher fait reconnaître quelquesois une perte superfielle de substance surtout sensible au niveau des bords légèrement saillants de rosion. Le spéculum sait voir une surface plus ou moins rouge, irrégulière, siéant sur l'une des lèvres ou sur les deux, et limitée par des bords reconnaissables leur saillie et à l'auréole rouge qui les entoure.

Lorsqu'il existe des ulcérations simples, les ulcères sont douloureux et saignants loucher qui fait sentir une déperdition de substance inégale mais molle, et sount considérable, puisque l'on peut trouver une des lèvres du col détruite en

grande partie. On trouve au spéculum le col utérin gonflé, d'un rouge sonin, et, sur l'une des lèvres, une ulcération irrégulière à surface saignante, et à louboursoufflés, qui font croire à une profondeur de l'ulcère plus pronoucie qu'éle l'est en réalité. Ces ulcérations peuvent facilement être confondeus avec les ulcerations syphilitiques secondaires, d'autant mieux qu'il n'existe vraiment aucu différence dans les caractères extérieurs des unes et des autres, et que ce n'est que constatant l'existence ou l'absence d'antécédents syphilitiques, ou de signes actue syphilis dans d'autres parties du corps, ou enfin en obtenant ou non une autre ration sensible par un traitement spécifique, qu'il est possible d'arriver à une subtion diagnostique.

3º Pronostic. — Le pronostic de la métrite chronique localisée u'a rien tant, et la lésion locale cède plus ou moins facilement à un traitement appropri. Il en est de même de la métrite chronique généralisée, à moins que l'on raisse qu'ellesprédispose au cancer et qu'elle puisse subir la transformation cascine ce qui n'est nullement démontré.

MÉTRORRHAGIE. — V. HÉMORRHAGIES (par la vulve).

microscope. — Bacon, parlant de la vue comme du sens qui joue le primier rôle dans l'observation, et rappelant les secours que peuvent lui prêter le personne de l'on ne pût, à leur aide, distinguer les moindres parties des liqueus en urines, du sang, des blessures et d'une infinité d'autres objets. « Ce servit se véritablement, dit-il, que ces instruments deviendraient d'une grande utile. (Novum organum, lib. II, § xxxix). Or, le vœu de Bacon, qui indique le le se microscopie, est en voie d'accomplissement.

Comme moyen d'investigation scientifique, le microscope a créé l'histoire. Comme moyen d'exploration diagnostique, il a déjà acquis une importance quassaurait plus contester. Cette importance ressort, non-seulement des résults à microscopie appliquée au diagnostic posthume ou cadavérique, dont je a mi m'occuper, mais encore de ses applications déjà nombreuses au diagnostique que formule au lit des malades.

Les microscopes en usage de nos jours sont assez perfectionnés pour répair aux exigences de la pratique, quoiqu'il leur manque de montrer les objets que par réflexion comme ils les montrent par transparence. Malgré cette insufficient usage se généraliserait probablement avec rapidité, au moins dans la jeur : nération médicale, si le prix trop élevé des bons microscopes n'était un disso sérieux à leur emploi usuel.

Je renvoie aux traités ou aux manuels de microscopie pour ce qui concer : théorie et la manipulation de ces instruments. Il me paraît suffire, pour en en mer et recommander l'usage, de rappeler les principales applications clinique ? en ont été faites.

L'exploration microscopique s'utilise pour l'examen des liquides ou des sur Quoique l'étude du sang ainsi faite n'ait pu donner raison des modifications : subit dans la plupart des maladies générales, la constatation de la leucémie, d'et tout celle de la présence des globules sanguins dans des matières ou des liquiévacués, dans lesquels on ne pourrait tout au plus que soupçonner la présence sang (V. Hémorrange), démontre l'importance de cette recherche. L'enmonte

565

oscopique des unines et de ses sédiments, notamment dans la maladie de Bright dans la spernatorranée, n'est pas moins important. La recherche des parasites miscopiques végétaux ou animaux a jeté un jour tout nouveau sur un certain mbre d'affections, en y révélant des particularités inconnues jusque-là. L'étade croscopique des éléments histologiques des liquides, des exsudats ou de certains pe solides expulsés accidentellement de l'économie, a rendu de plus grands serses encore. Il suffit de signaler les caractères distinctifs si précis que fournit la misscopie du liquide ou des débris solides des hydatides (p. 468), celle des débris ganiques (insaisissables par tout autre moyen) qui révèlent par eux-mêmes soit la ture de la lésion (la gangrène ou la diphthérie pharyngienne, par exemple), soit rgane duquel émane le pus d'un abcès, celui d'un trajet fistuleux, ou le liquide ovenant d'une rupture interne.

Quant à la question si chaudement débattue de la nature histologique des tueurs, que je rappelle en tant que lésions directement accessibles à notre exploran, les divergences qui se sont produites ne sauraient autoriser à dédaigner la icroscopie. En démontrant seulement qu'une classe nombreuse de tumeurs est due des hypertrophies d'éléments normaux, elle a rendu à notre art un éminent

Au milieu des tâtonnements inévitables qui résultent d'une étude toute nouvelle, l'importe que cette étude ait suscité des erreurs passagères, pourvu que le progrès it réel? Il me paraît impossible que les études histologiques qui ont eu déjà une ilité incontestable, soient sérieusement continuées sans qu'il en résulte de nou-les découvertes, utiles non-seulement en anatomie et en physiologie, mais encore us leur application à la pratique.

MICROSPORON. — V. Parasites végétaux.

MICTION. — L'écoulement fonctionnel de l'urine a été généralement condu, dans les traités de séméiologie, avec l'étude de l'urine elle-même, quoique la estion mérite d'être examinée à part.

La miction est habituellement volontaire, facile, et s'effectue sans douleur dans tat de santé. Elle est plus ou moins troublée dans un grand nombre de maladies : e se fait involontairement (V. Incontinence), ou devient difficile (dysurie), ou Possible soit avec vive douleur (ischurie), soit sans douleur (anurie). Enfin les nes d'uriner sont, dans certains cas, très-fréquentes, mais avec miction facile. La dysurie ou l'ischurie, qui s'accompagnent fréquemment d'un ténesme vésical s-douloureux, reconnaissent différentes causes : un obstacle mécanique dû à un récissement urétral, qui se dénote par le jet bisurqué ou en spirale de l'urine, ponsiement de la prostate, une tumeur comprimant le col de la vessie (cancer de tus, hydatides du petit bassin), des corps étrangers engagés dans l'urètre, me cela a lieu le plus souvent pour des caillots sanguins (V. p. 437) ou pour des ners. La dysurie ou l'ischurie sont aussi les conséquences habituelles de la blenrhagie, de la cystite aigue, de la colique néphrétique; on peut aussi renconces troubles de la miction dans le cours de la péritonite, du rhumatisme, de livre puerpérale, de la méningite rachidienne. Il y a enfin dysurie malgré Indance de l'urine dans les empoisonnements par les *septiques*, et parfois par de l'ingestion de l'opium à dose simplement médicamenteuse. mant à l'anurie, elle dépend, soit de la suspension complète de la sécrétion urinaire, soit de l'arrêt de l'urine par obstacle dans les uretères, soit enfin d'assimple émotion pendant l'opération de fistules vésico-vaginales, comme l'a obser.

M. Jobert, de Lamballe (Chir. plastique). Le défaut de sécrétion urinaire se recontre dans le choléra, dans la fièvre jaune, dans la néphrite des deux ress Lorsqu'il y a obstacle dans les uretères par la présence d'un calcul, l'angre, qua accompagne alors les coliques néphrétiques, ne prouve pas toujours que l'obser soit double, car on l'a observée avec la présence d'un calcul dans un sel de pretères.

Les envies fréquentes d'uriner avec miction facile, mais doulourense dans cruss cas, sont un signe fréquemment observé dans les affections de l'attérus, et aumment dans les déviations de cet organe (surtout dans l'antéversion). Les envises incessantes toutes les fois que du pus arrive dans la vessie (pyélo-nyère, calculs).

MIGRAINE. — 1º Éléments du diagnostic. — Cette névrose, caracier principalement par une douleur de tête particulière, survient par accès internation de particulière, survient par accès internation de la plus ou moins éloignés.

Le principal symptôme de ces accès est la douleur, qui débute ordinairement : l'arcade surciliaire ou bien dans tout autre point d'un des côtés de la tête, pour vahir tout ce côté (d'où le nom d'hémicrânie donné à la migraine). Quelque : douleur gagne le côté opposé, le cou et même des parties plus éloignées; mar to ordinairement le front, la tempe, l'œil, la narine qui en sont plus particulières le siège. Cette douleur est tensive, ordinairement aiguë, accompagnée de halteur douloureux qui correspondent aux battements artériels, de frémissements de cuir chevelu et d'autres sensations variables; elle est augmentée notablement? les mouvements, la mastication, la lumière, le bruit, et par la pression, qui describe en général une augmentation de la sensibilité de toute la tête ou d'un côté x. ment, et qui constate parfois les mêmes points douloureux que dans la nombi trisaciale et cervico-occipitale (Valleix). Très-fréquemment à cette dont? joignent des nausées et des vomissements pénibles, d'abord alimentaires, pub le lieux s'ils continuent, car il arrive maintes fois que les premiers vomisement se lagent rapidement. Le pouls et la chaleur de la peau sont naturels; cepenha: tête est souvent brûlante, et parsois il y survient des sueurs vers la fin de la qui est marquée aussi par du brisement des membres et de la lourdeur de tête # un grand nombre de cas. Le plus souvent, le malade est forcé de garder le k 🗀 du bruit et de la lumière; mais parsois, l'accès étant léger, il peut continue it quer à ses occupations.

2º Inductions diagnostiques. — Il sussit d'exposer ces symptômes pour par que le diagnostic de la migraine n'ossre aucune dissiculté au point de vue à constatation de la maladie. Ce diagnostic est consirmé par la durée éphémic accidents, qui ne dépasse guère douze à vingt-quatre heures, saus dans des competionnels, et par le retour plus ou moins éloigné des accès, dans les intervales quels la santé est parsaite, à moins que ces accès ne soient symptomatiques.

Une sois la migraine reconnue, l'essentiel est de déterminer si elle est de thique ou symptomatique. — La forme idiopathique se rencontre principale chez la semme, sous l'inssuence d'un tempérament nerveux, de l'hérédité, de vers troubles de la digestion stomacale, de la saim trop prolongée, de l'ingestion.

ertains aliments, sous l'influence de certaines odeurs (suivant les individus), de étude trop suivie, des émotions morales, des temps orageux, du froid : conditions ui expliquent l'apparition des accès. — Lorsqu'elle est symptomatique ou symparique, la migraine s'observe comme conséquence de certaines lésions de l'utérus, e l'estomac, ou d'un autre organe; comme accompagnant les troubles de la enstruation, ou se montrant, chez certaines femmes, à chaque retour des règles. La migraine se distingue aisément, par ses accès passagers, des céphalalgies dues i coryza, aux affections fébriles à leur début, à celles du cerveau, qui toutes nt plus ou moins longtemps continues. La névralgie trifaciale mérite seule une ention particulière comme pouvant, par ses accès, faire croire à une migraine. na dit que la concentration de la douleur sur le trajet des nerfs était un signe opre à saire reconnaître que l'on a affaire à une névralgie plutôt qu'à la migraine; ais Valleix lui-même a fait remarquer, d'une part, qu'il n'est pas toujours possible circonscrire les douleurs de la névralgie et, d'autre part, qu'il y a des migraines ec douleur contusive, points douloureux à la pression, et même élancements dans trojet des nerfs. Il faut donc reconnaître avec lui qu'il y a une migraine névralque ou dermalgique, ou plutôt confusion des deux affections entre elles. On ne ut pas considérer, en effet, comme des différences applicables à tous les faits, endu que ces caractères ne sont pas constants, que la névralgie revient ordinaireent tous les jours ou tous les deux jours, tandis que la migraine se montre à des ervalles plus grands, et que, dans la névralgie, l'œil affecté est injecté et laryant, tandis qu'il ne l'est pas dans la migraine.

En dehors de ses formes idiopathique, symptomatique ou sympathique, la miune se montre sous une autre forme très-rare, signalée mais trop généralisée par Piorry; c'est l'irisalgie, dans laquelle l'iris est affecté, et où s'observent princiement des troubles de la vision (arcs lumineux, obscurcissement de la vue, pule dilatée). Cette espèce de migraine se développerait de préférence sous l'inence de la lecture, de l'étude ou des préoccupations après les repas.

5º Pronostic. — Jamais le pronostic de la migraine n'a de gravité; elle est seunent pénible dans certains cas, par la ténacité du retour des accès et par leur ensité.

MILIAIRE. — Dans l'état actuel de la science, il est impossible de ne pas ler l'éruption miliaire qui survient comme épiphénomène dans un certain nombre maladies, de l'affection, le plus souvent épidémique, qui a été désignée sous le n de suette miliaire. Mais comme il a été question au mot surre des caractères l'éruption miliaire vésiculeuse ou vésiculo-pustuleuse, il me suffit de rappeler les ditions dans lesquelles elle se montre comme épiphénomène.

a miliaire, ainsi envisagée, se rencontre assez fréquemment: dans le cours du matisme articulaire aigu; moins fréquemment dans la scarlotine, où elle n'est une exagération du caractère de l'éruption finement vésiculeuse de cet exanne; dans l'ictère grave; dans la méningite cérébro-spinale épidémique, et dans ieurs autres affections aiguës d'une certaine gravité. La miliaire, avec des taches les, peut aussi se rencontrer dans certains cas d'empoisonnement par l'arsenic 323). Enfin les boues de Saint-Amand contiennent, selon M. Edmond Robiquet èse pour l'agrégation, 1853), un limon composé de détritus végétaux décomis sous l'eau qui fait développer sur la peau une éruption miliaire accidentelle.

MOBILITÉ NERVEUSE. - V. NERVEUX (État).

MOELLE ÉPINIÈRE. — Enfermée dans un conduit à parois résistants, la moelle épinière, de même que le cerveau, est le siège d'affections dont le disguestic est hasé uniquement sur des symptômes fonctionnels.

1º Maladies. — Outre la congestion, l'hémorrhagie et l'inflammatien ou n-mollissement de la moelle (myélite aiguë ou chronique), ce centre nerveu es k siège de dégénérescences tuberculeuses, cancéreuses ou autres, qui agiant se tout en comprimant la moelle. Il en est de même de toute autre tumeur qui a a point de départ dans les parties voisines, soit au niveau des vertèbres, sui m dehors, comme on l'observe pour des anévrysmes qui usent les corps de ce surant d'arriver à la moelle.

2º Symptômes. — Les maladies caractérisées anatomiquement par une les de la moelle épinière, ou qui en produisent la compression, oat pour symptôme procipaux : une douleur locale qui est d'ailleurs loin d'être constante; des fournitements dans les membres; l'anesthésie et rarement l'hyperesthésie cataine a paralysie des muscles auxquels se distribuent les ners qui émanent de la meir au niveau et au-dessous de la partie lésée; la paralysie de la vessie, du recum; prois de la contracture, et même des attaques épileptiformes.

Ces symptômes ont pour caractère habituel de siéger symétriquement des ex côtés du corps, d'occuper à peu près constamment les membres inférieurs, et de vahir de bas en haut une étendue d'autant plus grande du tronc que la lésar rapproche davantage de la partie supérieure de la moelle. Je dois faire remayer cependant que les effets de la lésion considérés en eux-mêmes sont plus compardans la moitié inférieure du corps que dans sa moitié supérieure, attendu que apérieurement, une fonction essentielle à la vie, la respiration, se trouvant attent par la paralysie ou la contracture des muscles respirateurs, le danger est immans avant que cette paralysie soit complète, tandis qu'aux membres inférieurs du bas du tronc, la paralysie la plus absolue peut longtemps être compatible pour la vie.

Cette étendue plus ou moins grande des symptômes produits par les lésies de la moelle est donc une donnée diagnostique de grande valeur. Mais peut-on alectrou toutes les parties anatomiquement inférieures à la lésion de la moelle se toujours atteintes? Un certain nombre de faits connus contredisent cette manier se voir. M. Landry en a fait connaître à la Société d'observation de Paris, qui sente l'avoir autorisé à conclure que chaque partie de la moelle épinière peut être comme rée comme indépendante.

Quoi qu'il en soit de cette explication, qui permettrait de comprendre les lats e apparence exceptionnels à la règle générale que j'ai exposée plus haut, il ne hat poublier que les principaux signes, et en apparence les plus concluants, d'une les de la moelle, la paraplégie, par exemple, peuvent se manifester sans lésion mais rielle de cet organe (V. Paralysies lecalisées). Ces signes ne sont donc pas palle gnomoniques d'une lésion matérielle.

M. Stich a cherché à utiliser l'étude des mouvements réslexes de la moelle ét nière pour le diagnostic de ses maladies (Arch. de méd., 1857, t. X, p. 221. mais ses recherches ont besoin de consirmation. Il en est de même des données un tomiques que M. Budge a récemment formulées sur la moelle considérée comme

centre génito-spinal du grand sympathique. On sait qu'il admet, en outre du centre respiratoire ou nœud vital : le centre clio-spinal (eutre la sixième vertèbre cervicale et la quatrième dorsale), source des mouvements dilatateurs de la pupille et des artères de la tête; et le centre génito-spinal (au niveau de la quatrième vertèbre lombaire), source du mouvement de la partie inférieure du canal intestinal, de la vessie et des conduits déférents (Acad. des Sc., 1859).

molluscum. — C'est une affection rare, encore mal connue, reconnaisable aux tumeurs qui recouvrent la peau des différentes parties du corps et qui se resarquent principalement à la face et au cou. Ce sont des espèces de tubercules rès-nombrenx, d'un volume variable, de celui d'un pois à celui d'un œuf de pigeon, i large base, quelquefois pourtant pédiculés, ayant la couleur de peau, et plus ra-ement une teinte brunâtre. Leur développement est très-lent. On admet que le nolluscum est quelquefois contagieux; il ne serait fâcheux que dans cette circontance. Dans les autres cas, il est ordinairement rebelle à tout traitement, et persiste oute le vie, mais sans conséquences fâcheuses.

MONADES. - V. PARASITES.

MONOMANIE. - V. FOLIE.

MORT. — La question diagnostique de la mort apparente et la question pronostique de la mort prochaine, rapide ou subite, dans le cours des maladies, demanleraient de grands développements.

La première de ces questions, celle de la mort apparente, est du ressort de la mélecne légale. Kile peut d'ailleurs se résumer en peu de mots : c'est que, malgré de l'ombreux travaux modernes, la putréfaction reste le signe le plus infaillible de la nort réelle. On sait que la plupart des névroses (notamment l'hystérie), certaines ffections cérébrales, l'ivresse, les asphyxies, peuvent s'accompagner de léthargie ou le mort apparente.

La question pronostique de la mort dans les maladies est aussi importante que décate. Mais il serait aussi difficile de résumer cette question dans quelques proposiions générales qu'il serait puéril d'en rappeler toutes les particularités.

La mort imminente est annoncée par les signes de l'Agonia, de même que la onstatation d'une foule de maladies fait redouter nécessairement, au médecin suffiamment instruit, une mort rapide ou subite, dont il doit signaler l'éventualité omme possible. Les progrès de l'anatomie pathologique, depuis la publication de intéressant mémoire de M. Louis sur les morts subites (1826), ont démontré que ête prévision pouvait se formuler dans un nombre d'affections beaucoup plus consiérable qu'on ne le supposait. C'est ce qui ressort d'un travail de M. Aran (Thèse agrégation, 1853), qui rappelle que les morts subites sont dues le plus fréquement à la congestion pulmonaire ou cérébrale, ou aux deux réunies (Devergie).

Il résulte de ce travail que la mort subite a lieu: par ruptures du cœur ou des gros usseaux, mais plus fréquemment par suite des lésions chroniques de ces organes, lles des valvules du cœur surtout; par tuberculisation des ganglions bronchiques i oblitération de l'artère pulmonaire; par hémorrhagie de la moelle allongée, de protubérance ou du cervelet, ou par congestion cérébrale violente; par ruptures ; certains organes abdominaux; par lésions encore mal déterminées des organes créteurs de la bile on de l'urine. D'autres causes de mort subite sont : les convulons chez l'enfant; les congestions sanguines pulmonaires et cérébrales chez le

vieillard, ainsi que la suffocation par arrêt dans le pharynx du bol alimente complétement broyé par la mastication; chez la femme, l'état purpéni, a plut la convalescence qui suit les couches; l'aliénation mentale dans sa forme aparalytique et épileptique; et enfin l'altération matérielle ou fonctionnelle d'un de organes vitaux de l'économie. Des recherches modernes ont attribué enors hans subite à la transformation graisseuse du cœur, et à l'oblitération de l'artèr plemonaire par des embolies veineuses.

De ces conditions diverses de mort subite ou rapide : les unes sont imprese, parce que la cause ou la maladie originelle sont latentes, et le pronosticules alors à formuler; les autres peuvent, au contraire, être prévues par le lat de la constatation de la maladie que l'on sait pouvoir entraîner une terminass que ment funeste.

est admis aujourd'hui que le farcin ne diffère de la morve, appelée ausi juive glandage, équinia, que par l'absence des lésions des fosses nasales qui s'obses dans la morve. Cette affection, essentiellement contagieuse du cheral à l'hum. n'était connue que par des observations éparses, dont la première remonte à l'! (Waldinger), lorsque le docteur Elliotson, en Angleterre, publia son num (1833). En France, MM. Rayer (1837), Vigla (Thèse, 1839), Tardieu (III). Monneret, Landouzy, Gubler, ont publié des travaux importants dans leques de trouve les éléments du diagnostic que je vais rappeler, en traitant à partieu morve aiguë et de la morve chronique, et en y comprenant le farcin aigues de nique, dont je signalerai, chemiu faisant, les particularités.

#### I. Morve aigus.

1º Éléments du diagnostic. — Envisagés sous le rapport du diagnosic symptômes de la morve aiguë présentent le plus souvent des phénomènes d'interpuis trois périodes successives, mais dont les éléments s'enchaînent parfois ment pour constituer la maladie.

Ce sont d'abord des phénomènes fébriles intenses, avec frissons prolongé a répétés, céphalalgie violente, courbature et prostration considérable, paris que taxis dès le premier jour, anorexie complète, quelquesois de la diarrie. Le nausées, des vomissements. Ces accidents sébriles peuvent être précide à accompagnés de symptômes locaux, lorsqu'il y a eu inoculation accidentelle de maladie : le point où s'est faite l'inoculation se tumésie, devient rouge, dont reux, tendu, se couvre de phlyctènes, ou, s'il y a plaie, celle-ci prend un spec blasard, songueux, et se complique de lymphangits ou de phlysites.

Dans une première période, qui débute parsois avec les phénomères predents, il survient des douleurs arthritiques et musculaires qui sont presconstantes: les premières occupant une ou plusieurs des grandes articulations, s'accompagnant de fièvre intense, de phénomènes nerveux plus ou moins pred'angine, de dyspnée, et bientôt de collections purulentes en différents pond corps. — A une deuxième période (dite typhoïde) se rapportent une prostratiextrême, des hémorrhagies, la gangrène. — Ensin on a classé dans une traisme période les accidents les plus caractéristiques de la maladie. Ils se montrent re les phénomènes cérébraux les plus graves (coma alternant avec le délire per peau, les muqueuses nasale et bucco-pharyngienne, et vers le tissu cellulaire se

cutané ou sous-muqueux. Ce sont des inflammations érysipélateuses, dont la plus remarquable occupe la face, des inflammations pustuleuses avec pustules de grosseur variable, agglomérées ou isolées, rouges ou violacées, occupant la peau, les muqueuses et même la langue, mélangées de phlyctènes contenant une sérosité sanguinolente, ou de tubercules cutanés rougeâtres dont l'épiderme se détache facilement.

Les ulcérations de cette dernière période sont surtout remarquables au niveau les muqueuses et surtout de la pituitaire. Un coryza, d'abord avec douleur légère, haleur, et surtout sentiment d'obstruction des cavités nasales, s'accompagne bientôt de l'écoulement ou jetage d'un liquide muqueux, strié de sang, et qui derient rapidement purulent. On peut quelquesois voir des ulcérations dans les sosses iasales et même la destruction et la persoration de la cloison. De pareilles ulcérations, avec sécrétion d'un liquide analogue à celui des sosses nasales et engorgement les ganglions sous-maxillaires, s'observent dans la bouche, dans le pharynx, et peuvent s'étendre également à l'épiglotte et au larynx, d'où résulte une aphonie plus ou moins complète. Des escharres gangréneuses se sorment également au niveau des parties enssamées, au niveau des muqueuses aussi bien que vers la peau.

A ces symptômes bien caractéristiques de la morve aiguë, dénommée farcin aigu orsque le coryza spécial ulcéro-gangréneux vient à manquer, se joignent: des hémorhagies nasales, intestinales, musculaires; une fièvre de plus en plus intense, aveo ouls à 120, 150 pulsations, faible et dépressible dans la plupart des cas; une protration de plus en plus profonde, de l'anxiété, un sommeil agité, des révasseries, lu délire continu ou alternant avec le coma; une haleine fétide, une respiration evenant de plus en plus difficile et accélérée avec un peu de râle sibilant ou sous-répitant; une toux sèche ou suivie d'expectoration muqueuse ou de crachats rouilise et sales; la langue est parfois noire et sèche, l'appétit complétement nul, la soif rès-vive, les vomissements sont rares, il se développe un météorisme douloureux. ers la fin, aux approches de la mort, qui a été presque constante dans les faits obervés, le pouls devient irrégulier, intermittent, misérable, le coma continu, les elles diarrhéiques et fétides.

2º Inductions diagnostiques. — La période de la maladie à laquelle on veit le nalade pour la première sois inslue beaucoup sur le diagnostic, et l'on peut établir, une manière générale, qu'il est d'autant moins dissicile que l'affection est plus vaucée.

Lorsque l'on est en présence du premier groupe de symptômes que j'ai signalés lus haut, symptômes fébriles avec ou sans symptômes locaux de lymphangite ou de blébite, on peut parfaitement méconnaître la maladie. — L'invasion fébrile, lorsn'elle est constalée seule, peut donner lieu à bien des suppositions, parmi lesquelles ille de la morve ne viendra pas facilement à l'esprit, vu la rareté de cette maladie; l'on sera naturellement plus porté à croire à l'existence d'une fièvre grave, en ne ouvant pas dans l'état des organes une cause suffisante pour expliquer l'intensité symptômes généraux. — M. Marchant a vu la maladie débuter par plusieurs accès prèvre intermittente tierce, qui ne pouvaient certainement que détourner du vrai agnostic. — Si la fièvre s'accompagne de diarrhée, comme cela arrive dans cerins cas, on croira à l'invasion d'une fièvre typhoide, surtout en raison de la proration très-grande du malade. — S'il y a un coryza commençant on bien une anne, on pensera avoir affaire à une rougeole ou bien à une scarlatine à leur début.

Il faut avouer que, dans ces différentes circonstances, l'erreur est facile. Il en et de même lorsque, avec la fièvre, on découvre extérieurement une lymphangie ou une phlébite, résultant d'une inoculation ignorée du malade. On peut croire alors à une inoculation putride ou à une pustule maligne.

Lorsqu'on voit le malade à la période dite rhumatismale, et qu'il n'existe que le phénomènes fébriles et les douleurs, on croit aisément à un rhumatisme anta-laire grave : l'erreur, en effet, a été maintes fois commise. Pour l'éviter, il sut que les progrès de la maladie fassent surgir d'autres symptômes, comme l'érysipès de la face, le coryza spécial, les pustules, ou les abcès au niveau des articulations ou des d'autres parties éloignées, pour que l'on attribue les douleurs à leur véritablecan. Cependant il ne faut pas oublier que, dans certains cas, on a vu de ces symptoms montrer dès le début, avant ou en même temps que les douleurs rhumatois, qui rend le diagnostic suffisamment clair.

L'ensemble des symptômes qui caractérisent la maladie confirmée ne peut la moindre équivoque sur l'existence de la morve aiguë, et, en l'absence de phi nomènes du coryza spécifique, sur l'existence du farcin; car il n'est aucune sur affection aiguë qui se caractérise à la fois par une fièvre intense, par des accidente preveux graves, par l'érysipèle, par des pustules plus ou moins nombreuses, par de abcès multiples, la gangrène, des hémorrhagies.

Le diagnostic offre d'autant plus d'incertitude au début, que la marche de la maldie est alors plus lente. Cependant l'embarras peut aussi être très-grand si che marche est tellement rapide que l'affection se termine en trois jours, comme al l'observé. Habituellement l'évolution des phénomènes se prolonge davantse, su qu'on l'ait vue dépasser vingt-neuf jours, sauf dans les cas où la morve aigné par à l'état chronique. L'enchaînement des trois périodes que j'ai signalées, lorqu'e existe (car il n'est pas constant), est une particularité utile au diagnostic. Malerée rapidité de l'évolution de la maladie, on peut mettre à profit l'inoculation de pas des pustules de l'homme au cheval, pour confirmer le diagnostic. Mais autre de ces données n'est aussi importante que celle des antécédents qui se rapportes à he contagion subie dans le principe par le malade.

Cette contagion primitive une fois établie, en esset, soit par la déclaration de malade lui-même, soit par l'interrogatoire, le diagnostic s'élucide immédiatement. La contagion a lieu du cheval à l'homme ou de l'homme à l'homme, sans que l'es puisse toujours s'assurer si cette contagion a eu lieu par infection ou par inocalata. La profession du malade peut suggêrer l'idée de la maladie, ce qui est importat car ici, comme dans une foule de circonstances analogues, c'est tenir le diagnat que de penser à l'affection cherchée. On devra se mésier quelquesois des assitions des malades qui, par intérêt personnel vis-à-vis des règlements d'hysis publique, dont la sévérité est connue, resusent d'avouer qu'ils ont des chemis morveux.

L'inoculation du virus morveux est quelquesois difficile à découvrir, lorsque la sul ladie se déclare chez des individus occupés à manier des débris provenant des abstroirs, des crins, par exemple, ainsi que M. Duclos l'a signalé (Journ. de suid. 1846). Quelquesois même la cause est impossible à trouver, comme dans se fait rapporté par M. Teissier (de Lyon), dans lequel on a été disposé à veir un ce de morve spontanée.

5° Pronostic. — La mort est presque constamment la terminaison de la morve aiguë, car on n'a jusqu'à présent cité que deux faits de guérison : l'un dû à M. Mackensie, l'autre à M. Carnevale-Arella (Journ. des Sc. méd. de Turin).

### II. Morve chronique.

La morve chronique, qui a été décrite par M. Tardieu dans sa thèse inaugurale, dissère particulièrement de l'aigué par sa marche lente et continue, qui peut se prolonger plusieurs mois et même plusieurs années, jusqu'à cinq ou six ans.

1º Éléments du diagnostic. — Dans la morve et le farcin chroniques, il y a d'abord des symptômes locaux différents.

Que la morve chronique succède au farcin ou se montre d'emblée, elle est exempte d'éruption vers la peau, de tuméfaction ou de rougeur des articulations. C'est vers les voies respiratoires et vers la bouche que se montrent les accidents locaux caractéristiques. Ordinairement, après un mal de gorge et de la toux, apparaissent : une douleur vers la trachée, une sorte d'étranglement, l'altération de la voix, et même une aphonie complète et plus ou moins persistante; le malade se plaint d'un enchifrénement qu'il est facile de reconnaître à ses renislements continuels; les narines semblent bouchées et donnent difficilement passage à l'air. Parsois il y a une douleur sourde au niveau du nez et jusque dans les sinus; au bout d'un temps plus ou moins long, le malade se mouche plus fréquemment que de coutume, et le mucus expulsé contient du sang en caillots, quelquesois des crosttes ou du pus. Le mucus puriforme est rarement assez abondant pour constituer un véritable jetage. L'examen des fosses nasales peut y faire découvrir des ulcérations, et, à l'aide d'un stylet, des inégalités ou même la perforation de la cloison qui en résultent. Du côté de la bouche, si la maladie dure déjà depuis un certain temps, on peut constater des cicatrices, et le plus souvent, soit dans la bouche, soit dans le pharynx, des ulcérations analogues à celles des fosses nasales, ulcérations que l'on peut seulement soupçonner dans le larynx et la trachée.

Dans le farcin chronique, ce ne sont plus les symptômes vers les voies respiratoires qui dominent; ce sont principalement les abcès sous-cutanés, caractérisés par des tuneurs rapidement fluctuantes dans la plupart des cas, pouvant disparaître brusquement ou se cicatriser après l'écoulement du pus, pour se montrer dans d'autres points, ou donnant lieu à des fistules et à des plaies de mauvais aspect, pouvant persister un temps fort long, sans tendance envahissante. Il est à noter que l'on a l'ouvé après la mort des ulcérations de la pituitaire dans les cas de symptômes arcineux simples en apparence, ce qui prouve bien la nature identique des deux aflections.

A ce cortége d'accidents spéciaux s'ajoutent des symptômes généraux communs à a morve et au farcin chroniques : des douleurs articulaires et musculaires, la liarrhée, des nausées, la fièvre avec ses frissons et ses retours irréguliers, les ueurs alternant avec la sécheresse de la peau, l'ædème des extrémités inférieures, e teint jaune et terreux, l'amaigrissement, l'épuisement, l'insomnie et tous les ignes d'une cachexie profonde.

è 2º Inductions diagnostiques. — La maladie a quelquesois des prodromes trèseu caractéristiques par eux-mêmes, comme du malaise, de l'assaiblissement, des ouleurs très-vives dans les membres et les articulations, et parsois une pleurodynie atrèmement pénible. Lorsque les symptômes de la maladie consirmée se déclarent,

Il faut avouer que, dans ces différentes circonstances, l'erreur es' de même lorsque, avec la sièvre, on découvre extérieurement v une philébite, résultant d'une inoculation ignorée du malade. une inoculation putride on à une pustule maligne.

Lorsqu'on voit le malade à la période dite rhumatismal phénomènes fébriles et les douleurs, on croit aisément laire grave : l'erreur, en esset, a été maintes sois com les progrès de la maladie fassent surgir d'autres sym face, le coryza spécial, les pustules, ou les abcès » d'autres parties éloignées, pour que l'on attribue Cependant il ne faut pas oublier que, dans cert montrer dès le début, avant ou en même ! qui rend le diagnostic suffisamment clair.

L'ensemble des symptômes qui caracté la moindre équivoque sur l'existence? nomènes du coryza spécifique, sur l' affection aiguë qui se caractérise? nerveux graves, par l'érysipèle, p abcès multiples, la gangrène, de

... de ces organes. Dun une bronchite capillaire, me ...emeut caractérisées par leurs signes

ricusme ou par la transformation de l'affection

La la peu près constante de la morve et du farcin

ner s rarement observée dans le farcin que dans le

a... 1845), Cazin (Gaz. méd. de Lyon, 1856) d

. ... dans les

prus graves que ne

Le diagnostic offre d'autant *ladie* est alors plus lente. C marche est tellement rapir' observé. Habituellement qu'on l'ait vue dépasse à l'état chronique. existe (car il n'est '

en ont publié des exemples. · Viotilité.

rapidité de l'évolt 🥒 contagion su'

rapidité de l'évolt : CRASITES végétaux.
des pustules de ces données n' ces donné annexées. Le mucus est facilement reconnaisable

. . . . . duant ou filant, grisâtre, transparent ou demi-trass Cette co i in mucosine, qui est coagulable par des réactifs plu malade lu 🚅 a : a contient des cellules d'épithélium de la muqueuse 📭 La contr puisse ' sont un des principaux éléments ou signes des crachs

La pr car i que tic p

arme. En général l'excrétion du mucus résulte d'une inflat and a que la détermination de la muqueuse qui est le siège de l'h ... ... c : mucus est plus ou moins pur et transparent. Il n'en est pl ..... du mucus est diminuée, et qu'il est rendu opaque et ja . . . . ve de globules purulents, que les muqueuses sécrètent avec fa a contra pris assez longtemps ces globules purulents pour des g

. : we cree joù le mucus est mélangé de sang), de la cystite où

A second rationless (V. Pus). . Depuis que le microscope, grâce aux travaux de MM. Berg . Roman a reasontré que l'éruption buccale du muguet n'était qu'un épiphén rgieux, se développant dans des conditions particulières, maladie s'est considérablement simplifiée. Les accidents bord considérés comme faisant partie du cortége descendus au rôle de conditions pathologiques prasite végétal du muguet (l'oidium albium mémoire lu à l'Académie de méisager la question sous son véritable

re qui sucent un bout de sein

' pronoucé, qui sont expo
nt chez l'adulte atteint

mne la fièvre typhoïde, la

ant M. Gubler, il ne se dé
puccales d'alcalines deviendraient

ar indiqué ailleurs les caractères (V. Paraavec les fausses-membranes diphthériques neme des affections dans le cours desquelles il ap-

nombre d'organes creux, des organes digestifs proprement dits, natoires, génito-urinaires, et elles doublent les paupières en recoulace des globes oculaires. La tunique muqueuse, au niveau de laquelle at, pour les premiers de ces organes, leurs phénomènes fonctionnels les plus rotants, peut être atteinte de congestion, d'hémorrhagie, d'inflammation ample, ulcéreuse, gangréneuse, et le siège d'un exsudat pseudo-membraneux dans les parties accessibles à l'air ou à l'exploration, c'est-à-dire au niveau des cavités laccale, pharyngienne, des fosses nasales, des voies respiratoires, du pourtour de l'ams et de la vulve, des paupières et des globes oculaires. Les muqueuses sont de plus atteintes de lésions fonctionnelles, de flux plus ou moins abondants, simplômes auxquels les auciens attachaient l'importance de véritables maladies.

les signes que fournissent les membranes muqueuses varient suivant qu'elles moi ou non accessibles à la vue ou à l'exploration médiate par les spéculums, par la paper simple, par les stylets, les sondes, ou par l'auscultation. Dans la profonter des organes, les muqueuses ne peuvent fournir en général que des signes directs, résultant surtout de l'évacuation au dehors de matières exhalées ou modifiées, dont les caractères physiques, anatomiques ou chimiques révèlent organe.

MUSCLES. — Les muscles striés occupent superficiellement les trois cavités planchniques et forment presque toute la masse des parties molles des membres. On trouve encore les muscles composant presque entièrement certains organes internes neur, diaphragme) et, composés de fibres lisses, dans les parois des organes creux. Empelle cette universalité du tissu musculaire pour faire remarquer que les affectors propres aux muscles peuvent se rencontrer dans toutes les régions du corps. I' Maladies. — L'hémorrhagie intra-musculaire, la myosite ou inflammation es muscles, quelques douleurs particulières (comme le tour de reins), le rhuma-

le diagnostic cesse d'être douteux lorsque l'origine de l'affection ressert de l'aterrogatoire du malade, et s'il a eu, avant le début, des rapports avec des chemn atteints de la morve.

Les faits les plus difficiles à reconnaître sont ceux où l'obstruction des fosses usales est le seul symptôme observé, ainsi qu'on l'a vu plusieurs fois. On peut come alors à un polype des fosses nasales ou à toute autre affection chronique de cette région. — Quand il y a des ulcérations, des abcès, c'est avec la syphilis consintionnelle que l'on peut facilement confondre la morve et le farcin chronique. Les avec les ulcérations dues à la morve, on ne constate pas des bords taillés à pir et me fond grisâtre, une destruction rapide des os du nez, et une marche phagédénique des ulcères pharyngiens comme dans la syphilis; il est rare d'ailleurs que cette dendre affection n'ait pas été caractérisée précédemment par des chancres et des syphilis. Enfin l'inefficacité absolue d'un traitement antivénérien devra donner l'ével des les cas douteux, et faire rejeter l'existence de la syphilis.

Il faut toujours craindre, lorsque l'on a reconnu la maladie, qu'il n'y sit dans le fosses nasales et la trachée des lésions ulcéreuses beaucoup plus graves que u semble l'annoncer la bénignité des symptômes du côté de ces organes. Un autre côté, il peut survenir comme complications une bronchite capillaire, un pleurésie, ou même une pneumonie, parfaitement caractérisées par leurs sur physiques.

5º Pronostic. — La mort dans le marasme ou par la transformation de l'affetia en morve aiguë, est la terminaison à peu près constante de la morve et da forchroniques. La guérison a été moins rarement observée dans le farcin que dans morve. MM. Monneret (Gaz. méd., 1843), Cazin (Gaz. méd. de Lyon, 1856) et H. Bourdon (Acad. de méd., 1858) en ont publié des exemples.

MOUVEMENTS. - V. MYOTILITÉ.

MUCÉDINÉES. — V. PARASITES VÉGÉTAUX.

MUGUS. — Les liquides plus ou moins épais désignés sous les noms de mos ou de mucosités sont dus à la sécrétion des membranes muqueuses, et suristés petites glandes qui leur sont annexées. Le mucus est facilement recomment lorsqu'il est plus ou moins gluant ou filant, grisâtre, transparent ou demi-trasparent. Il doit sa viscosité à la mucosine, qui est coagulable par des réactis petêt que par la chaleur, et il contient des cellules d'épithélium de la muqueuse de fournit.

Les mucosités excrétées sont un des principaux éléments ou signes des craches (p. 240), de la dyssenterie (où le mucus est mélangé de sang), de la cysite di le mucus est mélangé à l'urine. En général l'excrétion du mucus résulte d'une infermation dite catarrhale ou d'un simple flux des muqueuses. Cette signification est citement établie, ainsi que la détermination de la muqueuse qui est le siège de l'ippersécrétion, lorsque le mucus est plus ou moins pur et transparent. Il n'en est painsi lorsque la viscosité du mucus est diminuée, et qu'il est rendu opaque d'intere par la présence de globules purulents, que les muqueuses sécrètent avec foité. On sait que l'on a pris assez longtemps ces globules purulents pour des globules muqueux particuliers (V. Pus).

MUGUET. — Depuis que le microscope, grâce aux travaux de Mil. Beg d Ch. Robin, a démontré que l'éruption buccale du muguet n'était qu'un épiphér mène parasitaire contagieux, se développant dans des conditions particulières, l'histoire du muguet comme maladie s'est considérablement simplifiée. Les accidents généraux graves qui ont été d'abord considérés comme faisant partie du corlége symptomatique de l'affection sont descendus au rôle de conditions pathologiques favorisant simplement l'apparition du parasite végétal du muguet (l'oidium albicans de Ch. Robin). M. Gubler, dans un mémoire lu à l'Académie de médecine (août 1857), a contribué à faire envisager la question sous son véritable jour.

C'est principalement chez les enfants du premier âge qui sucent un bout de sein mal formé, qui sont atteints de diarrhée, d'affaiblissement pronoucé, qui sont exposés à de mauvaises conditions hygiéniques, et plus rarement chez l'adulte atteint d'une maladie grave arrivée à sa dernière période (comme la fièvre typhoïde, la phthisie), que l'on voit apparaître le muguet. Suivant M. Gubler, il ne se développerait que dans les cas où les sécrétions buccales d'alcalines deviendraient acides.

Toute la gravité du muguet, dont j'ai indiqué ailleurs les caractères (V. PARA-SITES végétaux) et les différences avec les sausses-membranes diphthériques (p. 287), se tire de la gravité même des affections dans le cours desquelles il apparaît.

INTOUTEUSES (MENBRANES). — Ces membranes forment la tunique la plus interne d'un certain nombre d'organes creux, des organes digestifs proprement dits, des voies respiratoires, génito-urinaires, et elles doublent les paupières en recouvrant la surface des globes oculaires. La tunique muqueuse, au niveau de laquelle se passent, pour les premiers de ces organes, leurs phénomènes fonctionnels les plus importants, peut être atteinte de congestion, d'hémorrhagie, d'inflammation simple, ulcéreuse, gangréneuse, et le siége d'un exsudat pseudo-membraneux dans les parties accessibles à l'air ou à l'exploration, c'est-à-dire au niveau des cavités buccale, pharyngienne, des fosses nasales, des voies respiratoires, du pourtour de l'anus et de la vulve, des paupières et des globes oculaires. Les muqueuses sont de plus atteintes de lésions fonctionnelles, de flux plus ou moins abondants, symptômes auxquels les anciens attachaient l'importance de véritables maladies.

Les signes que fournissent les membranes muqueuses varient suivant qu'elles sont ou non accessibles à la vue ou à l'exploration médiate par les spéculums, par le palper simple, par les stylets, les sondes, ou par l'auscultation. Dans la profondeur des organes, les muqueuses ne peuvent fournir en général que des signes indirects, résultant surtout de l'évacuation au dehors de matières exhalées ou modifiées, dont les caractères physiques, anatomiques ou chimiques révèlent l'origine.

PRUSCLES. — Les muscles striés occupent superficiellement les trois cavités splanchniques et forment presque toute la masse des parties molles des membres. On retrouve encore les muscles composant presque entièrement certains organes internes (œur, diaphragme) et, composés de fibres lisses, dans les parois des organes creux. Je rappelle cette universalité du tissu musculaire pour faire remarquer que les affections propres aux muscles peuvent se rencontrer dans toutes les régions du corps.

1º Maladies. — L'hémorrhagie intra-musculaire, la myosite ou inflammation cles muscles, quelques douleurs particulières (comme le tour de reins), le rhuma-

aussi la paraplégie; il y a des secousses convulsives et continues du tronc, une agistion générale suivie de résolution plus ou moins complète, une respiration court, précipitée, s'effectuant en totalité par l'action des muscles respirateurs extens, e des palpitations irrégulières et violentes. — La myélite cervicale peut être pricédée d'un sentiment de géne dans la déglutition et des autres symptômes d'un angine. La douleur occupe la nuque et la partie postérieure du cou; elle s'amepagne de rigidité prononcée des muscles de cette région et des membres surinen: et bientôt aux fourmillements dans les doigts des deux mains succède la parier des deux membres correspondants, et presque toujours aussi celle des membres inférieurs; en même temps la respiration est très-pénible, diaphragmatique, a h dyspnée s'accroît considérablement jusqu'à la mort. — Enfin lorsque la myélicaire au niveau du bulbe céphalique, il survient des symptômes formidables : troik in sens, délire furieux, trismus, grincements de dents; la langue est rouge, the la déglutition difficile, la parole impossible; la respiration est pressée, tumalmes. des vomissements surviennent, parfois avec des symptômes d'hydrophobie. 1 & symptômes succède une hémiplégie plus ou moins subite, suivie ou non de purlysie générale des quatre membres. On peut observer aussi des phénomènes on vulsifs et de la contracture des membres, des battements irréguliers du cœur.

La maladie est remarquable par la rapidité de sa marche, puisque la mort, ten naison la plus ordinaire, survient habituellement du troisième au quatrième par parfois même en quinze ou vingt heures (Ollivier). Cependant on a vu l'affection prolonger trente jours.

2º Inductions diagnostiques. — Ces phénomènes semblent être au prese abord suffisamment caractéristiques pour ne pas laisser dans l'embarras, state qu'ils révèlent évidemment une affection aiguë de la moelle. Mais malheureuses: rien dans ces symptômes ne démontre qu'il y ait inflammation.

La connaissance des causes de la myélite ne peut être d'aucune utilité a de gnostic, à l'exception d'une altération constatée des vertèbres (carie scrofules. ne chitis) ou de causes traumatiques (efforts, chutes, coups violents sur le nois fracture, déplacement des vertèbres). Ces lésions elles-mêmes peuvent dans produire, au lieu d'une myélite, une congestion ou une hémorrhagie de la noise. La saffections dont le diagnostic différentiel avec la myélite a été jusqu'ici mal étalis. Le comparaison ayant porté sur un trop petit nombre de faits.

On a dit que la congestion ne donnait pas lieu à des douleurs persistante le membres, à de la contracture, à des convulsions partielles, à de la roideur, à de fièvre, comme la myélite; qu'elle s'accompagnait moins fréquemment, et à us les plus faible degré que cette dernière, de paralysie du sentiment, qu'enfia la partie du mouvement était moins persistante dans la congestion, et qu'enfia la partie que ne atteindre la vessie ou le rectum. Mais ce plus ou moins d'intensité ou de frequence des symptômes est loin de suffire au diagnostic; et d'ailleurs il est ordinarque la congestion précède la myélite aiguë. On doit donc reconnaître que les les observés au lit du malade sont loin de se prêter tous à une distinction suffisante à ces deux maladies. — Il en est de même de la myélite comparée à l'hémorrhage de la moelle dans les cas où cette hémorrhagie ne se développe pas brusquemes (V. p. 447). Ici l'erreur est encore d'autant plus facile que le ramollissemen que résulte de la myélite peut précéder ou suivre l'hémorrhagie, et que, dans ce che

complexes, un diagnostic précis n'est pas possible dans tous les cas. — La violence des convulsions, avec roideur tétanique du tronc, et les douleurs vives et étendues du rachis, suffisent pour que l'on ne puisse pas prendre une méningite rachidienne pour une myélite.

La myélite aiguë a été jusqu'à présent étudiée d'une manière trop insuffisonte pour que j'entre dans d'autres détails relativement à son diagnostic.

3º Pronostic. — On doit s'attendre toujours à voir survenir la mort comme conclusion de la maladie. On ne connaît pas de faits de guérison bien authentiques.

#### ll. Myélite chronique.

La myélite chronique peut succéder à l'aiguë ou se développer primitivement sous l'influence des mêmes causes. Les symptômes seuls présentent dans la myélite chronique, relativement à l'aiguë, quelques particularités, dont la principale est la différence de durée, la forme chronique pouvant se prolonger pendant une ou plusieurs années. Cette particularité jointe aux signes de la myélite rend le diagnostic beaucoup plus facile que pour la myélite aiguë.

Dans la myélite chronique, M. Louis (Mém. anat.-pathol., 1826) a constaté comme prodromes une douleur fixe et très-limitée au niveau de la colonne vertébrale, avec chaleur incommode, prurit et inquiétudes dans les membres inférieurs. ces dernières sensations se dissipant par la marche. On retrouve ici comme signes de la maladie la douleur, les fourmillements et la faiblesse, qui peuvent persister très-longtemps, puis la paralysie graduelle, occupant presque toujours les membres inférieurs, et d'abord leurs deux extrémités, portant plutôt sur la myotilité que sur la sensibilité (comme pour la myélite aiguë), incomplète dans les premiers temps, et plus sensible par le repos qu'après la marche. Il y a également ici, mais plus rarement que dans la myélite aiguë, de la roideur, de la contracture, des conrulsions; toutesois il existe très-fréquemment des petites contractions musculaires avolontaires graduelles et indépendantes de la volonté, qui font fléchir peu à peu es membres inférieurs de manière à ce que les talons viennent toucher les sesses, en nême temps que les deux membres ont une grande tendance à se rapprocher et à e croiser spontanément (Louis). La paralysie de la vessie et celle du rectum, qui ont loin d'être constantes, viennent lentement aussi et progressivement; elles ne ont caractérisées d'abord que par une légère difficulté d'uriner et d'aller à la selle. n'y a pas de sièvre.

Le diagnostic de la myélite chronique dépend presque tout entier des inductions pue sournit la paraplégie incomplète ou complète (V. Paralysies localisées).

Son pronostic est analogue à celui de la myélite aiguë.

MYOSITE. — L'inflammation aiguë des muscles est une affection très-rare. Il. Dionis des Carrières, s'inspirant des leçons de M. Velpeau, a réuni dans sa Thèse 1851) les faits connus, d'où il ressort que cette affection, qui s'observe quelquesois l'emblée ou comme complication du rhumatisme musculaire, est caractérisée par un lébut assez brusque, un appareil sébrile variable, par une douleur très-vive, une umésaction et une induration très-remarquables, contenues exactement dans les miles des muscles affectés, et ensin par une gêne dans les mouvements du memre. La résolution est la terminaison la plus sréquente; la suppuration est rare.

MYOTILITÉ. — On peut rattacher à la contractilité des muscles qui constitue woillez, p. p. 57

la myotilité, les questions diagnostiques relatives aux mouvements musculaires, q. peuvent être affaiblis ou abolis, exagérés, pervertis.

L'exaltation ou l'exagération des mouvements volontaires n'a qu'une secondrimportance, comme éléments de l'agitation et de certains délires, et la perternit des mouvements comprend les convensions (toniques ou cloniques) et l'atant lormotrice.

Quant à l'affaiblissement ou à l'abolition des mouvements volontaires, he comprennent pas seulement les paralysies complètes ou incomplètes, dont le question dans un article particulier. Les mouvements volontaires peuvent le diminués ou rendus impossibles, en effet, sans qu'il y ait paralysie dans le strictement admis de ce mot. Les affections douloureuses des nerfs (nérralge celle des muscles et des articulations (rhumatisme, youtte), celles du sque comme l'ostéomalacie, dans laquelle la faiblesse musculaire générale, joint gêne de la respiration et à la présence des phosphates dans l'urine, a été consider comme pathognomonique (Beylard), sont les points de départ variés de ces peul paralysies.

Ces différentes causes d'affaiblissement ou d'abolition des mouvements volonters devraient être désignées par une dénomination spéciale qui manque dans la soir Il y a, en effet, ici un élément diagnostique bien défini, l'affaiblissement ou lust tion des mouvements, qui s'offre d'emblée à l'observateur, et dont celui-ci doit terpréter la signification, ses inductions s'appliquant au fait tel qu'il se prése C'est ce que les anciens avaient compris en englobant toutes les difficultés les impossibilités des mouvements sous le nom de paralysies : mot impropres doute, mais exprimant à leurs yeux une donnée pratique de diagnostic qui, por de ligiée par nous, n'en est pas moins réclle. Cette donnée générale a de moditions organiques qu'il faut chercher dans le squelette, dans les muscles, dus merfs, et enfin, dans les centres nerveux qui sont directement atteints par lésions locales, ou indirectement par des états généraux particuliers.

On est conduit à étudier la myotilité par les troubles directement constitué accusés par le malade du côté de la locomotion, de la préhension des objectiffe parole, de la respiration; par la difficulté ou l'impossibilité de certains moutement par les déformations qui résultent des lésions ou des troubles musculaires (atroit contracture). V. Muscles, Paralysies.

NASALES (RÉGIONS). — Pour bien interpréter les signes que présentes nez et les fosses nasales, il ne faut pas perdre de vue que ces organes servent su a de l'odorat, à la respiration, à la phonation, et que leur occlusion vers le pluris par le voile du palais est indispensable à la régularité de la déglutition.

1º Maladies. — Les affections particulières que l'on rencontre au niveau de vités nasales sont : l'épistaxis, l'inflammation simple aiguë ou chronique ou rhinite simple), la punaisie ou dysodie (fétidité des narines), et le corpta reux ou ozène, qui s'accompagne ou non de dysodie. On y rencontre aussi de sions qui sont communes à d'autres organes, comme l'exsudat diphthérique occuenneux), le cancer, les polypes et les calculs. De plus, la morre, l'ai l'impétigo se révèlent par leurs lésions au niveau du nez ou des narines, d'un sinière toute particulière.

2º Symptomes. — La douleur qui accompagne les affections des fosses nasales est bien rarement intense ; c'est plutôt un sentiment de chaleur, de gêne, de tension, de chatouillement, de sécheresse, qu'une véritable douleur. — Quant aux phênomênes fonctionnels, ils se rapportent aux actes que j'ai rappelés tout à l'heure : à l'odorat, à la respiration, à la voix et à la déglutition. L'odorat peut être aboli ou perverti, et la respiration rendue difficile par suite du gonssement de la pituitaire ou de l'accumulation de mucosités, au point d'être inquiétante chez le nouveau-né. On peut en outre constater : l'enchiffrènement (qui est parfois le symptôme principal de la morve chronique); des éternuments plus ou moins fréquents; une voix nasonnée, qui peut révéler d'autres affections que celles des fosses nasales (comme la paralysie du voile du palais), le rejet par le nez des boissons ou des aliments, qui provient de l'inocclusion des fosses nasales vers le pharynx; l'écoulement, par les narines ou vers le pharynx, soit de sang pur, soit de mucosités tantôt aqueuses et irritantes, déterminant au pourtour des narines et à la lèvre supérieure un érythème accidentel, tantôt plus épaisses, plus ou moins opaques, d'un jaune verdâtre parsois strié de sang, plus rarement concrètes au point de former une sorte de magma sétide (V. Convza; p. 236), ou contenant des sausses membranes, des fragments de cartilage altérés, des parasites. Tels sont les symptômes dont les fosses nasales sont le siége, sans compter les résultats de l'exploration.

5º Exploration. — L'inspection et la palpation sont les modes d'exploration mis ici en usage, principalement pour constater l'existence des ulcérations.

L'inspection fait constater extérieurement: le gonflement du nez dû à des éruptions externes (comme l'érysipèle et l'éruption varioleuse), sa déformation par des calculs, par des polypes, par l'ozène, la syphilis; l'érythème du pourtour des narines dû au coryza; les pustules et les croûtes d'impétigo qui les obstruent fréquemment. La vue peut pénétrer plus ou moins profondément dans les fosses nasales par les narines, surtout si l'on a soin de placer le malade en face de la lumière, la tête penchée en arrière, et de relever fortement la pointe du nez. On peut y noter de la sorte des lésions internes, et notamment des ulcérations (morve, syphilis, ozène) et même des perforations de la cloison. Enfin le laryngoscope permet de rechercher médiatement l'existence des lésions vers les ouvertures pharyngiennes des fosses nasales, comme l'a démontré M. Czermak (Du Laryngoscope et de son emploi, 1860); mais cette exploration est encore loin d'être sans difficultés sérieuses.

La palpation est également immédiate ou médiate. Elle s'effectue par l'introduction du petit doigt dans l'une ou l'autre narine, par celle de l'indicateur porté par la bouche dans le pharynx au niveau des orifices postérieurs des cavités nasales, su enfin à l'aide d'un stylet mousse, flexible, et recourbé en crochet à son extrénité, ainsi que M. J. J. Cazenave l'a conseillé.

On introduit ce stylet aussi profondément que possible, puis, en le ramenant l'arrière en avant, on explore avec son extrémité mousse et recourbée toute la nembrane pituitaire. Il glissera facilement à sa surface, si la muqueuse est saine, andis qu'il sera retenu, s'il y a des ulcérations, par leurs bords saillants ou décolés. C'est surtout vers la voûte ou la cloison qui l'avoisine que l'on rencontre habiuellement les ulcères.

NASONNEMENT. — V. Volx. NAUSÉE, — V. Vonissement.

NÉPHRALGIE. — V. VISCÉRALGIES. NÉPHRÉTIQUE (COLIQUE). — V. p. 198

NÉPHRITE. — Dans l'étude de la néphrite, je ne puis teuir compte des néphrites qui ne sont caractérisées que par des lésions nécroscopiques, telles que la néphrite gangréneuse et celles dues à des maladies générales, au charbon, à la morre, à la fièvre typhoide, à la variole, et que M. Rayer appelle néphrites par poisse morbides. Il ne sera pas question non plus ici de la maladie de Baight, démournéphrite albumineuse par M. Rayer, ni de la prélite, auxquelles j'ai consacré de articles particuliers.

Sans donc adopter entièrement les divisions de M. Rayer, je puiserai dans son Traité des Maladies des reins, le plus complet qui ait été publié sur la néphrie. mes principaux matériaux.

### l. Néphrite aiguë.

1º Elements du diagnostic. — Les symptômes propres à l'inflammation du rea dont on doit dégager les phénomènes qui ne s'y rattachent que d'une manière ». cessoire ou indirecte et que je rappellerai plus loin, peuvent être ainsi résums. après des frissons au début, constants suivant M. Rayer, douleur au niveau d'u seul rein ou des deux, plus profonde qu'une douleur des muscles lombaires, itesensible en arrière du flanc qu'à sa partie antérieure, circonscrite, ou s'irradiant de les parties voisines, et spécialement vers les uretères, la vessie, l'aine, la cuisse, k testicule chez l'homme, et les ligaments ronds chez la femme; quelquefois plus viv au niveau de la vessie qu'aux reins, rarement continue au même degré, augmenta: par les mouvements du tronc, les inspirations profondes, la toux, l'éternument, par la pression; sécrétion de l'urine toujours diminuée, quelquesois supprimit. les deux reins sont atteints, avec ou sans ténesme vésical; urine fébrile, sans aux caractère qui, considéré en lui-même, puisse faire reconnaître la maladie. Si . .. pose la main sur la partie antérieure de l'abdomen au nivean de la région le baire, et qu'avec l'autre main appliquée en arrière de la même région, on press fortement, on réveille une douleur très-vive. La simple palpation abdominue c. la percussion, qui est très-douloureuse et à laquelle on a attribué une important exagérée dans la néphrite, constatent très-rarement la tuméfaction du rein. - 1 ces symptômes locaux se joignent des phénomènes généraux : pouls frèque. avec sécheresse et chaleur de la peau, et exacerbutions fébriles bien tranchie qui peuvent exceptionnellement simuler des accès de sièvre pernicieuse; less. recouverte d'un enduit muqueux, anorexie, soif, nausées et vomissements. Se au lieu de se terminer par résolution, la néphrite a une issue fatale, la mert 🛌 être précédée de délire et de coma. Enfin si la néphrite se termine par santration, l'abcès du rein peut s'annoncer, après un amendement trompeur ésymptômes, par des frissons irréguliers, une douleur pulsative au niveau . rein malade, quelquefois une tumeur occupant le flanc correspondant et affras. une fluctuation douteuse ou une ondulation distincte de liquide, si l'on pale le côté affecté entre les deux mains opposées en avant et en arrière. Par.». les urines contiennent tout à coup une grande quantité de pus qui résulte . la rupture de l'abcès dans les voies urinaires; cette rupture peut aussi se Li: dans le côlon, le péritoine et même les bronches, cu bien l'abcès peut se porter et s'ouvrir vers les lombes.

NÉMIRITE. 581

2º Inductions diagnostiques. — Les signes de néphrite que je viens d'énumérer sont loin d'être aussi satisfaisants pour le diagnostic qu'ils peuvent le paraître au premier abord. La rareté de la néphrite simple, et au contraire la fréquence des lésions concomitantes, expliquent, avec le nombre souvent incomplet des symptômes ni leur signification variée si on les considère isolément, les difficultés que le praticien rencontre. C'est ce qui a fait dire à M. Rayer que l'exposé général de ous les symptômes que présente la néphrite aiguié forme un tableau confus.

Aussi, les symptômes locaux plus ou moins complets, avec la fièvre et les vomissenents, ne peuvent-ils permettre que de soupçonner la néphrite, même quand il y a appuration, comme on le verra plus loin. Pour approcher ou atteindre la vérité, il est lonc nécessaire de tenir compte non-seulement des phénomènes actuels, mais encore les antécédents relatifs à l'évolution et surtout à la cause apparente de la néphrite.

Les éléments étiologiques du diagnostic peuvent surtout l'éclairer, en expliquant invasion primitive ou secondaire de la maladie. D'abord les violences extérieures ortant sur le rein (contusions, plaie, violentes secousses, elforts musculaires consilérables avec contraction des parois du ventre) sont quelquesois suivies de néphrite imple, dite alors traumatique; ces causes accidentelles ont une très-grande valeur omme signes anamuestiques de la néphrite aiguë. Il pourrait en être de même de opération de la taille, de la lithotritie, et même de la simple introduction d'une onde dans la vessie chez des calculeux, ou de l'action du froid humide. On a aussi considéré comme origine de la maladie l'ingestion des cantharides, du nitrate de votasse, de l'huile de térébenthine.

Mais la cause de néphrite aiguë que l'on peut hardiment rappeler comme la plus réquente de toutes celles que l'on a à rechercher, est la présence d'un calcul bistruant l'uretère, et produisant la distension et l'inflammation des organes uriaires situés en amont de l'obstacle. La néphrite secondaire dite alors calculeuse, e reconnaît à ce que le malade a rendu des graviers dans l'urine depuis un certain emps, à ce qu'il y a cu aussi comme antécédents des collques néphrétiques. Cette orme de néphrite, dans laquelle les urines peuvent passagèrement être sanguinoentes et albuminenses, se confond ordinairement par ses symptômes avec l'inflamnation des calices et du bassinet du rein (pyélite), dont elle n'est que l'extension. ette coincidence constitue la pyélo-néphrite.

La distension des organes par l'urine et par le pus, qui a lieu dans ce cas, peut ussi être produite par une tout autre cause que les calculs, ce qui contribue à rendre diagnostic plus obscur. L'obstruction de l'uretère est quelquesois due, en esset, à ne végétation qui ne peut être reconnue pendant la vie, ou bien à une tumeur imprimant l'uretère. La distension des voies urinaires donne lieu alors à une augentation de volume et à une grande sensibilité de l'organe que la palpation peut instater. La palpation pourrait aussi avoir auparavant sait connaître la tumeur abminale comprimant l'uretère, ce qui serait un antécédent très-important. La même stension des voies urinaires, comme cause de néphrite, résulte parsois aussi de rtaines assections de la vessie, du canal de l'urètre, du rectum, de l'utérus et, après M. Rayer, de la paraplégie.

La néphrite primitive ou secondaire pourrait être confondue avec d'autres afiecons ayant pour siège la région lombaire ou le flanc correspondants : la congestion s reins, la périnéphrite, l'hépatite, la pyélite, le lombago, les coliques néphrétique

ou hépatique. — La congestion rénale n'a de commun avec la néphrite aigne de la douleur lombaire et l'albuminurie. Mais il peut arriver qu'au début des mables aiguës fébriles la fièvre, des nausées, des vomissements, ou l'extension de la douler au testicule, ainsi que je l'ai vu à l'invasion d'une variole, viennent donner moustanément le change au praticien, s'il ne songe pas à la possibilité de la simple (agestion. — La périnéphrite indépendante d'autres lésions du rein, du soie ou à la rate, ne présente guère de caractères différents de ceux de la néphrite qu'à une pe riode avancée : alors le flanc se bombe, la tuméfaction s'opère surtout en arme. l'on sent à la palpation une sorte d'empâtement ou d'œdème, alors même qu'il nu pas de fluctuation évidente. Il est surtout facile de confondre la périnéphrite une la néphrite suppurée. — L'hépatite se distinguera de la néphrite par la tunésou régulière du foie et l'absence de troubles du côté de la miction. — Le lombiaigu, exaspéré par les moindres mouvements, ne sera jamais pris, malgréson ... pour la douleur due à la néphrite. — La violence de la douleur et son retour pe accès empêchera aussi la confusion de la colique néphrétique avec la néphrite avec - A plus forte raison la colique hépatique accompagnée d'ictère ne permettrapas une confusion analogue.

Il est plus difficile de démêler les signes de la cystite et de la néphrite dun assez grand nombre de cas. On a vu, en effet, des néphrites et des pyélites de leuses s'annoncer par des douleurs de la vessie ou de l'urêtre plus vives que la leur rénale, et par l'émission fréquente de très-petites quantités d'urine décorret transparente (Rayer); d'un autre côté, il y a souvent coîncidence des malaires la vessie et des maladies du rein, ce qui peut faciliter l'erreur.

Les formes les plus importantes de la néphrite aiguë sont la forme simple de forme calculeuse. La néphrite goutteuse de M. Rayer rentre dans la forme calculeuse. Quant à la forme rhumatismale, la coïncidence de la néphrite avec le rès matisme suffit-elle pour l'établir? On peut en douter en voyant la néphrite casa dégalement avec une foule d'autres maladies, comme l'a démontré M. Rayer.

Le degré d'intensité de la néphrite aignë est surtout subordonné à la termaneze par résolution ou par suppuration, et aux lésions concomitantes des organs un naires. — Quant aux complications, il y a surtout à redouter les rupture. É principalement celle (heureusement exceptionnelle) que l'on a vue s'effectuer à l'evers le foie dans le poumon, et la rupture plus commune et rapidement part du foyer purulent dans le péritoine. On a signalé encore, comme complications inflammations secondaires, et par exemple la péricardite.

5º Pronostic. — Le pronostic de la néphrite aiguë est extrêmement variant ne peut être apprécié qu'autant que la cause de la maladie est bien connu et par une interprétation rigoureuse des symptômes, on peut arriver à recoullétendue et l'intensité de l'inflammation. La terminaison par résolution et quente dans les cas de néphrites traumatiques, et dans ceux de néphrites samples seraient dues à l'action du froid et de l'humidité. Le pronostic est grave au constiture la suppuration survient, et ne se fraye pas une issue au dehors par le ruminaires, par le côlon ou par la peau. Il est grave encore dans les néphrites survients, lorsqu'elles dépendent d'une affection de l'urètre, de la prostate ou dur ou lorsqu'elles surviennent après l'opération de la taille, de la lithotrite, ou cu sample exploration avec la sonde chez les calculeux.

#### II. Néphrite chronique.

M. Rayer a indiqué comme symptômes de la néphrite chronique: des douleurs habituelles sourdes, profondes, dans une des régions rénales ou dans les deux, présentant parfois des exacerbations, augmentant à la pression plus ou moins forte des régions lombaires, ou à la suite d'une course un peu prolongée surtout en voiture, sans qu'il y ait jamais, comme dans la néphrite aiguë, douleur du testicule ou suppression des urines. Celles-ci sont cependant rendues en petite quantité, mais fréquemment; elles présentent une diminution d'acidité, ou un état neutre, plus souvent l'alcalinité au moment de l'émission, enfin elles fournissent, dans la plupart des cas, un sédiment amorphe composé de phosphates de chaux et ammoniaco-magnésien, d'une petite quantité d'urates, et elles tiennent en suspension des globules muqueux (?). A ces signes se joignent la faiblesse musculaire des membres inférieurs (M. Rayer), des troubles digestifs, et les signes locaux ou généraux des affections concomitantes.

Le plus souvent, en esset, la néphrite chronique, qui s'observe principalement chez les vieillards, est secondaire; elle se rattache ordinairement à l'existence de calculs, dont les accidents prement un caractère chronique après un certain temps, à des rétrécissements de l'urètre, à des affections chroniques de la vessie, de la prostate, de l'utérus, de la moelle épinière avec paraplégie, à des obstructions de l'uretère.

Il ne faut confondre la néphrite chronique, ni avec la pyélite, ni avec le lombago chronique. — Dans la pyélite, dit M. Rayer, il y a constamment sécrétion de pus ou de mucus purulent, et le plus souvent l'urine est trouble et purulente; tandis que, dans la néphrite chronique, le trouble de l'urine dépend le plus ordinairement de la présence des phosphates en suspension: — Le lombago chronique, par l'augmentation de la douleur dans les mouvements du tronc, et par le défaut d'altérations de la sécrétion et de l'excrétion urinaires, se distingue facilement aussi de la néphrite chronique.

Le pronostic est grave en raison des lésions concomitantes ci-dessus rappelées.

NÉPHRORREAGIE. — A propos des némorrhagies par l'urètre (p. 437), j'ai indiqué les particularités diverses qui permettent d'établir l'origine anatomique du sang. J'ai fait remarquer également que, dans l'immense majorité des faits d'hémorrhagie hors des voies urinaires, le sang provenait des reins; et ensin, j'ai énuméré les conditions pathologiques de la néphrorrhagie. Mais il existe, dans des contrées éloignées des nôtres, une hémorrhagie rénale particulière que l'on a admise comme idiopathique, et dont le diagnostic doit être examiné à part : c'est l'hématurie de l'tle de France (Maurice).

Cette hématurie ou néphrorrhagie se présente, suivant M. Rayer, sous trois formes distinctes: 1° l'hématurie simple, dont le caractère principal, complétement négatif, est l'absence de toute lésion ou maladie qui, dans nos climats produit l'hématurie; 2° l'hématurie avec gravelle urique, dans laquelle l'examen microscopique décèle dans l'urine, avec les globules sanguins, des cristaux d'acide urique ou des graviers de très-petite dimension; 3° enfin l'hématurie, avec urines chyleuses ou graisseuses (V. URINES). Cet aspect laiteux des urines succède ordinairement à un écoulement de sang, ou bien il alterne avec les hémorrhagies et finit quelquesois par être persistant pendant de longues années.

Lorsqu'au Brésil, à l'île de France, à Bourbon, où cette affection est endémique ou bien parmi nous, chez un individu provenant de ces contrées, ou constate ma hématurie qui présente les caractères dont je viens de parler, on devra songer à la maladie qui m'occupe. La constatation d'urines chyleuses qu'auraient précèdées de urines sanglantes, ne permettra pas d'hésiter dans le diagnostic; car, jusqu'à present, les urines graisseuses ne paraissent pas avoir été rencontrées dans d'autoconditions. Cependant la question n'a pas encore été parfaitement résolue. Ces una chyleuses, que l'éther clarifie immédiatement, ne sauraient d'ailleurs ètre contadues avec les urines simplement albumineuses. Mais il faut savoir que, dans la maturie endémique, l'urine peut à la fois être albumineuse et graisseuse.

Cette hématurie est-elle tonjours exempte de lésions rénales, comme on l'a car.

M. Rayer ne le pense pas, attendu qu'il a reconnu que plusieurs faits d'hémature donnés comme idiopathiques étaient symptomatiques de l'une des lésions comme pour être, parmi nous, autant de causés de néphrorrhagie.

Il résulte de là que le pronostic de l'hématurie des îles de France, qui et comdéré comme sans gravité, doit nécessairement varier suivant son caractère vant idiopathique ou symptomatique, et, dans cette dernière circonstance, suivant l'altertion qui produit l'hémorrhagie.

**NERVEUX** (APPAREIL). — L'appareil nerveux, composé de centres trèseportants (cérébro-spinal et ganglionaire) et de ners ramifiés dans les différents parties du corps, est atteint de maladies ou de lésions particulières.

Ces maladies, on le conçoit, peuvent être généralisées ou localisées. Elles different suivant que leur manifestation symptomatique a pour point de départ les calmereux ou les nerfs. J'ai rappelé les premières à propos de l'encéphale et de l'moelle épinière. Quant aux maladies des merfs, les plus importantes sont, outre lésions traumatiques, les tuneurs (névrômes), les névralges et très-rarement le venire. Les maladies de l'appareil nerveux peuvent se diviser, comme celles des man appareils organiques, en maladies avec ou sans lésions anatomiques : distinction de plus importantes au point de vue pronostique. Les névroses, en l'absence de man lésion appréciable, forment une classe considérable d'affections très-imputation (V. Névroses).

Parmi les symptômes qui révèlent une maladie de l'appareil nerveux, la douce joue un grand rôle. Il est même impossible à la rigueur qu'elle se produise sans l'impervation soit plus ou moins atteinte; mais la douleur qui est sous la dépendance affections propres à l'appareil nerveux acquiert une signification particulation par ses caractères de violence, d'élancement, de formication, etc., soit par siège au niveau des centres nerveux ou des filets nerveux, soit enfin par sa coint dence avec des phénomènes atteignant les fonctions de relation. — Les symples fonctionnels occupent la plus large place dans la séméiologie de l'appareil nerveil lls sont caractérisés par des troubles de l'intelligence, de la motilité ou de sensibilité, soit isolés, soit réunis. — Quant à l'exploration des organes malale elle est ici en grande partie empêchée par l'isolement du centre nerveux cérèr spinal dans des cavités à pârois osseuses qui les rendent inaccessibles. Les ners le plus superficiels seuls peuvent être explorés par la pression dans les affections repelées plus haut. Les ramifications extrêmes des nerfs sont fréquemment explorinaussi dans leur degré de sensibilité, soit au niveau de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau ou des organs de l'appareil nerveux de la peau

ens, soit jusque dans les muscles. La faradisation, localisée sur ces derniers organes, sermet de juger non-seulement de leur sensibilité, mais encore et surtout de la ontractilité, comme on l'a vu au mot électrisation. L'électricité médicale appliquée sur le trajet des troncs nerveux est généralement peu employée.

Les symptômes des maladies de l'appareil nerveux, pris isolément, ont les nêmes caractères, qu'ils se rattachent à une maladie avec lésion matérielle ou bien une des maladies nerveuses dites dynamiques. Ce n'est qu'en se groupant que ces imptômes acquièrent leur valeur. Dans certains cas, la signification des phénocènes est facile à trouver; dans d'autres, qui ne sont pas rares, le médecin est cilement induit en erreur : il arrive alors, ou bien qu'il se prononce pour une lection des centres nerveux avec lésion matérielle alors que cette lésion n'existe is, ou bien qu'il méconnaît et rejette l'existence d'une lésion existant réelle-ent. Il y a des conditions où les éléments du problème sont tellement insufsants, dans certains cas de paralycie, par exemple, que l'intelligence la plus gace doit rester en suspens, et que le succès du prétendu tact médical n'est que l'assard.

NERVEUX (ÉTAT). — On a donné cette dénomination a un ensemble de pliémènes nerveux très-variables, se rencontrant dans une foule de maladies ou isoment, et qui ont été décrits sous les noms de cachexie nerveuse, vapeurs, fièvre rveuse, marasme nerveux, mobilité nerveuse, névropathie générale ou proisorme, nervosisme.

Il n'y a nul doute que les phénomènes si variés qui constituent l'état nerveux aient été fréquemment confondus avec des névroses mal définies, comme l'hystérie l'hypochondrie. Aussi doit-on saveir gré à M. Bouchut (De l'état nerveux aigu chronique, 1860) d'avoir attiré de nouveau l'attention sur ces faits anciennement nalés, et peut-être trop oubliés aujourd'hui, comme pouvant constituer quelques un état pathologique primitif et indépendant de toute autre maladie. Cependant ne faut pas, comme M. Bouchut, tomber dans l'excès contraire, et rayer d'un trait plume les névroses auxquelles les observateurs modernes ont à bon droit fait endre place dans le cadre nosologique, comme la dyspepsie (Chomel), la gas-lgie, l'anémie, l'hystérie. Ces névroses, pas plus que la névralgie générale de leix et tant d'autres affections du même genre, ne sauraient être englobées sons nouveau titre pour constituer une nouvelle maladie, à phénomènes par trop disates. L'état nerveux n'est autre chose qu'un état pathologique analogue à l'anét, et, comme elle, il est tantôt idiopathique et tantôt symptomatique.

ette manière d'envisager l'état nerveux me paraît le rétablir à sa véritable place, une épiphénomène complexe et varié des maladies dans la plupart des cas, et eptionnellement comme constituant un ensemble protéiforme de troubles nerveux qu'à présent incomplétement étudiés et décrits.

"est évidemment d'après un groupe exceptionnel de faits trop écourtés et par e insuffisants que M. Bouchut a décrit l'état nerveux. Il lui attribue comme ctères :

l'état nerveux aigu une dyspepsie, suite d'impressions morales vives ou d'un blissement profond, puis de la fièvre, quelquesois avec ptyalisme, nausées, vo-sements aqueux, constipation, abattement, hyperesthésies diverses, illusions seniles, dépérissement croissant; ensuite surviendraient des accidents névralgiques 586 névralgies.

et cérébraux très-graves (délire, hallucinations, come, convulsions), et enim a mort après un ou deux mois de souffrances, si un traitement convenable ne van. pas enrayer les accidents.

A l'état nerveux chronique, bien autrement fréquent que le précédent, se reportent, disséremment groupés et persois isolés, tous les symptômes des némes de l'intelligence, de la sensibilité, de la myotilité, et des viscères eux-mêmes. Le suffit de les rappeler.

NÉVRALGIES. — Je traiterai au mot viscénalcies des douleurs nemarque l'on observe au niveau des organes contenus dans les cavités splanchaique le médicin par les médicins de la vie de relation, en empurer surtout à Valleix (Traité des névralgies, 1841; et Guide du médicin prance. 4 édition, t. I.) la plupart des matériaux de cet article. M. Notta, en 15 M. Neucourt (Des Maladies chroniques, 1861) et M. Marrotte (1860) ont care publié des travaux intéressants sur le même sujet.

Comme les névralgies sont distinctes par leur siège, et que le siège de la doix est le premier fait que recueille le médecin auprès du malade, il est indispersé au point de vue du diagnostic, d'examiner séparément chaque espèce de némio Mais auparavant, et pour éviter les redites, je dois rappeler les particularités rales applicables à toutes les espèces.

# I. Névralgies en général.

La douleur étant le symptôme essentiel et souvent unique de toute némit. est d'abord essentiel de bien préciser les caractères qui la distinguent de 🗠 genres de douleur. Cette douleur est spontanée ou provoquée. — La douleur 🖘 tanée est elle-même continue ou intermittente : continue, elle est très-income sans être violente; ordinairement comparée à une sensation de contusion. de L. sion, à une pesanteur, à une pression forte; elle disparaît rarcment d'une 🚥 🖰 complète dans l'intervalle des accès ; intermittente, elle est constituée par de cements comparés à des déchirements, des arrachements, des brûlures, des priordinairement très-aiguës, qui durent très-peu de temps (éclairs de douleu d' reviennent à des intervalles variables et plus ou moins rapprochés. Ces élaments d'une violence très-diverse suivant les cas, et dont les malades indiquent k souvent la direction dans le trajet du nerl', comme le ferait un anatomiste. #: foyers d'où part la douleur lancinante pour se porter d'un point à un suire. 🗷 que parfois ces élancements restent fixes dans ces foyers, se produsanti dans plusieurs points du trajet du nerf, souvent très-éloignés l'un de l'autre. douleur peut être provoquée par divers mouvements plus ou moins brusque de lade, au niveau des parties affectées; mais elle présente surtout un caracier. ral extrêmement important, et sur lequel Valleix a insisté avec d'autant ple raison qu'avant les recherches de M. Bassereau et les siennes sur la névrales : costale, il était complétement ignoré; ce caractère est l'exaspération consider de la douleur par la pression des foyers ou points douloureux. Cette pressi même le meilleur moyen de reconnaître l'existence, l'étendue et le degré de « sibilité des foyers de douleur. — Ceux-ci sout tantôt nombreux et rapproté tôt rares et éloignés, mais toujours si bien circonscrits sous la pulpe d'un ... plusieurs doigts, qu'à un ou deux centimètres de distance, on ne trouve pas tuellement la plus légère sensibilité morbide. Chose remarquable, il arrive qui

587

sois que la pression, renouvelée sur un point trouvé d'abord très-douloureux, cesse le produire de la douleur, ce qui est caractéristique. — D'autres sois la peau est nanifestement hyperesthésiée à leur niveau (dermalgie).

Une condition capitale pour le diagnostic, c'est que les points douloureux ont, pour chaque espèce de névralgie, un siège anatomique à peu près constant, que l'on trouve: 1° au point d'émergence du tronc nerveux; 2° dans les points où un filet nerveux du tronc traverse les muscles pour se rapprocher de la peau dans laquelle l vient se jeter; 3° dans les points où les rameaux terminaux d'un nerf viennent 'épuiser dans les téguments; 4° enfin, aux endroits où des troncs nerveux deviennent très-superficiels.

A la douleur spontanée ou provoquée de la névralgie se joignent, comme symptôme régatif, l'absence de fièure, et comme symptômes liés à la maladie, mais variables t survenant dans certaines névralgies, surtout celles d'une grande intensité, des roubles fonctionnels des organes auxquels se distribue le nerf affecté, troubles fort nen étudiés par M. Notta (Arch. de méd., 1854), et enfin d'autres troubles fonctionels survenant dans des organes plus ou moins éloignés du siège de la maladie. Les soins fonctionnelles localisées au niveau des nerfs affèctés qui sont communes à outes les névralgies, sont celles des mouvements (paralysie, convulsions), de la ensibilité générale ou spéciale (hyperesthésies, anesthésies), des sécrétions (sueurs reales, etc.), de la nutrition (atrophie, hypertrophie).

La marche des névralgies présente, comme caractère constant, des paroxysmes ouvent très-violents; l'affection se montre fréquemment sous forme d'accès périoliques bien tranchés. La durée de la névralgie est très-variable, car elle peut se teroiner en peu de jours, ou être très-rebelle et se prolonger pendant des années, ce pui dépend des conditions dans lesquelles elle se développe.

Il est important de rechercher si la névralgie est idiopathique ou symptomatique. Les névralgies idiopathiques sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pensait resqu'on ne tenait compte que des névralgies les plus persistantes et les plus raves. Leurs causes communes les plus utiles à connaître (lorsqu'elles peuvent être onstatées), sont des conditions hygiéniques défavorables, et surtout l'influence du roid.

Quant aux névralgies symptomatiques, elles sont aussi fréquentes, et ordinairement rebelles et persistantes. On les observe dans les affections organiques locales éveloppées sur le trajet des nerfs, avec la diathèse rhumatismale et dans toutes s maladies qui débilitent profondément l'économie, comme l'anémie, toutes les achexies, la syphilis invétérée, etc.

Lorsqu'il y a doute sur la nature névralgique de la douleur, on peut se demander l'on a affaire à une névrite, à un névrôme, dont le caractère distinctif est une meur parfois très-petite sur le trajet du nerf, à certains rhumatismes musculaires mités, ou bien à des douleurs viscérales profondes (viscéralgics); mais l'existence es points douloureux signalés précédemment, ou leur absence en même temps uc les signes particuliers à ces diverses affections sont constatés, ne permettent uère le doute. Le rhumatisme musculaire localisé présente d'ailleurs des signes difirentiels généraux tout à fait caractéristiques : la douleur occupe une plus large urface, sans être disséminée par points particuliers; les douleurs spontanées sont soins violentes que dans la névralgie, nulles même ou presque nulles dans l'immo-

bilité, et à leur summum d'intensité dans les mouvements de la partie afferie. On verra plus loin que les névralgies peuvent souvent être confondues ave de maladies des viscères au niveau desquels se constatent les douleurs.

Le siège des névralgies ofire ceci de caractéristique qu'elles occupent ordinarment le côté droit ou le côté gauche du corps sans dépasser la ligne médiane, et que dans les cas rares où elles sont doubles, leur intensité est toujours plus grand d'un côté que de l'autre. — Le degré d'intensité des accès est d'ailleurs trèmiable; ils sont parsois remarquables par leur extrême acuité. — Enfince a laissent quelquesois à leur suite des troubles sonctionnels permanents, trouble priels de la sensibilité (anesthésie, hyperesthésie) ou de la myotilité (paralgueutrophie, mouvements convulsis).

Le pronostic des névralgies n'est pas grave en général, et elles n'entrainent par mort; mais la grande aucienneté du mal et l'extrême violence de la max (ce qui n'est pas ordinaire) peuvent rendre la vie extrêmement pénible.

## II. Névralgies localisées.

Le siége des névralgies dans tel ou tel nerf a motivé la division que l'on a fai: ces maladies, ainsi que je l'ai rappelé plus hant. Mais cette division, comme le remarquer Valleix, ne doit pas se baser sur le siége limité de la douleur dans le ramification nerveuse dépendant d'un nerf principal, mais sur le fait de l'existre de cette douleur dans ce nerf, où elle peut paraître limitée à un de ses rament mais où il est facile de la trouver disséminée en y cherchant les points douloures. la pression.

J'admettrai cette manière de voir dans les divisions qui vont suivre, mais reces restrictions que je ne considérerai pas comme affections distinctes les nérgies multiple et erratique, caractérisées par la réunion ou la succession de pluses des névralgies décrites ci-après, et que j'ajouterai aux espèces admises par l'alet. la névralgie ano-vésicule.

Je vais traiter successivement, en me bornant aux particularités qui leur ai propres, des névralgies trifaciale, cervico-occipitale, cervico-brachiale, desintercostale, lombo-abdominale, ano-vésicale, crurale, sciatique, et de la valgie générale. Je ne dirai rien de la névralgie de la peau, dont la question à part (V. Dernalgie). Avant de m'occuper de ces névralgies en pariglier, je ferai remarquer qu'elles sont ordinairement limitées, mais qu'il nel riès-rare de voir la plupart d'entre elles envaluir les nerss voisins par les anastance nerveuses, et se compliquer ainsi l'une l'autre.

### A. NÉVRALGIE TRIFACIALE.

Cette espèce de névralgie a été aussi désignée sous les noms de tic douleur névralgie faciale, prosopalgic.

Les points ou soyers douloureux qui sont ici le siège de la douleur spontaire provoquée sont les suivants : le point sus-orbitaire à la sortie du nerf frontaite peu au-dessus; le point palpébral, sur la paupière supérieure; le point nant la partie supérieure et latérale du nez; le point sous-orbitaire, à la sortie nerf de ce nom; le point malaire, au bord insérieur de cet os; plus rarent les points alvéolaire, labial, palatin et lingual; le point temporal, qui est des plus sréquents; le point mentonnier; et ensin le point pariétal, aux et rous de la bosse pariétale. Très-rarement la douleur existe à la sois dans le ni-

part de ces points; suivant Valleix, on en trouve au moins un dans chacune des trois branches du trifacial.

Comme lésions sonctionnelles, dont on reconnaît l'origine en constatant qu'elles sont précédées ou accompagnées des douleurs dont il vient d'être question, M. Notta a rencontré, dans près de la moitié des cas (surtout lorsque la névralgie était sus-orbitaire), une sorte d'ophthalmie symptomatique avec rougeur, larmoiement et photophobie; d'autres sois l'affaiblissement de la vue du côté assecté, et certaines amauroses par paralysie de la rétine ou par dilatation de la pupille (mydriase), qui surviennent quelquesois subitement dans le cours de la névralgie et qui disparaissent parsois avec elle. La mydriase ou le myosis simples, et le strabisme externe sont plus rarement observés, ainsi que la constriction spasmodique des paupières qui ne résulte pas de la photophobie. On rencontre aussi du côté affecté un véritable conya on un écoulement nasal, de même que, du côté de la bouche, il peut survenir issez fréquemment, pendant les accès surtout, une salivation parsois très-abonlante, et, exceptionnellement, des aberrations on l'abolition du goût, la tuméaction de la lanque ou la sueur partielle du front.

Ces différents désordres, qui peuvent si facilement induire en erreur si l'on ne onge pas à la névralgie trifaciale, sont loin d'être les seuls que l'on soit exposé à encontrer. Les lésions du mouvement du côté affecté de la face se rencontrent resque aussi fréquemment que le larmoiement. Ce sont surtout des convulsions nusculaires (tic douloureux), quelquefois des contractions permanentes soit du nuscle orbiculaire des paupières dont j'ai parlé, soit du masséter, des paralysies artielles ou de tout le côté affecté (paralysie faciale). Ce sont enfin des lésions de asensibilité: tantôt l'hyperesthésie, qui n'est évidemment que le degré le plus inense de la maladie, tantôt une anesthésie complète. Plus rarement on observe des issements, des bourdonnements d'oreille, des douleurs vagues, dans les bulbes es cheveux, et la rougeur de la face avec ou sans tuméfaction et chaleur au monent des accès. Quant à la dysphagie et l'aphonie, on doit les considérer avec l. Notta comme la conséquence de la crainte éprouvée par le malade de réveiller les louleurs par le moindre mouvement.

On ne devra pas oublier, en présence de cette névralgie, que la périodicité y est plus fréquente que dans toute autre, que les paroxysmes sont répétés, et que les coès peuvent être extrêmement douloureux, revenir le jour ou la nuit, être irréruliers et se terminer brusquement en laissant un sentiment passager de chaleur et l'engourdissement dans les parties affectées; enfin qu'elle est due rarement à la uppression subite des règles, à une violence extérieure, mais qu'elle est plus réquemment symptomatique d'une carie dentaire, d'une tumeur développée sur le rajet du nerf, ou d'un coryza aigu (étendu au sinus maxillaire), et qui peut ainsi tre cause de la névralgie trifaciale.

Les variétés de cette espèce de névralgie sont aussi nombreuses que les branches rincipales du nerf. C'est ainsi que, suivant la localisation principale de la douleur, i névralgie a été dite sus-orbitaire, sous-orbitaire, maxillaire inférieure, na-ale, temporale. Ces deux dernières sont extrêmement rares. Outre ces variétés e siége, la névralgie faciale présente des formes difiérentes suivant la marche u'elle affecte. La plus remarquable est celle qui survient par accès brusques et apides. M. Trousseau l'a dénommée névralgie épileptiforme, croyant trouver

en elle les allures du vertige ou de l'aura épileptique, sa soudaineté, sa duré de tout sa presque incurabilité. (Clinique médicale, t. II.)

Une question bien importante dans le diagnostic de la névralgie tritaise de celle des complications. Elles sont l'objet de nombreuses erreurs. — L'ophibier dont j'ai déjà parlé, a été dénommée intermittente par les ophthalmologises, se vant M. Notta, sans qu'ils l'aient rapportée à sa véritable origine : la nérroleur fuciale. Comme autres troubles fonctionnels qui persistent après la disparieur accès et qui forment ainsi des complications, on rencontre la surdité, les maroses, la paralysie faciale, les tics ou convulsions habituelles de certains mar de la face, et la paralysie de la troisième paire, complication remarquable sur par M. Marchal (de Calvi). On peut encore voir survenir consécutivement à le vralgie trifaciale, mais dans des cas beaucoup plus rares : le tétanos, l'hyerphie d'une partie du côté affecté de la face ou de ce côté tout entier, par sur congestions répétées dont il a été le siège, et enfin les altérations des chercu peuvent devenir plus gros et plus durs, perdre leur coloration et blanchir (fross. ou même tomber complétement.

La connaissance de ces nombreuses particularités est indispensable au principonnon-seulement pour qu'il les rapporte à leur véritable origine, mais pour qu'iven prévoir l'éventualité.

#### B. NÉVRALGIE CERVICO-OCCIPITALE.

Signalée par P. Bérard, elle siège à la partie postérieure du cou, de la léte même sur l'épaule. La douleur lancinante, qui se joint à la douleur continu presque toujours d'un point situé au-dessous de l'occiput, un peu en dehors de le tèbres cervicales, et va retentir dans les parties supérieures du crâne, que jusque dans l'intérieur du conduit auditif externe.

Les soyers ou points douloureux sont : le point occipital, entre l'apophyer toïde et les vertèbres cervicales; le point cervical superficiel, au lieu d'éme. The des principaux ners du plexus du même nom; le point pariétal, communitéral point pariétal, communitéral point auriculaire sur la conque de l'oreille.

Ce qu'il importe de remarquer, suivant Valleix, c'est que cette névralgie a plique fréquemment de la névralgie trifaciale par l'intermédiaire du point parqui leur est commun et par les anastomoses des nerfs occipital et frontal, de neque la névralgie trifaciale gagne avec la plus grande facilité le nerf occipital.—! ce qui a fait croire à certain observateurs à une prétendue névralgie du nericial qui n'existe pas. Pour éviter l'erreur, il suffit de constater les points occidente pariétal et frontal, et de s'enquérir auprès du malade du trajet des élancement (Valleix).— Le torticolis ne saurait être confondu ordinairement avec la servic dont il est question, cette affection rhumatismale musculaire étant caractères une immobilité complète et l'apparition ou l'exaspération immédiate des de par les mouvements, tandis que la pression détermine une douleur moins vive est étendue.

### C. NÉVRALGIE CERVICO-BRACHIALE.

Les douleurs spontanées siégent principalement à l'épaule et se portent de l'trémité supérieure du membre jusqu'à l'inférieure, en suivant le trajet des servarfois on l'a vue prendre sa source dans le creux axillaire et s'irradier d'est des servardes des servardes des servardes des servardes des servardes de la creux axillaire et s'irradier d'est des servardes de la creux axillaire et s'irradier d'est des servardes de la creux axillaire et s'irradier d'est d'est d'est de la creux axillaire et s'irradier d'est d'est d'est de la creux axillaire et s'irradier d'est d'est de la creux axillaire et s'irradier d'est d

les points douloureux à la pression sont : le point cervical inférieur un peu en lehors des dernières vertèbres cervicales; le point post-claviculaire dans l'angle ormé par la clavicule et l'acromion; le point deltoidien ou circonflexe, à la partie upérieure du deltoide; le point axillaire, dans le creux de l'aisselle; le point épirochléen, à l'endroit où le nerf cubital contourne l'épitrochlée; le point cubito-arpien, vers la jonction du cubitus et du carpe; le point radial à l'endroit où le erf de ce nom contourne l'humérus; le point radio-carpien, vers l'articulation du sdius et du carpe; les points digitaux. La pression des points cubito-carpien et adio-carpien, qui sont le mieux circonscrits, détermine quelquefois une douleur resgrande, et peut provoquer des élancements dans tout le membre. — Comme isions fonctionnelles, on peut rencontrer dans cette névralgie des contractions pasmodiques des muscles pendant les accès de douleur, et une diminution locale de sensibilité entanée.

Une violence extérieure, une brûlure, une piqure et le rhumatisme muscuure des muscles de l'épaule sont des causes particulières qu'il ne faut pas oublier rechercher comme étant celles qui ont été ordinairement constatées.

De la limitation des signes de la névralgie résultent les variétés suivantes : les vralgies dites radiale, cubitale, musculo-cutanée et médiane. Quant aux deux mières variétés, on peut seulement préjuger, d'après les notions anatomiques, les pints douloureux qui les caractérisent, car les auteurs qui les out observées n'ont is recherché les foyers douloureux à la pression. — La névralgie cubitale est la us fréquente des variétés de la névralgie cervico-brachiale; la douleur se fait sentir incipalement au niveau des deux derniers doigts de la main et principalement dans petit doigt, avec engourdissement dans certains cas. -- Dans la névralgie raale, le point douloureux le plus important est le point radial, et, du côté de la ain, c'est le pouce qui est principalement douloureux et engourdi. — Enfin le cteur Gamberini a décrit sous le nom de névralgie brachiale nocturne une sorme cette maladie caractérisée par son siége à la main et à l'avant-bras et par l'aprition nocturne des accès; les douleurs, partant de l'extrémité des doigts et prinpalement des deux derniers, s'étendent jusqu'au voisinage du coude, et peuvent re très-intenses; elles s'exaspèrent par les applications froides, par les mouvements usculaires, qui produisent quelquefois la crépitation des tendons, et enfin, elles sistent au sulfate de quinine (Journ. des conn. méd.-chir., 1848).

#### D. NÉVRALGIE DORSO-INTERCOSTALE.

Cette névralgie, qui est la plus fréquente de toutes, a été nommée névralgie thocique, intercostale, des nerfs spinaux, irritation spinale, etc. Elle peut occur un ou plusieurs des espaces intercostaux et la région épigastrique jusqu'à l'omlic. Elle se montre de préférence dans les sixième, septième et huitième espaces ercostaux, et plutôt du côté gauche que du côté droit. La douleur spontanée ne ésente de particulier que la direction des élancements, qui se portent ordinairement du rachis vers l'épigastre ou la région précordiale, en prenant toujours naisnee dans un des points dont il va être question.

Ces points, dans lesquels se fait sentir anssi la douleur provoquée par la pression, nt, pour chaque nerf intercostal : le point postérieur ou vertébral, un peu en hors de chaque apophyse épineuse, et à peu près vis-à-vis de la sortie du nerf par

le trou de conjugaison; le point latéral, vers la partie moyenne de l'espace intecostal; et le point antérieur, sternal ou épigastrique, un peu en dehors du serue. à droite ou à gauche de la ligne blanche épigastrique, ou entre les cartilages, ren: région précordiale. Je dois insister sur le siège épigastrique du point anténeur de la névralgie des derniers ners intercostaux; sa limitation précise, ne déparer pas le niveau de la lique blanche, est un signe diagnostique qui, recherché pa fréquemment par les praticiens dans le cas de douleur épigastrique, empêcheur erreurs diagnostiques qui ne sont pas très-rares, mais qui ont été bien plus urmunes lorsque la prétendue gastrite dominait la pathologie systématique de l'asais. Quoi qu'il en soit, c'est au niveau de ces points douloureux, tantôt dans l'e tantôt dans l'autre, que les grandes inspirations, les efforts de toux, et queque. les grands mouvements du bras et du tronc, exaspèrent la douleur. — Corsymptômes fonctionnels, Valleix a signalé dans quelques cas des troubles gatra testinaux, et il cite un fait dans lequel des vomissements ont paru être la coquence de la névralgie dorso-intercostale. Je crois les faits de cette espèce no rares qu'on ne pourrait le croirc. J'en ai rencontré un certain nombre. N B. signalé aussi l'anesthésie cutanée comme une coïncidence fréquente de cette ese de névralgie.

Une des questions les plus importantes à résoudre est la détermination du contère idiopathique ou symptomatique de cette névralgie.

Les affections auxquelles on peut rattacher la névralgie dorso-intercostale su matique sont nombreuses. Ce sont : le zona, qui donne lieu à des douleus de intercostales très-rebelles; la congestion pulmonaire, ainsi que je l'ai phore fois constaté (V. p. 214); la bronchite capillaire aigue (Valleix), la gast. (p. 396), et les affections utérines. On a insisté sur la fréquence de cette descause.

Lorsqu'il n'existe pas une des nombreuses affections qui peuvent produir b' vralgie dorso-intercostale symptomatique, on doit rechercher si un temper nerveux, la dýsménorrhée, l'aménorrhée, des coups reçus sur la pointe une autre cause de névralgie idiopathique, ne viennent pas rendre probable a retain le caractère primitif de l'affection névralgique.

On a établi le diagnostic différentiel de cette névralgie avec plusieurs de re douloureuses siégeant à la poitrine, et qui s'en distinguent par l'absence de per éloignés douloureux à la pression et par quelques caractères qui leur sont pres la pleurésie sèche, par le bruit de frottement; la pleurodynie, par l'august de la douleur dans les mouvements respirateurs; la méningite spinale. Et convulsions, la contracture, la douleur plus étendue et exaspérée par la present des apophyses épineuses; le ramollissement de la moelle, par des douleurs des deux côtés et rarement augmentées par la pression des apophyses épineuses; la carie vertébrale, par la douleur vers le rachis que déter la pression antérieure d'une côte qui correspond à la carie.

Mais si l'on peut croire à une simple névralgie dorso-intercostale en présent affections qui précèdent, et lorsqu'on examine superficiellement les malades, bien plus fréquent de voir prendre la névralgie pour une affection viscérale protectes de qui arrive lorsque l'intensité et la fixité de la douleur antérieure abservatement l'attention et font négliger la recherche des autres points douloureur, du l'attention et font négliger la recherche des autres points douloureur, du l'entre de la douleur autre points douloureur, du l'entre de la douleur entre de la dou

constatation lèverait tous les doutes. — J'ai vu une dame qui était traitée depuis plusieurs années pour une affection du foie sans autre signe qu'une donleur habituelle vers le rebord externe des fausses côtes, douleur qui céda, pour ne plus evenir, à la simple application d'un petit vésicatoire morphiné; le point vertébral correspondant était très-évident à la pression. — Un point névralgique fixé au niveau lu cœur, ce qu'il est si fréquent d'observer chez les femmes, a fait souvent croire à me affection de cet organe, surtout lorsqu'il existe en même temps des palpitations reveuses. — Quant à la douleur épigastrique, elle ne saurait plus simuler une astrite comme autrefois, surtout si l'on constate la limitation de la douleur d'un ôté, en dehors de la ligne blanche. On pourrait prendre encore les douleurs épigasriques pour une gastralgie on pour des coliques nerveuses, et même pour l'anine de poitrine, si l'on ne tenait pas compte de cette particularité de la douleur rovoquée par la pression.

Ce siège différent de la douleur spontanée, la seule accusée ordinairement par les salades, dans certains points à l'exclusion des autres, a fait admettre des formes de névralgie dorso-intercostale que l'on a eu le tort sans doute de considérer comme se névralgies particulières, mais dont la distinction n'est pas moins utile au dia-acstic. Telles sont les névralgies dites dorsale, intercostale, mammaire.

Comme complication, on a admis l'herpès zona. Mais il a été considéré nonulement comme effet, mais encore comme cause de cette espèce de névralgie, par . Rayer et M. Notta.

#### E. NÉVRALGIE LOMBO-ABDOMINALE.

Cette névralgie est une des plus importantes à connaître au point de vue du diaostic. Elle représente et elle comprend, en effet, plusieurs états pathologiques
et on avait d'abord méconnu la nature, et que Valleix a eu le mérite de rattacher
leur véritable origine, ainsi qu'on le verra plus loin. L'obscurité qui a régué
bord sur ce point provenait en grande partie de la situation des organes variés
tquels se distribuent des branches des plexus lombaire et sacré, plexus dont les
istomoses sont si nombreuses que l'on s'explique très-bien que les douleurs
ralgiques ne soient pas toujours limitées dans l'un ou dans l'autre.

La douleur spontanée peut s'étendre des lombes à l'hypogastre, mais c'est surt dans ce dernier point, un peu en dehors de la ligne blanche, le plus souvent du é droit, qu'elle se fait sentir, parfois sous forme de coliques, avec sentiment de sion et de chaleur; elle peut s'étendre jusqu'à l'utérus, et être exaspérée par les avements du tronc, les essorts de désécation et parsois par la miction.

es foyers de douleur sont : le point lombaire, que l'on doit chercher, non tre la colonne vertébrale (comme à la région dorsale pour la névralgie dorso-interale), mais immédiatement en dehors du muscle sacro-lombaire, ainsi que Vallavait reconnu dans les derniers temps de sa vie; le point iliaque, un peu ausus du milieu de la crête de l'os des îles; le point liypogastrique, au-dessus de neau inguinal et en dehors de la ligne blanche; le point inguinal, vers le milieu igament de Fallope; le point scrotal ou de la grande lèvre; enfin assez souvent le it utérin, qu'on trouve, par le toucher vaginal, sur un des côtés du col de l'utérus, ette névralgie peut être confondue avec le lombago, le tour de reins, le rhumate des parois de l'abdomen, si l'on ne recherche pas les points douloureux, ne se rencontrent que dans la névralgie, et avec la péritonite. Les douleurs

du cancer de l'utérus, à moins de complication névralgique, n'offrent pas ma plus ces points douloureux caractéristiques.

La névralgie lombo-abdominale est surtout remarquable par les variets peuvent résulter de l'existence ou de l'exagération de la douleur dans telle ou telle branche nerveuse.

La forme ou névralgie utéro-lombaire ou utéro-lombo-abdominale, étadis le Valleix et par M. Malgaigne, est caractérisée par la douleur propagée au ou uters du même côté que les points douloureux extérieurs, ce que démontre le toucher iginal. La leucorrhée (Valleix, Neucourt, Marrotte) et la métrorrhagie (Jolly, Neubiblioth. méd., 1828) ont été constatées comme lésions fonctionnelles de celle revalgie, que, suivant la remarque de Valleix, on a confondue souvent avec des affections utérines d'une tout autre nature.

La névralgie ilio-scrotale n'est que la névralgie lombo-abdominale propage a scrotum, comme elle peut l'être à la grande lèvre. Elle est caractérisée par la congest et la douleur souvent excessivement vive qui occupe, chez l'homme, le testicule, car le simple contact est alors insupportable (testicule douloureux d'Ast. Cooper), cargrande lèvre chez la semme. On a cité comme lésions sonctionnelles en pareils cs. de l'homme : des érections plus fréquentes, des désirs vénériens plus répètés é comme conséquence de cette variété de névralgie, une véritable orchite dit invalgique, et dont un fait remarquable a été communiqué par M. Marrotte à la se ciété des Hôpitaux, en sévrier 1851.

Doit-on faire de la névralgie de la vulve décrite par les auteurs une variété névralgie lombo-abdominale, comme pour la névralgie utérine? c'est ce que pessivalleix. Quoi qu'il en soit, la vulve est le siège des douleurs spontanées analoge celles des autres névralgies, et le simple contact, même très-superficiel dans cette cas, en est extrêmement douloureux. Il peut en résulter que le toucher varient l'introduction d'une canule, et surtout le coît, soient impossibles. Une rougem prononcée de la muqueuse et une exsudation blanchâtre légère surviennent quipe fois (Velpeau). Cette névralgie se montre principalement chez les jeunes ille 18 moment où elles deviennent nubiles, chez les jeunes femmes avant le present couchement, et chez celles qui arrivent à la ménopause. Je l'ai observée pessivement au commencement du travail de l'accouchement; on l'a signalée 18 comme dépendance de diverses altérations de l'utérus et de ses annexes.

On a considéré la névralgie lombo-abdominale comme étant quelques à per de départ de la dysménorrhée.

### F. NÉVRALGIE ANO-VÉSICALE.

Cette névralgie de la vessie et de l'anus a été l'objet d'un article importan : M. Velpeau dans le *Dictionnaire de médecine* en 30 volumes (t. III); elle mériu une attention particulière.

L'anus commence par devenir le siège de douleurs lancinantes, en appureut très-superficielles, revenant assez souvent par accès, d'autres fois continues, nus avec des exacerbations. Parfois l'anus se contracte avec force par moments, et x ma làche bientôt après; dans d'autres cas il s'entr'ouvre au contraire, au point d'ancounte garde-robe involontaire. Si, en même temps, le col de la vesse n'est pas ma vahi dès le début, il ne tarde pas à se prendre, et la plupart des signes rationurité la pierre sont promptement la conséquence de cette invasion: besoin d'unux

pressants, douleurs vives du côté de la prostate; urines le plus souvent limpides, quelquesois glaireuses ou sanguinolentes, s'arrêtant parsois au milieu de l'excrétion pour repartir un instant après; soussirances augmentant par la satigue; cathétérisme ordinairement fort douloureux, causant un sentiment de brûlure remarquable, mais calmant ensuite les douleurs comme par enchantement, dans certains cas.

La maladie étant caractérisée presque uniquement par les douleurs ano-vésicales, il sera facile de la reconnaître aux caractères de ces douleurs, à leur soulagement par le cathétérisme chez certains malades, à la marche de l'affection par accès, à son développement fréquent pendant un état hémorrhoïdal de la fin du rectum (Velpeau), et enfin à l'absence de lésion anatomique grave au niveau ou dans le voisinage de l'anus ou du col de la vessie. Ce ne serait pas sans inattention, et seulement si l'on ignorait l'existence de cette espèce de névralgie, que l'on pourrait, en présence de ces symptômes, croire à l'existence d'une pierre dans la vessie et surtout tailler le malade, comme M. Velpeau l'a cependant vu faire trois fois! De semblables erreurs de diagnostic sont d'autant plus déplorables que l'on doit regarder comme constante la terminaison de cette névralgie par la guérison.

### G. NÉVRALGIE CRURALE.

Le nerf crural est très-rarement affecté isolément de névralgie, tandis qu'il l'est au contraire assez souvent dans les cas de violente sciatique. Les points douloureux sont disséminés et circonscrits dans les lieux où le nerf devient superficiel et envoie des rameaux cutanés, dans l'aine, à la partie interne de la cuisse, du genou, du pied. Comme troubles fonctionnels, on a noté des lésions de la sensibilité et des mouvements (Notta).

#### H. NÉVRALGIE SCIATIQUE.

Cette névralgie, appelée fémoro-poplitée (Chaussier) ou simplement sciatique, est unciennement connue. Mais son étude n'a acquis une précision suffisante que par es travaux plus modernes, et particulièrement par les recherches de Valleix.

La douleur spontanée, continue ou contusive, de la névralgie sciatique est souvent rès-pénible; elle occupe les foyers ou points douloureux d'où partent aussi des élanements plus ou moins fréquents, suivant le trajet du nerf, que le malade indique ui-même

Lorsque la douleur est très-violente, les mouvements et la marche l'exaspèrent, urtout au moment où le pied appuie par terre; parfois cependant la marche est faile et même soulage au bout d'un certain temps. Ordinairement le membre ou seument l'une de ses parties, le pied par exemple, est simplement le siège d'un enourdissement.

Les points douloureux sont : le point lombaire, immédiatement au-dessus du nerum; le point sacro-iliaque, au niveau de l'articulation du même nom, un peu n-devant de l'épine iliaque postérieure et supérieure; le point iliaque, vers le mieu de la crête de l'os des îles; le fessier, au sommet de l'échancrure sciatique; le rochantérien, vers le bord postérieur du grand trochanter; le fémoral supérieur, fémoral moyen et le fémoral inférieur, dans le trajet du nerf le long de la sisse; le poplité; le rotulien, sur le bord externe de la rotule; le péronéa-tibial, ers l'articulation du péroné et du tibia; le péronien, point important au niveau de indroit où le nerf contourne le péroné; le malléolaire, à la partie postérieure et férieure de la malléole externe; le dorsal du pied; et enfin le plantaire externe,

qui est assez rare. Ces différents points se retrouvent ordinairement en assez grand nombre, et plusieurs peuvent être désignés par le malade lui-même; les ples fréquents sont ceux qui siégent vers l'articulation sacro-iliaque, le grand trochanter, la tête du péroné et la malléole.

M. Notta a appelé particulièrement l'attention sur les lésions des mouvements et de la sensibilité, en analy sant les observations publiées et les siennes. Ces lésions fonctionnelles sont loin d'être constantes. Ce sont : les tremblements musculaires que déterminent les accès, les crampes, la faiblesse ou la semi-paralysie du membre (Cotugno), et plus rarement la paralysie complète des extenseurs di pied, dont M. Notta cite un fait, et dont j'ai observé aussi un exemple authentique l'atrophie du membre, due non-seulement à son immobilité, comme le fait remar quer M. Notta, mais encore à une lésion de nutrition liée à celle des mouvements cette atrophie peut être partielle et complète, comme cela existait pour les extenseur dans le cas de paralysie que j'ai observé. Enfin une lésion observée au moment de accès, mais qui est ordinairement persistante ou consécutive, c'est l'anesthésic et tanée, qui n'est pas générale, mais limitée à certaines parties formant des espèce de plaques insensibles.

La marche de la névralgie sciatique présente ceci de particulier, que les releau périodiques et réguliers des accès sont plus rares que dans les autres affections de même genre, quoiqu'elle offre les mêmes exacerbations irrégulières, la même riabilité de durée, et la même fréquence des récidives.

Parmi les éléments étiologiques qui peuvent éclairer le diagnostic, les mieux d montrés sont le décubitus sur la terre humide, les contusions ou les blessures d nerf, les lésions de l'utérus, les tumeurs du bassin (surtout dans les cas de névralz sciatique rebelle), certains kystes de l'ovaire, la grossesse, d'énormes tumen hémorrhoïdales ou même fécales, ainsi que Sandras en a cité un exemp (Union méd., 1851). On voit que la névralgie sciatique peut être simple ou su ptomatique d'affections très-diverses.

Le diagnostic différentiel est d'une grande importance si l'on compare le sign de cette névralgie à ceux de la coxalgie. — La coxalgie, en effet, peut en impos d'autant mieux pour une névralgie sciatique qu'il existe de part et d'autre des pour douloureux à la pression, à la hanche, au genou, derrière la tête du péroné, et d douleurs spontanées que la toux et la marche peuvent transformer en élanceme jusque dans le pied. Mais dans la maladie de l'articulation, la pression du grat trochanter détermine une douleur profonde et violente, aggravée surtout quand vent imprimer au membre des mouvements de flexion et d'extension de la cau (Valleix); bientôt d'ailleurs la fièvre hectique et le dépérissement rendent le di gnostic très-facile. — La paralysie incomplète du membre, qui s'observe dans o taines névralgies sciatiques, ne saurait être confondue avec une autre espèce paralysie, dont elle se distingue par les points douloureux caractéristiques.

Le rhumatisme musculaire siégeant sur le membre pelvien ne saurait être of fondu non plus avec la névralgie qui m'occupe, par les raisons que j'ai données traitant du diagnostic des névralgies en général.

Le siège et l'isolement de la douleur dans une branche ou un filet nerveux du s tique peut donner à la névralgie un caractère particulier, qui en fait une van de la névralgie sciatique, mais non une névralgie distincte. Telle est celle est bornée aux ners plantaires, et qui a été dénommée névralgie plantaire interne

Comme complication de la névralgie sciatique, j'ai vu la paralysie complète des muscles extenseurs du pied, avec atrophie, persister après bien des années chez le maiade dont j'ai parlé plus haut.

#### l. Névralgie générale.

Cette affection, signulée par Valleix en 1847 (Union méd.), et dont l'un de ses élèves a fait le sujet de sa thèse (Leclerc, 1852), n'est pas seulement caractérisée par la multiplicité, sur le même sujet, des névralgies dont il a été précédemment question, mais encore par un ensemble d'autres phénomènes nerveux généraux trèsremarquables.

Cette névralgie générale est très-importante à connaître si l'on veut éviter de la confondre avec des affections cérébrales beaucoup plus graves.

1º Éléments du diagnostic. — Les malades alteints de névralgie générale accusent des douleurs dans plusieurs parties ou dans toutes les parties du corps, et si, comme on doit le faire toutes les fois qu'il existe une douleur quelconque (V. Douleur), on recherche les points névralgiques, on découvre bientôt, partout où il y a souffrance spontanée, les points douloureux signalés comme caractéristiques des névralgies déjà décrites. Ces points douloureux sont plus on moins nombreux, à la tête, sur le tronc, aux membres; ils sont comme mobiles ou erratiques, pouvant disparaître ou se montrer dans un point, du jour au lendemain. Parfois il se joint à ces douleurs caractéristiques une insensibilité ou anesthésie partielte de la peau, qui vient confirmer la nature névralgique des points douloureux.

Mais ce qui donne en même temps à cette affection un cachet à part, ce sont les autres troubles nerveux généraux, qui consistent en un affaiblissement de toutes les fonctions nerveuses de relation. La physionomie présente une expression de légère hébétude, de tristesse, de découragement, et parsois d'anxiété; l'attitude générale exprime l'abattement; l'affaiblissement notable des membres rend la marche lente, vacillante et d'autant plus difficile que les membres sont le siège de tremblements lorsque le malade en contracte les muscles; il ne peut faire de longues courses. Cet affaiblissement et ces tremblements, toujours en rapport, suivant Valleix, avec l'intensité des douleurs, sont plus prononcés aux membres supérieurs qu'aux inférieurs, ce que vous constatez si vous faites étendre horizontalement les membres thoraciques, et en disant au malade de vous serrer la main. Les malades se plaignent surtout d'étourdissements et d'éblouissements qui doivent être rapportés à la maladie; en même temps il y a : une légère torpeur intellectuelle, se manifestant par la lenteur des réponses, qui sont d'ailleurs justes; un affaiblissement de la vue (amaurose) plus ou moins marqué; une obtusion de l'ouie, parsois des bourdonnements d'oreille, et plus rarement l'obtusion du goût ou de l'odorat. Il n'y a rien de particulier du côté des autres organes, ni aucune trace de lièvre.

2º Inductions diagnostiques. — Cet ensemble de symptômes nerveux remarquables qui caractérisent la névralgie générale peut être la source d'erreurs de diagnostic assez nombreuses. Ces symptômes ont, en estet, quelque ressemblance avec ceux de certaines congestions cérébrales chroniques, de la paralysie générale, du delirium tremens, de l'intoxication saturnine, du tremblement mercuriel,

des pertes séminales involontaires, et de la congestion de la moèlle (Leder).

Je ne rappellerai pas les signes qui, dans ces diverses affections, peuvent serur à les faire reconnaître et surtout les faire distinguer de la névralgie générale; l'existence des douleurs et des points douloureux névralgiques associée aux symptômes neven doit lever tous les doutes en pareil cas. Seulement il faut penser à rechercher le points douloureux, ce que doit suggérer, ai-je dit déjà, l'existence seule de la douleur.

Le diagnostic est surtout difficile lorsque la névralgie, qui débute tantôt par le douleurs névralgiques, et tantôt par des troubles nerveux sans douleur, suit cut dernière marche. Cela se conçoit facilement, puisque les accidents nerveux ne set nullement caractéristiques par eux-mêmes. La marche ultérieure de l'affection qui est essentiellement chronique et sujette à des paroxysmes, l'apparition de noveaux symptômes, et la recherche des éléments étiologiques, ne peuvent manque de mettre sur la voie. Parmi les causes plus ou moins caractéristiques, on a constitue habitation humide, basse, mal aérée, une nourriture insuffisante, des histudes d'ivrognerie (eau-de-vie), et entin l'influence des miasmes paludéens. Pe M. Fonssagrives a signalés, le premier, comme cause de névralgie générale, et qu'i a observée chez deux malades (Arch. de méd., 1856).

3º Pronostic. — Il a été favorable dans tous les cas, ce qui justifie l'opinion que Valleix s'était faite de cette maladie.

MÉVRITE. — Depuis que les travaux modernes ont bien fait consaire le névralgies, ce n'est qu'avec une extrême réserve qu'on doit admettre une névralgies, ce n'est qu'avec une extrême réserve qu'on doit admettre une neure spontanée ou idiopathique, en dehors de toute cause traumatique. C'est une mabre d'ailleurs très-rare, et par suite encore peu connue, malgré les publications nicressantes de MM. Martinet, Ch. Dubreuilh (1845), qui a résumé dans son memoriles travaux antérieurs, et Cruveilbier.

1° Éléments du diagnostic. — A des phénomènes fébriles, tels que la frequence du pouls, la chaleur de la peau, les frissons irréguliers, la céphalice les troubles digestifs, se joint une douleur qui est un caractère constant à l'névrite.

Comme douleur spontanée, elle ressemble à celle de la névralgie, et constitue or sentiment de déchirement, d'engourdissement, ou bien des élancements dan le trajet du nerf, même dans des points éloignés de la partie atteinte d'inflammature, de plus cette douleur est souvent continue, mais non toujours; quant à la deux provoquée, elle est constante à la pression, et ordinairement très-marquée. (Les également signalé de l'engourdissement, un sentiment de pesanteur, de cuine de fourmillements dans le membre, une véritable paralysie (Martinet). partiune rougeur de la peau au niveau du nerf, qui forme un cordon sensible et restant au toucher.

2º Inductions diagnostiques. — Parmi les éléments symptomatiques que je nes de rappeler, aucun pris à part n'est caractéristique; mais de l'existence de la fère avec une douleur vive, une rougeur, une dureté du tronc nerveux enflammé. enfin avec une paralysie apparaissant rapidement, mais ordinairement complèté rebelle, dans les régions qui correspondent à ce nerf, résulte un ensemble des ple probants. La marche continue de l'affection, avec des exacerbations variables de douleur, sa durée de quelques jours à plusieurs mois, et surtout la connaissance de

névroses. 599

causes directes qui ont pu produire la névrite, sont autant de données qui confirment ou qui élucident son diagnostic. Parmi les causes, je dois rappeler les contusi ons violentes, les piqures, les déchirures et toutes les plaies des nerfs, l'application d'un cautère (Frère), la contusion du plexus sciatique par la tête du fœtus au moment de l'accouchement.

La confusion de la névrite avec la névralgie, l'artérite, ou la phlébite, n'est guè possible aujourd'hui. — Dans la névralgie, il n'y a pas de sièvre; la douleur, parsois très-vive aussi, n'est pas continue, elle présente des moments de calme et d'exabation marqués, et elle augmente à la pression avec l'extrémité des doigts, puis elle peut disparaître dans un court intervalle; jamais le nerf ne forme un cordon volumineux et douloureux. Ces caractères différentiels entre la névrite et la névralgie sont sans doute bien tranchés en apparence; mais comme ils ne sont pas toujours aussi bien accusés et aussi complets dans l'une et l'autre maladie : que, d'un côté, la fièvre, la continuité de la douleur sur laquelle on a insisté et la tuméfaction inflammatoire du nerf peuvent manquer dans la névrite, et que, d'autre part, dans la névralgie la douleur très-vive peut n'avoir pas d'intermittences tranchées, et s'accompagner aussi d'une paralysie assez prononcée pour paraître complète, il fau t reconnaître que le diagnostic de la névrite est très-embarrassant dans certaines circonstances. — Quant à la confusion de la névrite avec l'artérite ou la phlébite, l'œdème dû à l'oblitération veineuse et la gangrène qui résulte de l'oblitération artérielle, suffisent à eux seuls pour faire éviter l'erreur.

Le siège anatomique de la névrite est le point au niveau duquel on sent le cordon nerveux volumineux et douloureux, mais non toujours le point où la douleur est le plus vive, comme on pourrait le croire en l'absence de ce cordon douloureux, car la douleur peut se faire sentir loin du point enslammé, à l'extrémité du nerf lorsqu'il est enslammé vers son origine, par exemple. — C'est sur cette dernière explication que M. Beau s'est appuyé, pour considérer la douleur sous-mammaire de la pleurésie comme un symptôme de la névrite des ners intercostaux vers leur origine, où ils sont en contact direct avec la plèvre enslammée. Cette névrite symptomatique ne mérite pas une description particulière, la douleur étant le seul symptôme qui lui soit propre. L'explication ingénieuse de M. Beau est d'ailleurs basée sur des recherches eadavériques qui paraissent probantes, mais qui ont néanmoins besoin de confirmation.

3º Pronostic. — La névrite est une affection peu grave. Elle ne le devient que par la coïncidence d'une autre affection complicante. La paralysie consécutive et complète de tout un membre ou d'une de ses parties est surtout à craindre, comme conséquence rebelle de la maladie.

NÉVROSES. — Le cadre des névroses, maladies nerveuses sans lésions appréciables sur le cadavre, est bien délimité depuis les recherches anatomo-pathologiques modernes; et cependant ce cadre ne saurait être considéré que comme provisoire, des causes organiques, encore cachées, pouvant être dévoilées par de nouveaux progrès scientifiques.

Dans l'état actuel de la science, j'admets avec Valleix, comme présérable à la pratique du diagnostic, la classification suivante de ces maladies d'après leurs symptômes dominants:

1º Les névroses de l'intelligence, des facultés morales et affectives, et du sens

de reproduction, qui comprennent : la folie, l'idiotie, l'hypochondrie, la culepsie, la nostalgie, l'anaphrodisie, le satyriasis, le priapisme et la nymphomanie;

2° Les névroses de la sensibilité : céphalalgie nerveuse ou céphalée, migraine. névralgies, anesthésies et hyperesthésies;

3º Les névroses du mouvement, comprenant toutes les paralysies sans léma anatomiques, et les affections convulsives, telles que le tremblement nerveu, le chorée, l'épilepsie, l'hystérie, l'éclampsie, le tétanos, l'hydrophobie non rabique, les contractures et les convulsions;

4° Les névroses de la vie organique, ou mixtes, qui comprennent les viscirigies, certains troubles fonctionnels viscéraux, les spasmes, le mutisme acidatel, le hoquet, le mal de mer, le vertige nerveux, et l'état nerveux promment dit.

Je ne fais que grouper ces différentes névroses, dont il a été question dans œ ouvrage dans autant d'articles séparés. Leurs symptômes, à part les douleus en vralgiques ou viscéralgiques), sont le plus souvent des phénomènes sontiones anomaux, comme je l'ai rappelé au mot nerveux (appareil).

NEZ. - V. NASALES (Régions), p. 578.

NOMA. — V. GANGRÈNES (p. 391).

NOSTALGIE. — Lorsque l'on constate de la tristesse et du dépérissement de sujets éloignés forcément de leur pays et que cet éloignement peut réceter, il faut penser à l'existence de la nostalgie. Elle se rencontre assez fréquement chez les jeunes militaires. Caractérisée d'abord par une simple tristess que le sujet cherche parfois à dissimuler, il survient bientôt de la langueur, de l'absument, du découragement, des troubles digestifs, des palpitations, de l'affaire sement intellectuel, et un dépérissement plus ou moins rapide, qui peut se terminer par le marasme et par la mort, si le malade n'a pas l'espoir de returne dans son pays. Parfois il y a tendance au suicide.

La nostalgie peut être méconnue lorsque le malade dissimule d'abord œ qu'r ressent. Mais dès que l'on soupçonne l'affection, il est facile de provoquer des ren et de constater l'existence de cette névrose, surtout si l'on ne trouve dans le se ganes aucun signe de lésion grave pouvant expliquer le dépérissement du sopt. Le retour à la santé sous l'influence de l'espoir qu'on donne au malade peut va justifier le diagnostic.

La simulation, assez fréquemment observée dans les régiments, se resenant à ce signe précieux, qui a été signalé, que le vrai nostalgique cherche à simuler ou à cacher son chagrin, tandis que l'imposteur l'accuse à tout propos: l'exagère.

NYCTALOPIE. — V. Héméralopie, p. 426.

NYMPHOMANIE. — Le désir immodéré du coît qui, chez la semme, re sulte d'un trouble cérébral analogue au satyriasis chez l'homme, et qui est rommé nymphomanie, est une véritable manifestation de la folie, dans laquelet semme, perdant tonte pudeur, provoque tous les hommes, et dans ce but se li publiquement à la masturbation. Cette aberration intellectuelle peut exister selle Parsois il se manifeste de la sureur ou d'autres troubles cérébraux. — Ou admet pe la nymphomanie est quelquesois entretenue par un développement exagéré du cir

toris, et, suivant les auteurs, par une affection dartreuse, par des oxyures, une cystite, etc.; mais il faudrait distinguer, chez la femme, la nymphomanie véritable ayant son point de départ dans l'encéphale, de cette excitation rebelle des organes génitaux qui résulte d'une irritation ou lésion toute locale, de même que, chez l'homme, on distingue le satyriasis du simple priapisme.

OBÉSITÉ. — Il résulte de l'obésité exagérée ou polysarcie, tantôt des accilents locaux extérieurs qui proviennent du contact prolongé réciproque ou du frottement des surfaces cutanées ou muqueuses, comme l'érythème particulier qui a reçu le
nom d'intertrigo, comme l'herpès de la vulve, et tantôt des troubles plus graves caactérisés principalement par la gêne mécanique des mouvements des organes. Cette
gène est surtout sensible au niveau des organes de la locomotion, de la circulation et
le la respiration. Mais, selon M. Quain (Méd.-chir. transact., 1850), des troubles
ardiaques graves peuvent résulter, non-seulement de l'infiltration graisseuse du
xeur, mais encore de la dégénérescence adipeuse des fibres musculaires de cet orjane. V. Transformation graisseuse.

OBLITÉRATIONS. — Les conduits excréteurs des organes creux, ou les reganes qui ont une forme canaliculée, sont susceptibles d'oblitération pathologique ar compression extérieure ou par obturation de leur vide intérieur. Les symptômes le ces oblitérations varient suivant les organes. Le seul fait le plus général à rapeler est l'arrêt et l'accumulation, en amont de l'obstacle oblitérant, des liquides ou les matières qui circulent habituellement dans ces organes. Cette accumulation, qui st souvent la manifestation clinique la plus apparente de l'oblitération, a dû être raminée à part (V. Rétentions). De plus, j'ai traité ci-après des oblitérations ou lutôt des occlusions intestinales; je n'ai donc à m'occuper dans cet article que les oblitérations des vaisseaux, qui méritent par leur importance un examen partiulier.

#### Oblitérations vasculaires.

Elles doivent être examinées dans les artères ou dans les veines, pour qu'on en aisisse plus facilement les signes distinctifs. Pour plus de clarté, je m'occuperai des blitérations complètes, en indiquant les différences souvent légères que présentent es simples rétrécissements vasculaires, qui ne sont que des oblitérations incomplètes. La lésion qui interrompt le cours du sang dans les vaisseaux consiste tantôt en une ompression qui en accole plus on moins les parois, et tantôt en une obturation

ésultant d'une altération organique ou d'une congulation sanguine.

Ces oblitérations vasculaires sont en général très-graves. Mais la gravité immélate en est variable suivant la lenteur ou la rapidité avec laquelle s'opère l'oblitéation. Dans le cas de lenteur, en effet, la circulation veineuse collatérale a le temps le prendre graduellement un développement qui remédie en partie aux inconvéuents de l'oblitération du tronc veineux principal, et elle facilite le retour du sang ers le cœur. Il peut arriver même que les effets de l'oblitération soient complétenent contre-balancés par la circulation collatérale; mais ce sont là des faits excepionnels. Si l'oblitération est rapide au contraire, comme dans les cas de coagulation anguine dans les vaisseaux, on voit survenir les accidents les plus graves. Le prole départ ou l'origine de l'oblitération vasculaire. A. — OBLITÉRATIONS ARTÉRIELLES.

a. — Tronc aortique. — On doit à M. Barth, sur les oblitérations de l'ane. d'importantes recherches (*Thèse*, 1837; *Presse médicale*, 1837, t. l.) ausquée la plupart des auteurs ont emprunté leurs descriptions.

Quoique les lésions de ce genre n'aient encore pu être reconnues pendant à vi. on doit chercher à en formuler le diagnostic, d'après les faits observés. Cela et repossible si l'oblitération occupe les parties supérieures de l'aorte, où elle coincisouvent avec un anévrysme de cette artère ou avec une affection du cœur; mast difficulté paraît moins grande si l'oblitération occupe l'aorte ventrale.

Parmi les signes observés dans ce dernier cas, il en est de peu probants, come une douleur vers la partie où siége l'oblitération, un engourdissement des des membres inférieurs, rendant la progression difficile, des fourmillements, de des cements. Mais s'il s'y joignait un sentiment de froid dans les mêmes parte quelque fois des taches rouges livides, indices de gangrène commençante, us exagération des battements et un volume plus considérable des artères sinés a amont de l'obstacle, avec faiblesse extrême et diminution de calibre de celle tuées au-dessous, et enfin atrophie des parties qui leur correspondent, ou der admettre l'existence de l'oblitération de l'aorte ventrale, indépendamment e autres symptômes secondaires qui pourraient se rencontrer. Je dois ajoute pa dans les cas de simple rétrécissement, il peut aussi exister à l'auscultation un pre de souffle ou de râpe localisé au niveau de la lésion. Enfin M. W. Gull (Guysher rep., 1857) a vu la paraplégie être la conséquence de cette oblitération.

b. — Artères secondaires. — L'oblitération du tronc coeliaque ou de l'ater mésentérique supérieure n'a pu être constatée pendant la vie. L'oblitération pu l'être au contraire au niveau des artères des membres, lorsqu'elle résulte d'une ce gulation sanguine due à une artérielle, attribuée auparavant à l'artérielle. Cette demic cause de l'oblitération artérielle, attribuée auparavant à l'artérite hors du ce compression mécanique, a diminué l'importance du rôle attribué à l'infantation, qu'on n'est plus tenté d'admettre que dans les cas où cette inflammant procède des tissus environnant l'artère.

Quoi qu'il en soit, on reconnaît rarement l'oblitération aux signes locises niveau même de l'artère, tels que la douleur, qui y est très-variable, la duret vaisseau, son augmentation de volume, et l'anéantissement des pulsares quoique ce dernier signe ait cependant plus de valeur que les précédents. Lus replutôt par les symptômes qui apparaissent dans les parties auxquelles se distribiliartère, dans un membre tout entier ou ses extrémités, que l'on diagnostique quairement l'oblitération, et notamment par la gangrène qui est dite momingue raison de la coloration noire et du desséchement du membre. Cette gangrène précédée ou accompagnée de picotements, d'engourdissements, de tiruillement et de douleurs très-aigués des parties où se produit également une sensatur à froid.

Si toutes les oblitérations artérielles localisées ne sont pas dues à l'artirit toutes les gangrènes spontanées partielles ne doivent pas non plus être attribuie l'oblitération artérielle, comme je l'ai rappelé ailleurs (V. Gangagnes). On der donc, pour établir le diagnostic, arriver à déterminer l'espèce de gangrène à laquest on peut avoir affaire.

c. — Oblitération de l'artère pulmonaire. — On doit à M. C. Baron un travail intéressant sur ce sujet (Arch. de méd.; 1838, t. II). Dans le petit nombre de faits qu'il a pu réunir, l'invasion avait eu lieu dans le cours ou dans la convalescence l'une autre maladie. Les symptômes furent: dyspnée subite intense, oppression, calpitations violentes, syncope; faiblesse, petitesse, ou absence du pouls, cedème; spect vultueux de la face, plaques violacées sur les extrémités, sans que (particu-arité remarquable) la percussion ou l'auscultation indiquassent une affection trave des organes de la respiration ou de la circulation. Dans d'autres cas, il y a nort subite ou très-rapide; il faudrait la craindre dans la phlegmatia alba dolens par suite d'enbolie) suivant un assez grand nombre d'auteurs, et comme lM. Charcot et Ball en ont récemment rapporté un exemple. M. Louis a signalé lepuis longtemps le rétrécissement de l'artère pulmonaire comme cause principale le la dyspnée extrême éprouvée par les malades qui présentent une communication norbide des cavités droites et gauches du cœur (Mém. anat.-pathol.).

### B. — OBLITÉRATIONS DES VEINES.

La plupart de ces oblitérations sont produites par des tumeurs qui les compriment u qui les détruisent en s'incorporant leurs tissus altérés, ou bien par des congulaons sanguines sur la production desquelles la phlébite n'a pas, comme on le penait d'abord, une influence exclusive. D'un autre côté on fait peut-être jouer aujourhui à l'embolie veineuse un rôle trop exclusif.

Ainsi que M. Bouilland l'a démontré le premier; ces oblitérations veineuses ont our symptôme principal l'ædème, avec ou sans marbrures violacées dans les parties ù les ramifications de la veine obturée ont leur origine. C'est donc l'œdème qui st en pareil cas le point de départ du diagnostic. Mais il existe des oblitérations ui produisent d'autres symptômes en raison des organes qui sont en rapport avec ertaines veines. Telles sont les oblitérations de la veine porte (dont il sera queson à l'article phlébits), celle de la veine sous-clavière gauche observée par l. J. Worms dans un cas d'inflammation du canal thoracique, et qui s'accompana d'une distension des veines du membre supérieur gauche; telle est enfin oblitération de la veine cave supérieure, dont il va être question.

Oblitération de la veine cave supérieure. — Cette affection était déjà connue diagnostiquée assez facilement, sans avoir été suffisamment étudiée, lorsque . Oulmont, dans un intéressant travail (Mém. de la Soc. d'obs., t. III), en a réuni le vingtaine de saits, dans lesquels l'uniformité presque complète des symptômes t venue donner aux signes de l'affection une précision plus grande.

Ces symptômes sont les suivants: œdème de la face étendu à la partie supéeure du tronc et aux bras, et s'arrêtant à la hauteur de la région ombilicale; inte cyanosée de ces mêmes parties, ainsi que des muqueuses buccale et oculaire; ilutation des veines de la face, du cou, de la poitrine, des membres supérieurs et ielquefois de l'abdomen; tendance considérable aux congestions et aux hémorlagies dans la partie supérieure du corps; épanchements séreux dans les cavités eurales et péricardique. A ces signes se joignent ordinairement ceux d'une tueur habituellement anévrysmale ou cancéreuse (V. Tuneurs intra-thoraciques et névrismes, p. 65).

La limitation des symptômes qui occupent la moitié supérieure du corps aidera issamment au diagnostic. Toutefois l'absence de certains de ces symptômes pourra

donner quelque embarras au praticien, qui devra se baser sur l'ensemble des donées diagnostiques. J'ai observé un cas, rapporté dans le mémoire de M. Oulmes, et dans lequel, l'œdème faisant défaut (sons doute par suite du rétablissement pansi de la circulation veineuse par des voies collatérales), la cyanose aurait pu être pas pour un symptôme de maladie des gros vaisseaux ou du cœur; mais la matité des due hors de la région précordiale sans signes d'anévrysme aortique dut faire pase à une tumeur intra-thoracique d'une autre nature, ce que justifia l'autopsie.—Li cyanose a aussi fait défaut dans des cas exceptionnels. L'œdème pourrait alors lan penser à une maladie de Brigth si l'oblitération était récente, si les veines n'était pas dilatées, et si enfin il existait de l'albumine dans les urines; mais l'œdème en rattaché à sa véritable cause, l'oblitération de la veine cave supérieure, si le membres inférieurs ne sont pas œdématiés et si l'on trouve dans la poitrine les adices d'un anévrysme aortique ou d'une tumeur d'une autre nature.

Enfin il est une affection de la veine cave supérieure qui s'accompagne de toles signes de son oblitération, sans que celle-ci soit réelle, et qui peut d'autant ple
en imposer pour cette lésion, qu'il existe en même temps une tumeur anévirsant
de l'aorte; je veux parler de l'anévrysme variqueux de l'aorte et de la veine es
supérieure. Toutefois si l'on tient compte de l'invasion subite de cette deraire fection, des progrès plus rapides de l'edème et des autres symptômes, et sans
du bruit anomal continu avec redoublement que l'auscultation peut faire conste
au niveau de la lésion variqueuse (V. p. 69) il sera possible de déterminer la cas
des symptômes observés.

L'oblitération étant constatée, il s'agit ensuite de préciser la lésion qui la produ On la cherchera dans l'existence d'un anévrysme de la crosse de l'aorte on des tumeur intra-thoracique agissant par compression ou par absorption et destruct de la veine (tumeur encéphaloïde); plus rarement on aura affaire à une cospition sanguine. — La première dissiculté du diagnostic, sauf dans certains casda vrysme, est de déterminer l'existence d'une tumeur et surtout sa nature d'îl-MEURS). Comment, par exemple, reconnaître l'existence de ganglions tuberales. volumineux, comprimant la veine cave supérieure et produisant son oblissée. Evidemment ce ne peut être que par voie d'exclusion, en même temps qu'il enter des signes évidents de tubercules. C'est sans doute dans des faits analogue ? MM. Barthez et Rilliet out rattaché l'œdème de la face, comme signe, à la tube culisation des ganglions bronchiques chez les enfants. — Une dernière que le plus épineuse encore se présente : la phiébite peut-elle occuper la veine care axrieure, et être rangée au nombre des lésions qui entrainent son oblitérate M. Oulmout la signale comme cause, en rappelant qu'elle fut méconnue pendare vie, dans un cas où une matité sous-sternale due à un amas adipeux avail s' croire à un anévrysme aortique. On voit qu'il peut se présenter des conduc. inattendues qui rendent, dans certains cas exceptionnels, le diagnostic impossible

**OBSTRUCTION INTESTINALE.** — V. OCCLUSIONS.

OCCIPITALE (Région). — V. Tête.

observateurs de comprendre sous le nom d'iléus tous les obstacles au cours de se tières intestinales, et cela avec raison, puisqu'ils ne distinguaient pas suffisament les diverses conditions pathologiques de l'obstacle, ou doit cependant reconsité.

qu'ils plaçaient la question à un point de vue essentiellement pratique. En présence du malade, en effet, que constate t-on d'abord? qu'il y a un obstacle an cours des matières intestinales. Que s'agit-il ensuite de déterminer? la cause de cet obstacle. Au point de vue du diagnostic, on doit donc prendre le même point de départ que les anciens. Seulement, grâce à l'anatomie pathologique, nous pouvons remonter des symptômes à la détermination de la lésion dans un assez grand nombre de cas, ce qu'ils ne pouvaient faire. Il arrive sans doute trop fréquemment encore que ce diagnostic anatomique est incertain; mais au moins on connaît les causes de cette incertitude, et c'est toujours un progrès qui en prépare un plus complet.

Dans un Mémoire couronné par l'Académie de médecine, M. Duchaussoy (Anatomie pathologique des étranglements internes, 1860) a résumé l'état de la science. On doit aussi à M. Besnier un intéressant mémoire, mais moins complet, ne comprenant pas les occlusions par le contenu de l'intestin.

1º Éléments du diagnostic. — Les symptômes de l'occlusion intestinale, envisagés d'une manière générale, et dans les cas les plus graves, sont les suivants : douleur ordinairement vive, souvent subite, dans les intestins; distension de l'abdomen, météorisme, vive anxièté, hoquet, nausées, vomissements bilieux d'abord, puis formés de matières fécales; selles rares ou nulles. Si les accidents persistent, la face s'altère et devient très-anxieuse, les yeux sont ensoncés dans les orbites, le pouls s'amoindrit jusqu'à devenir insensible, un refroidissement graduel survient en même temps, et la mort termine ces accidents, dont la durée est variable, mais le plus souvent courte, et qui sont parsois irrégulièrement intermittents lorsqu'ils se dissipent, jusqu'à ce qu'une dernière attaque plus grave emporte le malade. — Indépendamment de ces symptômes, l'exploration du ventre sournit des signes importants que je rappellerai plus loin avec d'autres données diagnostiques qui complètent celles qui précèdent.

2º Inductions diagnostiques. — L'ensemble de symptômes que je viens d'exposer représente les cas extrêmes, et il ne faut pas perdre de vue que ces symptômes peuvent offrir, sous le rapport de l'intensité on du nombre, des variations embarrassantes pour le praticien, appelé d'abord à décider s'il y a ou non occlusion de l'intestiu.

Toutesois, parmi ces symptômes, il en est trois dont la réunion est caractéristique; ce sont les douleurs de ventre, son ballonnement ou météorisme, et les vomissements de matières gastro-intestinales. Dans certains cas, il s'y joint une tumeur abdominale qui a aussi son importance. Isolé, chacun de ces phénomènes n'a plus la même signification. Les vomissements contenant des matières sécales sont d'une très-grande valeur comme signe d'occlusion intestinale; mais ces vomissements ne sont pas pathognomoniques, car ils peuvent résulter d'une communication anomale du gros intestin avec une des parties supérieures du tube digestif, par suite d'une assection ulcéreuse ou cancéreuse, comme on en a vn des exemples. D'ailleurs les vomissements stercoraux peuvent manquer, et les matières être simplement bilieuses dans des étranglements complets, ainsi que M. Rokitanski et d'autres observateurs l'ont constaté. Ce n'est donc que dans de certaines limites, et en faisant la part des saits exceptionnels, que le vomissement des matières sécales sera un symptôme caractéristique.

L'invasion plus ou moins subite des accidents, leur marche rapide, leur durée

ordinairement courte (d'un ou de plusieurs jours, et au plus de deux accames taviron, sauf dans des cas exceptionnels), leurs antécédents, leur cause occasionnels apparente, sont d'autres données précieuses de diagnostic. Mais je les rappellera mieux à leur place en traitant la question de la condition anatomique et du table de l'occlusion de l'intestin, que l'on doit chercher à déterminer dès que l'ou perse que l'occlusion a lieu. Nous trouvons à cet égard dans le travail de M. Besnier de analyse intéressante des faits connus que je vais mettre à profit, mais en compleus la question.

A. — Condition organique de l'occlusion. — La détermination de la conduc anatomique de l'occlusion intestinale est une question très-complexe. Pour k posver, il suffit de rappeler les dissérentes lésions qui déterminent les accidents abevés, et qui peuvent se trouver, comme l'a fait remarquer M. Maisonneuve : l'a dehors de l'intestin; 2° au niveau de l'intestin lui-même; 3° dans son une rieur. — Aux premières conditions se rapportent les étranglements propres dits, et qui sont produits : tantôt par des brides cellulo-fibreuses ou résultant du hérences de l'appendice vermiculaire ou d'un diverticule de l'intestin, sus kquelles s'engage une anse intestinale; tantôt par des ouvertures accidentello : mésentère, de l'épiploon, du diaphragme, par l'hiatus de Winslow, par où per " et s'étrangle l'intestin; tantôt enfin par des tumeurs ou des organes très-anguair de volume, comme la rate, qui étreignent ou compriment l'intestin. -- Les codine organiques qui occupent l'intestin lui-même sont : l'impersoration congénité : l'anus, l'absence du rectum chez le nouveau-né, des tumeurs qui ont enali: tissu de l'intestin au point d'en oblitérer presque entièrement la capacité, de l' trécissements ou des brides cicatricielles d'ulcérations internes, qui ont couler blement diminué son calibre; des simples torsions de l'intestin sur lui-mème: flexions forcées d'une anse intestinale maintenue adhérente dans la profonden : bassin (Cossy, Mem. de la Soc. d'observ., t. III); des invaginations. - [12] l'occlusion provenant du contenu de l'intestin est le résultat d'une accumulate à matières fécales ou de corps étrangers non susceptibles d'assimilation, de P des noyaux ou des pepins de fruits, des concrétions intestinales, et même de jeutons de lombrics (Union méd., 1856).

Cette multiplicité de causes organiques qu'il faut connaître, oblige d'autant pla à procéder avec méthode pour arriver à la détermination cherchée que, trop sa vent, l'investigation la plus minutieuse ne permet d'obtenir que des probabilités sont moins les signes généraux de l'occlusion qu'il faut utiliser, que les douce relatives à l'état du ventre, au début, aux antécédents, en un mot à l'ensemble particularités symptomatiques de l'affection.

Théoriquement, on a cherché à distinguer l'expression symptomatique des distinguer l'expression symptomatique des distinguer les occlusions intestinales, en se basant sur le plus ou le moins de fréquence symptômes suivant les espèces. Mais au lit du malade, les seules différences this sont les particularités cliniques propres à des catégories de lésions, sinon à de pèces. Ainsi envisagées, les occlusions à déterminer anatomiquement doivent, à mu avis, former quatre groupes, parmi lesquels on cherchera à quelle espèce on pes avoir affaire. Ces groupes sont :

Les obstructions; Les invaginations; Les rétrécissements; Les étranglements;

a. — Obstructions. — Fréquemment liées aux rétrécissements intestinaux dont il sera parlé plus loin, les obstructions comprennent tous les obstacles produits par le contenu de l'intestin, et qui déterminent depuis le simple embarras intestinal jusqu'à l'engouement ou l'occlusion la plus complète. C'est dire que l'on peut rencontrer ici tous les degrés possibles d'intensité des phénomènes.

Si, comme antécédent, il existe une constipation habituelle depuis un temps plus ou moins long, si l'haleine est fétide, si, en palpant la région du cœcum ou de l'S liaque du côlon, on y découvre une tumeur inégale et bosselée, due à un amas de chales (dont les saillies sont parfois visibles à l'extérieur), tumeur qui a pour caractère important d'être modifiée dans sa forme par la palpation; si enfin cette tumeur cède à l'emploi d'un purgatif énergique, qui la fait disparaître avec les outres accidents du jour au lendemain, il est évident qu'il s'agit d'une occlusion par accumulation de matières fécales.

Le diagnostic de l'obstruction produite par d'autres corps que les matières féales est beaucoup plus difficile, parce que d'abord il n'est pas toujours possible de reconnaître la présence dans l'intestin d'un corps étranger ou d'une entérolithe V. Calculs), lorsqu'ils ne forment pas une tumeur appréciable à l'exploration abdoninale ou rectale, et parce que, même lorsque la tumeur existe, il est le plus souvent mpossible de constater sa nature. Cependant la présence d'un calcul intestinal dans e rectum, au voisinage de l'anus, peut expliquer les accidents d'occlusion et en dénoutrer la nature dans des cas exceptionnels. L'accumulation des noyaux de cerises rers le cœcum, ainsi qu'on l'a observé, ne pourrait-elle pas donner lieu à la sensaion et au bruit de collision?

b. — Invaginations. — L'occlusion intestinale due à cette cause a pour signes articuliers : d'abord une tumeur limitée ou étendue, donnant un son mat à la rcussion, sans dureté squirrheuse, plutôt molle, ordinairement sans inégalités, parois mobile, et dont la rénitence contraste beaucoup, dans certains cas, avec le vide qu'a produit, dans une autre partie du ventre, l'intestin invaginé en quittant ette région. De plus, le toucher rectal sent quelquesois l'anse invaginée faisant iaillie dans le rectum, et donnant lieu à des excrétions sanguinolentes, dont la vincidence avec les signes de l'occlusion intestinale est considérée comme pathomomonique chez les jeunes enfants par M. Rilliet. Enfin plus rarement l'intestin nvaginé peut se détacher, et être expulsé par le rectum. Cette expulsion est pré-'édée ordinairement de selles sanieuses, sanglantes, suivie toujours d'une hémorhagie intestinale, et parsois plus tard, après la guérison, de tiraillements dououreux empêchant le redressement du tronc (Gaultier de Claubry). Le rejet par anus de l'intestin invaginé donne la certitude de l'existence de l'invagination, qui eut se compliquer alors de péritonite mortelle si des adhérences protectrices ne maintiennent pas la continuité de l'intestin. On n'oubliera pas non plus que les vomissements sont uniquement bilieux dans certains cas d'invagination, que les selles peuvent ne pas être interrompues, donner lieu à des épreintes (Buet, Arch. de méd., 1832, t. XXVIII, et Mémoire de Duchaussoy), et simuler une dyssenterie. Dans la majorité des cas, il y a des alternatives de constipation et de diarrhée.

Chez les enfants, l'invagination est le mode le plus commun de l'occlusion intesti-

nale, qui reconnaît d'ailleurs chez eux des causes analogues à celles que l'ou obenchez les adultes. — Dans la première enfance, M. Rilliet, qui a fait un excllet
travail sur l'invagination des enfants (Gaz. des hôpit., 1852), signale les somme
ments bilieux incessants et des petites selles muqueuses striées de sang ou une ri
ritable entérorrhagie, sans autres signes abdominaux, comme des symptèmes et
quelque sorte pathognomoniques, auxquels se joignent l'altération de la face, de l'aiblesse, de la fièvre, de l'anxiété, des cris, et plus rarement de l'assoupissement de
l'éclampsie. « Dans la seconde enfance, les vomissements sont souvent secoraux, le ballonnement du ventre est plus marqué, la tumeur rare, la contiption habituelle; les douleurs abdominales sont vives, la fièvre est intense. L'a
parence de la maladie est péritonéale. » Ces différentes données ont une grazimportance pour lè diagnostic, surtout l'entérorrhagie, qui a donné plusieur à
lieu à des erreurs de diagnostic dans des circonstances où elle était presque k x
symptôme.

Ajoutons que l'invagination est un phénomène temporaire qui se produit quemment, chez les enfants, sans aucun trouble dans la santé, comme l'out dénoramaintes autopsies, et que, dans l'invagination maladie, c'est presque toojous et gros intestin qui en est le siége dans l'enfance; qu'on l'observe principalement du le cours de la première année, et que c'est une maladie ordinairement primiet due, dans certains cas, à une cause accidentelle: à un coup sur le ventre, à secousses imprimées aux enfants en les soulevant.

Malgré l'importance des signes plus ou moins caractéristiques que je viens grouper, il se présente malheureusement des faits assez fréquents dans lesques phénomènes les plus probants de l'invagination sont incomplets ou masque pa d'autres, ce qui rend le diagnostic fort indécis.

c. — Rétrécissements. — Je range ici les lésions intestinules qui ont pse conséquence la diminution plus ou moins considérable du calibre de l'intestin. Il te saurait y avoir de doutes sur cette cause de l'occlusion lorsque le toucher retal directement constater une tumeur cancéreuse ou syphilitique occupant les pares de l'intestin, ou, chez le nouveau-né, une oblitération complète ou incomplèt de rectum. En l'absence de cette constatation directe, on ne pourra que soupeaux par les antécédents, l'existence d'un rétrécissement, soit par une tumeur aux reuse de l'intestin, soit par des brides cicatricielles de sa muqueuse (l'. Retaux cussements). Il a précédemment existé alors des douleurs passagères, de la desprédes alternatives de constipation et de diarrhée. Une autre particularité très une noter dans cet ordre de causes d'occlusion intestinale, c'est que l'obstruction corale (quand le rétrécissement n'est pas encore très-prononcé) vient d'abord es ner licu à des accidents temporaires qui cèdent à un purgatif énergique, avant que les accidents ne deviennent plus tard définitivement mortels.

On a observé des faits impossibles à diagnostiquer en tant que rétrécissement dans lesquels les antécédents ne révélaient en apparence qu'une constipation no dérée, sans les alternatives de diarrhée qui caractérisent les rétrécissements internaux. J'en ai vu récemment à l'hôpital Lariboisière un exemple bien remarque chez une femme qui succomba à une occlusion due à un rétrécissement contrable de la fin de l'S iliaque, sur plusieurs centimètres de longueur, sans ciralization anatomique apparente.

d. — Etranglements. — Je rapporte aux étranglements toutes les conditions dans lesquelles une portion de l'intestin, ordinairement saine, éprouve une compression forcée qui y suspend complétement le cours des matières. C'est ce qui a lieu pour la compression du tube digestif par une tumeur voisine de l'intestin, par la torsion de l'intestin sur lui-même, par sa flexion forcée, ou par le fait de la hernie intra-abdominale d'une anse d'intestin sous des brides ou à travers des ouvertures accidentelles.

L'occlusion par compression d'une tumeur est la plus facile à reconnaître si la tumeur est appréciable à l'exploration, comme on l'a vu pour la rate très-augmentée de volume ou pour une tumeur que le toucher digital peut constater dans le voisinage du rectum. L'occlusion par torsion de l'intestin ou par le fait d'une hernie sous des brides péritonéales, sous des appendices adhérents, ou par des ouvertures du mésentère ou de l'épiploon, etc., ont pour caractère commun, a-t-on dit, l'absence de toute tumeur abdominale. Mais pour que ce signe négatif ait une valeur suffisante, il faudrait qu'une tumeur appréciable existât dans tous les autres faits; or, il n'en est pas ainsi. Il suffit de rappeler d'ailleurs qu'un météorisme prononcé empèche souvent de pratiquer suffisamment la palpation de l'abdomen pour y reconnaître une tumeur quelconque.

L'existence de phlegmasies péritonéales comme antécédents, selon M. Besnier, l'invasion subite au milieu de la santé la plus parfaite, l'intensité et la rapidité des accidents 'de l'occlusion, caractériseraient plus particulièrement les étranglements proprement dits. — L'absence d'antécédent de péritonite avec la même rapidité très-grande des accidents, devrait faire penser à un étranglement par l'appendice lu cœcum ou par un diverticule adhérent, si en même temps la douleur était aparue vers la région iliaque droite. — S'il n'existait de même aucun indice de phlegnasie péritonéale antérieure, ni signe d'invagination ou de rétrécissement, on pourbit soupçonner un étranglement par torsion, si en même temps on constatut le iége de la lésion au gros intestin. — Enfin la pénétration de l'intestin à travers une erforation du diaphragme serait précédée de troubles abdominaux et thoraciques ombinés, existant parfois depuis la naissance ou survenus à la suite de contusion u thorax ou de plaie de l'abdomen; il y aurait : douleur dans l'Inypochoudre, le lus souvent à gauche; dilatation de l'un des côtés du thorax; phénomènes d'ausultation et de percussion; déviation du cœur, etc.

B. — Siège de l'occlusion. — La forme du ventre, le degré de météorisme, la alure et la quantité des vomissements, la quantité d'urine excrétée, la quantité de quide que l'on peut saire pénétrer dans le gros intestin : tels sont les éléments dianostiques qui peuvent saire arriver à reconnaître sur quel point du tube digestifuste l'étranglement (Besnier); mais ils sont loin d'avoir une égale valeur.

Lorsque l'obstacle au cours des matières a son siège sur l'intestin grêle, les voissements, stercoraux ou non, sont ordinairement précoces; le météorisme se reconserit aux environs de l'ombilie, surtout dans les premiers temps, et le gros testin pourrait quelquesois recevoir sans dissicultés par le rectum, chez l'adulte, sux litres environ de liquide (Besnier). Suivant M. Bucquoy, qui a publié d'intéssantes recherches sur les invaginations morbides de l'intestin grêle (Recueil la Soc. d'observ., t. I, p. 181), l'absence de météorisme et les vomissements lieux seraient les meilleures preuves du siège d'une invagination dans la partie

**79** 

supérieure de l'intestin grêle. Mais ces espèces d'invaginations sont exceptionnelles.

Lorsque l'obstacle occupe le gros intestin, les vomissements, stercoraux ou non stercoraux, sont tardifs; le météorisme, occupant d'abord les régions supéneure et latérales du ventre, est constamment considérable (les cas d'invagination et de hernie diaphragmatique exceptés) et il peut même causer l'asphyxie par réoutment du diaphragme; si l'obstacle est situé très-bas, on ne pourra injecter qu'une très-petite quantité de liquide (Besnier). Je dois ajouter que la tumeur formée redessus de l'obstacle par des matières fécales accumulées indique aussi son siège.

Cette détermination du siége de l'occlusion intestinale contribue à en faire étable la nature, car les relevés de M. Besnier démontrent que les occlusions de l'intestingrèle se sont rapportées 71 fois sur 79 à des étranglements par brides, par seuve ou par des sacs péritonéaux anormaux, tandis que, 67 fois sur 93, l'occlusion ancieve du gros intestin aurait lieu par invagination, par rétrécissement, torsion, compression de l'intestin, ou par hernie du diaphragme. Ces données, sans être abslues, sont d'une utilité incontestable. Cependant on ne saurait trop recommande à se prononcer avec réserve sur le siége de l'occlusion intestinale s'il s'agit de se lass sur ce sait pour pratiquer une opération; car alors l'erreur a des conséquences des rables. Tel est entre autres saits celui rapporté par M. Luke (Méd.-chirur. trans...) dans lequel on crut sentir avec une sonde le siège précis de l'obstacle à quatre cinq pouces de l'anus, et qui sut suivi de mort après l'incision inutile des paros al-dominales dans la sosse iliaque gauche: il y avait un étranglement de l'intestin grè-

Peut-on reconnaître pendant la vie la partie des parois abdominales qui se trove en rapport avec le siége de l'obstacle au cours des matières? Dans l'état actud à la science, la question est indécise. Il y aurait à rechercher, comme le recommande Hévin, si les symptômes tumeur et douleur ne correspondent pas à l'étanglement interne.

3º Pronostic. — L'occlusion intestinale est grave en général. Mais il n'y a per i comparer la gravité des cas où l'intestin est fortement étranglé, cas ordinament mortels, à ceux où il n'est que tordu sur lui-même, encore moins aux cas d'invanation, et surtout à ceux de simple obstruction stercorale, qui sont les moins grave. Dans certains cas d'invagination, comme le démontre l'observation de M. Bacque les accidents peuvent se prolonger plusieurs semaines.

Il ne faut pas oublier que l'on a rencontré des faits facilement curables en apprence au point de vue anatomique, et qui ont été suivis de mort : tels sont le faits d'invagination sans adhérences, de simple accumulation de corps étranger d'un petit volume (noyaux de cerises), et même des faits sans aucune lésion apprente qui puisse expliquer la mort, comme j'en ai observé un à Beaujon, et des lequel aucun obstacle, aucune trace d'invagination ou de torsion récentes (quoips seules probables) ne furent constatés à l'autopsie, faite avec beaucoup de soins per la maladie présentant tous les symptômes les plus graves de l'iking avait atteint subitement le sujet, jeune homme très-robuste, au milieu d'une sart florissante, et elle n'avait duré que quarante-huit heures.

ODORAT. - V. SENS.

**CEDÈME.** — J'ai d'abord à examiner l'œdème comme symptôme, puis comma maladie, lorsqu'il occupe la glotte ou le poumon.

EDÈME. 611

1º Caractères. — A propos de l'anasarque, j'ai rappelé les caractères locaux de l'infiltration œdémateuse (p. 50). Ils sont complétement applicables à l'œdème, qui n'est que cette infiltration localisée, et due à une cause locale. Cette distinction de la cause, en effet, est le seul moyen de distinguer l'anasarque de l'œdème, quand l'infiltration séreuse sous-cutanée est limitée. La limitation la plus fréquente a lieu au pourtour des malléoles ou dans une hauteur plus ou moins considérable du membre ou des membres inférieurs. L'œdème occupe plus rarement un des membres supérieurs ou les deux, et il y apparaît d'abord à la main pour remonter plus haut. Enfin il se montre quelquesois à la face, aux paupières, ou dans d'autres parties du corps.

2º Conditions pathologiques et signification. — Lorsque l'on constate un redème localisé, ce qui implique l'absence d'une des causes d'anasarque que j'ai rappelées (p. 54), et en particulier d'une maladie de Bright ou d'une affection du œur, on trouve l'origine de cet œdème, dans un obstacle à la circulation veineuse. comme l'a démontré M. Bouillaud. C'est du moins ce que l'on constate dans l'imnense majorité des cas, sinon dans tous. L'obstruction veineuse a des caractères nien tranchés lorsqu'elle occupe les gros troncs veineux. L'infiltration ædémateuse excupe alors nécessairement les deux côtés du corps. De plus, si une tumeur comrime la veine cave supérieure, l'œdème est limité à la moitié supérieure du corps, usqu'à la ceinture. Il en est de même pour sa moitié inférieure si c'est dans la reine cave inférieure que la circulation est interrompue, comme on l'a vu par le ait de diverses tumeurs, et même par la pression d'un rein flottant. Une tumeur ntra-pelvienne ou la grossesse causent l'œdème, et souvent même des varices, dans es deux membres abdominaux, en comprimant les troncs aboutissant dans la veine ave. Si l'œdème des extrémités inférieures a succédé à une ascite, l'obstacle siége éviemment dans la veine porte ou dans le foie. Si un seul des membres pelviens est afeté, il y a oblitération de la veine principale du membre, comme dans la phlegmaia. L'œdème d'un membre supérieur doit immédiatement éveiller aussi l'idée d'un bstacle à la circulation dans la veine principale de ce membre. Ce sont là des faits bien établis qu'ils sont devenus vulgaires. Il en est de même de l'infiltration démateuse d'une région au niveau de laquelle existent une suppuration profonde, ne inflammation sans suppuration (érysipèle du cuir chevelu), ou bien une ganène partielle à son début. Dans ce dernier cas, l'œdème a été observé à la joue u début de la gangrène de la bouche), de même que dans d'autres parties du corps, til a recu la dénomination de malin dans les cas de gangrène charboneuse, et écialement aux paupières (Bourgeois, Raimbert).

Il y a encore des œdèmes qui résultent d'un obstacle momentané à la circulation ineuse, et qui ne sont que temporaires, sans que je veuille mettre en cause la mpression mécanique extérieure des veines. Tel est l'œdème qui résulte de cerines contractures musculaires accidentelles, et que Delaberge a constaté dans les ntractures idiopathiques des extrémités; tel est encore l'œdème de la face noté r C. Baron dans les oblitérations de l'artère pulmonaire.

Mais il y a d'autres conditions dans lesquelles certains états locaux ont un caracre douteux d'œdème. Telles sont : l'ensure générale due à certains empoisonneents par l'arsenic, par exemple, le gonssement violacé des paupières dans l'empoimement par l'opium, certaines hypertrophies graisseuses des paupières signalées
r M. W. Bowman (Lond. journ. of med., 1849).

### I. Œdème de la glotte.

S'il y a dans le diagnostic de l'œdème de la glotte, appelé aussi laryngite maimateuse, de grandes difficultés dans certains cas, on doit reconnaître que, grande aux travaux des modernes, parmi lesquels la monographie de Sestier occupe le premier rang (Traité de l'angine laryngée œdémateuse, 1852), on peut le plus suvent se prononcer avec certitude sur l'existence de la maladie.

Les circonstances dans lesquelles se développe l'œdème de la glotte doivent, aux tout, être prises en grande considération. Le plus souvent il est, en effet, une conplication, soit d'une angine survenue dans le cours ou dans la convalescence d'un affection chronique et surtout aiguë, soit d'une laryngite chronique, preque toujours ulcéreuse, soit enfin (mais bien plus rarement) d'une angine larynge primitive.

1º Éléments du diagnostic. — Si la maladie originelle est aiguë, le début a l'œdème, très-souvent violent et rapide, est annoncé par une douleur vive : larynx, une fièvre intense et la tuméfaction du cou; si elle est chronique, il seulement un peu plus de gêne de la respiration.

Comme phénomènes locaux, outre la douleur du pharynx ou du larynx qui un beaucoup d'intensité, et qui parsois est très-vive, il y a une gêne très-remarque. de la respiration. Quoique mise en jeu par toutes les puissances musculaires en ratoires, l'inspiration est tellement difficile qu'elle va quelquesois jusqu'à prompe. une sorte de désespoir, tandis qu'il y a une facilité relative de l'expiration, 🔁 M. Blache regarde comme pathognomonique. L'inspiration s'accompagne d'un rasurtout pendant le sommeil, d'un sissement, et quelquesois claquement de soupape; quoique la bouche reste entr'ouverte, les ailes du me dilatent fortement à chaque inspiration. La voix est rauque et pénible; la 42 sèche, déchirée, également éteinte; les crachats sont glaireux, et varient suita les lésions préexistantes du larynx, ou bien ils sont purulents et s'écoulent à . bouche sans effort (Bouillaud), ou sanglants et noirâtres (Bricheteau). La de :tion est toujours gênée, avec rejet des boissons par le uez si l'épiglotte est ukin Le cou est assez souvent volumineux. — L'inspection du pharynx fait contie: parfois du gonflement, des ulcérations, et dans certains cas même permet de no cope. — Une exploration plus facile consiste à porter le doigt dans l'arrière guin où l'on peut sentir le bourrelet dû à l'infiltration des replis arythéno-épiglotup - Ensin l'auscultation de la poitrine sait percevoir la saiblesse générale du la ... respiratoire, qui démontre la pénétration incomplète de l'air, malgré l'énerge : efforts inspirateurs. — Le pouls est ordinairement faible et fréquent, l'anxieté a tinuelle.

Les symptômes s'aggravent considérablement pendant des exacerbations, qui sei de véritables accès. Ces accès de dyspnée extrême surviennent subitement, et de caractérisés par les signes de l'asphyxie, joints à la plus vive anxiété. Plusieurs par de cinq à quinze minutes peuvent se déclarer par vingt-quatre heures.

2º Inductions diagnostiques. — Le diagnostic différentiel, qui est ici k p'important, est facilité par cette circonstance que l'œdème de la glotte est estremment rare dans l'enfance, puisque Sestier, sur 215 observations qu'il a rassembles n'en a trouvé que 17 appartenant à l'enfance, dont 5 seulement avant l'àge de de la serve de la compartenant à l'enfance, dont 5 seulement avant l'àge de de la compartenant à l'enfance, dont 5 seulement avant l'àge de la compartenant à l'enfance, dont 5 seulement avant l'àge de la compartenant de la comp

œil. 613

L'œdème de la glotte est par conséquent une maladie presque exclusive aux adultes. ze qui met presque hors de cause, chez les enfants, les affections qui pourraient e plus facilement être confondues avec elle : je veux parler des uscarides, qui, remontant des voies digestives, pénètrent dans le laryux (p. 336), du PSEUDO-ROUP et du croup. Celui-ci, il est vrai, se rencontre aussi chez l'adulte, mais ilors il présente ceci de particulier qu'il n'offre pas ordinairement d'accès de uffocation comme chez l'enfant (Louis), ce qui l'empêche de ressembler à l'ædème le la glotte, qui a d'ailleurs un cachet spécial dans la manière dont se fait la respiation. — Cette particularité suffirait pour empêcher de confondre l'œdème glotique avec un anévrysme de l'aorte comprimant la trachée; les signes fournis par a percussion et par l'auscultation, ainsi que la dyspnée continue qui existe ordinaiement sans exacerbations dans l'anévrysme, ne permettront pas d'ailleurs la confuion. — Un abcès pharyngien compriment la langue ou la trachée en imposeait d'autant plus facilement pour l'œdème glottique, qu'il pourrait y avoir, dans es deux cas, une angine préexistante; mais l'abcès est parsois visible ou accessible u toucher qui en constate la fluctuation; et ici encore la dyspuée n'augmente pas ar accès violents.

3º Pronostic. — Le pronostic est d'autant plus grave que le gonfiement est plus onsidérable, et que la lésion préalable qui provoque la formation de l'œdème glotique est plus profonde et plus ancienne.

On a observé des cedèmes de la glotte qui sortent de la règle commune. On en a u de latents, survenant à la dernière période de maladies mortelles (Louis). I. Charcelay en a rencontré un accidentel par le sait de l'ingestion d'un caustique iquide (acide sulsurique).

### Il. Œdème du poumon.

L'infiltration séreuse qui constitue l'œdème du poumon de Laennec survient omme complication ultime de maladies aiguës ou chroniques qui ont prosondément lébilité l'économie, et plus particulièrement sous l'influence des causes qui prouisent l'anasarque, et que l'on a comprises sous la dénomination de diathèse sécuse.

De l'aveu de Laennec lui-même, qui a décrit le premier l'œdème du poumon, es symptômes sont extrêmement équivoques. La gêne de la respiration, une toux 'gère, une expectoration presque aqueuse et plus ou moins abondante, sont les euls signes auxquels on puisse le soupçonner. La percussion n'indique presque jaais rien; à l'auscultation, la respiration est très-faible malgré les efforts respiraires visibles du malade, et elle est mélangée d'un râle sous-crépitant léger. Ces
gnes deviennent très-obscurs ou même tout à fait nuls, si l'œdème complique l'emlysème pulmonaire. Il est évident que ces signes équivoques, parmi lesquels ceux
surnis par l'auscultation occupent la base postérieure des poumons, peuvent
lre attribués à une pneumonie obscure ou bien à une bronchite chronique, et que
existence des conditions originelles de l'anasarque permet seule de soupçonner
cedème pulmonaire.

**CIL**. — 1° Maladies. — L'organe de la vision, qui est aussi le dernier refuge e la sensibilité dans tous les genres de mort (Cl. Bernard), est affecté de maladies ombreuses, parmi lesquelles je mentionnerai seulement les suivantes, qui ont des apports plus manifestes avec les affections internes. Ce sont : l'hémorrhagie con-

jonctivale due à des causes générales, la congestion oculaire temporaire qui coincide avec les accès de névralgie de la cinquième paire, et qui a été considérée à tont comme une ophthalmie intermittente; de véritables ophthalmies, se développent sous l'influence des diathèses scrossuleuse, rhumatismale (?), syphilitique (iritir), comme complications de la variole, de la rougeole, de la scarlatine, de la blenorrhagie, de l'impétigo, ou comme conséquence de l'absorption de l'iode; l'anausos d'l'héméralopie; les paralysies des muscles propres de l'œil (V. Paralysies locisées); ensin la fonte de l'œil a été signalée comme complication dans le coun de certaines sièvres graves (Trousseau, Arch. de méd., 1856, t. VII).

2º Symptômes. — L'œil, sain d'ailleurs, est quelquesois très-sailla nt des den côtés sans trouble notable de la vue (CACHEXIE THYROÏDIENNE), ou d'un seul côté ser amaurose (tumeur de l'orbite). D'autres fois l'œil semble au contraire enfoncé das les cavités orbitaires, comme dans le choléra, les occlusions intestinale s et dans d'autre maladies graves s'accompagnant de dépérissement rapide. L'œil est injecté dans le délire agité, dans la pléthore, la sièvre jaune, la peste, la rage. L'un des jeu et assez souvent dévié de son axe (strabisme), ce qui entraîne la diplop is. La pupilles le siège d'un resserrement (myosis) ou d'une dilatation (mydriase) qui peuvent in diversement interprétés, malgré les importantes recherches modernes de MM. Bul: Waller, Cl. Bernard, W. Ogle, etc., relativement à l'influence de la portion concale du grand sympathique sur les mouvements de l'iris. Son rétrécissement acattribué à la forte compression subie par le grand sympathique à son origine, par : fait de tumeurs *anévrysmales* intra-thoraciques (Gairdner), de la carotide (Code de turneur cancéreuse volumineuse du cou (Ogle), tandis que la dilatation pupillar a été au contraire observée dans les cas de compression légère, comme dans le expériences où l'on irrite le nerf. De plus, ces changements de la pupille ne se pas constants dans les faits de compression maniseste (Méd.-chir. transact., t. W On savait auparavant que la pupille était resserrée dans l'empoisonnement pe l'opium (Orfila), et dilatée par l'action de la belladone et des autres poste narcotico-acres, dans la rage, chez les épileptiques, dans la seconde période de la méningite tuberculeuse, etc.

Parmi les troubles fonctionnels de l'œil, on doit ranger: l'hyperesthèsie de la 17 (photophobie), qui a été considérée comme un signe pathognomonique de l'ophibinie scrosuleuse par M. Henley Thorp (1857), mais que l'on rencontre dans le autres inflammations de l'organe, dans ses congestions, dans certaines affection mingiennes, cérébrales, et dans des névroses, où elle n'est qu'un phénomène semingiennes, cérébrales, et dans des névroses, où elle n'est qu'un phénomène semingiennes, cérébrales, et dans des névroses, où elle n'est qu'un phénomène semingiennes, cérébrales, et dans des névroses, où elle n'est qu'un phénomène semingiennes; l'anesthésie de contact (conjonctive); la diminution ou l'abolition de faculté visuelle, qui constituent les degrés divers de l'amaurose; la chute de la prière supérieure indépendante de son gonssement inslammatoire, cedémateux e autre, ainsi que l'impossibilité de certains mouvements qui caractérisent les parlysies des muscles propres de l'œil; les seconsses convulsives du globe cultire quannoncent souvent le début de convulsions générales, ou qui caractérisent des licitions suites de névralgie, de la cinquième paire; et ensin le larmoiement.

3º L'exploration des yeux se fait d'abord par l'inspection directe pour les pure extérieures. A l'aide de la palpation, on constate la sensibilité de la conjonction en prescrivant au malade de faire fonctionner la vue ou de mouvoir l'œi dan au taines directions, on s'assure de l'état des fonctions sensoriale ou motrice de l'œi.

Mais l'examen des parties profondes de l'œil ne peut bien se faire qu'à l'aide de l'ophthalmoscope.

**ESOPHAGE.** — L'œsophage est le siège d'hémorrhagies (p. 433), d'inflammation (œsophagite), d'abcès, de cancer (p. 160), d'ulcérations, de perforation ou de rupture, de rétrécissement et de dilatation consécutive, de rhumatisme, de spasue (œsophagisme), de paralysie.

Une douleur plus ou moins vive, soit spontanée, soit provoquée par l'acte de la déglutition, parfois l'absence de toute douleur, la dysphagie ou l'impossibilité absolue de la déglutition, ou au contraire la chute subite des aliments ou des boissons dans l'estomac (paralysie), le rejet des aliments par vomiturition immédiate ou tardive : tels sont les symptômes ordinaires des affections œsophagiennes.

L'exploration ne peut avoir lieu qu'à l'aide de la sonde dite œsophagienne, que l'on introduit par une des fosses nasales dont on suit le plancher inférieur, ou par la bouche. On doit avoir soin, dans les deux cas, de donner à l'extrémité de la sonde une courbure convenable qui lui fasse suivre la paroi postérieure du pharynx, sans quoi l'on s'exposerait à pénétrer dans le larynx, ce dont on est averti par le sentiment subit de suffocation éprouvé alors par le malade.

# **ESOPHAGISME** - V. SPASNES.

**ESOPHAGITE.** — Cette affection, très-rarement observée, est le plus souvent secondaire. Elle a été étudiée par M. Mondière d'après un nombre restreint de faits (Arch. de méd., 1830, t. XXIV).

1° Éléments du diagnostic. — La douleur est le principal symptôme de la maladie; dans certains cas, la douleur pendant la déglutition est même le seul observé. Dans d'autres circonstances, il y a une douleur spontanée rapportée par le malade à la partie inférieure du pharynx, mais quelquefois aussi au larynx, à l'épigastre ou entre les deux épaules; elle est ordinairement graduelle, parfois subite et très-intense, et, dans tous les cas, intolérable au moment du passage du bol alimentaire, avec sensation de brûlure et de déchirement. Il y aurait de plus, suivant Mondière, un sentiment de sécheresse le long de l'œsophage, une expuition plus ou moins difficile de matières muqueuses, parfois une toux gutturale, une soif plus ou moins intense, du hoquet, des vomissements, et ensin des symptômes généraux rarement très-intenses, souvent au contraire très-légers ou nuls.

2º Inductions diagnostiques. — Parmi ces symptômes, la douleur violente pendant le passage du bol alimentaire peut seule rendre probable l'existence de l'œsophagite. Mais lorsqu'on la soupçonne, il faut tenir compte des conditions anatomiques et étiologiques de la maladie en dehors des symptômes, ainsi que des résultats de l'exploration de l'œsophage par la sonde, si l'on veut arriver à quelque précision de diagnostic.

L'œsophagite ulcéreuse, douteuse à l'état simple, et rarement observée dans la syphilis, dans le cours de la fièvre typhoide ou de la phthisie pulmonaire (Louis), donnerait lieu à une douleur plus fixe, plus limitée et plus vive au moment de la déglutition que l'œsophagite non ulcéreuse. Mais ces particularités seront bien insufisantes, si une bougie œsophagienne n'entraîne pas au dehors une certaine quantité de pus, comme M. Mondière en a cité un exemple. Les phénomènes locaux, joints à des symptômes cérébraux graves (congestion de la face, délire, couvulsions),

ainsi que l'a observé Barras (Acad. de méd., 1825), seraient également de nature à révéler l'œsophagite suppurée.

Dans les cas douteux, les commémoratifs et les conditious étiologiques viendres surtout en aide pour le diagnostic. L'œsophagite qui a été observée, en esset, arai été le plus souvent provoquée par l'ingestion de certaines substances: l'abus de mercure, suivant Hildenbrand, l'iode (Gohier), l'émétique à très-haute dose, les acides concentrés et les autres substances corrosives, le sublimé en solution, les lequides brûlants, peut-être l'eau glacée, et manifestement les corps étrangers volumineux et durs séjournant dans le conduit œsophagien. On n'oubliera pas que l'affection peut aussi être symptomatique ou un accident secondaire de la rage, de la variole, de la rougeole, de la fièvre jaune.

Malheureusement cet ensemble de données diagnostiques ne saurait être utilise dans tous les cas; et les difficultés seront d'autant plus grandes que l'ou pour confondre les phénomènes existants avec ceux d'autres affections de l'œsophage ca des organes voisins.

Il me sustira d'abord de nommer le cancer, le rétrécissement, la dillatante de conduit cesophagien. — Son spasme se distinguera de l'cesophagite en ce qu'il sevient inopinément dans le cours d'une assection nerveuse, l'hystérie ou l'état reveux, et qu'il n'est pas précédé des circonstances occasionnelles de l'cesophagite ne pelées plus haut. — Quant au rhumatisme de l'cesophage, il se distinguera ence de l'cesophagite par l'absence de toute particularité actuelle caractéristique autre que la coïncidence d'un rhumatisme, et par le sait de la diminution de la duleur pendant la déglutition, après l'ingestion des premières portions d'siments.

Outre les formes simple ou ulcéreuse de l'œsophagite, on a admis des forme gangréneuse ou pseudo-membraneuse, mais ici l'importance de l'affection s'effacten présence d'autres lésions locales plus graves ou de la condition générale de l'économie qui les engendre (V. Gangrènes, Diphthérie).

Les complications de l'œsophagisme qui peuvent survenir sont : l'œsophagisme et spasme de l'œsophage, l'hydrophobie (Mondière), l'œdème de la glotte dans le œ d'abcès, et cusin, la rupture de l'œsophage. Son rétrécissement est quelquées la conséquence de l'œsophagite passée à l'état chronique.

3º Pronostic. — La terminaison par résolution est la plus fréquente. L'esphagite est plus ou moins grave lorsqu'elle se termine par suppuration, ulcation ou gangrène, ou par rétrécissement de l'œsophage.

OIDIUM. — V. Parasites végétaux.

OLFACTION. — Comme moyen d'exploration, l'olfaction fournit un nombre de résultats bien limité. Elle fait percevoir la fétidité de l'haleine produite pu l'embarras gastro-intestinal, par certaines stomatites ou pharyngites, par la punisse ou bien les odeurs plus ou moins caractéristiques des excrétions : vomissement (ivresse, indigestion), matières fécales, gaz, urines. Le défaut d'odeur de certaine matières excrétées est quelquesois utile aussi au diagnostic. L'olfaction est suriou utile pour constater l'odeur particulière de la gangrène, principalement celle de la gangrène pulmonaire. L'odeur spéciale qu'exhalent les ouvriers en caoulchoir met également sur la voie du diagnostic de l'intoxication par le sulfure de carbone.

**OMBILIC.** — V. ABCÈS, ABDOMEN.

OMOPLATE. — V. ÉPAULE.

ONANISME. — Les signes qui peuvent faire deviner des habitudes d'onasme ont une grande importance, comme révélations d'une cause de maladies d'aunt plus nécessaire à connaître qu'elle est presque toujours dissimulée avec soin. Les surtout par le dépérissement général, par la langueur, l'atonie du regard, l'ennement des yeux, qui sont cerclés inférieurement par une trace plombée, que on peut soupçonner des habitudes d'onanisme chez les jennes personnes et principlement chez les jeunes gens. Suivant M. Pétrequin (Traité d'anat. topogratique), le transport de la pupille en haut et en dedans serait, chez les enfants, un m signe à ajouter aux précédents.

**ONGLES.** — La conformation des ongles a depuis longtemps attiré l'attention s observateurs.

On appelle ongles hippocratiques ceux qui sont beaucoup plus recourbés que de utume sur leur longueur, et qui coîncident ordinairement avec le développement it en massue) de l'extrémité des doigts. On a considéré cette conformation anoale comme une conséquence exclusive de la phthisie pulmonaire. Mais il ressort s recherches de M. Vernois (Arch. de méd., 1839, t. VI), d'abord que ce signe t bien plus fréquent qu'on ne pense, du moins dans les hôpitaux; et en second u, qu'il se rencontre non-seulement avec la phthisie tuberculeuse, mais encore et les scrofules, et bien plus rarement dans d'autres maladies chroniques ou més, ou dans d'autres conditions indéterminées. Les premières de ces conditions sont donc pas absolues. Les femmes présenteraient des ongles dits hippocralues trois fois plus fréquemment que les hommes.

A la suite des maladies qui ont affecté la nutrition d'une manière notable, il se forme r les ongles, suivant M. Beau, des sillons transversaux, dont la distance à partir de sertion onguéale serait en rapport avec le temps écoulé depuis la disparition de maladie. Il calcule ce temps d'après cette double donnée que chaque millimètre résente une semaine pour les ongles des mains, où il faut compter trois millimètres ur l'insertion de l'ongle du pouce, et que, pour l'ongle des gros orteils, chaque llimètre correspondrait à un mois. La largeur du sillon serait en rapport avec la rée de la maladie, et ses bords taillés à pic répondraient à une invasion ou à une parition brusque de la maladie. Enfin le temps d'évolution des ongles permettrait concevoir que l'ongle du pouce ne peut fournir d'indice sur une époque antéure à cinq mois, tandis que, pour le gros orteil, les indices pourraient remonter leux années.

Les ongles seraient encore le siège d'ulcérations syphilitiques à leur base, vant certains auteurs. Tout le monde sait que, sous le nom d'onyxis, les chirurns ont décrit des ulcérations destructives de l'ongle. Mais, d'après les recherches M. Bazin sur le parasitisme des teignes, il faudrait admettre que, sous le nom nyxis, on a compris fréquemment de véritables destructions onguéales dites patiaires (V. Teignes).

DPHTHALMIE. -- V. ŒIL.

**DPHTHALMOSCOPE.** — Quoique l'usage de ce merveilleux instrument ivestigation, imaginé par M. Helmholtz, soit exclusivement utilisé parmi nous les chirurgiens qui s'occupent d'oculistique, je ne puis m'empêcher de rappeler

les services qu'il peut rendre au médecin. Son utilité, à ce dernier point de verressort des travaux importants de nos contemporains, parmi lesquels je citera a France M. Sichel (Iconogr. ophthalm., 1859), M. Guérineau (1860), et les auter de plusieurs thèses importantes, parmi lesquelles la plus récente est due à N. Metaxas (1861). Les Leçons sur l'application de l'ophthalmoscope au diagnosie de maladies de l'œil, par M. Follin (1859) ont beaucoup contribué à répandre a France ce mode d'investigation.

1° But. — On sait que l'on se propose, en utilisant l'ophthalmoscope, de caster de visu l'état des parties profondes de l'œil : de l'humeur aqueuse, de l'ins. de cristallin du corps vitré, et surtout de la choroïde et de la rétine.

2º Moyens d'exploration. — Un miroir concave destiné à réfléchir et proce au fond de l'œil les rayons lumineux d'une lampe à travers la pupille (préalableme dilatée à l'aide de la belladone ou de l'atropine), miroir dont le centre, privé d'amage, permet à l'observateur d'examiner les parties profondes de l'œil : tel estiphthalmoscope dans sa simplicité. Mais l'impression que l'on reçoit ainsi estépouve de netteté, ce qui a fait joindre à l'appareil une lentille biconvexe ou bicont ou bien les deux espèces de lentilles à la fois. Je n'insiste pas sur la descripton à l'ophthalmoscope, ni sur son maniement; c'est une question complexe que l'examen ophthalmoscopique présente des difficultés qu'on ne pe surmonter qu'à l'aide d'une pratique persévérante.

3º Signes. — L'énumération rapide des signes fournis par l'ophthalmosope > la meilleure preuve que l'on puisse donner de son utilité.

Dans l'état sain, on voit d'abord dans l'espace pupillaire un sond rougein; lequel se dessinent quelques ramifications vasculaires. Si l'on dit au malade de la un objet qui lui fasse porter l'œil légèrement en haut et en dedans, on aperon r tache blanchâtre à peu près circulaire, paraissant avoir trois ou quatre ligne; & c mètre (au lieu d'une) et qui est la papille du ners optique, vers laquelle cours les vaisseaux rétiniens, et qui est quelquesois circonscrite par un cercle ou un dercercle noirâtre de matière pigmentaire. La rétine étant translucide comme k 🗠 d'une glace étamée, ne saurait être aperçue dans l'état normal; aussi la colorier rouge du fond de l'œil dépend-elle de la choroïde située en arrière de la rév coloration d'autant plus vive que la couche de pigment déposé par trainées minimis dans les intervalles des vaisseaux, ou par cercle ou demi-cercle autour de la particular de est moins abondante. La couche vasculaire, dont on peut admirer la disposito. ... formée d'artères qui sont très-ténues, d'un rouge clair, et de veines de couleur ; c foncée, carminée ou brune. Il faut être prévenu que les veines offrent des palsus chez les individus qui ont activé leur circulation en marchant, ou chez ceux doux comprime l'œil légèrement. Enfin il résulte de la transparence de la rétine qu'il co deux plans vasculaires superposés et distants : l'un, composé des vaisseaux de la réqui émergent du centre de la papille; et au delà, la couche des vaisseaux de-

Dans l'ordre pathologique, l'ophthalmoscope rend les plus grands servics p' constater des lésions que la simple sue serait incapable de reconnaître lorsqu'il condes troubles amaurotiques.

Les signes qui sont incomparablement les plus fréquents sont avant tout cen :

la choroïdite, puis de la rétinite, reconnaissables aux lésions que présentent les deux couches vasculaires distantes, et qui correspondent, la plus profonde à la choroïde, et la plus superficielle à la rétine. Je ne ferai que rappeler : les formes congestive et exsudative de la choroïdite ou de la rétinite; l'anémie ou l'atrophie choroïdienne nu rétinienne; les hémorrhagies ou épanchements par rupture des vaisseaux de 'une ou de l'autre couches vasculaires, et d'où résultent des cécités subites; les décollements de la rétine; les cysticerques soulevant la couche vasculaire de la memrane rétinienne ou occupant le corps vitré; la présence des corpuscules, des exsulats ou des cristaux de cholestérine flottants dans cette humeur vitrée; enfin des etites plaques ecclymotiques et des taches jaunûtres (transformation graisseuse) onsidérées comme caractéristiques de la maladie de Bright. — Outre la constatation les lésions choroïdiennes et rétiniennes et des corps flottants du corps vitré que je iens de rappeler, celle d'autres lésions moins profondes n'est pas moins utile. Tels ont : les corps étrangers dans la chambre antérieure, les exsudats à la surface de iris, les condylomes du bord pupillaire, les altérations primitives et ténues du ristallin, qui font qu'il n'est plus possible de confondre une cataracte à son début vec une amaurose.

Enfin l'absence de toute lésion interne, établie par l'ophthalmoscope, permet eule d'affirmer qu'une amaurose est réellement de cause cérébrale; car, dans la lupart des cas d'amauroses, il y a une lésion oculaire.

OPPRESSION. — V. DYSPNÉE.

ORCHITE. — Je n'ai à signaler l'orchite que comme complication ou épiphéomène remarquable survenant dans certaines maladies. Elle complique quelquesois a blennorrhagie, la variole, comme l'a démontré M. Béraud (Arch. de méd., 859, t. XIII); elle se montre après la disparition plus ou moins brusque des oreilms, ou comme conséquence de la névralgie ilio-scrotale. L'orchite varioleuse de l. Béraud se reconnaîtrait : à une douleur, avec chaleur et parsois rougeur de la eau; à une tumésaction unilatérale ou bilatérale, tantôt visible, et tantôt sensible u toucher vers la partie déclive du scrotum; à la fluctuation (qui n'est pas un smptôme du début), et à la sensation du frottement dont j'ai déjà parlé (p. 387). OREILLE. — Il y a à considérer dans l'oreille le pavillon, le conduit autif externe et l'oreille interne, dont il saut rapprocher, comme annexe, la trompe Eustache.

Le pavillon de l'oreille peut se développer d'une manière aiguë, par suite d'un ysipèle de la face ou de la tuméfaction inflammatoire qui accompagne la variole; peut aussi être atteint d'une hypertrophie chronique chez les aliénés. L'otite est seule affection particulière au conduit auditif externe et à l'oreille interne qui infresse le médecin.

Je renvoie, pour les signes fournis par l'oreille, au même mot orite et à l'article radiré. — Quant à l'exploration du conduit auditif par la vue, on la facilite en tint en dehors le pavillon de l'oreille (ce qui donne de la rectitude au conduit) ou a se servant d'un spéculum, d'ailleurs peu usité, ou de l'otoscope, instrument nalogue à l'ophthalmoscope. Je dois encore rappeler que l'auscultation a été concillée comme moyen d'exploration de l'oreille. Suivant M. Gendrin, en effet, on ourrait recueillir à l'aide du stéthoscope, ou même par l'oreille appliquée immédianent sur celle du malade, les bruits que fait naître dans l'oreille moyenne de la

personne qu'on examine la propagation des vibrations sonores de la respiration. Le la toux, de la voix, du sifflement labial, modifiés à dessein de diverses manières i déduirait de cet examen des signes qu'il considère comme pathognomoniques pou les diverses lésions des organes auditifs (Acad. des Sc., 1856). M. Ménière, qu. constaté l'existence de ces phénomènes, affirme que l'air ne saurait pénétre de haut du pharynx dans la trompe d'Eustache et dans la caisse que par un mouvement de déglutition on quand une forte expiration, le nez et la bouche fermés, posse l'air dans la caisse (Arch. de méd., 1857). Mais on ne peut admettre, une M. Ménière, l'impossibilité de la pénétration du bol aérien du pharynx dans la caisse en deliors de ces conditions. Il y a des personnes, et je suis du nombre, qui, losque la trompe et la caisse sont vides, peuvent contracter volontairement les trompe-pousser l'air qu'elles contiennent dans la caisse, où son arrivée produit un petite quetis humide accompagné d'un bruit de souffle sourd, mais bien manifeste. On peut malheureusement pas utiliser ce fait pour l'étude de l'auscultation de l'ordie

OREILLETTES. V. POITRINE.

oreillons. — Le gonsement ordinairement rapide de l'une ou des dez régions parotidiennes auquel on a donné le nom d'oreillons ou d'ourles, parait dis une fluxion, de nature encore inconnue, des glandes parotides. C'est une assert ordinairement bénigne, parfois épidémique, qui se remarque plus fréquence chez les jeunes gens que chez les jeunes filles, qui est savorisée par le tenfroid, par l'humidité, et qui ensin, suivant quelques auteurs, serait contagense.

1º Éléments du diagnostic. — Le gonflement parotidien survient simblement ou successivement des deux côtés; il est rarement précédé de quelque ptômes fébriles légers, et il s'accompagne d'un sentiment local de tension, ou d'alégère douleur avec gêne des mouvements de la mâchoire et parfois du prisme. Ce gonflement de la région parotidienne et sous-maxillaire est unione sans changement de couleur de la peau, qui est mobile à son niveau; il donne le doigt la sensation d'un corps pâteux, mais assez résistant; ses limites peut être assez étendues pour donner au visage un aspect effrayant et méconnaisse mais le cas est rare, de même que la persistance de la fièvre et les évacute alvines qui peuvent l'accompagner. Un phénomène singulier qui se remart chez les jeunes gens, dans un certain nombre de cas, c'est le gonflement inflament inflament des testicules dont l'apparition succède parfois à la disparition rapide de la méfaction parotidienne, et qui d'autres fois coïncide avec elle. Il en est de més du gonflement des grandes lèvres et des mamelles chez la femme.

2° Inductions diagnostiques. — Lorsque les symptômes locaux siégent exdes vement vers le cou, les caractères non inflammatoires de la tuméfaction, et la pidité de l'invasion et de la marche de la maladie, ne permetteut pas de la marche. Son diagnostic est facilité par son développement épidémique. Il se paruit impossible de confondre les oreillons avec les engorgements scrofuleux : cou, avec ceux dus à des affections plus ou moins graves de la bouche ou du pharge: ou enfin avec la parotidite.

Mais en dehors de ces cas les plus simples, on est exposé à des erreurs de der gnostic presque inévitables en présence d'une orchite, d'une inflammation de grandes lèvres ou du gonssement douloureux des mamelles, qui ont succédé à disparition brusque du gonssement parotidien, si l'on ne songe pas à la relation f-

existe entre ces accidents et les oreillons. Une autre cause de méprise, sur laquelle M. Trousseau a attiré l'attention (Arch. de méd., 1854, t. III), se rencontre quelpuesois dans les symptômes généraux fébriles, en apparence très-graves, qui se nontrent avant l'apparition de l'orchite, et qui cessent rapidement dès que l'inflamnation testiculaire se développe, comme M. Trousseau l'a constaté deux fois.

Quoique l'on ait vu quelquesois les oreillons se compliquer de petits abcès supericiels, siégeant dans le tissu cellulaire sous-cutané et précédés de rougeur instamnatoire, l'ensemble des autres circonstances de la maladie ne permettra pas de la néconnaître et de croire à une véritable parotidite.

5º Pronostic. — Les oreillons sont une affection sans gravité.

ORGANOSCOPE. — M. Fonssagrives a présenté sous ce nom, à l'Académie es sciences (janvier 1860), un instrument ingénieux destiné à éclairer les voies rganiques au moyen de l'électricité, en y facilitant ainsi le diagnostic et la praique des opérations chirurgicales. L'organoscope (tubes vides de Geissler modifiés ar MM. de Mon cel et Ruhmkorff) consiste en un long tube presque capillaire, relié sur lui-même et contourné à la manière des multiplicateurs électro-magnéques. Il forme une espèce de cylindre lumineux, susceptible d'être introduit dans es cavités assez étroites, sans crainte d'échaussement ni de commotion. Il n'a pas recre été utilisé d'une manière spéciale.

ORTHOPNÉE. — V. Drspnée.

ORTIÉE (FIÈVRE). - V. URTICAIRE.

OSSEUM (APPAREIL). - V. SQUELETTE.

OSTÉOMALACIE. — Cette assection, que l'on n'observe que chez l'adulte, st considérée par un certain nombre d'auteurs comme identique au rachitisme des nfants; elle présente, il est vrai, plusieurs caractères de cette dernière maladie, si selle ossre aussi des dissérences assez grandes pour que l'on soit autorisé à trairà part de son diagnostic.

On doit à MM. Jules Guérin, Stanski, Trousseau et Lasègue, et surtout à M. Beyrd (*Thèse*, 1852), les principaux travaux qui ont été publiés sur cette maladie, sans reler de ceux dont le rachitisme a été l'objet.

1º Éléments du diagnostic. — Vers le début, il y a des douleurs erratiques, moles, dans les différentes parties du corps, ressemblant à des douleurs rhumatismales, igmentant d'intensité avec les progrès de la maladie et pouvant alors se généraliser, venir continues et s'exaspérer par les mouvements, la pression ou le simple contact. a même temps, il existe une faiblesse prononcée, une aversion pour l'exercice et la arche, qui nécessite un aide et qui se fait avec hésitation et avec la crainte d'être aversé au moindre choc. Les digestions sont parfois difficiles, il y a des vomisseents, des alternatives de constipation et de diarrhée, de l'amaigrissement; les rines fournissent un dépôt abondant de phosphate de chaux, quelquesois mêmepetits graviers; la salive peut aussi contenir du phosphate de chaux (Wright). Après cette première période, ou sans elle (car elle peut manquer), il survient relquesois des fractures spontanées sous l'influence de mouvements modérés, ais surtout des courbures anomales des os du squelette, et la diminution de la ille due au tassement des vertèbres. Le ramollissement des mâchoires empêche la astication, les gencives sont molles et saignantes, les dents tombent. Quelquesois molles: e des os permet de contourner les membres en tous sens. Il résulte de ces

déformations, au milieu desquelles le crâne conserve sa forme régulier. In troubles fonctionnels portant surtout sur la respiration, qui devient de plus en plus gênée; il peut même survenir de la suffocation et un ædème plus en moins écralisé. Le corps est ramassé sur lui-même et élargi en même temps, et les courbus sont encore augmentées par des fractures souvent latentes ou qui sont sensite par une douleur subite très-vive, fractures qui se compliquent de crampe sur lesquelles MM. Trousseau et Lasègue ont les premiers attiré l'attention l'un méd., 1850).

2º Inductions diagnostiques. — Les faits d'ostéomalacie se présentent au pracien dans deux conditions bien différentes au point de vue du diagnostic : tantit a effet, il n'y a que de simples douleurs ou des troubles fonctionnels, et tantit à fractures spontanées et des déformations.

La maladie est d'autant plus aisément méconnue dans la première consume qu'elle est extrêmement rare. Quoique l'on ait fait remarquer que les douleurs à l'ostéomalacie occupent de préférence la continuité des membres et la colonne varbrale, et que, dans les cas de grossesse, elles débutent toujours, dit-on, par la région pelvienne, on sera peu surpris d'apprendre qu'en présence des douleurs entiques du début, on ait toujours cru à l'existence du rhumatisme ou de la goute La méprise est favorisée par cette circonstance que les douleurs, de part et d'aux augmentent sous l'influence de l'humidité et des mouvements. Ce n'est dous plorsque l'on averra survenir soit des fractures sous l'influence d'une cause très le d'un simple mouvement, d'une secousse de toux, etc., soit une déformation réalt d'un ramollissement des os, pendant l'existence des douleurs en apparence muntismales, que l'on pourra soupçonner l'ostéomalacie. L'absence de gonfiement et rougeur dans cette dernière affection est insuffisante, en effet, pour faire rese l'idée du rhumatisme articulaire chronique.

En désinitive, ce sont les fractures spontanées et les désormations du squeleteq peuvent surtout mettre sur la voie du diagnostic. La constatation d'une notate quantité de phosphates dans l'urine, ainsi que la gêne de la respiration, la faitéme générale et la crainte de tomber, seraient considérées presque comme des superpathognomoniques par M. Beylard; mais l'idée de rechercher les phosphates peut venir à l'esprit que si l'on soupçonne déjà l'existence de l'ostéomalacie.

La marche ou l'évolution des symptômes de l'ostéomalacie, tantôt continue croissante, et tantôt avec des intermittences, mais toujours d'une durée de plaser années, n'est que d'une utilité très-secondaire au diagnostic. — Parmi les autre commémoratifs, il en est au contraire que l'on peut utiliser. Ce sont : l'age ainte et surtout celui de 30 à 50 ans (qui a été rencontré 27 fois sur 59 cas); l'hérois qui est loin cependant d'être constante et qui est souvent difficile à constate: et mauvaises influences hygiéniques et surtout l'humidité, qui a été constatée cas un grand nombre de faits; les grossesses répétées, qui font que la maladie s'age après chaque nouvelle conception.

La faiblesse se manifestant aux reins et aux membres inférieurs, avec hésitair dans la marche et craintes de chutes, ont fait croire quelquesois à une lésion de moelle épinière, lorsqu'il n'y avait pas encore de phénomènes caractéristique l'ostéomalacie. On a théoriquement accumulé les caractères dissérentiels propres faire distinguer les faits de cette espèce; mais il en est un certain nombre dans les

uels ces caractères ne sont point applicables. La paralysie du rectum et de la vessie t la douleur en ceinture de la myélite sont les seules données importantes qui ne rencontrent pas dans l'ostéomalacie. - La maladie de Pott, qui donne lieu à la is à des symptômes du côté des reins et des membres inférieurs, et à une déformaon de la colonne vertébrale, ne saurait être confondue avec l'ostéomalacie; car la formation, plus ou moins généralisée dans ce dernier cas, est localisée au niveau ulement d'une ou de deux vertèbres dans le mal de Pott. Cette dernière affection termine d'ailleurs un angle saillant caractéristique ou, à défaut de la déformation. s abcès par congestion qui, suivant la remarque de M. Beylard, empêchent de se éprendre. — Les déformations du squelette sont trop avancées lorsque le ramolsement des mâchoires amène la chute des dents et le boursoufflement saignant s gencives dans l'ostéomalacie, pour que l'on puisse voir dans ces deux symptômes es signes de scorbut. Il faut noter toutefois que les deux affections peuvent exister multanément, et qu'au début, les douleurs générales, la faiblesse et la répugnance our les mouvements, qui se constatent dans les deux maladies, pourraient saire héter le praticien, en l'absence de toute déformation, entre l'ostéomalacie et le orbut, si, dans le dernier cas, la fétidité de l'haleine et l'état de la bouche, la ollesse et la fongosité des gencives, l'ébranlement des dents, les hémorrhas, etc., ne vena jent pas ordinairement faire cesser les doutes.

Quant au siège et à l'étendue de l'ostéomalacie, on peut dire que toujours tout squelette participe plus ou moins à l'affection; car il ne faut pas croire que tous os qui ne sont pas déformés soient sains. Il résulte de là que, lorsque l'on aura connu dans une partie l'existence de l'ostéomalacie, toute recherche faite au niau des os non déformés, dans le but de s'assurer s'ils cèdent ou non facilement à flexion, doit être faite avec une extrême réserve, en raison de la facilité avec quelle peuvent s'y produire les fractures.

Quant aux lésions osseuses de l'ostéomalacie, elles sont importantes à déterminer, r le défaut de consistance du squelette peut dépendre de causes multiples : du mbut, du cancer, ou de la syphilis, aussi bien que de l'ostéomalacie. C'est en ustatant le défaut absolu des signes du scorbut, du cancer ou de la vérole que nadmettra l'ostéomalacie idiopathique, celle que M. Beylard, avec MM. Trousseau, sègue et Gubler, considèrent comme le rachitisme chez l'adulte. Le cancer et la philis se distinguent de l'ostéomalacie en ce qu'ils produisent la fragilité des os unant lieu à des fractures par suite de causes très-légères, mais non à des défortions du squelette. De plus, un cancer localisé dans les viscères, ou des signes extieurs de syphilis constitutionnelles, viendront donner ordinairement l'éveil sur rigine de la fragilité osseuse. Cependant on n'oubliera pas qu'il y a eu des faits ceptionnels, comme celui de la femme Rocques-Poulain rapporté par M. Stanski, in cancer généralisé des os non manifeste dans d'autres organes; dans ce cas, la nte jaune-paille de la peau, jointe à l'état de dépérissement, était un très-bon signe ur soupçonner la cause des fractures successives qui survinrent.

L'ostéonnalacie produit des complications qui dépendent de ce que le ramollisseent, à une époque avancée de l'affection, envahit la colonne vertébrale. Elles content en phénomènes nerveux qui se manisestent par des contractions muscuires, des paralysies partielles, et une exaltation extrême de la sensibilité; y a joint, comme sait exceptionnel, l'aliénation mentale, que l'on doit au moins hésiter à attribuer à l'ostéomalacie. Il faut considérer comme complications inrectes les bronchites, les pneumonies et les affections ultimes qui surviennent. comme causes de mort chez les individus profondément débilités.

3º Pronostic. — L'ostéomalacie est aggravée par des grossesses successive. E général elle a une terminaison fatale, surtout lorsqu'elle est entretenue par de mavaises conditions hygiéniques.

OTITE, OTORRHÉE. — 1º Éléments du diagnostic. — L'instantate primitive du conduit auditif externe, qui n'atteint le plus souvent qu'un côté, par le gauche que le droit, et rarement les deux côtés successivement, est caracine à l'état aigu par une douleur parsois prurigineuse au début, devenant ordinaireme très-intense avec les progrès de l'inflammation, et s'accompagnant de bourdanments, de sifflements, de dureté de l'ouïe du côté correspondant, d'un gonfena de la muqueuse qui peut aller jusqu'à oblitérer le conduit, et de rougeur; m: trois ou quatre jours survient l'écoulement d'un pus d'une odeur setide, sale, la spéciale, dont l'apparition soulage de la douleur, mais qui quelquesois peut no emprisonné derrière la muqueuse hoursoussée. La suppuration se prologe. moins plusieurs jours, et la guérison survient, à moins que l'otite ne passe ilchronique. — Lorsque l'inflammation occupe l'oreille interne, la douleur et bascoup plus vive, elle s'irradie au côté correspondant du crâne; la surdité ex pnoncée. En même temps, il y a des symptômes fébriles (ils sont rares dans l'a externe), parfois avec des vertiges, du délire, des convulsions, le tout cessant &: le pus s'échappe, ce qui a lieu ordinairement, d'une manière brusque, par ket duit auditif et plus rarement par la trompe d'Eustache. Dans certains cas, l'éta ment brusque se fait avec un bruit que les malades comparent à celui d'une ans feu, et qui provient de la rupture de la membrane du tympan. La suppursion. est sonvent fétide et rapidement suivie de guérison, peut quelquesois dura et temps, et l'otite devenir chronique.

Dans l'ottte chronique externe, appelée aussi otorrhée, l'écoulement d'un sa jaunâtre, fétide ou non fétide, des bourdonnements d'oreille et la dureté de l'us sans douleur, sont les seuls symptômes importants que l'on observe. — Le qu'elle est interne, elle a aussi pour symptôme principal l'écoulement purales plus ou moins abondant par le conduit auditif, mais avec douleur permanent commode, surdité, bourdonnements, sissements dans l'oreille assectée. S'il y a proforation de la membrane du tympan, l'action de se moucher sait sortir, parle avec bruit, par le conduit de l'oreille, l'air emprisonné dans le pharynx, que l'fort sait passer par la trompe d'Eustache dans la caisse du tympan.

2º Inductions diagnostiques. — Ce simple exposé des symptômes de l'aiguë et chronique, comprenant principalement des phénomènes locaux qui or siège tout particulier, démontre qu'il est facile de constater l'existence de cette affection, que confirme la constatation des causes qui l'ont produite. L'accumulaise à la matière cérumineuse chez les enfants, l'introduction répétée d'un cure-orelle à corps étrangers, quelquesois des larves d'insectes visibles dans le conduit audit ensin l'action du froid, sont les causes dont l'action est le mieux établie.

Mais en dehors de l'otite primitivement due à des influences diverses, il en et à seconduires, qu'il n'est pas très-rare de rencontrer, principalement chez les culti-

et qu'il ne taut pas perdre de vue. Telles sont les otites survenant dans le cours de l'affection typhoide ou des fièvres éruptives, et celles dues à une lésion locale : à la carie ou à des tubercules développés dans le rocher du temporal. Un écoulement purulent très-fétide, d'une durée de plusieurs mois ou de plusieurs années, précédé parfois d'une tumeur au niveau de l'apophyse mastoïde, par où le pus s'est une sois rayé passage, et ensin une paralysie faciale due à l'altération du nerf facial baigné par le liquide purulent dans l'oreille interne qu'il traverse, sont les signes de louite tuberculeuse chez les ensants.

La paralysie faciale est une complication remarquable de l'otite. Elle se déveoppe graduellement ou subitement, à une époque déjà avancée de la maladie, après leux mois au moins; elle est plus ou moins évidente tantôt à première vue, et antôt seulement lorsque l'enfant crie ou pleure (Barthez et Rilliet). La surdité œut aussi être une conséquence de l'otite avec rupture du tympan.

3º Pronostic. — On doit considérer la maladie qui m'occupe comme étant suivie e plus ordinairement d'une guérison complète, à moins que l'etite ne soit symptonatique d'une lésion qui en fait alors toute la gravité.

OUIE. - V. SENS.

**OVAIRES.** — Ces organes, profondément situés de chaque côté du bassin, sont paccessibles à l'exploration médiate par le palper abdominal et le toucher vaginal ansl'état sain.

L'instammation (ovarite), les tumeurs, et en particulier les kystes, sont, avec les uptures, les affections qui peuvent se montrer au niveau de l'ovaire. L'ovarite et urtout les kystes s'annoncent par des tumeurs qui deviennent sensibles à l'explora-on, et dont le volume, dans les cas de kystes, peut être assez considérable pour enthir presque entièrement l'abdomen.

Depuis que les fonctions menstruelles sont bien connues, on a cherché à utiliser, l'appliquant à la pathologie, la théorie de la ponte spontanée menstruelle, uticulièrement à propos de la production des hématocèles (p. 451); mais la ience n'est pas encore fixée à cet égard (V. OVABITE, RUPTURES, TUMEURS).

**OVARITE.** — Cette inflammation, rarement isolée de celle des autres annexes l'utérus quand elle est puerpérale, se rencontre exceptionnellement en dehors de 4te circonstance. Elle est d'ailleurs encore mal connue, surtout à l'état chronique, son diagnostic n'est possible que dans un certain nombre de cas.

1º Éléments du diagnostic. — On a signalé comme symptômes locaux: une ruleur au niveau de l'organe augmenté de volume dans la fosse iliaque corresondante, s'irradiant jusque dans les lombes et même dans les cuisses, parfois ilsative, toujours augmentée ou même insupportable par la palpation; au même veau, une tumeur ovoïde, du volume d'un œuf de poule au plus, mobile ou imobile, résistante, pouvant être sentie de côté par le toucher rectal; et mate à percussion (qui, étant très-douloureuse, doit être pratiquée avec légèreté); ns certains cas ensin, une constipation opiniâtre produite par la compression la tumeur sur l'intestin. Les symptômes généraux sont très-variables, surtout ant à l'intensité.

2º Inductions diagnostiques. — La douleur locale et la tumeur peuvent faire connaître l'ovarite, mais il faut que, du côté de l'abdomen, la tumeur soit arronet, qu'à la palpation, elle paraisse séparée de l'os des tles (Valleix), ou bien, si wollez, d. d.

l'ovaire est tombé sur les parties latéro-inférieures de l'utérus, il faut qu'elle su sentie, par le toucher vaginal, dans l'un des culs-de-sac latéraux du vagin, che qui correspond à une fixité anomale de l'utérus. Notre bien regrettable collègue. M. Aran, en indiquant ces particularités, a insisté sur la valeur du toucher recalqu fait découvrir, en suivant les bords latéraux de l'utérus, une petite tumeur armode ou ovalaire, tantôt immédiatement adhérente à cet organe, tantôt seulement à un distance très-rapprochée de lui, mais pouvant s'en écarter sous la pression, lisse is surface, un peu tendue et résistante, du volume d'une noix ou d'un petit cul a plus, très-sensible à la pression, tandis que l'utérus est à peu près indolent (Levaclin, sur les mal. de l'utérus, 1858, p. 592).

La marche ordinairement rapide et aiguë de l'ovarite n'offre aucune particular qui puisse être utilisée pour le diagnostic. Ses causes les plus manifestes, la léa-norrhagie et l'état puerpéral, ne peuvent pas donner non plus d'éclaireissement car, dans le dernier cas, il y a d'autres organes voisins enflammés en même tempet, s'il survient de la suppuration, ce qui arrive alors fréquemment, les signs su ceux du phlegmon iliaque.

On a quelquesois attribué à une ovarite imaginaire, selon M. Briquet, la dodicides attaches insérieures du muscle droit de l'abdomen qui survient dans l'hydrie. Quant au diagnostic dissérentiel entre l'ovarite et l'inflammation des attannexes utérins, tout le monde est d'accord pour le considérer comme friquement impossible, notamment celui de l'ovarite avec le phlegmon de la suiliaque, dont le signe indiqué par Valleix permettrait seul de la distinguer. Dans : cas de suppuration ou d'abcès (dans la forme puerpérale), il peut surrem prepare du soyer dans le rectum ou le vagin, ou, comme complication satale, dans péritoine.

3º Pronostic. — Si l'on excepte cette terminaison par suppuration, qui el in quesois mortelle, l'ovarite se termine habituellement par la guérison.

**OXYURE.** — V. Entozoaires, p. 337.

OZÈNE. — On sait que l'on range généralement sous la dénomination d'œu ou de punaisie, toute affection caractérisée par un écoulement nasal de mos sanieuse, d'une odeur infecte, repoussante. Il résulte de là que cet écoulement nieux et fétide n'est pas une maladie, mais simplement un symptôme communité affections très-diverses.

La fétidité extrême de l'air expiré et des mucosités nasales est le caracia e sentiel de l'ozène, dont il s'agit de déterminer les conditions pathologique e signification.

L'ozène peut-il exister sans une lésion grave de la muqueuse nasale ou de le ties voisines? Oui, suivant les auteurs qui admettent la punaisie des consorte de coryza chronique sans ulcération de la muqueuse. Mais c'est un pout soit pas encore éclairei, et qui doit être réservé; car d'autres observateur de mattent que provisoirement l'absence de lésion matérielle dans l'ozène, lessif marquer que, si elle n'est pas constatée, cela peut tenir à ce qu'elle est inscreta à l'exploration ou bien à ce que cette exploration est incomplète. Les ulciratues nature diverse de la pituitaire sont les altérations le plus fréquemment observe, sien que l'ozène a été décrite sous la dénomination de rhinite ulcéreuse, de constatée ulcéreuxe. L'existence de cette ulcération est manifeste dans les cas où il 11 a fin

sement, crépitation des os propres du nez, ou expulsion au dehors de portions nécrosées de ces os. Dans les autres cas, elle peut échapper à l'attention si l'exploration n'est pas méthodiquement faite tant par l'inspection directe que par l'emploi du crochet mousse conseillé par M. J. J. Cazenave (V. NASALES — régions).

L'ozène symptomatique s'observe dans quatre conditions pathologiques prinipales : la scrofule, la syphilis, le cancer ulcéré, et certains cas de calculs des osses nasales.

C'est principalement à l'affection strumeuse et à la syphilis qu'il faut songer, n présence d'un ozène constaté. Mais ce n'est pas à l'aide des signes locaux qu'il aut chercher à établir l'une ou l'autre de ces origines. Il n'y a pas de différence ensible, en esset, entre les symptômes locaux de l'ozène syphilitique et de celui qui ne est pas. De part et d'autre, il peut y avoir, dans les cas les plus graves, désormation de la racine du nez, nécrose avec expulsion de l'os à travers la peau ou la muueuse, assaissement consécutif et cicatrisation dissorme, ophthalmie et épiphora si e mal envahit le sac lacrymal. C'est donc dans les antécédents et dans l'examen des utres parties du corps qu'il saudra rechercher les éléments disserntiels du dianostic : pour les scrosules, dans l'engorgement des ganglions cervicaux, dans les bes, l'ophthalmie chronique; pour la syphilis, dans une insection ancienne ou ans l'existence actuelle de syphilides, de tumeurs gommeuses, d'ulcérations phagngiennes, etc., et ensin dans les résultats savorables obtenus à l'aide d'un traitement antisyphilitique.

Dans le cancer des sosses nasales peu avancé, la douleur est plus vive, les pares sont très-tumésiées, d'un rouge livide, et il y a ulcération et destruction de plus a plus prosonde des tissus atteints. Arrivée à ce degré, la maladie ne peut plus re considérée comme un ozène. — Quant aux calculs des sosses nasales, M. Desarquay a fait observer (Arch. de méd., 1845, t. VIII) que souvent, avant avoir exploré les cavités nasales, l'odeur sétide et repoussante exhalée par les mades, la désormation du nez et la suppuration, ont sait croire à un ozène avec ou ns altération primitive des os du nez, tandis qu'il n'existait qu'une inflammation la pituitaire déterminée par des calculs, dont l'expulsion ou l'extraction ont été ivies de la disparition des accidents.

Malgré l'ulcération prosonde des parties qui survient quelquesois dans l'ozène rosuleux ou syphilitique, malgré la nécrose et l'élimination des os propres du nez, maladie guérit habituellement. Il en est de même des calculs. Il va sans dire que zène cancéreux est incurable.

PACHYDERMATOGÈLE. — Selon M. Valentine Mott, de New-York, i a signalé cette affection congénitale de la peau et des tissus sous-jacents, on la connaîtrait d'abord à une tache brunâtre, s'accroissant avec l'âge, puis se transmant en difformités hideuses dues à des plis superposés brunâtres, mollasses mme une glande mammaire relâchée et très-maigre) avec diminution constante la sensibilité à leur niveau (Méd.-chir. transact., 1855).

PALPATION. — On doit comprendre sous cette dénomination tous les yens d'exploration immédiats ou médiats qui ont pour but de recueillir les dons diagnostiques appréciables par le toucher.

Ces moyens sont directs ou indirects. Les premiers se rapportent à la palatine proprement dite; à la pression extérieure avec l'une des mains ou les deux, ou neu un seul doigt; au toucher plus profondément exercé dans la bouche, à l'entré à pharynx jusqu'à la glotte, et enfin dans la profondeur du vagin ou du rectum. Le moyens indirects comprennent les stylets, sondes ou instruments introduis des l'œsophage, dans le larynx, dans la vessie, le vagin et l'utérus, le rectum, et des les ouvertures ou canaux accidentels, dont on peut connaître ainsi la directime l'aboutissant anatomique.

La palpation directe, appliquée aux parties extérieures, constate l'anesthèse a l'hypéresthésie, et notamment les foyers de douleurs névralgiques, les indomine de la peau ou des muqueuses accessibles, leurs saillies et leurs rugosités, la la cidité ou la fermeté des chairs, l'œdème, l'emphysème superficiel et les pulsus du pouls.

À la poirrine, l'application de la main perçoit les battements du cœur ou des pointe, les frôlements, les frémissements vibratoires de cet organe ou des tames anévrysmales, la sensation de succussion, les frottements pleurétiques ou persidiques, les vibrations vocales, et, pendant la percussion, la sensation d'élasticles de résistance des parties sous-jacentes au doigt percuté.

La palpation sert en outre à l'exploration des viscères de l'abdomen et des timeurs qui s'y développent; elle révèle souvent leur degré de sensibilité, leur sus tion, leur étendue et leur forme, leur mobilité ou leur fixité, leur cousistanc. Le élasticité, leur fluctuation, et le passage, dans une autre cavité, de liquides que pression refoule. J'ai rappelé soit au mot abdomen (p. 10) soit à propos des des organes, et au mot tuneurs, les services que peut rendre la palpation immédiate; des redites seraient inutiles. Je rappellerai seulement que, pour palpation abdominale, le malade doit être couché sur le dos, les jambes et les cuse étant maintenues demi-fléchies, la tête relevée par des coussins, et les masse dans un complet relâchement, ce qu'il n'est pas toujours facile d'obtent upalpation abdominale est rendue plus difficile par la sensibilité exagérée par l'épaississement accidentel des parois du ventre (emboupoint, cedème, palemons) ou par une ascite; tandis qu'elle est au contraire facilitée par la faccilitée par la

PALPITATIONS. — Les battements exagérés du cœur qui caracine les palpitations sont quelquesois visibles au niveau de la région précordiale, dœi parois sont soulevées dans une étendue plus ou moins grande. Le plus souvent é battements du cœur, dont le malade a conscience, se sont sentir sous la main pliquée à la région du cœur, ou bien soulèvent l'oreille ou le stéthoscope de le servateur.

Parmi les conditions pathologiques des palpitations, il n'en est aucune pour a quelle ce symptôme soit pathognomonique. Il faut chercher ces conditions et les affections du cœur ou du péricarde, dans un simple état fébrile, dans et taines maladies des organes respiratoires, ou dans un état nerveux primitir es se condaire.

L'endocardite, la péricardite, les rétrécissements des orifices du cœur. 3hypertrophie simple, habituellement rencontrée comme complication de l'empt. me pulmonaire, et plus rarement les insuffisances, sont les affections cardiaques ins lesquelles on rencontre les palpitations comme symptôme. Elles ont pour cactère de revenir par accès dans la péricardite aiguë. — Les palpitations surviennent ins la première période de l'asphyxie. par le fait de la fièvre; mais celles qui monent souvent lieu à des interprétations errenées sont les suivantes.

Les palpitations nerveuses sont extrêmement fréquentes, indépendamment de lles que produisent accidentellement la marche rapide et les émotions vives. Elles nt le plus souvent liées à des anémies de cause diverse, parmi lesquelles la plus igulière est la cacherie dite exophthalmique (V. p. 149). Les palpitations neruses secondaires se rencontrent encore dans les dyspersies (Chomel), avec des tozoaires des voies digestives, et dans des névroses de nature diverse, comme ns l'hystèrie et l'état nerveux.

PALUDÉENNES (MALADIES). — V. INTERMITTENTES (Affections).

PANGRÉAS. — PANGRÉATITE. — Cet organe a non-sculement pour nctions de présider à la digestion des matières azotées laissées intactes par l'estonc, comme l'a si bien démontré M. L. Corvisart, mais encore d'émulsionner, par suc qu'il sécrète, les matières grasses des aliments qu'il rend aptes à être absorbées r l'intestin. Or, la perturbation de ce dernier fait physiologique et la manière nt se fait la sécrétion du suc pancréatique sont les deux particularités les plus iles au diagnostic des maladies du pancréas.

L'inflammation aiguë (pancréatite), le cancen, les calculs, les kystes et les flux cet organe constituent toute sa pathologie.

Le diagnostic de la pancréatite, étudiée par MM. Bécourt (Thèse, Strasb., 1830) Mondière (Arch. de méd., 1836), est fort difficile, parce que ses symptômes it rarement isolés. Ils consistent en une douleur épigastrique s'irradiant vers pochondre droit, en une diarrhée de matières ressemblant à de la salive, peute avec tension du ventre. Un antécédent important à noter dans les faits obserçest que, dans tous, la maladie était due à l'usage du mercure. Mais pour tirer ti de ce fait, il faudrait soupçonner l'existence de la pancréatite; or, la constatation matières comme salivaires des garde-robes pourrait seule en donner d'abord ée, si l'on n'en était pas détourné par les symptômes inflammatoires dont le foie estomac sont aussi le siège. La formation d'un abcès pancréatique s'ouvrant dans tomac, comme on l'a observé (Fauconneau-Dufresne, Union méd., 1847), st guère faite pour éclairer le diagnostic, qui ne saurait être que soupçonné. La pancréatite chronique donnerait lieu à une salivation continuelle, selon adière

'ette salivation d'une matière salivaire transparente, comme sirupeuse, rendue expuition, la présence dans les selles de matières grasses non émulsionnées r défaut de suc paucréatique), signe indiqué depuis longtemps par Bright, et staté par MM. Cl. Bernard, Eisenmann (de Prague), Lussana, Geffrey Mars, etc., et enfin l'amaigrissement, sont les signes principaux des autres affections pancréas. Mais je dois dire que ces signes ne sont pas constants et que l'obscurité diagnostic est d'autant plus grande que l'organe n'est pas accessible à l'explorapar le palper épigastrique, dans l'état sain, et que, dans le cas où il se forme : tumeur, celle-ci est facilement prise pour une tumeur de l'estomac. V. Cancer pancréas (p. 167).

PAPULES. — PAPULEUSES (MALADES). — Les petites suilles pleue et fermes, acuminées ou aplaties, rosées ou sans changement de couleur de la pent qui constituent les papules cutanées, et que l'on rencontre quelquesois sussi au veau de certaines muqueuses visibles, doivent être envisagées d'une manière générale au point de vue du diagnostic.

En dermatologie on ne comprend que le strophulus, le lichen et le pruise des les affections papuleuses; mais le clinicien rencontre souvent des papules en deux de ces trois états morbides. — Les taches rosées de l'abdomen observées das b fièvre typhoïde sont quelquefois assez proéminentes pour constituer des papules resées. — Dans certaines fièvres éruptives au début de l'éruption, comme dans la regeole et la variole, les papules de l'éruption donnent quelquefois lieu à des errarde diagnostic. La rongeole dite boutonneuse pent, en effet, être caractérisée par le papules discrètes plus ou moins rapprochées qui ressemblent à l'éruption d'air. papuleuse de la variole; et j'ai vu prendre pour une varioloïde une érapis généralisée (quoique relativement discrète) de taches rosées dans un cas de fier typhoïde; cependant le fait est très-rare.

Il est clair que de pareilles erreurs ne peuvent se commettre que par suit de examen incomplet, et sans que l'on tienne un comple suffisant des prodromes et à l'ensemble des phénomènes morbides, à moins que ces phénomènes soient incomple ou mal accusés, ce qui se voit assez souvent dans les maladies fébriles à leur dêta L'hésitation est alors naturelle. Quant à la variole, elle a un caractère précien que ne faut pas négliger, c'est l'existence de papules à l'isthme du gosier, où de se montrent souvent, alors qu'elles ne sont pas encore suffisamment accusée à l'acce.

En outre du strophulus, du lichen simple ou syphilitique (V. Struussi, e prunico, de la phthiriase, il existe une affection cutanée que je dois rappels e c'est l'éntrhème dit papuleux, quoique les saillies en soient souvent mal conscrites.

PARACENTÈSE. - V. Ponctions.

PARALYSIES. — On sait que l'on comprend sous ce titre non-seulement diminution ou l'abolition de la myotilité dans les muscles de la vie animale ou d'une organique, mais encore la diminution ou l'abolition des fonctions sensonies dont il a été question ailleurs (V. Anesthésies).

Il ne sera question ici que des paralysies du mouvement.

Ces paralysies sont tantôt un symptôme, et tantôt une véritable maladie. Elles montrent dans des conditions si variées que leur diagnostic est souvent une de que tions cliniques les plus complexes, quoique très-souvent le fait d'une paralyse géneralisée ou localisée puisse se présenter immédiatement au praticien comme us donnée bien définie. Cette complexité m'oblige à traiter d'abord du diagnation de paralysies considérées en général, avant de les examiner à leur point de met plus pratique, celui de leur généralisation ou de leur localisation.

I. Paralysies en général.

Les troubles qui surviennent au niveau des muscles soumis à la volonté sont à données les plus caractéristiques des paralysies de la myotilité.

D'abord la simple inspection des parties envalues peut faire souvent soupeaner o reconnaître la paralysie. Tantôt c'est simplement l'attitude des malades ou la posicio

PARALYSIES. 631

endante d'un membre, qui met sur la voie du diagnostic; tantôt c'est la diminution elativement prononcée du volume des membres, des masses musculaires, de suscles isolés ou même de simples faisceaux de certains muscles; d'autres fois c'est difficulté particulière qu'éprouve le malade à exécuter certains mouvements, point enfin ce sont des déformations dues à la contraction tonique et prépondénte des muscles sains, antagonistes de ceux qui sont paralysés.

La sensibilité des parties atteintes de paralysie est fréquemment diminuée ou olie comme la myotilité, ce qui explique que la paralysie s'accompagne rarement : douleurs locales. La sensibilité électro-musculaire est d'ailleurs diversement fectée dans les paralysies, car elle est tantôt conservée, tantôt diminuée ou abolie, tantôt exaltée : conditions dont on a tiré parti pour le diagnostic.

Les symptômes fonctionnels sont manifestement les plus importants parmi les unées diagnostiques. Ils comprennent avant tout la diminution ou l'abolition de la votilité volontaire ou involontaire. Les stations et mouvements divers, la marche, préhension des objets, le regard, l'articulation des mots, l'émission des sons, déglutition, la respiration, l'expulsion des matières intestinales ou de l'urane, at particulièrement affectés dans les paralysies. Mais il est évident qu'il est touars beauceup plus facile de diagnostiquer la diminution ou l'abolition de la foncn motrice des muscles volontaires que celle des fibres musculaires des organes ernes. Il sussit, en effet, que le malade ne puisse exécuter d'une manière absolue qu'il effectue seulement d'une manière incomplète les mouvements qu'il désire écuter ou qu'on lui prescrit, pour que les paralysies des muscles de relation soient ément constatées, à la condition toutefois d'éviter les causes d'erreur qui seront pelées tout à l'heure; tandis que les paralysies des muscles de la vie organique révèlent par des troubles fonctionnels auxquels ces muscles participent, troubles s-variés suivant les organes, et qu'il n'est pas toujours facile, comme on le verra is loin, de rapporter à leur véritable cause.

D'autres éléments de diagnostic au niveau des parties paralysées, principalement membres, résultent, dans certains cas, de l'abaissement manifeste de leur temature, de la faiblesse ou de l'anéantissement presque complet de la circulation, la sécheresse de certaines muqueuses (conjonctive), de la sécheresse de la peau peut devenir squameuse dans les paralysies anciennes, de l'infiltration cedémase des membres paralysés, de l'incontinence ou de la rétention des excrétions intinales ou vésicale, de l'excrétion de la salive, etc.

Ensin, en outre de l'inspection dont j'ai parlé plus haut, on peut encore tirer parti l'exploration des muscles par la palpation, qui juge de la slaccidité ou du vone de ceux qui sont affectés, et de l'emploi de l'électrisation localisée, qui sourdes signes que j'ai rappelés ailleurs (p. 312) et sur lesquels j'aurai à revenir.
l'ai dit que la constatation des paralysies des muscles de la vie animale était facile.
is il y a quelques restrictions à saire à cette règle, car il y a des états patholoues qui rendent les mouvements difficiles ou impossibles, et qui ne sont pas des
alysies, mais des pseudo-paralysies. J'ai appelé déjà l'attention sur ce point
propos de la myotilité (p. 578), mais je dois revenir sur cette question et la
upléter.

La vraie paralysie est simulée, en effet, par l'immobilisation d'un membre, suite lésions articulaires ou osseuses, ou de douleurs locales exaspérées par les mouvements, ou bien par une contracture permanente: il me suffit de rappeler co causes d'erreur, trop grossières pour être méconnues. Cependant l'existence d'une contracture ne devra pas faire rejeter absolument l'idée d'une paralysie, car la contracture se montre quelquefois au niveau d'un membre paralysé. Des dificalée d'appréciation plus délicates peuvent se présenter: lorsqu'il y a défaut de coordination des mouvements simulant un affaiblissement paralytique; ou lorsque l'individu par le fait d'une perte de connaissance ou d'un état comateux, présente une immobilité générale qui peut dépendre ou non d'une paralysie; ou bien enfin lorsqu'il y abolition, non de la myotilité, mais du sentiment d'activité musculaire, c'est-à-dir une anesthésie spéciale des muscles.

Il est très-important de tenir compte de ces diverses particularités, dont la denière, décrite ailleurs (V. p. 60), sait que le malade ne peut exécuter certains nouvements musculaires qu'à la condition d'en suivre des yeux l'accomplissement.

Lorsque la paralysie est simulée par un défaut de coordination des mouvements comme dans certaines paralysies généralisées ou dans les faits compris par l. Dechenne sous la dénomination d'ataxie locomotrice progressive (V. p. 98). Le mouvements sont incomplets, irréguliers, saccadés; mais la main ne serre pas un moins de force qu'à l'ordinaire; les membres inférieurs supportent le poids du corressans fléchir, et, s'il y a des chutes, c'est parce que les mouvements de locomotes sont mal exécutés, et non parce qu'ils manquent d'énergie. Il ne faut pas orbier cependant qu'un véritable affaiblissement musculaire peut coıncider quelquelois me ce défaut de coordination des mouvements volontaires.

La paralysie peut n'être qu'apparente dans les cas de perte de connaissance de coma, dans une profonde ivresse, dans le narcotisme, dans une violente comotion du cerveau. En pareils cas, M. Tonnet a conseillé (Thèse, 1845) de pinco ou de piquer les membres pour s'assurer, non-seulement de leur sensibilité, us aussi de leur faculté motrice. S'il n'y a nulle paralysie, le membre, jusque-li mobile, se retire brusquement dès qu'on le pince ou qu'on le pique. Si le monte ment seul est aboli, le membre reste immobile, mais les plaintes du malade et un efforts pour se soustraire à la cause de la douleur sont manifestes. Enfin s'il y extralysie de la myotilité et de la sensibilité à la fois, ou de la sensibilité seulement (simple anesthésie), le membre reste immobile, et rien chez le malade ne témogra qu'il ressente de douleur.

Les antécédents, qui comprennent les causes, l'invasion et l'évolution des phismènes paralytiques, constituent des particularités de la plus grande valeur. L'apprition subite ou graduelle de la paralysie, soit seule, soit avec d'autres symptèmes plus ou moins nombreux, et principalement avec ou sans symptômes cérêmes l'état stationnaire ou progressif des phénomènes, leur fixité ou leur extension graduelle, donnent à la paralysie une diversité d'allures dont il faut grandement les compte.

Mais pour décider à quelle paralysie on a affaire, il faut avoir présente à l'est la nomenclature méthodique des espèces qui ont été jusqu'à présent constatée. Prour en arriver à se prononcer sur ce point difficile, il faut songer successivement aux paralysies dues à des lésions matérielles des centres nerveux, des ners. Prouscles ou des troncs vasculaires, et, en cas d'exclusion, aux paralysies sur le sions appréciables, dites dynamiques, nerveuses, etc., et parmi lesquelles il fac

dmettre des paralysies symptomatiques ou secondaires, et des paralysies idiopahiques ou primitives.

Voyons quels sont les groupes de caractères qui, pendant la vie, peuvent pernettre de formuler le diagnostic des paralysies comprises dans ces trois catéories.

1º Paralysies par lésions anatomiques.

Ces lésions, ai-je dit, peuvent occuper les centres nerveux, les nerfs, les muscles u les troncs vasculaires. Mais je dois faire d'abord observer qu'au lit du malade il est pas toujours possible d'utiliser les faits d'anatomie pathologique qui ont scien-fiquement établi l'origine matérielle d'un grand nombre de paralysies. La constation de la lésion n'est possible que dans deux conditions : lorsque cette lésion est ppréciable à nos moyens investigateurs, ou bien lorsque, étant profonde (comme our le cerveau et la moelle), des symptômes particuliers correspondent à des alténtions spéciales. Or, il n'en est pas ainsi dans tous les faits de lésions qui sont es causes de paralysie. C'est là un premier motif d'obscurité diagnostique pour un rain nombre de faits, obscurité d'autant plus regrettable qu'il serait de la plus rande importance de ne pas considérer une paralysie due à une lésion anatomine du cerveau, ou de la moelle, ou des nerfs, ou des muscles, comme une des ralysies sans lésions dont il sera question plus loin, et qui sont généralement bien ions graves que celles qui se rattachent à des lésions matérielles.

a. — Il y a lieu de penser que la paralysie est due à une lésion aiguë du cerveau némorrhagie, ramollissement, plus rarement congestion) lorsqu'elle débute brusuement, lorsqu'elle se limite à une moitié latérale du corps, lorsqu'elle est persisure une fois développée (sauf dans les cas de simple congestion), lorsqu'elle s'acompagne de troubles intellectuels (perte de connaissance, coma, délire), parfois de intracture. S'il s'agit d'une lésion chronique (tumeurs, indurations, kystes génélement séreux), il se joint à une céphalalgie parfois très-intense des troubles itellectuels, ou du côté des sens (le plus souvent un affaiblissement de l'intelligence), souvelsions épileptiformes, des spasmes.

Il y a malheureusement des exceptions à ces généralités, qui sont cependant aplicables à un grand nombre de faits; mais, dans les cas douteux, l'électrisation des arties paralysées fournit un signe précieux indiqué par M. Duchenne (de Bougne), qui a taut fait pour élucider l'étude des paralysies (De l'Électrisation loulisée, 2° édition, 1861), et que j'aurai souvent à citer dans cet article. Ce signe, est la conservation de la contractilité et de la sensibilité électriques. Ce signe à sans doute rien d'absolu, puisqu'on le retrouve avec d'autres paralysies, mais phénomènes concomitants ou les anté-édents suffisent ordinairement, dans ce ernier cas, pour lui donner sa vraie signification.

Lorsque la paralysie déjà ancienne sera consécutive à des accidents cérébraux dont lle sera la seule conséquence, la recherche et la constatation de ces accidents antéieurs viendra démontrer sa véritable origine, que l'on soupçonnera fortement en onstatant une atrophie générale uniforme des parties frappées de paralysie, et la onservation de la contractilité électrique des muscles. L'absence de toute diminuion de volume d'un membre, comparé à celui du côté opposé, fera facilement reonnaître une paralysie simulée ancienne, comme j'en ai constaté un exemple renarquable dans ces derniers temps.

b. — Une douleur au niveau d'un point fixe du rachis, l'absence de troubles in tellectuels, le siège habituel de la paralysie et son apparition simultanée aux den membres inférieurs, et souvent au rectum et à la vessie, avec troubles très graves de la respiration et extension de la paralysie aux membres supérieurs si la lésion occupe les parties supérieures de la moelle, enfin l'affaiblissement ou l'abolité de la contractilité électrique et de la sensibilité des muscles paralysis tels sont les signes qui pourraient faire admettre qu'il existe une altération de la moelle épinière.

Mais ici, plus encore que pour les lésions cérébrales, on est exposé à croire à l'entence d'une lésion qui n'existe pas (V. plus loin Paraphégies). L'abolition de la contractilité électrique n'a pas ici malheureusement la même valeur que sa constration pour les lésions cérébrales; car on retrouve cette abolition de la contractilité électrique dans plusieurs autres genres de paralysies dont il va être question. (a doit seulement noter que, dans les lésions de la moelle, la sensibilité musculair électrique est détruite en même temps que la contractilité, tandis que cette sensibilité est le plus souvent conservée ou exaltée dans des paralysies d'une autre organcemme celles qui sont dues à l'influence du froid.

- c. Une paralysie limitée à la zone anatomique des ramifications d'un troncieveux doit par cela même faire rechercher s'il n'existe pas une lésion, soit traustique, soit spontanée, du nerf. Une inflammation des parties voisines, une con pression par une tumeur ou par une lésion des os que le tronc nerveux travers, peuvent quelquesois être constatées ou du moins fortement soupçonnées. En ca de doute, il ne faut pas oublier que la limitation de la paralysie aux muscles plus sous la dépendance d'un seul nerf peut exister sans lésion matérielle, comme con le verra dans le cours de cet article. Cette délimitation anatomique est fort importunt à constater, car elle permet de distinguer l'abolition de la contractilité et de la se sibilité musculaire, qui a lieu d'un seul côté dans ces paralysies, du même signe que l'on retrouve des deux côtés dans les cas de lésion médullaire.
- d. Quant aux paralysies par lésions musculaires, elles sont plus facile i reconnaître, puisque leur diagnostic se résume dans celui de trois affections de muscles: la myosite, qui est une affection très-rare; l'atrophie musculair fibreuse de M. Guérin, qui donne lieu à des difformités ou à des rétractions conscutives permanentes (pied bot, torticolis, strabismes); et ensin l'atrophie graisses localisée on généralisée des muscles, d'où résulte une diminution progressive fibres des muscles atteints, et par suite un degré d'affaiblissement de la contrablité et de la sensibilité électro-musculaires proportionnel à la destruction de ca fibres.
- e. Enfin un membre peut perdre la faculté de se mouvoir et de sentir passite de l'oblitération de son artère principale, comme l'a signalé Abercronis (Maladies de l'encéphale, trad. par Gendrin, 1835). C'est à tort que M. Gendrin rejette l'existence de cette paralysie (ibid., p. 414), car la manière dont s'election l'affaiblissement musculaire importe peu, cliniquement parlant; il suffit que l'affaiblissement ou l'abolition de la myotilité soit réelle pour qu'il y ait paralyse paralysie particulière puisqu'elle est limitée aux muscles qui reçoivent le sait de l'artère oblitérée. C'est avec raison que M. Barnier, dans sa thèse d'agréption sur les paralysies musculaires (1860) a défendu la légitimité de ces paralysies musculaires (1860) a défendu la légitimité de ces paralysies musculaires (1860) a défendu la légitimité de ces paralysies musculaires (1860) a défendu la légitimité de ces paralysies musculaires (1860) a défendu la légitimité de ces paralysies musculaires (1860) a défendu la légitimité de ces paralysies musculaires (1860) a défendu la légitimité de ces paralysies de l'encéphale, comme l'a signalé Abercronis (1860) a defendu la légitimité de ces paralysies musculaires (1860) a défendu la légitimité de ces paralysies de l'encéphale, comme l'a signalé Abercronis (1860) a défendu la légitimité de ces paralysies de l'encéphale, comme l'a signalé Abercronis (1860) a défendu la légitimité de ces paralysies de l'encéphale, comme l'a signalé Abercronis (1860) a defendu la légitimité de ces paralysies (1860) a defendu la légitimité de l'encéphale (1860) a defendu la l'encéphale (1860) a defendu la l'encéphale (1860) a defendu la l'enc

sies par oblitération artérielle. Cette ablitération en est bien la cause, ainsi que l'ont démontré MM. Longet et Brown Sequard par des ligatures temporaires de l'aorte produisant des paralysies également temporaires.

Les paralysies dues à cette cause anatomique sont facilement reconnaissables à ce que la diminution ou l'abolition de la contracture musoriaire coıncide avec des phénomènes d'obligation artérielle, c'est-à-dire ordinairement avec la gantrène.

2º Paralysies symptomatiques sans lésions matérielles.

Lorsque les particularités relatives à la paralysie observée ne permettent pas de la rapporter à une lésion cérébrale, médullaire, des nerfs, des muscles ou des artères, il se présente une première et très-grande difficulté : c'est de décider qu'il n'existe pas réellement une de ces lésions latentes sans les phénomènes accessoires caractéristiques qui la font habituellement reconnaître. Il ne peut sans doute y avoir d'embarras, ni pour les oblitérations vasculaires, ni pour l'atrophie musculaire; mais l'hésitation est permise lorsqu'il existe des tumeurs latentes ou profondes, comprimant certains troncs nerveux, à plus forte raison une lésion cérébrale sans troubles intellectuels évidents, et surtout lorsqu'il existe une lésion de la moelle.

Pour se prononcer, dans les cas douteux de ce genre, il faut se demander si l'on n'est pas en présence d'une paralysie sans lésion organique, mais symptomatique d'un état pathologique ou d'une maladie bien connus pour compter la paralysie au nombre de leurs symptômes, soit habituels, soit exceptionnels. Si, en effet, on constate l'existence de ces états morbides, qui comprennent des altérations manifestes du sang, certaines diathèses, ou des névroses, cette connaissance de l'origine lève tous les doutes, principalement si la paralysie présente par elle-même des caractères spéciaux.

Elles se distinguent habituellement des paralysies avec lésions par l'absence des phénomènes qui précèdent ou accompagnent ces dernières, par l'absence de symptômes du côté du cerveau, assez souvent par leur début aux extrémités des membres inférieurs puis supérieurs, par leur marche ascendante et envahissante, et enfin par leur développement irrégulier d'un côté à l'autre du corps.

a. — Parmi les maladies qui produisent des paralysies par le fait bien manifeste d'une altération du sang, on compte d'abord les intoxications alcoolique, saturnine, par le sulfure de carbone, par les miasmes paludéens, par l'arsenic, par le mercure, l'asphysie par le charbon (H. Bourdon), les narcotiques (?).

La paralysie due à l'ALCOOLISME chronique est toujours générale et accompagnée d'affaiblissement intellectuel, caractères d'une grande valeur qui ne permettent de la confondre qu'avec la paralysie générale des aliénés, dont il sera question plus loin.

Celle produite par l'intoxication saturnine est au contraire le plus souvent localisée aux extenseurs des extrémités supérieures: la paralysie est alors si caractéristique, qu'elle peut à elle seule faire au moins soupçonner l'intoxication. Lorsque cette paralysie occupe les membres inférieurs ou d'autres parties du corps, ou lorsqu'elle est généralisée, cet affaiblissement paralytique particulier des extrémités supérieures reste prédominaute, et la contractilité électro-musculaire est abolie. La connaissance de l'intoxication, lorsqu'elle est ensuite établie, explique immédiatement

la nature de la paralysie. Je n'insiste pas davantage sur ce point de diagnostic, sufisamment développé à propos de l'intoxication saturnine (V. p. 509). Les paralysis qui succèdent à la colique nerveuse des pays chauds ont des signes identiques.

La paralysie due à l'intoxication par le sulfure de carbone, qui affecte princpalement les membres inférieurs et qui est parfois générale, se reconnit plus facilement encore, non-seulement par la constatation de la profession du malade, mais souvent et tout d'abord par l'odeur du sulfure qu'il exhale habituellement (V. p. 515).

L'intoxication paludéenne détermine quelquesois aussi des paralysies locales or générales dont il est urgent de préciser l'origine. Le diagnostic est surtout foit lorsque les paralysies de ce genre cessent pendant l'apprexie et disparaises avec les accès intermittents. C'est alors une des nombreuses sormes des sièvres penicieuses.

Dans les paralysies qui résultent des autres intoxications, par l'arsenic, le mocure, l'asphyxie par le charbon, la connaissance de la cause suffit aussi pour dicider le diagnostic. Et quant à l'affaiblissement musculaire attribué aux matiques, il constitue plutôt un simple engourdissement qu'une paralysie réelle.

b. — Après les paralysies dues à des intoxications, je dois une mention spéciel aux paralysies diphthériques, que l'on a considérées comme la conséquence d'un empoisonnement spécial du sang, comme une des paralysies anémiques dont il sen question tout à l'heure, ou enfin comme une conséquence du voisinage de la lés me diphthérique.

Ces paralysies diphthériques ont été signalées par plusieurs auteurs, plus partculièrement par M. Orillard (de Poitiers), et plus complétement étudiées et décrits par M. Maingault, dans un récent et très-bon mémoire (De la paralysie diphibrique, 1860). Qu'elles soient localisées ou généralisées, comme je l'ai indiqué i propos de la diphthérie (p. 291), c'est le voile du palais et le pharvnx qui sont k plus souvent atteints. M. Maingault signale les troubles de la déglutition commen manquant jamais lorsque la diphthérie est suivie d'une paralysie généralisée u recherche de la diphthérie comme antécédent, dans les cas de paralysies les plus diverses, est un point de pratique très-important. Il faut aussi tenir compte de la marche qu'a suivie la maladie et de la manière dont les symptômes sont groupe La paralysie diphthérique apparaît douze à quinze jours à deux mois après la lem naison de l'affection diphthérique, la paralysie du voile du palais précédant le jours, dans cette période de convalescence apparente, les troubles éloignés de l'anervation. L'affaiblissement musculaire est essentiellement progressif; il debut lentement, en s'accompagnant de fourmillements et de troubles de la sensibilité de extrémités. La contractilité électrique des muscles est conservée: condition des on peut tirer parti dans certaines circonstances, mais qui, dans d'autres, sera aussi une cause d'erreur. M. Maingault a signalé de nombreuses méprises commiss à propos de ces paralysies; je les rappellerai en leur lieu.

c. — D'autres paralysies non moins importantes sont celles qui ont été observée dans les états cachectiques, ainsi que celles qui sont dues à l'anémie ou à la chloranémie. Elles ont été signalées par plusieurs auteurs, et M. Landry a insisté averaison sur leur fréquence (Rech. sur les causes et les indications curstines des mulad. nerv., 1855). Ces paralysies sont en général remarquables par leur apprendie de la company de la compan

rition indifférente dans les diverses régions des deux côtés du corps, le plus souvent par leur marche progressive et ascendante des extrémités vers le centre, par l'absence de signes morbides du côté des centres nerveux, souvent (mais non toujours) par l'intégrité des fonctions de la vessie, et enfin, selon M. Landry, par l'abolition de l'irritabilité électro-musculaire.

On peut souvent rapprocher des paralysies anémiques celles qui se rattachent à une sople de maladies aigués ou chroniques, et qui, quelles que soient d'ailleurs leurs causes, sont importantes à connaître. Leur réalité est parsaitement établie par l'intégrité des centres nerveux qui a été constatée assez fréquemment sur le cadavre, par leur durée habituellement éphémère, et par leur disparition plus ou moins rapide sous l'inssuence d'un traitement approprié. On trouve des faits nombreux de ce genre dans le travail de M. Landry, dans celui de M. Macario sur les paralysies dynamiques ou nerveuses (Gaz. méd., 1857), et surtout dans le mémoire de M. Gubler (Actes de la Soc. méd. des Hôpit. de Paris, 5° fasc.). Je rappellerai, comme produisant ces paralysies symptomatiques:

La fièvre typhoide; — la suette; — le choléra; — les fièvres éruptives, parmi lesquelles M. Gubler a signalé principalement la variole comme produisant des paralysies plus graves; — certaines affections thoraciques, comme la pneumonie (Macario, Gubler), et l'empyème; — l'embarras gastrique (Golfin, H. Tweedy); — la dyssenterie; — les vers intestinaux (Tissot); — la colique hépatique (Fouquier); — les affections utérines, que Lisfranc aurait vues produire la paraplégie, et M. Landry la paralysie du diaphragme et des muscles abdominaux; — l'état puerpéral, soit pendant la grossesse (P. Frank, Simpson), soit pendant l'accouchement, ou après, et qui, dans cette dernière condition, a été rencontrée par M. Trousseau chez les nourrices (Gaz. des Hôpit., 1846); — Les affections des voies urinaires qui s'accompagnent de paraplégies étudiées dans ces derniers temps par M. Raoul Leroy (d'Étiolles).

d. — On peut encore avoir affaire à des paralysies survenant comme conséquences d'affections diathésiques connues, comme la syphilis ou le rhumatisme.

Les paralysies dues à ces deux causes sont rares. Cette assertion pourra sembler singulière, du moins relativement au rhumatisme, à ceux qui admettent comme rhumatismales toutes les paralysies dues à l'influence du froid ou de l'humidité. Mais à mon avis on doit, avec M. Landry, réserver la dénomination de rhumatismales aux paralysies qui se développent dans le cours ou à la suite du rhumatisme aigu, comme dans les faits cités par M. Griffouillère (Journ. des connaiss. méd.-chir., huitième année). De ce que le froid et l'humidité sont capables d'engendrer le rhumatisme, il ne faut pas conclure, en effet, que toutes leurs conséquences soient de même nature.

e. — Enfin un dernier ordre de paralysies symptomatiques sans lésions anatomiques est dù à des névroses : à des névralgies, à l'hystérie, à l'épilepsie. Mais, dans l'épilepsie, ce sont les congestions répétées des centres nerveux et les lésions qui peuvent en résulter qui expliquent les paralysies des épileptiques plutôt que la névrose elle-même.

Les paralysies locales résultant d'une névralgie doivent plutôt s'entendre de celles qui lui succèdent que de l'affaiblissement musculaire qui accompagne les douleurs. Ces paralysies consécutives s'accompagnent généralement de l'intégrité de

la contractilité électro-musculaire, avec augmentation de la sensibilité des certains points, suivant M. Duchenne. L'atrophie musculaire est une complicie qui n'est pas rare.

Les paralysies hystériques méritent une mention toute spéciale. Comme les peralysies chloro-anémiques, elles doivent être soupconnées chez les femmes jeurs La constatation des antécédents ou des signes actuels de l'hystérie lève tous le dontes. Ces paralysies ont été rencontrées chez plus du quart des hystérieus per M. Briquet (120 sur 430). Rarement elles sont généralisées (aux quatre membres et aux principaux muscles du tronc); le plus souvent la paralysie n'atteint que le deux membres du côté gauche du corps; puis viennent, par ordre de fréquence : la paralysie des deux membres inférieurs, celle des deux membres du côté droit ple rarement celle d'un ou des deux membres supérieurs, de l'un des membres peviens, des pieds, des mains, de la face, du larynx, du diaphragme. Son invasio a brusque ou graduelle, et, dans ce dernier cas, elle est précédée de sourmillement ou d'engourdissements. Rarement elle est absolue; elle est aussi plus instable ples autres paralysies, et quelquesois elle disparaît subitement sans laisser de træ La faradisation localisée démontre que lu contractilité électrique des muxle & conservée, mais que leur sensibilité est abolie : double circonstance que l'un k rencontre que dans la paralysie hystérique. Mais M. Briquet fait remarque que dans certains cas rares, la contractilité électro-musculaire est perdue en niv temps que la sensibilité musculaire, ce qui d'ailleurs ne diminue pas la valer de signes précédents lorsqu'on les rencontre.

3º Paralysies primitives ou idiopathiques.

Lorsque l'on ne peut rapporter l'origine d'une paralysie, ni à une lésion merielle, ni à un état pathologique indépendant de toute lésion appréciable pour produire directement cette paralysie, on admet qu'elle est idiopathique, primité essentielle. Cette division doit être conservée, quoi qu'elle soit assez souvent es relité un refuge de notre ignorance.

Il y a cependant des paralysies idiopathiques qui se développent sous l'influence non plus d'un état pathologique ou d'une maladie déterminée, mais d'une sur cause accidentelle dont la constatation révèle la nature de la paralysie. Le respecte de celles qui sont dues à l'action du froid ou de l'humidité, et qui se der loppent du jour au lendemain ou graduellement dans les parties qui ont été expecte à ces influences. Elles atteiguent tantôt une moitié de la face (Bérard), tantêt bras, tantôt les membres inférieurs, etc. Telles sont encore les paralysies dues à compression prolongée des nerses ou des muscles d'un membre, qui reste paralytemporairement, dans la plupart des cas. C'est à une cause de ce genre que M. Kenses a attribué les paralysies temporaires constatées chez les enfants du premier ige 4-l'on a couchés dans leur berceau sur le membre qui se trouve atteint (l'unit quart. journ., 1850). On a vu aussi une paralysie locale résulter d'un choc cur rieur (à la face).

Enfin je dois rappeler ici les paralysies fugitives qui surviennent localemes (comme les contractures ou les spasmes) par suite de l'abus fonctionnel des muscle atteints, paralysie qui ne se produit, suivant M. Duchenne, que pendant l'exercit fonctionnel (V. p. 224).

D'autres paralysies idiopathiques, dont la cause est ignorée, peuvent être par

ielles ou généralisées. Dans ce dernier cas, elles sont progressives et ascendantes; elles coıncident avec une intégrité complète de l'intelligence, et leur diagnostic s'établit par voie d'exclusion des espèces précédemment rappelées. Je ne puis en dire nutre chose, la science n'étant pas fixée à cet égard. J'ai rencontré deux faits de ce genre, dans lesquels la paralysie progressive ascendante ne pouvait être rapportée à aucune cause connue.

Jusqu'à présent il n'a guère été question que des paralysies des muscles volonaires; mais on sait que, sous l'influence de la plupart des causes que j'ai rappelées, la paralysie peut atteindre aussi les divers muscles de la vie organique. Il y a toute-lois pour les viscères creux une cause particulière de paralysie nécessaire à rappeler, et qui est toute locale : c'est la distension excessive des parois de ces viscères, qui ait sans doute perdre leur élasticité aux fibres musculaires. C'est ce que l'on voit lans les rétentions urinaires pour la vessie; c'est ce qui se passe probablement lorsqu'un météorisme excessif distend outre mesure les intestins chez le vieillard, ce qui entraîne la mort. Les symptòmes des paralysies des muscles de la vie organique varient d'ailleurs suivant les organes affectés, comme je le montrerai à propos de certaines paralysies localisées.

Il ressort de ce qui précède que les formes des paralysies sont extrêmement nomreuses suivant leurs caractères propres, suivant leur marche, suivant leur cause et surtout suivant leur siège. Cette dermière distinction est celle qui va me servir de rase pour l'étude diagnostique des paralysies en particulier.

La paralysie n'a de gravité par elle-même que lorsqu'elle atteint les muscles dont es mouvements sont essentiels à la vie, comme les muscles intercostaux et le diabragme, ou bien ceux dont la paralysie peut se compliquer d'accidents mortels, comme on le voit quelquefois pour l'œsophage.

# II. Paralysies généralisées.

La manière la plus logique, selon moi, de traiter des paralysies générales, est de es envisager suivant qu'elles s'accompagnent ou non de troubles cérébraux ou inellectuels, d'aliénation mentale, de délire, d'agitation, de vertiges, de perte de onnaissance, de coma, en tenant compte de ces phénomènes, soit comme données ctuelles, soit comme antécédents. Cette distinction établit, en effet, une différence sez facile à constater si l'on examine le malade avec attention, et elle a l'avanage d'être un excellent point de départ pour les inductions diagnostiques.

# A. Paralysies générales avec troubles intellectuels.

Ces paralysies, lorsqu'elles sont sous la dépendance de lésions encéphaliques, se résentent dans deux conditions: comme phénomènes symptomatiques d'une affecion encéphalique grave, aiguë ou chronique, ou bien comme constituant une ma-adie spéciale: la paralysie générale des aliénés.

## ▲ . — Paralysies générales symptomatiques de lésions encéphaliques.

Il me suffit de rappeler ici les maladies cérébrales graves qui s'accompagnent de aralysie généralisée avec troubles cérébraux ou intellectuels: 1° l'hémorrhagie érébrale des parties centrales du cerveau, ou occupant simultanément les deux iémisphères, ou tellement abondante dans un hémisphère que l'opposé s'en trouve omprimé; 2° l'hémorrhagie intra-arachnoïdienne; 3° l'hydrocéphalie; 4° ceraines idioties; 5° des tumeurs disséminées des deux côtés de l'encéphale.

Les premières de ces affections, qui sont aiguës, s'annoncent par un ensemble de

symptômes cérébraux tellement graves, que la paralysie n'est plus qu'un symptôme secondaire qui n'a de valeur que comme élément pouvant servir à la localisation automique de la lésion cérébrale. Dans les affections chroniques, la paralysie générale a plus d'importance comme signe, et elle est plus ou moins facilement rapporte son origine, très-facilement dans les cas d'hydrocéphalie et certaines idioties. Cepadant il est arrivé à M. Maingault de voir un enfant chez lequel le nasonnement de voix, la tristesse et l'incertitude de la démarche, caractérisant une paralysie diptérique généralisée, avaient fait croire à une idiotie.

. — Paralysie générale des aliénés.

Malgré la confusion que l'on a voulu faire des paralysies générales avec ou sa aliénation, en leur attribuant des caractères paralytiques identiques en dehors de l'onsidération de l'état intellectuel, il me paraît ressortir de plus en plus nettener des travaux modernes que la paralysie générale des aliénés reste caractérisée par de symptômes spéciaux et une allure particulière. Il n'y a aucun doute, en ele qu'un examen superficiel des malades n'ait fait croire à tort, du moins dans une tain nombre de faits, à l'intégrité de l'intelligence, tandis que les malades offrats un affaiblissement intellectuel que pouvait constater un interrogatoire mieux ding l'ai vu moi-même à l'Hôtel-Dieu un malade atteint de paralysie générale, qui àu considéré comme jouissant de l'intégrité de ses facultés intellectuelles, et que pouvait parvenir à compter les années ou les jours écoulés depuis une épopt bien déterminée, tout en répondant très-juste aux questions simples qu'on lui alterait.

Les travaux de Bayle, de MM. Calmeil, Delaye, Parchappe, Lasègue, Balerger, etc., ont très-bien fait connaître cette affection. Dans son excellente the d'agrégation (1853), mon collègue et ami, M. Lasègue, en a fait un exposé critique remarquable, auquel j'emprunterai bien des matériaux de cet article.

La paralysie générale avec aliénation est propre à l'âge adulte et bien plus fr quente chez l'homme que chez la femme; ce sont là des conditions indispensables connaître d'abord, parce qu'elles circonscrivent le champ du diagnostic.

1º Éléments du diagnostic. — La marche progressive de la maladie étant a quelque sorte fatale, il est important d'indiquer rapidement les symptômes qu'il caractérisent vers son début, à sa période intermédiaire et vers la fin.

Le tremblement est en général le premier symptôme qu'on ait à constater. It degrés divers, dans la langue et dans les extrémités supérieures et inférieure. n'y a pas alors, à proprement parler, paralysie musculaire. La langue n'a ses me vements ni gênés, ni diminués, et ses vibrations musculaires apparaissent sur lorsqu'elle est déposée sur la lèvre inférieure, qui elle-même est alors tremble Aux membres supérieurs, la main serre vigoureusement ou porte des fardeaux pants, mais elle est sans aptitude pour saisir ou manier des objets délicats. La membres inférieurs, leur fixité sur le sol pendant la station, qui peut souvent conservée, explique l'absence apparente de tremblement, qui est remplacé pendr la marche par des mouvements saccadés, toujours trop rapides, des contractes musculaires énergiques lançant la jambe en avant plutôt que la dirigeant. L'intertitude de la parole, qui ne tient pas uniquement au tremblement de la langue des lèvres, échappe quelquesois à l'attention du médecin, parce qu'eile n'est problement et la langue, le troublement sais l'on sait lire le malade, comme le conseille M. Lasègue, le troublement de la langue, le troublement sait l'on sait lire le malade, comme le conseille M. Lasègue, le troublement de la langue, le troublement de la langue des levres, échappe que la dirigit la langue de la langue d

le la prononciation apparaît. L'intelligence n'est pas toujours affaiblie durant cette période initiale, mais M. Lasègue signale comme devaut être recherchés avec soin es changements de caractère ou les actes insolites et déraisonnables. M. Buillarger a ndiqué le délire ou la mélancolie hypochondriaques comme étant un signe précureur très-fréquent de la démence paralytique (Acad. des Sc., 1860), et M. Brierre le Boismont a insisté sur la perversion des facultés morales et affectives (ibid). Juoi qu'il en soit, il y a de temps à autre des étourdissements, des vertiges sans perte de connaissance, ou des congestions vers la face, des crampes, des secousses populsives dans les membres, des grincements de dents, de vrais vertiges épieptiformes (Falret), parfois l'obtusion de la sensibilité générale, et une impuissance presque constante.

L'absence de paralysie, si bien signalée par M. Lasègue dans la première période, ait place dans la seconde à un affaiblissement véritable et de plus en plus prononcé les mouvements, qui continuent d'ailleurs à être trémulents et saccadés. Ils se font vec une maladresse qui dépend à la fois du tremblement et de l'affaiblissement musulaire. La langue est parfois sèche et fendillée, la prononciation plus gênée. C'est ci que les troubles intellectuels (démence) se montrent s'ils ont fait défaut dans la remière période. Fréquemment il y a aussi un délire des grandeurs, sans que l'ambition et l'orgueil soient véritablement en jeu, et qui varie suivant les habitudes et 'éducation des malades. Les attaques vertigineuses, la céphalalgie, des congestions érébrales plus fréquentes, avec chute, déviation de la bouche, tremblement dans une moitié du corps (Lunier), le tout se dissipant sans laisser de traces qu'un nouveau progrès dans l'affaiblissement et le délire, enfin de vrais accès de manie, euvent se montrer. La sensibilité générale, obtuse ou conservée comme précédemnent, est parfois exaltée, ainsi que je l'ai observé.

Dans la troisième période, les malades finissent par vivre d'une vie presque égétative. La physionomie est sans expression ou exprime un contentement lupide. La prononciation devient inintelligible, la paralysie des membres de plus n plus prononcée, ce qui oblige à attacher le malade dans un fauteuil ou dans son it dans la crainte des chutes; il survient des contractures doulourenses dans les ras, les jambes, le tronc, les màchoires. La mastication est incomplète, la déglution imparfaite et compliquée parfois de suffocation par pénétration des aliments ans les voies aériennes, les déjections sont involontaires. Enfin la mort survient, récédée d'attaques épileptiformes ou convulsives et de coma, ou bien d'une diarhée rebelle, de la suppuration de larges escharres sur les saillies osseuses, ou enfin e complications pulmonaires. Voyez l'important ouvrage de M. Calmeil (Traité es maladies inflammatoires du cerveau, 1859). La maladie a une durée qui vaie, en moyenne, entre huit et dix mois, deux ou trois années.

2º Inductions diagnostiques. — Il résulte de cet exposé des symptômes de la aralysie générale avec aliénation, que la maladie est très-facile à diagnostiquer requ'elle est avancée. Mais à sa première période il n'en est plus de même, pour lusieurs raisons.

On peut d'abord se demander si l'on ne devrait pas considérer cette première péiode comme de simples prodromes. Cette manière de voir serait parfaitement jusfiée au point de vue de la paralysie, puisqu'il n'y a alors que défaut de coordinaon des mouvements et non paralysie réelle. En envisageant ainsi le premier temps 642 paralysies.

de l'évolution de la maladie, et en constatant le moment où survient le véritoble affaiblissement paralytique des muscles, on aurait donné plus de valeur aux observations dans lesquelles les troubles intellectuels ont été considérés comme tardifs et consécutifs à la paralysie. Dans ces derniers cas, la paralysie existait-elle réellement toujours? C'est ce que l'on ne saurait affirmer.

Quoi qu'il en soit, lorsque la première période est caractérisée par l'affaiblissement intellectuel, le tremblement et l'embarras de la prononciation, qui devient plus accentué si l'on fait lire le malade, ces symptômes réunis ne permettent guère de méconnaître la paralysie générale des aliénés à son début. Le développement progressif de ces phénomènes sera une autre donnée utile. Quant aux couse autres que l'âge moyen de trente à cinquante ou soixante aus, comme le tempérament, les causes morales ou physiques, on les excès de tout genre, elles ne penvent servir à élucider le diagnostic.

Une constatation très-importante est celle de l'état des fonctions intellectuelles Si elles sont récllement altérées, la question de la folie paralytique se trouve presque résolue; si elles ne le sont pas, il s'agit de décider si l'on a affaire à une paralysigénérale progressive sans aliénation et à déterminer son espèce, ou bien à une paralysie générale qui doit se compliquer plus tard d'aliénation, ainsi qu'on l'a admis.

D'abord, relativement à la constatation des troubles intellectuels, je ne pur m'empêcher de signaler la légèreté avec laquelle les médecins non aliénistes recherchent leur existence. Si le malade répond avec justesse à quelques questions simples concernant leur maladie, ils les jugent sains d'intelligence, tandis que, plus d'une fois, un interrogatoire plus précis ferait découvrir un affaiblissement manifeste de l'intellect et en particulier de la mémoire. L'ai vu, ai-je dit, un malade attent de paralysie générale jugé à tort sans aliénation; il ne pouvait, sachant son âge, à diquer l'année de sa naissance, ni compter le nombre de jours comprisentre le deux dates de son admission récente et de son examen. Il était évidemment affecté d'un commencement de démence. De pareils faits me paraissent démontrer qu'en exagéré la fréquence de la paralysie générale sans aliénation, en tant que paralys semblable à celle des aliénés en dehors de l'état intellectuel. On doit savoir gu'i M. Jules Falret d'avoir insisté sur cette cause d'erreurs (Arch. de méd., 185).

Des méprises d'un autre geme peuvent résulter de la confusion de la paralyse générale des aliénés avec d'autres états pathologiques. — Le défaut de coordination des mouvements, avec tremblements au début de cette paralysie générale, pourra être confondu avec l'ataxie locomotrice progressive décrite par M. Perchenne, si l'on ne tient pas compte de l'ensemble des phénomènes qui se groupel de part et d'autre; car des deux côtés la force musculaire peut n'être diminie qu'en apparence. — L'intoxication alcoolique, si bien étudiée dans ces dernientemps par le docteur Huss (de Stockholm), en imposerait plus aisément pour la parlysie générale qui m'occupe. Elle offre néaumoins dans son ensemble et dans se évolution des caractères particuliens, tels que le tremblement musculaire universe, qui précède l'hésitation de la parole, des hallucinations terrifiantes, et la dispartion facile des accidents par la seule privation des alcooliques. Mais dans certainess l'erreur est facile, et l'on peut d'autant plus facilement croire à une paraber

chérale commençante, que les antécédents (abus des alcooliques) peuvent exister ussi dans la paralysie des aliénés. — Le delirium tremens, qui est à l'alcoolisme le lluss ce qu'une maladie aignië est à une maladie chronique, ne sourait être consedu avec la paralysie générale et si lentement progressive qui m'occupe. — La vialysie diphthérique a été signalée par M. Maingault comme pouvant faire croire une paralysie générale des aliénés par le fait du bégaiement, de la faiblesse des aembres, de l'hésitation dans la marche, des troubles de la vue, et de l'intégrité la contractilité électro-musculaire. Mais l'intégrité des fonctions intellectuelles, la constatation de la diphthérie et de la paralysie du voile du palais comme antédents, permettront d'éviter l'erreur. — Enfin j'ai encore à rappeler, comme ayant reques points de ressemblance avec la paralysie générale des aliénés, mais comme epouvant être prise pour elle, le tremblement sénile et l'affaiblissement générale toutes les fonctions de relation que présentent beaucoup de vieillards, et qui est révitable paralysie générale incomplète résultant de l'âge.

Antomiquement, la paralysie générale des aliénés se distingue des autres parasies généralisées par des lésions cérébrales particulières (méningo-encéphalite),
aisce fait, très-important pour la classification nosologique de la maladie, ne peut
nir que très-indirectement à son diagnostic clinique. Il en est de même de
ligertrophie du cerveau, que j'ai vue produire une démence paralytique générale
s mieux caractérisées.

Quant aux formes de la maladie qui m'occupe, celles avec aliénation apparaist dès le début, ou avec aliénation tardive, sont certainement les seules importes à connaître. Mais dans les faits sans aliénation dès le début, ne s'agit-il pas, mue je l'ai dit plus haut, de faits mal jugés, ou d'une simple période prodropue dans laquelle il n'y aurait ni troubles intellectuels ni véritable paralysie, is seulement tremblement? la question mérite d'être étudiée de nouveau à ce int de vue.

Peut-on considérer comme des complications les attaques congestives épileptimes, et les suffocations qui résultent quelquesois de la paralysie de l'œsophage? sucidents me semblent devoir être plutôt considérés comme la conséquence des suès de la maladie.

5 Pronostic. — La paralysie générale des aliénés a une marche progressive et dement suneste. Il y a quelquesois des rémittences qui peuvent saire croire à une roissance de la maladie, mais ce ne sont que des améliorations temporaires. A. Todd-Thompson a cependant publié un sait qu'il a donné comme un exemple sucison (Lond. med. Gaz., 1848); mais il est permis de se demander s'il s'a-sut réellement de la paralysie générale qui m'occupe.

B Paralysies générales sans troubles intellectuels.

s'ion doit admettre que certaines paralysies généralisées progressives ont été conères comme simples ou sans aliénation, parce que l'on a méconnu souvent des ables intellectuels légers qui devaient faire admettre la démence, il faut recontre aussi qu'il existe de nombreuses paralysies généralisées progressives sans un trouble intellectuel. Ces paralysies générales sans aliénation diffèrent comlement d'ailleurs de celle des aliénés, par leurs symptômes, leur marche et leur pine.

de même que les paralysies générales avec troubles intellectuels de la division

de l'évolution de la maladie, et en constatant le moment où survient le vintile affaiblissement paralytique des muscles, on aurait donné plus de valeur au des vations dans lesquelles les troubles intellectuels ont été considérés comme trois e consécutifs à la paralysie. Dans ces derniers cas, la paralysie existait-elle récleus toujours? C'est ce que l'on ne saurait affirmer.

Quoi qu'il en soit, lorsque la première période est caractérisée par l'affaible ment intellectuel, le tremblement et l'embarras de la prononciation, qui dess plus accentué si l'on fait lire le malade, ces symptômes réunis ne permettent gue de méconnaître la paralysie générale des aliénés à son début. Le développem progressif de ces phénomènes sera une autre donnée utile. Quant au case autres que l'âge moyen de trente à cinquante ou soixante ans, comme le tempement, les causes morales ou physiques, ou les excès de tout genre, elles ne peur servir à élucider le diagnostic.

Une constatation très-importante est celle de l'état des fonctions intellectude Si elles sont réellement altérées, la question de la folie paralytique se trouve proprésolue; si elles ne le sont pas, il s'agit de décider si l'on a affaire à une paralysé générale progressive sans aliénation et à déterminer son espèce, ou bien à une ralysie générale qui doit se compliquer plus tard d'aliénation, ainsi qu'on 'admis.

D'abord, relativement à la constatation des troubles intellectuels, je ne per m'empêcher de signaler la légèreté avec laquelle les médecins non aliénsies recherchent leur existence. Si le malade répond avec justesse à quelques que simples concernant leur maladie, ils les jugent sains d'intelligence, tandis que, per d'une fois, un interrogatoire plus précis ferait découvrir un affaiblissement manifer de l'intellect et en particulier de la mémoire. J'ai vu, ai-je dit, un malade atca de paralysie générale jugé à tort sans aliénation; il ne pouvait, sachant son age, diquer l'année de sa naissance, ni compter le nombre de jours comprisente deux dates de son admission récente et de son examen. Il était évidemment after d'un commencement de démence. De pareils faits me paraissent démontrer qu'e exagéré la fréquence de la paralysie générale sans aliénation, en tant que paralysemblable à celle des aliénés en dehors de l'état intellectuel. On doit savoir per M. Jules Falret d'avoir insisté sur cette cause d'erreurs (Arch. de méd., 185 t. V).

Des méprises d'un autre geure peuvent résulter de la confusion de la paralve générale des aliénés avec d'autres états pathologiques. — Le défaut de coordation des mouvements, avec tremblements au début de cette paralysie général pourra être confondu avec l'ataxie locomotrice progressive décrite par N. Perhenne, si l'on ne tient pas compte de l'ensemble des phénomènes qui se groupe de part et d'autre; car des deux côtés la force musculaire peut n'être diminarqu'en apparence. — L'intoxication alcoolique, si bien étudiée dans ces dernotemps par le docteur Huss (de Stockholm), en imposerait plus aisément pour la parlysie générale qui m'occupe. Elle offre néanmoins dans son ensemble et dans évolution des caractères particulisses, tels que le tremblement musculaire univergrui précède l'hésitation de la parole, des hallucinations terrifiantes, et la diquation facile des accidents par la seule privation des alcooliques. Nais dins certaires l'erreur est facile, et l'on peut d'autant plus facilement croire à une paralve

rénérale commençante, que les antécédents (abus des alcooliques) peuvent exister russi dans la paralysie des aliénés. — Le delirium tremens, qui est à l'alcoolisme le lluss ce qu'une maladie aignë est à une maladie chronique, ne saurait être conondu avec la paralysie générale et si lentement progressive qui m'occupe. — La aralysie diphthérique a été signalée par M. Maingault comme pouvant faire croire une paralysie générale des aliénés par le fait du bégaiement, de la faiblesse des nembres, de l'hésitation dans la marche, des troubles de la vue, et de l'intégrité e la contractilité électro-musculaire. Mais l'intégrité des fonctions intellectuelles, la constatation de la diphthérie et de la paralysie du voile du palais comme antédents, permettront d'éviter l'erreur. — Enfin j'ai encore à rappeler, comme ayant uelques points de ressemblance avec la paralysie générale des aliénés, mais comme pouvant être prise pour elle, le tremblement sénile et l'affaiblissement générale toutes les fonctions de relation que présentent beaucoup de vieillards, et qui est ne véritable paralysie générale incomplète résultant de l'âge.

Anatomiquement, la paralysie générale des aliénés se distingue des autres parasies généralisées par des lésions cérébrales particulières (méningo-encéphalite), ais ce fait, très-important pour la classification nosologique de la maladie, ne peut rvir que très-indirectement à son diagnostic clinique. Il en est de même de rypertrophie du cerveau, que j'ai vue produire une démence paralytique générale s mieux caractérisées.

Quant aux formes de la maladie qui m'occupe, celles avec aliénation apparaisnt dès le début, ou avec aliénation tardive, sont certainement les seules importes à connaître. Mais dans les faits sans aliénation dès le début, ne s'agit-il pas, nme je l'ai dit plus haut, de faits mal jugés, ou d'une simple période prodroque dans laquelle il n'y aurait ni troubles intellectuels ni véritable paralysie, is seulement tremblement? la question mérite d'être étudiée de nouveau à ce nt de vue

Peut-on considérer comme des complications les attaques congestives épileptimes, et les suffocations qui résultent quelquesois de la paralysie de l'œsophage? accidents me semblent devoir être plutôt considérés comme la conséquence des grès de la maladie.

- 5º Pronostic. La paralysie générale des aliénés a une marche progressive et dement funeste. Il y a quelquefois des rémittences qui peuvent faire croire à une roissance de la maladie, mais ce ne sont que des améliorations temporaires. A. Todd-Thompson a cependant publié un fait qu'il a donné comme un exemple guérison (Lond. med. Gaz., 1848); mais il est permis de se demander s'il s'a-ait réellement de la paralysie générale qui m'occupe.
- 1. Paralysies générales sans troubles intellectuels.
- i l'on doit admettre que certaines paralysies généralisées progressives ont été conrées comme simples ou sans aliénation, parce que l'on a méconnu souvent des bles intellectuels légers qui devaient faire admettre la démence, il faut reconre aussi qu'il existe de nombreuses paralysies généralisées progressives sans in trouble intellectuel. Ces paralysies générales sans aliénation different comement d'ailleurs de celle des aliénés, par leurs symptômes, leur marche et leur ine.

e même que les paralysies générales avec troubles intellectuels de la division

précédente, celles qui m'occupent peuvent être symptomatiques de lésions auxmiques, ou bien résulter de maladies sans lésions matérielles, ou constituer de affections particulières. On n'a pas assez tenu compte de cette distinction des l'étude des paralysies généralisées sans troubles cérébraux; elle est cependant capitale.

A. — Paralysies générales symptomatiques.

Après ce que j'ai dit précédemment des divers genres de paralysies, je n'a qui rappeler les espèces symptomatiques qui sont susceptibles de se généralise e qui sont exemptes de troubles cérébraux concomitants.

Ces paralysies se montrent dans les conditions suivantes: avec une légère capression de la partie supérieure de la moelle due à des lésions diverses; — par suite de l'atrophie musculaire progressive étendue à un grand nombre de musculaire progressive étendue à un grand nombre de musculaire suite de l'atrophie musculaire progressive étendue à un grand nombre de musculaire suite des diverses parties du corps; — avec les intoxications alcoolique, sturco (p. 509), par le sulfure de carbone, par l'arsenic, par les miasmes paludéens (l'appendique de l'observation de M. Colin dans la Gazette hebdomadaire, 1860; dans l'anémie ou la chloro-anémie, les cachexies; — à la suite de la diphirire; — après la plupart des maladies aigués; — enfin dans le rhumatisme.

3. — Paralysies générales progressives primitives.

Le diagnostic de ces paralysies, dont le groupe nosologique n'est pas encore be défini, est une des questions les plus épineuses de la pathologie. Il me semble e pendant qu'en suivant la marche précédemment indiquée, on arrivera asset se vent à les constater. Mais quelles sont les limites nosologiques du genre? Il me praît évident que, pour les établir, il faut écarter, comme je l'ai fait, de la cau des paralysies généralisées : d'abord celles avec troubles cérébraux, et ensuite, pra les paralysies sans troubles intellectuels, les paralysies qui sont manifestement condaires ou symptomatiques d'un état pathologique défini et connu, aissi qu. l'ai rappelé plus haut.

Après cette exclusion, on arrive à un groupe très-restreint de paralysies générales idiopathiques, mal connues pour la plupart, et dont il serait difficile parasséquent de tracer un tableau suffisamment exact. On pourrait ranger ici les parlysies générales produites par la foudre (dont le diagnostic ne peut être mis cause), celles qui ont été attribuées à tort ou à raison à un travail excessé muscles, toutes celles enfin de cause inconnue, qui ont été décrites par Requis Sandras sous la dénomination de paralysies générales progressives idiopathynet en supposant qu'elles ne rentrent pas dans une des espèces précédemment diquées.

Quoique cette dernière réflexion semble mettre en doute l'existence des pars sies générales primitives ou idiopathiques, il est évident pour moi qu'elles en comme je l'ai dit à propos des paralysies en général), mais qu'elles sont benox plus rares qu'on ne l'a pensé.

III. Paralysies localisées ou partielles.

Que les paralysies partielles se montrent isolées, ou se combinent entre es sous l'influence des causes générales que j'ai rappelées, elles n'en ont pas mer des caractères particuliers, des conditions pathologiques et une signification que est indispensable de connaître. Plusieurs de ces paralysies constituent d'ailleur non de simples symptômes, mais de véritables maladies.

PARALYSIES. 645

Je vais m'occuper successivement : 1° de l'hémiplégie ; 2° de la paraplégie ; 5° de paralysie faciale; 4º des paralysies des muscles de l'épaule; 5º d'un des membres spérieurs; 6° d'un des membres inférieurs; 7° de la paupière et des muscles de œil; 8° de la langue; 9° du voile du palais; 10° de la langue, du voile du palais et es lèvres; 11° du larvax; 12° du diaphragme; 13° de l'œsophage; 14° des muscles bdominaux, des intestins, du rectum; 15° du sphincter de l'anus; 16° de la vessie. Les considérations générales dans lesquelles je suis entré, au début de cet article, brégeront beaucoup ma tâche dans l'étude de ces paralysies locales, à propos desnelles je n'insisterai que sur les particularités qui leur sont propres. Je passerai sus silence certaines paralysies plutôt soupçonnées que reconnues, et que l'on a n être l'origine de troubles fonctionnels de certains organes. C'est ainsi que l'on a tribué la lenteur de la circulation, la faiblesse ou l'intermittence du pouls et une mcope mortelle, à la paralysie du cœur; les troubles de la circulation et les dilations anévrysmales ou variqueuses à la paralysie des artères et des veines; les illutions involontaires à la paralysie des fibres musculaires lisses des vésicules séinales et des canaux déférents.

## A. Hémiplégie.

Cette paralysie, qui affecte une des moitiés du corps ou les deux membres droits i gauches, est celle qui est la plus ordinaire. Ses caractères sont si nets, qu'elle a pas besoin d'une description particulière, et que l'on peut lui appliquer la plupart s généralités exposées au début de cet article. Je rappellerai seulement qu'elle est ntôt subite et tantôt graduelle, tantôt complète et tantôt incomplète, et, dans ce ruier cas, plus facilement reconnue au membre inférieur qu'au supérieur, en rain du poids du corps que doivent supporter les extrémités pelviennes.

Les conditions pathologiques de l'hémiplégie sont nombreuses. Elles se rattachent abord à la plupart des lésions de la pulpe cérébrale développées du côté opposé à lui de l'hémiplégie, à la simple congestion, mais le plus souvent à l'hémorrhagie, us rarement au ramollissement. L'hémiplégie résulte de toutes les causes très-dirses de compression d'un hémisphère; c'est ce qui explique l'hémiplégie subite graduelle dans l'hémorrhagie méningée cérébrale que l'on observe chez les vieilrds, mais qui est exceptionnelle dans la même affection chez les ensants (Barthez Rilliet). Les tumeurs, les exostoses, doivent aussi être rappelées ici comme uses d'hémiplégic. L'hémiplégie faciale du même côté que la paralysie des embres se joint ordinairement à cette dernière; mais, comme l'ont démontré les cherches de M. Gubler, l'hémiplégie alterne (paralysie faciale d'un côté coïncint avec la paralysie des membres du côté opposé) annonce le plus souvent que la ion occupe le mésocéphale. — Les lésions du cervelet peuvent produire aussi rémiplégie, tantôt du même côté que la lésion, tantôt du côté opposé. — On a tribué encore certaines hémiplégies, non à une lésion de l'encéphale ou de ses embranes, mais à l'infarctus embolique d'un de ses troncs artériels (V. p. 316). · Il est très-rare qu'une lésion latérale de la moelle (à sa partie supérieure) proise une hémiplégie comme Ollivier en a cité quelques exemples. Elle siège alors même côté que la lésion, et peut résulter d'une simple déviation du rachis comin ant latéralement la moelle.

Mais ce qui rend le diagnostic de l'hémiplégie difficile à élucider, c'est son appaion fréquente indépendamment de toute lésion matérielle des centres nerveux, et lorsqu'il n'y a pas de symptômes concomitants suffisants pour trancher la questire Parmi ces hémiplégies, les plus remarquables et les mieux accentuées sont se contredit les hémiplégies hystériques. De même que celles dues à une lésion de moelle épinière, elles apparaissent sans les troubles cérébraux que l'on rencontre plus souvent (non toujours cependant) au début des hémiplégies par lésion érébrale. M. Simpson a signalé l'hémiplégie comme devant quelquesois donner l'addrexaminer les urines, dans lesquelles on peut constater la présence de l'albuma, qui expliquerait l'hémiplégie (?).

#### B. PARAPLÉGIE.

Cette limitation de la paralysie aux membres inférieurs peut, si elle est inceplète, être méconnue, lorsque l'on examine le malade couché, et que l'on « catente de lui saire soulever ses membres dans son lit pour juger de leur myoun: Il lui est alors possible, en effet, d'opérer ces mouvements étant couché, tandis que l'exercice de la marche peut présenter une difficulté caractéristique. Il est donc ~ sentiel de saire marcher le malade dès que l'on soupçonne un assuiblissement par plégique des membres inférieurs. Accompagnée fréquentment de fournilles la faiblesse des membres pelviens est d'abord marquée dans l'articulation tible : sienne, d'où elle gague ensuite plus haut; la pointe du pied traîne d'abord &broncher le malade sur un terrain inégal, puis le genou fléchit sous le pois corps et les membres sont soulevés dans la marche par des mouvements caracitiques de la hanche ou du tronc. La sensibilité est en même temps diminue. semble au malade que ses pieds appuient sur un corps mou, comme sur un un La paraplégie peut aussi être absolue immédiatement à son début, ou le deut. graduellement. La station est alors complétement impossible. A la paralyse mast laire se joignent celle de la sensibilité et le plus souvent la paralysie de la res: du rectum. Les membres affectés ont quelquesois de la roideur, et sont k :de douleurs sourdes ou de picotements, parsois de points dermalgiques state. Ces derniers ne feront pas croire à une névralgie sciatique avec affaiblisees des mouvements, attendu qu'un seul membre est habituellement atteint dans and dernière affection.

Les conditions pathologiques de la paraplégie sont importantes à rappels. sont d'abord la myélite, la congestion, l'hémorrhagie et les autres lésions de la proinférieure ou moyenne de la moelle, les compressions qu'elle subit, les obliérate aortiques, et les maladies des organes génito-urinaires chez l'homme et chifemme. Mais d'autres conditions très-nombreuses en dehors de lésions appréciaire ont été également observées, et rappelées par M. Raoul Leroy (d'Étiolles dans ouvrage sur les paraplégies (1856). C'est la chloro-anémie compliquée d'hister l'anémie par pertes sanguines exagérées, les pertes séminales involontaire. fièvres graves, l'irritation gastro-intestinale, la pellagre, l'intoxication salumant. arsenicale, l'action prolongée du froid et la diathèse rhumatismale, l'asphyse of taines affections cérébrales (ce qui doit être admis avec beaucoup de restre Il faut ajouter à ces causes de paraplégies la glycosurie (Marchal), et la diphur (Maingault). La paraplégie qui suit la diphthérie peut simuler une myélite, kry existe une douleur rachidienne plus ou moins intense à la pression. Mais la se tractilité électro-musculaire est alors intacte, ce qui n'a pas lieu dans la mich L'abolition de la contractilité électrique des muscles des membres inférieur o

PARALYSIES. 647

cide, en effet, avec les lésions de la moelle, sans que cependant elle en soit un signe pathognomonique.

C. Hémplégie faciale (paralysie de la face, ou de la septième paire de nerfs). Cette paralysie, occupant une des moitiés de la face, mérite une description particulière, car elle ne se montre pas seulement comme un phénomène concomitant de l'hémiplégie des membres dans les affections cérébrales, mais encore isolée, comme une maladie particulière.

1º Éléments du diagnostic. — Cette paralysie, très-bien décrite par P. Bérard, s'observe ordinairement chez l'adulte, le plus souvent chez l'homme, et, dans certaines conditions, chez l'enfant nouveau-né. Son début est progressif ou subit. Lorsqu'elle est déclarée, elle est reconnaissable à première vue, l'aspect de la face itant caractéristique. Dans l'immobilité, ordinairement il y a un défaut de symétrie remarquable entre les deux côtés : la moitié paralysée semble située un peu en avant le la moitié saine, les traits y sont comme étalés, l'expression résultant du jeu de a physionomie y manque. De ce même côté, le front ne présente plus de rides ransversales; le soureil est pendant, l'œil reste ouvert et laisse écouler les larmes, a joue est aplatie, la narine correspondante est affaissée et plus étroile, l'aile du ez, le pli naso-labial et la commissure buccale sont sensiblement abaissés, d'où obliquité de la bouche, dont la partie moyenne est entraînée vers le côté sain; plus arement l'œil est saillant et présente une sécheresse de la conjonctive et une opaité de la cornée qui résultent de l'occlusion incomplète des paupières, lorsque la otation de l'œil opérée par les muscles oblignes n'y remédie pas. Mais c'est surtout ar les mouvements des muscles non paralysés de la face que le contraste entre les eux côtés du visage est frappant. Du côté paralysé, l'œil reste ouvert pendant le lignotement de l'œil sain, la nurine est plus étroite au contraire et peut gêner l'inpiration; la flaccidité de la joue et de la moitié correspondante des lèvres, qui restent ntr'ouvertes de ce côté, laissant échapper la salive et les aliments, rendent imparites ou impossibles la prononciation de la lettre o et des labiales b et p, l'action de ffler, de souffler en gonflant les deux joues, ou de lancer la salive au dehors dans acte de la sputation; enfin la joue paralysée se laisse distendre d'une manière passive ans l'expiration, ou lorsque le sujet veut parler avec emphase. C'est surtout quand malade veut parler ou rire que s'observe le défaut de symétrie entre les deux côtés e la face. On a constaté en outre, dans certains cas, la déviation de la langue du côté in, et celle de la luette; mais il ne saut pas oublier que la luette peut être déviés aus l'état saiu, comme l'a démontré M. Debrou. De plus, l'oute est quelquesois lus obtuse du côté affecté, suivant P. Bérard; elle est presque toujours exaltée au ontraire, suivant M. Landouzy; le sens du goût et la sensibilité de la langue euvent aussi être pervertis dans les deux tiers antérieurs de la langue du côté corespondant à la paralysie, par suite de la lésion de la corde du tympan (Bérard, uchenne). Enfin, dans des cas très-rares, l'hémiplégie faciale s'accompagne, mais eulement pendant les premiers jours, de quelques phénomènes fébriles avec dousur dans les régions parotidienne, temporale, et dans l'oreille.

2º Inductions diagnostiques. — Parmi ces signes nombreux, qu'il n'est pas rdinaire d'ailleurs de rencontrer tous réunis, les plus fréquents et les plus imporants pour le diagnostic sont évidemment les signes extérieurs, qui sont plus ou noins accusés. C'est ainsi que, dans l'immobilité, la déviation destraits est parfois

trop peu prononcée pour être sensible, et qu'elle ne devient évidente que lorsque les muscles du côté sain se contractent pour le clignotement, le rire, etc. Ches l'esfant nouveau-né, qui est quelquefois atteint d'une hémiplégie faciale temporaire, le paralysie n'est ordinairement constatée qu'au moment où l'enfant crie ou pleme le défaut de symétrie étant presque impossible à saisir dans les intervalles.

Reconnaître la paralysie faciale ne peut présenter la moindre difficulté. On a saurait la confondre avec la paralysie de la cinquième paire, qui n'atteint que à sentiment, et qui, dans une certaine mesure, coıncide quelquesois avec l'hémptigie saciale qui m'occupe.

La question principale du diagnostic est ensuite d'établir si la paralysie facile

est symptomatique ou idiopathique.

On n'oubliera pas que l'hémiplégie faciale due à une lésion cérébrale et le pasouvent liée à d'autres paralysies et à des troubles cérébraux, survient quelquée comme seul phénomène paralytique d'une hémorrhagie cérébrale, ou d'un ranolissement. M. Durand-Fardel (Traité des mal. des vieillards, 1854) a signalé comme donnant la certitude presque entière de l'imminence ou plutôt du début du randissement, l'importance des plus légers signes de paralysie faciale chez le viellar (paupière et sourcil d'un côté plus bas situés que du côté opposé, où la bouche est traînée quand le malade parle ou rit). L'hémiplégie faciale est parfois symptometique d'une lésion du nerf facial, d'une inflammation développée autour de l'orde externe, d'une otite interne, d'une parotidite, d'une stomatite mercurielle, d'une tumeur développée sur le trajet du nerf, d'une carie du rocher, ou d'un talerax dans l'oreille (lorsque la paralysie est précédé d'otorrhée), lésions qui agissele produisant le ramollissement, la destruction partielle, l'induration ou la compassion du nerf facial.

On a rattaché encore l'hémiplégie faciale au rhumatisme ou à la syphisa voyant cette hémiplégie survenir chez des sujets atteints depuis longtemps de de-leurs rhumatismales ou de symptômes syphilitiques; mais dans les faits de ce gent l'étiologie est loin d'être aussi bien démontrée que dans les précédents.

Dans beaucoup de ces conditions, lorsque la marche de l'hémiplégie facile s' chronique, ses progrès graduels sont un excellent signe de sa nature symplometer à joindre à ceux de l'affection qui en est l'origine.

Est-il possible de déterminer, d'après les signes sournis directement par la parlysie faciale elle-même, le point où une lésion locale agit pour produire cette parlys! Suivant M. Cl. Bernard (Leçons sur le système nerveux, 1858), l'altérator à goût, lorsqu'on la constate, démontre que le nerf sicial est lésé vers son origine. Le dessus de l'émergence de la corde du tympan dans le canal de Fallope, tandis que lorsque ce symptôme manque, la paralysie du nerf n'est pas entière, et la léss qui la produit est située plus bas. Ces données ont leur importance, car elles tra litent le diagnostic anatomique dans certaines circonstances.

Quant à l'hémiplégie faciale non symptomatique, sa cause est quelqueois trametique; telles sont: l'application du forceps sur le nouveau-né (Vernois, P. Dubis Landouzy), et, chez l'adulte, la contusion du nerf par un coup sur la joue (Broke ou sa division dans une opération. L'action du froid, qui agit du jour au leadenne est une cause importante, plus positive et plus facile à constater que les suivante indiquées par les auteurs: une vive émotion morale (frayeur, colère), la suppres

ion des règles, la rétrocession d'une affection cutanée, la suppression d'un coryza ériodique. Il est clair que la connaissance de ces dernières causes ne saurait être l'une aussi grande utilité pour le diagnostic que celle des causes traumatiques ou le l'action du froid.

Comme complication de l'hémiplégie faciale idiopathique, on a observé, sous l'inluence de la même cause (impression d'un air froid), une névralgie de la cinuième paire. Ch. Bell a constaté aussi l'atrophie des muscles paralysés dans une émiplégie faciale ancienne.

3º Pronostic. — L'hémiplégie faciale est très-peu grave lorsqu'elle est idiopahique; elle se dissipe ordinairement en peu de temps, dans deux ou trois septéaires. Cependant celle que présentent les nouveau-nés, qui peut n'être que de velques heures, s'est prolongée parfois pendant deux mois (Landouzy). Lorsque la aralysie est symptomatique, son pronostic est subordonné à celui de la maladie rincipale, suivant que celle-ci est ou non au-dessus des ressources de l'art.

#### D. MUSCLES DE L'ÉPAULE.

Lorsque les muscles de l'épaule, ou plutôt les muscles qui s'insèrent sur le scapume et la partie externe de la clavicule, sont atteints de paralysie complète ou incomplète, le diagnostic, dont on trouve des données si précises dans le remarquable ourge de M. Duchenne (de Boulogne) (De l'Électrisation localisée, 2º édition, 1861), st loin d'être sans difficultés dans un assez grand nombre de cas. Cela se conçoit lorsue l'on songe que rarement un seul de ces muscles est atteint, que la production e mouvements, simples en apparence, résulte de la synergie de plusieurs muscles, omme l'a si bien démontré M. Duchenne, et enfin que, pour quelques muscles, la padysie, inaperçue dans le repos, se montre seulement pendant certains mouvements.

Ces paralysies se révèlent à l'observateur : 1° par des déformations locales aparentes à première vue ou seulement par certains mouvements; 2° par des déplaments du scapulum; 3° par la faiblesse ou l'impossibilité des contractions musdaires dans les mouvements spontanés ou provoqués par l'électrisation. Ces aralysies sont assez fréquemment dues à l'atrophie musculaire; mais il n'est pas re qu'elles aient leur origine dans une lésion des centres nerveux encéphaliques, aus une intoxication ou dans une simple influence dite rhumatismale. Parmi les gnes de ces paralysies, les déformations de l'épaule et les déplacements du scapum occupent le premier rang.

a. — Lorsqu'une épaule est manifestement plus basse que l'opposée, et que cette sposition n'est due ni à une pleurésie antérieure, ni à une déformation du squette, cet abaissement de l'épaule indique une paralysie du trapère dans les condimons suivantes, qui varient suivant les parties du muscle qui sont atteintes:

Si le malade ne peut élever le moignon de l'épaule abaissée, comme il le fait 1 côté opposé, la paralysie occupe la portion claviculaire seule ou bien aussi la porton movenne du trapèze.

Si l'épaule est abaissée et pendante comme prête à se détacher du tronc, s'il tiste au niveau des attaches du trapèze des tiraillements douloureux qui obligent le alade à se concher pour s'y soustraire, et si enfin l'angle inférieur du scapulum, algré l'abaissement du moignou, est situé plus haut et plus près de l'épine vertérale que l'angle inférieur du côté opposé (action du rhomboïde), on a affaire à une aralysie des deux tiers inférieurs du trapèze.

Si l'épaule est portée plus ou moins fortement en avant sans être chaisser et qu'il en résulte que la poitrine semble se creuser sous la clavicule du même côté tandis qu'en arrière le côté correspondant du dos s'arrondit transversalement; si en même temps, dans le mouvement fait par le malade pour rapprocher les deux scapulums, celui du côté malade s'élève en tournant en dedans sur son angle claviculaire, on peut être certain que le tiers inférieur du trapèze est paralysé, à l'exclusive des portions plus élevées du muscle. — Cette paralysie a des signes qui ont un grande analogie avec la contracture du rhomboïde (V. Contractures partelles mais ce dernier muscle, lorsqu'il est contracturé, forme un relief saillant et dur caractéristique entre l'épine vertébrale et le bord interne du scapulum, relief qui manque dans la paralysie de la portion inférieure du trapèze.

- b. Lorsque le bras ne peut être porté dans l'abduction, il y a paralysie à deltoide.
- c. Si le bras peut être porté en avant, et que, pendant ce monvement. bord vertébral du scapulum fasse sous la peau une saillie insolite et perie énorme en forme d'aile, saillie qui disparaît dans le repos musculaire, il y a reparalysie du muscle dentelé correspondant. Ce signe suffit au diagnostic, mais a peut le rendre plus certain en appliquent la main sur chaque épaule du maisde e en repoussant les deux épaules en seus opposé; on sent alors que le scapulum du côté lésé résiste beaucoup moins que l'autre, et l'on peut même imprimer als au scapulum un mouvement de recul qui fait saillir plus complétement son bord qual sous la peau.

La paralysie du dentelé peut être méconnue si en même temps il y a paralydu deltoide, parce que l'élévation du bras, qui révèle la paralysie du dentelé, est in possible; cependant si la paralysie du dentelé est complète, l'électrisation comuscle, faite en appliquant les excitateurs en avant du bord inférieur du grand der sal, sur les digitations du grand dentelé, démontre sa paralysie en ne provoquant pales mouvements du scapulum. On a peine à croire que cette déformation ait pu deprise pour une déviation de la colonne vertébrale.

- d. Si l'épaule est complétement inerte pendant les efforts du malade par la porter en avant, il peut y avoir paralysie simultanée du deltoide, du gres pectoral et du grand dentelé.
- e. Il faut chercher dans l'épaule la cause de la paralysie de certains morments qui paraissent se passer dans l'avant bras ou la main, et qui ont leur prode départ dans la paralysie des muscles rotateurs de l'humérus, ainsi que M. Bechenne l'a démontré. C'est surtout les rotateurs en dehors (sous-épineux et prond) qui sont affectés.

Le signe particulier qui annonce cette singulière affection locale est l'imposbilité d'écrire les mots en ligne, la main, malgré la liberté de ses mouvements cessant d'être portée en dehors par l'avant bras ou plutôt par la rotation du bras ou dehors. Il est facile de distinguer, suivant M. Duchenne, si les rotateurs de l'humrus en dehors ont seuls perdu leur action ou si tous les rotateurs (en dehors et e dedans) sont lésés à la fois, bien que, dans l'un et l'autre cas, les troubles apportdans l'usage du membre soient à peu près les mêmes. Qu'on place, en effet, dans ir rotation en dehors le bras affecté, l'avant-bras étant dans la demi-flexion, le mainpourra évidemment le tourner en dedans, si les muscles qui exécutent ce mouve ment (sous-scapulaire, grand rond, sus-épineux) sont sains. Pour s'assurer si les rotateurs en dehors ont ou non conservé leur action, on pourra au contraire faire porter le bras en dehors.

#### E. MENRE SUPÉRIEUR.

Le membre supérieur est assez souvent atteint isolément de paralysie, soit dans son ensemble, soit au niveau d'un ou de plusieurs muscles.

Le bras tout entier est quelquesois frappé de paralysie par suite d'une hémorrhagie cérébrale, d'un ramollissement du cerveau, ou consécutivement à une lésion de la moelle cervicale ou du plexus cervical. Longtemps après l'invasion d'une hémorrhagie cérébrale avec hémiplégie, le membre insérieur peut avoir recouvré ses mouvements et le bras reste paralysé. Les commémoratiss seront, dans ce dernier cas, très-utiles au diagnostic; mais si le malade les dissimule, l'origine de la paralysie pourra être incertaine. D'un autre côté, on voit quelquesois la paralysie saturnine n'affecter qu'un seul bras. Suivant M. Duchenne, l'électrisation permet, comme e l'ai dit précédemment, de distinguer entre elles ces dissérentes paralysies.

Parmi les paralysies plus limitées du membre supérieur, les plus fréquentes sont elle des muscles extenseurs. Diverses paralysies des mains, la paralysie de certains nuscles et en particulier de ceux placés sous la dépendance du nerf radial méritent aussi une mention particulière.

La paralysie des extenseurs, qui se reconnaît à ce que les malades ne peuvent tendre horizontalement les mains, les avant-bras étant portés en avant, est due resque toujours à l'intoxication saturnine (V. p. 509). On distingue ces faits de la aralysie des extenseurs produite par le froid, en ce que l'électrisation démontre que a contractilité et la sensibilité musculaires sont abolies dans la paralysie saturnine, auf au niveau du long supinateur, tandis qu'elles sont conservées, et que la senibilité musculaire est même augmentée, dans la paralysie due à l'influence du froid, ui paralyse le long supinateur comme les autres muscles.

Au niveau de la main, il ne faut pas oublier que les paralysies des muscles qui ont mouvoir les doigts ont souvent leur véritable siége dans l'avant-bras et même ans l'épaule, où ce siége est parfois révélé par l'atrophie des masses musculaires. lais les muscles de la main elle-même peuvent être isolément atteints d'atrophie omme les interosseux, les lombricaux (qui servent à étendre les deux dernières halanges des doigts et à fléchir les premières), et les muscles des éminences nénar et hypothénar, dont M. Duchenne a si bien fait connaître les fonctions.

- · Voici comment on constate ces diverses localisations paralytiques.
- a. Si, les premières phalanges de la main du malade étant maintenues étenles par l'observateur, l'extension volontaire des deux dernières phalanges des pigts est possible, la paralysie siège dans les muscles extenseurs ou flèchisseurs l'avant-bras).
- b. Si au contraire l'extension volontaire des deux dernières phalanges est imssible dans la même condition, et qu'on ne sente aucun effort qui tende à fléiir les premières phalanges, la paralysie porte sur les muscles lombricaux et iterosseux.

L'impossibilité de rapprocher les doigts écartés pendant leur extension aunce le premier degré d'affaiblissement de ces muscles interosseux, taudis que impossibilité de les étendre en indique un degré plus avancé, et que la main en griffe, c'est-à-dire la déformation caractérisée par la flexion forcée des deux dernières phalanges des doigts et l'extension également forcée des premières phalanges sur le métacarpe est le signe de l'atrophie ou de la paralysie la plus complète des interosseux.

c. — La difficulté ou l'impossibilité qu'éprouve le pouce d'étendre sa première phalange, et de se porter en dedans pour s'opposer aux autres doigts de la main, dénotent la paralysie des muscles de l'éminence thénar. Dans la paralysie par atrophie, l'éminence thénar a disparu si cette atrophie est avancée; et le pouce se trouve porté en dehors et en arrière, de niveau avec les autres doigts, si la man est étendue. L'électrisation localisée au niveau de ces muscles rétablit momentandement leurs mouvements physiologiques si la paralysie ou l'atrophie sont incomplètes

La paralysie d'un groupe de muscles ou d'un seul muscle du membre supérier. de même que celle des muscles placés sous la dépendance du radial qui a été observée par M. Duchenne, peut résulter de l'action plus ou moins prolongée du froid. La compression des muscles ou des troics nerveux produit quelquefois aussi un effet analogue sur le membre supérieur. Abercrombie (Malad. de l'encéphale a cité un cas de ce genre relatif à un individu qui s'était appuyé longtemps sur des béquilles pendant un spectacle public, et chez lequel la paralysie fut rebelle, quoipe dans les faits de cette espèce elle soit ordinairement temporaire.

Indépendamment des lésions traumatiques ou spontanées du cerveau, de la parte supérieure de la moelle ou des nerfs du plexus cervical, et de l'atrophie musculaire idiopathique, de l'intoxication saturnine, de l'influence du froid et de la compressant prolongée du membre supérieur, les paralysies qui m'occupent peuvent encore reconnaître pour cause l'hystérie.

# F. MEMBRE INFÉRIEUR.

La paralysie isolée d'un des membres inférieurs est due quelquesois à une lésse des troncs nerveux ou artériel qui s'y distribuent, d'autres sois à la compression prolongée, à l'action du froid. Cette paralysie d'un seul membre pelvien doit immétatement éloigner l'idée d'une lésion de la moelle épinière, qui produirait plutôt une paraplégie. Rarement la paralysie est partielle, sauf dans les cas d'atrophie des muscles. J'ai vu la paralysie des sléchisseurs du pied succéder à une névralgie scatique grave.

- G. PARALYSIES DE LA PAUPIÈRE ET DES MUSCLES DE L'ŒIL.
- A. Paupières. Il ne faut pas perdre de vue que le muscle orbiculaire de paupières produit le clignotement et l'occlusion de l'œil, tandis que le relevent de la paupière supérieure le maintient ouvert. Il est dès lors facile de s'expliquer que à paralysie de la paupière se présente sous deux formes différentes : l'œil reste à dez fermé et sans clignotement possible du côté affecté d'une hémiplégie faciale, le muscle orbiculaire étant animé par la septième paire, tandis que la paupière supérieur reste abaissée (blépharoptose) lorsque la paralysie atteint le nerf de la troisième paire (moteur oculaire commun) qui anime le releveur de cette paupière. La paralysie de la paupière supérieure est donc un symptôme qui se rattache à ces deux paralysies, quoique l'on puisse la rencontrer isolée, ainsi que l'a observé M. Saint-Marta (de Niort).
- 2. Muscles de l'œil. Ces muscles sont mus, comme on le sait, par le uerf moteur oculaire commun (troisième paire), le nerf pathétique (quatrième paire.

653

et le nerf moteur oculaire externe (sixième paire). La paralysie de ces nerfs, qui a été principalement étudiée par M. Longet et M. Jobert, a des symptômes différents qu'il faut prendre pour point de départ du diagnostic.

a. — L'abaissement complet d'une des paupières supérieures doit toujours faire soupconner la paralysie de la troisième puire, qui est positive si, en examinant le globe de l'œil, on constate en même temps sa rotation en dehors (contraction prépondérante du muscle droit externe), la dilatation de sa pupille, l'affaiblissement de la vue, la diplopie et parfois du larmoiement. M. Jobert a signalé aussi l'insensibilité de la conjonctive, ce qui tient à une lésion concomitante de la cinquième paire. Très-rarement la paralysie de la troisième paire existe simultanément les deux côtés.

Il saut toujours rechercher si cette paralysie n'a pas été précédée d'une névralgie trisciale intense (cinquième paire), ce qui arrive sréquemment, ainsi que M. Marchal l'a démontré (Arch. de méd., 1846). Suivant M. Hervieux, cette paralysie préenterait deux ordres de causes: les unes cérébrales et les autres constitutionnelles. es premières dépendraient tantôt de l'existence d'une tumeur intra-crânienne comminant le ners de la troisième paire à son origine ou dans son trajet, tantôt d'un oyer sanguin développé dans la substance du ners ou dans un point du cerveau visin de son origine (Hare, Stiebel), tantôt ensin d'une simple congestion cérérale. Parmi les causes constitutionnelles, seraient comprises l'insluence syphilitique t l'influence rhumatismale, cette dernière moins bien démontrée (Union méd., 858). Si le diagnostic était douteux, dans le cas d'insluence syphilitique, qu'il saurait toujours supposer, suivant M. Baudot (ibid., 1859), un traitement spécifique mènerait plus ou moins rapidement un amendement qui révélerait la nature de assertion comme cela a été constaté chez un malade de M. Hérard.

- b. Lorsque l'œil, au lieu d'être dévié en dehors comme dans le cas précédent, it dévié en dedans d'une manière accidentelle (ce qui dissérencie les saits dont il it ici question de ceux de strabisme permanent), il saut admettre une paralysie de quatrième paire ou pathétique si, à ce strabisme accidentel se joignent : 1° une iplopie qui disparaît lorsque l'on fait incliner la tête du côté opposé à l'œil afcté; 2° l'impossibilité de la rotation de l'œil malade dans l'orbite lorsque, le gard étant sixé sur un objet, on sait porter au malade la tête alternativement à voite et à gauche sans que l'œil malade suive les rotations de son congénère. Longet, qui a signalé les signes précités, sait remarquer que la diplopie est alors ractérisée par deux images à la sois superposées et inclinées l'une par rapport à utre, l'image oblique ou insérieure étant sournie par l'œil malade (comme on peut en assurer en saisant sermer alternativement les deux yeux); mais la superposinet l'inclinaison des images ne paraissent pas être des signes pathognomoniques, mme je l'ai rappelé au mot Diplopie.
- c.— On ne saurait considérer la déviation accidentelle de l'œil en dedans comme opre à la paralysie de la quatrième paire, sans s'exposer à une erreur de diagnose, car cette même déviation, tellement prononcée dans certains faits, que la cornée sparaît presque complétement dans l'angle interne de l'œil, caractérise la parasie de la sixième paire ou du muscle moteur oculaire externe, lci il y a imposbilité de mouvoir l'œil en dehors, tandis que les mouvements en haut et en bas nt faciles. Le diagnostic de cette paralysie, qui a été étudié particulièrement par

le docteur Badin d'Hurtebise (Thèse, 1849), et que l'on voit en général suren assez subitement, est rendue plus difficile par sa coincidence habituelle avec un paralysie siégeant dans la cinquième paire et surtout dans la troisième paire c nerfs. Lorsque la paralysie occupe à la fois la troisième et la sixième paire, l'arl me peut être mû dans aucun sens, par suite de la paralysie de tous les muscles drois, et l'on ne constate comme signes que le prolapsus de la paupière supérieur, la dilatation et l'immobilité de la pupille, et une légère exophthalmie.

Lorsque la paralysie de la sixième paire est symptomatique, ce qui est le plus dinaire, elle coîncide ordinairement en outre avec une hémiplégie, et dépais comme elle, d'une lésion grave des centres nerveux, telle qu'une hémordaix un ramollissement, une tumeur tuberculeuse, cancéreuse, etc., ou enfin d'une lésion des os. M. Beyran a publié trois exemples de cette paralysie, qu'il a considérée combétant, dans les trois cas, un accident tertiaire de syphilis (Union méd., 1860, t.)

H. LANGUE.

La paralysie de la langue se manifeste de différentes manières. On suit d'abraqu'elle est déviée dans l'hémiplégie du côté paralysé, ce que Lallemand a exper par la propulsion de la langue due au muscle génio-glosse du côté sain. Dans la ralysie générale, elle ne peut être tirée hors de la bouche. Enfin la difficulté l'impossibilité de la parole peut également annoncer la paralysie de la lactrans que malheureusement on puisse trouver dans la nature on la forme du troit de la parole des caractères spéciaux.

Il y a d'ailleurs dans cette constatation de la paralysie linguale plus d'une 📭 d'erreurs dont il faut tenir compte. Valleix a fait remarquer que la déviation bin. est quelquesois produite, sans qu'il y ait paralysie, par l'absence des dents d'un \* de la bouche ou par la direction involontaire que lui imprime le malade du ciè a se trouve le médecin. J'ajouterai que, relativement à l'impossibilité de ure langue hors de la bouche, cette impossibilité pourrait bien tenir, non à une paraix des mouvements (comme cela arrive quand les malades n'ont qu'une gêne acola telle de la parole), mais bien à la paralysie du sentiment d'activité musculan. vue ne pouvant diriger les mouvements de la langue. Enfin toute gêne de la pre n'est pas une conséquence forcée de la paralysie de cet organe. L'extension : langue des contractions fébrillaires qui précèdent l'atrophie musculaire (Arm des convulsions idiopathiques de la face, des contractures idiopathiques des entre mités (Corvisart), la gêne des mouvements de la langue produite par la cicatristé qui suit la guérison de la gangrène de la bouche, ou qui résulte du gonfement ! la langue, par exemple, et de celui que M. Rusz a vu se produire dans certains co d'urticaire à la Martinique, sont autant de causes d'erreur dont il faut tenir comavant d'affirmer l'existence de la paralysie de la langue.

Cette paralysie est fréquemment un signe de lésions cérébrales; mais on courqu'elle peut résulter des lésions du nerf hypoglosse, de même que les trouble à la sensibilité de la langue peuvent être produits par les lésions du lingual (de l'cinquième paire). La paralysie de la langue est quelquefois due aussi aux autre causes de paralysies, en dehors des lésions des centres nerveux ou des nerfs. Le paralysie de l'arreppelées précédemment. Une des plus remarquables est celle qui est lièt la paralysie du voile du palais et de l'orbiculaire des lèvres; il en sera question ple loin.

PARALYSIES. 655

Les troubles paralytiques de la parole donnent souvent lieu à des erreurs de dianostic, parmi lesquelles je dois rappeler la perte subite de la parole observée par l. H. Tweedy (Gaz. hebd., 1856) par le fait de la distension de l'estomac et des itestins par des gaz, et qui cesse à la suite d'éructations multipliées.

I. VOILE DU PALAIS.

En 1851, MM. Trousseau et Lasègue attirèrent l'attention sur cette paralysie chez s enfants, et peu après, M. Morisseau (de la Flèche) la signalait chez les adultes inion méd., 1851). Elle a été plus tard étudiée par M. Maingault.

Elle se diagnostique sacilement au nasonnement de la voix qui est quelquesois comprise, à l'impossibilité de souffier ou de sucer (l'occlusion des orifices phangiens des narines ne pouvant avoir lieu), à la géne de la déglutition, qui s'acompagne du passage des boissons par le nez, ou de la pénétration des aliments soles dans le larynx, à l'immobilité et au défaut d'oscillations du voile du palais de la luette, et ensin à leur insensibilité lorsqu'on les pique.

Le nasonnement fait soupçonner cette paralysie, que constate facilement la simple spection de la gorge, et que peut faire disparaître subitement ou rapidement, dans plupart des cas, une électrisation directe, faite avec les deux conducteurs séparés in de l'autre dans un même manchon. On ne saurait confondre la paralysie du voile palais avec la division congénitale du palais ou du voile. La raucité de la voix e à cette paralysie a été prise pour une affection syphilitique dans un fait observé r M. Hardy, qui reconnut l'erreur (Maingault, De la paralysie diphthérique, 160, p. 103).

La paralysie du voile du palais est produite par des causes diverses, parmi leselles les angines, et surtout la diphthérie pharyngienne, sont les plus fréquentes. la suite de cette dernière affection, elle est presque toujours la première localisan de la paralysie généralisée qui lui succède quelquefois. Dans l'espèce de paralysie i suit, celle du voile du palais peut être méconnue lorsque, ainsi que l'a vu Duchenne, le voile atteint dans sa myotilité, mais non dans sa sensibilité, se concte sous l'influence des piqures (mouvements réflexes).

J. PARALYSIE DE LA LANGUE, DU VOILE DU PALAIS ET DES LÈVRES.

Lette paralysie constitue quelquesois une espèce morbide distincte que M. Dumne a fait connaître (De l'Électrisation localisée, 2º édition, 1861, p. 650 et v.). Elle se montre d'emblée chez les adultes de quarante à soixante aus. Elle apyrétique, sans aucun trouble du côté des centres nerveux et essentiellement gressive. Elle débute ordinairement par une difficulté dans l'articulation des ts, puis survient une gêne graduelle de la déglutition qui tient aussi à une paralymusculaire de la langue, et qui permet d'abord difficilement d'avaler les liquides, qui fait que la bouche est incessamment remplie de salive visqueuse; la diffité de la déglutition a bientôt lieu aussi pour les aliments solides; enfin la parae gagne les muscles moteurs du voile du palais et le muscle orbiculaire des res. Il résulte du défaut d'occlusion des orifices postérieurs des narines une gêne s grande dans l'articulation des mots (surtout des labiales) et le passage dans les es masales d'une partie des boissons ou des aliments liquides. De plus, l'orbicue des lèvres étant atteint, celles-ci ne peuvent se contracter pour siffler ni se procher, ce qui laisse les dents découvertes et gêne l'articulation des voyelles o 1. L'action tonique prédominante des muscles des commissures agrandit transversalement la bouche, et les lignes naso-labiales se creusent et s'arrondissent en den nant à la physionomie un air pleureur particulier que M. Duchenne a trout de tous ses malades. A ces symptômes se joignent, vers la fin, des accès d'étoufeurs ou de suffocation revenant par accès le jour ou la nuit, spontanés ou provoqués pe les mouvements, et se compliquant de syncopes qui vont en s'aggravant et que peuvent faire périr le malade, La marche chronique de la maladie est, en effet, à talement progressive, et la mort en a été la conséquence dans les treize faits recueillis par M. Duchenne, après une à trois années de durée. M. Costilhes a valumort survenir cinq à six mois après le début (Gaz. hebdomad., 1860).

Cette singulière affection a été confondue avec plusieurs autres maladis. L gêne de la déglutition a fait croire à une pharyngite; l'accumulation de la sir dans la bouche à une stomatite simple, bien que la muqueuse soit toujours eneme de rougeur; le nasonnement de la voix et le passage des liquides dans les ses nasales, à une paralysie simple du voile du palais, qui s'en distingue cepent par l'intégrité des mouvements de la langue et des lèvres. L'atrophie mucular de la langue et des lèvres pourrait aussi être confondue avec la paralysie qui nu cupe, si, dans les cas d'atrophie, ces organes n'étaient pas atrophiés sedent lorsque la maladie est déjà ancienne et très-étendue, et par conséquent facilezer reconnaissable; de plus la langue a perdu alors de son volume, tandis qu'elle seulement abaissée sur le plancher de la bouche et comme plissée longitudinaleze dans les cas de paralysie. Il faut que l'on sache cependant que les deux malér peuvent se rencontrer réunies chez le même sujet, comme dans l'observation publique M. Dumesnil (de Rouen) dans la Gazette médicale (1860).

Des faits relatifs à cette espèce de paralysie ont été observés en outre par II. Le tilhes et par II. Trousseau. Une autopsie, faite avec le plus grand soin (Duches Gaz. hebdomad., 1861), est venuè démontrer que cette affection pouvait ètrempendante de toute lésion anatomique non microscopique des centres nerveu. Le nerfs, ou des muscles paralysés.

Cette paralysie atteint quelquesois le muscle élévateur de la lèvre insérieure (mos de la houppe du menton), le carré des lèvres et le triangulaire des lèvres. Le dans un cas observé par MM. Trousseau et Duchenne, et dans celui de M. Des nil, un des membres supérieurs était notablement assaille en même temps.

# K. LARYNX.

On doit, suivant M. Duchenne, rapprocher de la paralysie du voile du più consécutive à la pharyngite, celle du larynx, caractérisée par une aphonie più moins persistante, survenant à la suite de symptômes inflammatoires localisé de le voisinage du larynx, et que dissipe l'électrisation de ce dernier organe. De observations rapportées par cet ingénieux observateur méritent de fixer l'attent des praticiens. La même paralysie peut résulter d'autres causes : de l'intazions saturnine, de l'hystérie, par exemple, ou bien être consécutive à la diphthe laryngienne (croup) ou à d'autres maladies aiguës. L'électrisation du larynx et s excellent moyen de diagnostic lorsqu'il fait cesser l'aphonie, quelquesois instants ment (Duchenne).

### L. DIAPHRAGME.

M. Duchenne (de Boulogne) a publié un mémoire très-intéressant sur le dephragme et sur la paralysie et la contracture de ce muscle, en faisant remarque.

qu'avant lui la paralysie du diaphragme était considérée à tort comme trop rapidement mortelle pour qu'on en puisse observer les symptômes, l'inspiration qui se fait alors par les intercostaux et par les autres muscles inspirateurs suffisant à l'hématose.

Les symptômes de cette paralysie sont les suivants: au moment de l'inspiration, sendant que la poitrine se dilate, l'épigastre et les hypochondres se dépriment; su moment de l'expiration, au contraire, pendant que les parois thoraciques resiennent sur elles-mêmes, l'épigastre et les hypochondres se dilatent. On sait que l'est l'opposé qui se remarque dans l'état sain. Lorsque l'action du diaphragme est eulement diminuée, les phénomènes insolites que je viens d'exposer ne se manisstent que dans les grands mouvements respiratoires; et ensin si la paralysie n'a ieu que dans une moitié du diaphragme, les troubles de la respiration n'ont lieu que lu côté correspondant.

D'autres troubles fonctionnels résultent du défaut d'action du diaphragme : les nouvements respiratoires, selon M. Duchenne, sont alors habituellement plus fréuents qu'à l'état normal. On ne soupçonne pas le malade atteint d'une lésion aussi rave en le regardant respirer pendant le sommeil; mais que, dans l'état de veille, : malade vienne à faire quelque effort, soit pour marcher, soit pour parler; qu'il prouve la plus légère impression, à l'instant sa respiration s'accélère (48 ou 50 spirations par minute), les muscles appelés respirateurs extraordinaires par Galien rapèzes, sterno-mastoïdiens, dentelés, grands pectoraux, grands dorsaux) entrent 1 contraction; la face rougit, le malade étouffe; il est forcé, s'il marche, de s'aspoir après quelques pas, ou s'il veut parler, de reprendre haleine pour continuer sa hrase qu'il ne peut terminer sans s'arrêter à chaque instant. Le sujet dont le diahragme ne se contracte plus ne peut inspirer longuement sans être comme sufqué par l'ascension de ses viscères dans sa poitrine. La voix est plus faible; rareent l'aphonie est complète, si même elle n'est pas due à d'autres causes. La toux, iternument, provoquent aussi une grande gêne dans la respiration. L'expectoram et l'expuition sont difficiles, quelquesois même impossibles; ensin la désécation ige de grands efforts et se fait avec peine.

On peut ajouter que, lorsqu'il y a défaut d'abaissement du diaphragme d'un seul té, on le reconnaît plus facilement en appliquant les deux mains sur les deux hychondres (Duchenne).

Comme le fait remarquer M. Duchenne, il n'y a que le défaut d'action du diaragme qui puisse rendre raison de la perversion de l'isochronisme des mouveents de dilatation ou de resserrement du thorax et de l'abdomen, pendant la respiion, surtout quand on fait respirer largement le malade. Ces phénomènes et les
subles fonctionnels qui les accompagnent sont done les signes pathognomoniques de
sertie du diaphragme. Mais devons-nous ajouter, avec M. Duchenne, que cette inerdu diaphragme est nécessairement le résultat de l'atrophie ou de la paralysie de ce
scele? ce serait, à mon avis, aller beaucoup trop loin. De ce que plusieurs observars distingués, MM. Aran, Racle, Lemaire, après avoir eu connaissance du travail
M. Duchenne, aient signalé des faits d'inertie du diaphragme (comme Stokes l'at déjà constaté pour l'empyème) dans les cas d'inflammations de la plèvre ou du
itoine, il ne s'ensuit pas que cette inertie soit une paralysie ou une atrophie.
i étudié les phénomènes respiratoires dont il est ici question dans un grand

nombre de faits, et j'ai trouvé que, dans tous ceux où il y avait une lésion on un vive douleur dans les parties voisines du diaphragme, l'inertie de ce mucle devai être attribuée au besoin instinctif d'éviter, à chaque mouvement respiratoire, à douleur causée par les mouvements du diaphragme. Ce qui le prouve, c'est que. dès que la douleur était atténuée, les phénomènes de l'inertie diaphragmatique deparaissaient; une autre preuve, c'est que, dans les faits rappelés par N. Ducheau d'inertie par inflammation des séreuses voisines du diaphragme, l'électrisabt des ners phréniques rétablissait immédiatement les mouvements normans de a respiration.

On doit donc distinguer la simple inertie du diaphragme de sa paralysie récur. Cette dernière sera manifeste lorsque, en l'absence de lésions douloureuses voisure pouvant expliquer l'inertie du muscle, il existera une des conditions pathologique suivantes: 1° une atrophie musculaire progressive plus ou moins généralisée qui aura par conséquent envahi déjà un grand nombre de muscles; 2° une intercation saturnine avec paralysie généralisée; 3° enfin, s'il s'agit d'une ieux encore jeune, l'hystérie.

On devra toujours explorer avec soin les voies respiratoires, dans la crainte de complication si redoutable dans ses effets que M. Duchenne a signalée : la brock?

La gravité du pronostic, en effet, dépend principalement de cette complicaen apparence si minime qu'on pourrait être porté à ne pas la rechercher.

M. ŒSOPHAGE.

La paralysie de l'œsophage a été distinguée en passagère et durable par II. Le dière, à qui l'on doit le travail le plus complet qui ait été publié sur ce sujet de méd., 1830, t XXIV). Elle est également ou incomplète ou complète parsois subite.

La paralysie incomplète se caractérise par la difficulté d'avaler les corquides ou solides d'un petit volume, tandis qu'ils parviennent dans l'estome pour jetés d'un seul coup et promptement en certaine quantité dans le paris Quelques malades n'avalent qu'à la condition de boire après chaque has — La déglutition est tout à fait impossible lorsque la paralysie est complès de l'ambientaire, malgré les efforts de déglutition du malade, s'arrète à la paris périeure de l'aesophage ou dans le pharynx, d'où il peut passer dans les sériennes, ce qui détermine de la toux, de la suffocation et même l'apparais d'autres fois, l'expiration chasse les aliments par la bouche et par le nez. Les de impuissants du malade pour avaler s'accompagnent souvent d'agitation, et mès de convulsions.

On a pris quelquesois la paralysie de l'œsophage pour un rétrécissement à 3 conduit, et l'on a employé le cathétérisme œsophagien, qui démontrait alors bomment l'absence de tout obstacle. La sonde est donc un excellent moyen diagno-pris Je pourrais rappeler à ce propos des saits dans lesquels on sacilitait la décluté et l'alimentation des masades en poussant les aliments dans l'estomac à l'aide d'aid tige appropriée, ou en laissant en place une sonde, comme le sit Desault.

La paralysie de l'œsophage dépend de causes très-variées, qui agissent pure lement sur les nerfs pneumo-gastriques, soit dans l'intérieur du crine (afiction cérébrales), soit en dehors de cette cavité. Elle n'est pas rare chez les aliens pur lytiques, et s'ils tombent en syncope en mangeant, il faut, comme l'a recomme

squirol avec raison, penser à l'accumulation des aliments dans le pharynx par le it de la paralysie œsophagienne, et les extraire.

Il est facile de rapporter la paralysie œsophagienne à sa véritable cause dans les s de cette espèce; mais il n'en est pas de même dans ceux où une tumeur interne mprime le pneumo-gastrique. S'il existait des accidents syphilitiques, on pourrait oire à une exostose des vertèbres comprimant ce tronc nerveux, si un traitement écial faisait diminuer ces accidents et la paralysie œsophagienne en même mps, ainsi que le professeur Wilson en a observé un exemple. On n'oubliera pas e l'on a vu cette paralysie survenir à la suite de fièvres graves, notamment de fièvre jaune (Mouro) et de la fièvre typhoide. On doit considérer comme des ts exceptionnels ou mal étudiés ceux de paralysie passagère de l'œsophage, atbuée à des affections vives de l'âme, à l'abus des liqueurs alcooliques, au incipe rhumatismal, à certains gargarismes contenant un sel de plomb.

La paralysie œsophagienne n'est pas toujours mortelle, même lorsqu'elle est is ou moins longtemps prolongée. Son pronostic est subordonné à la cause qui l'a duite.

# N. Muscles abdominaux, intestins, rectum.

La paralysie incomplète des muscles abdominaux, plus encore que celle du diaagme, a pour effets principaux la dysurie et la constipation. — La paralysie
intestins ne peut être que soupçonnée à la lenteur ou à l'arrêt de la circulation
matières solides, liquides ou gazeuses. Elle pourrait expliquer, ai-je dit précément, les accidents graves observés chez les vieillards par suite d'un météorisme
essif. — Quant à la paralysie du rectum, elle est plus franchement caractérisée
la rétention et l'accumulation des matières fécales dans cet intestin. Ce ne sont
seulement les lésions graves des centres nerveux qui produisent cette paralysie
ale, comme l'ont avancé certains auteurs; on les observe assez fréquemment
si dans les paralysies sans lésions de ce genre.

### . SPHINCTER DE L'ANUS.

es signes de cette lésion sont : l'incontinence des matières fécales et des gaz enus dans le gros intestin, parfois la chute du rectum, et la facilité avec la-lle le doigt pénètre, sans que le sphincter se contracte, du moins avec son énerhabituelle. Cette paralysie, observée dans un certain nombre de circonstances ologiques parmi lesquelles les lésions des centres nerveux occupent la plus e place, peut être la conséquence d'une diarrhée chronique ou d'une dyssenmais alors elle est ordinairement incomplète, et cède rapidement à l'emploi de ctrisation, qui est d'ailleurs très-douloureuse.

#### . VESSUE.

orsque la paralysie de la vessie ne dépend pas d'un obstacle matériel à la sortie urine, il n'y a d'abord qu'une simple paresse de l'organe: le besoin d'uriner noins fréquent et l'émission tardive; le jet de l'urine, surtout vers la fin, noins fort et finit par tomber verticalement entre les jambes. Plus tard, les bed'uriner ne se font sentir que lorsque la vessie est distendue et même doulous par cette distension; les contractions des muscles de l'abdomen plus ou is énergiques produisent alors un jet faible, souvent interrompu, et laissent dans thre une partie du liquide urinaire qui s'écoule ensuite dans les vêtements. Que la paralysie persiste, les efforts abdominaux augmentent de jour en jour;

les envies d'uriner deviennent plus fréquentes; enfin il finit par y avoir impossibilé absolue, et l'emploi de la sonde devient indispensable. Il y alors une rétentin d'urine complète, qui s'est développée graduellement par la distension de plus en plus prononcée de la vessie, distension due à l'accumulation de l'urine toojour incomplétement expulsée et qui est caractérisée principalement par une tumer la pogastrique particulière (V. Rétention de l'urine dans la vessie). L'écoulement spontané de l'urine goutte à goutte qui peut survenir alors (miction par regovement) loin de démontrer la fin de la paralysie, indique au contraire sa persistance comme le prouve la tumeur hypogastrique.

L'introduction d'une sonde dans la vessie, où elle pénètre sans difficulté, se indispensable pour rechercher s'il y a paralysie réelle ou seulement apparet. Lorsqu'elle est réelle, les premières colonnes de l'urine sont seules expulsées et et dès que l'élasticité de la vessie a produit son effet, le liquide sort en havate l'écoulement s'arrête dès qu'on cesse de faire faire des efforts d'expulsion au lade, ou de comprimer l'hypogastre. Lorsqu'il y a paralysie apparente due à cobstacle au col de la vessie, qui empêche l'expulsion de l'urine, la pénétroun cathéter, le malade étant couché sur le dos, permet à la vessie de se contravavec force et d'expulser rapidement l'urine jusqu'à la dernière goutte : il est évaz qu'il n'y a pas alors de paralysie (Civiale). Il en est de même lorsqu'il y a sur rétention d'urine, résultant du défaut de conscience du besoin d'uriner (anestès vésicale) : l'urine est expulsée franchement par la sonde jusqu'à la fin.

En constatant s'il y a réellement paralysie de la vessie par l'introduction d's sonde, on peut s'assurer s'il existe ou non un obstacle au niveau du col de la rese ou de la prostate, obstacle qui serait toujours, suivant M. Leroy (d'Étolis : M. Mercier, la cause de la paralysie vésicale. Le toucher rectal vient parfois et au diagnostic en faisant sentir le développement anomal de la prostate.

Cependant on a admis des paralysies vésicales primitives, comme celles quiscaient produites dans l'âge mûr et surtout chez le vieillard, par l'habitude forsi de résister trop longtemps au besoin d'uriner, et comme celles, plus hypothèques dues à la débauche, aux excès vénériens, à la masturbation. Quoi qu'il en su est incontestable que la paralysie de la vessie est la conséquence de lésions or brales produisant des paralysies étendues, mais principalement de lésions or moelle, dont elle est considérée comme un excellent signe. Néanmoins cette cation est loin d'être absolue, car on voit aussi survenir la paralysie vésicale quoi plus rarement que dans les cas de lésions médullaires) dans les hémipléses aparaplégies dites nerveuses ou dynamiques, dans l'hystérie, par exemple.

Le pronostic de cette paralysie locale ne présente pas de gravité, à moins qu'? s'y joigne une cystite intense. La guérison est possible au début, surtout lorque paralysie est la suite de la distension des fibres musculaires; mais quand l'allere est ancienne, elle peut se prolonger indéfiniment.

PARAPHRÉNÉSIE. — La maladie ainsi désignée par les anciens : autre que la pleurésie diaphragmatique des modernes (V. Pleurésie).

PARAPLÉGIE. — V. PARALYSIES localisées (p. 646.)

PARASITES. — PARASITAIRES (AFFECTIONS). — Les parasité: l'homme font partie du règne animal ou du règne végétal. Ils sont fort nombres mais je ne tiendrai compte ni des parasites imaginaires ou fabuleux, compte si

surie infernale (que personne n'a vue), ni de ceux qui, ne provoquant pas d'accilents morbides particuliers et ne se montrant pas au dehors, n'offrent aucun intérêt linique. On va voir que les parasites dont il va être question sont très-utiles à conlaître, soit comme élément principal ou secondaire de certaines affections, soit comme point de départ de phénomènes morbides qu'il importe de ne pas perdre de que comme sources d'erreurs diagnostiques.

### I. Parasites animaux.

Il a été question ailleurs (V. Entozoaires, Hydatides) des animaux parasites virant à l'intérieur des organes prosonds de l'économie. Je vais m'occuper ici des pasites plus superficiellement placés: des épizoaires, qui vivent sur la peau ou lans la peau; des parasites qui vivent sous la peau ou dans certains organes faciement accessibles à l'exploration, et enfin des animaux infusoires que contiennent es liquides excrétés.

A. — Les épizoaires vivant sur la peau comprennent les poux, la puce, la chique, es tiques, l'argas et le rouget (Moquin-Tandon: Éléments de zoologie médiale, 1860).

1º Les poux comprennent quatre espèces différentes: le pou de la tête, le pou lu corps, le pou des malades et le pou du pubis. — Le pou de tête, qui se rencontre rincipalement dans le jeune âge, provoque, par sa présence sur le cuir chevelu, les démangeaisons plus ou moins vives et, comme conséquence du grattage, l'irritaion du cuir chevelu et la persistance des éruptions concomitantes. La présence du arasite et les lentes ou œufs, qui se fixent aux cheveux, sont caractéristiques et de onstatation vulgaire. — Le pou du corps, qui s'accompagne également de lentes, e rencontre également chez l'adulte et surtout chez le vieillard. Il produit des dénangeaisons et des papules discrètes (prurigo pédiculaire), comme le pou des mades, qui donne lieu à une maladie particulière (V. Phthiriase). — Enfin le pou du wis ou morpion peut occuper toutes les parties velues du corps (pubis, aisselles, arbe, cils) excepté le cuir chevelu. Plus petit que les précédents et adhérant fortement aux poils, ainsi que ses œufs, il provoque sur la peau des granulations rouges, t des éruptions prurigineuses ou eczémateuses.

2º La puce commune, outre les phénomènes immédiats que produit sa piqûre, est-à-dire la sensation désagréable et la petite élevure rouge qui en résultent dans a partie atteinte, fait développer quelquesois des plaques analogues à celles de urticaire chez les individus à peau fine et délicate. Plus fréquemment ce parasite ccasionne des phénomènes locaux plus persistants. Ce sont des taches rondes, roées, du diamètre d'une lentille, et qui pourraient être consondues avec les taches osées lenticulaires de la sièvre typhoïde. Elles s'en distinguent cependant en ce que leur centre présente un petit point ecchymotique plus soncé, qui correspond à a piqûre et qui persiste après la disparition des taches. Ces petites ecchymoses vioacées ont toutes le même diamètre, ce qui empêche de les consondre avec des péchies.

3º La femelle de la chique ou puce pénétrante, qui ne s'observe que dans les pays intertropicaux, particulièrement à la Guyane et au Brésil, est plus petite que a puce ordinaire. Elle pénètre dans la peau du talon ou sous les ongles des doigts le pied. Un léger prurit et un point noirâtre indiquent le point où s'est faite cette rénétration; et si l'insecte n'est pas extrait, le sac membraneux qu'elle a sous le

ventre et qui contient ses œuss se développe, et la tumeur qui en résulte s'œuve l'extérieur et laisse écouler du pus sanieux mélangé des œuss de l'insecte, sous sons de globules blancs. L'ulcère peut acquérir une grande gravité et se complique à carie des os ou de gangrène.

4° Les tiques s'attaquent rarement à l'homme. Elles ensoncent leur bec dan la peau où il se fixe solidement, et absorbent une assez grande quantité de sing pour que leur corps, très—extensible, puisse acquérir le volume d'une lentille en sonne une saillie livide qui les fait reconnaître. Elles produisent d'atroces démangeaises ou des douleurs assez vives.

5° Les argas sont des arachnides analogues à nos punaises, mais se fiunt r. corps de l'homme à la manière des tiques. Ils se rencontrent en Perse et et de lombie et produisent une vive douleur. On les croit susceptibles de déterminer a consomption et même la mort (Fischer). Suivant M. Gerstaeker, l'argas restant qui vit sur les pigeons et les oiseaux de basse-cour, déterminerait des accidents r-logues à ceux que provoque l'argas persicus (Gaz. hebdom., 1860).

6° Le rouget, qui n'est qu'une larve de trombidion, et qui est assez commu: France de la mi-juillet à la mi-septembre, est connu des habitants des campage. Il est à peine visible à l'œil nu et de couleur rouge écarlate, il s'insime sœ peau, à la racine des poils, et de préférence à la partie interne des cuisses de bas-ventre. Il occasionne des démangeaisons vives, brûlantes, insupportables: peau se gonfle et devient rouge, quelquefois même violacée, ou le siège d'un exthème, ou même d'une inflammation pustuleuse et vésiculeuse.

B. — Parmi les épizoaires qui vivent dans la peau, le sarcopte ou sont de gale mérite seul de m'occuper. L'acaropse (Moquin-Tandon), observé à lam Neuve par M. de Méricourt dans du pus provenant du conduit auditif et chez un Elade affecté d'un exanthème, n'est pas, en effet, suffisamment connu, et le demoir arachnide acarien à sorme helminthoïde, qui occupe les follicules (Simon, Hendans le voisinage du nez principalement, ne détermine aucune action morbide.

Le sarcopte de la gale est aujourd'hui parfaitement connu, grâce aux travan è MM. Aubé, Biett, Cazenave, Gras, Hébra, Piogey, Rayer, Bourguignon, Lanque Robin, etc. Ce parasite est considéré à juste titre comme l'origine de la gale. Ar tion essentiellement parasitaire, et non constitutionnelle. Les sillons ou galar sous-épidermiques, l'éminence acarienne qui les termine ou qui se montre ir si elle loge le mâle, et les éruptions secondaires sont les signes de la miliaire mais la constatation du sarcopte lui-même conduit seule à un diagnostic pre-Lorsqu'on l'a extrait à l'aide d'une aiguille ou d'une épingle (V. p. 388). il appar comme un grain de sécule sans organisation apparente; mais placé sur l'ongk l'y voit bientôt se mouvoir avec assez de rapidité. Dès lors il n'y a plus aucun de ' sur l'existence du sarcopte, et le microscope ne fait que confirmer cette conclusi en montrant le corps subarrondi et déprimé de l'animal. Il est mou, luisant, un i transparent, d'une couleur blanchâtre légèrement laiteuse et un peu rosée; le phalothorax ne se distingue pas de l'abdomen; le rostre est antérieur, petit, étre ovoïde subtriangulaire et obtus; la partie postérieure du corps est très-obtus: membres très-courts sont au nombre de huit, deux puires en avant et deux paren arrière, et les antérieures sont munies de prolongements portant des carones en forme de ventouses; ces caroncules existent au niveau de la dernière paire à

PARASITES. 663

pattes chez les mâles, qui sont bien moins nombreux et plus petits que les femelles, et que l'on trouve au niveau de simples élevures de l'épiderme à peine visibles à l'œil nu (Moquin-Tandon, Zoologie médicale, 1860).

Il n'existe pas en Norwége, comme on l'a cru d'abord, un sarcopte particulier de la gale. Mais on a reconnu en France que les sarcoptes du cheval, du chameau, du bœuf, du lion, du chien et du chat pouvaient se développer sur l'homme et lui donner une maladie cutanée analogue à celle de l'animal.

Enfin on a trouvé sur le corps de l'homme plusieurs autres acariens imparsaitement connus, ou considérés comme accidentellement déposés sur sa peau, comme les acariens qui existent en abondance sur les volatiles de basse-cour (dermanysses vulgaires). MM. Raynal et Lanquetin ont observé la transmission du sarcopte mutans des volailles à l'homme (Acad. de méd., juin 1859).

- C. D'autres parasites rangés parmi les entozoaires, comme la filaire de Médine ou Dragonneau, le distome hépatique, le trichina spiralis, les hydatides, les cysticerques et les œstres ou œstrides de diptères, se développent sous la peau ou dans des organes superficiels. Il en est de même des larves de mussides, ou des insectes non parasites qui se trouvent accidentellement dans certaines cavités plus ou moins profondes, où leur présence pourrait être méconnue.
- 1° La filaire de Médine ou Dragonneau a le volume d'un la de violon et 0° .50 à plusieurs mètres de longueur; elle est d'un blanc de lait. Elle a été principalement observée en Afrique ainsi qu'en Amérique; elle est très-rare en Europe, mais elle peut s'y observer chez des individus qui viennent des contrées où elle est commune; car après avoir pénétré dans un point quelconque des tissus (ordinairement superficiels) elle met un temps assez long à se développer.

Un prurit sous-cutané, qui augmente et finit par devenir insupportable, l'appariion d'un espèce de cordon sous-cutané ressemblant à une veine variqueuse mobile,
les douleurs atroces, parsois un peu de sièvre, un petit abcès souvent acuminé,
erminé par une vésicule on par un point noir entouré d'une auréole brunâtre, et
pui s'ouvre pour donner issue à un liquide séreux ou purulent, ensin l'apparition
l'un filament blanchâtre qui est le ver lui-même; telle est, selon M. Moquin-Tanlon, la succession des symptômes observés. Il est essentiel d'enrouler successivement
e ver au dehors sans le rompre, car sa rupture entraîne des accidents graves. On
gnore d'ailleurs comment se fait la pénétration du parasite, qui se montre presque
oujours aux pieds, et dont le siège aux jambes, aux cuisses, au scrotum et à la
nain est d'autant plus rarement observé dans ces parties qu'elles sont situées plus
aut.

On n'a jamais constaté la filaire dans les cavités splanchniques, mais on l'a rouvée assez fréquemment dans l'œil (dans la glande lacrymale, sous la conjonctive, lans le cristallin).

Le diagnostic de l'existence de la filaire, dit M. Davaine (Traité des Entozoaires, 860, p. 719) est quelquesois sort difficile, et ce n'est que par l'apparition d'une ortion de ver an dehors qu'on reconnaît la nature du mal. Sons la conjonctive, a filaire se laisse sacilement apercevoir. Lorsqu'elle est superficiellement placée ous la peau, à la verge, par exemple, et qu'elle détermine des douleurs, elle pourait être prise pour une veine ou pour un vaisseau lymphatique enslammés; dans aine, la tumeur qu'elle produit a pu être consondue avec le bubon; ensin dans

certains organes, comme le nez ou la langue, la filaire n'a été recomme que per son apparition au dehors.

2º Le distome hépatique a été trouvé chez l'homme non-seulement dans la veze porte (Duval), mais encore dans des tumeurs extérieures situées à l'occiput (Pen Harris), à la plante du pied (Giesker et Frey), derrière l'oreille (Fox), à la règue hypochondriaque droite (Dionis des Carrières). M. Davaine, qui rapporte ces observations, pense que, malgré la position sous-cutanée de ces tumeurs, le parasite et traîné avec le sang a pu arriver dans les vaisseaux périphériques et, en s'y arrêux: devenir le point de départ des phénomènes qu'occasionnent les corps étranger. L'existence possible du distome hépatique dans le système circulatoire (prové par le fait de M. Duval), lui semble autoriser cette manière de voir (Our. cz. p. 323).

3º Il peut exister dans les parties superficielles du corps, dans les muscles, un prasite dont j'ai parlé ailleurs; c'est le trichina spiralis (p. 339). Je me contra de rappeler encore comme pouvant être constatés à l'extérieur, certains kyster datiques, et les cysticerques de la langue ou de l'œil.

4º M. Moquin-Tandon (Ouv. cité) a réuni les faits connus relatifs aux commo ou cestrides d'animaux particuliers à l'homme, qui peuvent être déposés dans diférentes parties accessibles de son corps, principalement sous la peau. C'est sitout en Amérique que l'on observe les faits de ce genre, qui sont très-rare refrance.

Les diptères qui déposent leurs larves (ou œstres) sous la peau paraissent être cutérèbres; mais il n'est pas sûr qu'ils se rapportent à une seule et même espec a Lorsqu'une larve commence à se développer dans un point quelconque de peau, dit M. Moquin-Tandon, on éprouve une faible douleur, et l'on distingue l'endroit du gisement un léger gonflement, percé d'un petit trou, duquel sunt peu de sérosité. A ce moment, il est facile de se débarrasser du parasite : une fration mercurielle, un peu d'ammoniaque suffisent pour le tuer. Si l'on néglige œ moyens curatifs, l'animal grossit avec rapidité, s'ensonce plus prosondément due t tissu, et occasionne une tumeur de plus en plus forte et de plus en plus do. ... case On est forcé alors de recourir à l'extraction. »

5° D'autres saits très-remarquables et des plus graves, que je crois devoir rappée ici, quoique M. Moquin-Tandon leur dénie les caractères qui constituent le parsitisme (Ouv. cité, p. 215), sont ceux dans lesquels un diptère (musside) point dans les cavités naturelles et en particulier les cavités nasales, où il dépose la tarves qui se développent dans les sinus frontaux et plus rarement dans d'aux parties du corps. On trouve dans les Archives de médecine (1858, t. XI) unité ressant travail sur ce genre de parasitisme, dû à M. Coquerel, chirurgien de la rine. Le premier il a pu donner les caractères du diptère (lucilia hominironi qui a produit des accidents caractéristiques à Cayenne, où ils ont été observés aux par MM. Saint-Pair et Chapuis.

M. Coquerel résume ainsi les symptômes observés: « Au début, fourmilleme dans les fosses nasales, céphalalgie sus-orbitaire intense; bientôt gonflement air mateux de la région nasale, se prolongeant plus ou moins loin sur la face; épidité abondantes; douleur sus-orbitaire toujours plus vive (coup de barre de fer); use d'un certain nombre de larves, soit par les narines, soit par des ulcérations ?

PARASITES. 665

se produisent sur le nez; symptômes généraux indiquant une réaction inflammatoire des plus vives, propagation de la phlegmasie aux enveloppes cérébrales ou au cuir chevelu, et mort du sujet. Dans les cas les plus favorables, guérison avec perte de substance plus ou moins étendue et cicatrisation plus ou moins difforme de la région nasale. » M. Chapuis a plusieurs fois constaté des larves, non-seulement dans les fosses nasales, mais encore dans le conduit auditif et même dans le grand angle de l'œil.

La sortie spontanée des larves par les narines ou leur présence dans les solutions de continuité qui se forment à l'extérieur, sont le signe pathognomonique de la maladie, qui serait prise d'abord facilement pour un érysipèle de la face si l'on ne songeait pas aux larves de diptères, et si la pénétration de l'insecte ailé dans les carités nasales avait eu lieu pendant le sommeil et à l'insu du malade.

De ces accidents, qui ne sont pas rares dans les pays intertropicaux, on doit rapprocher, ce me semble, l'affection décrite dans l'Inde sous le nom de *Peenash*, et, parmi les faits qui ont été observés en Europe, ceux de M. Roulin (Cruveilhier: Anat. pathol. génér., t. II) et de M. Cloquet, dans lesquels des larves nombreuses se développèrent dans différentes parties du corps, où elles avaient été léposées par la musca carnaria pendant un sommeil dans la campagne; ceux de M. d'Astros, d'Aix (1818), Legrand du Saulle (Acad. des Sciences), qui se rapportent à des larves déposées dans les sinus frontaux; celui de M. Mac-Gregor (Lond. med. and phys. journ., 1830) relatif à des larves déposées dans les sinus maxillaires l'un homme syphilitique; ceux de M. Chevreuil, d'Angers (larves dans le conduit suditif) et Lallemand (larves dans le vagin), etc.

6° Enfin on a rapporté des faits dans lesquels les narines, le conduit auditif et les roies lacrymales ont été envahies non plus par des larves, mais par des insectes paraits, qui donnaient lieu à des accidents douloureux, parfois extrêmement graves. Le sont principalement les myriapodes et certains coléoptères, parmi lesquels on signalé les perce-oreilles, qui ont donné lieu à ces accidents. M. Hope a cité in cas de mort produit par la présence, dans les fosses nasales, d'un ténébrion de a farine.

D. — On a aussi observé des parasites infusoires dans les produits de sécrétion u corps de l'homme; et cela devait être, puisque ces animalcules se développent artout et dans tous les temps, au sein des corps vivants comme au milieu des corps norganiques. On a rencontré: 1° sur les plaies dont les sécrétions étaient altérées, les vibrions; 2° dans les mucosités intestinales, les paramécies, les vibrions, et la ercomonade de Davaine, trouvée dans les déjections cholériques et qui meurt dès u'elles se refroidissent; 3° dans l'écoulement vaginal ancien ou de nature suspecte, trichomonade vaginale (Donné, Desjardins) dont la présence coïncide avec des ulles d'air donnant un aspect écumeux aux mucosités (Donné); 4° dans le tartre es dents ou dans l'enduit muqueux de la langue, étendus d'eau distillée préalablement chaussée, la virguline, et des vibrions particuliers; ensin dans le lait présentu une coloration en bleu ou en jaune, le vibrion cyanogène (Fuchs).

## Il. Parasites végétaux.

Tous les végétaux parasites qui croissent sur les animaux vivants sont les plus mples qu'on puisse connaître : ce sont des plantes cellulaires : des algues ou des tampignons. M. Ch. Robin en a fait une étude approfondie (Hist. nat. des végé-

taux parasites, 1853) et, ainsi que M. Bazin (Leçons sur les affect. cuinto prasituires, 1858), il leur attache une grande importance pathogénique. (All a portance est incontestable dans un bon nombre de cas, dans les Teiges, para ple, mais il en est d'autres dans lesquels le végétal ne joue qu'un rôle sembre ou accidentel.

On doit reconnaître, en effet, que dans les maladies cutanées parastars in a très-souvent doute sur les relations de cause à effet entre la constatation de passite végétal et les lésions locales. D'ailleurs le microscope n'a pas toujours denne la présence du parasite attribué à une maladie cutanée, soit au début de cette midie, soit dans son cours, même lorsqu'elle était vierge de tout traitement le adeptes de la doctrine du parasitisme répliqueront que l'on ne sait pas cherdes parasite; mais M. Bazin lui-même dit que, dans le diagnostic des affections paratires, l'examen au microscope lève ordinairement tous les doutes; il y adocte cas dans lesquels il ne constate pas le parasite. C'est au reste un fait dans public. Robin lui-même (Em. Tarnier: Thèse, 1859).

Si l'on ajoute à ce défaut de la preuve microscopique le fait contraire de la tation du parasite au niveau de lésions cutanées d'une tout autre nature que de la cout autre nature autre nature que de la cout autre nature que de la cout autre nature autre n qui en est considérée comme l'esset nécessaire, on ne saurait suivre provious M. Bazin dans tous les développements de sa dermatologie parasitaire. Le tex comme je l'ai dit précédemment, sont les seules affections qui paraissent deroi à rattachées, comme effets, au parasitisme végétal. Les crasses parasitana à M. Bazin ( Pityriasis versicolor, pytiriasis nigra, chloasma ou macula graviere. taches hépatiques, éphélides lenticulaires, etc. ») ne sauraient être assimilés. » qu'il l'a fait, comme essets du microsporon furfur. Ils en seraient des essets trop divers. M. Hardy, quoique partisan de la doctrine du parasitisme, consider d'ailleurs le pityriasis versicolor comme une affection constitutionnelle; d at supposant dû au microsporon furfur, que l'on retrouve, en esset, au niveu & taches pityriasiques, on recherche vainement ce parasite au niveau des taches listre des semmes grosses (macula gravidarum) et des éphélides; du moins c'et a ç m'est arrivé. A plus forte raison ne saurait-on admettre, avec M. Bana, (\* « beaucoup d'altérations, désignées sous le nom de pourritures, de gangrène, r lanoses des muqueuses on des ulcères, etc., sont produites par des champigues 🥫 se développent sur ces surfaces. » (Ouv. cité, p. 217).

Les végétaux parasitiques ont des caractères qui ne peuvent être constair 4- l'aide du microscope, puisque les dimensions de leurs éléments ne se mesures par centièmes ou millièmes de millimètres. Toutefois en se groupant ils product sur la peau, sur les cheveux ou les poils, sur les muqueuses, ou dans certus quides, des agrégats solides, des furfures, des pseudo-membranes ou des sédiants dont l'aspect seul fait deviner ou soupçonner le parasite. Il faut même avour que sans ces données extérieures, les signes microscopiques tout en révélant un restal parasite, seraient très-fréquemment insuffisants pour permettre d'en cui l'espèce.

On ne saurait nier, en effet, que les végétaux en question, reconnaissair comme espèces lorsqu'ils sont entiers, ne s'offrent le plus souvent à l'observ que par éléments isolés qu'il serait facile d'attribuer à des espèces différents. L'éléments ne sont d'ailleurs qu'au nombre de trois : 1° le mycelium, qui repress

PARASITES. 667

le système végétatif, sous forme de tubes ayant 0<sup>mm</sup>,002 à 0<sup>mm</sup>,003 de diamètre, avec une longueur et des bifurcations variables; son examen seul ne saurait servir à distinguer les espèces, suivant M. Ch. Robin; 2° les filaments tubuleux réceptaculaires, réceptacles, tubes sporophores, qui présentent beaucoup de variétés depuis le tube vide jusqu'au tube rempli de spores, qui semblent quelquesois par leur accumulation bout à bout dans le tube transparent sormer un tube doisonné; 3° ensin les spores sporules, sporidées, corps producteurs de tous les ryptogames, qui sont très-souvent le seul élément que l'on puisse recueillir, et lont le volume variable n'est évidemment pas sussisant pour en faire déterminer l'espèce.

Quoi qu'il en soit, je vais indiquer quels sont les végétaux parasites admis comme nontestables, et les conditions dans lesquelles on les rencontre. Je ferai préalablement remarquer qu'on les trouve sur la peau, sur les muqueuses, ou dans les liquides expulsés de l'économie.

A. Parasites végétaux de la Peau. — Ce sont des champignons qui comprennent : e trichophyton de Malmsten; trois espèces de microsporon (d'Audoin, mentagro-hyte, furfur), et l'achorion de Schœnlein.

1° Le trichophyton de Malmsten est uniquement composé de spores rondes ou vales, transparentes et incolores, de 0"",003 à 0"",005 de longueur (quelquefois "",007 à 0"",010) sur 0"",003 à 0"",004 de largeur et donnant naissauce à des laments articulés moniliformes (Gruby, Acad. des Sc., 1844). Il occupe l'inté-ieur de la racine des cheveux, et les rend plus fragiles. — Il a été signalé par l. Gruby comme le cryptogame propre à la teigne tondante de Mahon, et particulièment étudié par M. Bazin (V. Teignes).

2º Le microsporon d'Audoin présente des spores rondes ou ovales, plus petites le celles du trichophyton, les spores rondes ayant 0<sup>mm</sup>,001 à 0<sup>-m</sup>,005, et les ales 0<sup>mm</sup>,002 à 0<sup>mm</sup>,008; elles sont adhérentes à des tubes et filaments ramifiés nsi qu'à leurs branches. L'agglomération de ces végétaux engaîne les cheveux res, autour desquels ils forment une couche épaisse de 0<sup>mm</sup>,015. — il produit mme le précédent une espèce de TEIGNE.

3º Le microsporon mentagrophyte engaînerait, en se groupant, le follicule pirx de la barbe et il disserait du microsporon d'Audoin par des spores plus voluineuses et des filaments et des ramifications plus grands, ainsi que par son siége
tour du poil dans le follicule, sans envahir la partie aérienne du cheveu, et
re pénétrer dans son intérieur comme le trichophyton (Ch. Robin). Il serait
cryptogame propre à la sycose; mais telle n'est pas l'opinion de M. Bazin
. Teignes).

4° Le microsporon furfur d'Eichstedt est formé de cellules allongées et ramies, et de spores en groupes ou amas ayant seulement quelques centièmes de miliètre de diamètre; ces spores, qui réfractent fortement la lumière, se renitrent principalement au niveau des plaques de pityriasis versicolor.

5° L'achorion de Schænlein est le champignon qui, par son agglomération, istitue les cupules jaunes du favus. Les spores isolées adhèrent souvent à la sure de la portion implantée du cheveu ou des croûtes épidermiques. Les faviment des cupules d'autant plus régulières qu'ils sont plus petits et ordinairement versés par un ou plusieurs cheveux. Ils sont logés dans une dépression de la peau partant de l'orifice des follicules pileux, et non dans les glandes sébacées qu'ik n'ateignent jamais, suivant M. Ch. Robin.

Ces savi sont durs, cassants, et leur masse se réduit sacilement en poussère, que est composée: 1° de tubes sluxueux, ramisiés, non cloisonnés, vides ou contenant de rares granules moléculaires (c'est le mycelium); 2° de tubes droits ou conte rarement ramisiés, contenant des granules ou des petites cellules roudes ou des cellules allongées, placées bout à bout, de manière à sormer des tubes cloisonés (réceptacles ou sporanges); 3° ensin des spores la plupart sphériques, libres a réunies en chapelet. C'est presque uniquement du mycelium qu'on trouve conte b sace interne de la couche extérieure.

Les savi paraissent d'abord comme un petit point jaune au centre d'une étérata de l'épiderme qui tombe, et si on enlève un savus ancien, il se reproduit avec tarcité. Ils causent des excoriations, l'alopécie par compression et l'atrophie des babs pileux. Les squames et les croûtes qui les accompagnent sont composées d'un milange de cellules épithéliales, de globules de pus desséché, de globules de sealtéré, quelquesois de spores du champignon et de granules moléculaires.

L'apparition de la teigne faveuse est due au transport des spores. M. Remak : se les inoculer au bras. Il ne faut pas croire, en effet, que les favi ne se dévelopez qu'à la tête (V. TEIGNES).

B. Parasites végétaux des muqueuses. — Je n'ai à rappeler ici que l'oides albicans (Ch. Robin).

Ce végétal forme en majeure partie les plaques ou couches d'aspect peudo-mas braneux, d'un blanc de lait, qui constituent le muguet (ou blanchet), et que l'a voit apparaître d'abord sous forme d'un pointillé et se développer dans la bout des ensants et plus rarement des adultes. Des filaments tubuleux sporifères de sonnés d'espace en espace, souvent étranglés au niveau des cloisons, de couleur gèrement ambrée, ramissés plusieurs sois, entrecroisés en tout sens, ayant un largeur qui varie de 0mm,003 à 0mm,005, et une longueur de 0mm,05 à 0mm,06; is spores adhérant sortement aux cellules épithéliales du mucus buccal, spores spiriques ou un peu allongées, à bords nets soncés et à centre brillant, d'une les ambrée, rensermant une sine poussière, souvent un ou deux granules moléculare mobiles : tels sont les éléments de l'oidium albicans vu au microscope.

On ne peut plus considérer aujourd'hui le muguet comme une phiegmase particulière, depuis les travaux de MM. Ch. Robin, Berg, Gubler. C'est une affection le cale essentiellement parasitaire, dont le développement est favorisé par une prote-position générale de l'économie et par l'acidité du mucus buccal. On le la principalement apparaître chez les enfants qui présentent des dérangements les voies digestives, et chez l'adulte dans les derniers jours de la vie, particulièrement les phthisiques, à la fin des fièvres typhoïdes, des phlébites, des lymphangue mortelles, etc.

Le muguet peut se développer non-seulement dans les diverses parties de 2 bouche ou du pharynx, ce qui est le plus ordinaire, mais encore dans l'esophijusqu'au cardia; on l'a aussi rencontré une sois dans l'estomac et dans l'intergrêle, ainsi qu'au pourtour de l'anus. On a constaté assez souvent la transmissit du muguet de l'ensant au mamelon de sa nourrice, par suite de l'aigreur du le qui l'humecte, ou du dépôt de mucus acide par les ensants qui tettent.

C. Parasites végétaux des Liquides excrétés. — Il est digne de remarque que l'on rencontre seulement dans cette division des végétaux de la classe des algues, tandis que ceux des divisions précédentes se rapportent exclusivement aux champignons. Je n'ai à rappeler ici que les végétaux constatés dans les crachats des phthisiques, la sarcine, le leptomicus urophilus, et le cryptogame du ferment.

Je n'ai que peu de mots à dire des deux derniers parasites. — L'algue du ferment, qui n'a pas de signification pathologique (Vogel), se rencontre dans les liquides du tube digestif et dans l'urine; il présente un et rarement deux globules brillants dans la plupart des cellules. — Le leptomicus urophilus est rare, et n'a pas plus d'importance; c'est une algue très-rameuse, pouvant atteindre deux ou trois millimètres de longueur.

Le cryptogame du poumon (aspergillus pulmonum hominis, pneumomycosis) a été signalé en 1842 par M. Bennet dans les crachats des tuberculeux; suivant M. Remak (1845), des fibres de mycelium ramifiées en fourche se rencontreraient dans la plupart des crachats des phthisiques. Ce cryptogame, qui est porté sans doute dans les poumons par l'air inspiré, a été observé aussi par MM. Von Dusch et Pagenstecker. Mais il n'est pas constant, ni réellement utile au diagnostic. Il en est de même du végétal microscopique qui a été trouvé par Langenbeck dans l'écoulement morveux (1841).

La sarcine, signalée par M. Goodsir dans les liquides de l'estomac, forme une sorte de sédiment brunâtre dans les liquides vomis, attendu qu'elle est plus pesante que l'eau. Il faut donc laisser reposer ces liquides lorsque leur couleur brune y fait soupçonner l'existence de ce végétal, et c'est dans le dépôt qui se forme qu'il faut le chercher.

La sarcine (merismopædia ventriculi, Ch. R.) se présente sous forme pulvérulente, constituée par des masses cubiques, prismatiques, allongées ou irrégulières, de couleur brune très-claire, et composées habituellement de 8, 16, 64 cellules cubiques, de 0mm,008 de diamètre, et dont chaque face est divisée en quatre saillies par de légers sillons; elles contiennent un noyau teinte de rouille de 0mm,002 à 0mm,004. Pour l'emploi du microscope il faut se servir d'un fort grossissement.

Ce végétal ne semble pas réagir d'une manière sâcheuse sur l'économie. Cependant .

il a été constaté dans des cas de vomissements incoercibles, et comme il donne une couleur brunâtre aux liquides vomis, il est toujours nécessaire de rechercher la sarcine lorsque les matières des vomissements présentent cette coloration, que l'on pourrait attribuer à tort à du sang altéré, et rapporter à une affection organique de l'estomac.

PAROLE. - V. PHONATION, PRONONCIATION.

PAROTIDE. — PAROTIDITE. — La glande parotide n'est sentie à la palpation derrière l'angle de la mâchoire que lorsqu'elle est développée par suite d'une cause morbide. Dans ce cas, elle peut acquérir un volume considérable, immédiatement appréciable à la vue. Ce développement a lieu dans deux affections qui sont du ressort de la médecine : dans les orbillons, et dans la parotidite secondaire.

La parotidite survient comme complication dans un assez grand nombre de maladies internes, et principalement dans le cours ou à la suite de fièvres graves. A une époque plus ou moins avancée de la maladie, il apparaît dans l'une des régions parotidiennes, rarement dans les deux, un gonflement avec rougeur, manifestement inflammatoire, se développant avec plus ou moins de rapidité, et se terminur assez fréquemment par suppuration, sauf dans les cas où la parotidite apparait comme complication ultime de la maladie principale. Cette suppuration tend à gaire jour, tantôt à l'extérieur, tantôt à l'intérieur vers le pharynx, où l'on a vi l'irruption subite du pus occasionner la suffocation en pénétrant dans les voies repiratoires.

La gravité souvent extrême des symptômes généraux au milieu desquels survala parotidite, empêche fréquemment le malade de manifester de la douleur; mas s la complication parotidienne se montre dans la convalescence, ou que son éta la permette de rendre compte de ses sensations, il accuse une douleur ordinarement sourde. Elle augmente par les mouvements de la mâchoire inférieure, dont l'carement est parfois presque impossible par suite de l'extension de l'inflammation ven le pharynx, où la déglutition devient alors douloureuse. Il y a assex souvent de salivation, et une expuition de matières purulentes souillées de sang, rendres au efforts de vomissement, lorsque la suppuration se fait jour dans l'arrière-gorge. Na l'inspection de celle-ci est possible, on constate parfois le refoulement de l'amyen et des piliers du voile du palais correspondant au côté de la tumeur extérieure. Le doigt indicateur introduit dans le pharynx y sent alors une tuméfaction douloure au toucher, et parfois de la fluctuation.

Le diagnostic de cette complication ne présente aucune difficulté; mais son parition est l'indice d'un état général grave, à moins qu'elle ne survience de la convalescence, et que l'inflammation ne soit pas d'une extrème intensité.

PAUPIÈRES. — Elles peuvent présenter une coloration soncée ou ensure qui est le signe principal de la chronhidrose. Elles sont immobiles d'un côté, le paupière supérieure à demi ou complétement abaissée sur le globe de l'œil, dan le paralysie de la face, ou dans la paralysie de la troisième paire de nerés. On a de servé rarement la paralysie de la paupière supérieure isolée, sans les autres sque de la paralysie de la troisième paire. L'occlusion de l'œil peut encore être la consequence du gonssement des paupières par un œdème prononcé, par une inflammana érysipélateuse ou varioleuse, par un abcès extra ou intra-cranien venant soulere la paupière supérieure, par l'application de cataplasmes trop fréquents, par la presion d'un bandage à la partie inférieure de la face (Mackenzie), par une hypertophie graisseuse (W. Bowman); ou bien le gonssement avec couleur violacée est di à un empoisonnement narcotique. Ensin les paupières sont assez souvent agrèce de mouvements convulsifs, soit accidentels comme dans l'épilepsie, l'éclasses. la chorée, etc., soit habituels comme dans certains tics de la face.

PEAU. — Quoique l'on n'ait pas tiré en pathologie un parti suffisant de la connaissance des éléments anatomiques de la peau compris dans sa trame célabilibreuse, il n'est pas inutile de les rappeler, ne serait-ce que pour expliquer la diversité des lésions et des signes que l'on rencontre au niveau des téguments. Ce éléments anatomiques sont : les réseaux vasculaires artériels, veineux, lymphatiques, les réseaux nerveux épanouis dans les papilles, et les appareils sudoripare blennogène, chromatogène, sébacé, pileux, onguéal, de l'épiderme, de la matièr colorante, de la matière sébacée, des poils, des ongles.

1º Maladies de la peau. — Je ne ferai pas la longue énumération des malaire

PEAU. 671

rutanées, que l'on a décrites dans des traités spéciaux, et dont il a été isolément puestion dans dissérentes parties de cet ouvrage. Mais il m, paraît nécessaire de faire puelques remarques relatives à leur diagnostic. Ces remarques me paraissent d'autant plus opportunes qu'en général les praticiens qui n'ont pas sait une étude spéciale des effections cutanées proprement dites, en formulent dissiclement le diagnostic en remant pour guides uniques les traités ordinaires.

Ce diagnostic se fonde principalement sur les caractères extérieurs que présentent es maladies cutanées et qui sont la première base des inductions du praticien. Or, il existe un certain nombre d'affections de la peau qui se manifestent par un ou plusieurs caractères extérieurs simultanés et facilement reconnaissables, il en est in plus grand nombre qui sont caractérisées par des particularités multiples dont 'évolution présente successivement des signes variés. Ce sont autant de sources diférentes d'erreurs, si l'on voit le malade à l'une ou à l'autre des périodes lentement uccessives de son affection cutanée; car on a affaire en apparence à des maladies ifférentes. Cette seule considération démontre le vice radical, au point de vue lagnostique, de la classification de Willan, qui se base sur l'élément initial de maladie.

C'est en vain du reste que, dans l'état actuel de nos connaissances, on chercherait ne classification des maladies cutanées qui satisfasse complétement la pratique. En énéral, dans les classifications proposées, on se préoccupe plus de la coordination cholastique ou scientifique, que de l'application clinique; et malheureusement, il nut l'avouer, il est impossible, avec une seule classification, de satisfaire à la fois la cience, le diagnostic et la thérapeutique. Il faut de toute nécessité, à mon avis, nvisager différemment les maladies cutanées à propos de chacun de ces points de ue, qui devraient constituer autant de divisions principales dans les traités spé-iaux des maladies de la peau.

Le diagnostic, dont j'ai seulement à m'occuper, réclame la classification la plus imple comme point de départ : celle qui se base sur la constatation des éléments irectement appréciables sur le malade, quelle que soit la période à laquelle est rrivée son affection cutanée. En prenant ce point de départ immédiatement saissable pour dénommer la maladie, on s'appuie sur la base la plus solide pour resonter ensuite, autant que faire se peut, à son origine ou à sa nature. C'est l'aplication de ce principe que j'ai utilisé dans cet ouvrage, où chaque élément pparent, traité à part, est rattaché aux affections dont il dépend, et où chacune de es dernières est examinée séparément au point de vue du diagnostic. C'est en réalité i nosographie cutanée de Plenck, dégagée de ses détails méticuleux et complétée, ue je préconise pour le diagnostic des maladies de la peau, tout en reconnaissant u'elle ne peut être applicable qu'au diagnostic, comme moyen de le faciliter, car se caractères extérieurs sont des fils conducteurs qui conduisent seulement à énommer les espèces généralement admises. Mais le diagnostic doit aller plus oin.

Le but le plus élevé de la science des maladies est de déterminer leurs causes et sur nature, et c'est d'après cette détermination toujours difficile et toujours incomlète, que doit se guider la thérapeutique. Or c'est précisément pour franchir ces eux étapes que nous manquons de classifications suffisamment précises. Celles jui ont été proposées n'offrent pas malheureusement beaucoup de groupes de maladies de la peau bien déterminées, et dont le cadre soit admis sans discussion. Le fièvres éruptives en seraient cependant un exemple, si elles ne constituient pa de affections à manifestations morbides vers la peau, plutôt que des maladies counie proprement dites. Les syphilides, les scrofulides, les affections cutanées rédices dues à des parasites animaux, forment des classes généralement admises; mais n'en est pas de même de certaines affections attribuées à des parasites végétuil e de la famille des dartres, expression donnée par le vulgaire à toutes les affections cutanées chroniques, et que l'on a cherché à réhabiliter de nos jours en l'applique aux affections que l'on considère comme étant sous la dépendance d'une disposit générale de l'économie dite diathèse dartreuse; mais son sens trop vigue a saurait servir à caractériser avec précision un groupe de maladies cutanées.

2º Symptômes ou signes. — Je viens de rappeler que les affections cuine présentent des éléments extérieurs de diagnostic. Ce sont des macuus, des mus ou des colorations anomales, des papules, des pustules, des vésicules, des unin des squames, des tubérosités (ou tubercules), des croutes, des ulcérations, & CICATRICES, les sigues que présentent les ongles, ceux fournis par les poils on de veux, et enfin ceux que produisent certains parasites animaux ou végétaix. Le lésions apparentes, qui constituent les signes principaux des maladies de la par proprement dites, il faut ajouter comme éléments du diagnostic : le siège, le le mites, la configuration des lésions cutanées, les différences que chaque carain peut offrir suivant l'espèce; l'évolution antérieure ou actuelle des phénomènes caux; les phénomènes fébriles primitifs, qui se constatent au début non-seulenc des fièvres dites éruptives, mais encore de quelques autres affections cutanés au nairement chroniques (l'eczéma, l'acné, etc.). Des phénomènes généraus 🖛 miques ou même cachectiques sont encore attribués à la persistance de la milita. mais ils agissent plus souvent comme causes, de même que certaines diathèse & core incomplétement connues sous ce rapport, et parmi lesquelles la scrofule de syphilis jouent un rôle important. L'hérédité, la contagion, ne sont pas mo nécessaires à rechercher comme explication du développement de la malade, à même que l'habitation dans les contrées où l'affection observée est endémique, ? l'ingestion de certaines substances plus ou moins toxiques.

Indépendamment de ces nombreux éléments principaux du diagnostic des aixtions ou éruptions cutanées proprement dites, la peau est encore le siège de suptômes qui ne sont pas sans importance. Outre sa congestion ou son inflammate locales, sa tension par de l'air ou de la sérosité infiltrés dans les tissus sous-jaces ou par d'autres causes, elle est assez souvent le siège d'une exagération ou des diminution plus ou moins complète de la sensibilité (hyperestussie, austrussie d'une rigidité extrême (sclérème), de suburs morbides par leur abondance, les localisation, ou par la modification du liquide qui les constitue. Les fistures de peau fournissent également des signes importants de lésions viscérales ou de la ladies internes.

3º Exploration. — Je n'insisterai pas sur les moyens très-simples qui servex i explorer la peau ou ses produits. Ce sont principalement : l'inspection directe à avec la loupe et le microscope, la palpation, la pression, le frôlement, le piùrment, les piqures, et l'apposition de corps plus froids ou plus chauds que la pest elle-même (V. Anesthésies).

PEAU BRONZÉE. — V. BRONZÉE (Maladie). PECTORILOQUIE. — V. VOIX THORACIQUE. PÉDICULAIRE (MALADIE). — V. PHTHIRIASE.

**PELLAGRE.** — On sait que la pellagre, signalée d'abord en Lombardie, uis en Espagne, a été décrite en France par MM. Brierre de Boismont (1844), oussel (1845), Baillarger (1848), Costallat (*Annales d'hygiène*, 1860), Billod, lérier, Landouzy, etc. Elle a été observée dans des conditions diverses, qui font que on discute encore sur l'origine et la nature de la maladie.

1º Éléments du diagnostic. — La rellagre est principalement caractérisée par es phénomènes morbides du côté de la peau, du côté des voies digestives, et du côté e l'appareil nerveux.

Du côté de la peau, on constate des lésions particulières au niveau des parties les lus habituellement exposées aux rayons solaires : au dos des mains, à la partie exrne de l'avant-bras, sur les pieds, à la partie antérieure et insérieure des jambes, la partie supérieure et antérieure de la poitrine, et parsois au front et sur les ues. On y constate une desquamation de l'épiderme qui a pris une teinte brûâtre, ou bien c'est un érythème plus ou moins prononcé, ou bien une inflammaon comme érysipélateuse, parsois avec phlyctènes comme à la suite d'une brûlure. - Les troubles digestifs sont caractérisés par une boulimie et une diarrhée resque constantes, rarement par de la constipation ou des vomissements. - Les imptômes nerveux constituent ce qu'on a appelé la folie pellagreuse qui est aiguë i chronique et avec propension au suicide. En dehors de l'altération des facultés itellectuelles, les malades ont de la céphalalgie, des vertiges, des bourdonnements oreilles, des éblouissements, des douleurs rachidiennes, des crampes, des convulons, des troubles de locomotion, parfois même de la paraplégie, sans que ces symômes se rencontrent réunis chez le même malade. — Le pouls est lent et faible. s lèvres sont livides et la muqueuse buccale est pâle, sauf lorsque la fièvre surent, à une époque avancée de la maladie.

2º Inductions diagnostiques. — Je n'expose ce sommaire des éléments symomatiques de la pellagre que pour rappeler qu'ils sont caractéristiques, et qu'ils flisent parfaitement pour faire dénommer la maladie. Mais ce diagnostic simpleent nosologique demande à être complété, et c'est justement là une des quesns les plus obscures de la pathologie.

D'abord relativement à l'évolution des phénomènes cutanés, digestifs, nerveux, n'est pas établi positivement qu'ils s'enchaînent et se succèdent régulièrement. a bien voulu, en se basant sur eux, diviser la maladie en trois périodes, mais te division a été reconnue inapplicable à la plupart des faits observés.

Non-seulement la marche de la pellagre a été mal déterminée, mais ses causes, causes surtout, ont été diversement appréciées. L'insolation a été généralement sidérée comme la cause déterminante de l'éruption cutanée, ce que son retour printemps justifie, mais on a admis aussi des causes internes, et en particulier rage du maïs altéré. Cependant cette dernière cause, sans pouvoir être niée, ne rait être considérée comme exclusive; car la pellagre a été manifestement statée dans des établissements d'aliénés qui ne faisaient nullement usage du is, de même qu'en dehors de ces établissements, ainsi que M. Landouzy en a rapté des faits bien péremptoires (Arch. de méd., 1860, t. XVI).

i,

Sans vouloir trancher la question relativement à la pellagre de Lombrote. Il pagne et du midi de la France, on peut se demander si celle qui et renoute dans les maisons d'aliénés n'est pas un simple érythème ou érysipèle sub-aigne duit par l'insolation chez des aliénés lypémaniaques ou déments, dont le bacutanées se compliquent de troubles intestinaux comme le font les brillurs écutanées? Telle est l'interprétation que m'ont suggérée un bon nombre de faisque, observés pendant un assez grand nombre d'années dans l'asile de Clemont (the et concernant des aliénés des deux sexes, à sensibilité obtuse, et qui m'ont parque nombreux dans les années où les cours étaient encore dépourvues d'ombrage puis tard. Que l'on fasse abstraction des phénomènes cutanés et manifestore dus à l'insolation dans de pareils cas, et il reste des lypémanies ou des démo vulgaires.

Les formes de la pellagre sont subordonnées à la prédominance de certains qui tômes, et aux causes endémiques ou sporadiques qui la produisent.— le ses complications, il en est une surtout qui mérite d'être mentionnée : conscient de la constant d

3º Pronostic. — La pellagre est une maladie grave dans toute circonstina : surtout lorsqu'il existe une aliénation mentale. On a cependant observé des lates guérison définitive; mais il ne faut pas oublier que la maladie revient souvent priodiquement au printemps pour se suspendre ensuite, et que ces intermités n'ont pas été considérées comme des guérisons.

PELVIENNE (RÉGION). — V. BASSIN.
PELVI-PÉRITONITE. — V. PÉRITONITE.
PEMPHIGUS. — V. BULLEUSES (Maladies).

PÉNIS. — Le pénis n'est pas affecté d'affections particulières qui some domaine de la pathologie interne; mais il est le siège de différents signes qui sons la dépendance de maladies diverses, et principalement de la mensonnui de la syphilis. L'érection morbide du pénis est le principal signe du sature tandis que sa flaccidité constante, avec l'absence de désirs vénériens dans le ditions d'excitation les mieux caractérisées, démontre l'impuissance. Comme locales, on y rencontre l'herpès (V. p. 464), l'acare de la gale (chez les mixdes hôpitaux), l'inflammation ordinairement symptomatique du prépuce (balon du gland (posthite), ou de la veine dorsale de la verge (V. Blennorrhagifi, k) mosis, le paraphimosis, etc., que je me contente d'indiquer.

PERCUSSION. — La percussion, à l'aide de laquelle on produit artifice ment des résonnances accidentelles, a pour objet, comme la plupart des autres thodes physiques d'exploration, le diagnostic anatomique ou des lésions organisment de l'abdomen. Dans les autres région corps, à la tête, au cou, aux membres ou au rachis, la percussion ne présent une utilité suffisante pour justifier son emploi, sauf dans quelques cas exceptiones je renvoie donc sur ce point aux ouvrages spéciaux publiés sur la matière. I m'occuperai ici que de la percussion de la poitrine, de l'abdomen, et de la percussion de la poitrine, de l'abdomen, et de la percussion de la positrine, de l'abdomen, et de la percussion de la positrine, de l'abdomen, et de la percussion de la positrine, de l'abdomen, et de la percussion de la positrine, de l'abdomen, et de la percussion de la positrine de l'abdomen et de la percussion de la positrine de l'abdomen et de la percussion de la positrine de l'abdomen et de la percussion de la positrine de l'abdomen et de la percussion de la positrine de l'abdomen et de la percussion de la positrine de l'abdomen et de la percussion de

## i. Percussion de la poitrine.

1º But. — En produisant des résonnances variées suivant le degré de compe solide, liquide ou gazeuse des organes ou des corps intra-thoraciques, la percuré

PERCUSSION. 675

a pour objet d'apprécier d'abord la situation physiologique ou pathologique des organes solides au milieu de ceux qui renferment plus ou moins d'air, et réciproquement, et ensuite celle des tumeurs qui sont assez volumineuses et assez rapprochées des parois thoraciques pour modifier le son obtenu à leur niveau. La percussion fait constater ainsi les limites en surface de ces organes ou de ces tumeurs, et par suite leur volume, que l'on ne peut cependant avoir la prétention de préciser à un millimètre près. Il y aurait également de l'exagération à vouloir indiquer l'épaisseur même des organes; mais ce qui est incontestable, c'est qu'il est permis de juger, par la percussion, de la densité plus ou moins grande des parties sous-jacentes aux points percutés, par le plus ou moins de résistance ressentie sous le doigt, ainsi que l'a signalé Corvisart.

2º Méthodes d'exploration. — Comme pour tout autre mode d'exploration, il aut que l'individu exploré soit, autant que faire se peut, dans une position conenable. Qu'il soit debout, couché ou assis, l'essentiel est que les deux côtés de sa oitrine soient dans des conditions semblables ou symétriques. On a fait remarquer avec raison que la partie percutée peut sans inconvénient être recouverte d'un êtement léger, pourvu qu'il y soit uniformément étendu.

Je ne ferai pas l'historique des divers procédés de percussion depuis Avenbrugger t Corvisart, qui pratiquaient la percussion immédiate; mais ils ont suffisamment arlé (quoique d'une manière incidente) de l'interposition de corps étrangers entre 1 poitrine et la main qui percute pour que la revendication de l'idée première soit ujourd'hui puérile. Comme application de cette idée de percussion médiate, sur quelle M. Piorry a le mérite d'avoir particulièrement insisté, on a successivement mployé comme corps intermédiaire : 1º la main appliquée à plat; 2º un seul doigt ppliqué par sa face interne ou par sa face dorsale et percuté sur sa face libre; " une plaque solide (en bois, ivoire ou métal), à laquelle M. Piorry a donné le om de plessimètre, et qui porte des divisions millimétriques; 4º enfin un simple orceau de caoutchouc (Louis) maintenu appliqué sur la poitrine avec les doigts ! la main gauche, tandis que les doigts de la main droite servent à la percussion.

n a aussi recommandé comme corps percutants des marteaux appropriés, qui ne nt pas généralement adoptés dans la pratique.

Des différents procédés de percussion médiate (la seule adoptée aujourd'hui) quel t le préférable? Il serait difficile de trancher la question pour les médecins déjà miliarisés avec un de ces procédés qui, par cela même, est pour eux le meilleur. ils il n'en est pas ainsi pour les débutants, qui ont à choisir entre les différents prodés rappelés plus haut. Ils doivent savoir que l'application à plat de la main tout tière peut nuire à la production des résonnances en même temps qu'à la précision leur siège; que le plessimètre, outre le désavantage de ne pouvoir s'appliquer njours bien exactement sur les surfaces percutées, au niveau des espaces intercos-ix des sujets maigres, par exemple, présente le grave inconvénient que j'ai raplé dans mes Études sur les bruits de percussion (Arch. de méd., 1855) de aduire un bruit accessoire résultant du choc de percussion sur un corps dur, et i domine les résonnances thoraciques le presente qu'il a en outre le désavantage de npliquer l'exploration inutilement, car il latest aucun de ses résultats qui ne isse être obtenu tout aussi exactement en percutant sur le doigt. Le caoutchouc, fragment semblable à ceux qu'emploient les dessinateurs, a sur le plessimètre

dans les parties sous-jacentes était plus considérable. Les faits ont démentique cette proposition est bien loin d'être absolue (V. Tympanisme). — Quant à la tous-lité grave ou aiguë des résonnances de percussion thoracique, il est difficile d'en préciser encore les véritables conditions organiques. Cependant je crois avoir démontré que l'une des principales est précisément cette plus ou moins grande quatité d'air contenue dans les organes et que l'on considérait à tort comme case première des variations d'intensité des sons. Mais ce n'est pas là la seule cause de variations de la tonalité, et le problème doit être considéré comme étant encorè l'étude (V. Matité, Tympanisme).

#### Il. Percussion de l'abdomen.

L'emploi de la percussion au niveau de l'abdomen, considéré d'une manire rairale comme procédé d'exploration, dissère seulement par quelques particularités détails de la percussion de la poitrine. Ainsi pour percuter la région abdominale, saut que l'individu soit couché sur le dos dans la supination, et que les muscles de parois soient dans le relâchement; pour la percussion des régions externes, il derêtre couché sur le côté opposé à celui que l'on veut examiner. Il y a peu de priciens qui jugent utile de percuter les régions postérieures de l'abdomen ou representations (V. Reins).

C'est au niveau des parties antérieures et latérales de l'abdomen que l'on pour surtout tirer parti d'une percussion légère ou forte, avec simple application du de ou du plessimètre, ou avec dépression forcée des parties molles, si l'état du van le permet. Ces moyens sont recommandés avec raison par M. Piorry pour commit l'état des organes superficiels ou profonds.

Les signes perçus par la percussion de l'abdomen, considérés en général, soutire mêmes que ceux fournis par la poitrine, matités variées, sonorités exagérés de tensité, graves ou aiguës, résistance variable sous le doigt. Cette dernière parce larité acquiert seulement plus d'importance au niveau de l'abdomen, en raise à la mollesse des parois de cette cavité comparée à celle du thorax, mollesse que met à la palpation de compléter avec avantage la sensation tactile perçue pender la percussion, et même les autres données que cette dernière fournit. L'acuit és sons est en général très-remarquable au niveau de l'abdomen, qui présente sons nom de son humorique (Piorry) une sonorité particulière due à la présence sont tanée d'un liquide et d'un gaz.

Les conditions organiques des sonorités abdominales dues à la percusion of un peu différentes de celles que présente le thorax, en raison des organes différentes de celles que présente le thorax, en raison des organes différentes de la contenus dans les deux cavités. Ce sont pourtant, des deux parts, des augmentions de volume d'organes solides (foie, rate, reins, etc.), des tumeurs solides épanchements liquides ou gazeux. Mais dans l'abdomen, les liquides accumulés de plus mobiles que dans la poitrine, à moins qu'ils ne soient renfermés dans de les gazes particuliers (vessie, hydronéphrose, hydropisie de la vésicule biliaire. « Les gaz sont aussi bien plus souvent accumulés dans les régions percutées au met de l'abdomen que dans la poitrine.

Les résultats obtenus par la percussion abdominale ont une importance le grande dans la pratique. Car si la palpation a une valeur qui prime quelquelos el de la percussion, celle-ci permet seule d'arriver à constater le contenu de certain tumeurs (gaz, liquide, hydatides) que la palpation seule serait impuissante à le contenu de certain de la palpation seule serait impuissante à le contenu de certain de la palpation seule serait impuissante à le contenu de certain de la palpation seule serait impuissante à le contenu de certain de la palpation seule serait impuissante à le contenu de certain de la palpation seule serait impuissante de la palpation de la pa

reconnaître. Dans les épanchements ascitiques douteux, la percussion pratiquée dans des positions différentes les révèle d'une manière certaine.

#### III. Percussion auscultatoire.

Ce mode de pércussion, ainsi nommé par MM. Cammann et Clark, des Étatslinis, consiste à ausculter avec un cylindre plein au niveau d'un organe, tandis qu'on le percute en dissérents sens en s'éloignant ou se rapprochant du cylindre. Ces auteurs prétendent qu'on peut soi-même percuter et ausculter à la fois, et obtenir ainsi des sons particuliers qui permettent de limiter très-exactement le volume de l'organe exploré. Ils ont principalement appliqué au cœur cette méthode d'exploration. MM. Barth et Roger, qui ont sait connaître ce procédé dans leur excellent manuel d'auscultation, concluent, après l'avoir essayé, que la percussion auscultatoire est d'une exécution très-difficile, que son étude approsondie doit demander autant de temps que la percussion ordinaire; que si elle peut rivaliser avec celle-ci pour la mensuration des organes solides on indurés, elle lui est certainement insérieure dans la majorité des cas, et notamment pour l'examen des milieux plus rares.

**PERFORATIONS.** — Les perforations, de même que les ruptures, se ratachent à la question des communications morbides. Les perforations se distinguent les ruptures en ce qu'elles surviennent spontanément par le fait d'une ulcération ou l'une érosion des organes creux, par leur usure en un mot; tandis que les ruptures, ordinairement provoquées par des violences extérieures ou par une distension xagérée d'un organe ou d'une collection morbide, résultent d'une déchirure avec u sans lésion préalable.

Les perforations ne sont pas des maladies, mais des accidents ou des complicaions survenant dans le cours d'un certain nombre d'affections. Je n'ai pas à m'ocuper de celles qui, grâce à des adhérences des séreuses, ne constituent que de
imples lésions anatomiques. Celles qui s'annoncent par des symptômes sont tantôt
iattendues et tantôt prévues, ou plutôt reconnues possibles parce que l'on a pu dianostiquer d'abord l'existence d'une des lésions susceptibles de les produire. Dans
deux conditions, l'invasion des accidents de perforation est ordinairement
insque. Ces accidents, plus ou moins graves, varient suivant que les liquides ou
se corps qui traversent la perforation communiquent ou non au dehors.

A. — Parmi les perforations qui communiquent indirectement au dehors, c'estdire qui s'ouvrent dans les voies digestives, respiratoires, ou génito-urinaires, je ne
rai qu'indiquer d'abord les abcès, les anévrysmes et les affections cancéreuses;
s lésions en détruisant les tissus perforent de dehors en dedans les organes internes
ne je viens de rappeler. Ces perforations donnent lieu soit à des hémorrhagies
aves on mortelles, s'il s'agit de vaisseaux d'un certain calibre, soit à des flux
rulents par différentes voies. Un sentiment de déchirement interne, puis l'exdision par les voies naturelles des produits épanchés, dont la composition inque souvent la source, s'observent habituellement dans ce genre de perforation.
I perforation des organes creux ouverts au dehors est opérée parfois par des colctions purulentes éloignées, comme on l'a vu pour des abcès abdominaux qui
nt allés s'ouvrir dans les voies aériennes. La perforation s'effectue quelquefois
issi par la peau ulcérée dans les cas de phlegmons des organes internes se por
nt à l'extérieur, ou d'abcès intermédiaires ouverts à la fois au dehors et dans les
ganes creux internes.

B. — Les perforations qui se font dans des cavités closes et qui peuvent ètre de gnostiquées, s'effectuent le plus sonvent dans les cavités séreuses. Elles s'annount par les signes de l'inflammation subite de la séreuse qui reçoit les produits épachés des organes, des lésions, ou des collections morbides qui l'ont perforée. Le renvoie aux mots némorrhagies, pleunésie, pneumo-thorax, péricardite et réstonite, pour le diagnostic des accidents alors observés.

J'ai rappelé au mot ruprures les conditions particulières à ces communications morbides, qui peuvent être considérées en certain nombre comme de véritables perforations.

PÉRICARDE. — Cette séreuse, qui enveloppe exactement le cœur des l'homme sain, et qui par conséquent occupe la même région et la même étodes que cet organe (V. POITRINE), peut envahir un bien plus grand espace par l'augmetation du volume du cœur ou par le seul fait d'un épanchement dans la séreuse.

Parmi les maladies du péricarde que l'on peut reconnaître pendant la vie, on compte que la péricardire et l'hydropéricarde, peut-être aussi l'hémorrhagicà péricarde (p. 441). Les tubercules, le cancer, les kystes séreux, les plaques catilagineuses, constituent, en effet, des lésions anatomiques que l'on n'a pu constituent que sur le cadavre.

Je n'ai qu'à renvoyer au mot suivant (péricardite) pour les symptônies qui ronneent les premières de ces affections, et au mot adhérences pour les signes que l'on a attribués à cette lésion consécutive de la péricardite.

PÉRICARDITE. — Le diagnostic de cette maladie était considéré committe impossible avant le mémoire de M. Louis (Rech. anat.-pathol., 1826), qui a 2 suivi d'importants travaux sur le même sujet, dus à MM. Bouillaud, Hache, Hope. Stokes, etc.

1º Eléments du diagnostic. — Comme signes locaux, il existe : une douler parfois violente, plus souvent une douleur modérée ou une simple gêne à la reindu cœur (elle augmente par la toux et les grandes inspirations, par les palpitator et le décubitus sur le côté gauche); des accès de palpitations, des battements :: cœar assez souvent tumultueux, irréguliers, parfois intermittents; une tousprécordiale croissante et décroissante avec l'épanchement qui accompagne ?nairement la péricardite; une matité particulière occupant la région précordis. pyrisornie (à base insérieure), changeant latéralement de place suivant le décubis à droite ou à gauche, s'étendant plus alors du côté sur lequel se couche k = lade (Piorry), et ensin, lorsque le liquide est médiocrement abondant, bien [ prononcée (ou prononcée seulement) lorsque le malade est assis que lorsqu'il etce ché sur le dos (Bouilland) ; l'absence du bruit respiratoire à la région précordise. où l'auscultation ne fait entendre que des bruits du cœur éloignés et sourds, : 3 impulsion, ou bien un bruit de frottement (srôlement, bruit de rape, de parir min, de cuir neuf). — A ces signes locaux il faut joindre : la chaleur sebrile. célération du pouls, qui est parsois irrégulier ou intermittent (dans les cas le f graves); une céphalalgie médiorre, rarement des éblouissements, de rertea des bourdonnements d'oreille, des réveils en sursaut précédant les accès noclaits de palpitations; bien plus rarement qu'on ne le croyait autresois, des syncips et ensin, dans des cas très-graves, de l'agitation générale avec traits griffei paleur de la face, air d'effroi, convulsions, délire, ædème des membres internations

681

eurs. Quelques troubles digestifs peu importants peuvent accompagner la fièvre. 2º Inductions diagnostiques. — Ces différents symptômes ne représentent l'enmble de la maladie qu'à sa période d'acuité. Au point de vue du diagnostic praque, les faits se présentent différemment, suivant qu'on examine le malade avant, endant, ou après l'épanchement.

Avant que l'épanchement se soit effectué, la péricardite n'est souvent que soupnnée; car à l'exception d'une gêne précordiale, et de quelques troubles dans les
ouvements du cœur, le début est insidieux. Il est assez rare, en effet, qu'il existe
s frissons initiaux. Toutefois si les troubles locaux, joints à une augmentation du
ouvement fébrile, se déclarent dans le cours d'un rhumatisme articulaire, ils doneront une grande probabilité au diagnostic, et cette probabilité se changera en
rtitude si, en même temps, on constate à la région précordiale un bruit ou une
nsation de frottement plus ou moins rude, sensible à l'auscultation et parsois à
application de la main, frottement avec lequel il ne faudra pas consondre un sousse
peux dû à une lésion valvulaire du cœur (V. Faottement).

Lorsque l'épanchement existe, on en constate facilement les signes : la vousre, la matité pyriforme et mobile, l'absence du bruit de frottement, l'éloigneent et l'affaiblissement des bruits du cœur. Mais ces signes n'ont pas tous une ale valeur. La voussure précordiale, par exemple, n'a d'importance comme signe ie lorsqu'on la voit apparaître avec la maladie, ou bien augmenter avec les proès de l'épanchement et diminuer avec sa décroissance ; car si elle reste fixe, on peut regarder comme une de ces saillies physiologiques qu'il est si fréquent de renntrer chez l'homme sain à la région précordiale (V. Inspection). Quant aux autres mes, il faut se rappeler qu'ils peuvent ne pas être toujours perçus lorsque le male est couché sur le dos. Lorsqu'il y a, en effet, une médiocre quantité de liide épanché dans le péricarde, la matité caractéristique peut manquer, car le puide se loge alors en arrière du cœur, il peut y avoir un bruit de frottement prérdial bien accusé, et les battements et bruits du cœur peuvent être superficiels; e l'on explore le malade assis, et les signes manifestes de l'épanchement se ontrent. Cette remarque, faite par M. Bouillaud, est d'une importance capitale ur le diagnostic.

Lorsque l'épanchement péricarditique est résorbé, il existe à la surface interne péricarde des inégalités, des brides ou des adhérences complètes qui donnent u à des phénomènes particuliers qu'il est nécessaire de connaître. Les rugosités ristantes et les adhérences incomplètes du péricarde entretienment un bruit de ottement ou de frôlement (ordinairement vers la base), qui peut facilement en poser par un souffle intra-cardiaque (V. p. 386). Quant aux adhérences généces, elles s'annonceraient, suivant M. Aran, par la diminution et même la dispaion presque complète du second bruit du cœur, soit à la région précordiale, soit ème dans toute la poitrine, et par la diminution d'intensité du premier bruit, qui rait en même temps un peu prolongé ainsi que l'intervalle de silence (Arch. de id., 1844, t. IV). De plus M. Sanders a indiqué comme signe pathognomo-que des adhérences du péricarde une dépression limitée apparaissant à chaque stole du cœur, par le fait de sa rétraction au-dessous du rebord des fausses-côtes uches au haut de l'épigastre; mais ce fait n'a pas été vérifié par d'autres obserteurs.

La marche de la maladie a une rapidité extrême dans certains cas où elle et se condaire; habituellement sa durée est de plusieurs semaines. Mais à quels signereconnaître que l'épanchement augmente ou diminue? Sans doute les progrès ou diminution de la voussure et l'élévation graduelle du niveau du liquide observée pu M. Hughes (Lond. med. Gaz., 1844) et par Valleix (Guide du méd. prat. sa. des données utiles, mais elles ne sont guère observées que dans les épanchement abondants. La mensuration cyrtométrique est, à mon avis, le meilleur moia (comme pour les épanchements pleurétiques) de suivre les progrès croissants ou à eroissants de l'épanchement, ainsi que je l'ai constaté.

Les antécédents étiologiques sont souvent d'une grande utilité dans le diagnet de la péricardite. On n'oubliera pas que les trois quarts des sujets atteints sont le hommes, qu'on rencontre la maladie à l'âge de dix-sept à trente ans aussi bien qu'z delà de cinquante ans, et surtout qu'elle est souvent secondaire. Elle se montre ses souvent, en effet, dans le cours du rhumatisme articulaire, sans cependant paraître aussi fréquemment que l'a dit M. Bouillaud; elle n'est pas très-rare an plus comme complication des affections organiques du cœur. M. Burrows a signal les tubercules comme une cause de péricardite (Lond. med.-chir. transat. 1847), et M. Aran a rencontré des faits semblables. On a en outre observé péricardite dans le cours ou à la suite de certains exanthèmes, dans l'état prepéral, par suite de pénétration d'un corps étranger venu de l'œsophage (Arch. & méd., 1859, t. XIII, p. 238).

Quant à la péricardite primitive, elle serait presque toujours due à un refroidsement brusque et subit, selon M. Bouillaud; on l'a également attribuée à de excès, principalement à des excès alcooliques, à de violents efforts, à des invaux fatigants, à des impressions morales vives, causes dont l'influence n'est patoujours facile à saisir.

La péricardite aiguë peut être confondue avec l'endocardite (V. p. 328), d'aute mieux qu'elle coıncide fréqueniment avec elle dans le cours du rhumatisme, fort heureusement la confusion serait sans inconvénient pour le traitement. - L même difficulté ne peut exister entre la péricardite et la pleurodynie; car in symptôme douleur est le seul qui soit commun aux deux affections. Ce n'est doc que tout à fait au début de la péricardite, ne s'annonçant encore que par la doules. que l'on pourrait croire à un rhumatisme musculaire des parois thoracipes — Une pleurésie gauche avec épanchement peu abondant, présente une muit qui ne saurait être prise pour celle de la péricardite. Il n'y a que dans le castrerare où l'épanchement pleurétique partiel serait enkysté au niveau de la région precordinle que la confusion serait possible, ainsi que cela est arrivé à Desult. 9ouvrit une collection semblable croyant pénétrer dans le péricarde. Nais dans le cas de cette espèce; il est probable que, de nos jours, la marche de la maladie co l'absence de signes fonctionnels du côté du cœur lèveraient tous les doutes. Si d'alleurs le cœur était refoulé par l'épanchement pleurétique vers la droite du stermen où l'on pourrait alors constater sa position superficielle, et la clarté de ses brutavec l'absence de tout bruit de frottement, ces particularités ne sauraient existe dans la supposition d'une péricardite. Le déplacement du cœur à droite. constant dans les épanchements pleurétiques gauches abondants, me sembir sussire au diagnostic disservice de la péricardite et de la pleurésie. La spre

s deux affections se développent simultanément, ce qui n'est pas très-rare, la que de niveau de la matité postéro-antérieure n'est pas régulière; elle s'insléchit i dehors pour remonter en avant comme en arrière, et ensin il existe du té du cœur des signes fonctionnels et physiques qui ne peuvent échapper à l'atntion. — Une tumeur intra-thoracique solide qui se développerait au niveau de région précordiale pourrait donner lieu à une matité complète qui n'en imposeit qu'à un examen superficiel. La matité, en effet, ne présenterait pas probableent la forme pyramidale de celle de la péricardite, et de plus, le cœur serait poussé latéralement, ou bien en arrière sous la tumeur, et cette dernière circonance, au lieu d'assourdir les battements du cœur les renforcerait au contraire, et s lors on ne pourrait croire à un épanchement dans le péricarde. — Reste enfin indropéricarde non inflammatoire, qui présentera les signes d'un épanchement quide dans la séreuse, mais sans les autres symptômes de la péricardite, et au conaire avec des épanchements analogues à celui du péricarde, dans les plèvres, le ritoine et le tissu cellulaire, épanchements qu'il sera ordinairement facile de ttacher à l'affection qui les produit (V. Anasanque). L'hydropéricarde pourra ailleurs être confondue non-seulement avec l'épanchement de la péricardite chroque, mais encore avec une dilatation excessive du cœur avec amincissement de s parois. M. Vigla a rencontré un exemple de ce dernier genre, avec matité trèsendue et absence de battements et de bruits cardiaques, qui pouvaient faire parilement croire à un épanchement dans le péricarde.

On a admis une forme aiguë et une forme chronique de la maladie qui m'occupe. I forme chronique est d'autant plus obscure que la douleur manque souvent, et qu'il siste assez fréquemment une affection concomitante du cœur, à laquelle on peut protet tout aussi bien qu'à la péricardite l'irrégularité du pouls, la bouffissure : la face et l'anasarque.

Comme complications de la péricardite, on a signalé l'hypertrophie du cœur lope), qui serait la conséquence des adhérences générales de l'organe. Mais on a connu que cette hypertrophie consécutive était beaucoup plus rare qu'on ne l'avait u d'abord (V. p. 19). Une complication beaucoup plus grave de certaines périrdites serait, suivant M. Vrichow, la dégénérescence aiguë du cœur, qu'il rattache la propagation de l'inflammation aux fibres musculaires, et à laquelle il a attrisé, dans un cas, une mort subite, et dans un autre, la faiblesse et les intermitnees du pouls (Arch. f. patholog. anatom., 1858, t. XIII).

nces du pouls (Arch. f. patholog. anatom., 1858, t. XIII).

5º Pronostic. — La péricardite simple, apparaissant chez des individus auparamt bien portants, se termine constamment par la guérison. Lorsqu'elle survient contraire comme complication, principalement dans le cours du rhumatisme arculaire, ou d'une maladie du cœur, la mort en est fréquemment la conséquence.

PÉRINÉPHRITE. — Cette inflammation du tissu cellulaire du pourtour reins, qui se termine ordinairement par suppuration, se caractérise principalement par une douleur plus profonde que dans le lombago, de la fièvre, puis plus rd par un bombement du flanc avec une sorte d'empâtement ou d'œdème surtout l'arrière, sans fluctuation manifeste. Si l'on ne donne pas issue au pus accumulé, peut fuser vers la fosse iliaque, ou vers l'arcade crurale, s'épancher dans la cailé péritonéale ou se faire jour dans l'intestin, et jusque dans les voies aériennes.

L'inflammation s'étend quelquesois aux organes voisins (au soie, à la rate, ou r. poumon correspondant).

Lorsque la périnéphrite est primitive, elle est beaucoup plus difficile à dissistiquer et à distinguer de l'inflammation du tissu cellulaire du voisinage que inqu'elle est secondaire, survenue à la suite d'une inflammation du foie ou de la nue, ou d'une perforation du bassinet et du calice suivie d'infiltration urineuse. Dans de dernier cas, les abcès deviennent fistuleux, sans que le pus ait une odeur urinere (Rayer: Traité des malad. des reins, t. III). V. Néphrite, et Prélite.

PÉRIODIQUES (MALADIES OU ACCIDENTS). — V. INTERMITTENTES (affectives PÉRITOINE. — Parmi les maladies du péritoine, je n'ai à rappeler que PÉRITONITE, les épanchements du péritoine, sanguins (V. p. 451) ou serce (V. Ascite), des collections purulentes (Abcès), et les tumburs qui occupent le ploon ou les autres replis du péritoine. Les signes qui annoncent ces affections dété exposés aux articles qui les concernent. V. aussi Abdomen.

**PÉRITONITE.** — Cette affection, que le médecin est appelé à rencontre » sez fréquemment dans sa pratique, est tantôt aiguë et tantôt chronique.

### I. Péritonite aiguë.

A l'état aigu, l'inflammation du péritoine constitue une maladie qui peut différs sous certains rapports, suivant les conditions dans lesquelles elle se produit, suivant accuse, certaines particularités de sa marche, son siège, son étendue. Mais de ces circonstances variées, elle présente des caractères communs qui la font directiquer comme péritonite, et sur lesquels je dois par cela même attirer d'abord le tention; le diagnostic, en effet, doit, pour se compléter, partir du fait suppéritonite pour arriver ensuite à la détermination des formes et espèces de la maladie.

1º Eléments du diagnostic. — Le symptôme dominant de la péritonite aixest une douleur de ventre toujours plus ou moins vive, ordinairement local-d'abord, puis envahissant l'abdomen tout entier, augmentant à la moindre presse, par les mouvements, même par ceux de la respiration, qui est difficile et consupérieure. A cette douleur se joignent : l'altération profonde des trais de grippée); des nausées, des vomissements bilieux, ordinairement très-douloure et parfois remplacés par de simples régurgitations; une anorexie complète, us soif intense, de la difficulté d'uriner; à une période plus avancée, de la consistion, la tuméfaction du ventre, qui est sonore à la percussion, et parfois le d'une matité mobile (épanchement) dans les parties déclives; plus rarement l'auscultation et à l'application de la main, un bruit ou une sensation de craquement ou de frottement (Bright); un pouls petit et accéléré, la sécheresse de la peau. à l'agitation, parfois du délire, et, dans les derniers temps, le refroidissement extrémités, de la prostration, du coma.

La marche de la péritonite est toujours continue, et sa durée peut être de monde vingt-quatre heures et de plus de sept jours, lorsque la mort survient, comparrive dans presque tous les cas où l'inflammation est étendue.

2º Inductions diagnostiques. — La douleur abdominale augmentant à la moindre pression, l'altération des traits, le ballonnement du ventre, les romes ments bilieux, la fréquence et la petitesse du pouls, sont les symptômes le plus fréquence et la petitesse du pouls, sont les symptômes le plus fréquence et la douleur, qui est constante, la fréquence et le

aractères des symptômes peuvent varier suivant les circonstances que je rappelleai tout à l'heure.

Le premier point à établir, comme je l'ai dit plus haut, est l'existence de la périonite. Pour y arriver, on s'appuiera sur les signes dont il vient d'être question, n se mettant en garde toutefois contre les causes d'erreur suivantes. — Le rhunatisme des parois de l'abdomen, lorsqu'il est intense et accompagné de fièvre et e troubles gastriques (Genest, Gaz. méd., 1832) pourrait être pris pour une péitonite. Mais dans le rhumatisme, la douleur, ressentie surtout lorsque l'on fait sseoir et recoucher le malade avec précaution, est limitée aux muscles atteints, rdinairement d'un seul côté, et la pression du ventre, d'abord douloureuse, est dininuée par une pression plus profonde; tandis que, dans la péritonite, la douleur est énérale et d'autant plus insupportable que la pression est plus forte. — La néralgie des parois abdominales, dans les mêmes conditions de fièvre, et lorsqu'elle onne lieu à des vomissements (névralgie dorso-intercostale) ne peut être consiérée comme une péritonite que par un examen superficiel, car la constatation des oints ou foyers douloureux à la pression, soit vers la colonne vertébrale, soit vers l ligne blanche, où ils existent toujours isolés ou plus prononcés d'un côté que de autre de la ligne médiane, suffit pour lever tous les doutes. — Des douleurs plus rosondes, dépendant d'une maludie aiguë, et accompagnées de quelques autres ignes qui paraîtraient se rattacher à la péritonite, ne peuvent guère, par leur siège mité et par les autres particularités propres aux affections qu'elles accompagnent, tre rapportées à la péritonite. Je pourrais, à ce propos, passer en revue presque utes les inflammations très-aiguës des viscères abdominaux, celles du tissu cellulaire es sosses iliaques, qui débutent souvent d'une manière brusque par une douleur guë, et les phlegmons sous-péritonéaux des parois abdominales sur lesquels . Bricheteau et surtout M. Bernutz (Arch. de méd., 1850) ont appelé l'attention 7. p. 5). Dans ce dernier cas, les troubles fonctionnels du tube digestif au début, tumeur dure, élastique et peu épaisse du phlegmon, sa matité superficielle, la norité profonde, et la sluctuation si la suppuration survient (Bernutz), éloigneront l'idée d'une péritonite.

L'existence de la péritonite n'étant pas douteuse, ou présentant de fortes probalités, on en étudiera les commémoratifs, qui comprennent les conditions dans les-

ielles s'est développée la péritonite.

L'influence du froid, l'ingestion de boissons froides le corps étant en sueur, it été indiquées comme causes de la péritonite simple spontanée ou primitive: rme extrêmement rare de la maladie, que l'on ne devra, par cela même, adettre toujours qu'avec la plus grande réserve, en considérant comme données agnostiques insuffisantes les influences étiologiques que je viens de rappeler.

Presque toujours, en effet, la péritonite est secondaire et se développe, soit à la lite de violences extérieures ou de plaies pénétrantes de l'abdomen (péritonite aumatique), soit dans le cours de nombreux états pathologiques qu'il importe de en connaître.

En dehors de la péritonite spontanée ou traumatique, on a nécessairement affaire it à une péritonite puerpérale, soit à une péritonite par perforation ou par epture, soit ensin à une péritonite par extension d'une inflammation voisine.

a. — La péritonite puerpérale n'est qu'un élément de la sièvre puerpérale (V. ce

mot) et je ne la rappelle ici que pour signaler, dans cette forme, la granté entut des symptômes de la péritonite, l'absence ou la suppression de la sécrétion lace (suivant l'époque plus ou moins rapprochée de l'accouchement), et la suppression ou moins complète des lochies. Elle succède ordinairement à la métrite et. cara la fièvre puerpérale, elle est le plus souvent épidémique; or, si l'on voit, dans le cond'une épidémie de cette espèce, survenir chez une nouvelle accouchée des fractionents, puis des douleurs abdominales vives générales, des vomissements lieux, etc., le diagnostic de la péritonite sera facile; mais, je le répète, ce ne qu'un élément isolé d'une affection plus généralisée: la sièvre puerpérale.

b. — La péritonite par perforation, la plus grave de toutes, est celle qui si plus fréquemment sur-aiguë. Elle se distingue des autres formes par l'intensis a trême de la douleur qui est subite et promptement étendue à tout l'abdomen, ples vomissements bilieux qui sont constants, à moins que la péritonite ne soit du une large rupture de l'estomac, par l'altération des traits qui se produit très qui ment, par l'attitude des malades qui les fait se pelotonner sur eux-mêmes et reiste le moindre mouvement, par des frissons irréguliers, etc. Parfois, suivant la renar de M. Louis, les principaux symptômes peuvent diminuer et les malades sont bes sans crainte, mais alors d'autres phénomènes doivent empêcher le médecin de tager cette sécurité : les traits restent grippés, les nausées et les vomisens continuent, ou bien la face, sans être profondément altérée, est pâle et violace frissons sont continuels.

Les conditions pathologiques des péritonites par perforation sont très-nombres Ces perforations peuvent être produites: par des ulcères simples ou cancèrend l'estomac, par des érosions de l'organe dues à des caustiques (sels de cuivre de sa rupture; par des ulcérations de l'intestin (affection typhoïde, gangrène, phincarcinome, etc.); par des ulcérations, ou par des ruptures suites de distance extrêmes des voies urinaires ou des voies biliaires (d'où un calcul peut passer de cavité péritonéale); par des ruptures d'abcès ou de collections apoplectiformes con ganes solides (du foie, de la rate); par des ruptures d'anévrysmes, d'abcès de cellulaire sous-péritonéal, de kystes hydatiques, de collections sanguines, pur ou autres, occupant le bassin et même l'intérieur de la poitrine (pleurésie diaphratique). Lorsque le liquide épanché est du sang, les signes de l'hémorrhagie incres joignent à ceux de la péritonite, et alors, tantôt la mort est rapide, tantôt ma: traire le malade guérit par suite de l'enkystement du sang, comme on le constant l'hématocèle (V. p. 451).

Dans ces circonstances très-diverses, la constatation préalable des maladies colésions qui peuvent se compliquer de rupture dans le péritoine, telles que l'affectyphoïde, la distension des voies biliaires, les abcès, certaines affections chroci-ulcéreuses, la distension extrême de la vessie, etc., peut faire prévoir quelie et expliquer toujours l'apparition de la péritonite par perforation ou rupture. L'il n'en est pas constamment ainsi; car on voit des lésions, latentes jusque di n'en est pas constamment ainsi; car on voit des lésions, latentes jusque de verrait apparaître quelquesois, notamment dans le cours de la sièvre typhoide péritonite avec tous les caractères apparents d'une péritonite par perforation notamment l'invasion subite, sans que la perforation existe réellement. Ce se des saits exceptionnels; cependant il ne saut pas les perdre de vue, en ravet

PÉRITONITE. 687

ronostic favorable qui pourrait être porté dans les cas de cette espèce (V. Typhoïde – fièvre).

c. — La péritonite par extension de l'inflammation a pour point de départ inflammation aiguë d'un organe voisin du péritoine, celle du péritoine lui-même u niveau de l'étranglement d'une hernie, ou enfin l'inflammation qui complique me affection organique des organes abdominaux. Quelquefois la péritonite est généale comme celle dont il a été précédemment question, et alors on la voit se dévepper rapidement après avoir débuté dans le point malade; mais le plus souvent la éritonite par extension de l'inflammation est partielle. Elle ne se manifeste fréuemment que par des douleurs vives surtout à la pression, ou seulement plus vives ue celles qui pouvaient exister déjà, au niveau de la lésion aiguë ou chronique réexistante. D'autres fois, tout en restant locale ou partielle, on constate d'autres mptômes, notamment par l'auscultation et l'application de la main, et par exemple frottement péritonéal, qui est considéré comme plus fréquent ici que dans les éritonites généralisées. Les péritonites partielles qui m'occupent n'ont pas la graté des précédentes, comme le démontrent les adhérences que l'on rencontre frénemment dans les autopsies autour des lésions anciennes.

Lorsque la péritonite ne s'annonce pas par un ensemble de symptômes caractérisques, mais seulement par la douleur locale, on distingue la péritonite partielle e l'affection qui lui donne naissance (et qui siége dans la même région) en tenant impte des symptômes antérieurs, surtout de la douleur, et en la comparant à celle e l'état actuel. L'inflammation d'un organe, outre ses autres signes, est caractésée par une douleur spontanée rarement très-vive et que la pression augmente; ais s'il survient une péritonite, cette douleur prend une acuité beaucoup plus ande, la pression même légère devient insupportable à son niveau, les mouveents l'augmentent, en même temps que les symptômes généraux peuvent présenter ne aggravation sensible. La différence est plus tranchée encore s'il s'agit d'une aftion chronique qui, en général, ne s'accompagne que de douleurs sourdes, tans que la douleur de la péritonite a toujours une certaine violence; et si cette douar persiste plus de vingt-quatre heures, il n'y a aucun doute sur l'existence de nflammation péritonéale.

Il est aujourd'hui reconnu que, chez l'enfant de même que chez l'adulte, la péonite, générale ou locale, est le plus souvent secondaire, et que ses symptômes ent rien de bien particulier dans le jeune âge. Cependant chez le nouveau-né, la iladie est ordinairement la conséquence de la phlébite ombilicale, et elle s'acmpagne de l'érysipèle du tronc (Thore). Chez les enfants plus âgés, le diagnostic l'érentiel présente cette particularité que la tympanite et l'invagination, plus quemment observées à cet âge qu'à l'âge adulte, ont été prises pour des péritoes. Dans deux cas de tympanite rappelés par MM. Barthez et Rilliet, les cris, la e grippée, la tension extrême du ventre et sa sensibilité avaient induit en erreur. ant à l'invagination, les symptômes communs avec la péritonite sont les vomissents, la constipation, la douleur, la fièvre. Les différences sont: pour l'invaginann, l'extrême fréquence des vomissements et leur nature assez souvent stercorale, piniâtreté de la constipation, l'intermittence des coliques du ventre et l'insensité à la pression dans les intervalles; pour la péritonite, la rareté des vomissents qui sont toujours bilieux, une constipation peu opiniâtre, la continuité de la

douleur et l'exquise sensibilité du ventre à la pression. Lorsque les vomissements stercoraux manquent, il peut n'y avoir que des nuances entre ces symptômes, MM. Barthez et Rilliet avouent qu'ils ont rencontré des cas où le doute entre deux affections a existé jusqu'à la mort. (Traité des maladies des enfants, t.l. p. 824.)

Le siège des premiers phénomènes locaux de la péritonite, et en particulier de douleur, éclaire quelquesois le diagnostic anatomique, soit que la douleur prinar apparaisse au niveau d'une lésion préalablement constatée dans l'abdomen, etc. dès lors peut être considérée comme le point de départ des nouveaux accidents, que la douleur ait apparu dans une région où il peut exister une lésion lateur ceptible de produire une persoration, comme au niveau de la sosse iliaque dros où la péritonite par persoration est due le plus souvent à des ulcérations de l'appedice iléo-cœcal (V. Cœcum), soit ensin que les phénomènes locaux occupent la réposition de l'épanchement péritonitique enkysté produit dans le cul-sac recto-vaginal de la séreuse une tumeur péri-utérine, qui a été décrite à re sous la dénomination de phlegmon péri-utérin selon MM. Bernutz et E. Ga... phlegmon qui n'est qu'une pelvi-péritonite (V. Pheegmons).

Je n'ai rien à ajouter à ce qui précède relativement au degré d'intensité de la :ritonite, aux lésions qui la produisent lorsqu'elle est secondaire, ni à ses for-Mais je ne saurais omettre de rappeler, comme complications de la maladie, le pe foration des parois abdominales à travers une ouverture phlegmoneuse spontir fait exceptionnel observé par M. Aldis chez une petite fille de sept ans (Lond. \* Gaz., 1846), et par M. Bonamy, de Nantes, chez un adulte qui présenta de ; une perforation du diaphragme due à la même cause (Arch. de méd., 1858, t. 1! Il pent en outre résulter des conséquences graves de la formation d'adhérence : de brides intra-abdominales dans les cas de guérison. Dans le bas-ventre, où he tonite partielle est si fréquente chez la femme, par suite des maladies de son 4: reil génital, les adhérences peuvent, en effet, produire des désordres dont l'e important de connaître le point de départ. Certaines déviations de l'utérus, suls pelvi-péritonites, sont dues à ce que le fond de l'organe est maintenu et oc soudé dans sa position anomale : condition essentielle à connaître pour ne prais violenter l'organe dans le but de le redresser. La simple adhérence d'une anset : tinale dans la profondeur du bassin, donne quelquefois lieu à l'engouement de l' testin, comme M. Cossy l'a démontré; et ensin des brides accidentelles, due ... à une péritonite antérieure, sont assez fréquemment des causes d'étranglement d'occlusion intestinale, de même que des adhérences de l'appendice iléo-catd'autres diverticules de l'intestin dues à des péritonites partielles. Ces faits montrent la nécessité de rechercher la péritonite comme antécédent lorsque s.r. sentent au praticien les maladies que je viens de rappeler.

3º Pronostic. — La péritonite doit être jugée d'une manière bien différent s-vant qu'elle est locale ou généralisée, et suivant sa cause. La péritonite lock termine le plus souvent par la guérison, tandis que, lorsqu'elle est plus ou regénéralisée, c'est au contraire la mort qui en est la terminaison la plus ordina La Jéritonite par perforation est aussi pre que constamment suneste; cependar a admis que la guérison pourrait alors survenir dans des saits exceptionnels, étroitesse de l'ouverture accidentelle et lorsque des adhérences limitent rapident le soyer inslammatoire à un petit espace.

La guérison eut lieu dans le cas exceptionnel d'ouverture spontanée de la collecion péritonitique dont j'ai parlé précédemment.

## II. Péritonite chronique.

Les symptômes de la péritonite chronique sont généralement peu saillants et peu sombreux, comme le fait remarquer M. Louis, à qui l'ou doit les recherches cliques les plus importantes qui aient été publiées sur ce sujet (Recherches sur la hilhisie, 2° étil., 1843, p. 270). Cependant ces symptômes sont suffisants pour un lagnostic précis.

1º Élèments du diagnostic. — Le premier symptôme de la péritonite chronique st l'augmentation de la sonorité et du volume du ventre, d'où résulte une gêne es vêtements, ou bien une douleur abdominale spontanée, peu vive et parfois unierselle, augmentant par la pression et la percussion. Plus tard, après un espace de emps variable, survient une fluctuation temporaire et un météorisme persistant. ons le cas où il s'est montré au début, sans épanchement appréciable, le météorisme iminue au bout d'un certain temps, et les circonvolutions de l'intestin se dessinent l'extérieur, en même temps que l'abdomen est très-résistant. C'est en l'absence de épanchement que l'on peut percevoir à l'auscultation le bruit de frottement et les raquements dont il a été question à propos de la péritonite aiguë. Les nausées et les omissements sont rares, excepté vers la fin, et à moins que la péritonite ne devienne igue; le malaise est parsois extrême. Dans certains cas, le ventre est constampent indolent, même à la pression, et n'offre pour tout symptôme qu'un excès de olume et un certain degré de fluctuation, l'urine n'étant pas albumineuse et le made n'ayant pas épronvé, jusque-là, les symptômes d'une maladie organique du foie ouis). Du côté de la poitrine ou des autres organes, tantôt il existe des signes évients de phthisie pulmonaire, et tantôt ces signes sont douteux ou nuls. Dans des s très-rares, il existe vers l'abdomen des signes d'un cancer.

2º Inductions diagnostiques. — Le diagnostic consiste d'abord à constater l'exisnce de la péritonite chronique, puis à en déterminer l'origine.

Les symptômes précédemment exposés établissent suffisamment le premier point. sant à l'origine de la péritonite chronique, elle a toujours été trouvée, par M. Louis, se à l'existence des tubercules, si bien que la constatation seule de cette péritonite it, selon lui, conduire à diagnostiquer dans presque tous les cas la phthisie pulmoire, même dans ceux où les signes physiques perçus dans la poitrine sont nuls ou suffisants. Il admet toutefois que la péritonite chronique peut exceptionnellement re due à un cancer. Il fait remarquer que, dans ce dernier cas, l'affection est acmpagnée de bien moins de sièvre que la péritonite des tuberculeux; qu'elle ne se entre pas aux mêmes époques de la vie; que la diarrhée et les sueurs ne l'accomgnent pas; qu'elle se développe consécutivement au cancer de quelque organe nt les sonctions, plus ou moins prosondément altérées, doivent mettre sur la voie diagnostic; que la péritonite cancéreuse est beaucoup moins fréquente que celle e aux tubercules; et ensin que les tubercules et le cancer se développent bien rament chez les mêmes sujets (Rech. sur la phthisie, 2º édition, p. 272).

Cependant, en dehors de ces faits, il en est dans lesquels la péritonite chronique indépendante des tubercules et du cancer; ce sont principalement les pelvi-périntes chroniques (V. Phiegmons périntérins). Quant aux péritonites latentes qui moncent sur le cadavre par des adhérences plus ou moins étendues sans signes

particuliers pendant la vie, je n'ai pas à m'en occuper, leur diagnostic n'étant per possible.

3º Pronostic. — Il est presque toujours très-grave, malgré la longue durée de maladie dans certains cas. Cependant on a constaté des saits de guérison, missolorsque la péritonite était manifestement liée à l'existence d'une tuberculiste pulmonaire; M. Louis m'a dit en avoir observé deux exemples.

PERNICIEUSES (FIÈVRES). — V. INTERMITTENTES.

PERTES SÉMINALES. — L'écoulement involontaire du sperme n et a la rigueur qu'un symptôme, la spermatorrhée; mais il résulte de cet écoulemet involontaire répété des symptômes plus ou moins graves qui constituent ave spermatorrhée une véritable maladie, comprise sous la dénomination de pere séminales involontaires, et qui a été étudiée principalement par M. Lallenze (1836-1842).

1º Éléments du diagnostic. — Les pertes séminales sont, on le conçoit, le spotôme pathognomonique de la maladie. Elles surviennent successivement de orrentes manières avec l'aggravation de la maladie : il peut y avoir des polluties nocturnes fréquentes, provoquées ou non par des rêves érotiques, avec érectur sensation voluptueuse, ou sans érection ni plaisir; les pollutions peuvent des diurnes avec érection, puis sans érection; le plus léger frottement ou mème : simple désir, le voisinage d'une femme ou la vue d'un objet lascif suffisent per provoquer l'éjaculation. Le sperme s'écoule même quelquesois en bavant, sons ére tion; ensin, cet écoulement a lieu aussi pendant la défécation et la miction. Ver la fin de ces deux acles, chez les sujets le plus gravement atteints.

L'impuissance est très-fréquente, même avant que la maladie soit avancé : organes génitaux présentent un état remarquable de flaccidité et de mollesse.

Parmi les symptômes généraux que produisent ces pertes involontaires, l' troubles de l'innervation sont les plus nombreux et les plus importants. Ce o un abattement prosond après les émissions involontaires, une sensation de redans la tête, une grande tristesse; plus tard un affaiblissement général. La sion de la sensibilité générale et des sens : des sensations particulières de chia de froid aux extrémités, de torpeur et de formication vers le dos et les lombe. la céphalalgie, des bourdonnements et des tintements d'oreille, des éblouissemes des contractions involontaires des muscles des yeux, un sommeil léger, un par des rêves érotiques, des cauchemars, ou une insomnie complète; penda jour, une torpeur satigante. Le caractère devient saible, pusillanime, inact il y a des idées de suicide, des congestions vers la tête qui peuvent se caracier par la rougeur de la face, l'embarras de la parole, un bégayement moment la faiblesse des jambes et même des chutes. Enfin l'intelligence s'affaible, b . moire se perd peu à peu, et la folie peut survenir. — Du côté des organes digestre on observe les phénomènes les plus variés de la dyspepsie stomacale ou intestre. comme cause et esset de l'assaiblissement général; cet assaiblissement se tradui ? un dépérissement et une anémie bien manisestes, sans que pourtant le brui souffle cardiaque soit constant.

2º Inductions diagnostiques. — Telles sont les données sur lesquelles on pribaser pour constater la maladie qui m'occupe. Leur grand nombre et loin : faciliter le diagnostic; il tend plutôt à le rendre d'autant plus difficile que le

oupçonne moins l'existence des pertes séminales. Il peut arriver, en effet, que les roubles nerveux si variés qui en sont la conséquence soient les signes qui fixent 'abord l'attention du médecin, 'et qu'il néglige, comme cela arrive trop souvent, e s'enquérir des troubles qui peuvent exister du côté des organes génitaux. Il en st alors des pertes séminales involontaires comme de la glycosurie, quand on ne mge pas à rechercher la présence du sucre dans l'urine.

Il est vrai que l'écoulement involontaire de la semence, signe pathognomonique ui donne l'explication de tous les autres, est un fait qui doit fréquemment s'offrir de u-même en quelque sorte au praticien, puisque le sperme peut être constaté sur le lalade ou sur son linge, et que le patient lui-même accuse parfois spontanément ses ollutions nocturnes ou diurnes. Cependant il peut arriver aussi que les pertes sémiales qui s'effectuent après la défécation ou la miction surviennent sans être précéles de pertes nocturnes ou diurnes; dans ce cas, elles n'attirent pas l'attention du palade, et il ne consulte plus tard le médecin que par suite de l'inquiétude que lui msent, non ces pertes de semence, mais les troubles généraux qui en résultent, les oubles nerveux ou dyspeptiques, surtout. L'infécondité et l'impuissance sont quellesois aussi des particularités qui le sont recourir au médecin. Dans ces cas les us obscurs, on ne peut être sur la voie du diagnostic qu'autant que l'interrogaire et l'examen du malade réveillent l'idée des pertes séminales involontaires; alors, comme lorsque le malade accuse lui-même l'écoulement spermatique, la emière chose à faire est de s'assurer : 1º qu'il y a réellement des pertes sémiiles: 2º qu'elles sont involontaires.

Lorsqu'il existe des pollutions nocturnes ou diurnes, la couleur gris-blanchâtre i liquide spermatique, sa demi-transparence, sa viscosité et son odeur caractérisques ne laissent pas de doutes sur l'émission du sperme en nature, et, si on peut xaminer au microscope, la présence de nombreux animalcules vient confirmer ornairement le fait. S'il n'existe que des taches dans le voisinage des parties génies, en délayant dans l'eau les petites lamelles qu'elles présentent, on y retrouve la me preuve pathognomonique de l'existence du sperme desséché : des SPERNATO-DES.

En l'absence du liquide ou des taches en question, on retrouve le même signe. animalcules spermatiques, dans le dipôt des urines, que l'on peut exaner de la même manière, après avoir décanté doucement le liquide urinaire et avoir recueilli la couche la plus inférieure. — Si les pertes séminales ont lieu I fin de la défécation ou de la miction, la quantité du liquide suspect est moindre dans le cas précédent, parfois son odeur n'est plus caractéristique ou même elle e une certaine fétidité, en sorte qu'il peut se faire que cet écoulement ne soit pas sperme. Pour s'en assurer, on recommande au malade, comme le conseille M. Lalland, de recueillir une goutte du liquide visqueux qui sort de l'urètre, et de la ser sécher; délayée dans un peu d'eau, la partie concrète offre toujours sacilent, par l'examen microscopique, même après un temps très-long, des animales plus ou moins déformés, mais toujours reconnaissables, si l'on a affaire à du rme. Les spermatozoides manquent au contraire si ce sont des mucosités proveit de la prostate, mucosités s'écoulant dans les mêmes conditions de défécation ou miction (à la suite de certaines blennorrhagies, par exemple) et présentant d'ailrs des caractères analogues d'aspect et de viscosité. Il en est de même du liquide

des glandes de Méry ou de Cowper, qui est très-filant et qui donne leur viscosit à sperme aussi bien qu'au liquide prostatique.

Ces faits sont essentiels à connaître; mais ce qu'il ne faut pas oublier non p'uc'est que l'on peut trouver des spermatozoïdes dans ces derniers liquides ou cal'urine sans qu'il y ait de véritable spermatorrhée. C'est ce qui arrive aprè le coît dans les conditions normales, après des pollutions noctumes non mabides, et même après l'expulsion difficile de fèces endurcies. On voit combien il c difficile de s'assurer du fait en apparence si simple de l'écoulement morbié à sperme, et quelle attention il faut apporter dans l'appréciation des signes proprerésoudre le problème.

En supposant cette solution obtenue, et le fait de la spermatorrhée bien évider comment reconnaître si elle est réellement involontaire? On peut avoir affaire. effet, à un sujet qui simule la maladie par la masturbation, soit pour séjoure: l'hôpital, comme j'en ai vu un exemple, soit pour échapper au service milita. Mais, en pareils cas, soupçonner la simulation, c'est presque l'avoir reconnue, car es surveillance convenable, l'impossibilité pour le sujet de justifier d'une perte der réelle et une observation très-attentive, finissent nécessairement par faire décour la simulation.

Les éléments étiologiques viennent quelquesois complèter le diagnostic. On se gnalé comme causes : une constitution grêle et une susceptibilité nerveuse prononcée; l'habitude de la masturbation et les excès vénériens de tout genres blennorrhagie; les diverses affections du rectum, les hémorrhoïdes, les rense testinaux, et surtout la constipation agissant par la pression exercée par les retières sécales sur la prostate et les vésicules séminales. — L'évolution ou la mande la maladie, qui est essentiellement chronique et longue, ne présente pas departicularité utile au diagnostic.

Si l'on excepte les cas dans lesquels on peut prendre pour du sperme un amécoulement s'effectuant par l'urètre, il n'y a pas d'affection avec laquelle on reconsondre les pertes séminales involontaires. Cela ne veut pas dire que l'on ne re pas très-souvent à une autre maladie lorsque ces pertes séminales involontaires existent; car, outre les troubles intellectuels, il n'est pas un seul autre symptenerveux prédominant qui ne puisse être pris pour une affection particulière. Le ainsi que les troubles de la sensibilité générale et spéciale pourraient être consideremembres inférieurs pourraient être rapportées à une lésion de la moelle. commembres inférieurs pourraient être rapportées à une lésion de la moelle. commembres inférieurs qui dénommaient la maladie tabes dorsalis, et que troubles gastro-entéralgiques et le dépérissement feraient croire à une lesse l'estomac. La possibilité de ces méprises démoutre toute l'importance du segnestic.

La forme de l'affection est essentielle à établir; car il importe de savoir s' pertes séminales sont simplement nocturnes, si elles sont diurnes, et surtout si il ont lieu seulement à la fin de la défécation ou de la miction. Mais à cet è gan médecin est déjà éclairé par la recherche qu'il a faite de la réalité des pertes s' males involontaires. — Le degré auquél l'affection est arrivée est en rapport avec trois formes de pertes dont il, vient d'être question, et l'altération plus ou papromoncée des spermatozoïdes dont j'ai parlé précédemment; aussi, œs diffe à la company de l'altération plus ou papromoncée des spermatozoïdes dont j'ai parlé précédemment; aussi, œs diffe à la company de l'altération plus ou papromoncée des spermatozoïdes dont j'ai parlé précédemment; aussi, œs diffe à la company de la miction. Mais à cet è gan médecin est déjà éclairé par la cette de la réalité des pertes s' males involontaires.

PESTE. 695

oints établis, est-ce seulement sous le rapport de l'état général qui en résulte que e praticien peut avoir à préciser le degré de la maladie. Or, l'altération plus ou soins prosonde de la nutrition, et l'intensité plus ou moins grande des troubles erveux, seront les bases de cette appréciation. — Quant aux complications, il ne sut pas oublier qu'on peut voir survenir la cystite aiguë ou chronique, des congesons cérébrales, la paraplégie, l'hypochondrie et la monomanie suicide. Lisle a eu à traiter dans son établissement du Gros-Caillou des aliénés chez squels il a pu reconnaître comme origine de la maladie des pertes séminales invontaires jusque-là passées inaperçues (Acad. de méd., mars 1851).

3º Pronostic. — Le pronostic des pertes séminales involontaires n'est fàcheux l'autant que la maladie est méconnue et abandonnée à elle-même; car, traitée connablement, surtout à son début, elle guérit.

**PESTE.** — Outre les travaux antérieurs à l'expédition française en Égygte, un sez grand nombre de documents importants ont été publiés sur la peste par Desnettes, Larrey, Louis Frank, Pugnet, et plus récemment, sur la peste de 1835, r MM. Bulard, Clot-Bey, Aubert Roche, Brayer et par Prus, dont le Rapport rearquable à l'Académie de médecine a eu de si importants résultats pour le comerce (Rapport sur la Peste et les quarantaines, Paris, 1846).

1º Éléments du diagnostic. — Ils sont généraux ou locaux. Dans un certain imbre de cas, la maladie débute par des phénomènes généraux graves: lasside extrême, frissons irréguliers suivis de chaleur sèche, avec fréquence du pouls, il est en même temps petit et misérable; stupeur, anxiété, tristesse; yeux rouges hagards, céphalalgie, éblouissements, vertiges, prostration rapidement considéble, station et marche impossibles; insomnie opiniâtre, songes effrayants ou vinus, ou bien coma; assez souvent délire variable, paisible ou furieux; respiration xieuse et accélérée; langue d'abord humide, blanche, comme nacrée ou jaunâtre, orexie complète, soif inextinguible; douleurs épigastriques plus ou moins aiguës ez quelques malades; plus fréquemment vomissements ou régurgitations de mares muqueuses ou bilieuses, parfois contenant du sang; constipation ou selles liides fétides, jaunes ou noires; urines variables en couleur et en quantité.

En outre de ces phénomènes, il survient extérieurement des symptômes caractétiques et qui peuvent marquer le début de la maladie, ou coïncider avec les symmes généraux. Ce sont : 1º les bubons, dits pestilentiels, se montrant principaleent dans le pli de l'aine, le creux de l'aisselle, et plus rarement au cou et à la gion poplitée; 2º le charbon pestilentiel, débutant par de petites taches rouges alogues à des piqures de puce, se montrant principalement sur les parties décourtes, s'agrandissant et devenant le siège de vésionles, de phlyctènes, d'induration de gangrène ; 3º l'anthrax, variété de charbon qui débute par de plus larges hes très-douloureuses, occupant ordinairement les épaules, le dos, ou les aines; enfin des plaques érysipélateuses et surtout des pétéchies de un à cinq millimè. 🛪 de diamètre, discrètes ou confluentes, tant alors elles sont nombreuses, rosées, plettes on noires, ne disparaissent pas sons la pression. - C'est ordinairement sque ces phénomènes se montrent vers la peau que les accidents généraux acièrent toute leur intensité, et que l'on voit les traits s'altérer de plus en plus, la ze devenir anxieus», animée, les yeux brillants, l'ouïe difficile, et se déclarer pars des mouvements convulsifs, des soubresauts de tendons, de l'aphonie, du 694 PESTE.

hoquet, une dyspnée plus prononcée, l'irrégularité, la petitesse, puis l'insensibilié du pouls, des sueurs visqueuses, des syncopes, des pertes de sang par différentes voies et des excrétions très-fétides, qui précèdent ordinairement la mort.

2º Inductions diagnostiques. — Lorsque l'on constate l'ensemble de ces phénomènes, on ne saurait douter de l'existence de la peste, surtont si on les observe dans les contrées où se déclarent habituellement les épidémies de cette maladie.

L'existence connue d'une épidémie de cette espèce, on le conçoit, favorise pussamment le diagnostic. Cependant, au début même de l'épidémie, le diagnostic ne saurait être douteux comme pour la fièvre jaune (V. p. 519), car l'intensité des phénomènes généraux, la prostration, la stupeur, auxquels se joignent des butons, des charbons à marche rapide et des pétéchies, ne permettent guère de confondre la peste avec aucune autre maladie. Il en serait de même dans les cas où ces phénomènes extérieurs ouvriraient la marche de la maladie ou en constitueraient les serb symptômes. Mais on a observé des faits dans lesquels les accidents sont incomplets, et où, par exemple, ils sont réduits aux phénomènes fébriles sans bubons, ni charbons caractéristiques (Clot-Bey). Or, si l'on rencontre des cas sporadiques de œ genre, la méprise est inévitable, à moins que l'on n'observe dans les contrées de prédilection de la peste : en Égypte, en Syrie, dans les deux Turquies, dans les régences de Tripoli, de Tunis, au Maroc.

Un symptôme indicateur de l'invasion encore obscure d'une épidémie de peste existerait, suivant l'rus, dans les douleurs que les personnes antérieurement allettées de la maladie éprouvent fréquemment au niveau de leurs cicatrices de balon ou de charbons, pendant ou même avant une épidémie nouvelle. La valeur de cette opinion aurait besoin d'être contrôlée par un nombre de faits suffisants; et d'alleurs il peut ne pas exister dans le pays d'individus autrefois affectés et guéris avec des cicatrices.

Il faut tenir compte dans le diagnostic de l'évolution aiguë et parfois très-rapide de la peste, qui peut entraîner la mort en quelques heures, mais qui se prolonge moyenne pendant cinq ou six jours, et quelquefois pendant un ou deux septénaires. La convalescence est toujours longue en cas de guérison.

Prus (Rapport à l'Acad. de méd., 1846) a signalé comme causes particulière (dont la constatation éclaire plus ou moins le diagnostic) l'habitation sur des terrains d'alluvion ou marécageux, un air chaud et humide, de mauvaises confictions hygiéniques, l'infection miasmatique provenant d'un malade ou d'un feye d'infection, mais non le contact comme on l'a cru longtemps. Enfin les émotions morales vives, les excès, les grandes fatigues, ont paru prédisposer à contracter la maladie dans les lieux infectés. Une atteinte de la peste préserve d'ailleurs de toute nouvelle atteinte.

On a décrit beaucoup de formes de la peste suivant la prédominance de tel ou tel ordre de symptômes, et l'on a ainsi créé la peste inflammatoire, gastrique, nerveuse, putride, adynamique, ataxique. Ces distinctions ne sont d'aucune utilité, et il suffit de savoir que la maladie peut se caractériser isolément par les phénomères fébriles ou par ses manifestations locales (bubons, charbons, etc.), ou par la combinaison de ces deux espèces de symptômes, soit d'une manière bénigne, soit d'une manière grave

On n'a pas observé de complication particulière dans le cours de la peste, mais n a signalé comme phénomènes consécutifs de la maladie des accidents nerveux lus ou moins prononcés, tels que l'affaiblissement de l'intelligence, la paralysie l'un sens ou celle d'un ou de plusieurs membres.

3º Pronostic. — J'ai à peine besoin de dire que la peste est une maladie des plus gaves; cependant il ne faut pas la croire toujours mortelle. Quoiqu'elle tue parfois l'une facon presque foudroyante et qu'elle soit fréquemment suivie de la terminaion satale lorsque les symptômes sont graves, il y en a un certain nombre qui sont uivis de guérison, sans que l'on puisse établir la proportion de ces dissérents faits, ui varie selon les épidémies. L'intensité des phénomènes généraux, la décomposiion des traits, la multiplicité des bubons, des charbons gangréneux, les syncopes, a prostration extrême, les convulsions, le refroidissement du corps, les urines sanuinolentes, annoncent une mort prochaine. Au contraire, dans le petit nombre de as où l'issue doit être heureuse, les symptômes généraux s'amendent, les bubons e résolvent ou suppurent en donnant lieu à la sortie d'un pus de bonne nature, les scharres gangréneuses s'éliminent, et le malade revient très-lentement à la santé, à 10ins qu'il ne reste affecté des accidents nerveux dont j'ai parlé tout à l'heure. Je appellerai en finissant que, dans la peste, il est difficile d'établir d'une manière récise la gravité pronostique de tel ou tel symptôme, attendu qu'un signe condéré comme favorable dans une épidémie peut devenir pernicieux dans une utre épidémie.

PÉTÉCHIES. — On a ainsi désigné des taches rouges, pourprées ou violaées, ordinairement très-petites, analogues à celles des piqures de puce, comme onctuées, et qui sont dues à l'extravasation sous-épidermique du sang. Elles ne isparaissent pas sous la pression du doigt comme des TACHES rosées lenticulaires, rec lesquelles on les confond assez souvent à tort.

Les pétéchies se rencontrent comme symptômes ou épiphénomènes hémorrhaques d'un grand nombre de maladies : dans le purpura, l'hémophilie, le scorbut, s fièvres graves, les cachexies ; elles constituent un des principaux signes de la ste.

**PHARYNGITES.** — Les études anatomo-pathologiques modernes ont jeté ne vive lumière sur les caractères différentiels des *angines*, dont les pharyngites it aiguës, soit chroniques, constituent le principal groupe.

Le diagnostic des pharyngites en général est immédiatement facilité par une reticularité importante qui attire d'abord l'attention du praticien; je veux parler la dysphagie douloureuse commune à la plupart des pharyngites. Ce seul symôme suffit pour que l'on procède à l'examen de la gorge (V. Pharynx); et dès lors symptôme fonctionnel et les signes physiques fournis par l'inspection deviennent base du diagnostic, qui se trouve complété par le rapprochement des autres partillarités de la maladie et par les inductions que l'on en tire. C'est cette marche que suivrai pour exposer le diagnostic en apparence si compliqué des diverses espèces pharyngites, en renvoyant au mot Ulcérations ce qui concerne les pharyngites céreuses.

### [. - Pharyngites aigues.

Lorsque la pharyngite constitue une maladie aiguë, on peut avoir affaire à la forme nple ou inflammatoire, on bien à une pharyngite spéciale.

#### A. — Pharyngites inflammatoires.

Lorsque l'inflammation est légère, en outre de la gêne douloureuse éprouve a niveau du pharynx au moment de la déglutition, on ne constate à l'inspetur qu'une rougeur et une tuméfaction superficielles et peu pronoucées au niveau l'isthme guttural ou des amygdales. La fièvre est nulle ou à peine marquée vert début. — C'est alors une affection très-bénigne, que le plus souvent le méder n'est pas appelé à constater.

Parmi les pharyngites intenses, je range toutes les augines gutturales france ment inflammatoires, qui s'accompagnent d'une fièvre plus ou moins prononcé avrant la scène dans un assez grand nombre de cas, et de signes locaux plus granque dans l'espèce précédente, quoique la mort n'en soit pas ordinairement la conquence.

Les amygdales, leurs piliers et le voile du palais présentent une rougeur et retumésuction plus ou moins considérables, et qui est ordinairement plus pronote au niveau des tonsilles, qui repoussent alors les piliers et sont saillie parsois au pe de se toucher et d'empêcher l'inspection de la partie prosonde du pharyns. Ce a ganes présentent fréquemment des points jaunatres sormés par une matière séisorme sécrétée dans les lacunes des amygdales et qu'il faut bien se garde a considérer comme des concrétions pseudo-membraneuses; il en est de même de couche muco-purulente épaisse et jaunâtre qui tapisse quelques la paroi postérier visible du pharynx, et sur laquelle MM. Barthez et Rilliet ont attiré l'attention. I saisant remarquer que le frottement sussit pour l'eulever, ce qui n'a pas lieu per les sausses membranes. Dans certains cas, les amygdales sont moins ensamemoins tumésiées que les piliers et le voile du palais.

En même temps que ces différentes particularités peuvent se constater à l'istre du gosier, le malade y éprouve la sensation d'un corps étranger, une douleur pou moins considérable, très-augmentée pendant l'acte de la déglutition; le passe de l'air est même douloureux, ainsi que la pression sous l'angle du maxillaire rieur où parfois existe une tuméfaction légère ou très-prononcée, qui empèche grande partie l'écartement des mâchoires. La voix a souvent un caractère golus-nasonné, tout particulier, qui peut à lui seul faire soupçonner l'existence de la pryngite; la respiration n'est ordinairement pas gênée d'une manière sensible, à nes que le gonflement ne soit énorme; si l'inflammation atteint les trompes d'Ensacte y a une surdité momentanée, parfois assez prononcée pour inquiéter beaucoup malades, même lorsque le gonflement apparent de l'isthme est peu intense, com j'en ai observé un cas récent; enfin la muqueuse gutturale, sèche au début, ser bientôt des mucosités filantes et tenaces qui provoquent des mouvements de de tition ou qui sont expulsées difficilement par expuition.

On n'oubliera pas que l'inflammation varie suivant son étendue, son intrau qui fait qu'elle s'accompagne de symptômes fébriles plus ou moins prononcé à début ou dans son cours; suivant son siège à la partie supérieure du phare. (isthme) ou dans sa partie profonde, et suivant sa terminaison.

Son siège au niveau de l'isthme facilite le diagnostic en raison de l'inspetu possible des parties malades, que l'on voit d'abord luisantes et sèches, puis enduir du moins à la partie postérieure du pharynx, d'un mucus visqueux grisite. « j'ai parlé plus haut. De plus, lorsque l'inflanmation envahit le voile du pales, d' résulte quelquesois pour le diagnostic un signe particulier important : le rejet des vissons par le nez au moment de la déglutition. Il est rare que la pharyngite iège plus prosondément (ce qui fait qu'il n'a été publié aucun travail suffisant ur ce sujet). Dans cette variété de pharyngite, on ne distingue rien à l'inspecon du pharynx; on admet qu'il y a, à la hauteur du larynx, une douleur, ugmentant par le passage du bol alimentaire et par la pression des parties latérales u cou, où parsois on constate aussi une rougeur et un peu de gonstement; la voix st libre. On comprend l'hésitation que doivent susciter de semblables données.

On a beaucoup mieux étudié la terminaison par suppuration, ou les abcès du harynx. Qu'ils occupent la partie supérieure ou inférieure de l'organe, ils s'au-oncent par la persistance de l'inflammation et de la fièvre à la fin du premier sep-naire. Dans le premier cas, l'abcès peut siéger soit dans une amygdale, soit dans voile du palais, et la vue et le toucher qui perçoit la fluctuation suffisent ordinaiment au diagnostic.

Dans le cas d'abcès profond, le diagnostic offre le plus souvent de grandes difficuls; car on ne peut guère arriver que par voie d'exclusion à admettre son existence. symptômes locaux joints aux symptômes généraux sont alors, en effet, souvent ompeurs, à moins qu'il n'existe extérieurement, comme l'ont observé MM. Londe Dassit (chacun dans un cas) un gonflement du cou rouge et fluctuant au niveau l'abcès. Les autres symptômes locaux varient suivant la compression qui est ercée par la collection purulente sur les organes voisins. Chose singulière! on a en pareil cas la respiration être très-gènée et la déglutition se faire assez bien 'eacock: Monthly journ., 1847). — D'autres fois on a cru à l'existence du oup; et plus souvent, la suffocation extrême, les efforts respiratoires, l'inspiraon sissante, ont dû faire croire à l'existence de l'ædème de la glotte. On conçoit quelle importance est, en pareille circonstance, l'exploration attentive de la otte et du pharynx, tant par l'introduction du doigt qui peut reconnaître l'état in de la glotte, que par la vue dirigée aussi loin que possible (V. Pharynx). ms des conditions moins graves de la pharyngite profonde, on peut croire à une ryngite : mais on éloignera cette idée si la déglutition augmente beaucoup la douir, et si l'altération de la voix est peu intense.

Lorsqu'elles sont simples ou primitives, les pharyngites inflammatoires dont il ent d'être question sont en général des affections bénignes, à l'exception toutefois celles qui siégent profondément et qui se terminent par suppuration; elles uvent entraîner la mort par suffocation, surteut chez les jeunes enfants.

Au lieu d'être idiopathique, la pharyngite inflammatoire peut être symptomatique me autre affection et principalement de fièvres éruptives variées, tout en préntant les phénomènes symptomatiques simples précédemment décrits. Il ne faut s croire, en effet, que, dans la scarlatine ou dans la rougeole, la pharyngite re toujours des caractères spéciaux à l'inspection du pharynx; et dernièrement vu un herpès aigu s'accompagner d'une pharyngite simple et peu intense, malé ce que l'on a dit du caractère pseudo-membraneux de l'inflammation en pareille constance.

De plus, dans les fièvres graves, on voit quelquesois surveuir, si la maladie et la vre se prolongent, des pharyngites inslammatoires qui ne sont que des inslammans secondaires tardives, comme M. Louis en a signalé dans la fièvre typhoide,

et qui quelquesois se terminent par suppuration. — En rappelant ces conditions per thologiques de la pharyngite inflammatoire, je ne prétends parler que des caracies apparents de la lésion, sans préjudice de ce que sa nature peut et doit avoir à spécial.

Je ne dois pas oublier de rappeler qu'à la suite de la pharyngite simple, on osserve quelquefois la paralysie du voile du palais, bien facilement reconnaissile, ses caractères propres (V. Paralysies); et que M. Verneuil a constaté comme caplication métastatique des inflammations pharyngiennes chez deux jeunes garque des épanchements de la tunique vaginale, avec tuméfaction considérable, indolese. fluctuante et transparente (Arch. de méd., 1857, t. X).

#### Pharyngites aiguës à forme spéciale.

Par l'exploration du pharynx, qui peut être provoquée ici, comme dans les caprécédents, par la douleur pendant la déglutition, on constate des signes tout dérents de ceux de l'inflammation simple. La rougeur du pharynx peut bien être ple ou moins intense, mais sa tuméfaction est en général moins prononcée, et d'autre signes tout particuliers s'y remarquent: des ulcérations, des infiltrations celesteuses, des éruptions, des exsudats pultacés ou pseudo-membraneux, et emagangrène.

- a. La pharyngite cedémateuse a été comprise par les auteurs dans la descrition de l'œdème de la glotte; mais on rencontre des sujets débilités attents e pharyngite iuslammatoire, et qui présentent en même temps une infiltration commateuse manifeste de la luette et d'une partie du voile du palais, qui sont molté comme demi-transparentes. Du moins j'ai observé deux sois cette lésion chere dame atteinte d'une gastralgie habituelle, et chez laquelle da pharyngite sunt marche ordinaire, en se compliquant une sois d'un abcès aigu au niveau d'un amygdale. On a noté aussi de ces cedèmes partiels dans certaines pharyngites gravleuses. Mais ce sont là, il faut l'avouer, des saits rares dans la pratique.
- b. Ce qui est au contraire très-commun, ce sont les pharyngites papales puis vésiculeuses, qui accompagnent la variole ou la varioloïde. La muqueuse du redu palais, de ses piliers et de la partie voisine de la voûte palatine, peut présex alors des papules ou bien des vésicules de la dimension de grains de millet de petites lentilles, d'un gris parfois légèrement jaunâtre, sans saillie bien pronocce et entourées d'une teinte un peu plus soncée que le reste de la muqueuse. Ca pharyngite s'accompagne d'une dysphagie ordinairement peu prononcée, et constitue un excellent signe diagnostique d'une affection varioleuse encore incertir car l'éruption pharyngienne peut se montrer pendant les symptômes sébriles à début et avant que l'éruption cutanée soit évidente, ainsi que M. Louis le faisai quemment remarquer dans ses cours de clinique.
- c. Une autre pharyngite, dite pultacée, se remarque dans une autre fréruptive, la scarlatine, et mérite une attention particulière pour ne pas être o fondue avec la pharyngite diphthérique. On l'observe chez des sujets présent des symptômes généraux plus ou moins graves avec une éruption scarlatines franche, ou mal caractérisée, ou même sans qu'il y ait d'éruption évidente, constants certaines scarlatines anomales. L'exploration de la gorge montre sur les anticales tuméfiées et enstammées une exsudation dont j'ai donné ailleurs les caractes (p. 286). À une époque avancée, la constatation de la desquamation sents.

euse, si l'éruption est passée inaperçue, vient éclairer l'observateur sur la vraie ature de la pharyngite, dont la prédominance a pu faire croire à une simple malaie locale, ce qui est arrivé à Huxham et à Fothergill.

d. — La pharyngite pseudo-membraneuse ou diphthérique présente localeent plusieurs aspects dont il faut tenir compte, et que M. Daviot a signalés (Gaz. iéd., 1846). Tantôt la concrétion ne forme qu'une tache blanche ou d'un blanc unâtre ou grisâtre, mince sur les bords, plus épaisse à son centre. Tantôt la pelcule est mince et demi-transparente; d'autres fois, il existe de véritables plaques unatres d'un aspect lardacé, résultant de l'épaississement et de l'extension des sints opaques ou du dépôt transparent primitifs. Sur les amygdales, ces lames lus ou moins épaisses ont un aspect lichénoïde (Bretonneau). Sur la luette, elles engainent complétement, ou bien, simulant latéralement une ulcération déprive, à fond jaunâtre et à bords saillants, elles lui donnent l'aspect d'un crochet, même que, sur le voile du palais, elles peuvent simuler une échancrure profonde. uns le pharynx, la constatation des concrétions est plus difficile, et il faut se arder, comme je l'ai dit, de les confondre avec des nappes de mucosités opaques pissant la paroi pharyngienne postérieure. Enfin un quatrième aspect que préntent les fausses membranes lorsqu'elles se détachent, pour être ou non remplaes par d'autres, est celui qui a été signalé par M. Bretonneau : on voit des lamaux grisatres, marbrés quelquefois de fauve et de noir (sang épanché), appenis aux amygdales et au voile du palais. Les parties molles de l'arrière-gorge raissent profondément sphacélées; le voile du palais, les amygdales et la memrane muqueuse du pharynx semblent en partie détachés; sur les amygdales, de rges taches grises circonscrites par un bourrelet d'un rouge violacé simulent à y méprendre des escharres gangréneuses.

Il suffit d'exposer ces caractères des exsudats diphthériques pour montrer qu'ils ssentiellement des exsudats de la pharyngite pultacée. On verra plus loin a'il y a des différences aussi tranchées entre les concrétions diphthériques et les mbeaux gangréneux. — Un caractère particulier de la pharyngite diphthérique à ippeler encore, c'est qu'elle a une grande tendance à envahir le larynx (croup). Il e faut pas oublier non plus qu'elle est primitive ou secondaire. — Lorsqu'elle est rimitive, les concrétions peuvent se montrer dès le premier jour ; il y a engorgeent des ganglions sous-maxillaires, mais la douleur, la gêne de la déglutition, la fièvre, n'ont pas ordinairement une intensité en rapport avec la gravité de tte affection. — Lorsqu'on l'observe au contraire chez des sujets déjà affectés une autre maladie, les symptômes généraux et locaux sont plus accentués, et il iste ordinairement des ulcérations sous les fausses membranes, ce qui n'a pas eu dans la plupart des cas où la pharyngite est primitive. C'est principalement dans rougeole, la variole, l'affection typhoide, et au niveau de certains ulcères phangiens syphilitiques, que l'on rencontre la pharyngite pseudo-membraneuse condaire.

M. Bretonneau a admis une forme commune et une forme maligne de la phampite diphthérique. Mais les faits observés autorisent à établir les trois types que ai rappelés ailleurs (V. Diphthérie, p. 290), et auxquels se rapportent, pour la calisation pharyngienne: 1° la pharyngite pseudo-membraneuse limitée, sans tenance envahissante et sans symptômes d'intoxication; 2° celle qui s'étend rapide-

ment dans le pharynx, dans les voies respiratoires plus profondes, et dont tendanger est dans cette extension même; 3° enfin celle qui s'accompagne d'accidenté généraux graves d'intoxication ou d'empoisonnement apparent du sang, quel soit le degré de la lésion du pharynx. — C'est au premier de ces types, qui s'incompagne le plus souvent à son début d'une fièvre éphémère avec ou sans le salabial, que se rapporte l'angine couenneuse commune de M. Bretonneus, herpétique par M. Gubler (V. pp. 290 et 466). Lorsqu'il y a absence d'accidentéraux graves et que l'exsudat pharyngien, ordinairement limité, diminue me festement du jour au lendemain sous l'influence d'un simple gargarisme detrau lieu de s'étendre, on doit admettre que l'on a affaire à une pharyngite dipurique commune ou bénigne.

e. — La pharyngite gangréneuse, trop négligée après la publication des trans de M. Bretonneau, a de nouveau attiré l'attention des observateurs, et il y a je. temps, M. Gubler en a fait l'objet d'une communication intéressante à la Se médicale des Hôpitaux (Arch. de méd., 1857, t. IX). Cette variété de phare: s'observe chez les adultes et chez les enfants; mais c'est une affection toujour m Suivant la juste remarque de MM. Barthez et Rilliet, chez l'enfant le diagne n'en est pas toujours facile, ce qui tient tantôt à la débilitation des sujets (touje affectés d'abord d'une autre maladie) qui s'oppose à l'exploration suffissante c gorge, et tantôt à la limitation de la gangrène dans les parties profondes du de rynx, qui ne peuvent être accessibles à la vue. — Dans les cas rares où l'on suivre la marche de cette lésion toujours secondaire, on voit les amygdales vaou bien ces organes, le voile du palais et ses piliers, qui prennent une couler vide violacée, puis d'un gris-noirâtre ou entièrement noire. Avec les progrè la maladie, les parties molles semblent lacérées et prêtes à se détacher; quelq> même elles sont détruites. En même temps, l'haleine est extrêmement seine. deglutition parsois sacile jusqu'à la sin, et rarement il y a engorgement de ... glions.

Jusqu'à la publication de M. Bretonneau, on confondait la pharyngite dip🌬 rique avec la pharyngite gangréneuse. Sans être constante comme autrefic. confusion entre les deux affections est encore possible. Sans donte la pharagit : gréneuse se distingue de la pharyngite diphthérique primitive par l'ente préalable d'une maladie telle que la rougeole, la scarlatine, la variole, la poss nie, la sièvre typhoide, la coqueluche, la tuberculisation, qui ont été notée · MM. Barthez et Rilliet comme conditions les plus ordinaires de la gangrèce: ryngée. Mais on sait que la pharyngite diphthérique peut aussi être secondant s rte que les chances d'erreur sont toujours très-grandes. Elles le sont d'autant f que M. Becquerel, et avec lui d'autres observateurs, sont venus démontrer que deux formes de pharyngite, gangréneuse et diphthérique, pouvaient coexiste semble. MM. Barthez et Rilliet donnent un moyen d'éviter la méprise dans le où les plaques couenneuses, grisatres ou gris-noiratre et très-fétides, simula s'y méprendre la gangrène du pharynx. C'est de porter dans l'arrière-gorze caustique qui provoquerait la chute des escharres apparentes, et de s'assurer 4º muqueuse et les tissus sous-jacents n'ont éprouvé aucune perte de substance l'a bon de faire observer cependant que les plaques diphthériques peuvent recoudes ulcérations dans les cas où la maladie est secondaire, ce qui ferait facilence

701

roire à la chute d'une escharre. Le meilleur moyen d'investigation en pareil cas est lonc d'examiner au microscope les détritus organiques, constitués par de la fibrine coagulée englobant des épithéliums s'il s'agit de pseudo-membranes, andis qu'on y reconnaît des éléments organiques des parties atteintes, s'il y a raiment gangrène. Le diagnostic ne laisse aucun doute si l'on peut suivre les proprès de la lésion vers la bouche, où elle apparaît vraiment gangréneuse (V. Ganberes, p. 391).

Chez l'adulte, la gangrène se rencontre avec des caractères analogues. J'en ai obervé un exemple remarquable chez un aliéné paralytique, qui y succomba. Les yphiliographes ont aussi constaté la gangrène comme complication de certains ulères phagédéniques du pharynx.

La pharyngite gangréneuse n'est curable que dans certains cas où elle est limitée. n a cru à des guérisons qui auraient eu pour conséquence la perforation du voile u palais ou la destruction de la luette; mais n'aura-t-on pas pris pour des faits de angrène simple de ces ulcérations syphilitiques phagédéniques que je viens de rapeler, et auxquels on a donné les qualifications de diphthériques ou gangréneuses?

## II. Pharyngites chroniques.

Elles sont simples ou syphilitiques.

A. — PHARYNGITES CHRONIQUES SIMPLES. — Parmi ces pharyngites, on doit disuguer d'abord celle qui, à la suite de pharyngites aiguës plus ou moins répétées, cupe les amygdales. On la reconnaît: au volume exagéré habituel de ces glandes, ui sont en même temps inégales, et parsemées, au niveau de leurs lacunes agranies, de petites concrétions d'un blanc sale, qui donnent une certaine fétidité à haleine; à la sensation d'un corps étranger dans la gorge, au nasonnement de voix, et parfois à une gêne de la déglutition et de la respiration. Mais cette l'ection secondaire présente bien moins d'intérêt que la suivante au point de me du diagnostic.

La pharyngite granuleuse ou glanduleuse, qui a été étudiée dans ces derniers imps par M. Green (de New-York) et par Chomel, a été le sujet d'une monographie téressante de M. Noël G. de Mussy (1857). Cette pharyngite chronique est caracrisée par des lésions spéciales, visibles à l'inspection de l'isthme du gosier et de paroi postérieure du pharynx. Outre l'injection générale de ces différentes pars, on constate que le voile du palais est comme perlé de petites saillies semiillucides, rarement rouges, semblables à des œufs de poissons, à pourtour finement jecté; que la luette est presque constamment augmentée de volume, et le siège s mêmes granulations ainsi que les amygdales, qui sont tantôt hypertrophiées, ntôt au contraire utrophiées. La paroi postérieure du pharynx présente les léons les plus remarquables : sa muqueuse est écarlate, tantôt luisante, tantôt grene, chagrinée, et comme hérissée de granulations variables pour leur volume, ur nombre, leur disposition; quelques-unes donnent issue parsois à une gouttelette pus pendant la contraction des muscles pharyngiens provoquée par l'exploration. ans leurs intervalles on remarque des vaisseaux variqueux, peut-être d'autant us prononcés que l'affection est plus ancienne. Enfin en déprimant fortement la ngue, on peut quelquesois voir l'épiglotte, dont la muqueuse rouge et tomenteuse résente aussi parfois des granulations. Suivant M. Green, il surviendrait à la longue ne atrophie des tissus qui élargirait la gorge.

Suivant M. Noël G. de Mussy, un chatouillement provoquant une toux gunrale et des efforts expirateurs ou un râclement, qu'il désigne par le mot angles hem, des crachats globuleux, colloïdes, perlés, et enfin des modifications dans : timbre, la tonalité et la puissance de la voix, sont les phénomènes principun que caractérisent l'angine granuleuse. Jointes à l'éruption pharyngienne essentiellemes chronique de la maladie, ces données suffisent, en effet, au diagno-tic.

Parmi les données anamnestiques, la diathèse herpétique, l'herpétisme, costtuerait, suivant MM. Chomel et G. de Mussy, la condition la plus favorable an & veloppement de cette pharyngite. Mais cette question importante demande encorêtre soumise à une rigoureuse observation tant des sujets atteints de l'angine m nuleuse que de ceux qui en sont exempts; car l'herpétisme, tel que le comme M. de Mussy, est tellement commun, qu'il est nécessaire de rechercher si si fe quence n'est pas aussi grande d'un côté que de l'autre. La pharyngite grandeest plus franchement secondaire dans la syphilis, dont elle est depuis longierconsidérée aussi comme une manifestation. D'après Chomel, les avocats, les inste teurs, les chanteurs, et, suivant M. Green, les ecclésiastiques plus fréquemment : core, seraient particulièrement prédisposés à la maladie lorsqu'elle est primiti-M. G. de Mussy a vu les follicules du pharynx contenir et expulser des concrète calcaires, composées de phosphate, de carbonate et d'urate de chaux (Union me. 1856, p. 76); et suivant M. Spengler, cité par M. Willemin (Union méd., 1854) p. 536), le catarrhe bronchique, l'emphysème pulmonaire, une douleur partes lière de la langue, très-fatigante pour le malade, seraient aussi des complicate de la maladie.

Le pronostic de cette pharyngite n'offre pas d'ailleurs de gravité; mais elle per rendre l'homme inapte à remplir les devoirs de sa profession, lorsque celleci ca. l'exercice fréquent de la parole. C'est donc une maladie dont l'étude ne doit pa ét négligée.

#### B. PHARYNGITES SYPHILITIQUES.

Parmi les pharyngites chroniques que l'on a rattachées à la syphilis commissions secondaires, on a distingué une forme érythémateuse, une forme granules une troisième forme en plaques arrondies, et enfin une forme ulcéreuse que renvoie au mot Ulcérations, comme je l'ai fait pour les ulcérations pharyngues à marche aiguë. Ces pharyngites syphilitiques coïncident très-souvent toutes me des syphilitiques. M. Martelière a même été jusqu'à assimiler les lésions syphiliques du pharynx à celles de la peau (Thèse, 1854).

a. — La forme érythémateuse, parfois très-opiniâtre, suivant M. Carnar. caractérise par une rougeur érythémateuse d'un aspect violacé, avec très-les gonflement des parois du pharynx, qui sont sèches, luisantes, comme tendoes l'déglutition est difficile, il y a un sentiment constant de sécheresse de la gorge. Le tout le matin. Cet ensemble de caractères est bien évidemment caractéri-by mais, dans les cas douteux, le diagnostic doit s'appuyer sur l'existence antère ou actuelle d'accidents syphilitiques, et sur l'amélioration que peut produne traitement antisyphilitique. — Il en est exactement de même de la forme grateuse de la pharyngite syphilitique, qu'il serait si facile de confondre avec le le ryngite granuleuse non syphilitique. — La forme en plaques arrondies prèset au contraire des signes tout particuliers à l'inspection de la gorge. Ce sont. ou contraire des signes tout particuliers à l'inspection de la gorge. Ce sont.

PMARYNX. 703

'injection d'un aspect violacé, des petits disques ou portions de disques léjèrement saillants, de teinte opaline ou tout à fait blancs et épais, faisant corps vec la muqueuse. Il n'est pas rare que de semblables plaques existent en même emps sur la muqueuse des joues, des lèvres, et surtout sur les bords de la langue, irconstance qui permet un examen plus facile de la lésion. Au pharynx, c'est surout sur les amygdales, et plus rarement sur le voile du palais qu'on les constate. Illes sont quelquefois la première lésiou secondaire observée; et alors, elles sont ientôt suivies d'ulcérations qui ne permettent plus le moindre doute.

## PHARYNGORRHAGIE. — V. HÉMORRHAGIES, p. 433.

PHARYNX. — Comme la cavité buccale, le pharynx contribue, dans une rtaine mesure, aux fonctions de la respiration, de la digestion et de la phonation. est, en effet, comme le vestibule par où passe l'air avant de pénétrer dans les voies spiratoires proprement dites, il est le principal agent de la déglutition, et enfin il institue avec les fosses nasales et la bouche une cavité complexe dans laquelle la pix résonne et acquiert son timbre particulier.

1º Maladies. — Les affections pharyngiennes, soit primitives, soit secondaires, it symptomatiques, sont nombreuses. Ce sont: l'hémorrhagie pharyngienne ou laryngorrhagie; les diverses espèces de pharyngites aiguës, simple, pultacée, phthérique, gangréneuse, ulcéreuse; les pharyngites chroniques, érythémateuse, anuleuse, ulcéreuse simple ou syphilitique, et enfin les dégénérescences orga-

iques, les tumeurs et la dilatation du pharynx.

2º Symptômes. — La douleur spontanée, ordinairement peu vive, est parfois igmentée par le passage de l'air, et presque toujours par les mouvements de déglution ou par l'exercice de la parole. — Les symptômes fonctionnels dont le pharynx t le siège doivent être recherchés aussi à ces trois points de vue, que j'ai signalés us haut. — Le passage de l'air dans le pharynx est plus ou moins gêné par ite de la tuméfaction des parois pharyngiennes, ou de toute autre cause de récissement de cette cavité, et cette gêne de la respiration, beaucoup plus proncée dans le jenne âge que dans l'âge adulte, peut aller jusqu'à l'asphyxie. I dysphagie est le signe le plus fréquent que présente le pharynx, et le pre-ier qui soit accusé par le malade dans un bon nombre de cas. Enfin la voix end, dans certaines affections pharyngiennes, un timbre guttural particulier qui ul met quelquefois sur la voie du diagnostic. — Les excrétions du pharynx sont ndues par excréation, et les produits excrétés présentent souvent des caractères ès-utiles au diagnostic, comme on peut le voir au mot Pharyngires.

3º Exploration. — Le diagnostic des maladies pharyngiennes n'acquiert de rtitude que par l'exploration du pharynx, lorsque les lésions sont situées de telle rte qu'elles occupent les parties accessibles à la vue et au toucher. L'inspection t facilitée par l'écartement des mâchoires, en face du jour, par l'élévation du ile du palais, que l'on obtient en faisant prononcer au malade la voyelle A progée, comme le conseille M. Louis, et enfin par l'abaissement de la langue. Cet aissement de la langue s'opère quelquesois avec facilité par la volonté du malade, ais le plus ordinairement à l'aide du doigt, d'un manche de cuiller (moyen le plus dinaire) ou d'instruments particuliers, tels que des abaisseurs de la langue, que s praticiens présèrent, ou ensin à l'aide de spéculums, qui sont cependant à peu ès exclus de la pratique. Malheureusement il peut arriver que ces auxiliaires de

l'exploration soient rendus inutiles par l'impossibilité où se trouvent les michore d'être suffisamment écartées l'une de l'autre. On a aussi la ressource de pouve introduire l'indicateur entre les arcades dentaires et, en le rapprochant latéraleme du fond de la bouche, d'explorer ainsi les parties accessibles au toucher, c'est-à-u celles qui s'étendent peu au delà de l'isthme du gosier, sauf toutesois dans quelque cas où l'on peut atteindre l'épiglotte et la glotte elle-même.

Ensin je dois rappeler encore comme moyens explorateurs de la cavité plungienne: 1º l'introduction d'un stylet ou d'une tige quelconque, au moyen a
laquelle on peut détacher du pharynx soit du mucus épaissi qui simule une summembrane, soit une pseudo-membrane réelle; 2º l'emploi du microscope. «
qu'il s'agit de rechercher la nature d'un exsudat ou des détritus pharyngesurtout pour le diagnostic de la gangrène; 3º l'emploi du laryngoscope, qui
pu être appliqué à l'exploration des parties du pharynx inaccessibles à l'insperdirecte.

**PHLÉBITE.** — Sans reproduire les discussions dont cette affection à l'objet, je rappellerai que certains auteurs ont confondu avec la phlébite le sorption purulente, qui n'en est le plus souvent que la conséquence et qui de la parfaitement distincte.

Le diagnostic de la phlébite est très-différent selon la position superficiel. profonde des veines enflammées, c'est-à-dire suivant qu'elles sont ou non accession à l'exploration.

#### I. Phiébites des veines superficielles.

1º Éléments du diagnostic. — Toutes les veines plus ou moins superficielle certain volume, et principalement celles des membres, peuvent être le siège de phlébite, que l'on diagnostique à l'aide de la vue et de la palpation. La venc d'armée et obturée par un caillot forme sous le doigt de l'explorateur un au dur et douloureux; la douleur spontanée parsois très-vive et augmentant à lignation, occupe non-seulement le vaisseau obturé, mais aussi (lorsque la venc certain volume) les parties dans lesquelles la veine prend son origine, et qui su même temps le siège d'un adème caractéristique. Comme autres signes de la phié bite, on peut constater des abcès circonscrits localisés au niveau de la veine et més dans son intérieur ou à son pourtour, et des phénomènes sébriles qui, pour faibles ou nuls dans certains cas, n'en constituent pas moins dans d'autres des dents très-graves. On trouvera dans ce qui va suivre les éléments complément du diagnostic de la phlébite des veines superficielles.

2º Inductions diagnostiques. — A ne considérer que les phénomènes locannen est aucun qui, pris isolément, ne puisse être mal interprété, si l'on ne se pas à la phlébite, et si l'on ne recherche pas avec soin, dans les tissus enflante le cordon induré que forme la veine enflammée. S'il s'agit de la veine printe d'un membre, comme dans la phlegmatia alba dolens, l'œdème limité, la doute et la constatation du cylindre veineux induré suffisent au diagnostic. On ne fondra pas alors la phlébite avec une oblitération artérielle à l'origine du ment car cette dernière lésion ne s'accompagne pas d'œdème, et elle produit une prène caractéristique, caractères différentiels parsaitement sussisants.

Mais, s'il s'agit d'une plilébite limitée à une partie de la continuité du mem.

l'inflammation localisée pourrait être prise pour une lymphangite, pour un cyste

705

1 pour un phlegmon simple. — Cependant il faudrait se prononcer sans un examen fisant pour admettre une lymphangite, en l'absence de traînées rosées ou rou- atres sur la peau et de ganglions engorgés vers l'origine du membre, signes qui accompagnent pas la phlébite superficielle. — Quant à un érysipèle ou bien à un legmon simple, il sera plus facile d'y croire en présence d'une phlébite locale ec inflammation propagée à la peau, sans suppuration ou avec collection puru- le. Cependant la phlébite s'en distinguera par la constatation du cylindre induré la veine, qui devra être recherché avec soin par la palpation, malgré la douleur ecelle-ci provoque.

Les commémoratifs viendront en aide au diagnostic; non que la marche aiguë de phlébite soit caractéristique, mais il y a des conditions étiologiques particulières it la connaissance peut suggérer l'idée de la phlébite. Une lésion quelconque de veine, comme la phlébotomie, l'excision, la ligature, la compression, la distenna, la contusion, le déchirement du vaisseau, une plaie ou même une blessure ère, et à plus forte raison une pique faite avec un instrument chargé de maes septiques (blessures anatomiques) ainsi que les plaies résultant d'opérations, t aulant de conditions qui ont pu être le point de départ de la phlébite superfile. Il en est de même de la blennorrhagie, à laquelle se rattache la phlébite de la se dorsale de la verge.

'ai dit plus haut que la phlébite superficielle présentait deux formes, suivant elle occupait la base ou la continuité des membres. Mais on a surtout insisté sur formes adhésive ou suppurative de la maladie. La phlébite dite adhésive, dans selle on a englobé tous les cas d'oblitérations veineuses, mais à tort puisque oblitérations sont ou ne sont pas inflammatoires, a un caractère négatif import; c'est de ne pas être l'origine de la complication formidable dont je parlerai à l'heure: l'infection purulente. La phlébite suppurative diffère de la forme édente par la formation du pus, qui tantôt constitue un abcès intra-veineux ysté qui peut s'ouvrir au dehors, et qui tantôt se trouve en contact immédiat avec ng qui l'entraîne, d'où résulte la complication que je viens de rappeler.

e siège de la phlébite superficielle, outre ce que j'en ai dit précèdemment, sait er ses caractères locaux et lui donne quelquesois un cachet particulier. J'ai parlé urs de la phlébite de la veine dorsale de la verge, à propos de la blennorme (V. p. 122). La phlébite qui est la conséquence de la saignée débute par une mmation rapide de la plaie; celle qui constitue essentiellement la phlegnatia dollens dans l'état puerpéral, est caractérisée par une douleur extrême du ibre, qui est envahi par l'œdème. Mais, quel que soit son siège, c'est la résorppurulente, complication fréquente, qui fait survenir les symptômes les plus es.

elte résorption ou infection purulente se manifeste subitement par un frisson airement violent, avec tremblements, claquements de dents, et qui revieut end'une façon irrégulière, suivi ou non de sueurs abondantes, et affectant rare-la forme nette des accès d'une fièvre intermittente. Entre les frissons, en effet, du malade s'aggrave de plus en plus; il y a un grand abattement, la face est et altérée, la peau a une teinte jaundtre, il y a de l'anxièté, de l'agitation, élire, et l'ensemble des symptômes attribués à l'état typhoïde; mais, de il se produit des aboès dans diverses parties du corps éloignées de celle où wolllez, d. d.

siège la phlébite, et en particulier dans les articulations où il y a alors des des leurs très-vives. Enfin il peut survenir aussi une ophthalmie purulente et des une fétides.

Cet ensemble de symptômes graves, qui est presque constamment suit de maraprès une durée de plusieurs jours, de deux ou trois septénaires, pourrait ètre cafondu avec la morve algue ou avec l'infection putride (Bérard), si dans la maril in y avait un écoulement nasal et des pustules cutanées particulières, et, dans la fection putride, une marche chronique, toute différente de la marche rapide de la fection purulente. Celle-ci d'ailleurs est toujours accompagnée des signes locant la phlébite qui, étant superficielle, est diagnostiquée facilement.

3º Pronostic. — La terminaison de la phléhite des veines superficielle et les d'être toujours fatale. Lorsqu'il n'y a pas de suppuration, ou lorsque la suppura s'enkyste dans la veine de manière que le pus soit rejeté au dehors, ainsi que ai observé un exemple à la jambe, lorsque en un mot il ne survient pas d'artion purulente, la phlébite peut guérir. Elle est presque nécessairement na dans le cas d'infection purulente, mais non toujours comme on le verra plus le

## ll. Phiébites profondes.

S'il est possible, dans la plupart des cas, de diagnostiquer une phlébite succielle, il s'en faut de beaucoup qu'il en soit de même pour les phlébites protent. Elles sont, en effet, le plus souvent latentes, et ce n'est ordinairement que pu symptômes subits de la résorption purulente, que j'ai rappelés plus haut, qu'es se manifestent pendant la vie. C'est ce qui explique comment plusieurs patholices ont considéré cette résorption comme une simple période de la phlébite.

Pour le praticien, l'important est de rapporter les phénomènes de la résopt sa véritable origine, et d'avoir présentes à la pensée les conditions pathologues la phlébite profonde. Il doit toujours craindre la phlébite en présence d'une de continuité susceptible d'inflammation (plaies profondes, fractures conztives, etc.), d'une simple contusion des veines, surtout de celles qui sont continuité susceptible d'inflammation (plaies profondes, fractures conztives, etc.), d'une simple contusion des veines, surtout de celles qui sont continue qui appuient sur les os (au crâne, par exemple), à la suite de toute violence rieure, de toute inflammation pouvant s'étendre à une veine voisine, ou de toute affection pouvant en déterminer la phlegmasie. Mais il faut surtout redonter lipible après les grandes opérations, après l'accouchement, dans les cas d'inflammation survenue avoisinage de la veine ombilicale.

Dans ces circonstances variées, la probabilité d'invasion de la phlébite et d'être la même dans tous les cas. Son imminence se révèle quelquesois par que phénomènes qui ont dès lors une grande importance. — Chez le nouven-se vant M. Duplay (Journ. l'Expérience, 1858), on soupçonnera la phlébite veine ombilicale à l'érysipèle de la paroi abdominale avec ictère, à la printe sans qu'il y ait du reste d'autres signes particuliers. — La phlébite uterre survient chez les semmes en couches, est ordinairement précédée de symploment l'ammatoires du côté de l'utérus, et entre autres de la suppression des in La phlébite des sinus de la dure-mère, étudiée d'abord par MN. Ribes les Tonnelé (Journ. hebdom., 1829), puis par beaucoup d'autres auteurs, se manterait par des signes de congestion cérébrale ou de méningite. Mais MN. Rarbs:

tilliet ont constaté l'absence de tout symptôme cérébral; cette affection a donc bepin d'être encore étudiée, d'autant plus qu'il est certain qu'on a pris pour des phléites de simples obstructions des sinus dues à l'oblitération de la veine cave supéieure par compression. L'otorrhée purulente serait quelquesois, selon M. Bruce Gaz. méd., 1841), le point de départ de la phlébite des sinus. — Ensin on a cherché déterminer les symptômes propres à certaines phlébites, dont la cause est mal maue, et que l'on considère comme spontanées : telle est la phlébite de la sine porte.

Cette phlébite de la veine porte a donné lieu à des travaux contradictoires. - Tantôt on n'a désigné comme signes de la maladie que ceux qui résultent de l'oitération veineuse de la veine porte, l'ascite, puis l'ædème des membres insérieurs; ntôt au contraire on a attribué à l'affection un ensemble de phénomènes particuers, qui ne pourrait s'appliquer à aucune des maladies généralement admises. Leudet a fait à ce sujet de consciencieuses recherches (Arch. de méd., 1853, I), et il a conclu d'après les faits observés que les phénomènes propres à cette ilébite étaient les suivants : douleur épigastrique souvent initiale, s'irradiant à sypochondre droit, augmentant avec la maladie; météorisme abdominal, qui rait, suivant Waller, un des symptômes les plus importants, des frissons vionts avec claquement de dents, survenant dès le début de l'affection ou irrégurement dans son cours, avec malaise considérable, sans être suivis de sueurs nstantes, frissons survenant sans altération de la rate ni abcès du foie (Schoenlein); veloppement simultané ou isolé du foie et de la rate, considéré comme phénoène important de l'affection; ictère dans certains cas. Des symptômes moins fréemment observés seraient des sueurs profuses, des troubles digestifs, le coma, délire (surtout vers la fin) et l'affaiblissement considérable des forces, qui se monrait parfois dès le début.

Le pronostic des phlébites profondes emprunte toute sa gravité à l'infection purute qui les complique et qui est ordinairement mortelle. J'ai vu guérir une jeune ne à laquelle j'ai donné récemment des soins, et chez laquelle la résorption puente puerpérale s'était accompagnée d'abcès sous-cutanés et péri-articulaires qui résorbèrent spontanément. De pareils cas sont très-rares.

PHLEGMASIES. — V. Fièvre (p. 369).

PHLEGMATIA ALBA DOLENS. — Cette maladie qui atteint les imes nouvellement accouchées, et plus rarement les individus tuberculeux, caneux, cachectiques, est une affection locale qui occupe ordinairement un des mbres inférieurs, parfois un des membres supérieurs (Cruveilhier). Ses signes t ceux de l'oblitération des veines, oblitération attribuée à la phlébite ou à la ple coagulation du sang dans un tronc veineux.

Elle se reconnaît à une douleur plus ou moins vive occupant tout le membre, ou lement le trajet des vaisseaux cruraux, à un gonflement cédémateux constant, n blanc mat, souvent parsemé de bandes rougedtres le long des vaisseaux, ou laches rouges, et quelquesois de vésicules noiratres (Rob. Lee), avec sphacèle derme sous-jacent (Salgues), et enfin au cordon dur et noueux que l'on rentre dans la phussite, et qui peut occuper presque toutes les veines du membre gol). En même temps, on peut constater dans le membre de l'anesthésie cutade la chaleur, une tymphanoire, des abcès, un érysipèle, des escharres gan-

gréneuses, lésions consécutives qui rendent ordinairement la maldie morté i en est de même des lésions puerpérales de l'utérus et de ses annexes, de la résorur purulente, et des embolies veineuses qui peuvent se détacher du caillot obtunte et occasionner la mort, en remontant dans les divisions de l'artère pulmonar ainsi que MM. Charcot et Ball en ont rapporté un exemple (Gaz. hebdom., 180)

PHLEGMONS. — Il a été déjà question des assections phlegmoneuse de plusieurs articles de cet ouvrage, et notamment aux mois abets, nout. Mubille, etc.; aussi n'ai-je à m'occuper ici que des phlegmons de la some iluque des phlegmons dits péri-utérins.

#### I. Phlegmon iliaque.

L'inflammation du tissu cellulaire sous-péritonéal de la fosse iliaque, aprè attiré l'attention des chirurgiens dans de certaines conditions, a été l'objet de travaux importants dus à Dance, à M. Ménière, à M. Velpeau (Leçons) et à M. Griso dont le mémoire, basé sur un grand nombre d'observations, a servi de guide iplupart des auteurs pour la description de la maladie.

1º Éléments du diagnostic. — Le phlegmon de la fosse iliaque est carden principalement par les symptômes suivants : 1º une douleur tantôt vive, lancar tantôt sourde, obscure, mais toujours exagérée par la pression, les seconse toux, s'irradiant assez souvent vers l'hypogastre, dans tout l'abdomen, ou ren : organes génitaux et les membres inférieurs; 2º une tumeur dans la fosse ima d'un volume moyen égal à celui d'un œuf de poule, rarement plus petite qui noix ou plus grosse qu'une orange, ayant parfois des limites diffuses, formatique quesois une saillie visible, ou bien aplatie et toujours appréciable à la palpu douloureuse, dure, un peu résistante, sans bosselures ni battements; 3º de pler mènes divers de compression des organes environnants : des douleurs vine l'engourdissement, des fourmillements dans les organes génitaux, et surtoille membre inférieur, se rattachent à la compression des nerss; l'ædème du ze membre, à la compression de la veine iliaque (ce qui est d'ailleurs rare); un or pation assez opiniâtre (qui peut dépendre aussi de la fixité de l'intestin) and ordinairement la compression du cœcum; enfin une rétraction des membres claudication peuvent être attribuées à la compression du muscle iliaque, ains : l'extension de l'inflammation aux fibres musculaires du même muscle et i " du psoas. — A ces symptômes se joignent quelquesois des épreintes, un retain ténesme dyssentérique sans évacuation intestinale, et fréquemment desphéres fébriles peu intenses, continus, sans paroxysmes, et rarement accompage. troubles sympathiques graves.

La tumeur peut se terminer par résolution; mais le plus souvent la supper survient et le pus se fait jour, soit vers la peau de l'abdomen ou de la régisabaire, soit vers une voie naturelle (gros intestin, vessie, cavité utérine, versie, d'où résulte une péritonite mortelle.

2º Inductions diagnostiques. — Le siège de la douleur et la constation tumeur, survenant d'une manière aigué, mettent habituellement sur la voie d'gnostic, lorsqu'il existe un philogmon de l'une ou l'autre des sosses diaque diagnostic se trouve consirmé par la cosnoidence des autres symptômes plus ocanombreux que je viens de rappeler. Mais, s'il est essentiel de tenir compte de semble des phénomènes morbides, il saut les compléter par l'étude des autres.

PHLEGMONS. 709

està-dire de l'évolution antérieure de la maladie et de ses causes probables, afin de mner au diagnostic toute la précision désirable.

Il ne fant pas oublier, en esset, que l'invasion a quelquesois heu subitement par la suleur, que d'autres fois il y a d'abord des troubles digestifs (inappétence, nausées, instipation ou diarrhée), ou bien quelques jours de malaise, de constipation, d'enourdissement dans un membre pelvien, et enfin que la tumeur sans douleur est ufois le premier signe de la maladie. Mais la détermination des causes, et celle s conditions pathologiques de cette inflammation, sont surtout utiles au diagnostic. hez la femme, par exemple, la cause à peu près unique du phlegmon iliaque est tat puerpéral et en même temps, a-t-on dit, le défaut d'allaitement; l'inslamman siège ordinairement alors au niveau de la fosse iliaque gauche. Chez l'homme, contraire, c'est beaucoup plus fréquemment à droite qu'on l'observe, ce que l'on it attribuer aux lésions presque constantes du cœcum et de l'appendice iléo-cœcal i sont le point de départ du phlegmon iliaque; ces lésions sont la perforation résulnt de l'inflammation ulcérative du cœcum, appelée typhlite par Albert, et princilement la perforation et la gangrène de l'appendice iléo-cœcal. La constipation a considérée aussi comme une des causes de l'affection qui m'occupe ; mais l'obsertion des faits est contraire à cette manière de voir simplement théorique, et semble montrer que la constination est plutôt l'effet que la cause du phlegmon. La propation au tissu cellulaire de la sosse iliaque d'une inflammation voisine est une use non contestée, mais très-rare. Des coups, des pressions fortes sur la région ectée, des plaies, surtout lorsqu'elles sont compliquées de la présence de projeces, des fatiques excessives et les efforts violents de redressement du tronc forment porté en arrière, sont encore autant de conditions du développement de l'inunmation. Enfin il est quelquesois impossible de découvrir la cause de la maladie. Malgré ces nombreux éléments de diagnostic, leur groupement assez souvent inmplet sait que le diagnostic présente quelquesois des dissicultés réelles; un certain mbre d'affections peut, en effet, simuler celle qui m'occupe. - Les tumeurs ercorales sont, suivant M. Grisolle, celles qu'il est le plus facile de confondre ec l'inflammation du tissu cellulaire de la fosse iliaque; mais leur apparition à la ite d'une constipation opiniâtre, les inégalités de leur surface, la dépression que la lpation graduée y produit quelquefois, aiusi que je l'ai observé, leur indolence surtout leur disparition par l'emploi d'un purgatif, sont des signes distinctifs en suffisants pour faire éviter l'erreur. - Les tumeurs cancéreuses de la tosse aque se distinguent des phlegmons par leurs inégalités, leurs bosselures irrégures, leur dureté, par leur marche très-lente, et par l'état cachectique grave propre x affections cancéreuses. — Une tumeur hydatique sous-péritonéale peut ocper la fosse iliaque, comme l'a observé M. Brun, qui y a constaté le frémisseent hydatique; mais ce signe caractéristique manque presque toujours dans les meurs de cette espèce. C'est surtout lorsqu'elles s'enflamment que l'on peut croire à i phlegmon simple, et l'on ne peut redresser son propre diagnostic que lorsque l'on nstate l'expulsion des hydatides par le rectum ou la vessie, en même temps que s'est faissée la tumeur iliaque. — La marche très-lente des kystes de l'ovaire et leur obilité extrême lorsqu'ils sont peu volumineux, c'est-à-dire à la seule époque de ur évolution où le praticien inattentif pourrait les prendre pour l'inflammation aque, seront également des signes distinctifs suffisants pour admettre qu'il s'agit d'une hydropisie enkystée de l'ovaire. - L'ovarite paraît bien dissicle à distagne d'un philogmon iliaque, ainsi que l'a dit Valleix, les signes de la tumeur poux être absolument les mêmes de part et d'autre, et l'une et l'autre inflammation aux beaucoup de causes communes, notamment l'état puerpéral et les causes traustiques. Valleix n'a pu signaler qu'un seul caractère dissérentiel qu'il considère, a est vrai, comme très-important, mais qui perd bien de sa valeur en ce qu'il me rencontre qu'à une période avancée de l'ovarite; je veux parler d'un intervile p serait sensible à la palpation entre l'ovaire enslammé et l'os iliaque, interalle a n'existerait jamais dans le phlegmon iliaque à ses dissérentes périodes. Ce son lorsqu'il sera constaté, aura donc une grande valeur pour faire admettre l'ourk cependant son absence ne prouvera malheureusement pas que cette affetar n'existe pas. — Les abcès du rein s'étendant jusqu'à la sosse iliaque corresponds ont une marche différente de celle du phlegmon en question, et s'accompagnent troubles des fonctions urinaires qui serviront à les faire reconnaître. — La pénue: aigue circonscrite dans la région occupée par les phlegmons iliaques price comme caractères qui manquent à ces derniers : une saillie plus ou moiss & tique, à limites mal circonscrites, et offrant, à la percussion, un son qui rance qui peut être plus ou moins sonore. Le défaut de matité et de résistance prosesde la tumeur empêcheront aussi de considérer comme des phlegmons les réuler (simulant des tumeurs) qui résultent de certaines péritonites chroniques, et qui 🗸 dues à de simples agglomérations, vers les fosses iliaques, d'anses intentin unies par des adhérences. M. Grisol'e a vu plusieurs sois, dit-il, des hours instruits attribuer ces tumeurs à des phlegmous iliaques. Le défaut de maité à solue ne saurait être donné dans ces cas de fausses tumeurs comme un carce différentiel de grande valeur; car une anse intestinale peut passer devant ur : meur phlegmoneuse et atténuer la matité qu'elle fournit habituellement n'insisterai pas sur le diagnostic différentiel du phlegmon iliaque avec les alc. soie ou les tumeurs de la rate qui s'étendent jusqu'à l'os des îles : il sub : l'attention la plus vulgaire pour ne pas commettre une erreur de diagnostr := grossière.

L'existence d'une inflammation du tissu cellulaire de la sosse iliaque étant adre. d'autres questions diagnostiques restent à résoudre. Et d'abord, quel est son se anatomique? Si la tumeur est aplatie, immobile et moins bien circonscrite, de 4 développée sous l'aponévrose (sascia iliaque) et c'est surtout alors que l'on ron : venir les signes de la compression du muscle iliaque (rétraction de la cuisse. 2 dication). Si au contraire la tumeur est plus ou moins saillante, si l'on per imprimer de légers mouvements de latéralité, et la circonscrire plus facilement la palpation, elle occupe le tissu cellulaire sous-péritonéal. On a constaté, ans je l'ai dit précédemment, que la fosse iliaque droite chez l'homme, et 🗦 🕬 ' chez la femme, étaient plus fréquemment le siège du phlegmon. — L'étendre :tumeur est encore une question relative au siége de l'inflammation, et certains arptômes peuvent résulter de l'extension de l'inflammation à telle on telle paris : sine de la fosse iliaque : au tissu cellulaire du psoas, elle prend le nom de psoin: donne lieu plus fréquemment alors aux symptômes de compression veineux der a été question; elle s'accompagne aussi de cette immobilité douloureuse avec is a flexion du membre pelvien correspondant qui est le principal caractère du por

ais qui peut aussi être le simple résultat de la compression du muscle iliaque. endue au tissu cellulaire du *ligament large* chez la femme, cette inflammation oduit une saillie à la partie supérieure du vagin, où le pus se fait assez souvent ir; mais il est vrai de dire que le phlegmon du ligament large a été considéré par rains auteurs comme le point de départ plutôt que comme le point d'extension du legmon iliaque chez les femmes en couches.

Les phlegmons de la fosse iliaque étant le plus souvent secondaires, il est impornt d'en pouvoir déterminer autant que possible la lésion originelle. — Lorsque
e douleur subite marque le début de la tumeur inflammatoire du côté droit, avec
ération des traits, pouls concentré, vive anxiété, etc., surtout s'il y a eu auparant des malaises, diminution de l'appétit et un peu de sensibilité du bas-ventre, ou
e accumulation manifeste des matières fécales, il y a lieu de penser qu'il s'agit
une perforation du cœcum, et principalement de son appendice dans le tissu
lulaire sous-péritonéal ou dans une partie du péritoine limitée par des adhérences.
biservation nous apprend, en effet, qu'en pareil cas l'appendice cœcal est le
is souvent le siège d'une inflammation ulcérative ou d'une gangrène, déterminées
r la présence de corps étrangers dans son intérieur (haricols, pepins de melon,
leuls biliaires, stercoraux, ou simples matières stercorales endurcies), et qu'il en
sulte tantôt une perforation bientôt suivie de mort par péritonite, tantôt un abcès
aque.

Il est d'ailleurs impossible de savoir alors quelle est la cause particulière de la rforation. Mais il en est autrement lorsque les symptômes de perforation avec foration d'un phlegmon iliaque surviennent dans le cours d'une affection dans laquelle le collection morbide de liquide (abcès du bassin, kystes de l'ovaire, distension la vessie par l'urine, etc.) s'est rompue dans le tissu cellulaire sous-péritonéal bassin. Les signes de ces affections indiqueront la cause de la perforation et du legmon consécutif. — Lorsque le phlegmon est dû à l'extension de l'inflammand d'un organe voisin, la constatation de la phlegmasie primitive, métrite, ovarite, bon, etc., en fera seule établir l'origine.

Les complications des phlegmons iliaques sont peu nombreuses en dehors des ptures dont j'ai parlé, et qui sont plutôt des terminaisons de la maladie que des nplications. Parmi ces ruptures ou perforations, il faut que je rappelle comme reptionnelle celle du foyer purulent dans la veine cave inférieure, observée par Demaux. On a vu la péritonite se développer sans perforation préalable et par le il fait de l'extension de l'inflammation qui siége dans la fosse iliaque; elle est alors ressairement moins grave que dans le cas de rupture dans le péritoine. La qangrène it aussi s'emparer des parois du foyer, principalement dans les cas graves de legmons dus à la mortification du cœcum ou de son appendice; alors des lamaux gangréneux peuvent être expulsés par la voie que le pus s'est frayée. On a vu ppendice cœcal tout entier être ainsi éliminé au dehors, et la guérison survenir; us c'est là un fait exceptionnel.

5º Pronostic. — L'inflammation ou le phlegmon du tissu cellulaire de la fosse ique est une maladie grave, puisqu'elle amène la mort dans environ le quart des s (Grisolle), et que, dans beaucoup d'autres, les symptômes sont assez fâcheux ur inspirer de vives inquiétudes. La maladie a surtout de la gravité après les acuchements, dans les cas d'abcès stercoraux, et en général dans tous les faits dans

lesquels survient la suppuration. On n'est pas encore d'accord sur le proposite pas encore d'accord sur le proposite pas ou moins favorable que l'on doit porter à propos de l'expulsion spontanée du pas sevant qu'il a lieu par telle ou telle voie. Selon M. Grisolle, c'est à tort que Bagini serv considéré la communication accidentelle de l'abcès avec le gros intestin, con a plus favorable que l'ouverture à travers les parois abdominales. Quoi qu'il en sot, a guérison a lieu dans la grande majorité des cas d'expulsion du pus au debors, que soit la voie qu'il parcourt.

# li. Phiegmon péri-utérin.

La resseniblance des symptômes de l'hématocèle avec ceux de l'affection in nommée phlegmon péri-utérin, et la terminaison possible de l'hématocèle par sepuration, font que l'on a souvent confondu ces deux états pathologiques dans a descriptions qui en ont été données. Cette confusion s'explique d'autant mien et les descriptions du phlegmon péri-utérin ont été faites le plus souvent en press. pour base la tumeur et les phénomènes constatés pendant la vie, mais non contre par l'autopsie. Ce qui a contribué encore à obscurcir la question des phleganpéri-utérins, c'est que l'on a cru longtemps que l'inflammation et la suppura avaient pour siège le tissu cellulaire péri-utérin, tandis qu'il ressort des autre sies faites avec plus d'attention que, hors les cas de phlegmon sous-pérites du ligament large, le siège de l'inflammation phlegmoneuse est le cul-de-sic uc. rectal du péritoine, comme pour l'hématocèle (Bernutz et Goupil : Arch. de se 1857, t. IX). La plupart des prétendus phlegmons péri-utérins ne sont docc ; des pelvi-péritonites. Or, la pelvi-péritonite étant un élément habituel de l'hitocèle (V. Hémorrhagies intra-péritonéales, p. 451), on comprend combina : être obscur, dans un bon nombre de cas, le diagnostic différentiel de l'hématintra-péritonéale et de la pelvi-péritonite.

De part et d'autre, il y a une tumeur rétro-utérine, dont les caractères distant quoi qu'on en ait dit, sont insuffisants avant l'évacuation au dehors du sang apus qu'elle contient.

Les signes manifestes d'une hémorrhagie interne observés au début de l home cèle, et nuls dans la pelvi-péritonite qualifiée de phlegmon, peuvent être utilisé à les cas d'hématocèle où l'hémorrhagie est rapidement aboudante, et dans les tumeur se montre très-rapidement; mais ces signes peuvent manquer si l'épairment interne du sang est graduel (V. Hémorrhagies intra-péritonéales), et si bimeur se forme lentement.

C'est à propos de ces cas difficiles que l'on a insisté avec raison sur les antécie et sur l'évolution ou l'enchaînement des phénomènes, que M. Siredey a aissi remés dans sa thèse (1860). « Les symptômes de l'hématocèle, dit-il, présentent summum d'intensité au début même de l'accident, puis les deux affections sentent, pendant quelques jours, les mêmes symptômes, qui sont ceux de la printe pelvienne; mais dans l'hématocèle la résorption de la tumeur se fait beura plus vite que dans la péritonite, la matité (de l'abdomen) est beaucoup plus mieux limitée, et est surmontée par une sonorité tympanique de l'intestin, que chassé de la cavité pelvienne, et forme la limite supérieure de la tumeur; la que dans la pelvi-péritonite la matité est souvent diffuse, et la percussion donne là de la sonorité tympanique. Enfin il peut se faire que le liquide s'écoule au del soit naturellement, soit artificiellement: alors il ne peut plus y avoir de doute

Ce dernier caractère est évidemment le plus important, mais il s'en faut qu'il soit constant; et d'ailleurs il est tardif, et par conséquent il n'est utilisé que dans des conditions rares. Je ferai de plus remarquer que l'expulsion du sang plus ou moins altéré démontre bien qu'il s'agit d'une hématocèle; mais que l'expulsion du pus, tout en révélant une pelvi-péritonite suppurée, ne prouve nullement qu'il n'yait pas eu hématocèle au début.

J'ai dit en commençant qu'il existait un véritable phlegmon péri-utérin, le phlegmon du ligament large. On peut l'observer à la suite de l'accouchement, surtout orsqu'il y a eu des manœuvres violentes. Il occupe, non la partie postérieure ou antérieure de l'utérus, où se manifeste la pelvi-péritonite, mais seulement l'un ou l'autre vôté de cet organe. Il y a alors, dit M. Siredey (Thèse citée), un frisson initial trèsutense, une tumeur latérale qui vient bomber dans le vagin, dans le rectum, où le loigt découvre une résistance uniforme, œdémateuse, très-douloureuse, avec exacernations de douleurs spontanées, lancinantes; la paroi abdominale antérieure se souève immédiatement au-dessus du ligament de Fallope; elle est rénitente et s'acompagne d'empâtement; des susées purulentes viennent disséquer le rectum, où lles s'ouvrent quelquesois; d'autres suivent le nerf sciatique et viennent se maniester à la fesse, ou bien dans les grandes lèvres en suivant le ligament rond, ou ien enfin à la partie antérieure et supérieure de la cuisse en accompagnant les aisseaux fémoraux et en produisant alors l'œdème de tout le membre inférieur. Ces phlegmons doivent être rapprochés de ceux également sous-péritonéaux de la esse iliaque, des parois abdominales (V. ABCES) et de la périnéphrite, qui suriennent à la suite des couches (V. Fièvre puerpérale).

PHLYCTÈNES. - V. BULLES.

PHONATION. — On doit, avec Chaussier, comprendre sous cette dénomination tous les phénomènes qui concourent à la production de la voix ou de la sarole. Lorsque les sons vocaux ou la voix articulée sont modifiés pathologiquenent, il faut donc en rechercher l'origine anatomique, soit dans les muscles qui ervent à la respiration (notamment le diaphragme), soit dans les fonctions du rynx ou de la glotte, soit dans les cavités pharyugiennes, nasales ou buccales, où elentit le sou, et, s'il s'agit de la parole ou de la voix articulée, dans les éléments nusculaires ou nerveux de la langue, que les lésions de cet organe reconnaissent on on pour cause une lésion matérielle intra-crânienne. Je croirais superflu de déve-pper ces propositions, dont l'énoncé sussit pour signaler au praticien le point de épart de ses inductions diagnostiques.

PHOSPHÈNES. — V. AMAUROSE. PHOTOPHOBIE. — V. ŒIL.

PHTHIRIASE. — Cette maladie, appelée aussi maladie pédiculaire, est ue au pou dit des malades, qui diffère du pou de tête, du pou de corps et du ou du pubis. Il s'en distingue non-seulement par ses caractères zoologiques, mais acore par sa présence dans les différentes parties du corps, et par ses habitudes. s'introduit sous l'épiderme, où il pond ses œufs, et de chaque nid, qui devient ne phlyctène, s'échappent bientôt les petits poux, qui se répandent et se multilient avec une rapidité extraordinaire et désespérante, produisant des démaneaisons incessantes, et ayant même quelquesois entraîné la mort, suivant quelques steurs.

PETEISIE PULMONAIRE. — Cette maladie, qui constitue la manifestation la plus commune de la TUBERCULISATION chez l'adulte, se présente habituellement à l'état chronique, et c'est dans cette condition que je vais l'examiner. A propos des formes de l'affection, je m'occuperai du diagnostic de la phthisie signe et de la phthisie dans l'enfance.

1° Éléments du diagnostic. — La phthisie pulmonaire comprend deux période distinctes, admises par Laennec (Traité de l'auscultation médiate) et par M. Loss (Recherches sur la phthisie): la première antérieure, la seconde postérieure a ramollissement de la matière tuberculeuse.

A la première période se rapportent: une toux plus ou moins quinteuse, qui per momentanément cesser (Louis), mais qui persiste ordinairement, sèche ou sur de crachats mousseux comme de la salive bettue, puis devenant plus opaque e parsois abondants; une ou plusieurs hémoptysies, une dyspnée et une oppressa augmentant par la toux; des douleurs thoraciques vagues, erratiques, sours entre les deux épanles, parsois vives et lancinantes (alors névralgiques); à la procussion, un son plus aigu, plus obscur que dans l'état normal à l'un des sours ou des deux côtés, en avant ou en arrière; à l'auscultation, des altérations du lun respiratoire sur lesquelles je reviendrai plus loin, avec ou sans râles, avec des requements et une bronchophonie dissus; comme état général habituel, de la pière, un amaigrissement et une saiblesse croissants, un malaise général, des sacrocturnes chez certains sujets.

Dans la seconde période, qui répond au ramollissement des tubercules, on 🖙 state : une toux plus fréquente, quinteuse, difficile, plus facilement suivie de romsements, plus intense la nuit et entretenant l'insomnie; des crachats muquen opaques, striés de lignes jaunes ou contenant des parcelles de matière bira opaque, et faisant place ensuite à des crachats homogènes à contours lacérés, e 3 deviennent d'un gris sale ou purulents, les uns et les autres mêlés à plus ou mo de crachats muqueux ou de mucosités liquides qui les tiennent en suspension; hémoptysies plus rares; une augmentation croissante de la dyspnée, de l'opersion et des douleurs thoraciques. En même temps il existe une obscurité du me plus en plus manifeste et plus étendue à la percussion du sommet des poumons. 3 rale sous-crépitant ou des craquements dont les bulles deviennent ensure [1] grosses, et se transforment en vrai gargouillement, en même temps que la reration rude est devenue trachéale ou bronchique avec bronchophonie, puis correneuse ou amphorique avec pectoriloquie. A cette période extrême, on peut and ter le bruit de pot félé par la percussion, entendre le tintement métallique existe une vaste caverne, et noter l'aggravation jusque-là croissante de l'étal : ral. La peau est d'une pâleur mate, la sclérotique bleuâtre et largement visible. maigreur est extrême, et fait prédominer la forme squelettique de la poitrise. 3 devient cylindrique, puis conique à sommet supérieur; les régions sous-clavicule : sont immobiles pendant les mouvements respiratoires et paraissent d'antant : déprimées que quelquesois la base de la poitrine peut être dilatée par le ? cères abdominaux. C'est dans cette seconde période qu'apparaissent, s'ils ne [3] fait dès la première, les *accès fébriles*, parfois réguliers, survenant surtout k 🕶 les sueurs nocturnes, les troubles digestifs et surtout la diarrhée, ansquek? joignent les symptômes d'une profonde anémie, qui va croissant jusqu'à b not

2º Inductions diagnostiques. — Le diagnostic de la phthisie pulmonaire est bien fférent dans les deux périodes dont je viens simplement d'énumérer les principaux mptômes. La seconde a des caractères tellement tranchés, non-seulement au point vue des signes physiques, mais encore de ceux fournis par la toux, par l'expectation, par le facies, le déjérissement, la fièvre hectique, la diarrhée, etc., que on ne saurait hésiter dans la plupart des cas, ainsi que le faisaient les anciens soique privés du secours de l'auscultation. Mais c'est principalement pendaut la emière période que les difficultés de diagnostic peuvent se présenter.

Première période. — Comme M. Louis l'a si bien établi, une toux survenue 18 cause appréciable et sans être précédée de corvza, sèche ou avec expectoration crachats clairs, mousseux, blanes, et des douleurs de poitrine, doivent faire indre le développement des tubercules pulmonaires. Il en est de même de pparition d'une hémoptysie un peu forte; réunie aux signes précédents, elle rend diagnostic presque certain, et si à cet ensemble de symptômes se joint une flèvre venant surtout le soir, elle vient confirmer le diagnostic; enfin le doute n'est is permis si l'amaigrissement est sensible, sans qu'on puisse l'attribuer à des icuations abondantes ou à une lésion manifeste des organes digestifs (ouv. cité). Si cette évolution de phénomènes était constante, il est évident que le diagnostic la phthisie offrirait peu de difficultés à cette première période, même sans le seirs des signes physiques; mais malheureusement il n'en est pas toujours ainsi. toux, qui peut dépendre de tant de conditions dissérentes, peut être longtemps seul symptôme observé; les douleurs, la sièvre, l'amaigrissement, peuvent maner pendant un temps assez long ou se montrer isolément, enfin l'hémoptysie est elquesois la première manisestation de la maladie. Ce dernier symptôme, observé z un jeune sujet, est certainement celui qui, pris à part, a le plus de valeur; endant, de même que les précédents, il ne saurait que faire sompçonner la maie, et c'est aux signes physiques qu'il faut demander la confirmation de cette somption.

e ferai immédiatement remarquer que l'anatomie pathologique a démontré yle, Laennec, Louis, etc.) que des tubercules pouvaient occuper les poumons s provoquer des symplômes ou des signes quelconques. Cette période latente, peut se prolonger, démontre immédiatement toute l'importance des premiers les caractéristiques de la maladic; aussi de nombreux efforts ont-ils été faits r en établir la valeur.

uivant M. H. Bourdon, on doit fortement soupconner le développement des tuules chez les sujets qui ont des nausées et des vomissements assez fréquents out après la toux, avec un développement anomal du foie sans maladie du cœur épatite, et lorsque ces signes sont indépendants de toute autre affection, ou paent dans le cours d'une chlorose, après une rougeole ou une fièvre typhoïde. sièvre quotidienne avec sueurs nocturnes, amaigrissement et affaiblissement, lrait le diagnostic presque certain, même en l'absence de signes physiques sants (Actes de la Soc. méd. des Hôpit., 2° fasc.).

es signes fournis par la percussion et l'auscultation sont ceux sur la valeur desson a surtout insisté avec raison.

percussion de la poitrine reste souvent naturelle dans une partie de cette pree période; mais un peu plus tôt on un peu plus tard, la sonorité sous les clavicules diminue (Louis). Depuis que mon attention est dirigée sur la tonalité de bruits, j'ai rencontré des faits avec simple acuité du son sans diminution de son iatensité sous la clavicule où existaient précisément les premiers signes perçus à l'aucultation; et j'ai dû en conclure que la simple modification de la tonalité (V. Procussion, p. 677) pouvait précéder la matité, et indiquait par conséquent un condensation pulmonaire moins considérable que cette dernière. Quant à la mution l'obscurité réelle du son sous-claviculaire, elle est considérée avec raison comme un des signes les plus précieux de la tuberculisation pulmonaire; mais pour avec cette valeur il faut qu'elle soit réelle, et que l'inégale sonorité des régions souclaviculaires ne dépende pas d'une pleurésie ancienne, d'un emphysème, ou du tympanisme uni-latéral, qui fait croire relativement obscur le son normal du composé. La submatité ou la matité caractéristique coîncident d'ailleurs avec des signatéthoscopiques ordinairement faciles à saisir, parce que la lésion qui donne lieu l'obscurité du son est le plus souvent déjà avancée.

L'auscultation, même avant que la percussion ne sournisse ces résultats, sait precevoir des signes importants. La rudesse, du bruit respiratoire, son exagératur d'intensité ou sa faiblesse, l'expiration prolongée, la respiration soufflant a bronchique, et le retentissement exagéré de la voix (bronchophonie) ou de la leux sont ordinairement constatés dans cette période de crudité des tubercules. Mais il se saut pas oublier que, dans l'état sain, l'expiration peut être prolongée, la respiratr moins douce, et la voix plus retentissante au sommet du poumon droit (loss Walshe), et que par conséquent ces signes ont une valeur bien plus grande au sommet du poumon gauche qu'au sommet du droit.

On a encore noté dans cette période, comme signes d'auscultation, d'abordissaccades caractérisant la respiration saccadée, à laquelle Franz Zehetmare M. Bourgade (Arch. de méd., 1858, t. XII) ont accordé une grande importer comme signe de phthisie à son début, mais que l'on est disposé à attribuer à repleurésie sèche ou à des adhérences lâches de la plèvre. En second lieu on a sirre des craquements, auxquels on doit joindre le râle sous-crépitant. Des médec inexpérimentés, en constatant des râles humides au sommet de l'un des pourreu des deux, se trompent fréquemment sur le degré de la fésion tuberculeux. croient toujours avoir affaire à la seconde période des tubercules : à leur rapilissement. Or des râles humides peuvent exister à la première période des tubercules.

Ces râles varient par leur intensité et leurs caractères, apparaissent ou 122 mentent par la toux, consistent tantôt en un simple râle sous-crépitant ordinar à bulles égales ou inégales, tantôt mélangé de craquements plus ou moins hunides, et de râles sibilants. Ces râles me paraissent devoir être attribués à la congestion pulmonaire provoquée par la présence des tubercules. Cette interpretion me semble démontrée par ce fait que l'on voit quelquefois des tuberculens pen en reste de traces; c'est du moins ce que j'ai depuis longtemps observé. Le credonc que M. Briau aurait pu être beaucoup plus affirmatif qu'il ne l'a été dans mémoire sur quelques difficultés de diagnostic des maladies chroniques des ganes pulmonaires (1859), à propos de la congestion pulmonaire comme care d'erreurs diagnostiques dans la phthisie. A ces râles se joignent d'ailleurs ples :

moins des autres signes locaux rappelés précédemment, et leur ensemble donne une grande précision au diagnostic. Cependant il faut être prévenu de deux circonstances qui peuvent induire en erreur.

Les râles humides de la pneumonie du sommet, avec matité sous-claviculaire, bronchophonie et fièvre peu intense, se distinguent des râles dus à la présence des tubercules par leur plus grande ténuité, leur explosion confluente par la toux, en même temps qu'il existe une expectoration visqueuse et sanguinolente. Cependant il pourrait se présenter des cas dans lesquels l'expectoration ne serait nullement caractéristique; mais l'invasion aiguë des accidents, surtout si aucun signe antérieur de phthisie ne s'était montré, lèvera ordinairement tous les doutes. — Une autre cause d'erreur que peut présenter la première période de la phthisie, en raison des râles qui l'accompagnent, se présente dans certains cas d'hémoptysie, lorsqu'il y a, par exemple, sous une clavicule, de la matité avec des craquements humides dus à la présence du sang dans les dernières ramifications des voies aériennes. Si l'on voit le sujet pour la première fois, et qu'il existe des symptômes assez anciens que l'on puisse rapporter aux tubercules, on pourra les croire arrivés au ramollissement; mais l'existence de l'hémoptysie et la cessation des râles après quelques jours de durée donneront à ces râles leur vraie signification.

Enfin il peut arriver que, dans cette période comme dans la suivante, l'existence prolongée d'une diarrhée inexplicable par une autre cause, et l'amaigrissement, suffisent pour faire soupçonner la phthisie.

Deuxième période. — S'il est important de ne pas croire au ramollissement des tubercules dans tous les cas où existent des râles humides transitoires, il ne l'est pas moins de reconnaître ce ramollissement lorsqu'il existe. Or les signes locaux, au lieu d'être simplement accidentels en pareil cas, dissèrent des précédents par leur aggravation croissante et leurs caractères de plus en plus tranchés. On a voulu attribuer au râle sous-crépitant du ramollissement des caractères spéciaux; mais on n'a fait que lui donner des noms nouveaux qui n'expriment rien d'utile au praticien. Un des meilleurs signes à rechercher dans les cas douteux est celui qui est fourni par la matière de l'expectoration lorsqu'elle contient des parcelles tuberculeuses. Il ne faut pas oublier à ce propos que les stries blanchâtres que présentent les crachats (V. p. 244) sont loin d'être formées toujours par la matière des tubercules, et que le microscope ne peut rien apprendre ici de positif si ce n'est que quelquesois la matière expectorée contient des masses de fibres pulmonaires provenant d'une caverne. Les progrès croissants et continus des signes locaux précités pendant que l'on constate la persistance des râles humides et l'augmentation de leur volume et de leur nombre, restent donc la meilleure preuve du ramollissement graduel des tubercules.

Les signes qui caractérisent la fonte des tubercules ou plutôt la présence dans le poumon des excavations ou des cavernes qui en résultent sont la respiration caverneuse, un râle plus ou moins humide ou gargouillement, un retentissement caverneux de la voix et de la toux (pectoriloquie), parfois même, si l'excavation pulmonaire est devenue considérable, une respiration amphorique et du tintement métallique. Ces signes probants peuvent se constater très-facilement; cependant on doit noter qu'ils ne sont sensibles parfois qu'après des efforts d'inspiration profonde ou de toux. Indices de la phthisie à sa dernière période s'il s'y joint les symptômes

avancés précédemment rappelés, on ne saurait néanmoins les considérer comme pthognomoniques et infaillibles. En effet, quoique presque toujours ils annocent | phthisie au sommet du poumon, ces signes peuvent résulter d'excavations dus d'autres causes, ou même se montrer sans qu'il y ait excavation réelle.

Parmi les cavernes pulmonaires d'origine non tuberculeuse, celles qui succède. à la gangrène partielle du poumon, qui occupe d'ailleurs rarement le sommet de poumon, sont surtout reconnaissables à la fétidité caractéristique de l'haleine et des crachats. — Les excavations dues à la dilatation des bronches, lorsqu'elle siège prexception au sommet de la poitrine, se distinguent des cavernes des phthisiques paunétat général relativement satisfaisant, l'absence de fièvre, et l'abondance de l'opectoration par crises journalières bien caractérisées. — Enfin la respiration amplierique et le tintement métallique que les vastes excavations produisent quelquées pourraient être attribués à tort à un pneumo-thorax, si le défaut des accidents si bits de l'invasion de cette dernière maladie, la consomption arrivée à sa demèr période, l'absence du bruit de flot par la succussion, et la conservation des ubnitions thoraciques (qui manquent dans le pneumo-thorax), ne démontraient equ'il ne s'agit nullement de cette dernière affection, mais d'une vaste caverne.

Les faits les plus singuliers sont les symptômes de respiration caverneuse et aphorique constatés dans ces derniers temps sous la clavicule, dans les cas de plerésie simple sans existence de tubercules pulmonaires, lorsque le poumon et maintenu condensé et aplati contre les parois thoraciques antérieures par l'épandement (Barthez, Béhier), ou à la suite de la pleurésie après la résorption du liquir (Landouzy). Cette particularité est très-nécessaire à connaître, car si on la méconaissait, elle entraînerait à une erreur très-grave, celle de croire à une phthis avancée quand elle n'existerait pas (V. Amphoriques — phénomènes).

Dans les deux périodes dont il vient d'être question, il faut tenir compte de l' volution antérieure des phénomènes et des causes probables de la phthisie, que ces éléments de diagnostic solent d'une bien moindre valeur que les signes it. siques. — La marche de la maladie est le plus souvent chronique et graduelle. durée est très-variable, d'un à deux ans en moyenne, et subordonnée en généri. la fièvre. Parfois il survient des rémissions plus ou moins longues, qui permets quelquesois aux malades de vivre plus de vingt ans; d'autres sois au contrine marche de la phthisie est très-rapide, et la terminaison satale peut avoir lies e quelques semaines. Je reviendrai plus loin sur ces formes aiguês de la malab - Quant aux causes, il en est peu qui puissent éclairer le diagnostic. L'hérèir qu'il faut rechercher avec réserve, la faiblesse de la constitution, l'étroitesse de la poitrine qui est loin d'avoir l'influence qu'on lui a attribuée, les mauvaises condita hygiéniques, les excès vénériens, la masturbation, l'action du froid, sont les pri pales qui aient été signalées, lorsque la phthisie est primitive. Lorsqu'elle est est daire, elle est observée liabituellement à la suite de la rougeole, de la fièvre typhesis de la coqueluche, et surtout de la glycosurie.

Si les symptômes, pris isolément, peuvent donner lieu à des erreurs de diagnortiel en est de même de l'ensemble de la maladie, à laquelle on a cru dans des cabronchite chronique, d'emphysème pulmonaire, de cancer du poumon, et mais de chlorose (Rilliet). — La bronchite chronique se distingue de la phthisie pulmonaire par l'absence de dépérissement et par le siège habituel ou du moiss la production de la particular de la phthisie pulmonaire par l'absence de dépérissement et par le siège habituel ou du moiss la production de la particular de la p

minance des râles humides vers la base des poumons en arrière, tandis qu'ils occupent leur sommet dans la phthisie. — Quant à l'emphysème, au cancer du poumon et à l'anémie chlorotique, il est question de leur diagnostic dissérentiel avec la phthisie aux articles consacrés à ces maladies.

Une affection plus rare qui simulerait la phthisie dans son évolution anatomique, selon les syphifiographes, serait la formation de tumeurs gommeuses dans les poumons et leur suppuration produisant des cavernes qui, au sommet de la poitrine, feraient facilement croire à une phthisie tuberculeuse. La nature syphilitique des lésions ne pourrait être évidemment que soupçonnée pendant la vie.

l'ai dit ailleurs (p. 76) ce que l'on devait penser du prétendu antagonisme de la phthisie avec d'autres maladies, et de l'influence de la grossesse sur la marche de la tuberculisation pulmonaire (p. 422).

On voit, d'après ce qui précède, que le siège des tubercules aux sommets de poumons où ils sont le plus développés, et que les degrés différents de la phthisie qui dépendent de ceux de la lésion tuberculeuse elle-même, sont d'un grand secours pour le diagnostic. — Mais la considération de la forme de la phthisie n'est pas moins importante. Ce qui précède concernant uniquement la phthisie chronique, je dois exposer à part le diagnostic de sa forme aiguë, et signaler les particularités que la maladie présente chez les enfants.

a. — La phthisie aiguë, observée par M. Louis, a été l'objet d'un excellent travail de M. Leudet (Thèse, 1851), et d'autres travaux publiés à l'étranger. Je n'ai rien à dire des cas dans lesquels la maladie est caractérisée par les mêmes signes que la phthisie chronique, et n'en diffère que par sa marche rapide, dont la durée peut être limitée à quelques semaines. Dans beaucoup d'autres cas, les symptômes locaux et généraux sont si distincts de ceux de la phthisie chronique, que l'ou croit le plus souvent avoir affaire à une maladie toute différente dans sa nature : à une affection typhoïde, à une bronchite capillaire, à une simple fièvre gastrique. De là trois formes particulières de la maladie. Dans les trois formes, la tuberculisation est composée de granulations miliaires; elle s'observe chez l'adulte, vers l'âge de vingt à trente ans, rarement au delà, et sa durée, en moyenne de trente-trois jours, varie de dix-neuf jours à deux mois et demi environ:

La forme typhoide est caractérisée par un mouvement de fièvre prononcé, l'injection de la face, de l'hébétude, un subdelirium et plus tard du délire, par des soubresauts de tendons, une respiration accélérée, courte, pénible, qui ne peut pas s'expliquer par une autre maladie respiratoire ou circulatoire qui fait délant, par des rales sifflants, sonores et sous-crépitants, étendus le plus souvent à tout le poumon. Il est important pour le diagnostic de rechercher si antérieurement il existait, dans l'état général ou dans les fonctions respiratoires, des troubles fonctionnels ou même des signes de tuberculisation pulmonaire, ou s'il existe des tubercules extérieurs (testicules, ganglions lymphatiques). — L'état typhoide de la phthisie aiguë ressemble à celui de certaines phlegmasies (pneumonie), et il dissère de la sièvre typhoïde par l'absence des symptômes abdominaux. Mais il n'en est pas moins souvent difficile de rapporter en pareil cas l'affection à la tuberculisation.

Dans la forme dite catarrhale, c'est une bronchite capillaire grave qui domine, sans qu'il existe de signe thoracique particulier autre que les râles disséminés. Aussi, dans les cas de bronchite analogue, faut-il se poser la question de la phthisie

aiguë, surtout si les râles sont plus nombreux aux sommets des poumons qu'à les base, et si les symptômes généraux ne peuvent s'expliquer par des symptômes the raciques.

Dans la troisième forme, appelée latente par M. Leudet, on ne peut soupçonner la gravité de la maladie, qui est caractérisée seulement d'abord par les signes d'us simple embarras gastrique, sans fièvre intense, et l'on voit surveuir la mort dans maccès de suffocation (Waller). Cette forme est la plus rare; aussi ne doiton pe croire à la phthisie dans tous les cas d'embarras gastrique simple, où l'on rencount des râles sibilants ou sonores disséminés, ce qui est assez fréquent. L'existence à ces râles dans l'embarras ou la fièvre gastrique simple rend nécessairement le dagnostic de cette forme de phthisie aiguë plus difficile.

En définitive, le diagnostic de la phthisie aiguë offre de grandes difficultés. L'on ne peut arriver qu'à un diagnostic probable (Waller) basé surtout sur l'absence des symptômes qui caractérisent les maladies aiguës ordinaires de potent (John Clarke).

b. — Dans l'enfance, le diagnostic de la phthisie chronique ou aigué présent aussi des difficultés souvent insurmontables, surtout chez les enfants les plus jeurs ll ne faut pas oublier, en effet, que la forme chronique rencontrée chez l'adulte es s'observe guère qu'à partir de l'âge de luuit à quinze ans, que la tuberculisation eliaire généralisée est plus fréquente avant dix ans qu'à un âge plus avancé, par uséquent que c'est surtout dans le jeune âge que l'on observe la phthisie aigué géneralisée avec symptômes de bronchite capillaire ou de broncho-pueumonie.

La tuberculisation pulmonaire est quelquesois unie chez les ensants à celle de ganglions bronchiques que l'on a désignée sous le nom de phthisie bronchique. qui mérite une mention spéciale, attendu qu'elle s'accompagne de symptômes parculiers et qu'elle s'observe assez souvent seule (V. Tuberculisation et Tuber intra-thoraciques).

On peut s'attendre à voir survenir des complications dans le cours de la phthese car elles sont très-variées. Souvent elles constituent des maladies nouvelles c viennent se gresser sur la maladie principale. Les unes sont dues à la présence 3 tubercules dans les poumons, comme la névralgie des ners intercostaux du se met, certaines congestions pulmonaires, la pneumonie du sommet, considérée à l. comme cause de tuberculisation, et qui ne doit pas non plus être toujours rapporte à la présence des tubercules, enfin la pleurésie qui, lorsqu'elle est double, établit " forte présomption de phthisie pulmonaire. — D'autres complications résultent de : fonte des tubercules et de la suppuration consécutive; ce sont de véritables inc qui produisent des perforations pulmonaires diverses : dans la cavité pleura-(pneumo-thorax); dans le tissu cellulaire sous-cutané à travers la plèvre adheres. ct les muscles intercostaux, d'où résulte un emphysème sous-cutané, comme les un cas très-intéressant publié par M. Cruveilhier (Gaz. hebdom., 1856); à trate: la peau (fistules pulmonaires); dans l'œsophage; et même dans le canal rachus. (d'où une paraplégie). Mais dans les saits de cette dernière espèce, il était diffede reconnaître si les tubercules ramollis occupaient primitivement le poumon on la corps vertébraux.

La perforation intestinale peut également être la conséquence du ramolissement de tubercules intestinaux ou de simples ulcérations du cœcum (Lendet), « cr

oppant en vertu de la tendance à l'ulcération que présentent les muquenses dans cours de la phthisie (Louis). A cette tendance ulcéreuse se rapportent les ulcérations larynx qui caractérisent la phthisie dite laryngée (V. Ulcérations). — La périume chronique, la plupart des méningires, et plus rarement la péricardite ou la strite, sont encore des complications de la phthisie; la constatation de la péritoe chronique et de la méningite doit même éveiller l'idée de la tuberculisation, tant te origine leur est habituelle. La cirrhose du foie complique aussi quelquefois la thisie pulmonaire, de même que des phénomènes morbides variés résultent de présence des tubercules dans d'autres organes que les poumons (V. Tuberculiton). Enfin à une période avancée de la phthisie, on peut voir survenir des dours vives et persistantes dans les membres inférieurs (arthralgie des phthisiques, M. Beau).

5º Pronostic. — La terminaison presque toujours fatale de la phthisie est duc les causes diverses : à la consomption graduelle produite par les désordres pulmores, à l'une des graves complications que j'ai rappelées plus haut, à une hémosie foudroyante; rarement il survient une mort subite dont la cause est inconnue. doit considérer comme assez rares les cas de guérison. Il n'existe pas d'ailleurs de nes précis qui puissent la faire prévoir. Il ne faut pas oublier que certains phthiues peuvent présenter des améliorations très-prolongées qui rendent leur existence portable pendant de longues années, à part des accidents aigus intercurrents du é de la poitrine, qui semblent démontrer que la phthisie n'est qu'enrayée. Il ive, en effet, quelquefois que la maladie, arrêtée momentanément dans son évoluu, reprend ensuite une marche plus rapide, pour se terminer par la mort.

PHYSIONOMIE - V. FACE.

PHYSOMÉTRIE. - V. TYMPANITE.

PIAN. - V. FRANBŒSIA.

PIAULEMENT (BRUIT DE). - V. VASCULAIRES (Bruits).

PIE-MÈRE. — V. Méninges.

PIGMENT. — Pour compléter ce que j'ai déjà dit du pigment à l'article LANÉNIE, je dois rappeler que le pigment est la matière brune ou roussatre, pasant noire en masse, et réellement rousse, qui donne à la peau des nuances erses, du jaune-cuivre au brun foncé (Ch. Robin), soit sur un même individu urtour du mamelon, scrotum, taches de rousseur, nœvi, etc.), soit sur des indiss différents (nègres, peaux-rouges, etc.). C'est à l'accumulation du pigment sont dues les tumeurs dites mélaniques. Déposé sous l'épiderme, il constitue rincipal signe de la muladie bronzée, tandis que son défaut produit l'albinisme dentel.

endant la vie, on a rarement occasion d'examiner au microscope le pigment alsé au dehors de l'économie. En tout cas, il se présente ordinairement alors sous se de granulations brunes ou noires agglomérées en masses irrégulières, et qui, les crachats, doivent être distinguées avec soin des agglomérations charbontes qui en dissèrent de la façon que j'ai indiquée page 542.

TUITE. - V. GASTRORRHÉE.

TYRIASIS. - V. SQUAMES.

LACENTAIRE (SOUPPLE). — V. VASCULAIRES (Bruits).

LAIE. - V. ULCÉRATIONS.

PLAQUES MUQUEUSES. — V. SYPHILIS.

PLESSIMÈTRE. — V. Percussion.

PLÉTHORE. — Depnis les intéressantes recherches de MM. Andral Gavarret sur le sang, on est disposé à admettre avec ces observateurs que la pléth i est essentiellement caractérisée, non par une augmentation de la masse du san mais par l'augmentation du nombre de ses globules et la diminution de ses parte aqueuses. On a même prétendu que l'augmentation de quantité du sang, admi par les anciens, ne pouvait être démontrée; mais en ceci on est allé trop loin. I pléthore, rarement observée à Paris, surtout dans les hôpitaux, l'est au contrat très-fréquemment en province, principalement chez les habitants des campaça où règne une certaine aisance. Or, il est peu de praticiens qui, dans ces dernière circonstances, n'aient observé fréquemment la disparition presque instantant des accidents dus à la pléthore avec l'écoulement du sang de la saignée pratique pour les combattre. J'ai moi-même constaté maintes fois ce fait, qui est d'obsert tion vulgaire. La vieille doctrine de la pléthore se trouve donc complète mais non renversée, par les remarquables travaux de M. Andral sur l'hématologie

On reconnaît la pléthore aux signes suivants : face vivement colorée, œil bu lant; lourdeur, tension, et parfois douleurs de tête, troubles de la vue; étourdiss ments, surtout après les efforts, bourdonnements et tintements d'oreille; lassiuf générale; sommeil facile, lourd, troublé par des rêvasseries; bouffées de chaleur il face; battements du cœur prononcés, mais sans bruit de souffle sauf dans les œ de complication du côté de cet organe (Andral), pouls large, fort, résistant, se timent de plénitude de la poitrine; enfin anorexie, dégoût des aliments, constet tion.

La pléthore est une cause de congestions ou d'hémorrhagies qui lui donnent se vent une physionomie particulière: telles sont les congestions vers la tête, qui s'a compagnent de céphalalgie opiniatre ou d'épistaxis comme principal symptome; tel est la congestion pulmonaire qui produit une oppression plus ou moins pronoux M. Andral a démontré que c'était par erreur que l'on considérait la pléthore comme une cause prédisposante d'inflammations.

Comme dans la plupart des maladies, il est rare que tous les signes de la plubal existent chez un même individu; aussi le diagnostic n'en est-il pas toujours de évident. Une alimentation trop abondante et trop substantielle, une vie trop dentaire et le retour du printemps sont des causes dont la constatation sera utiles diagnostic.

On évitera de confondre la pléthore proprement dite avec les stases veincu qui résultent des affections du cœur et surtout des obstacles au cours du sang neux dans la veine cave supérieure. De même on n'oubliera pas qu'il se fait si l'influence d'un état tout opposé du sang, l'anémie, des congestions qui produit des symptômes analogues à ceux de la pléthore, et qui peuvent d'autant plus imposer que, dans certains cas d'anémie, la face, loin d'être pâle, est plus fortent colorée que d'habitude (V. Anémie, p. 57). Mais c est surtout lorsqu'il y a su bondance de l'élément aqueux du sang, qu'il y a pléthore séreuse, ainsi que signalé M. Beau, que l'on observe tous les signes de la pléthore, autre preunt l'augmentation de la masse du sang comme condition à laquelle se rattachest plupart des symptômes attribués à cette affection.

PLEURÉSIE. — L'inflammation de la plèvre n'est bien connue que depuis Laennec. Elle a été après lui l'objet de travaux nombreux, parmi lesquels je rappellerai ceux de MM. Andral, Louis, Chomel, Barth, Stokes, Heyfelder, Hirtz, Damoiseau, Netter, Landouzy, Bouillaud, Ch. Baron, etc. J'ai moi-même publié dans le Recueil de la Société d'obsèrvation (1857, t. 1) des recherches, que je continue, sur l'emploi du cyrtomètre dans la pleurésie, et auxquelles j'ai fait quelques emprunts dans cet article. Le nombre considérable des publications relatives à cette maladie s'explique en partie par ce fait important que son diagnostic, très-simple au premier abord, est cependant loin d'être tel dans une foule de circonstances, que la pleurésie soit aiguë ou qu'elle soit chronique.

## I. Pleurésie aigué.

- 1º Éléments du diagnostic. Les principaux symptômes ou signes de la pleuésie, sur la valeur desquels je reviendrai plus loin, sont les suivants ; avec ou imméliatement après des phénomènes fébriles d'invasion, qui font d'ailleurs souvent lésaut, une douleur variable d'intensité, siégeant ordinairement sous le mamelon lu côté affecté ou au niveau de la base de la poitrine, plus rarement dans tout le ôté, augmentant par l'inspiration, par la toux, les grands mouvements, la pression u la percussion; une dyspnée plus ou moins prononcée, une respiration quelqueois entrecoupée; une toux rarement incommode, le plus souvent rare, parfois nême nulle; une expectoration simplement blanchâtre ou salivaire, lorsqu'elle xiste, mais faisant le plus ordinairement défaut; à la percussion, une matité plus u moins étendue de bas en haut du côté affecté, avec résistance sous le doigt, et ontrastant quelquefois avec le son tympanique de la région sous-claviculaire; à auscultution, du bruit de frottement s'il n'y a pas d'épanchement ou si l'épanhement est résorbé; un murmure respiratoire affaibli ou nul, et plus fréquemient une respiration soufflante ou bronchique d'un caractère aigu et aigre, de égophonie et plus rarement une pectoriloquie éloignée; à la palpation, la dimiation ou l'abolition complète des vibrations thoraciques, et parsois le resoulement 1 foie ou de la rate vers l'abdomen; à la mensuration cyrtométrique, l'ampliation 1 diamètre vertébro-mammaire du côté affecté dans un assez grand nombre de s; dans des faits exceptionnels, une ampliation visible à l'inspection de la poiine au niveau de l'épanchement; et enfin, lorsque la pleurésie est le plus aiguë, s phénomènes fébriles ordinairement en rapport avec l'intensité de la douur et la rapidité de l'évolution de la maladie, mais qui sont loin d'être con-
- 2º Inductions diagnostiques. Cet ensemble de données, aussi simplement oupées, ne saurait servir de base sérieuse au diagnostic, si leurs caractères partiliers n'étaient d'abord signalés et discutés. Pour en reconnaître l'exacte varr, il est urgent de les considérer à part : avant l'épanchement, quand l'épanement existe, quand il est résorbé. C'est pour n'avoir pu tenir compte de ces aditions fondamentales que les anciens n'ont pas distingué avec une suffisante écision la pleurésie de la plupart des autres maladies aiguës ayant leur siége à la itrine.
- a. Avant l'épanchement, le diagnostic précis de la pleurésie simple est imsible, à moins qu'il n'existe un bruit de frottement bien caractérisé; car lorsque signe manque; ce qui est d'ailleurs le cas le plus ordinaire, les prodromes géné-

raux des maladies aiguës n'indiquent ici rien de positif, ainsi que la dyspoée a même que la douleur ou point de côté, qui peuvent être rapportés à une pleurodynie, à une névralgie intercostale, à une congestion pulmonaire, ou bien à une pneumonie commençante. Chez les enfants, la douleur est même souvent inappreciable, et l'on peut, d'un autre côté, croire d'autant plus facilement à une pneumonie, que des observateurs spéciaux (Barthez et Rifliet) ont noté chez eux la respiration bronchique comme symptôme du début de la pleurésie.

b. — L'épanchement qui résulte de l'inflammation de la plèvre donne lieu à de signes physiques qui sont les plus positifs et les plus importants de la maladie.

La matité la moins étendue doit être recherchée en dehors et en arrière à côté affecté, où elle forme une demi-ellipse à convexité supérieure, qui ne s'état pas d'abord jusqu'à la colonne vertébrale, et qui a été signalée avec justesse par M. Damoiseau (Arch. de méd., 1843, t. III). Si l'épanchement est plus abordant, la ligne de niveau devient horizontale en arrière, en s'incurvant latéralena: pour occuper en avant une hauteur moindre dans la direction des côtes; si la Eltité, qui peut envahir tout le côté, n'est pas complète, c'est sons la clavicule que son est clair dans une étendue variable, et c'est surtout alors que s'observe k « clair dit tympanique ou skodique (V. Tympanisme). Quand la matité est général elle l'est dès le début (Laennec) ou plus tard, par suite des progrès de l'épandment; mais, dans le premier cas, l'élasticité thoracique est à peine diminuée et. liquide augmentant de quantité, il arrive que son niveau supérieur s'abaisse et s limite (Hirtz) par suite de la rétraction du poumon : c'est un point de pratique : portant à connaître. La matité est caractéristique comme signe d'épanchement les qu'elle s'étend à la partie antérieure, et que l'on constate que son niveau vur quand le malade est couché ou assis, ce niveau étant moins haut (ordinairement) la distance de deux côtes voisines) dans le décubitus. Ce signe, qui n'est malheurssement pas constant, est commun à la pleurésie et à l'hydro-thorax, mais il et :thognomonique dans la pleurésie, si la maladie est aiguë et accompagnée de de leur, à plus forte raison de sièvre, à son début.

L'auscultation ne le cède pas en importance à la percussion. L'egophonie, qui elle est franche, est, quoi qu'on en ait dit, un aussi bon signe que la matité mot : mais peu constant comme elle. Il paraît se rattacher à un épanchement médiocrems. abondant. — Parmi les autres données de l'auscultation, je dois signaler d'abor timbre parfois aigu, efféminé de la voix articulée, que j'ai observé quelquefois 🛎 des épanchements abondants ; il semble que la colonne d'air et le champ de la récnance vocale soient notablement diminués. — Un signe d'auscultation très-imporz est la respiration soufflante, soit au niveau de la matité, soit au-dessus. Le soutik .la caractérise est ordinairement doux comparativement au souffle dur et métallique. la pueumonie, de même que le souffle anémique du cœur comparé au souffle rude tendu au niveau des orifices rétrécis et indurés de cet organe. La valeur du seicomme signe de la quantité plus ou moins considérable de l'épanchement a considérable de l'épa encore bien connue, puisqu'on l'a attribué aussi bien à des épanchements ba (Hirtz) qu'à des épanchements considérables (Netter, Landouzy). - J'ai remaque, pendant la période de respiration soufflante, le souffle entendu seulement a. l'expiration se montrait au commencement et à la fin, tandis qu'il envahissat it spiration et l'expiration dans le temps intermédiaire. La seule expiration soullaire

PLEURÉSIE. 725

me semble donc se rapporter à un épanchement moins considérable. — Quant au souffle appronque (V. ce mot), qui est assez rare, il indique une forte compression du tissu pulmonaire lorsqu'il est dù à un épanchement, dès lors très-abondant. — La diminution des vibrations thoraciques à la palpation est un très-bon signe; mais il faut se défier des cas dans lesquels une diminution apparente d'un côté n'est qu'un effet relatif de l'augmentation du côté opposé. La palpation constate aussi parfois le refoulement du foie dans la pleurésie droite, et celui de la rate dans celle du côté gauche; mais ce signe n'a pas de valeur diagnostique particulière, car des umeurs intra-thoraciques ont le même effet; cependant réuni aux autres données, il contribue à élucider le diagnostic. Un autre déplacement bien plus important, mais qui se constate par la percussion et surtout par l'auscultation, c'est le refoulement du cœur à droite dans les pleurésies gauches, et à gauche dans les pleurésies lroites. Il est donc toujours très-nécessaire de rechercher la place occupée par le œur dans tous les cas de pleurésie, comme indice du degré de l'épanchement.

Enfin la dilatation du côté affecté est assez souvent simulée par des saillies physiologiques, le plus souvent du côté gauche en avant ou du côté droit en arrière. La réritable ampliation du côté affecté est générale et sensible à la vue, surtout en devors vers la base, lorsqu'on examine le malade en face. Le tracé cyrtométrique sur e papier montre quelquesois cette ampliation avant qu'elle soit visible à la simple inspection; dans ce cas, on constate que l'ampliation du côté affecté relativement à ropposé est très-sensible au niveau du diamètre vertébro-mammaire.

Des signes peu ordinaires de l'épanchement sont la fluctuation, obtenue au niveau l'un espace intercostal lorsque le liquide est très-abondant (je ne l'ai constatée pu'une seule sois) et l'anesthésie du côté affecté, signalée par M. Aran (Soc. des Hôpit., avril 1853).

On voit que, si certains signes physiques ont une valeur réelle, il en est un certain tombre qui peuvent soulever des difficultés si on les considère isolément. Réunis en plus ou moins grand nombre, ils indiqueront la présence d'un liquide dans la plèvre; mais ce n'est que par le rapprochement que l'on fera des autres symptômes ue l'on arrivera à attribuer l'épanchement à la pleurésie. Après avoir constaté omme antécédents les signes du début, on aura à rapprocher de ceux de l'éanchement : le point de côté, qui se manifeste surtout à l'invasion; la dyspnée arfois considérable, d'autres fois légère, mais qu'on doit considérer comme onstante, qu'elle soit spontanée ou provoquée seulement par la marche ou les mouvements; la toux, habituellement sèche et rare, nulle même dans certains cas; un nouvement fébrile et des symptômes généraux ordinairement peu prononcés, à noins que la marche de la maladie ne soit très-aiguë. Le décubitus sur le côté afacté n'est pas un signe fréquemment observé; comme dans toute autre affection horacique douloureuse, il est simplement motivé par le soulagement qu'il procure : malade.

c. — Lorsque l'épanchement est résorbé, il peut arriver qu'il paraisse exister noore. C'est lorsque l'épaisseur des fausses-membranes organisées donne lieu à me matité avec absence du bruit respiratoire ou bien avec persistance du souffle ronchique ou même amphorique dû à la condensation du tissu pulmonaire (Lanbuzy); à plus forte raison pourra-t-on croire à l'épanchement s'il y a persistance lu son tympanique sous-claviculaire (Woillez, Landouzy). C'est bien à tort que

M. Skoda a conclu d'expériences peu probantes qu'une fausse membrane épaise n'obscurcissait pas la résonnance obtenue par la percussion. Cette croyance serat malheureuse si elle se généralisait, car elle multiplierait l'erreur diagnostique dépi commise par des praticiens distingués qui ont ponctionné la poitrine (ainsi que j'a n' vu un exemple suivi de mort) croyant à un épanchement abondant. Dans ces co difficiles, la constatation d'un bruit de frottement très-étendu, l'inspection et à mensuration de la poitrine sont les seules ressources diagnostiques.

Les faits dans lesquels il y a un bruit de frottement plus ou moins étendu et anéralisé sont faciles à reconnaître. C'est dans les faits de ce genre que l'on sentfrottement à la palpation. J'ai rencontré à Necker un malade qui avait été attent successivement de deux pleurésies droite et gauche, et chez lequel une mutiétendue des deux côtés et une dyspnée extrême faisant craindre une suffocation de au défaut d'expansion respiratoire, auraient pu induire en erreur si un bruit de frottement saccadé parfaitement caractérisé des deux côtés n'eût démontré l'absence de tout épanchement pleurétique.

Lorsque l'inspection de la poitrine révèle un rétrécissement étendu du côté a siège la matité, on ne peut hésiter non plus à admettre la résorption du liquide, a les antécédents se rapportent à l'existence d'une pleurésie. Le côté affecté est alor moins volumineux que l'opposé, l'épaule est plus basse, et, si le sujet est maigre, côté malade paraît plus émacié que l'autre, ce qui tient, comme je l'ai signalé aleurs (Rech. sur l'inspect. et la mensur. de la poitrine, 1838), à ce que le côtes, abaissées par suite du rétrécissement, ne font saillie entre les espaces intecostaux que par leur bord supérieur, et non par leur face externe entière. l'ai repelé en même temps qu'au lieu du rétrécissement général on pouvait constatr a rétrécissement partiel, mais qu'il fallait se mésier des dépressions antérieures par males du côté droit et postérieures du côté gauche, qui sont assez fréquemment à primées par suite de saillies relatives du côté opposé. En définitive, si le rétrécisement est réel, il y a au moins de fortes présomptions pour la résorption du liqué, sinon complète du moins en voie de progrès.

Mais la mensuration cyrtométrique fournit des données plus positives, et mèce complétement probantes dans les cas difficiles où les signes précédents font dént Tantôt, en effet, elle révèle une rétrocession thoracique graduelle, qui s'ellect encore après la résorption du liquide, et tantôt elle fait constater un rétrécisseme de la poitrine déjà effectué du côté malade, lorsque ce rétrécissement échappe i l simple inspection.

Enfin il me reste à rappeler, comme signe consécutif de la résorption de l'exchement, une particularité importante à connaître; c'est la faiblesse du bruit in piratoire dans le côté qui a été affecté, faiblesse relative par rapport au côté opper qui persiste pendant nombre d'années, et qui a été signalée par M. Louis dans cet condition.

L'étude des antécédents, comprenant la marche antérieure de la maladie et et origine, sera fort utile au diagnostic dans les cas d'épanchement actuel ou après résorption.

Quant à l'évolution de la pleurésie aiguë, on ne perdra pas de vue que l'invate a lieu avec ou sans sièvre, que la douleur thoracique est quelquesois le seul symplica sonctionnel observé d'abord, et que d'autres sois elle caractérise toute la maladie avec

PLEURÉSIE. 727

e bruit de frottement (pleurésie sèche). Mais dans les cas les plus ordinaires, l'épanchement apparaît dès le début ou peu de jours après le début, et alors tantôt il este très-peu abondant pour décroître ensuite avec plus ou moins de lenteur, et antôt il s'accroît sensiblement pour rester stationnaire, puis décroître jusqu'à sa ésorption complète. Il n'est pas très-rare que la période d'augment dépasse les linites ordinaires ou que l'épanchement reste stationnaire.

Ces différentes phases de l'épanchement, qui est successivement progressif, plus u moins stationnaire, et décroissant, peuvent être révélées par la percussion et auscultation, et plus rarement par l'inspection de la poitrine lorsque l'épanchement st considérable. Mais je signalerai aux praticiens un fait vulgaire en leur rappelant ue souvent rien dans le niveau de la matité ou dans les phénomènes respiratoires 'indique de changements intérieurs pendant un temps assez long; de là de l'inertitude ou même de l'inquiétude relativement à la marche de l'épanchement. endant cet état stationnaire apparent, le liquide épanché peut, en effet, augmenr ou décroître d'une manière latente. Or, le cyrtomètre, le cyrtomètre seul, puis le dire après avoir recueilli un assez grand nombre de faits, permet de usir l'augmentation, l'état stationnaire et le début de la décroissance de l'épanhement, sa marche précise, en un mot. Il montre d'abord l'ampliation latente de poitrine se faisant graduellement (parfois avec des oscillations accidentelles) sous influence des progrès de l'épanchement, ampliation manifeste soit par l'augmentaon du périmètre général de la poitrine, soit par l'allongement de ses diamètres verbro-antérieurs (vertébro-sternal ou vertébro-mammaire du côté affecté). La cyrtorétrie révèle également le début de la résolution de l'épanchement, en fournissant es résultats opposés à ceux de l'ampliation : diminution du périmètre général, ccourcissement des diamètres vertébro-antérieurs du thorax. Les variations du rimètre général ont été de un et demi à six et même sept centimètres en peu de urs, et celles des diamètres vertébro-antérieurs de dix-sept à quarante-quatre milnètres.

l'est surtout dans les cas d'épanchements abondants avec fixité des autres signes lysiques (condition plus fréquente qu'on ne pense), que l'on peut s'aider de la ensuration cyrtométrique, avec l'emploi de laquelle il n'y a pas d'épanchements eurétiques à marche latente.

Le cyrtomètre m'a en outre révélé une circonstance bien remarquable de la résotion de l'épanchement, c'est que souvent des sueurs coıncident avec le début la rétrocession indiquée par l'emploi de l'instrument. L'apparition des sueurs institue par conséquent un très-bon signe, trop négligé de nos jours, d'une amération commençante.

J'ai à peine besoin de faire remarquer que la cyrtométrie donne aussi à l'oprtunité de la thoracentèse (hors les cas de nécessité urgente) une précision inunue.

Les causes de la pleurésie aiguë sont également utiles à constater pour le dialostic. On hésitera à croire à son existence dans la première année de la vie et dans
vieillesse; car elle est pour ainsi dire inconnue dans ces conditions. On n'oubliera
is uon plus qu'elle est beaucoup plus fréquente chez l'homme que chez la femme
: 31.5), et que les causes accidentelles les mieux démontrées pour la pleurésie
rimitive, sont des refroidissements subits ou prolongés, plus rarement des coups

sur la poitrine; et ensin que la pleurésie est souvent secondaire. Elle se dévelupe alors sous l'institueuce des tubercules pulmonaires, de la gangrène, de l'apoplez du pousson, de la pneussonie, par suite des perforations de cet organe (V. Pretentionax), dans le cours du rhumatisme, de la sièvre puerpérale, etc. Les abos es sein ou de l'aisselle (Arch. de méd., 1850, t. XXII) et même ceux des organe abdominaux peuvent aussi se saire jour dans la plèvre, et occasionner des pleures mortelles. Et ce ne sont pas seulement les abcès voisins du diaphragme qui penètrent dans la séreuse, mais des abcès éloignés et jusqu'à des abcès urineu qui peuvent suser le long du psoas jusqu'à la poitrine (Raoul Leroy d'Étiolles: Su anat., 1857).

La pleurésie sans épanchement se distingue de la pleurodynie par le bruit frottement; la confusion est inévitable dans le cas où la douleur est le seul suptôme au début. — J'ai vu prendre pour des signes de pleurésie la submatité ne faiblesse du bruit respiratoire dues à une simple congestion pulmonaire; 🚥 l'absence de tous les autres signes de la pleurésie et l'existence d'une affection x, fébrile pouvant expliquer l'existence de la congestion, ne laisseront pas en parelle dans l'incertitude. — La distinction de la pleurésie de la pneumonie de la les est facile, si l'on compare des exemples types des deux affections; mais il 16 est pas toujours ainsi. Le râle crépitant peut manquer dans la pneumone, le phonie dans la pleurésie; il en résulte que la matité et la respiration soullair pourront laisser dans l'embarras. Si l'on a affaire à un vieillard, toutes les probit lités seront pour une pneumonie, vu la rareté de la pleurésie et la fréquence de . pneumonie à un âge avancé. Chez l'adulte, l'absence des vibrations dans la pleuret leur augmentation au contraire au niveau de l'hépatisation pulmonaire sera de grand secours; de plus, le sousse ira en augmentant d'intensité en descendant, it que la bronchophonie dans la pneumonie, tandis que le sousse pleurétique du nuera au contraire en descendant, en même temps que le retentissement de livs'éloignera de plus en plus, ce qui s'explique par l'épaisseur plus grande du basseur inférieurement; enfin les symptômes généraux seront, dans la pneumonie, en se port avec l'étendue des signes locaux perçus, ce qui n'aura pas lieu le plus sone dans la pleurésie.

On sait qu'il n'est pas rare d'observer réunies la pneumonie et la pleurésie q'. ropneumonie), et qu'alors l'épanchement, ordinairement peu abondant, est sur remarquable par une matité complète vers la base du poumon, par le silence abodes bruits respiratoires dans le même point, et quelquesois par une égophonie srab limitée au niveau supérieur de la matité. — Je compléterai ce diagnostic dissert à propos de la pleurésie chronique.

Il existe des formes de pleurésie aiguë dissérentes par leur siège ou par les allures particulières; il est indispensable de ne pas les perdre de vue lors s'agit de cette maladie. J'ai parlé précédemment de la pleurésie sèche, que rencontre principalement dans le cours de la phthisie. La pleurésie double, qui per sente des deux côtés les mêmes signes que la pleurésie simple, est également d' gine tuberculeuse. Ces deux formes sont d'ailleurs rares; cependant elles le moins encore que les pleurésies interlobaire, médiastine, ou costo-pulmonne dans lesquelles le liquide épanché est limité par des adhérences et, s'il est purule rejeté quelquesois au dehors par les bronches, après avoir persoré le poumon.

PLEURÉSIE. 729

peut croire alors à une vomique pulmonaire. La pleurésie costo-pulmonaire ne peut faire croire à la présence d'une tumeur intra-thoracique, dont le développement est beaucoup plus lent; elle se manifeste quelquesois par une saillie partielle de la poirine. Mais aucune de ces pleurésies partielles n'a l'importance ou la gravité de la pleurésie diaphragmatique, qui mérite une mention spéciale.

Cette forme de pleurésie est celle qui s'éloigne le plus du type ordinaire, comme 'ont démontré M. Andral (Clinique médicale), et M. Noël Guéneau de Mussy Arch. de méd., 1853, t. II). L'épanchement manque, en effet, le plus souvent. Le lébut, ordinairement brusque, violent, est caractérisé par un frisson et par d'aures troubles fébriles intenses, par une dyspnée anxieuse extrême forçant le malade s'asseoir en s'inclinant sur le côté affecté comme pour l'immobiliser, en raison de a douleur vive, poignante, qui occupe l'hypochondre et qui s'irradie à l'épigastre et asqu'au flanc. La douleur, sur laquelle M. de Mussy a surtout appelé l'attention, a n foyer principal à un ou deux travers de doigt de la ligne blanche, à la hauteur de i dixième côte environ, foyer dont la moindre pression provoque un cri du malade t parfois une sorte de suffocation; le refoulement de bas en haut de la région de l'hyochondre provoque aussi une douleur vive, de même que la pression de la partie ostérieure du dernier espace intercostal et surtout celle de l'intervalle des attaches u sterno-cleido-mastoidien sur le trajet du nerf phrénique du même côté. La dousur peut quelquesois être spontanée dans ce point et avoir un caractère lancinant e l'hypochondre à la base du cou; enfin des douleurs spontanées peuvent aussi tister dans la région sous-claviculaire et s'irradier à l'épaule, mais elles sont seconaires (G. de Mussy). En même temps, la respiration est exclusivement costale, récipitée, haletante, comme convulsive; la toux fréquente, contenue, sèche; le ouls le plus souvent accéléré, concentré; une fois M. de Mussy a constaté le rire irdonique; presque toujours il y a des hoquets, des nausées et des vomissements, irtout au début, et, dans certains cas, une douleur au cardia lors du passage d'un ol alimentaire; l'épanchement peut resouler le foie vers l'abdomen, il y a parsois : l'ictère; les nuits sont agitées, il y a des exacerbations surtout le soir, et, dans s cas sunestes, qui sont fréquents, du délire et du coma précédant la mort.

Le diagnostic de la pleurésie diaphragmatique ne saurait être sondé que sur l'enmble des signes qui précèdent. Les douleurs vives qui s'étendent du cou à l'hypoondre, jointes à la dyspnée et à la gravité de l'état général peuvent saire soupçonr l'existence de ce genre de pleurésie, dans laquelle les douleurs provoquées que j'ai
ppelées tout à l'heure ont une importance toute particulière. Elles empècheront,
irtout lorsque l'ictère sera désaut, de croire à une hépatite aiguë. J'ai vu à Necker
i cas remarquable de pleurésie diaphragmatique dont les symptômes ont été conrmes à la description générale de M. de Mussy, et chez lequel je trouvai à l'aupsie la plèvre droite enssammée partout et ses seuillets réunis par des adhérences
olles, sauf au niveau de deux soyers purulents volumineux, l'un limité vers la
neavité médiastine du poumon, et l'autre entre sa base et le diaphragme.

Peut-on, au lit du malade, déterminer la forme purulente ou non purulente une pleurésie? C'est ce que peusent certains observateurs. Il est certain que les eurésies qui succèdent à la pneumonie ou à l'action d'une violence tranmatique calisée au thorax, doivent être considérées comme purulentes. Mais, en dehors de s conditions, il est vraiment impossible, d'après les observations, de réunir des

signes distinctifs suffisants. La marche suranguë de la maladie et l'intensité des phinomènes fébriles doit faire admettre la purulence de l'épanchement dans la pleurise diaphragmatique par exemple; mais dans les autres cas, il ne peut exister que à simples présomptions, à moins que l'on n'ait recours au trocart capillaire explonteur, ou que le pus soit expulsé par les bronches.

Enfin il me reste à rappeler à propos des formes de la maladie, que l'on a voit admettre une pleurésie latente, dans laquelle un épanchement plus on moins or sidérable ne donne pas lien à des symptômes qui puissent attirer l'attention su elle. Mais cette dénomination n'est pas exacte, puisque toutes les pleurésies sont pou moins latentes avant l'exploration des malades par la percussion et l'ausculture. On a également appelé latentes des pleurésies avec épanchement considérable quaraissent stationnaires et qui se terminent tout à coup par la mort : j'en parletout à l'heure à propos du pronostic.

Après cè qui précède, je n'ai pas à revenir sur le degré d'intensité de plérmènes de la pleurésie aiguë non plus que sur ses lésions. — Parmi les con; cations, on a signalé principalement, dans les cas de pleurésie purulente ou d'espyème, les perforations de la plèvre, qui permettent au pus de parvenir sou : peau, où il détermine des abcès dont l'ouverture spontanée donne issue au purbien vers le poumon, où l'expulsion du liquide purulent a lieu par les bronds ordinairement en abondance. Lorsque la pleurésie est limitée, cette expulsion purrait simuler une dilatation des bronches (V. p. 281).

3º Pronostic. — Un fait pronostique très-important, c'est que la pleurésie usurvenue dans le cours d'une bonne santé est habituellement suivie de guéricette proposition de M. Louis, qui avait constamment vu guérir les pleurésies prativement simples, a été contestée dans ces derniers temps parce qu'on a rencontre faits exceptionnels, qui ne suffisent pas cependant pour détruire la règle, mais la rendent seulement moins absolue. Ainsi on a vu des malades présents le épanchement abondant, sans symptômes en apparence graves, se tronver un état général qui paraissait assez satisfaisant, et qui succombaient rapidement une suffocation ou à une syncope produite plus ou moins rapidement par un que chement excessif (Chomel, Bricheteau, Pidoux, Trousseau, Hervieux, Vigla, ex On a admis dès lors des pleurésies primitives à forme latente très-insidieuse, in e permettraient pas de poser en principe l'innocuité absolue de la maladie de les sujets auparavant bien portants.

Ces faits sont certainement très-importants à connaître; mais leur gratie rait conjurée si l'on constatait l'imminence de la terminaison fatale, due aux propri latents mais incessants de l'épanchement; car la thoracentèse offre un moyen me lible de l'empêcher. Or la mensuration cyrtométrique (dont il est question plus le permet seule de suivre ces progrès cachés de l'accumulation du liquide intragral, qui distend les parois thoraciques à l'excès, de manière à en empêcher l'excision: d'où la syncope mortelle. C'est ce que je crois avoir démontré dans mémoire, où j'ai établi l'opportunité de la thoracentèse et ses indications propressive du thoracent de l'ampliation progressive du thoracent au delà des quinze premiers jours environ, dans les pleurésies single doit faire craindre un accroissement excessif de l'épanchement.

Dans les pleurésies secondaires, le pronostic est au contraire souvent stal. 1.

PLEURÉSIE. 731

on toujours. J'ai constaté que, dans cette condition, la pleurésie aiguë avait une arche plus lente, et que, dans les cas de guérison, la résolution, annoncée par la trocession thoracique, pouvait n'apparaître que du vingt-cinquième au trentième ur de la maladie. Ces chiffres, de même que le terme de quinze à vingt jours ur la pleurésie simple, ne sont, bien entendu, qu'approximatifs, attendu qu'ils ne nt basés que sur une trentaine de faits environ; mais à mon avis ils n'en sont pas oins importants au milieu du vague désespérant que, sans le secours du cyrtoètre, présente la question du pronostic de la pleurésie, dans des circonstances us nombreuses qu'on ne serait d'abord disposé à le croire.

## II. Pleurésie chronique.

Il est difficile d'établir où finit la pleurésie aiguë et où commence la pleurésie ronique, du moins lorsque la seconde suit la première. Mais il n'en est plus ainsi reque la pleurésie est chronique dès le début, ce qui arrive principalement lors-le constitue une complication, condition la plus ordinaire.

C'est principalement dans le cours de la phthisie pulmonaire, d'une maladie du sur et dans le cancer du poumon que l'on voit survenir la pleurésie chronique. i signalé à propos du cancer du poumon (p. 163) l'importance de la pleurésie ronique avec épanchement qui complique cette maladie, et depuis l'impression cet article, M. Aviolat, dans sa thèse si complète sur le cancer pulmonaire (1861), nsisté aussi sur cette complication.

On peut dire qu'en général, à part l'état fébrile du début et l'évolution rapide de pleurésie aiguë, celle qui est chronique présente à peu près les mêmes symptômes. pendant on a signalé la fièvre hectique, le dépérissement, l'anasarque et l'œdème membre supérienr du côté affecté, comme caractérisant la pleurésie chronique; us il faut faire la part des affections graves concomitantes qui sont l'origine de panchement pleurétique, et dont les symptômes peuvent se confondre avec ceux s à la complication pleurale. C'est surtout ici que l'on observe les dilatations la poitrine les plus considérables, parce qu'elles se sont opérées insensiblement, organes intra-thoraciques s'habituant peu à peu à la compression. Cette dilatan peut facilement se reconnaître à première vue du côté affecté; il est généranent plus bombé que l'opposé, immobile dans l'inspiration, les espaces intertaux sont élargis et quelquesois même saillants. M. Oulmont, dans son excellente se sur la pleurésie chronique, a signalé le développement du côté droit de bdomen par suite du refoulement du foie dans certaines pleurésies du côté droit. rsqu'elles siégent à gauche, elles peuvent resouler tellement le cœur à droite on croirait à une transposition des organes. On peut aussi observer des faits ce genre dans des pleurésies aiguës. Une cause de méprise plus rare est la nsmission, à travers un épanchement chronique considérable, de râles pulnaires, se produisant dans un point parfois très-éloigné des organes de la resation (Chomel : Pathologie générale), râles que l'on serait porté à croire nsmis par une tumeur solide.

C'est encore principalement dans la pleurésie chronique que se produisent les forations pleuro-cutanées (abcès) ou pleuro-pulmonaires dont il a été question à pos de la pleurésie aigue, et qui sont fréquemment suivies de guérison. L'abcès is-cutané qui se produit dans le premier cas peut former une saillie considérable is s'ouvrir de lui-même; il offre quelquefois une teinte violacée et des pulsations

(Stokes) qui le feraient prendre pour un anévrysme si, comme dans le fait remarquable rapporté par M. Aran (Soc. des Hôpit., juin 1858) il n'y avait en mè : temps retrait de la tumeur extérieure dans l'inspiration, et saillie dans l'expirat. ce qui démontrait sa communication avec l'intérieur de la poitrine.

M. E. Barthez a signa!é la possibilité de confondre la pleurésie chronique avect : infiltration tuberculeuse complète d'un poumon chez l'enfaut (Soc. des Hôrmai 1857); la thoracentèse fut heureusement retardée dans le fait qu'il a c. — Mais l'erreur la plus fréquemment commise est celle qui fait prendre de semeurs intra-thoraciques pour des épanchements pleurétiques chroniques. NN. Netard-Martin et Oulmont en ont cité de remarquables exemples à la Société des Bataux (juillet 1856). L'erreur est inévitable dans certains faits; mais on pest échapper lorsque la ligne du niveau de la matité des tumeurs, au lieu de s'incuren avant comme je l'ai rappelé précédemment pour la pleurésie, est horizont d'arrière en avant quand le malade est assis, et si elle ne change pas dans le cubitus (V. Tumeurs).

On pourrait aussi confondre la pleurésie chronique double avec l'hydro-thora Mais dans l'hydro-thorax, les phénomènes initiaux de la pleurésie font défaut, en mintemps qu'il existe ordinairement des épanchements dans d'autres séreuses que le plèvres, et l'une des affections sous l'influence desquelles se développe l'unsanque.

La mort est la terminaison fréquente de la pleurésie chronique abandoane elle-même, et si elle est secondaire. Lorsque la guérison a lieu, on peut la s'accompagner de ces rétrécissements considérables du côté affecté, qui ont été crits par Laennec, et qui vont jusqu'à produire une véritable difformité, en aixesant l'épaule et en faisant incurver latéralement le rachis du même côté. M. Walsa a fait remarquer avec raison qu'il ne fallait pas confondre le rétrécissement de pleurésie avec celui qui s'effectue au niveau du cancer pulmonaire. Dans un des codu cancer du poumon que j'ai observés, il y avait à la fois dépression sous-clavaculaire au niveau de la tumeur, et épanchement pleurétique assez abondant u rieurement. La réunion de ces deux signes pourrait être considérée comme parte gnomonique.

désigné se distingue des autres douleurs superficielles de la poitrine par son vation marquée ou son apparition au moment de l'inspiration, à la pressur muscles atteints (ordinairement les intercostaux) sans foyers douloureux bien disminés, et par l'absence des signes d'une affection intra-thoracique. Comme la valgie dorso-intercostale aiguë, elle coïncide fréquemment avec une congestion monaire, ainsi que je l'ai observé. V. Rhunatisme (musculaire).

PLEUROPNEUMONIE. — V. PNEUMONIE. PLEUROSTHOTONOS. — V. TÉTANOS.

PLEVRES. — Ces membranes séreuses, qui enveloppent les deux pourcet qui sont en rapport avec les parois thoraciques et le diaphragme dans pretoute leur étendue, sont affectées rarement d'hémorrhagie (V. p. 441), trèst quemment de pleurésie avec épanchement, de preuno-thorax, d'hydro-rax, de cancer et de tuneurs ou dégénérescences diverses (V. ces differences differences diverses (V. ces differences differences diverses (V. ces differences differences differences diverses (V. ces differences diverses (V. ces differences differences d

articles).

PLIQUE. — V. TRICHONA. PLOMB. — V. ASPHYXIES.

PNEUMATOSES. — J'ai traité aux mots emphysème sous-cutané, méréoisme, tympanite, pneumo-thorax, des principales affections de ce genre. Les signes énéraux des pneumatoses sont l'augmentation de volume des parties atteintes, la onorité claire, dite tympanique, qu'elles rendent à la percussion et divers phénoiènes de compression des organes limitrophes. Le pneumo-péricarde est un état athologique exceptionnel qui s'annoncerait par un bruit de flot ou de clapotement chaque impulsion du cœur (Bricheteau).

PNEUMO-GASTRIQUES (NERFS). — Ces nerfs, desquels dépendent en rande partie les fonctions du pharynx, du larynx, des poumons, du cœur, de l'esmac, ont des anastomoses avec le spinal et le grand sympathique qui rendent moins ets les troubles fonctionnels qui doivent leur être rapportés. Cependant l'aphonie t manifestement produite par le tiraillement ou la compression du nerf récurrent, us à des tumeurs du médiastin, et particulièrement à des anévrysmes de l'aorte. ne dyspnée pouvant aller jusqu'à la suffocation et même l'asphyxie est produite par section de ces nerfs; elle résulte aussi de la compression du pneumo-gastrique, à quelle on a attribué encore l'engouement pulmonaire et l'accumulation de mucosités onchiques.

M. Pinel neveu a signalé à l'Académie de médecine (mars 1860) la compression s pneumo-gastriques à leur région cervicale comme devant être utilisée dans le agnostic des maladies thoraciques. Mais ses propositions n'ont pas encore été vélées.

PNEUMONIE. — Cette affection est une de celles que l'on rencontre le plus squemment dans la pratique; aussi a-t-elle été l'objet de travaux nombreux, rmi lesquels se distingue l'importante n:onographie de M. Grisolle (Traité de la seumonie, 1841).

La pneumonie a été divisée en aiguë et chronique. Mais je n'ai à m'occuper que la première. Le diagnostic de la pneumonie chronique, en effet, est impossible ndant la vie, ainsi que cela ressort des recherches de M. Charcot (De la pneumie chronique, Thèse d'agrég., 1860).

1º Eléments du diagnostic. — La pneumonie franche est caractérisée localement r les symptômes suivants : douleur sous-mampiaire augmentant par la toux, l'initation et les mouvements de la poitrine ; accélération de la respiration et dystée variable, parfois avec sentiment de constriction thoracique ; toux suivie bientôt crachats visqueux, demi transparents, finement aérés, très-adhérents, mélangés immement à du sang qui leur donne une couleur franchement rouge, ou une teinte riable de brique pilée, de rouille, de safran, de sucre d'orge, ou jaune citron, rfois verte, ou couleur jus de pruneaux, en quantité très-variable; ils sont plus on pins homogènes ou mélangés à un liquide comme salivaire. A une époque variable artir des premiers symptômes, mais assez rapidement, la percussion fournit ordifirement au niveau de la lésion une submatité obscure, puis une matité plus ou pins complète avec diminution de l'élasticité sous le doigt, et l'auscultation fait endre un bruit respiratoire, tantôt faible, ou même nul, tantôt exagéré d'intensité, bientôt un râle crépitant fin, à bulles égales, entendu à la fin de l'inspiration, et 'il ne faut pas confondre, en arrière, avec le bruit de déplissement des vésicules,

lorsque les sujets sont restés longtemps couchés sur le dos; puis une respiration souffle bronchiques, d'abord dans l'expiration (Jackson), puis dans les deu tex-respiratoires; ce souffle qui remplace le râle crépitant ou coîncide avec lui, a u timbre métallique souvent très-prononcé et qui donne parfois à la bronchophen qui l'accompagne un caractère soufflant tout particulier. Ces signes deviennent se vent plus manifestes après la toux, ou n'apparaissent qu'après elle. Les ribrate u thoraciques sont augmentées.—En même temps, il existe des symptômes génerau plus ou moins graves: face animée avec coloration des pommettes, fréquence et apleur du pouls, chaleur générale, anorexie avec enduit épais de la langue, se céphalalgie, insomnie, agitation, parfois délire et coma. Ces symptômes généra est de sept à vingt jours, doit se terminer favorablement; les symptômes généra s'aggravent au contraire, et la face devient pâle, livide, si la pneumonie se terme par la mort.

2º Inductions diagnostiques. — Cet exposé sommaire des principaux signe: la maladie, n'est pas, malheureusement pour le diagnostic, applicable à tous r faits, car il n'est pas un seul des phénomènes locaux qui ne puisse faire défaut. percussion peut même, lorsque la matité fait défaut, fournir un signe local ou contraire: du tympanisme. Ce signe, indiqué par Skoda dans les cas d'engorgeme pulmonaire, est incontestable comme signe du début et de la résolution de la permonie; c'est un fait que j'ai plusieurs fois constaté, et qui, sans être constant a recretaine fréquence, ce dont on pourra s'assurer si l'on ne se contente pas de redecher simplement s'il y a ou non matité.

C'est surtout aux deux extrêmes de la vie, chez le vieillard et chez l'enfant. L'on rencontre les variations les plus notables dans les symptômes. MM. Hourset Dechambre, dans leurs importantes recherches sur les maladies des vieils. (Arch. de méd.), et MM. Barthez et Rilliet, dans leur excellent traité des maladies de l'enfance, ont particulièrement fait ressortir cette insuffisance et cette varuides symptômes.

Chez l'enfant, la respiration est plus accélérée, sans avoir le caractère suffer l'expectoration (surtout rouillée) est rare avant l'âge de cinq ans ; la fièvre est tense et proportionnée à la dyspnée, le pouls ne bat jamais au-dessous de 12. peau est très-chaude, quelquefois si injectée qu'on a pu croire à une fièvre érope souvent il y a au début des symptômes cérébraux, des vomissements, de la currêe; à l'auscultation, le râle crépitant peut être remplacé par le sous-crépte et le souffle vient très-vite; il est même le plus souvent le premier symptôme staté.

Chez le vieillard, le facies est parfois caractéristique : teint plombé, regard ten indifférence, ailes du nez mobiles, etc. Assez souvent la douleur manque, la set peu accusée, les crachats caractéristiques font défaut (dans le tiers des castes, même que la matité; le râle sous-crépitant remplace le crépitant; le souffle, camb chez l'enfant, semble parfois être le premier signe, mais il peut aussi manque l'fièvre est également le premier signe de la pneumonie chez beaucoup de vieillare telle est la fréquence de la pneumonie dans la vieillesse, que l'invasion seule d'un fébrile dont la cause paraît obscure doit être rapportée à une pneumonie. J'ai 13 pareille circonstance un son tympanique localisé dans un point de la poitrine résé.

PNEUMONIE. 735

le siége de la maladie caractérisée plus tard, dans le même point, par la matité et les autres signes caractéristiques.

Rien de plus variable d'ailleurs que les qualités du pouls, qui devient plus fréquent le soir, sans chaleur considérable à la peau; la langue est souvent sèche, noiâtre, fendillée, et dans le tiers des cas il survient des accidents cérébraux (délire, issempissement, accidents apoplectiformes).

En ne considérant que la variété des symptômes, on voit combien il peut y avoir le difficultés à diagnostiquer la pneumonie. C'est ce qui arrive non-seulement chez es enfants et les vieillards, mais aussi chez l'adulte lorsque la pneumonie est seconlaire. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que l'absence de certains signes peut n'être lu apparente. Tel est, par exemple, le râle crépitant, qui ne se montre parfois que dans les inspirations profondes ou après la toux; il en est de même du soufile ronchique.

L'enchaînement ou l'évolution des symptômes, la marche de la pneumonie, en un not, vient encore en aide au diagnostic, lorsque les symptômes se succèdent à peu près lans l'ordre que j'ai indiqué en commençant. Tantôt le début a lieu par les symptômes généraux et locaux (fièvre péripneumonique), et tantôt par les phénomènes locaux. lais il peut arriver, comme pour la pleurésie, que les signes locaux persistent assez ongtemps au même degré sans que l'on sache si la lésion locale augmente ou diminue. Or, la mensuration cyrtométrique permet ici encore de lever les doutes en aisant constater, du jour au lendemain, soit l'ampliation thoracique correspondant ux progrès latents de la lésion, soit la rétrocession liée à sa résolution. J'ai déjà ait remarquer (mensuration) que l'ampliation et la rétrocession de la poitrine taient habituellement généralisées aux deux côtés de la poitrine malgré la localisaion de la maladie d'un seul côté, et que l'on ne pouvait trouver le côté affecté se illatant seul que dans le cours de la dilatation générale.

Il est indispensable, dans le diagnostic de la pneumonie, de tenir compte de son rigine et de ne pas oublier qu'elle est primitive ou secondaire.

Il faut savoir que la pneumonie primitive aiguë est de tous les âges, affecte plutôt nommes que les femmes, surtout ceux soumis à des fatigues ou à des travaux excessifs t à une mauvaise hygiène; qu'elle sévit dans tous les climats, mais en particulier ans ceux du nord, et qu'elle se montre de présérence au printemps. Elle est parsois rovoquée par une violence extérieure, assez fréquemment par l'action prolongée du roid lorsque le corps est échaussé, et elle est sujette à récidiver chez le même sujet. - Les pneumonies secondaires se montrent principalement dans l'enfance et la vieilsse, le plus souvent avec les allures insolites que j'ai rappelées plus haut. Elles ffrent comme condition spéciale de se montrer dans le cours d'une maladie aiguë u chronique préexistante. Ces maladies sont : dans l'enfance (où la maladie affecte rincipalement la forme bronchopneumonique), la bronchite aiguë, la coqueluche, croup, la fièvre typhoide, les fièvres éruptives; chez le vieillard, toutes les affecons qui nécessitent un long séjour au lit et surtout les affections paralytiques; chez adulte, la fièvre typhoïde, les affections éruptives graves, la phthisie, l'emphysème ulmonaire, la morve aiguë, la variole, la fièvre puerpérale, etc., et en général, ux différents âges, toutes les affections fébriles graves, comme les bronchites capilures étendues et principalement celles qui sont épidémiques (grippes), enfin tous es états chroniques ou les cachexies qui altèrent profondément la constitution.

Les variations nombreuses que présente la symptomatologie de la pneumone fet qu'elle est facilement confondue avec d'autres maladies thoraciques, principalemen chez l'enfant et le vieillard.

On a vu certaines pneumonies n'offrir pour symptômes locaux que la matié d'absence du bruit respiratoire; il est clair que, dans ce cas, on pourra crore i une pleurésie si l'expectoration caractéristique de la pneumonie manque. Ce n'es d'ailleurs que lorsque les crachats sanguinolents ou jaunâtres feront défaut, arque le râle crépitant, que l'on pourra hésiter entre les deux maladies; mais la matié plus absolue de la pleurésie, l'existence de l'égophonie, et surtout la dammate des vibrations thoraciques, qui sont au contraire augmentées dans la pneumone, dénoteront habituelleuent l'inflammation de la plèvre.

La bronchite sera facilement confondue avec la pneumonie dite catarrhale in. pelée plus loin) et avec les pneumonies insidieuses des enfants et des vieillards das lesquelles le râle est sous-crépitant, et l'expectoration purement muqueuse; me dans cette circonstance, le râle n'existera que d'un côté ou sera bien plus prosocd'un côté que de l'autre, et les symptômes généraux seront plus intenses. Che 🗠 ensants, suivant M. H. Roger, on éviterait de consondre la bronchite capillaire et le pneumonie lobulaire en recherchaut, avec le thermomètre placé dans l'aissele, a degré de la température, qui ne dépasserait pas 38° dans la bronchite, tandis que dans la pneumonie lobulaire, elle monterait à 40° ou 41°.—La bronchite aigue sa venant chez un sujet atteint de dilatation des bronches, pourrait en imposer : l'obscurité localisée du son, par le râle humide coîncidant avec une respiration suiflante; mais ici l'état général serait loin de répondre à l'existence d'une pneumou. de même que l'absence de la douleur de côté, et de crachats caractéristiques, en mèt temps que l'on constaterait l'abondance habituelle antérieure d'une expectora muqueuse ou muco-purulente. — Une respiration soufflante et un gros rale persa exister au niveau d'une cavité ayant succédé à une gangrène pulmonaire; was. marche de la maladie et l'odeur fétide de l'expectoration empêcheront facilence croire à une pneumonie.

La pneumonie du sommet chez un sujet affaibli peut faire croire à la phthine pula toux, par l'expectoration de mucosités sanglantes sans viscosité, par la matité se claviculaire, le râle humide localisé, le souffle et la voix bronchiques, et une fière a moyenne intensité; cependant la marche aiguë de la maladie, et la modification pide des symptômes, éloignera bientôt l'idée d'une phthisie pulmonaire, à marqu'il n'y ait coïncidence des deux maladies, et que l'étude attentive des antécèdes n'annonce des hémoptysies antérieures, du dépérissement, de la diarrhée, a sueurs nocturnes. En définitive, il ne sera pas toujours facile au praticien de x tirer d'embarras en pareille circonstance, ainsi que j'en ai vu des exemples.

Une consusion non signalée, quoique réelle, que l'on peut commettre encore, ci celle de la congestion pulmonaire avec la pneumonie (V. p. 214). — Quant an ingnostic dissérentiel de la pneumonie droite et de l'hépatite, je m'en suis occupat propos de cette dernière maladie (V. p. 461).

Le siège de la lésion est important à considérer dans le diagnostic de la preunie. Il est facile de l'établir par le siège de la douleur pour le côté qui est ailé à et, d'une manière plus précise, par les signes fournis par la percussion et l'auscitation, lorsqu'elle est franche. Il n'en est pas toujours ainsi lorsque la lésion es

737

rosonde. Néanmoins c'est dans cette dernière circonstance que, la pneumonie tant accusée par des crachats spéciaux, son siège peut être révélé par la coincidence l'un son tympanique localisé (avec crachats caractéristiques), ou d'un souffle contaté seulement dans les grandes inspirations ou dans les secousses forcées de toux. a localisation de la pneumonie au lobe supérieur s'est quelquesois accompagnée un rale caverneux bien capable d'en imposer, comme M. William Bolling et l. Fonssagrives (Union méd., 1857) l'ont observé, sans que la pneumonie du mmet donne lieu d'ailleurs à des symptômes sonctionnels ou généraux particuers. Quoi qu'il en soit, on trouvera presque toujours la pneumonie localisée à la ase d'un des poumons, parsois au niveau de l'angle insérieur de l'omoplate, et arement dans les deux poumons à la sois (pneumonie double).

On sait qu'on a assigné trois degrés anatomiques à la lésion pneumonique : l'enpuement, l'hépatisation rouge et l'hépatisation grise (suppuration). La distinction es deux premiers degrés est généralement considérée comme assez facile, grâce à submatité et à l'absence du souffle métallique dans le cas d'engouement, et à xistence du souffle avec matité plus complète dans l'hépatisation. Mais combien de ts dans la pratique viennent démentir cette distinction classique! La distinction encore plus difficile entre le deuxième et le troisième degré (hépatisation rouge et ise), puisque le seul signe qui ait été donné de l'hépatisation grise ou suppurée, crachats ayant l'aspect du jus de pruneaux, peut s'observer aux trois degrés, on M. Grisolle. Cependant ils pourront faire soupçonner l'infiltration purulente poumon, leur fréquence étant plus grande au troisième degré de la pneumonie aux deux premiers.

La considération des formes que présente la pneumonie n'est pas moins importante son siège. Le nombre de ces formes a d'ailleurs été très-exagéré, suivant les ditions dans lesquelles se développe la maladie, selon la prédominance de ceris symptômes, de causes particulières, etc. C'est ainsi que l'on a admis des pneunies rhumatismales, qui ne diffèrent des pneumonies ordinaires qu'en ce que invasion a lieu dans le cours du rhumatisme, et des pneumonies dites fibrises, dans lesquelles il n'y a de remarquable que l'abondance des concrétions ineuses expectorées que l'on retrouve dans les crachats de toutes les pneumonies certain degré. Selon M. Gubler, en effet, il suffit d'isoler des crachats les ses informes d'un rouge sombre ou clair ou d'une blancheur opaque, et de les er dans l'eau pure, pour parvenir à développer des ramifications d'une longueur une élégance souvent inattendues (Soc. des Hôpit., janvier 1858). Je ne cuperai donc que des formes suivantes, qui sont vraiment les seules utiles eler.

- La pneumonie franche, inflammatoire, est celle qui sournit les symptômes iques de la maladie, et que j'ai précédemment rappelés comme éléments princidu diagnostic.
- La pneumonie dite bilieuse se complique simplement de l'état bilieux itoll, qui existe ici comme dans beaucoup d'autres maladies aiguës, mais le dépend nullement du siège de la pneumonie dans le voisinage du foie, comme à pensé, puisque cet état bilieux existe aussi bien dans les pneumonies hes que dans les pneumonies droites.
- La pneumonie typhoïde se complique d'un état түрної (V. ce mot), qu'il wolller, в. в.
   47

ne faut pas confondre avec la pneumonie qui complique la fièvre de ce non. Caz forme présente des symptômes ou ataxiques ou adynamiques, et se manieste proprié épidémiquement, de préférence chez les sujets débiles ou adonnés à des cub alcooliques, et surtout, selon M. Grisolle, dans les pneumonies du sommet du parmon droit.

- d. La pneumonie lobulaire, désignée aussi par les noms de bronchopermonie, pneumonie catarrhale des vieillards, pneumonie pseudo-lobaire, « est fréquente aux deux extrêmes de la vie, et surtout dans la première estrecte forme de pneumonie, bien déterminée par les lésions anatomique, resemble, au point de vue symptomatique, à une bronchite capillaire grave, par asplyxique, dans laquelle aux râles muqueux et sonores, disséminés et moble, joignent les signes suivants : du souffle et plus rarament du râle crépitant, l'autre disséminés, mais non constants ; des symptômes généraux graves et ma fébrile plus ou moins intense, mais qui est peu prononcé dans la variété cataril (râle sous-crépitant humide généralisé, pouls sans fréquence considérable).
- e. La pneumonie dite latente, observée surtout chez les vieillards, de ma que la précédente, est remarquable par l'absence de tout symptôme local; le quence de la pneumonie dans un âge avancé doit toujours faire soupçonner la tence de cette affection, si l'on constate un état général insolite, et même seuleze des troubles fonctionnels légers en apparence vers les organes respiratoires; mod'un autre côté, il faut savoir qu'on a souvent admis des pneumonies latentes de sujets non suffisamment explorés, ce qui démontre l'importance d'une explorition attentive chez le vieillard.
- f. Frappés des erreurs de diagnostic dont ils ont été témoins à prope symptômes cérébraux qui, chez les enfants, masquent si souvent la preumors son début, MM. Barthez et Rilliet ont admis une pneumonie cérébrals de l'eniqu'ils divisent en méningée (coma ou délire) et en éclamptique (convulsions mayor le début); mais le grand intérêt que doit avoir le praticien à connaître ces acces initiaux de la pneumonie chez l'enfant ne me paraît pas légitimer suffisamment forme spéciale de pneumonie, ni surtout la dénomination de pneumonie cirerqui lui a été donnée.
- g. On a encore admis d'autres formes plus rares ou moins importante que précédentes: la pneumonie hypostatique, forme secondaire ordinairement une qui, lorsqu'elle n'est pas une simple congestion, ne diffère de la pneumone re naire que par l'action d'une cause particulière (le décubitus longtemps prointe la partie atteinte) et nullement par ses symptômes; les pneumonies dites sette tiques, qui n'ont aucun signe positif qui les révèle. Enfin la pneumonie intente ou rémittente, qu'il ne faut pas confondre avec des congestions pulnore. (V. p. 215), se montrerait dans les contrées à émanations paludéennes, et confiquerait les fièvres de marais, auxquelles elle ferait prendre un caracter en nicieux.

Il faut être prévenu que des complications peuvent venir modifier le se de la pneumonie. Ce sont de simples phénomènes symptomatiques ou de vérier maladies,

L'ictère est une complication fréquente de la pneumonie, surtout ches l'bes adulte âgé de moins de 50 ans, et qui se rencontre plus souvent (mais non complication fréquente de la pneumonie, surtout ches l'bes

ment) dans les pneumonies droites que dans celles du poumon gauche. — Le délire tencore une complication assez fréquente, surtout chez les sujets qui ont fait abus boissons alcooliques; mais il est démontré qu'il ne survient pas de préférence ns les pneumonies du sommet. — On considère trop souvent comme un signe de onchite venant compliquer la pneumonie, en dehors des points que celle-ci occupe, râles sonores persistant après la toux et qui ne dépendent que de la congestion lmonaire concomitante. — Une complication véritable et remarquable par sa fréence est la pleurésie, dont l'épanchement, ordinairement peu abondant, occupe la rtie la plus déclive du côté affecté, et où le son est plus mat, le bruit respiratoire l, tandis que, plus haut, se constatent le bruit respiratoire, le râle crépitant et le ıffle à timbre métallique, souffle beaucoup plus doux ordinairement lorsqu'il est à l'épanchement pleurétique un peu abondant. On voit quelquesois l'épanchement compagné de symptômes généraux fébriles, prendre un grand développement à la ile de la pneumonie; on a ordinairement affaire alors à une pleurésie purulente. Chez la femme grosse, la pneumonie provoque souvent l'avortement. — Enfin complications plus rares sont la péricardite, l'endocardite, les concrétions iguines du cœur, survenant dans les pneumonies graves, et les arthrites mulles simulant une complication rhumatismale, mais dues probablement à des réptions purulentes.

5º Pronostic. — Le pronostic de la pneumonie, en général grave, est très-vade suivant les conditions précédemment passées en revue : suivant l'âge et le e, la maladie étant beaucoup plus grave chez l'enfant et le vieillard, plus grave z la femme (surtout en état de grossesse) que chez l'homme; suivant les condis antérieures de santé et d'hygiène, suivant le siège de la pneumonie, qui est plus re quand elle est double que simple, et plus au sommet qu'à la base, sans qu'on connaisse la cause; suivant sa forme, la typhoïde étant plus grave que les autres; ant l'intensité des symptômes généraux; et enfin suivant le plus ou le moins de reapporté au traitement. C'est surtout dans la province que cette dernière condition : la valeur; car on y rencontre des sujets pléthoriques exubérants de santé, et : lesquels la pneumonie, franchement inflammatoire, prend rapidement une grairrémédiable si un traitement énergique n'est pas employé dès les premiers s. Ici l'expectation serait fatale, comme j'en ai observé trop d'exemples par de l'incurie intéressée des habitants des campagnes, n'appelant le médecin que · le rendre témoin de l'agonie du malade au sixième ou huitième jour de l'affec-Chez l'enfant de un à deux ans, la pneumonie a beaucoup de gravité, surtout ceux qui ont une dentition laborieuse, parce qu'elle se complique souvent d'acits cérébraux mortels. La gravité de la pneumonie franche résulte le plus soude la terminaison de l'inflammation par suppuration (hépatisation grise). Il est mement rare qu'elle se termine par gangrène, ce que l'on reconnaît facilement ignes propres à cette dernière lésion (V. Gangrène pulmonaire). On a signalé norts subites et imprévues dans des cas de pneumonies arrivées à l'hépatisation chez des vieillards (Hourmann et Dechambre). Le protostic est des plus graves ue l'expectoration devient d'un gris sa e ou purulente

NEUMO-PÉRICARDE. — V. PNEUMATOSES

NEUMO-THORAX. — Laennec le premier à bien fait connaître cette ion, qui a été l'objet après lui de nombreux travaux, principalement en

France et en Angleterre, et parmi lesquels je citerai ceux de MM. Louis, Susse: (Thèse, 1841), Stokes, Hughes, etc.

Le pneumo-thorax existe-t-il réellement comme maladie particulière? Jusqui que l'on ait rigoureusement démontré que l'accumulation d'air ou de gu du plèvre, qui le constitue, peut se produire spontanément, ce qui n'a pas encor fait, on devra toujours considérer le pneumo-thorax comme symptomatique lésion anatomique. Pour mon compte, je crois avoir démontré que, mème a cadavre, on n'a pas toujours suffisamment cherché cette lésion avant de consi à l'existence d'un pneumo-thorax idiopathique (Mém. sur la guérison de forutions pulmonaires d'origine tuberculeuse. — Archives de méd., in t. II).

Il en résulte que l'on devrait considérer cet état pathologique comme un supris, de même que l'anémie, il n'offrait pas un ensemble de signes particules au breux et bien définis.

1° Éléments du diagnostic.— Ce sont : une dyspnée ordinairement prom assez souvent une dilatation visible du côté affecté avec effacement et même. des espaces intercostaux, et parsois resoulement des organes voisins (soie, œu. à la percussion, un son exagéré d'intensité ou tympanique, dont le timbre grant profond, moelleux, prolongé; et si le gaz, sans être très-abondant, s'étend et a jusqu'à la rigole costo-diaphragmatique surtout à droite, claquement code : • tique dû au rapprochement brusque des deux surfaces légèrement écartée 🕦 sier); à l'auscultation, les bruits ou consonnances nétalliques. Un autre signprésence de l'air dans la plèvre, mais seulement s'il y a en même temps une coquantité de liquide épanché, ce qui est du reste l'ordinaire, c'est le bruit de 🔧 de fluctuation dite hippocratique. Ce bruit se produit pour le malade lu-c pour les assistants ou seulement pour le médecin qui ausculte, dans les mours plus ou moins brusques du tronc, et surtout par la succussion. Enfin M. Aragnalé, dans un fait exceptionnel, comme une conséquence du pneumo-thorz. bruit de choc du poumon contre la paroi thoracique perçu par l'auscultation 4-la toux (V. p. 177).

En outre de ces signes, il en est d'autres qui résultent de la perforation; = naire que l'on rencontre presque constamment comme origine du pneumo-l' je les rappellerai plus loin.

2º Inductions diagnostiques. — Si l'on considère isolément les différents physiques du pneumo-thorax, on constate que la saillie générale du côté affect effacement des espaces intercostaux, le son tympanique qui se produit à la sion, les résonnances amphoriques de la respiration, de la toux et de la visconsonnances métalliques, le bruit de flot résultant des simples mouvements la lade, peuvent, isolés, faire soupçonner la présence de l'air dans la plètre. Il certitude ne saurait être acquise que par l'appréciation raisonnée de chaque par le groupement des diverses données du diagnostic. Une seule donnée, kinement costo-hépatique obtenu par la percussion au niveau de la huitième coté signalé par M. Saussier (V. Claquement), serait pa thognomonique; mais cette donnée est loin d'être constante, et qu'il faut déjà songer au pneumo-pour rechercher cet élément du diagnostic, sa valeur devient par celi secondaire.

La dilatation visible d'un des côtés du thorax se rencontre dans l'empyème, dans tains emphysèmes et par le fait du développement de tumeurs intra-thoraciques, si bien que dans le pneumo-thorax. - Le son tympanique que Laennec donnait sque comme un signe pathognomonique, puisqu'il ne le signalait, en dehors du eumo-thorax que dans l'emphysème pulmonaire, a une signification beaucoup plus ndue (V. Tympanisme); et, d'un autre côté, on doit reconnaître en fait, sans qu'on t obligé d'admettre la théorie de M. Skoda sur ce point, que le pneumo-thorax, me considérable, peut donner lieu à une sonorité plus ou moins étouffée, ce que Hughes avait aussi constaté. - Les phénomènes amphoriques ont également des gines multiples que j'ai rappelées ailleurs (V. Anphoriques - phénomènes), et démontrent qu'il ne faut pas trop se hâter de croire à un pneumo-thorax lorson les constate. — Les résonnances métalliques, jointes ou non aux phénones précédents, ont au contraire une signification beaucoup plus précise, puisque leur présence il n'y a qu'à opter entre un pneumo-thorax ou une vaste caverne erculeuse. — Il en est de même du bruit de flot, quoiqu'il ne se produise pas ilement dans le pneumo-thorax avec épanchement (V. Succussion).

Quoi qu'il en soit, il est clair que les symptômes doivent être réunis en plus ou ins grand nombre pour acquérir une signification suffisante. Deux peuvent cepent suffire; ce sont le refoulement du cœur et le son tympanique du côté opposé déplacement (Gaide, Stokes, Legendre), ou cette même sonorité coïncidant avec tinction des vibrations thoraciques (Monneret), etc.; mais il est habituellement ressaire de se baser sur un plus grand nombre de données non-seulement actles, mais commémoratives. Les conditions dans lesquelles survient le pneumorax, les accidents de l'invasion et leur marche, sont, en effet, autant de données nplémentaires très-importantes.

D'abord c'est presque constamment dans le cours d'une phthisie pulmonaire et r le fait d'une perforation du poumon au niveau d'une caverne communiquant ce les bronches, que l'air pénètre dans la plèvre, où son épanchement est favorisé r les mouvements dilatateurs de la poitrine et surtout par la tendance au vide qui iste entre les feuillets de la séreuse. Dans d'autres cas moins fréquents, la prénce du fluide aériforme dans la plèvre est dû à un empyème produisant une fistule zuro-bronchique, ou à la gangrène qui établit une communication accidentelle tre la cavité pleurale et les voies aériennes, ou qui fait exhaler des gaz putrides ns la cavité séreuse. Les autres conditions d'origine, en mettant de côté les causes jumatiques, sont beaucoup plus rares que les précédentes. Ce sont les perforations les à un noyau apoplectique du poumon, à la rupture de quelques vésicules emphymateuses (Stokes), à un cancer ulcéré du poumon, à une tumeur hydatique ourle à la sois dans les bronches et dans la plèvre, à un abcès des ganglions bronchiues, ou bien à une rupture de l'æsophage. D'autres sois la persoration n'a pas une fection pulmonaire ou pleurale pour point de départ. C'est ainsi que l'on a vu un has des parois thoraciques s'ouvrant au dehors et dans la cavité séreuse laisser inétrer l'air dans la plèvre, et un cancer ulcéré de l'estomac établir une commuication entre la cavité de ce viscère et celle de la plèvre. Quant aux pneumo-10rax attribués uniquement à la décomposition du liquide contenu dans la plèvre, s ont été jusqu'à présent incomplétement étudiés.

L'invasion des accidents qui marquent le début du pneumo-thorax est le plus sou-

vent caractéristique. — Lorsqu'il y a perforation pneumo-pleurale, ces accident :sultent de la pleurésie subite qui survient, et de l'accumulation de l'air das plèvre: douleur violente et subite, dyspnée extrême, anxiété inexprimable L. et signes locaux du pneumo-thorax, tels sont les phénomènes observés. Enedis persistante qui a débuté dans ces conditions doit seule faire soupçonner forte: l'existence du pneumo-thorax. Les signes de l'invasion ne sont pas les mêmes la ... la perforation est pleuro-bronchique et provoquée par un empyème. Le la dou . . . moins violente ou nulle, et il existe une toux quinteuse, incessante, provoqui l'irruption dans les voies aériennes du pus contenu dans la plèvre, et qui est par moins abondant suivant la largeur ou l'étroitesse de la perforation. On a v., l'intervalle des quintes, le pus s'écouler de la bouche en bavant, lorsque la ? le tronc étaient inclinés convenablement (Barth). En même temps que chaque. ration favorise la sortie du liquide, chaque inspiration favorise la pénétration à . dans la plèvre. Cependant j'ai vu un fait dans lequel la perforation, sans do soupape, donnait issue au pus sans permettre d'abord la pénétration de l'air : plèvre, qui ne parut avoir lieu que plusieurs jours après le début.

Le pneumo-thorax peut facilement être confondu avec d'autres maladies observe légèrement le malade. — Dans les cas de vastes excavations tuberavec phénomènes amphoro-métalliques, il n'y a pas eu d'invasion brusque. dans le pneumo-thorax, et le malade présente les signes généraux et locaux phthisie la plus avancée (V. p. 718). Cette affection est d'ailleurs la seule, a véritable pneumo-thorax, dans laquelle on puisse rencontrer les consonnaires phoro-métalliques. — L'existence d'un tympanisme thoracique en l'alepneumo-thorax est la cause la plus fréquente des erreurs de diagnostic. L. résie, par exemple, s'accompagne souvent d'un tympanisme sous-clave qui pourrait d'autant plus en imposer pour un pneumo-thorax, que parfois à mon, aplati et aminci par compression contre la paroi thoracique, peut être!. de bruits caverneux et même amphoriques à l'auscultation; mais l'abersignes d'une perforation (expectoration purulente subite et abondante, etc. caractère de la sonorité exagérée, ordinairement sec et bref au lieu d'être me : et prolongé, lèveront les doutes. — Le son tympanique qui se montre dans d circonstances et notamment dans la congestion pulmonaire sébrile de la aiguës, a pu souvent en imposer (V. p. 215, et Tympanisme). Le son tym: que l'on observe quelquesois aussi dans la pneumonie (partie du poumon in 🗈 vahie) est trop isolé de tout autre signe de pneumo-thorax pour faire croire : affection.

Enfin, malgré l'invasion brusque des accès de dyspnée, malgré l'ampliet. tympanisme de la poitrine dans l'emphysème pulmonaire, on ne pourre un pneumo-thorax, le siège de ces derniers signes existant des deux comême temps que manque tout phénomène amphorique ou toute consonnaire tallique.

Le siège de la perforation qui a produit le pneumo-thorax sera quelques qué par le point où les phénomènes caractéristiques ont leur plus grande un Presque toujours la perforation pulmonaire tuberculeuse a lieu vers le son poumon. — Quant à la lésion d'où résulte le pneumo-thorax (perforation).

point de départ de discussions théoriques sur la production des bruits

743

ne je n'ai pas à discuter. Mais certaines particularités de ces lésions peuvent s'anoncer par des phénomènes spéciaux pendant la vie. Suivant M. Stokes, le pneumodro thorax serait principalement la conséquence des perforations tuberculeuses,
le pneumo-thorax simple serait la suite de ruptures emphysémateuses. Selon le
ème auteur (the Dublin Journ., 1839), les symptômes varieraient aussi suivant
pénétration facile ou difficile de l'air par l'ouverture de la perforation. La pénétion de l'air étant facile, il n'y aurait ni exagération du son ni distension du côté
ecté; si elle était difficile, on constaterait au contraire la dilatation et l'exagéran d'intensité de la sonorité. — Je n'ai pas à insister, après ce que j'ai dit précémment, sur le diagnostic de la tésion qui donne lieu an pneumo-thorax, ni sur
forme que ce dernier présente.

Je vais rappeler plus loin les signes du défaut obsolu de pénétration de l'air dans cavité pleurale par suite de l'obturation de la fistule.

3º Pronostic. — Le pneumo-thorax peut rapidement devenir fatal ou durer pluurs mois, suivant sa cause et suivant la marche plus ou moins lente de la lésion i l'a produit, et à laquelle son pronostic est entièrement subordonné. Il peut touois guérir dans certains cas, par suite de l'oblitération des fistules qui ont donné ssage à l'air. M. Saussier, sur vingt-neuf cas de pneumo-thorax survenus dans la rurésie, a trouvé quinze guérisons; tandis que, sur quatre-vingt-une observations phthisie avec pneumo-thorax, il n'a pas, dit-il, un seul cas de guérison à senter. Ces chiffres sont très-importants à signaler, car ils montrent que la guéon a lieu dans environ la moitié des cus d'empyème; mais il ne faut pas en conire à la constance de la terminaison fatele du pneumo-thorax dans la phthisie. J'ai montré (Mém. cité) que la guérison des perforations d'origine tuberculeuse nonilement était possible, mais encore moins rare qu'on ne le pouvait penser, puisque, lépendamment du fait qui m'est propre, j'ai pu en réunir six autres passés inaperi. De plus, bientôt après la publication de mon Mémoire, M. Géry fils (Soc. méd. bserv., 1854) et Legendre (Soc. des Hôpit., même année) en ont rapporté icun un exemple. Valleix en a mentionné un également dans son rapport sur n travail (Union méd., 1853). J'ai trouvé que la cicatrisation ou l'obturation la sistule était savorisée par le rapprochement des deux feuillets de la plèvre, l'à l'aide d'adhérences voisines de la perforation, soit par l'accolement du poun contre la paroi opposée, ou bien par l'immersion de la fistule dans le lide de l'épanchement, où l'obturation se fait alors par une sorte de stratification rineuse.

Cette obturation faite, tantôt ces guérisons ont été annoncées par la disparition des ets locaux et des signes de la perforation; et tantôt il y a eu persistance de la sorié tympanique et du bruit de succussion thoracique, avec absence du bruit resatoire, et disparition des autres phénomènes amphoro-métalliques, mais par conreptionnellement persistance de phénomènes amphoro-métalliques, mais par conrannance, et non plus par le passage de l'air dans la cavité pleurale. Ces faits d'obvation démontrent que, la fistule pneumo-pleurale étant obturée, l'épanchement
ir peut persister, même pendant plusieurs mois, après la guérison de la fistule :
t important parmi ceux qui viennent à l'appui de l'opinion qu'il n'existe pas de
eumo-thorax essentiel.

POILS. — Les altérations des poils ou des cheveux fournissent un petit nombre

de signes en dehors de ceux qui caractérisent les teignes. On a constaté que le bulbes des cheveux pouvaient être le siège d'une hémorrhagie dans l'hémophile. Dans certains cas très-rares de névralgie faciale, on a vu les cheveux deveuir plagros, plus durs, blanchir ou tomber, du côté atteint de névralgie. J'ai rappelé au mot Alorécte les causes habituelles de la chute des cheveux. Ils sont au contraire plus abondants et agglomérés par une sueur visqueuse qui se desèche, dans la plique. V. aussi Teignes.

**POITRINE.** — La première chose à rappeler au sujet de la poitrine, c'æ! la nécessité de bien connaître la place occupée par chaque organe ayant des rapports immédiats ou seulement médiats avec les parois thoraciques.

M. Sibson (Lond. med. Gaz., 1848; Arch. de méd., 1849, t. XIX) a envisçi la question au point de vue le plus pratique, en se basant sur la position et le rapports des organes pour admettre trois régions simples et cinq régions compose au niveau de la poitrine. — Les régions simples sont les deux régions pulmonaires et la région cardiaque. Les régions pulmonaires, où l'on trouve le poumon à toute profondeur, ont pour limite inférieure le diaphragme qui correspond, à droite, a mamelon en avant, et à la huitième côte en arrière; et à gauche, à la cinquième côte en avant et à la neuvième côte en arrière. La région cardiaque comprend la portion de la poitrine qui est en rapport immédiat avec le cœur. — Les régions composées, au nombre de cinq, sont celles dans lesquelles le poumon est superposè à d'autres organes : au foie, à l'estomac, au cœur (à droite et à gauche) et aux gravaisseaux.

Suivant cet observateur, si l'on place le doigt sur l'extrémité inférieure du surnum (sans doute le niveau de l'articulation sterno-xiphoïdienne), on se trouve extement au-dessous du bord inférieur du pounnon droit et des limites inférieures du cœur. A droite de l'axe vertical du sternum, se trouve le poumon droit tout enter, et à gauche le poumon gauche, ainsi que la portion du cœur non recouverte par expoumon. Cette portion du cœur se trouve au niveau du quatrième cartilage du se gauche, et le poumon gauche au-dessus.

L'extrémité inférieure du sternum est comme le centre autour duquel conver; et les organes. Le poumon droit est au-dessus et à droite; le cœur au-dessus et à gauche de ce point; pendant que le foie est au-dessous et à droite, et l'orine cardiaque de l'estomac au-dessous et à gauche, mais à une plus grande profondeur.

La saillie légère que forme la partie supérieure du sternum indiquerait, su'vat.

M. Sibson, que les deux poumons viennent s'y rejoindre. Le sommet de chaque poumon s'élève vers le cou, au-dessus de la clavicule et de l'omoplate, et correspond immédiatement au-dessous de la tête de la première côte; il dépasse de un pouce i un pouce et demi la clavicule lorsque l'épaule est portée en bas.

Le cœur, dans ses portions supérieures et externes, est séparé du sternum par les bords des lobes supérieur et moyen du poumon droit, et du lobe supérieur du poumon gauche. L'oreillette droite, logée pour ainsi dire dans le poumon droit, s'étend à droite du sternum, derrière les cartilages costaux. Le ventricule dra correspond immédiatement à la moitié inférieure du sternum et aux cartilages de troisième, quatrième, cinquième et sixième côtes gauches. Le ventricule gauches supérieur au ventricule droit; il correspond aux quatrième et cinquième côtes, près

de leur articulation avec les cartilages. Ce ventricule, excepté vers la pointe, est recouvert par le poumon, tandis que la plus grande partie du ventricule droit est libre, et correspond au sternum et aux cartilages costaux, depuis la partie moyenne du sternum jusqu'à la pointe du cœur, et depuis le quatrième cartilage sterno-costal jusqu'aux limites inférieures de cet organe. Comme le fait remarquer avec raison M. Racle (Traité de diagnostic), la pointe du cœur répond au quatrième espace intercostal, et elle a avec le mamelon un rapport invariable; elle bat au-dessous du mamelon et en dedans d'une verticale qui passerait par ce point. Cette localisation normale de la pointe du cœur est très-importante à connaître (Bouillaud).

Les gros vaisseaux sont situés à côté les uns des autres, derrière la portion supérieure du sternum et les cartilages costaux voisins, mais recouverts par une couche le tissu pulmonaire, ainsi que les portions supérieures et externes du cœur. L'aorte, placée exactement derrière le sternum, remonte à partir de l'articulation sterno-cosale de la troisième côte droite, et se porte légèrement de droite à gauche jusqu'au roisinage de l'extrémité supérieure du sternum. A droite de l'aorte, se trouve la veine cave supérieure derrière la partie supérieure du sternum, tandis que, à gauche de l'aorte, se trouve l'artère pulmonaire, qui passe au-dessous d'elle au niveau du premier espace intercostal.

Plus prosondément, la trachée s'incline à droite en avant de la colonne vertébrale, et l'aorte se place en avant de la moitié gauche de cette colonne, ce qui expliquerait comment les bruits respiratoires sont mieux perçus à droite de l'épine, et les bruits aortiques à gauche. Les gros troncs qui naissent de l'aorte s'en détachent levant la quatrième vertèbre dorsale, et la trachée se bifurque au niveau de la cinquième et quesquesois de la sixième vertèbre dorsale. L'oreillette gauche correspond ux septième et huitième vertèbres dorsales.

Il n'est pas sans importance de connaître la direction des cloisons interpulmonaires. Pour la commodité de l'application, on peut, dit M. Sibson, regarder comme corres-ondant environ à la direction de la cinquième côte la cloison qui sépare à gauche e lobe supérieur du lobe inférieur; et, à droite, le troisième espace intercostal comme répondant le plus habituellement à la cloison qui sépare le lobe supérieur lu lobe moyen.

Cette situation des organes protégés par la cage thoracique est souvent modifiée lans l'état pathologique. D'abord les organes sus-diaphragmatiques peuvent être ous plus ou moins refoulés vers le sommet de la poitrine par les tumeurs volumineuses ou les épanchements de l'abdomen, jusqu'au niveau de la quatrième côte et même de la troisième (à droite, à cause du foie). Il peut arriver au contraire que es organes thoraciques, distendus outre mesure, agrandissent la cavité sus-diaphragmatique en refoulant le diaphragme vers la cavité abdominale. Enfin un épanchement, une tumeur ou le développement d'un des organes intra-thoraciques modifient assez souvent leurs rapports naturels. Le poumon peut être refoulé et aplati dans presque toutes les directions, principalement vers son insertion au médiastin, et parfois vers une région où des adhérences préalables le maintiennent forcément; une pression graduelle et lente réduit quelquefois l'organe à une épaiseur si minime, qu'il semble entièrement détruit. Le cœur, outre qu'il augmente souvent de volume, peut aussi être refoulé en haut par un épanchement du péricarde; à gauche, la cause qui le repousse peut faire battre sa pointe tout à fait vers la par-

tie externe gauche de la poitrme; par contre il est quelquesois resoulé à droite paqu'au delà du bord droit du sternum, où ses battements peuvent être cherchés. Le gros vaisseaux, et principalement l'aorte, subissent également dans leur situation des changements remarquables soit par leur volume exagéré, soit par les tumers qui s'y forment (anévrysmes).

1º Symptômes fonctionnels et signes. — Les douleurs qui siégent à la poitruspeuvent se rapporter à une foule de maladies, les unes sous la dépendance d'une lésion locale, comme la pneumonie, la pleurésie, la congestion et la tuberculisation pulmonaires, la péricardite; d'autres dépendant d'affections d'organes éloignés (comme la douleur de l'épaule droite dans les maladies du foie); ou enfin d'altérations plus ou moins profondes du sang, telles que l'anémie, les intoxications, etc. Dans ce derniers cas, c'est surtout sous forme de névralgie dorso-intercostale que la douleur se manifeste. Toutes les fois que ce symptôme est accusé par le malade et constitud'abord le seul signe apparent de la maladie, il faut rechercher si la douleur n'est pas névralgique ou si elle n'occupe pas les muscles (V. Névralgies, Rhomaisser musculaire).

En cas d'exclusion, on cherche l'origine de la douleur dans les viscères intra-thraciques. Cependant on rencontre quelquefois une douleur particulière, survenant paraccès habituellement violents, et dont le siège anatomique n'est pas déterminé. C'est celle de l'ANGINE DE POITRINE.

Outre ces douleurs variables de siège et de caractère, l'oppression, la preprie et les palpitations sont les symptômes fonctionnels que l'on peut encore rencontrer à la poitrine. Mais ces symptômes le cèdent en importance aux signes physiques que fournissent les moyens explorateurs.

2º Moyens explorateurs. — L'inspection sait constater les changements patho logiques extérieurs que la poitrine présente, soit dans sa configuration et dans son volume, soit dans certains mouvements fonctionnels. - La percussion révèle le position des organes, et, jusqu'à un certain point, leur genre de lésion, en foanissant des résonnances variables d'intensité ou de tonalité dans les différents pois du thorax. — La palpation permet de juger de la consistance des tissus des parte thoraciques, du degré de frémissement vibratoire qui les agite pendant la phonation. du point précis où se fait l'impulsion du cœur, du frémissement dit cataire, de celai que produisent certains frottements pleurétiques, de la sensation de flot ou de succussion, et parfois enfin elle permet d'obtenir celle d'une fluctuation analogue à la fluctuation abdominale. Mais la fluctuation thoracique est rarement perçue, et seule ment dans des cas d'épanchements très-abondants, chez des sujets dont les espacé intercostaux sont naturellement très-larges, ce qui tient à ce qu'on ne peut chercher à la produire qu'au niveau d'un espace intercostal. — L'auscultation pratiquée au niveau de la poitrine, a une importance diagnostique qui n'a pas besoin de commentaires. — La mensuration cyrtométrique permet de constater le périmètre. 🗷 diamètres et en même temps la forme du contour de la poitrine; elle fait comparer les changements qui surviennent sous ce rapport dans le cours des maladies, et qui permettent de suivre les modifications en plus ou en moins que subit la capacité de h poitrine. -- Enfin, je ne ferai que rappeler, comme moven exceptionnel d'explore tion thoracique, les ponctions exploratrices à l'aide d'un trocart capillaire, & comme exploration plus exceptionnelle encore, la compression des pneumo-ni-

triques et des grands sympathiques, signalée par M. Pinel neveu (Acad. de méd., mars 1860) comme pouvant indiquer, par la douleur que cette pression réveille, le siége de certaines affections thoraciques.

Je n'ai pas à m'occuper d'autres moyens explorateurs de la poitrine, trop compliqués pour être habituellement autre chose que des moyens d'investigation scientifique, comme les instruments de MM. Hutchinson et Sibson, destinés à constater d'une manière précise le degré d'expansion ou de retrait des parois thoraciques pendant les mouvements respiratoires, et la quantité d'air inspiré ou expiré par les poumons.

Ce groupement des différents moyens d'exploration de la poitrine ne doit pas être perdu de vue, du moins en ce qui concerne les moyens les plus usuels; car, si on ne l'a pas présent à la pensée, on peut, le cas échéant, oublier la recherche de signes physiques importants. Cela serait d'autant plus fâcheux que ces méthodes exploratrices ne sont pas toutes également nécessaires dans tous les cas. Je n'entre pas dans les détails de leur application pratique, un article particulier ayant été consacré à chacune d'elles.

Cependant je ne dois pas omettre de rappeler que M. J. W. Corson a signalé certaines attitudes prises par les malades comme facilitant la percussion et l'auscultation de la poitrine, en diminuant les obstacles qu'y apportent les muscles pectoraux en avant, et les omoplates ainsi que leurs muscles en arrière. On obtient, en effet, par les positions différentes, l'amincissement, la condensation, ou la tension des muscles lans les régions explorées, et les signes obtenus en deviennent plus nets. L'auteur onseille au malade: de croiser ses membres supérieurs en arrière pour l'exploration les régions antérieures; de croiser les avant-bras derrière la tête, les mains les saisisant près des coudes, pour l'examen de la base de la poitrine; de les croiser en avant la hauteur des fausses côtes et de faire un effort comme pour élever les côtes, pour maminer la partie postérieure du sommet des poumons; pour dégager plus comblétement encore la partie postérieure du thorax, le malade croise ses bras en avant it saisit de chaque côté le moignon de l'épaule pour le tirer fortement en avant New-York Journ. of medicine, 1859).

3º Diagnostic anatomique. — Lorsqu'il existe une lésion intra-thoracique fournissant un ou plusieurs signes symptomatiques ou physiques, il est le plus souvent acile de la localiser dans l'appareil anatomique qui en est le siège. Les signes diamostiques sournis par les organes de la respiration, et principalement les signes physiques, que l'on doit toujours rechercher, sont, en esset, tellement distincts de eux des organes centraux de la circulation, dans les cas ordinaires, qu'on ne saurait es confondre la plupart du temps. Cependant il peut arriver que les bruits respiatoires, pendant l'auscultation, masquent certains bruits anomaux du cœur, si l'on l'a pas soin de faire suspendre momentanément les mouvements de la respiration our écouter les bruits cardiaques ou vasculaires. Cette suspension des mouvements espiratoires doit aussi être provoquée si, la respiration étant accélérée, des bruits nomaux des organes de la circulation peuvent être pris pour des bruits respirapires; mais, dans ce cas, on a un point de repère précieux dans l'isochronisme des ruits vraiment circulatoires et des battements du pouls. L'envahissement de la caité thoracique par les organes abdominaux peut aussi fournir des signes qu'on loalise à tort dans l'appareil respiratoire. Il est donc indispensable, lorsque l'on explore la poitrine, de ne pas négliger l'examen des organes supérieurs de l'abdomen. Cet examen permet quelquesois seul d'expliquer les phénomènes observés au niver du thorax. J'ai indiqué, à propos de chaque organe, les signes particuliers qu'is peuvent présenter; et comme, dans l'appréciation diagnostique, ces organes et trouvent naturellement en cause, cela suffit pour provoquer la recherche des articles qui leur sont consacrés.

**POLLUTION.** — V. Pertes séminales.

POLYDIPSIE. — En dehors du diabète sucré (glycosurie), on a établithérquement qu'il existait deux sortes de diabètes non sucrés : l'un (polyurie) des lequel le flux excessif des urines serait primitif ou idiopathique; l'autre qui sera: consécutif à une soif excessive nécessitant l'ingestion d'une énorme quantité de bosson, et qui constituerait la polydipsie. Mais cette distinction ne saurait, à mon avec être applicable à la pratique, attendu qu'il est impossible d'établir, au lit du malade, si la soif est réellement le point de départ des accidents polyuriques (V. Pourume

POLYPES. — Les excroissances qui portent ce nom et qui peuvent se dividerus la fosses nasales, dans le pharynx, l'œsophage, le larynx, le rectua l'utérus, se manifestent par des tumeurs visibles ou invisibles, par des déformate(fosses nasales), par des phénomènes d'obstruction des conduits ou des cavités qu'a
occupent, par des troubles fonctionnels, par la compression ou l'irritation qu'a
exercent sur les organes voisins. Chez les enfants, il fant se garder de prendre por
un polype la saillie intra-rectale de l'intestin invaginé (V. p. 607) et réciproque
ment un polype pour une invagination; de part et d'autre, il y a des hémorrhaisen sorte qu'on pourrait croire à l'existence d'une dyssenterie, si l'on n'explorat pe
le petit malade. On a pris quelquefois l'hypertrophie du col de l'utérus pour un pelype de cet organe.

On sait que l'on a donné le nom de polypes aux concrétions sanctives p

POLYURIE. — Si l'on considère la polyurie dans son acception la plus non reuse, l'augmentation exagérée de la quantité normale de l'urine, on doit y re suivant les cas, un phénomène simplement physiologique, un symptôme, ou les suivant quelques auteurs, une maladie distincte.

Comme phénomène physiologique, la polyurie est accidentelle et passagère et a pas

On la constate d'abord comme phénomène accidentel et subit lorsque, dans cours d'une rétention d'urine, il y a expulsion de l'obstacle qui la produit, soit du l'uretère, soit dans l'urètre (ordinairement un gravier, un petit calcul). Mais in surtout dans les affections comprises autrefois sous la dénomination de diabete pla polyurie joue un grand rôle. Elle était, en effet, le symptôme commun de affections et les avait fait considérer comme une seule et même maladie. L'example l'urine, qui contient ou non de la glycose, apprend facilement s'il s'actité diabète vrai (glycosurie) ou d'un faux diabète, c'est-à-dire du diabète dit non arou insipide.

Ce diabète appelé improprement insipide, puisque des urines contenant du sor peuvent ne pas être sucrées au goût, comprendrait la polydipsie, dans la paration dit, la quantité d'urine rendue est proportionnelle à la quantité des liquoringérés, et la polyurie, qui serait une maladie caractérisée par l'émission habitue.

d'une quantité d'urine supérieure à celle des boissons, et présentant des particularités spéciales.

Cette distinction de la polydipsie et de la polyurie, établie théoriquement d'après les rapports qui existent entre la quantité des boissons ingérées et de l'urine excrétée, me paraît très-contestable. On ne tient pas compte, en effet, de cette particularité importante que l'augmentation des matériaux aqueux de ce liquide a lieu tout aussi bien par l'inhalation pulmonaire de l'humidité de l'air que par les boissons ingérées. Cette origine négligée des matériaux aqueux de l'urine empêche évidemment d'admettre, comme distincte de la polyurie, la polydipsie, qui ne devient dès lors qu'un symptôme commun aux différentes formes de la polyurie.

Considérée comme maladie, la polyurie présente trois formes qu'il est nécessaire de distinguer les unes des autres. — Dans l'une, il y a simplement augmentation relative de l'eau, la quantité des matériaux solides de l'urine étant la même dans les vingt-quatre heures. — Dans une deuxième forme, outre l'abondance exagérée de l'urine, il y a une diminution notable ou même disparition complète de l'urée de ce liquide, ce qui a fait donner à cet état le nom d'anazoturie. — Ensin la troisième forme est sondée, au contraire, sur l'augmentation prononcée de l'urée dans le liquide urinaire.

Les symptômes communs à ces trois formes (dont la première peut cependant être compatible avec une santé générale intacte) sont, non-seulement une augmentation plus ou moins considérable de la quantité des urines émises, mais encore la soif, l'amaigrissement, la dépression des forces, la langueur. Dans la première forme, on a observé l'épaississement de la salive, la sécheresse de la gorge, et l'émission d'une urine peu ou point colorée, avec diminution de sa pesanteur spécifique. Dans la seconde forme (anazoturie), douleur épigastrique, urine couleur paille, presque sans odeur, et diminution notable de l'urée, que l'on a trouvée constituant seulement dixième partie des matériaux solides de l'urine au lieu de la moitié. Dans la troisième forme (azoturie), l'urine est également peu colorée et presque sans odeur, mais d'une densité ordinairement élevée qui tient, comme l'a démontré l'analyse chimique, à l'augmentation parfois très-considérable de la quantité d'urée (V. Urines).

On a vu la polyurie succéder à une véritable glycosurie, résulter de lésions cérébrales (Fritz: Gaz. hebdom., 1859), de chutes ou de coups sur la tête, sur la région du foie, sur les reins (ibid., 1860, p. 66). Il faudra donc interroger les mades à ce sujet.

Il est important pour le pronostic et le traitement de distinguer à quelle forme de polyurie on a affaire; il est surtout indispensable de ne pas croire en pareil cas à u diabète sucré.

Quoi qu'il en soit, le pronostic de la polyurie n'offre pas ordinairement une grande gravité, quoique sa marche soit lente, et qu'elle ne tende pas naturellement à la guérison, quelle que soit la nature de l'urine excrétée. Cependant l'affection peut devenir sérieuse dans l'anazoturie et l'azoturie, par l'émaciation qu'elle produit et qui a été quelquesois suivie de mort.

PONCTIONS EXPLORATRICES. — On a conseillé de faire ces ponctions à l'aide d'un trocart capillaire pour connaître la nature du liquide que l'on suppose être contenu dans certaines tumeurs. On a considéré l'emploi de ce moyen explorateur comme sans aucun danger. Cela est vrai dans la grande majorité de cas; mais il ne faut pas oublier qu'il a été quelquefois suivi de mort, ainsi que M. Moissenet en a rapporté un exemple (Soc. des Hôpit., décembre 1858).

Cette réserve faite, on doit reconnaître que les résultats des ponctions explortrices sont souvent très-importants. A la tête, dans l'hydrocéphalie, elle sont ditinguer l'épanchement séreux de l'épanchement sanguin (ou sanguinolent), que constituent les deux formes, essentielles à connaître, de cette maladie. A la pointie et dans d'autres régions, elles permettent d'établir que l'on a affaire à un abcès de une collection purulente, à des collections séreuses, à des hydatides (V. p. 4681, 20 à des tumeurs solides.

La paracentèse abdominale ou thoracique joue aussi le rôle de ponction explortrice, en dévoilant la nature du liquide épanché, et, au niveau de l'abdomen, a permettant une exploration plus complète par la flaccidité des parois abdominaie qui en résulte.

PORRIGO. — On a donné ce nom à une soule d'affections cutanées tradiverses occupant le cuir chevelu, et notamment à l'impérico et au sarus.

PORTE (VEINE). - V. VEINES.

**POTT** (MALADIE DE). — V. p. 623.

POT FÉLÉ (BRUIT DE). — Ce bruit anomal de percussion, essentielleme: aigu et rappelant le bruit du choc d'un vase fèlé, a été signalé par Laennec comes signe d'excavations tuberculeuses dans la région sous-claviculaire. Il se protections que les parois thoraciques sont souples, et que la caverne, située superciellement, contient à la fois de l'air et du liquide. On doit recommander au se lade de tenir la bouche ouverte ou plutôt de respirer librement pendant que l'on pretique la percussion.

On ne saurait considérer aujourd'hui le bruit de pot fêlé comme pathognomous d'une excavation du poumon, quoique ce soit fréquemment une caverne tubert-leuse qui le produise. La présence d'une excavation accidentelle n'est pas, en élé une condition absolument nécessaire. Tout le monde sait aujourd'hui que le bruit de pot fêlé est constaté quelque sous la clavicule dans certains cas d'épanchemes pleurétique, comme variété du bruit anomal signalé dans cette condition par M. Skoda. Je l'ai constaté aussi sous la clavicule dans le cas de pneumonie de la base et à la partie postérieure de la poitrine chez un jeune ensant de trois à quatre aux pendant l'action du pleurer.

**POU.** — V. PARASITES.

POULS. — Les anciens, privés des enseignements de l'anatomie pathologque et de nos moyens de diagnostic, avaient étudié les qualités les plus subtiles du pour attribuant à beaucoup d'entre elles des significations hypothétiques ou de nulle releur. Réduite à ce qui est positivement établi, l'étude du pouls n'en a pas mois une grande importance clinique, et la question pourrait prendre facilement des proportions considérables si je la traitais à fond, au lieu d'en signaler simplement le particularités le plus immédiatement utiles à la pratique.

Les battements artériels auxquels on a donné le nom de pouls se perçoivent niveau des artères que la palpation peut atteindre. C'est ordinairement, comme sait, au niveau des radiales au-dessus du poignet qu'on le constate habituellement mais, chez les malades agités, on a plus de facilité à explorer le pouls carotidie :

POULS. 751

dedans du muscle sterno-mastoïdien; l'artère brachiale, la crurale, et, dans les cas exceptionnels, l'aorte ventrale, peuvent aussi être examinées. Enfin le reflux du sang dans les veines (au cou principalement) peut y déterminer des pulsations (pouls veineux).

C'est à l'aide de la pulpe des doigts rapprochés en ligne que l'on pratique l'examen du pouls. Pour l'exploration la plus ordinaire (pouls radial), le membre du malade doit être médiocrement allongé en demi-pronation, sans aucune pression accidentelle qui puisse gêner la circulation du membre; le médecin se sert de sa main droite pour tâter le pouls du côté gauche et de sa main gauche pour celui du côté droit, de manière à pouvoir appuyer au besoin la base de la paume de sa main sur la face dorsale du bras du malade, en même temps qu'il applique la pulpe de ses doigts sur l'artère au-dessus du poignet.

L'emploi de la montre à secondes pour juger de la fréquence du pouls a été très à tort critiquée. Si, pour apprécier approximativement l'état normal ou fébrile du pouls, elle n'est pas indispensable, elle le devient pour juger des changements qui surviennent du jour au lendemain dans les maladies aiguës, et dans lesquelles l'aggravation ou l'amélioration ne s'annonce souvent que par une dissérence de quelques pulsations en plus ou en moins.

M. Vierordt (Arch. für physiologische Heilkunde, herausgegeben von K. Vierordt; — Arch. de méd., 1854) a imaginé un instrument ingénieux à l'aide duquel on peut obtenir la représentation graphique du pouls sur le papier. Ce sphygmographe, qui a fait faire à la physiologie de la circulation des progrès réels, n'est pas d'un emploi facile dans la pratique. M. Marey a fait construire un nouveau phygmographe extrêmement sensible, plus léger et plus portatif que celui de M. Vierordt, dont il est un perfectionnement, et à l'aide duquel le levier mis en mouvenent par l'artère trace avec une délicatesse extrême les mouvements et les oscillaions du pouls sur une plaque enfumée qui glisse dans une gouttière avec une vitesse miforme (Acad. des sciences, mars 1860).

1° Caractères. — Pour bien juger des caractères du pouls morbide, il est indiscensable de bien connaître le pouls de l'homme sain. Les battements cardiaques du cetus, qui représentent son pouls, ont été trouvés de 133 par minute en moyenne, et ils varient entre 108 et 160 (Jacquemier).

Après la naissance, le pouls se raientit pour s'accélérer à partir de la première s e naine. La fréquence normale du pouls chez les enfants a été considérée comme très-vaiable par les auteurs, puisqu'on l'a trouvée en moyenne : dans le premier mois après a naissance, de 90 à 100 pulsations par minute (Valleix), de 121 (Grisolle), de 126
Jacquemier), de 137 (Trousseau); puis le pouls va en augmentant, suivant Valleix, le manière à être à 126 à sept mois, pour diminuer ensuite de fréquence jusqu'à âge de six ans, mais en se maintenant toujours un peu au-dessus de 100. Valleix a oté que, pendant le sommeil de l'enfant, le pouls perd manifestement de sa fréquence. M. Trousseau établit que le pouls des enfants à la mamelle oscille entre 100 t 150, qu'il est à peu près deux sois plus fréquent que chez l'adulte, et que cette ccélération à elle seule, à moins qu'elle ne soit excessive, n'a presque aucune valeur éméiologique, et qu'il faut tenir compte de la température de la peau (Journ. des onn. médico-chirurgic., 1841).

On sait que le pouls bat 60 à 65 fois par minute en moyenne chez l'adulte, mais

752 POULS.

qu'il peut varier d'un certain nombre de pulsations en plus ou en moins selon les individus. Chez le vieillard, il est très-variable; les uns l'ont dit plus lent, d'autre plus fréquent que chez l'adulte. Il est de 74 en moyenne, selon MM. Leuret et Mivié, et, d'après M. Charlton, il pourrait varier entre 38 à 100 (Thèse, 1845).

Ces particularités sont importantes à connaître pour qu'on ne considère pas course pathologiques certains caractères normaux du pouls. Pour tel malade dont le poub at 45 à 50 fois par minute, 80 ou 100 pulsations indiquent une fréquence and forte, tandis que ce dernier chiffre sera modéré pour celui dont la moyenne lattuelle est de 80 ou 90. On peut surtout tenir compte de ces particularités si l'on canaît déjà son malade sous ce rapport, ou bien si l'on en est prévenu par lui-mème ce qui arrive quelquefois.

Le pouls varie d'ailleurs accidentellement aussi dans l'état sain, selon une so de circonstances. Sa fréquence est un peu plus grande de quelques pulsations de la femme que chez l'homme; cette fréquence diminue par le décubitus horizontelle augmente au contraire par les mouvements, par les émotions morales, sous de fluence d'un réveil subit, de l'ingestion des aliments, des alcooliques ou des bosses excitantes. L'extension forcée du bras peut suspendre le pouls radial (Verneulliée modifications normales sont utiles à rappeler pour ne pas être consondues avere modifications morbides du pouls. Dans ces dernières, le pouls varie dans sa ser (pouls fort ou saible), dans son volume ou sa consistance (ample ou petit, dur ve mou, plein ou vide, dilaté ou concentré), dans la durée des pulsations (vite, rape ou vibrant), dans la fréquence ou la rareté de ses battements (fréquent, accèrre arre), enfin dans la régularité de son rhythme habituel (pouls irrégulier, internation). Ces caractères se combinent de différentes manières que je ne rapporterai pas ici, et que l'on trouve décrites dans les divers traités de pathologie général

2º Quant aux conditions pathologiques qui font varier le pouls, et à la signite cation de ses divers caractères, il faut les envisager aux points de vue du diagnet ou du pronostic.

Les anciens considéraient certaines qualités du pouls comme l'indice d'affet." de la tête, de la poitrine ou de l'abdomen. On ne saurait admettre aujourd'huide les opinions comme légitimes. On sait qu'il n'est aucun des signes fournis par le pur qui soit pathognomonique; tous ont besoin d'être rattachés à d'autres données logiques pour avoir leur valeur. Malgré cette nécessité, l'exploration du pouls au constitue pas moins une source de données cliniques extrêmement importure car il n'est guère de malade pour lequel elle ne soit une source de renseignement utiles.

L'état normal du pouls indique l'absence d'une affection fébrile continue; mais est compatible avec l'apyrexie d'une fièvre intermittente simple ou pernicieuse de l'accès est passé, ou consécutif à une fièvre éphémère. Joint à des douleurs vive a. i d'autres phénomènes, le pouls normal démontre que ces douleurs ou ces phenomènes ne dépendent pas d'une phlegmasie de certaine intensité. C'est ce qui a l'en pour les coliques hépatique, néphrétique, etc., pour les douleurs qui accompane l'avortement, pour la gastralgie ou d'autres névroses, pour la méningite tuber leuse, etc. — La fréquence seule du pouls se montre dans des conditions contraire mais elle ne se rapporte pas toujours à la fièvre, comme je l'ai dit ailleurs (p. 56! Selon M. Marey, la fréquence des battements est en raison inverse de la tenson arc

POULS. 753

ielle. Le pouls fréquent, plein, développé, constitue la fièvre lorsqu'il coïncide avec 'exagération de la chaleur et de la sécheresse de la peau; mais indépendamment de ette chaleur exagérée, la fréquence, la plénitude et même la vibrance du pouls euvent se rencontrer avec un état anémique (pléthore séreuse), avec une cachexie hyroïdienne ou exophthalmique), ou une hypertrophie du cœur avec dilatation es cavités. Sanders (cité par Orfila: des poisons, t. II) a signalé la force et la 'équence du pouls (jusqu'à simuler une fièvre inflammatoire) par suite de l'ingeson de la digitale.

Le ralentissement du pouls est très-remarquable dans certains ictères, dans la privalescence des maladies aiguës et en particulier de la pneumonie, dans les embisonnements par les narcotiques ou par les narcotico-deres, qui le rendent également irrégulier.

La petitesse du pouls indique toujours une dépression plus ou moins marquée s forces vitales; et comme cette dépression a lieu dans une foule de maladies, la gnilication de la faiblesse du pouls est extrêmement variée comme ces dernières. rès-souvent fréquent en même temps que petit, le pouls indique ordinairement ne certaine gravité de la maladie existante, s'il s'y joint d'autres symptômes. C'est qui arrive dans la péritonite, dans le cours d'autres phiegmasies ou d'autres affectons fébriles graves, dans certaines gangrènes, dans la diphthérie grave, par le fait hémorrhagies abondantes, et dans la dyssenterie intense. Cependant il ne faut s oublier que la petitesse et la fréquence du pouls peuvent coïncider aussi avec de nples troubles nerveux.

Les modifications du rhythme du pouls sont surtont observées dans les affections cœur, qui peuvent également s'accompagner des signes que j'ai déjà rappelés. avant un physiologiste allemand, M. Weber (Acad. des scienc., 1854), le pouls rmettrait d'apprécier l'activité du [cœur d'une manière plus parfaite que par la rception du choc et des bruits de cet organe. — Quoi qu'il en soit, la petitesse pouls a été signalée comme se rattachant à l'asystolie, au ramollissement du ur, à sa dilatation; un pouls filisorme avec impulsion sorte du cœur a été constaté 15 un cas d'anévrysme partiel du cœur (Aran); sa petitesse, son irrégularité, son ermittence, en disproportion avec la violence et le tumulte des battements du ur, accompagnent la formation de concrétions sanguines dans ses cavités ou dans rtère pulmonaire. - L'irrégularité isolée et habituelle du pouls doit faire soupmer une affection cardiaque, quoiqu'on la rencontre quelquefois dans d'autres ladies, avec des entozoaires, par exemple. — Le pouls veineux est également la séquence d'une affection cardiaque. — L'inégalité du pouls aux deux radiales, est quelquesois une condition physiologique individuelle, peut dépendre d'une neur anévrysmale de l'aorte ascendante ou à l'origine de l'aorte descendante, gêne la pénétration du sang dans les artères secondaires du côté où elle je. — Le pouls cesse d'être perçu au niveau des artères oblitérées par des bolies, ou comprimées par des tumeurs.

Le pouls intermittent, qui dépend de la suspension d'une systole cardiaque ou ne systole avortée, se rencontre dans des conditions diverses, avec ou sans maie du cœur, ordinairement dans des maladies graves ou seulement lorsqu'il ste une grande faiblesse générale. Le pouls dicrote on bis feriens, qui ne se ntre pas aux extrémités inférieures, selon M. Beau, a une cause inconnue. Ce-

pendant M. Marey l'attribue au ressux de la pulsation sur l'éperon de la bisurator aortique, et à l'objection que le pouls dicrote devrait, dans cette hypothèse, èn habituel, il répond qu'il est, en esset, presque constant (sans doute au sphygnegraphe). Il admet que le dicrotisme est d'autant plus prononcé que la tension stérielle est plus faible.

**POUMONS.** — Ces organes sont en rapport avec les parois thoraciques dus toute l'étendue des régions costales, sauf dans un point limité de la région précadiale et au niveau des côtes les plus inférieures, surtout à droite. L'espace ains occupé à droite et à gauche par ces organes peut être diminué, soit par des activations de liquides dans les séreuses thoraciques, soit par le développement ét organes intra-thoraciques ou des organes abdominaux refoulant le diaphragme : l'POITRINE).

Les maladies du poumon qui peuvent être diagnostiquées pendant la vie sont congestion, l'apoplexie pulmonaire, la pneumonie, la gangrène du poume l'œdème, les tubercules (phthisie), le cancer, les tumeurs hydatiques ou suite. l'emphysème vésiculaire et la perforation accidentelle de l'organe (pneuthorax). J'ai traité isolément de ces dissérents états pathologiques, que je ne la qu'énumérer.

Parmi les symptômes des maladies du poumon, la douleur qui en accompagne un certain nombre ne résulte que de l'extension de la lésion à la plèvre ou se ners intercostaux, à moins que l'on ne comprenne parmi les douleurs le sentines d'oppression que produisent les maladies pulmonaires.—La manière dont s'accomp la respiration et spécialement la dyspnée, la toux et l'expectoration (V. Caucus sont les données principales du diagnostic en dehors des signes physiques, qui se manifestement les plus importants.

Ces signes sont principalement recueillis par l'inspection des mouvements reratoires et de la forme de la poitrine, par la percussion, l'application de la == l'auscultation, la mensuration.

PRÉCORDIALE (Région). - V. POITRINE.

PRESSION. - V. PALPATION.

PRIAPISME. — L'érection permanente et douloureuse du pénis. A désir de l'acte vénérien, constitue le symptôme de ce nom. Il distre du satura qui est une sorte de folie vénérienne chez l'homme, en ce que ses cause a toutes locales et n'ont point, comme le satyriasis et la nymphomanie, leur pois départ dans l'encéphale.

La recherche de la cause du priapisme est le point capital du diagnostic. Partir causes locales faciles à constater sont : la blennorrhagie, un rétrécisseme: l'urètre, la balanite, l'accumulation de la matière sébacée entre le prépuc « gland. En l'absence de ces causes, il faudra s'informer si le priapisme ne déparpas d'excès vénériens, d'habitudes de masturbation, de la présence d'oxyurs se le rectum, de l'inflammation du rectum ou de la vessie, de l'existence d'un cite, d'un calcul vésical, d'excès alcooliques, ou enfin d'écarts de régime.

PROFESSIONS. — Quand on interroge un malade, la simple connisse de sa profession fait parfois soupçonner qu'il peut être affecté de certaines malaire qui met immédiatement le praticien sur la voie du diagnostic. D'autres fee au contraire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher si le malaire la constatation des accidents morbides qui fait rechercher la constatation des accidents de la constatation des accidents de la constatation des accidents de la constatati

n'a pas été exposé par sa profession à des causes nuisibles que l'on soupçonne, et qui pourraient échapper à un interrogatoire superficiel.

A ces deux points de vue, il serait certainement utile de rappeler toutes les professions qui sont considérées comme l'origine de diverses maladies; mais une pareille énumération dépasserait toute limite raisonnable. Il y a d'ailleurs beaucoup de ces influences professionnelles qui sont d'observation vulgaire; je puis donc me contenter de rappeler celles qui pourraient ne pas se présenter à l'esprit du médecin.

Sans vouloir établir une division complète des professions suivant leur manière d'agir, je rappellerai que leur influence s'exerce principalement, en utilisant des corps : 1° qui ont une action nuisible immédiate sur la peau ; 2° qui infectent le sang en pénétrant dans l'économie par inoculation involontaire; 3° qui pénètrent lans l'économie par des voies naturelles. — Je mets ici de côté les nombreuses professions qui exposent simplement à l'influence du froid ou de l'humidité, à celle des manations putrides, à des causes diverses d'asphyxie, à une chaleur ou à une lumière très-vives, à des travaux musculaires exagérés, etc.

La peau saine est diversement affectée par le contact habituel des mains avec des ubstances irritantes, comme on l'observe chez les épiciers, les boulangers, les rassileurs (eczéma), chez les ouvriers qui fabriquent les cordes à boyau (crevasses et gerçures), chez ceux qui manient les préparations arsenicales, comme pour la fabriation ou le maniement de certains papiers peints, ou d'étosses teintes en vert arsenial (ulcérations papulo-ulcéreuses), par le contact des huiles essentielles de certains ruits (chinois) d'où résultent l'enssure et la rougeur des mains, par le maniement les cocons de vers à soie immergés dans l'eau chaude, qui produisent une asseniation du sulfate de quinine occasionnerait aussi une maladie cutanée, qui serait juelquesois d'nne extrême gravité, selon M. Chevalier (Acad. des sciences, 1858).

La peau sendillée ou excoriée donne passage à des principes virulents qui sont rès à redouter pour certains ouvriers. Toutes les professions qui exigent le contact animaux qui peuvent être atteints de la morve ou du farcin, de la pustule maigne, du charbon, ou la manipulation de leurs débris (peaux, cuirs, poils, laines, rins), exposent à contracter ces maladies, de même que le contact des corps en purésaction ou de leurs provenances déterminent la phlébite ou la lymphangite.

De nombreuses professions exposent à des maladies plus ou moins graves par suite inhalations nuisibles ou toxiques. Un air chargé d'huiles essentielles ou d'esences vaporisées, d'émanations putrides, celles du tabac travaillé dans les manuctures, les vapeurs de sulfure de carbone (qui sert à dissoudre le caoutchouc), elles provenant de la préparation de certains produits chimiques, l'iode et le rôme, par exemple, méritent une mention particulière (Voyez Tardieu, Mémoire ar les modifications physiques que détermine l'exercice de diverses professions ans Annales d'hygiène 1849, t. XLII).

Mais c'est surtout par les *poussières* tenues en suspension dans l'air et pénétrant ans les voies respiratoires que les professions exposent fréquemment à des malaies. Elles agissent tantôt d'une manière toxique par absorption, et tantôt par irrition locale.

Les poussières intoxicantes, parfois invisibles et par suite non soupçonnées, sont rincipalement métalliques. Les préparations plombiques, arsenicales, mercurielles,

sont celles auxquelles il faut d'abord penser. En outre des professions de commissao vulgaire qui exposent à ces accidents (V. Intoxications), il en est de moins comme et qu'il est utile de rappeler. Celles concernant la fabrication de la braise chimique ou du charbon de Paris, celle des cuirs vernis (ponçage des peaux), exposent à l'intoxication saturnine; le désuintage des laines et des crins, le maniement du vertare nical ou de Schweinfurt, à l'intoxication arsenicale, qui se manifeste dans ce denue cas par de l'œdème et des ulcérations ressemblant à celles de la syphilis (Blande Chevallier, Follin, Vernois, etc.); le feutrage des chapeaux, qui expose à respire des poussières contenant du nitrate de mercure, produit l'intoxication mercurielle

Les poussières qui ne sont pas toxiques comme les préparations de plomb, d'assenic, de mercure, exercent leur principale action sur les voies respiratoires. De li des bronchites, des laryngites, et la phthisie pulmonaire. La grande fréquence de phthisie parmi les ouvriers de cette catégorie a mis hors de doute l'influence de minhalations habituelles sur le développement de cette maladie, surtout pour les tailler de pierre meulière, les aiguiseurs d'armes, etc., qui inspirent des poudres silices (Burgoin, Lombard, Desayvre, Peacock). Les batteurs de laine, de lin, de chanves sont exposés aux mêmes accidents; il en est de même des mouleurs en cuivre, remploient le charbon en poudre impalpable; enfin les tourneurs en cuivre serves soumis aux mêmes conséquences fâcheuses, suivant M. Chatin (Thèse, 1844), en is sorbant des poussières cuivreuses, ce qu'aurait démontré l'analyse chimique poumons faite par M. F. Boudet.

Les accidents constatés du côté des voies respiratoires chez les aiguiseurs le sayvres) consistent en une toux sèche ou suivie d'une expectoration blanchir filante, peu abondante excepté le matin, avec vomissements de matières bihace ou glaireuses, et un bruit respiratoire moins moelleux qu'à l'état normal; p surviennent une dyspnée de plus en plus prononcée, des hémoptysies, une mair générale de la poitrine avec respiration affaiblie, incomplète, dure, avec cape ments. Une expectoration de plus en plus abondante, comme les hémoptysies elmêmes, une matité générale de la poitrine avec des rales sibilants, ronflants, ? verneux, se manifestent vers la fin de la maladie, ainsi qu'une fièvre continue. exacerbations le soir, des sueurs et un épuisement graduel jusqu'à la mort. List ladie des mouleurs en cuivre décrite par M. Tardieu (Ann. d'hygiène, 1854), ab par grande analogie avec celle des aiguiseurs, comme l'a fait remarquer M. Hern: (Soc. des Hôpit., août 1855), si ce n'est que ce sont les particules charbonnes qui infiltrent les poumons, et qui se constatent dans les crachats des mouleurs cuivre, tandis que ce sont des poussières siliceuses, chez les aiguiseurs comme de les tailleurs de pierre meulière, qui encombrent les poumons, qu'il y ait on ton même temps des tubercules.

PRONONGIATION. — Elle est altérée dans les maladies toutes les fos ? les mouvements musculaires qui concourent à l'articulation des mots sont génés suite d'une affection douloureuse de la bouche, d'une affection locale des mos qui concourent à la prononciation, ou des nerfs qui les animent, ou enfin des cettres nerveux eux-mêmes.

Les affections de la LANGUE et de la bouche, la simple sécheresse de cette crit les stomatites intenses, la paralysie de la langue et de l'orbiculaire des kr. V. p. 655), les paralysies généralisées (parmi lesquelles la paralysie générale.

PRURIGO. ' 757

aliénés débute souvent par le trouble de la parole), certaines atrophies musculaires (par suite des contractions fibrillaires de la langue), les intoxications saturnine ou alcoolique, certaines affections convulsives, comme les convulsions idiopathiques de la face ou la contracture des extrémités généralisée (Corvisart), s'accompagnent de troubles plus ou moins accentués de la prononciation. Celle-ci est encore pervertie ou empêchée dans les maladies cérébrales, et en particulier dans l'hémorrhagie, dans le ramollissement, l'hydrocéphalie.

PROSTRATION. — V. ABATTEMENT, PROTOZOAIRES. — V. PARASITES. PROTUBÉRANCE. — V. ENCÉPHALE.

PRURIGO. — 1º Éléments du diagnostic. — Des papules discrètes, isolées, se montrant ordinairement à la partie postérieure du tronc et à la face externe des membres, et des démangeaisons parsois intolérables surtout le soir et la nuit, sont les premiers signes de l'affection; mais bientôt le grattage déchire le sommet des papules, où se coagule et se dessèche une petite gouttelette de sang, dont la distribution irrégulière sur la peau et les éraillures de l'épiderme par les ongles constituent encore les traces de la maladie, même lorsque les papules ont disparu. — La marche le cette affection est ordinairement chronique, et souvent très-rebelle. Il y a des exacerbations parsois très-vives, avec de l'agitation, de l'insomnie, et même de la fièvre.

2º Inductions diagnostiques. — Le diagnostic du prurigo ne présente pas de lifficultés lorsqu'il est simple, et lorsqu'on le rencontre dans ses conditions habiuelles : chez des individus qui se trouvent habituellement dans de mauvaises conlitions hygiéniques d'habitation ou d'alimentation, dans la malpropreté ou la misère. Jue éruption prurigineuse se montre quelquesois dans les empoisonnements par les larcotiques, ainsi que dans les ictères (Gubler).

On peut confondre le prurigo avec le lichen; mais les papules plus petites de ce lernier, les démangeaisons moindres que dans le prurigo, l'absence de petites roûtes noirâtres au sommet des papules et enfin le siége diffèrent de l'éruption, qui lieu principalement au visage et aux mains pour le lichen, suffisent pour différenier les deux maladies. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les deux affections euvent se rencontrer ensemble; que le prurigo coïncide quelquefois aussi avec la ale et l'eczéma, et qu'il est lui-même compliqué, dans certains cas, de pustules 'impétigo, d'ecthyma.

On a admis différentes variétés de prurigo fondées sur l'intensité du prurit (pruigo mitis, formicans), et sur le siége de l'affection aux parties génitales ou à anus. Celui des parties génitales occupe le scrotum chez l'homme, le pudendum hez la femme, dont le vagin est quelquesois envahi, ce qui provoque parsois l'onaisme. Celui de l'anus (prurigo podicis) accompagne souvent les hémorrhoïdes ou es ascarides du rectum. Dans ces dissérents cas, le prurit provoque quelquesois une gitation et une anxiété assreuses. On a signalé encore comme espèce particulière ès-commune le prurigo senilis, remarquable par la sécheresse extrême de la peau la fréquence d'une prodigieuse quantité de poux, qui ont sait dénommer alors la saladie prurigo pédiculaire (V. Phehiriase).

5º Pronostic. — Cette affection cutanée est fâcheuse seulement par l'intensité du rurit qui l'accompagne, et par sa fréquente opiniatreté, surtout chez les sujets mirables et affaiblis.

PRURIT. — Ce symptôme se rencontre dans des conditions très differents. Il constitue un signe fréquent d'affections cutanées, les unes aiguës, parmi lesquels l'urticaire et l'eczému occupent le premier rang, les autres chroniques, parmi lesquelles les syphilides se distinguent par l'absence de démangeaisons. Le prigo, la gale, les teignes, sont surtout remarquables par l'acuité du prurit qui le accompagne.

La vulvite et la congestion utérine, l'otite à son début, l'ictère et les parties ateintes par la goutte sont aussi le siége d'un prurit localisé, assez intense pour des nir incommode. Le même phénomène constitue quelquesois une aura épileptique Mais les affections dans lesquelles le prurit est un signe important, sont celles produites par des épizoaires, ou par des entozoaires des voies digestives (surtout lorqui existe à la sois à l'anus et au niveau du nez). Dans les cavités nasales, le prurit toujours précédé les accidents graves qui résultent du dépôt de larve de musice qui y est effectué quelquesois pendant le sommeil en plein air, dans certaines catrées (V. p. 664). Ensin l'ingestion de l'arsenic, et celle de l'opium même à petir doses, déterminent à la peau un prurit plus ou moins vis.

On a décrit le prurit de la vulve comme une affection particulière pouvant es ter sans aucune des causes précédentes, et être l'origine d'habitudes vicienses et citant les désirs vénériens. Mais les faits de ce genre ont besoin d'être plus compétement étudiés.

enfants âgés de deux à cinq ans. On doit admettre avec Valleix et plusieurs auteurs que cette affection, essentiellement aiguē, appelée aussi faux croup, sur striduleuse, laryngite spasmodique, n'est qu'une inflammation superficielle de muqueuse laryngienne, donnant lieu à des accès de suffocation plus ou moiss e frayants, qui différencient cette maladie de la laryngite aiguē simple.

1º Éléments du diagnostic. — Cette maladie se déclare par un accès subit revenant le plus souvent la nuit (Wichmann, Guersaut) et réveillant l'enfant es saut. — L'accès est caractérisé par une toux particulière, plus ou moins quintes forte, sonore, rauque, parsois avec un cri particulier comparé aux aboiements l'jeune chien; une respiration rapide, pénible, avec inspiration stridente, rangue: sonore en même temps, et que l'on a comparée au cri du coq; une expectation à peu près nulle; une voix altérée, enrouée, déchirée, sans être complètent abolie. En même temps l'anxiété est grande; la face, parsois violacée, a une expesion de terreur; rarement il y a de la sièvre ou de légères convulsions. Dans les tervalles des accès, la face pâlit, l'anxiété diminue ou disparaît, la toux est me sèche, et tous les symptômes locaux sont atténués. — Si les accès se répètent nuits suivantes, ils vont en s'atténuant.

2º Inductions diagnostiques. — La question principale du diagnostic, c'estér viter de confondre cette maladie avec le véritable croup. On ne saurait mécomis le croup s'il y avait une vraie expectoration de fausses membranes; mais en l'è sence de ce signe, on se rappellera que les symptômes du croup sont plus ou mus graves avant le premier accès (qui survient aussi bien le jour que la muit) que e symptômes restent inquiétants dans les intervalles des accès, que la voix est in très-altérée, éteinte, et qu'il y a engorgement des ganglions cervicaux; ture que, dans le pseudo-croup, l'invasion est subite ou inattendue, ou bien prémier

PSORIASIS. 759

seulement, comme antécédents, de coryza ou d'enrouement. L'existence antérieure d'autres attaques de la même maladie, heureusement terminés, viendra indirectement en aide au diagnostic, que confirmera la marche essentiellement aigué et décroissante, ainsi que la terminaison favorable de l'affection.

Le pseudo-croup ainsi compris a été confondu fréquemment avec le spasme de la glotte (principalement par les auteurs anglais); la confusion pourrait encore avoir lieu avec la laryngite simple, mais plus difficilement avec l'œdème de la glotte, la coqueluche, le catarrhe suffocant (bronchite capillaire).

Le spasme de la glotte, qui survient dans l'éclampsie des enfants, s'observe dans le cours d'une affection convulsive, et la suffocation qui en résulte est essentiellement passagère. — Les caractères différentiels du pseudo-croup avec la laryngite aigué intense ne sont pas parfaitement tranchés, l'inflammation du même organe ayant lieu de part et d'autre; il n'y a ici que des nuances dont la perspicacité du médecin saura tirer parti suivant les cas. — Le pseudo-croup, affection de l'enfance, ne saurait être confondu avec l'œdème de la glotte, qui n'attaque guère que les adultes, et dont les symptômes restent d'ailleurs intenses entre les accès de suffocation; de plus la voix est très-altérée, ce qui n'arrive pas dans l'angine striduleuse. — Les accès de toux si caractéristiques de la coqueluche, la dyspnée continue et les râles si abondants à l'auscultation que l'on constate dans le catarrhe suffocant (bronchite capillaire généralisée) empêcheront certainement de prendre ces deux affections pour un pseudo-croup, et réciproquement.

3° Pronostic. — Il est toujours favorable, à moins qu'il ne survienne comme complication un spasme de la glotte, ce qui a été observé. Les attaques, d'ailleurs rares, diminuent d'intensité en se répétant, et ne reparaissent plus quelques années après.

**PSOÏTIS.** — *V.* p. 710.

PSORIASIS. — Cette affection cutanée, à laquelle on a rattaché la lèpre vulgaire, est la plus commune après l'eczéma. Elle se manifeste par des squames sèches et d'un blanc chatoyant formant des plaques nettes de contour, diversement figurées, plus ou moins étendues, légèrement saillantes; la chute des squames, qui sont en général très-adhérentes, montre qu'au niveau de ces plaques la peau est d'un rose ou d'un rouge plus ou moins soncé et que sa surface est quelquesois luisante et d'un rouge sombre, cuivré, qui rappelle la teinte des syphilides. Avec le temps, la peau s'épaissit au niveau du psoriasis, se gerce et devient le siège de fentes, de véritables rhagades, surtout auprès des articulations. Avec cette affection, la santé générale reste ordinairement parfaite, et, suivant M. Devergie, il y aurait absence complète de démangeaisons, sauf dans les cas de complications. Ce serait même là, suivant lui, un caractère diagnostique important de la maladie; mais suivant M. Hardy, au contraire, la cuisson et les démangeaisons seraient des caractères habituels du psoriasis. Il faudrait donc admettre qu'il y a ou non, indisséremment, prurit dans cette maladie. Les coudes et les genoux sont les points du corps où l'on rencontre le plus souvent l'éruption, et il est rare qu'elle se trouve ailleurs, sans qu'elle existe aux genoux et aux coudes, par où elle débute ordinairement (Hardy).

Les variétés admises, suivant la forme ou le siège de l'éruption, sont nombreuses; mais au point de vue du diagnostic elles n'ont qu'une secondaire importance. Il est rare que cette affection soit aiguë à son début; mais quel que soit son détat sa marche est ensuite essentiellement chronique et rebelle, puisque l'éruption par persister toute la vie. Aussi, en cas de guérison, les récidives sont-elles infinitée même après plusieurs années. — Les excès de table et de boissons alcoonque les émotions morales vives, etc., ont été considérées comme les principales cause occasionnelles de la maladie.

Les caractères que j'ai rappelés en commençant suffisent le plus souvent par faire reconnaître le psoriasis. Dans certains cas cependant, le diagnostic peut resenter des difficultés. C'est en rapprochant des caractères de l'affection ceux de maladies cutanées qui peuvent avoir une certaine analogie avec elle (V. Souves, telles que l'eczéma squameux, le pityriasis, le lichen, l'herpès circiné, que a pourra se prononcer au lit du malade. L'étude de l'ensemble des symptomes de la marche antérieure de la maladie sera également utile. C'est surtout sur données que l'on devra se fonder pour décider si la couleur cuivrée des plages dépend ou non du psoriasis ordinaire ou d'un psoriasis syphilitique (V. Su se lides).

Le pronostic du psoriasis n'est grave que chez les vieillards, lorsqu'il est détendu, en ce sens qu'il paraît les prédisposer à contracter plus facilement des a... dies intercurrentes.

PTYALISME. — V. SALIVATION.

PUCE. — V. PARASITES.

PUERPÉRAL (ÉTAT). — V. ACCOUCHÉE.

PUERPÉRALE (FIÈVAE). — Cette maladie, qui règne épidémiquement, or présente comme une affection complexe dans ses manifestations anatomiques, or dérées comme primitives ou secondaires suivant l'idée que l'on se fait de sa nature La remarquable discussion qui a eu lieu à l'Académie de médecine, en 1858, a montré la diversité des opinions à ce sujet. Mais au point de vue où je me pa je n'ai pas à discuter la valeur des doctrines diverses dont la fièvre puerpentété le point de départ. Je n'ai qu'à me servir des données pratiques utiles au gnostic.

1º Éléments du diagnostic. — Un frisson intense et prolongé ou une serv frissons irréguliers marque ordinairement le début, dans les deux premiers, qui suivent l'accouchement, et exceptionnellement pendant l'accouchement men Après le frisson : chaleur sèche de la peau, puis moiteur visqueuse, surtout à la traqui est pâle, altérée; pouls petit, concentré, pendant le frisson, tantôt deut : large, dépressible, tantôt se maintenant très-faible, mais toujours fréquent, de !! à 140 ou 150 pulsations; céphalalgie immédiatement après le frisson, on ne suinant que deux ou trois jours plus tard; prostration très-grande; facultés interes tuelles dans un état variable: stupeur, paresse de l'intelligence, rèvasseries. tranquille ou furieux, agitation extrême, vociférations, mouvements contai. Du côté de l'abdomen, signes de péritonite partielle ou générale (douleur, von. ... ments, météorisme); ou bien, s'ils font défaut, la douleur se fixe dans les arvers les ovaires ou les ligaments larges, ou dans les profondeurs du bassin ver térus, ou dans les lombes. L'unorexie est complète, la soif vive: langue d'aler blanchâtre, puis sèche, dure, noirâtre, dents suligineuses, et, dans les cas les : graves, narines sèches et pulvérulentes. Il y a de la constipation ou de la diarri.

les selles en général fétides, et parfois du ténesme, suivant MM. Bidault et Arnoult Gaz. méd., 1845). La respiration est tantôt normale et tantôt accélérée, à 40, 50 et plus, anxieuse et courte, ce qui provient des douleurs abdominales, de la ongestion pulmonaire ou d'autres complications thoraciques. Les lochies se suppriment le plus souvent, mais quelquesois elles persistent ou même augmentent l'abondance, comme le prouvent les recherches modernes, sans que toutesois il y it un rapport direct entre les modifications des lochies et l'intensité de la maladie; l en est absolument de même de la sécrétion laiteuse. Il y a souvent dysurie et rafois rétention d'urine (ce qui peut tenir à la contusion subie par le canal de 'urêtre au moment de l'accouchement); l'urine est d'ailleurs très-colorée, trouble, édimenteuse et quelquesois même purulente. - L'évolution des symptômes n'est as uniforme pendant toute la durée de la maladie. Au début, ou dans une première ériode, se remarquent les frissons, la céphalalgie, les symptômes violents du côté du erveau, les douleurs de ventre, les vomissements, etc.; plus tard, dans une seconde égiode, dite de collapsus, les douleurs deviennent plus obtuses ou cessent compléement, l'agitation est remplacée par une prostration profonde, le coma, la petitesse u pouls; les selles sont fétides, involontaires.

2º Inductions diagnostiques. — Parmi ces différents éléments de diagnostic, il n est deux, accouchement récent et épidémie régnante de sièvre puerpérale, dont a connaissance suffit pour donner l'éveil au médecin, et par suite toute leur valeur ux premiers symptômes de fièvre puerpérale qu'il observe. Le frissou intense prongé ou répété du début a surtout une grande importance; mais il faut se garder e le confondire avec le frisson qui suit immédiatement l'accouchement et qui est un couble nerveux passager, après lequel tout rentre graduellement dans l'ordre, andis que le frisson de la sièvre puerpérale, qui se montre d'ailleurs plus tard dans 1 plupart des cas, est accompagné ou suivi d'autres symptômes plus ou moins raves. Cependant, en cas épidémie, tout frisson survenant chez une nouvelle acouchée doit préoccuper fortement. On ne prendra pas pour la sièvre puerpérale la èvre de lait, quand elle s'annonce par un mouvement fébrile de quelque intensité à on début, ce qui est rare, et surtout avec des frissons prononcés; cette tièvre est 'ailleurs prévue et s'accompagne de la sécrétion lactée, tandis que cette sécrétion st attémuée ou empêchée par la sièvre puerpérale. Il faudrait, pour commettre ette erreur, qu'elle fût provoquée par la crainte de l'influence d'une épidémie acselle. Il peut arriver toutesois que la fièvre puerpérale puisse commencer comme i sièvre de lait, ainsi que M. Lasserre l'a particulièrement sait observer; mais ors il n'y a d'embarras qu'au début, car les symptômes qui annoncent la sièvre uerpérale se dessinent bientôt plus nettement.

Il ne peut y avoir de doutes sur l'existence de la maladie dans la majorité des cas l'elle s'annonce par un frisson intense ou prolongé, du malaise, de l'abattement, la soif, la sécheresse de la langue et des douleurs de ventre. Cependant le mécin doit chercher à réunir toutes les données possibles que peut fournir la madie.

On doit tenir compte, par exemple, de la marche rapide de la fièvre puerpérale. lle varie suivant qu'elle se termine par la mort ou la guérison. Dans le premier is, en effet, sa durée n'est quelquesois que de quelques heures : au milieu de symômes presque foudroyants, la respiration s'embarrasse tout à coup, la face devient

violacée et il se montre des signes d'asphyxie. Mais le plus souvent la mont n'arme que du troisième jour au huitième. La guérison survient rapidement lorque la maladie est d'une médiocre intensité, tandis que, lorsqu'elle est plus grave, deux, tras semaines et plus sont nécessaires. Plusieurs observateurs ont cru remarquer que fièvre puerpérale était intermittente dans sa marche; mais les faits de cette espirent pas très-convaincants et, comme l'a fait remarquer M. Voillemier, le remardes frissons, par exemple, n'a rien de régulier.

Outre la circonstance d'un accouchement tout récent, et l'existence d'une épismie régnante de sièvre puerpérale que j'ai rappelées comme conditions étiologne
importantes du diagnostic, des causes nombreuses ont encore été signalées : un primier accouchement; un séjour récent dans la localité où sévit l'épidémie; un accouchement difficile et dans lequel on a eu recours à des manouvres obstériels
les climats froids et les saisons humides, ou plutôt, les brusques variations à
température; toutes les mauvaises conditions hygiéniques qui peuvent altère :
constitution; les chagrins, les émotions morales tristes; la mauvaise disposition à
lieux où se montre l'épidémie, sous le rapport de la salubrité; et enfin la outgion, soit celle que pourrait déterminer par contact la main de l'accoucheme, aurait fait une autopsie de semme morte de sièvre puerpérale, aoit celle qui a les
par simple insection, et en vertu de laquelle la sièvre puerpérale aurait été contrace
en dehors de l'accouchement, pendant la grossesse, ou même en dehors de catis
suivant certains observateurs.

Malgré l'ensemble des données qui rend le diagnostic habituellement fack, n'oubliera pas qu'une péritonite, une métrite, ou une autre inflammation des le pendances de l'utérus, peut simuler une fièvre puerpérale. La certitude qu'il n'est aucune épidémie de fièvre puerpérale, et la probabilité que le fait observé n'es pas le premier exemple, sont les seules circonstances qui peuvent faire perse person l'on n'a affaire qu'à de simples inflammations locales; car si ces inflammations compagnent de fièvre, elles simulent complétement la maladie qui m'occupe, a set un argument invoqué par ceux qui soutiennent que la fièvre puerpérale a jours pour point de départ une inflammation.

Pour déterminer la forme qu'affecte la sièvre puerpérale, il saut savoir qu'afformes sont nombreuses, mais qu'elles sont loin d'avoir toutes une égale importapour le diagnostic. Outre la forme intermittente, si elle existe réellement d'offorme foudroyante, dont il a été question plus haut, on a admis des sièvre pe pérales spontanée (survenant d'emblée par des symptômes sébriles après l'amichement) et secondaire, ou survenant pendant la sièvre de lait (Lasserre les formes qui donnent à la maladie une physionomie vraiment particulière el les deux suivantes, admises par la plupart des observateurs : la sorme infentatoire, remarquable par l'intensité de la sièvre et des symptômes d'excitation de forme typhoide, qui se distingue par la prostration, le coma, la sécheres de langue, l'enduit suligineux des dents, etc. Ces deux sormes peuvent se suoide de même sujet. Ensin M. Paul Dubois (Communication à l'Académie de meme sujet. Ensin M. Paul Dubois (Communication à l'Académie de meme sujet à ces deux sormes celle qu'il appelle muqueuse ou biliant, qui n'est autre chose que la maladie compliquée d'embarras gastrique.

Quelle que soit l'opinion que l'on adopte au sujet des lésions anatomiques, 15 très-important d'en tenir compte dans le diagnostic de la fièvre puerpérie.

chors des cas rares où il n'existe pas de lésions, ce qui se remarque surtout lorsque n mort survient très-rapidement, il en est, il est vrai, qu'il est impossible de constater endant la vie, comme l'inflammation ou la gangrène de la surface interne de l'utéus, les abcès peu volumineux de l'intérieur de cet organe, des ligaments larges, es trompes, des ovaires, ou dans la profondeur du petit bassin, la phiébite ou la mphangite internes; mais il y a d'autres lésions dont on peut reconnaître l'exisnce. — Telle est d'abord la péritonite, qui a fait considérer la fièvre puerpérale omme une simple péritonite aggravée par l'état puerpéral. — Telle est la gonrène, qui peut se développer dans le vagin, et qui annonce une situation grave, ais qu'on ne songe guère à constater au spéculum, en raison de la sensibilité exême des parties sexuelles à la suite de l'accouchement. - L'utérus étant volumieux au-dessus du pubis dans la métrite, on peut, par la palpation et la percussion, onstater les signes physiques de cette inflammation si elle atteint l'épaisseur des arties sensibles à l'exploration. De plus, suivant M. Botrel, des douleurs atroces ans les lombes seraient un signe de la lymphangite utérine. — Eufin il peut exister u niveau des articulations ou dans leur intérieur des collections de pus, se rattahant plutôt à la résorption purulente qu'à la fièvre puerpérale elle-même, à moins u'on n'admette que les symptômes graves de cette dernière ne sont rien autre hose que cette résorption elle-même (V. Phlébite). Il ne saut pas perdre de vue 'ailleurs que, dans un petit nombre de cas, suivant d'excellents observateurs, la èvre puerpérale ne s'accompagne par elle-même d'aucune lésion sensible, si ce 'est de lésions secondaires, et que pour d'autres, comme M. Béhier, il y a toujours u pus dans les veines utérines comme lésion primitive.

Dans l'état d'incertitude de nos connaissances au sujet de la nature primitive ou condaire de la fièvre puerpérale, on ne sait si l'on doit ou non classer les lésions ue je viens d'énumérer parmi les complications de la fièvre puerpérale. Mais il ne eut y avoir de doutes pour l'embarras gastrique muqueux ou bilieux dont j'ai déjà arlé; pour les hémorrhagies diverses qui surviennent comme dans les autres fièvres raves; ni pour certaines inflammations secondaires, qui démontrent la tendance à 1 suppuration que présente cette maladie comme un de ses caractères les plus reparquables, et sur lequel on ne saurait trop insister. Telles sont la pleurésie, la pneuvonie, la péricardite, la méningite, l'ovarite, la cystite, la pyélo-néphrite et les hlegmons du tissu cellulaire sous-péritonéal, occupant les parois abdominales, la 185e iliaque, les ligaments larges, etc. Il faut donc se tenir sur ses gardes à cet gard, et ne pas négliger l'exploration de la poitrine, non plus que celle de l'urine ui peut contenir du pus. Quant à la méningite comme complication, son diagnostic era difficile, car les symptômes en seront aisément confondus avec les symptômes érébraux et nerveux de la fièvre puerpérale elle-même. Enfin on a noté aussi, comme omplications, des paralysies sans lésions des centres nerveux, comme à celles qui nt été signalées à la suite d'autres maladies aiguës fébriles.

3º Pronostic. — Le pronostic de cette maladie complexe est en général trèsrave, et sa gravité varie suivant une foule de circonstances; l'intensité de l'épidénic observée, celle des lésions concomitantes et des complications, sont les princiales. J'ai parlé des cas mortels dans lesquels les accidents prenaient rapidement 'allure asphyxique; la mort peut même survenir subitement. La terminaison faale, plus souvent moins foudroyante, quoique rapide encore, s'annonce par une altération de plus en plus profonde de la face, des petits mouvements convisis à lèvres et des paupières (Voillemier), un coma de plus en plus profond, une des croissante des forces, l'obtusion extrême ou la disparition des douleurs, la pete-prononcée ou l'insensibilité du pouls, le refroidissement des extrémités et la faccextrême des selles.

Dans les cas de guérison dont il a été déjà question précédemment, on voi pesister une faiblesse notable plus ou moins longtemps pendant et après la condecence, ainsi que des lésions locales, qui peuvent constituer des affections chronge consécutives dont la guérison n'est pas toujours complète.

PULMONAIRES (Régions). — V. POITRINE.

PULSATIONS. — Il a été question des pulsations du cœur ou des vises aux mots cœur, anévaysnes, pouls, battenents, tuneurs. Je ne veux rappér r que les pulsations qui se produisent dans des régions insolites où l'on n'en renonc pas habituellement, et qui méritent une attention particulière.

Des pulsations, qui peuvent être d'une intensité considérable, s'observent se souvent à l'épigastre, sans qu'il y ait de lésion anévrysmale, malgré l'énergiée battements épigastriques, chez des sujets nerveux et principalement chez les serse anémiques ou atteintes de gastralgie. Lorsqu'il existe en même temps que de pesations épigastriques, une tumeur soulevée par ces battements artériels, on pecommettre fréquemment des erreurs de diagnostic. Souvent alors, suivant le accumulation de matières sécales dans côlon, qui est soulevé à chaque pulsation de l'aorte : un purgatif énergique est excellent moyen de diagnostic en pareille circonstance, en faisant disparaître le meur et les battements du jour au lendemain. Mais d'autres tumeurs constitués à le pancréas, un cancer du pylore ou toute autre induration organique située au mage de l'aorte ou d'une de ses branches principales, peuvent présenter aussi le nage de l'aorte ou d'une de ses branches principales, peuvent présenter aussi niveau des battements abdominaux qui simulent encore bien mieux des anémetres que les battements simplement nerveux. L'ensemble des signes de l'affection pe mettra seule de lever les doutes.

Des battements moins limités, isochrones à ceux du cœur, peuvent s'observanteu de toute la partie antérieure d'un des côtés de la poitrine comme coincie et au niveau d'une pneumonie. Grave a rapporté un fait de cette espèce (berjourn., n° 16, et Arch. de méd., 1834, t. VI, p. 556). L'auteur anglais contici le poumon (qui n'était qu'engoué) aux tumeurs fongoïdes ou cérébriforme sont le siège de battements comme anévrysmatiques; il admet d'ailleurs que le cest violemment excité, de même que dans certains faits dans lesquels les renais des de la main sont le siège de pulsations distinctes, comme il l'a vu chez un lade atteint également de pneumonie. — On rencontre quelquesois aussi de partions thoraciques dans certains empyèmes dits pulsatiles (V. p. 752).

Les pulsations, au lieu d'être localisées, peuvent être généralement très-currées au niveau du cœur, des artères du cou, des membres et même de l'épes soit dans des maladies du cœur, et principalement dans l'insuffisance cortique comme un des signes principaux de la cachexie exophthalmique ou thyrodes V. Battements, Anévaysmes, Cœur, Pouls.

PUNAISIE — V. OZÈNE. PUPILLE. — V. ŒIL. PURPURA. 765

**PURPURA**. — Le purpura, qui a pour caractère essentiel des suffusions hénorrhagiques sous-épidermiques, n'est bien compris que s'il est envisagé séparénent comme symptôme ou comme maladie.

- I. Comme **symptôme**, le purpura consiste en *taches* rougeâtres ou violacées, lus ou moins foncées, arrondies ou irrégulièrement circonscrites, ne différant des étéchies que par leur étendue plus grande. Ces taches se développent dans le cours es maladies qui s'accompagnent d'hémorrhagies à siège multiple et que j'ai rappe-es ailleurs (V. p. 430).
- II. Comme maladie, le purpura, appelé aussi maladie tachetée hémorrhaique de Werlhoff, est tantôt aigu et tantôt chronique. Il a été l'objet de travaux sez nombreux de la part des dermatologistes et d'une très-bonne thèse de M. Bucuoy (1855).

A l'état aigu, le purpura se montre au milieu des plus belles apparences de la nté, quelquesois d'une manière brusque. Il est précédé de quelques symptômes sériles légers ou d'une véritable fièvre semblable à celle du début des fièvres érupres, puis il se caractérise par des taches paraissant sur les membres inférieurs. nis sur les autres parties du corps et même sur la face. Ces taches, noires, violaes ou pourprées, qui ne dépassent guère le diamètre de l'extrémité du petit doigt. changent pas de couleur à la pression; elles sont quelquesois précédées de rouurs papuleuses, et d'autres fois certaines taches se soulèvent en bulles; elles uvent être mélangées de véritables ecchymoses, et leur résolution, qui se fait hatuellement en dix ou quinze jours, se caractérise par les mêmes changements de lorations que si elles résultaient de violences extérieures. Des hémorrhagies par autres voies se montrent assez fréquemment, mais non toujours, ce qui a motivé distinction du purpura en simple ou hémorrhagique, distinction inutile, selon la ste remarque de M. Bucquoy, puisque toujours la maladie est essentiellement morrhagique. — Le pouls perd ordinairement sa fréquence après l'apparition s taches; plus rarement il garde ensuite sa fréquence ou présente des exacertions qui coîncident parfois avec de nouvelles éruptions ou de nouvelles hémoragies.

La fièvre au début, les taches, et parfois d'autres hémorrhagies, sont des caracres distinctifs bien suffisants pour faire reconnaître le purpura aigu, qui s'accom-gue quelquefois de douleurs très-vives dans les lombes ou dans les membres, redème plus ou moins rapide, et enfin de troubles nerveux anémiques. Les douirs sont dues, dans certains cas, à des épanchements de sang dans les muscles les articulations.

Le purpura chronique constitue-t-il réellement une maladie, en dehors des cas il a succédé à la forme aiguë? La réponse n'est pas facile, à mon avis, le purpura ronique d'emblée étant toujours accompagné d'un état cachectique qui doit être nsidéré comme l'origine de toutes sortes d'hémorrhagies. Si, en outre, on fait la rt des cas d'hémophilie pris pour des faits de purpura (purpura prétendu hérélaire), il ne reste pas, à mon avis, de faits suffisamment probants pour établir que purpura chronique n'est pas un simple phénomène symptomatique.

Le pronostic du purpura n'est grave par lui-même qu'en raison des hémoragies qui l'accompagnent, et des conséquences de l'anémie profonde qui peut en sulter.

PUS. — Le pus est un liquide sans analogue dans l'état sain, qui peut varier avant les organes qui le fournissent, mais qui offre au microscope, comme un dénez fondamental, des globules comprenant les globules du pus proprement dits, et le gibules pyoides. Les premiers, selon M. Ch. Robin, sont sphériques, gristires, traparents, de 0<sup>-1</sup>, 10 à 0<sup>-1</sup>, 14 de diamètre, contenant de un à quatre noyaux que l'oix acétique laisse intacts en rendant le globule transparent. Les globules pyoides a diffèrent des précédents que, par l'absence de noyaux. On peut confondre les globules du pus des muqueuses avec les globules blancs du sang (leucocytes), par qu'ils offrent souvent, comme ces derniers, des expansions sarcodiques. De pla lersqu'ils sont infiltrés de granulations graisseuses, ils simulent les globules granleux de l'inflammation, mais ils s'en distinguent per leurs noyaux. On 2 co longtemps, mais à tort, qu'il existait des globules muqueux particuliers propes au mucus; ce sont de véritables globules purulents, que les muqueuses peuvent à créter.

Lorsque le pus est en certaine quantité, il représente un liquide d'un blancisnâtre, plus pesant que l'eau qu'il rend laiteuse par l'agitation, et devenant visque: par addition de l'ammoniaque.

Je ne rappellerai pas toutes les conditions dans lesquelles on rencontre le pas. S formation ou sa présence au sein des organes sait partie de l'histoire des auxis, à toutes les maladies inflammatoires qui se terminent par suppuration, et de che qui se compliquent d'infection purulente du sang (pyoémie), comme la patient la sièvre puenpérale. Sa constatation dans les produits excrétés éclaire souvest diagnostic, surtout s'il est mélangé à des éléments organiques qui en révèlent signe anatomique. La présence du pus en certaine quantité dans l'urine est le parcipal signe de la pyélite. (V. aussi Crachats, p. 240, et Urines.)

PUSTULES. — PUSTULEUSES (MALADIES). — Les pustules cost tuent des petites saillies cutanées à base rouge et enslammées et à sommet par lent.

Les Willanistes ont considéré comme formant la classe des affections pusules de la peau, l'acné, l'ecthyma, l'impériso, les pustules de la sycose et du rensimals il existe des pustules comme signes de plusieurs autres affections. Elles serparticularité principale de l'éruption variolique, de l'éruption vaccinale; jointe-l'érysipèle de la face, elles peuvent révéler l'existence de la morve ou du formaux mains, on les rencontre comme signes du mal dit de bassine, ou de l'inombre involontaire de l'eau aux jambes des chevaux; à la vulve, avec la vulvite felan leuse; aux membres inférieurs, avec l'acné syphilitique (syphilide pustules Enfin des pustules résultent quelquesois des piqures de certains parasites (acons la gale, rouget), ou de l'irritation produite sur la peau par certains topique, is suite, par exemple, de frictions faites avec l'huile de croton ou la pommade ce tisée.

PYÉLITE, PYÉLO-NÉPHRITE. — M. Rayer (Traité des males des reins, 1839) a le premier décrit l'inflammation du bassinet du rein (pyélo-néphrite). Cet-maladie complexe comme la plupart de celles des organes urinaires.

1° Éléments du diagnostic. — Les symptômes qui permettent de reconsil'existence de la pyélite ou pyélo-néphrite pendant la vie, sont une douleur metur PYÉLITE. 767

ers la région rénale, et la présence de mucus et de pus dans l'urine. A ces signes e joignent ordinairement, soit comme antécédents, soit comme signes actuels, ceux ni dénotent la présence de calculs dans les voies supérieures de l'urine, et parfois uelques symptômes généraux fébriles lorsque la pyélite est aiguë.

2º Inductions diagnostiques. — La présence simultanée du mucus et du pus dans : liquide urinaire est le signe le plus important de la pyélite. Le mucus, par le revoidissement, apparaît dans l'urine sous la forme de petits flocons comme cotoneux, qui se déposent plus tard au fond du vase; l'urine purulente, blanchâtre et ouble, laisse déposer, par le repos, un sédiment purulent d'un blanc de lait ou d'un lanc légèrement verdâtre, principalement composé de pus et de sels précipités de urine (V. Unines).

Il n'est donc pas difficile de constater la présence du pus dans le liquide urinaire. ais ce qu'il importe en même temps, c'est d'attribuer à l'inflammation du bassinet a à la pyélite le pus ou le muco-pus contenu dans l'urine, et de le distinguer de celui uepeuvent fournir les autres points des voies urinaires? S'il existe au niveau du rein es douleurs qui indiquent que là est le siège de l'affection, si l'on ne constate pas 'affection vésicale ou urétrale, ou enfin l'existence d'un abcès voisin des voies uriaires et qui ait pu s'ouvrir dans ces cavités, on devra assigner au rein, ou du moins ux calices ou au bassinet qui en partent, l'origine du pus. Mais il s'en faut qu'il nt toujours facile de s'assurer des conditions que je viens de rappeler, et qui lanquent quelquesois. Il peut se faire d'ailleurs que la seule présence du pus dans urine excite la vessie, multiplie les envies d'uriner et les rende douloureuses, ce qui. n l'absence de signes du côté des reins, pourrait saire croire à une simple cystite. our déterminer l'origine anatomique du pus, on a bien prétendu que le pus venant es reins s'écoulait après l'urine, et que celui sourni par la vessie était mélangé à ne urine glaireuse et visqueuse. Mais M. Rayer conclut des faits qu'il a observés en rand nombre : 1° que le pus est rendu mélangé à l'urine et en plus grande abonance à la fin de son émission, qu'il provienne de la vessie, de l'uretère ou du basmet; 2º que le pus vésical n'est pas constamment dans une urine visqueuse, et que ette viscosité peut être donnée au pus rénal lui-même par un certain degré d'alcaliité de l'urine.

Si donc on n'avait pour formuler le diagnostic que le fait de la présence du pus ans l'urine, les difficultés seraient grandes; heureusement on peut le plus ordinaiement se baser sur d'autres données.

La pyélite, en effet, n'est jamais simple; c'est une maladie essentiellement seconaire, et l'on trouve dans les signes sournis par les lésions qui en sont l'origine des onnées complémentaires de diagnostic de la plus grande valeur. Ces signes sont resque toujours dus à la présence d'un calcul arrêté vers l'origine de l'uretère. Des oliques néphrétiques comme antécédents, ainsi que la rétention de l'urine et du us dans le rein, rétention pouvant produire une tumeur sluctuante énorme, puisu'elle peut s'étendre du soie au bassin et distendre visiblement l'abdomen en le dérmant (V. Rétention), peuvent avoir été d'abord constatées, ce qui donne ensuite l'apparition habituelle du muco-pus dans l'urine, lorsque l'obstacle n'est plus aussi omplet, sa vraie signification.

La constatation d'autres causes peut mettre également sur la voie du diagnostic, lans les cas rares où les calculs sont défaut. Ce sont, pour la pyélite aiguë : les causes

traumatiques (plaie ou contusion rénales); l'action des cantharides (appliqués à le derme on ingérées); la blennorrhagie, et toutes les inflammations plus on to a vives des organes urinaires; l'opération de la taille; l'état puerpéral et certure affections générales charbonneuses (Rayer). Lorsque la pyélite est chronique, complus ordinaire, le strongle, les hydatides, les matières tuberculeuse et canceres peuvent aussi (très-exceptionnellement, il est vrai,) produire la pyélite chronique, comme les calculs. Mais rarement la pyélite résulte de la simple rétention d'une par un obstacle dans les voies urinaires au-dessous des bassinets : dans les uretanda vessie, l'urètre. En définitive ce sont surtout les calculs qui sont l'origine la publique de la pyélite.

L'évolution des symptômes est caractéristique dans les cas de calculs. Elle les moins dans les autres conditions. La marche chronique de la pyélite est très loub, et sujette à des exacerbations dues aux déplacements que peuvent éprouver le deculs; elle devient alors momentanément aiguë.

Quant au diagnostic différentiel de la pyélite avec d'autres affections, il n'y is la péninéphaire qui puisse être comparée à la pyélite aiguë en raison de son se. De part et d'autre, il peut y avoir tumeur sensible à la palpation, mais la perephrite ne donne pas lieu à l'écoulement du pus par l'urine, à moins qu'il n'y al prupture violente du foyer dans les voies urinaires.

Le siège précis de la lésion, ou plutôt de l'inflammation, dans le bassinet par que dans le rein ou l'uretère, ne saurait être déterminé pendant la vie. — le cau de même du siège de la gangrène, qui peut accompagner ou plutôt complique pyélo-néphrite produite par la fièvre puerpérale ou par une affection charbonnet et qui s'annonce par l'odeur gangréneuse de l'urine, la dépression subite des fer la petitesse du pouls, et des sueurs froides. Lorsqu'il survient une obstruction l'uretère dans le cours de la pyélite, l'hydronéphrose (V. Rétentions) peut le aussi compliquer la pyélite. Enfin des accidents cérébraux ultimes se déclarent quefois.

3º Pronostic. — Le pronostic de la pyélite varie suivant une foule de crastances. Elle est moins grave si elle est simple, aiguë; si elle dépend d'une ma locale sans corps étrangers; si, lorsqu'il existe des calculs, ils sont peu volumeret peuvent être expulsés au dehors par les voies urinaires. La pyélite est plus si elle est compliquée; si, étant aiguë, elle dépend d'une maladie générale: s calculs qui provoquent le plus souvent la pyélite occupent les bassinets et y sépuri longtemps, occasionnent la désorganisation du rein, des abcès, des perforations s'ils occupent l'uretère, la rétention et l'accumulation de l'urine et du pus des bassinet et les calices. Suivant M. Itayer, la pyélite qui complique la blennorth sans offrir de danger, est presque toujours rebelle.

PYÉMIE, PYOHÉMIE. — V. Pos.

**PYREXIES.** — V. Fièvres. **PYROSIS.** — V. Gastralgie.

RACHIS. — Les déviations du rachis sont, avec les tubercules vertilement de Mal de Pott), les maladies des vertèbres qui intéressent principalement le male — Il faut y joindre les accidents de compression de la moelle épinière (paraple compression résultant, soit de l'inflexion exagérée de la colonne vertébrale, par »—

le l'affaissement antérieur du corps d'une ou de plusieurs vertèbres, soit du déveoppement d'une tumeur dans le canal, soit enfin de la pénétration dans sa cavité lu contenu de tumeurs voisines qui ont érodé les parois de ce conduit, comme cerains anévrysmes de l'aorte.

Les signes que l'on constate au niveau du rachis peuvent dépendre des affections ont il vient d'être question, de celles de la moellé, des méninges rachidiennes, ou les organes voisins de la colonne vertébrale. Outre les vices de conformation ou les éviations, il peut exister des douleurs spontanées ou provoquées par la pression u niveau de l'épine, soit des apophyses épineuses ou des ligaments intermédiaires affections de la moelle, rhumatisme), soit des espaces intervertébraux, sur les côtés t au niveau des intervalles des saillies épineuses (foyers névralgiques). La douleur eut exister surtout pendant les mouvements et tenir à une affection rhumatismale. es muscles des gouttières vertébrales peuvent être convulsés (ce qui donne lieu à opisthotonos et au pleurosthotonos), ou bien paralysés ou atrophiés, ce qui fait ifféchir le tronc en avant, ou vers le côté sain, si la paralysie est unilatérale, utre ces signes, qui se tirent de la conformation, des douleurs spontanées ou rovoquées par la palpation, des mouvements, des attitudes, il y a encore les abcès ar congestion, qui se montrent dans des parties le plus souvent éloignées de leur pint de départ (V. Abcès).

RACHITISME. — Le rachitisme est une maladie de l'enfance à laquelle rrespond l'ostéonalagne chez l'adulte. Il a été l'objet de travaux modernes une grande valeur, dus à MM. Rufz, J. Guérin, Trousseau et Lasègue, Beyrd, Bouvier, etc.

1º Eléments du diagnostic. — Rarement la maladie se développe avant l'age de nux ans. — A la première période, dite d'incubation (J. Guérin), répondent le périssement, la tristesse, la paleur blasarde du teint, le dérangement des digesons, le ballonnement du ventre, parfois des vomissements, souvent de la diariée, l'accélération du pouls, la fréquence des sueurs, la gêne et la brièveté de la spiration, quelquefois l'arrêt de l'éruption dentaire; mais comme symptômes plus ractéristiques, on remarque, de même que dans l'ostéomalacie chez l'adulte, une iblesse extrême, une impossibilité de la marche ou de la station droite, et une version de tout mouvement par le fait des douleurs vives qui font pousser des is aux petits malades dès qu'ils remuent ou qu'on les touche; enfin les urines, ondantes et d'abord limpides, laissent déposer une assez grande quantité de phosate calcaire. — Après une durée variable de ces symptômes, ou comme premiers mes de la maladie chez les très-jeunes enfants, on voit survenir des déformations conde période de M. J. Guériu): d'abord gonflements plus ou moins prononcés des les osseuses des articulations des membres, épaississement des os du crâne, déforations variées de la colonne vertébrale et de la cage thoracique, flexibilité des diayses des os longs, et courbures permanentes caractéristiques; parfois fractures. rès plusieurs mois, plusieurs années de durée de ces phénomènes, d'où résultent i difformités du squelette les plus variées : gibbosités plus ou moins irrégulières, aissement de la taille, volume exagéré du crâne contrastant avec la gracilité des embres, etc., les os reprennent de la consistance, plus de consistance même, en rtains points, que dans l'état normal; d'où il résulte ce fait important que les indidus peuvent se tenir fermes sur leurs jambes, se servir en un mot de leurs membres

770 RACHITISME.

sans augmenter leurs difformités, mais en les conservant le plus souvent, souter les cas où il n'existe que des gonflements osseux.

Cependant il peut arriver que les lésions osseuses fassent des progrès ince-unet que, la maladie se prolongeant, il en résulte un état que M. J. Guérin a dente premier sous le nom de consomption rachitique. Cet état se manifeste par deux en ptômes permanents et assez tranchés, sans fièvre mi altération sensible d'aucune fonctions principales, à savoir : une constitution graisseuse, frêle, traduite à l'etieur par un teint pâle et plombé, et une grande fragilité des os, fragilité telle suffit de comprimer certains os entre les doigts pour en rompre la table externe per conserve plus que l'épaisseur et la consistance d'une coque. Alors l'asphysie rentraîner la mort.

2º Inductions diagnostiques. — Le diagnostic du rachitisme présente des 4 cultés réelles pour le médecin dans la période d'incubation, où les phénomenes : néraux présentent une certaine analogie avec ceux de plusieurs autres affective Cependant l'aversion extrême pour tout monvement brusque, et une vive sensi de toutes les parties du corps, qui fait jeter des cris aux petits malades, à de mouvement qu'on les force à exécuter, sont des phénomènes qui doivent faire ... conner le développement du rachitisme. Si l'on y ajoute la présence dans les ur d'une notable quantité de phosphate de chaux (V. Unines), la réunion de cett symptômes établit une forte présomption en faveur de l'existence du rachitise mençant (Beylard). Quant aux fractures se produisant au moindre mouvement. certains cas, on pourrait les croire très-utiles au diagnostic, mais elles pasents vent inaperçues, l'intégrité du périoste pouvant maintenir les fragments alles et la mollesse des os empêchant leur crépitation. C'est ici le lieu de rappele M. Trousseau attache une grande importance à l'arrêt de l'évolution dentaire ou manifestation du rachitisme; pour lui, un enfant d'un an qui souffre des de le chez qui elles n'apparaissent pas, est sous le coup de la maladie. Il a vu de n tiques de trois ans qui avaient déjà perdu leurs premières dents lorsque la trois ou la quatrième apparaissait. L'impotence rachitique peut faire croire à une " lysie des membres abdominaux, comme le fait observer M. Castagné dans v' (1849), mais l'enfant paralysé ne peut remuer ses jambes, quelque position " lui donne, tandis que le jeune rachitique les remue étant couché, quoique le m ment lui cause de vives douleurs.

La connaissance de certaines causes dont l'influence est bien constatée, in pas sans utilité pour le diagnostic dans certains cas. Ces causes sont surtout le revaises conditions hygiéniques, une habitation froide et humide, la missicalimentation insuffisante on mal appropriée à l'âge des petits malades, cor sevrage précoce et surtout un régime trop exclusivement animal, ains quémontré M. J. Guérin.

Le diagnostic devient beaucoup plus facile dès qu'il existe des déformations : si celles qui surviennent dans la continuité des os sont caractéristiques, il ne pas de même des gonflements des extrémités osseuses articulaires, dans certain Lorsqu'il existe un de ces gonflements isolé, on peut croire à une tument her si plusieurs articulations sont atteintes, on peut songer à un rhamatisme nique, d'autant mieux qu'il y a de la douleur à la pression; mais l'on sait conces deux affections sont rares chez les jeunes enfants; et d'ailleurs on trouver-

plement quelque autre signe caractéristique du rachitisme qui viendra éclairer le ticien, comme l'écartement des extrémités articulaires, la flexibilité des os et les pleurs générales, par exemple. — La tête des rachitiques prend quelquesois une gération de volume par l'épaississement des os du crâne, qui porte surtout sur les ses frontales et pariétales, en même temps que les fontanelles restent ouvertes; sorte que, suivant MM. Barthez et Rilliet, on pourrait croire chez l'enfant à une irocéphalie. Suivant ces excellents observateurs, la vivacité de l'intelligence, les nes de rachitisme dans d'autres parties du corps, le développement non uniforme crâne, à la surface duquel le doigt sent le bord de l'épaississement, et le bruit de ille perçu au niveau de la fontanelle antérieure dans les cas de rachitisme, sousse ils n'ont jamais trouvé dans l'hydrocéphalie, contrairement à ce que dit le teur Fischer, de Boston : tels sont les signes qui ne permettent pas de croire à e hydrocéphalie.

Quant au diagnostic des déformations rachitiques que présentent les adultes nme conséquence de la maladie qui les a atteints dans l'enfance, il se précise à mière vue s'il s'agit de ces difformités prononcées que présentent les malheureux altes atteints pour la plupart de gibbosité. Les difformités datent alors de l'ence; mais il peut arriver qu'elles soient récentes et qu'elles constituent des signes l'ostéomalacie, considérée par quelques auteurs (Trousseau, Beylard, etc.) nme le rachitisme des adultes.

Quoi qu'il en soit, la distinction en est facile par l'époque de l'invasion. Il y a cendant des faits nombreux dans lesquels des déformations sont peu prononcées, ez peu accusées même dans certains cas pour n'être reconnues que par un examen entif, et dont l'origine rachitique est au moins fort douteuse. C'est ainsi que cernes déviations de la colonne vertébrale, certaines saillies ou dépressions partielles la poitrine, que j'ai décrites sous le nom d'uéréronorphies, ne me paraissent pas plus souvent devoir être rattachées au rachitisme, et il en est probablement ainsi ir beaucoup d'autres déformations légères. Suivant M. J. Guérin, toute difformité ée d'une des portions supérieures du squelette, de la colonne, par exemple, sans rmation des parties situées au-dessous, n'est point due au rachitisme; mais cette position a trouvé des contradicteurs.

e rachitisme et le degré auquel il est parvenu étant reconnus, il faut encore rercher avec soin toutes les parties du squelette qui sont affectées, et enfin en
lorant les organes intérieurs avec soin, déterminer les complications que le raisme pourrait avoir produites. Dans cette dernière investigation, il ne faut pas
ter les observateurs qui rapportent toute affection viscérale chronique concomie à la gène ou compression qui doit résulter pour les organes des déformations
itiques. Il faut se rappeler que les organes s'habituent et se façonnent même à
iminution de l'espace qui leur est destiné, et que l'on a étrangement exagéré les
a fàcheux des dissormités en question; il est clair seulement que les affections
lentelles des organes thoraciques, la pneumonie, les bronchites, les maladies du
r, etc., ont d'autant plus de gravité que les déformations de la poitrine sont
prononcées, et que l'asphyxie est d'autant plus imminente que les lésions conant la consomption rachitique sont plus avancées.

t-il vrai que l'on ne rencontre jamais réunis les scrofules ou les tubercules avec chitisme? En un mot, l'antagonisme que l'on a voulu signaler comme une loi On n'oubliera pas d'ailleurs que l'incubation, qui est en général de trente à quanza jours, peut durer bien plus longtemps: quatre mois (Constantin, Union med., No cinq mois (Barth, Mémoire Féréol) et même neuf mois (Fraigniaud, Union med., No 1856). Quoi qu'il en soit, lorsqu'un individu a été mordu par un animal entage ne saurait préciser l'époque ultérieure à laquelle la rage n'est plus à redouter. Le arriver d'ailleurs que la morsure, quoique manifestement infectée par le vrus, a soit suivie d'aucun accident rabique, car sur un certain nombre de sujets morde tous ne sont pas infailliblement victimes. Un autre point important de l'étologne la rage, c'est qu'il est quelquesois impossible de pouvoir constater le sait de l'incretion, qui échappe au malade lui-même et à son entourage, comme cela est mour pour les deux malades dont M. Leudet et M. Féréol (Mém. cité) ont rapporté l'atoire. Ce dernier observateur sait remarquer avec raison que c'est sans doute in pos de saits analogues que l'on a légèrement admis des incubations de tros, the même trente ans. Il est bien établi que le virus ne perd pas sa propriété containe par sa transmission successive, comme on l'avait pensé.

On ne saurait confondre l'hydrophobie rabique ou la rage qu'avec la nérie. nommée hydrophobie non rabique. Mais il faut avouer que la confusion de de affections est bien facile, et que la seule constatation des phénomènes symptom' : qui peuvent être les mêmes de part et d'autre, est bien faite pour induire et reur. Il n'y a, en effet, pour la rage, que l'inoculation antérieure du virus beau blie, et pour l'hydrophobie non rabique, la certitude que la terreur de la rage & nique cause de la maladie, qui puissent permettre de se prononcer pour l'inl'autre affection. Cependant l'hydrophobie non rabique a paru dépendre que'; de la présence d'entozoaires dans l'intestin. Je dois ajouter que les sympton cette névrose sont parfois très-limités de nombre et très-atténués, particularies ne se rencontrent pas dans la rage. Ces symptômes peuvent, en effet, ne cesque dans un spasme pharyngien revenant par accès, avec sentiment de terres. composition des traits et malaise général, comme je l'ai constaté chez un burn avait donné des soins à un chien qui mourut enragé, sans qu'il en fût morde, 👫 était pris des accidents nerveux que je viens de rappeler chaque sois qu'un aboyait après lui.

L'œsophagite a été considérée comme une complication de la rage.

3º Pronostic. — La rage proprement dite, une sois développée, a tour satalement mortelle; son pronostic est donc aussi grave que possible. La prodinairement due à l'asphysie.

RAGLE. — V. HALLUCINATIONS.

RALES. — Les généralités pratiques dans lesquelles je veux me respour l'étude diagnostique des râles me dispensent d'entrer dans des détails de tifs que l'on trouvera d'ailleurs dans tous les traités ou manuels d'auscultater phénomènes d'auscultation appelés râles sont humides ou secs : c'est là une mière distinction que constate le médecin au lit du malade.

### A. RALES HUMIDES.

De ce qu'il existe des nuances infinies qui s'enchaînent depuis le gros râle de nisants, entendu même à distance, jusqu'au râle à crépitation humide la plation ne saurait rejeter les distinctions scholastiques qui ont été établies, sur volume des bulles dont la rupture détermine le bruit anomal, et qui sont : he

RALES. 775

souillement ou râle caverneux, le râle sous-crépitant et le râle crépitant. Ces disinctions sont indispensables pour s'entendre en séméiologie, quoiqu'il puisse existerles nuances intermédiaires parsois dissiciles à préciser.

AUX mots Amphoriques, Caverneux (phénomènes), et Gargouillement, j'ai rapelé les conditions dans lesquelles se produisaient les râles humides caverneux ou mphoriques, que l'on ne saurait isoler des autres phénomènes complémentaires que es conditions déterminent.

Les râles sous-crépitants ou muqueux, qui sont extrêmement fréquents, sont plus u moins bien accentués. Quand ils sont faiblement entendus et superficiels, ils ont ne certaine ressemblance avec le bruit de PROTTEMENT pleural ou avec la respiraion que j'ai appelée GRANULEUSE. Ces râles, bien accusés, ont une signification trèsissérente suivant leur siège et leur étendue. Limités à la base des deux poumons n arrière, ils doivent être le plus sonvent considérés comme le signe le plus imporant de la bronchite profonde. A la base d'un seul côté, ils peuvent faire soupçonner ne pneumonie anomale, s'il y a absence d'expectoration caractéristique et s'il s'agit 'une maladie aiguë; si les accidents sont chroniques, cette limitation du râle peut épendre d'une dilatation localisée des bronches. — Aux sommets des poumons ou 'un seul poumon, le râle sous-crépitant doit y saire soupçonner la présence des tuercules pulmonaires, et il en est de même si, le râle étant plus généralisé, il est lus abondant ou plus gros au sommet de la poitrine qu'au dessous, comme cela arive ordinairement dans les cas de phthisie aiguë. Ce n'est que dans des cas exceponnels, mais dont il faut tenir compte, que ce râle siégeant au sommet du poumon era dû à une dilatation bronchique. On devra soupconner l'existence de cette derière affection lorsque le râle sera constaté dans un espace très-limité du poumon, moins qu'il n'y ait des signes de gangrène pulmonaire. — Le râle sous-créitant qui a envahi toute la hauteur des deux poumons, qui est généralisé, en un not, est un signe de bronchite capillaire générale ou suffocante. — La question es râles sous-crépitants dus à une simple congestion pulmonaire n'a pas encore té suffisamment étudiée, parce qu'on les attribue toujours en pareil cas à la bronhite.

Quant au râle crépitant, il est caractérisé tantôt par une succession de bulles noins humides que celles du râle sous-crépitant, et constituant de véritables craquenents inégaux et plus ou moins confluents, et tantôt par une succession de crépitaions très-fines, uniformes et confluentes. La première variété se rencontre non-seuement dans la pneumonie, mais encore au niveau de tubercules ramollis, d'un oint hémoptoique, au niveau duquel les craquements sont dus au passage de l'air à ravers le sang qui obstrue les dernières ramifications des voies aériennes. Le râle répitant de la seconde variété, celui à bulles très-fines et très-confluentes, faisant en luelque sorte explosion sous l'oreille de l'observateur, au moment de la toux, se disingue par sa persistance d'un bruit analogue, mais passager, que l'on rencontre n arrière des poumons chez des malades qui sont restés couchés sur le dos pendant un certain temps, et qui est dû au déplissement des dernières cavités aériennes. La seconde variété de râle crépitant est habituellement un des meilleurs signes de la Pneumonie. Peut-on rattacher aussi ce râle à une simple congestion pulmonaire? C'est œ que la mobilité du râle et sa disparition rapide semblent autoriser à admettre dans certaines circonstances.

#### B. RALES SECS OU SONORES.

Cette dénomination vicieuse, mais généralement acceptée, comprend les rais de flants ou ronflants, que l'on attribue à la bronchite, mais qui sont plus souvent indice de congestion pulmonaire. On les observe eucore dans les cas d'emphyeix ou de tubercules. Ces prétendus râles seraient beaucoup mieux dénomnés requation siffante ou ronflante.

RAMOLLISSEMENT. — Le ramollissement des organes constitue une sion anatomique qui ne manifeste pas toujours son existence pendant la vie par de symptômes particuliers. Ce n'est qu'au niveau des centres nerveux et de l'or. > central de la circulation que l'on peut considérer le ramollissement comme une de fection susceptible d'être diagnostiquée. Et encore le ramollissement du cœur de servé, dans la plupart des cas, dans la convalescence ou la terminaison des mala ce graves, n'a-t-il comme caractères séméiologiques que la faiblesse des contractors à l'organe, la petitesse et la fréquence du pouls, l'anxiété et le retour fréquent de su copes, signes bien insuffisants pour se prononcer avec un certain degré de catude, car on les a notés avec l'atrophie ou plusieurs autres affections du cœur n'en est pas de même heureusement pour le ramollissement du cerveau, dont d'être plus amplement question, ni pour celui de la moelle, qui constitue la mem

#### Ramollissement du cerveau.

L'étude approfondie de cette maladie, considérée comme constituant anatomy, ment l'encéphalite, du moins dans la très-grande majorité des cas, est due aux servateurs modernes qui ont trouvé dans les recherches anatomo-pathologique meilleur moyen de dissiper en grande partie la confusion que l'on trouvait dans le ciens auteurs relativement aux diverses affections cérébrales. C'est principale d'a MM. Rostan, Andral, Lallemand, Durand-Fardel, que l'on doit les plus importativaux modernes.

Je ne crois pas devoir traiter à part du ramollissement aigu et du ramollissement chronique, parce que les symptômes qui révèlent l'existence du ranol ment cérébral aigu ou chronique ne disserent réellement que par le plus ou le ne de durée des accidents; l'état aigu se termine le plus souvent en peu de jours plus rarement du vingtième au trentième jour.

1º Éléments du diagnostic. — Les symptômes sont très-différents suivant mode d'invasion. Tantôt, suivant M. Durand-Fardel (Malad. des vieillards. 1\implies cette invasion est subite, apoplectiforme avec ou sans prodromes, tantôt grait tantôt enfin ataxique.

La forme apoplectiforme ressemble d'abord complétement à l'hémorrhage chale; seulement si les symptônies s'amendent, on peut observer les signes plumoins caractéristiques du ramollissement graduel. — Le ramollissement grans'annonce de bonne heure par l'expression d'étonnement ou de stupeur de la requi est le plus souvent pâle, parfois le siège d'une rougeur s'arrêtant brusque à la partie supérieure de la poitrine (Rostan); ou bien l'affection se révèle d'abpar une paralysie faciale légère. A une céphalalgie fixe et opiniatre, s'ajoute de troubles intellectuels: tantôt l'affaiblissement des facultés pouvant aller jusqu'il rebétude complète ou au coma, la perte de la mémoire, la difficulté de s'exprime changement de caractère, les attendrissements sans motifs, etc.; tantôt du délur a ractérisé par de l'agitation, de l'excitation, de la loquacité, ou un délire plus tranque

m délire d'action qui est très-fréquent chez les vieillards, des troubles des mouvenents, de la lourdeur dans un membre ou dans un côté du corps, une paralysie ncomplète ou complète, soit à la face, soit aux membres, paralysie fréquente, puisu'on l'a observée dans les deux tiers des cas (Durand-Fardel); plus rarement il y a de roideur et des convulsions, suivant le même auteur, ce que n'admettront pas ceux ui considèrent la contracture comme un des principaux symptômes. Du côté de la ensibilité on constate : l'anesthésie qui se montre ordinairement avec la paralysie, nais moins souvent qu'elle, et l'état contraire, c'est-à-dire, l'hypéresthésie sur laquelle lusieurs auteurs ont insisté, sans que ce signe soit pathognomonique; des engourdisements, des fourmillements, des picotements incommodes, soit à la face, soit dans es membres, rarement dans le tronc, et presque toujours limités au côté paralysé. infin on peut observer ici, comme dans les autres formes de ramollissement et omme dans les autres affections cérébrales, des paralysies partielles des sens, du harynx et des sphincters du col de la vessie et de l'anus, d'où la rétention ou l'émison involontaire des urines et des matières sécales; très-rarement il y a de la sièvre surtout des vomissements. — Le ramollissement dit ataxique par M. Durandardel, se caractérise, après des maux de tête intenses, ou bien après une agitaon inquiète, ou un léger égarement dans les idées, tantôt par un délire subit, mtôt par une attaque épileptiforme, tantôt par une hémiplégie subite simple ou terrompue par des contractions tétaniques, ou bien accompagnée de convulsions ms le côté non paralysé.

2º Inductions diagnostiques. — On ne peut bien apprécier la valeur de ces symtomes variés qu'en ayant égard à leur évolution ou à leur enchaînement, sauf toufois pour les cas, si fréquents chez le vieillard, dans lesquels une attaque d'apolexie subite caractérise le début. On ne saurait alors se prononcer entre l'hémortagie cérébrale ou le ramollissement (V. p. 444).

La marche graduelle des accidents offre surtout un cachet tout particulier; et on ne saurait méconnaître l'affection lorsque, à un engourdissement graduel et lenment croissant de l'intelligence, des sens, du mouvement et du sentiment, frapint presque toujours l'une des moitiés du corps, se joignent de la céphalalgie, des icotements, des fourmillements remontant des extrémités des doigts ou des orteils, ne déviation graduelle de la face, la difficulté de la parole, etc. Après une durée vaable de ces troubles plus ou moins nombreux, plus ou moins complets, n'apparaisint jamais dans un ordre bien déterminé, l'attaque apoplectiforme peut se montrer l'on a tout lieu de croire qu'elle est, dans ces conditious, l'effet du ramollissement; 
pendant il n'y a rien d'absolu à cet égard, car une véritable hémorrhagie peut veir s'ajouter à un ramollissement préexistant, ainsi que je l'ai une fois constaté.

Quant au ramollissement ataxique, l'intensité de la céphalalgie, et les troubles stellectuels qui précèdent l'apparition du délire ou des convulsions, permettront de lagnostiquer le ramollissement, surtout chez le vieillard, si l'on ne peut rattacher symptômes à une autre affection.

Les éléments étiologiques du ramollissement du cerveau sont en général d'un ague qui ne permet guère d'en tirer parti pour le diagnostic. Il n'y a d'exception ue pour la fréquence plus grande de la maladie après l'âge de soixante ans qu'à un ge antérieur, pour les lésions des os du crâne ou des méninges, de même que pour présence d'un foyer sanguin ou d'une tumeur tuberculeuse ou cancéreuse, qui pro-

voquent l'inflammation du tissu cérébral. Le diagnostic préalable de ces affectine pourrait expliquer ou faire prévoir l'apparition du ramollissement, qui est alors condaire.

La congestion cérébrale peut d'autant mieux simuler, les différentes formes seuldaires du ramollissement cérébral que cette congestion est réalle au début de œie maladie, et qu'elle peut quelquesois produire des troubles intellectuels, peralytique et autres, analogues à ceux du ramollissement. Or, comme les troubles congestis se passagers, ce n'est que lorsque la maladie a fait des progrès que l'erreur n'est plapossible. — C'est, en effet, dans la marche graduelle et dans l'ensemble des trouble à l'intelligence, de la myotilité et de la sensibilité que j'ai rappelés plus haut, qu'il ia: surtout chercher les caractères différentiels. C'est aussi en se basant sur ces donnée que l'on pourra attribuer au ramollissement les accidents apoplectiformes semblable à ceux de l'hémorrhagie cérébrale (p. 144), s'ils ont été précédés des signs po gressifs du ramollissement exposés précédemment. — Cette marche graduelle de accidents, sur laquelle j'insiste à tout propos parce qu'elle est le fait capital de de gnostic, pourra servir aussi à distinguer le ramollissement aigu de l'hémorries. méningée cérébrale (p. 449) dont les rémissions ont été données comme signes cara téristiques. Je dois cependant rappeler que la confusion sera facilement commise. la difficulté du diagnostic de cette hémorrhagie, et sa rareté relativement au manlissement cérébral. — Le ramollissement ataxique, par la prédominance du déla pourrait faire croire à une méningite chez le vieillard, lorsque le délire est aigu, à même qu'il pourrait aussi faire penser à une simple congestion. Lorsque le déline tranquille, suivant la remarque de M. Durand-Fardel, et qu'il signale l'invasor la maladie, il constitue un très-bon signe du ramollissement dans la vieillesse.

En supposant l'existence du ramollissement cérébral établie, est-il possible de déterminer la forme inflammatoire (encéphalite) ou non inflammatoire? Si ce distinction est souvent difficile sur des pièces anatomiques, à plus forte raison l'e elle au point de vue des symptòmes qui, en réalité, ne présentent pas de différence caractéristiques au lit du malade. Seulement on doit admettre que, dans le plus granombre des cas, la nature du ramollissement est inflammatoire. Parmi les autre il peut s'en rencontrer, suivant Abercrombie, dans lesquels le ramollissement odû à la suspension de la circulation par oblitération des vaisseaux, et constitue du une sorte de gangrène. M. Bouchut a cité des faits en faveur de cette opinion 1850; et plus récemment, à propos des embolies, la question a été reprise à l'écété médicale des Hôpitaux (1857), mais sans être complétement résolue. Note the moins il en est résulté que, chez les malades qui présentent des signes d'affects pouvant produire des embolies vasculaires, ou bien qui offrent déjà des gangière des extrémités, il faut redouter l'apparition d'un ramollissement cérébral. Dès 1500 M. Lenoir (Thèse) a signalé trois faits de cette coïncidence.

Le siège anatomique du ramollissement dans telle ou telle partie du ceres peut-il être établi pendant la vie? Lorsqu'il occupe la substance corticale pars d'une méningo-encéphalite chronique, il est caractérisé par les symptômes de paralles générale des aliénés. Mais pour les autres formes, dont je m'occupe particulièrement dans cet article, une précision analogue est difficile à étal. Comme pour l'hémorrhagie cérébrale, les troubles de la myotilité et de la sessire produits par le ramollissement siégent du côté opposé à la lésion; mais les comme de la myotilité et de la sessire produits par le ramollissement siégent du côté opposé à la lésion; mais les comme de la myotilité et de la sessire produits par le ramollissement siégent du côté opposé à la lésion; mais les comme de la myotilité et de la sessire produits par le ramollissement siégent du côté opposé à la lésion; mais les comme de la myotilité et de la sessire produits par le ramollissement siégent du côté opposé à la lésion; mais les comme de la myotilité et de la sessire produits par le ramollissement siégent du côté opposé à la lésion; mais les comme de la myotilité et de la sessire produits par le ramollissement siégent du côté opposé à la lésion; mais les comme de la myotilité et de la sessire produits par le ramollissement siégent du côté opposé à la lésion ; mais les comme de la myotilité et de la sessire produits par le ramollissement siégent du côté opposé à la lésion ; mais les comme de la myotilité et de la sessire produits par le ramollissement siègent du côté opposé à la lésion ; mais les comme de la myotilité et de la sessire produits par le ramollissement de la côté opposé à la lésion ; mais les comme de la myotilité et de la sessire produits par le comme de la myotilité et de la sessire produits par le comme de la myotilité et de la sessire produits par le comme de la myotilité et de la sessire produits par le comme de la myotilité et de la sessire produits par le comme de la myotilité et de la sessire par la myotilité et de la sessire pa

tions sont moins rares pour le ramollissement que pour l'hémorrhagie. Une détermination plus précise dans l'hémisphère lésé est presque impossible. Cependant M. Louis a remarqué que, dans une vingtaine de cas de ramollissement du corps strié, il était toujours survenu des symptômes apoplectiformes, qui pourraient être considérés dès lors comme signes au moins très-fréquents de ce ramollissement.

— Lorsque le ramollissement cérébral est double, ce qui se remarque principalement pour la conche corticale du cerveau, l'altération de l'intelligence ou la perte de connaissance sont complètes à une époque plus ou moins éloignée, et les altérations des mouvements et de la sensibilité sont également générales.

Existe-il des signes qui permettent de reconnaître que le ramollissement occupe la protubérance cérébrale on le cervelet ? Je n'ai sur ce point qu'à compléter ce que j'ai dit à propos de l'hémorrhagie des mêmes organes (V. p. 445). — L'hémiplégie alterne de la face et des membres est bien encore ici un bon signe d'affection de la protubérance; toutefois elle n'est pas un signe plus spécial du ramollissement que de l'hémorrhagie. — Quant au cervelet, on doit admettre que, s'il existe dans les deux affections des faits analogues par les symptômes, il v a des cas exceptionnels dans lesquels la lésion hémorrhagique ou inflammatoire du cervelet se traduit par des phénomènes particuliers. Dans le fait de ramollissement cérébelleux aigu que j'ai observé chez un homme de cinquante-six ans à l'Hôtel-Dieu, en 1855, et communiqué à la Société des Hôpitaux, le lobe gauche fut trouvé entièrement ramolli, à l'autopsie, après sept jours de maladie; le début fut brusque et marqué par un vertige subit suivi de chute, mais sans perte complète de connaissance; l'intelligence était conservée, il y avait une hémiplégie gauche à peine marquée, avec coordination difficile des mouvements des membres inférieurs, anesthésie légère, constriction extrême de lu pupille, impossibilité absolue de la déglutition, vomissement pharyngien, paralysie du larynx et du voile du palais, urines involontaires, pouls calme, irrégulier, et enfin, le dernier jour : pouls très-fréquent, très-faible, face pâle, légèrement cyanosée, hallucinations, délire et coma bientôt suivi de mort (Union méd., 1855). Les troubles existant du côté de l'arrière-gorge, la titubation des membres inférieurs, la conservation de l'intelligence et l'absence de la contracture donnent à ce fait un cachet tout particulier. Ces signes se retrouveraient-ils dans tout ramollissement aigu simple du cervelet? C'est ce qu'il est impossible d'assirmer, en raison de la rereté extrême de la maladie et de la variabilité des symptômes des affections cérébrales en général.

Une complication qui peut survenir dans le cours du ramollissement cérébral est l'hémorrhagie s'opérant au niveau même de la lésion. On sait que Rochoux a fait du ramollissement une condition nécessaire de la production de l'hémorrhagie cérébrale; mais ce n'est pas de ce fait trop généralisé qu'il s'agit. Dans le cours d'un ramollissement à marche lente, il peut survenir des symptômes apoplectiformes subits qui sont le fait de la marche naturelle de la maladie (Durand-Fardel), mais je les ai vus aussi résulter d'une hémorrhagie effectuée au centre même du foyer de ramollissement en voie de réparation.

3º Pronostic. — Le pronostic du ramollissement est des plus graves et en raison lirecte de l'étendue de la lésion. La terminaison fatale est à craindre si les accidents au lieu de s'amender font des progrès manifestes, et si le pouls s'accélère en même temps qu'il devient petit et faible; parfois il survient des accidents cérébraux aigus,

sans qu'il y ait de lésion nouvelle. Quant aux cas de guérison niés par certains eservateurs, ils me paraissent incontestables, ainsi qu'à M. Durand-Fardel. Dans le fait que je rappelais tout à l'heure à propos de la complication hémorrhagique, il qu'avait eu les signes les plus tranchés du ramollissement cérébral, et une trame chleuse indiquait manifestement après la mort, due à la complication, que le ramolissement était en voie de réparation. Lorsque la guérison s'opère, elle s'annonce par la diminution puis la disparition complète des accidents.

RAPE (BRUIT DE). — V. VASCULAIRES (Bruits).

RATE. — Située dans l'hypochondre gauche, et protégée dans l'état norse par le rebord des fausses côtes sous lesquelles elle est comme cachée, la rate per acquérir des dimensions considérables. Elle peut alors dépasser le rebord des côtes d'un ou de plusieurs travers de doigt, envahir même l'abdomen jusqu'an niver du pubis, et se développer en même temps vers la poitrine. Elle est quelqueixo déplacée en masse.

Les maladies de la rate ne sont pas très-variées. Sa concestion (p. 217) est friquente; son inflammation aiguë (splénite), avec ou sans abcès, est au contraire us affection très-rare; il en est de même de sa rupture suite d'apoplexie. L'obscurit que règne sur ses fonctions a fait comprendre sous la dénomination commune d'aportrophie ou d'engorgement de la rate plusieurs affections encore mal définies, para lesquelles cependant l'hypertrophie due à l'intoxication palustre est la mieux comme dans ce dernier cas, la rate hypertrophiée est parsois mobile et déplacée dans la domen, où elle constitue une tuneur d'un diagnostic difficile. L'hypertrophie siè nique se rencontre encore dans la cachexie splénique ou lymphatique, dans scorbut, avec la phlébite de la veine porte. Enfin on a observé des kystes hybitiques de la rate qui ont donné lieu à des signes particuliers.

Parmi les symptômes locaux produits par les lésions de la rate, je dois rappé: certaines douleurs de l'hypochondre gauche qui s'irradient à l'épigastre, vers l'àdomen et vers l'épaule gauche (splénite), et surtout la tuméfaction de la rate : sible à la palpation vers l'abdomen. La rate n'est pas, dans l'état sain, toujour appréciable à la percussion sous les fausses côtes gauches ou au niveau des côtes c'est principalement lorsque l'organe est développé qu'il fournit une matité per ou moins étendue. Ce n'est que dans des cas exceptionnels d'engorgement consideration de la consideration rable de la rate que l'hypochondre paraît généralement tendu, ainsi que la part du ventre située au-dessous. La tumeur de l'hypochondre peut être élastique, interprétation de l'hypochondre peut être de l'hypochondre peut etre de lente, et fournir une fluctuation obscure sans changement de couleur de la pes Rarement elle offre à son niveau une sorte de crépitation à la pression analogue à ch que produit la neige écrasée sous le pied, et un frottement granuleux ou de cuir me sensible à l'auscultation ou pour le malade lui-même. Ces derniers signes ont de notés par M. Legroux dans un cas de tumeur hydatique de la rate (Union med. 1850). Enfin il faut quelquesois considérer comme un moyen d'élimination des 🖝 lections purulentes de la rate certains abcès qui apparaissent vers les lombe V. Splénite, Abcès, Ruptures, Hydatides, Tuneurs.

RECTUM. — Le rectum est le siège de maladies ou de lésions diverse ; lui sont propres : chutes de l'organe hors de l'anus, hémorrhagie (p. 435), infarmation ou rectite (p. 332), hémorrhoïdes, tuneurs cancéreuses ou autres, main rions, polypes, rétrécissements (p. 792), paralysie (p. 659).

REINS. 781

Ou explore le rectum par le toucher avec le doigt indicateur enduit d'un corps gras. Cette exploration sert à constater l'état anatomique du rectum ou celui des organes voisins (utérus, prostate), les tumeurs intra-rectales, et entre autres les hémorrhoïdes internes, les invaginations, les polypes, les concrétions intestinales stercorales ou autres, les corps étrangers, et les rétrécissements. Un spéculum spécial est employé aussi pour l'exploration du rectum dans des cas exceptionnels. V. Anus.

REFROIDISSEMENT. — V. CALORIFICATION.

**RÈGLES.** — V. MENSTRUATION.

REINS. — Profondément situés dans l'abdomen dans les régions lombaires, les reins sont très difficilement accessibles à l'exploration dans l'état normal. Mais ils peuvent devenir mobiles par suite du relâchement de leurs moyens d'attache et se déplacer, ou bien acquérir un volume plus ou moins considérable qui leur fait envahūr parfois une grande partie de l'abdomen. C'est dans ces deux circonstances que l'on peut explorer ces organes. Les anomalies que les reins présentent dans leur situation suffisent pour faire commettre des erreurs graves de diagnostic (V. Tuneurs de l'abdomen).

- 1º Maladies. Lorsqu'il y a lieu de soupçonner que le rein est affecté, il faut se rappeler qu'il peut être atteint de concestion (p. 217), de néphrite aignë ou chronique, avec ou sans abcès, de maladie de bright, de cancer, de kystes simples, de kystes hydatiques, de vers rénaux, ou de simple mobilité. Il est quelquefois difficile de distinguer ces affections d'autres maladies siégeant, soit dans le tissu cellulaire qui entoure le rein (périnéphrite), soit au niveau du bassinet ou de la partie supérieure de l'urelère (calculs, collques néphrétiques, pyélite, hydronéphrose).
- 2° Symptômes. La douleur s'étendant le long de l'uretère jusqu'au testicule correspondant chez l'homme, ou à la grande lèvre chez la femme, les tumeurs dues aux affections rénales, les troubles fonctionnels de la sécrétion urinaire, et les caractères de l'urine, sont les principales données séméiologiques qui servent au diagnostic des affections des reins. Malgré ses caractères en apparence spéciaux, la douleur s'irradiant vers les testicules n'est pas pathognomonique, car elle se rencontre dans certaines coliques hépatiques, et les tumeurs de la région rénale ont souvent leur siége dans un autre organe que le rein (V. Tuneurs). Ensin il faut quelquesois rapporter aux affections du rein des symptômes qui se manifestent seulement vers la vessie, comme l'ont indiqué M. Rayer et M. Brodie (Leçons); des douleurs à l'hypogastre ou vers l'anus pendant ou après la miction, et quelquesois un peu de difficulté dans la miction sont alors observés.
- 3º Exploration. L'exploration des reins complète cet ensemble de données séméiologiques; mais les moyens qu'elle utilise sont limités. En dehors de l'inspection, qui rarement constate l'intumescence produite par des tumeurs de la rate, on ne peut avoir recours qu'à la palpation et à la percussion.

Exercée au niveau de la région lombaire, la palpation ou pression provoque quelquesois de la douleur lorsqu'il existe une affection rénale; mais il est toujours listicile en pareil cas de décider si cette douleur n'est pas simplement un soyer le névralgie lombo-abdominale. Pratiquée vers l'abdomen, la palpation a plus d'avantages. Elle permet de juger de la situation, de la sensibilité morbide, de

l'étendue, de la direction et de la consistance des tumeurs rénales, de la mobile de l'organe lorsqu'il est simplement flottant. M. Rayer dit avoir ainsi reconnu la position anomale des reins dans la fosse iliaque ou sur la colonne vertébrale. Un homoyen qu'il indique pour explorer profondément la région rénale de chaque coic, consiste à appliquer en arrière la main sur la région lombaire et à presser à plat aver l'autre main la région correspondante de l'abdomen, en dirigeant l'extrémité de doigts vers la ligne médiane du tronc.

La percussion rend également de grands services au diagnostic des aficties rénales en venant en aide à la palpation; mais on ne doit pas, ainsi qu'on l'a fait, a exagérer l'importance, et se persuader qu'il est possible de limiter les reins da-l'état sain vers la lésion lombaire. Ce n'est que lorsque l'organe est augmenté à volume, ou déplacé, que la percussion, vers l'abdomen, a quelque utilité (V. Louis.

REINS MOBILES. — La mobilité des reins, que M. Rayer a fait comain (Maladies des reins, t. III, p. 783) est due au relâchement de leurs moyens murels de contention. Désignée aussi sous les dénominations de reins flottants, luntion des reins, cette affection mérite d'autant plus de fixer l'attention qu'elle a de une source fréquente d'erreurs de diagnostic. M. Fritz (Arch. de méd., 1838. t. XIV) a résumé dans un bon travail tous les faits connus.

1º Éléments du diagnostic. - Le principal est l'existence d'une tumeur able minale sous les hypochondres, occupant ordinairement le côté droit, quelqueos le deux côtés; la mobilité est son principal caractère. Tantôt le rein n'est pas entirement déplacé, et alors les deux mains disposées en avant et en arrière comme por l'exploration du rein sentent facilement l'extrémité inférieure de l'organe, surtoti la fin d'une grande inspiration, et pendant l'expiration on peut refouler la tumer sous les côtes (Fritz). Tantôt le déplacement est complet, et il est facile d'explore i travers les parois abdominales, par la palpation et la percussion, la tumeur tel entière formée par le rein, dont on peut apprécier le volume, la rénitence, la 🕿 face lisse et la forme ovalaire; son grand axe est dirigé obliquement de haut e bas et de dehors en dedans, et il osfre en dedans et en haut une dépression sesible (hile du rein). Enfin on peut constater par la pression la vacuité de la rege lombaire correspondant au rein déplacé. — En même temps, à une douleur ortnairement peu vive de la région lombaire et se propageant parfois dans la directe des nerss lombaires et cruraux, se joignent un sentiment de saiblesse et de malur dans le bas-ventre et des troubles digestifs.

2º Inductions diagnostiques. — Elles découlent naturellement de ce seul exper des éléments du diagnostic. Mais faute de songer à la mobilité du rein, on comme souvent de graves erreurs; la tumeur surtout donne lieu à des méprises étrançes qui font soumettre le malade à des médications douloureuses et inutiles. Il en est at même des douleurs et des troubles digestifs.

L'augmentation concomitante du volume du foie, qui est fréquente, n'est pas su pour faciliter le diagnostic. Le diagnostic peut être confirmé au contraire par l'est tence de certaines causes, comme des grossesses multipliées, des efforts violente la habituels, la chloro-anémie. L'origine de l'affection est d'autres sois incomme.

L'hypochondrie et la péritonite viennent quelquesois compliquer la mobilité de reins, à laquelle on a attribué aussi certaines obstructions intestinales, et la compression de la veine cave inférieure, d'où l'ædème de la moitié inférieure du comp

5º Pronostic. — La mobilité des reins, ordinairement persistante, n'a aucune ravité, puisqu'il suffit souvent d'un simple moyen de contention pour faire cesser, on le déplacement, mais le malaise habituel éprouvé par les malades. M. Fritz a apporté un cas de guérison observé par M. Hare, et que l'on peut attribuer à l'in-luence apparente d'une grossesse. Dans un autre fait du même auteur, une amélio-ation a été obtenue par un traitement dirigé contre une chloro-anémie concomiante. V. Tunguas (abdominales).

RÉSONNANCES. — V. BRUITS ANOMAUX.

RÉSORPTION PURULENTE. — V. Phiébite (p.705).

RESPIRATION. — RESPIRATOIRES (APPAREIL, ou VOIES, ORGANES). — J'aurais à entrer ici dans de très-longs détails si je n'avais traité dans une foule l'articles de cet ouvrage les questions relatives aux signes et aux maladies qui occupent l'appareil respiratoire. Les uns et les autres sont rappelés à propos des lifférents organes qui font partie de l'appareil de la respiration.

Les modifications que subit la respiration dans les maladies se traduisent par des roubles fonctionnels et des signes physiques (V. Poitrine), parmi lesquels ceux de 'auscultation occupent le premier rang. J'ai consacré des articles spéciaux à ces roubles particuliers. (DYSPRÉE, TOUX, CRACHATS, etc.), et aux principaux phénonènes d'auscultation, mais non à la respiration considérée dans certains de ses caactères que je vais rappeler.

Le bruit respiratoire exagéré (respiration puérile) est considéré généralement omme annonçant moins une lésion des organes pulmonaires dans le point où on 'entend, qu'une maladie d'une portion plus ou moins éloignée, les parties saines uppléant à l'inaction des parties affectées. Gependant elle est, selon moi, un igne direct bien manifeste de certaines condensations pulmonaires. — La failesse du bruit respiratoire a des significations très-diverses : on la constate toutes s sois que l'air arrive moins vite ou en plus petite quantité que dans l'état nor-1al dans les voies respiratoires (obstructions diverses des voies sériennes, emphyème pulmonaire, phthisie au premier degré, congestion pulmonaire, pleurodynie, oumon anciennement affecté de pleurésie) ou lorsqu'il existe un liquide (épancheient pleurétique) ou des fausses membranes interposées entre le poumon et les arois thoraciques. L'absence complète de bruit respiratoire est presque exclusivement due à une pleurésie avec épanchement. — La respiration rude, qui comrend une variété importante que j'ai appelée respiration GRANULEUSE, se constate ans l'emphysème pulmonaire, la phthisie, la congestion pulmonaire, et dans tous s cas de condensation du poumon. — L'expiration prolongée indique que la atie de l'air est moins libre que son entrée dans l'intérieur des voies respiravires, ou bien elle dépend de ce que l'expulsion de l'air a licu avec force par s contractions énergiques et rapides des muscles expirateurs (V. Auscur-ITION, phénomènes bronchiques, caverneux, amphoriques, rales, voix thora-100E, etc.).

La respiration, considérée dans ses phénomènes extérieurs, est rarement ralentie par l'effet des narcotiques ou de certaines affections cérébrales); elle se suspend nomentanément dans l'hydrocéphalie. Beaucoup plus fréquemment elle est accérée, difficile, irrégulière, parfois anxieuse, singultueuse, modifications qui se ratchent presque constamment à la prepage. L'inspiration est facile, sifflante, dans

l'œdème de la glotte et l'expiration dissicile. L'expiration est très prolongée par nport à l'inspiration dans beaucoup de cas où la dyspnée est extrême.

Les modifications que subit la respiration en général dans les maladies en tachent non-seulement aux affections des organes qui concourent à cette foncier c'est-à-dire à celles des voies respiratoires, des poumons, des plèvres, des parois teraciques, du diaphragme, et des vaisseaux ou des nerfs qu'ils reçoivent, mais enorment foule d'autres maladies qu'il serait trop long d'énumérer. Les induction le plus faciles à tirer des troubles extérieurs de la respiration sont celles qui s'est quent immédiatement par des états morbides locaux se manifestant principalement des signes physiques facilement appréciables.

Les voies respiratoires, constituées par les fosses nasales, la bouche, le plannet par la glotte, le larynx, la trachée, les bronches et les véscule ou vacuoles terminales, méritent de fixer particulièrement l'attention au point y vue du diagnostic. Elles doivent être considérées comme une cavité complete o circule l'air, où s'effectue l'hématose, où retentit la voix, et où sont sécrétés de produits particuliers. Il en résulte que les symptômes ou les signes qu'on y obser doivent être cherchés dans les modifications insolites de ces différents actes, modications tantôt faciles à constater et tantôt au contraire difficiles à saisir, selon les valeur séméiologique différente

Il n'est pas toujours exempt de difficultés de déterminer le siège anatomque à la lésion dans les parois des cavités aériennes ou dans le tissu pulmonaire lui-mèr. La bronchite, les dilatations ou les rétrécissements qui affectent les bronches sans doute bien constatées pendant la vie dans la plupart des cas; mais il s'en presente aussi dans lesquels, à propos de la bronchite notamment, la participation tissu pulmonaire est difficilement établie.

RÉTENTIONS. — On a ainsi désigné des états pathologiques qui résulter la distension de certains organes creux par des produits de sécrétion ou d'excrétion ordinairement liquides, qui y sont retenus par un obstacle morbide à leur écoment au dehors. Ces rétentions ont lieu dans les organes abdominaux : dans les rédigestives, biliaires, urinaires et génitales. Je ne m'occuperai pas ici des obtactions du tube digestif donnant lieu à la rétention des matières fècales; il en se question ailleurs (V. Occusion intestinale).

# A. Voies biliaires.

La rétention de la bile a lieu dans le foie, dans la vésicule biliaire, ou simulument dans ces deux organes, lorsqu'il existe un obstacle complet au cours de la dans le canal hépatique, cystique ou cholédoque.

1º Éléments du diagnostic. — Une gêne ou une douleur dans l'hypotherdroit, un ictère intense, des vomissements, de la constipation, la décolorat. des selles et une augmentation du volume du foie à la palpation sous les côte à la percussion vers le thorax, sans déformation de l'organe : tels sont les signe la rétention de la bile dans le foie. — Une tumeur arrondie non saillante à bet sans changement de couleur de la peau, mais sensible à la palpation au dés rebord des fausses côtes, ou plus bas au delà du rebord du foie augmenté de voluments des fausses côtes, ou plus bas au delà du rebord du foie augmenté de voluments de la bile dans l'intestin si l'obstacle n'existe plus (J.-L. Petit), et doumnt percussion une matité qui dessine sa forme : tels sont les signes assignés à la res

n de la bile dans la vésicule. — La simultanéité des signes précédents caractérise rétention dans le foie et la vésicule à la fois.

2º Inductions diagnostiques. — Malgré la netteté apparente de ces signes, le agnostic de la rétention de la bile est loin d'être simple dans tous les cas. Les plus iles à reconnaître sont ceux de rétention dans la vésicule, lorsque la tumeur re des caractères suffisants; malheureusement il n'en est pas toujours ainsi, et une doit pas considérer la saillie de la vésicule au delà du rebord des fausses des comme un signe constant de cette rétention.

Les causes anatomiques de la rétention de la bile sont variées et essentielles à reercher. La plus commune est la présence de calculs dans les conduits biliaires. Il
donc nécessaire de s'informer d'abord s'il existe ou s'il a existé comme antécénts, des coliques hépatiques qui expliquent la rétention de la bile. La cause ne
a pas aussi facile à déterminer si l'occlusion des voies biliaires est due à un lomic engagé dans le canal cholédoque (Lieutaud), à une inflammation et par suite
me oblitération par adhérence des parois des conduits biliaires, à une compresn des conduits par des brides cellulo-fibreuses ou par une tumeur, cancéreuse
autre, développée dans le voisinage ou au niveau même du canal biliaire. On a
core admis que la contraction spasmodique des canaux ou même leur invaginan pouvait les obstruer et produire la rétention de la bile, mais on ne s'est appuyé
e sur des probabilités. Cette simple énumération montre toute la difficulté qu'il
nt y avoir à constater l'existence de ces dissérentes causes, qui ne se manifestent
aucun signe spécial, et au sujet desquelles on ne peut émettre que des suppoons.

A propos de la CHOLÉCYSTITE (p. 179), j'ai indiqué les caractères différentiels de rétention de la bile dans la vésicule et de l'abcès de ce réservoir. C'est la seule ection qui puisse induire en erreur; car la confusion ne pourrait avoir lieu avec un ès du foie.

La rétention de la bile étant constatée, on peut jusqu'à un certain point détermile siège de l'obstacle au cours de la bile. Il occupe le canal hépatique, si la rétion est isolée dans le foie; le canal cystique, si elle est limitée à la vésicule; le la cholédoque, si la rétention occupe le foie et la vésicule biliaire. Ces distincle sont très-justes; mais il est rare que les saits se présentent avec cette netteté le la pratique.

On peut avoir affaire à deux for mes différentes de la maladie : à une forme aiguë rapide qui accompagne la colique hépatique, ou bien à une forme chronique is laquelle les signes de la rétention biliaire existent sans accidents aigus concoants. Dans ce dernier cas, il y a eu parsois des coliques hépatiques antérieures, ou nun calcul s'est engagé lentement dans les canaux biliaires, où il a pris droit de nicile, sans donner lieu à des douleurs vives. La tumeur fluctuante de la vésicule it constituer alors le signe principal qui attire l'attention, s'il s'agit de l'obstructul du canal cystique ou cholédoque, ou bien ce n'est que par la péritonite suraigue ultant de la rupture de la vésicule distendue que la rétention se manifeste, et, dans te circonstance, il est impossible de rapporter la péritonite à sa véritable cause. observé à l'Hôtel-Dieu un fait de cette espèce. En pareil cas, la bile perd ses catères et devient aqueuse, ce qui a fait donner à la lésion la dénomination d'hypisie de la vésicule. C'est dans cette forme chronique de la maladie qu'il faut

786 RÉTENTIONS.

rechercher s'il y a ou non permanence de la tumeur, ou si elle communique au l'intestin, ce que l'on constate par la compression.

3º Pronostic. — Il est quelquesois grave par le fait de la rupture de la vésicule, qui survient surtout lorsque la rétention de la bile est prolongée.

D. VOIES URINAIRES.

A. — Hydronephrose.

On a appelé hydropisie du rein, distension rénale, hydronéphrose, la rétenter de l'urine dans le rein par suite de l'obstruction des voies urinaires. L'urine ains accumulée devient séreuse, sans pourtant cesser de contenir une certaine quantiférurée.

1º Eléments du diagnostic. — Le principal signe est une tumeur dont le velume varie, suivant M. Rayer, de celui du poing à celui de l'utérus tel qu'il est desles derniers mois de la grossesse.

Dans ce dernier cas, la tuméfaction du ventre et même de la région lombaire et sensible à la vue; mais lorsque la tumeur est moins développée, la palpation et b percussion peuvent être les seuls moyens de la constater. La palpation fait percent une tuméfaction indolente, bosselée comme un gros intestin distendu, molle et fixtuante, qui occupe une plus ou moins grande étendue au niveau du rein distendu d'aminci, on des deux reins si l'un et l'autre sont affectés, car, suivant M. Rajer. l'hydronéphrose double ne serait pas très-rare. La percussion donne un son mat permet de limiter assez exactement l'étendue de la tumeur. Cependant très-souvel celle-ci, quoique volumineuse, reste continée dans la profondeur de l'hypochondred échappe à l'exploration la plus attentive. L'urine rendue est le plus souvent tetrelle, le rein sain suppléant le rein malade dans sa fonction. La santé genérat n'est d'ailleurs nullement altérée, de sorte que la tumeur indolente est en réalséels seul symptòme de l'hydronéphrose.

2º Inductions diagnostiques. — Le diagnostic de l'hydronéphrose est souve difficile, comme ceui de toutes les tumeurs abdominales qui se développent d'arimanière latente et chronique, et qui ne s'accompagnent pas de troubles fonction à concomitants propres à éclairer le clinicien. Tout en tenant compte des caractér présentés par la tumeur, qui feront au moins soupçoinner l'hydronéphrose, il factar en rechercher la cause. S'il a existé précédemment des coliques néphrétiques et si y a eu comme antécédent émission de graviers dans les urines, ces commémorals rendent probable l'existence de calculs urinaires obstruant l'uretère. L'expulsion y fragments d'hydatides par l'urêtre sera également un antécédent précieux commo pouvant expliquer l'obstruction des voies urinaires par des hydatides. Enfin às causes moins faciles à saisir sont l'existence de tumeurs cancéreuses comprimés l'uretère, et surtout des vices de conformation existant chez le nouveau-né.

Si l'on tient compte de l'ensemble de ces données, il ne sera guère possible à confondre l'hydronéphrose qu'avec certains kystes volumineux des reins ou vec à distension du bassinet et des calices par le pus de la pyélite. — Les kystes sur, l'assez volumineux pour simuler une hydronéphrose sont extrêmement rares et développent sans être précédés ou accompagnés d'aucun symptôme, tandis que l'il dionéphrose est presque toujours précédée d'accidents particuliers qui se rappor et à l'obstruction des voies urinaires. — Dans la pyélite, suivant M. Rayer. Le meur renale est presque toujours douloureuse, et l'urine est chargée de pus. à me s

e toute communication ne soit interceptée entre le bassinet enflammé et la vessie, ce il n'est pas le fait le plus ordinaire. Mais c'est précisément dans ces cas d'obstrucn que la confusion est inévitable, le praticien ne pouvant s'appuyer sur des signes lérentiels suffisants. Au reste, la pyélite peut survenir comme complication de ydronéphrose; elle s'annonce alors par des frissons irréguliers, de la fièvre, et une uleur rénale.

5º Pronostic. — L'hydronéphrose n'est pas grave lorsqu'elle n'occupe qu'un il côté; les malades peuvent vivre pendant de longues années avec cette affection vaquant à leurs occupations, le rein sain suppléant à l'action de celui qui est afté. Mais que, dans ces conditions, la sécrétion ou l'excrétion de l'urine vienne à e suspendue pendant un ou plusieurs jours par une cause quelconque, et la mort viendra rapidement.

#### B. Rétention d'urine dans la vessie.

1º Eléments du diagnostic. — Lorsque l'urine est accumulée dans la vessie sans ivoir en être spontanément expulsée, et qu'elle est en quantité suffisante pour faire s ou moins déborder la vessie au-dessus des pubis, elle produit une tumeur qui est igne principal de cette rétention. Cette tumeur, qui s'élève plus ou moins haut dans odomen, de manière à dépasser quelquefois l'ombilic, et à rendre l'abdomen sailtà la vue, est ordinairement indolente; elle a la forme d'un demi-ovoide à conilé supérieure, sensible à la palpation, qui constate tantôt sa rénitence et tantôt mollesse et sa fluctuation, si la laxité des parois abdominales le permet; elle me à la percussion un son mat à limite supérieure convexe, au-dessus de laquelle perçoit le son clair de l'intestin. Le son mat, dont le siège ne varie pas avec les erses positions du sujet, diminue d'étendue et disparaît même avec la tumeur, cathétérisme donne issue à l'urine accumulée dans la vessie : c'est là un signe important, et qu'il faut toujours rechercher. A cette tumeur, dont la formation lente ou rapide, se joignent soit une émission difficile et incomplète de l'urine, son écoulement involontaire goutte à goutte (urine rendue par regorgement), enfin sa suspension complète. Si celle-ci se prolonge, la vessie distendue peut nérir un volume énorme, et la fièvre survenir avec des troubles généraux

Inductions diagnostiques. — La rétention d'urine n'est pas toujours aussi e à diagnostiquer qu'on le pourrait croire. Le cathétérisme, en faisant distitre la tumeur sensible à la palpation et à la percussion, est certainement neilleur moyen de se prononcer avec certitude; mais d'une part on peut iger de l'employer, et d'un autre côté le cathétérisme n'est pas toujours pos-

ans le premier cas, on a pu prendre la tumeur vésicale pour une ascite, et se arcr même à pratiquer la paracentèse, erreur que le cathétérisme est venu eusement empêcher. Une pareille confusion paraît inconcevable si l'on songe la matité de la vessie distendue est convexe supérieurement et immobile, tandis celle de l'ascite a au contraire une limite supérieure concave et qui varie latérant suivant la position du sujet (V. ASCITE). — Les tumeurs dont l'utérus est ége peuvent donner à cet organe un développement analogue à celui de la vesans la rétention d'urine; mais dans le premier cas, l'émission spontanée de l'uest habituellement facile et naturelle et, fût-elle suspendue, le cathétérisme

lèverait tous les doutes. — Il en serait de même de certaines tumeurs fluctuats : l'ovaire.

En supposant que le cathétérisme ne soit pas possible par suite d'un obstate la l'urêtre, au niveau de la prostate (cas le plus fréquent) ou par suite de la pression d'une tumeur extérieure au col de la vessie, la constatation de contra tacle lui-même serait une donnée confirmative de la rétention d'urine, qu'expliquerait suffisamment. Le toucher vaginal chez la semme, rectal cher l'horize et l'exploration de l'hypogastre et des régions insérieures du ventre, pour es éclairer sur la nature de l'obstacle. La rétention d'urine a lieu par ces obtations du canal de sortie de l'urine, ou bien par suite de la paralysis de la ventre de libration d'urine a lieu par ces obtations du canal de sortie de l'urine, ou bien par suite de la paralysis de la ventre serveux, dans les sièvres graves, avec des lésions variées des centres nerveux, dans enévroses).

On a signalé comme différences distinctives entre la rétention d'urine prais par un obstacle organique ou matériel à la sortie de l'urine, et celle due à une plus créelle des fibres musculaires: dans le cas d'obstacle, une rénitence, une plus grande de la tumeur formée par la vessie, la difficulté d'obtenir la fluctuatie et de pénétrer avec la sonde dans la vessie; dans les cas de paralysie, la flaci la mollesse et la fluctuation de la tumeur, et enfin la facilité de pénétration sonde, dont l'urine sort lentement ou en bavant.

3º Pronostic. — Il n'est grave que dans les cas où l'on néglige de donner les l'urine par le cathétérisme, ou dans ceux où l'on tente vainement de le pratta rupture de la vessie et des infiltrations urineuses peuvent en être la conséque V. Paralysie de la vessie, p. 659.

# c. Voies génitales.

Les obstructions des voies génitales, chez l'homme et la femme, sont des ce de stérilité. Mais c'est surtout au point de vue du diagnostic de la rétention de menstruel chez la femme que j'ai à m'en occuper.

Cette rétention du flux menstruel a été principalement étudiée dans ces de temps par M. Bernutz, à qui l'on doit le travail le plus complet qui ait été pair ce sujet (Bernutz et Gonpil : Clinique sur les maladies des femmes, t. 1). Il qu'une obstruction des voies génitales existant, on a souvent confondu les et liquide sanguin cataménial retenu par l'obstacle avec plusieurs maladies : la gestion morbide qui marque le début des accidents, avec la métrite; la dist de l'utérus et des trompes par le sang accumulé en amont de l'obstacle, au phlegmons des ligaments larges; et enfin le reflux sanguin daus le pérituil le pavillon de la trompe, avec une simple péritonite ou une simple hémis le poquies menstruelles, il y aurait encore, comme conséquences intermédia chroniques de ces rétentions, des concrétions sanguines, des hydropisies i rus et des trompes (kystes tubo-ovariens). Enfin M. Bernutz considère comme résultats médiats la métrite, les phlegmons des ligaments larges et des fosses qui peuvent alors survenir.

La rétention du flux menstruel se reconnaît, à son début, à des douleurvives vers les parties génitales, en particulier au niveau de l'utérus, et à l'ers des phénomènes de la dysménorrhée ou de l'aménorrhée, survenant à l'ers menstruelle; puis apparaît une tumeur hypogastrique dure, globuleuse, q tendre en lobes particuliers de chaque côté au-dessus du ligament de Fallope; stard enfin se déclarent les phénomènes des hémorrhagies intra-péritonéales ritonite et hématocèle; V. p. 451). Ce n'est qu'à la longue qu'il peut se former hydropisie utérine ou hydrométrie, formant une tumeur arrondie sus-publenne, niveau de laquelle on peut percevoir la fluctuation.

Il n'y a aucun doute sur la signification de ces disserents symptômes, si l'on conte en même temps un obstacle à l'écoulement du sang au dehors des parties géniss. A ce point de vue, on peut diviser les faits de M. Bernutz en deux catégos. Dans la première, l'oblitération complète ou incomplète est maniseste et ilement constatée : il y a impersoration du canal vulvo-utérin (congénitale ou : à des cicatrices), rétrécissement (également congénital ou cicatriciel) du vagin du col utérin, ou ensin obstruction de la cavité du col par des pseudo-memnes. Dans une seconde catégorie se rangeraient les obstacles moins facilement statés : les déviations utérines (les slexions en particulier), la contraction spasdique du conduit excréteur lui-même, ou du moins du col utérin (troubles soncanels), et un état anomal, congénital ou acquis, des trompes.

le me borne à ce court exposé du diagnostic de la rétention du flux menstruel; il paraît suffisant pour montrer la question dans l'acception la plus large qu'on lui donnée.

RÉTRACTIONS. — V. CONTRACTURES.

RÉTROFLEXIONS ET RÉTROVERSIONS. — V. DÉVIATIONS UTÉ-183.

RÉTRECISSEMENTS. — La diminution de calibre des conduits orgaques dans leur continuité, ou des orifices des organes creux, est l'origine d'états thologiques qui peuvent varier suivant les organes que les rétrécissements aftent. On le conçoit facilement en sachant qu'ils peuvent siéger au niveau du me digestif, du cœur, des conduits vasculaires ou aériens, et des voies urinaires ou nitales.

Les caractères communs à ces rétrécissements divers sont : la gêne des fonctions squelles président les organes affectés; la distension du conduit ou de la cavité dessus de l'obstacle, par le fait de l'arrêt et de la rétention des corps solides, lides ou gazeux qui y circulent habituellement, et leur expulsion rétrograde par s voies insolites. Comme conséquences accessoires des rétrécissements, je dois rapler aussi les inflammations consécutives des organes voisins.

Il résulte de ces faits, importants à connaître pour le diagnostic des rétrécisseents en particulier, que ces derniers ont des caractères et des conditions organiques
i ont la plus grande analogie avec ceux des oblitérations et des occlusions.

compression extérieure des conduits par des tumeurs ou par d'autres causes, les
ions de leurs parois, et en particulier leur épaississement et les cicatrisations

cédant à des lésions ulcératives de leur membrane interne, enfin l'obstruction

complète de leur cavité par des corps étrangers contenus dans leur intérieur :
les sont les origines variées des rétrécissements.

Dans l'appareit vasculaire, les rétrécissements des orifices du cœur sont extrêment importants en pathologie. Mais comme leur diagnostic est impossible sans constatation des souffles cardiaques qui les caractérisent à l'auscultation, c'est à rticle soupples que j'ai traité de leur diagnostic. Il a été question également ail-

leurs du rétrécissement de l'artère pulmonaire (V. p. 85), et implicitement à rétrécissement des artères à propos des oblitérations vasculaires. Je remoir à mot l'étentions pour les rétrécissements divers des voies urinaires et génitales, a sorte que je n'ai à m'occuper en particulier que des rétrécissements des voies repiratoires, et de certains rétrécissements des voies digestives.

A. — Du côté des voies respiratoires, les rétrécissements en amont des randications bronchiques produisent, soit une dyspnée plus ou moins intense, soit une asphyxie plus ou moins rapide.

Le rétrécissement peut exister au niveau des fosses nasales des enfants nouvemnés, par suite du gonflement inflammatoire de la pituitaire dans le coryza intere C'est ce qui rend cette affection plus grave dans le premier âge qu'à l'âge adulte; le en est de même de certaines pharyngites dans les mêmes conditions.

Le spasme de la glotte, qui se rencontre principalement aussi chez l'enfait. l'étaime de la glotte qui est au contraire plus fréquent à l'âge adulte, la laryngi simple intense, la pénétration d'un corps étranger dans le larynx, et surtout le de veloppement de pseudo-membranes dans cet organe (croup), agissent aussi en rétrécisent et obstruant les voies respiratoires supérieures, d'où l'asphyxie souvent apide qui en résulte. — En l'absence de ces différentes conditions pathologique, le peut arriver que la cicatrisation d'une ulcération trachéale (ordinairement syphilitique rétrécise l'aire de ce conduit au point d'amener une asphyxie lente, qui, à un moment donné, peut causer très-rapidement la mort, comme l'ont démontré des lus rapportés par MM. Moissenet et Vigla.

Entin les mêmes résultats, la dyspnée croissante et l'asphyxie, s'observent comb les principaux signes de la compression de l'origine des bronches par des tumeurs du médiastin, et notamment par des tumeurs ganglionnaires.

B. — Les rétrécissements des voies digestives sont extrêmement nombreus. Le ne fais que rappeler ceux qui résident au niveau de la bouche comme conséquence de la cicatrisation consécutive à la gangrène buccale chez les enfants (p. 591) et le rétrécissement du pylore par suite d'un cancer de l'estomac, d'où résulte la dilatation morbide de cet organe (V. Dilatations, p. 282). Mais je dois entre dans de plus grands détails au sujet des rétrécissements de l'œsophage et de l'intestin.

## A. Rétrécissements de l'œsophage.

Ces rétrécissements se diagnostiquent facilement à un petit nombre de signes gene dans un point fixe de l'œsophage, avec sentiment de plénitude augmentant après. l'ingestion des aliments; difficulté de la déglutition des aliments soukes d'abord, puis des liquides; rejet des aliments, soit immédiatement, soit deux ou trois heures après, tantôt sans efforts, tantôt avec efforts violents pouvant faire crandre la suffocation; à un moment donné, rarement sensation du passage d'un portion des aliments à travers le rétrécissement comme par une filière (Cassan); rarement aussi, sorte de roulement répété ou de gargouillement sourd attestant l'adificulté du passage; enfin une sonde œsophagienne, introduite dans l'œsophage constate, à une profondeur plus ou moins grande, un obstacle qui l'arrête, et qui tantôt est facilement franchi après une certaine résistance, et tantôt ne permet pas le passage de la tige, si clle a un certain calibre. Ces différences tiennent à la nature et sontout au degré du rétrécissement, que la sonde permet de reconnaître, si l'on

aploie successivement différents calibres. Le même moyen constate aussi le plus le moins de prosondeur du rétrécissement qui, s'il occupe la partie supérieure de sophage, s'accompagne du rejet presque immédiat des aliments mélangés à une ande quantité de salive et de mucosités, tandis que, s'il occupe une partie voisine cardia, les aliments ne sont régurgités ou vomis que une, deux ou trois heures rès (Mondière: Arch. de méd., 1831, t. XXV, p. 563). J'omets avec intention rappeler plusieurs symptômes qui ont été rapportés par les auteurs au rétrécisseent de l'œsophage, parce qu'ils sont uniquement dus à la lésion qui produit ce récissement. Parmi ces différents signes, il en est qui se rattachent aussi bien au trécissement de l'œsophage qu'à la dilatation immédiatement supérieure qui en la conséquence. Ce sont deux signes connexes.

Le rétrécissement étant reconnu, quelle en est la cause anatomique? Tel est le int capital du diagnostic qui, dans certains cas, présente d'assez grandes diffiltés. — Les antécédents suffisent parfois pour éclairer la question : l'introduction un corps étranger ayant déterminé dans l'œsophage une inflammation de long ue rée, comme l'ingestion de liquides acrès et caustiques, ont été, en effet, suivis rétrécissements bien constatés. Peut-être en a-t-il été de même à la suite de l'ingeson de liqui des très-chauds ou d'aliments brûlants. — Mais de toutes les lésions, le ncer de l'œsophage et les tumeurs diverses qui peuvent comprimer plus ou me ins rtement ce conduit, sont de beaucoup les plus fréquentes. On a considéré aussi mme causes de cette compression les anévrysmes de l'aorte, les engorgements des inglions lymphatiques du médiastin, les abcès aigus voisins de l'œsophage, l'hyatrophie considérable de la *glande thyroïde*, l'engorgement et l'endurcissement du ymus. On a rencontré des saits dans lesquels des rétrécissements de longue durée constituaient à l'autopsie en une simple diminution partielle du calibre de l'œsohage sans cicatrisation apparente. M. Ch. Bernard en a récemment rapporté un inressant exemple (Union méd., 1856), et ce fait n'est pas le seul. Quelle que soit explication de ces faits, ils sont réels et ne doivent pas être perdus de vue dans le agnos'ic du rétrécissement œsophagien.

Pourrait-on consondre ce rétrécissement avec d'autres lésions de l'œsophage? Le casme de l'œsophage pourrait peut-être induire en erreur, si cette affection ne se anilestait pas irrégulièrement par des accès passagers, tandis que le rétrécissement ordinairement des symptômes continus. Cependant il faut que l'on sache, ainsi le l'a fait observer M. Mondière, qu'il a été cité des faits de rétrécissement œsobagien (Heineken, J.-J. Leroux) dans lesquels des rémissions assez lougues des acdents ont pu faire croire momentanément à la guérison.

Il faut prévoir une issue funeste lorsqu'il existe une lésion à marche nécessaireent progressive et envahissante, telle que le cancer; dans tous les cas, en un mot, à l'ingestion des aliments devenant insuffisante ou impossible, l'inanition entraîne écessairement la mort.

#### . — Rétrécissements de l'intestin.

Cette affection est assez rare. Elle doit être considérée; hors les cas de rétrécisseient congénital, comme la conséquence d'une affection antérieure. Il n'est question
i que des rétrécissements dus à une lésion des tuniques intestinales et non de ceux
ni produisent leur compression ou étranglement, et dont j'ai parlé à l'article occusles intestinales.

Une constipation habituelle plus ou moins opiniâtre, alternant avec une diarrie abondante, la tension, le ballonnement du ventre, qui est quelquesois bosselége dilatation des ausses intestinales par des gaz, le hoquet, des nausées, des rouse ments alimentaires ou bilieux: tels sont les signes communs aux rétrécissement intestinaux. Si le rétrécissement occupe le rectum, il y a un sentiment de pesqu'et vers le périnée, dysurie due à la compression de la vessie par des matières seiles comme rubanées, et, par le toucher rectal, qu'il ne faut jamais négliger qu'il on soupçonne la maladie, sensation du rétrécissement ordinairement à bordée et épaissis.

Ces différents signes n'existent qu'en certain nombre chez les différents malaise et leur expression clinique est parsois mal accentuée. En pareil cas, les antéciers viennent en aide au diagnostic. A-t-il existé précédemment une infection sylvatique, à laquelle on pourrait attribuer l'engorgement ou les brides rectales, and l'ont constaté MM. Laugier, A. Bérard et Maslieurat-Lagémard? Existe-t-il un cer auquel on puisse rapporter le rétrécissement? C'est par un interrogatoire examen attentis qu'on pourra résondre ces questions. Si l'obstacle n'est pas a : sible à l'exploration directe et qu'il ne soit que probable, il faudra s'enquetir 🦠 soin s'il n'a pas existé précédemment une affection pouvant donner lieu à des il 🤝 tions intestinales qui, en se cicatrisant, auraient produit le rétrécissement d'éve bin: Arch. de méd., 1830, t. XXIV). M. Louis (Rech. sur la phthine i montré qu'il en était ainsi anatomiquement, chez les tuberculeux. Peutdoit-on admettre la dyssenterie parmi les affections ulcéreuses qui entraine rétrécissement intestinal. J'ai soigné, il y a environ une quinzaine d'année. malade d'une dyssenterie épidémique grave, à la suite et depuis laquelle il atti 👉 stamment sujet à des alternatives de constipation et de diarrhées porracées. ne puis rattacher qu'à un rétrécissement par cicatrisation d'ulcérations disc riques; sa santé, habituellement chancelante depuis, se soutient néanmoins, a symptôme plus grave de rétrécissement, sauf parfois quelques nausées et im . de ballonnement du ventre, n'étant survenu. On a vu aussi des rétrécissen 👈 cicatrisation succéder à l'élimination d'une anse intestinale invaginée, et le : cissement être alors suivi de mort. Enfin il peut exister un rétrécissement sans tr de lésion, cicatricielle ou autres, analogue à œux de même nature que l'on arts contrés quelquesois au niveau de l'œsophage. J'en ai rappelé un exemple p Voyez Duchaussoy, Anatomie pathologique des étranglements internes, 1884

Le rétrécissement intestinal, dont la marche est chronique et la durér mi minée, est d'autant plus grave qu'il diminue davantage la capacité du conduit us tinal, et qu'il occupe une partie plus éloignée du rectum.

RHINORRHAGIE. — V. ÉPISTAXIS.

RHUMATISME. — Cette affection, multiple dans ses manifestations l'une des plus fréquentes que le praticien soit appelé à traiter, a par cela me une grande importance au point de vue du diagnostic. Sa nature n'est pas encore connue. Aussi est-il difficile de bien déterminer la valeur de toutes les manifestes symptomatiques qu'on a rapportées au rhumatisme, et qui constituent un enseme d'affections douloureuses aiguës ou chroniques des articulations, des muscles perfs, des tissus séro-fibreux et de la plupart des viscères. Le rhumatisme ant laire et le rhumatisme musculaire sont les deux formes le mieux accusées dant

natisme, et celles dont je m'occuperai principalement dans cet article, en leur ratachant les autres manifestations dites rhumatismales.

# I. Rhumatisme articulaire.

Les faits de rhumatisme que l'on rencontre dans la pratique sont tantôt aigus, antôt chroniques.

A. - RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.

1º Eléments du diagnostic. — Les symptômes qui révèlent l'existence du rhunatisme articulaire aigu sont locaux ou généraux. - Les premiers se constatent rincipalement au niveau des grandes articulations, qui sont le siège d'une ouleur spontanée supportable dans le repos, mais devenant intolérable par le noindre mouvement, par la pression ou même au simple contact. A cette douleur e joignent un gonflement sensible surtout au niveau des articulations superficielles, me coloration rosée, diffuse, qui est loin d'être constante, et une chaleur plus ou noins élevée. L'intensité de ces symptômes est très-variable. — Il en est de même les phénomènes généraux ou fébriles, qui peuvent manquer à peu près complètenent (rhumatisme articulaire sub-aigu), ou bien offrir une intensité plus ou moins rande, sans être toutesois aussi prononcée que dans la sièvre typhoide, la pneunonie ou les fièvres éruptives, ainsi que l'a constaté M. Louis, qui n'a vu le pouls lépasser 90 pulsations que dans des cas exceptionnels. La chaleur de la pean est en nême temps élevée, et les sueurs sont très-fréquentes, parsois même très-coneuses; dans certains cas, on constate une éruption miliaire aux parties supéieures du tronc. La céphalalgie est assez rare; il y a la nuit des réveils en suraut provoqués par les mouvements spontanés qui se produisent; la langue est puelquefois blanchâtre, la bouche pâteuse, la déglutition difficile; il y a souvent le la constipation. Enfin il y a dans certains cas de la dysurie, ce qui peut tenir à ce que les contractions de la vessie sont douloureuses ou bien aux qualités irritantes de l'urine ; celle-ci est foncée en couleur, se trouble très-vite par le refroidissement et laisse déposer un sédiment plus ou moins abondant.

En outre de ces éléments symptomatiques, il existe une foule d'autres données liagnostiques dont il sera question chemin faisant.

2º Inductions diagnostiques. — A ne considérer que les phénomènes locaux rticulaires, avec ou sans fièvre, il semble en théorie que le diagnostic du rhumaisme articulaire ne doive pas offrir de difficulté. Mais il n'en est pas ainsi au lit du nalade, comme on le verra plus loin. Non-seulement il faut tenir compte des doueurs articulaires avec rougeur, gonflement et parfois rougeur, mais encore de la duralité des articulations atteintes, et surtout de la mobilité des phénomènes locaux articulaires, signe considéré avec raison comme pathognomonique lorsque, du our au lendemain, ces phénomènes cessent dans une articulation pour se montrer lans une autre.

L'ordre dans lequel les articulations sont envahies n'a d'ailleurs rien de fixe; nais l'évolution ou la *marche* des symptômes considérée en général, n'en préente pas moins des particularités très-utiles à connaître pour le diagnostic du rhunatisme.

ll est assez fréquent de voir les malades se plaindre d'abord des articulations ibio-tarsiennes ou de celles des genoux, parce qu'elles ont à supporter le poids du orps. Tantôt un petit nombre d'articulations sont affectées, tautôt c'est leur généra-

lité (rhumatisme généralisé). La fièvre n'est pas constante, ai-je dit; elle peut maquer dans tout le cours de l'affection; dans d'autres cas, et ce sont les plus ordinares son intensité est en rapport avec l'intensité et le nombre des symptimes locant et dans d'autres enfin, le mouvement fébrile est très-prononcé, tandis que les phinmènes articulaires sont peu accusés.

Les trois périodes d'augment, d'état et de déclin que l'on a établies dans la marde du rhumatisme articulaire, sont rarement aussi régulières. Cette marche, en cir. n'est pas toujours exactement continue : il y a des rémissions et des recrudescerce fréquentes du côté des symptômes, tantôt locaux, tantôt généraux, et tantôt de deux côtés simultanément; en outre, peu d'affections présentent des récidives aux fréquentes.

Ces diverses particularités ne doivent pas être perdues de vue, car elles sont covent caractéristiques. Il en est de même des causes de la maladie, parmi lesquille l'hérédité comme prédisposition, et l'action du froid, surtout du froid proles (Chomel et Requin), le corps étant en sueur, occupent le premier rang.

Certaines maladies qu'il faut connaître peuvent donner lieu, suivant quelque de servateurs, à un véritable rhumatisme articulaire; mais la complication articulaire observée dans ces circonstances n'a bien souvent que les apparences du rhumatisme.

Si l'on doit admettre que c'est le vrai rhumatisme qui existe quelquesois an declin de la scarlatine, ainsi que M. Pidoux l'aurait constaté, on ne saurait voir que de arthrites non rhumatismales dans les phénomènes articulaires qui se montrent dans blennorrhagie, et dans les conditions si diverses que celles où se produit la putin (accouchement récent, sièvre puerpérale, plaie, abcès).—Si alors les symptòme articulaires occupent une seule articulation, il est quelquesois difficile de décider è lu a affaire à une simple arthrite qui n'atteint qu'un article (ordinairement le genois l'épaule) ou bien à un vrai rhumatisme momentanément limité. L'intensité de sièvre, qui est proportionnellement plus grande dans l'arthrite, surtout la sur des phénomènes locaux, et l'existence d'une affection pouvant produire l'articulaires phénomènes locaux, et l'existence d'une affection pouvant produire l'articulaires occupent plusieurs articulations, ce qui ne s'obstrupas avec la blennorrhagie, on peut quelquesois avoir affaire à une phlébite, ou plus à une résorption purulente; mais la difficulté de diagnostic est réelle lorsque la cas de la phlébite n'est pas immédiatement manifeste.

D'autres maladies avec phénomènes articulaires simulant le rhumatisme agi. rencontrent encore dans la pratique. On ne saurait donc trop recommander de pas se prononcer à la légère pour l'existence du rhumatisme, lorsque celai-a e s'annonce pas franchement par un ensemble de données parsaitement caractérises Outre la blennorrhagie et l'infection purulente, en esse, je dois encore signaler morve ou le farcin (p. 570), la contracture idiopathique des extrémités (p. 225 l'hémophilie (p. 428), comme s'accompagnant de phénomènes articulaires aujust qui doivent être particulièrement signalées. M. Borchard a également appeir la tention sur les douleurs scapulo-humérales aigués pouvant simuler le rhumaisme articulaire, et que l'on voit survenir par suite d'abus des mouvements ches le pruisiers débiles (Union méd., 1859, t. IV, p. 373).

En diagnostiquant le rhumatisme articulaire aigu, on constate en même temps a forme et son degré d'intensité. — A ce dernier point de vue, il y a d'abord la orme subaigué, dans laquelle les symptômes locaux peuvent être peu prononcés et rès-supportables, et les symptômes généraux nule ou à peu près nule; et la forme rès-aigué avec symptômes locaux et généraux très-intenses. Cette acuité variable de a maladie ne correspond pas à des lésions que l'on puisse diagnostiquer au lit du nalade, à l'exception de l'hydarthrose, qui s'observe de préférence, mais non pas aclusivement, dans les rhumatismes les plus aigus. — Dans l'intoxication paln-léenne, les accidents articulaires du rhumatisme peuvent affecter la forme d'une ièvre larvée (p. 500).

On a dit que, dans les cas les plus graves, l'inflammation articulaire pouvait se erminer par suppuration; mais on n'a signalé aucun signe qui répondrait à ces faits reeptionnels. Sans m'arrêter aux vives discussions auxquelles a donné lieu la naure simplement inflammatoire ou non inflammatoire du rhumatisme articulaire, je appellerai qu'il s'agit évidemment d'une affection inflammatoire particulière, sans que rien jusqu'à présent ait pu, dans la pratique, dévoiler l'assence de son principe.

Ce principe a été considéré comme généralisé dans l'organisme, en raison des namifestations diverses et variées qui peuvent survenir sous son influence. De là de ombreuses complications que l'on peut voir apparaître dans le cours du rhumaisme articulaire, mais qui, sans la coexistence des manifestations articulaires au lit lu malade, ne pourraient pas être rattachées à leur véritable origine. --- En première igne, se placent les inflammations des membraues du cœur (endocardite et périardite) sur lesquelles M. Bouillaud a particulièrement attiré l'attention dans ces dernères années. Ces complications se rencontrent de préférence chez les jeunes gens de quinze à trente ans), comme l'ont établi les recherches analysées dans le troisième olume des Mémoires de la Société d'observation, et qui en même temps ont monré que ces complications avaient eu lieu dans un treizième des cas, bien que des ruits anomaux eussent existé chez environ le tiers des sujets, différence qui vient de re que la plupart de ces bruits anomaux sont des soussiles anémiques. — L'anémie ile-même est, en effet, une complication du rhumatisme articulaire prolongé qui est issez fréquente, surtout si les malades ont été abondamment saignés.—La pleurésie st une complication qui n'est pas très-rare; il en est de même de la pneumonie et le la congestion pulmonaire. Mais ces affections, considérées ici comme devant être iltribuées au rhumatisme, ne diffèrent en apparence en rien des congestions, des leurésies et des pneumonies développées en dehors de cette affection. La même emarque doit être faite pour l'angine et la néphrite (p. 582) dites rhumatismales, mi sont au reste extrêmement rares, comme la sciatique, et la dyssenterie appeée par Stoll rhumatisme des intestins. On a encore signalé, comme complications u conséquences du rhumatisme, la glossite (p. 401), la congestion de la moelle J. Frank), la dyspepsie flatulente (Chomel), la folie (Copland, Mesnet), les conractures ou les paralysies locales, la dermalgie. L'érythème noueux, des érupions cutanées diverses (outre la miliaire), la blennerrhagie non virulente, out ncore été rattachés à la diathèse rhumatismale.

Une autre complication, bien plus grave que les précédentes, et qui mérite spéialement d'attirer l'attention, puisqu'elle entraîne presque constamment la mort, onsiste dans des accidents particuliers qui surviennent du côté du cerveau, et que l'on a appelé rhumatisme cérébral, ataxie rhumatismale (Vigla). La Sociét nie dicale des Hôpitaux s'est occupée à diverses reprises de cette question dans le deniers temps, et a reçu des communications nombreuses de MM. H. Bourdon, Vich. Gubler, Sée, Marrotte, Moutard-Martin, et de moi-même. En mettant de côté k 🕍 exceptionnel de méningite, rapporté par MM. Requin et Gosset (1850), on doit et mettre que ces accidents surviennent sans lésion saisissable du cerveau. Lorsia, dans le cours d'un rhumatisme articulaire, quelle que soit son intensité, mas e plus souvent lorsqu'il est sébrile, on voit survenir du délire avec ou sans cellelalgie, en même temps que les mouvements des articulations malades devientes beaucoup plus faciles ou complétement libres, on peut prédire qu'il va se dérebact des symptômes cérébraux graves. Le délire qui n'existe d'abord que dans les parde et qui quelquesois ne se montre que la nuit, s'aggrave; il survient de l'agitation. A coma, et ordinairement le malade succombe plus ou moins rapidement, rarenet en moins de deux heures (H. Bourdon, Woillez), plus souvent en quelques jour-La mort a été la terminaison presque constante, après une durée des accidents qui varié entre deux heures et quelques jours. Un simple propos délirant, même 🚐 dentel et dont le malade lui-même peut avoir d'abord conscience, comme jeu . observé un cas, sera donc considéré comme un des signes les plus fâcheus que le puisse observer dans le cours du rhumatisme. La cause de cette terrible complicià est tout à fait inconnue; on l'avait légèrement attribuée à l'emploi du sullate ! quinine à hautes doses dans le rhumatisme, parce que ce médicament donne la même lieu à des troubles cérébraux, mais les faits ont démenti cette interpretate Il faut se garder de confondre ces accidents cérébraux avec l'agitation et le 🎳 🦠 **fébrile** accidentel et passager survenant dans les arthrites inflammatoires et pass lentes qui se déclarent dans certaines phlébites.

Enfin on a signalé encore, comme complications, des douleurs musculaires en membres ou du tronc, douleurs qui, pour être vraiment de nature rhumatisme doivent présenter les caractères que je rappellerai plus loin à propos du rhumatismusculaire.

3º Pronostic. — Le pronostic du rhumatisme articulaire aigu est favorable de la plupart des cas, et ce n'est que très-rarement que l'on voit survenir la mer i est d'ailleurs très-difficile de prévoir quelle sera la durée de la maladie: aus médecin doit-il être très-réservé sur cette question. M. Chomel a fixé cette dire trois septénaires, M. Macleod à quatre semaines environ, en indiquant cons durées extrêmes dix et cent douze jours (Med.-chir. review, 1837).

La terminaison fatale a lieu par suite d'une complication, le plus souvent suite d'une complication cérébrale, et exceptionnellement par le fait d'une cardite, au moins d'une manière aigué. Des cas de guérison des accidents cérébrat ont cependant été rapportés par MM. Marrotte, Moutard-Martin, Statter (de Y house); M. Gubler en a trouvé un dans Giannini et j'en ai rencontré un autre un mémoire de M. A. Robert (de Chaumont) sur la fièvre miliaire (1859) de complications, du moins celle du côté du cerveau, surviennent quelquefois en me temps que les phénomènes articulaires disparaissent complétement, comme par dit précédemment, dans les prétendues métastases; je dis prétendues si l'on complète la métastase comme un transport de l'humeur rhumatismale des articulaires à un viscère.

#### B. RHUMATISME ARTICULAIRE CHRONIQUE.

1º Eléments du diagnostic. — En élaguant autant que possible dans la description des auteurs ce qui est étranger au rhumatisme articulaire chronique, on reconnait que la maladie se présente dans deux conditions différentes au point de vue des symptômes. — Une première forme, la plus légère, mais en même temps très-fréquente, consiste en de simples douleurs au niveau des articulations, qui ne sont ni gonslées, ni déformées. — Dans la seconde, au contraire, il y a gonslement irréqulier des articulations atteintes, et atrophie des parties voisines par suite de leur immobilité prolongée, d'où résultent des déformations péri-articulaires plus ou moins prononcées, suivant l'ancienneté de la maladie. La peau conserve sa couleur et sa chaleur naturelles, sauf dans les cas de recrudescence aiguë; la douleur, rarement continue, est fréquemment nulle dans l'immobilité, mais elle devient insupportable dès que l'on fait exécuter des mouvements un peu forcés; enfin il peut arriver qu'en imprimant des mouvements aux extrémités articulaires, on constate une ankylose ou une sensation de frottement dépendant de lésions plus ou moins profondes des surfaces articulaires. Il n'existe pas de symptômes généraux à moins qu'il ne survienne des escharres comme complication.

2º Inductions diagnostiques. — Quoique ces phénomènes paraissent suffisants pour bien caractériser le rhumatisme chronique articulaire, il serait aisé de le confondre avec d'autres affections localisées aussi au niveau des articulations, si l'on ne tenait pas compte de l'ensemble des particularités qui se rattachent à la maladie, et notamment de sa marche et de son origine.

En premier lieu, la pluralité ou la multiplicité des articulations envahies par le rhumatisme chronique, suffit pour le distinguer des affections mono-articulaires de longue durée. En second lieu, la mobilité lente des phénomènes locaux, disparaissant d'une articulation pour se porter sur une autre, quelquefois pendant un assez long temps, avant de se fixer d'une manière définitive, constitue un genre d'évolution dont il faudra tenir grand compte; malheureusement il n'est pas constant. La marche de l'affection est du reste variable suivant les faits, qu'il y ait de simples douleurs à retours plus ou moins fréquents sous l'influence du froid, ou bien que les articulations soient le siége d'un gonssement plus ou moins douloureux et à marche continue. — Une donnée étiologique très-importante à rechercher est celle de l'existence, au début, d'un rhumatisme articulaire aigu; c'est, en effet, un commémoratif d'une très-grande valeur diagnostique. Si la maladie est chronique d'emblée, l'étiologie est plus vague que dans les cas aigus, mais d'ailleurs la même.

Lorsqu'il n'existe que des douleurs articulaires sans déformation, on pourrait croire à des arthralgies de nature diverse, ou bien à des douleurs peu intenses de NÉVRALGIE, dont on rejettera cependant l'existence en l'absence des foyers douloureux sur le trajet des nerfs, au niveau des articulations et en dehors d'elles.

Quand il y a des déformations articulaires, on peut croire à la goutte si elles occupent les petites articulations des extrémités, ou bien, si les autres articulations sont envaluies, à des tumeurs blanches ou à des affections d'une autre nature. — Quant à la goutte, j'ai rappelé ailleurs (p. 412) qu'il existait des cas dans lesquels elle attaquait de grosses articulations (cou-de-pied, genoux). D'un autre côté il y a des rhumatismes chroniques qui occupent les petites articulations. Lorsque, dans de semblables circonstances, les antécédents et l'évolution particulière de la maladie n'élu-

cident pas la question, il y a nécessairement impossibilité de se prononcer pour  $\Gamma_{\rm M}$  ou l'autre affection.

De la rencontre des faits de ce genre est résulté ce qu'on a appelé rhumation goutteux, par une sorte de compromis qui énonce la difficulté sans la resoule. mais qui ne fait qu'exprimer l'opinion des observateurs, relativement peu nombie 1. qui admettent, avec Chomel et Requin, que la goutte et le rhumatisme sont une et même affection. — On distingue le rhumatisme articulaire chronique d'une temeur blanche en ce que celle-ci ne s'endolorit que lentement, et qu'elle existe ord. nairement seule sur le même individu, tandis que le rhumatisme présente de cractères opposés. Ce n'est que lorsqu'il y a une hydarthrose rhumatismale occupaune seule articulation, et absence de données anamnestiques suffisantes pour resoudre la question, que l'on pourrait croire plus aisément à une tumeur blanche, y. fluctuation et la déformation n'étaient pas régulières dans le premier cas, tan. que, dans le cas de tumenr blanche, la résistance du gonflement est élastique et b fluctuation toujours partielle lorsqu'elle existe. — On n'oubliera pas que l'arthus simple laisse presque toujours après elle une roideur parsois très-douloureuse intequ'on veut forcer les mouvements de l'articulation malade, roideur qui pourrait en inposer pour un rhumatisme articulaire chronique. La limitation habituelle des SLptômes antérieurs et actuels à une seule articulation ne permettra pas d'erress - Il peut y avoir plusieurs articulations prises à la fois, dans certaines affecti : suphilitiques articulaires: Il serait possible que l'on attribuât alors au rhumat-c. ce qui serait dû à la vérole. Mais il est bien rare que la syphilis attaque les os kas au niveau de leurs extrémités articulaires; et, même dans ce cas, la douleur. chaleur et même la rougeur qui peuvent survenir sont confinées dans un point imité, et si l'affection a provoqué un épanchement synovial avec tuméfaction géne de toute l'articulation, la douleur ne se fait principalement sentir que dans un p particulier: de plus, à égalité de souffrances, le rhumatisant ne pourra pas name le membre malade, et le vérolé, au contraire, gardera tous ses mouvements (Chr. et Requin); de plus, chez ce dernier, les circonstances anamnestiques révelul'existence antérieure d'accidents vénériens qui seront pour le diagnostic un trait lumière. — Enfin on pourrait encore prendre pour des douleurs rhumatism chroniques, les arthralgies de l'intoxication saturnine (p. 508), de l'ostéomali (р. 622), et du scorвит.

Le rhumatisme articulaire chronique étant reconnu, il serait important de preiser l'état anatomique des articulations atteintes. Suivant les faits qui ont été reservés, il n'existerait pas d'altération notable lorsque la douleur, le gonflement de déformation n'ont pas été considérables et que les mouvements sont encore posservés dans de certaines limites. Mais les craquements sensibles au toucher, qui accompagnent ces mouvements dans certains cas, démontreraient qu'il y a une altérate plus ou moins profonde des surfaces articulaires, des cartilages ou même des existemités osseuses; enfin l'ankylose indiquerait la réparation de ces lésions par sonter des surfaces de l'articulation.

Il n'est pas très-rare de voir des névralgies compliquer le rhumatisme art de laire chronique; elles out même été considérées comme une manifestation du precipe rhumatismal, mais c'est surtout dans le cours du rhumatisme musculaire qu'il n'est exposé à les rencontrer. Ensin on a attribué à la diathèse rhumatismak de

production de certaines blennorrhagies non virulentes, et, dans une certaine mesure, celle de la chorée (Copland, Sée). Les ankyloses, ainsi que les escharres, qui peuvent se former dans les cas d'immobilité absolue des malades, et qui entraînent ordinairement une issue, funeste précédée de fièvre hectique, sont encore des complications que l'on peut observer dans le cours de cette maladie, lorsqu'elle a une retaine gravité.

3° Pronostic. — Le rhumatisme articulaire chronique est souvent très-rebelle, mais il n'est pas funeste par lui-même, quoi qu'en aient dit les auteurs qui l'ont confondu avec certaines tumeurs blanches. Seulement, le décubitus prolongé et forcé sur une partie, par suite des douleurs articulaires, peut provoquer la formation d'escharres que je viens de rappeler et qui entraînent la mort. On a cité de nom-reux exemples de guérisón de rhumatisme articulaire chronique.

### II. Rhumatisme musculaire.

1º Eléments du diagnostic. — Aigu ou chronique comme le rhumatisme artirulaire, il a pour caractère essentiel la douleur vive qui accompagne les contractions des muscles affectés; il en résulte que les mouvements que ces muscles léterminent se trouvent arrètés brusquement et arrachent des cris et des plaintes au nalade, souvent préoccipé de chercher une position non douloureuse, et qui est ustement celle dans laquelle les muscles atteints sont dans le relâchement. La doueur devient alors très-supportable ou disparaît momentanément, jusqu'à ce que des ontractions volontaires ou involontaires viennent la réveiller. C'est le plus souvent a nuit que surviennent des paroxysmes de cette espèce, dans lesquels il y a aussi des onleurs spontanées lancinantes analogues à celles des névralgies, sans cependant pu'elles en aient la rapidité. En outre de la douleur par les mouvements, de la doueur spontanée, et des paroxysmes qu'elles présentent, on leur reconnaît dans un ertain nombre de cas une mobilité analogue à celle du rhumatisme articulaire. Il l'existe d'ailleurs aucun phénomène extérieur (rougeur ou tuméfaction) au niveau les muscles affectés. Si j'ajoute que le rhumatisme peut n'atteindre qu'un seul nuscle ou s'étendre à un plus on moins grand nombre, et que la douleur cause varsois une insomnie complète et très-rarement quelques légers troubles fébriles, principalement au début (horripilations, chaleur, malaise, céphalalgie), j'aurai numéré les symptômes les plus importants du rhumatisme musculaire en général.

2º Inductions diagnostiques. — Lorsque l'on est en présence d'un rhumatisme nusculaire aigu caractérisé par les douleurs qui lui sont propres, on observe que sa narche est continue, avec des exacerbations irrégulières, et parfois avec la mobilité pui a été rappelée tout à l'heure; sa durée est ordinairement de quelques jours, au dus de quelques semaines, mais avec des rémissions bien tranchées. Lorsqu'il est hronique, les rémissions sont plus prononcées encore, et parfois même complètes endant un temps plus ou moins long. — Si l'on cherche à remonter aux causes le la maladie, on constate les mêmes que pour le rhumatisme articulaire.

Le rhumatisme musculaire ne peut être confondu sans inattention avec la myo17E, l'inflammation des nuscles étant caractérisée par unc douleur d'une extrême
ntensité, par l'impossibilité absolue des contractions, par l'absence de toute rémision, par le gonflement douloureux et parfois par la rougeur au niveau du muscle
ffecté. — Mais c'est surtout avec les douleurs superficielles considérées comme
nusculaires dans l'hystérie, que le rhumatisme peut facilement être confondu

(p. 482). — Il en est de même des douleurs névralgiques, d'autant ment que l'rhumatisme musculaire a été considéré comme une névralgie des branches musculaires des nerss (Valleix), et que les deux affections peuvent ou alterner ou ente simultanément. Toutefois l'absence des soyers névralgiques à la pression sent preuve qu'il ne s'agit nullement d'une névralgie. — Ensin, dans des cas ares, a pourra hésiter entre l'existence d'un rhumatisme musculaire ou articulaire. L'au une dame atteinte d'un rhumatisme aigu siégeant au niveau des muscles de l'épatet de la plupart de ceux du membre supérieur, et chez laquelle je constata, are difficulté extrêmement douloureuse des mouvements, la sensibilité des muscles à pression, et l'absence de toute douleur articulaire lorsque, en disant à la madade s'abandonner autant que possible à elle-même, j'imprimais de légers mouvement au bras dans l'articulation scapulo humérale, ou à l'avant-bras sur le bras. Il de évident que les articulations étaient libres.

Le rhumatisme musculaire étant reconnu, son siège sera par cela même discininé; mais ce siège peut donner lieu à des particularités nécessaires à rappete.

- a. Dans le rhumatisme du muscle occipito-frontal recouvrant la région que crânienne (rhumatisme épicrânien), la douleur occupe l'occiput, le front, sinciput, et se fait principalement sentir quand on fait mouvoir le cuir chevele; e dehors des mouvements, cette douleur constitue une espèce de céphalalgie que faut pas confondre avec la névralgie occipitale ou trifaciale peu intense.
- b. Les muscles des yeux et les principaux muscles musticateurs (temperaimasséters) peuvent aussi être affectés. Lorsque le rhumatisme occupe les musticates la mastication est très-pénible ou même impossible. Il ne faut pas oublier que raffections de l'articulation temporo-maxillaire ont un résultat semblable, mais a la douleur est beaucoup plus limitée et fixée dans un petit espace au-devant duit duit auditif, tandis que, dans le rhumatisme des muscles masséter et temporal de côté, la douleur occupe une vaste surface au niveau de la tempe et en arrière de joue.
- c. Lorsque les muscles du cou sont atteints, ce qui a lieu ordinairement, suite de l'action du froid, il en résulte un torticolis rhumatismal qui se manifere, plus souvent au moment du réveil et qui force les malades à une immobilité pres caractéristique, avec légère inclinaison de la tête du côté affecté; tout mouver : de la tête et surtout les monvements latéraux provoquent des douleurs extrèment vives. Valleix a signalé comme forme particulière de ce rhumatisme une affect de douleure et qui diffère du torticolis latéral que par son siège en arrière du cou et son extensionemuscles occipitaux ou aux nerfs du même nom, ce qui fait alterner ou come rhumatisme avec la névralgie occipitale. Valleix note de plus, comme signes princhers de la cervicodynie: l'apparition ou l'augmentation vive de la douleur quarimalade incline la tête en arrière, sa diminution ou disparition dans le repos also une douleur sourde qui va en augmentant dès que la tête est baissée en avant, état de vague dans la tête, de la tension dans cette partie et des étourdisserse souvent très-marqués, sans qu'il y ait congestion.
- d. A la région thoracique, plusieurs muscles peuvent être atteints de rhaitisme. Lorsque ce sont les intercostanx, on a affaire à la pleurodynie, deal diagnostic avec les autres affections thoraciques est très-important. Dans celle re

iété de rhumatisme musculaire, la douleur se développe principalement dans les randes inspirations, par la toux, l'éternument, et par la pression des espaces inrcostaux occupés par les muscles rhumatisés, sans que la percussion ou l'auscultaon révèlent de lésion intra-thoracique, du moins dans la plupart des cas. Mais en 
absence des signes de lésions intra-thoraciques, on peut confondre avec la pleuroynie la névralgie dorso-intercostale, ainsi que Valleix l'a parfaitement démontré
V. Névralgies), et surtout la congestion pulmonaire, sur laquelle j'ai appelé
attention dans ces derniers temps, congestion révélée par la mensuration, mais
ui peut échapper à un examen peu attentif (V. Congestion pulmonaire).

e. — Le rhumatisme des muscles de l'épaule, ou plutôt du deltoide, mérite une sention spéciale, parce qu'on peut le confondre avec une arthrite. Mais, dans ette dernière affection, tous les mouvements du bras sur l'épaule, soit volontaires, it produits par le médecin, sont impossibles sans douleur; tandis que, dans le cas rhumatisme, c'est en particulier lorsque le malade veut écarter son bras du tronc le la douleur se manifeste. De plus, les muscles étant dans le relâchement, l'obrvaleur peut imprimer à l'articulation des mouvements plus ou moins étendus qui e provoquent pas de sensation douloureuse.

f. — Le lombago ou rhumatisme de la région lombaire est observé fréquemment. rsqu'il est peu intense, la douleur peut ne se faire sentir que dans les mouvements redressement ou de torsion du tronc, ou lorsque l'on veut s'élancer pour courir. and il est très-aigu au contraire, la station droite est impossible et le décubitus r le dos est forcé; la douleur se réveille et devient très-intense dès les premiers forts du malade ponr s'asseoir sur son séant, et elle est presque insupportable et i arrache des gémissements dès qu'il veut se coucher de nouveau sur le dos, ce i'il ne peut faire que brusquement. Le lombago ne saurait être confondu sans inatation avec la névralgie lombo-abdominale (p. 593). Il se distingue du rhumame articulaire des vertèbres lombaires (qui rend tout mouvement impossible et incide ordinairement avec d'autres douleurs articulaires) par le défaut de tuméfacn, douloureuse au toucher, au pourtour des apophyses épineuses; des abcès des nbes, par l'absence d'empâtement, de fluctuation et de fièvre. Les erreurs de diaostic sont surtout faciles lorsqu'il s'agit de tumeurs qui attaquent les vertèbres et i donnent lieu à une douleur que l'on peut prendre pour un simple lombago chroque : tel est, par exemple, l'anévrysme de l'aorte descendante.

g. — Une autre espèce de rhumatisme musculaire qu'il est important de reconitre, est celui des parois antérieures et latérales de l'abdomen, qui s'observe rtout chez les femmes. Cette dernière circonstance le fait confondre plus facilemt avec la péritonite, qui précisément est plus souvent observée chez la femme e chez l'homme. La douleur rhumatismale se distingue ici de celle qui serait e à une péritonite en ce qu'elle prend de l'intensité dès que les malades veulent sseoir (V. p. 685), et que l'on peut comprimer largement et de plus en plus tement l'abdomen avec la main, sans rendre la douleur insupportable, tandis une pression semblable ne saurait être supportée dans la péritonite. Si l'on ne nt pas compte de ce caractère distinctif, qui est précieux, on commettra presque ressairement la confusion, surtout si le rhumatisme s'accompagne de sièvre.

h. — Le rhumatisme musculaire des membres est très-facile à constater en ce e la douleur par les mouvements dans les muscles mêmes qui les produisent, et wollter, p. B.

l'absence complète de toute douleur vive dans le repos, sont des plus caractérisique. Aussi le distingue-t-on facilement des névralgies des membres par l'absence douleurs lancinantes spontanées, et de points ou foyers douloureux. On ne le contra pas non plus avec les douleurs passagères de la courbature survenant à la clume fatigue musculaire qui les explique, ni avec celles que l'on observe de cours de la syphilis, de l'intoxication saturnine, ou vers la fin de la phire pulmonaire (arthralgie des phthisiques). La coîncidence des autres symples donne à ces douleurs variées leur vraie signification.

i. — Des muscles plus profondément situés, comme ceux de la langue (Cloude du pharynx et de l'æsophage (p. 616), de la vessie, le diaphragme, sont et a quelquefois de rhumatisme, et ici encore ce n'est que par leurs contractions à tionnelles que se manifeste la douleur vive qui caractérise la maladie, ordinaire, passagère.

Dans le rhumatisme du diaphragme, que l'on voit survenir à la suite de l'impire sion du froid chez les sujets prédisposés, cette douleur qui se fait sentir aux att. du muscle (au rebord des fausses-côtes) peut ne se montrer que dans les graiinspirations, ou bien elle peut être très-vive à la moindre inspiration. — Et 🗠 🕝 les mouvements respiratoires ne peuvent être complétement suspendus, il en realors une anxiété et des imminences de suffocation extrêmement doulour qu'il ne faut pas attribuer à d'autres causes, à l'angine de poitrine, par enti-- On a décrit un rhumatisme musculaire de l'uterus (Wigand) se manifestati :la femme grosse par des douleurs au moment des contractions utérines et au I de l'organe. Mais ces signes suffisent-ils pour justifier la nature rhumatiste de . ces douleurs dans tous les cas? Je ne le pense pas. J'ai vu deux cas d'accouche avec des douleurs utérines de cette espèce, qui m'ont paru dépendre d'une si le sensibilité exagérée de l'utérus, puisque ces douleurs ont cessé et que les outre tions utérines sont redevenues normales sous l'influence de quelques inhabit. chloroforme dans un cas et d'une potion antispasmodique dans l'autre. — f. on a donné le nom de rhumatisme de l'estomac ou de l'intestin à des phénis douloureux survenant du côté de ces organes chez des rhumatisants, et co doivent être admis, mais ici encore, ils ne doivent l'être qu'avec une certaine reces affections douloureuses pouvant ne pas sièger dans tous les cas dans le musculaires. La vérification est malheureusement impossible, les mouves musculaires de ces viscères n'étant pas soumis à la volonté.

Parmi les complications du rhumatisme musculaire, on a signalé des par partielles de certains muscles, avec ou sans atrophie consécutive, et plus raides contractures, dans le torticolis, par exemple. Je me contente de les raidattendu qu'il en a été suffisamment question aux mots paralystes et contraction quant aux névralgies, qui alternent fréquemment avec le rhumatisme musculaire ou qui coîncident avec lui, et à la suite desquelles on voit survenir des partielles comme à la suite du rhumatisme musculaire, doivent-elles vrainces rangées ici comme des complications de cette dernière maladie? D'après ce quai dit dans le courant de cet article, les névralgies ne constitueraient-elles partiels manifestations rhumatismales au même titre que celles qui occupent les alations et les muscles? Malgré l'affirmation tranchante de certains pathologie cette dernière question, on peut se convaincre, pour les névralgies, de mit

sour plusieurs autres affections réputées rhumatismales dont j'ai parlé, qu'il est mpossible, dans l'état actuel de la science, de distinguer les uns des autres les faits le ces affections qui sont ou non d'origine rhumatismale. On doit sans doute adnettre cette origine dans une certaine limite, mais cette limite est impossible à présiser. L'action du froid comme cause ne suffit pas toujours, en effet, comme démonsration de la nature rhumatismale.

3º Pronostic. — J'ai à peine besoin de rappeler que le rhumatisme musculaire l'est jamais grave, quoi qu'il constitue souvent une affection très-rebelle.

RIGIDITÉ, ROIDEUR. — V. CONTBACTURES.

RONCHUS. — V. RALES.

ROSACIQUE (ACIDE). - V. URINES.

ROSÉOLE. — On doit admettre avec M. Rayer que les faits décrits sous ce son doivent se rapporter à l'éntrhème ou à la rougeole.

**ROUGEOLE.** — Cette fièvre éruptive, dénommée aussi fièvre morbilleuse et rès-communément observée, se rencontre principalement chez les enfants, sans dre cependant aussi rare chez l'adulte qu'on le pensait autrefois, aiusi que l'a dénontré M. Michel Lévy (Mém. sur la rougeole des adultes, 1847). Cette maladie été l'objet de travaux très-nombreux, parmi lesquels on peut signaler ceux de dosen, Borsieri, et de MM. Boudin, Rufz, Barthez et Rilliet.

1º Eléments du diagnostic. — Comme dans toute autre sièvre éruptive, il saut appeler à part les phénomènes antérieurs à l'éruption (prodromes), ceux qui caracérisent l'éruption elle-même, et ceux qui lui succèdent. — Aux prodromes se raportent : une fièvre plus ou moins intense, rarement précédée de frissons, selon AM. Barthez et Rilliet (Traité des maladies des enfants), et accompagnée quelqueais de nausées, de vomissements, de constipation ou de diarrhée légère, et, à de ares exceptions près, d'un coryza intense, avec picotements, congestion des yeux, armoiement, toux sonore et enrouée tout à la fois (appelée toux férine), et une léère inflammation du pharynx. — L'éruption, apparaissant après une durée de deux cinq jours environ de ces prodromes, se développe pendant vingt-quatre ou quainte huit heures, à la suite d'un redoublement de l'état sébrile. Il apparaît d'abord ir le menton, les joues et sur toute la face, des taches rosées, petites, légèrement illantes dans leur totalité, déchiquetées et morcelées sur leurs bords, disparaissant ir la pression du doigt pour reparaître bientôt après. Ces taches s'étendent rapideent au cou et à toute la surface du corps; alors elles sont plus nombreuses, un peu us larges; quelques-unes se réunissent, mais rarement elles forment des plaques n peu étendues; en sorte qu'il reste toujours entre elles des intervalles de peau ine. Dans certains cas, l'éruption se compose de petites taches isolées, légèrement illantes, à peu près égales, et qui constituent de véritables papules qui ont fait nner la dénomination de boutonneuse à l'éruption. En même temps la sièvre igmente ou persiste, ainsi que les phénomènes du côté du nez et des yeux; la face t gonflée, rouge, vultueuse; la touc devient plus fréquente, plus grasse; elle nène l'expectoration de crachats nummulaires opaques non aérés, nageant dans i mucus. La sonorité thoracique est variable, tympamique ou légèrement obscure gnes de congestion généralement négligés par les auteurs); à l'auscultation, on rçoit une respiration normale ou des râles sonores ou humides. L'éruption forme piqueté manifeste à l'istlime du gosier. — L'ensemble de ces symptômes dé804 ROUGEOLE.

croît ensuite rapidement pendant quatre, cinq ou six jours, la fièvre tombe, de sueurs apparaissent, et il survient une desquamation pen abondante, fine, furfurcée, rarement très-générale, débutant et se limitant souvent à lu face (Trousseau).

2º Inductions déagnostiques. — Tels sont les phénomènes les plus frappants que caractérisent la rougeole simple. Ils suffiraient parfaitement pour établir le dagnostic, s'ils ne présentaient pas de nombreuses anomalies, et si la rougeole se présentait toujours à l'état simple; mais il n'en est pas toujours ainsi, comme on le verra plus loin.

Le diagnostic de la rougeole, à sa période de prodromes ou d'invasion, se sond sur l'existence de la fièvre avec les signes d'un coryza plus ou moins intense, le larmoiement et l'éclat des yeux, d'où résulte une facies qui, en temps d'épidémie, suffisouvent au diagnostic à première vue, et enfin sur la toux éclatante particulièr qui accompagne ces divers symptômes. Il ne fant pas se hâter de se prononcer, s l'éruption fait désaut après quelques jours de prodromes, car on a vu l'éruption rese montrer qu'après huit jours et plus. Cette période prodromique ne présente maheureusement pas toujours des éléments caractéristiques, et lorsque la rougeole et anomale, ils peuvent être atténués, modifiés ou nuls. Il serait d'ailleurs possible de confondre le coryza qui s'accompagne de symptômes généraux au début de l'morve, ou celui d'une diphthérie débutant par les sosses nasales, avec une invasix de rougeole. Il en résulte que l'éruption, comme pour les autres sièvres éruptives est le signe capital de la rougeole.

Cependant l'éruption morbilleuse, qui semblerait, au premier abord, ne devei jamais laisser dans l'embarras par son aspect et son développement, est loin de lever toutes les difficultés du diagnostic. Si, en effet, il est facile de la distinguer de l'éruption de la scarlatine, de l'urticaire, de la miliaire, quand ces éruptions son complètes, il en est autrement pour la scarlatine à son début et pour d'autres éruptions.

L'éruption scarlatineuse, à son début, peut très-bien, en effet, simuler la rocgeole : ses taches sont isolées et un peu morcelées; mais il faut noter qu'elles \* montrent en général plus tôt que les taches morbillenses, qu'elles ne sont pas saillantes, qu'elles sont plus étendues, qu'elles se réunissent très-rapidement en larges plaques, et surtout qu'elles présentent un pointillé et de fines vésicules que n'offre jamais l'éruption de la rougeole. - Lorsque les taches morbilleuses se montrene comme premier symptôme, saus fièvre ni prodromes caractéristiques (sans coryzalarmoiement, sans toux férine), on peut croire à un simple érythème. Ou peut isfirmer qu'il en a été fréquemment ainsi, de même qu'on a dû considérer au contraire des érythèmes comme des rougeoles. Ces erreurs sont très faciles quant à l'aspect des deux éruptions, qui est souvent le même. On peut cependant, en tenant confte des phénomènes concomitants et des circonstances dans lesquelles s'est dévelopée la maladie, comme l'existence d'une épidémic régnante de rougeole, ou le voisius. de sujets atteints de cette affection, arriver à un diagnostic très-probable. La marche ultérieure de l'éruption et l'apparition ou le défaut de desquamation vienner! ou non le confirmer. — Lorsque la sièvre du début n'est pas accompagnée de symptômes prodromiques rappelés plus haut, l'éruption boutonneuse de la rougent peut être prise pour une variole. Sans doute la marche ultérieure de la malada décide bientôt la question; mais s'il s'agit de se prononcer au moment même

ROUGEOLE. 805

n peut commettre l'erreur, comme cela est arrivé déjà, et l'on comprend dès lors u'on ait pu aussi considérer comme une rougeole, une éruption variolique à sa péode papuleuse. On aura soin de rechercher s'il n'existe pas sur les papules de la ce quelque point vésiculeux dont l'existence ferait rejeter celle d'une éruption orbilleuse. Quant à l'existence des cicatrices vaccinales, elle n'a pas une trèsrande valeur pour faire rejeter l'idée d'une éruption varioliforme, ces éruptions ouvant se développer comme on sait, chez des individus vaccinés. — Il faudrait examiner un malade avec bien peu d'attention pour prendre la rougeole, affection esmiellement aiguë, pour une syphilide érythémateuse à son début, cette dernière, dépendamment de beaucoup d'autres signes, étant très-différente de la rougeole par 1 marche !rès-lente et par sa persistance. — L'éruption de la rougeole peut rester outeuse lorsqu'elle se fait sur la peau recouverte d'une abondante desquamation roduite par toute autre cause, les taches étant en parties cachées par les squames; ais un examen attentif et les phénomènes antérieurs et concomitants font ordinairement cesser toute hésitation.

S'il s'agit de rechercher les traces d'une rougeole récente, ce qui est quelquesois écessaire dans la pratique, on n'oubliera pas que la desquamation de la rougeole e rencontre presque exclusivement à la face, qu'elle est fursuracée ou qu'elle pourait être simulée par le pityriasis, qui est loin d'être rare au visage des enfants, asis qui osse des plaques à contours bien délimités, tandis que la desquamation norbilleuse u'a pas de limites précises.

Reconnaître la rougeole est la première question à résoudre. On y parviendra en énéral en tenant compte de l'ensemble des phénomènes, de leur marche, de leur necession, de la plus grande fréquence de la maladie chez les enfants âgés de trois dix ans, de l'existence d'une épidémie régnante, et souvent d'une cause manifeste e contagion. Mais que le diagnostic soit facile ou douteux, il faut toujours le com-léter en se demandant si la rougeole est : 1° régulière ou irrégulière; 2° bénigne u grave; 5° simple ou compliquée.

Les données du diagnostic, telles que je les ai rappelées, démontreront que la ougeole est régulière, bénigne et simple. Mais d'abord l'irrégularité de sa marche, absence ou l'atténuation de tel ou tel symptôme, et la violence exagérée de certains utres, peuvent modifier profondément l'allure de la maladie. C'est ainsi qu'au ébut la fièvre peut être très-intense, et s'accompagner de convulsions, de délire; u'il peut y avoir prédominance des vomissements, de la diarrhée, parfois avec dousurs de ventre et météorisme; que plus tard, la desquamation est parfois très-abonante quoique l'éruption ait été peu prononcée. D'un autre côté, la sièvre du début st quelquesois à peine marquée, ou manque complétement, et l'éruption est alors premier symptôme observé; cette éruption fait au contraire seule défaut dans la ougeole dite sans éruption que l'on ne doit admettre qu'avec une extrème réserve; autres fois l'éruption est très-peu marquée, pâle, terne, fugace, et ne se montre ue dans une petite étendue du tronc; dans d'autres, au contraire, l'éruption se rolonge pendant huit et dix jours, ou bien elle est si abondante et si pressée, u'on l'a dénommée alors confluente; enfin elle peut être d'un rouge très-fonce ou iolacé, et M. Lombard a trouvé une fois de véritables vésicules à son niveau, ce ui est tout à fait exceptionnel; il en est de même des sudamina observés par 1. Boudin et M. Michel Lévy; enfin le coryza et la bronchite sont quelquesois nuls

ou à peine marqués. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'épidémies sont carrerisées par des anomalies de ce genre.

Décider de la bénignité ou de la gravité de la rougeole est une question de mostic traitée plus loin; mais elle est subordonnée en grande partie à la question à l'absence ou de l'existence des complications de la maladie.

Ces complications sont extrêmement nombreuses, et l'on a discuté bencom leur nature, en les considérant tantôt comme une manifestation spéciale de la regeole, et tantôt comme un des épiphénomènes communs aux maladies felice. Comme les nombreuses maladies qui constituent ces complications, quelle que et l'opinion qu'on s'en fasse, ne présentent pas dans la rougeole d'autres caraires que ceux qu'elles offrent à l'état de simplicité, je me contente de les énuméres. sont, au niveau des muqueuses : la broncho-pneumonie, à laquelle j'ajouter conqestion pulmonaire, qui est constante au début des fièvres éruptives; la 4000tite, la pharyngo-laryngite érythémateuse, ulcéreuse, pseudo-membros -(croup), ou spasmodique; la pharyngite gangréneuse, l'æsophagite; les courre et phlegmasies des intestins, avec douleurs abdominales, diarrhée abondante. téorisme, taches violacées; l'otite, l'ophthalmie, quelquesois purulente (lleviel : le coryza pseudo-membraneux, la leucorrhée. En dehors des muqueuses il \*\* veloppe d'autres inflammations inutiles à énumérer, parce qu'on les rencontre 🗈 toutes les maladies aiguës graves comme accidents secondaires. Les hydropisies : à une maladie de Bright sont ici aussi rares qu'elles sont communes dans la se tine. Les hémorrhagies par différentes voies, par la peau (purpura) ou par les : queuses, sont également très-rares, et il en est de même des accidents cérébres: ataxiques sans affections particulières qui les expliquent. Ces accidents cérétpourraient amener la mort chez les très-jeunes enfants à l'époque de la dentition: lon Brachet, l'éclampsie se serait déclarée à la suite de la disparition de l'éruption le fait d'un refroidissement. La rougeole paraît en outre avoir une tendance tout ticulière à produire tardivement la gangrène de la bouche, plus rarement chi ' poumon, et enfin la phthisie pulmonaire à la suite de rougeoles survenues 27 " lieu d'une bonne santé. Cette phthisie s'annonce par la persistance de la toux. dépérissement, tantôt avec fièvre violente et marche aiguë, tantôt sans fièvre i ception de celle du soir) et avec une marche chronique. La tuberculisation. cette circonstance, prédomine dans les ganglions, et surtout dans les ganglions le chiques (Barthez et Rilliet).

Je ne terminerai pas sans rappeler que l'éruption de la rougeole coincide quesois avec d'autres éruptions aiguës, éruptions varioliques, scarlatine, éruptions peuvent même se développer et marcher simment, avec concomitance de symptômes propres à chacune d'elles.

3º Pronostic. — La rougeole est presque toujours suivie de guérison lors; est simple. Elle ne devient grave que par les maladies dans le cours desquelle se développe quand elle est secondaire, ou par suite des complications que per traîner l'état général. La rougeole secondaire est d'ailleurs souvent complique disparition subite ou délitescence de l'exanthème est fréquemment suivie d'ao de graves et même de mort; mais à cet égard il ne faut pas toujours porter un profuneste. M. Michel Lévy, qui a étudié les faits à ce point de vue, a noté le refruirement et la diarrhée comme des causes probables de la délitescence, et, como se suivie de suite des probables de la délitescence, et, como se suite de suite de suite de suite de la délitescence, et, como se suite de suite

cidents consécutifs: une éruption de sudamina sur le tronc, une varicelle, des missements, de la diarrhée, l'aggravation de la bronchite, une fois seulement une berculisation, et enfin des groupes de complications graves. Dans certains cas, la litescence n'a été suivie d'aucun accident.

ROUGEUR, RUBEFACTION. — V. Congestions (de la peau). RUPIA. — V. BULLES.

RUPTURES. — Les articles consacrés aux connuntations nondites et aux informations abrégent beaucoup ce que j'ai à dire du diagnostic des ruptures, elles-ci donnent lieu aux mêmes accidents que les perforations. Elles peuvent foir lieu par distension extrême d'organes sains d'ailleurs, comme pour la vessie ins les cas de rétention considérable d'urine, au niveau d'el'estomac dans certaines digestions graves, et enfin au niveau d'abcès ou de tumeurs soumises à une tenon croissante de leurs parois (anévrysmes, kystes hydatiques, grossesses extra-uténes, etc.). En général, le plus grand nombre des ruptures, qu'il y ait ou non ne lésion préalable, s'effectuent par suite d'une violence extérieure. C'est ainsi que produisent le plus souvent les ruptures de la rate, sur lesquelles M. Vigla a pulié un excellent travail (Arch. de méd., 1843, t. III, et 1844, t. IV), celles du sie, des reins, de l'œsophage, du cœur, etc.

Une rupture dont la cause est toute spéciale est celle de l'utérus pendant la grosses, ou bien au moment de l'accouchement; il en résulte une péritonite par suite u passage de l'enfant dans la cavité du péritoine. Dans des cas exceptionnels, cette intonite a guéri, soit lorsque la rupture était trop étroite pour donner passage au etus, soit lorsque l'œuf avait été expulsé en entier dans la cavité séreuse, où il avait a continuer à se développer grâce à des adhérences protectrices et constituer une rossesse extra-utérine.

SALIVATION. — SALIVE. — L'excès de la sécrétion salivaire, qui a fieu ans l'état sain à la première dentition, ou pendant la grossesse, se produit comme imptome d'une foule d'états morbides, ou bien constitue par elle même un état athologique particulier. On a différemment dénommé salivation, ptyalisme, inlorrhée, l'exagération de sécrétion salivaire, qu'il ne faut pas confondre avec le mple écoulement involontaire de la salive par la bouche entr'ouverte par le fait une hémiplégie faciale, ou de la paralysie des muscles releveurs de la mâchoire uférieure (dans l'hémorrhagie cérébrale).

La salivation abondante a pour conséquences une soif vive, la gêne de la prononation et de la mastication, la dépravation du goût. La salive expulsée est presque ansparente, un peu visqueuse et facilement reconnaissable. Elle ne sera pas conndue avec les liquides de l'estomac et du pancnéas, qui sont quelquesois expulsés ar la bouche en abondance dans certaines maladies de ces organes, le liquide lant alors régurgité par l'œsophage, ce dont le malade se rend parfaitement ompte.

Le ptyalisme se rencontre: avec les orbillons et dans les autres affections des glandes arotides, qui sécrètent la partie la plus aqueuse de la salive (Cl. Bernard); dans saffections de la bouche, et principalement dans la stomatite mercurielle, où à salivation se joint une fétidité extrême de l'haleine; dans les pharyngites prinitives ou secondaires; dans la névralgie trifaciale, l'odontalgie, l'hystérie,

l'iodisme. Enfin on a admis un ptyalisme essentiel observé chez les semme x-veuses, et, comme étant plus rare, une sialorrhée intermittente.

Au lieu d'être en excès, la salive fait quelquesois presque désaut; elle et la épaisse, écumeuse, acide (glycosurie). Son acidité savorise le développent à muguet. Ensin c'est avec la salive, selon M. Cl. Bernard, que s'élimine princament l'iodure de potassium qui a pénétré dans l'économie, et qui se montre d. . . salive avec une extrême rapidité.

SANG. — Malgré les importants progrès réalisés dans ces dernières a cadans l'étude du sang, par les recherches remarquables de MM. Andral 6 varret, Becquerel et Rodier, Denis (de Commercy), Lecanu, Nasse, Prévot d'a mas, Lehman, etc., l'analyse chimique du sang ne saurait être emplorés déclairer le diagnostic clinique.

Tout en tirant parti des résultats obtenus, quant aux maladies produite per altérations de proportion des principes du sang, et notamment de ses globules. Le saurait directement utiliser au lit du malade que les caractères physiques que présenter le liquide sanguin.

Ces caractères physiques du sang (dont je n'ai pas besoin de rappeler la consition) sont faciles à apprécier pour la plupart, soit à la simple vue, soit à l'action microscopique. La température du sang et son électricité, étudiées par que auteurs, sont plus difficilement constatées, et ne fournissent d'ailleurs aucuned clinique de quelque valeur.

Les premiers de ces caractères, immédiatement visibles, résultent de la o du sang, de sa densité ou de sa plasticité, et, si le sang examiné est en quantité sisante, de l'état particulier du caillot et du sérum.

La coloration du sang, extrait des veines par une saignée, peut être mil comme celle du sang artériel, ou bien au contraire être plus soncée en couleur dans l'état normal, lorsque l'hématose est troublée dans les capillaires ou de poumons. Il a rarement un aspect blanchâtre, laiteux ou chyleux, qui dépri d'une matière grasse qui s'y trouve comme émulsionnée, soit quelquefois d'une 😘 ration de l'albumine (Caventou). Quand le sang est gras et laiteux, l'addition de 🕐 fait disparaître cette anomalie. Sans être lactescent, le sang est souvent diccipoint de tacher seulement en rose le linge qu'il imbibe, comme on l'observe p : sang menstruel de certaines chlorotiques. D'autres fois le sang, exhalé par hénor ou obtenu par tout autre moyen, est d'une couleur brique tirant plus ou mome le brun chocolat, comme on le voit dans des cachexies (dans lesquelles cette color) du sang fait soupçonner la leucocythémie) et dans des cas de tumeurs hémain. dont la nature est révélée par la sortie spontanée ou provoquée du sang ainsi Enfin, melangée aux exsudats ou aux excrétions, la coloration normale ou anon: sang est une donnée souvent fort utile au diagnostic, mais souvent aussi la predu sang peut passer inaperçue ou être mal interprétée (V. Hénormagies). Me aux concrétions diphthériques, le sang altéré donne aux parties affectées les gangréneux (Bretonneau).

La coloration plus ou moius foncée du liquide sanguin est souvent évidente semble inspection des parties extérieures, sans que la vue directe du sang se la diminution des globules rouges se traduit, en effet, au nivelle rtout des muqueuses visibles, par une décoloration ou une pâleur carrelle des muqueuses visibles, par une décoloration ou une pâleur carrelle des muqueuses visibles, par une décoloration ou une pâleur carrelle des muqueuses visibles, par une décoloration ou une pâleur carrelle des muqueuses visibles, par une décoloration ou une pâleur carrelle des muqueuses visibles par une décoloration ou une pâleur carrelle de la carrelle de

SANG. 809

istiques (anémie); l'exagération de ces globules, au contraire, s'annonce par une ongestion active des capillaires donnant à la peau, aux conjonctives, une coloration 'un rouge vif et une turgescence des plus remarquables (pléthore); enfin l'impercition de l'hématose se manifeste par la cyanose plus ou moins généralisée des guments, et c'est surtout par leur couleur ictérique que l'on juge de l'altération u sang par les matériaux colorants de la bile, et non par le mélange de la bile entière cholémie), comme on le croyait autrefois.

La densité ou la plasticité plus ou moins grande du sang dépend de la proportion lus ou moins grande de ses matériaux solides et principalement de ses globules et e sa fibrine. C'est principalement par la décoloration et par la prédominance de eau que l'on juge de la diminution de densité du sang, et, par les conditions conraires, de l'augmentation de cette densité; or, c'est ce que permet de constater examen du sang réuni en assez grande quantité pour qu'il puisse se diviser par le epos en caillot et en sérum.

Cette coagulation du sang se fait plus ou moins rapidement, suivant des conditions ncore assez mal connues, et ordinairement elle commence quelques minutes après i sortie du sang de la veine. — Le caillot se compose en grande partie de globules anguins emprisonnés dans une trame fibrineuse avec une certaine quantité de sénm. Les globules sont plus nombreux dans les couches inférieures du caillot, et la ibrine est plus condensée au contraire dans les couches supérieures, où elle forme ssez souvent seule une couche blanchâtre ou jaunâtre, d'un à plusieurs millimètres l'épaisseur, et qui constitue la couenne. Cette couenne est dite parsaite par IM. Andral et Gavarret, par opposition à la couenne imparfaite, qui est constituée ar une pellicule transparente et verdâtre sans importance. Ordinairement la vériable couenne présente une surface légèrement concave, parfois fortement relevée ers ses bords par une sorte de rétraction des couches superficielles. Le volume du aillot varie en raison directe de la quantité des globules du sang et en raison inerse de la proportion d'eau qu'il renferme. — Le sérum, liquide dans lequel nage caillot, à moins que celui-ci n'adhère par ses bords tout autour du vase qui conent le sang, est ordinairement limpide, d'un jaune verdâtre, parfois rougeâtre, isqueux, d'une odeur sade, d'autres sois tenant manissetement les matières coloantes de la BILE en dissolution.

Les signes que fournissent au diagnostic les particularités physiques que présentent caillot et le sérum du sang sont peu nombreux. — Un caillot volumineux par apport au sérum se rencoutre dans les cas de pléthore; le contraire a lieu dans eux d'anémie, où le sérum est au contraire prédominant. La fermeté ou la molesse du coagulum sanguin sont le plus souvent en rapport avec le plus ou moins e matériaux solides du sang. Quant à la couenne parfaite, lorsqu'elle existe, on a ru longtemps qu'elle était un signe incontestable de phlegmasie, jusqu'à ce que recherches de MM. Andral et Gavarret aient démontré que la couenne, dite inammatoire, se forme toutes les fois que la fibrine est en excès dans le sang, soit ar le fait de son exagération réelle (phlegmasies), soit seulement par le fait de son agération relative, la proportion de la fibrine restant normale, mais les autres latériaux solides du sang et notamment les globules subissant une diminution plus u moins prononcée (anémie). — Le sérum, par sa quantité plus ou moins grande en rapport au caillot, a une signification qui est l'opposée de celle que l'on attribue

au volume du caillot. De plus, le sérum peut présenter une teinte franchement jaure ou verdâtre dans l'ictère, et, lorsque les éléments graisseux prédominent dans le sang dit laiteux, c'est surtont le sérum qui offre l'aspect lactescent.

L'examen du sang au microscope est surtout utilisé pour y rechercher la propation relative des globules rouges et blancs, ou plutôt l'exagération de nombre dederniers (V. Leucourtes).

**SARGINE.** — V. Parasites (Végélaux), p. 669.

SARCOPTE. — V. ACARE.

SATURNINS (Accidents). — V. Intoxications.

SATYRIASIS. — Le satyriasis, qui consiste en un penchant irrésistible et persistant de consommer l'acte vénérien, constitue un trouble intellectuel qui correspond à la nymphomanie chez la femme. Il est par conséquent fort différent du priapisme simple, qui est un phénomène local. — Une continence excessive, de lectures et des spectacles lascifs exaltant l'imagination, certains ingesta (cantharides), et aussi certaines affections cérébrales, telles que des lésions du cervelet, dor on a pourtant exagéré beaucoup l'influence pathologique à ce point de vue, sont lecauses habituelles du satyriasis, qui peut constituer une simple manifestation de h folie et survenir dans son cours.

**SAVEUR.** — V. GOUT, GUSTATION.

SCAPULUM. — V. ÉPAULE.

**SCARLATINE.** — Comme la rougeole, la scarlatine est infiniment plus fréquente dans l'enfance qu'à l'âge adulte.

1º Éléments du diagnostic. — Lorsqu'elle est simple et régulière, elle début ordinairement par de la céphalalgie, de la fièvre et une douleur de gorge, qui vont ensuite en augmentant; parfois il y a des frissons, des vomissements - Quelques heures, un jour ou deux au plus après ces prodromes, l'éruption » manifeste sur la face ou dans les plis du cou, par des petites taches rosées, incgales, irrégulières, déchiquetées, sans saillie, disparaissant momentanément par la pression, s'étendant et se réunissant de manière à former sur tout le corps de large plaques d'un rouge vif, piquetées d'une multitude de très-petits points d'un rouge plus foncé; dès le second jour, et jusqu'au troisième ou quatrième jour de l'éruption. la coloration rouge et toujours pointillée devient tellement intense qu'elle a été comparée à la couleur du jus de framboise, cette intensité est plus grande vers le plis des articulations (aines, aisselles) et pendant les paroxysmes de la fièrre; elpeut persister une semaine; l'éruption produit quelquesois un prurit très-incommode, et souvent on peut y constater à la vue et plus facilement avec une loupe, des petites vésicules très-fines. En même temps, peau brûlante (à +41 et 42° cant. sèche, rugueuse; pouls fort, fréquent, soif vive, sommeil agité; face viement colorée, un peu bouffie; yeux vifs, injectés, quelquefois larmoyants, nannes enchissrenées, gorge douloureuse, déglutition dissicile; les amygdales sont rouse et tuméfiées, parsois recouvertes d'un enduit blanc, pultacé; la respiration et gênée, bruyante, accélérée. — Dans la période de décroissance, avec la diminution graduelle de la fièvre et des autres symptômes, l'éruption cutanée prend une teinte rouge terne ou violacée avant de disparaître complétement. La desquamation de le peau se fait le plus souvent par lambeaux épidermiques irréguliers, d'un blanc ms' secs, souvent très-larges, et dont l'abondance est en rapport direct avec celle de

ruption. La desquamation par lambeaux épithéliaques peut se faire aussi dans la niche et dans l'arrière-gorge. Le plus souvent la langue, dépouillée de son ithélium, a une surface luisante et unie, ou bien hérissée de papilles comme une imboise.

Dans la scarlatine anomale ou irrégulière, il y a exagération, développement complet ou même absence de certains symptômes. Comme dans la rongeole anoale, il peut y avoir au début exagération des symptômes généraux, des troubles gestifs intenses, ou plutôt des phénomènes cérébraux : délire, coma, convalsions; us les symptômes de l'invasion peuvent au contraire manquer, et l'éruption être le emier symptôme; pourtant il est rare que l'angine fasse complétement défaut; ruption peut être plus pâle ou plus foncée que d'ordinaire, et ne se montrer que uns certaines régions où l'on ne songe pas à la chercher.

La rougeole présente, en outre de ces éléments principaux de diagnostic, une ule d'autres données utiles à connaître, et dont il sera question dans ce qui suit. 2º Inductions diagnostiques. — Comme pour la rougeole, le malade se prénte ici dans l'une des trois conditions suivantes : an moment des prodromes, pen-int ou après l'éruption.

Avant l'éruption, l'existence d'une pharyngite aiguë avec une fièvre dont intensité est hors de proportion avec les phénomènes pharyngiens, doit touurs faire soupçonner le début d'une scarlatine. A plus forte raison pensera-t-on à 
ête maladie si la pharyngite, au lieu d'être simple, est pultacée (V. p. 698). La 
ésomption se trouvera d'ailleurs promptement confirmée, dans la plupart des cas, 
ir le peu de durée des prodromes et la rapidité de l'apparition de l'éruption 
nelques heures, un ou deux jours au plus après le début. Cette courte durée des 
rodromes est caractéristique lorsqu'ils s'accompagnent d'un larmoiement et d'un 
ichiffrènement qui pourraient en imposer pour une rougeole à son début. Dans 
us les cas, l'apparition de l'éruption est le meilleur signe de la maladie.

Cette éruption, on la trouve quelquesois maniseste à l'isthme du gosier avant u'elle ne se montre à la peau; la muqueuse est alors d'un rouge vis avec un piueté plus soncé. En cas de soupçon de la scarlatine à son début, il ne saut donc as négliger d'explorer avec soin la cavité buccale et le pharynx, exploration que rovoquent d'ailleurs les symptômes ressentis de ce côté par le malade. Quoi qu'il soit, l'éruption cutanée, dont la durée varie de quatre à six jours dans la pluret des cas, est caractéristique lorsqu'elle est franche, car l'intensité de sa roucur et son pointillé plus soncé, puis les vésicules miliaires à peine visibles qu'elle résente ne permettent aucune hésitation, surtout si ces caractères ont été précéés par la pharyngite dont il est ci-dessus question. Mais malheureusement on renmire un bon nombre de faits dans la pratique dans lesquels l'éruption, incomlète, sugitive ou irrégulière, passe inaperçue. Si l'on soupçonne l'affection, on ra soin d'examiner les aines ou le voisinage des aisselles, où l'éruption est paris limitée.

L'éruption une sois passée, l'existence de la desquamation dans le voisinage des sselles ou des aines, ou par larges plaques au niveau des extrémités, sera facilement établir le diagnostic rétrospectif de la scarlatine, surtout si les antécédents innent le confirmer. Il ne pourrait y avoir doute que dans les faits où la desquamaon, simplement sursuracée, ressemblerait à celle de la rougeole; mais il faut noter

que, dans cette dernière affection, c'est le visage qui est le principal siège de la cuamation, tandis que pour la scarlatine, c'est principalement au voisinge de a selles ou des aines que l'on en trouve les traces. On a vu la desquamation, que dépasse guère dix ou douze jours, se prolonger vingt jours et plus.

Comme pour toute autre sièvre éruptive, il saut se demander lorsqu'on a reconstruit de sulement soupçonné la scarlatine, si elle est régulière ou irrégulière, bézignou grave, simple ou compliquée. On reconnaîtra facilement, d'après ce qui procède, si elle est régulière, bénigue et simple; mais il n'en sera pas toujour remême si elle est irrégulière (ou anomale), grave ou compliquée. Il sera questre plus loin des complications et de la gravité de la maladie.

Quant aux anomalies qu'elle peut présenter, elles sont nombreuses, or e portent sur les phénomènes de l'invasion, et sur les caractères ou sur la duré l'éruption ou de la desquamation. Les anomalies de la marche ou de l'évolution la maladie ne sont pas moins utiles à connaître. La durée des périodes est una lière par la prolongation insolite des prodromes (que M. Trousseau a vus duret la jours), par le retard de l'éruption après la cessation des prodromes, par le retard la desquamation, et par l'apparition également tardive d'autres symptômes, our l'angine que l'on a vue parfois apparaître pendant l'éruption ou même pendant desquamation. Lorsque la scarlatine est anomale, le diagnostic, suivant M. Insesau, peut s'établir par la seule considération de l'extrême fréquence du pouls in es e retrouve que très-rarement dans les autres affections que l'on pourrait de fondre avec la scarlatine (Clinique médicale, t. I).

La considération des données étiologiques n'est pas sans importance diagnosup Il est utile de savoir, en esset, s'il existe une épidémie régnante de scarlatine, d'malade a été exposé à des influences contagieuses: circonstances qui peuvent imer diatement mettre sur la voie de la vérité. Il n'est pas indissérent non plus d'étre peuvent que la fréquence de la maladie est beaucoup plus grande chez les est agés de trois à dix ans qu'à un âge moindre ou plus avancé. Quant à la duré la période d'incubation pendant laquelle on doit redouter l'insluence de la contre elle n'a pu être déterminée d'une manière précise. MM. Barthex et Rilliet com l'incubation moins longue que pour la rougeole.

Une condition étiologique très-importante pour le diagnostic de la scarlatine, son apparition primitive ou secondaire. Par cela même, en effet, qu'elle appardans le cours d'une autre maladie, la scarlatine est rendue irrégulière ou anoca ll est donc essentiel de rechercher s'il n'existe pas une affection ancienne de malade, dans le cas où l'on n'en aurait pas constaté avant d'avoir soupçonné de connu chez lui la scarlatine.

Le degré d'intensité de la maladie est variable suivant les épidémies, qui soit général beaucoup plus fréquemment légères que graves. — Les lésions paris giennes sont également plus ou moins accentuées selon les épidémies. — Il récide ces différences des formes diverses particulières de la maladie; mais elle de bien moins d'importance que les formes régulières ou irrégulières dont il a été par plus haut, et que celles dont il me reste à m'occuper à propos des complicators du pronostic.

La pharyngite ou pharyngo-laryngite, l'angine scarlatineuse, en un mot. prendre une intensité assez grande aux dépens des autres manifestations cara-

leuses, pour être considérée comme une complication. Malgré l'opinion de quelques nteurs, on ne saurait admettre qu'elle a le caractère de complication lorsqu'elle est imple ou pultacée et qu'elle a une médiocre intensité. Dans le cas contraire, la phayngite peut se montrer grave dès le début ou dans le cours de la scarlatine, du euxième au dixième ou onzième jour, selon MM. Barthez et Rilliet. Elle peut être imple, pultacée ou véritablement pseudo-membraneuse, ou diphthérique ou même angréneuse, et s'accompagner ou non d'ulcérations; ce sont des conditions dierses qu'il faut avoir bien soin de distinguer. Dans ces dissérentes circonstances, 33 ganglions sous-maxillaires tuméfiés et engorgés peuvent s'enflammer et donner eu à des phlegmons compliqués d'infiltrations purulentes étendues. Malgré les caactères ordinairement tranchés de ces diverses espèces de pharyngites, ils peuvent ure commettre des erreurs presque inévitables. J'ai vu dernièrement un adulte dmis à l'hôpital pour une éruption presque confluente de petites plaques érythénateuses d'un rouge violacé, mal limitées, avec un érythème du nez et une pharynite intense, avec plaques blanchâtres déprimées recouvrant manifestement des ulérations dans certains points, notamment sur le voile du palais. On aurait pu croire à ne affection syphilitique secondaire, si l'invasion récente de la maladie, la rapidité vec laquelle la pharyngite céda à quelques cautérisations au nitrate d'argent, la écoloration graduelle des taches, puis la desquamation au cou et aux aines, n'avaient émontré qu'il s'agissait bien d'une angine scarlatineuse pultacée et ulcéreuse, vec éruption anomale. Des saits de cette espèce suffisent pour autoriser à recomnander la recherche attentive d'une éruption scarlatineuse dans tous les cas d'anine simple et surtout d'angines complexes par suite d'exsudats pultacés ou diphthéiques, de gangrène ou d'ulcérations. Les concrétions pultacées n'ont pas de endance à envahir le larynx, mais les fosses nasales; quant à l'extension des pseudonembranes diphthériques vers le larynx, on devra la redouter lorsqu'on aura contaté leur présence dans le pharynx (V. DIPHTHÉRIE).

La congestion pulmonaire, qui s'observe au début de la scarlatine comme dans autres fièvres éruptives, prend-elle quelquesois les proportions d'une véritable omplication? C'est ce qui n'a pas encore été suffisamment établi par suite de la consion de l'hypérémie avec des bronchites et même des pneumonies, affections 'ailleurs aussi rares dans la scarlatine qu'elles sont fréquentes dans la rougeole. Les omplications gastro-intestinales (vomissements, diarrhée fétide), l'otite, la vaginite (Cormach), sont également rares. D'autres complications s'observent dans la carlatine comme dans d'autres pyrexies: instammations des séreuses (méningite, leurésie, péritardite, péritonite); phlegmons sous-cutanés survenant pendant a convalescence; hémorrhagies par diverses voies ou purpura secondaire; accients utaxiques ou convulsifs au début ou dans le cours de la maladie. Mais la carlatine présente deux complications qui doivent être considérées comme lui tant particulières, car elles se montrent bien plus fréquemment dans son cours ue dans le cours des autres maladies aiguès: ce sont les instammations articu-zires et les hydropisies.

Les inflammations articulaires scarlatineuses, souvent confondues avec le rhumaisme des articulations, se montrent dans la convalescence de la scarlatine et se terninent, dans des cas rares, par suppuration.

Quant aux hydropisies aigues ou chroniques, elles méritent une attention spé-

ciale. L'anasarque est la plus fréquente; mais les hydropisies internes ne sor rares. L'œdème pulmonaire, les épanchements séreux de la plèvre, du péritoi. péricarde, des méninges et l'œdème de la glotte, peuvent s'observer. Les suite. séreuses se font quelquesois toutes en même temps, ce qui est plus grave, or ... successivement. L'anasarque apparaît la première dans la plupart des cas; de . surtout à redouter deux ou trois semaines après l'éruption, et ne se montre après la sixième semaine (Guersant et Blache). Elle débute par la face et de 🚅 très-rapidement générale. Elle est aiguë dans presque tous les cas, prédit : sièvre, de vomissements, de diarrhée, de douleurs de bas-ventre et d'uringen. quinolentes. Presque toujours, suivant les uns, toujours, suivant les autres. ALBUMINURIE ou plutôt une maladie de Bright qui est le plus souvent aigué. L'age du poumon, selon Legendre (Rech. sur quelques maladies des enfants. No se montre quelquesois d'emblée. Il en est de même de l'hydro-thorax aiqui d (Rilliet) et de l'hydro péricarde aiguë (J. Frank, Fraënckel, Barthez et li Thore), dont les principaux signes seraient une dyspnée extrême avec anxiété. la région précordiale, l'absence du bruit respiratoire avec matité. Ces ha sies se rencontrent principalement chez les enfants délicats et lymphatiques, de ... saison froide ou par suite d'un refroidissement, et plus fréquemment dans or. épidémies que dans d'autres. Les accidents nerveux qui compliquent la mais... Bright (p. 131), et notamment l'éclampsie (Barthez et Rilliet), sont quelquais première révélation de cette maladie à la suite de la scarlatine, et ils doivent a ... rer l'idée de l'examen des urines, que l'on trouve ordinairement albumis. V. Anasarque, Albuninurie, Bricht (maladie de).

3º Pronostic. — La scarlatine se termine par la guérison dans la plupart de mais elle est grave dans certaines épidémies. Elle l'est surtout lorsqu'elle et male, lorsqu'elle se déclare dans le cours d'une autre maladie, ou lorsqu'ils art des complications. Legendre a fait remarquer que l'anasarque scarlatinense a est le plus souvent suivie de guérison. M. J. Tripe, qui en a réuni patrois cents faits, porte la proportion de la mortalité par cette complicant soixante trois pour cent (V. Arch. de méd., 1854). On a donné le nom impode malignes aux scarlatines devenant rapidement très—graves par l'inviste complications ou de phénomènes insolites, et dont l'apparition est inattendinexplicable.

SCIATIQUE (NÉVRALGIE). — V. NÉVRALGIES, p. 595.

SCIE (BRUIT DE). - V. VASCULAIRES (Bruits).

**SCLÉRÈME.** — Cette maladie est caractérisée par la dureté résistant peau et des tissus sous-jacents, qui produit l'immobilisation de la face ains que gêne ou l'impossibilité des mouvements dans les parties atteintes. Le sclérate différent chez l'ensant et chez l'adulte.

A. — Chez l'enfant nouveau-né, comme l'a démontré Valleix, c'est un restruction des le corps, plus prononcé vers le déclives, avec coloration des téguments en rouge plus ou moins foncé de qui a été prise pour la rougeur d'un érysipèle) et plus tard par une teint pla température du corps baisse notablement (de 37° à 35° et même 26. M. H. Roger), en même temps qu'il y a une torpeur remarquable de la circa et de la respiration. — Cette affection de l'enfance survient sous l'influence.

SCORBUT. 815

oid et des mauvaises conditions hygiéniques; elle entraîne presque constamment mort en trois à cinq jours, sans dépasser vingt jours. M. Legroux a réussi à ire disparaître le sclérème des nouveau-nés par le massage, ce qui démontre sa narre cedémateuse.

Cette affection, facile à reconnaître, a une coloration qui a été prise pour la roueur de l'érysipèle. Quelquesois il y a en réalité à la sois sclérème et érysipèle, mme l'a démontré M. Elsœsser, de Stuttgard (1852).

B.—Chez l'adulte, le sclérème a été signalé par M. Thirial dans deux intéressantes ublications (Journ. de méd., et Union méd., 1847). Plusieurs observateurs en nt publié depuis de nouveaux exemples. Gillette a résumé dans un mémoire remaruable tous les faits connus (douze), en y joignant deux observations nouvelles, dont ne de M. Nat. Guillot (Actes de la Soc. méd. des Hôpit., 3º fasc.). Il démontre ue le sclérème simple chez l'adulte n'est pas œdémateux comme dans la première nfance.

L'humidité froide en a été la cause habituelle. Il a constamment occupé les pares supérieures du corps, il s'est montré à tout âge, et il a affecté plus particulièement les femmes que les hommes (: 12.2). La peau était généralement pâle, paris parcheminée et comme tannée; chez la malade de M. Nat. Guillot (femme de uarante-deux ans), la peau des seins rendait un son tympanique à la percussion. n œdème dur peut à la rigueur simuler le sclérème chez l'adulte; M. Bouillaud en signalé, sous le nom d'éléphantiasis des membres inférieurs, un exemple dû à oblitération de la veine cave inférieure. J'ai moi-même observé, chez un malade e l'Hôtel-Dieu, atteint d'une affection valvulaire du cœur (rétrécissement auriculoentriculaire gauche), une anasarque prononcée surtout aux membres inférieurs, ù la peau des cuisses offrait la durcté du bois, sans se laisser déprimer ni mouvoir ir les tissus sous-jacents. Mais le siége seul de cet œdème dur au niveau des extrénités pelviennes le distingue du vrai sclérème, qui a toujours occupé les parties apérieures du corps.

Voici comment M. Gillette expose les différences du sclérème des nouveau-nés et e celui des adultes: « Le sclérème des nouveau-nés débute par les parties déclives, autre par les parties supérieures; l'un offre les signes ordinaires de l'œdème; chez autre, au contraire, ce n'est qu'une très-rare exception. Chez le nouveau-né, la eau subit un refroidissement considérable; elle conserve dans le sclérème simple 1 température normale. Dans un cas, le médecin se trouve en présence d'une madie des plus graves, que les suffusions internes, séreuses et hémorrhagiques endent à peu près incurable; dans l'autre, pour peu qu'il mette son malade dans es circonstances hygiéniques favorables et qu'il combatte avec prudence les compliations, s'il s'en présente, il finit par arriver à la guérison. »

SCOLEX. — V. Entozoaires (Ténias), p. 338.

SCOLIOSE. — V. Déviations vertébrales.

SCORBUT. — Cette maladie générale, qui dépend d'une altération profonde u sang inconnue dans sa nature, a été l'objet de travaux extrêmement nombreux.

1º Eléments du diagnostic. — Les plus caractéristiques s'observent au niveau de la bouche et de la peau. Les gencives sont gonflées, ramollies, saignantes, ulcérées, haleine est très-fétide; la face est très-pâle, bouffie, les lèvres et les caroncules acrymales sont parfois verdâtres, les membres inférieurs sont infiltrés; il apparaît

816 scorbut.

d'une pression ou d'une contusion même légère, des ecchymoses ou mème de la respiration et palpitations au moindre mouvement, douleurs plus ou ne le lement aux membres parties du corps, surtout aux lombes, aux membres, et prince le ment aux membres inférieurs (Fauvel), faiblesse et répugnance aux mouvers prononcés; intelligence le plus souvent intacte; pouls dépressible, ralent; soi carotidien non constant; hémorrhagies par diverses voies; sang liquide, noisir se coagulant par grumeaux; déjections plus ou moins fétides. Quand la malaite strès-avancée, les dents s'ébranlent et tombent, il y a un collapsus profond. Es syncopes au moindre mouvement; les ecchymoses se transforment en ulcères frequeux et saignants au moindre contact, et il peut survenir des convulsions ou se contractures permanentes des membres.

2º Inductions diagnostiques. — Le scorbut se reconnaît facilement lorsquin, montre parmi des hommes réunis en grand nombre et soumis en commun à éminfluences hygiéniques qui favorisent le développement de la maladie, comme de combrement habituel dans un espace insuffisant, une alimentation malsaine. I conserve exclusif de viandes salées, ainsi que cela peut s'observer parmi les marins, due armées, les prisons, etc. Le diagnostic ne peut offrir d'incertitude que lorsque scorbut se développe isolément chez un individu exposé à des causes habitueles débilitation, soit hygiéniques, soit par le fait de maladies antérieures, d'abus mercure, de grands excès ou de fatigues excessives.

Dans tous les cas, c'est sur l'ensemble des symptômes qu'il faut se guider, egc: cipalement sur l'état de la bouche, sur l'état cachectique et les hémorrhagies. Le ment considérés, en effet, les symptômes pourraient être mal jugés, surtout lors, en est un qui est prédominant. Avant que les lésions des gencives soient bien :ractérisées, il y a quelquesois au début une débilité générale, une gêne de la reque tion, des palpitations, et des douleurs dans les membres, qui pourraient êtr 🜤 interprétées. L'état fongueux des gencives et l'ébranlement des dents que produd'autres maladies (stomatite mercurielle, ostéomalacie) ne sauraient être attut. au scorbut sans inattention. Dans l'ostéomalacie, il y a des déformations des « > ractéristiques; cependant on n'oubliera pas que la fragilité des os et les fraux spontanées, observées dans cette maladie, sont quelquesois aussi la conséquence. scorbut. Un état des gencives analogue à celui du scorbut se rencontre égalors parfois avec le purpura, et il est alors bien difficile de distinguer les deux mais cachectiques l'une de l'autre, à moins qu'il n'y ait une putridité scorbutique prononcée des gencives. Ce qui le prouve, c'est qu'on a réuni les deux miles dans un même genre (Mason Good). — Les hémorrhagies et les tumeurs sanguir sous-cutanées pourraient faire croire à une némornille seulement, si l'on ne le pas compte des autres symptômes.

Les hémorrhagies, les gangrènes, peuvent d'ailleurs être assez prédomination pour constituer de véritables complications. On a aussi attribué au scorbut cartaines blennorrhagies non virulentes, et l'on a dénommé scorbutiques des malaissimplement concomitantes du scorbut ou d'une cachexie pétéchiale analogue.

ronostic. — Il varie suivant l'état plus ou moins avancé de la malade. »

les causes principales qui en sont le point de départ. Le seri

scrofules. 817

t en particulier très-grave lorsqu'il survient comme complication d'une autre madie, de la pellagre, par exemple.

SCORPION. - V. VENINS.

SCROFULES. — Il s'agit ici d'une affection constitutionnelle dont on ignore nature, et qui se caractérise par des manifestations très-diverses. Elle a été bien udiée par un certain nombre d'observateurs, et notamment par MM. Milcent 846), Lebert (1849), et Bazin (1858). Pour ce dernier auteur, l'ensemble des anifestations pathologiques de la scrofule a pour caractères généraux la fixité, la ndance hypertrophique et ulcéreuse, et pour siége ordinaire les appareils téguentaire, lymphatique et osseux.

1º Éléments du diagnostic. — Les manifestations scrosuleuses ou strumeuses nt locales ou générales. Les premières se montrent d'abord dans les ganglions a cou, qui forment de petites tumeurs mobiles, indolentes, isolées, puis se réunisnt pour former une ou plusieurs masses bosselées, dures, qui s'enslamment d'une anière lente, et qui donnent lieu alors à des abcès à marche chronique, dont le pus t mal lié, grumeleux, et dont la cicatrisation, précédée d'amincissement et de collement de la peau, est irrégulière, avec des saillies et des enfoncements caracristiques. La même manifestation peut avoir lieu au niveau d'autres ganglions, aux des aisselles, des aines, par exemple. Des altérations cutanées particulières déommées par M. Bazin scrofulides (V. ce mot), donnent également lieu à la proaction de lésions et de cicatrisations difformes particulières. Enfin des fistules ayant our point de départ des caries ou des nécroses osseuses, des périostites avec ou ns suppuration, des tumeurs blanches, et des inflammations dites scrosuleuses phthalmie, coryza aigu ou chronique), constituent d'autres manifestations locales iles au diagnostic, et auxquelles viennent s'ajouter quelquesois les tubercules pulonaires. — Outre la faiblesse générale, la pâleur, l'amaigrissement, il peut ister comme symptômes généraux ceux qui succèdent aux suppurations prolongées, ceux de la sièvre hectique, quand la phthisie se déclare.

2º Inductions diagnostiques. — Cet ensemble de symptômes, généralement lmis comme caractérisant la scrosule, est assez net pour permettre de reconnaître sément la maladie. Mais selon M. Bazin, il faudrait encore admettre, comme se ratchant à la scrosule, une soule d'états pathologiques dont la nature strumeuse, pour la assez grand nombre d'entre eux, aurait besoin d'être démontrée. Il considère mme caractérisant une première période des scrosules, se montrant entre les deux mitions: les gourmes, les pseudo-teignes (eczéma ou impétigo du cuir chevelu), a aphthes, l'induration hypertrophique des amygdales, ainsi que plusieurs autres sections, et il qualifie de scrosule viscérale toutes les affections tuberculeuses oraciques, abdominales et cérébrales. Cette manière ingénieuse d'envisager scrosule n'est pas assez complétement justifiée dans tous ses détails pour que m puisse en tirer parti pour le diagnostic de l'affection strumeuse, diagnostic qui fonde principalement sur les symptômes que j'ai d'abord rappelés.

La recherche des causes peut aussi fournir des données utiles. Les mieux démonées sont l'encombrement, le défaut de lumière, une température basse (Baudeque), et l'hérédité. C'est surtout chez les enfants, et de préférence chez ceux du ze féminin, que se développe la maladie.

Les tumeurs ganglionaires de nature non scrosuleuse constituent presque la seule wollez, p. p. 52

particularité pathologique qui puisse en imposar pour des acrofules (V. Adémir thies). — Je ne ferai que signaler la possibilité de confondre les tumeurs blaide avec le rhumatisme articulaire chronique (V. p. 798), et la fistule pleuro-cuttra qui s'établit parsois dans le cours de l'empyème, avec celle qui provient d'une arcostale.

On a admis des formes bénigne, grave ou maligne, cachectique, et une les aigué, qui est seulement remarquable par la rapidité de son évolution, forme eximement rare, car la scrosule est presque toujours très-lente dans sa marche.

3º Pronostic. — La scrofule n'est pas grave lorsque les accidents restent la saux ganglions du cou. Mais il en est autrement, et la terminaison peut devertale, lorsque les os sont altérés, les symptômes locaux très-multipliés, et lorsque lésions locales produisent des troubles fonctionnels incompatibles avec la vie.

**SCROFULIDES.** — M. Bazin et M. Hardy, en faisant une classe à part rescrofulides dans les maladies cutanées, ont établi, pour ces manifestations scrofule de la peau, une division analogue à celle de Biett pour les syphilides.

1º Eléments du diagnostic. — Comme caractères communs, les scrosulides resentent d'abord une coloration particulière, qui est une rougeur violacée de vineuse, beaucoup mieux saisie au lit du malade qu'il n'est possible de la décrire, a gonflement du tissu cellulaire sous-cutané, donnant aux membres l'aspette éléphantiasis, produisant à la face une tuméfaction analogue à celle de l'érsspèqui, lorsque la scrosulide est guérie, est suivi au contraire d'un amincissement not d'une atrophie singulière de la peau dans les points autresois hypertrophie autre caractère particulier est l'existence constante de cicatrices, qu'elles aient ou non précédées d'ulcérations. Ces cicatrices sont déprimées par suite de l'exphie cutanée, en même temps que leur aspect réticulé, et leur adhérence aux tessous-jacents constituent des désormations parsois hideuses et caractéristiques. Si joint à ces données l'absence de douleur et de prurit, la marche très-lente de manifestations cutanées, et leur prédilection pour le visage, on aura l'ensemble caractères généraux qui permettent de diagnostiquer les scrosulides.

Leurs caractères particuliers les a fait distinguer en érythémateuse, pusture verruqueuse, tuberculeuse, phlegmoneuse et cornée, espèces dans les rentrent un certain nombre des maladies décrites autresois sous le nom de legent les dissérentes espèces de lupus de Willan.

2º Inductions diagnostiques. — Quand on a présents à l'esprit les caractères crosulides, leur coloration violacée, la forme des cicatrices, l'absence de douce de prurit, et leur marche chronique si lente, leur diagnostic, dans la plupar cas, ne présente pas de difficultés. Cependant il n'en est pas toujours ainsi; et de cas douteux ou difficiles, surtout si l'on hésite entre une scrosulide et une dide, on devra attacher une grande importance aux maladies antérieures ou comitantes pour établir le diagnostic. M. Hardy fait remarquer que les deux afrecont souvent beaucoup de symptômes communs: même aiége, même apparent térieure, même absence de démangeaisons, coloration presque semblable de la principle que les scrosulides ont une marche très-lente, que leur durée est de pendant lesquelles elles présentent peu de modifications extéries pendant lesquelles elles présentent peu de modifications extéries.

nanifestations, sans compter que l'emploi d'un traitement spécifique peut lever rapilement tous les doutes (V. Syphilides).

Les formes diverses des scrosulides sont essentielles à connaître. - La scrosulide rythémateuse ou érythémato-squameuse (lupus érythémateux de M. Cazenave), orme à la face des plaques arrondies, dont le centre se déprime et prend l'aspect 'une cicatrice, tandis que le pourtour devient squameux. - La scrofulide pustucuse (impétigo rodens) est la plus commune, et se rencontre surtout sur le nez. uelquesois sur la joue, rarement aux membres. Elle consiste en un gonslement avec ougeur sur lequel se développent incessamment une, deux pustules ou plus, ét des roûtes d'un jaune brun, suivies de cicatrices violacées, puis blanches, en cas de uérison. — La scrofulide verruqueuse forme des plaques rugueuses, inégales. érissées de saillies mamelonnées, qui se terminent par des ulcérations, et souvent ar résorption interstitielle. Cette forme succède souvent aux formes pustuleuse ou iberculeuse. — La syphilide tuberculeuse, qui est le véritable lupus des auteurs, it la forme la plus grave ; elle occupe le plus souvent la face, où elle présente deux riétés basées sur l'existence ou l'absence d'ulcérations. La scrofulide tuberculeuse ins ulcération est caractérisée par des plaques arrondies, circulaires ou à contours réguliers. Elle s'affaisse avec le temps avec cicatrices, sans qu'il y ait ulcération. a scrofulide tuberculeuse ulcéreuse est beaucoup plus grave; elle présente, comme variété précédente, des tubérosités qui se ramollissent et deviennent le siège d'ulrations serpigineuses qui s'étendent en surface ou en profondeur, et détruisent peau, les muqueuses, le tissu cellulaire, les cartilages et même les os. De là des catrices hideuses. - La scrosulide phlegmoneuse n'est qu'un abcès scrosuleux, ec teinte violacée de la peau. — Enfin la sixième forme de scrosulide de M. Hardy, scrosulide cornée, est caractérisée par une tache plus ou moins large, un peu oéminente au-dessus de la peau, avec une multitude de petites saillies sèches, mme cornées. La cicatrisation déprimée sans ulcération leur succède comme dans plupart des autres formes.

3º Pronostic. — Il est toujours grave, dit M. Hardy, car la maladie est longue, e ne guérit pas toujours; et dans les cas où la guérison a lieu, elle laisse des stignes indélébiles de son passage, et des difformités parsois hideuses. La coïncidence autres affections, de tubercules pulmonaires, par exemple, augmente, cela va sans e, la gravité du pronostic; cependant il est des maladies, comme l'érysipèle, la riole, la fièvre typhoïde, qui modifieraient le plus souvent les scrosulides d'une mière savorable.

**SÉDIMENT**. — V. Urines.

SENS. — SENSIBILITÉ. — J'aurais à entrer dans de grands détails sur sens et sur la sensibilité générale sous le rapport du diagnostic, si je n'avais traité sujet dans une foule d'autres articles. Sans parler de l'usage que l'observateur de ses sens pour l'exploration du malade, je rappellerai que l'on peut consulter, ir la vue, les mots œil, amangose; pour l'ouie, otite, surdité; pour le goût, œustation; pour l'odorat et la sensibilité tactile, les mots anesthésies et refesthésies, qui se rapportent à la paralysie ou à l'exaltation de la sensibilité tat de la sensibilité musculaire est constaté à l'aide de l'électrisation localisée, principalement recherché dans les panalysies ou les affections qui les simulent te simple indication est suffisante, car les troubles de la sensibilité attirent rare-

ment l'attention en dehors de l'anesthésie ou de l'hyperesthésie, dans la doit comprendre la douteur. Il n'y a que les sensations spontanées biante produisent les pertes séminales, les tumeurs hydatiques, la présente de tozoaires dans les intestins, et, vers l'hypogastre, la grossesse commençante de méritent une mention particulière.

Il faut principalement chercher l'origine des troubles morbides de la sus dans les lésions des centres nerveux ou des nerfs, dans les altérations du surgit les intoxications ou les névroses. Parmi ces dernières, l'hystérie occupe une plant, comme résumant à elle seule presque tous les phénomènes morbides que susceptibles d'affecter la sensibilité et les sens.

SEPTIQUES. — V. Enpoisonnements, p. 324.

SÉREUSES (MENBRANES): — Les séreuses que renferment le crône, le chis, la poitrine, l'abdomen (néninces, plèvre, péricarde, péricarde, péricarde, péricarde, et coirement les synoviales articulaires, présentent une donnée séméiologique contitrès-utile au diagnostic de leurs maladies : c'est une douleur locale souvent très-une peut faire soupçonner l'affection. Une autre particularité importante que les sent présentent au même point de vue, c'est qu'elles sont le siège de signes phoparticuliers, qui sont en général subordonnés aux exsudats ou aux produits de crétion qui se déposent ou s'accumulent à leur intérieur. J'ai rappelé ces since les moyens d'exploration qui leur sont applicables à propos des maladies qui le fectent, et qui sont principalement leur inflammation, leur hémorrhagie, s'épanchements divers qui s'y forment.

SERPENTS. - V. VENINS.

femme, la connaissance du sexe est un fait qui met souvent sur la voie du de.

dès que sont accusés les premiers symptômes de la maladie. Cela est surte le pour la femme, si souvent affectée du côté de ses organes génitaux, depus la jusqu'aux organes intra-pelviens les plus profonds, et chez laquelle la mensional la grossesse, l'état puerpéral, la lactation, sont la source d'un si grand nout maladies. L'organisation générale de la femme et sa manière de vivre la posent aussi à contracter plus particulièrement certaines affections que d'autone en est de même de l'homme, tant à cause de son appareil génito-urinaire qui pos de ses professions plus rudes, de sa manière de vivre, de ses habitudes, d'al les différences de fréquence plus ou moins notables qui existent pour une formaladies entre la femme et l'homme.

SIALORRHÉE. — V. SALIVATION.

SIBILANTS (RALES). — V. RALES.

**SIFFLEMENT.** — V. RALES, et VASCULAIRES (Bruits).

SILLONS. — V. GALE et ONGLES.

SIMULATION, SIMULÉES (MALADIES). — Un nombre asser grade symptômes ou de maladies sont simulés dans des buts différents : pour se sa exempter ou réformer du service militaire, pour séjourner à l'hôpital, pour es la pitié, ou enfin pour exciter l'intérêt, comme le font certaines hystériques l'a suffira de signaler ces simulations, car il faut seulement être prévenu pour été à piège Un interrogatoire adroitement dirigé, amenant le prétendu malade à représérieusement à des questions médicales absurdes, les conditions particulières

oisies dans lesquelles se place l'imposteur, un examen aussi complet que posole, que la sagacité du médecin lui sera diriger dans le but de dévoiler l'erreur, ensin la prescription d'un moyen de traitement violent, seront ordinairement couvrir la simulation. Mais pour en arriver là, il faut la soupçonner. Or, les saits les is disticiles à découvrir sous ce rapport sont les simulations de symptômes isolés, d'affections peu compliquées.

On peut dire que les maladies simulées sont innombrables; aussi n'ai-je pas la étention de les rappeler toutes. Ce sont : des douleurs diverses ; la folie stupide, xtase; les convulsions hystériques ou épileptiques, la chorée, des contractures, s paralysies (p. 633); le bégayement, l'amuurose, l'héméralopie, la surdité, tite, l'anesthésie cutanée; la gale et d'autres affections de la peau; l'ictère (mais ns coloration de la sclérotique), des vomissements de sang ou même de matières ales, préalablement avalés; la gravelle (par addition de brique pilée ou de sable à rine rendue), des urines sucrées ou laiteuses; l'incontinence d'urine, les pertes minales involontaires (simulées par la masturbation), la grossesse. Parmi les plus igulières, il faut placer les simulations étranges des hystériques, qu'il faut toujours, ion soupçonner, du moins prévoir chez les femmes, naturellement portées à l'exaration. On a vu l'une simuler pendant deux ans un éléphantiasis à l'un des embres supérieurs, en serrant fortement la racine du membre, l'autre prétendre vre sans manger, etc. Le scorbut est simulé par des détenus avec un linge impréné de sel et de vinaigre, maintenu appliqué sur les gencives, et par des contusions des ligatures sur les membres; la blennorrhagie, avec de l'écorce de garou troduite dans le canal de l'urêtre.

Ces exemples sont suffisants pour donner une idée des ressources de l'imagination s individus qui se livrent à la simulation.

**SOIF.** — L'exagération de la soif constitue un des signes habituels des affections briles, et en particulier de la sièvre elle-même. Indépendamment de la sièvre, exagération de la soif se rencontre dans la GLYCOSURIE, la POLYURIE, avec les YTOZOAIRES des voies digestives. Elle est très-vive dans la RAGE, de même qu'après morsure de la vipère, mais alors elle coıncide avec d'autres accidents graves qui ent les principaux signes de la maladie.

**SOMMEIL**, **SOMNOLENCE**. — Dans l'état morbide, le sommeil peut re nul, interrompu, modifié ou exagéré.

L'insomnie, complète ou incomplète, n'a qu'une valeur relative dans les nomreuses maladies où elle se montre, car elle constitue isolément un signe de peu
importance. La fièvre en général, principalement dans les pyrexies et dans les
itres affections aigués d'une certaine intensité, de même que les maladies non fèiles que caractérisent des troubles fonctionnels incompatibles avec le sommeil, et
rtaines névroses, s'accompagnent d'insomnie plus ou moins continue. — Assez
uvent, le sommeil est non-seulement interrompu, mais troublé par des rèves de
ture diverse, ou par des réveils en sursaut, des cauchemars, comme on le renntre dans les maladies du cœur, dans la péricardite, etc. Le cauchemar, avec
ntiment d'oppression épigastrique, anxiété extrême, palpitations et réveil subit,
montre quelquesois comme névrose intermittente survenant chaque nuit à la
ême heure, ainsi que l'a observé M. Ferrez (Journ. de méd. et de chir. prat.,
856). J'ai vu un exemple de ce genre chez un ensant.

mal a lieu au niveau de la troisième côte en dehors du sternum (base du varicule), cesse de se faire entendre au-dessus, et au contraire se prolonge rentipointe du cœur. Ce dernier fait et l'apparition du signe immédiatement aunt le premier bruit du cœur sont d'accord avec le fait physiologique aujourd'huite établi que la contraction des oreillettes s'effectue immédiatement avant celle de ventricules, et par conséquent au moment du passage du sang à travers l'on œ auriculo-ventriculaire de la base vers la pointe, au début de chaque évolution les mouvements du cœur.

2º Le soufste anomal se produit avec le premier bruit ou le masque entierment. — Ici la signification du sousse est complexe. Nous trouvons d'abord un mité de la part des pathologistes pour considérer ce signe comme conséquence rétrécissement aortique, la connexité du premier bruit normal avec le passage et sang du ventricule vers l'aorte étant admise par tous comme fait hors de tout contestation. Il est encore reconnu que le sousse, en pareil cas, se prolonge un pareil cas, se prolonge un pareil d'aorte et non vers la pointe, et qu'il peut cesser avec le premier bruit parmal ou se prolonger de manière à couvrir le petit silence et même le second tri du cœur.

Le soussile pendant le premier bruit se remarque également dans l'anémie; malors il est toujours doux, velouté, au lieu d'être rude et râpeux comme dans la part des cas de rétrécissement aortique; de plus le soussile anémique se prolonged les vaisseaux du cou, où il devient parsois continu ou musical. Il peut s'entendre même temps dans les principales artères de l'économie, et surtout il s'accompandes autres troubles caractéristiques de l'anémie, que l'on constate facilement.

Avant le travail de M. Fauvel, cité plus haut, il avait été établi par MM. Bolyet Beau, en France, et par M. Hope, en Angleterre, qu'un bruit anomal au pren. temps du cœur (pendant le premier bruit normal), était aussi un signe du rétre sement auriculo-ventriculaire; et depuis que M. Fauvel avait fait savoir que ce 😂 commençait par précéder le premier bruit normal, et que M. Briquet avait des tré que le rétrécissement auriculo-ventriculaire produisait un souffle qui se reil çait vers la pointe du cœur, tandis que celui du rétrécissement ventriculo-artise prolongeait vers l'aorte, le diagnostic différentiel semblait devenu plus facile. L M. Hérard a cherché à démontrer que le rétrécissement auriculo-ventriculaire 🖎 lieu à un soussile tantôt un peu avant le premier temps, tantôt pendant le pretemps, tantôt enfin au second temps (Arch. de méd., 1854, t. III). M. Hers'appuie sur les observations de M. Fauvel pour le premier point; et pour :montrer le dernier, il ne se fonde que sur un seul fait qui lui soit propre. D. ... considérer ce fait comme une exception? C'est ce que l'observation ultérieure à apprendra. Quoi qu'il en soit, c'est surtout dans le rétrécissement mitral. et plus rement dans le rétrécissement aortique que l'on a observé cette altération dans rythme des battements du cœur qui consiste en trois ou quatre bruits sure au lieu de deux (Bouillaud), bruits qui se passent alternativement dans les art gauches et droites.

Enfin un sousse au premier temps a encore été considéré comme m d'insuffisance auriculo-ventriculaire, mais sans désignation du moment où comontré le bruit anomal, ce qui serait important. On ne saurait trop recommenté en esset, de ne pas englober dans le premier temps, ainsi qu'on le sait trop de

ent, le premier bruit et le petit silence du cœur, et même le grand silence, celui-ci ui précède, et celui-là qui suit le premier bruit.

On voit en définitive combien il y a en général peu de précision dans l'interpréition des bruits de souffle. Malheureusement il y a des cas dans lesquels l'analyse es bruits du cœur est tellement difficile, comme je l'ai déjà rappelé, que j'ai vu ans un même fait, soumis à plusieurs observateurs expérimentés, le souffle être lacé par les uns au premier temps, et par les autres au second temps. On conçoit ès lors comment certains saits observés superficiellement viennent savoriser plutôt ille théorie que telle autre.

3º Le souffle a lieu après le premier bruit, pendant le petit silence. — Ce gne a été attribué à l'insuffisance mitrale, mais sa valeur dans ce cas n'est pas ettement formulée, et l'on conçoit que l'on puisse facilement attribuer au premier ruit du cœur un souffle qui lui succède pour cesser immédiatement à l'apparition u second bruit, et au contraire, attribuer à ce dernier et considérer comme bruit nomal au second temps (ou mieux bruit) celui qui, apparaissant aussitôt après le remier, se prolonge de manière à couvrir le second. C'est en se mettant en garde ontre de pareilles difficultés et en observant avec la plus grande attention, que l'on ourra seulement éviter les causes d'erreur. Cette réflexion est surtout applicable ux faits dont il va être question.

4º Le souffle a lieu pendant le second bruit. — Tant que prévalut l'explication e Laennec des bruits du cœur, on attribua ce signe au rétrécissement auriculoentriculaire. M. Beau établit qu'il devait être considéré toujours comme le signe athognomonique de l'insuffisance aortique. Le sait a été reconnu vrai dans la géémlité des cas, mais le soufse pendant le second bruit ne serait pas pathognomoique d'une insuffisance aortique, et pourrait avoir une autre signification, suivant autres observateurs. M. Hérard, en effet, comme je l'ai rappelé plus haut, a été mené par un certain nombre de faits qu'il a observés, à conclure qu'un souffle au econd temps était aussi, comme on le pensait il y a un certain nombre d'années, n signe de rétrécissement auriculo-ventriculaire. Sans accepter tous les faits ci-'s par M. Hérard comme probants, M. Beau en admet quelques-uns, en les considéant comme tout à fait exceptionnels. Sans faire en ceci allusion aux faits de l. Hérard, je ferai remarquer qu'un souffle qui se produit pendant le grand silence ui suit le second bruit, peut être pris pour un soussie au second temps, que les cas de cette espèce rentrent précisément dans la catégorie de ceux qui, our M. Fauvel, présentent un bruit de sousse immédiatement avant le premier ruit du cœur, souffle dû plus particulièrement au rétrécissement auriculo-ventriılaire.

En résumé, et en ne considérant les lésions des valvules que dans le cœur gauche, uisque à droite elles ne présentent pas de signes particuliers manifestes, ou qu'ils : confondent avec ceux qui se passent à gauche, où des lésions coexistent presque mjours en même temps, voici ce que les observateurs ont cru reconnaître :

a. — Le rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche coinciderait vec un sousse se prolongeant vers la pointe du cœur, et qui serait perçu imméiatement avant le premier bruit, pendant ce premier bruit ou pendant le second are). M. Bouillaud a signalé, comme signe pathognomonique de ce rétrécissement, dédoublement du second bruit du cœur.

Hope a insisté ici sur la petitesse, l'irrégularité et l'intermittence du pouk, in il faudrait dès lors tenir compte dans le diagnoctic de cette lésion valvulaire.

b. — Le rétrécissement de l'orifice aortique coinciderait avec un souffice prolongeant vers l'aorte, perçu pendant le premier bruit, et pouvant se continue de manière à couvrir le second bruit.

On a cru remarquer qu'à ce rétrécissement se rapportaient plus fréquence qu'à d'autres lésions valvulaires, la coloration de la face et l'œdème; de n'es qu'aux rétrécissements des orifices droits se rattacheraient plutôt la turgescence de veines jugulaires, la gêne de la respiration allant jusqu'à des accès de sufficate, et la coloration cyanosée de la face. Mais en somme, le praticien tire peu d'avaitée de cette fréquence relative des mêmes symptômes.

Pour le rétrécissement de l'artère pulmonaire, V. Communications morrispe 205.

c. — Avec l'insuffisance de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, on per vrait un souffle anomal apparaissant pendant ou immédiatement après le protes bruit du cœur, et se prolongeant vers la pointe. Suivant M. Sibson, il faudrait de cher le bruit anomal au niveau des septième et huitième vertèbres dorsales.

Cette insuffisance ne se rencontrant presque jamais seule, on n'a pu en étabre suffisamment les symptômes rationnels. On a attribué le pouls veineux des juga at à l'inocclusion ou à l'insuffisance de la tricuspide à l'orifice auriculo-ventricles gauche.

d. — A l'insuffisance aortique, correspondrait un sonffle au second haut cœur, soufile se prolongeant un peu vers l'aorte. Il serait perçu très-distincte au niveau des troisième et quatrième vertèbres dorsales (Sibson). Suivant M. loroziez (Arch. de méd., 1861, t. XVII), on trouverait constamment, comme univoque de cette insuffisance, un double souffle intermittent crural, qui paraîtrait toujours si on appuyait graduellement le stéthoscope jusqu'à oblir l'artère.

lci les symptômes généraux des maladies du cœur sont ordinairement mois pronocés que dans les rétrécissements; mais les signes indirects de l'insuffisiones nombreux: les artères sous-cutanées peuvent présenter des flexuosités; le pout souvent vibrant, bondissant (Corrigan), et un intervalle très-sensible peut significant des peut et des battements du cœur de ceux des artères (Henderson); les battements des peut es même pendant l'élévation de ces derniers de lésion pourrait s'établir tout à coup après un effort ou un coup violent, par la chirure des valvules sigmoïdes.

On a longtemps consondu, avec l'hypertrophie et la dilatation du cœur, l'es les lésions des orifices, mais cette hypertrophie et cette dilatation sont considere comme des conséquences de ces lésions, lorsqu'elles les accompagnent. Ce du reste des complications qui aggravent le pronostic des lésions valvalaire. Le pronostic est surtout funeste chez les sujets moins avancés en âge, dont l'affect plus souvent une origine inflammatoire. L'insuffisance aortique pourrait être su de mort subite, suivant M. Mauriac.

SPASMES. — Tout en n'appliquant le mot spasmes qu'aux phénomères vulsifs des muscles non soumis on incomplétement soumis à la volonté, il comparte une foule de contractures, que l'on a constatées au niveau des organes de sources.

SPASSES. 827

Comme pouvant provoquer les spasmes les plus divers, il faudrait rappeler toutes s causes générales des convulsions, dont les spasmes ne sont que des expressions articulières. Les altérations du sang et certaines névroses (l'hystérie surtout) sont s origines principales de ces accidents convulsifs, dont les phénomènes varient suint l'organe atteint.

Je ne fais que mentionner certains spasmes hypothétiques ou réels, qui ne métent pas de description particulière en tant que spasmes. Tels sont : celui du rynx dans la laryngite dite spasmodique; celui des bronches, auquel on a voulu tribuer la production de l'asthme; celui du cœur, qui amènerait une syncope ortelle; celui des intestins; et ceux des organes génito-urinaires, parmi lessels, chez l'homme, le spasme des muscles éjaculateurs joue un si grand rôle dans pertes séminales involontaires. A propos des contractures, j'ai rappelé à leur ritable place les convulsions toniques fonctionnelles si curieuses que M. Duenne (de Boulogne) a décrites sous la dénomination de spasmes fonctionnels. p. 224, C). Je ne m'occuperai donc ici que des spasmes de la glotte, du diaragme et de l'œsopbage.

## I. Spasme de la glotte.

Son identité avec l'asthme de Kopp a été signalée par Valleix (Mém. Acad. de éd., t. X), et cette opinion s'est vulgarisée. Elle a été adoptée par M. Trousu, qui considère ce spasme comme une forme d'éclampsie (Journ. de méd., 45), et par M. Hérard, dont l'excellente monographie (Thèse, 1847) a été mise profit pour la plupart des descriptions publiées depuis. Une autre thèse importante r le même sujet a été soutenue par M. Bacquias en 1853.

1º Éléments du diagnostic. — Ils consistent essentiellement en des accès de flocation subits, sans fièvre, et se terminant en quinze secondes à une minute. s accès sont caractérisés par un sentiment brusque de strangulation, une inspition bruyante suivie de la cessation de tout bruit, avec immobilité de la poitrine, affement du cou, fixité des yeux, couleur violacée des lèvres, qui peut s'étendre à te la face, mouvements de déglutition (Beau), battements du cœur tumultueux irréguliers comme le pouls, qui devient à peine sensible. Puis l'air pénètre de veau dans les voies respiratoires, la respiration peut alors être un moment tra-ale, et l'expiration chasser quelques mucosités spumeuses, ainsi que je l'ai obvé. Entre le retour de ces accès, qui sont parfois très éloignés et peu nombreux, s de plus en plus rapprochés, il ne reste rien de la maladie. Elle se termine 22 souvent par asphyxie au moment d'un accès:

l' Inductions diagnostiques. — Les accès de spasme de la glotte sont tellement actéristiques qu'une erreur de diagnostic semble impossible. D'ailleurs la marche l'affection, par accès intermittents irréguliers et séparés par des intervalles de té en apparence parsaite, a quelque chose de tellement tranché que tout diagnos-lissérentiel semble inutile à discuter.

les accès de suffocation ne sauraient être confondus, en effet, ni avec ceux du cep, ni même avec ceux du pseudo-caour ou laryngite spasmodique, non plus avec les accès de coqueluche, d'œdème de la clotte, ni avec ceux dus à lasence d'un corps étranger dans le larynx ou à la compression de la trachée ou mers pneumo-gastriques par des tumeurs diverses. Dans nucune de ces circonces, il n'yla absence de signes intermédiaires aux accès.

Le spasme de la glotte est donc facile à reconnaître. Si le praticien a quelle chose à redouter, dit M. Hérard, ce serait de ne pas être témoin des acrès, et de méconnaître ainsi une affection qui ne laisse aucune trace, qui souvent même et pas attiré l'attention des parents. Cependant l'étude des antécédents devra suffisimment éclairer le diagnostic en pareil cas.

Il pent avoir existé des accès antérieurs caractéristiques, devenus de plus en pla fréquents, revenant depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois, accès en lesquels la santé paraît parfaite. — De plus, comme éléments étiologiques importants de diagnostic, il y a à remarquer, d'abord que le spasme de la glotte s'oberre exceptionnellement chez l'adulte, et presque exclusivement dans la première fance, au-dessous de l'âge de dix-huit mois ou de deux ans, chez les enfants des des sexes, et parfois chez les enfants d'une même famille (Reid). Il ne faut pas outernon plus que le spasme de la glotte peut se montrer dans l'éclampsie, dans la contracture idiopathique, par le fait de la dentition, d'une mauraise aération, a seurage prématuré, d'un régime qui n'est pas en rapport avec l'âge de l'enfant enfin de préférence dans les pays du nord ou en hiver. Quant aux causes du rendes accès, le bruit le plus insignifiant et surtout les efforts de déglutition, sur quels M. Hérard a insisté avec raison, sont les plus ordinaires; la colère, le rice le pleurs, toutes les émotions morales, et même le simple abaissement de la large avec une spatule pour l'exploration de la gorge, suffisent pour déterminer de accès.

Parmi les formes de la maladie, indépendamment de la répétition plus ou morapprochée des accès ou de leur intensité plus ou moins grande, M. Hérard a aizqu'il y avait : 1° spasme isolé du larynx; 2° spasme du diaphragme; 3° ou extence simultanée des deux spasmes. Tranchées dans les commencements de l'airtion, ces trois formes se confondraient plus tard. — Dans le spasme isolé de l'airtion, ces trois formes se confondraient plus tard. — Dans le spasme isolé de glotte, les accidents sont ceux dont il a été question précédemment. — Dans la conde forme, le spasme du diaphragme joue le rôle principal. Tout l'accès consenume ou plusieurs inspirations convulsives et sonores; car cette fois la glotte libre, ou tout au plus elle est légèrement resserrée. Les symptômes asphyujo existent à peine. — Enfin dans la troisième forme, peut-être la plus fréquente, au une suffocation violente, interrompue par quelques petites inspirations, et le phyxie est portée au plus haut degré.

Il ne faut pas perdre de vue non plus les complications, quoiqu'elles soient en plement des affections intercurrentes. On ne doit considérer comme des complications, ni les convulsions des membres qui accompagnent fréquemment l'accè et font en quelque sorte partie, ni la somnolence qui suit parfois les attaques, du dépend d'une congestion cérébrale passagère. La rougeole, la pneumonie, l'acception de la maladie se modique, l'aggravent au point de la rendre mortelle.

3º Pronostic. — Le spasme de la glotte est une des maladies les plus grave de première enfance. La fréquence et la violence des accès, l'ancienneté de la mise et sa marche chronique, le très-jeune âge, une constitution frèle et l'appent d'une maladie intercurrente ou d'une complication, sont des conditions facheuse qui doivent faire craindre une terminaison funeste. Les conditions opposées peut en revanche faire espérer une issue favorable de la maladie. Les guérisons sont d'une revanche faire espérer une issue favorable de la maladie.

SPASMES. 829

eurs assez rares, sans que des observations précises suffisamment nombreuses aient rermis d'en établir la proportion.

## II. Spasme du diaphragme.

Le spasme du diaphragme, auquel on a donné aussi le nom de contracture, est aractérisé par une dyspnée subite avec anxiété extrême, immobilisation de la asse de la poitrine et des parois abdominales, soulèvement continu de l'épigastre t des hypochondres; mouvements respiratoires rapides et bress, limités à la conraction des muscles respirateurs supérieurs, sousse bronchique à l'auscultation, uphonie, et, si le spasme se prolonge, phénomènes d'asphyxie et mort.

Ces symptômes caractéristiques ont été signalés par M. Duchenne, d'après ses exériences électro-physiologiques chez les animaux, et d'après un fait observé par l. Valette sur un homme qui était affecté déjà de contractures aiguës dans d'autres arties du corps. Tout récemment j'ai vu moi-même en province, avec M. le docteur 'ain, une jeune personne atteinte d'hémophilie depuis plusieurs années, et qui, deuis peu de jours, offrait trois accès de spasme du diaphragme par vingt-quatre neures, accès revenant régulièrement aux mêmes heures de la journée. Les accidents firayants semblaient soulagés par une forte compression de la saillie épigastrique; e pouls était calme et la physionomie naturelle dans les intervalles.

Il est probable que le spasme du diaphragme constitue la terminaison fatale par sphyxie qui survient si rapidement dans certaines affections convulsives, comme lans le tétanos et dans la chorée grave.

Le rhumatisme du diaphragme (diuphragmodynie) observé par M. Roche et I. Chenevrier (Abeille médic., 1858), était caractérisé surtout par une douleur en lemi-ceinture antérieure, à la base du thorax, ou bien par un accès subit d'étouf-ément, avec sensation de constriction aux attaches du diaphragme, anxiété, immodité de la base de la poitrine, respiration courte, gênée, et costale supérieure. Ces ccidents constituaient des accès de deux à huit heures de durée. Il est permis de e demander s'il n'existait pas en pareil cas, non une simple douleur rhumatismale e diaphragme, mais un spasme de moyenne intensité. Quoique ce spasme, en effet, oit un accident extrêmement grave et considéré comme habituellement mortel, le nit que j'ai récemment été appelé à observer démontre que tous les accès sont loin être mortels.

## III. Spasme de l'esophage (Esophagisme).

Lorsque, chez une personne nerveuse, une hystérique, un hypochondriaque, n voit survenir tout à coup, au moment d'un repas, une dysphagie avec ou sans ejet immédiat des aliments introduits, et sensation persistante et douloureuse d'un orps étranger, d'une boule assez volumineuse dans le point qui est le siège de cette ysphagie, et si ces accidents disparaissent après une durée de quelques heures ou une journée entière, pour ne plus revenir ou pour se montrer de nouveau à des invalles irréguliers, on peut disgnostiquer un œsophagisme. Mais les symptômes résentent des particularités qu'il est utile de rappeler.

On a vu la déglutition produire des spasmes si violents, que le malade était forcé e se cramponner à son lit, que sa tête se renversait fortement en arrière, et que sa uce devenait livide. Il peut y avoir même perte de connaissance, ou bien une ancisse inexprimable qui, chez un sujet observé par Hoffmann, était due à ce que les liments ne pouvaient être ni rejetés par régurgitation, ni entraînés dans l'estomac

830 SPÉCULUM.

par des liquides. Rien de variable d'ailleurs comme l'influence des substance et rées : tantôt les boissons chaudes passent plus facilement que les froides, les de mieux que les liquides, et tantôt c'est le contraire qui a lieu. Dans l'intervalle de sortes d'accès provoqués par la déglutition, les symptômes qui existent sont revariables : la gêne ou la constriction douloureuse qui existe dans le trajet de l'apphage, tantôt suscite des efforts d'expectoration et fait craindre la suffect et tantôt donne lieu à des efforts violents pour vomir et quelquefois à des vousisers de mucus; la sensation de boule est variable et quelquefois mobile; et par existe du hoquet, une douleur précordiale plus ou moins vive, une soif proporéensin on voit quelquefois le spasme se propager aux organes respiratoires : saisor tion imminente, voix éteinte, respiration saccadée et interrompue.

Les antécédents peuvent fournir au diagnostic des données utiles. Parancauses de l'œsophagisme, outre le tempérament nerveux, l'hystérie est la ...
fréquente. M. Mondière, à qui l'on doit l'étude la plus complète de cette affects
signale comme causes indirectes les maladies du larynx, des poumons, de l'une
de l'estomac, ainsi que le rétrécissement organique inférieur de ce conduit
produirait le spasme de sa partie supérieure. Ces différentes coıncidences son
montrées par des observations, mais la relation de cause à effet n'est pas tou justifiée.

L'inflammation de l'œsophage, soit simple, soit produite par l'ingestisubstances acres, paraît aussi se compliquer quelquesois du spasme qui nous or Mais une espèce d'œsophagisme, sur laquelle M. Mondière a insisté avec rais c. celle qui caractérise l'hydrophobie non rabique (V. RAGE).

L'invasion subite du spasme de l'œsophage permet de le distinguer tacas des autres affections de cet organe. La confusion ne pourrait exister qu'avec cer rétrécissements et avec la paralysie de l'œsophage. Mais pour éviter l'en suffit de se rappeler que, dans la paralysie, il n'y a ni régurgitation réelle de ments, ni obstacle au passage de la sonde, comme dans l'œsophagisme, et que dans le rétrécissement comme dans le spasme, il y a dysphagie au moment de déglutition et arrêt de la sonde dans le conduit œsophagien, cette dysphagie. Le rétrécissement organique, est graduellement croissante à la longue et l'obstacle, au passage de la sonde, temporaire comme les accès.

Il résulte de tout ce qui précède que le spasme de l'œsophage peut constituer accident parsois extrêmement pénible, mais rarement mortel. Une terminaimente n'a été observée que dans certains cas d'hydrophobie non rabique chez sujets très-fortement impressionnés.

SPÉCULUM. — C'est surtout à l'exploration de l'utérus et du value sont consacrés les spéculums, que l'on a utilisés également pour l'exam-l'anus, de l'oreille, et même de la bouche (stomatoscope), en modifiant leur : et leur volume.

Pour bien appliquer le spéculum, plein ou à valves, il faut d'abord pratique toucher pour s'assurer de la position du col utérin. La femme étant placée de position la plus convenable, sur le bord d'un lit ou d'un siège, les cuisses écarate de demi fléchies, on écarte les graudes et les petites lèvres de la vulve avec l'unamité de la main gauche, et l'on pousse avec la main droite, vers se

térin, l'instrument muni de son embout; on retire ce dernier lorsque la pénétration st faite; on cherche ensuite à embrasser avec l'extrémité du spéculum le col de l'uirus, que l'on débarrasse au besoin des mucosités qui le recouvrent, à l'aide d'un impon de coton et d'une longue pince. V. Déviations utérines, p. 268.

SPERMATORREÉE. — V. Pertes sévinales.

SPERMATOZOIDES. — SPERME. — Il a été déjà question, à proos des perres séminales involontaires (p. 691), de la constatation du sperme
nit dans le liquide écoulé de l'urêtre, soit dans l'urine, soit enfin au niveau des
uches qu'il peut former dans le voisinage des parties génitales sur la peau ou sur
linge de corps. C'est surtout à l'aide du microscope que l'on s'assure de la prénce des spermatozoïdes, signe pathognomonique de l'existence du sperme. Un
erme renfermant des animalcules nombreux, bien conformés et vivaces, est consiéré comme propre à la fécondation; tandis que celui où on les trouve plus rares, peu
iveloppés, déformés et peu vivaces en même temps, est considéré comme infécond.

SPHYGMOGRAPHE. — V. Pouls.

SPINALE. (RÉGION). — V. RACHIS.

SPIROPTÈRE. — V. ENTOZOAIRES, p. 339.

SPLÉNIQUE (RÉGION). — V. RATE.

SPLÉNITE. — Le diagnostic de la splénite aignë présente des difficultés ielles en raison de l'obscurité des symptômes. Des phénomènes fébriles dès le flut, une douleur spontanée plus ou moins vive au niveau de l'hypochondre nuche, s'irradiant vers les parties voisines, et jusqu'à l'épaule du même côté, une initence douloureuse sous les côtes, due à la rate augmentée de volume et mate à percussion; l'anorexie, la soif, les nausées ou les vomissements, et des exacertions fébriles revenant irrégulièrement, suivant certains auteurs; pariois enfin l'agitation, du délire, de l'angoisse, de la suffocation (Cruveilhier): telles seient les données sur lesquelles on pourrait se baser pour se prononcer. La termisson par suppuration offrirait les signes d'une suppuration profonde qu'il serait fficile de rapporter à la rate, le pus se dirigeant de préférence vers les lombes, et mulant un abcès du rein ou une périnéphrite. — Dans la splénite chronique, servée à la suite de violences extérieures ou de chute portant sur l'hypochondre suche, l'augmentation lente du volume de la rate est à peu près le seul symptôme servé

Les incertitudes du diagnostic doivent faire admettre avec réserve les faits donnés mme des exemples de splénite aiguë suivie de guérison. Le pronostic, très-incerin, doit pourtant être considéré comme grave, au moins dans un certain nombre : cas.

SQUAMES. — SQUAMEUSES (MALADIES). — On a fait des squames caractère fondamental d'une classe d'affections cutanées comprenant le pityasis, le psoriasis, la lèpre et l'ichtriore. Mais les squames, qui résultent de exfoliation épidermique plus ou moins fine, comme farineuse, ou par écailles plus imoins larges, pouvant même recouvrir de vastes surfaces cutanées, se rencontrent uns une foule d'affections indépendantes de celles que je viens de rappeler. La desiamation est même un phénomène tellement commun dès que la peau subit une odification dans sa texture, qu'il serait par cela même superfierde rappeler toutes s conditions pathologiques dans lesquelles les squames se produisent.

Il y a deux sortes de desquamation qu'il faut toujours s'attacher à distinge: l'une passagère, qui n'est qu'un phénomène consécutif d'une maladie émpts aiguë; l'autre plus durable, qui est un des caractères principaux d'une affection a tanée proprement dite.

La première est la conséquence des fièvres éruptives, de la rougeole, de la salatine, de la miliaire, de l'érysipèle, et elle est quelquesois un phénomie d'important de diagnostic; comme indice d'une éruption antérieure douleux passée inaperçue. C'est principalement à la scanlatine que s'applique cette marque, en raison des accidents consécutifs que l'on peut avoir à constale, si que l'éruption scarlatineuse, limitée ou passagère, ait été notée.

C'est en particulier dans les affections cutanées chroniques que la desquent est fréquemment rencontrée en dehors de la classe des maladies dites squames. Le pemphigus foliacé et la syphilide squameuse cornée empruntent même à circonstance leur dénomination particulière. La production des squames et quable dans l'eczéna, l'acné sébacé de Biett, la pellage, le frambæsia, etc dans les teignes, sous forme d'une poussière farineuse, qui se compose non-lement de lamelles épidermiques, mais de spores de parasites parfois très-alondu (V. Teignes).

Parmi les affections presque exclusivement squameuses, le pityriasis mention particulière. On le reconnaît aux squames furfuracées qui le caraciens et qui se rencontrent principalement sur les joues des enfants, au niveau de la la des adultes, et surtout sur le cuir chevelu, d'où elles souillent les cheveux. Ruren les squames sont larges (pityriasis lamelleux); tantôt la peau a sa coloration me relle, et tantôt les parties affectées sont rouges (pityriasis rubra), d'un gris focci noirâtre (pityriasis nigra), ou enfin couleur café au lait (pityriasis versures M. Bazin a fait de cette dernière variété une affection parasitaire due au microspi furfur (V. Crasses parasitaires et Parasites végétaux). Le pityriasis, quelt soit sa forme, est d'ailleurs une affection sans gravité; mais il est quelque extrêmement incommode par l'abondance des squames lorsqu'il occupe le chevelu.

SQUELETTE. — L'appareil osseux qui constitue le squelette peut été fecté, indépendamment des lésions traumatiques, de maladies spontanées partilères, comme l'ostréonalacie ou le rachitisme, ou de lésions secondaires se détet pant sous l'influence de maladies générales ou constitutionnelles, comme la sylda qui produit des périostoses, des exostoses, et la scrofule, d'où résultent des articles nécroses, la périostite, des tumeurs blanches.

Les douleurs qui accompagnent ces maladies osseuses sont quelques remarque par leur intensité et leur généralisation. L'exercice des sonctions motrics des difficile ou impossible; il survient quelques des fractures spontanées, mations plus ou moins étendues que la palpation permet de rapporter au le gonssement, la torsion, le ramollissement, peuvent être important le gonssement, la torsion, le ramollissement, peuvent être important le gonssement, dans lesquels elles se remarquent principal vertébrale et de la poitrine. Le thorax peut offrir fréde symétrie (hétéromorphies thoraciques) très (V. Inspection), et qui paraissent dues à de

ul connues. Ces hétéromorphies n'ont aucune influence sur la santé. Il n'en est pas aujours de même des déformations rachitiques; mais on a singulièrement exagéré au influence.

STERCORAL (EMBARRAS). - V. OCCLUSIONS INTESTINALES, p. 607.

STERTEUR. — Le ronflement morbide se rencontre comme phénomène aczsoire du coma, ou pendant le sommeil naturel lorsqu'il existe une lésion pharynenne, notamment une paralysie du voile du palais ou une hypertrophie des amygales. Il résulte aussi, pendant la veille, un ronflement ou cornage de certaines impressions de la trachée par des tumeurs. M. Addison a cru remarquer que le ertor du coma qui survient dans la maladie de Bright, n'était pas rauque et nasilrd comme dans l'apoplexie, mais caractérisé par une expiration plus sissante.

STÉTHOSCOPE. — Ce précieux instrument d'exploration n'est pas touurs indispensable, comme le pensait Laennec, à la pratique de l'auscultation. n'est véritablement nécessaire que lorsque l'auscultation a besoin d'être limitée un petit espace, ainsi que cela arrive principalement pour les bruits cardiaques i vasculaires, moins souvent pour les bruits respiratoires, et enfin dans tous les cas i, chez les personnes du sexe, on veut éviter par convenance d'appliquer son oreille ir la partie antérieure de la poitrine.

STOMATITES. — Les affections variées qui sont comprises sous ce nom ont sur caractères communs: dans l'intérieur de la bouche, une gêne ou une douleur igmentant par le contact ou le passage des aliments ou des boissons, par l'exercice la parole, et surtout par la mastication, qui est rendue parsois impossible; sount il y a de la salivation. Ces symptômes provoquent toujours l'exploration de bouche, qui osse alors des lésions caractéristiques, mais qui varient suivant l'esce de stomatite: simple ou érythémateuse, mercurielle, pseudo-membraneuse, phtheuse, ulcéreuse, gangréneuse. Je n'ai à m'occuper ici que des deux pre-ières, les articles diphthérie, aphthes, ulcérations, gangrène, sussisant pour réduce la question du diagnostic pour les autres stomatites.

## A. - STONATITE SIMPLE.

Elle offre plusieurs degrés d'intensité et d'étendue, et rarement elle est fébrile. rsque la stomatite succède à des douleurs provoquées par une carie dentaire, on la connaît à un gonflement avec légère rougeur plus ou moins limitée, et constituant e lésion locale de peu d'importance, à moins que les joues ne participent au gonment (fluxion); elle peut se terminer par un petit accès auquel succède une plaie i reste parsois sistuleuse. — Une stomatite plus étendue résulte quelquesois du tre accumulé sur les dents, du travail de la dentition, du passage de boissons p chaudes ou de substances irritantes. Les gencives sont alors rouges, tuméliées, olles, douloureuses. — Quelquefois la stomatite simple est beaucoup plus intense. s gencives surtout deviennent comme songueuses, saignantes, s'ulcèrent et suprent à leur bord libre, se recouvrent de mucosités épaisses et blanches qui se reavellent; en même temps la langue se gonfle et conserve l'empreinte des dents : aleine devient d'une fétidité extrême, les glandes péri-maxillaires s'engorgent, douloureuses, l'écartement des mâchoires devient difficile ou même impossible. une salivation abondante de mucosités filantes se fait incessamment. Tout récemnt j'ai observé un fait de cette espèce, à la suite d'un nettoyage des dents à l'aide astruments mal appropriés et de frictions rudes des gencives avec un liquide alcoolique pur. La stomatite simple à ce degré d'intensité est un fait exceptionnel, œ cette intensité doit faire penser tout d'abord à une stomatite due à l'action du me cure, qui produit presque toujours les stomatites les plus graves.

B. - STOMATITE MERCURIELLE.

Cette variété de stomatite peut ne pas différer, par ses caractères, de la stomate simple d'une certaine intensité; d'autres fois cette intensité est beaucop regrande, et il survient des phénomènes caractéristiques. Il existe alors au début a saveur métallique particulière; plus tard, des douleurs très-vives, une tumé ou prononcée des glandes salivaires et des gencives, qui s'ulcèrent largement les dents s'ébranlent et peuvent tomber, l'haleine devient extrêmement fétié, e la salivation très-considérable; le malade peut laisser écouler deux ou très ligrammes de salive par vingt-quatre heures; la fièvre est rare, mais l'insurcomplète. Enfin on peut constater en même temps d'autres signes de l'involueres mercontelle. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il survient une nécres à cos maxillaires.

STOMATORRHAGIE. — V. Héworrhagies, p. 432.

STRABISME. — Le strabisme qui survient accidentellement dans le acciden

Les convulsions toniques ou cloniques aigués produisent des strabismes montanés qui s'expliquent facilement par le consensus des mouvements anoman. Le strabismes, également passagers, se rencontrent encore comme symptômes de nuis dies des méninges ou de l'encéphale. Telles sont la méningite aigué, l'hémetre gie méningée de l'enfance (Legendre), certaines affections plus rares du materiale (Godelier), etc. Mais dans ces différentes conditions, le strabisme n'et par symptôme isolé; il coıncide avec d'autres symptômes plus ou moins importants.

Rencontré isolé, le strabisme permanent peut dépendre d'affections antificere convulsives ou autres. Survenu accidentellement, il dépend d'une lésion dire le indirecte des nerfs qui animent les muscles propres de l'œil. Ce sont surtout paralysies localisées au niveau de certains muscles qui permettent aux muscles tagonistes de faire dévier le globe oculaire et d'amener par suite la diplopie. Le bisme en dehors ou externe, observé quelquefois à la suite de la névralgie trifice (V. p. 653), celui en dedans produit par la paralysie du nerf pathétique (Figure ou du moteur oculaire externe (6° paire) sont les plus ordinaires. Quant aux carriaisi que je l'ai rappelé ailleurs, elles peuvent être locales ou générales, occidendes, comme la présence des entozoaires dans les voies digestives (V. Pussis, et en particulier p. 652).

STRANGULATION (SENTIMENT DE). — Cette sensation de constricté à région cervicale résulte le plus souvent du spasure de l'œsophage, et se rescionmme un des principaux phénomènes de l'hystérie, ou indépendamment de maladie. Une tumeur cervicale volumineuse peut également donner lien à un sement de strangulation, qu'il ne faut pas confondre avec la sensation de strate.

STRANGURIE. — V. MICTION.

STRIDULEUSE (Angine ou Laryngite.) — V. Pseudo-crosp.

STRONGLE. - V. Entozoaires.

STROPHULUS. -- Facile à reconnaître chez les enfants du premier à :-

etites plaques papuleuses rouges ou blanchâtres, à contours irrégullers, que l'on ncontre à la face, au cou et plus rarement dans les autres parties du corps, où elles uvent paraître et disparaître successivement. Cette éruption sans importance, i se remarque principalement pendant la première dentition, ne saurait sans erur grossière être rapportée à une rougeole irrégulière ou à une urticaire.

STUPEUR. — M. Marcé, dans un intéressant mémoire lu récemment à la ciété des hôpitaux, définit la stupeur « un état particulier du système nerveux ractérisé par l'engourdissement des facultés morales et intellectuelles, l'expresson étonnée et hébétée de la face et des yeux, la lenteur et la difficulté des actes tellectuels et des fonctions musculaires. » Cet état, plus ou moins prolongé, ou ronique, est un élément important des maladies mentales proprement dites ou symptôme de certaines affections avec lésions cérébrales. Accidentel et aigu, il nstitue un des meilleurs signes de la fièvre typhoïde ou seulement de l'état tyoide que l'on rencontre dans beaucoup d'autres maladies. La stupeur est encore élément caractéristique du typhus, de la peste, de la méningite tuberculeuse, s accidents cérébraux de la maladie de Bright (p. 131), des empoisonnements r les narcotiques (p. 321).

STYLET. - V. PALPATION.

SUCCUSSION. — On sait qu'on a donné le nom de succussion hippocrunue à un mode d'exploration qui a pour but de s'assurer de l'existence des épanements dans la poitrine. Il consiste à imprimer une secousse au tronc en agissant
les épaules du malade quand il est assis dans son lit, et à écouter si l'on entend
fluctuation du liquide. Le bruit de flot ou de clapotement s'entend à distance ou
'aide de l'auscultation; mais il peut aussi être sensible pour le malade lui-même.
succussion n'est pas toujours nécessaire pour l'obtenir : un mouvement un peu
sque du malade suffit pour le produire, et j'en ai vu un marcher avec de
indes précautions pour éviter de provoquer ce bruit, qui devenait alors incomde par sa répétition.

Il est reconnu aujourd'hui que la présence simultanée d'un liquide et d'un gaz is la plèvre est indispensable pour la production du bruit de flot, qui devient dès i un signe précieux de pneumo-hydro-thorax. Mais il ne faut pas croire que ce le soit pathognomonique de cette dernière affection, car on l'observe dans la dition de l'estomac, avec la dyspepsie des liquides, et simplement dans le gros in contenant des gaz et des liquides. M. Bricheteau a constaté le bruit de claement à l'auscultation dans un cas d'hydro-péricarde avec gaz.

SUCRE. - V. GLYCOSE.

sudamina. — On a donné ce nom à des soulèvements vésiculeux de la che superficielle de l'épiderme, qui sont incolores, comme perlés, le plus sout très-fins, rarement larges et bulleux, et que l'on confond souvent à tort avec niliaire rouge, dont chaque pointillé vésiculeux est entouré d'un cercle inflamoire. Ils ont été confondus aussi avec l'eczéma hydrargyrique. Les sudamina it sans couleur particulière, échappent facilement à l'attention lorsqu'ils sont rets et très-petits, comme des grains de semoule ou des petites têtes d'épingle, par nple. On les découvre quelquefois, avant de les voir, au voisinage des aines ou aisselles où ils sont plus communs qu'ailleurs, aux rugosités légères qu'ils fort sur la peau et que l'on sent en y passant légèrement la pulpe des doigts. Une

furfuration épidermique leur succède, plus visible quand on frotte fortement la par Les sudamina se rencontrent quelquesois chez les phthisiques et dans les factures; mais dans aucune affection ils ne sont aussi fréquents que dans la partyphoide, dont ils constituent un des meilleurs signes, comme l'a démonté la lors Dans les cas douteux de cette maladie, leur constatation est donc extrêmement circuses.

C'est à tort que les sudamina sont considérés comme une conséquence et de de la transpiration cutanée. Très-fréquemment il y a absence de sueurs les constate l'éruption dans la fièvre typhoïde; et M. Rufz a remarqué qu'à la la nique, où les sueurs sont continuelles, les sudamina étaient plus rares qu'en fac (Bulletin de l'Acad. de méd., 1859, t. XXIV).

SUETTE MILIAIRE. — Cette maladie, appelée aussi vulgairement par blanc, millot, millet, suette des Picards, etc., a été l'objet de plusieurs partions importantes depuis l'apparition de l'ouvrage de M. Rayer sor l'épident 1821, et il suffit de citer les noms de MM. Ménière, Barthez, N. Guéneau de M. Landouzy, A. Robert, Parrot, Foucart, Bourgeois et Taufflieb, qui ont obsernable sur les lieux, pour montrer que son étude n'a pas été négligée.

1º Eléments du diagnostic. — Les allures ou la physionomie de la suette : liaire, qui est presque toujours épidémique, varient suivant les temps et le : ce qui ne permet guère d'en exposer un tableau général exactement applicable : les faits.

Après des phénomènes fébriles précurseurs, ou bien d'emblée, il survisueurs extrêmement abondantes, avec constriction ou angoisse doulouren pigastre, anorexie, signes d'embarras gastriques, parsois de la dysphate nausées, des vomissements, une fréquence variable du pouls, qui est dével ... petit et serré; une dyspnée accompagnée quelquesois de menaces de suffocation. céphalalgie, et autres troubles nerveux, tels que de l'abattement, de l'insomme fois même du délire, des spasmes, des convulsions. Après l'apparition des 🗹 mais seulement au bout de trois jours, le plus souvent de quatre jours et l' plus tardivement encore (sept ou huit jours), survient une eruption culture liaire, qui siège le plus souvent sur le tronc, en avant de la poitrine, sur lab sur le dos, rarement aux membres, et qui s'annonce ordinairement par un rei ment de sièvre, de céphalalgie, d'agitation, par des battements tumultueus la tête ou la poitrine, une angoisse épigastrique plus grande et un sentine te faillance. Cette miliaire est rouge ou blanche : la première, formée de petite : de deux à cinq millimètres de diamètre, rouges, légèrement saillantes, desla rudesse à la peau et présentant à leur sommet, visible à la loupe ou i .: une vésicule transparente devenant quelquesois opaque et purulente. L'éngila miliaire blanche n'est autre chose qu'une réunion de sudamina dont le un plus ou moins volumineuses, peuvent se réunir en bulles ou en phlyciène : bulleuse ou phlycténoide). L'éruption est parfois successive pendant deux de trois septénaires; elle se termine par une desquamation, à laquelle peut je la langue, et qui est parfois tardive.

2º Inductions diagnostiques. — Il est évident que les prodromes selves laise, anorexie, lassitude, céphalalgie, douleurs articulaires et épigastrique sées, vomissements, coliques, et ensin srissons plus ou moins violents, ne de la collection de

re soupçonner l'invasion de la maladie que dans le cours d'une épidémie. En ders de cette condition, les sueurs profuses, la constriction épigastrique et l'érupm miliaire sont, en outre de la fièvre, les symptômes les plus caractéristiques de ffection.

Les sueurs sont remarquables par leur continuité et leur abondance (qui leur fait ivent traverser toute l'épaisseur des matelas du lit), par leur odeur aigre et nau-bonde, et par leur défaut d'acidité ou d'alcalinité prononcées. La peau est en ême temps comme macérée. Par leur abondance, leur continuité, et leur coïncince avec l'angoisse épigastrique sur laquelle tous les auteurs ont insisté, les sueurs peuvent être attribuées à un simple accès de sièvre intermittente; d'ailleurs ruption miliaire vient bientôt lever tous les doutes. Il ne faut cependant pas ouer que, dans certaines épidémies, des sueurs profuses ont été quelquesois le seul nptôme observé, comme l'a constaté à Poitiers M. Gaillar l (1845).

La marche de la maladie est tantôt continue, et tantôt rémittente ou intermitnte, ce qui s'expliquerait parfaitement aux yeux des pathologistes qui considèrent suette miliaire comme de nature paludéenne. Quoiqu'on ne puisse pas considérer tte opinion comme justifiée dans tous les cas, il est bien évident que la maladie ut avoir une marche franchement intermittente, même dans des localités élevées et happant en apparence à toute influence maremmatique : c'est ce que j'ai constaté, ns ces conditions, chez une semme qui était prise chaque jour, à quatre heures près-midi, d'un accès bien manifeste qui céda rapidement au sulfate de quinine nn. méd.-psychol., 2º série, t. III). C'est surtout pendant l'éruption que les symômes généraux peuvent acquérir leur plus grande intensité. Lorsque la suette est nigne, sa durée ne dépasse guère deux septénaires; mais si elle est plus grave, elle ut être plus d'un mois à se guérir, et, si la mort survient, c'est ordinairement vers fin du premier septénaire. — Quant aux causes de la maladie, elles sont très-mal nnues. Ce qu'il y a de positif, c'est qu'elle est presque toujours épidémique dans rtaines contrées (principalement en Picardie), et que ce n'est que d'une manière it exceptionnelle qu'on en rencontre dans certaines localités, à Paris, par exemple. Il n'est pas encore prouvé que la suette miliaire soit contagiense; mais plusieurs ls péremptoires m'ont démontré, comme à M. Foucart, qu'en temps d'épidémie frayeur peut être une cause occasionnelle puissante. J'ai vu aussi, comme Boinet (Acad. de méd., 1849), le choléra compliquer la suette, et de plus la ette être à son tour une complication du choléra, ce que j'ai constaté chez la male dont j'ai parlé tout à l'heure. En présence de fuits de cette espèce, l'opinion l'il y a antagonisme entre ces deux maladies n'est pas soutenable.

Il n'est pas possible de consondre la suette miliaire, ainsi caractérisée, avec aune autre maladie. La miliaire symptomatique du rhumatisme, de la rougeole, de scarlatine, de la sièvre typhoïde, de l'état puerpéral (V. MILIAIRE) ressemble à ruption de la suette, mais elle ne constitue qu'un épiphénomène. Cette miliaire aut quelquesois coïncider avec des sueurs aboudantes, il est vrai, mais elles sont loin être aussi copieuses que celles de la suette miliaire; dans cette miliaire symptomalue, il n'y a pas d'ailleurs l'angoisse épigastrique si caractéristique de la suette, et isin l'existence des symptômes de la maladie préexistante ne peut saire douter un stant de la nature accidentelle de l'éruption.

La suette une sois reconnue, on aura pu déterminer en même temps sa forme

838 SUEURS.

continue, ou rémittente, ou intermittente. Dans les deux derniers cas, l'empla : sulfate de quinine sera une pierre de touche précieuse, par la réussite du médoment, si la rémittence ou l'intermittence existent réellement.

Les complications à redouter ne doivent pas être oubliées. Des angines intens avec ou sans fausses membranes, des bronchites, des aphthes, l'entérite, sont les precipales qui ont été observées. Mais les angines ne se rapportent-elles pas au mois que quefois, sinon toujours, à des scarlatines anomales méconnues? C'est la question pur l'on se pose à la lecture de certaines observations publiées; il a fallu, ce me sende une grande préoccupation pour ne pas y voir des exemples de scarlatine explique parfaitement l'ensemble des symptômes et la terminaison funeste. Relativement de bronchites, aux aphthes, à l'entérite, je me demande avec Valleix, si ce ne sende pas là des lésions secondaires plus ou moins fréquentes, appartenant à la fièrre e liaire elle-même, au lieu d'être de véritables complications. Quoi qu'il en sot, a véritables complications ont été observées. Ce sont des accès de suffocation, des morrhagies multiples, des paralysies consécutives comme à la suite des ammaladies aiguës, et surtout des morts rapides ou subites, survenant dans le primiers jours, alors que rien en apparence ne doive inquiéter dans l'état des salades.

3º Pronostic. — La suette miliaire se termine presque toujours saverableme Mais il faut redouter, soit dans les cas d'éruption difficile ou supprimée, soit ce les cas en apparence les plus réguliers et les plus simples, l'invasion d'acodes nerveux graves, rapidement suivis de coma et de mort, tels que du délire, de l'action, de la loquacité, des soubresauts des tendons, des mouvements convulsié, a la stupeur, de la prostration. M. Abel Robert (de Chaumont) pense que la forme mittente sporadique de la suette est la plus insidieuse, parce qu'elle tue à la fordes sièvres pernicieuses, dont elle ne serait qu'une variété. Dans les cas les resimples, un malaise avec sentiment d'oppression a été quelquesois le pre d'accidents ataxiques rapidement mortels, comme M. Gaillard l'a observé à Poter On est généralement d'accord pour considérer la terreur ou le pressentiment d'mort comme étant d'un mauvais augure, et comme devant saire redouter une se prochainement fatale.

SUEURS. — Les sueurs morbides sont un élément diagnostique importation certaines maladies : dans les fièures intennittentes simples ou pernicieuse. Le la phthisie pulmonaire par leur retour périodique et nocturne, dans la simépidémique par leur profusion extrême, dans certains rhumatismes, plus rarendans la phlébite de la veine porte (p. 707). Les sueurs doivent être considerement un phénomène critique d'une foule de maladies; mais dans quelles la comme un phénomène critique d'une foule de maladies; mais dans quelles la comme une question de pronostic sur laquelle la science n'est pas encore très aux (V. Crises). Comme particularité intéressante et peu connue, j'ai constaté que da pleurésie avec épanchement, l'apparition des sueurs devait être considérée que un signe de résolution, attendu que, dans les faits que j'ai observés, l'apparite des sueurs coïncidait avec la résorption latente du liquide épanché.

La sueur plus ou moins limitée au visage et aux extrémités refroidies, es un re nomène caractéristique de la syncope et de la défaillance. Des sueurs localisées servent quelquesois au niveau d'une moitié du corps sans cause comme (le crombie), ou limitées à des parties atteintes de névralgie (Notta), ou dans le comme de comme

'une affection hystérique, rhumatismale, etc. M. de Graese a recueilli quatre cas e sueur bornée aux paupières, et dans lesquels la sente palpébrale, baignée par le quide, présentait l'apparence d'une conjonctivite avec excoriations (Arch. de méd., 859, t. XIV).

On a attribué à l'excrétion sudorale, abondante et continue, des éruptions parmi squelles la miliaire occupe le premier rang. Mais c'est une erreur manifeste de onsidérer les sudamma (V. ce mot) comme la conséquence habituelle des sueurs. t quant à la miliaire rouge, il n'est nullement démontré non plus qu'elle soit l'effet e la sécrétion sudorale elle-même.

SUFFOCATION. — La perte subite de la respiration, qui caractérise la sufcation diffère du sentiment de STANSGULATION. C'est un phénomène extrème de yspnée ou une véritable asphyxie subite, ayant son origine dans toutes les affections ui obstruent, rétrécissent ou compriment plus ou moins rapidement les voies resiratoires, surtout vers leur origine. On rencontre encore la suffocation dans certaines fections des parois thoraciques ou des organes voisins de ceux de la respiration, et afin dans certaines maladies générales graves.

Sans énumérer toutes ces maladies, sans rappeler toutes celles dans lesquelles la uffocation survient comme progrès extrême de la dyspnée, comme pour certains panchements pleurétiques, pour des bronchites capillaires généralisées, pour les flections graves du cœur, je dois une mention spéciale aux accès de suffocation suite (et parfois mortelles par asphyxie) que l'on voit survenir dans le croup chez les nfants, dans le spasme de la glotte et celui du diaphragme, dans la paralysie de e dernier muscle (p. 657), dans les cas de compression ou d'oblitération de l'artère nulmonaire, dans la paralysie de l'œsophage (par arrêt du bol alimentaire), dans 'ostéonalacie ayant envahi le squelette thoracique, dans des cas de goître même l'un petit volume, et enfin comme épiphénomène grave de la suette millaire.

SUPPURATION. — V. ABCRS, PUS.

SURPITÉ. — Je n'ai pas à m'occuper ici du diagnostic anatomique des surdités ongénitales ou accidentelles qui résultent d'une lésion matérielle des diverses paries qui constituent l'appareil auditif, ni de la surdité accidentelle due à des causes raumatiques qui agissent en paralysant le nerf acoustique. Je veux seulement rapeler la surdité qui survient dans le cours de certaines maladies, en dehors de l'oite aigué ou chronique, surdité qui pourrait ne pas être rapportée à sa véritable origine.

La dureté de l'ouie ou son abolition est un des phénomènes nerveux de la fièvre apphoide, se montrant vers le milieu ou à la fin de la maladie (Louis). On la rencontre encore dans le typhus; dans la méningite cérébro-spinale épidémique; avec des pharyngites d'où résulte l'obstruction des trompes d'Eustache, ou l'inflammation spécifique de la membrane muqueuse du tympan s'il existe des plaques ulcéreuses syphilitiques dans le pharynx. Dans le cas de pharyngite simple, la surdité est temporaire comme sa cause, mais elle n'en essraye pas moins le malade dans certaines circonstances. Le sulfate de quinine ou la belladone produisent également une surdité passagère, dont il est bon de prévenir les malades auxquels on administre ces médicaments. Eusin la surdité se rencontre accidentellement aussi dans quelques maladies chroniques sans doute par suite d'une paralysie dynamique du nerf acoustique, dans l'anémie, par exemple, avec la présence d'entozoaires dans les voies

digestives, et par suite de l'action de toutes les causes générales des parayses. Le surdité est exceptionnelle daus l'intoxication saturnine.

SYCOSE. — La sycose (sycosis, mentagre) décrite par les dermatorraise comme une affection occupant exclusivement le menton, et caractérisée par de retules ayant pour support des tubérosités ou tubercules cutanés, a été considére m. Bazin comme une variété de teignes de la face (V. TRIGNES).

SYNCOPE. — La suspension subite et momentanée des battements du arz. d'où résulte l'interruption de la respiration, des sensations et des mouvements plontaires, caractérise la syncope, ainsi que la défaillance et la lipothymie, qui à sont que des degrés moindres.

Il y a d'abord des lipothymies ou des syncopes dont la signification est réseimmédiatement par des symptômes antérieurs ou concomitants caractéristique. Telles sont celles qui se rattachent à des affections du cœur manifestes; à se hémorrhagies externes abondantes; à des anémies anciennes, à des cachene profondes; à une indigestion, principalement chez le vieillard (syncope sente. i une dyspepsie intestinale douloureuse, à l'entéralgie, à la dyssenterie; à se accès de coqueluche chez l'adulte; à la rage; à toute affection très-douloures. comme la colique hépatique ou la colique néphrétique.

Dans d'autres circonstances, la signification de la syncope doit être plus cher me les phénomènes symptomatiques concomitants n'ayant pas immédiatement la médiatement la médiatement la grippe dite syncopale, pour les syncopes de l'hystérie quand elles en sont la mière manifestation connue, pour celle qui accompagne le spasme de l'assissa un moment de la déglutition, pour les entozoaires intestinaux, pour les entozoaires narcotiques ou septiques, pour certaines gouttes viscérales, pe l'oblitération de l'artère pulmonaire, pour les concrétions sanguines du cate enfin dans les faits si variés d'hémorrhagies internes. Les syncopes pourron eté d'abordiagnostiquées.

M. Marrotte a signalé comme affection particulière la syncope qui peut all les enfants à la mamelle pendant leur sommeil, et qui s'accompagne de troubles testinaux (borborygmes, émissions gazeuses, garde-robes). Il rappelle que Zwiege au dernier siècle, a déjà fait connaître ces particularités (Arch. de méd., 1855.).

SYNOQUE (FIÈVRE). — Cette affection, appelée aussi fièvre simple considere doit être placée entre la fièvre éphémère et la fièvre typhoïde dans le cadre par gique. Cette distinction est de notre époque, car les anciens confondaient sont nom de synoque plusieurs maladies fébriles, et notamment les faits que nous condérous aujourd'hui comme des affections typhoïdes légères.

1º Éléments du diagnostic. — Les auteurs modernes qui ont décrit à synoque, l'ont sait d'après des observations qui ont présenté les symptomes vants: une sièvre allant croissant les trois premiers jours, avec une prostra beaucoup moins grande que dans l'affection typhoïde, un teint quelqueses parsons des vomissements, un ventre toujours naturel, saus parsois avec un se de gargouillement à la pression de l'une des sosses iliaques, mais sans deute de la constipation, rarement des selles liquides, de légères douleurs sur le la constipation, rarement des selles liquides, de légères douleurs sur le legères douleurs selles liquides, de légères douleurs selles liquides de la constitute de la const

iques, un peu de météorisme, des taches bleudtres, ardoisées, peu foncées, sans illie, d'un centimètre de diamètre en moyenne, ne s'essacant pas sous le doigt et cupant surtout le ventre et la partie supérieure des cuisses. L'ensemble de ces mptômes a au plus huit jours de durée, quelquesois quatre seulement, et la terinaison est toujours heureuse. La guérison est rapide, et se fait du jour au lenmain, après une nuit de bon sommeil ou après des phénomènes considérés comme itiques: une sueur plus ou moins abondante, des vomissements, des évacuations vines, un flux utérin, une épistaxis, un herpès labial, etc.

2º Inductions diagnostiques. — Je me hâte de faire remarquer que, dans cet semble de symptômes, il n'y a que les taches ardoisées qui puissent différencier la aladie d'un embarras gastrique avec fièvre (fièvre gastrique) on d'une affection phoide légère. Or, ces taches at!ribuées à la fièvre synoque se rencontrent aussi ms des cas assez nombreux de fièvre typhoïde, comme M. Forget l'avait positivent signalé avant 1841, et comme on l'a vérifié depuis. Le diagnostic différentiel la fièvre synoque ne peut donc se fonder que sur l'existence des symptômes fériles simples et sur leur durée de quatre à sept on huit jours. Il est d'ailleurs diffile de se prononcer au début, car on peut croire à l'invasion d'une phlegmasie, et irtout d'une fièvre éruptive ou de la fièvre typhoïde; mais l'erreur ne serait pas esible si les signes d'une inflammation locale, si les prodromes caractéristiques es éruptions ou si la diarrhée et d'autres symptômes abdominaux se manifestaient n même temps que les symptômes fébriles. En tout cas, l'hésitation ne saurait ètre e longue durée, de huit jours au plus, puisque la fièvre simple continue ne persiste mais plus longtemps.

La persistance des phénomènes fébriles au delà de ce terme, en l'absence de signes 'autres maladies, sera une présomption de l'existence d'une fièvre typhoïde que es phénomènes ultérieurs caractéristiques viendront le plus souvent confirmer; nais, si ces phénomènes sont insuffisants et peu nombreux, le diagnostic sera plus bscur, et, dans ce cas, la longueur de la convalescence fera seule admettre qu'il 'agit d'une fièvre typhoïde à symptômes légers et non d'une fièvre synoque. Ce l'est donc qu'avec une extrême réserve que, dans les huit premiers jours d'une ièvre douteuse, même lorsque les phénomènes fébriles out été peu sensibles, que 'on devra se prononcer pour la fièvre qui m'occupe, car c'est une affection trèsure par rapport à l'affection typhoïde.

L'embarras gastrique fébrile en imposera aussi d'autant mieux pour une fièvre synoque que celle-ci peut se caractériser par un enduit épais de la langue, un teint aunâtre, etc., et simuler la forme bilieuse de l'embarras gastrique; mais celui-ci l'a pas de durée fixe, et il cède presque immédiatement à l'emploi d'un éméto-ca-hartique, ce qui suffit pour différencier les deux affections.

L'existence d'une phlegmasie locale, la pneumonie, suivant M. Marrotte, pourrait jouer le rôle de simple épiphénomène dans le cours de la sièvre synoque (Arch. de méd., 1855, t. VI). Cette interprétation, qui n'est pas saite pour élucider le diagnostic déjà si difficile de cette sièvre, ne saurait être acceptée comme une vérité démontrée; car on peut tout aussi bien considérer les saits de ce genre comme des pneumonies de légère intensité, dans lesquelles les phénomènes généraux précèdent les signes locaux, sans qu'on soit obligé de considérer la sièvre comme une sièvre synoque. 3º Pronostic. — J'ai rappelé plus haut qu'il devait être considéré toujours come favorable.

SYNOVIALES. — V. SÉREUSES.

SYPHILIDES. — Les accidents syphilitiques secondaires compris son œ. dénomination constituent des affections cutanées extrêmement fréquents, et cont été bien étudiées d'ahord par Biett, puis par MM. Cazenave, Ricord, Bassie... Diday, etc.

1º Eléments du diagnostic. — Les syphilides, considérées comme un de ser les plus hâtifs et les plus certains de l'infection syphilitique générale, ont des entères communs qui servent à les distinguer des affections cutanées vulgaires, in. elles offrent d'ailleurs toutes les lésions dites élémentaires : exanthèmes, made papules, vésicules, bulles, pustules, tubercules. Ces caractères généraux sont : u teinte cuivrée, le plus souvent une forme arrondie, circulaire, et l'absence u prurit. — Pour un certain nombre de syphilides, il faut y joindre la tendance :: destruction des tissus par suite d'ulcérations syphilitiques secondaires, des crime particulières (V. p. 252) qui recouvrent les ulcérations ou leur succèdent, de cicatrices consécutives d'abord de couleur bronzée, puis plus tard blanches, in gales, déprimées et comme gaufrées. Enfin on a signalé comme caractère se se daires importants, le siège de l'éruption, plus fréquent au visage et au cuir ches qu'ailleurs, et la tendance des syphilides précoces à se développer simultanéme sur le même individu, ce qui arrive rarement dans les maladies non spécifique. la peau. Les syphilides présentent en outre des particularités distinctives, suivais espèces, dont il sera question plus loin.

2º Inductions diagnostiques. — Il ne faut pas croire qu'il soit toujours faile diagnostiquer la nature syphilitique des affections cutanées comprises sous le a commun de syphilides, et de les distinguer des affections vulgaires.

Leurs caractères généraux d'abord ne sont pas constants, et de plus ils peter se rencontrer dans des affections cutanées non spécifiques. M. Casenave, il estra considère la teinte cuivrée particulière de la peau comme constante et pouvant si au diagnostic; mais cette proposition est trop absolue, et M. Ricord a fait remarci avec raison que plus on est près du début de l'éruption et moins la teinte cuive : foncée et caractéristique. La configuration en cercles et l'absence de prurit sont et lement inconstantes et se rencontrent en dehors des syphilides, en sorte que, un 5 la fréquence beaucoup plus grande des trois caractères généraux, que je morappeler dans les syphilides comparativement aux affections cutanées vulgurs. caractères deviennent souvent insuffisants au lit du malade, à moins qu'ils ne 🕬 réunis et franchement accusés. Dans le cas contraire, on basera ses inductions siconnaissance positive d'antécédents pouvant se rapporter à des accidents prim vérole, sur la constatation actuelle de traces cicatricielles de ces accidents antéries on s'appuiera surtout sur l'existence simultanée, soit de manifestations syphisic secondaires autres que l'éruption cutanée (principalement des engorgements glionnaires cervicaux), soit d'accidents tertiaires, qui ne se rencontrent, il es 😘 que dans les cas de syphilides profondes et anciennes. L'absence d'adén y dans la zone de la syphilide est regardée comme un signe distinctif importation M. Ricord.

L'évolution des syphilides présente ceci de particulier qu'elles peuvent s'et

SYPHILIDES. 843

ner les unes les autres, les plus superficielles se montrant d'abord, et leur apparition étant d'autant plus lente qu'elles occupent plus profondément la peau. On les voit apparaître tantôt pendant l'évolution des accidents primitifs de la vérole, tantôt à une époque plus éloignée : de la quatrième à la sixième semaine, six mois au plus après le début (Ricord), et leur marche est le plus souvent chronique et lente.

Mais une particularité capitale pour le diagnostic, c'est la forme ou l'espèce de syphilide observée. Les formes les plus fréquentes sont, d'après les relevés de MM. Martins et Mac-Carthy, les syphilides pepuleuses, exauthématiques et tuberculeuses; on rencontre moins fréquemment les pustuleuses, et plus rarement celles à formes squameuse, vésiculeuse ou bulleuse. Sous la dénomination de syphilide pigmentaire ou maculeuse, M. Hardy a décrit une syphilide tardive qui a le cou et les épaules pour siège de prédilection (V. p. 537).

Peu de temps après les accidents primitifs, la forme la plus commune est l'exanthématique, qui comprend la roséole et l'érythème papuleux. — La roséole suphilitique est surtout fréquente. Très-souvent elle est précédée de courbature, de sièvre et d'angine avec dysphagie, sécheresse et rougeur violacée de la muqueuse pharyngienne. Les taches qui paraissent d'abord sur le trouc pour s'étendre rapidement à toute la surface cutanée, sont d'un rose assez vif disparaissant lentement sous la pression du doigt, puis elles deviennent brunâtres. Leur durée n'est que de quelques septénaires, à moins qu'elles ne soient chroniques. Lorsque le début est fébrile, on pourrait croire à une rougeole ou à une scarlatine anomales. Chez l'enfant nouveau-né, M. Diday a vu des piqures de puces, malgré l'ecchymose centrale qui les caractérise, être prises pour des taches roséoliques (Traité de la syphilis des nouveau-nés, p. 94). - L'érythème papuleux est essentiellement éphémère et accompagne presque toujours le symptôme primitif ou lui succède immédiatement (Cazenave, Ricord). L'éruption se montre par plaques du diamètre d'une pièce d'un franc au plus, légèrement saillantes, qu'il ne faut pas confondre avec les érythèmes analogues dus à l'iodure de potassium ou au copahu.

La syphilide papuleuse comprend le lichen syphilitique. Il est tantôt aigu, précédé d'un léger mouvement fébrile et caractérisé par des papules très-petites, trèsmombreuses, occupant le visage et le cou; tantôt apyrétique et bien plus durable
(plusieurs septénaires) à papules discrètes, arrondies, plus larges (un à deux millimètres), légèrement squameuses, et occupant principalement les membres dans le
sens de l'extension, le dos, les épaules, la nuque, le front. Cette dernière variété
peut s'étaler en plaques squameuses ou se transformer en tubercules. La forme
papuleuse est très-rare chez le nouveau-né, au point que M. Egan, cité par M. Diday,
prétend n'en avoir jamais rencontré. Tout récemment, au Bureau des nourrices, j'ai
cependant constaté un lichen de la face des mieux caractérisés chez un enfant chétif offrant en même temps un érythème de couleur cuivrée au voisinage de l'anus.

La syphilide tuberculeuse est constituée à son début par des saillies plus ou moins dures, de volume variable, comme celui d'une tête d'épingle à celui d'un pois, ou beaucoup plus développées ; tantôt isolées (syphilide tuberculeuse disséminée) et tantôt groupées (dites alors en groupe), tantôt sèches et squameuses, et lantôt s'ulcérant. Les ulcérations s'effectuent en profondeur (syphilide tuberculeuse perforante) ou en surface (forme serpigineuse), et elles se réparent par des cicatrices caraotéristiques.

844 SYPHILIDES.

La syphilide pustuleuse comprend l'acné, l'impétie, et l'ecthyma syphilitques. — L'acné, formé de pustules discrètes, de la grosseur d'un grain de cheneris ou d'une lentille, d'un rouge cuivré, occupe de préférence le visage, le cuir cherelu, et les membres inférieurs où, suivant M. Gibert, sa présence est caractéristique, l'acné simple se montrant presque exclusivement sur les régions supérieurs du corps. — L'impétigo est confluent ou non confluent, et constitue, dans le premier cas, la syphilide pustulo-crustacée, ainsi désignée en raison des pustules nombreuses qui donnent rapidement naissance à des croûtes peu saillantes, inégales, verdâtres, molles, bombées et enchâssées dans les bords d'une ulcération peu profonde, qui se répare par une cicatrice plus ou moins difforme (Cazenave), et que l'on observe ordinairement au visage, au cou, à la poitrine. Chez le nouveau-né, l'impétigo syphilitique occupe principalement le visage, où il est reconnaissable à l'aréole cuivrée qui entoure les croûtes, aux croûtes sèches et plus foncées que celles de l'impétigo simple, et aux ulcérations grisâtres et peu profondes qu'elles reconvent (Diday).

Quant à l'ecthyma syphilitique, comme le fait remarquer M. Cazenave, il diffère s'il est superficiel ou profond : dans le premier cas, on le rencontre ordinairement au cuir chevelu ou disséminé sur toute la surface du corps. — L'ecthyma profond, qui est plus grave, se rencontre sur les membres inférieurs; il se distingue de l'ecthyma cachectique, qui siège aussi aux membres inférieurs, en ce que celui-ci ne s'observe que chez les vieillards.

Les syphilides squameuses comprennent le psoriasis syphilitique et la syphilide squameuse cornée. Le premier ne diffère du psoriasis non spécifique que par la moindre adhérence des squames et la conleur cuivrée ou noirâtre des surfaces atteintes; il laisse après lui des taches foncées qui disparaissent lentement. La syphilide squameuse cornée, qui se voit spécialement à la paume des mains ou à la plante des pieds, est constituée par des squames dures, grisâtres et formant une couche épaisse sur des points un peu saillants, qui sont de couleur cuivrée et souvent arrondis. Ces plaques sont tantôt de la grandeur d'un centime et présentent à leur centre un point dur, corné, qui semble pénêtrer dans l'épaisseur de la peau; et tantôt elles sont réunies de manière à former une plaque épaisse qui semble recoverte de plusieurs couches de squames, et qui ne tarde pas à se fendiller et à devenr le siège de tissures douloureuses. Il ne faut pas oublier que ces deux variétés de syphilides sont distinctes des syphilides tuberculeuse et papuleuse, qui s'accompagnent quelquetois de squames peu épaisses, et avec lesquelles il ne faut pas les confondre.

Les syphilitées vésiculeuses, Veczéma, l'herpès et la varicelle dits syphilitéque ne se distinguent réellement des éruptions analogues non spécifiques que par la tente des rougeurs, cuivrée d'abord, grisàtre ensuite, et par leur marche plus lente.

Les sy pluticles bulleuses sont le rupia et le pemphigus syphilitiques. — Le rupia ne diffère du rupia non syphilitique que par son ulcération taillée à pic. — Le permiturus syphilitique s'observe seulement chez les nouveau-nés atteints de syphilis congecut de principalement à la plante des pieds et à la paume des mains, où les bulles sont aussi le mieux caractérisées, s'il en existe ailleurs. MM. Paul Dubois et Depaul l'ont vu commencer par une teinte violacée de la peau, où appa-

raissent ensuite un grand nombre de vésicules qui s'agrandissent pour former des bulles, auxquelles succèdent des croûtes; au-dessous d'elles, le derme est intact ou ulcéré.

Parmi ces variétés si diverses de syphilides, il en est qui différent peu des affections cutanées vulgaires, et d'autres qui ont des caractères spéciaux comme affection de la peau, caractères précieux pour le diagnostic. Telle est la syphilide tubercu-leuse compliquée d'ulcérations; tel est le pemphigus des nouveau-nés pour la plupart des observateurs.

Ensin on pourra tirer quelquesois du siège des syphilides des inductions utiles. J'ai dit précédemment qu'elles occupaient plus sréquemment le visage et le cuir chevelu que les autres régions du corps; mais je dois ajouter que l'acné et l'ecthyma occupent principalement les membrés insérieurs, et que la paume des mains et la plante des pieds sont le siège de prédilection de la syphilide squameuse cornée de l'adulte, et du pemphigus des ensants, chez lesquels les affections squameuses de la peau des mains et des pieds ont été signalées par MM. Trousseau et Lasègue comme des indices rarement insidèles d'insection syphilitique (Arch. de méd., 1847, t. XV).

3º Pronostic. — La plupart des syphilides sont des phénomènes transitoires qui annoncent l'invasion de la syphilis constitutionnelle. Elles n'offrent de danger par elles- : êmes que dans des conditions exceptionnelles; tel serait, par exemple, l'impétigo syphilitique de la face chez le nouveau-né, suivant M. Diday. Elles sont d'autant plus fâcheuses qu'elles détruisent plus profondément les tissus et qu'elles produisent des cicatrices plus considérables, principalement au visage.

SYPHILIS. — Cette maladie virulente est certainement celle qui a donné lieu au plus grand nombre de publications contradictoires parmi les travaux modernes. Il suffit de citer, parmi une foule d'autres, les noms de MM. Baumès, Cazenave, Cullerier, Diday, Ricord, Vidal (de Cassis), Melchior Robert, Rollet, pour réveiller l'idée des luttes scientifiques provoquées par la question de la syphilis.

Pour bien exposer le diagnostic de cette maladie au lit du malade, il faut faire abstraction des théories exclusives, et baser ses inductions sur les faits tels qu'ils se présentent, sans choix comme sans exclusion. Ainsi envisagés, nous ne devons donc pas diviser à priori les accidents en vénériens (sans retentissement dans toute l'économie) et en syphilitiques (avec infection générale); car le problème de cette distinction se présente précisément à résoudre à propos de chaque malade.

a. — Symptômes primitifs. — Ces symptômes, dits aussi locaux ou d'invasion par Lagneau, et qui se développent là où l'action de la matière infectante sur l'économie s'est faite d'abord sentir, comprennent:

Le chancre primitif, simple ou induré, ce dernier considéré comme seul symptôme primitif de syphilis par M. Ricord; la blennorrhagie (?); on y a joint aussi la plaque muqueuse, et le bubon, dit bubon d'emblée (?), que l'on considère généralement comme un symptôme successif du chancre, ainsi que la lymphangite.

b. — Symptômes secondaires. — On considère comme tels ceux qui s'observent au niveau de la peau, des muqueuses et des ganglions lymphatiques. Ce sont:

Les engorgements ganglionnaires indolents; les plaques muqueuses; les sy-

philides; les lésions des membranes muqueuses, telles que l'ophthalmie, le carga. l'angine ou pharyngite dits syphilitiques, et les ulcérations secondaires de paupières, des fosses nasales, des oreilles, de la bouche, de la langue, de la gorge, du larynx, des parties génitales, du col de l'utérus et du rectum; les adjutations (choux-fleurs, poireaux, crêtes de coq, excroissances, vertues, ragades, etc.); l'iritis; l'alopécie; et enfin les douleurs rhumatoides en némigiques.

c. — Symptômes tertiaires. — Ils sont plus nombreux encore que les symptômes secondaires et résultent de lésions des tissus et des organes profonds. Le sont : — Du côté du tissu cellulaire sous-cutané, sous-muqueux ou intermescalaire les gommes ou tumeurs gommeuses et les ulcérations tertiaires; — du chéde muscles ou des tissus fibreux ou osseux, les rétractions musculaires; l'induration des corps caverneux, les arthropathies; les douleurs ostéocopes; la péristose aigué ou chronique; les exostoses; les ostéites (nécroses, carie?); — du ché des viscères, les tubercules syphilitiques et les hypertrophies; le sarcocèle symilitique; — enfin du côté de l'appareil nerveux, des névroses variées, et les delleurs ostéocopes.

Cette simple énumération des éléments actuels du diagnostic va se trouve complétée, autant que le permettra l'étendue limitée de cet article, par ce qui u suivre

2º Inductions diagnostiques. — Parmi ces différents symptômes, la plupar complexes, et dont un certain nombre constituent de véritables états pathologiques les uns ont des caractères spéciaux qui les distinguent comme révélant maniferment l'existence de la vérole, tandis que les autres ne diffèrent en rien d'états pathologiques ou de symptômes semblables rangés dans le cadre nosologique comme non syphilitiques. Cette distinction me paraît capitale pour le médecin aberdant un malade qui lui offre une ou plusieurs de ces données diagnostiques. Les premiers doivent servir de base à son diagnostic.

Parmi les accidents primitifs qui ont des caractères spéciaux, les chancres et le plaques muqueuses sont les plus probants. Que, dans le point contaminé, on consta un chancre simple cu mou, à bords souples, taillés à pic et parfois décollés, à ical grisâtre et mou, ou bien un chancre à base et à bords gonflés et indurés, ou encer des plaques muqueuses, il est clair que ce sont là des accidents qui révèlent » contamination virulente spéciale. Voilà un premier point de diagnostic établi. Ma: faut-il aller immédiatement plus loin, et pratiquer sur d'autres parties du corps de inoculations avec le pus fourni par les chancres afin de s'assurer s'il a ou non de qualités virulentes spécifiques, s'il engendre en un mot une lésion syphilitique. cela dans le but d'arriver à conclure qu'il y a ou non infection constitutionnelle Nous croyons que cette dernière induction serait une grosse erreur. Que l'inocabtion fournisse ou non des résultats considérés comme probants, de quel droit « prononcer sur l'absence ou la réalité de l'infection générale? Cette infection condtutionnelle, qui ne se révèle à nous que par l'apparition des accidents secondaires ou tertiaires, se montrant le plus souvent dans les différentes parties & corps et d'une manière spontanée (double condition qui en démontre l'origine générale), cette infection de l'économie ne peut-elle avoir lieu presque aussitôt aprè k contact infectant sur le derme dénudé, comme pour les autres affections virulente

l y a là au moins un point de doute que les inoculations ne sauraieut résoudre, et |u' on peut opposer à ses résultats négatifs.

Les manifestations vraiment syphilitiques, qui, en dehors des chancres et des laques muqueuses primitifs, peuvent mettre hors de doute par eux-mêmes l'in-ection syphilitique de l'économie, sont nombreuses.

Parmi les accidents secondaires, les engorgements ganglionnaires ont une grande aleur comme données diagnostiques de véritable syphilis. Joint au chancre induré, e bubon est précoce, il paraît dès le premier septénaire, et envahit plusieurs gan-lions, qui sont indolents, n'acquièrent pas un gros volume et ne suppurent ordinai-ement pas. Il en est de même des engorgements ganglionnaires que l'on constate lans des régions plus ou moins éloignées, principalement dans les régions postéro-atérales du cou, et qui, joints à d'autres signes, sont une preuve de la généralisaion de l'infection syphilitique.

D'autres manifestations secondaires caractéristiques qui attirent plus immédiament l'attention sont les syphilipes non douteuses, et surtout les plaques nuqueuses, appelées indifféremment syphilide muqueuse, tubercules plats. ustules ou plaques humides. Elles sont fréquemment rencontrées au pourour des ouvertures naturelles, soit sur les muqueuses, soit sur la peau, ou plus rosondément à l'intérieur de la bouche, du pharynx, du vagin, au niveau du col e l'utérus, à l'anus, et jusqu'aux intervalles des orteils. Elles sont beaucoup plus réquemment observées aux parties génitales chez la femme que chez l'homme. Failement reconnaissables à leur forme ordinairement arrondie, à leur saillie papuruse en masse, à leur surface aplatie ou légèrement convexe, de couleur rosée ou vide, quelquefois ulcérées ou fendillées, recouvertes le plus souvent d'une pelliule fine, d'apparence muqueuse (que M. Diday a comparée à une couche de colloion à moitié desséché), et d'autres sois d'une fausse membrane grisâtre, elles sont intôt discrètes et tantôt confluentes. Ces plaques muqueuses se développent d'emlée ou bien succèdent à un chancre en voie de réparation dont les bourgeous charus font saillie en masse au dehors. Quel que soit leur point de départ, leur déveppement végétant peut donner lieu à des excroissances et à des végétations qui, au onrtour de l'anus, portent le nom de condylômes. Leur durée est très-variable, purte ou très-persistante, et leur disparition ne laisse de trace cicatricielle que rsqu'elles ont été ulcérées, et encore ces cicatrices sont-elles petites et superficielles. Les ulcérations syphilitiques secondaires constituent également des accidents ès-importants au point de vue du diagnostic, qu'elles occupent les parties génitales, col de l'utérus, ou le rectum, la bouche, la langue, la gorge (où elles sont fréquen-3), les fosses nasales, les paupières, les oreilles. Ces ulcérations sont ordinairement régulières, à bords déchiquetés et souvent taillés à pic ; leur fond est déprimé, risatre par places, parsois finement grenu, baigné d'un liquide sanieux, ou cahé par des croûtes épaisses; les tissus de leur base sont fréquemment indurés. urs bords décollés, quelquesois gangrénés; leur marche, tantôt lente et tantôt raide, est envahissante en surface ou en profondeur, ce qui les a fait dénommer loères serpigineux, phagédéniques. Il en résulte des pertes de substances parns considérables. On ne peut pas constater ces caractères lorsque l'ulcération chappe à la vue, lorsqu'elle occupe, par exemple, une partie du pharynx inaccesble à l'œil ou bien l'intérieur du larynx. Le diagnostic en est alors très-difficile, car

on peut tout au plus reconnaître l'existence d'une vicération quelconque, san a pouvoir déterminer la nature.

Une autre donnée diagnostique importante est le retour nocturne des deuler. rhumatoides ou péri-articulaires. Cependant leur valeur comme signe de sphie n'est pas absolue, car des douleurs analogues, quoique beaucoup plus rares se usinage des articulations, se rencontrent avec l'intoxication saturnine.

Un certain nombre d'accidents tertiaires, que l'on rencontre dans les orgaplus ou moins profondément situés, ont également des caractères propres plus a moins bien accusés. — Les tumeurs gommeuses ou tubercules tertiaires custtuent des tumeurs sous-cutanées ou sous-muqueuses isolées, se développent des toutes les parties du corps, mais plus fréquemment aux membres et surtout sa membres supérieurs, indolentes, sans changement de couleur à la pean, rama agglomérées ou douloureuses; elles ont pour caractère principal de se dévelope avec une lenteur de plusieurs années avant d'acquérir le volume d'une noiette; d'une noix, puis de se terminer soit par résolution, ce qui est rare, soit, ce qui est plus ordinaire, par suppuration avec gangrène de la peau, et ulcération persona jusqu'à la sonte complète du tubercule. — Les ulcérations tertiaires qui résident de la fonte des gommes syphilitiques, de l'ecthyma ou du rupia syphilitique so jaunâtres, grisâtres, pultacées, excavées à pic, répandent une odeur infect. 4 donnent lieu à des cicatrices analogues à celles des brûlures profondes. - Le ? tractions musculaires syphilitiques, indépendantes de toute affection du systement de la fraction de systeme de la fraction de l nerveux, s'accompagnent de douleurs sourdes, nocturnes, dans le muscle qui x > méfie et devient très-sensible au toucher. On les a observées dans le biceps, k in chial antérieur, le jambier postérieur, les muscles de l'œil (Ricord), et dans le me séter (Phil. Boyer). — L'induration de l'un ou des deux corps caverneux &! verge, signalée par M. Ricord, constitue une tumeur dure, indolente, se im loppant avec lenteur et ayant pour résultat de faire incurver plus ou moins fortesse le pénis de son côté au moment de l'érection. Ces caractères ne permettent posméconnaître la lésion. — Les arthropathies suphilitiques sont loin de présente x signes aussi tranchés. Pour M. Ricord même, il n'existe pas de symptôme differ tiel caractéristique entre les tumeurs blanches non spécifiques et celles que syphilitiques. Pour M. Ph. Boyer, la distinction serait possible, mais les cander différentiels qu'il a donnés sont manifestement insuffisants.

Les périostoses et les exostoses localisées ou très-étendues (hyperosthoses préquemment rencontrées dans la pratique. Ce sont des lésions tertiaires d'un grande valeur et qui sont facilement reconnaissables lorsqu'elles constituent de present extérieures au niveau des os accessibles à l'exploration, plus ou moins vir mineuses, dures, peu ou point douloureuses à la pression. La périostose seuk proquelquefois être aiguë (périostose gommeuse aigué), et, comme cela peut arrè aussi pour les exostoses non éburnées, elle présente quelquefois de la fluctaire puis suppure ou se résoud. — Lorsque les exostoses se développent dans des parte inaccessibles à l'exploration, vers la cavité du crâne, celle du rachis, etc. ex donnent lieu à des accidents de compression d'autant plus prononcés qu'els développent plus rapidement, à de la paralysie, à des convulsions épileptiforme. On en a vu dans le pharynx produire de la dysphagie, dans l'orbite l'amauros l'ophthalmie. Dans les cas de cette espèce, le diagnostic présente de grande de

ultés immédiates, à moins que l'on ne soupçonne la cause des accidents obrvés.

L'hypertrophie de certains organes, de la langue, par exemple, ainsi que j'en ai bservé récemment un exemple remarquable, peut se montrer aussi comme accident rtiaire. — L'altération spécifique du foie, si bien décrite par M. Gubler, dans ces erniers temps, comme conséquence de la syphilis constitutionnelle, peut donner eu chez l'adulte pendant la vie à un symptôme précieux que j'ai rencontré à Hôtel-Dieu, chez un matelot qui présentait d'autres accidents de syphilis inétérée; ce symptôme consistait en tumeurs multiples, marronnées, du volume une noisette à celui d'une petite noix, mobiles, facilement constatées à la ilpation à l'épigastre et au-dessous des fausses côtes droites, indolentes, et résulnt d'une sorte de désagrégation du foie en lobules arrondis peu volumineux. - M. Depaul a démontré que les nouveau-nés atteiuts de syphilis héréditaire et eccombant avec des accidents du côté des voies respiratoires (symptômes de pneuonie lobulaire) présentaient fréquemment une lésion syphilitique des poumons 10yaux indurés et suppurés). — Quant au sarcocèle syphilitique (appelé aussi sticule vénérien, spermatocèle ou albuginite syphilitique), il est caractérisé ir une dureté ordinairement indolente et un développement unisorme très-lent, i ne dépasse jamais plus de quatre fois son volume normal (qu'il conserve quel-1efois), n'affectant le plus souvent qu'un seul côté, rarement les deux testicules, et la au restant saine ainsi que l'épididyme (Ricord), au moins dans la très-grande ajorité des cas. On ne peut confondre cette altération avec l'orchite qui a une marle inflammatoire, ni avec des tumeurs inégales et bosselées, comme une tumeur ncéphaloïde, qui commence par l'épididyme, ni avec une tumeur gommeuse du rotum. — Enfin les douleurs ostéocopes ont aussi des caractères qui les signalent. les sont d'intensité variable, et peuvent être atroces; elles sont fixes dans le même int, où la moindre pression les exaspère. Leur siége dans un os est parfaitement nti et indiqué par les malades, ce qui suffit, avec leur retour nocturne, qui dénd uniquement de la chaleur du lit, suivant M. Ricord, pour les dissérencier des uleurs névralgiques et des douleurs rhumatoïdes secondaires.

La connaissance de ces manifestations si diverses, isolées ou groupées, est la base diagnostic. Mais pour en tirer convenablement parti, il faut bien se rappeler l'élution la plus ordinaire des accidents syphilitiques. La période d'incubation qui tend entre la contamination primitive et la manifestation des accidents secondaires ut être de plusieurs mois ou de plusieurs aunées suivant beaucoup d'observateurs; e ne peut pas dépasser six mois, suivant M. Ricord, qui a étudié avec soin la sucsion des symptômes syphilitiques, et ce serait principalement du quatrième au vième septénaire que l'on verrait cesser cette incubation; en sorte qu'on peut irs rencontrer encore, en même temps que les premières manifestations seconires, des accidents primitifs qu'il faut rechercher d'ailleurs dans tous les cas.

Ricord signale comme signes les plus précoces de l'infection générale la chloroémie, des troubles de la vue, des douleurs névralgiques de la tête, des douleurs umatoïdes des membres s'exaspérant la nuit, irrégulières dans leur siège et leur ensité, ou une simple courbature précédant l'apparition des accidents seconires. Les engorgements ganglionnaires indolents ayant pour siège de prédilecn les régions cervicale postérieure ou cervico-céphalique, et l'alopécie, sont aussi woller, d. d.

considérés par lui comme des phénomènes des plus précoces, qu'il ne faut pas ; conséquent négliger de rechercher.

Bientôt la peau et les muqueuses sont affectées, d'abord très-superficielle (éruptions exanthémateuses, altérations de couleur, états papuleux, plaque queuses), puis plus profondément (tubercules cutanés, ulcérations des tégunes Enfin les accidents tertiaires, plus profonds encore, se montrent après un terplus ou moins long, et assez souvent après bien des années. Mais il ne faut passiblier que les phénomènes peuvent se combiner de telle sorte que les accidents condaires apparaissent alors que l'accident primitif persiste encore, et les accidents et tertiaires pendant le cours des secondaires. Le traitement a d'ailleurs une gratifiquence sur cette évolution qui, ainsi qu'on le voit, n'a pas toujours la régul qu'on a voulu lui assigner. Tontefois on ne saurait admettre d'une manière als avec quelques observateurs, M. Cazenave, par exemple, que cette évolution et s'aucune importance.

Jusqu'à présent je n'ai tenu compte que des accidents ayant des caractères spétamais il en est une foule d'autres qui ne diffèrent en rien, ai-je dit, des accidents pathologiques considérés comme non syphilitiques. A ceux-là on n'altitraractère syphilitique que par la préexistence ou la coıncidence actuelle d'accidents manifestes de cette nature et dont je me suis occupé précédemment.

Parmi les phénomènes séméiologiques primitifs sans caractère syphilique dent, on a rangé la blennorrhagie et le bubon d'emblée. On leur a accordé et tour à tour la nature syphilitique. L'un et l'autre ont été manifestement suvis l'dents secondaires et tertiaires dans des faits bien observés; mais c'est dans les cation que se traduisent les dissidences, l'hypothèse d'un chancre cachi ou dans tous les cas d'infection générale étant considérée par M. Ricord comme utilité indirectement démontrée, tandis que cette démonstration reste encore à la caractère syphilitique.

Nons trouvons parmi les phénomènes séméiologiques secondaires ou tertiares caractères spécifiques: l'ophthalmie, le coryza, la pharyngite érythémateus puleuse, l'iritis, les végétations, certaines douleurs névralgiques ou rhumateur phthisie pulmonaire résultant seulement de la fonte de gommes développer le poumon (Van der Kolk, Ricord), les syphilides ressemblant aux éruptions nées vulgaires, et enfin beaucoup de névroses. On doit cependant reconsaire quelques-unes de ces manifestations doivent, plus particulièrement que les éveiller l'idée de la syphilis, parce qu'elles en sont plus fréquemment la consequelles sont la blennorrhagie, l'iritis, les végétations, les syphilides douteus comme névroses, la paralysie accidentelle des muscles moteurs de l'œil.

L'étiologie fournit assez souvent des données de diagnostic complémentaire importantes, entre autres l'existence de lésions syphilitiques chez le sujet en nateur. Mais d'autres fois, l'origine de la contagion reste obscure ou incenne sont ces faits incertains qui ont motivé les assertions les plus diverses, tropetranchantes en l'absence de preuves. Il est acquis aujourd'hui que les mous ou indurés, les plaques muqueuses et des accidents secondaires, transmettre la syphilis. Mais l'étiologie est surtout complexe s'il s'agit d'amouveau-né ou à la mamelle, dont la syphilis congénitale ou acquise prindifféremment sa source chez le père, la mère, la nourrice ou même chez a sonne étrangère.

Pour exposer le diagnostic dissérentiel des accidents syphilitiques, il faudrait ener dans de grands développements; car chaque phénomène simple ou complexe de maladie pourrait donner lieu à discuter longuement son diagnostic différentiel, et es ouvrages entiers ont été consacrés à ce sujet (Yvaren : Métamorphoses de la philis, 1854). Je crois cet exposé inutile, car dès que l'on songe à la suphilis. diagnostic s'élucide rapidement. Or, la pensée de la syphilis doit surgir à l'esprit 1 présence de toute affection ou phénomène chronique ayant quelque analogie ec ceux que j'ai énumérés, et sortant du cadre de l'observation habituelle. Une philis dissimulée ou méconnue précédemment est considérée comme certaine l'accident ou la maladie observée cède rapidement à l'emploi d'un traitement écifique (mercuriaux et iodure de potassium). On a insisté avec raison sur l'imrtance de cette ressource diagnostique, qui est quelquesois la seule preuve de la ture des phénomènes observés. Elle est surtout utile lorsque l'on se trouve en ésence d'un état pathologique ou d'un symptôme isolé, même à une période trèsancée de la maladie (dix, quinze ans et plus après la contagion, s'il s'agit d'accimts tertiaires), sans qu'aucun autre accident manifeste ou du moins avoué par le alade puisse mettre sur la voie par la filiation ordinaire des manifestations succesres de la maladie, et sans qu'on ait la ressource de constater des stigmates cicaiciels de lésions syphilitiques anciennes.

Le diagnostic de la maladie une fois établi, il reste à en déterminer les particulalés complémentaires : le degré, la forme, les complications.

Relativement au degré d'évolution de la syphilis, on l'a distinguée en bénigne, ave, et en cachectique ou phagédénique. — On a d'abord considéré comme syphilis nigne celle dont l'évolution ne dépasse pas la période primitive, en vertu de cerines idiosyncrasies, ou par l'effet du traitement employé. Ces saits heureux ne uraient être niés; mais à quels signes les reconnaître si ce n'est à l'absence ultéeure de tout phénomène secondaire ou tertiaire : or, ce caractère distinctif, excelnt pour motiver une distinction scientifique, n'a aucune valeur immédiate, lorsque n est en présence d'un malade atteint d'accidents primitifs, rien ne pouvant indiier que plus tard il ne surviendra pas de symptômes secondaires ou tertiaires. · On a appelé grave au contraire la vérole qui se manifeste par les trois ordres de énomènes primitifs, secondaires et tertiaires, dont l'ensemble démoutre l'intoxition profonde de l'économie. — La forme cachectique ou phagédénique est un gré encore plus avancé, qui se reconnaît à la teinte terreuse de la peau, à l'amajissement, aux taches ecchymotiques, au ramollissement des gencives, au trouble s digestions, à la diarrhée, parsois aux hémorrhagies intestinales, et ensin à la me des ulcères syphilitiques qui sont rongeants, serpigineux, mous, fongueux, à rds décollés, livides, quelquelois gangréneux. Pour plusieurs observateurs distinés, le phagédénisme serait la conséquence unique des irritations intempestives et <sup>3</sup> cautérisations exercées sur les lésions.

En outre de ces formes de syphilis fondées sur le degré plus ou moins avancé de maladie, il en est d'autres qui ont, dans leur ensemble, une physionomie utile à peler pour la pratique, et qui tiennent à la prédominance de certaines particulais. Telle est la syphilis héréditaire, celle des nouveau-nés, celle des nourrices.— syphilis héréditaire se manifeste ordinairement quelques semaines après la nais-nee, rarement après deux mois, d'abord par un exanthème caractéristique, par des

plaques muqueuses, et rapidement ensuite par des ulcerations de la bouche, in plante rynx ou des fosses nasales, par la destruction de la voûte palatine, par la faibleme l'émaciation, la coloration terne de la peau (bistrée, suivant M. Trousses) per sa aspect parcheminé, ridé, et la décrépitude extérieure qui donne aux enfants un z de petits vieillards. D'autres fois ce sont, autour des parties génitales ou aux mabres inférieurs, des pustules d'ecthyma, des bulles de pemphique, des excession et des ulcères, qui occupent plus particulièrement les malléoles et les talons. La decin, dit M. Diday, ne peut jamais répondre qu'il n'y ait pas quelque lésion des l'arrière-bouche d'un enfant nouveau-né, ce qui montre la réserve avec laudies doit se prononcer sur la santé des enfants confiés à des nourrices. Le même exte signale la rareté des engorgements ganglionnaires et des lésions osseuses, et il s siste sur la fréquence de la roséole syphilitique et des plaques muqueuses, qui se très-souvent ulcérées chez les enfants. Parmi les accidents qui se transmettent bien ditairement, on range aujourd'hui les accidents tertiaires, que l'on ne croyal bord susceptibles que de produire la scrosule. La syphilis que le nouveau-ni pa contracter en dehors de la mère ne dissère pas de celle que l'on observe che il dulte et qui est transmise par un chancre. Beaucoup d'observateurs admetent à jourd'hui que des accidents secondaires peuvent se transmettre de la nourice ile fant et réciproquement. Les enquêtes que motivent de pareilles contaminaire dont les parents et la nourrice se rejettent mutuellement la responsabilité, note tent des investigations difficiles et beaucoup de prudence et de réserve, de la part médecin appelé à se prononcer. — Quant à la syphilis des nourrices, celle que vient à la suite de la succion du sein par un enfant infecté, est la seule qui sei une mention particulière. Mais ici il faut bien se garder de confondre les fisses: mamelon, l'eczéma, l'impétigo, ou le simple ecthyma de cette région, avec de 🗠 dents syphilitiques, et ne pas oublier que la stomatite non syphilitique ches l'ems surtout lorsqu'elle est ulcéreuse, gangréneuse ou accompagnée de muguet, per 📂 duire sur le mamelon de la nourrice une irritation qui peut en imposer pour ex ! fection syphilitique.

Les complications ou plutôt les effets consécutifs de la vérole varient d'un mière générale suivant le degré auquel est arrivée la maladie et suivant la matri de certaines lésions. Je n'ai qu'à rappeler l'anémie et le dépérissement qui accompatible cachexie syphilitique, la phthisie due au développement de gommes dans le mons, les paralysies (qui sont rares), l'atrophie musculaire (V. p. 102), li riplité ou le ramollissement des os (Ostéonalagie), l'avortement (p. 423). Para lésions, les ulcérations méritent une mention particulière comme pouvant prodes destructions de parties ou d'organes plus ou moins importants, des péritions, des hémorrhagies mortelles, comme j'en ai constaté une par suite d'un lécration syphilitique siégeant dans une bronche principale et qui pénétra jusqu'e anévrysme de l'aorte. Enfin il en résulte des cicatrisations difformes à l'entères la parsois à l'intérieur des rétrécissements de conduits dont le calibre est mésors sable à la vie, tels que les conduits respiratoires (V. Cicataices).

On a attribué à la syphilis une foule de maladies qu'il serait bien inutile d'été mérer, car aucune preuve ne vient à l'appui de l'opinion souvent erronée des serait sur ce point. Je dois cependant faire exception pour les scrofules transmise un fants par les parents atteints de vérole. On est d'accord sur la possibilité de s'

ansmission, sans l'être sur les conditions dans lesquelles elle a lieu, ni même sur s signes de ces scrofules héréditaires, qui paraissent affecter toutes les fonctions, par suite le développement physique de l'enfaut. Parmi les écrivains les plus mozrnes qui se sont occupés de cette question, MM. Maisonneuve et Montanier consièrent cette scrofule comme différant de la scrofule ordinaire par l'absence de cerins symptômes; tandis que, pour M. Diday, elle est au contraire la scrofule dinaire, plus certains symptômes. On voit que le sujet réclame de nouvelles reserches.

3º Pronostic. — Le pronostic de la syphilis varie suivant une foule de circonances. Sans entrer dans des détails inutiles, après ce qui précède, sur la bénignité i sur la gravité plus ou moins grande des symptômes ou des groupes de symptômes maidérés isolément, je rappellerai seulement que la syphilis a bien rarement une sue funeste chez l'adulte, ce que démontre la mortalité insignifiante des hôpitaux prénériens; que, par contre, elle est très-souvent mortelle dans le premier âge, intout si elle est héréditaire; et que, lorsque l'enfant en guérit, sa santé générale reste lus ou moins profondément atteinte. Toutes choses égales, un traitement conveable empêche l'affection de devenir grave et même paraît l'arrèter dans son évotion.

TACHES. — Les taches diffèrent des NACULES, qui sont fixes et durables, par sur apparition accidentelle et transitoire. Tantôt ce sont des ecchymoses (scorbut, émophilie, érythème noueux), des taches bleuâtres ou ardoisées (sièvre synoque et Phoïde), ou des PÉTÉCHIES, ne disparaissant pas sous la pression du doigt; tantôt a taches rosées lenticulaires, arrondies, d'un à deux millimètres de diamètre, isparaissant au contraire momentanément sous la pression, occupant le plus souint l'abdomen, et se distinguant des piqures de puces par l'absence du petit point xhymotique central que ces dernières présentent. M. Louis a signalé les taches roes lenticulaires (bien différentes des pétéchies), comme un des meilleurs signes de sièvre турної ре; elles sont, en esset, presque constantes dans cette assection, et ès-rares dans d'autres pyrexies. Des taches rosées ou rouges se remarquent dans TYPHUS, et constituent les principaux indices des fièvres éruptives commençantes, ou 1 contraire des traces d'une éruption récente (herpès, variole, impétigo, etc.). Dans rtains empoisonnements, des taches caractéristiques peuvent révéler l'espèce de dison ingéré, de même que celles de sulfure de plomb paraissant à la peau après un un sulfureux, dénotent habituellement une intoxication saturnine. Enfin M. Trousau a appelé méningitiques des taches que l'on peut produire, non-seulement dans méningite, mais encore dans plusieurs autres maladies (V. p. 547).

TACT. - V. Sens et Toucher.

TEIGNES. — Pour traiter du diagnostic des affections appelées teignes, il faut ant tout préciser ce que l'on doit entendre par cette dénomination. Les dermatogues ne sont malheureusement pas d'accord à ce sujet. Après avoir été appliquée toutes les affections du cuir chevelu indistinctement, elle servit plus tard à désigner us spécialement le favus (porrigo favosa, teigne faveuse) comme vraie teigne, autres maladies du cuir chevelu étant considérées comme de fausses teignes. 1850, M. Cazenave proposa de désigner comme teignes toutes les affections confieuses du cuir chevelu; et enfin M. Bazin admit ce principe de la contagion, mais

en attribuant toujours cette dernière à un parasite cryptogamique; en sorte qui considère comme teignes un groupe d'affections qu'il regarde comme essentideme parasitaires, se développant principalement au niveau des cheveux et des poils, de ongles, et plus rarement sur l'épiderme. Elles constituent trois genres de laire attribuées à trois végétaux parasites différents, et elles peuvent toutes s'observer reseulement sur le cuir chevelu, mais encore sur la face, sur les parties sexuelles, se le tronc ou sur les membres. Cette manière d'envisager la nosographie des temes soulevé des objections nombreuses, sans parler de celles qu'a suscitées la quest a générale du parasitisme telle que l'a posée M. Bazin. (V. Parasitaires — affection On ne peut mer cependant qu'elle n'ait jeté un jour tout nouveau sur ce sui Je vais m'occuper successivement de la teigne faveuse, admise par tous les auteus et des teignes tonsurante et pelade, ainsi dénommées par M. Bazin, dont la desification et la description nous offre l'avantage d'envisager la question de diagnes au point de vue le moins restreint.

I. Teigne faveuse (tinea vera, tinea ficosa, porrigo lupinosa, porrigo)

vosa, porrigo scutulata, favus).

Il est difficile de reconnaître le favus à ses premiers signes, qui sont : un preincommode, des plaques d'érythème se développant çà et là avec rougeur, suilment et douleur à la pression, puis une altération physique des poils qui devictue ternes, grisâtres et faciles à arracher par une traction légère. Le diagnostic de 🖛 facile au contraire dès que se montre le signe pathognomonique de la maladie. cupule favique, concrétion jaune de forme caractéristique et dont le centre et aversé par un ou deux poils. Par les progrès de la sécrétion, et le rapprochementé follicules qui sont atteints, la matière favique peut se répandre et former de a. jaunes irrégulières, plus ou moins larges ou épaisses, et qui peuvent montrer et a à moins que la maladie ne soit très-ancienne, des godets faviques caractéristates surtout vers leurs bords. Ces croûtes exhalent une odeur spéciale, fade, et à la ki gue les cheveux tombent et repoussent frèles et lanugineux, si leur bulbe n'ei: entièrement détruit. Leur chute est définitive lorsque des éruptions secondition ordinairement pustuleuses, et l'ulcération du derme ont détruit complétenes. follicule. Les cicatrices qui succèdent, blanches, lisses, tendues et dépourus : cheveux, constituent ensuite des traces indélébiles de la maladie.

Les concrétions faviques, délayées dans l'eau ou l'acide acétique, et examinées microscope à un grossissement de deux cents ou trois cents diamètres, présente exclusivement, suivant M. Bazin, des éléments végétaux parasitaires (achori 4 Schænlein, p. 667), et les réactifs chimiques démontreraient, comme le acrope, la nature végétale des croûtes faveuses. Les spores de l'achorion produins les follicules pileux, produiraient le favus en se développant dans ces lou et en détruisant les bulbes pilifères.

C'est en l'absence des godets faviques que le diagnostic offre des difficultés ses. Les rougeurs ou les anneaux érythémateux qui précèdent l'apparition de godets, sont en effet semblables, sur le tronc, aux cercles herpétiques qui arressent la teigne tonsurante; ils sont seulement plus petits (moindres qu'une petit cinquante centimes) et d'une remarquable uniformité. M. Bazin nie que l'erresse défaut au cuir chevelu comme on l'a dit.

Les pustules qui peuvent survenir au niveau des points érythémateux out de

TEIGNES. 855

idérées à tort par Willan comme le point de départ de l'assection savique. Ces pusules ne doivent être consondues ni avec des pustules d'impétigo, ni avec l'apparition les concrétions saviques, qui sorment des points jaunes qui pourraient être pris pour e pus de ces pustules.

Les cupules peuvent être déformées et non reconnaissables au niveau des croûtes nciennes et sèches qui résultent de leur agglomération. Or, dans cet état, les croûtes ressemblent à celles de l'impétigo du cuir chevelu, et n'en dissèrent que par l'alération des cheveux et leur destruction dans le savus ancien, tandis que cette altéation ou leur destruction manquent dans l'impétigo. De plus, l'odeur caractéristique des croûtes de savus manque dans l'éruption impétigineuse. La dissiculté du liagnostic est plus grande si le savus et l'impétigo existent en même temps.

Une particularité importante est celle du siège de la teigne faveuse. Localisée d'aord au cuir chevelu, elle est inoculée par suite du grattage des doigts dans d'autres parties du corps, à la face, au tronc, aux membres, où souvent l'apparition de cercles rerpétiques d'un très-petit diamètre précède l'éruption des croûtes faviques, suiant M. Bazin. Cependant l'affection peut se développer de prime abord sur toutes les égions, notamment aux bras, aux jambes, aux parties sexuelles et même au niveau les ongles, comme Mahon l'avait signalé, en le constatant sur lui-même. - L'ongle rend alors plus d'épaisseur, une teinte bleuâtre, bientôt il jaunit et se flétrit dans me partie de son étendue, et, après un temps assez long, sa perforation a lieu. — Dans es autres parties du corps, les godets faviques caractéristiques se montrent ordinaiement au centre des anneaux érythémateux d'un très-petit diamètre. Il n'est pas are de voir autour des godets, et dans une étendue variable, une furfuration jauidtre qui offre avec les croûtes de l'eczéma une certaine analogie, et que M. Bazin lit être du favus épidermique. Presque jamais les éruptions pustuleuses, si réquentes au cuir chevelu, n'accompagnent le favus dans les autres parties du orps.

Les formes diverses de la maladie n'ont qu'une importance secondaire. Elle a été lite disséminée (ou urcéolaire) et en groupes (ou scutiforme); la forme squarreuse le M. Bazin rentre dans cette dernière. — Les complications que l'on rencontre au siveau des productions faviques en masquent les caractères assez souvent pour nettre le médecin dans l'embarras; aussi ne doivent-elles pas être perdues de vue. le sont des éruptions diverses accidentelles ou d'origine interne, scrofuleuse, darreuse ou syphilitique, pour la distinction desquelles il faut tenir compte de l'enemble des signes que l'on a sous les yeux, et de ceux fournis par l'évolution des acidents cutanés.

Le pronostic de la teigne saveuse est moins grave qu'autresois, grâce aux moyens le traitement actuellement mis en usage; mais sa guérison est rendue plus ou moins lissicile par l'étendue et la durée antérieure de l'affection.

#### ll. Teigne tonsurante.

Cette affection a été décrite sous les noms de teigne tondunte, par Mahon jeune, it d'herpès tonsurant, par M. Cazenave, qui la compare à l'herpès circiné de toute autre partie du corps que du cuir chevelu. Après lui (1852) MM. Malherbe et Leenneur démontrent l'identité de ces deux herpès, et leur propriété contagieuse. Infin M. Bazin, après avoir admis l'existence du trichophyton dans la teigne tonsurante (1853), le signale aussi sur les cercles herpétiques de la peau, au niveau du

sycosis, qui n'aurait pas comme origine le parasite particulier de M. Gruhy na crosporon mentagrophyte), et il considère l'herpès circiné, le pitriasis et mentagre (ou sycosis) comme trois périodes de la teigne tousurante. Mais celle na nière de M. Bazin d'envisager la teigne tonsurante n'est pas généralement admis et en est résulté un débat scientifique contradictoire, qui met dans le plus grand parras pour conclure au point de vue pratique, même en faisant abstraction de question d'origine.

La teigne tonsurante pourrait se soupçonner, au début, au prurit plus ou me. intense qui coıncide avec des plaques rouges de forme circulaire, résicules. ou érythémateuses, et le changement de couleur des cheveux qui devienne rougeâtres, fauves, gris-cendrés, et friables, ce qui les fait rompre spontanément à quelque distance de la surface tégumentaire : d'où il résulte peu à peu une sorte : tonsure artificielle qui devient caractéristique. Pour M. Bazin, l'affection vésicue est bien moins fréquente que l'érythème, qui comprend ici l'erythema circin: et l'erythema marginatum des auteurs, et qui offre la forme discoide on 1" + laire, sans saillie ou avec saillie de l'anneau ou de la circonférence de la plaque 1 lieu de l'érythème, il pourrait y avoir, suivant cet observateur, un herpès arm des cercles de l'herpès iris ou des disques lichénoïdes, comme éruption initial : la teigne tonsurante. On conçoit dès lors que l'affection existe non-seulement. cuir chevelu et au niveau de la barbe, mais encore à la face et dans d'autres par s du corps, où la présence de cercles herpétiques pourrait très-bien s'expliquer : facilité de la contagion : à la face, au dos de la main (qui est portée souvent à la à cause des démangeaisons qu'y produit la maladie), et surtout au dos de la m droite, ce que M. Bazin explique par l'usage plus habituel de cette main. Non-ec. lement l'éruption du début peut, pour lui, être erythémateuse, papuleuse. 100 leuse, mais encore squameuse ou pustuleuse. Ces éruptions pervent s'éter d'une manière excentrique.

Les plaques de la teigne tonsurante présentent, dans une seconde périole, furfuration qu'il ne faut pas confondre avec des squames épidermiques, et qu'il d'une blancheur caractéristique. Au niveau de la base des poils ou des chevent constate en même temps une gaine amiantacée, également d'un blanc matifiproductions ne seraient autre chose que le végétal parasite (le tricophyton).— Eu une troisième période serait caractérisée par une inflammation secondaire provoquée par ce parasite et donnant lieu à des pustules, à des indurations tuice leuses rendant la peau inégale, mamelonnée (sycosis, au menton) et parfois à qui furoncles. Le pus sécrété serait, en pareils cas, parasiticide, ce qui expliquement guérison qui survient ensuite.

La multiplicité des affections cutanées considérées avant M. Bazin comme maladies particulières (à tort ou à raison) et qu'il englobe sous la dénomination de teigne tonsurante, fait que le diagnostic, de l'aveu même de cet auteur, prés souvent de grandes difficultés. Cependant les plaques circulaires légèrement saillaite les poils brisés enveloppés de leur gaine blanche et entourés de flocons manual d'écailles grisâtres d'épiderme, sont bien des caractères pathognomoniques. Musé érythèmes initiaux peuvent être confondus au cuir chevelu avec le pityriasis, limpès simple, l'eczéma circonscrit, le psoriasis, la teigne faveuse scutiforme à début; et il est douteux que l'examen microscopique puisse facilement tirer des

TEIGNES. 857

rras. A la face, au tronc, aux membres, rien ne serait plus facile, selon M. Bazin, e de reconnaître la première période de la teigne tonsurante, et de distinguer ses neaux de ceux du favus, qui sont bien plus petits, et des éruptions du psoriasis du pityriasis, puisqu'elles n'ont pas la forme circulaire.

Mais les difficultés sont telles, lorsque les tonsures sont dénaturées et rendues connaissables par les croûtes impétigineuses qui les recouvrent, que le diagnostic vient souvent impossible. « A la face, dit M. Bazin, on est peut-être trop disposé attacher, dans tous les cas, les papulo-pustules à la présence du trichophyton; te région est souvent aussi le siège de l'herpès dartreux, de l'impétigo scrofuleux de cause artificielle; c'est également le siège de prédilection des scrofulides dignes, inflammatoires, crustacées; enfin les syphilides pustuleuses et tubercuises n'y sont pas rares. Le diagnostic différentiel devient surteut très-difficile and les éruptions constitutionnelles et les éruptions parasitaires se compliquent ituellement.

Je n'ai rien à ajouter à ce passage de l'ouvrage de M. Bazin qui, en définitive, male comme signes d'une forte présomption en faveur du parasite : la présence, r une partie du visage ou du cou, de débris de cercles en voie de disparition; sistence sur les joues de plaques indurées circulaires; et l'herpès pellagreux ou hénoïde sur le dos des mains ou des avant-bras.

On voit combien de doutes doivent s'élever dans l'esprit du praticien, en présence me affection cutanée semblable à la teigne tonsurante de M. Bazin, surtout si l'en met avec lui que la durée de la première période, pendant laquelle la constatation parasite est si difficile, puisse se prolonger quinze, dix-huit mois et plus!

## III. Teigne pelade.

Ces expressions, employées au seizième siècle pour désigner une alopécie philitique, ont été reprises de nos jours par M. Bazin pour désigner une aftion complexe caractérisée principalement par une alopécie spéciale, puisqu'il la nsidère comme produite par un cryptogame particulier, le microsporon Audouini. Robin pense que ce végétal microscopique n'est autre que le microsporon fur, ce qui démontre la difficulté de distinguer les uns des autres les végétaux de genre (V. p. 666).

Au début, il y a du prurit; les cheveux ou les poils ont un aspect terne et poueux; les cheveux paraissent rougeatres, quand ils ne sont pas décolorés. Plus
d, le prurit persiste, le cuir chevelu présente une hypertrophie remarquable bien
crite par M. Devergie, qui la compare à l'ædème, mais qui ne conserve pas d'emeinte à la pression du doigt. Il existe en même temps une espèce de poussière
isatre ou blanchatre, comme féculente, que M. Bazin considère comme le parae caractéristique de l'affection, et les poils de plus en plus altérés tombent et se
produisent alternativement pour ne constituer qu'une sorte de duvet qui lui-même
it par disparaître, ainsi que la substance d'aspect féculent. La perte des cheveux
alors devenue irrémédiable. Tantôt elle donne lieu à des plaques ovalaires déées de cheveux ou à des tonsures en nombre variable, et tantôt elle dépouille des
rfaces sinueuses ou très-irrégulières.

Quel que soit son siège, la teigne pelade ainsi décrite par M. Bazin aurait toujours mêmes caractères; mais sa forme présenterait deux variétés: achromateuse et calvante.—La première correspondrait à l'ancienne teigne achromateuse, au por-

rigo decalvans de Bateman et au vitiligo du cuir chevelu et de la barbe, de N. Le zenave. C'est seulement dans cette variété que l'on observerait au début les altertions des cheveux rappelées plus haut.— La forme dite décalvante (ancienne tape décalvante) aurait une marche beaucoup plus rapide, et la chute des poils a. L'elieu avant toute altération appréciable de leurs caractères physiques, les surface repouillées conservant la couleur normale de la peau.

Les affections qui peuvent être confondues avec la pelade sont, suivant M. Barle vitiligo, les autres espères de teignes, l'alopécie des maladies graves et l'a. recie sénile (qui se font néanmoins indifféremment dans toutes les parties du cachevelu), et l'alopécie de l'acné sébacée (reconnaissable à la coincidence de l'enhuileux de la tête).

La teigne pelade, même lorsqu'elle est généralisée sur tout le corps, ne présende gravité que relativement au système pileux.

TEMPÉRATURE. — V. CALORIFICATION.

TÉNESME. — Le ténesme anal, qui consiste en un sentiment doukers de constriction ou d'épreinte, de tension de l'anus, et en des envies continue d'aller à la selle, se rencontre comme signe important de la dyssenterie, des phlegmon iliaque, les hémorrhoïdes, avec les oxyures, les ulcérations du retat et dans toutes les irritations de l'anus et du rectum. — Le ténesme vésical recégalement de toutes les irritations de la prostate et de la vessie, surtout de ce qu'y détermine la présence du pus ou des calculs. Il est uni à la dysurie dans le lique néphrétique et quelquesois dans la colique saturnine.

TENIA. — V. Entozoaires.

TESTIGULES. — Ces organes sont le siège de phénomènes ou de miqui se rattachent à des affections internes. Je les ai rappelés à propos de l'or a de la colique néphrétique (rétraction douloureuse du testicule), de la stratus cocèle syphilitique), de la tuberculisation (testicule tuberculeux), et en empoisonnements par les septiques (atrophie testiculaire). A l'arrêt des test dans leur migration (cryptorchidie) se rattache l'inaptitude à procréer, amagidémontré M. Godard.

TÉTANIE. — V. CONTRACTURES, p. 222.

TÉTANOS. — 1º Éléments du diagnostic. — Cette affection convisconnue dès la plus haute antiquité, est caractérisée par des contractions to prolongées, et très-douloureuses, d'un plus ou moins grand nombre de miscorps, et ordinairement sans trouble intellectuel concomitant. Le tétanos débidinairement d'une manière brusque, par une sensation de roide ur dans le convivean des muscles des mâchoires; souvent il y a constriction épigastrique et miscon de la colonne vertébrale; la déglutition devient difficile, bientôt la cation involontaire envahit le tronc, puis les membres. Mais les symptômes pres des différences assez notables suivant que le tétanos est général ou partiel.

Quand le tétanos est général, tous les mouvements des membres et la parce ceux du tronc sont suspendus; l'immobilité est complète et la roideur grapermettrait d'enlever le malade tout d'une pièce. Les machoires sont le rapprochées, les dents et les lèvres serrées, et parfois la langue, projeté la racades dentaires peut être déchirée ou coupée par les dents; rarement les naimpirateurs sont complétement convulsés et immobiles. Les muscles contraits

TÉTANOS. 859

nt d'une manière permanente et plus ou moins douloureuse; mais par moments survient des contractions plus fortes, des secousses convulsives avec augmentaon très-notable de la douleur. Les rémissions sont parfois assez pronoucées la nuit our permettre un sommeil calme. Les efforts que l'on fait pour fléchir les membres ont sans effet. La déglutition est difficile ou impossible; tantôt la contraction des phincters produit une constipation opiniatre et la rétention des urines, et tantôt 1 contraire, les selles et les urines sont involontairement rendues au moment de la intraction des muscles de l'abdomen. La respiration est gênée, surtout pendant s paroxysmes, parfois suspirieuse, et dans les cas extrêmes où les muscles inspiraars sont envahi., l'asphyxie devient de plus en plus imminente; la voix est ordiairement naturelle, presque toujours entrecoupée. Le pouls est un peu ralenti sauf ins les cas rares de tétanos fébrile, ou lorsque l'embarras de la respiration rend le suls petit et fréquent. L'intelligence est d'ailleurs intacte dans la plupart des cas, : lorsqu'il survient du délire, ce ne peut être que par le sait d'une assection conmitante. La sensibilité cutanée est quelquesois tellement exaltée, qu'il sussit d'un mple contact pour déterminer une exacerbation subite de roideur générale.

Le tétanos dit partiel présente différentes formes: le trismus ou tétanos maxilire, résultant de la contraction et de la rigidité des muscles élévaleurs de la àchoire inférieure; le tétanos facial, dans lequel le trismus s'accompagne de condisions toniques de la face et des yeux, d'où résulte un aspect effrayant de la phyphomie; l'opisthotonos, produisant la courbure plus ou moins considérable du enc en arrière; l'emprosthotonos, dans lequel l'inflexion du tronc a lieu en avant, enfin le pleurosthotonos, qui est l'espèce la plus rare, et dans lequel la flexion est térale.

Rarement la durée de la maladie, qui peut n'être que de vingt-quatre heures, déusse dix à douze jours.

2" Inductions diagnostiques. — Reconnaître le tétanos n'est pas difficile: son but presque constant par le trismus, le caractère continu et tonique des convulons, avec leurs exacerbations douloureuses, l'invasion presque générale des muscles dontaires, et, lorsque l'affection reste localisée, la coıncidence constante du trisus, mettent hors de doute l'existence de la maladie. Mais cette constatation faite, question la plus importante est de déterminer l'origine du tétanos, ou du moins il est idiopathique ou symptomatique.

Le tétanos symptomatique par excellence est le tétanos traumatique. Sa frénence doit toujours faire rechercher avec soin si une piqure ou une plaie à laquelle
malade attacherait peu d'importance n'a pas donné lieu aux accidents tétaniques
servés. — En l'absence d'une cause de cette espèce, le tétanos peut dépendre
une affection aiguë du cerveau, de la moelle, ou de leurs enveloppes. Mais ici les
nvulsions et l'ensemble des symptômes diffèrent tellement de ceux du tétanos,
n'il est difficile de confondre ces diverses maladies avec lui. — L'ingestion de subances vénéneuses narcotico-acres et en particulier de la noix vomique ou de la
rychnine, du camphre, etc., la présence d'entozoaires dans les voies digestives, et
ème la névralgie faciale, penvent également donner lieu à des accidents tétaniques.
Ce n'est qu'avec réserve qu'il faut admettre l'existence d'un tétanos idiopathique.
n n'oubliera pas qu'il se développe de préférence dans les climats chauds, dans les
ntrées basses, marécageuses, exposées à de grandes et brusques variations de tem-

pérature, et qu'il s'y développe surtout chez les jeunes enfants; tandis que, des notre pays tempéré, on pourra le plus souvent le rattacher à la contracture des thique des extrémités qui se sera généralisée, après avoir débuté par de ser localisés d'abord dans les mains et dans les pieds. Ces accès, comme antécales devront donc être recherchés avec soin comme donnée importante de diagnoste.

Ce sont des faits de cette espèce que l'on a dénommés tétanos intermutri (Dance) et tétanie (L. Corvisart).

3º Pronostic. — La terminaison par la mort, moins fréquente dans le tétale essentiel que dans le tétanos traumatique, est habituellement due à l'asphyxiere tant de la contracture des muscles respirateurs. L'embarras croissant de la regretion est donc un signe très-fâcheux.

TÊTE. — Je me suis occupé déjà aux articles Crane et Face des principes signes que présentent isolément ces deux régions de la tête. Considérée dans sont semble, la tête prend assez souvent des positions anomales qui peuvent dépendre. l'existence d'une douleur rhumatismale, d'une contracture, ou bien de l'atrepus ou de la paralysie de certains muscles du cou. Les déviations de la tête dues au rhumatisme ou à des contractures locales constituent le rorricolis.

Les différents signes que fournit la tête sont perçus par l'inspection, la palister. l'électrisation localisée (muscles). L'auscultation du crâne chez l'enfant ne peut servir, ainsi que l'ont avancé MM. Fisher et Whitney, au diagnostic des allest encéphaliques; c'est ce qui ressort des recherches de MM. Vernois, Rilliet et le thez, et de M. Roger, qui a fait récemment (Mém. de l'Acad. de médecine, l'ut t. XXIV) des recherches très-nombreuses à ce sujet.

Un point de diagnostic très-important, lorsque l'on soupçonne que la tèle et siège de la maladie observée, c'est sa localisation anatomique dans les parois du cou à la face, dans les méninges crâniennes ou dans l'encéphale. Dans les cas de la leur, symptôme commun à beaucoup de ces affections, il faut toujours recher s'il n'existe pas une simplé néveralge, soit faciale, soit occipito-frontale. Les in douloureux de la région occipitale seront surtout recherchés (V. p. 590). On a bliera pas non plus que des affections intra-crâniennes se manifestent quel par des signes extérieurs constatés au niveau des paupières, ou de la région de toidienne (V. Abcès, p. 3).

THERMOMÈTRE. — V. CALORIFICATION.

THORACENTÈSE. - V. PONCTIONS.

THORACODYNIE. — V. RHUMATISME MUSCULAIRE.

THYROIDE (CORPS). — V. Goître et CACHEXIES.

TIGS. — On a compris à la fois sous ce nom les convulsions idiopathique la face (tic non douloureux), et la névralgie trifaciale (tic douloureux), ou du me les convulsions douloureuses qui la compliquent quelquefois. On devrait, a semble, réserver le nom de tics aux contractions locales plus ou moins répaire constituent une sorte d'habitude, et qui sont jusqu'à un certain point soumes prolonté.

TINTEMENT MÉTALLIQUE. — V. Métalliques (Bruits).

TORTICOLIS. — Cette affection qui consiste dans l'inclinaison latérale : ou moins continue de la tête, avec immobilité dans sa position vicieuse, est le souvent due à un rhumatisme localisé dans les muscles d'un des côtés du cau.

arement elle a pour origine une contracture musculaire, ou une affection strumeuse, uberculeuse, ou rhumatismale (ligaments) des vertèbres cervicales.

Lorsque l'inclinaison latérale de la tête qui résulte du torticolis se prolonge longemps, elle amène une atrophie relative de la face du côté infléchi, par suite de la ompression éprouvée par les artères nourricières de ce côté. Il en résulte une inégalité les deux côtés de la face sur laquelle M. Bouvier a particulièrement attiré l'attenion (Leçons cliniques sur les maladies chroniques de l'appareil locomoteur. 'aris, 1858, page 85).

**TOUCHER.** —Le toucher, l'une des applications directes de la palpation, est employé pour l'exploration des parties profondes accessibles au doigt, telles que la bouche, e pharynx, l'épiglotte et l'orifice de la glotte, le vagin et l'utérus, le rectum. Plus arement le petit doigt est introduit dans les cavités nasales par une des narines.

Le doigt introduit par la bouche n'arrive pas toujours sacilement jusqu'à l'épilotte; cependant cette exploration n'est pas aussi difficile qu'on le pensait autresois

V. p. 530). — Le toucher vaginal est le plus fréquemment utile comme moyen
le diagnostic. Il saut avoir soin, pour le pratiquer, d'enduire préalablement de cérat
nu d'huile le doigt indicateur, que l'on présente ensuite par son bord radial à la
partie postérieure de la vulve pour le porter ensuite immédiatement vers la partie
postérieure de la fente vulvaire. Il saut avoir soin d'éviter autant que possible le
contact de l'anus ou du clitoris, et de tenir étendus le pouce et les autres doigts
libres de la main qui explore, en arc-boutant le pouce sur les côtés du clitoris.

— Quant au toucher rectal, il est quelquesois indispensable chez l'homme. Chez la
semme, il n'est qu'un moyen d'exploration complémentaire du toucher vaginal pour
constater le volume du corps de l'utérus. Cependant il est seul utile s'il y a un obstacle organique à l'introduction du doigt par le vagin.

TOUR DE REINS. — Cette affection est de nature encore inconnue, bien qu'elle ait été attribuée à une rupture de fibres musculaires ou tendineuses, rupture qui n'a pas été démontrée.

Le tour de reins, appelé aussi lombago aigu, est facile à diagnostiquer à la douleur subite et très-vive qui survient au niveau des lombes au moment d'un effort plus ou moins violent qui nécessite la contraction des muscles de la partie postérieure du tronc. Cette douleur, réveillée ensuite par les mouvements, oblige le patient à rester couché sur le dos; elle est beaucoup moins forte à la pression. Elle est sans gravité; sa durée n'est que de peu de jours.

Le tour de reins est d'autant plus mal dénommé que l'on voit survenir des douleurs analogues dans d'autres muscles, à l'épaule, au niveau des membres, et également pendant des contractions plus ou moins violentes.

TOUX. — Ce symptôme fonctionnel, en raison de sa très-grande fréquence et des conditions très-diverses dans lesquelles il se montre, a des caractères variés. La toux offre une sonorité ou une intensité variables; elle survient par secousses isolées ou par quintes plus ou moins violentes; elle est rare ou souvent répétée, sèche ou suivie d'expectoration; et ces caractères servent assez souvent à déterminer sa condition pathologique, question capitale du diagnostic.

Le point de départ de la toux doit être cherché dans une des nombreuses affections des voies respiratoires, dans des maladies d'autres organes plus ou moins éloignés, et enfin dans une affection générale aiguë ou chronique. Il ne me paraît pas nécessaire d'énumérer toutes ces conditions pathologiques de la toux, attenda par dans le plus grand nombre des cas, elle coîncide avec d'autres symptômes cui a établissent la valeur, comme cela arrive pour la plupart des affections des cui a respiratoires. Cependant parmi ces affections, il en est dans lesquelles la toux à caractères spéciaux. Elle est sèche, déchirée, éteinte, dans l'ædème de la glux rauque et éclatante dans le pseudo-croup; éteinte ou nulle dans le via cru (Trousseau : Clinique médicale, t. I); elle survient par accès spasmodiques can a ristiques dans la coqueluche.

Mais les doutes sur la signification de la toux se présentent surtout lorsqu'ellerese en l'absence de signes physiques du côté de la poitrine, et comme un phénage

morbide isolé en apparence.

C'est principalement la toux sèche qui, en pareil cas, peut paraître difficilement plicable. On la rencontre au début de certaines phthisies pulmonaires, d'autant d'insidieuse qu'elle est alors insignifiante, et qu'il est nécessaire qu'il sy perd'autres signes, comme une hémoptysie, de l'amaigrissement, une diarrhée de nique, ou des signes physiques sous-claviculaires, pour acquérir toute sa valeur le l'absence de ces signes, une toux sèche peut dépendre d'une simple anémie. Le présence d'entozoaires dans l'intestin, ou d'une simple névrose, de la cherce, e l'hystérie, par exemple.

La toux hystérique, très-bien décrite par M. Lasègue (Actes de la Soc. des 873 fasc., 1855), n'a pas été observée chez des semmes âgées de plus de vingt-cinque Elle est tantôt fréquemment répétée et presque continue, tantôt régulière dans se retour par accès. Elle affecte un certain rythme monotone, et rarement elle par un timbre particulier dès le début, ressemblant à un cri d'oiseau, stridente, rui rauque, bizarre.

La toux, au moment de l'auscultation de la poitrine, rend plus nets ou mèrent vèle l'existence des râles humides. Quelquesois elle a des conséquences grave le toux violente et longtemps répétée chez une semme grosse peut amener l'avortent sans que cependant le résultat soit constant en pareil cas. On a vu aussi, mais a tionnellement, des fractures de côtes se produire pendant la toux, et un emphosous cutané généralisé résulter de la rupture d'une caverne pulmonaire dens hier, Gaz. hebdom., 1856).

TRACHÉE. — TRACHÉITE. — La trachée-artère, qui fait sui : larynx, subit des déplacements par la pression des tumeurs avoisinantes : mas déplacements ne sont nuisibles qu'autant qu'il s'y joint un degré de compres suffisant pour diminuer le calibre du conduit aérien et, par suite, amener de traches respiratoires.

L'inflammation simple de la muqueuse de la trachée (trachéite) et la dipentationalisée dans cet organe, sont les seules des affections de ce conduit dont le siégnée déterminé. — La trachéite se reconnaît principalement à une douleur au veau de la partie supérieure du sternum, à une toux s'accompagnant d'une seu de déchirement dans le même point, et à l'absence de signes anomaux du contain la trachée est seuleur caractérisée par l'expectoration de lambeaux ou de cylindres pseudo-membra de manifestement moulés sur les parois de la trachée. — Il n'est pas possible. I'état actuel de la science, de préciser le siège de l'hémorrhagie qui se fait des la caractérisée par l'expectoration de la science.

rachée et encore moins celui des ulcérations et des rétrécissements qui en sont la uite. Néanmoins on conçoit qu'en l'absence de signes du côté du larynx et dans le as de compression de la trachée par une tumeur, la faiblesse du bruit respiratoire les deux côtés de la poitrine puisse faire soupçonner que ce conduit est le siège e la compression, qui pourrait cependant aussi s'exercer sur les deux bronches rincipales.

L'auscultation, à l'aide du stéthoscope appliqué immédiatement au-dessus du ternum, est le seul procédé d'exploration de la trachée; et encore les signes qu'on perçoit sont-ils confondus avec ceux qu'on obtient au niveau du larynx par le même noven.

TRACHÉOTOMIE. — Cette opération confirme ou infirme l'existence du roup ou d'un obstacle laryngien d'une autre nature, qui aurait fait admettre la néessité de l'opération. M. Sée a signalé à la Société des hôpitaux des éruptions u'il attribue à l'influence de cette opération, et qui apparaîtraient quelquesois dans voisinage de la plaie; mais d'autres observateurs les ont considérées comme dues à me cause générale.

TRANSFORMATION GRAISSEUSE. — La transformation des oranes en tissu adipeux ou graisseux constitue, pour M. Barlow (On fatty degeneraion) une des formes de l'atrophie, la graisse occupant la dernière place parmi les
rincipes élémentaires des tissus organiques, et se substituant à des tissus d'un deré plus élevé quand ceux-ci, par une cause quelconque, ne peuvent plus se former.
lans la pratique, cette transformation peut être diversement interprétée.

L'infiltration graisseuse de la périphérie de la cornée transparente constitue l'arc ÉNILE, que M. Edwin Canton a donné, dans ces derniers temps, comme signe de imminence d'accidents graves du côté du cœur, par suite de la concomitance d'une ransformation graisseuse cardiaque analogue.

Cette transformation du cœur, suivant M. Quain (Lond. med.-chir. trans., 1850), asse souvent inaperçue pendant la vie, parce que l'on ne s'attache pas à en recherher les manifestations. Il insiste sur la douleur à la région du cœur, l'irrégularité, a faiblesse et la lenteur de ses battements et de ceux du pouls, sur la dyspnée, les yncopes, la faiblesse générale, le coma; et ces signes emprunteraient une grande aleur à l'existence simultanée de l'arc sénile. La mort subite serait une conséuence assez fréquente de l'état graisseux du cœur, comme l'avait déjà signalé I. Aran. Or, les saits de M. Quain démontrent que la mort subite a eu lieu soixanteuit fois sur quatre-vingt-trois cas d'altération graisseuse du cœur (infiltration ou ransformation), et que le plus souvent cette terminaison funeste a lieu par syncope u par rupture du cœur. Suivant M. Virchow, la dégénérescence graissense du cœur ourrait être aiguë et constituer une complication extrêmement grave de la périardite. La transformation serait alors due à la propagation de l'inflammation aux ibres musculaires. Dans les deux cas observés par lui, la marche de cette compliation a été très-rapide; une fois la mort a été subite, et dans l'autre, elle a été récédée de faiblesse du pouls avec des intermittences (Arch. f. patholog. unat.,

La transformation graisseuse des organes coîncidant aussi bien avec leur hyperrophie qu'avec leur atrophie, cette transformation peut être soupçonnée au niveau du vie chez les phthisiques, chez lesquels cet organe augmente de volume et déborde le rebord des fausses côtes droites. — L'ATROPHIE MUSCULAIRE est une transforment graisseuse des muscles facile à diagnostiquer aux signes caractéristiques de confection. — Dans les cas de maladie d'Addison, doit-on admettre la dégénéral graisseuse des capsules surrénales, signalée par M. Vulpian, comme lésion internation de la cancer ou de tuler de les faits sont encore insuffisants pour résoudre cette question de diagnoste atomique.

TRANSPOSITION (DES ORGANES). — La transposition des organe et condition anatomique, heureusement très-rare, qui est une cause d'erreus de gnostic anatomique, principalement pour les maladies de certains organes le (cœur, foie, rate, estomac). La déviation du cœur à droite par une tumeur dépanchement pleurétique gauche est trop bien connue pour être confondue and transposition des organes. Cependant il peut arriver que cette déviation per après la résorption de l'épanchement, ainsi que j'en ai vu un exemple. M. Legrapporté un fait de tumeur cancéreuse du pylore occupant la gauche de l'épanchement (Soc. des Hôpitaux).

TREMBLEMENTS. — Les contractions musculaires par saccades que stituent les tremblements sont symptomatiques ou idiopathiques.

Il me suffit, relativement aux tremblements symptomatiques, de rappelar refections dans lesquelles ils se produisent. Ce sont: l'intoxication alcodique coolisme), l'intoxication mercurielle (V. p. 512), les empoisonnements per narcotico-acres, les névralgies intenses et notamment la névralgie géner chorée, le béribéri de l'Inde, parsois des entozoaires des voies digestives, et et a paralysie générale des aliénés, qui s'annonce d'abord par des tremblements à sègue).

Le tremblement idiopathique est remarquable par la régularité des saccionagitent les muscles, principalement ceux de la tête et des membres supérieurs de une maladie habituellement héréditaire, due quelquesois à des émotions morales ou prolongées, ou à des causes d'épuisement. Le tremblement peut aussi résultiprogrès de l'âge (tremblement sénile).

TRICOCÉPHALE. — V. ENTOZOAIRES, p. 338.

TRICHOMA. — Cette affection du cuir chevelu et des poils, appelé de plique polonaise, parce qu'elle est observée surtout en Pologne, se reconnité de bord à l'agglomération et au développement anomal des cheveux, et quelque et tout l'appareil pileux. Après des accidents fébriles, assez fréquents au début, is a ladie est caractérisée par un prurit très-vif au cuir chevelu, qui est douleure toucher, par une sueur qui est d'une odeur désagréable, qui imprègne tous reux et qui se coagule et se dessèche le plus souvent en croûtes. C'est une disqu'à présent très-rebelle.

TRICHOPHYTON. — V. Parasites végétaux. TRIFACIAL (Nerf). — V. Névralgies, p. 588.

pelée trismus est souvent le premier symptôme du rétanos. On l'observe é red dans les autres affections convulsives toniques généralisées, dans les méningues exemple. Le serrement convulsif des mâchoires est également produit par les connements narcotiques. Enfin on a attribué le trismus à une angine se

ique, daus un cas où il a persisté jusqu'à la mort (Deville : Soc. anatom., 1845).
TROIS-QUARTS. V. Ponctions.

TROMPES. — V. Utérin (Appareil).

TUBERCULES, TUBERCULISATION. — Le mot tubercule a été apdiqué à des hypertrophies partielles de la peau qui ont été considérées comme un les éléments fondamentaux des affections cutanées. On le rencontre dans l'éléphaniasis, le boutond'Alep, le frambæxia, le molluscum, la kéloïde, et surtout dans cernines scrofulides ou syphilides. Requin a proposé de dénommer tubérosités cet lément des maladies de la peau, et de réserver la dénomination de tubercule à la roduction dont la formation dans les organes constitue la tuberculisation.

C'est en vertu d'une diathèse inconnue dans sa nature intime, rattachée par les ins à la scrosule et qui en est distincte pour les autres, que les vrais tubercules enabissent les organes. Ce sont des productions que l'on a cru d'abord, d'après M. Levert, composées d'éléments parmi lesquels existait un élément pathognomonique pécial (corpuscules tuberculeux), mais que les travaux histologiques récents, noamment les recherches importantes de M. Mandl (Arch. de méd., 1854, t. III) et le M. Luys (Thèse, 1857), ont démontré n'être qu'un dépôt platique sous sorme le granulations grises passant satale nent à l'état jaune par l'adjonction de cellules raissenses (tubercule cru), à l'état de ramollissement, ou bien à l'état athéromaeux ou crétacé.

Quoi qu'il en soit, ces productions, sous forme de granulations ou de masses inltrées, se déposent dans la plupart des organes, dans les viscères, au niveau des érenses, dans les os (mal de Pott). La localisation de beaucoup la plus commune, hez l'adulte, est la tuberculisation des ponmons (PHTHISIE PULMONAIRE), si bien que Louis a pu établir, d'après les faits nombreux qu'il a observés, que, toutes les fois n'il existe des tubercules dans d'autres organes, on en trouve nécessairement dans poumon. Mais il n'en est pas ainsi chez l'enfant, comme l'ont fait savoir les renerches de MM. Barthez et Rilliet (Traité des ma'ad. des enf., t. III). Il résulte de urs relevés que quarante-sept enfants tuberculeux sur trois cent douze (ou au ioins un sur six) n'ont pas offert de tubercules dans les poumons; que souvent plueurs organes sont afficiés; que la tuberculisation des ganglions bronchiques vient our la fréquence après celle du poumon, et peut exister seule plus fréquemment ne cette dernière (: 19. 13); et ensin que les organes qui se tubercuisent le plus ouvent chez l'enfant (poumons, ganglions bronchiques, ganglions mésentériques, itestins grèles, pièvre, rate, etc.) sont aussi, en général, ceux qui se tuberculisent plus abondamment. Ces résultats sont importants à connaître dans la pratique.

Les dépôts tuberculeux donnent lieu à des symptômes particuliers dans les diffénts organes: latents dans certains d'entre eux, ils produisent dans la phipart des oubles fonctionnels qui sont parfois tellement caractéristiques, que l'on a dû en ire des affections à part, très-différentes les unes des autres, quoique se rattachant utes à une cause commune. Tels sont les tubercules dépoés dans la plupart des scères où ils agissent comme tubeurs, mais qui, chez les enfants produisent deux l'ections particulières: le carrent et la phthisie d:te bronchique. Telles sont encore affections tuberculeuses des séreuses (méningite, pleurésie et péritonite dites iberculeuses).

L'évolution des tubercules, lorsqu'ils se ramollissent, produit, en outre des excawolliez, p. p. 55 866 Tumeurs.

vations pulmonaires, des ulcérations des muqueuses intestinale ou laryngiem (laryngite ulcéreuse), des perforations dans les sérenses (plèvre, péritoine), dans les bronches (ramollissement des tubercules bronchiques), dans les voies urinites (tubercules des reins), et jusque dans le camil rachidien. — V. Pathisie pulmonne. Bronchiques (ganglions), Carreau, Méningite, Peritonite, Abcès, Tomeurs, Ulchentions, etc.

TUMEURS. — La manière la plus pratique de traiter du diagnostic si complexe des tumeurs est de les examiner dans les différentes régions du corps. Maspour éviter des redites, il est indispensable d'exposer d'abord les généralités utiles à connaître.

## l. Tumeurs en général.

Les tumenrs constituent des masses morbides d'une forme, d'une consistance et d'un volume très-variables, pouvant occuper les diverses parties du corps, se développant dans l'intérieur des organes ou dans le tissu cellulaire qui les entoure, et double diagnostic est d'autant plus facile qu'elles sont plus accessibles à nos moyens d'un vestigation. Elles sont extérieures ou bien elles se développent dans les cavités splanchniques; mais je m'occuperai spécialement de ces dernières, développées dans l'intérieur du crâne, de la poitrine ou de l'abdomen.

Les tumeurs extérieures qui intéressent particulièrement le médecin, sont celes qui ont leur origine profonde soit dans un organe ou un tissu intra-splanchnique, soit dans certaines maladies constitutionnelles. Je rappellerai seulement, à ce dernier point de vue, celles qui sont dues à la scrofule, à la syphilis, à la morve dans laquelle les tumeurs sous-cutanées deviennent rapidement fluctuantes), à l'hémophilie et au scorbut (tumeurs sanguines), et à certaines autres cachexies. La nature de ces différentes tumeurs superficielles se détermine d'après l'ensemble des autre particularités morbides soit antérieures soit concomitantes. Parmi les tumeurs exercieures ayant leur point de départ dans une cavité splanchnique, il en est qui ser congénitales. Ce dernier caractère seul peut faire penser quelquefois qu'il s'agit d'untenneur formée par un viscère voisin faisant hernie par une ouverture accidentel e

Les tumeurs intra-splanchuiques résultent du développement pathologoprégulier ou irrégulier d'un organe, ou du développement de masses morbies indépendantes. On sait qu'elles sont dues tantôt à l'hypergénèse d'éléments normanx, et tantôt à la formation et à l'accumulation d'éléments nouveaux héléromerphes. Impossibles à d'agnostiquer lorsqu'elles sont latentes, elles peuvent ne se martiester que par des troubles fonctionnels ou par des accidents qui résultent soit de l'compression, de l'irritation ou de l'usure des organes voisins, soit des communistions morbides qui s'établissent quelquefois. D'autres fois à ces données du met tiques se joignent les ressources de l'exploration physique qui est d'autant plus complète que la tumeur est plus facilement accessible à nos moyens explorateurs

Lorsqu'on a reconnu l'existence d'une tumeur, un des points les plus difficies or diagnostic est la détermination de leur nature anatomique, surtout si l'on prend le mot tumeur dans son acception la plus rigoureuse de produits morbides dits le moromorphes ou hétéromorphes. Au lit du malade, en effet, en présence d'un corpsolide ou fluctuant plus on moins volumineux formant une masse insolite au moles des organes, on peut avoir affaire non-seulement à des tumeurs proprement dites, i des masses cancéreuses ou mélaniques, tuberculeuses, fibro-plastiques, fibreuse.

syphilitiques, à des kystes simples ou hydatiques, à certaines tumeurs internes qui ne sons appréciables que par leurs essets, comme certaines exostoses intra-crâniennes, mais encore à des états morbides tout dissérents de nature, et qui cependant se manifestent fréquemment au praticien par des signes exactement semblables. Ces derniers états morbides sont nombreux. Ce sont des augmentations de volume de certains organes avec induration d'origine inflammatoire, aiguës ou chroniques, des dilatations morbides et locales d'organes creux, soit vasculaires (anévrysmes), soit d'une autre nature, des accumulations de produits naturels liquides ou solides, comme les matières stercorales dans le gros intestin, la bile ou l'urine dans les voies biliaires ou urinaires (rétentions). D'autres sois, ensin, ce sont de simples agglométions par des adhérences d'organes habituellement souples, formant une masse qui tous les caractères d'une tumeur solide.

On voit que la question du diagnostic des tumeurs ne doit pas être limitée à celle les tumeurs proprement dites, telles que les entendent les anatomo-puthologistes, nais qu'elle doit comprendre toutes les variétés de tumeurs apparentes qui s'offrent l'emblée dans la pratique, afin d'arriver à déterminer leur espèce.

Cette multiplicité des conditions organiques des tumeurs qui se présentent comme utant de problèmes à résoudre, constitue, on le conçoit facilement, une des plus randes difficultés du diagnostic. Le diagnostic local se fonde sur lenr siége, leur orme, leur volume, leur consistance, leur mobilité plus ou moins grande, l'exisence ou l'absence de fluctuation ou de battements à leur niveau; mais aucune de ces articularités n'est spéciale à une espèce. Dans un assez grand nombre de circontances, elles offrent cependant des caractères propres qui ont une très-grande vasur. — Les tumeurs cancéreuses qui sont le principal signe du cancer, sont ordiairement irrégulières, bosselées, comme marronnées, tantôt dures et résistantes, et mtôt offrant une mollesse particulière. — La fluctuation des kystes non distendus vec excès sert à les faire reconnaître, mais ce caractère est en même temps l'origine confusions fréquentes avec d'autres collections morbides de liquides. - Les tueurs hydatiques constituent des kystes particuliers, à surface largement arrondie, dinairement tendus et élastiques, et pouvant donner à la percussion, à la pression. à l'auscultation, des sensations spéciales, patnognomoniques, mais qui ne sont pas ustantes, et dont l'absence par conséquent ne saurait saire rejeter l'existence de genre de tumeurs. — Des tumeurs dues à l'accumulation de calculs ou de corps rangers solides, comme des calculs accumulés dans la vésicule biliaire distendue, s noyaux de cerises dans le cœcum, ont également donné lieu à des sensations spédes à la palpation (sensation de collision). - Les aunas de matières fécales préitent quelquesois, en outre de leurs inégalités dures et marrounées, une particuité très-importante que j'ai rappelée ailleurs (V. p. 367); c'est leur dépressibilité i fait qu'elles conservent l'empreinte d'une pression graduée.

Sans rappeler tous les caractères particuliers à d'autres tumeurs, je signalerai la cessité de tenir compte de l'évolution plus ou moins rapide ou plus ou moins te des phénomènes, et l'importance des causes traumatiques, qui peuvent proire rapidement des tumeurs hématiques, ou lentement des tumeurs organiques, causes internes ont souvent une utilité clinique particulière. Dans les affections serculeuses, cancéreuses, syphilitiques, il suffit de constater une tumeur interne ir soupçonner fortement qu'elle est de la nature de l'une de ces affections, s'il

existe déjà dans d'autres parties du corps des tumeurs ou d'autres manifeation caractéristiques de l'une de ces maladies. Il en sera de même pour des tumeur la datiques. Il est clair que, dans ces différentes circonstances, on devra tenir con ple de l'ensemble des phénomènes qui peuvent éclairer le diagnostic et que je ne su u rappeler ici.

Le siège des tumeurs est une particularité des plus importantes, pusqu'elk et pour limiter le champ des inductions possibles. Aussi est ce là la base des de tinctions que je vais chercher à établir. Il me suffira, pour certaines régire, d'énumérer simplement les tumeurs qu'on y peut rencontrer, pour mettre le inteur à même de compléter son diagnostic en ayant recours à d'autres articles de ouvrage.

### II. Tumeurs localisées.

Elles doivent être examinées dans la cavité du crâne, dans la poitrine et druitabelomen.

A. — Tomeurs intra-craniennes et intra-rachidiennes.

Je n'ai que peu de mots à dire des tumeurs qui se développent dans l'intina de la cavité rachidienne, et qui ne s'annoncent que par des phénomènes de compresion de la moelle, c'est-à-dire par une paraplégie. Aussi le diagnostic de commeurs est-il des plus obscurs.

Quelle que soit la nature des tumenrs qui se développent à l'intérieur du conselles ne s'annoucent aussi que par des symptômes fonctionnels, essentiellement de niques. Ils surviennent sans être précédés d'accidents annonçant une bémorte ou un ramollissement récents, et ils consistent principalement en une céphal persistante, avec troubles divers de l'intelligence, des sens et de la myotilité, et fois des vomissements.

M. Friedreich, qui a fait en 1853 une analyse importante de quarante-quatre servations de tumeurs intra-craniennes diverses, envisagées au point de vue du gnostic, signale les signes suivants comme les plus importants : une céptal remarquable par sa persistance et son intensité, continue ou intermittente. 30 6pagnée d'étourdissements, de vertiges, de vomissements, et à laquelle se jour après un intervalle variable, des troubles sensoriaux (surtout des altérations de vue), des troubles de la myotilité (strabisme passager, légère paralysie de la : ou des membres, spasmes), ou de la sensibilité (douleurs dans une moité de la dans un ou plusieurs membres; fourmillements, engourdissements dans auts points). Ces troubles de la sensibilité se montrent généralement un peu land : enfin il se manifeste des paralysies plus ou moins étendues du mouvement o sentiment. C'est précisément la longueur de l'intervalle entre la céphalaigie tiale et ces paralysies qui constitue le signe le plus caractéristique de tur intra crâniennes Assez souvent il y a, comme symptôme dominant, des phoπος: convulsifs qui revêtent quelquesois la sorme épileptique. Les contractues: convulsions dans les parties paralysées appartiennent aux périodes taraise maladie; il en est de même des troubles de l'intelligence, qui débutent par : blesse de la mémoire. Les troubles digestifs ne sont pas rures, mais ils n'out de caractéristique. La circulation reste normale, sauf dans les cas de comp inflammatoire. Une circonstance alors fort importante est l'inconstance, la varde tous les symptômes. Les fréquentes alternatives de rémission et d'exactiTUMEURS. · 869

sont dues à des congestions passagères de la tumeur ou du cerveau (Arch. de méd., 1854, t. II, p. 474).

Ces phénomènes seront suffisamment caractéristiques pour rendre probable ou très probable l'existence d'une tumeur intra-crânienne, et les progrès graduels des accidents viendront confirmer le diagnostic, surtout s'il existe une affection générale qui puisse donner lieu à la formation de tumeurs dans différents organes. Ces progrès lents mais incessants de la maladie manifestement cérébrale empêcheront de la considérer comme une simple névrose.

Peut-on déterminer le siège de la tumeur dans telle ou telle partie de l'encéphale? J'ai signalé ailleurs (V. Encéphale) les difficultés que l'on éprouve à localiser les lésions intra-céphaliques. Cependant M. Friedreich a tenté de formuler les caractères symptomatiques des tumeurs suivant leur siège. Ces caractères sont loin d'être absolus et d'ailleurs contradictoires; cependant ils présentent quelques traits caractéristiques. Il est remarquable que cet auteur ait indiqué comme signe des tumeurs de la base du cerveau au voisinage de lu protubérance l'hémiplégie de la face du côté de la lésion et celle des membres du côté opposé, double paralysie dénommée plus tard hémiplégie alterne (Gubler) comme signe des lésions de la protubérance. — Dès 1823, M. Rayer (Archives de médecine) avait signalé comme symptômes des tumeurs de la glande pituitaire comprimant les parties voisines du cerveau, et en particulier les nerss optiques : une douleur on pesanteur à la partie antérieure de la tête, l'apathie, la diminution de la mémoire, l'affaissement, l'assoupissement, avec cécité plus ou moins complète, (le plus souvent des leux yeux), l'absence de convulsions et de paralysie, et parsois des vomissements. M. Friedreich a constaté des caractères symptomatiques analogues pour les tumeurs le ce corps pituitaire et de la partie antérieure de la base du cerveau, en indiquant eulement comme rares les troubles de la myotilité. — Avec les tumeurs du cervelet, l y aurait une céphalalgie occipitale pathognomonique (mais non constante), avec louleur à la nuque (Lebert) augmentant à la pression et dans les mouvements, sans hénomènes spéciaux du côté des organes de la génération.

On a signalé une paralysie généralisée comme conséquence rare de tumeurs cérérales disséminées des deux côtés de l'encéphale.

Quant à la nature des tumeurs intra crâniennes, il n'est possible de la soupçonner que lor-qu'il existe dans d'autres organes des tumeurs qui peuvent être multiples lans diflérentes parties du corps, comme des tumeurs cancéreuses, des tubercules, les hydatides, des tumeurs ou des exostoses syphilitiques. Cependant M. Aran a dérit une forme particulière de cancer de la dure-mère (cancer vert, chloroma) qui e développerait en tumeur extérieure au niveau du crâne chez les jeunes sujets jusqu'à l'âge de vingt ans), et qui, après avoir été dures, indolentes, sans changement de couleur à la peau, se ramolliraient et donneraient issue à une matière erte liquide tout à fait caractéristique (Arch. de méd., 1854, t. IV). Cette espèce e tumeur est d'ailleurs très-rare; et il en est de même des kystes peri-orbitaires ongénitaux, qui communiquent avec l'intérieur du crâne, et qui renferment de la natière cérébrale (Robert: Union méd., 1859, t. I, p. 282). Un ne confondra as avec des tumeurs congénitales de cette espèce le céphalématome du nouveau-né, umeur sanguine fluctuante de la partie supérieure de la tête, et dont le pourtour ur simule à la palpation le rebord d'une ouverture circulaire des os du crâne.

dehors des poumons, mais sans avoir pu rendre leur diagnostic beaucoup plus protes, ce qui tient à la difficulté extrême du problème.

En outre du siège, il y a encore à distinguer l'espèce de tumeur à laquelle on a affaire. Tout en rappelant la rarcté des tumeurs intra-thoraciques en général, je si-gualerai comme étant le plus fréquemment rencontrés les anévensues, le cance (V. p. 161), les hydatides, et, comme plus particulières au médiastin, les masse tuberculeuses, que l'on rencontre principalement chez les enfants. Certains cointe d'un petit volume, mais s'insimuant sous le sternum, produisent quelquesois les mêmes accidents graves de compression que les tumeurs plus profondes (V. p. 410).

### C. — TUMEURS ABDOMINALES.

Quoique l'on ait à sa disposition pour le diagnostic des tumeurs abdominales, noiseulement les mêmes moyens d'exploration que pour la poirrine, mais de plus le palpation, qui jone ici un grand rôle quand un embonpoint evagéré, une ascite, ou une tympanite considérables n'en contrarient pas l'application, la multiplicité et le mobilité des organes contenus dans l'abdomen rendent extrêmement complexe et difficile le diagnostic des tumeurs qui s'y développent. Cette question, en effet, est une des plus ardues de la pathologie.

Il y a à distinguer les tumeurs abdominales suivant qu'elles occupent des région-particulières ou qu'elles envahissent simultanément plusieurs régions ou même le totalité de l'abdomen. Mais il faut d'abord tenir compte des tumeurs de même nature qui peuvent être communes à plusieurs régions ou même à toutes les régions de l'abdomen. On ne doit pas oublier, en effet, que le cancer, les hydatines, le phlegmon sous-péritonéal des parois abdominales, les péritonites enkystées, les tumeurs des épiploons, les simples adhérences formant des tumeurs en agglomérant les auses intestinales, et les tumeurs stercorales, peuvent être rencontrés partout dans l'abdomen. Cette remarque préliminaire est nécessaire, pour que l'on ne soit pas surpris de me voir rappeler le même genre de tumeur dans plusieurs régions, et que l'on supplée à mon silence lorsque, pour éviter des redites, je ne repelle pas toutes ces variétés de tumeurs à propos de chaque région.

- ▲ Tumeurs limitées à une région.
- a. Région épigastrique. La tumeur que l'on rencontre le plus souvent l'épigastre est celle du cancer de l'estomac, affection incomparablement plus fréquente que toutes celles qui penvent aussi s'accompagner de tumeurs dans la même région. Tantôt la tumeur cancéreuse ne constitue qu'une rénitence plus ou moins profonde, parfois en nappe, et tantôt une masse ayant le volume d'un œuf de pigeou celui du poing, ordinairement inégale, bosselée, et quelquefois mobile, de manière se porter à droite de la ligne blanche dans l'état de vacuité de l'estomac, et à ganche pendant la réplétion de l'organe, s'il est dilaté. La tumeur ne s'ins'mne pas enfinairement sous les côtes selon la remarque de Valleix. Cependant quelquefois cle n'est bien sentie que dans la position assise ou lorsque l'estomac est distendu par des aliments (Chomel), on bien lorsqu'on fait respirer profondément le malade pour fair refouler inférieurement la tumeur par la contraction du diaphragme (Trouscame).

Les tumeurs du PANCRÉAS, plus profondément situées que les précédentes, sont expendant presque toujours confondues avec elles, car le cancer de l'estomac ne s'accompagne pas dans tous les cas de symptômes caractéristiques. On peut encore rencontrer à l'épigastre : des tumeurs anévrysmales, qu'il ne faut pas confondre avec les tumeurs.

TUMBURS. 871

horaciques et y produire une matité d'une certaine étendue, qui s'annoncent par les signes importants.

Des douleurs variables d'intensité, une dyspnée lentement mais incessamment roissante, une toux sèche ou suivie d'une expectoration insignifiante : tels sont les hénomènes fonctionnels, la dyspnée principalement, qui accompagnent le dévelopment de ces tumeurs. Leurs principaux signes physiques sont : une saillie irrégulière d'un des côtés ou sur l'un des côtés de la poitrine, et qui est sans analogue lans l'état physiologique ou dans d'autres maladies, une matité à limites également irrégulières, avec absence de tout bruit respiratoire à son niveau, et parsois e resoulement du cœur ou des organes abdominaux.

Mais cet ensemble de signes peut se confondre, et il se confond souvent, en effet, vec ceux d'une pleurésie chronique; aussi les auteurs qui se sont occupés de cette uestion out-ils insisté principalement sur leur diagnostic différentiel. Ce diagnostic est ans doute facile lorsque l'on prend pour terme de comparaison l'épanchement pleuétique avec sa ligne de niveau régulière (V. p. 724), susceptible de déplacement ar les mouvements, avec sa matité procédant de bas en haut, s'accompagnant d'éophonic ou de broncho égophonie de plus en plus profonde de haut en bas, et que on oppose à ces signes les limites irrégulières de la matité des tumeurs, l'impioilité de cette matité avec absence de tout bruit respiratoire à son niveau, tandis que e bruit peut quelquesois être entendu au-dessous. Mais toutes les pleurésies chroniues n'offrent pas les caractères que je viens de rappeler. L'épanchement, en effet, e présente pas souvent la mobilité de sa ligne de niveau, l'égophonie ou la bronchocophonie peuvent manquer, et enfin le liquide épanché est quelquesois limité par es adhérences de telle sorte, qu'elles rendent irrégulières les limites de la matité bsolument comme dans les cas de tumeurs solides intra-thoraciques. Or, en paeille circonstance, un diagnostic précis est souvent impossible (Moutard-Martin, Oulont, Soc. des Hôp., mai 1856). Il y aurait bien la ressource de pouvoir jusqu'à un ertain point reconnaître s'il s'agit alors d'une collection liquide ou solide, la prenière donnant lieu à une fluctuation intercostale (?), et la seconde à une dureté réstante, la première atténuant les bruits thoraciques et la seconde au contraire s exagérant; néanmoins avec les signes de collection liquide constatée, on ourra hésiter encore entre un kyste hydatique et un épauchement pleurétique. u doit à M. Vigla un excellent travail sur le diagnostic des hydatides intraioraciques (Arch. de méd., 1855, t. VI), pour lesquelles on a comme ressource strême excellente une ponction capillaire exploratrice pratiquée dans la tumeur V. p. 468).

On voit quelles difticultés on a à surmonter avant d'arriver à constater l'existence es tumeurs intra-thoraciques, difficultés qui se résument en ce double fait que on rencontre tantôt des tumeurs qui ressemblent à des épanchements pleurétiques broniques plus ou moins réguliers, et des épanchements chroniques irréguliers par nite d'adhérences anciennes qui simulent parfaitement des tumeurs solides.

En supposant une tumeur reconnue, il s'agit de déterminer son siège au niveau u médiastin, de la plèvre, du poumon, des parois thoraciques, ou même de la partie invexe du foie : question souvent difficile, insoluble même dans la plupart des cas, suf pour les tumeurs du médiastin, dont il a été question plus haut. M. Henri Ginac a étudié dans sa thèse (1845) les tumeurs solides intra-thoraciques situées en

deliors des poumons, mais sans avoir pu rendre leur diagnostic beaucoup plus prisce qui tient à la difficulté extrême du problème.

En outre du siège, il y a encore à distinguer l'espèce de tumeur à laquelle affaire. Tout en rappelant la rarcté des tumeurs intra-thoraciques en général, per gnalerai comme étant le plus fréquemment rencontrés les anéversues, le comme (V. p. 161), les hydatides, et, comme plus particulières au médiastin, les most tuberculeuses, que l'on rencontre principalement chez les enfants. Certains comme d'un petit volume, mais s'insinuant sous le sternum, produisent quelquet s'e mêmes accidents graves de compression que les tumeurs plus profondes (V. p. 11)

C. - TUMEURS ABDOMINALES.

Quoique l'on ait à sa disposition pour le diagnostic des tumeurs abdominale reseulement les mêmes moyens d'exploration que pour la poitrine, mais de plus palpation, qui jone ici un grand rôle quand un embonpoint exagéré, une astic, t une tympanite considérables n'en contrarient pas l'application, la multiplicité de mobilité des organes contenus dans l'abdomen rendent extrêmement complus difficile le diagnostic des tumeurs qui s'y développent. Cette question, en ellet, et une des plus ardues de la pathologie.

Il y a à distinguer les tumeurs abdominales suivant qu'elles occupent des ité : particulières ou qu'elles envahissent simultanément plusieurs régions ou mais totalité de l'abdomen. Mais il faut d'abord tenir compte des tumeurs de mène ture qui peuvent être communes à plusieurs régions ou même à toutes les reture qui peuvent être communes à plusieurs régions ou même à toutes les reture qui peuvent être communes à plusieurs régions ou même à toutes les rephlegmon sous-péritonéal des parois abdominales, les péritouites entystées, le meurs des épiploons, les simples adhérences formant des tumeurs en applicant les anses intestinales, et les tumeurs stercorales, peuvent être rence partout dans l'abdomen. Cette remarque préliminaire est nécessaire, pour que ne soit pas surpris de me voir rappeler le même genre de tumeur dans plusieur gions, et que l'on supplée à mon silence lorsque, pour éviter des redites, je us repelle pas toutes ces variétés de tumeurs à propos de chaque région.

▲ - Tumeurs limitées à une région.

a. — Région épigastrique. — La tumeur que l'on rencontre le plus sont l'épigastre est celle du cancer de l'estomac, affection incomparablement plus quente que toutes celles qui peuvent aussi s'accompagner de tumeurs dans la région. Tantôt la tunteur cancéreuse ne constitue qu'une rénitence plus ou mons fonde, parfois en nappe, et tantôt une masse ayant le volume d'un œuf de parcelui du poing, ordinairement inégale, bosselée, et quelquefois mobile, de manaire pendant la réplétion de l'organe, s'il est dilaté. La tumeur ne s'ins me nairement sous les côtes selon la remarque de Valleix. Cependant quelque un'est bien sentie que dans la position assise ou lorsque l'estomac est distendu a liments (Chomel), ou bien lorsqu'on fait respirer profondément le malade pour refouler inférieurement la tumeur par la contraction du diaphragme (Tooss)

Les tumeurs du PANCRÉAS, plus profondément situées que les précédentes, sont ou dant presque toujours confondues avec elles, car le cancer de l'estomac nes acces pas dans tous les cas de symptômes caractéristiques. On peut encore renewant l'épigastre : des tumeurs anévrysmales, qu'il ne faut pas confondre avec les les

lides de l'estomac, du pancréas, ou même avec un amas de matières fécales dans côlon transverse, lorsque ces tumeurs sont soulevées par les battements de l'aorte. es anévrysmes sont d'ailleurs trè-rares; ils forment des tumeurs fixes, sauf dans se cas exceptionnels, comme celui où l'on a vu l'anévrysme du tronc cœliaque constué par une tumeur mobile de la grosseur d'une orange. On n'oubliera pas qu'il eut exister des petites tumeurs évidemment superficielles au niveau de la ligne lanche (Hernies), des tumeurs multiples mobiles plus profondes dues à la syphilis V. p. 849), et qu'une tumeur épigastrique est quelquefois simulée par la contracon de la partie supérienre du muscle droit qui est isolée par une intersection apoévrotique, contraction qui a lieu chez certains individus dès que l'on palpe leur entre, comme l'a fait remarquer Chomel. On commettrait encore une gro-sière rreur si, chez les personnes maigres, on prenait pour des signes d'anévrysme la méfaction résistante du corps des vertèbres et les battements de l'aorte.

- b. Région ombilicale. Cette région devrait presque être confondue avec la récédente, car ce que je viens de dire des tumeurs de l'épigastre lui est presque pplicable. Je dois ajouter que l'on a quelquesois consondu avec des hernies ombilibles, des abcès et des tumeurs hydatiques, et que c'est à l'ombilic que se présent principalement les tumeurs tuberculeuses ganglionnaires qui constituent le carau chez les ensants, et qui ne sauraient être prises pour des soybales, attendu que elles-ci occupent ordinairement les sosses iliaques ou les slancs. Ensin M. Rayer a encontré au niveau de la région ombilicale une rénitence formée par la susion des eins placés en travers de la colonne vertébrale, et formant une sois une tumeur en orme de croissant. On sentait en même temps un vide dans les deux régions lomaires qui avaient l'aspect d'une selle lorsque le malade était à quatre pattes (Traité les malad. des reins, t. 1).
- c. Hypochondre droit. Les tumeurs qui sont rencontrées au niveau de hypochondre droit sont produites d'abord par le foie augmenté de volume (congesion, hépatite, hypertrophie, transformation graisseuse), et conservant à cela rès sa forme propre, en débordant plus ou moins le relord costal de l'hypochondre ten donnant lieu à une matité plus élevée vers la poitrine. La forme du rebord du vie devient irrégulière lorsque l'augmentation de volume de l'organe est due au ANCER (vers son début) ou à des hydatides (V. p. 471). Avec la première de ces ffections, le foie est bosselé et inégal au niveau de son bord libre; avec une tumeur sydatique, l'hypochondre présente ordinairement une saillie anomale, lisse, plus ou noins bombée, faisant ordinairement saillie au-dessous des fausses côtes qu'elle soulève, t présentant d'ailleurs les autres caractères de cette espèce de tumeurs (V. p. 467).

On devra éviter de prendre pour une tumeur du foie le simple resoulement de cet rgane par un épanchement pleurétique ou par une autre production morbide intra-horacique, ou bien la rénitence que sorme quelquesois sous les côtes le rein déplacé u enslammé.

Les voies biliaires sont le siège de tumeurs solides ou fluctuantes pénétrant maufestement sous les côtes, où elles se rattachent à la face concave du foie, et déborlant le rebord des côtes droites. Les tumeurs solides sont dues ici à deux affections rès-rares : au cancer de la vésicule biliaire, d'autant plus difficile à reconnaître ju'il se confond habituellement avec le cancer de l'estomac ou du foie; et à l'accumuation considérable de calculs dans ce réservoir, où la palpation et la percussion font

cupe l'hypogastre se dessine quelquefois à la vue. Son insertion derrière le pubs s reconnaît à la palpation, qui juge aussi de son volume, de sa forme, de sa consatance dure, élastique ou fluctuante, et qui fait percevoir quelquesois les mourements du fætus dans les cas de gro-sesse. Le toucher vaginal ou rectal pratiqué en même temps que la palpation hypogastrique apprécie l'étendue de la lésion; œœdant on peut être induit en erreur dans certains faits de flaccidité de l'utérus, doct le col ne paraît pas recevoir l'impulsion exercée sur le fond de l'organe dévelopé en tumeur à l'hypogastre. J'ai vu à l'Hôtel-Dieu une femme accouchée depuis tros semaines, qui présentait, à droite au-dessus du pubis, une tumeur mobile et dusloureuse, de la grosseur d'un œuf, ne paraissant pas se relier à l'utérus an double palper hypogastrique et intra-vaginal, et qui cependant était due au fond de l'utéres. comme le montra l'autopsie faite après la mort, survenue subitement. Le cathète risme, dans des cas douteux, est un moven d'exploration des plus précieux, qui prmet de distinguer la tumeur produite par la rétention de l'urine des autres tumeur hypogastriques, en faisant disparaître la première par l'expulsion du liquide miuaire. Dans beaucoup d'autres circonstances, le cathétérisme peut simplifier le diagnostic en vidant le réservoir distendu de l'urine, lorsqu'il ne peut s'évacuer fack ment par le fait de la gêne physique apportée par le voisinage des tumeurs dont un cherche à connaître la nature. — La percussion fait distinguer la physométric de autres distensions de l'utécus, en produisant un son tympanique au niveau de la temeur, et elle donne une idée nette de la résistance de la tumeur elle-même. - Enla par l'auscultation, ou recueil e les signes les plus probants de la grossesse, question souvent importante à réson tre dans les cas de tumeur hypogastrique globuleuse.

Les tumeurs de forme irrégulière que l'on rencontre à l'hypogastre, et qui tanté y sont limitées et tantôt se prolongent latéralement vers les fosses iliaques, dépendent de plusieurs causes. Le cancer du corps de l'utérus y forme une tumeur réseaute à surface inégale et marronnée; mais cette effection, qui atteint le plus soivent le col de l'utérus, est rarement étendue au corps et jusqu'au fond de cet orgue. Les hémorragies intra-péritoneales (hématocèles), produisent des tuméfiches plus uniformes, souvent douloureuses, avec des prolongements latéraux vers le les ses iliaques (V. p. 455; les tumeurs hydatiques ou de toute autre nature, dévelopées dans la profondeur du bassin, peuvent faire irruption aussi au-dessus du publica rate déplacée et très-mobile a été trouvée au-dessous de l'ombilic chez une femulatteinte précédemment de fièvres intermittentes. Mais les faits de ce genre sont trèrares, de même que le déplacement du cœum au devant des vertèbres lombures q. — Régions iliaques, — De nombreuses variétés de tumeurs peuvent se res-

g. — Régions iliaques. — De nombreuses variétés de tumeurs penvent se recontrer limitées dans les régions iliaques. — Chez la femme, elles caractérisent le leustes de l'oraire encore peu volumineux, l'inflammation de cet organe (ovante des grossesses entra-utérimes, certaines hématocèles, et le cancer de l'oraire. — Chez l'homme, on a quelquetois trouvé un testicule dans le voisinage de l'aine où d'a été pris pour une hernie : mais en pareil cas, il manque dans le scrotum. — Fina les tumeurs rencontrées indifféremment chez les individus de l'un et l'autre sers au niveau des régions iliaques de l'abdomen sont : le philégique, les bubons, le adénites, les anévrysmes de l'artère iliaque, maladie à laquelle on a cru dans un cas d'adénite cancércuse soulevée par les battements de l'artère iliaque, et malles teusement opérée (Mcd.-chir. transact., t. XXXV). On peut encore rencontre des

lhérences péritonéales épaisses, localisées au niveau du rein. On a bien signalé mme caractères propres à faire distinguer les tumeurs solides des reins la forme rticulière de ces organes, qui sont ovalaires dans le sens vertical, avec la dépresn interne de leur hile, et leur position particulière, qui fait qu'elles occupent aque flanc en s'insinuant profondément vers les lombes; mais les mêmes conions, qui d'ailleurs ne caractérisent pas à beaucoup près toutes les tumeurs nales, se présentent avec d'autres tumeurs des mêmes régions.

Les tumeurs fluctuantes particulièrement observées au niveau des flancs sont celles rein ou des voies urinaires aboutissant à la vessie (calice, bassinet, uretère). Elles t presque toujours pour origine l'arrêt de corps étrangers, et principalement de culs, obstruant ces conduits. Ce sont des rétentions de pus (pyélite) d'urine ou de osité (hydronéphrose), analogues à celles que l'on rencontre au niveau des voies iaires par suite également de leur obstruction par des calculs. Le sang, accumulé us les voies urinaires, peut aussi constituer une rétention au-dessus d'un obstacle mpant le haut de l'uretère ou le voisinage de la vessie. La tumeur fluctuante semble alors à celle produite par l'urine; et lorsque c'est l'uretère qui est disidu, il peut former une tumeur cylindrique, superficielle et allongée dans le 18 de ce conduit. On a cité un fait dans lequel il existait pendant la vie une petite meur mobile de la grosseur d'une olive due à un calcul urinaire arrêté sur le 19et d'un uretère, et appréciable à la palpation (Caillat : Union méd., 1856).

Dans ces différentes conditions, on a ordinairement comme données précieuses de ignostic des antécédents se rapportant à l'existence de calculs dans les voies uriires (gravelle, coliques néphrétiques); mais ici encore l'absence de ces données ne 
montre pas qu'il faille exclure ces rétentions du diagnostic. Aussi peut-on conidre ces tumeurs fluctuantes des rétentions des voies urinaires avec les phlegmons ctuants des parois abdominales, avec la périnéphrite qui est une affection de même 
ture, avec les abcès par carie vertébrale, et, du côté droit, avec les rétentions des 
ies biliaires, comme je le rappellerai plus loin à propos des tumeurs qui envahissent 
sieurs régions.

f. — Région hypogastrique. — Parmi les tumeurs de cette région, il faut disguer celles qui s'y montrent sous forme globuleuse et arrondie de celles qui sont is ou moins irrégulières, ou avec des prolongements vers les régions iliaques.

Parmi les premières, on rencontre les tumeurs que forment la vessie ou l'utérus disdus: la vessie, dans les cas de rétention d'urine, donnant ou non lieu à la fluctuan; l'utérus, pour les tuméfactions variées formées par la grossesse, la métrite erpérale, très-rarement par des gaz qui distendent rapidement l'utérus jusqu'à nbilic ou au-dessus (physométrie), on par des liquides retenus et accumulés dans cavité utérine par suite d'un obstacle complet du col de l'organe (hydrométrie). Is fréquemment l'utérus est développé par des corps fibreux volumineux. Dans ces lérentes conditions, la tumeur hypogastrique, plus ou moins volumineuse, s'élève sou moins haut dans l'abdomen, où elle forme une convexité régulière, qui n'est douloureuse dans la grossesse ou dans les cas de tumeur fibreuse, mais qui l'est quemment dans les autres conditions. Les symptômes concomitants et les antéents sont d'une grande valeur pour élucider le diagnostic; mais c'est surtout ploration par l'inspection, la palpation, le toucher vaginal et rectal, le cathétéme et l'auscultation, qui est indispensable. La forme ovoïde de la tumeur qui oc-

cupe l'hypogastre se dessine quelquesois à la vue. Son insertion derrière le peter. reconnaît à la palpation, qui juge aussi de son volume, de sa sorme, de sa come tance dure, élastique ou fluctuante, et qui fait percevoir quelquesois les manments du fœtus dans les cas de grossesse. Le toucher vaginal ou rectal pribpie même temps que la palpation hypogastrique apprécie l'étendue de la lésion; esc. dant on peut être induit en erreur dans certains faits de flaccidité de l'utére, at le col ne paraît pas recevoir l'impulsion exercée sur le fond de l'organe déretyen tumeur à l'hypogastre. J'ai vu à l'Hôtel-Dieu une femme accouchée depuis tre semaines, qui présentait, à droite au-dessus du pubis, une turneur mobile et loureuse, de la grosseur d'un œuf, ne paraissant pas se relier à l'utérus an doitpalper hypogastrique et intra-vaginal, et qui cependant était due au fond de l'uki: comme le montra l'autopsie faite après la mort, survenue subitement. Le catrisme, dans des cas douteux, est un moyen d'exploration des plus précieux, qui p met de distinguer la tumeur produite par la rétention de l'urine des autres louve hypogastriques, en faisant disparaître la première par l'expulsion du liquide naire. Dans beaucoup d'autres circonstances, le cathétérisme peut simplise diagnostic en vidant le réservoir distendu de l'urine, lorsqu'il ne peut s'évacurire ment par le fait de la gêne physique apportée par le voisinage des tumeurs duit. cherche à connaître la nature. — La percussion fait distinguer la physomètre. autres distensions de l'utérus, en produisant un son tympanique an niveau de le meur, et elle donne une idée nette de la résistance de la tumeur elle-même. - Et par l'auscultation, on recueille les signes les plus probants de la gnossesse, ques : souvent importante à résoudre dans les cas de tumeur hypogastrique globules

Les tumeurs de forme irrégulière que l'on rencontre à l'hypogastre, et qui z' y sont limitées et tantôt se prolongent latéralement vers les fosses iliaques, on dent de plusieurs causes. Le cancer du corps de l'utérus y forme une tumeur re tante à surface inégale et marronnée; mais cette : ffection, qui atteint le plus vent le col de l'utérus, est rarement étendue au corps et jusqu'au fond de cet orçles hémorragies intra-péritonéales (hématocèles), produisent des tuméses plus uniformes, souvent douloureuses, avec des prolongements latéraux vers les ses iliaques (V. p. 453); les tumeurs hydatiques ou de toute autre nature, déve pées dans la profondeur du bassin, peuvent faire irruption aussi au-desus du pe La rate déplacée et très-mobile a été trouvée au-dessous de l'ombilic chez une les atteinte précèdemment de fièvres intermittentes. Mais les faits de ce genre sor tierares, de même que le déplacement du cœcum au devant des vertèbres lo marche.

g. — Régions iliaques. — De nombreuses variétés de tumeurs peuvent se contrer limitées dans les régions iliaques. — Chez la femme, elles caractéries kystes de l'ovaire encore peu volumineux, l'inflammation de cet organe (ovaire des grossesses extra-utériers, certaines hématocèles, et le cancer de l'ovaire Chez l'homme, on a quelquesois trouvé un testicule dans le voisinage de l'aime a été pris pour une herniu; mais en pareil cas, il manque dans le scrotum. — t les tumeurs rencontrées indisséremment chez les individus de l'un et l'autre en niveau des régions iliaques de l'abdomen sont : le phergnon iliaque, les babous. adénites, les unévrysmes de l'artère iliaque, maladie à l'aquelle on a cru daccas d'adénite cancéreuse soulevée par les battements de l'artère iliaque, et max reusement opérée (Méd.-chir. transact., t. XXXV). On peut encore rencontre :

régions iliaques: une hernie réelle; une péritonite partielle; un cancer du cum à droite; à 'gauche, l'accumulation dans l'S iliaque de matières fécales de corps étrangers (noyaux), et ensin l'agglomération d'auses intestinales par s'adhérences. Des tumeurs exceptionnelles s'y sont encore constatées. Telle est le que M. John Marshal a trouvée dans la fosse iliaque gauche, tumeur dure qui resta inconnue pendant la vie, et qui était due à une masse considérable d'égles (avalées par monomanie) et contenues tant dans l'estomac (dont l'extrémité orique avait été entraînée sous l'arcade pubienne) que dans le duodénum (Medir. transact., t. XXXV).

Les tumeurs de l'ovaire sont remarquables chez la femme par leur forme globuse, leur indolence, leur mobilité sauf vers leur insertion manifestement profonde is la cavité pelvienne, par leur défaut de continuité avec l'utérus, comme le déntre le toucher vaginal qui constate seulement le refoulement de ce dernier orie, par le développement lent de la tumeur, et l'état satisfaisant de la santé nérale. Il y a peu de tumeurs qui aient donné lieu à autant d'erreurs de diagnostic e les kystes de l'ovaire. M. Boinet, qui les a étudiées à ce point de vue dans un éressant mémoire (Gaz. hebdom., 1860) signale comme tumeurs locales pouvant e confondues avec ces kystes la grossesse extra-utérine, l'hématocèle rétro-utée, les abcès de la fosse iliaque, les tumeurs squirrheuses, fibreuses, hydatiques, is compter celles qui résultent du développement considérable des kystes dont il a question plus loin.

h. — Tumeurs pelviennes. — Les tumeurs confinées dans la profondeur du basse produisent principalement chez la femme, attendu qu'elles ont pour siège hauel les organes du système utérin. Le vagin offre justement chez elle le moyen les constater par le toucher vaginal. Cet examen peut se compléter par le toucher tal, qui est surtout utile chez l'homme pour constater les tumeurs formées par la state et celles qui occupent le rectum.

Les tumeurs que l'on rencontre dans l'excavation pelvienne de la femme sont : le neer utérin qui affecte plus particulièrement le col de l'organe; les tumeurs finuses qui se développent dans son tissu, et qui peuvent, comme les tumeurs cancuses, remplir l'excavation pelvienne; les déviations et les flexions utérines, (surt la rétroflexion) qui peuvent simuler des tumeurs voisines de l'utérus; l'héma-èle (p. 455) et la pelvi-péritonite avec tumeur rêtro-utérine; les abcès du tissu lulaine; les kystes et autres tumeurs de l'ovaire; les kystes hydatiques; les phlegns des tigaments larges; les grossesses extra-utérines, les tumeurs rectales uvent la simple accumulation des matières fécales); les polypes de l'utérus ou du tum, les distensions de la vessie, la cystocèle vaginale, les tumeurs syphilitiques. sin le rein déplacé a été rencontré dans la protondeur du bassin pouvant simuler tumeurs de l'ovaire, de l'utérus ou du rectum.

Parmi ces tumeurs si diverses, les unes sont solides et les autres fluctuantes. Pour distinguer les unes des autres, on se fonde sur ce caractère distinctif, sur leur 3e, leur forme, leur volume, leur sensibilité, leur correspondance avec des tuurs débordant supérieurement vers l'hypogastre où l'on pratique la pulpation en me temps que le toucher vaginal. Mais l'examen de la tumeur seule ferait comttre bien des méprises; ce n'est qu'en rapprochant des données qu'elle fournit toutes les qui peuvent résulter des antécédents, de l'évolution des phénomènes morbides

et de leur ensemble au moment de l'exploration, que l'on pourrait armer à se naître la nature de la lésion locale.

Lorsqu'elles sont volumineuses, les tumeurs intra-pelviennes produisent de dents de compression comme ceux qui ont été signalés à propos des tunes médiastin. C'est ainsi que des sciatiques rebelles ont été rencontrées ayant est gine la compression du plexus sacré par des kystes de l'ovaire, ou par l'utére les premiers mois de la gestation, par des hémorrhoïdes volumineuses, par matières fécales accumulées (Sandras).

# **3.** — Tumeurs envaluissant plusieurs régions.

Beaucoup de tumeurs abdominales, partant d'une des régions que je v.s. passer en revue, envahissent les régions voisines, et quelquesois mème presquabdomen. Lorsqu'on n'a pas pu suivre ces progrès et qu'on examine le n lorsque l'envahissement est accompli, il en résulte des difficultés de diagnes, grandes et même, dans certaines circonstances, l'impossibilité absolue de les un diagnostic de quelque précision. C'est surtout dans cette condition d'us qu'il faut tenir compte de toutes les données antérieures ou actuelles qui péclairer sur la nature des lésions abdominales, et que je ne saurais exposer article.

Le foie atteint d'hépatite chronique envahit quelquesois l'abdomen jusqu'à îles, et, comme dans les développements analogues de cet organe, resoule : : intestinale vers le côté gauche et inférieur de l'abdomen. On a vu aussi des 🕮 hydatiques, si fréquentes dans le foie, se porter vers la poitrine et simuler u : chement pleurétique droit on une tumeur intra-thoracique, ou bien s'électe l'abdomen jusqu'à la région ombilicale, jusqu'aux régions inférieures de l'à. et même à tout le ventre. C'est ce qui explique comment on a pris des liscette espèce pour une ascite ou pour une turneur de l'ovaire. Les turneurs : reuses du foie peuvent être énormes, et envaluir d'abord l'épigastre, le lla et l'hypochondre gauche, puis descendre même jusqu'à l'os des îles, surteu : droit, et occuper la plus grande partie de la cavité abdominale; l'éparc ascitique les accompagne ordinairement et masque jusqu'à un certain point ... larité et les bosselures de la tumeur, que l'on ne peut sentir en certains ponts pressant vivement sur l'abdomen pour déplacer le liquide. - La rate, en se h pant, se dirige vers l'ombilie, s'étend même dans toute la moitié gauche dat jusqu'à la région iliaque, en se portant également vers la poitrine. Elle soule iois, d'une manière visible, l'hypochondre et le côté gauche de l'abdomes, présente vers la ligne blanche une sorte d'échancrure qui ne doit pas faire; la tumeur pour le rein (V, p. 146).

Le rein est un des organes dont les tumeurs peuvent acquérir les dimets plus considérables et donner lieu aux erreurs les plus fréquentes, soit qu'on lui en attribue qui ont en siège anatomique. On a vu le cancer du rein remplir l'abdomen d'un enfant de mois (Barthez); mais le fait est plus fréquent chez l'adulte. M. Moutard-Martiume tumeur du rein refouler supérieurement le diaphragme très-haut de na simuler un épanchement pleurétique (Soc. des Hôpit., mai 1856). L'une kyste de cet organe a put faire croire à une grossesse; mais une pareille nequeut résulter que d'une exploration incomplète.

TYMPANISME. 879

Les rérentions dans les calices et les bassinets des reins, par suite de l'oblitéraon de l'uretère par un calcul, prennent quelquesois des proportions telles qu'on a a croire à une ascite, les tumeurs fluctuantes qui en résultent pouvant envahir ut le ventre. Martineau a cru à une hydropisie dans un cas de rétention de sang nsi accumulé, et il a même pratiqué la paracentèse. Tout en étant considérable. tumeur peut rester limitée à un côté de l'abdomen. Dans cette dernière condition. s rétentions rénales sont d'un diagnostic plus compliqué du côté droit que du gauie, parce qu'on y rencontre aussi des rétentions des voies biliaires (rétention de la le dans la vésicule et hydropisie de ce réservoir), qui peuvent également constituer s tumeurs fluctuantes considérables, et gagner aussi jusqu'à la fosse iliaque. es antécédents habituels de coliques hépatiques ou néphrétiques, suivant les voies l'ectées, lèveront souvent les doutes; mais malheureusement les lésions de ce enre sont presque toujours compliquées d'autres lésions qui en masquent les caracres les plus manifestes. M. Cossy a vu une distention extrême de la vésicule biure par rétention de la bile être dure et douloureuse. Moi-même j'ai rencontré à ariboisière une jeune malade d'une vingtaine d'années, qui précédemment avait résenté des signes obscurs de péritonite comme seuls antécédents, et qui ofirait ne tumeur dure envahissant toute la moitié droite de l'abdomen; elle succomba des signes de péritonite par perforation. La tumeur était due à une pyélite suprée suite de l'oblitération de l'uretère à son origine par un calcul gros comme une ive, et surtout à des adhérences péritonéales épaisses qui formaient une scule asse de tous les organes avoisinant le rein.

Parmi les tumeurs des régions inférieures de l'abdomen, les corps fibreux de l'utéus peuvent envahir une grande partie de cette cavité; ils simuleraient une grosesse si leur développement n'était pas très-lent. - Mais ce sont principalement les ystes de l'ovaire qui, en acquérant un très-grand volume, peuvent être méconnus. u s'élevant directement dans le flanc correspondant, ils simulent quelquesois des imeurs de rein; mais c'est surtout avec l'ascite (V. p. 89) que la consusion des ystes très-volumineux de l'ovaire est facile. Il y a eu aussi confusion entre un kyste e l'ovaire et une tumpanite. Ensin la grossesse avancée a été prise pour un kyste e l'ovaire, et la prétendue tumeur a même été ponctionnée (Boinet, Mém. cité). TYMPANISME. — Je comprends sous cette dénomination toute exagération nanifeste du son obtenu par la percussion, par rapport au son normal, au niveau es organes ou des parties contenant de l'air. On a beaucoup discuté sur les caracères du son tympanique parce qu'on a voulu y voir un type de sonorité particulier, andis que ce n'est qu'une qualité (exagération d'intensité) applicable à des sons diers, à des sons graves, à des sons avant une tonalité normale ou à des sons aigus. e tympanisme grave (celui de certaines tympanites abdominales et du pueumohorax) diffère par son caractère moelleux, prolongé, et comme profond, du tynianisme aigu qui est dur, bref, comme superficiel, et qui s'observe dans des condions particulières signalées dans ces dernières années.

J'ai rappelé, à propos de la percussion (p. 677), que l'intensité plus grande des pnorités de percussion ne pouvait plus être attribuée exclusivement à une augmenation de la quantité d'air sous-jacente (observation importante dont on doit la onnaissance à M. Skoda), puisque dans les poumons on rencontre aussi le tympa-isme avec une condition évidemment contraire: la diminution de la quantité

d'air qu'ils contiennent. C'est ce qui ressort de la simple énumération de contiens dans les quelles le tympanisme se manifeste, sans qu'il soit nécessire de repler les théories diverses qui ont été proposées comme explications.

Le tympanisme se produit principalement au niveau de l'abdomen ou du tres. Au niveau de l'abdomen, le tympanisme a un tou grave au niveau de vac distensions gazeuses (météorisme étendu), et un tou aigu quand la distense e limitée; c'est, dans ce dernier cas, l'exagération d'intensité du son hydro-arra

Au niveau de la poutrine, les mêmes différences de tonalité expliquent toute variétés de tympanisme. Le tympanisme grave caractérise le pneumo-thoret est souvent le son normal de la poitrine dans le jeune age; il caractérse la physème pulmonaire, certaines congestions du poumon, et d'autres condits encore mal définies. - Le tympanisme thoracique aigu se constate au niver. régions plus limitées, et le plus souvent (mais non exclusivement) dans les rèces sous-claviculaires, et toutes les fois que le poumon ou une partie de pouront été reloulés, comprimés, ou sont à l'étroit dans l'espace qui leur est destre ... signalé cette condition comme la plus générale du tympanisme qui se perge niveau des poumons. On la retrouve en esset dans les conditions suivante -1º Dans la pleurésie, dans laquelle le son tympanique sous-claviculaire a degnalé parmi nous par M. Notta (Arch. de méd., 1850, t. XXII), et en Allena. par M. Skeda (Traité de percussion et d'auscultation.) — 2º Dans la partie v du poumon affecté de pneumonie (Hudson, Graves, Williams), le tympansus resoulement du poumon explique les prétendus pneumo-thorax essentiels et qui mères qui ont été considérés comme une complication de la pneumonie ; j'arrect aussi plusieurs fois, comme M. Skoda, le tympanisme localisé au niveau mête la partie affectée de pneumonie, et notamment au début et au moment de issolution de l'inflammation. — 3° Je l'ai constaté encore fréquemment en ar à la base de la poitrine des deux cô. és, et parfois aussi en avant, dans des co bronchite prosonde ou de congestion pulmonaire, si sréquente dans les mil aiguës fébriles (Arch. de méd., 1856, t. VIII). — 4° Le tympanisme est si 4 le résultat du simple resoulement du poumon, que cet organe sain, comme 🛌 démontré, rend un son manifestement tympanique lorsqu'il est compriné pa tumeur intra-thoracique (anevrysme de l'aorte), par une distension considérale l'abdomen (ascite, tumenrs volumineuses de la rate, du foie, etc.), ou entin. suite d'une déviation vertébrale, du côté du thorax qui est déprime (p. 274

Il est difficile de saisir la cause physique du tympanisme dans ces differe conditions anatomiques, et surtout lorsqu'on le perçoit vis-à-vis une petite ture intra-pulmonaire voisine de la plèvre, comme je l'ai constaté (Arch. de méd., 12: t. XXX), ou au niveau du sein induré par le sclérème, comme l'a observé y de Guillot chez une femme. Le tympanisme lui fit croire à un emphysème sous-une supposition qui fut infirmée par une ponction exploratrice, qui ne donna pas soune seule bulle de gaz. Ne pourrait-on pas, dans les faits de ce genne, expliquer in panisme par la transmission du son pulmonaire exagéré par suite de la compania la partie percutée, comme le sternum le renforce et le transmet dans l'étal nume

TYMPANITE. — On doit comprendre sous ce titre les accumulations à dérables de gaz qui s'effectuent au niveau de l'abdomen, soit dans le tube de soit dans l'utérus, soit dans la cavité du péritoine.

1° La tympanite du tube digestif n'est autre chose qu'un météorisme étendu à tout l'abdomen (V. Méréorisme), et resoulant parsois le diaphragme au point de produire l'asphyxie.

2º La tympanite utérine, appelée aussi physométrie, grossesse venteuse, est un accident puerpéral dans presque tous les cas. Elle est caractérisée par une tumeur hypogastrique se formant rapidement, arrondie, tendue, donnant un son tympanique à la percussion, s'accompagnant parfois de troubles digestifs, de vomissements, de dyspnée si la tumeur est assex considérable pour refouler le diaphragme, et, dans certains cas, d'un mouvement fébrile plus ou moins prononcé. C'est surtout après l'accouchement que la physométrie est rapide, et alors elle est ordinairement considérable, parce qu'elle est favorisée par la flaccidité des parois de l'utérus.

Cette tympanite est le plus souvent produite par un caillot qui obstrue l'orifice du col utérin, et plus rarement par la putréfaction d'un fœtus, d'un fragment de placenta, d'une môle ou des lochies. Dans ces différentes conditions, il peut y avoir expulsion bruyante de gaz très-fétides et quelquefois de liquide brunâtre par le vagin, expulsion suivie de soulagement. On a vu la physométrie se développer lentement pendant plusieurs mois, et sa coïncidence avec des troubles digestifs, des vomissements, et la suppression des règles, faire croire à une grossesse, jusqu'à ce que l'expulsion subite des gaz soit venue détromper, et révéler la véritable cause du développement de l'utérus.

On a reconnu deux formes à la tympanite utérine, suivant que l'utérus contient des gaz seulement, ou bien des gaz et du liquide. Dans ce dernier cas, des mouvements brusques peuvent produire un bruit de flot ou de glouglou, et la fièvre peut être assez intense.

Après une durée variable, l'utérus se débarrasse ordinairement des gaz ou les produits qui causent la tympanite utérine, et la guérison a lieu. Ce n'est que orsque l'organe renserme un sœtus mort ou des débris de placenta que le pronostic œut n'être pas aussi favorable.

3° Quant à la tympanite péritonéale, elle est tout à fait exceptionnelle. Elle a été produite par une communication morbide (perforation) des voies digestives ou puluonaires avec la cavité péritonéale. Cependant M. Michel Lévy (Gaz. méd., 1849)
urait rencontré un fait dans lequel la tympanite aurait été indépendante de oute perforation. Les signes sont ceux de la tympanite intestinale, si ce n'est que on obtient au niveau du foie un son clair qui pourtant n'est pas pathognomouique.

TYPHLITE. - V. PHLEGNON ILIAQUE.

TYPHOÎDE (Frèvre ou Affection). — On sait à quelle confusion était arriée l'étude symptomatique des fièvres continues des anciens, lorsque, dans l'imposibilité de les classer suivant leur cause, on a été conduit à les étudier dans leurs nanifestations anatomiques. Les recherches anatomo-pathologiques démontrèrent l'abord la fréquence des lésions intestinales dans les fièvres; mais leur importance undamentale ne se révéla qu'à l'apparition de l'ouvrage devenu célèbre de M. Louis, ui, en dehors des fièvres éruptives et d'un petit nombre d'autres, a fait rentrer plupart des fièvres des anciens dans une seule espèce : la fièvre typhoīde (Rech. ur l'affection typhoīde, 1831; 2° édit., 1841). Les travaux de MM. Andral, Bouilaud, Chomel, C. P. Forget, Taupin, Barthez et Rilliet, n'ont fait que confirmer les

résultats de ces remarquables recherches, qui ont si bien établi les rapport > symptômes et de la lésion fondamentale.

1º Éléments du diagnostic. — Le début de la fièvre ou affection typhoide et abit ou graduel. Dans ce dernier cas, on constate les prodromes suivauts: physiquie triste, inaptitude aux travaux intellectuels, céphalalgie, fatigue facile, maliquieurs vagues dans les membres; auorexie, bouche pâteuse, diarrhée, unépaisse et assex fétide. L'invasion subite a lieu ordinairement avec une certaine universelles, de l'anorexie, de la soif, quelques douleurs de ventre; dans universelles, de l'anorexie, de la soif, quelques douleurs de ventre; dans universelles, de l'anorexie, de la soif, quelques douleurs de ventre; dans unige-quatre heures; une chaleur sèche succède aux frissons, et il s'établit une partie des cas, des selles liquides se joignent à ces symptômes dans in vingt-quatre heures; une chaleur sèche succède aux frissons, et il s'établit une partie des cas, des les sont nullement en rapport avec les troubles four tionnels locaux.

En même temps que les symptômes abdominanx prennent successivement plus d'tensité, un peu plus tôt ou un peu plus tard à partir du début, il s'y joint des accides du côté des fonctions cérébrales, des organes des sens, et d'autres symptômes ver le organes digestifs, qui donnent à l'affection la physionomie qui lui est propre.—Ces d'abord: une faiblesse considérable; des étourdissements augmentés par la sui droite ou assise; de la stupeur, puis une somnolence graduellement croissante, d'il est plus ou moins difficile de tirer le malade; une mémoire lente, de l'indiffere souvent du délire, tantôt léger, tantôt agité ou furieux et nécessitant l'emplois camisole, continu ou seulement nocturne, ou bien remplacé par de l'insumnie un sommeil fatigant et troublé par des rêves. — Du côté des sens: bourdins ments d'oreille, dureté de l'ouie ou surdité, yeux injectés, vue confuse, raren léger strabisme, épistaxis chez beaucoup de sujets. — Du côté de la mjous soubresauts dans les tendons, et autres mouvements spasmodiques dans les meles du visage, dans les muscles du cou et dans les membres supérieurs, où l'on serve même quelquefois de la contracture dans les membres supérieurs, où l'on serve même quelquefois de la contracture dans les cas les plus graves.

Du côté des organes digestifs, la langue, qui peut n'offrir rien de remarquable ordinairement collante et sèche, tantôt rousse ou rouge, encroûtée, fendi sans épaississement, tantôt noirâtre et plus ou moins épaisse, parfois trembie tirée avec peine hors de la bouche et comme oubliée entre les deuts par le nui. les dents se sèchent et deviennent fuligineuses; la déglutition est parfois géné. l'inflammation de l'arrière-bouche; l'inspection de la bouche et du pharym p v saire constater de la rougeur, des concrétions pultacées ou du muguet, des en et des ulcérations; quelquesois il y a des douleurs à l'épigastre, plus rarement vomissements, qui ont ordinairement plutôt lieu vers la fin de l'affection : presque tous les malades, on trouve sur l'abdomen des TACHES rosées, lenticulaire d'environ deux millimètres de diamètre, disparaissant momentanément sous la p sion du doigt, et dont la dessiccation est suivie d'une fine desquamation. n'apparaissent pas avant le sixième jour de la maladie, ordinairement redixième, et elles sont variables pour leur durée comme les sudamins qui joignent très-fréquemment, mais qui se montrent un peu plus tard. Il 😂 rare d'observer les taches de couleur ardoisée dont il a été question à proposièvre synogue. Le ventre se météorise dans presque tous les cas, et la rai parfois volumineuse à la palpation ou à la percussion. En même temps que z r loppent les symptômes du côté des centres nerveux, des sens, des muscle :

abdomen, les settes deviennent involontaires quand le délire est considérable, et les sont quelquesois plus ou moins mélangées de sanq.

Le pouls a une fréquence qui est rarement au-dessous de cent pulsations par minte, et qui se maintient ou s'atténue dans le cours de la maladie; il n'est plein et sistant qu'au début (et encore dans des cas peu fréquents); il est ou devient enite plus ou moins saible, petit, peu résistant. Rarement il est remarquable par sa nteur et sa régularité, quelquesois ensin il est dicrote. Le sang est abondant en rosité, et le caillot est mou, peu volumineux, sans couenne. La voix est affaiblie et e peut être complétement voilée, même en l'absence de fausses membranes dans l'arre-gorge; la respiration est parfois difficile par suite du météorisme, lorsqu'il refoule tablement le diaphragme, ou par le fait d'une complication thoracique; la toux le l'on constate chez presque tous les sujets est rarement incommode; les crachats nt rares, mêlés de sang provenant des fosses nasales s'il y a des épistaxis; la poiine présente une sonorité variable résultant de la congestion pulmonaire, qui se iduit surtout par de râles sonores plus ou moins généralisés, et les régions sousviculaires, principalement la droite, rendent une sonorité tympanique lorsqu'il y esoulement prononcé des poumons par le météorisme; le ventre rend un son exaré dans toute son étendue, sauf quelquefois au niveau de la rate augmentée de hime, ou bien à l'hypogastre, par suite de la rétention d'urine dans les cas où il iste du délire. L'urine, quelquefois naturelle, est ordinairement acide, dense, trèslorée, prompte à s'altérer, et assez fréquemment, au moment de la convalescence. e est jumenteuse, très-saline, et parfois bilieuse (Martin-Solon). La physionomie, attue dès le début, et exprimant la stupeur, parfois l'anxiété, s'anime s'il y a du lire; les yeux s'injectent, deviennent quelquesois chassieux; la suce est colorée, us ou moins livide, pâle et amaigrie vers la fin de la maladie; chez quelques su-'s les narines sont pulvérulentes. Souvent des escarres se forment, surtout au crum et au niveau des autres saillies du corps qui appnient sur le lit; il y a aussi ne tendance manifeste à la gangrène au niveau des plaies, des vésicatoires et même s parties recouvertes de sinapismes.

Il sera question tout à l'heure de l'enchaînement, de l'évolution de ces sympmes, et des autres données diagnostiques de la maladie.

2º Inductions diagnostiques. — Une première remarque à faire à propos du agnostic de la sièvre typhoïde, c'est que les médecins encore peu familiarisés avec tude clinique de cette affection ne la comprennent pas autrement qu'avec l'enmble des phénomènes nerveux et digestifs les plus graves et l'intensité continue et nstante des troubles fébriles. M. Louis a démontré qu'il n'en était pas toujours isi à beaucoup près, et qu'en outre des cas graves, il y en avait de légers et me de latents, qu'il faut distinguer d'une manière générale seulement, car la forme la plus grave à la plus latente tous les degrés peuvent se rencontrer. Pour reconnaître la maladie, il faut avoir égard à l'ensemble des symptômes atôt qu'à chacun d'eux en particulier. Les symptômes suivants, réunis en plus moins grand nombre chez le même malade, mettent hors de doute l'existence l'affection typhoïde. Ce sont, d'après M. Louis : la diarrhée au début et dans le ars de la maladie, les douleurs de ventre, les épistaxis, les taches rosées lenticures, qui existent dans presque tous les cas et qui sont au contraire fort rares dans outres maladies aiguës, les sudamina, le météorisme, les bourdonnements d'oilles, la surdité, le trouble de la vue, l'hémorrhagie intestinale, l'augmentation

La malle le la rate, l'assoupissement, la stupeur, une débilité extrême pen en maignet avec les autres symptômes, les escarres au sacrum, les ulcérations puis la les malles de la peau sur laquelle ont été appliqués des vésicatoires, les mouvements sçasmodiques ou la contracture des muscles, phénomènes très-rare mais les autres affections aiguës.

Vas sa d'une manière générale, il est important de tenir compte de cet ensentie le symptômes, qui n'est pas toujours au complet, il est nécessaire de ne pas perire de vue la marche ou l'évolution de la maladie. Cette marche, avec la forme prave de l'affection, c'est-à-dire avec la plupart des symptômes énumérés d'abord, est essentiellement continue; et cependant, comme M. Louis et Valleix en ont rencentré des exemples, elle peut se maintenir intermittente à son début. Sa durée varie de huit à quarante jours, le premier terme n'étant applicable qu'aux cas de meet. La maladie est tantôt immédiatement très-grave dès l'invasion, et tantôt graduellement croissante ou stationnaire jusqu'à la mort, qui survient, selon M. Louis au malieu du délire ou dans une sorte de calme, après quelques heures de perte de connaissance, quelquesois d'une manière imprévue.

Les conditions étiologiques de la maladie sont encore des données diagnostiques d'une grande valeur pour le diagnostic. C'est principalement parmi les sujets àcé de 18 à 50 ans que l'on rencontre l'affection typhoïde, qui est d'autant plus ranchez l'enfant qu'il est plus jeune. Au delà de l'âge de 50 ans, la maladie est trèstarement observée. L'habitation récente à Paris (de quelques mois à un an), le développement assez souvent épidémique de l'affection, qui peut alors être contegieuse, et l'absence de récidives, l'affection n'atteignant qu'une seule fois le même individu, sont, indépendamment de l'âge, les causes dont le médecin pourra tire parti.

Un point de pratique très-important, c'est de tenir compte, pour le diagnostic, de la période à laquelle on observe l'affection typhoïde.

La fièvre typhoïde à son début, pendant le premier septénaire, est quelquelos parfaitement caractérisée, et même assez violente pour se terminer par la mort. C'est surtout dans le cours des épidémies graves que l'on rencontre des faits de cette espèce, où l'intensité de la fièvre et de la céphalalgie, le délire violent, l'agitation, b sonnolence, la stupeur, la prostration, les épistaxis, le météorisme, la diarrhée et parfois les taches rosées lenticulaires, ne peuvent laisser l'observateur dans le doute. Il peut en être de même dans des cas moins violents. Cependant, si les trobles abdominaux manquaient, on pourrait croire à une méningite dans le cas cò l'idée de la fièvre typhoïde ne se présenterait pas à l'esprit. On pourrait au contraire, en l'absence des phénomènes abdominaux, tomber dans l'erreur inévitable de prendre pour une fièvre typhoïde un ramollissement central du cerveau, ainsi que la vu M. Louis.

Au lieu de la réunion des accidents nerveux et abdominaux qui peuvent mettre sur la voie du diagnostic dans les premiers jours de la maladie, ou n'observe quelquefois au début que des accidents fébriles : frissons, puis chaleur et fréquence du pouls, céphalalgie, abattement, anorexie, soif, légère diarrhée. La diarrhée jointe aux autres troubles fébriles ne saurait suffire pour faire soupçonner la fière typhoule, car la même coïncidence se rencontre au début des fièvres éraptives, et metamment de la variole. — L'incertitude au sujet de la variole pourrait persiste contant trois à huit et même neuf jours. Suivant M. Louis, une anxiété extrêm-

urvenue au quatrième ou au cinquième jour de l'affection, devrait alors faire penser l'existence d'une variole, surtout s'il existait en même temps des douleurs lomaires violentes; mais le doute n'en persisterait pas moins jusqu'au moment de éruption variolique, et encore faut-il supposer que cette éruption n'est pas simulée ar l'apparition, vers le huitième jour, de taches rosées lenticulaires nombreuses tendues jusqu'au visage, et ressemblant à des papules de la variole à son début, insi que je l'ai observé chez deux malades, l'un à l'Hôtel-Dieu et le second à la laison de santé. On voit qu'il est des circonstances où il faut se tenir sur la réserve, t attendre avant de se prononcer pour l'une ou l'autre maladie.

D'autres pyrexies pourraient en imposer pour une affection typhoide. Tel est artout le typhus, dont la distinction est cependant devenue plus facile dans ces ernières années (V. Typhus). — Dans la fièure jaune, il existe des vomissements épétés qui font le plus souvent défaut dans la fièure typhoide (V. p. 520), et il en st de mème de l'ictère, qui, très-exceptionnel dans la fièure typhoide, peut servir galement à la différencier de l'ictère grave de nos contrées et de la fièure biieuse des pays intertropicaux, affections se manifestant d'ailleurs par d'autres parcularités caractéristiques.

Je ne fais que mentionner en passant la confusion qui pourrait se faire de la èvre typhoïde à son début avec certaines méningites franches (V. p. 545), tuerculeuses (p. 547), ou avec la méningite cérébro-spinale épidémique (p. 551). Le sont là des faits rares, de même que ceux de fièvre typhoïde débutant comme ne fièvre intermittente, et dans lesquels la marche qui devient bientôt continue, t l'emploi impuissant du sulfate de quinine, empêchent l'erreur de se prolonger.

L'erreur serait plus longtemps commise dans les cas où la fièvre coïnciderait avec ne phlegmasie, si une exploration convenable n'en faisait découvrir la lésion fondatentale. Gependant il en est une, l'entérite, qui mérite une attention spéciale en raion de la coîncidence des douleurs de ventre, de la diarrhée et de la fièvre, qui pouraient donner le change et faire croire à l'existence d'une fièvre typhoïde. Mais, depuis la ublication des recherches de M. Louis, il est reconnu que, dans l'affection typhoïde, s douleurs de ventre sont rarement spontanées, plutôt provoquées par la preson et toujours plus légères que dans l'entérite, en même temps que les selles quides sont bien moins nombreuses que dans cette dernière affection. Dans la pluart des cas d'ailleurs, les autres symptômes locaux et surtout les phénomènes généux suffisent pour faire distinguer l'affection typhoïde. Si les phénomènes fébriles ersistent encore après sept ou huit jours, on devra soupçonner autre chose qu'une mple entérite, et attendre les signes qui bientôt pourront faire cesser toute incertude, tels que le météorisme, les taches rosées, les sudamina. On pourra encore, ans les cas douteux, s'aider des commémoratifs, et rechercher si le malade n'a pas é atteint déjà, à l'âge où la fièvre typhoïde est le plus ordinairement observée. une affection grave de longue durée, suivie d'une convalescence plus longue score, ayant débuté par de la céphalalgie, de la diarrhée, et ayant occasionné du slire et une perte de connaissance prolongée. Si de pareils accidents ont eu lieu, il y aura pas à douter que le malade n'ait eu déjà la fièvre typhoïde; et, comme elle atteint qu'une fois le même sujet, ou qu'en admettant les récidives, qui ne sont is nettement prouvées, on ne peut supposer qu'on a sous les yeux un fait extrêement exceptionnel, on pourra se prononcer franchement pour une entérite.

Passé le premier septénaire, le diagnostic se confirme, ou bien, s'il a été dou-

teux ou impossible, il devient le plus souvent facile par l'évolution des agnes le preprobants: le météorisme, les taches, les sudamina, les selles sanguindents a té morrhagiques, la continuation de la fièvre, etc. Je dis que le diagnestic est le plus avent facile à cette période, ce qui implique l'existence de faits pouvant faire contion à la règle générale. Les cas de cette espèce, en effet, ne sont pas extrèment rares dans certaines épidémies. C'est ainsi qu'il y a peu d'années j'ai chservé à l'himbieu plusieurs malades ayant de la constipation, le ventre plat sans métérant peu ou pas de fièvre à cette seconde période, mais un affaiblisement giant que rien autre chose qu'une affection typhoïde ne pouvait expliquer, affection firmée d'ailleurs par les taches rosées lenticulaires et les sudamina qui se notrèrent en leur temps, par la lenteur de la convalescence, et, comme pour les mèternt en leur temps, par la lenteur de la convalescence, et, comme pour les mèternt une perforation intestinale inopinément survenue chez un sujet dont la mal offrait plus d'un doute pendant la vie et dont l'intestin présenta les lésieus les caractéristiques des plaques de Peyer.

J'ai parlé plus haut de malades dont le pouls perdait sa fréquence après ke mier septénaire. Ce fait, qui semble étrange dans une maladie qualifiée de forqualification à laquelle M. Louis présère par cela même la dénomination d'affect typhoïde, fait admettre à certains médecins qu'il ne s'agit pas en pareil cas de ce maladie, mais d'une fièure synoque, intermédiaire à la fièvre éphémère et i. fièvre typhoïde. La constatation d'un petit nombre de taches rosées lenticulaire importantes et si précieuses pour le diagnostic de l'affection typhoïde, ne le ocvainc pas. Mais il n'y a qu'à leur rappeler les preuves anatomiques, mants maintes sois constatées, de lésions souvent prosondes des plaques de Peyer aix reille circonstance : ce sont là des faits irréfutables; et ne pas les reconnaîre, .s'exposer à avoir, dans la pratique, de cruelles déceptions, si l'on admet une spalà où une terrible complication (une perforation intestinale mortelle) vient dome démenti au pronostic favorable posé résolument. Je ne prétends pas, qu'en k marque bien, que l'on doive nier l'existence de la sièvre synoque, et consider toujours cette sièvre comme une assection typhoide; mais, lorsqu'il s'agit de douteux, il faut se méfier de la tendance que l'on peut avoir à croire plul'existence de la fièvre synoque qu'à celle de la fièvre typhoïde légère ou incomp

Une autre affection très-fréquente, difficile à distinguer de l'affection typholégère, dans beaucoup de circonstances, c'est l'embarras gastrique ou gastroistinal, dans lequel la fièvre est le plus souvent nulle, mais qui s'accompage quefois de phénomènes fébriles (fièvre gastrique) et qui peut se caractérise pe la céphalalgie, des troubles de la vue, de l'anorexie, des nausées, quelques duite et un peu de gonflement de l'abdomen, de la diarrhée, et du gargouillement pression dans la fosse iliaque droite (signe auquel on a attribué par conséquent trop grande valeur comme signe de fièvre typhoïde). Ce qui doit éloigner en par cas de l'idée d'une fièvre typhoïde, c'est l'absence de faiblesse pronoacée, l'esépais blanchâtre ou jaunâtre de la langue, et, si la maladie date de dix jours lesence de taches rosées lenticulaires sur le ventre. Cependant on peut rescontre a cas d'autant plus embarrassants qu'il y a parfois combinaison de l'embarras rique et de l'affection typhoïde; mais l'emploi d'un vomitif lève ordinairement les doutes, car, s'il n'y a pas d'affection typhoïde, une guérison rapide saox l'emploi de cette médication.

On décrit sous le nom d'état typhoide un ensemble de symptômes survenant comme phénomène secondaire, principalement dans les malades des vieillards, et qu'on ne saurait, en considération de l'âge seul des malades, confondre avec l'affection typhoïde. On doit soupconner alors (ou bien on constate) une lésion pulmonaire, vésicale ou autre, qui est l'origine habituelle des phénomènes dits typhoïdes. Si l'on rencontre l'état typhoïde chez des sujets plus jeunes, l'interrogatoire et l'examen du malade empêcheront bientôt de croire à une affection typhoïde. (V. Турної DE — État.)

La période adynamique du choléra peut simuler une affection typhoïde par une attitude prostrée, un état de légère stupeur, et parfois même par du coma, une langue sèche, de la sensibilité du ventre, de la diarrhée; ou bien la période de réaction peut s'accompagner de symptômes fébriles, d'agitation, même de délire. Ces signes, joints à la sensibilité de l'abdomen et à la comaissance des selles diarrhéiques récentes, pourraient très-bien induire en erreur comme dans le cas précédent, lorsque le début de l'affection ne remonte qu'à quelques jours. Mais l'existence, dès le début, des vomissements et des selles caractéristiques, du refroidissement, de l'altération rapide des traits, etc., ne permettront pas de méconnaître une période avancée du choléra, surtout s'il règne épidémiquement. J'ai vu commettre deux fois cette erreur de diagnostic dans des concours officiels, au lit du malade, vers la fin de la dermère épidémie cholérique. Quant au diagnostic différentiel de la fièvre typhoïde et du typhus, je renvoie plus loin (au mot typhus) l'examen de cette question.

Si la période à laquelle on observe l'affection typhoïde, si l'atténuation de l'ensemble des symptômes ou l'absence de certains d'entre eux, contribuent à rendre le diagnostic difficile, l'exagération de certains symptômes n'est pas une source d'erreurs moins fréquente. C'est sur cette prédominance d'un ordre de symptômes par rapport aux autres qu'on s'est basé pour admettre les formes inflammatoire; bilieuse, muqueuse, nerveuse ou ataxique, adynamique (Chomel), cérébrale, abdominale, pectorale (Littré). L'abus de ces dénominations est de porter le praticien à considérer chaque forme comme autant d'espèces de fièvres typhoïdes distinctes, et à vouloir faire rentrer tous les faits qui se présentent à son observation dans l'une ou l'autre de ces formes, en le poussant de nouveau dans la confusion des anciennes sièvres dont les travaux modernes l'ont si heureusement sait sortir. On a lieu de s'étonner que Chomel, clinicien par excellence, ait recommandé la distinction des cinq premières formes, après avoir fait remarquer que chacune d'elles n'est applicable qu'à une certaine période de l'affection, d'où il résulte qu'on peut successivement observer plusieurs formes chez le même individu. Que reste-t-il dès lors de ces distinctions au point de vue nosologique?

La violence des accidents fébriles constitue la forme dite inflammatoire, mais on ne la rencontre qu'au début; et, si l'on n'observe qu'elle, c'est que la mort survient rapidement, ce qui pent arriver dans des épidémies graves. Cette prédominance de la tièvre peut donner lieu aux difficultés de diagnostic que j'ai signalées plus haut à propos du début. — La forme dite bilieuse et la prétendue forme pectorale ne doivent être considérées que comme des fièvres typhoïdes compliquées : l'une d'embarras gastro-intestinal, dont il a été déjà question, et l'autre de congestion violente du poumon ou de bronchite capillaire. A ce titre, il en sera question plus loin. — Quant à l'exagération prédominante de la diarrhée, de la prostration générale, des

accidents cérébraux, ou des symptômes abdominaux, qui constituent les prémises formes muqueuse, adynamique, cérébrale, abdominale, elle mérite implant d'être signalée, pour que le praticien, se trouvant en présence de ces symptime, songe à les considérer comme des manifestations de la fièvre typhoide; mais il s'ya pas lieu d'y voir des fièvres typhoides particulières.

Dans ces différentes circonstances, c'est un examen suffisant du malade qu, es permettant de grouper l'ensemble des signes qu'il présente, lèvera les donts à diagnostic qui pourraient exister. — Les mêmes réflexions seraient applicables au troubles ataxiques ou nerveux, dont l'intensité pourrait, au premier abord, faire croire à une méningite par la violence du délire, des contractions musculaires qui constitue la forme dite ataxique, s'associe le plus souvent à d'autres signes de hièvre typhoïde, et surtout aux signes abdominaux, qui ne permettent pas de reste longtemps dans le doute. Vers le début de la maladie, un peu de diarrhée et l'entençe du météorisme sont d'une grande valenr pour faire attribuer à leur vértable cause la fièvre typhoïde, les accidents nerveux observés. Plus tard, les taches resclenticulaires, les sudamina, etc., sont encore plus caractéristiques. Lorsque es signes manquent, il faut encore penser plutôt à la fièvre typhoïde, en raison de s'réquence, qu'à la méningite franche, qui est très-rare chez l'adulte.

Les seules formes importantes sont celles qui sont basées sur l'intensité on l'adinuation plus ou moins prononcée de l'ensemble des symptômes dont j'ai paré pahaut. Parmi elles se trouve la forme dénommée latente ou insidieuse. Je dos repeler aussi la forme rémittente, avec paroxysmes du soir plus forts qu'à l'ordinar. et qui, dans les cas douteux où l'on pourrait croire à une sièvre rémittente padéenne, s'en distinguerait par sa résistance à l'emploi du sulfate de quinne, come l'a démontré M. Forget.

Est-il possible, dans le diagnostic de la fièvre typhoïde, de juger de l'état de le lésion intestinale? M. Forget à consacré dans son ouvrage un chapitre aux rappur des lésions et des symptômes de cette maladie, et il rappelle d'une manière général qu'il n'est pas un symptôme, pris isolément, qui suive constamment et manier ment les phases de la lésion viscérale. Cela est vrai dans un certain nombre à cas sans doute; mais il en est un plus grand nombre dans lesquels la concordat. est bien réelle, au moins pour les symptômes abdominaux. L'existence mèn de ces symptômes, dans la plupart des cas, démontre l'existence de la lésion intenale, et souvent ils s'aggravent et s'amendent en même temps que progressent et se mendent les lésions de l'iléon. C'est là le point le plus important, et celui " lequel on doit insister. Malheureusement rien dans les symptômes ne permet préciser pendant la vie le degré de la lésion avant, pendant ou après les ulcérature dont la présence peut se manifester seulement d'une manière terrible, soit par un persoration, soit par une hémorrhagie très-abondante de l'intestin; car il ne sau pe oublier que des lésions très-graves peuvent exister lorsque les symptômes sont trèlégers. Il arrive ici ce que l'on constate dans certains cas de pneumonie, de pleur sie et même de phthisie pulmonaire avancée, et l'on doit s'étonner, avec M. Force que certains auteurs arguent de cette disproportion des symptômes et des léssor dans l'affection typhoïde pour dénier à la lésion intestinale l'importance nosologies qui lui est due. Enfin on a voulu établir dans la fièvre typhoïde une période d'info tion putride due à l'absorption des liquides qui baignent les ulcères intestimuais cette vue théorique n'a aucune utilité pour le diagnostic, car il serait impossible dire à quel moment elle se produit.

On ne peut pas considérer la fièvre typhoïde chez les enfants comme constituant ie sorme particulière de la maladie. M. Taupin et MM. Barthez et Rilliet, qui ont udié la maladie avec soin, lui ont reconnu, en effet, les mêmes symptômes que ez l'adulte, si ce n'est que, chez les ensants, les vomissements sont plus fréquents début, et les épistaxis beaucoup plus rares. Cependant le diagnostic est extrêmeent difficile, et il a été établi pour l'avenir, disent MM. Barthez et Rilliet, qui ouent avoir souvent méconnu la maladie. Cependant M. H. Roger, avant constaté ne la température du corps de l'enfant, vérifiée à l'aide du thermomètre, était rearquable par son intensité et sa durée continue dans la fièvre typhoïde, a été neué à diagnostiquer cette maladie chez des enfants n'offrant pas encore les gnes caractéristiques de l'affection. Ces enfants ne présentaient : l'un, qu'un moument fébrile modéré (92 pulsations), un autre, qu'un embarras gastrique; un oisième enfin, qu'une entérite avec fièvre en apparence peu intense; mais ils fraient une chaleur de 39°,50 à 41°. Le diagnostic fut confirmé les jours suiints (Arck. de méd., 1844, t. V, p. 484). Malheureusement l'augmentation de la mpérature (qui varie chez les enfants sains de 35°,25 à 37°,75) se rencontre 1851 au début d'autres affections fébriles, et notamment des sièvres éruptives.

La fièvre typhoïde légère des enfants peut simuler complétement un emrras gastrique qui ne présente de particulier que sa longue durée, et les phleglasies et catarrhes intestinaux, lorsque les signes caractéristiques de la fièvre phoïde manquent. La phlegmasie intestinale elle-même, surtout si elle prend la rme typhoïde (V. p. 332), peut, par contre, simuler une affection typhoïde, même rave : conclusion bien différente de ce que l'on remarque chez l'adulte, où l'entéite est toujours facile à distinguer de cette maladie.

On peut encore consondre la fièvre typhoide grave de l'ensance avec la méingite tuberculeuse ou inflammatoire, avec l'entérite secondaire à la scaritine ou à la rougeole, avec la pneumonie, la broncho-pneumonie, et ensin vec la tuberculisation générale aigué. Les erreurs de diagnostic sont inévitables ans ces dissérents cas, si les signes caractéristiques de l'affection typhoïde sont désaut, t principalement les signes abdominaux : diarrhée, taches rosées, sudamina, augientation de volume de la rate.

Complications. — Dans ce qui précède, j'ai plusieurs sois signalé des compliations de la maladie qui m'occupe. C'est un des points les plus importants de on diagnostic. Il ne saut pas oublier que ces complications sont souvent savoisées par la facilité avec laquelle se développent des inslammations secondaires, es ulcérations, plus rarement la gangrène, dans le cours de la maladie, et que les islammations sont souvent annoncées par un redoublement sébrile qui peut d'abord s faire soupçonner.

La perforation de l'intestin grêle par suite des progrès des ulcérations est la omplication la plus importante et la plus grave. Elle survient à une époque vaiable de la maladie: au plus tôt le douzième jour, mais le plus souvent à une époque eaucoup plus avancée, puisqu'elle peut tarder jusqu'au quarante-deuxième jour. Elle s'annonce brusquement par les signes d'une péritorite suraigué. La mort surient plus ou moins rapidement, vingt à cinquante heures et plus après le début Louis). Ce terrible accident apparaît dans les faits graves comme dans ceux qui le sont

le moins en apparence; dans les cas latents ou douteux ils peuvent même ètre k 🖘 mier signe évident de l'affection typhoïde. L'invasion brusque et la violence à ... phénomènes de perforation est la règle générale, mais non la règle constant. peut rencontrer des faits dans lesquels ces accidents sont latents ou à peu pres inque leur issue funeste soit la même. M. Louis a cité trois observations de out pèce, dans lesquelles on ne pouvait rapporter à la perforation que les symptons . vants : une fois une légère douleur à l'hypogastre et une expression de dégoure prononcée, constatées trente-six heures avant la mort; une autre fois, l'alerades traits et le météorisme de l'hypogastre, douloureux seulement à la pression: un troisième sujet enfin, des frissons continuels, une coloration evanosée de la ran et une augmentation du météorisme, qui n'était sensible qu'à une sorte pro-J'ai eu moi-même à traiter à l'Hôtel-Dieu un malade pour une affection typhic. légère, qu'elle eût passé inaperçue si l'on n'eût été en temps d'épidémie, et : domen n'eût présenté quelques taches rosées lentiquaires, et qui succombia. ment après s'être plaint, les jours précédents, d'une légère douleur vers l'hyer 🐇 qui n'était ni météorisé ni douloureux à la pression. L'autopsie révéla une per ration au niveau de l'une des ulcérations typhoïdes nombreuses de l'iléen qui i. constatées, et, dans le péritoine, des sausses membranes molles occupant lisgastre dans une grande étendue, et agglutinant les intestins en limitant l'épa ment intestinal. Ces faits insolites de perforation ne doivent pas être perdus de 1 surtout lorsqu'il s'agit de reconnaître les cas de péritonite sans perforation. à sera parlé plus loin.

La péritonite résulte très-rarement de la perforation de l'appendice ilè. : ulcéré. La rupture de la rate, qui a été étudiée par M. Vigla (Arch. de r. 1843, t. III et IV), est une complication que l'on ne pourrait que souper si la douleur, avant de se généraliser dans l'abdomen, s'était fait d'abord restout à coup vers l'hypochondre gauche.

Les escharres cutanées qui, par leur nombre et leur étendue, peuvent prane suppuration abondante, ne constituent pas une complication rare. Il en améme des hémorrhagies intestinales abondantes, qui parfois entraîment rapida mort sans être néanmoins constamment fatales, comme on le croyait suit Leur apparition éclaire quelquesois le diagnostic lorsqu'il présente quelques du les plus rare de voir survenir du côté des membres et des parois abdort des tumeurs très-douloureuses dues à des épanchements de sang dans les mode ces régions (Barth), de voir des contractures se montrer aux membres rieurs (V. p. 230), ou se produire des vomissements de sang en caillots, un ments dus à l'ingestion graduelle, favorisée par le décubitus, du sang d'une écone se montrant pas par les narines.

Parmi les autres complications de l'affection typhoïde, outre l'emberres et que, il faut principalement songer aux inflammations secondaires, sur le M. Louis a attiré l'attention, ainsi qu'aux inflammations ulcéreuses, la tent l'ulcération comme à la gangrène étant un des caractères des lésions qui rede l'affection typhoïde.

L'inflammation de l'estomac, caractérisée par des douleurs épigastriples nausées, des vomissements bilieux répétés, survient au plus tôt le haitière neuvième jour de la maladie, ou tardivement, comme affection ultime. — Le vèle de la face ou d'autres parties se montre aussi à partir de la seconde p

antôt léger et pen étendu, tantôt avec inflammation se propageant au tissu celluaire sous-cutané, et constituant le plus souvent, comme beaucoup d'autres inflamnations secondaires, un des phénomènes ultimes qui précèdent la mort. — On peut
encontrer aussi dans la fièvre typhoïde des éruptions qui fui sont étrangères et qui
onstituent autant de complications. Ce sont l'érythème, la miliaire, l'urticaire,
'herpès labial, le lichen. La miliaire seule peut donner lieu à une confusion
vec les sudamina. On troque, dans les Mémoires publiés par les médecins qui ont
beservé des épidémies de suette, des faits de fièvre typhoïde avec miliaire blanche,
t il ne m'est miliement démontré que, dans cette circonstance et en l'absence
le sueurs copieuses caractéristiques, il y ait eu autre chose qu'une fièvre tyhoïde. Il ne faut pas oublier, en effet, que dans cette dernière affection les sudanina peuvent être extrêmement abondants, confluents et même bulleux par places,
comme dans la suette.——Ce n'est que dans des cas exceptionnels que la diphthèrie,
vec fausses membranes au pharynx ou au larynx, vient compliquer l'affection
typhoïde:

Parmi les complications qui peavent survenir du côté des organes respiratoires, a congestion pulmonaire, la bronchite capillaire plus ou moins généralisée, et la meumonie, que M. Grisolle a rencontrée dans la septième partie des faits de cette naladie, sont des complications très-importantes, en ce qu'elles peuvent se monrer dès les premiers jours et faire creire à une affection localisée dans les voies respiratoires. Comme je l'ai dit ailleurs (consustion pulmonaire), on attache en général trop peu d'importance à la congestion des poumons, surtout dans les affections générales dont elle est un phénomène habituel. Je l'ai vue constituer parsois un véritable accident prédominant dans l'affection typhoïde, et notamment à l'hôpital Lariboisière, chez une jeune fille de dix-huit ans présentant une sièvre intense surveque presque suhitement, une oppression et une dyspnée considérables, sans météorisme de l'abdomen qui pût les expliquer. Une sonorité généralement exagérée du thorax avec râles sonores partout, sans aucun râle humide, et la diminution rapide de tous les accidents thoraciques, alors que la mensuration cyrtométrique rendit évidente une énorme rétrocession de la poitrine, ne laissèrent aucun donte sur la cause congestive de cette complication, dont la disparition laissa bien évidents les signes de l'affection typhoïde déjà constatés. — La bronchite capillaire peut, comme la congestion pulmonaire exagérée, détourner l'attention aux dépens de l'affection principale, sertout si les symptômes typhoïdes sont incomplétement accusés au début. Ces faits ont attiré dans ces derniers temps l'attention des observateurs, qui ont cru devoir créer à ce propos la forme pecterale de la fièvre typhoïde; mais il ressort de la coïncidence d'une bronchite capillaire étendue et des symptômes dits typhoïdes un fait de diagnostic bien autrement important que cette dénomination, c'est la possibilité de prendre pour une affection typhoide des faits de PHTHISIE Algue dans lesquels cette coincidence se rencontre, et par contre de croire à une phthisie aigue dans les cas d'affection typhoïde réelle compliqués de bronchite capillaire étendue. L'existence des symptômes abdominaux, s'il y a réellement fièvre typhoïde (météorisme, taches resées, sudamina), et leur absence dans le cas de phthisie aiguë, seront de bons signes distinctifs des deux affections, mais c'est surtout la marche ultérieure de la maladie qui dissipera les doutes. - On rencontre rarement comme inflammations secondaires, parfois avec ulcération des ussus signalée par M. Louis, la laryngite (observée par M. Hardy et M. Bourgougnon: Soc. anat., 1838), l'inflammation ulcéreuse de l'épiglette (qui et qui quesois presque détruite), celle de la langue, du pharynz, et même de l'emple, — L'ædème de la glotte est également une complication exceptionnelle; et à a est de même des abcès extérieurs en plus ou moins grand nombre (survenant comme à la suite de la variole), des parotides suppurées, de l'otite, de l'endocardite sipu de la néphrite. On peut y joindre, comme complications rares: la cyanor paralisée, observée une sois par Valleix; l'ædème ou l'anasarque, indépendants du lésion des reins et que M. Leudet a observés à Rouen (Arck. de méd., 1858, t. Il-la catalepsie; des paralysies diverses survenant plus particulièrement penhation convalescence, de même que certains délires monounaniaques passagers (dest j'à observé plusieurs exemples); le simple affaiblissement de l'intelligence on de la mémoire; la congestion de la moelle épinière; la pluthisie pulmonaire; et cue l'avortement, sans tenir compte des lésions latentes que l'on peut rencontre que la mort sur le cadavre, comme la quangrène de la vessie (Cossy).

Une dernière complication qui mérite une mention particulière, et sur leque.

M. Thirial a attiré l'attention dans ces dernières années, c'est la péritonite sur con indépendante de toute perforation. Quelques observateurs, dans ces dernières temps, MM. Forget, Bourdon, Pidoux et A. Gauchet, ont, après M. Thirial, reporté des faits qu'ils ont considérés comme des exemples de péritonite de ce gar survenue dans le cours de l'affection typhoïde à titre de complication influentoire analogue à la pneumonie, à l'érysipèle. On conçoit toute l'importance et telles observations, qui, si elles ont réellement la signification qu'on leur attribute doivent empêcher de croire toujours à la perforation intestinale, lorsque des signification typhoïde.

Ces observations sont au nombre de neuf, dont six avec vérification cadavérque La première appartient à M. Chomel (1834); la seconde à M. Forget (cbs. 61 à son Traité); trois autres à M. Thirial (Un. méd., 1853), deux à M. Bourte (ib., 1856), et enfin deux autres à M. Gauchet, qui les a recueillies dans les servede MM. Pidoux et Bourdon (ib., 1857). Malheureusement toutes les observats suivies d'autopsie ne sont pas convaincantes pour le lecteur comme pour les suter la perforation n'ayant pas, dans plusieurs, été cherchée au moyen de l'injection de ou de l'insufflation de l'intestin. Aussi ne reste-t-il que trois observations qui pesent faire preuve; mais, considérées isolément (ce qu'on n'a pas fait), ces observ tions présentent ceci de très-remarquable, que les signes de péritonite sans perfortes ont été différents de ceux qui accompagnent ordinairement la perforation de l'intetin. Dans une observation de M. Thirial, qui a le premier rapporté des sais or cluants, la péritonite, survenue plus de cinquante jours après le début, s'est sur festée par de la diarrhée, puis sont apparues de violentes coliques, des douber abdominales intenses, des vomissements bilieux, etc., et après la mort, arretrois jours après, on a trouvé une péritonite manifeste sans perforation, et le 🗠 sions typhoïdes cicatrisées. — Dans une autre observation de M. Thirial, une pa femme convalescente, et au vingtième jour d'une fièvre typhoïde, est prise sprè 🗢 règles et à la suite d'une impression morale très-vive, de signes de péritosite(vossements, face grippée, pouls faible), mais avec douleur légère, et même male é le troisième jour, où survint la mort. — Par une coîncidence remarquable, la tra sième observation, due à M. Bourdon, est encore un fait de péritonite coincide avec la suppression des règles chez une jeune fille, qui présenta les signes de pr

onite au début même de l'affection typhoide, mais sans qu'ils se soient montrés ivec la rapidité de la péritonite par perforation; la mort eut lieu après cinq jours.

Il y a dans ces trois observations des particularités qui leur donnent une physionomie particulière; c'est au reste ce que M. Pidoux avait déjà remarqué en disant que les faits le péritonite simple survenus dans l'affection typhoïde différaient des péritonites par erforation par l'époque ordinaire de leur apparition, leur aspect, leur marche, etc. Union méd., 1856). Deux fois, en effet, nous voyons ici la péritonite débuter bien vant et bien après l'époque ordinaire où l'on voit survenir la perforation; dans au un des trois cas, l'invasion n'a eu le caractère instantané de la péritonite par perforation ni l'ensemble complet de ses symptômes, et, circonstance bien remarquable, il a eu, deux fois sur trois, des particularités (cessation ou suspension des règles) qui ent pu expliquer la production de la péritonite en dehors de la fièvre typhoïde. On loit donc, à mon avis, considérer ces faits rares comme des exemples de coïncilence de péritonite simple et d'affection typhoïde, et non comme des exemples de complication. Cette distinction est capitale dans la pratique, car reconnaître la coïncilence, c'est éloigner l'idée de la perforation.

Si donc, dans le cours de l'affection typhoïde, on constate des symptômes de réritonite sans invasion très-brusque, incomplets de nombre, se montrant surtout dès es premiers jours de l'affection typhoïde ou à une époque très-avancée de la convaescence, et chez des femmes au moment de la menstruation, on pourra espérer avoir affaire à une péritonite se reliant accidentellement à l'affection typhoïde, et par suite ans perforation.

Mais comment ne pas tenir compte, me dira-t-on, des faits de péritonite simple uivie de guérison? On doit certainement tenir compte de ces faits d'accidents de péritonite subitement survenus, d'une éphémère durée, et qui n'ont pas été suivis de nort; mais on ne saurait les considérer nécessairement comme des exemples de péritonite simple, quoique leur possibilité doive être nécessairement admise. Rien au it du malade, en effet, ne permet de décider si la péritonite a réellement ce caracère de simplicité, ou s'il s'agit d'une péritonite par perforation limitée par des adhérences, ou bien ensin s'il existe une péritonite partielle par propagation de l'inflammation au niveau d'une ulcération intestinale, péritonite sans perforation dont l'observation 60 de l'ouvrage de M. Forget est un exemple.

Certaines complications sont beaucoup plus rares chez l'enfant que chez l'adulte; telles sont la perforation intestinale, l'hémorrhagie de l'intestin, les parotides, les gangrènes. D'autres sont au contraire plus fréquemment observées, comme la broncho-pneumonie (surtout chez les enfants très-jeunes), l'otite, l'entéro-colite, que l'on pourra soupçonner si le dévoiement augmente d'intensité et persiste très-long-temps et s'il existe des douleurs abdominales vives. Il est même une complication rencontrée une fois chez l'enfant et qui n'a pas été observée chez l'adulte: la perforation de la vésicule biliaire, sans doute par suite d'une ulcération; il y eut une tumeur dans l'hypochondre droit peudant la vie. Enfin il peut exister des complications accidentelles, à une époque plus ou moins avancée de la maladie: des inflammations (pleurésie, angine diphthéritique, néphrite, ramollissement de la moelle, furoncles); l'anasarque, survenant dans la convalescence et plus rarement vers le début, sans que les urines soient coagulables; les fièvres éruptives, variole grave, rougeole, scarlatine, se montrant toutes pendant la couvalescence, et enfin la tuberculisation, qui succède quelqueseis à la sièvre taphoide des enfants.

3º Pronostic. - Le pronostic de l'affection typhoïde est toujours grave et incertain pendant toute la durée de l'affection et même de la convalescence, que le cortége des symptômes soit menaçant ou des plus légers en apparence. Cette proposit ion, qui résume tout le pronostic, est basée sur l'éventualité toujours possible d'une plus grande aggravation, soit par suite des progrès de la maladie, soit surtout par les complications qui peuvent survenir, et surtout par la perforation intestinale. Toutefois il peut se rencontrer des cas rares dans lesquels, les signes d'une perforation se déclarant, la guérison ait lieu. On doit donc, lorsque ces signes surviennent, ne pas toujours porter un pronostic absolument fatal, sans toutefois s'abandonner à l'espoir des que les symptômes de perforation s'amendent, car on a vu les accidents se prolonger tout en se terminant par la mort, et présenter auparavant des rémissions très-sensibles. Les hémorrhagies intestinales abondantes rendent le pronostic fàcheux, sans être cependant funestes dans tous les cas. La perversion de l'intelligence et des seusations qui font dire au malade qu'il est bien, alors que sa situation est loin d'être satisfaisante, est une circonstance de mauvais augure, selon M. Louis.

Une remarque essentielle à faire à propos du pronostic de l'affection typhoide. c'est que la guérison peut survenir avec les symptômes en apparence les plus redontables. L'ai vu pour mon compte un malade presque agonisant (avec pâleur cadavéreuse du visage, carphologie, etc.) revenir ensuite peu à peu à la santé.

Le pronostic est moins grave dans l'enfance qu'à l'âge adulte, et chez les enfants âgés de plus de cinq ans qu'au-dessous de cet âge. Ai-je besoin de dire que certaines complications favorisent une issue funeste? Il est pourtant à remarquer que MM. Barthez et Rilliet ont vu guérir tous les cas compliqués d'anasarque.

TYPHOÎDE (ÉTAT). — Dans le cours de maladies très-diverses, on voit asser souvent survenir comme accident ou épiphénomène complexe de la fièvre considérée en général le groupe de symptômes qui caractérisent l'état dit typhoïde, et qui sont les suivants : prostration générale, parfois légère stupeur; somnolence, dilire, excrétions involontaires; pouls fréquent, petit, intermittent; langue sèche, râpeuse, encroûtée (ainsi que les dents et les lèvres) de concrétions brandtres provenant du desséchement des muscosités buccales, et parfois mélangées de sang.

On rencontre l'état typhoïde: dans la fièvre ou affection typhoïde, dont il ne forme pas un complément nécessaire, de même que dans les autres pyrexies; dans le philegmasies les plus variées, telles que la méningite, le ramollissement aigu du cerveau, la pneumonie, l'hépatite, la métro-péritonite, etc.; dans le cours des affections des voies urinaires chez le vieillard; dans la phlébite; et enfin, quelquefois comme accident ultime de certaines maladies chroniques, la pththisie par exemple. Uni i de la diarrhée résultant d'un état fébrile ou d'une entérite simple, l'état dit typhoïde ne pourrait faire croire à une véritable fièvre typhoïde qu'à ceux qui attachent à cet appareil de symptômes plus d'importance qu'il n'en a réellement dans cette affection.

Cependant l'état typhoïde est fréquemment l'indice d'un état général grave, surtout vers la fin des maladies, sans qu'il doive nécessairement faire porter un pronostic fâcheux.

TYPHUS. — Les travaux de MM. Gerhard (de Philadelphie), Shattuck (de Beton), Stewart, Richie, Elisha Bartlett, W. Stokes, Jenner, etc., ont parfaitement

abli, de 1838 à 1850, que la maladie désignée sous le nom de *typhus fever en A*neterre et aux États-Unis différait essentiellement de la fièvre typhoide, non-seuleent au point de vue nesologique par l'absence de lésions intestinales estructéristies, mais encore au point de vue diagnostique, par un'ensemble de symptômes an distinsts. Valleix, avec son talent ordinaire d'exposition critique, a rendu bien idents parmi nous les caractères différentiels des deux maladies. Mais il restait des utes sur la question de savoir si le typhus nosocomial, celui des prisons, des armées, s camps (ou d'Hildenbrand), qu'on n'avait pas eu occasion d'observer depuis la maissance des résultats importants que je viens de rappeler; étaient ou non de simes fièvres typhoïdes, ou des typhus semblables au typhus fever, ou enfin des typhus fférents. M. Landouzy, il est vrai, avait conclu d'une épidémie observée dans les isons de Reims en 1839 et 1840, que le prétendu typhus carcéral n'était qu'une vre typhoide. Mais ses recherches, faites sur une trop petite échelle, ne pouvaient re loi, lorsque la guerre d'Orient est venue offrir à nos médecins militaires l'ocsion d'étudier de terribles épidémies développées en 1855 et dans l'hiver de 1855-56, pendant lesquelles dix-huit à vingt mille soldats furent atteints, sous l'inence de l'agglomération et de conditions hygiéniques désastreuses et multiples. out rencontré dans ces épidémies un mélange d'affections graves, parmi leselles il fut facile de reconnaître des fièvres typhoïdes franchement caractérisées, desdouteux de cette affection, et enfin des faits très-nombreux dans lesquels la mort rvenait plus ou moins rapidement au milieu des symptômes généraux et cérébraux plus graves, mais sans troubles abdominaux (on du moins très-légers), et sans ions intestinales, ou avec des lésions rares et très-différentes de celles de la fièvre phoide. Il n'y avait plus à douter dès lors de l'existence d'un typhus des armées ou s camps, comme le démontrèrent les discussions qui eurent lieu dans le sein de la ciété médicale de Constantinople sous la présidence du docteur Fauvel, et les travaux MM. Tholozan, Garreau, Haspel, Doumic, Scrive, Barrallier, etc. L'existence du hus nosocomial a été également rendue bien manifeste dans les hôpitaux de Constanople, et en France par la contagion du typhus importé par les soldats de l'armée rient dans les hôpitaux d'Avignon (Chauffard), de Châlons-sur-Saône (Canat), Neufchâteau (Garcin), de Strasbourg (Netter), du Val-de-Grâce de Paris (Goder). Or il est résulté de ces travaux que ce typhus des camps ou des hôpitaux, squ'il n'est pas la fièvre typhoide épidémique grave, est le même que le typhus er déjà décrit (remarque faite déjà en Orient par M. Brice, médecin anglais qui té à même d'observer les deux typhus). Le typhus des camps n'en diffère que par conditions dans lesquelles s'est développée la maladie. Parmi les travaux récentsus devons mentionner le livre de M. Barrallier, professeur à l'école de médecine vale de Toulon <sup>1</sup>. Les rapports des officiers de santé de la marine, de la collecn du port de Toulon, lui ont fourni des renseignements intéressants sur le typhus e ces médecins avaient observé à bord des navires sur lesquels ils étaient lors du satriement de l'armée de Crimée. On lira aussi avec intérêt l'histoire médicale des démies observées au bagne de Toulon par M. Barrallier.

TYPHUS.

1º Éléments du diagnostic. — Je ne ferai que signaler les principaux, sauf à compléter à propos des inductions que provoque l'observation des faits.

Du typhus épidémique et histoire médicale des épidémies de typhus observées au bagne de clon en 1855 et 1856. Paris, 1861.

896 түрниз.

Dans les cas les moins douteux, le début du typhus était brusque et marqué par un frisson initial et un appareil fébrile remarquable par la violence des symptômes cirébraux et nerveux qui l'accompagnaient : céphalalgie intense, bourdonnements d'oreilles, surdité, stupeur, insomnie, agitation, délire, prostration profonde. Jusque-là, à part un état catarrhal plus ou moins prononcé des yeux, des fosses nasales et des bronches, noté au début par plusieurs observateurs, les phénomènes n'avaient rien de bien caractéristique comparativement à la sièvre typhoïde dite inslammatoire; mais le typhus différait bientôt de cette dernière affection par la rareté des épistaxis, par l'atténuation remarquable et le plus souvent par l'absence des troubles digestifs ou abdominaux, et surtout par l'éruption cutanée. Cette éruption comprenait des taches de deux espèces, très-différentes des taches typhoïdes. Signalées par M. Jenner dans le typhus sever, elles ont été observées dans le typhus des armées par M. Godelier, dont la description faite d'après nature semble calquée sur celle du médecin anglais. De ces taches, apparaissant du deuxième au cinquième jour, et dont la durée était de deux à dix jours, les unes sont vagues, sous-épidermiques. envahissant le tronc et les membres et respectant parfois le visage; elles sont conparées par M. Jenner à une teinte de jus de mûres, par d'autres à l'éruption de la rougeole, et donnent à la peau un aspect tigré; les autres, dont la coloration & plus soncée et qui sont souvent de véritables pétéchies, ne disparaissent pes sous b pression du doigt. Les unes et les autres sont sans relief au-dessus de la peau.

La marche du typhus, presque toujours continue, a une durée variable: tracourte si l'épidémie est dans toute son intensité, et alors rapidement suivie de mont dans les premiers jours, parsois au milieu de symptômes cérébraux et ataxique épouvantables; plus lente si l'épidémie est à son déclin. La convalescence, qui a ét souvent remarquable par son apparition brusque du jour au lendemain, était ordinairement très-longue; cependant elle sut remarquable par sa rapidité dans beaucous de cas observés dans les hôpitaux français à la fin de la campagne de Crimée. — L typhus est épidémique et essentiellement contagieux. Il affecte tous les âges, et s' développe sous l'influence de l'encombrement, auquel s'ajoutent les mauvaises conditions hygiéniques.

2º Inductions diagnostiques. — Parmi les symptômes du typhus, il n'en es qu'un seul, l'éruption cutanée, qui pourrait être considéré comme spécial s'il ne su sait défaut dans un certain nombre de cas. L'apparition hâtive de cette éruption, précédée de phénomènes fébriles, a fait considérer la maladie comme un exanthèmic (Émile Chauffard), et l'on a même soulevé la question de savoir si l'on n'avait pe quelquesois consondu avec le typhus certaines rougeules graves (Dechambre: Gashebdom., 1856). Aussi, comme pour la sièvre typhoïde, est-ce sur l'ensemble de symptômes qu'il saut se baser pour le diagnostic plutôt que sur les symptômes isolés.

Ainsi envisagé, le typhus est apparu à M. Godelier comme une maladie toute spéciale, ayant des caractères qui ne lui ont jamais permis de la confondre avec la fièrre typhoïde. Si l'on a fréquemment signalé des cas embarrassants de diagnostic ut la confusion était facile, c'était dans des faits dont la proportion a été jugée considérable (Garreau, Scrive), mais qui ont pu paraître avoir une certaine fréquence en rason de l'extension formidable des épidémies d'Orient. Dans les faits de ce genre, aux symptômes cérébraux se joignaient exceptionnellement au début quelques symptômes abdominaux, diarrhée, douleurs de ventre, un peu de météorisme, ou ber

ils offraient, comme cela arrive dans toutes les épidémies possibles de pyrexies, un ensemble atténué ou incomplet de symptômes. C'était surtout lorsque les éruptions abdominales faisaient défaut, et suivant M. Scrive c'était dans la majorité des cas qu'elles manquaient, que les difficultés de diagnostic augmentaient. Cette similitude de certains cas atténués de typhus et de fièvre typhoïde est nécessairement des plus embarrassantes, surtout lorsque les deux maladies s'observent en même temps sur différents individus. C'est dans les faits de cette espèce que le médecin a besoin de mettre en jeu toutes les ressources de son intelligence et de sa sagacité, car on doit considérer sous ce rapport comme étant insuffisants, dans l'état actuel de la science, les éléments de ce diagnostic.

Le diagnostic du typhus se base principalement sur les mêmes éléments symptomatiques que celui du typhus fever : c'est encore ici sur la violence prédominante des phénomènes cérébraux et l'absence de phénomènes abdominaux ou sur leur énorme lisproportion avec les premiers, et sur l'éruption hâtive et spéciale de l'abdomen qu'on se base le plus souvent pour se prononcer. La marche de la maisdie, lorsqu'elle est très-rapide, son invasion très-brusquement grave, l'existence des conditions d'encombrement et d'hygiène qui peuvent faire soupçonner l'existence de la maladie, et, par-dessus tout, la constatation déjà bien établie d'une épidémie régnante, l'exposition antérieure du malade à la contagion et sa provenance d'un foyer infecté, sont des données précieuses de diagnostic. Elles seront utilisées avec fruit dans l'immense majorité des faits, car elles donnent immédiatement l'éveil au médecin : nt ici, comme en beaucoup d'autres circonstances, penser à la maladie, c'est bientôt la econnaître. Suivant M. Netter, frappé de l'incertitude du diagnostic symptomatique lans les faits en petit nombre qu'il a eus sous les yeux à Strasbourg, ce serait dans étiologie seulement qu'il faudrait surtout et avant tout chercher les éléments du liagnostic; mais cette proposition, qui a sa valeur, est évidemment trop absolue.

Malheureusement pour le diagnostic, l'absence de toute lésion intestinale ne peut tre sùrement déterminée pendant la vie. Cette absence u'est que probable quand es symptômes fonctionnels manqueut du côté des intestins, et d'un autre côté existence de troubles intestinaux dans des cas rares peut être due à une lésion des ntestins très-variable, suivant les épidémies et les localités, mais qui peut en impoer par ses symptômes pour une lésion typhoïde. Après la mort, M. Netter a noté a congestion, et M. Garreau le ramollissement de la muqueuse intestinale.

D'autres difficultés de diagnostic surgissent encore pour l'observateur, non-seulenent du degré d'intensité et du nombre limité des phénomènes, comme je l'ai dit
récédemment, mais encore des formes variées que peut présenter le typhus par
uite de la prédominance de tel ou tel ordre de symptômes, suivant les cas. Les
rincipales de ces formes, signalées par MM. Haspel, Scrive, Netter, Jacquot, etc.,
nt été dites catarrhales, cérébrales, ataxiques, pectorales, rémittentes, et, par un
bus de mots peu propre à faire disparaître la confusion, on a créé un typhus à
orme typhoide, mots qui feraient croire que l'affection typhoide et le typhus peuent exister simultanément ches le même sujet, mais que l'on a simplement apliqués aux faits dont j'ai déjà parlé, et dans lesquels il y a, par exception, quelques
oubles intestinaux.

Le typhus peut compliquer et aggraver plusieurs maladies plus ou moins graves, alles que le *scorbut*, dans le cours duquel éclata la première épidémie de Crimée lévrier 1855), et qui masqua d'abord aux yeux des médecins militaires les carac-

tères du typhus, les fièvres intermittentes ou rémittentes, l'anémie, la dysenterie, etc. Ces maladies, et surtout la fièvre typhoïde, coîncident avec le typhus, pcontribuèrent pas peu, dans un bon nombre de cas, à en obscurcir le diagnostic le scorbut, qui préexistait à la première invasion, empêcha même le typhus d'enreconnu dans les premiers temps.

5º Pronostic. — Le pronostic du typhus des camps est toujours très-grate. La Orient, la mortalité générale sut de près de la moitié de malades atteints. On pronostic généralement que le typhus sever d'Angleterre et d'Amérique est plus fréquence : mortel que la sièvre typhoïde.

ULCÉRATIONS. —Cet élément du diagnostic a une signification très y ne soit par ses caractères propres, soit par les conditions dans lesquelles il se productue les ulcérations constituent de simples fissures, des érusions, ou des perte a substance plus ou moins larges, plus ou moins profondes, elles présentent des cractères généraux que l'on retrouve les mèmes partout, ou bien des caractères ciaux suivant certaines régions. Cette considération des régions occupées par en ulcérations est donc la base la plus pratique de leur étude séméiologique; caractères des envisager ainsi, et pour éviter des redites, il est nécessaire d'entre leurs caractères généraux.

Sans qu'il me paraisse nécessaire d'entrer dans de minutieux détails sur les cérations, dont s'occupe plus particulièrement la chirurgie, et qui sont due à a inflammations locales, je rappellerai que beaucoup d'ulcérations sont liées à un a général dont elles deviennent une manifestation symptomatique ou un signe.

Les unes sont aiguës, comme dans la fièvre typhoide (affection aigué du a quelle la tendance à l'ulcération est le plus évidente), dans la morve, et du affections cutanées fébriles dont les ulcérations constituent un élément second.

Les ulcérations chroniques se rattachent à une foule de maladies de la petite des affections dites disthésiques ou générales, telles que la syphilis, la scroficie cancer, et la tuberculisation, qui est aux affections chroniques, pour la tente l'ulcération, ce que la fièvre typhoïde est aux maladies aiguës. Les ulcérations philitiques et scrofuleuses sont surtout importantes au point de vue du diagnosti

Les ulcérations syphilitiques, primitives, secondaires, ou tertiaires, out de ractères particuliers bien connus : bords taillés à pic comme par un emporte à contours souvent irréguliers, fond grisatre, comme pseudo-membraneus, le pur un liquide sanieux, odeur parfois infecte (V. Syphilis). Mais malgré ces i cularités en apparence si nettes, le diagnostic présente souvent des difficule tiennent à ce que des ulcérations vraiment syphilitiques peuvent ressembles que offirir des caractères aualogues à ceux des ulcérations non syphilitiques peuvent des applications qui succèdent à l'herpès et certaines plaques diphthériques peuvent ulcérations qui succèdent à l'herpès et certaines plaques diphthériques peuvent ulcérations par suite de l'inflammation qui entoure et qui boure tait bords de ces lésions. Il en résulte qu'elles paraissent excavées comme les ulcerations à la syphilis. Mais le fond grisâtre de l'ulcération syphilitique est une de mortification, un détritus des tissus organiques, taudis que les plaques diphter ne sont qu'un exsudat fibrineux (V. p. 285). L'emploi du microscope serait le serait de l'urie proposition de microscope serait le serait de l'urie proposition de microscope serait le serait le serait de l'urie plaques diphter les plaqu

moyen de distinguer la nature des deux lésions, dans les cas où ceut - n est possible.

Les ulcérations scrosuleuses ont le plus souvent des caractères bien tranchés V. Schofules, Schofulius). Cependant on peut consondre facilement, si l'un m'est révenu, les ulcérations s'étendant en surface et en prosondeur, dans les cas de crosultide tuberculeuse et ulcéreuse, avec les ulcérations de la syphilide dénomnée également tuberculeuse.

Considérées en général, les ulcérations ont des conséquences plus on mains grares. Par leurs progrès envahissants, elles produisent quelquefois des hémorrhagies
res du moins abondantes, et des perforations internes, qui sont parfois le premier
igne de l'affection ulcéreuse. Comme phénomènes consécutifs à la réparation de ces
olutions de continuité, on constate des cicarnices plus ou moins caractéristiques, et,
nu niveau des organes internes, des coarctations cicatricielles qui produisent des
étrécissements et des occlusions, d'où résultent des accidents variés saivant les erjanes : des obstructions, des rétentions, et, au niveau de la trachée, une asphyxie leute,
comme l'ont observé M. Vigla et M. Moissenet : (V. Cicarnices.)

Le diagnostic des ulcérations varie principalement suivant leur siège, accessible u non à la vue. Elles sont, en effet, comme les abcès, directement ou indirectement onstatées. Elles peuvent être également latentes, et ne se manifester que par les occidents complicants ou consécutifs que je viens de rappeler.

## I. — Ulcérations directement constatées.

Beaucoup de ces ulcérations, qui occupent les téguments et parfois les parties ous-jacentes, ne doivent être que mentionnées, attendu qu'il en a été sufficamment justion dans d'autres articles de cet ouvrage, et qu'il suffit souvent d'une nimple ndication pour montrer la voie dans laquelle doivent s'engager les inductions.

- A. Prav. Au niveau de la peau, on rencontre fréquemment des ulcérations, es unes succédant à des inflammations, à des abcès, à la gangrène, d'autres caracérisant un grand nombre d'affections cutanées vulgaires, vésiculeuses en bufleues, pustuleuses, tuberculeuses, ulcérations tantôt immédiatement visibles, et tantôt achées par des croûtes. Outre les syphilides et certaines scrofulides, je puis rappeler e bouton d'Alep, le rupia, le frambœsia, l'ulcère contagieux de Mozambique, qui ecupe les membres inférieurs des nègres et qui est essentiellement contagieux, les ulcères rebelles de l'éléphantiasis des Arabes et de celui des Grecs, etc. On rencontre ussi au niveau de la peau les ulcérations diphthériques (p. 291), syphilitiques, scrouleuses, scorbutiques, celles de la morve, etc. Mais c'est surtout au niveau des mujueuses accessibles à l'exploration que se présentent plus frèquemment les lésions qui m'occupent.
- B. Fosses nasales. Dans les fosses nasales, le coryza syphilitique des enfants accompagne d'ulcérations au voisinage des narines (V. p. 238). Le coryza ulcéreux, dont la lésion doit être principalement cherchée vers la voûte ou la cloison des avités nasales (V. p. 579), constitue l'ozène, dont les ulcérations penvent être crofuleuses, syphilitiques, cancéreuses, ou dépendre de la présence de calculs V. Ozène); la monve produit aussi dans les fosses nasales des ulcérations remarquables qui sont un des principaux signes de la maladie. La diphthérie développée lans les mêmes cavités est prise quelquefois pour des ulcérations syphilitiques. V. p. 287)
- C. BOUCHE. Les ulcérations voisines des aspérités d'une dent cariée qui les aphiquent, les aphithes, les ulcérations syphilitiques primitives ou secondaires, ulcération à fond grisatre avec codème de la joue qui marque le début de la gan-

grène de la bouche, les ulcérations des gencives qui caractérisent la stomatite simple intense et la stomatite mercurielle, sont toutes asses nettement reconnistalles pour qu'il n'y ait pas de doutes sur leur identité nosologique. Mais il n'est plu de même pour l'affection ou les affections décrites, chez les enfants ou les ables, sous les noms de stomatite diphthéritique avec ulcérations, stomatite ulcéreus de stomatite ulcéreus de méme de son entre de la modats (Bergeron). La science ne me paraît pas encore fixée sur ce point, malgie l'atéressant travail de M. Bergeron, qui ne voit dans ces diverses variétés qu'une sur et même maladie, bien distincte de la diphthérie (De la stomatite ulcéreus le soldats et de son identité avec la stomatite des enfants, dite conenseu, diphthéritique, ulcéro-membraneuse; 1859). A propos de la diphthérie (p. 2%. j'ai rappelé les affections ulcéreuses qui pourraient être confondues avec elle.

Le langue est quelquesois le siège d'ulcérations superficielles et rebelles, sui l'emploi des antisyphilitiques, et que l'on doit peut-être, pour ce motif, consder comme des accidents éloignés de syphilis.

D. Pharmx. — La pharyngite ulcéreuse simple s'observe rarement. Elle resulte d'aphthes développés dans le pharynx, d'ulcérations survenues dans le con de la fièvre typhoïde, ou de la phthisie pulmonaire. Les gangrènes partiels à la muqueuse se terminent par des ulcérations qui succèdent à la chate de charres.

Mais ce sont surtout les ulcérations syphilitiques, dites aussi chancres du phayaqui ont de l'importance. Très-rarement primitives, elles constituent presque les jours des accidents secondaires ou tertiaires, et se montrent sur les amygdales, les piliers, sur le voile du palais et les parois du pharynx. Ces chancres se distinguest de ulcérations qui accompagnent certaines diphthéries ou la gangrène du pharynx, pileurs caractères spéciaux rappelés précédemment, par leur marche lente ou der nique, et par leurs progrès en largeur ou en profondeur (chancres serpignem à phagédéniques) qui leur font quelquefois détruire ou perforer le voile du palais, à under les os (d'où la nécrose), et même occasionner des hémorrhagies gaves foudroyantes, par l'érosion de l'artère linguale (Herbert-Mayo) on de l'artère cretide (Daniell). Une faible douleur, une gêne de la déglutition, d'autant plus procée que l'affection est plus profondément située, le nasonnement de la sour plésion occupe le voile du palais : tels sont les phénomènes fouctionnels qui sour pagnent les chancres pharyngiens, et auxquels se joigneut ordinairement d'air signes de l'infection syphilitique.

Comme cas exceptionnels d'ulcérations pharyngiennes, je rappellerai cele « s'observent chez les individus atteints d'élérhantiasis des Grecs, et les ulcerais syphilitiques qui sont provoquées par l'exfoliation des vertèbres. M. Robert Water a cité un exemple remarquable (Méd.-chir. transact., 1849).

- E. Anus. Il me suffit de rappeler que l'on peut rencontrer au niveau de l'ades fissures, simples ou syphilitiques (rhagades), des chancres ou des ulciraires plus étendues de même nature, ou enfin des ulcérations hémorrhoidales ou contreuses.
- F. ORGANES GÉNITAUX.— Chez la femme, les ulcérations de la vulve, du vega. de l'utérus, ont pour symptôme constant la leucorrhée. Mais tout l'intérêt du se gnostic des ulcérations des organes génitaux dans les deux sexes se concentre des

listinction des ulcérations syphilitiques ou chancres, qui out ces organes pour siège le prédilection, et qui sont primitifs ou secondaires.

Suivant M. Ricord, le chancre primitif se développe d'emblée sur la muqueuse lu prépuce ou du gland, au niveau d'une excoriation infectée, ou bien, si la muqueuse est d'abord intacte, il débute par une petite rougeur saillante qui forme une nustule dont la rupture ou la chute d'une croûte consécutive sont suivis de l'ulcère énérien. M. Ricord a vu chez la femme les follicules enslammés et abcédés en être e point de départ.

Dans le diagnostic, il faut surtout tenir compte de la forme du chaucre, qui est nduré, simple ou mou, ou phagédénique. — Le chancre induré, ou huntérien, est rdinairement arrondi; ses bords sont élevés et durs, d'un rouge obscur ou de coueur cuivrée, coupés à pic on obliquement, mais distincts du fond, qui a 5, 6 à 8 milimètres de diamètre, qui est grisâtre, inégal, lardacé, dur comme les bords, et paigné d'un pus mal lié. Il est alors caractéristique, et accompagné d'engorgement anglionnaire ou de bubons multiples et mobiles qui suppurent très-rarement. - Le hancre mou est également facile à reconnaître. Il est développé dans des tissus qui onservent leur souplesse, comme son nom l'indique, il a des bords plus minces, nais également taillés à pic, un peu renversés en dehors et décollés, et un fond griâtre; il s'accompagne d'adénopathie monoganylionnaire, suivant M. Ricord et 1. Nadau des Islets (Thèse, 1858). Le pus qu'il fournit ne donnerait lieu par l'inocuation sur le malade lui-même ou sur un autre individu qu'à un chancre mou, et amais à un chancre induré. Ce caractère, donné comme essentiel, n'a pas encore été uffisamment démontré. — Enfin le chancre phagédénique a un caractère qui ne ermet guère de le méconnaître, celui d'envahir ou de détruire plus ou moins proondément les tissus avec une rapidité souvent extrême, ou une irrégularité d'extenion en surface qui les a fait dénommer serpigineux. M. Ricord a admis une forme iphthéritique et une forme gangréneuse de ces chancres.

Ces caractères sont bien suffisants lorsqu'ils existent pour faire reconnaître les hancres primitifs ou secondaires pendant leur période d'ulcération et d'état. Mais diagnostic est souvent difficile au début, ou pendant la période de réparation du hancre

Au début, lorsque existe la vésicule ou pustule du chancre d'emblée, et surtout requ'elle est multiple, on peut croire à un herpès du prépuce chez l'homme ou de 1 vulve chez la femme, et réciproquement, et l'on peut prendre pour des chancres es ulcérations herpétiques comme je l'ai montré à propos de l'herrès (p. 465).

Lorsque le chancre induré s'amende, au bout de huit à quinze jours de période 'état s'il est abandonné à lui-même, il peut apparaître comme une ulcération suerficielle, à fond de niveau avec ses bords par suite de son boursoussement; les ourgeons charnus trop abondants peuvent même saire au dehors une saillie sonueuse ou végétante, qui pourrait saire méconnaître le chancre si l'on oubliait cette articularité. Chez la semme, certaines plaies à marche envaluissante, comme l'estiomène de la vulve, ne sauraient être prises, vu leur marche très-lente, pour des nancres, dont l'évolution est toujours plus ou moins rapide.

Ou n'oubliera pas que les chancres du prépuce se compliquent quelquesois de philosis ou de paraphimosis.

Ce n'est que par la coïncidence d'autres signes de syphilis que l'on peut regarder mme syphilitiques, chez la femme, les ulcérations du col utérin avec bords sail-

hants et hoursouflés; car on les rencontre avec les mêmes caractères dans la métrix chronique (V, p. 561).

## M. Vicérations indirectement constatées.

Lorsque les ulcérations sont trop profondément situées pour être appréciales à manyens d'investigation, on soupçonne leur existence pendant la vie, soit lorque pent leur rapporter certains phénomènes fonctionnels anomaux ou certains monécutions des excrétions, soit lorsqu'il survient des accidents consécutifs graves (bénéralises, perforations, occlusions), que l'on peut attribuer à des ulcérations membres erganes creux.

- A. Vous Aérerres. Toutes les ulcérations des fosses nasales ou du phayer me sont pas directement visibles. Elles peuvent être situées de telle sorte qu'de échappent à l'inspection la plus attentive. Le laryngoscope pourra être alors d'un extrême utilité en les faisant découvrir. Il en sera de même dans les cas d'alcérains de la glette ou du larynx, qui pourrait n'être que soupçonnée sans l'application à cet instrument (V. p. 525). L'emploi de certaines canules après l'opération de la trachéotomie produit des ulcérations aujourd'hui bien connues, grâce à MM. Barbe et M. Roger (Soc. des Hôpit., sept. 1858). Les ulcérations intra-pulmonaire sont révélées par les signes de l'existence même des cavernes tubercaleuses on gargéneuses du poumon.
- B. Voies digestives. Les ulcérations peuvent occuper l'essophage, l'estore. Vintestin grêle ou le gros intestin, et être dues aux causes diverses que j'ai rappe lées au début de cet article.
- a. Dans l'assophage, il peut se développer des ulcérations perforantes qui fament communiquer avec le médiastin, avec l'intérieur des bronches et même à l'astre. Cette dernière communication a rapidement produit la mort dans un su rapporté par M. W. H. Plower (Méd.-chir. transact., t. XXXVI).
- b. Les ulcérations aignés de l'intestin gréle sont facilement constalées put fait même de l'existence d'une fièvre typhoïde grave. On ne peut que les y sopre ner, lorsqu'elles sont chroniques, comme dans la phthisie pulmousire, à num qu'une perforation intestinale ne vienne en fournir une nouvelle preuve; et estril possible que la perforation soit due à une tout autre lésion qu'à une uler tion tuberculeuse, qui est néanmoins la plus fréquente que l'on puisse rescent?
- c. Dans le gras intestin, les ulcérations pourront également être soupcombe dans certaines dyssenteries graves, par le fait de l'existence de cette maladie, ou les par le fait de perforations diverses. C'est ce qui arrive dans le cas de phthis par monsire par ulcération de l'appendice iléo-coccal, par exemple (V. Cocca), ou le d'autres parties du gros intestin, par les progrès d'un cancer constalé, ou par d'autres causes impossibles à préciser pendant la vie. Les ulcérations de la me grus intestin peuvent être diagnostiquées, lorsqu'il existe une diarrhée rebelle deu les matières excrétées sont manifestement striées de pus et de sang.
- d. Quant aux ulcérations de l'estomac, elles méritent une mention parte bière, car elles constituent à l'état simple une véritable maladie, ou du moiss et variété particulière de gastrite chronique qu'il est nécessaire de ne pas casins avec le cancer de l'estomac.

L'ulcère simple de l'estomac (ulcère chronique, ulcère perforant) est une si hadie essentiellement chronique qui a été l'objet de travaux importants de III. C: veilhier, Rokitanski, Jacksch, Brinton, Luton, et Bennel.

ULCÉRATIONS. 903

D'après M. Graveillier, la maladie est caractérisée par les signes suivants : défaut absolu d'appétit ou appétit bisarre; tristesse insurmontable: digestion laborieuse; malaise ou douleur sourde à l'épigastre, et quelquesois, pendant la digestion, douleur très-vive au niveau de l'appendice xiphoïde et dans le point correspondant de la colonne vertébrale; umaigrissement plus ou moins rapide, constipation; nausées, vomissements des aliments, de matières noires, brunes, ou de sang pur (hématémèses), et ensin évacuations alvines de même nature.

Dans certains cas, il est impossible de décider si l'on a affaire à un cancer sans tumenr appréciable ou à un ulcère simple de l'estomac, tant les signes et la marche des deux maladies se ressemblent. Cependant l'ulcère simple peut être reconnu dans un hon nombre de cas, lorsque l'affection se montre dans les conditions suivantes: 4° la gastrorrhagie est quelquesois le premier symptôme ou l'un des premiers symptômes; ce qui n'a pas lieu dans le cancer (Cruveilhier); 2° l'âge du malade est trop peu avancé pour que l'on croie à un cancer; 3° la marche de la maladie u'est pas continue, les accidents s'arrêtant parsois complétement pour revenir plus tard; 4° ensin il n'y a pas de signes de cachexie, mais au contraire un état général de santé satissaisant qui serait impossible s'il existait un cancer stomacal. M. Hérard, à propos d'une observation intéressante (Soc. des Hôpit., juin 1856), a insisté sur la marche fuvorable de l'ulcère simple de l'estomac comme signe distinctif principal, et sur l'incurvation du tronc en avant, qui a été notée également par M. Hervez de Chégoin.

A côté des faits qui présentent ces particularités caractéristiques, il en est, ai-je dit, dans lesquels la confusion est inévitable. Tel est le cas d'ulcère simple de l'estomac rapporté dans The Lancet (décembre 1855), dans lequel une couche épaisse de lymphe plastique unissait l'estomac au foie, et avait donné lieu pendant la vie à une matité et à une sensation de dureté ou de tumeur à la palpation. — On peut croire à une simple dyspepsie s'il n'y a pas en encore d'hématémèse, et s'il n'y a comme symptômes que des douleurs vives et des vomissements après les repas. — La couleur brune des matières vomies, lorsqu'elles ne sont pas franchement sanguinolentes, pourrait donner lieu à une méprise sur laquelle je crois devoir attirer l'attention. Cette coloration brune peut, en effet, être due non à du sang altéré, mais à la présence de la sarcine, qui a été constatée dans des cas de vomissements incoërcibles, et que l'ou recounait facilement au microscope (V. p. 669). Lorsque l'on soupçonne l'existence de l'ulcère simple de l'estomac, il est donc nécessaire de rechercher par ce moyen si la coloration brune des matières vomies tient à la présence de globules sanguins altérés, ou bien à celle du parasite végétal.

Il faut se rappeler que l'hématémèse est quelque sois mortelle dans l'ulcère simple de l'estomac, et que la perforation de l'organe est une complication funeste que l'on doit toujours redouter. Heureusement que ces terminaisons sont loin d'être constantes, et que l'ulcère se cicatrise fréquemment, comme l'a démontré M. Cruveilhier. Cependant cette cicatrisation elle-même peut être funeste en obturant le py'ore et en occasionnant une pratation considérable de l'estomac.

C. Autres organes. — Les ulcérations dévidoppées dans d'autres organes creux, comme les voies biliaires ou les voies arrinaires, ne penvent être que soupçonnées par le fait de la perforation (péritonite suraigué) survenant par suite d'une affection constatée ou latente des organes qui constituent ces différentes voies organiques. M. Hunsaker (The New-Orleans med. news, 1857) a vu un jeune homme de vingt-deux ans, robuste, succomber à une péritonite suraigué par perforation de la vessie

due aux progrès d'une ulcération simple qui ne put être constatée qu'après la men URÉE. — URÉMIE: — L'urée, substance azotée particulière, résolut de la décomposition des organes qui se lie à la nutrition, existe normalement des le sang, d'où elle est expulsée par les reins avec l'urine.

On entend par urémie une maladie qui serait caractérisée par des accidents seveux gravés, principalement comateux et plus rarement convulsifs, attribus à la présence d'un excès d'urée dans le sang, lorsque cette urée n'est pas éliminée par le reins ou les urines. Or, comme on ne trouve pas d'urée dans l'urine des albumariques, et qu'on est forcé d'admettre que cette urée reste dans le sang, il s'eam que l'on a qualifié précisément de symptômes urémiques les accidents cérément de l'albuminurie, et que l'on a admis que les mêmes symptômes, dus à la mème cause (l'excès d'urée dans le sang), pouvaient se montrer dans les cas varies à rétentions ou d'infiltrations urineuses.

Cette théorie de l'urémie, formulée en Allemagne par plusieurs auteurs, et precipalement par M. Frerichs, a été étudiée en France, par MM. Cl. Bernard, J. Pravi (Thèse, Strasb., 1856), Henri Tessier (Thèse, Paris, 1856), Luton, etc.

Une première objection grave a été saite à cette doctrine. C'est que l'arée insctée dans le sang des animaux ne produit aucun accident nerveux. Quoque l'on ne puisse conclure des animaux à l'homme, ce sait contradictoire n'en et pe moins très-sérieux, et provoque le doute sur la signification des symptèmes cribraux attribués à un excès d'urée dans le sang. On a expliqué, il est vrai, celle contradiction apparente, en disant que les accidents ne commençaient que lorsque l'urée était transsormée dans le sang en carbonate d'ammoniaque, qui agirat ses comme poison. Et suivant M. Frerichs, cette intoxication serait démontrée par le présence du carbonate d'ammoniaque dans l'air expiré par les malades.

Mais l'ammoniaque dans le sang produit-il réellement les accidents dits uraques? Malheureusement encore pour la doctrine, ce fait sondamental est incertan aussi, puisque M. Picard, qui regarde cependant comme probable l'ingénieuse therie de M. Frerichs, a trouvé de l'ammoniaque dans le sang, nou-seulement de l'urémie, mais encore dans d'autres maladies (H. Teissier: Arch. de méd., 185. t. VIII). De plus, le carbonate d'ammoniaque, injecté dans le sang des anima: n'a occasionné ni la mort ni les accidents attribués à l'urémie (Cl. Bernard: Lepu sur les liquides, etc., t. II, 1859).

Dans l'état actuel de la science, il est donc impossible d'admettre la théorie l'urémie, comme on ne peut accepter non plus la théorie de la LEUCOCTTUÉRIE, le qu'elle a été formulée. On fait par conséquent fausse route en prenant l'une p l'autre de ces doctrines pour base des interprétations cliniques.

Il faut reconnaître toutefois que les recherches qu'a motivées la théorie de l'ure mie sont loin d'avoir été sans profit pour la science. Je citerai, entre les résultaimportants qui ont été obtenus, ce fait mis en lumière par les expériences or MM. Cl. Bernard et Barreswil (Arch. de méd., 1847, t. XIII), que l'ablation de reins (ou le défaut du rejet de l'urée par cette voie, par conséquent) fait dimine immédiatement l'urée du sang par l'estomac et l'intestin (de même que par le sueurs et la solive) sous forme de sels ammoniacanx (phosphate et lactate). L'ure ne peut, en elset, être en contact avec la muqueuse digestive sans subir cette trasformation. Dans des recherches, très-intéressantes, M. Fritz (Gaz. hebdom., hell ayant trouvé un certain nombre de lésions intestinales chez des individus morts de

la maladie de Bright, et chez lesquels il y avait eu des vomissements et de la diarrhée avec matières ammoniacales, a vu dans ces évacuations, avec d'autres observaeurs, des effets de l'urémie.

URETERES. — Profondément situés dans l'abdomen sur les côtés de la coonne vertébrale et dans la profondeur du bassin, les uretères ne sont pas accessibles
l'exploration, même lorsque leur volume est considérablement augmenté par leur
listension (M. Rayer). Lorsqu'il existe un obstacle au ceurs de l'urine dans le parours de l'un de ces conduits, cette distension peut pourtant donner à l'uretère le
olume du gros intestin (V. Tunguas, p. 875). C'est là du reste sa principale afection, qui est le plus souvent due à l'arrêt d'un gravier ou d'un calcul. M. Gigon
d'Angoulème) a démentré que l'uretère présentait deux rétrécissements et deux
enflements alternatifs, qui expliqueraient les exacerbations et les rémissions des
ittaques de coliques néphrétiques, les exacerbations se produisant au moment du
lassage du calcul au niveau des parties les plus étroites, et les rémissions dans la
ondition opposée. M. Caillat (Union méd., 1856) a publié une observation qui
emble confirmer cliniquement le fait anatomique.

URÈTRE. — Ce canal, qui est le siège de la blennorrhagie, peut présenter, hez l'homme, une résistance sensible à la palpation lorsqu'il existe dans son inté-ieur un chancre induré (V. p. 121), ou lorsqu'un gravier s'y trouve arrêté. 'urètre est surtout le siège de rétrécissements fréquents, que je n'ai pas à examier. Enfin, en laissant écouler l'urine, il donne très-rarement passage en même emps à des gas, qui révèlent l'existence d'une fistule vésico-intestinale (Sturm: leutsche klinik, 1854), ou la putréfaction du sang qui peut séjourner dans la vessie. URÉTRITE. — V. BLENNORRHAGIE.

URINAIRES (APPAREIL, VOIES, ORGANES). — Les organes urinaires comrennent : 1° Les BRINS, organes sécréteurs de l'urine ; 2° les calices et les bassiets, l'erretère et le canal de l'urètre, qui sont les voies d'excrétion du liquide rinaire ; 3° la vessie, qui en est le réservoir. Je renvoie le lecteur aux articles articuliers qui ont été consacrés à ces différents organes, sauf aux calices et aux assinets, dont les maladies et les signes qu'on y rencontre sont exposés aux mots rélite et Rétentions (hydronéphrose).

URINES. — Déjà, dans un assez grand nombre d'articles, j'ai traité des caractres de l'urine et de leur signification dans une foule de conditions pathologiques; me suis également occupé ailleurs des particularités qui se rattachent à l'émission es urines (V. MICTION). Je n'ai qu'à coordonner l'ensemble de ces données pratiues et à les compléter.

L'urine normale, comme l'a fait remarquer M. Becquerel, est un liquide excluvement excrémentitiel, entrainant hors de l'organisme quatre sortes de produits: ° l'eau en excès dans le sang; 2° les principes azotés qui résultent du mouveuent de nutrition, et qui sont éliminés sous forme d'acide urique et d'urée (sorte 'oxyde d'acide urique); 3° les sels dont les principes sont organiques, mais qui ne ont éliminés qu'après avoir subi des transformations; 4° les substances non assimibles qui opt pénétré accidentellement dans l'organisme, et auxquelles on peut outer les corps qui se sont formés dans l'organisme.

Les signes fournis par l'urine sont physiques ou chimiques, et, à ce double point e vue, ses variations sont très-nombreuses, sans cependant avoir toutes la même aleur séméiologique.

A. Caractères physiques de l'urine.

La quantité, la couleur, l'odeur et la comistance de l'urine sont, avet le caractères physiques que fournissent les dépôts ou sédiments, les seuls qui mai quelque importance. La saveur d'aitleurs trompeuse du liquide urinaire ne saux être utilisée dans la pratique.

4° La quantité des urines rendues varie suivant une foule de circanstance, de principalement selon la quantité des boissons ingérées, et selon l'humidité plus et moins grande de l'air, qui fait que les poumons et la peau excrètent moins de upeur aqueuse. On doit ajouter aussi que, dans la même conditiou, l'air impiré at sans doute pénétrer plus d'humidité dans le sang. (V. Pouvais.)

Lorsque la quantité normale de l'urine parsit diminuée ou augmentée, on parsien assurer d'une manière précise en mesurant cette quantité d'après les une recueillies dans les vingt-quatre heures, ainsi que l'ont conseillé M. Chosat et M. Becquerel, et en comparant leur masse à celle de l'état normal, qui varent d'un à trois litres dans l'état de santé.

L'excrétion exagérée d'urine, à laquelle on a donné le nom de distrèse, constitue quelquesois le phénomène terminal ou critique d'une crise nerveuse, comme des l'hystérie, où un litre d'urine claire et pâle peut être rendu à la sois. Mais ca surtout lorsqu'elle est habituelle que la diurèse a de l'importance, car on a sibre alors à la polyume avec ou sans glycosynte. La quantité d'urine émise alors peu atteindre cinq à seize litres et plus per vingt-quatre heures.

Quant à la diminution de sa quantité normale, on n'a guère à s'en précente que dans les maladies aigues fébriles, pendant lesquelles la sécrétion urinaire pur réellement être très-diminuée : dans la fièvre jaune, le choléra (où elle est supprimée), et dans les affections des organes urinaires sans oblitération des voies una res (néphrîte aigue), ou avec obturation des voies parcourues par l'urine. Dans o dernier cas, c'est l'urine *émise* qui est plus ou moins diminuée ou supprime mais sa sécrétion peut continuer au niveau des reins, et son accumulation o amont de l'obstacle produire des désordres plus ou moins graves. (V. Remtions.)

2º La couleur de l'urine a été l'objet, en Allemagne, d'un grand nambre de recherches minutieuses dues à MM. Virchow, Vogel, Muller, Falck, etc., recherche qui ont fait préconiser des colorimètres de l'urine; des tables spéciales des coleurs de ce liquide ont même été dressées. La pratique n'a pas encore à profiter a ces recherches, qui ont amené à conclure, entre autres propositions, que l'urinormale doit sa couleur jaune ou rouge à un pigment ayant son origine dans l'hezitine (Falck, Vogel).

Quoi qu'il en soit, la couleur de l'urine, qui est très-variable, a une valeur e méiologique réelle. Cette couleur peut être jaune très-pâle, jaune clair, jaux jaune rougeâtre, rouge, brune, noire, bleue, ou avoir un aspect lactescent.

L'urine est pale, aqueuse, dans les maladies nerveuses, dans l'hystèrie princ; ment, dans l'anémie, dans les convalescences déjà avancées. Ce sont les ur redites anémiques par M. Becquerel. —Elle est plus ou moins rouge ou rouge; radtre dans toutes les affections fébriles, ce qui tient, selon M. Vogel, à ce que l'à quide urinaire contiendrait plus de matière colorante, d'une manière absolue — Les urines brunes ou noirâtres doivent ordinairement cette couleur à du sa-(maladies hémorrhagiques) ou à une grande quantité de bile (V. fièrre sacre, «

en quantité moindre, donne au liquide une couleur plus ou moins safranée, tejgnant en jaune serin les parois du vase dans lequel on l'agite. Les urines peuvent aussi devenir noires par leur refroidissement s'il existe un cancer mélanotique interne (V. Mélanémis). - L'urine est quelquefois franchement rouge lorsqu'elle contient du sang qui n'a pas été altéré per son séjour dans les voies urinaires, mais il faut s'en assurer à l'aide du microscope, en recherchant les globules sanguins; car la couleur rouge pourrait tenir à la présence de l'acide rosacique. — Les urines laiteuses (quiacturie, chylurie) doivent cet aspect à la présence de la graisse est émulsion. On les observe principalement dans les pays chands; et lorsque leur apparition a été précédée de pissement de sang, ou si elle alterne avec l'hémorrhagie, on a affaire à l'hématurie des régions tropicales (V. Néphronnhasis). - Enfin l'urine résente rarement, au moment de l'émission, ou plutôt après avoir été exposée à l'air, une coloration bleus, violette, bruns ou noirdtre qui tient à la présence d'une matière colorante que l'on a nommée uroglaucine (Heller), cyanourine (Braconnot), urocyanine (Martin), purpurine (Golding Bird). Pour la plupart des auteurs allemands qui se sont livrés à des recherches très-multipliées sur l'urine, cette substance blene, qui forme quelquefois de petits cristaux en fines aiguilles de longueur variée et de forme irrégulière, est une espèce de pigment que l'on a rapproché de l'indigo (Hassall: Philosophic. magaz., 1855); mais l'on n'est pas d'accord sur les conditions pathologiques de sa formation. Virchow a fait remarquer que, de même que les autres matières colorantes de l'urine, on trouve habituellement cette substance dans une urine riche en acide urique. M. Dresser a constaté la coloration bleue dans l'albuminurie (Arch. f., path. Anat., 1854). M. Gubler, après avoir signalé les urines bleues dans le choléra, les a retrouvées dans d'autres maladies (Soc. des hôpit., mai 4859). Enfin on a trouvé que la matière colorante bleue était une fois, non une substance analogue à l'indigo, mais du prussiate de fer (bleu de Prusse), chez un hydropique prenant de l'éthiops martial.

D'autres colorations accidentelles de l'urine peu importantes, mais nécessuires à connaître, sont celles qui sont dues au passage dans l'urine des matières colorantes du sulfate d'indigo, de la gomme gutte, de la rhubarbe, de la casse, de la garance, du bois de campêche, des betteraves, des baies d'airelle, de mûres, de merises.

5° L'odeur de l'urine est altérée dans les maladies. Elle est quelquesois ammoniacale et trouble au moment de son émission, ou après son resroidissement et son repos, ce qui est dû dans les denx cas à la décomposition putride des matières azotées de l'urine. L'odeur exhalée par l'urine révèle quelquesois la pénétration dans l'économie de certaines substances, de médicaments ou d'aliments particuliers: l'essence de térébenthine (qui donne à l'urine une odeur de violette), l'inhalation du sulfure de carbone chez les ouvriers en caoutchouc, celle des vapeurs de genièvre, l'ingestion de la valériane, l'assa sœtida, le castoréum, le safran, l'ail, les asperges. M. Debeauvais croit avoir remarqué que, dans la maladie de Bright, l'odeur des urines n'est plus influencée par la térébenthine ou par les asperges.

4° La consistance de l'urine est d'autant moins grande qu'elle est plus aqueuse et moins colorée, et vice versà. On apprécie sa densité à l'aide d'un aéromètre (urinomètres divers). Lorsqu'on trouve cette densité supérieure au chiffre normal (qui varie entre 1005 et 1050), et que l'urine est en même temps abondante et à peine colorée, on doit soupçonner qu'elle contient de la suvcose. Sa pesanteur spé-

cifique peut encore être augmentée, malgré son peu de coloration, par la présent d'une grande quantité d'urée, comme l'a démontré l'analyse chimique.

5° Sédiments. — Les caractères microscopiques de l'urine sont souvent indipensables à rechercher lorsqu'il s'agit de distinguer les uns des autres les sédiments que l'urine laisse déposer par le refroidissement, leur premier aspect pouvant des trompeur.

Parmi les sédiments, qui ont des caractères visibles à l'œil nu ou à l'aide du mi croscope, et qui, à ce dernier point de vue, ont été bien étudiés par M. Bain (Dict. Nysten, Littré et Robin), il en est d'abord un certain nombre dont le dements sont fournis par les organes urinaires et entraînés par l'urine. C'est es premier lieu le mucus sous forme de dépôts nuageux plus ou moins visqueux et desse (V. Mucus), dont la transparence peut être plus ou moins diminuée par des cellais épithéliales pavimenteuses venant de la vessie et de l'urêtre, ou par des glatie de pus provenant de la muqueuse des voies urinaires (cystite, pyélo-néphote a des collections purulentes qui s'y font jour. Ces trois éléments, mucus, cellule. pus, se rencontreut fréquemment, en quantité variable, avec tous les autres dépèt uripaires. Du mucus uni à des sels composent la pellicule irisée (cremor uruz kyestéine) qui recouvre l'urine après deux ou trois jours de repos, et qui a été »diquée à tort comme un signe précoce de grossesse (V. p. 419). Des globules suguins (V. p. 31 et 437), et plus rarement des cylindres on filaments granleux provenant des tubes urinifères (V. p. 30 et 129), sont encore des élément fournis par les organes.

Quant aux éléments des sédiments qui proviennent de l'urine même, ce sent: 1'l'arate de soude, avec des traces d'urates d'ammoniaque et de potasse (quelqueleis é » rates de chaux et de magnésie), formant une fine poussière à grains aphéroideuz a Umm,001 à 0mm,005, et dont la couleur yarie du blanc au jaunâtre, au blac rosé et même au rouge par suite de l'addition de quantités variables d'acide ruscique (urosacine, purpurine), ce qui a fait confondre quelquesois ce sédiment avec du pus ou avec du sang; 2º Les phosphates de chaux et ammoniaco mager sien rencontrés surtout dans les cas de calculs de même nature, et dans l'estemalacie; 3º L'acide urique et les urates formant des dépôts de couleur rous brique, par suite d'une simple excitation fébrile, de l'existence de calcul, de l' goutte, etc., et se mélangeant fréquemment aux autres sédiments : 4º L'oxalete & chaux, reconnaissable à sa forme octaédrique, et observé après l'ingestion • l'oscille, avec des pertes séminales, ou la dyspepsie (Gallois); 5° L'acide hipperque, formant des groupes de cristaux en aiguilles ou prismes irradiés ou étails. dont la présence ne suffit pas pour constituer une maladie, puisque cet acide rest d'un simple trouble de nutrition; 6° Eufin la cystine, rencontrée dans les ces de calculs de cette espèce, et ordinairement associée à l'urée et à l'acide urique.

L'urine peut laisser déposer, immédiatement après son émission, du sable et de graviers provenant des reins (GRAVELLE), des fragments d'hydatides, des gramesses de matière tuberculeuse, etc., qui sont quelquesois fournis par le même organe, et par les organes voisins.

Les produits contenus accidentellement dans l'urine et qui ne peuvent provent des organes urinaires, ni des éléments habituels de l'urine, sont : le sperm (V. Pertes séminales), des poils sournis par des kystes pileux du hassin, des dorn de sœtus (grossesse extra-utérine), et ensin des parasites animaux (V. p. SS9) et »

URINES. 909

gétaux (p. 669). La recherche, en Égypte, des ovulés du distome hæmatobie pourrait, selon M. Davaine , révêler la présence de ce ver, qui se développe dans les veines des parois de la vessie, en donnant lieu à de l'hématurie et à des troubles plus ou moins graves du côté des organes urinaires. Les ovules agglomérés constituent quelquefois des noyaux de graviers.

On peut tirer parti de ces données dans un assez grand nombre de maladies. M. Rayer a fait remarquer que le dépôt urinaire, dans la néphrite goutteux, est presque entièrement composé de cristaux d'acide urique chez les goutteux, tandis que, dans la néphrite simple, le sédiment est généralement formé de poudres amorphes de phosphate de chaux ou d'urates, et de cristaux de phosphate ammoniacomagnésien.

## B. CARACTÈRES CHINIQUES DE L'URINE.

L'analyse chimique complète de l'urine n'est pas une méthode d'investigation diagnostique plus praticable au lit du malade que l'analyse du sang. Meis la chimie n'en a pas moins rendu de grands services à la clinique en permettant de constater, à l'aide de réactions et de procédés assez simples pour être usuels, certains éléments contenus pathologiquement dans l'urine. La présence de certains de ces éléments anomaux, en effet, est un signe d'affections graves, et par cela même très-importante à reconnaître; or, ces affections pourraient passer inaperçues ou être confondues avec d'autres maladies, ce que les procédés en question empêchent heurensement.

On constate facilement l'acidité de l'urine (qui est son état habituel), son alcalinité ou son état neutre, à l'aide du papier de tournesol ou du sirop de violettes. L'urine devient alcaline accidentellement sous la simple influence de l'ingestion d'eau de Vichy ou d'autres liquides alcalins, par suite d'abus de fruits ou d'un régime végétal, ou par la transformation de l'urée en sels ammoniacaux. Elle est d'autant plus acide que l'alimentation est plus asotée. Mais on a dû conclure, des conditions nombreuses qui font varier la réaction alcaline ou acide de l'urine, qu'on ne doit pas attacher une valeur absolue à ces réactions, comme on l'avait fait d'abord pour certaines maladies.

Je n'ai pas à décrire les procédés qui ont pour objet de constater dans l'urine la présence de l'albumine et de la glycose; des articles étendus ont été consacrés à ces deux éléments importants de diagnostic, ainsi qu'à l'albuminuaire et à la glycosurie, qui complètent les précédents. Des moyens d'exploration chimique aident aussi à constater la présence du pus (V. p. 31), ou de la bile (V. p. 114 et 486) dans le liquide urinaire.

L'analyse chimique a appris que certaines substances introduites dans l'économie ne peuvent pas se retrouver dans l'urine; que d'autres s'y retrouvent décomposées; et enfin qu'il en est qu'on y constate en nature, comme les matières colorantes que j'ai rappelées précédemment. L'arsenic et l'antimoine (Orfila), le mercure (Cantu), le sulfate de quinine (Quévenne), sont éliminés par les urines. Le sulfate de quinine donne un précipité jaune-orangé couleur de cannelle, lorsqu'on traite l'urine par quelques gouttes d'iodure ioduré de potasse.

L'ébullition de l'urine avec des acides minéraux, mais surtout avec l'acide chlorhydrique, rend plus sensible ou révèle la coloration bleue de l'urine dont il a été

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traité des Entozoaires et des maladies vermineuses de l'homme. Paris, 1860, p. 312.

910 URTICAIRE.

question. Mais il suffit, selon M. Gubler, d'ajouter à l'urine de l'acide azotique goutte à goutte et en grande quantité pour produire cette coloration. — L'acide azotique suffit également pour obtenir, dans le cas de cancer mélanotique, le précipie noir dont il a été question.

L'ébullition et l'acide nitrique sont, comme il a été dit au mot ALBUMIRE (p. 26. les moyens de reconnaître la présence des carbonates, de même que les phosphates, si abondants chez les sujets atteints de RACHITISME ou d'OSTÉONALAGIE.

Traitée par l'éther, l'urine chyleuse ou laiteuse devient transparente si cet état et dû à des matières grasses, comme c'est l'ordinaire; et si l'éther employé est soums à l'évaporation sur un verre de montre, il y laisse déposer une quantité considérable de matière grasse (Rayer). — Les traces de fer qui passent par l'urine chez les malades qui font usage des ferrugineux donnent une teinte noire à l'urine, si on la trate par la noix de galle. — L'ammoniaque rend cramoisie la couleur orange que la rhubarbe donne à l'urine; le même réactif y produit une teinte pourpre s'il y enstides principes de la santonine, et une teinte brune rougeâtre si c'est du séné.

URTICAIRE. — L'urticaire est un exanthème qui présente les caractèresuivants:

1º Éléments du diagnostic. — Tantôt il y a absence de fièvre initiale, et tantôt le début est marqué par quelques heures ou quelques jours de symptômes fébriles, avec douleurs épigastriques, nausées, lypothymies; puis l'on voit surveuir des démangeaisons, parsois insupportables, et une éruption caractérisée par des plaques saillantes, irrégulières, d'étendue variable, à contours arrondis, durs et bien limités. Tantôt elles sont roses ou ronges, tantôt plus pâles que la peau environnante, isolée ou confluentes, et elles occupent diverses parties du corps ou presque toute l'étendue du tégument, parsois même la muqueuse buccale (Koch). La durée de cette éruption est courte, ordinairement de quelques minutes ou de quelques heures, et son apparition peut se faire irrégulièrement dans un point, puis dans un autre. Quelques il y a, à son niveau, ou au niveau des articulations, un gonstement qui gêne le mouvements. D'autres sois il se joint de l'érythème à l'urticaire, et il en résulte un desquamation que l'urticaire ne produit pas par elle-même.

2º Inductions diagnostiques. — Il n'y a pas d'éruption qui puisse se confondravec l'urticaire; et il faut observer bien légèrement pour prendre cette affection pour une rougeole, ainsi que j'en ai vu un exemple. On doit, en outre des caractères propres à l'éruption, tenir compte des conditions étiologiques de l'urticaire, qui sont bien de nature à confirmer le diagnostic.

On rencontre, en esset, cette assection principalement chez les ensants, les jeunes gens et les semmes, surtout lorsque la peau est si sine et si délicate qu'il sustit d'un frottement un peu sort, ou d'une piqure de puce, comme je l'ai plusieurs sois observé, pour produire des plaques d'urticaire. Le printemps et l'été semblent savriser sou apparition; mais les causes les plus ordinaires sont l'ingestion de certains aliments: viande de porc, champignons, amandes, miel, concombres et surtout, chez des individus pré lisposés, des moules, des écrevisses, du homard, et les œuss de certains poissons. L'ingestion de l'opium est quelquesois suivie d'urticaire. Enfin le contact des seusses de l'ortie divique et celui de certaines chenilles produisent aussi une urticaire locale et éphémère.

Il faut tenir compte pour le diagnostic des formes dissérentes que peut présenter cette affection. — Elle peut être intermittente, soit par le retour périodique de

plaques, seit parce que ce retour coincide simplement avec des accès de sièvre intermittente. — On a appelé urticaria tuberosa une espèce d'urticaire plus grave, dont la marche est chronique et la durée parsois de plusieurs années. L'éruption est ici constituée, non par de simples plaques superficielles, mais par des nodosités que l'ou sent occuper le derme, et qui eccasionnent une gêne et une tension considérables, avec sièvre intense et de l'abattement. Dans des cas rares même, aux indurations e joignent des ecchymoses, un gonsiement énorme, une gêne extrême des mouvements, de l'agitation, de la sussection. — L'urticaire dite evanida a sussi une marche chronique, ordinairement de deux mois environ; les plaques, irrégulières et ordinairement allougées, se montrent et disparaissent plusieurs sois dans les vingt-quatre heures.

L'urticaire complique quelquesois le lichen, ou plutôt ajoute son éruption à celle du lichen; il en résulte des papules arroudies, bien moins étendues que dans l'urticaire simple, moins saillantes, plus soncées en couleur, et beaucoup plus résistantes sous le doigt. Aux environs, ou trouve ordinairement les véritables papules du lichen. — La marche aiguë de l'érythème noueux ne permettra pas, comme le sait remarquer M. Cazenave, de consondre cette affection avec l'urticaria tuberosa, qui est chronique.

3º Pronostic. — On n'a pas cité de cas de mort comme conséquence de l'urticaire. La forme aiguë est éphémère et bénigne, incommode sculement par le prurit momentané qu'elle occasionne. Les formes chroniques sont surtout pénibles par leur persistance et par les accidents plus graves qui peuvent quelquesois survenir, et que j'ai signalés plus haut.

UTÉRUS. — UTÉRIM (Système ou APPAREIL). — A propos des Déviations utérines et des tureurs, j'ai rappelé quelle était le position de l'utéries dans le bassin, et les déplacements ainsi que l'extension considérables qu'il pouvait suhir. Je n'y reviendrai donc pas dans cet article.

1º Maladies. — Il est impossible, dans l'état actuel de la science, d'exposer une nomenclature satisfaisante des affections utérines. Cela tient à ca qu'à l'utérus sont annexés plusieurs organes, les trompes, les ligaments larges, les ovaires, le péritoine, le tissu cellulaire sous-péritonéal, et que les affections de l'un s'étendent facilement aux autres.

Cependant la congestion de l'utérus, la métrorrhagie, les inflammations (utitite), le cancer, la névralgie et la rupture de l'organe, l'allongement hypertrephique de son col, sont autant de maladies que l'on peut ne pas comprendre exactement de la même manière, mais qui n'en sont pas moins forcément des espèces nosologiques distinctes et indispensables à admettre pour la pratique. Malgré les dissidences qu'elles ont suscitées, les déviations pathologiques de l'utérus doivent aussi y prendre place. Les granulations, les érosions et les ulcérations diverses constituent plutôt de simples signes que des maladies distinctes, de même que l'uménorrhée et la dysménorrhée. Quant à la physométrie et à l'hydrométrie, ce sont des affections exceptionnelles, mais qui n'en deivent pas moins être rappelées à la suite des précédentes.

D'après ce que j'ai dit de la connexion des organes de l'appareil utérin, il faudrait chercher le complément des maladies utérines aux mois ménonnancies intra-péritonéales, palecnons péri-utérins, enossesses extra-utérines, péastements, ovantes, etc.

2º Symptomes. — En raison de ce que je viens de dire de la complexité des af-

fections au milieu desquelles se trouvent anstomiquement englobées les malades utérines, on conçoit qu'il ne soit pas toujours facile de distinguer le point de départ de douleurs qui siégent véritablement au niveau de l'utérus. Ces douleurs, en els peuvent occuper non-seulement l'hypogastre ou la profondeur du bassin, le fond de vagin, mais encore, ainsi que l'a fait remarquer M. Aran (Leçons sur les malade de l'utérus), simplement les côtés du bas-ventre, où elles sont dénoumées à les ovariques, ou les régions lombaires ou sacrées (lombo-abdominales), et s'étendre en hanches, aux membres inférieurs (principalement aux cuisses), et même jusqu'i le région épigastrique, où elles peuvent produire un sentiment de défaillance et missoin factice d'alimentation. Les douleurs utérines peuvent augmenter par l'ex du coît, l'époque menstruelle, par la marche, la constipation et l'exploration de l'utérus.

Comme autres symptômes des affections utérines, on a constaté : le prurit nu vaire simple, l'irrégularité des règles quant à leur abondance, leur durée, le: époque d'apparition; la répugnance pour les rapports sexuels; le ballonnema du ventre; des écoulements de sérosité, de mucus, de mucosités purulente ». sanguinolentes plus ou moins abondantes; les métrorrhagies. — Il faut jointre ces symptômes les douleurs lancinantes vers les mamelles, et leur gonsement -Comme symptômes de voisinage, on a noté : des besoins fréquents d'ariner. miction douloureuse, les urines chargées de mucus ou de sels; une constituire opiniatre. — Enfin un aspect particulier de la face dit facies utérin (V. Face de troubles dyspeptiques (Willemin), l'anémie et l'amaigrissement, ou au contrib l'obésité, des névralgies variées au niveau du bassin (névralgie lombo-abdominaou dans des régions éloignées (tête, poitrine), et surtout la névralgie dorso intra costale gauche, plus rarement la migraine, des accidents hystériques, et entiparalysies des membres inférieurs et autres (V. p. 367) dont l'origine utérine une pas parfaitement démontrée : tels sont encore les phénomènes symptomatiques , l'on a rapportés aux affections de l'utérus.

3º Exploration. — L'exploration de l'appareil utérin empêche souvent des creurs de diagnostic qui seraient inévitables si l'on basait uniquement ses inductive sur les symptômes.

L'inspection des régions inférieures de l'abdomen qui peuvent être saillar : par suite du développement de l'utérus, le roucher vaginal et rectal, la paly : abdominale, l'application du spéculum, le cathétérisme utérin : tels sont les movemplorateurs de l'utérus. Il faut y joindre la percussion, l'auscultation et le cathéterisme vésical, lorsque l'utérus forme une tumeur qui envahit supérieurement de domen.

a. — Toucher vaginal. C'est sans contredit le moyen d'exploration le rimportant, non-seulement par la facilité de son emploi, qui n'oblige pas à découver femme, mais encore par les résultats cliniques qu'il procure. On le pratique au l'indicateur (préalablement enduit d'un corps gras), soit seul, soit en lui adjougnée médius qui permet d'atteindre à une profondeur plus grande d'un centimètre le a soin, pour pénétrer dans le vagin, de chercher latéralement la partie postème de la grande lèvre, qui est au niveau de l'orifice vaginal, afin d'éviter le contact de chitoris ou de l'anus. Pour cette exploration, la femme est debout, ce qui est appours préférable, ou bien elle est couchée. Dans ce dernier cas, M. Aran conseille passer la main qui explore sous la cuisse correspondante de la femme. Lisfrant

donné aussi le bon conseil de toucher les femmes dehout en les engageant à faire des efforts, si l'on veut arriver plus profondément, ce qui est nécessaire principalement ches les femmes chargées d'embonpoint. Le toucher vaginal ne se pratique guère que sur des femmes déflorées. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, et lorsque l'exploration est jugée absolument nécessaire par suite de la gravité d'une affection que l'on ne peut rapporter par voie d'exclusion qu'à l'utérus, qu'il faut se décider à y avoir recours chez les vierges. Hors de cette condition, il faut rigourensement s'abstenir si l'on rencontre la membrane hymen. Lorsque le toucher est jugé indispensable, on doit suivre le conseil de M. Aran de faire pénétrer l'indicateur pendant que les cuisses sont rapprochées autant que possible, pour éviter la tension du repli falciforme qui constitue le plus souvent l'hymen.

Le col virginal est très-petit, et conique à base supérieure. Chez la femme qui a eu des enfants, il est devenu cylindrique, si même il n'a pris la forme d'un cône à base inférieure; il est divisé en deux lèvres, la postérieure plus longue que l'antérieure; et sa fente transversale, plus on moins béante, est quelquesois comme déchirée à ses extrémités (Aran).

Dans l'état sain, le doigt arrivé au col de l'utérus rencontre d'abord la lèvre antécieure, puis immédiatement au-dessous, l'ouverture transversale du col, et en arrière la lèvre postórieure. En avant du col on peut suivre sa face antérieure jusqu'au culde-sac antérieur du vagin où l'on peut sentir un peu le corps de l'utérus lui-même. dont la face antérieure se dirige obliquement de bas en haut et d'arrière en avant. En arrière du col, le doigt rencontre le cul-de-sac postérieur du vagin, où l'on ne peut atteindre plus loin que la réunion du col et du corps. Les parois du vagin présentent : autérieurement, la résistance molle de l'intestin, ou la fluctuation de la vessie distendue, qui peut, dans certains cas, gêner l'exploration et nécessiter l'expulsion préalable de l'urine soit par la miction, soit par le cathétérisme, si la miction est impossible; vers la paroi postérieure du vagin, on sent souvent des inégalités noueuses dues à la présence des matières fécales, au lieu de la mollesse particulière à l'intestin; enfin, c'est sur les côtés qu'on sent les phiegmons du ligament large (p. 713). J'ai rappelé ailleurs les changements que présente la position de l'utérus au toucher, lorsqu'il a subi un déplacement physiologique ou pathologique (V. Déviations utérines). J'ajouterai, avec Valleix, que le toucher permet encore de constater l'état du col, son volume, sa consistance, sa température, sa conformation extérieure, s'il présente on non des granulations ou des ulcérations, si son ouverture est régulière ou non, si l'utérus est mobile et se meut facilement, si les tissus qui l'environnent sont souples, s'il n'a pas contracté d'adhérences anomales avec les parties voisines, s'il ne plie pas quand on veut le déplacer, s'il n'est pas plus lourd qu'il ne devrait l'être. Il est très important de chercher à saisir avec l'autre main le fond de l'organe à travers la paroi abdominale, pendant que le doigt introduit dans le vagin soulève le col, ce qui aide à apprécier le volume de l'utérus et aussi sa direction. Enfin le toucher sert aussi à pratiquer le BALLOTTEMENT.

b.—Le toucher rectal offre l'avantage de permettre l'exploration de la partie postérieure de l'utérus à une plus grande hauteur que par le toucher vaginal, mais il est bien moins utile que le toucher vaginal. On ne peut admettre avec M. Aran qu'il faut y procéder après le toucher vaginal si on le juge nécessaire, sans en prévenir la malade. Après que le rectum a été débarrassé par un lavement des matières fécales qui peuvent y être amassées, la femme, doit être couchée sur le dos, et le doigt,

WOILLEE, D. D.

arrivé à une profondeur de 3 à 4 centimètres et après avoir franchi le spincier, reconnaît en avant une espèce de tumeur résistante et arrondie : c'est le col de l'atérus, qui est d'autant plus saillant qu'il est dirigé plus en arrière et en bas. Audesus de ce point, on rencontre le corps de la matrice, que l'on ne peut parcarre entier que dans les cas de rétroversion ; on facilite cette exploration du corps sièmen le refoulant, si cela est possible, avec la main placée à l'hypogastre; on peut mas explorer par le rectum les faces latérales de l'utérus, et les parties voisines, les lements larges, les trompes, les ovaires.

Quant à la combinaison du toucher rectal et vaginal proposée par Récamier, qu'u pratiquait en introduisant à la fois l'index dans le rectum et le pouce dans le un de manière à juger de l'état de la cloison recto-vaginale, elle ne fournit que des resultats insignifiants, et qui ne sont nullement en rapport avec la répugnance que le procédé provoque chez les femmes.

c.-L'emploi du spéculum, dont il a été question ailleurs (V. Déviations etémes et Spéculum), offre quelquefois des difficultés. La constriction de la vulve, la sallie de la partie antérieure du périnée, ou la situation exagérée de la vulve en rrière, par suite de la conformation de la symphyse pelvienne, sont des condition désavorables que l'on surmonte en déprimant sortement le bord postérieur de la vulve ou en soulevant le siège à l'aide de coussins (Richet). Mais une des pla grandes difficultés est celle que l'on éprouve souvent à embrasser le col avec l'extrimité du spéculum. Valleix a signalé l'existence des déviations utérines comme b principale cause de cette difficulté (Guide du méd. prat.), et il insiste sur l'intelité des manœuvres irrégulières qui ont pour but de saisir le col d'emblée. Il recommande une chose essentielle, et sur laquelle on ne saurait trop insister, celle & maintenir au milieu même du champ du spéculum, et à mesure qu'il pénètre des le vagin, le centre de l'espèce de rosace due au froncement de la muqueuse qui s' déplisse; on reste ainsi forcément dans l'axe même du vagin, et l'on arrive nece sairement à découvrir le col qui, dans sa position normale, montre principales: sa lèvre antérieure et son orifice un peu en arrière. Il y a nécessairement une de viation si le col se présente autrement.

d.—Le cathétérisme utérin avec la sonde utérine est admisdans la pratique, depeque deux médecins étrangers, M Kiwisch et M. Simpson, en ont préconisé l'emple, et surtout depuis que, parmi nous, MM. Huguier et Valleix ont modifié la forme de montré les avantages de l'instrument. La sonde de Valleix est une tige métallique ur rondie, de 15 à 16 centimètres de longueur, graduée par centimètres, incurvée à su extrémité libre qui présente un léger renslement olivaire, et fixée dans un mande aplati; une coche pratiquée à six centimètres et demi de l'extrémité, et que l'on se facilement avec le doigt pendant l'introduction de l'instrument, sert à indiquer b moyenne de la profondeur de l'utérus.

Cette sonde, introduite dans la cavité utérine, fournit des données utiles a diagnostic. Elle fait connaître la capacité intérieure de l'organe, et par suite se volume, lorsqu'il n'est pas assez développé pour dépasser supérieurement le public le la direction de son axe longitudinal, et par conséquent ses deutions. Pour se servir de la sonde utérine, Valleix, à qui cette sorte de cabitrisme était si familière, faisait glisser le bec de l'instrument (la concavité de la ourbure en avant) sur l'indicateur de la main gauche, préalablement introduit des le vagin, et dont il fixait l'extrémité sur l'ouverture du col. Une fois arrivé de

la cavité du col, ce qui n'est difficile ou impossible que dans les cas exceptionnels où l'ouverture est très-rétrécie, il dirigeait la sonde suivant l'axe du détroit supérieur du bassin, lui imprimait de légers mouvements pour dépasser les replis valvulaires de l'intérieur du col, et arrivait à son orifice interne qui est parsois rétréci. et même contracturé suivant M. Aran. Il ne faut pas chercher à surmonter immédiatement ces difficultés; en attendant un moment, comme pour le cathétérisme de la vessie, le spasme cesse parfois rapidement; mais d'autres fois, l'obstacle persiste, et alors il faut attendre au lendemain, la pénétration se faisant ensuite avec facilité. M. Aran conseille, dans les cas difficiles les plus rebelles, d'opérer immédiatement après les règles, alors que l'orifice interne du col est momentanée ent élargi. Ordinairement, la sensation d'une résistance vaincue marque le moment on la sonde passe de la cavité du col dans la cavité du corps de l'utérus, et une sensation douloureuse ou désagréable accusée par la malade annonce ordinairement que la sonde touche le fond de l'organe. On maintient alors appliquée l'extrémité de l'indicateur gauche sur la tige au niveau de l'orifice du col, en même temps que l'on retire la sonde, et l'on voit à combien de centimètres de profondeur cette sonde a pénétré, c'est-à-dire, les dimensions intérieures de l'utérus (Valleix). On reconnaît que l'organe est dévié de sa position la plus ordinaire aux dissérentes directions que l'on doit donner à la tige de l'instrument pour le faire pénétrer avec facilité (V. Déviations u**térines**).

Le cathétérisme utérin doit être employé avec de grandes précautions et avec une extrême prudence; car il peut occasionner des accidents; beureusement ils sont rares. D'abord son emploi peut avoir une très-grave conséquence : celle de provoquer quelquefois l'avortement, lorsqu'il existe une grossesse ignorée. Il faut donc bien se garder, dans les cas d'aménorrhée accidentelle, de se laisser aller à croire, malgré les assirmations réitérées des malades, qu'elles ne se sont nullement exposées à devenir grosses. Il peut arriver aussi, dans des cas analogues, que des règles suspendues soient accusées comme régulières, on bien que les règles soient réellement régulières et qu'une fécondation de quelques semaines ait ent lien. Comment éviter de provoquer l'avortement en pareils cas? En se préoccupant surtout de la régularité et de l'abondance des règles, dit M. Aran. Mais précisément le danger est dans la difficulté de savoir à quoi s'en tenir sur ce point, non dans un hôpital, où les malades peuvent être très-bien surveillées sous ce rapport, mais en ville et dans les consultations de cabinet, où la constatation est impossible, et où l'erreur me paraît souvent impossible à éviter. M. Aran avance qu'une fois il a eu ce malheur; or, il paraît difficile de croire que, parmi les praticiens qui se servent habituellement de la sonde utérine, il ne s'en trouve pas plusieurs qui ne puissent en dire autant.

On ne saurait donc trop se tenir sur la réserve, ni rechercher avec trop de soins la vérité relativement aux époques menstruelles. On devrait, dans les cas de doute, rechercher avec soin tous les signes de la grossesse au niveau de l'utérus ou des mamelles (V. p. 419), et ne pratiquer le cathétérisme utérin qu'immédiatement à la suite des règles, en faisant croire à la malade que c'est le seul moment favorable à cette exploration. Des douleurs plus ou moins vives, mais cédant rapidement au repos, l'éconlement d'une petite quantité de sang, l'inflammation de l'atérus, la péritonite, et même la perforation de cet organe out encore été observées comme complications du cathétérisme utérin. C'est aussi l'avis du professeur Scan-

zoni <sup>1</sup>. Cependant il faut se garder d'exagérer les choses en attribuant à l'asse de la sonde des accidents qui peuvent lui être étrangers. Quant à la perferain de l'utérus, elle lui était évidemment due dans les faits où on l'a vue se produir Snivant M. Aran, cette lésion serait plus effrayante que véritablement grave, et repos seul amènerait la cicatrisation, ce qui sera difficilement admis.

La percussion et l'auscultation sont applicables à certaines affectious utima avec développement plus on moins considérable de l'organe vers l'aldomen, du les emploie dans le but de distinguer ces affections d'une grossesse.

Selon M. Depaul, à qui l'on doit un traité si complet d'auscultation obstéroir (1847), les données fournies par ce moyen d'exploration dans le cours de la presesse sont : 1º le souffle utérin ; 2º les battements du cœur fœtal ; 3º un bruit à souffle fœtal; 4º des bruits résultant des mouvements actifs du fœtus. On pentresmer ainsi qu'il suit (seulement au point de vue du diagnostic de la grossesse 🗷 résultats de son observation à cet égard. — Le souffle qu'il appelle utérin 🗷 🎮 dans les artères utérines et peut être entendu dans toutes les parties de l'utéra; l est très-variable dans son timbre, son siége, etc., et il peut être perçu à part de la dixième semaine; mais il se rencontre dans les cas de développement & l'utérus par toute autre cause que le produit de la conception. — Les battement à cœur du fœtus constituent deux hattements distincts, en général sans mélange souffle, et qui ont une fréquence toujours supérieure à celle de la circulation mternelle (V. p. 420); il est impossible de les confondre avec aucun des autres but abdominaux; il est très-commun de les entendre à quatre mois, et leur intend va en augmentant jusqu'à la fin de la grossesse. Ce signe précieux, dont le su au niveau de l'utérus développé varie selon l'époque de la gestation, et surtout 🖘 la situation du sœtus, donne la certitude de l'existence de la grossesse et de la met produit de la conception. — Quant au bruit de souffle foetal, et aux bruit ; sont la conséquence des mouvements actifs du fœtus, ils n'ont qu'une valeur irsecondaire relativement aux doubles battements du cœur du fœtus, qui constinu le signe stéthoscopique pathognomonique de la grossesse.

**VAGIN.** — Le vagin présente peu d'affections qui lui soient particulières. dehors de celles qui sont du domaine de la chirurgie. On y constate la vaginu.

BLEANORRHAGIE, des CHANGRES, des écoulements sanguins ou thrombus qui surveus principalement chez les femmes enceintes, de même que la vaginite chronique; muleuse qui a été décrite par M. Deville et qui est caractérisée par des granulus rouges, assez volumineuses, indolentes, éparses ou confluentes, et par un écoulem purulent. Le vagin peut d'ailleurs être envahi par les affections de l'utérus ou du bas-

C'est à l'aide du TOUCHER et du SPÉCULUM que l'on peut explorer le vagin et constitue au montre les signes dont il est le siège. C'est ainsi que l'on a pu reconnaître au monde la muqueuse vaginale des colorations particulières dont on a cru à tort par tirer parti pour le diagnostic.

On a vu, dans des cas de conservation de l'hymen à la suite de rapports sont le canal de l'urêtre être graduellement dilaté par le pénis et remplacer le set inutile d'insister sur les erreurs que cette condition peut entraîner, si elle méconnue du médecin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traité pratique des Maladies des organes sexuels de la femme, traduit de l'allemé : Doret-Sorin, 1858.

VAGINITE. - V. BLENNORMAGIE.

VALVULES DU CŒUR. - V. SOUPPLES.

**VARICELLE.** — V. VARIOLIQUES (Affections). •

**VARICES.** — Les varices sous-muqueuses des organes internes intéressent le praticien en raison des hémorrhagies d'abord inexplicables qu'elles produisent, à moins qu'elles ne soient visibles dans la bouche ou dans le pharynx. Il se développe quelquesois dans l'œsophage des varicosités d'où peuvent résulter des hémorrhagies soudroyantes simulant des hématémèses (V. Hémorrhagies).

**VARIOLIQUES**. (APPECTIONS). — Je ne rappellerai pas les discussions qui ont eu lieu sur les différences de nature des affections varioliques. On doit admettre qu'il y a variole quand la maladie est complète et s'accompagne de la suppuration des pustules; varioloide, si cette suppuration manque; varicelle, lorsqu'il ne survient que quelques vésicales disséminées sans troubles généraux sensibles.

1º Eléments du diagnostic. — La variole régulière présente, outre l'incubation, quatre périodes d'invasion, d'éruption, de suppuration et de dessiccation.

L'invasion est marquée par des symptômes fébriles variés: tantôt frissons répétés, tantôt absence de frisson; chaleur plus ou moins vive, sécheresse de la peau, fréquence du pouls; chez quelques sujets, vomissements, constipation, rarement de la diarrhée; abattement général avec douleurs contusives, céphalalgie prononcée. agitation, insomnie, parfois délire, ou bien somnolence, rarement convulsions locales ou générales; souvent douleur lombaire, parfois douleur abdominale vive: douleurs thoraciques vagues et même pharyngiennes; assez rarement on observe les symptômes d'un coryza avec larmoiement, de l'oppression et de la dyspnée.

Après deux ou trois jours de ces prodromes, une éruption papuleuse rouge, plus ou moins abondante, se montre, d'abord à la face, où elle est plus prononcée, pour s'étendre ensuite au cou, au tronc et aux membres; cependant on la voit débuter aussi quelquefois au niveau des reins, des fesses, ou autour des ulcérations qui peuvent exister à la peau. Dès le lendemain ou le surlendemain, chaque tache devient résiculeuse à son centre, qui contient un liquide séreux, puis il se forme de véritables pustules plus saillantes, par la transformation de la sérosité en liquide trouble et d'un blanc jaunâtre. Ces pustules se dépriment et s'ombiliquent à leur centre, et elles se développent pendant trois ou quatre jours ; elles deviennent durcs au toucher, et s'environnent d'un cercle rougedtre. Du quatrième au septième jour de l'éruption, elles deviennent hémisphériques, le pus qu'elles contiennent prend plus de consistance, l'aréole inflammatoire se dessine davantage; en même temps le tissu cellulaire sous-cutané se tuméfie, d'abord à la face, aux paupières, aux lèvres, une salivation abondante se manifeste, et, au hnitième jour, l'éruption arrive à son summum d'intensité tandis que la tuméfaction se manifeste aux mains et aux parlies génitales. Dès le début, des vésicules se développent à l'isthme du gosier et à la voûte palatine (en produisant une dysphagie douloureuse), et il peut également en survenir au niveau de la muqueuse du larynx, de la conjonctive, du prépuce ou de la vulve.

Les phénomènes fébriles, qui étaient diminués ou disparus une sois l'éruption survenue, reparaissent du huitième au dixième jour et constituent la sièvre dite secondaire ou de supparation, qui dure seulement quelques jours, et qui est assimilée par des auteurs à la sièvre traumatique.

La dessiccation des pustules, commence du neuvième au dixième jour, aus l'a après la diminution du gonflement, et elle se fait dans l'ordre d'apparition des pustules, dont le liquide se dessèche en croûtes jaunâtres, noires ou verdâtres. Leur chute lieu des taches d'un rouge brun, qui persistent parfois plusieurs mois, avec ou sans cotrices creuses indélébiles, suivant l'existence ou l'absence de la suppuration. La dessication a lieu au tronc et aux membres quelques jours plus tard qu'à la face. Le pustules des muqueuses disparaissent par résolution.

La varioloïde, appelée aussi fausse variole, variole bâtarde, adultérine, varioque, mitigée, varicelle pustuleuse, etc., est souvent remarquable per la binguité de ses symptômes et la rapidité de sa marche, dont la durée n'est que de si douze jours. Elle se montre principalement chez les sujets déjà vaccinés. La périor d'invasion est très-légère et manque quelquesois; l'éruption est ordinairement d'actérisée par un nombre discret de pustules, par teur petit volume, leur prompt développement, leur forme acuminée ou aplatie, et surtout par l'absence de la foure secondaire ou de suppuration, et par la prompte dessiccation des vésicules et des pustules. Celles-ci, après être parvenues à leur entier développement en deux quatre jours, se dessèchent du jour au lendemain et forment une croûte qui ne trè pas à tomber, sans laisser de cicatrice.

La varicelle, dont l'évolution est de huit ou neuf jours, est considérée génériment comme une variole modifiée qui, ainsi que la varioloïde, se remarque principle ment chez les sujets vaccinés. Ses prodromes sont d'ordinaire très-légers ou mes mais l'éruption présente plusieurs variétés : 1° La varicelle à petites résidue (chicken-pox des Anglais), à vésicules petites, acuminées ou aplaties, à liquidetres parent, puis lactescent après deux ou trois jours, avec de la démangeaison, et la desecation se faisant au bout de six ou sept jours par de légères écuilles brunâtres; ° la varicelle à vésicule globuleuse (swine-pox), ne différant de la précédente que un le développement semi-sphérique des vésicules, qui se remplissent prompters d'une assez grande quantité de fluide; 3° la varicelle verraqueuse on partieuse, (varicella solidescens) qui a bien moins d'importance que les deux prodentes.

La variole peut être irrégulière ou compliquée, et présenter encore d'autres inments de diagnostic dont il sera question plus loin.

2º Inductions diagnostiques. — Si j'ai longuement rappelé les éléments synitmatiques de la variole simple et régulière, c'est que la seule constatation de cer ractères suffit presque toujours au diagnostic. Ce n'est qu'au début que le diagnepeut présenter des difficultés.

Pendant la période d'invasion ces difficultés sont réelles, parce que l'on ne re treuve pas ici, comme dans la plupart des cas de rougeole et de scarlaine. Symptômes prodromiques caractéristiques. Les douleurs lombaires ont sans doute accertaine valeur, parce qu'on les retrouve bien plus fréquemment dans la variok dans les autres fièvres éruptives, mais comme elles peuvent exister dans ces fièvres dans d'autres affections aigués, ainsi qu'on le constate tous les jours, leur valeur et d'être absolue. On a signalé aussi l'absence des cicatrices vaccinales comme pour démontrer en pareils cas que le malade est plus exposé qu'un autre à contracter variole; mais cette particularité ne peut fournir qu'une vague probabilité que re phénomènes généraux et les douleurs lombaires se rapportent au début d'une riole, à moins qu'il n'existe une épidémie de cette maladie.

Dès que l'éruption a paru, il ne saurait y avoir de sérieuses difficultés de diagnostic que dans les cas où il n'existe encore que des papules. J'ai vu entrer à l'hôpital deux malades atteints d'une fièvre typhoïde avec éruption de taches rosées lenticulaires nombreuses, envahissant même le visage, et dont l'un fut considéré, dans un concours clinique, comme atteint de variole discrète au début de l'éruption; les symptômes généraux existants, qu'on ne pouvait expliquer par une lésion locale, avaient favorisé l'erreur qu'un examen suffisamment prolongé eût pu cependant faire éviter. Les papules de la rougeole dite boutonneuse pourraient aussi être confondues avec celles de la variole, et réciproquement. Dans ces disférentes conditions, l'examen du pharynx, qui offre souvent des vésicules précoces dans les cas de variole, lève ordinairement les doutes (V. p. 678).

Lorsque la variole est reconnue au début de l'éruption et si la fièvre est intense, peut-on prévoir que l'on aura affaire à une variole avec fièvre secondaire et suppuration des pustules, ou bien à une simple varioloïde? Dans la plupart des cas, l'existence des cicatrices vaccinales vraies devra bien faire penser qu'il s'agit d'une simple varioloïde, mais cette constatation ne devra pas faire rejeter absolument l'existence d'une variole grave. Il y a plus : il peut se présenter des cas exceptionnels utiles à connaître, et dans lesquels les cicatrices confluentes d'une variole ancienne n'annoncent pas l'immunité pour une variole grave et même mortelle. J'ai observé à l'Hôtel-Dieu un fait de cette espèce chez un adulte qui, étant militaire et avant les deux varioles dont la seconde l'a fait succomber, avait été vacciné plusieurs fois sans succès. M. Bousquet a cité des faits analogues.

Lorsque l'éruption est suffisamment développée, l'apparition ou le défaut de la fièvre secondaire et de la suppuration des pustules démontre qu'il s'agit de la variole ou de la varioloïde. Cependant, l'incertitude ne saurait exister au sujet d'une varioloïde si l'éruption était très-discrète au début, la fièvre modérée, et si le malade avait été vacciné précédemment. Quant à la varicelle, elle ne peut donner lieu à aucune exreur.

La marche de la maladie, précédemment indiquée, a une utilité incontestable comme source de données diagnostiques. Il en est de même des causes. L'existence incontestable d'une épidémie, et l'influence de la contagion à laquelle a pu être exposé le malade, sont les particularités étiologiques principales qui peuvent éclairer le diagnostic dans les cas douteux. On n'oubliera pas non plus que c'est surtout après l'âge de six ans que l'on voit survenir la variole, et qu'elle est d'autant plus rare qu'on se rapproche davantage de la vieillesse ainsi que de la naissance, époque à laquelle la maladie peut cependant se moutrer congénitale. Le médecin ne peut d'ailleurs fixer qu'une époque bien tardive à laquelle on n'a plus à craindre l'effet d'un rapport antérieur avec un varioleux. La durée de l'incubation, en effet, a été constatée entre trois jours et quarante-six.

L'affection varioleuse étant constatée, il faut que le diagnostic détermine si elle est : 1° primitive ou secondaire; 2° régulière ou irrégulière; 3° simple ou compliquée. Les varioles dites malignes rentrent dans le cadre des varioles irrégulières et surtout compliquées. Comme dans toutes les fièvres éruptives, l'obscurité du diagnostic est en raison de la forme anomale ou irrégulière de la variole, et des complications qu'il est par cela même important de bien constater au lit du malade.

Relativement au diagnostic des sormes anomales de la variole, je rappellerai d'abord qu'en dehors des varioles modifiées par des vaccinations antérieures, il est trèsrare de constater des anomalies dans l'évolution des différentes phases de la malde. contrairement à ce qui s'observe pour la rongeole et pour la scarlatine. Le fait plus curieux que j'aie rencontré à ce sujet est une petite fille de 18 mois que j'ai de servée en 1859 aux Enfants-Assistés. Cette enfant, non vaccinée, entre à l'infinante le 22 avril pour une varicelle; elle en sort guérie le 28. Le 1 mai, elle est admir pour une variole discrète à la face, mais plus considérable aux fesses et au bas-vente, dans le cours de laquelle (le 4 mai) il apparait une éruption intense de rougoir Enfin, le 7 mai, alors que les pustules sont à leur période de maturation, une novelpoussée d'éruption variolique s'effectue et suit régulièrement toutes ses phases. I crois qu'il existe dans la science peu de faits analogues, d'autant plus, je le réple, que ces anomalies d'évolution sont très-rares, surtout chez les individus me vaccinés.

Quant aux varioles qui apparaissent dans le cours d'une autre maladie, et qui sont par cela même anomales, elles agissent sur la maladie préexistante comme le rougeole : en l'aggravant suivant MM. Barthez et Rilliet, si elle est de celles qui oupliquent la variole; et au contraire en atténuant, suspendant ou guérissant celles qui ne rentrent pas dans le cadre habituel de ses complications, telles que la chorée « plusieurs affections cutanées (eczéma, impétigo, lichen, prurigo).

Les complications de la variole méritent une attention d'autant plus grade qu'elles sont nombreuses et graves. — D'abord on peut trouver combinées à la viriole la rougeole ou la scarlatine. Les symptômes variés de ces diverses affection se combinent en pareil cas, et jamais la variole n'a son évolution normale. Le fat que j'ai rappelé confirmerait cette proposition. — Parmi les complications pricorqui surviennent au début ou pendant l'éruption, on en compte qui ne sont que l'esgération de quelques symptômes; tels sont le ptyalisme, la laryngite et l'ophthalms. qui proviennent du développement extrême des pustules de la bouche, du pherym. du larynx et de la muqueuse oculaire. Il ne faut pas confoudre cette dernière ophismie avec la kératite qui apparaît à une époque plus avancée, et qui peut amener la cr cité, comme c'était si fréquent avant la vaccination. - Les hémorrhagies, complistion des plus graves et assez fréquentes, se montrent au plus tôt dès le denxième por de l'éruption. Vers la peau, le sang envahit les pustules, leur pourtour ou leurs intevalles, sous forme d'ecchymoses noirâtres ou d'épanchements qui penvent resemble à des gros grains de cassis, lorsque les pustules forment de petites bulles pemphyside Les hémorrhagies par les muqueuses consistent en épistaxis, stomatorrhagie, principal de la constant de la cons de sang par les selles, l'urine, et même par des pustules ouvertes ou par des plaraccidentelles. A ce genre de complication, ordinairement funeste, se joignent que quesois des symptômes nerveux qui sont une aggravation de ceux de début : délir auxiété, agitation extrêmes. — L'orchite et l'ovarite varioleuses signalées par M. B. raud (Arch. de méd., 1859, t. XIII), sont des complications importantes à rappet. - Le gonssement inflammatoire de la peau qui accompagne l'éruption peut deslien à de petits abcès aigus qu'il ne faut pas confondre avec les abcès multiples secutanés et parsois péri et intra-articulaires, qui surviennent, dans la convalence dans diverses parties du corps. Ces derniers abcès ont été considérés comme attiques, ou comme une suite d'infection purulente : souvent favorables dans k premier cas, sauf lorsqu'il y a suppuration des articulations, et tonjours fimese dans le second.

L'infection purulente survenant pendant la période de supportation de contains

varioles confluentes est une complication très-grave et rapidement funeste de la variole; elle s'annonce par de violents frissons et les accidents graves de la résorption du pus (V. Phiébite).

A une époque avancée de la maladie, penvent apparaître : l'otite, qui s'accompagne le plus souvent d'une large perforation du tympan suivant M. Triquet; la bronchite, la broncho-pneumonie et la pneumonie lobaire chez les ensants (Barthez et Rilliet); exceptionnellement la gangrène et les hydropisies, qui sont ici aussi rares qu'elles sont fréquentes à la suite de la scarlatine; ensin, on a encore observé comme complications la pleurésie, la péricardite, la néphrite, la stomatite, la diphthérie econdaire, le croup. Mettrai-je au nombre des complications l'éruption hydrar-pyrique qui survient quelquesois par suite de l'application des emplâtres de Vigo on les autres préparations mercurielles dans le but d'atténuer l'éruption? Il est évident que ce n'est pas là une véritable complication, mais une coıncidence seulement utile à rappeler (V. Hydrargyrais), pour qu'on rapporte cette éruption à sa véritable cause.

Les paralysies temporaires consécutives aux maladies aiguës (V. p. 637) paraissent avoir été plus particulièrement rencontrées à la suite de la variole et des autres lièvres éruptives.

Les tubercules, loin de se montrer comme complication de la variole, constitueraient une affection antagoniste, suivant MM. Barthes et Rilliet. Mais qu'est-ce qu'un semblable antagonisme qui n'empêcherait pas la variole de se développer chez des tuberculeux, et qui ne s'opposerait pas à ce que des manifestations scrofulo-tuberculeuses se montrassent postérieurement à la variole?

3º Pronostic. — Tout le pronostic de la variole se réduit à ces considérations que la variole normale guérit le plus habituellement, surtout si elle n'est pas confluente; et qu'elle est principalement grave lorsqu'elle est anomale, lorsqu'il existe des complications, ou des maladies préexistantes (variole secondaire). Le très-jeune âge des enfants est une condition défavorable. On sait que la varioloïde est habituellement suivie de guérison, et que la varicelle constitue une affection légère qui guérit constamment.

VASCULAIRES (APPAREILS, BRUITS). Je n'ai pas à m'occuper ici des appareils vasculaires, ni à rappeler les maladies qui y ont leur siège, attendu qu'il en a été question aux mots Artères, Lymphatiques, Veines. Je n'ai qu'à traiter ici des bruits vasculaires que perçoit l'auscultation, et encore ma tâche se trouve-t-elle abrégée par les articles Anévaysnes, Frémissement cataire, Soupples.

Les bruits vasculaires se passent dans les artères ou dans les veines.

A.—Les bruits artériels sont perçus au niveau de l'aorte, ou des artères principales des membres. Ils constituent des souffles simples et intermittents comme la diastole artérielle, et rarement des souffles doubles ou continus. Tantôt ils sont doux, e qui est le plus ordinaire, tantôt ils sont rudes, comme le bruit de râpe ou de lime du cœur, et enfin ils constituent rarement un bruissement aigu, se rapprochant du bruit de scie, et ordinairement continu.

Les souffles doux peuvent s'entendre au niveau de toutes les grosses artères. Tantôt ils sont perçus dans le voisinage du cœur (aorte, carotides), comme une extension des souffles qui se produisent au niveau des orifices de cet organe (V. Souffles); tantôt le souffle est indépendant d'une lésion valvulaire du cœur, et il est alors généralisé dans toutes les artères. Ceci arrive dans les cas d'anémie ou de chlorose par unite de l'altération du sang, et sans que les conditions physiques du phénomène aient été bien précisées. On sait seulement que la production des bruits artirés et favorisée par une impulsion plus rapide du sang et par la tension longitudiale le artères. Le souffle localisé est dû au rétrécissement d'une artère, à son obtavain incomplète, à sa compression, à l'existence de plaques crétacées dans son intérier. à un anévrysme, et, dans le cas où le bruit anomal est continu (bruissement, à m anévrysme variqueux (anévrysme artérioso-veineux).

Les bruits veineux sont continus. On en distingue plusieurs variétés : walk plus ou moins fort, uniforme, et devenant souvent musical lorsque la circhin s'accélère, souffle à double courant ou à renfercement, analogue au bruit du just appelé diable (bruit de diable de M. Bouilland); sifflement modulé ou immab vent de bise, ou un bruit musical auquel on a donné aussi le nom de bruit de pierlement, et de chant des artères, quoiqu'il soit généralement admis que ces dife rents bruits se produisent dans les veines (Hope, Aran, Barth et Roger, Monseret Au niveau de la jugulaire, en effet, où l'on perçoit presque exclusivement les bres veineux, ils cessent dès que l'on comprime la veine avec le stéthoscope, on su desse avec le doigt, de manière à interrompre la circulation du sang dans son intérieur, aq n'empêche pas la circulation de continuer dans l'artère carotide, et le bruit carotide intermittent d'être perçu. Ces bruits veineux sont des signes d'anémie et de dirose plus avancés que les bruits artériels. Un souffle doux a été signalé su nives de veines superficielles de l'abdomen dilatées, comme signe de cirrhese, par M. Sape (V. p. 187). MM. Bouillaud et Potaia ont constaté aussi un bruit musical au avec de la partie inférieure du sternum dans la même maladie (Ibid.). Mais ces 🖘 sont exceptionnels.

Le souffle utérin que l'on constate au niveau de l'utérus pendant la gestion (V. p. 916), et moins fréquemment au niveau de tumeurs de l'utérus, de :vaire, etc., est un souffle vasculaire artériel. Plusieurs auteurs, et entre aute
MM. Ollivry, Cazenavé, de Lens, Lacroix, Monod, Carrière, ont pensé que a
bruit se passait au niveau de l'insertion du placeuta, et l'ont dénommé souffle pecentaire. Mais M. Dubois n'adopte pas cette manière de voir, non plus se
M. Depaul qui, dans son Traité d'auscultation obstétricale, a fait conssitre se
faits contradictoires qui l'ont porté à admettre une opinion contraire. Pour lui, l
seule condition nécessaire à la production du souffle, c'est le développement ses
considérable de vaisseaux artériels en communication avec la circulation générale

**VÉGÉTATIONS.** — On a donné ce nom à des excroissances diverse surviennent à la surface des muqueuses ou de certaines plaies, et dont le diagnes ne saurait être précisé que par le toucher et surtout par la vue. Le laryage peut les faire constater dans le laryax, où elles sont une cause d'asphyxie lente.

Toute l'importance du diagnostic pour les végétations des parties géniteles, résume dans la distinction de leur nature syphilitique ou non syphilitique. Le re gétations syphilitiques, sous des formes diverses (V. p. 846), coïncident ordinament avec d'autres symptômes secondaires. Sans admettre qu'une simple leur rhée puisse produire des végétations non syphilitiques chez la femme, en mé pas oublier que la grossesse en est quelquesois l'origine (V. p. 421). Le charre végétant (V. p. 902) donne également lieu à des végétations vives qui seront à cilement rapportées à leur cause, en raison de la marche et du développement à accidents locaux.

VEINES, VEINEUX (APPAREIL). — La veine cave supérieure, la ve

VENINS. 925

cave inférieure, et la veine porte, constituent les trois grands centres ou aboutisants de la circulation veineuse.

Les maladies des veines dont le médecin doit tenir compte, sont la Phiébite, es concrétions sanguines indépendantes de l'inflammation (V. Enbolies), ceraines varices, les communications anomales des troncs veineux avec les artères anéversnes artérioso-veineux, p. 70), les compressions diverses des troncs veineux par des tumeurs, et en outre, pour la veine porte, l'imperméabililé du soie iteint de cirrhose.

Ces lésions se manifestent par des signes directs qui sont peu nombreux, si l'on ait abstraction de la douleur et des symptômes fonctionnels qui peuvent exister lans la phlébite, ou des signes fournis par les affections qui se compliquent des iccidents veineux. Les signes propres à ces accidents sent principalement ceux que reduit la gêne ou l'interruption de la circulation veineuse. Ces signes sont locaux et comprennent la distension des veines apparentes, la congestion par stase sanquine, et l'adème. On doit joindre à ces données diagnostiques la sensation d'un ordon résistant et douloureux que donne la palpation d'une veine superficiellement placée et oblitérée par une concrétion sanguine, et enfin, comme signe accesoire mais très-grave de ces concrétions veineuses, la rupture du caillot et le trans-vort rapidement mortel du fragment détaché dans les divisions de l'artère pulmolaire (V. Embolies veineuses).

Ces disserents symptômes varient suivant le siège de l'oblitération ou des obstales au retour du sang veineux, car ils occupent la zone plus ou moins étendue des unes qui se rendent dans la branche ou dans le tronc veineux où siège l'obstacle. l'est ainsi que l'œdème et la stase du sang veineux peuvent se trouver limités à 'extrémité d'un membre, ou à un membre tout entier; que la moitié supérieure lu corps est atteinte si la circulation est gênée dans la veine cave supérieure V. p. 603), la moitié inférieure si c'est la veine cave inférieure; et qu'il y a edème général ou anasarque si l'obstacle occupe les orifices du cœur droit, les soumons, ou les orifices des cavités gauches. La distension des veines jugulaires st alors remarquable, et il s'y joint quelquesois des battements pseudo-artériels pouls veineux). Ces battements peuvent n'être qu'apparents et dus au soulèvement e la veine par les battements de la carotide, ou hien ils se passent réellement dans s jugulaires et dépendent de l'impulsion en recul que reçoit le sang veineux, par suite, oit d'une insuffisance auriculo-ventriculaire droite, seit d'une communication accientelle de l'aorte avec la veine cave supérieure (anévrysme variqueux). Bufin, cedème est remplacé par l'ascite, et la stase veineuse par la distension des veines uperficielles de l'abdomen, si l'obstacle occupe la veine porte (V. Cinamose et HLÉBITE, p. 707). La distension des veines de l'abdomen est aussi un très-bon igne du carreau chez les enfants.

**VENINS.** — Les animaux qui ont été appelés toxicozoaires en raison de action de leur venin sur l'homme (V. Moquin-Tandon : Éléments de zoologie méicale) tantôt agissent localement, et tantôt produisent des accidents généraux grass, ou une mort plus ou moins rapide.

Le diagnostic ressort le plus souvent de la connaissance même de la cause qui a roduit les phénomènes toxiques. Lorsque les effets du venin sont locaux, et se borent à une irritation locale avec ou sans gonflement, ils out généralement peu d'imortance. Tels sont ceux qui sont produits par les araignées, les tarentules, les

scolopendres, l'ornithorrynque, les scorpions, les abeilles, les bourdonset les que pes. Plusieurs de ces animaux ont donné lieu à des fables recueillies par le vulgare, et on a attribué à leur venin des effets graves. Ils ne le sont véritablement que des cas exceptionnels, soit dans certaines régions méridionales comme pour le corpion par exemple, soit pour certaines espèces qui peuvent occasionner la mort des nos contrées par la multiplicité des effets toxiques, comme on l'a vue résulter de p-qures d'un essaim d'abeilles sur un même individu.

Les accidents les plus graves sont dus à la morsure des servents à crochet. In trouve ces accidents parfaitement décrits dans le savant ouvrage de notre exclusiconfrère, M. le docteur Ruíz, sur le serpent de la Martinique (1860). Ce sodents sont variables et plus ou moins rapides. Une douleur vive, cuisante, s'étadant immédiatement à tout le membre qui a été mordu, son gonflement et son n froidissement plus ou moins rapides, sa teinte livide, les phlyctènes qui s'éveloppent, un malaise indéfinissable, des nausées, des vomissements, de étourdissements, puis de la somnolence et un coma qui peut aller jusqu'à la mort ou bien des syncopes fréquentes et des sueurs froides et visqueuses qui la prir dent : tels sont les phénomènes qui s'observent dans un grand nombre de ce D'autres fois, le blessé succombe à un phlegmon diffus, à une congestion puis naire prise, dit M. Ruíz, pour une pneumonie par certains observateurs. Enfin mort peut encore être produite par les accidents primitifs se développant tardirense quelques jours après la morsure, alors que le blessé se croit hors de tout duser

Mais tous les cas de morsure ne sont pas suivis de mort. La guérison peut aver lieu après des sueurs copieuses survenant le second ou le troisième jour, on pretard. Cependant la guérison n'est pas constamment complète, et il n'est pas sans rétérêt de rappeler les accidents consécutifs que le médecin peut avoir alors à le terpréter. M. Ruíz nous apprend qu'il n'est pas rare de rencontrer des invalide la piqure du serpent, qui conservent, à la suite de phlegmons dissus, des naves, des trajets fistuleux, des ulcères dont la guérison est interminable, des autrices et des désormations hideuses, ou des gonstements adémateux éléphants siques. Assez fréquemment pour que M. Ruíz et plusieurs autres observateurs a aient vu chacun plusieurs exemples, on rencontre des amauroses temporaires mensistantes, des hémiplégies complètes ou des paralysies d'un seul membre. Ou encore vu une hémicrânie rebelle, l'hypochondrie et un mutisme complet malaris liberté entière des mouvements de la langue (Seisson, Rusz), être la suite d'une p qu're de serpent.

Ces particularités sont pour nous intéressantes à connaître, car elles permette de remonter à la cause de phénomènes qui pourraient nous paraître inexpebles ou nous induire en erreur, si nous les constations chez des malades de ce ser venus d'outre-mer.

VENTEUSES (MALADIES). — V. PREUMATOSES. VERS INTESTINAUX. — V. ENTOZOAIRES.

VERTÉBRALE (RÉGION). — V. RACHIS.

VERTIGES. — Le vertige consiste en une sensation momentanée de la noiement et, dans la station droite, dans un défaut d'équilibration qui fait que l'echerche un point d'appui pour éviter une chute, qui a lieu quelquesois. Le verte avec perte de connaissance caractérise une forme d'épilepsis. Mais en dehors de consaide, il a lieu avec conservation de la conscience individuelle, ainsi que l'a is

remarquer M. Trousseau, dans sa Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, et alors il se présente comme un symptôme ou comme une maladie (névrose).

Comme symptôme, le vertige se rencontre dans une foule de conditions en apparence contradictoires, c'est-à-dire avec la congestion (active ou par stase sanguiue) lu cerveau, et avec son anémie. Le vertige n'est donc pas, comme on le croit souvent encore, un signe presque exclusif de congestion cérébrale et un signe avant-coureur d'hémorrhagie du cerveau. On le rencontre aussi non-seulement dans les alfections cérébrales et méningiennes en général, et surtout dans la paralysie générale des aliénés (cù il alfecte la torme épileptique), mais de plus dans des maladies d'organes éloignés (vertige sympathique), surtout lorsque ce phénomène est prédominant ou en apparence isolé.

La détermination de l'origine du vertige symptomatique est un point capital du diagnostic, surtout lorsque ce phénomène est prédominant ou en apparence isolé. Il aut songer, en esset, qu'en dehors des affections cérébrales et des affections sébriles graves (sièvres typhoïdes), ce phénomène peut résulter des affections des organes centraux de la circulation avec stase sanguine vers la tête, des maladies des organes respiratoires avec dyspnée extrême, dans lesquelles le vertige semble indiquer une asphyxie commençante, des affections des organes digestiss, et surtout de la dyspepsie stomacale, d'une indigestion, d'un embarras gastrique (vertige stomacal). Les entozoaires des voies digestives donnent également lieu à des vertiges et à d'autres accidents nerveux (V. p. 334). Le vertige est encore produit par la constipation, par des empoisonnements (narcotiques, septiques), par certaines intoxications, par la goutte, par la maladie de Bright, par tous les genres d'anémie. Ensin il est, avec la syncope, un des premiers signes de la rage.

Le vertige nerveux considéré comme névrose doit être admis lorsqu'il se produit spontanément ou par des causes accidentelles, en dehors de celles que je viens de rappeler.

VÉSICULES. — VÉSICULEUSES (AFFECTIONS). — Les soulèvements peu étendus de l'épiderme par une sérosité ordinairement transparente, auxquels ou a donné le nom de vésicules, se rencontrent comme signes d'un assez grand nombre d'affections cutanées. Ce sont : les différentes variétés d'hebpès, l'eczéma, la miliaire, la gale, l'éruption scarlatineuse, exceptionnellement celle de la rougeole, la varicelle, certaines varioloïdes, la variole (au niveau du pharynx), et les syphilides dites vésiculeuses.

En outre de ces affections, dans plusieurs desquelles les vésicules confluentes peuvent se convertir en bulles, je dois rappeler encore : les sudanna, qui sont un symptôme important de quelques affections, et notamment de la fièvre typhoïde; les vésicules sublinguales que l'on a cru constater dans la coqueluche et dans la rage, et enfin l'éruption vésiculeuse qui peut accompaguer beaucoup de piqures d'animaux parasites ou venimeux. Comme complément de cet article, voyez le mot Bulles.

VESSIE. — La vessie est entièrement cachée derrière le pubis et dans la profondeur du bassin dans l'état sain, et ce n'est que lorsqu'elle est plus ou moins fortement distendue par l'urine qu'elle s'élève vers l'abdomen dans la région hypogastrique et même jusqu'au delà de l'ombilic, où elle constitue une sorte de globe qui est comme inséré par sa base dans la concavité pelvienne.

1° Maladies.— La vessie est atteinte d'hémorrhagies (V. p. 437, D), de cystite, de calculs, de paralysie, de distension (V. Rétentions d'urine), de rupture. Mais

la vessie peut paraître affectée lorsque ce sont les reins et les voies urmaires qui en partent (calices, bassinets, uretères) qui sont réellement atteints et qui hi enviet du sang, du pus, des calculs.

2º Symptomes. — Outre la douleur spontanée qui peut exister au niven le la vessie, c'est surtout celle que provoque la miction, et les troubles qui cratirisent cette dernière, qui ont une valeur clinique (V. Micrios). La sortie imlontaire de l'urine par le vagin indique ches la femme une solution de costimio ou fistule vésico-vaginale. Les qualités de l'urine sont une source importante de mées diagnostiques, et notamment lorsqu'elles contiennent des matières filantes paccus) qui s'accumulent dans le fond du vase et qui indiquent l'existence d'une crate.
L'émission goutte à goutte de l'urine est un signe de paralysic de la vessie.

L'exploration de la vessie se fait à l'aide de différents moyens. — L'imperim constate quelquefois la saillie de la région inférieure et moyenne du ventre par globe urinaire ayant acquis un grand volume. Mais cette saillie globuleuse ne per être jugée à la simple vue comme appartenant nécessairement à la vessie (F. It-MEURS). — La palpation sent que cette tuméfaction est uniforme, plus ou mer dure, plus ou moins fluctuante; mais l'application de la main à l'hypogastre peut castater la saillie de la vessie distendue bien avant qu'elle ne sorme un relief apparei - Le toucher par le rectum chez l'homme, et par le vagin chez la femme, dous plus de probabilité au diagnostic en faisant sentir sons le doigt et antérieurement: saillie globuleuse et élastique de la vessie. — La peroussion produit une metilé : convexité supérieure et occupant exactement l'axe vertical de l'abdomen, ce pe lorsque la tumeur est fluctuante, la distingue aisément de l'ascite, dont la matié : z contraire des limites à concavité supérieure. — Mais le moyen par excellence : constater si une tumeur hypogastrique est due à la distension de la vessie, c'et. cathétérisme vésical, qui, en donnant issue à l'urine, fait disparaître la tuneu : qui, à la manière dont l'urine s'échappe de la sonde, permet de juger de la costre tilité de la vessie. Cette contractilité est intacte si le jet de l'urine est lancé en m avec plus ou moins de force et d'une manière continue; elle est diminuée ou abo et par suite il y a paralysie complète ou incomplète, si le jet sort en bavant app jet primitif, ou seulement par la pression exercée sur la région hypogastrique.

VIBRATIONS THORACIQUES. -- V. VOIX THORACIQUE.

VIEILLESSE. — V. AGRS.

**VIPÈRE.** — V. Venins.

**VIRGINITÉ. — V**. Hymen.

viscères sont un des points le plosseurs de la pathologie. Si, en se fondant sur des considérations anatomique, a démontré, comme l'a fait M. Jolly (Dict. de méd. et de chir. prat., article viralgie) que des douleurs nerveuses indépendantes de toute lésion pouvaient comples différents organes internes, une difficulté insurmontable n'en existe pas ma dans l'état actuel de la science; c'est celle de pouvoir distinguer, au lit de male les viscéralgies des autres affections douloureuses des organes.

Si l'on excepte la GASTRALGIE et l'ENTÉRALGIE, tout est obscurité dans le diagnostic des autres viscéralgies, et ce n'est que par des subtilités de raisonnement que l'ope peut chercher à l'établir. Si l'on y arrive par voie d'exclusion, il reste toujours d'doute sur la légitimité du diagnostic porté, et des doutes d'autant plus sérieux que dans la même région, les organes sont plus nombreux.

Ces réflexions s'appliquent à l'hépatalgie, à la néphralgie, à la cystalgie, à l'hyséralgie. Lorsque ces viscéralgies existent réellement, on ne peut que les soupçonner ar voie d'exclusion, surtout lorsque les douleurs alternent avec d'autres névroses louloureuses bien caractérisées. Quant à affirmer que la viscéralgie est incontestable, ela me paraît impossible. Je n'insiste donc pas davantage sur ce sujet.

VITILIGO.— Le vitiligo, décoloration partielle de la peau dans des points orlinairement bien délimités où elle manque de pigment, peut être congénital ou accilentel. Les taches sont d'un blanc laiteux, irrégulières, en stries ou en plaques; elles le sont accompagnées ni de chaleur ni de démangeaisons, elles siégent principalement u scrotum chez l'homme, mais aussi dans d'autres régions.

Dans la maladie d'Addison, il n'est pas rare de constater des îlots de vitiligo au nilieu des surfaces bronsées, où le pigment semble s'être réfugié. Ches les nègres itteints de cette décoloration, elle contraste vivement avec la coulour noire de eur peau.

M. Bazin considère comme dû au parasite cryptogamique de la teigne pelade le itiligo qui a son siége de prédilection au cuir chevelu, et qui est caractérisé par des surfaces décolorées de forme ovalaire ou circulaire, par l'altération des caractères physiques des cheveux, et surtout par une coloration beaucoup plus soncée de la peau au pourtour des parties blanches, par suite d'hypersécrétion pigmentaire.

Quoi qu'il en soit, on ne devra pas consondre le vitiligo avec les surfaces blanches qui résultent de cicatrices avec destruction du derme. L'irrégularité du tissu cicariciel, lorsqu'elle existe, sussit pour établir la distinction; mais il n'en est pas de nême quand ces inégalités manquent. C'est ce qui explique comment J. Franck a décrit comme vitiligo des hydropiques ou des semmes grosses les cicatrices en lignes blanches qui résultent de la distension exagérée des parois abdominales.

VOIX, VOIX THORAGIQUE. — Les modifications de la voix sont fréquentes dans les maladies. Outre la diminution d'intensité ou l'abolition de la voix qui constituent l'APHONIE, il en est qui, sans avoir la même importance, sout utiles à rappeler. Tels sont les changements de timbre et de tonalité que subit la voix dans les affections suivantes. Elle est altérée dans la pharyngite tonsillaire, comme si le malade avait dans la gorge un corps volumineux, et parsois elle est en même temps nasonnée; elle est modifiée dans son timbre, sa tonalité et sa puissance, suivant M. N. Guéneau de Mussy, dans la pharyngite granuleuse; elle est grave dans le coryza; siguë et parsois même un peu chevrotante dans la pleurésie avec épanchement; elle est nasonnée dans la paralysie du voile du palais, et avec les calculs de cet organe; entrecoupée et expirée avec peine dans la paralysie du diaphragms. Ces particulatités montrent l'intérêt qu'il y aurait à étudier plus complétement qu'on ne l'a fait jusqu'ici les modifications du timbre et de la tonalité de la voix articulée dans les maladies.

La voix thoracique est celle qui résonne dans les cavités aériennes sous-glottiques, lont les vibrations y produisent des phénomènes pathologiques utiles au diagnostic et qui sont perçus par l'auscultation et la palpation. Les premiers de ces phénomènes ont la bronchophonie, la pectoriloquie, l'égophonie, et le bourdonnement amborique de la voix. Les phénomènes constatés par la palpation sont les modifications que subissent les vibrations des parois thoraciques pendant l'exercice de la parole.

La bronchophonie, qui résulte de la condensation du tissu pulmonaire par infilration, compression ou induration, est presque toujours un signe complémentaire de la respiration bronchique ou soufflante. Tantôt il semble que la voix du malak. devenue bourdonnante et dissus, se passe dans le voisinage de l'oreille de l'explanteur, comme dans la congestion pulmonaire, la compression des poumos par de tumeurs, etc.; tantôt elle a un timbre moins moelleux, comme métallique (permonie), et il n'est pas rare, dans ce dernier cas, de voir coïncider avec la brock-phonie un souffle articulé, à chaque mot prononcé, et semblable au souffle de respiration. Ce phénomène de la voix, qui est bronchique et soufflante à la fix s' pas suffisamment fixé l'attention des observateurs : je l'ai plusieurs su santidans la pneumonie et dans la pleurésie avec épanchement.

La pectoriloquie, signalée par Laennec comme signe de cavernes pulmears. semble se passer, en effet, dans des cavités plus vastes que la bronchophonia de à tort que M. Skoda n'a pas tenu compte de cette distinction sous le prétent que bronchophonie et la pectoriloquie sont réunies par des nuances intermédiaire assissables (V. p. 174). La pectoriloquie n'est pas constante dans les cas de com-

L'égophonie, par son caractère chevrotant est caractéristique, et, quoi qu'on du dit, un très-bon signe d'épanchement pleurétique. Ses caractères, joints à calla bronchophonie, sont dénommés broncho-égophonie.

Quant au bourdonnement amphorique de la voix, qui se constate queque dans le pneumo-thorax et dans les vastes cavernes tuberculeuses, il a des cardequi sont toujours faciles à reconnaître, comme se passant dans une vaste cardé.

Non-seulement la voix du malade produit ces phénomènes d'auscultation, ma core celle de l'observateur lui-même lo squ'il ausculte et parle en même les c'est l'autophonie, décrite comme un nouveau mode d'auscultation par lorse (Revue médicale, 1839), et dont le principe avait été signalé auparus « M. Bricheteau et M. Taupin. Mais l'expérience a démontré que ce mode des tion avait une utilité très-restreinte.

Quant à la constatation des vibrations thoraciques par la palpation, ou paix l'application de la main, pendant que le malade parle, elle a été bien étale M. Monneret (Revue méd.-chirurg., 1848). Ces vibrations sont augmentée de pneumonie, dans la congestion et l'ædème pulmonaires, dans les tubercile ciréunis eu disséminés), et dans les pleurésies avec adhérences et sans épandement sont diminuées au contraire dans l'épanchement pleural, le pneumoirellemphysème, et les excavations pulmonaires. (?)

**VOLVULUS.** — V. Occlusions intestinales.

**VOMISSEMENT.** — L'expulsion par la bouche des matières diverse onues dans l'esophage ou dans l'estomac constitue le vomissement ou les vomitures

1° Caractères. — Le vomissement est précédé souvent de nausées, de déga y gêne à l'épigastre, de malaise indéfinissable, puis surviennent les contractions culaires plus ou moins violentes de l'abdomen qui expulsent le contenu de les mac. D'autres fois l'expulsion a lieu sans efforts, avec ou sans prodromes, et me constituer de simples vomituritions. — Le vomissement peut être facile ou débet dans ce dernier cas, les efforts étant multipliés et le résultat se faisant attendren résulte une anxiété très-pénible, parfois des syncopes, et même des convises — Le retour des vomissements est plus ou moins répété, et sa fréquence trèvisible. Ils se montrent accidentellement ou bien d'une manière suivie, tantét se régulièrement tous les matins, tantôt immédiatement après les repas ou plusse deuves après l'ingestion des aliments.

C'est principalement par les matières vomies que les vomissements diffèrent. Ce sont de simples mucosités filantes incolores, ou mélangées de bile et de matières saburrales; des aliments plus ou moins digérés, très-acides s'ils ont séjourné quelque temps dans l'estomac, ou ayant l'odeur modifiée des substances ou des liquides ingérés; des matières fécales; des matières noires ou brunes qui peuvent être des aliments particuliers, du sang altéré et parfois un végétal parasite (sarcine) que le microscope fait facilement reconnaître; enfin du sang pur, du pus en plus ou moins grande abondance suivant l'étendue du foyer qui le fournit, et parfois des lombrics, ou des hydatides provenant d'une tumeur de ce genre ouverte dans l'estomac.

2º Conditions organiques et signification. — Le vomissement peut se produire dans l'état de santé, à la vue d'un objet qui inspire un profond dégoût; mais c'est surtout comme symptôme de maladic réelle que se montre le vomissement.

Il y a d'abord à distinguer les faits dans lesquels il existe, en outre du vomissement, un ensemb e de signes caractéristiques qui font que ce phénomène a une signification bien évidente : tels sont par exemple le cancer de l'asophage, celui de l'estomac. l'asophagite, l'indigestion, l'embarras gastrique, la gastrite, la péritonite, les hernies, l'hépatite, la splénite, la néphrite, la cystite aigné, une ascite considérable, le coqueluche, la grippe, ou simplement une toux opiniâtre, la fièvre bilieuse, la tièvre jaune, la peste, le choléra, les coliques saturnine, hépatique, néphrétique, l'intoxication par le sulfure de carbone, le mal de mer, certaines névralgies dorso-intercostales, la migraine, la méningite.

Mais les vomissements dont l'interprétation est le plus difficile sont ceux qui se montrent d'emblée sans signes concomitants ou du moins sans signes qui suffisent pour éclairer immédiatement le diagnostic.

Certaines maladies intra-crâniennes se révèlent principalement par des vomissements dont on ne peut que par voie d'exclusion soupçonner l'origine, comme la méningite chez les enfants, ou certaines tumeurs cérébrales. La dentition produit également des vomissements qu'on pourrait sans attention attribuer à toute autre cause. — Au début des maladies aigues fébriles, principalement des fièvres éruptives dans l'enfance, les vomissements peuvent donner lieu à des méprises regrettables. Les vomituritions de matières glaireuses le matin sont quelquesois un des premiers signes du CANGER stomacal. Le vomissement se montre encore comme signe principal au début de la grossesse ; dans la DYSPEPSIE acide ; dans l'ulcère simple de l'estomac, où il est caractérisé par la couleur brune, noire, où sanguinoleute des matières vomies, de même que dans le cancer. Il révèle l'hématémèse dans les conditions variées où cette hémorrhagie se produit. Presque tous les empoisonnements s'accompagnent de vomissements qui en sont souveut le premier signe. Il en est de même pour les occlusions intestinales, dans lesquelles les vomissements stercoraux mettent bientôt sur la voie du diagnostic. Des saits de méprise sacile sont ceux de vomissements dus à des entozoaires intestineux, à la glycosurie, à l'ostéomalacie, i l'emploi trop prolongé, à un mament donné, de l'électrisation localisée par suite le l'excitation trop grande de la sensibilité.

Le vomissement ou les vomituritions qui accompagnent une dysphagie habitaelle lont le siège est plus profond que le pharyux doivent faire soupçouner une affection le l'œsophage. M. Middeldorpff a vu un polype implanté dans ce conduit près du lavux venir faire saillie dans la bouche à la suite d'un vomissement. Quand il y a charuction et arrêt des aliments dans l'œsophage, ils sont rendus presque en nature.

M. Racle les a vus former une masse comme argileuse qui était expulsée par le vemissement hors d'une poche accidentelle occupant le médiastin; cette poche conmuniquait avec l'œsophage par une perforation suite d'un ancien empoisonnement par l'acide sulfurique (*Traité de diagnostic*, 2° édit., 1859, p. 548).

Indépendamment de ces vomissements symptomatiques, il en est qui, i en seuls, constituent toute la maladie, et auxquels je dois une mention particulière.

Ces vomissements appelés nerveux, essentiels, spasmodiques, incoercible, dq. ne faut pas confondre avec ceux qui accompagnent la disperse acide (V. p. 291 averennent tantôt d'une manière subite et tantôt après un sentiment de malais pas moins prolongé à l'épigastre. Ils se montrent à jeun ou après les repas, jusqu'au et quarante fois dans la journée. Ils sont généralement aqueux suivant les une composés d'aliments après les repas suivant d'autres, toujours suivant les une composés d'aliments après les repas suivant d'autres, toujours suivis de subpment momentané, et parfois d'un sentiment de faim. — Aux vomissements elegent, parfois dans les intervalles, une douleur épigastrique de nature némique (Valleix), et des éructations. Dans les derniers jours, souvent après plusient maines ou plusieurs mois, le pouls s'accélère; il survient de la chaleur, la largue rouge, et sèche, l'haleine acide, et, au bout de quelques jours, apparaissent du er et des accidents cérébraux qui sont suivis de mort. — Cette dernière période maga dans les cas très-rares de guérison.

La cause la plus ordinaire de ces vomissements est la grossesse, soit nauel soit avec enclavement de l'utérus dans la cavité pelvienne (V. p. 421). On le constatés encore dans la convalescence du choléra, et je les ai observés auss méclin de la fièvre typhoïde, où ils out immédiatement cédé à l'usage du vin de quina. On a cru devoir les rapporter dans certains cas à l'influence d'un les insalubre et d'une nourriture insuffisante.

C'est surtout dans les cas de grossesse que ces vomissements nerveux minimiqualification d'incoërcibles, car ils résistent ordinairement à tout traitement in que l'on ne fasse cesser l'enclavement de l'utérus lorsqu'il existe, ou bien qu'il existe, ou bien qu'il existe, ou bien qu'il existe en que l'on ne provoque l'avortement: question très-grave de problemété discutée à l'Académie de médecine. (Bulletin de l'Académie, Paris, 1851-1851).

**VOUSSURE.** — V. Inspection.

VUE. - V. ANAUROSE, HÉMÉRALOPIE, ŒIL.

VULVE. — VULVITE. — Les maladies de la vulve sont faciles à const. Ce sont : les dissérentes espèces de vulvite; la diphthérie de la vulve; sa custur qui assert particulièrement les ensants assaiblis; sa névralgie qui n'est qu'une unité de la névralgie lombo-abdominale; le pavair considéré comme idiopathique symptomatique, ce dernier se montrant par suite de l'envahissement de la vulve su symptomatique, ce dernier se montrant par suite de l'envahissement de la vulve des oxyures (venant de l'anus) chez les petites filles, ou comme conséquences d'espetions dont les plus ordinaires sont l'eczéma et l'herpès. L'herpès donne lieu i le ulcérations pouvant être consondues avec des chancres syphilitiques, qui sont les d'être rares au niveau de la vulve (V. Herpès).

La vulvite est simple ou folliculeuse.

La vulvite simple peut présenter chez la femme des symptômes identiques à ce de la blennorrhagie, avec laquelle on l'a confondue (Valleix). Mais c'est surtout de les enfants qu'elle se présente comme affection distincte. On la recumaît à se douleur d'intensité variable, augmentant par la miction eu par la marche, à la re-

geur, à la tuméfaction de la vulve, et à l'écoulement d'abord limpide, puis épais et jaunâtre qu'elle fournit. Cette maladie, simplement locale, se développe de préférence chez les ensants affaiblis, lymphatiques, scrosuleux, et sous l'influence de toutés les excitations de la vulve. Elle est surtout aigué et rapide dans les cas de violences; elle est chronique chez des ensants débilités qui l'entretiennent par des excitations continuelles. La distinction de l'origine, spontanée ou par violence, de la vulvite simple constitue un des problèmes diagnostiques les plus graves de la médecine légale. Mais en pareil cas, on ne peut se prononcer qu'en recherchant avec soin les circonstances dans lesquelles ont pu se développer les accidents observés. Les caractères extérieurs ne sauraient toujours fournir seuls de conclusion précise.

La vulvite folliculeuse se rencontre chez la femme adulte, et principalement, suivant M. Huguier, chez les femmes grosses, à cheveux noirs ou rouges, et plutôt en été qu'en hiver. Cette affection peut donner lieu à des erreurs de diagnostic très-fâcheuses, si l'on ue songe pas à elle, et si l'on n'a pas présentes à l'esprit les deux variétés qu'elle présente, suivant que les follicules muqueux ou les follicules pileux et sébacés sont atteints d'inflammation.

a. — M. Robert a appelé l'attention sur la première variété, qui atteint les follicules muqueux du pourtour de l'urètre et de l'entrée du vagin (Arch. de méd., 1841, t. XI). Il l'a vue survenir le plus souvent à la suite de la blennorrhagie, et parfois comme conséquence d'un accouchement laborieux ou d'un catarrhe utérin. Elle est caractérisée par un prurit avec élancements douloureux à la vulve, par la sortie du muco-pus des follicules sous la pression du doigt ou des valves du spéculum introduits dans le vagin, et par la sécrétion habituelle d'un écoulement muqueux ou puriforme peu abondant. Quelquesois on peut voir les orifices des sollicules entourés d'une aréole rouge, isolée ou réunie à des aréoles voisines, et un stylet peut pénétrer dans leur intérieur à une prosondeur de quelques millimètres. Il peut n'y avoir d'atteints que les deux grands sollicules placés sur les côtés du vagin, dont on voit les orifices béants.

Cette folliculite muqueuse, qui a toujours une marche chronique et qui est rebelle au point de nécessiter la destruction des follicules, a été bien souvent confondue avec d'autres affections : avec la blennorrhagie urétrale, et avec une maladie vénérienne ou psorique.

b. — La seconde variété de folliculite, qui siège au niveau des follicules pileux et sébacés, a été décrite par M. Huguier (Mém. de l'Acad. de méd., 1850), qui lui distingue trois périodes ou formes successives. — D'abord il y a prurit, un peu de tuméfaction et de rougeur, avec petites élevures d'un rouge plus vif, disséminées, nombreuses, rendant rugueuses les surfaces cutauées; il y a en même temps sécrétion par les follicules sébacés ou les bulbes pilifères d'un fluide d'une odeur forte. — Dans la seconde période, les follicules deviennent pustuleux, suppurent, et, chez les femmes malpropres, la vulve a une odeur des plus fétides et un aspect repoussant, dù au mélange de poils agglutinés, de croûtes, de débris de l'épiderme, de papilles érigées, d'excoriations, et de matière purulente qui peut être assez abondante pour aller jusque sur les cuisses. — Enfin, dans la période de déclin ou de dessiccation, la muqueuse et la peau pâlissent, il n'y a qu'une simple démangeaison, les follicules s'affaissent et il se forme de petites croûtes.

Assez fréquemment cette folliculite coıncide avec la leucorrhée ou la blennorrhagie, et elle se complique souvent d'érythème, d'eathyma et plus rarement d'œdème, d'herpès, d'érysipèle, d'abcès des nymphes. On comprend dès lors toutes les difficulté de diagnostic que peut présenter cette affection dans certaines circonstances. Il fais une grande attention pour ne pas la prendre pour une maladie syphilitique. (2: dernière s en distingue pourtant par l'existence concomitante d'autres lésions 570 litiques au niveau d'autres organes, par des ulcérations de la vulve plus profonde, ou par des tubercules plus étendus. Mais M. Huguier lui-même reconnait qu'il des cas où la difficulté du diagnostic est extrême.

Le pronostic de cette variété de folliculite de la vulve est ordinairement famile, seulement la seconde période peut se prolonger par défaut de soins ou de proces

YEUX. — V. ŒIL.

**ZONA.**— On a donné le nom d'herpès zona, herpès zoster, à une variété le pès constituée par des groupes d'éruption vésiculeuse séparés par des intervales peau saine, et disposés en demi-ceinture au niveau du tronc, principalement de base du thorax, au con, à la face, et rarement aux membres seulement l'estion ne dépasse jamais une des moitiés du corps, et elle occupe plus souvent le droit que le côté gauche (comme 37 est à 16, suivant M. Rayer).

Cette affection, qui débute ordinairement par quelques phénomènes fébrile. 2 qui peut aussi être complétement apyrétique, s'accompagne et le plus souveir suivie de douleurs névralgiques locales dont l'intensité et parfois la lougue per tance ont été depuis longremps signalées. C'est à tort que M. Parrot (Union not 1856) a voulu faire de ces douleurs le point de départ du zoua, qui ne serait de qu'un simple épiphénomène; car il suffit, pour combattre cette manière de us faire remarquer que souvent les douleurs névralgiques font complétement de n'apparaissent qu'à la fin de l'affection cutanée; que les groupes d'éruption est enfin que l'on ne voit guère le zona survenir dans le cours des névralgies ancre on a indiqué le froid, et même de simples émotions morales, comme de conaccidentelles de la maladie, sans que leur influence sur l'apparition du zona sou démontrée. Borsieri a signalé aussi les troubles digestifs (DYSPEPSIE) comme on de la maladie; mais cette cause n'est pas ordinaire. Elle mérite d'être raper

On voit quelquefois les vésicules avoir un fond gangréneux, et même, sant M. Auger, des escharres cutanées se former à la partie postérieure du tronc

Le zona est d'ailleurs une affection bénigne; mais par la ténacité des doubers vralgiques consécutives, il est quelquefois extrêmement pénible.

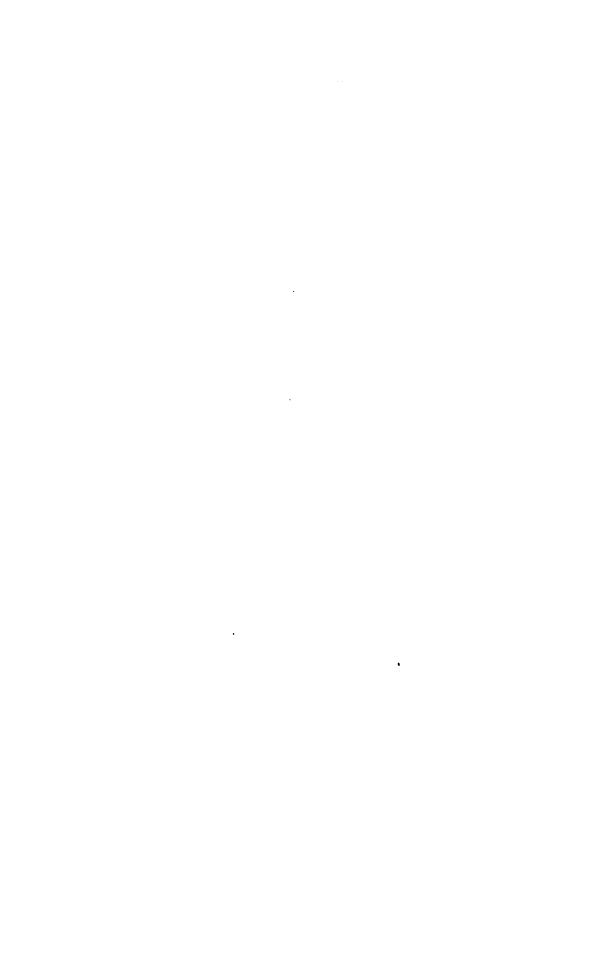



|  |  |  | 1 |
|--|--|--|---|
|  |  |  | ı |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | I |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | • |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

er e<del>r gr</del>eet

\* 141 1

•

•

|  |   |   | 1 |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | - |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | ı |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | · |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

• • •

•



•

|  |  |   | ! |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |



|   | <br>• |   |          |   |
|---|-------|---|----------|---|
|   |       |   |          |   |
|   |       |   |          |   |
|   |       |   |          |   |
|   |       | · |          |   |
| • |       |   |          |   |
|   |       |   |          |   |
|   | ·     |   |          |   |
|   |       |   |          |   |
|   |       |   |          |   |
|   |       |   |          |   |
|   |       |   | <b>-</b> |   |
|   |       |   |          |   |
|   |       |   |          |   |
|   |       |   |          |   |
|   |       |   |          |   |
|   |       |   |          |   |
|   |       |   |          |   |
|   |       |   |          |   |
|   |       |   |          |   |
|   |       |   |          | · |
|   |       |   |          |   |
|   |       |   |          |   |

l i

•

----

.

·

•

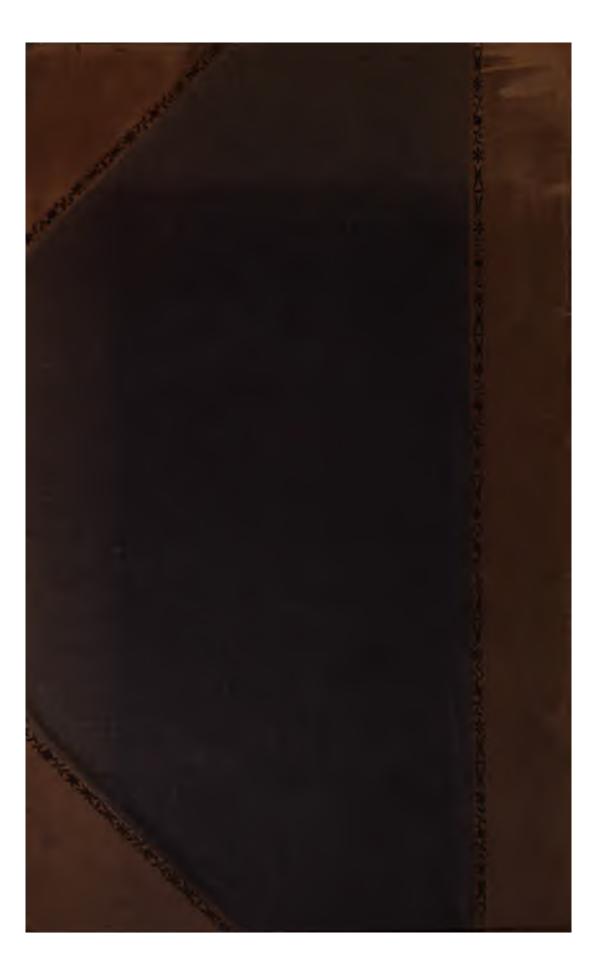